# MEDICA PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 45 centimes.

la clinique des sages-femmes de l'hônital Beaujon.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIº)

BONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr Union postale . . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmolegique à l'Hôtel-Dieu.

F RONNAIRE Professeur agrege eur et Professour de la Maternité

J.-L. FAURE otesseur agrégé, en de l'hôpital Cochin

DIRECTION SCIENTIFIQUE -M. LETULLE rofossour à la Faculté, cu de l'hôpital Boucce de l'Académie de méd

F. WIDAL Professeur de clinique médicale a l'hépital Cochia, Membre de l'Académie de médeci

F. JAYLE Chof de clin. gynécologume à l'hon Socrétaire de la Direction à l'hôn, Breca

H ROCER eur de Pathologie expérim., édeciu de l'Hôtel-Dieu, de l'Académie de médecine

M. LERMOYET

J. DUMONT s Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P DESFOSSES

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux:

CLAUDE et LHERMITTE. - Les modifications dynamogéniques des centrea nerveux inférieura dans les paralysies ou dans les contractures fonctionnelles, p. 1.

ÈMILE SERGENT. - A propos du triage des tuberculeux aux armées, p. 4.

MAURICE LACOMBE. - Le traitement des urétrites blennorragiques chez l'homme par l'anhydride sulfureux, p. 5.

#### Sociétés de Paris :

Société médicale des Hôpitaux, p. 5, Société de Pathologie comparée, p. 6.

Société de Biologie, p. 6.

Académie de Médegine, p. 7.

Analyses, p. 8.

#### Chronique:

BONNAIRE. - G. Lepage F. Helme, - Petit Bulletin. RENSEIGNEMENTA ET COMMUNIQUÉS.

Diurétique — Cardiotonique

EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernalis

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

#### RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

Anémie, Convalescence. Débilité, Surmenage.

Byla =

GENTILLY (Seine).

XXVI° ANNÉE. - Nº 1. 3 JANVIER 1918.

#### G. LEPAGE 1859-1917

L'année 1917 aura été cruelle aux accoucheurs de notre pays. Après Boissard, après Puech (de Montpellier) et Fieux (de Bordeaux), voici qu'elle voit partir, en Lepage, un de ceux qui comptaient parmi les meilleurs de la famille obstétricale parisienne, un des membres de la corporation médicale le plus fructueusement agissants, en tant qu'accoucheur des hôpitaux, agrégé de la Faculté, et protagoniste de la défense des intérêts matériels et moraux de notre collectivité professionnelle.

Entraîné vers l'obstétrique par une ardente vocation des le temps de son internat (1884-1888), Lepage devait obéir, au moins autant qu'à l'attrait de la recherche scientifique, à l'amour de l'enseignement. Ce que lui avaient montré ses maîtres et ce qu'il put apprendre de lui-même dans le livre de la Nature, de bonne heure il eut à cour de le transfuser par la parole et par l'écrit à de nombreuses et reconnaissantes générations d'élèves.

Nous le voyons, pendant les dix premières années de sa carrière, successivement comme chef de laboratoire, chef de clinique et répétiteur, participer à l'enseignement donné aux stagiaires à la Clinique Baudelocque. Nommé accouchent des hôpitaux, en 1894, il continue son office d'instruction auprès de la Faculté. D'abord assistant à

Toux

Conveluche

SELS BILIAIRES Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr.

Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

aboratoires FOURNIER Frères, 20, boul de l'Hôpital, PARIS

BAILL TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

G LEPAGE

dès 1898 il est appelé à professer comme agrégé

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

RHESAL VICARIO ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAI - ANTIGOUTTEUX

pour usage externe

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

15 Rue de Rome PARIS

Phot. Lug. Piros

Antisyphilitique très puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliès

Plus actif et mieux tolèré que 606 et néo-606 (914) DOSES FRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 11 injections pour une curs).
DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (5 à 16 inject, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne ...ius).



d'obstétrique. Dans les deux services qu'il dirige successivement, à la Pitié, puis à l'hôpital Boucicaut, il est investi de la charge d'un cours de clinique annexe.

Sa conception du devoir devait lui interdire de connaître la fatigue. Aussi n'hésite-t-il pas à assumer, des la declaration de guerre, en outre du fardeau de son service de Boucicaut, singulièrement alourdi par le départ sous les drapeaux de ses élèves et assistants, la mission d'apporter son concours chirmegical à deux des hôpitaux auxiliaires de Paris et de diriger, à titre d'annexe de son service, un des refuges de puerpéralité ressortissant a l'Œuvre de guerre de Mas Max-Cremnitz. Hélas! il se confiait ainsi, saus ménagement, à une robustesse que nous enssions voulu espérer adéquate, pour le physique, à ce qu'elle était pour le moral.

Pour les nombreux éleves qu'il aura formés autant d'amis qu'il aura dus à sa bonté - et parmi lesquels il aura eu la joie de voir naître de jeunes collègues aux Hôpitaux ou à l'Université, comme pour tous ceux qui, en dehors de la collaboration directe, auront marché dans la même voie scientifigue, le sonveuir demeurera de sa droiture de cour et de caractère qui atténuera, avec le temps, le deuil d'une perte prématurée.

Ponr ceux qui n'auront pas eu la fortune de connaître l'homme et d'apprécier le charme de son commerce personnel, du moins la mémoire vivra de son œuvre scientifique : Le Traité d'obstétrique, rédige par lui en collaboration avec son maître Ribemont-Dessaignes, demeure, à juste titre, entre les mains de tous les étudiants; on ne saurait chercher de plus sór critérium de sa valeur que la multiplicité des éditions qui continuent à se succèder.

Parmi les autres ouvrages didactiques, nous citerons sa these inaugurale sur l'Application du forceps au détroit supérieur, son Traité pratique d'antisepsie obstétricale, la rédaction de plusieurs

des chapitres de la Pratique médico-chirurgicale, la publication de nombreuses revues obstétricales dans le Concours médical et d'articles originaux dans les Annales de Gynécologie.

indépendamment de la propagande scientifique par les écrits, Lepage s'attacha à faire prospérer, par de multiples communications et par une partieipation active aux discussions, la Société d'Obstétrique, de Gynécologie et de Pédiatrie de Paris, dont il demeura la cheville ouvrière, en tant que secrétaire général, de 1902 à 1907. On peut dire qu'il n'est guere de point d'obstétrique auquel il soit demeuré étranger et qui n'ait servi à mettre en relicf l'étendue de son observation et la sagacité de son jugement.

Mais le labeur purement scientifique ne devait pas suffire à satisfaire à l'appétit de travail et de bienfaisance de notre regretté collègue : Des le debut de sa carrière, il prenait à cœur de travailler à l'amélioration de la situation du médecin vis-a-vis de la Société et il entreprenait croisade tant pour la création d'associations de prévoyance et d'œuvres de défense professionnelle que pour la dillusion et la codification des principes de la déontologie, L'Association générale des sagesfemmes de France lui demeurera reconnaissante d'avoir collaboré, à titre de conseil aussi compétent que dévoué, à sa venue au monde. Elle lui doit, tout spécialement, l'organisation modèle d'une caisse de retraites, laquelle se développe, à cette heure, en pleine prospérité.

Appelé à la fonction lourde autant qu'honorifique de secrétaire général de l'Association générale des médecins de France (1906-1911), Lepage descendit courageusement dans la lice pour défendre avec une vigueur inlassable, au sein du corps médical, son programme qu'il résumait en ces quatre mots : « Assistance, prevoyance, protection, moralisation ». Nul de ceux qui ont souci du mieux social professionnel ne manquera de rendre un juste et durable hommage au généreux effort d'altruisme de cet homme a de cer il ils

E. B. . . . . . .

#### PETIT BULLETIN

I. Echos du Danemark. - II. Sur « Le Courage », par MM. les Dr. Huot et Voivenel.

Le Temps du samedi 13 Octobre dernier publiait une information des agences, que je veux reproduire aujourd'hui.

Le ministre danois de l'Instruction publique, disait la note en question, a institué un comité composé du recteur de l'Université et d'une série de professeurs et d'hommes de science, dans le but d'examiner par quels moyens le Danemark pourra contribuer le mieux à une reprise prochaine des rapports internationaux du monde

Je n'insisterai pas outre mesure sur ce projet tendancieux qui, très vraisemblablement, fait partie du plan poursuivi par nos ennemis avec la ténacité et l'esprit de méthode qui les caractérisent. Offensive pour renouer les relations économiques, offensive pour ressuseiter l'Internationale scientifique, offensive pour faire oublier la guerre et ses causes; ah! ils jouent leur jeu, ceux-là. J'ai dénoneé chaque fois leurs tentatives, mais, hélas! je n'eus jamais à m'occuper des nôtres, et pour cause! Leurs manœuvres d'enveloppement sur le terrain scientifique sont certaines et, après tout, bien naturelles. De notre côté, qu'a-t-on fait? Rien, ni plans, ni vues d'ensemble, ni accords.

Ne voulant pas exposer ici les raisons qui nous commanderaient d'avoir des à présent une politique scientifique, je me contenterai d'appeler l'attention sur les facilités que nous aurions pour jeter sans retard les bases d'une union scientifique interalliée et établir un progra de travail, faute de quoi la paix, qu'il nou





1º En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Botre DE 12 AMPOULES : 4'50

2º En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes continuent 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude. FLACON GOUTTES : 3'50.

Marius FRAISSE, Phia, 85, Avenue Mozart, PARIS.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. les GOCTEURS. 

A STATE OF

prévoir, nous laissera, comme toujours, désarmés et sans force. Je m'explique.

Des conférences - présidées par M. le Sous-Secrétaire d'Etat du Service de Santé, - ont lieu à des intervalles rapprochés, au Val-de-Grâce. Là, les meilleurs des médecins et chirurgiens, appartenant aux armées alliées, étudient les questions mises à l'ordre du jour. Le travail qui se poursuit dans ces Congrès est vraiment des plus intéressants. C'estainsi, par exemple, qu'en Mars, MM. Bowlby, Makins, Moynihan, Jacob, Sacquépée, Tuffier, Pierre Duval, Gosset, Depage, Almroth-Wright, Bonomo et Castellani firent d'excellents rapports sur Les principes généraux du traitement des plaies. J'en dirai autant pour Le shock traumatique, pour La gangrène gazeuse, pour Les plaies pénétrantes de poitrine, de l'abdomen, etc., etc., questions, au nombre de 18, traitées durant la session de Mai 1917. Eh bien, que n'utilise-t-on ce noyau de travailleurs, venus de tous les points de notre front, pour mettre franchement en discussion un projet d'union scientifique interalliée en vue de l'après-guerre? Il suffirait d'adjoindre au groupement militaire le nombre nécessaire de collaborateurs eivils, choisis dans chaque pays parmi les maîtres autorisés. Les résultats auraient une incalculable portée puisque forcément nous jetterions là les bases de l'alliance future pour les recherches scientifiques et pour l'enseignement.

D'ailleurs, qu'on adopte ce groupement ou uu autre, peu importe, l'essentiel est d'agir. Nous sommes ici dans le domaine du concret. Ou les Alliès créeront un centre de travail actif. sérieux, et comptant dans le monde; ou ils ne feront rien, faute d'entente. Dans le premier casles travaux allemands seront victorieusement eontre-balancés par les nôtres, et de l'émulation manifestée dans les deux camps sortira un grand

bien pour l'Humanité; ou bien, dans le second cas, la production allemande - qu'il serait stupide de mésestimer après l'avoir si longtemps admirée sans esprit critique - n ayant aucun contrepoids au point de vue organisation extérieure, reprendra dans l'opinion du monde savant la place qu'elle avait avant la guerre. Là comme ailleurs, faute d'unité de direction, d'efforts poursuivis en commun, de plan bien étudié, nous ne lutterons pas à armes égales, nous risquerons d'être distancés, et nous n'aurons que ce que nous méritons. Non, ce n'est pas en boycottant l'Allemagne scientifique, comme des enfants boudeurs, que nous la remettrons à sa place, mais en faisant aussi bien qu'elle, ou même mieux. Telle est, pour conclure, la seule réponse à faire aux projets singuliers éclos en Danemark, En Danemark!... Ce n'est pas le coup qui nous frappe, mais la main d'où il part. Cette intervention danoise, quasi officielle, nous aurait troublés douloureusement si, par ailleurs, des confrères scandinaves ne nous avaient fourni comme la contre-partie de la note ci-dessus.

Je noterai d'abord la lettre envoyée de Stockholm par M. le D' l'ierre l'éronard à mon ami bien cher, Carron de la Carrière, La voici :

« Cher confrère, ci-inclus, j'ai I honneur de vous envoyer un chèque sur Paris, de 755 francs. C'est le résultat de notre collecte faite pour honorer la mémoire de Landouy...»

En passant, vous remarquerez combien les étrangers restent fidèles au souvenir de notre cher doyen, alors que nous fûmes, nous, si sobres de manifestations à son égard. Il est vrai que c'est la guerre : Tant de denils nous accablent chaque jour, que douleur et regrets n'ont plus le temps de se fixer.

La somme, si gracieusement envoyée par nos confrères danois et destinée à l'Œuvre des bainsdouches sur le front, a été remise à la Coordina tion des secours volontaires en faveur des soldats. Des appareils pouvant assurer le service dans tout un regiment seront fournis à l'unité qui n'en est pas encore pourvue. Au nom des Poilus, on me permettra d'adresser notre hommage reconnaissant et bien affectueux à MM. Ehlers, Scheel, Flojstrup, Michelsen et Péronard, qui eurent la pensée délicate d'honorer ainsi la mémoire du maître hygieniste. En tout cas, c'est une première manifestation bien chère à nos cœurs. En voici

Il s'agit de l'allocution prononcée à Copenhague, le 12 Décembre dernier, par notre éminent ami, le professeur Ehlers, à la distribution des prix de l'Alliance française dont ce mattre est le Président, - et combien actif!

Messieurs les Ministres! Mesdames, Messieurs!

Le premier de ce mois-ei nous iguorions encore si nous allions pouvoir procéder à la distribution annuelle des prix aux meilleurs élèves de français de nos écoles, car les livres, que nous envoie à cette occasion l'Alfiance Française, ne nous sont pus encore parvenss.

Française, ne nous sont pus encore parvenus.

Nous étions dans le chagrin d'avoir à avouer cette
situation humiliante, que le blocus (éroce ne nous coupnit
pus sculement notre nourriture matérielle, mais nous privait encore, par-dessus le marché, de notre nourri-ure spirituelle, de notre dessert, qui nous vient de la

private decore, paressas le mirera, ce acort vicit de la France.

Notre très actif président d'honneur, le ministre de la France, à qui nous avons explique notre inquiétade, nous a remis aussité un grand cadeau et, à un appel suivant, a comment de la comment de la commentation d

La guerre changera cette habitode, nous l'espérons. La distribution des prix, a laquelle nous allons assister tout à l'heure, nous fournit la deruière occasion pour Voir la suite, p. 6).

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6,000 to Prix Desportes.

... 4 Toules les préparations de Digitale, nées ou à naître. a ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique e et pratique, la digitaline cristallisée(1) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a c été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD (1) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES ROSES on 410° de miller | Dose d'entretien cardio-tonique ; | Traitement préventif de l'Asystolie GRANULES BLANCS on 4/4 de mille

SOLUTION su-mills through an f/10t de millier ampounts on the familiary

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloidat électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GENERALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLA, (NE, ÉMYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSUR ES DE GUERRE : Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'ELECTRARGOL a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuage, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jumais muisible vis-à-vis des cellules vivantes Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ici.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires où intraveneuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgica: - tipical.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1465

Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

OUTTES (20 gouttes équivalent à 0,00 d' trectue). AMPOULES B (0,20 d'Hectin

(Combinaison d'Heotine et de Morcure).

Le plus actif, le mieux tolèré des sels morcur-tels.

PILULES (Per pluie: Bestine 6,0; Protodere II; 0,60; Ext.0-6,01). Durée de Uniter deux pluies par jour.

GOUTTES (Per tégoules: Hectucotés; 18,04): 24 105 pour parjor, 10 3 18 jour COUTTES for figorates lettine (%; iig. 04), \$1 tile fout part part or produced and produced and

Laboratoires de l'HECTINE, 12, Ruc du Chemin-Vert, à Villeneuve-fa-Ge

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arrécio-phosphories organique à base de Nuclearians Carlos Ca

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie : NALINE Littérature et Echant\*\*: S'air. a NALINE, Ib\*\* a Villeneuve-la-Garanne, per St-Deniz (sela).

aigu et chronique

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Pestos DECOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHAI

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme

Doses quotidiennes: Cinq à vingt gouttes Dontés agrisseur comme un grannar lodere alcalm

Doses quotidiennes: Cinq à vingt gouttes pour les Adalaus, du à cinquante gouttes pour les Adalaus, du blance pour les Adalaus, du cinquante gouttes pou gouttes pour les Adultes LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATORS GALBRUN, 8 & 10. Rue du Petit Muse, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

[IM. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades\_et des\_blessés.

# GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULE (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme)

Le premier introduit en therapeutique en 1887.

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide g'ycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux sauons (g'ycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Académie de Médecine par le prof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé: à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Dose : 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable: Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).
Croissance, Recalcification, Grossesse,
Allaitement, et contre toutes formes de Débilités

et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS. - DÉTAIL : Toutes Pharmacies.



SPORED.

W rest Amminute



MARQUE DÉPOSÉE

Extrait complet des Glandes neusiques

1913. = Gand : Médaille d'Or

# NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

# FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantilions et Prix spéciaux pour les Hôpiteux et Ambulance

remercier notre président d'honneur, M. Edmend Bapst ministre de France, qui quitte notre pays, du constani intérêt bienveillant qu'il a bien voulu porter à notre tra-

vali. Toujours debout, toujours infatigable, c'est lui qui, au début de la guerre, a réveillé l'Alliance Française qui sombluit s'évaneutr, qui a créé un nouveau comité et qui, depuis, n'a jimais cessé de nous encourager par su présence à toute aou séances et par sa préction irte sefficac-

Nous l'en remercions très sincèrement en lui soulai-tant hon voyage et en lui souhaitant de treuver en France, auprès de ses deux enfants, la censolation du deuil cruel qui l'a frappé pendant ses fonctions en Danemark.

Donemark.

Monsieur le Ministre, vous n'emporterez peut-être pas un trop bon souveiir du Danemark a cause de tout ce direz. S. V. P. à vos compatitoires, qui els Danois s'in-clinent dans le plus grand respect devunt les Francis, et que votre patrie peut compiers sur leaucoup d'amis et d'admirateurs, qui sont surfeut représentés dans l'Al-lance Française.

Hance rrançaise.

Yous partex, monsieur le ministre, dans un moment qui nous paraît singulièrement grave, mais nous vous prions de dire en France que nous nabundoneçros jumais l'espoir, dont Gambetta nous a défendu de parler, tout en y pensant tonjours. « On serait hounete homme » disant Prédeire-Guillanme l'° « n'était cette malheureuse géographie. »

géographie. »
Nous vons prions de dire aux Français que les Danois, tout en apprenant la géographie et en sachant l'histoire. « efforcent de rester honnées — quand même. Nous connaissons fort bien la source alsacienne, de laquelle sont dérivée les vieux Most français e lousitie » et reitre » et nous savons que beaucoup d'Alsaciens français parlent allemand. C'est de ces cavaliers jeyeux que le grand Napoléon disait : « Qu'ils parlent allemand, ils sabrent en français. » Dites en France, monsieur le ministre, que nous avons

confinnce dans la revision gigantesque des atlas de géo-graphie, qui suivra cette guerre terrible, qui nous

C'est Mirabeau, qui a dit : « La guerre est l'industrie nationale de la Prusse. » Nous ne sommes pas assex naifs peur creire à l'abolition de est guerres, mais nous avons le droit de réver l'abolition de certaine industrie nationale en certain pays. — Vive la France !

Si j'osais emprunter à nos Poilus leur rude langage, je dirais que le professeur Ehlers « n'y va pas avec le dos de la cuiller ». Ah! comme ses paroles, si vibrantes, nous réchauffent le cœur et nous enorgueillissent! Ah! commc ils savent nous aimer et trouver le chemin de nos âmes, ceux qui nous comprennent. Ah! comme ils souffrent de nos angoisses, et comme ils partagent nos espoirs!

A l'exemple de tous ceux qui travaillent pour la France, vous n'attendez aucune récompense, frère scandinave, car vous la trouvez déjà dans votre eœur généreux; mais nous ne devons pas, nous, vous oublier. Pour les bonnes paroles que vous dites, et pour les belles actions que vous accomplissez, Ehlers, cher Ehlers, merci!

J'ai sur ma table, depuis longtemps, un volume que je tiens à vous recommander sans plus de retard; c'est Le Courage, par MM. Huot et Voivenel. Ces deux confrères, mobilisés dans le même secteur, ont écrit, entre deux combats, un maître livre dont nous pouvons être très fiers.

Le Courage, c'est le grand personnage du drame qui se joue sur le front. Telle la Déesse invisible mais présente, qui combattait à côté du guerrier, c'est lui qui aide à « tenir le coup », quand toute la chair, frémissante du désir de vivre, scrait prête à se révolter. Il m'est doux de penser que ce sont des médecins qui ont ainsi démonté le mécanisme compliqué des âmes, pour nous montrer les raisons des nobles et braves gestes chez tant de héros inconnus. De n'avoir pas attiré plus tôt votre attention sur cette œuvre, je serais tout à fait eonfus si je ne savais que les autcurs indulgents ont micux à faire que de suivre mes articles. J'en veux pour preuve les citations répétecs dont ils sont l'un et l'autre l'objet, et qui sont autrement intéressantes à lire que mes pâles F. HELME. analyses. En tout eas, à bientôt.

# Granulé

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte, \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.



Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Authrax, Acné, Orgelets. Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

PAR LE

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences Académie de Médecine Communications en 1917:

Société Médicale des Hôpitaux. Sociéte de Chirurgie.
Thèse Marcel PEBOL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

VERITABLE le . Life safe real MÉDAILLE D'OR MPQULES DRAGÉES AME CTIONS Procédé spécial 1.0.15 egr. **HÉMOSTATIQUE** le plus sûr et le plus énerg plus, é: Isral Cabentil

ANTISEP VIOUR DESINFECTARY 30 SCHARTHLOG ORATHIT Will. les Médicolne yel es font le de

SOCIETE PRAISCAIDS ON LYBOR \$1. Spp. respector, SVEN (Supply

de Marrons d'Inde. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, PARIS

Spécifique des maladies nerveuses. Nembreuses attestations. Échantillon sur demande. Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

A.-major 1<sup>re</sup> el. ex-interue pr. remplacerait 7 jours confrère civil. — Ecrire P. M., nº 1778.

Médecin français, lougne pratique de Paris, ferait remplacement. — Ecrire P. M., nº 1779.

Docteur rech. Paris jol. clientèle méd. générale ou voies urinaires. — Ecrire P. M., nº 1780.

A céder excellent poste médical pays riche sur ligne Paris-Nantes; bail à reprendre av. installation mobilière et médicale. — Eerire P. M., nº 1481.

On demande pour résider dans maison de santé un médecin sexe masculin, Français, libéré oblig. militaires, au courant des affections mentales. — Eerire P. M., nº 1483. On demande boune radiographe pour dispensaire de province. — Eerire  $P.\ M.,\ n^{o}$  1485.

Confrère au frout recevrait dans sa famille conva lescents adultes ou de préf. enfants. Villa du Sud-Ouest, prox. mer. - Eerire P. M., nº 1576.

TOUX . ASTUME . EMPLYSTURE

# Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) de Bi-lodure PILULES (0,01) de Codéine

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

Ge Gerant : U. Pouks. Paris. - L. MARSTHEUX

CABINET ( CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES GALLET REMPLACEMENTS, Renseignoments gratuits sur demando. sur demando.
47, boul. Saint-Elehel, Paris. —, Tél. Gob. 24-81.

#### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 à 4, 10, 25 ET 40 PERSONNES (co dernier on étain vissé, s'euvrant et se fermar pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr

Emulsion MARCHAIS Phospho-Créosotée

OUATAPLASME Pansement complete

TRAITEMENT DE



LABORATOIRES DURET ET RABY 5. Avenue des Tilleuis . Paris

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMES HID BELL

SOMMEH DE DE

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculos Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

ATARRHES A BRONCHITES CHRONIQUES. - C. Ster. Alert. PARCE

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

LIVILE GRISE MGIERANO Pris do fiacon 2 fc 95

12 Rontey Ronne-Honvelle 13 5 FE 14

SERINGUE speciale du D' Barthélomy, modèle VIG ER a 45 divisions 0 gr 04 de mercure par division

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du flacen : 2 fr 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIEN à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et a 0 gr. 02 par cent. cube

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRIDE VIGLER Lottellieur Antiscotique, 31, Parauls, 12 84 Kozne Bouselle Park

## OXYGÉNATEUR de PRÉCISION DU D' BAYEUX

Employé journellement à l'II pital mititaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, aunsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires. LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGENE AVEC PRÉCISION ET SECURITE

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTIONS

JULES RICHARD, Ingénieu. - Constructeur 25, Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

# VASOLAXINE

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

MÉCANIQUE INOFFENSIF LAXATIF

INDICATIONS: CONSTIPATION HABITUELLE; dans es maladies alguës (fièvre typhoïde) chez les opères du ventre; dans l'appendictte chronique, dans l'enterite muco-mombraneuses, chez les prostatiques; chez les femmes enceintes

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS :

LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r de Châteaudun, PARIS

N. B. - Maigrè la difficulté de so procuror la matière premiere et les accessoires, ous avons tonjours pu approvisionner nos clients de VASOLAXINE et satisfaire a tous

Tous les Pharmaciens ont de la VANGLANINE ou pouvent se la procurer chez les commissionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

> IPÉCA INJECTABLE

# IPECA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES

Ovarique Tryroidien, Hépatlaue, Pancréctieus, Testiculairs, Minnéfique Surénoi Thymique Avocouysairs Les Communications (1980)



(Fleus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

# VIVIEN

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le **Figadol**, en fait un excellent agent de la médication iodique.

. Rue d'Abbaville, c. DADTO







# **OVULES CHAUMEL**

W.

Le plus Puissant

ICHTHYOL

des Décongestifs

\*

# IODE COLLOÏDAL ELECTRO-CHIMIQUE VIEL

#### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

IODEOL

Iode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoide, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses : 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores .- Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

# **IODARGOL**

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/•.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brôlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEL & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-61

EMETINOL

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIBIASES

Hémoptysies, Hémorragies.

Posotogie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

LA

# : FARIS PRESSE ICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO { Paris . . . . 45 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C". ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois. F. DE LAPERSONNE olinique ophtalmologiqu

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgieu de l'hôpital Cochir

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE
Professeur à la Faculté,
Médecin de l'hôpital Boucicar
Membre de l'Académie de méde

F. WIDAL Professeur de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecine.

Chef de clin. gyuécologique à l'hôp. Broca Secrétaire de la Direction.

H ROGER esseur de Pathologie expérim., Médeoin de l'Hôtel-Dieu, are de l'Académie de médeoine M. LERMOYEZ Médeciu
de l'hôpital Saint-Antoine,
Membre de l'Académie de méde

SELECOD A

F. JAYLE

- BÉDACTION -

SECRÉTATRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

#### SOMMAIRE

Articles originaux: J.-A. Sicard. - Névrodocites et funiculites verté-

brales, p. 9. Camille Lian. — Les petits cardiaques (troubles cardiaques par séquelle myocardique légère toxiinfectieuse), p. 11.

J. Duverger. - Reconstitution des gaines synoviales par les greffes de veine saphène interne, p. 14.

Mouvement médical L'ictère picriqué, p. 16

Sociétés militaires :

RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA IV<sup>6</sup> ARMÉE, p. 17.

Sociétés de Paris Société des Chirurgiens de Paris, p. 18.

Analyses, p. 19.

Chronique :

L'enseignement médical sur le front. LACAPÈRE et LAURENT. - La mortalité infantile au Maroc et ses rapports avec la syphilis

Variétés:

JEAN PERRIGAULT. - Notes sur le commerce français à Salonique.

LAVRES NOUVEAUX

LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

FACULTÉ DE PARIS, — NOUVELLES.
CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Stronbantique rtéiné Scillitique Phosphatée Théobromine française chimiquement pure Cafélnés

Cachets dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, PARIS EXTRAITS TOTAUX CHOAY

ÉQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN

Pilules - Cachets - Comprimés - Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS Téléphone : Fleurus 13-07.

Digitalique

#### L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL SUR LE FRONT

Lorsque la déclaration de guerre vint arracher la France à son paisible labeur, les étudiants en médecine, abandonnant les Universités, partirent étudiants plus de tranquillité et plus de loisir. Alors ils pensèrent à leurs études depuis longtemps interrompues. Ils se dirent que le moment était peut-être venu de concilier leurs devoirs militaires avec lour avenir scientifique et de reprendre, au moins particllement, leurs études



Fig. 1. - L'H.O.E. de Bouleuse. Vue d'ensemble prise de la route de Reims.

sur le front et allèrent, pleins d'enthousiasme, remplir leur mission de dévouement et d'abnégation, mission, qui pour être moins brillante et moins gloricuse que celle des combattants, ne fut ni moins utile, ni moins périlleuse. Le temps passa. Les mois s'écoulèrent, puis les années. La guerre se transforma, les attaques furent moins nombreuses et moins violentes, laissant à nos

DIGITALINE oristallists

# ATIVEL

Granules - Solution - Ampoules.

Ferment lactique Fournier

Culture liquide . Culture séche

uloires FOURNIER Fréres, 28, B. de l'Hôpital. Paris

médicales. Leur désir fut rapidement exaucé. L'actif et dévoué sous-secrétaire d'Etat au Service de Santé organisa des conférences pour les élèves mobilisés. La réforme était excellente. Elle donnait satisfaction aux justes aspirations des étudiants et elle leur permettait d'acquerir de solides connaissances dont profitèrent les malades confiés à leurs soins.

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALDIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

DIGITALINE cristallisée

Granules - Solution - Ampoules.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rus Aubriot, PARIS. XXVI ANNÉE. - Nº 2. 7 JANVIER 1918.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mieux tolere que 608 et nec-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure). NNES : 30 à 35 ceutigr. tous les 6 ou 8 jours (5 à 10 inject, pour une cure).

Deux cycles d'enseignement furent organisés dans les formations sanitaires voisines du front et les étudiants, divisés en deux groupes d'après le nombre de leurs inscriptions, suivirent des cours d'anatomie, de physiologie, de pathologie, et reçurent quelques notions d'hygiène et de thérapeutique. Un examen sanctionnait l'enseignement et permettait à ceux qui y avaient satisfait d'être promus sous-aides et même aides-majors,

Cet enseignement était purement militaire : il assurait l'avancement dans la hiérarchie de l'armée; mais il n'avait et ne pouvait

avoir aucune valeur universitaire. En Juillet 1917, la Faculté de Paris prit l'initiative d'une mesure qui devait avoir les plus heureuses conséquences. Elle fit demander au ministre de l'Instruction publique de se mettre en relation avec la direction du Service de Santé pour imprimer à l'enseignement médico-militaire une orientation un peu nouvelle et le faire concorder, autant que possible, avec les programmes de l'Université. Une Commission fut nommée que présida M. Justin Godard. En quelques heures l'accord était fait ;

toutes les difficultés étaient aplanies et une organisation fut décidée, qui fonctionne actuellement.

L'enseignement sur le front est confié à des professeurs et à des agrégés mobilisés auxquels on adjoint des médecins et des chirurgiens des hôpitaux. Pour compléter le cadre enseignant, des professeurs et agrégés non mobilisés pourraient être appelés a venir sur le front une fois par semaine, faire des leçons ou des démonstrations pratiques. L'enseignement doit être sanctionné par un examen qui sera subi devant des Commissions, exclusivement composées de professeurs et agrégés de l'Université. Un représentant de l'autorité militaire sera adjoint au jury et s'assurera que les candidats ont les aptitudes

requises pour obtenir l'avancement dans l'armée. Le jury universitaire donnera des certificats constatant les connaissances du candidat, d'antres pièces établiront les travaux accomplis et mentionnerent les cours qui auront été suivis. Après la guerre, une Commission, qui est déjà nomméc, appréciera la valeur de ces divers certificats. Elle fera compléter aux étudiants les stages et travaux pratiques qu'ils n'auraient pu accomplir pendant leur période de mobilisation et après ce complément d'instruction, elle leur accor-



Fig. 2, - Vue extérieure des pavillons,

dera un certain nombre d'inscriptions cumula-

La seule difficulté était d'organiser des travaux pratiques. On peut, à la rigueur, dans les hôpitaux rapprochés du front, saire faire des manipulations d'histologie, de chimie et même de parasitologie. Mais pour ce qui est de la dissection et de la médecine opératoire, il n'y a pas à y songer. La Commission a décidé qu'on enverrait les étudiants faire un stage dans une ville rapprochée de la zone des armées et possédant une Faculté ou une Ecole. On a choisí Nancy, Besançon et Amiens. Il faudra un certain temps pour organiser les travaux pratiques et, en attendant, on a commencé par envoyer les élèves dans

certains centres hospitaliers rapprochés de la ligne de combat.

L'un des plus importants est situé à quelques kilomètres de Reims, près d'un hameau jusqu'ici inconun

Le visiteur, autorisé à se rendre à l'H. O. E. de Bouleuse (Marne), commence généralement par un pelerinage à la ville de Reims, la eité autrefois florissante, aujourd'hui déserte, dont les maisons tombent en ruines, les unes lamentables avec leur façade éventrée, les autres qui semblent peu

atteintes, mais dont la toiture, percée à jour, laisse passer la pluie qui disjoint les pierres et achève sournoisement l'œuvre de destruction. La ville semblerait complètement abandonnée, si, de loin en loin, une boutique encore ouverte et souvent bien fournie ne rappelait que la vie continue. Parfois c'est un groupe de militaires, qui passe au milieu de la rue, ou un civil qui se glisse furtivement le long des niurailles. Bientôt on arrive à la cathédrale, qui, toute mutilée, se dresse encore superbe et glorieuse et, malgré la mitraille, reste debout, langant vers le ciel, comme deux bras gigantesques, ses tours

criblées d'obus, qui semblent prendre Dieu à témoin et bravent encore l'impuissance de la rage allemande. A l'intérieur, on peut contempler l'étendue du

désastre : les murs sont ouverts, les toitures effondrées et les parties que les obus ontépargnées ont été calcinées par l'incendie. Au milieu des ruines, quelques parties sont restées intactes : les orgues ont résisté et une magnifique horloge en bois du xiiiº siècle n'a subi aucun dommage. Un homme erre dans les décombres, occupé à ramasser les débris de verre qui jonchent le sol. C'est le maître verrier. Il remplit la charge qu'ont tenue ses ancêtres de père en fils depuis plus



Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

## des DIURETIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

H. H'S' HE H TO HE HE.

PRODUIT FRANCAIS

Médicameut régulateur du cour par excellence, Adjuvant le plus sûr des œures dedéchleraraune officeaté sans ágale dans l'arténe-selé- lton, extpour le brighitque, ocque la digitale est fait disparaitre les ordinnes et la épopée, reuess manifestations : 'grale les crisses, oursy le 
est présédéres, l'abunniquer, l'Aptreprise l. pour le cardiaçue, le reméde le plus brêquer. [6 rois estèle, régularise le cours du sang. [distinct est quaries en l'arténe-selé le l'arténe-selé l' DOSES: 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont on FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. - Prix : 5 francs +1-1-

PRODUIT FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS

at-to PRODUIT FRANCAIS

Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

à 10 %, 20 % et 25 % de Camphre par centimètre cube.

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES : 4 trancs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

Echantillons gratuits pour essais à MM. les Docteurs. MARIUS FRAISSE - Téléphone : Passy 82-16 de deux siècles. Il a installé son atelier dans un réduit que l'épaisseur des murs semble protéger. C'est la qu'il accomplit son travail de patience; il rassemble les débris épars et, avec un juste orgueil il vous montre les verrières, qu'avec ces morcaux fragmentés et minuscules il a pu reconstituer.

Mais il faut repartir, on reprend l'automobile qui suit la route camouffée qu'arrosent fréquem-

En approchant de plus près, on aperçoit quelques baraques éloignées de l'amas principal, elles abritent les services d'hygiène et de désinfection et la buanderie.

L'H. O. E. est bordé d'un côté par une voie de chemin de fer; un train est en gare, avec sa machine sous pression, prêt à partir, au moindre signal, chercher les malades et les blessés. De tration, la pharmacie, la tisanerie, les réfectoires. Elles sont simplement en carton. Aux fenêtres les carreaux sont remplacés par des toiles huilées qui résistent à l'ébranlement par les projectiles.

Les pavillons destinés aux malades sont en bois. Ils n'ont qu'un étage et sont reliés les uns aux autres par des allées couvertes ou par des rues fort boueuses; mais on y a installé des che-



Fig. 3. — Une sable de fracturés



Fig. 4. - Une salle d'opérations.

ment les obus allemands. Puis un poteau indique qu'on a quitté la zone dangcreuse. Alors la voiture descend par une joile route ombragée et bientôt à gauche on découvre une vaste plaine, bordée d'arbres et entourée de petites colliens. Dans cette clairière s'allongent de nombreux hâtiments en bois, qui s'étendent parallèlement sur une grande surface et vous donnent l'impression qu'on va visiter un village nègre, transporté dans nos climats. l'autre côté s'étend la route carrossable par laquelle on arrive. Aux deux extrémités, sur le sol, sont cimentées deux énormes croix rouges qu'on voit facilement de loin et de haut, insigne sacré que les aviateurs allemands peuvent contempler, mais qu'ils feignent souvent de ne pas reconnaitre.

Nous voici devant le groupe principal des baraques. Quelques-unes servent aux services généraux et renferment les bureaux de l'adminismins a claire-voic qui permettent de circuler sans trop se crotter.

Les salles des malades sont chires, spacieuses, bien aérées, et chauffées par de nombreux poèles. L'inconvénient des baraques c'est que les murs, bien qu'en double paroi, ne conservent guère la chaleur. On doit user beaucoup de combustible. Mais les malades ne se plaignent pas et, quand on parcourt une salle de blessées, qui, grâce aux nouveaux appareils de fractures, peuvent se remuer



92% 40% 20% 8%



facilement et se déplacer dans leur lit, on trouve des hommes gais, heureux, enchantés de la nourriture qu'on leur donne et des soins qu'on leur prodigue.

Aux services de chirurgie sont annexées des salles d'opérations, chauffées par des radiateurs. Ces salles, largement éclairées pendant le jour,

sont pourvues de nombreuses lampes électriques et d'appareils radioscopiques permettant, quand il le faut, d'opèrer sous l'écran. Une chambre contigue renferme les appareils de stérilisation.

L'II. O. E de Bouleuse peut être considéré comme un hôpital modèle. Il répond à toutes les exigences modernes. Il est pourvu de nombreux laboratoires, laboratoires de chimie, d'histologie, de radiologie, où les étudiants peuvent recevoir un enseignement technique.

L'hôpital contient 3.000 lits. C'est, comme on voit, une véritable ville, qui s'est dressée en quelques mois dans une plaine déserte, auprès d'un hameau iusqu'ici inconnu. Actuellement une partie sculement des pavillons est occupéc par les services de chirurgie. Aussi est-ce par des cliniques chirurgicales que les élèves ont commencé leur cycle d'études

Les cours théoriques ont lieu dans un pavillon bien aménagé, qui a même une supériorité sur les amphithéatres de la Faculté de Paris. Au lieu d'écrire sur leurs genoux, les auditeurs, au nombre de 70, ont devant eux des tables sur lesquels ils placent encre et papier et prennent facilement des

L'enseignement est actuellement confié à trois agrégés de l'aris (un de chirurgie et deux de médecine); trois agrégés de Lyon (un d'histologie, un de chirurgie et un de physique), un chirurgien des hôpitaux de Paris. Il offre donc toutes les garanties nécessaires.

Ce qui manque encore, c'est une bibliothèque. On a fait venir quelques livres de l'École de Lyon, mais le nombre en est insuffisant. Les professeurs des différents centres font un appel pres-



Fig. 5. - Le laboratoire d'histologie

sant à leurs collègues. Ils leur demandent d'envover tous les volumes dont ils n'ont pas besoin et d'y ajouter leurs œuvres. Ainsi les professeurs et les médecins non mobilisés pourront collaborer à l'enseignement sur le front.

Cet enseignement n'est pas et ne peut pas être parfait. Tel qu'il est, il rendra les plus grands services et le corps médical doit remercier M. Justin Godard d'avoir bien voulu adapter cette œuvre aux besoins des Universités. Les étudiants rendent justice à notre Sous-Secrétaire d'Etat et. il y a quelques jours, comme il repartait de Bouleuse, il vit, tracé dans la boue desséchée qui couvrait la vitre de son automobile, l'inscription suivante : « Vive Godard, c'est un chic type ». Manifestation naïve et triviale qui, certainement, fit plus de plaisir au Sous-Secrétaire d'Etat qu'un

article élogieux ou un discours acadé-

Mais, dira-t-on, ne va-t-on pas favoriser certains étudiants au détriment de leurs camarades. Sans doute, tous les mobilisés du front ne peuvent être envoyés simultanément dans les centres d'enseignement. Mais on a établi un roulement; ils iront à tour de rôle. On a parlé aussi des étudiants attachés à l'armée d'Orient. Croyez bien qu'on ne les a pas oubliés; on organise pour eux un enseignement analogue a celui qui se fait en France. Il y a aussi les étudiants de l'arrière. Les uns sont évacués de la zone des armées et versés dans le service auxiliaire pour blessure ou maladie contractée sur le front. Ceux-là sont autorisés à poursuivre leurs études et à prendre des inscriptions comme s'ils étaient libérés du service. Ils ont payé un tribut suffisant pour obtenir une semblable faveur.

Quant aux étudiants qui, depuis le début de la guerre, sont maintenus dans les services auxiliaires, on trouvera plus tard des dispositions qui assureront leur avenir.

Mais on s'est préoccupé tout d'abord de ceux qui sont à l'avant et personne ne pourra dire qu'il est injuste d'avoir commence par les étudiants qui partagent la vie des combattants, qui peinent dans les tranchées et vont sur la ligne de feu, qui journellement s'exposent au danger et risquent leur existence.



#### UNE CROIX D'OFFICIER

Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs la promotion au grade d'officier de la Légion d'Honneur de notre collaborateur et ami le D' Helme.

Bien qu'absorbé par les fonctions militaires importantes où son dévouemet l'arait apontanément entraîte, le D'Heluce i an pas moins, depuis le début de la guerre, consacré une large et féconde part de son activité à la défense des grands intérêts de la profession médicale et, s'in en ous apparient pas de messurer nous-mêmes le talent et l'ardeur qu'il a mis à combattre pour la home cause, tous nos lecteurs out trouré dans ces colonnes l'écho de son tibrant apostolat. C'est en leur nom que nous adressons à notre ami nos hien viers éfficiations. L. Ne

LA MORTALITÉ INFANTILE AU MAROC ET SES RAPPORTS AVEC LA SYPHILIS

Par MM. LACAPÈRE et LAURENT Médecins du dispensaire antisyphilitique de Fex.

Dans un pays où le célibat n'existe pas, où la polygamie est générale, où les femmes ne sont honorèes que d'après le nombre des enfants qu'elles ont donné à leurs maris, on est en droit de s'étonner du manque de densité de la population. Ce fait est dù à la terrible mortalité infanile qui sévit chez les indigènes, mortalité qui dépasse toutes les prévisions et qui est sans rapports avec celle que l'on constate dans nos pays.

Parmi les causes de cette hécatombe d'enfants, la syphilis occupe une place privilégiée, mais elle n'est qu'un des facteurs de la dépopulation des indigènes. L'enquête à laquelle nous venons de nons livrer nous permet d'apporter quelques précisions à cette question.

Nos recherches ont porté parallèlement sur des

femmes atteintes de syphilis et sur des femmes non syphilitiques.

Pour arriver à évaluer avec quelque chance d'exactitude le rôle de la syphilis, nous n'avons retenu pour notre statistique que des syphilitiques dont l'infection paraissait encore en pleine vinlence, des syphilitiques chez lesquelles la recherches de la séro-réaction a donné des résultats franchement positis.

L'interrogatoire de 44 femmes dont le diagnostic clinique était corroboré par une séro-réaction positive nous a permis d'établir que ces indigènes avaient eu au toula 24% enfants sur l'esqueles 5% senlement, c'est-dire 30 pour 100, restaient vivants-Sur ceux-là un nombre considérable étaient encore condamné à une mort prématurée, et d'autres étaient atteints de tares hérédo-syphilitiques qui diminnaient plus ou moins lerva valeur individuelle.

Certaines familles semblaient relativement épargnées et on trouve dans les chiffres que nous avons relevés 3 enfants vivants, 1 mort; « vivants, 3 morts, etc. Mais bien plus souvent la mortalité s'eat abattue sur presque tous les enfants avec une terrible ténacité. Nous relevons par exemple les chiffres de 2 enfants vivants contre 6 morts, de 1 vivant pour 1 morts, 1 vivant pour 7 morts, aucun enfant vivant et 9 morts. Ces derniers chiffres nous rappellent eeux que rapportait Pournier quand il voulait montrer la gravité de l'hérédité syphilitique, et nous retrouvons bien dans ees séries ininterrompues de catastroples l'influence indubitable de la syphilis.

Mais si l'on veut comparer cette mortalité avec celle que l'on observe chez les non-syphilitiques, on voit que la vérole est loin d'être la seule cause de mortalité infantile eliez les Arabes.

Chez 44 femmes indemnes de tout accident de syphilis et chez lesquelles la séro-réaction s'est montrée complètement négative, nous avons trouvé, sur un total de 211 naissances, une mortalité de 117, soit de 55 pour 100, contre 94 survivants (45 pour 100).

La différence brute entre ces deux chiffres sembled one indiquer une proportion de 15 pour 100 comme relevant uniquement de la syphilis. En d'autres termes, les syphilitiques que nous avons examinées ont perdu 15 pour 100 de leurs enfants du fait de leur syphilis et 55 pour 100 du fait d'un certain nombre d'autres causes encore mal cou-

Les chiffres que nous donnons ici nous paraissent très voisins de la réalité, ear les causes d'erreur qui peuvent fausser notre statistique s'annulent réciproquement.

Nous n'avons pu tenir compte, par exemple, de l'époque de contamination des (emmes que nous avons examinées. On sait qu'il est absolument impossible de se basers sur les renseignements fournis par les indigénes, pour qui le temps n'existe pas. Il est done hors de doute que nous avons ét trop peu sévères en établissant notre pourcentage chez les syphilitiques, car nous avons cempté dans le nombre de leurs enfants vivants ceux qu'elles ont pu mettre au monde avant leur contamination.

Par contre, ces syphilitiques que nous avons examinées en pleine syphilis virulente pourront, une fois leur infection notablement attérnée par le temps. avoir un certain nombre d'enfants sains. Nous avone donc, à cet autre point de vue, été plutôt trop sévères.

Si nous admettons comme sensiblement exacts les chiffres que nous avons indiqués, on peut en tirer une idée approximative de l'influence de la suphilis sur la mortalité générale des enfants au Maroc.

Nous avons publié, il y a quelques semaines, en collaboration avec M. le médecin A.-M. Decrop, une étude sur la diffusion de la syphifis au Maroe, et nous avons montré que l'on pouvait admettre

# NÉOL

(OZONE NAISSANT)

## IRRIGATIONS

Sous forme d'eau néolée remplace :

Hypochlorites et Eaux Oxygénées

# NÉOL

(OZONE NAISSANT)

# GARGARISMES

(1 à 2 euillerées à potage par verre d'eau)

Angines, Grippe et Fièvres éruptives

# NÉOLIDES

COMPRIMÉS <



que 73 pour 100 des musulmans étaient syphilitiques. Si l'on tient compte de ce que la population juive est notablement moins atteinte au Maroc, on peut estimer à 70 pour 100 environ de la population totale le nombre des syphilitiques.

Dans ces conditions, on en arrive à conclure que sur la totalité des enfants qui naissent au Maroc, une proportion de 10,5 pour 100 succombe du fait de la syphilis, abstraction faite des avortements dont nous avous tenu commte.

tements dont nous avons tenu compte.

On voit qu'il fandra travailler beaucoup pour ramener au pourcentage normal (en France 22 pour 100) la mortalité infantile au Marco. Gette mortalité générale est de 62 pour 100. La lutte antisyphilitique pout la finire baisser de 10 p. 100, maisil y a d'autres causes et le Gouvernement du Protectorat doit entrepriendre contre celles-ei la même lutte qu'il a entreprise contre la syphilis au Maroc. S'il le fait, le Maroc ne tardera pas à être une terre très largement peuplée, car les enfants naissent en grand nombre, il faut seulement les empécher de disparatire.

#### NOTES SUR LE COMMERCE FRANÇAIS $\lambda$ SALONIQUE

On comprend assez peu en France L'importance de L'envre de propagante seintifique et de réalisations commend au l'activité de l'Arché d'Orient, depuis de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité l'activité de l'activité l'activité l'activité de l'activité l'activité l'activité de l'activité l'ac

la region macedonieme.
Avant notre arrivée à Salouique, ce commerce était
à peu près complètement entre les mains des Austro-Allemands. Pendant les preuières mois de la campagne, il était impossible de s'y procurer uu médicament français. La suppression de toute communication avec les empires centraux et la création d'un Burcau commercial de l'Armée d'Orient a modifié la situation de la façon la plus heureuse.

Salonique consomme mensuellement pour environ 1 million 1,2 de produits chimiques et pharmaceutiques. La part de la France dans ces importations est des deux tiers; l'autre tiers étant partagé entre les autres pays alliés et les neutres.

As privates in non caronismis compité de nombreuses sympatices dans la population préco-israélite de Salonique, où notre langue est pardée rouranment. Mais pour que nous en récoltions le profit. La fallu les circonstances actuelles et l'énergie éclaire de co officiers qui se sont charges de vulgarisme proporduits. Grâce à eux, notre commerce constait aujourd'hui me prospérité telle, que oue exportatious générales sur Salonique auront fait plus que de decupler de 1914 à 1917. Il importe de prévoir dès maintenant le maintien de notre priorité commerciale pour l'aprés-guerre.

Le Bureau commercial de l'Armée d'Orient se consacre à cette tièle et serttojures d'intermédiaire aux Françàs qui veulent exporter là-bas. Il leur suffit de s'adresser à M. l'intendant Bonnier, Bureau commercial de l'Armée d'Orient, secteur postal 591, pour recevoir tous les renseignements pouvaut faciliter leur entreprise.

Nous pouvons également rassurec ceux qu'aurait émus l'inecudie de Salonique, en leur communiquant l'extrait snivant d'une circulaire adressée le 1<sup>st</sup> Septembre dernier, par l'Armée d'Orient, aux Chambres de commerce française:

« L'incendie a détruit une partie de la ville qu'on peut évaluer à 1 kilomètre carré; les pertes correspondent à 120 millions de francs couverts par les assurances, et à une somme nou assurée, sensiblement égale à la précédeute :

arent 'egae at a precessorie plus particulièrement la « Cos pertes atteignent plus particulièrement la conservation de la comparation de la comparation de détail. Les importateurs avec lesquels l'industrie française est survont en relations out en à subir des pertes moindres, parce que les certropist de douane, dans lesquels es trouvaient la majeure partie de leurs marchandises, ont été pour la plupart épargnés. s II y a lieu, en outre, de remarquer que les principles banques sont iudenues, ou out pr saver la totalité de leurs valeurs et de leur comptabilité. Enfin, presque tous les négociants de Salonique, qui ont, depuis la présence des Alliés, réalisé d'importants bénéliese, ont des comptes ouverset des d'àpits de fonds à l'étranger, particulièrement en France et an Ampleterre.

« Pour ces diverses raisons, le crédit général de la place de Salonique n'a pas été ébranlé. »

Il nous est possible de donner à nos lecteurs une idée précise des importations en Serbie avant la guerre. Celles-ei atteignirent, pour l'aunée 1910, par exemple, un total de 70.400.000 francs, où la part der diverses untions était :

| Allemagi | ne  |     |   |     |    |  | 34,9 | millions. |
|----------|-----|-----|---|-----|----|--|------|-----------|
| Antriche | - H | lor | ų | ric | ı. |  | 16,1 |           |
| Angleter | re  |     |   |     |    |  |      |           |
| France.  |     |     |   |     |    |  | 3,6  |           |
| Italie   |     |     |   |     |    |  | 3,6  |           |
| Belgique |     |     |   |     |    |  | 0.8  |           |

Les produits chimiques et médicamenteux étaient aiusi répartis :

Ces chiffres assignout à chaque nation le rang qu'ulle occupait dans le commerce serbe. Leur publication indiquera à nos commerçants la portée des efforts qu'ils doivent préparer, s'ils veulent se créer plus tard en Serbie une situation analogue à celle qu'ils occupent maintenant en Macédoine. La prospérité de notre importation sur ce dernier pays, qui cansitue le véritable seuil économique de la Serbie, nous garantit un succès durable aux Balkus; si uous continuous plus tard, avec la môme labileté et la même énergie, l'enuvre de propagande commerciale créée par l'Armée d'Orient.

JEAN PERRIGAULT, Médecin aide-major de l'Armée d'Orient.



Le l'acte of du MD oneard est allesse à lite gracieux à tous les mérecins des Armées qui en feront la demande au l'aboratoire du l'acté of 112 Rue la Boetie -Paris. Tel. Magram. 58.28.

#### LIVRES NOUVEAUX 1

Soins oculaires à l'usage des infirmières. Dr. 11. COPPEZ RT A. VAN LINT, 1 vol. in-8°, 185 pages ct 114 figures (Masson et Cie, éditeurs). Prix : 5 fr.

Cet ouvrage est très probablement le seul qui ait été publié en Belgique occupée au cours de la guerre, et dont des circonstances exceptionnelles aient permis l'entrée et la vente en l'rance; à ce titre, il serait déjà une curiosité bibliographique.

Il est également intéressant pour le praticien qui trouvera dans leurs détails les plus précis les différentes méthodes d'exploration de l'œil. Les lavages, les applications de collyres, les pansements sont minuticusement décrits. Ce livre s'adresse sans doute plus spécialement aux infirmières, mais le médecin sera vivement intéressé par le chapitre relatif aux soins d'urgence et sera fixé sur la conduite à tenir en présence de brûlures du globe oculaire, ou de corps étrangers, etc.

Des gravures extrémement nombreuses illustrent le texte, le précisent et permettent même de l'abréger; on en trouve à chaque page, et ce sont toutes des reproductions de photographies d'une uetteté remarquable prises dans le service de la Polyclinique de IVAN BERTRAND.

Découverte des valsseaux profonds par vole d'accès large, par J. FIOLLE (de Marseille) et J. Delmas, chirurgiens à l'Automobile chirurgicale 21, avec une préface de Pienne Duval et des dessins originaux de II. Beacrous, 1 vol. de 200 pages (Masson et Cir., éditeurs). — Prix : 5 francs,

Les lecteurs de La Presse Médicale ont eu la primeur d'un chapitre de l'ouvrage de MM. Fiolle et Delmas, dans lequel ils ont donné un exemple de la méthode chirurgicale qu'ils emploient pour la décou-

1. Par décision du Syndicay des Éditeurs (27 Juin 1917), tous les ouvrages médicanx supportent une majoration pr visoire de 10 p. 100 sur les prix annoncés.

PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH

Il nous suffir d'ajouter ici avec P. Duval, et avec les auteurs, que cette découverte large des vaisseaux profonds ne s'applique pas seulement à la chirurgie de ønerre La chirurgie vasculaire moderne exige des procé-

dés nouveaux, des voies d'accès plus larges; elle facilite toutes les mano uvres autres que le simple passage d'un fil sur un double ceutimétre d'artére soigneusement isolé et, si les méthodes classiques de ligature resteront toujonrs l'apprentissage nécessaire de tout élève en chirnrgie et le procédé de choix pour la ligature simple des vaisseaux, les méthodes nouvelles que Delmas et Fiolle décrivent dans ce livre sont cependant la base de toute une nouvelle chirurgie des vaisseaux.

C'est donc un ouvrage qui restera après la guerre et qui n'est pas seulement l'exposition d'une technique passagere bonne seulement dans les ambulances du front.

Juico critico y valor effectivo actual de la bacterioterapia (Jugement critique et valeur effective actuelle de la bactérlothéraple), par Dr Josopus AZUAN MOLINA, 1 vol. in-8°. Saragosse, Andres y

Cette petite brochure est la réimpression d'un mémoire conronné par la Société royale de médeciue de Saragosse où il a remporté le premier prix en 1916. L'auteur, qui a une connaissance très exacte de tous les travaux scientifiques français parus sur ces questions de bactériologie, après une rapide introduction où il expose quelques généralités sur l'infection et les limites de la bactériothéraple, aborde immédiatement l'étude des divers sérnms et vaccins actuellement employés.

La plus grosse partic de l'onvrage est consacrée à l'étude de la vaccination antityphique, on trouvera là une critique minutieuse comparée des divers vaccins employés : cenx de Wright, de Vincent, de Besredka, etc. D'intéressantes statistiques et des chiffres relatifs a l'Espagne sout fournis. La vaccination antityphique est étudiée tant au point de vue prophylactique qu'au point de vue curatif.

L'auteur aborde encore d'autres questions importantes, les vaccinations anticholérique, antipesteuse, antidysentérique, antigonocorcique, la tuberculinothérapie sont rapidement exposées. Les points faibles sont mis en évidence avec franchise.

Enfin on trouvers days un dernier chapitre quelques éléments sur la bactériothérapie non spécilique gastro-intestinale, et le traitement du cancer par des injections de cultures de streptocoques.

Le régime alimentaire des diabétiques, D' Nigay, 1 vol. in-16, broché, 94 pages. Librairie O. Berthier, Bougault, successeur.

Ce livre, qui est un véritable bréviaire des diabétiques, aiusi que l'appelle M. Marcel Labbé, contient tontes les données principales sur les régimes propres aux différents diabétiques.

L'aphorisme de Voltaire : « Régime vaut mieux que médecine » se justifie à merveille à propos du dis hète; c'est dans cette maladie que les cures de régime donnent peut-être les plus brillants résultats. tle livre, qui est essentiellement pratique, montre comment il faut instituer un régime particulier en quelque sorte à chaque malade. Avant de pouvoir dire quels sont les aliments auxquels le diabétique n'a pas droit et quels sont, au contraire, ceux qu'il peut prendre, le médecin doit étudier avant tout la límite de la tolérance hydro-carbonée et même parfois l'excrétion chlorurée, l'élimination des purines, etc.

L'anteur, après avoir établi la technique du régime d'épreuve, aborde l'étude du régime alimentaire d'abord chez un diabétique saus dénutrition en équilibre azoté, comme c'est d ailleurs la forme la plus commune et enlin chez nu diabétique en pleine dénutrition.

Dans toutes ses recettes culinaires, le Dr Nigay se révèle, en mème temps qu'un excellent pathologiste, un « parfuit maître-queux », selon l'expression de Marcel Labbé.

IVAN BERTRAND.



# Antisyphilitique extrêmement puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et Militaires des Pavs alliés

Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES: Injections

DOSES FRACTIONNEES. - 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure). DOSES MOYENNES. — 30 à 35 centigr, tous les 8 jours (\* à 10 injections pour une cure).

2 à 3 injections suffisent pour blanclar un syphilithque; le nombre d'injections indiquées
ci-d-seus a pour luit d'amener la séro réaction à la négative, afin d'obteur une
guérison aussi complète quo possible.

MODE D'EMPLOI, 1-10]. Intravileneus. Solut. concentrées. Chaque doss de Galytest accompande de son sérum me la commant, in it y a qu'a larre tember le entieux de l'ampoid de sérum aux le Galytest et vive ment, apure le solution fillet des sous existipae de urre et l'Iligéer de sais ve une dobtie. Injections Intramasculaires. Le Galyte né multion luiteuse set livé dans desampoiles dont il suffir d'apres et le souteur dans les muses un accuraires desse solutions.

Souvenez-vous Rien d'Allemand

Rien des Allemands

Pourquoi le Galyl doit-il être préféré aux produits Allemands? 606 et 914 PARCE QUE

1º Le Galyi est beaucoup plus actif que le Néo-Salvarsan; son emploi est aussi commode que celui de ce dernier corps.

2º A la suite des Injections de Galyl l'on ne risque pas, 2 ou 3 jours après, de voir survenir des phénomènes de méningo-encéphalite mortelle comme cela se produit avec le néo-Salvarson. 3º En continuant l'empici d'un médicament allemand les médecins français mantiennent l'influence morale allemande en France; influence qui doit disparaitre et qu'on fera cesser par l'ompici d'un antisyphilitique de decouverte française, le Galyl.

En un mot avec le GALYL: guérison plus rapide, plus sûre et avec moins de risques qu'avec le 914; suppression en outre de l'influence morale allemande.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRE NALIME, à VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

#### NÉCROLOGIE

Nous avons le regret d'appreudre la mort du D' Gidon, professeur d'anatomie, directeur de l'Ecole de Médecine de Caen, qui avait admirablement organisé l'enseiguement dans son Ecole qu'il dirigeait avec dévouement et autorité.

Ces jours derniers ont eu lieu, à l'hôpital Claude-Bernard, les obsèques de Mile Marcelle Servais, jeune étudiante en méderine, qui remplissait les fonctions d'interne

Appelée au milieu de la nuit nuprès d'un enfant atteint de diphtérie, elle se rendit par une température glaciale au Bastiou 19, pour pratiquer le tubage : atteiute par la coutagiou, elle a succombé après quelques jours de soulfrance.

La médaille d'argeut des épidémies lui a été remise par le directeur de l'Assistance publique qui a ex-primé devant son cercucil les seutiments d'unanime sympathie éprouvés par tous pour cette victime du

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. -- Sont inscrits au tableau de la Légion

d'honneur, pour Commandeur : M. Taffier (Theodore-Marin), professem agrégé libre de la Facalté de Médecine de Paris (titres stionnels), Chirurgien de très haate valeur. A rendu depuis le début des hostilités, tant par son enseignement que comme chirurgien consultant aux armées, les services les plus éminents et contribué par son activité inlassable et su science, aux progrès du service chirurgical.

— M. Gosset (Antonia), médecia principal de 2º classe (territorial), médecia-chef de l'ambulance E. 13/18.

 M. Merveilleux (Pierre), médecin inspecteur des oupes coloniales, directeur du Service de Santé en Indochine

Chevalier: M. Vigneras (Pierre), médecin aide-major de 1re classe, au 2 groupe du 281e rég. d'artillerie loarde: médecin-major ayant fait preuve, en toates circonstances, de banacoup de coarage et de dévouement. Grièvement atteint par éclats d'obus, le 17 Octobre 1917, a, avant de penser à lui, donné ses soins à un blessé qui se tronvait à ses côtés. Déjà cité à l'ordre.

- M. Roussignol (Marias), médecin aide-major de 2º classe à titre temporaire au 401º rég. d'infanterie : médecin très dévoué, d'un coarage remarquable. A été blessé grièvement, le 14 Octobre 1917, au coars d'une relève. Déjà cité à l'ordre.

- M. Rigal (Jean), médecin aide-major de 1º0 classe réserve) à la compagnie 1/4 du 3° rég. du génie : s'est signalé par sa conscience et son dévouement. Grièvement blessé, le 10 Octobre 1917, au cours d'un bombardement nérien, a l'ait montre d'un hel esprit de sacrifice.

 M. Thellier (François), médecin-major de 2º classe (active), médecin che d'un groape de brancardiers divi-sionnaires : médecin d'un grand mérite, au front sans in-terruption depuis le début des hostilités. S'est lait remarquer dans les situations les plus périlleuses par son déonement aux blessés, son courage et son saus les plus violents hombardements et son abacgation en toutes circonstances, Trois citations. (Croix de guerre.)

M. Chanal (René), médecin aide-major de 2e (active), 16º bataillon de chasseurs : médecin militaire d'an dévouement et d'un courage remarquables, toujours dans les postes les plus exposés, où il se dépense sans compter pour soigner les blessés; fait l'admiration de la troape, de ses camarades et de ses chefs, par son sangfroid et su belle humeur dans les situations difficiles. Sept citations. Une blessure. (Croix de guerre)

- M. Mercier (Raoul), médecin aide-major de 1re classe (active) au quartier général d'an groupe d'armée : mé-derin d'une haute conscionce et d'une grande habileté professionnelle. Quoique libéré de toate obligation militaire, s'est engagé pour la durée de la guerre et s'est distingué par sa bravoure, son activité, ses initiatives toujours heureuses, dans le traitement des blessés de guerre et l'organisation des hôpitaux. Une blessure, une citation. de guerre.)

 M. Reverchon (Ilonoré), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (active) à la mission militaire française en Roumanie : services exceptionnels rendus à la mission française en

Ronmanie. Trois citations.

— M. Vielle (Émile), médecin-major de 2º classe (active) au rég. d'infanterie coloniale du Maroc

 M. Moisseney (Pierre), médecin-major (active) au 6º rég. de cuirassiers. M. Ronalet (Ferdinand), médecin-major de 2º elasse

(active) an 81° reg. d'infanterie. - M. Martin (Paul), médecin-major de 2º clusse (active) nu 8º bataillon de chasseurs à pied.

- M. Martin (Etienne), médecin-major de 2º clusse (ac tive), médecin-chef d'uae ambulance

— M. Roques (François), médecin-major de 1ºº classe au 30.º rég. d'infunterie (active).

- M. Orticoni (Julien), médecin-major de 2º clusse an

87r rég. d'infanterie (active).

— M. Yvernault (Pierre), médecin-major de 2r classe (uctive) au 22° rég. de dragons.

 M. Géniaux (Hippolyte), médeciu-major de 2º clusse (active) au 341° rég. d'infanterie.

M. Vielle (Jean), médecin-major de 2º classe (active) an 114° rég. d'infanterie.

- M. Dizac (Pierre), médecia-major de 2º classe (active) reg. mixte de zonaves-tiruilleurs - M. Pasteur (Edmond), médecin-major de 2º classe

an 23º rég. de dragons (active). - M. Notin (Georges), médecin-major de 1ºº classe (active) au 12½ rés. d'infanterie.

- M. Capdevielle (André), médecin-major de 2º classe (active) an 222° reg. d'infanterie.

— M. Gnérin (Léonard), médecin-major de 2º classe (active) an 68º rég. d'infanterie.

- M. Berton (Jean), médecin-major de 2º classe (active) aa 311° rég. d'infanterie. - M. Borderies (Gérard), médecin-major de 2º classe

active), médecin-chel d'une ambulance - M. July (Louis), médecin-major de 2º classe (active)

an 118° rég. d'infanterie.

— M. Martin (Paul). médecin-major de 2° classe (active). réserve de personnel sanitaire.

M. Cathala (Camillo), médecin-major de 2º classe (active) à un hòpital militulre.

M. Sibille (Victor), médecin-major de 2º classe (active)

à la mission militaire française en Grèce.

— M. Domage (Jean), médecin-major de 2º classe (ac-

tive) à l'hôpital militaire de Marseille, 15° région. M. Dumas (Jean), médeein-major de 2º classe (active) à l'infirmerie d'Agadir (Muroc),

 M. Espinasse (Georges), médecin-major de 2º classe (active) au 37º rég. d'infanterie. - M. Grillat (Etienne), médecin-major de 1ºº classe

(active) à titre temporaire, médecin-chef, ambulance 3/22.

— M. Pridicr (Henry), médecin-major de 2° classe (active) au 327° rég. d'infanterie.

— M. Delange (Noël), médecin-major de 2º classe (active), médecin-chef d'un groupe de brancardiers divisionnaire G. B. D. -- M. Collin (Léon), médecin-major de 2º classe (active)

au 90° rég. territorial d'infanterie. - M. Pezet (Odilon), médecin-major de 2º classe (active) en service en Guinée.

M. Regnault (Michel), médecin-major de 2º elasse (active) au Maroc.

(Voir la suite, p. 21.)

L'expérimentation

clinique, poursuvie dans

les Hôpitaux de Paris, a

montré d'une façon cons-

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

#### USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris

La premiere Usine française affectée à la production industrielle de la Theobromine, depuis 1898

\$68868666688888



THEOBROMINATE OF CALCIUM CRISTALLISE

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolerance parfaite chez tous les malades l'emploi du Théosos n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine

tante que, chez le même malade. la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir P te de 20 Cachets

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE:

..... 0 gr. 01 Cacodylate de Fer 

BOITE DE 12 AMPOULES: 4 tr. 50

2º en GOUTTES (pour la vole gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

0 gr. 01 1/2 milligr. PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS 

# PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881, par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Môpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par

l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine, etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le **PEPTONATE DE FER.** 

Sous la forme de *Peptonate de Fer*, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué

normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : Hayem, Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumontpallier, etc., les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. M.º R.OBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot, V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, M° ROBIN, l'Inventeur du Peptanate de fer, reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Reuvers en 1892.

d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT) Tamatave, 27 Septembre 1890.

« Le PEPTONATE de FER ROBIN a vraiment une

action curative puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires. » Docteur JAILLET, ancien field de Liebotatoire de Thérapeuluse à la Familié de Médeine de Paris. A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le **Prof G. POUCHET**:

"Le PEPTONATE de FER ROBIN est un sel organique défini constituté par deux combinations: " de Peptone et 2" de Glycèrine et de Fer, formant un set ferrique double à l'estat de combination particulière, étable que le fer ne peut être décolé ni procipité par les réactifs ordinates de la chunie minérale. Cet état particulier le rend émbnemment propre à l'assimilation.

(Analyse du Docteur G. POUCETET, Professeur de plasmacologie à la frante de l'éléctione de Paris, fic. durc de l'Audétide de Médicide, etc.) D'après ce aut précède, nous crowns (lanc noupoir

D'après ce qui précède, nous croyans donc pouvoir affirmer qu'aucune Specialité Pharmacutique n'a jamais eu une pareille consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique,

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1°Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer ROBIN favorise l'hypera genèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang, il sea donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition, il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc.

Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépourvu de toute saveur styptique, se prend à la dose 46 10 à 30 goutes par repas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe que liquide ou aliment, étant soluble dans tous les liquides organiques, lait, etc.
'On preserira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc.:

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN (Liqueurs très agrachies). – Dose: Un verre à liqueur par repas. Pour ne pas confondre et éviter les Imitations et Contrefacons de ce produit, exiger la Signatuve et la Marque "FER ROBIN avec un LION COUCHÉ"

Vente en Gros: PARIS, 13, Rue ae Poissy. — Détail: Toutes Pharmacies.

# « LABORATOIRES CIBA »

LYON - 1, PLACE MORAND, 1 - LYON.

Its éléments qui entrent dans la composition des êtres vivants, animaux et végétaux, sont identiques, mais il y a opposition presque complète entre leur mode d'assimilation suivant que l'on considère le règne végétal ou le règne animal. Alors que le premier puise ces éléments dans le sol où il les emprunte au règne minéral, le processus nutritif est inverse chez les êtres animés : ceux-ci ingérant les substances complexes, à poids moléculaire élevé, que lui fournissent les végétaux ou la chair des animaux, transforme ces substances au cours du métabolisme et, après avoir édifié avec elles leurs muscles, leur squelette, et réparé leur usure vitale, les éliminent après une série de désintégrations successives sous des formes plus simples : acide carbonique, urée, phosphates minéraux.

Aussi, pour restituer à l'organisme ses pertes journalières en phosphore et pour lui fournir pendant la croissance les matériaux phosphorés nécessaires à son développement, la nature ne se sert que de composés organtques.



Anhydro-oxyméthylène-diphosphate de chaux et de magnésie.

# PRINCIPE PHOSPHO·ORGANIQUE DES RÉSERVES VÉGÉTALES

Contient 22 0/0 de phosphore

REPRÉSENTE LA MATIÈRE NUTRITIVE PHOSPHORÉE NATURELLE A L'ÉTAT LE PLUS CONCENTRÉ ET SOUS UNE FORME IMMÉDIATEMENT ASSIMILABLE

#### INDICATIONS:

Surmenage sous toutes ses formes. — Neurasthénie et Névroses.

Tuberculose pulmonaire et osseuse. — Convalescences. — Rachitisme.

Et autres expressions pathologiques d'une assimilation défectueuse on d'un processus déminéralisateur

DOSE: 1 à 2 GRAMMES par jour,

EN CACHETS -- GRANULÉ OU GÉLULES

# FERROPHYTINE GIBA

Sel ferrique neutre de l'acide anhydro-oxyméthylène-diphosphorique, contenant 7/5 0/0 de fer et 6 0/0 de phosphore, ces deux éléments organiquement combinés sous une forme colloïdale et toujours bien tolérée.

Spécifique de la Chlorose, des Anémies diverses, de la Chloro-bacillose, de la Scrofulose, du Lymphatisme

GRANULÉ DE SAVEUR TRÈS AGRÉABLE

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE: O. ROLLAND, PHARMACIEN 1, Place Morand, 1 — LYON

## TÜBERCULOSE · LYMPHATISME · ANEMIE ·

# TRICALGINE



TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

# RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS GALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de trailement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0°01 de MÉTHYLARSIMATE DE SOUDE chimiquement pur par cachet. 5º la Boile de 60 cachets.

en CACHETS seulement doses exactement a 3 goultes de solution d'ADREMALME au millième par cachet . 6º la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0502 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet 4'so la Boite de 60 cachets

### CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hópitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE TUBERCULOSE

FONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

# odođeno

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine)

Enfants: 10 à 20 Gouttes par jour. Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis : 100 à 120 Gouttes par jour. VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique. La seule dont la

composition soit toujours constante \_

G.PÉPIN - Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales. (Th. de Doct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)



Traitement des Maladies (Furonculose, Anthrax. Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOUB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN = Académie des Sciences.

en 1917:

Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpilaux. Communications \

Societe Medicare des Hopdaux. Societe de Chirurgie. Thèse Marcel PEBOL (Paris 1917). Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

L.B.A. Laboratoire de Biologie Appliquée

TÉLÉPHONE : 36-64 GUTENBERG 36-45

ANALYSES MÉDICALES

Produits Biologiques CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

**OPOTHÉRAPIE** 

PRODUITS STÉRILISÉS · HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cio. 54, Faubs St-Honoré, PARIS

administration prolongée GAÏACOL INODORE à hautes doses

uniquement sous forme de "ROCHE"

COMPRIMÉS "ROCHE" CACHETS "ROCHE"

Echantillon et Littérature :

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C

' 21, Place des Vosges Paris

CACHETS "ROCHE DETHIOCOL

- M. Roasseau (Loais), médecin-major de 2º classe (active) an Cameroun.
- M. Arathoon (Charles), médecin-major de 2º classe (active) au Toukin
- M. Valery (Charles), médeein aide-major de 1re classe (territorial) au 5° groupe du 107° rég. d'artillerie lourde : médecin d'une haute conscience et d'une grande habileté professionnelle. A fait preuve dans son service des plus remarquables qualités de courage et de dévouement, notamaient en Champagne, en Septembre et Octobre 1915, où il s'exposa journellement au feu de l'ennemi, se portant toujours aux points les plus dangerenx pour relever et soigner les blesses. A déjà été cité.
- M. Boulan (Pierre), médecin aide-major de 1re classe réserve) à l'hôpital militaire du Val-de-Grace, gouvernement militaire de Paris : médeein très brave ayant fait preuve, en toutes circonstances, du plus grand dévoue
- M. Carrière (Georges), médecin-major de 1re classe (territorial), chef du centre de neurologie de la 12 région : s'est signalé par son labeur et son dévouement depuis la
- M. Suquet (Arsène), médeein-major de 2e classe (territorial) au luboratoire central de radiographie de la 16° région : a contracté, dans le service, une affection
- M. Bardier (Emile), médecin-major de 1re classe réserve) à l'hôpital complémentaire nº 52, 17° région méderin remarquable tant par ses hautes qualités morales que par sa grande valeur professionnelle.
- M. Loeper (Marie), médecin-major de 2° classe (ré-serve), chef de secteur médical, 20° région : professeur agrégé à la Faculté de Paris. A rendu les plus grands
- services comme chef d'un secteur médical.

   M. Monier (Léon), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce: a rendu les plus signalés services aux mutilés de la face, leur consacrant tous ses instants au point de compromettre su santé.

#### MÉDAILLE MILITAIRE.

- M. Auffret (Joseph), médecin auxiliaire à la 27° batterie du 37º d'artillerie de eampagne : soldat dévoué, ayant toujours parfaitement rempli son devoir. A contracté une grave maladie aux tranchées dans l'exercice de ses fonctions de brancardier qu'il accomplissait avec un zèle et un dévouement inlussables.
- M. Meysan (Paul), médeein sous-aide-major (active) à la 7º batterie du 2º rég. d'artillerie eoloniale : n'a cessé, depuis le commencement de la gaerre, de donner les plus belles preuves de dévouement et d'abnégation, ton-

- jours prêt à secourir les blessés dans les circonstances les plus difficiles. Blessé très grièvement, le 20 Sep-tembre 1917, à son poste, après avoir rendu de très grands services dans an groupe très éprouvé. Déjà denx fois cité à l'ordre,
- M. Faure (Mare), médecin auxiliaire (active) au 169º d'infanterie : médecia auxiliaire dans que formation de l'arrière, fut affecté sur su demande à un régiment d'infanterie où, des son arrivée, il se fit remarquer par son moral élevé. A fait preuve d'un dévouement allant jusqu'à l'abhégation, d'un courage qui fut presque de la témérité sons le feu. Grièvement blessé, le 8 Septembre 1917, au moment où, pendant un tir de barrage des plus its, il se portait au secours d'un officier.
- M. Vignon (Henri), sous-aide-major (active) au 8º rég. de tirnillears, 2º bataillon ; jenne médecin, d'un dévouement et d'un courage hors de pair, qui s'est signalé an cours des attaques d'Avril. Blessé le 5 Septembre, rejoint le régiment aussitôt gaéri. A été de nouveau très grièveent blessé, le 14 Octobre 1917, dans l'accomplis de son devoir. Trois citations.
- M. Chauffardet (René), médeein auxiliaire (active) nu 283° rég. d'infanterie : médecin d'une grande bra-voure, ayant anchaute idée du devoir. Le 21 Octobre 1917, a donné un magnifique exemple de dévouement et d'abaégation, en prodigment ses soins aux blessés sous un feu d'artillerie d'une extrême violence. A été grièvement blessé dans l'accomplissement de son devoir. Déjà cité à
- MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES. Médaille de
- DESCRIBES. Medical DES EMPREMIES. Médical de cerneil. M. Amaudrut (Jules), médicain traitant, hôpital auxiliaire 204, à Laval. M. Sabadini (Léonce), médicain aide-major de 2° classe, hôpital temporaire, Saint-Nicolas, à Issy-les-Moulineaux.
- M. Chapuis (Maurice), médecin-major de 2º classe, médecin-chef, dépôt du 1er rég. de zouaves à Saint-- M. Anbouin (Roger), médecin-unajor de 2º classe,
- hopital complémentaire 290, au Mans - M. d'Elsnitz (Michel), médecin nide-major de 120 el.,
- hópital complémentaire 20, pare Chambrun, Nice.

   M. Magne (Alphonse), médecin aide-major de les classe, hópital complémentaire 20, pare Chambrun,
- M. Gaumé (Gilbert), médeein-chef, hopital auxiliaire 204, à Laval.
  - Médaille d'argent. M. Pergola (Frédérie), médecin nide-major de 1º classe, hopital complémentaire 31, à

- M. Brael (Paul), médecin auxiliaire, hopital temporuire 95 his h Nice
- M. Peyrache (Jean), médeein aide-major de 1re el., médeciu chef, centre spécial de réforme, hopital 85, à Roanne
- M. Neyret (Jean), médecin sons-aide-major, 14° section d'infirmiers militaires, hôpital aaxiliaire 55, à Lyon. - M. Seitier (Pierre), médecin side-major de 1ºº classe, médecin-chef du dépôt du 159° rég. d'infanterie, à
- Briuncon. M. Van Schevensten, médeein de bataillon de 2º classe, hôpital militaire belge de Mortain.
- M. Bussim (Gésar), docteur en médecine, hôpital militaire du Val-de-Grâce. - M. Madranges (Charles), médecin-major de 2º classe, nission militaire en Roumanie
- Midaille de bronze. M. Pouteau (Francisque), médecin traitant, hopital auxiliaire 204, à Laval.

#### Sont cités à l'ordre du jour :

- M. Coesign (Yves), médeein side-major de réserve 2º classe au 8º rég. de zouaves : s'est distingué les 16, 17 et 18 Juin par son courage et son dévouement. N'a pas panser les blessés et assurer leur évacuation.

- M. de Saint-Rapt (Joseph), médecin aide-major de le classe as 99° rég. d'infanterie : au cours d'un bom-bardement par obus vésicants et asphyxiants, a assuré avec intelligence et promptitude les soins et l'évacuation de nombreux hommes atteints ; a dirigé avec dévoue pendant les joarnées des 23 et 25 Octobre 1917, le ser-rice médical de deux bataillons.

M. Bertier (Loais), médeein-major de 2º classe : médecin de haute valeur morale et professionnelle, s'est toujours dépensé sans compter auprès de ses blessés, a constamment assuré son service dans des conditions soavent difliciles et dangerenses, notamment pendant les bombar-dements par avions à Dagay, les 2 et 3 Septembre et pendant l'offensive de l'Aisne en Octobre 1917.

 M. Vincent (Clovis), médeein-major de 2º classe, chef de service su 98º rég. d'infanterie : le 20 Août 1917. a donué, toute la journée, sar le champ de bataille, des a donne, toute la poirnec, sur le enamly to batanire, de-preaves d'an dévoacement remarquable en se portant suc-cessivement à tous les postes de secours de première ligne, en recherchant lui-même des postes plus uvancés, en surveillant le service du transport des blessés, tout cela malgré les tirs de barrages et les feux de mitrailleases ennemies. Par son uttitude exceptionnellement brave, a mérité l'admiration de tout son régiment.

— M. Arsollier (lleuri), médecin aide-major de 2º cl. au 165º rég. d'infanterie : parti le 20 Août 1917, avec les

#### Iso-Valérianate de Bornvle Bromé

(0.15 de produit par capsule)

#### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux

Régulateur de la Circulation et de la Respiration

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéol

(2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs.

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS

vagues d'ossaut, a montré un entrain et une énergie remarquables. S'est dépensé sans compter, du 20 ou 26 Août, dans l'organisation des postes de secours et n fait preuve de sang-froid et d'un dévouement inlossable.

— M. Mendelssolin (Emile), médecin-major de 2º classe à la C. II. R. da 287° rég. d'infanterle: pendant les com-buts des 20 et 26 Août 1917, a parfaitement assuré le service médical malgré de violents bombardements et a assuré l'évacuation des blessés d'une manière remor-

- M. Martinand (Georges), médecin sous-aide-major, du 1º bataillon du 332º rég. d'infanterie : a de nouveau affirmé ses qualités professionnelles et militaires an jeours de la dernière offensive, en pansant de nombreux blessés dans un poste de secours avancé, malgré un bombordement des plus violents, et aprés avoir subi deux fois une intoxication par les gaz asphyviants.

— M. Marchal (Paul), médecin aide-major de 2º classe

au 161° rég. d'infenterio : médecin de botaillon, d'un courage et d'an dévouement remarquables, toujours prêt à se sacrifier pour accomplir ses fonctions. Tué à son poste, au cours d'un violent bombardement, le 27 Août 1917

- M. Roustan (Emile), médecin aide-major de 1º cl. du 29 º rég., d'artillerie de campagne : médecin de haute conscience. A donné tonte la mesure de sa valeur, du 12 au 20 Aout 1917, en prodiguent ses soins aux blesses, malgré les nombreux hombardements d'obus à gaz or explosifs

M. Gachet (Georges), méderin-major de 2º classe médecin chef de service au 155°, rég, d'infanterie : tou-jours sur la brèche. Stimulant tout son personnel dont Il obtient un rendement exceptionnel grâce à son exemple. Du 17 nu 28 Août 1917, dans un secteur d'attaque soumis à de violents bomburdements, s'est porté en avant pour assurer aux blessés des soins plus rapides et plus complets et a assuré l'évacuation de tous les blessés du

— M. Leroy (François), médecin auxiliaire à la com-pagnie 13 3 du 4 rég. du génie : médecin d'un dévoue-mont inlassable et au-dessus de tout éloge. A fait preuve de son mépris du danger en installant son poste secours pendant trois nuits consécutives, et malgré le bombardement, dans la parallèle d'assaut que construisaient les sapeurs de la compagnie 13/3. Accompagné de ses brancardiers s'est mis à la recherche de blossés sur le terrain conquis pendant les journées des 25 et 25 Août 1917 et a montré son calme et son sang-froid habituels.
 M. Baumelou (Marie), médecin-major de 1ºº classe à

la 1re division d'infanterie : officier sapérieur de haute valeur. Vient de se distinguer au cours des combats d'Août 1917, en organisant de façon parfaite le service

des évacuations de la division et de l'assainissement du champ de bataille. S'est multiplié pour s'assurer person-nellement, par des visites de jour et de nuit, du bon fonctionnement du Service de Santé et maintenir l'hygiène

dus troupes.

— M. Wissemans, médecin inspecteur, chef supérieur du Service de Santé d'une armée; est depuis trente mois de la contra de la contra d'une armée, qui, pendant à la tête du Service de Santé d'une armée, qui, pendant cette période, a pris part presque sans interruption à des opérations actives. S'est moutré en toutes circonstances à hauteur de la très lourde tache qui lai incombait. En particulier, a su organiser, dans des conditions excep-tionnelles de rapidité, les services nécessuires aux attaques d'Août 1917, devant Verdun; a obtenu ce résul-tat malgré les difficultés résultant de très violents bombardements sur ses hôpinaux; au cours de ceax-ei, a donne le plus bel exemple en se reudant immédiatement sur les points dangereux.

- M. Chevassu (Manrice), médecin-major, méde chef de l'ambulance chirargicale automobile nº 20 ; belle attitude lors du bombardement du centre hospitalier auquel était rattachée sa formation. A coopéré active-ment au sauvetage des blessés.

- M. Idrac (Jean), médecin-major de 1ºº clusse du Service de Santé d'un corps d'armée ; médecin militaire d'une débordante activité, d'un dévouement sans limite ; n'a pas hésité à opérer, lui-même, dans des circonstances parfois difficiles, des reconnaissances souvent périllenses dans le secteur de Louvemont, au nord de Verdun, afin d'apporter des perfectionnements à la marche de son service; a ainsi fait preuve de mépris du danger, d'esprit de sacrifice, Comme medecin chef da groupe de brancardiers divisionnaires, a montré de réelles qualités d'orga nisation et a pris, notamment pendant les journées du 20 et du 26 Août, une part prépondérante a l'évacuation rapide des blessés. Déja cité cinq fois à l'ordre du C. A. — M. Houchard (René), médecin aide-major de 1ºº classe

— M. Houchard (Renc), medicen under-unijor de 1% cinses au 112r vig. d'Infunterie : me-lecin d'une grande vulear militaire et morale. Lors de l'attaque du 20 Août, a vapi-dement porté son poste de seconrs en avant et, durant cinq jours, y a prodigaé ses soins aux blessés de trois régiments sans abrit, sons un bombardement violent, imposant l'ordre et le calme par son sang-froid et son activite.

— M. Sonbies (Jacques), médecin-major de 2º classe au 173º rég. d'infanterie : médeciu de la plus grande valear, actif et courageux, A, des le début, purcouru les premières lignes conquises et, au cours des combats des 20, 21 et 22 Août 1917, a continué à assurer dans les meilleures conditions le service sanitaire, donnant des preuves de

brayonre remarquables.

— M. Roax De Badilhac (Jean), médeein-major de 2º classe au 2º bataillon du 4º tirallleurs : pendant les combats des 4 et 8 Juitlet 1917, dans la région de ..., a donné de nouvelles preuves de dévouement et de cou-rage en allant, à différentes reprises, sous le feu, panser les blessés. Serré de très près par l'ennemi, a pu assurer, grace à son calme et son sang-froid, l'évacuation de tous

les blessés. A été pour tons d'un bel exemple. — M. Graux (Lucien), médeein aide-major de 1<sup>re</sup> classe : médeciu de bataillon remarquable de zéle et de dévouement. Mulgré les hombardements violents et répétés, a assuré le service du poste de secours de son bataillon et prodigué, en outre, ses soins à des blessés d'autres forutions pendant la période difficile du 25 Septembre ou 5 Octobre 1917.

- Section sanitaire anglaise no 10, sous le commandement du sous-lieutenant Klingelhoefer, a assuré, depuis un an et demi, les évacuations dans les secteurs diffi-ciles de la manière la plus remarquable. Ses conductenrs, pour la plupart agés et libérés de toute obligation militaire, viennent, au cours d'une attaque récente, de faire l'admiration de tous en purcoarant, en plein jonr, des zones violemment hombardées par l'ennemi et en assurant les évacuations avec une rapidité non obtenue jusqu'à ce jour.

M. Abrami (Pierre), médecin aide-major de 1re classe ù l'hôpital temporaire nº 3 ; seize mois d'Orient. Evacué pour maladie contractée au chevet des molades. Hante valeur scientifique. Services exceptionnels dans la prophylaxie du paludisme. Au laboratoire, comme en mission sur le front, a toujours marqué profondément sou pas-

ATTRIBUTION DE LA POURRAGÈRE. - Section sanitaire américaine nº 51 : A assuré pendant une pérlode de onze jours de combat, du 8 au 19 Mars, avec un mépris absoln du danger, d'abord sous les ordres du sous-lieutenant Rouff, puis, à partir du 15 Mars, sous les ordres du sous-lieutenant Hollande, les évacuations dans une zone particulièrement battue par l'artillerie ennemic. De plus, tout son personnel a fait preuve d'un dévouc-ment et d'une endurance remarquables, en assuraut, par un service moyen de dix-neuf heures par jour, le maximum de rendement de cette mité. — (Ordre de la e armée, nº 83, au G. Q. G., le 3 Avril 1917.)

Personnel d'élite, qui a montré, pendant l'attaque du 23 aa 26 Octobre 1917, le plus haut sentiment du dovoir. A assuré dans le minimum de temps, malgré de grandes difficultés matérielles, l'évacuation de tous les blessés de la division sur des routes à peine praticables et soumises à de violents bombardements. N'est arrivé à ce



COMPRIMÉS SATURANTS CARBONATE DE BISMUTH ET POUDRE DE LAIT SÉDATIF DE LA DOULEU

1 COMPRIMÉ TOUTES LES 5 MINUTES JUSQU'À SOULAGEMENT

GRANULÉ SOLUBLE

REPRODUISANT LA FORMULE DU PROF, BOURGET, DE LAUSANNE BICARBONATE DE SOUDE, PHOSPHATE DE SOUDE, SULFATE DE SQUDE

LE MEULEUR MODE DE SATURATION PAR LES ALCALINS EN SOLUTION ÉTENDUE

1 MESURE DISSOUTE DANS UN VERRE À BORDEAUX D'EAU PURE.

DURET & RABY LABORATOIRES DE 5 Avenue des Ti remarquable résultut que par son mépris absolu du danger et par ses qualités exceptionnelles d'endurance physique et morale. — (Décision du genéral commandant en chef du 1cr Décembre 1917.)

Groupe de brancardiers de la 38º division. - Sous la brillante conduite de son chef, le médecin-major de 2º classe l'onvieille, a en toutes circonstances donné des marques de courage poussées jusqu'à l'abnégation. A assuré en particulier, duns la période du 24 au 31 Octobre 1916, avec une bravoure provoquant l'admiration, l'évacuation des blessés d'une position très avancée, surmontant les difficultés d'un long trajet à découvert dans un terrain détrempé et bouleversé sous un incessant bomburdement. — (Citation à l'ordre du groupement D. E. transformée en citation à l'ordre de l'armée par ordre 6067 D. du 29 Navembre 1917.)

Unité d'élite qui, sous les ordres de son chef, le méde-cin-major Fonvieille, assisté du médecin aide-major Mazaubert, a assuré dans le minimum de temps, les 22, 23, 24 Octobre 1917, devunt la Malmaison, des évacuations extrêmement difficiles dans un terrain bouleverse. détrempé et aceldenté, sous des bombardements in sants. Mulgré la longueur des trajets et les obus asphyxiants, a poussé le seutiment du dévouement jusqu'à la plus haute abnégation. — (Décision du général commandant en chef du 9 Novembre 1917.)

Proposition extraordinaire d'avancement. - M. Manine Hitou, médecin de 1re classe, en service à Lorient.

coignage officiel de satisfaction. - M. Michel (F. S.). médecin en chef de 11c classe en service, à Lorient,

#### FACULTÉ DE PARIS

Cilnique ophtalmologique. — M. le professeur F. Di LAPERSONNE recommencera ses leçons eliniques le ven-dradi 18 Janvier 1918, à 10 h. 1/2, à l'amphithéatre Dupuytren (llôtel-Dieu) et les continuera les vendredis sui vants à la même heure.

Ordre du service. - Les lundis, mereredis et vendredis

à 9 h. 1/2, consultation à la Policiuique Panas. Les mardis, jeudis et samedis, à 9 heures, opérations (salle d'opérations)

Enseignement spécial pour les stagiaires. — Cet ensei-gnement seru donné, à purtir du 8 Janvier 1918, les mardis, jeudis et samedis, à 3 heures, à l'amphithéatre Dupuytren (Hôtel-Dien)

es leçons, accompagnées de présentations de mulades. de projections en couleurs, etc., pourront être suivies par les auditeurs bénévoles qui se ferout inscrire auprès du professeur. Un certificat leur sera délivré à la lin du ours qui durera environ deux mois

Clinique des maiadies mentales, Asile Suinte-Anne Chinque des matatres mentares, astro-rae Cabania, 1 (XIVe). — M. le professeur agrégé Dapré, chargé de cours, a commencé l'Euseignement spécial pour les stagiaires, le lundi 7 Janvier 1918, à 15- h. 1/2, et le ucra les mercredis, vendredis et lundis suivants,

de 15 h. 1/2 à 17 heures, à l'ampbithéâtre de la Clinique. Les Iceons, qui anrout lieu en Janvier et Février 1918, seront consacrées à l'étude élémentaire et pratique de la psychiatrie clinique et médico-légale, ave ychiatrie clinique et médico-légale, avec présentation malades, de pièces et de documents. Elles pourront être suivies par des auditeurs benévoles, qui se feront e auprès du professeur et auront droit, en cas d'as sidnité de leur part, à un certificat de participation à cet enseignement spécial.

Anatomie topographique. M. le professeur Aug. Broca commencera le Cours d'Anatomie chirargicale appliquée à la médecine opératoire le lundi 21 Janer 1918, à 4 heures (amphithéûtre de Physique de la Faculté), et le continuera les mercredis, vendredis et landis suivants, à la même heure.

Objet du Cours : Anatomie chirurgicale des membres et opérations correspondentes (avec projections cinématographiques).

- Par arrêté en date du 19 Décembre 1915 et par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 15 Mars 1907, les étudiants mobilisés de la Fuculté de Médecine de l'Université de Paris qui auront obtenu, depuis leur mobilisation, le titre de docteur en médecine, seront autorisés à se présonter aux différents concours pour l'adjuvat qui seront organisés uprès la cessation des hostilités

#### NOUVELLES

Les docteurs en médecine du service auxiliaire — M. Jean Locquin, député, ayant demandé à M. le mi-nistre de la Guerre quelle différence existe entre un docteur en médeeine du service auxiliaire apte à faire campagne, et un médecin du service armé, et s'il n'y a pas lien de nommer médeeins aides-majors les docteurs en médeeine du service auxiliuire inaptes à faire cam-pagne, lorsqu'ils possèdent, par ailleurs, des titres scien-

tifiques remarquables, a reça la répouse suivante :

« 1º Aux termes de la réglementation actuelle, les

ducteurs en médecine du service uuxiliaire, peuvent accéder nu grade d'aide-major, mais ils perdent, du fnit de leur nomination, leur statut d'uuxiliaire. Les conditions de lear utilisation restent donc uniquement déterminées par le degré de leur aptitude à faire campagne; 2º réponse uffirmative, à condition toutefois qu'ils soient capables de recevoir une affectation oux armées; l'expérience ayant démontré que de nombreux emplois aux armées pouvaient être occupés par des officiers naguère classés « inaptes », il faut, mais il suffit, que le candidat au grade d'aide-major ait cette « aptitude res-treinte » exigée aujourd'hui pour le maintien dans les endres de tout officier du Service de Santé. »

Les médecins auxiliaires du service auxiliaire peuvent prendre des inscriptions. -Jacquier, député, ayant demandé à M. lc ministre de lu Guerre s'il ne serait pas possible d'accorder aux médecins et pharmaciens auxiliaires du service auxiliaire l'autorisation de poursuivre leurs études et de prendre des inscriptions lorsque leur service dans une ville de l'aculté le per-

met, a reçu la réponse suivante : « Le département de l'Instruction publique a accordé le droit de prendre des inscriptions aux étudiants verses dans le service unxiliaire pour blessures de guerre c maladie contractée au front et maintenus dans cette position à la suite de la contre-visite obligatoire prévue à l'article 3 de la loi de 17 Août 1915, y

Les médecins de complément. — M. le marquis de la Ferronnays, député, ayaut rappelé à M. le ministre de la Gaerre que, d'après une dépêche ministérielle [sous-secrétariat d'Etat du Service de Santé; du 21 Octobre 1917, nº 33763 1/7, les médecins de complément des classes 1887 et antérieures peuvent être mis en congé sans solde, et lai ayant demandé si par analogie avec les dispositions de la circulaire du 1er Décembre 1916, nº 344 C. 1./7, complétant la circulaire du 17 Octobre 1916, nº 290 C. 1./7, pères de six enfants des classes 1893 et antérieures assimilés à la classe 1887 par leur nombre d'enfunts et les pères de sept cufants, quelle que soit leur classe, doivent bénéficier des dispositions de la dépèche du 21 Octobre

1917 précitée, a regu la réponse suivante :

« Il ne faut comprendre, dans les classes 1887 et anté-rieures, que les officiers du Service de Santé appartenant actaellement à ces classes ou qui s'y trouvent ramenés par six enfants vivants. La mise en congé sans solde ne saurait donc être accordée ni aux officiers ramenés à la cla-se 1887 par moins de six enfants, ni aux

(Voir la suite, p. 25.)

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

and the large terms and the second of the se

ANÉMIE GÉRÉBRALE **CONVALESCENCES** 

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances and the second s

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthénie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

**CONSTIPATION-COLITES** 

Paraffine LIQUIDE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.



officiers pères de six enfants vivants qui ne seraient pas de ce fait ramenés à la classe 1887.

Les médecins des vieilles classes. - M. Paulin Dupuy (Tarn-et-Garonne), député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre s'îl est exact que la solde et les prérogatives afférentes à leur grade doivent être maintenues aux médecins des plus vieilles classes, ou assimilés, relevés de la zone des armées ou de l'intérieur et renvoyés, sur leur demande, dans leur domicilo d'avant-guerre, alors que ces mêmes médecins ont repris choz eux, leur ancienne clientèle civile et payante, ac de clientèles de confrères restés mobilisés, alors surtout que, dans leur résidence, ou même dans tout leur arro dissement, ne se trouve plas un seul hopital, avec blessés ou malades militaires, et que, dans leur résidence propre, il n'existe d'autre garnison qu'une brigade de gendarmerie à effectifs réduits, soignes gratuitement par un médecin civil, a reçu la réponse suivante

« Les médecins mobilisés appartenant aux classes 1888 et plus anciennes ne peuvent être affectés à leur résidence du temps de paix, en application des dispositions en vigueur, quand cette localité ne possède pas une gar-nison ou une formation sanitaire susceptible de justifier la présence de médecins militaires du grade des intéressés. »

Les médecins rapatriés. — M. Milliaux, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre s'il existo un régimo spécial pour les médecins rapatriés, considérant que, pour leur tenir compte de la longue captivité qu'ils ont subie, il paraîtrait équitable de les laisser dans les formations de l'arrière pendant une période suffisante à déterminer, n reçu la réponse suivante :

a Les médecins rapatriés sont envoyés en permission d'un mois nyant de reprendre leur service. A l'issue de cette permission, ils rejoignent leur région d'origine, où ils reprennent leur tour de départ aux armées, compte tenu do leur age et de leurs charges de famille.

Service de Santé de la marine. - M. le médecin général de 2º classe Girard a été nommé aux fonctions de directeur du Service de Santé du 1er arrondissement maritime, en remplacement de M. Couteaud, placé dons la 2º section (réserve) du cadre des officiers généraux

M. Chastaing, médecin en chef de 1re classe en service

à Rochefort, a été désigné pour coutinuer ses services à Paris, en qualité de membre du Conseil supérieur de la

L'enseignement de l'hygiène. - Sur la demande de MM. Henri Sellier et Léopold Bellan, le Conseil général de la Scine vient de renvoyer à la 5c Commission une proposition ayant pour objet d'organiser à titre d'essai l'enseignement de l'hygiène dans les écoles de filles de la banlieue, et de créer à cet effet un emploi d'inspectrice de l'hygiène aux appointements fixes de 3.000 francs, auxquels s'ajouterait une indemnité de déplacement de

De plus, un crédit de 1.000 francs permettrait chaque année de récompenser les institutrices ayant apporté le plus de zèle à l'enseignement de l'hygiène.

Alliance d'hygiène sociale. séance, le Conseil de l'Alliance d'hygiène sociale vient de nommer vice-président M. Georges Risler, en rempla-cement de M. Landouzy, membre de l'Académie des Sciences et de l'Académie de Médeeine, décédé.

Protection des enfants du premier âge. -Sur un rapport de M. Ambroise Rendu, au nom 7º Commission, le Conseil général de la Seine vient de prendre une délibération désignant M. Lalou comme membre du Comité départemental de la protection des enfants du premier ag

La jutte contre les majadles contagleuses. - Sur la proposition de M. Ambroise Rendu, le Conseil général de la Seine vient de renvoyer à sa 7º Commission les trois voux suivants qui lui ont été transmis par l'Œuvre d'entr'aide sociale, la « Renaissance des cités

Premier ven « Considérant les dangers que les mnladies conta-ieuses et surtout la tuberculose font courir à ln race et qu'il importe que les lois et règlements actuellement en vigueur édictent des mesures efficaces pour lutter contre

des fléaux aussi redoutables; « Considérant que l'application rationnelle des lois et règlements ne peut pas être assurée par les maires, souvent mal instruits des réglements et de leur utilité, parfois en lutte avec des influences électorales autres.

« Emet le vœu :

« Que les règlements A et B édietés en application de la loi du 15 Février 1902, dite de la santé publique,

soient revisés, précisés et complétés;
« Que les maires soient déchargés de leurs pouvoirs de police sanitaire, qui scront mis entre les mains d'un service de protection de la santé publique, composé d'inspecteurs d'hygiène dirigés par un inspecteur dépar-temental spécialisé, sons l'autorité du Préfet. »

Deuxième von :

« Considérant, d'autre part, que les immenses trava de reconstruction à effectaer sans délai dans les régions dévastées par la guerre rendent plas urgentes les mesures à prendre pour que ces travaux soient exécutés dans les conditions les plus favorables à la salubr té publique,

« Emet le vou

« Que les Conseils généraux agissent auprès du Parlenent et des pouvoirs publics en vue d'obtenir l'application des lois, décrets et règlements susceptibles d'assurer les progrès de l'hygiène, dans la défense des populations contre les malndies contagieuses et notamment contre la tuberculose, en imposant à toat logement un minimum Troisième vœu

« 1º Qu'une modification à la loi du 15 Février 1902, dite de la santé publique, soit introduite afin que tuberculose soit légalement assimilée aux autres maladies contagieuses et que la déclaration, par le médecin, en soit rendue obligatoire;
« 2º Que le tuberculeux, qu'il soit civil ou militaire,

ne soit jamais livré à lui-même, abandonné à l'ignorance on à l'ineurie, mais que les sanatoria le recueillent, l'isolent, le soignent et le guérissent;

« 3° Que les tuberculeux ne soient envoyés à la enmpagne qu'autant qu'ils y trouverout les soins éclairés et les conditions d'hygiène que ne suppléent ni le soleil, ni le grand air des champs.

Médaille d'honneur des épidémies. — M. Cazereuve, sénateur du Rhône, est nommé président de la Commission instituée, par décret du 13 Janvier 1912, en vue de l'examen des dossiers de propositions pour la médaille d'honneur des épidémics et de l'hygiène publi-

que, en remplacement de M. le sénateur Peyrot.
M. Coussol, chef du bureau de la prophylaxie et des épidémies, est nomné membre de la méme Commission.

et INFECTIONS DIVERSES

émie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.)

LAHORATOIRES COUTURIEUS, 18. Avenue Hoche PARIS Traitement = par le =

Rhodium B Colloidal électrique

AMPOULES de 3 cm.



#### Caisse d'Assistance médicale de Guerre

#### Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis).

5, rue de Surène, Paris (8°).

#### Souscriptions reçues du 1er au 15 Décembre 1917.

Le total de la souscription au 15 Décembre 1917

#### s'élève à 895,100 francs. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels.)

1,500 francs : M. Lazard (André). Paris (sur les indica-

tions de Mar veuve Brissand) 750 francs : Le Syndicat des Médecins du département de la Seine (versement fait par le Dr Bongrand) (3º vers.) 500 francs : La Société locale de l'arrondissement d

Toulon (8° vers.) 300 francs : Dr Arnozan et nu médeein bordelais

anonyme), Bordeaux. — Dr Siredey, Pacis (80 vers.

200 francs : Dr Gréquy, Bondy (Seine) (18º vers.). 100 francs : Dr Fonton, Toulon (3º vers.). 60 francs : Dr Bilhaut, perc, Paris (2º vers.).

50 francs : De Bazy, pere Paris (17r vers.) - Ducor, Paris (5º vers.). - Maigre, La Roche-enr-You (3º vers.) - Mathien, Wassy (Haute-Marue) (5° vers.). - Pasquier Paris (3º vers.). - Perrillint-Botonet, Paris. - Ric

Chambou-dc-Tence (Haute-Loire) (18\* vers.). - Testevin, 1 Paris (7e vers.).

30 francs : More veuve Nicaudie, Bergerac (Dordogne). Dr. Baille, ambulance 3/69, S. P. 220 (17c vers.)

Delay, Lyon. 25 francs : Dr Romain, Bourg-les-Valence (Drôme) (2r vers.)

20 fr. 75 : Dr Imhoff, Paris.

20 francs: D<sup>16</sup> Chairford, Paris (2° vers.). — Espienx, Tonlon (2° vers). — Pamechon, La Flèche (Snythe). Plantier, Annoray (Ardèche) (9° vers.). — Théron, Tonlon (3° vers.). — Veilleau, Paris [Ar vers.]. — Un médecin mobilisé, secteur 100,

10 francs : Drs Baussay, Monts-sur-Guesnes (Vienne) (3° vers.). — Boutin, Toulon (4° vers.). — Congombles, Bagnéres-de-Bigorre (2° vers.). — M. Lavaysse, secrétaire de commune, Colbert (Constantine).

Moutant des souscriptions recueillies du 1er an 15 Dé-cembre 1917 ; 8,400 francs. Moyenne quotidienne ; Shirt fennes

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII\*).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en ecours immédiats, sur les 10 pour 100 affectés à ce service, une somme de 118,002 francs

### Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) PILULES (0.01) INSOMNIES AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PRRIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Interne, 16 inser., libre, huit jours Janvier, ferait remplacement préférence Paris. - Ecrire P. M ..

Chirurgien médecla étranger désire trouver travail dans clinique ou chez médecin pour la journée. - Ecrire P. M., nº 1781.

On desire acheter d'occasion sphygmomanomètre Pachon. - Ecrire P. M., nº 1783.

Docteur français demandé pour voies urinaires et syphiligraphie. — Ecrire P. M., nº 1486.

4. Gérani : U. Ponia

Peris. -- L. Marstheux, imprimeur, 1, rue Cossette



sont toujours à la disposition du. CORPS MÉDICAL

L.LECOO 15. Avenue Perrichont.

PARIS XVIème

UCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE extrait de froid, 100 grammes de viande de location de l'Orne, PARIS. — Contenuè dans des Cruchons de grès la SUCCO onserve indéfiniment es propriétés physiques et thérapeutiques.

FREMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.



# édine JACQUEMAIRE

Alimentation rationnelle des Enfants

ECHANTILLONS ET FEUILLES DE PESEES

Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Blédine ne contient pas de cacao, Pas d'excès de sucre, aucun élément constipant

entièrement digestible et assimilable dès le premier âge

COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL GAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE 4. ECHANTILIONS LIBOURINGS DAUSSE 4. Rue Aubriol PARIS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

#### SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique

#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Resorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'hulle de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme.

MPOULES GAIACACUDYLIQUES, a 0 gr. 95 de Cacodylate de Gaiacol par cent cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement preparée pour mon officine et exclusivement avec des foles de morte rais, est très riche en principes actifs : Iode. Phosphore et Alcalotaes; elle est tres seus supportée, même pendant i 6té.



# HUNT SEL

Alcalin - Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

> ACTION SURE ABSORPTION AGREABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boîtes de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16. Rue de Boulainvilliers.

EAU de RÉGIME des

DIABÉTIQUES — HEPATIQUES

# CH

BOUTEILLES - DEMIES et QUARTS

APRÈS et ENTRE les REPAS

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

Les Seules fabriquées avec les SELS VICHY-ÉTAT

MANUFACTURE D'APPAREILS ORTHOPEDIQUES FONDÉE EN <u>1830</u>

AYET-GUILLOT

SANGLE MYOSTHENIQUE



NOUVELLE CEINTURE ORTHOPLASTIQUE AFOR IES DEGRESSIVES de bas en haut

Brevets A.L. Modeles et Marques déposés PTOSES, GROSSESSE, OBÉSITÉ, HERNIES. SUITES D'OPÉRATIONS OU DE GROSSESSE TUMEURS ABDOMINALES.

CATALOGUE FRANCO ·

67. Rue MONTORGUEIL. PARIS Tel Central 89-01.



IODOTANNIQUE PHOSPHATÉ
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Abrège la Convalescence en activant la phagocytose

Les travaux de Lortat-Jacob ont démontré que l'iode déterminait une excitation du tissu lymphoïde avec formation abondante de leucocytes mononucléaires, excellents phagocytes, qui débarrassent l'organisme de tous les déchets et toxines laissés par l'infection. Ce rôle « dépurateur » de l'iode nous explique son action heureuse dans les convalescences.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique facilement assimilable, très active, et n'occasionne jamais ni irritation des voies digestives, ni accident d'iodisme.

Le VIN GIRARD a répandu depuis plus de vingt ans la médication iodotannique posphatée sous une forme agréable, donnant entière satisfaction aux médecins qui l'ont admise dans leur pratique journalière.

Le VIN GIRARD est toujours pris avec plaisir par les malades les plus difficiles.

UN VERRE A MADÈRE AVANT LE REPAS

A. GIRARD. 48. Rue d'Alésia. - PARIS

LA

# PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 45 centimes.

Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -MASSON ET C". ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIe) PONNEMENTS :

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Union postale . . . . . Les abonnements partent du commencement de chuque mois

- DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE F. DE LAPERSONNE Prefesseur à la Faculté, Médecin de l'hépital Boucic mhre de l'Académie de méd Professeur de eliuique ophtalmelegique à l'Hôtel-Diou.

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE

Protossour agrégé, Chirnrgion de l'hôpital Cochir

F. WIDAL Professeur de clinique à l'hôpital Cock Membre de l'Académie d

do médecine. F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l' Secrétaire de la Birecti

H. ROGER
Prefesseur de Pathologie expérim.,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine M LERMOYET

OF LIECUTE

16 150 1918

Médecin de l'hôpital Saint-Anteine, hre de l'Académie d' à l'hôp. Brect.

- REDACTION -

SECRÉTAIRES P DESEOSSES

J. DUMONT Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

« La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

J. Denis. - Le rétrécissement mitral dans l'armée. p. 21.

RAYMOND GRÉGOIRE et II. MONDOR. - La suture des plaies de guerre, p. 22.

MAURICE MIGNON. - Technique spéciale pour injections trachéales sans éclairage, p. 23.

Sociétés de Paris :

Acanémie des Sciences, p. 25. Agadémie de Médecine, p. 25.

Analyses, p. 26.

F. Helme. - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. Nouvelles.

RENSRIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Diurétique — Cardiotonique

EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernalis

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

TURERCHI OSE

iniectable LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement assimilable.

Littérat.et Echantens: Produits LAMBIOTTE Pro. i Prémery (Sière)

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

## NOS RAISONS D'ESPÈRER

PETIT BULLETIN

De temps à autre, je reçois des lettres, qui me touchent fort par les doutes mêmes dont elles témoignent. Mes correspondants ne me font pas de reproches, non, certes, mais ils se demandent et me demandent si, au lieu de voir les choses de l'avenir telles qu'elles sont, je ne les vois pas telles que je voudrais qu'elles fussent. L'erreur qu'on m'attribue est en effet assez commune. Combien n'avons-nous pas vu de bons esprits qui, au moment d'interroger la Nature et étant partis de l'hypothèse, ont voulu contraindre la grande rebelle à se plier, ce dont elle n'a cure, à leurs propres imaginations! Que d'expériences ainsi faussées par le subjectif dans un domaine où il n'a que faire! Mais, à plus forte raison, combien le chemin de la vérité est-il encore moins aisé à suivre quand il s'agit du gouvernement des hommes et de l'état social d'une nation grosse de l'avenir.

- Vous nous dites, remarquent mes contradicteurs, que nos mœurs changeront après la guerre. Nous ne demandons pas mieux que de vous eroire, mais, hélas! tous les événements de l'Histoire, tout ce que nous voyons autour de nous, est plutôt fait pour nous persuader qu'il en

DIGITALINE oristallisés

NATIVELL

ENDOGRISINES Fournier

Thyroïde. Ovaire, Foic.

etc., etc.

Granules - Solution - Ampoules

sera après comme avant. D'abord, il faudrait nous démontrer que la guerre améliore les hommes, et de cela nous vous défions bien : Tels ils étaient hier, tels ils seront demain; il u'y aura rien de changé en France, il n'y aura que des Français en moins, - et des meilleurs!

Je répondrai d'abord que, délaissant toute théoric mystique, je n'attribue aux conflits entre humains aucune vertu particulière. Si les grandes mélées, où les combattants 's'habituent forcément à se pénétrer jusqu'au fond de l'âme, où ils se jugent d'après une échelle de valeurs toute nouvelle, peuvent être fertiles en conséquences, jamais un individu malsain au point de vue moral ne rentrera meilleur à son foyer. Donc, je prie de ne pas trouver ici l'apologie de la guerre, que ie ne veux pas faire.

Il n'en reste pas moins que nos soldats ont connu un genre de vie supérieur, et qui est la vie collective. Ils avaient goûté les joies de la famille, les tendresses du foyer, l'ivresse de l'amour, mais tout cela est sans saveur à côté des souffrances et des périls supportés en commun dans le grand empire de la misère et du sacrifice. Certes, l'envie y fait sentir ses morsures, on y souffre de la médisance et anssi de l'injustice; les fleurs vénéneuscs qui poussent sur tout fumier humain s'épanouissent là comme ailleurs. Oui; mais que la Mort frappe à la porte, que le rival de la veille soit menacé, aussitôt toutes les ran-

Succedané du Salicylate de Methyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ARTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Expidement absorbable, sans irritation de la peac

Le laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris, envoic toujours gracieusement

aux Médecins du front, qui en font la demaude. la Pochette médicale d'Urgence,

qui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

Laboratoirea FOURNIER Frères, 25, Br de l'Hôpital, Paris

#### Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES: 20 centigr. tous los 4 jours (12 à 11 injections peur uns curs).
DOSES MOYENNES: 20 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires MALINE, à Villeneuve-la-Garenne dainel.

XXVI Année. - Nº 3. 10 Janvier 1918.

eunes de s'apaiser pour faire place au subline. Celui qu'on détestait, on ira le chercher au péril de sa vie jusque dans les fils de for barbelés de la tranchée ennemie. Rancœurs, haines, jalousies, la vie collective a tont nettoyé de son souffle dominateur.

Notez que je ne parle ici que des âmes ordinaires et de l'emprise qu'ont sur elles les diverses péripéties du tragique quotidien; mais si l'on monte plus haut, vers les régions où planent les êtres d'élite, à quelles perfections n'atteint-on pas! C'est la surtout que joue l'impondérable. Pour répondre aux amis qui venlent bien m'écrire sur ce sujet, j'avais projeté un dialogue entre un sénateur païen et son fils converti au christianisme. L'un, tout pénétré de philosophie, invoquait les lois de l'Histoire pour prouver que les hommes, éternellement condamnés aux mêmes gestes, étaient à la fois les acteurs et les spectateurs des mêmes événements qui, de siècle en siècle, allaient se répétant. Il montrait ainsi la naissance des civilisations anciennes, leur apogée, puis leur déclin fatal, inéluctable, et finalement leur mort.

Mais l'autre, imprégné d'idées nouvelles, s'efforçait de renverser tout ce savant échafaudage. Lorsque César s'en va conquérir la Gaule, il ne pense qu'aux profits immédiats de la conquête pour ses légionnaires et ses électeurs, les citoyens romains. C'est une question de butin, qui est en icu. Mais il se trouve que ces Gaulois, barbares hier, deviennent, sous l'influence de leurs vainqueurs, des artisans incomparables. Dans le centre de la Gaule, les fabriques de poteries artistiques se multiplient. Dans la ville à jamais lameuse de Lugdonum, des tisseurs, aux mains habiles, arrivent à fabriquer des tapis, des tissus beaucoup plus fins et plus riches en conleurs que tous ceux fournis jusqu'alors par les colonies d'Afrique. Il s'ensuit que l'Empire, dont l'axe oscillait vers l'Orient, est ramené en Occident. Des Jors, Rome cesse de porter son activité outremer, pour la cantonner toute dans l'Empire conquis par César. Mais comme cet empire, riche entre tous, excite les convoitises des Germains établis au délà du l'hin, les empereurs sont bien obligés de reconstituer une armée soligé et de rendre son lustre à l'éta militaire. En même temps, des lois sont votées contre le célibat et des mesures prises contre la dépopulation. Au total, la conquête des Gaules aboutit à re résultat imprévu, qu'elle prolonge de deux siècles peut-être la durée de l'Empire romain.

Battu sur le terrainde l'Histoire, mon sénateur se retranchait dans le domaine du législatif, où l'évolution semble obéir à la plus implacable logique. Quoi de plus durable, de plus constant que le Jus romanum, le Droit romain, qui durant des siècles, et à beaux deniers comptant, procura la sécurité au monde? Ce fut là l'industrie même de Rome. Tant que l'univers peut, sous ses lois, sous la protection de son glaive, fabriquer et faire commerce en toute sécurité, jamais on n'estime trop cher le tribut payé à la Ville. Mais à force de s'étendre, l'Empire s'affaiblit, cesse de pouvoir convrir de son égide tant de trafiquants essaimés à travers la vaste terre. Alors, phénomène naturel, impitoyable, les tributaires ne paient plus l'impôt, ils se révoltent, et c'est la décadence. -« Non, disait le fils, e'est la résurrection, parce que Christ est venu! » Et il montrait - avec quelle foi. yous le devinez, - la force des impondérables en ce bas monde et leur influence sur la marche de l'Histoire.

Rh bien, l'impondérable qui jone dans cette guerre, sans que nous nous en rendions assez compte, c'est l'ascension, le perfectionnement toujours plus grand des âmes bien nées i Pensey, bien penser, agri, bien agri, faire passer l'intérêt genéral avant le particulier, rester sourd, s'il le taut, à la voix de l'amitie pour écouter seulement la voix de la France, voilà ce que cent, nille,

dix mille jeunes gens, aujourd'hui inconnus, prêts à se jeter demain dans l'action, ont pris comme règle de vie. Et qui oscrait nier la force irrésistible de pareilles disciplines?



En suivant la pente habituelle de notre esprit, qui nous entraîne à nous appuyer toujours sur des eas concrets, j'ai noté bien des faits en vue d'appuyer la thése que je soutiens ici. Je n'en yeux retenir qu'un, il est d'hier.

Le premier jour de l'an, je reçus la visite d'un jeune étudiant en médecine, officier d'artillerie, auquel j'ai déjà fait allusion ees temps derniers. Ce garçon, qui n'a rien à envier à personne in comme fortune, ni comme talent, ni comme distinction physique, m'avait naguère consulté pour avoir s'il devait entrer dans l'avaition, et je l'en avais détourné, pour cette simple raison que, dans la guerre, personne n'a le droit de choisir son devoir. Mais, depuis sa dernière visite, un fait nouveau était intervenu, sous la forme d'une circulaire réclamant des observateurs habiles.

Mon jeune ami me tint le langage suivant : -« Comme observateur, je connais à fond mon métier et si, en tant qu'artillenr, j'ai conquis l'es time de mes chefs, qui m'ont nommé, - honneur insigne! - instructeur dans une école, e'est surtout à mon habitude du repérage que je le dois. Or, dans une action où 100,000 houmes seront engagés, si nous triomphons, ce dont je ne donte pas une seconde, j'aurai ma cent-millième part de succès, part restreinte, car mes risques seront relativement peu graves. Il en iratout autrement dans l'aviation. Lorsque le chef, avant l'attaque, enverra cinq avions observer les batteries ennemies, en survolant d'aussi près que possible le sol, j'aurai ec jonr-là mon cinquième de part dans la victoire, et non plus le cent-millième. Vous voyez la différence, et vous comprenez





日本 田田

1º En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Boirz ps 12 Ampoulas : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Caccdylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude. FLACON GOUTTES : 3'50.

A LACON GOULIAS , O C

ENVOI GRATUIT C'ÉCHANTILLONS & MM. 100 COSTEURS. MARIUS FRAISSE. Phica, 85, Avenue Mozart, PARIS

Téléph. 682-16

pourquoi aucune hésitation n'est permise. Oh! je sais : sur les cinq aviateurs partis, un scul peutêtre reviendra; mais être ce seul-là, pouvoir se dire que les projectiles vont tous aller au but, grâce aux renseignements fournis, avoir la conviction qu'on a supérieurement servi son pays, ne croyez-vous pas que cela vaille le risque encouru? D'ailleurs, ruse-t-on avec le devoir? On demande des observateurs : Présent! »

Je sens que j'écris tout cela avec une emphase qui déforme notre conversation si simple, mais que voulez-vous! j'étais si remué par ce noble langage que j'en demeure encore transporté.

Etes-vous nombreux à penser ainsi? ai-je interrompu. - « Nombreux? Certes! Ils sont légions, ceux qui raisonnent comme moi. Vous disiez l'autre jour que notre terre, fertile en héros, est pauvre en hommes. Ah! monsieur, quelle erreur est la vôtre, laissez-moi vous le dire en passant. Des hommes? Il y en a à remuer à la pelle; seulement, nos mœurs politiques sont encore telles, que l'occasion qui les mettra en relief ne se présente pas toujours.

« Tenez! poursuivit-il, j'avais dans ma batterie, quand j'étais maréchal des logis, un pointeur que j'avais remarqué. C'était un petit ouvrier typographe. Solide au poste, toujours prêt aux plus rudes besognes et toujours souriant, il avait en niême temps un esprit d'une ampleur déconcertante et des connaissances presque sans limites. Tout ce qu'il est possible de lire, il l'avait lu : musique, arts, sciences, ce primaire - car il ne possédait que son certificat d'études. - s'était întéressé à tout, savait tout. Bien entendu, tout se heurtait confusément dans cette magnifique cervelle, trop hâtivement meublée, mais tout de même, quelle tête bien faite! Le soir, nous causions politique, religion, avenir social. Que de elartés sur tout! Comme nous nous étions liés, nous ne cessames de nous écrire. Un jour, une de ses lettres marquait un découragement insolite :

mon homme s'ennuvait. Je pris le grand parti d'écrire à son capitaine pour attirer son attention sur lui. Réponse enthousiaste du chef, qui l'avait de lui-même distingué. Peu après, envoi de mon ami à l'école où je me trouvais. Là, je devais apprendre à le mieux connaître encore. Maintenant, il est retourné sur le front avec le galon d'or si désiré. Je ne sais si cet être, qui semble marqué par le Destin, pourra accomplir son cycle, mais s'il y parvient, je vous jure qu'il sera grand entre les grands. Et c'était hier, notez-le, un simple netit ouvrier!

«Je vous ai raconté son histoire, à celui-là, parce qu'au hasard des événements il est devenu mon ami, mais combien d'autres, là-haut, sont tout pareils à lui! Des hommes? La France au flanc ouvert en trouvera autant qu'elle voudra pour panser ses blessures héroïques. »



Ainsi parla mon étudiant mué en guerrier. Ce qu'il me disait cadrait si bien avec mes observations personnelles, que j'ai voulu vous en entretenir aujourd'hui. Nous sommes à un point culminant d'humanité. Qui cût dit que le civilisé hypersensible, gâté par le bien-être, amolli par le confort, le civilisé heureux, - oh! si heureux! - ferait reculer les frontières du courage? Car enfin, à côté du large fleuve d'aujourd'hui, combien pauvres les anciennes sources où durant des siècles l'Humanité s'abreuva d'héroïsme! Alors que tout le monde s'est trompé sur les énergies guerrières latentes de la France, pourquoi douter toujours des énergies sociales de demain? Ne se manifestent-elles pas suffisamment pour que nous puissions déjà entrevoir l'aube nouvelle, pour que nous ayons raison, cent fois raison d'espérer?

F. HRIME.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de lu Légion d'honnear pour : Officier: M. Jaulmes (Louis), médecin-major de l'e el.,

médecin-chef d'un groupe de brancardiers division-

 M. lvcrsene (Jean), médecin principal de 2º classe, chef du Service de Santé d'age division d'infanterie. Vezes (Jean), médecin-major de 1<sup>re</sup> elasse, méde-

ein-ehef d'une gare régalatrice.

— M. Tardos (Jean), médecin-major de le classe, médecin-chef d'uae ambulance.

— M. Menat (Jean), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, médecin-chef d'un groupe de brancardiers de corps.

M. Mare (Léon), médecin principal de 2º classe à titre temporaire, médecin divisionnaire.

M. Spire (Cnnille), médecin-major de 1ºº classe des troupes coloninles, médecin-chef d'un groupe de bran-

enrdiers divisionnaires. - M. Abbatucei (Jacques), médeein-major de 1re elasse à l'hôpital de Fez.

- M. Beau (Jean), médecin-major de 1<sup>ro</sup> classe, Ser-

viee de Santé de la place de Lyon, 14e région.

— M. Lefilliatre (Gastave), médecin-major de 1<sup>10</sup> classe an goavernement militaire de Paris.

— M. Broca (Auguste), médecin-major de l'e classe à l'hépital milituire Villemin, gouvernement militaire de

M. Perret (Lucien), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, médecin-chef à la place de Belfort, 7<sup>e</sup> région.
 M. Convrear (Achille), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe,

au gouvernement militaire de Paris.

M. Keim (Maurice), médecin principal de 2º classe, médecin-chef d'un hôpith d'armée.

— M. Béclère (Loais), médecin-major de 1<sup>st</sup> classe à

l'hopital militaire du Val-de-Grâce, gouvernement milituire de Paris.

— M. Goudal (Antoine,, médecin principal de 2º classe, médecin-chef à l'hôpital Dominique-Larrey, gouverne-

ment militnire de Paris. M. Helme (François), médecin-major de l'e classe à l'hòpital militaire du Val-de-Gràce.

M. Vallon (Antoine), nédecin-major de 11º classe à l'hôpital militaire du Val-de-Grace.

Moulonguet (Jean), médecin-major de 1º elasse médecin-chef à la clinique Perdu, à Amieus.

- M. de Nicolas du Plantier (Emilien), médeciu-major (Voir la suite, p. 34.)

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

CNFANTS: Administrer à chaque foi 6 mois à 1 an ; 8 à 10 goutles 1 an a 2 ans ; 10 a 15 goutles Au-désens de 2 ans ; 15 à 39 goutles Reptair à à 6 lois les doses ci-dess Que, par 24 neures, acton les henoins. ADULTES: 50 a 60 gouttes par dose; Administrer 5 h 6 doses et plus par 24 heures, une dem-heure avant og 8 heures après le repas.

Litterature & Ethantilions : FALCOZ & CIP.

#### COLLOIDES CLIN PURS. ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

# (Argent colloidal

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloïdal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloidal) Ampoules de 5 et 40 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE.

COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Amnoules de 5 et 40 c.c. nour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1409

# PALUDISME

immirgyl du St Elbanneur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

ctine par pilple) . Une a 2 pilules par i nivalent & 0.05 CHe

(Combinaison d'Hectine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mercu-lels PILULES (Par pilula: Hectina 0,40; Protoiodure Hg. 0,40; Ext. Op. 0,01). Durbé traites (for a deux pitules par jour. 10 a 15 a 160 gout. par jour. 10 a 160 AMPOULES A (Par empoula: Hectina 0,40; Hg. 0,01). | Une ampoule par AMPOULES B (Por empoula: Hectina 0,20; Hg. 0,015), | pendant 10 a 15 j

Laboratoires & PHECTIME, 12. Rue du Chemin-Vert, à Villene

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphoré rganique à base de Nuclarrhine organique a base de Nuclarraine. L'HISTOGÉNOL NALINE est Indiqué dans tous les cas où l'organisme Mébilité, par une cause quelconque, éclame une médication réparatrice et

Mentite, pas entre réciaine une médication réparatricé et réciaine une médication réparatricé et réciaine une médication réparatricé et réciaine une médication de la constitution de la

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Ga Littérature et Echantes: 8 dt. i NALINE, then i Villeneuve-la-Garenne

IODE PHYSIOLOGIQUE. SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combination directe et entièrement stable de l'Iode avec la Pepier DÉCOUVERTE ES 1886 PAR E. GALBRUN, occreue en PHARMACIE.

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme Vinel poutes lobALOSE agreent conne en pratume lodere alculin Doses quotidiennes : Cinq 4 rings gonttes pour les Rafatts, dix 4 cinquante gontles pour les Adultes LITERATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIR 7 GALBRUN. 8 & 10. Rue du Petit Musc. PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires

d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

(

0

# phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné sux phosphates d'origine végétale). Le NUCLEATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

NUCLEATOL INJECTABLE
(Nucleophosphate de Soude chimiquement pur)
A la dose de 2.c. à 5.c., par jour, il abaisse la température en
24 heures et jugule les flèvres pernicieuses, puerpérales, typholde, 2º neures et jague les neves perinteuses, puerperaies, typinoide, scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purtlence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

NUCLÉATOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (Nucléophosphates de Chaux et de Soude)

Dose : 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour. Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie ans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, dans tous les cas de Croissance, Recalcification, etc.

NUCLEO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

mbiné aux phosphates et au méthylarsinate disodique Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous forme de :

# NUCLÉARSITOL INJECTABLE (Nucléophosphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur)

S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc. — En cas de fièvre dans la Phitsie, le remplacer par le *Kucléatol Isjectable*.

NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsinés) Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scroiules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Gonvalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre.

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

Completement indolore

de Soude, Méthylarsinate disodique et Methylarsinate de Strychnine,

Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc:
(9gr. 02 ctg. de Mèthylarsinate de Soude et 0 gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2c.c.)

LABORATOIRES M. ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

RECONSTITUENT SYSTÈME NERVEUX

NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS

DIOSÉINE PRUNIER

> Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques. DOSE HABITUELLE ;

DIMINUTION de la TENSION ARTERIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosclérose, Menstruation difficile

TER & Cis, 6, Rue de la Tacherie, Forl

ET PHARMACIES



de 1ºº classe, médecia-chef à l'hôpital complèmentaire nº 10, 3c région.

M. Lesigne (Arthur), médecin-major de 11c elasse, médecin-chef à l'hôpital complémentaire nº 1, 3° région.

— M. Buot (Paul), médecin principal de 2° classe, sous-direction du Service de Santé, 3° région.

— M. Bonnet (Jean), médecin-major, médecin-ebef à la pluce d'Angoulème, 12° région. - M. Rigodon (Jenn), médeein-major de 2º classe, mê-

decin-chef des hôpitaux d'Yssingenux, 13º région.

— M. Moureu (François), directeur de l'École de Pharmacie, membre de l'Institut, pharmacien-major de

Iro classe, à l'inspection des études et expériences chimiques.

Chevalier: M. Lundolt (Fernand), médeein-major de 2° classe (réserve) au 167° rég. d'infanterie: médeein-chef de service d'un grand courage, d'une remarquable habi-leté professionnelle et d'un dévouement à toute épreuve, Etant d'une classe ancienne et sujet êtranger, s'est fait naturaliser Français pour servir dans nos rangs. A de-mandé avec instance son affectation à une unité de première ligne, y a reudu les plus grands services, en par-ticulier dans les affaires d'Août et Septembre 1917. À été blessé grièvement le 20 Octobre 1917 dans l'accomplissement de son devoir. Deux citations.

#### NOUVELLES

A la Société de Chirurgle. - Dans sa dernière séance, la Société de Chirurgie a procédé à l'élection de son bareau. Elle a nommé pour 1918 : président, M. Walther; vice-président, M. Hurtmann; secrétaire général, le D' Lejars; secrétaires annuels, MM. Morestin et Sou ligoux: trésorier, M. Riche; archiviste, M. Michon. Ont été nommés membres titulaires : MM. Lapointe, Lecène, Dujarrier, Proust, Veau, Mouchot et Labey

Validation d'offre des deux premières inscriptions. - M. Laurent Eynac, député, ayant demnndé à M. le ministre de l'Instruction publique s'il sernit pos-sible d'autoriser les jeunes gens pourvus du certificat de P. G. N., qui ont fait un stage dans les hépitaux, et qui possèdent une inscription de doctorat en médecine non validée, à prendre comulativement la 2º inscription de doctorat, en accordant d'office la validation, a recu la reponse suivante :

« La première inscription de médecine n a été accordée aux jounes gens mobilisés pourvus du certificat de P. C. N. qu'à titre d'indication d'études et avec la réserve expresse qu'ils ne pourraient prendre la seconde qu'après qu'ils auraient régulièrement accompli les stages et travaux pratiques qui correspondent à la première. Il n'est pas possible de tenir compte du stage volontaire et sans contrôle régulier, qu'un certain nombre d'entre eux ont fait dans les hôpitaux, pendant qu'ils étaient en cours d'études, à la Faculté des Sciences, en vue du certificat P. C. N. D'autre part, ces jeunes gens étant mobilisés n'ont pas pu participer aux travaux pratiques d'anatomie ui accompagnent la première inscription. Dans ces conditions, le ministre de l'Instruction publique ne croit pas devoir prendre la responsabilité de valider d'office, ainsi e le demande l'honorable député, une inscription qui n'a été suivie d'aucune scolarité médicale, «

Institut prophylactique. --- Sur un rapport de M. Rousselle, le Conseil municipal de Paris vient de prendre une délibération accordant pour l'année 1918 à l'Institut prophylactique, dont le siège est à Paris, 60, boulevard Arago, une subvention de 60,000 Iranes.

Le budget de l'Assistance publique. - D'après le apport général de M. Henri Rousselle, les dépenses de 1918 scront de 101 millions, en augmentation de 24 millions sur celles de 1917; l'augmentation porte principalement sur le service des hopitaux et hospices, en raison

du prix des denrées et des objets de pansement. du prix des denrées et des objets de pansement. Aux recettes, M. Rousselle signale que le droit des pauvres, qui léclait brusquement en 1914, a remonté dès 1915 et atteint aujourd bui les chiffres d'avant-guerre, grace surtout à la vogue du cinématographe.

TOUX - ASTHME - EMPHYSÉME

# Iodéine montagu

SIROP (0,0%) de Bi-lodure PILULES (0,0%) de Codéine

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

On demande microscope bon état pour dispensaire autituberculeux. - Pour prix et conditions, écrire P. M., nº 1785.

Médecin demande remplacer confrère ou situation médicale Paris ou banlieue. - Ecrire P. M., nº 1786.

Méd. aide-major de 1º0 el. hors cadres, docteur ep. 6 ans, désirerait occupat. rémunérée dans établissement médical, clinique ou consultat. médicales

d'usines Paris ou baulieue. - Ecrire P. M., nº 1787. Confrère au front recevrait dans sa famille convalescents adultes ou de préf. enfants. Villa du Sud-Ouest, prox. mer. - Ecrire P. M., nº 1476.

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES
RT TOUTRE AFFAIRES PARAMÉN. — SERVICE DE
GALLET REMPLACEMENTS. Rensoiguements gratuits
sur demande. 47, boul. Saint-Michel, Paris. - Tél. Bob. 24-81.

ANGINED Attouchements soignaux et prolongés avec NEOL par, complétier par gargarismes néolés. GHIPPER présence accidents phary agés commande une désinfection quotidie ne avec des accidents phary agés commande une désinfection quotidie ne avec des une pincée de bicarbonate ou un peu d'eau de Vals, viet, étc. Dec ses enfinits les putérésaions néolées sont parfaitement supportées et bien supéri ures à l'eau oxygence.

Tuberculoses. Bronchites, Catarrhes.

Emulsion MARCHAIS Phose to Grécosotée

OUATAPLASME Pansement completed to D'LANGLEBERT Phlagmastes, Ezzime, Appendicties. philibites, Erysiples, Bridares.

Le Gérant : O. Poure.

Paris. - L. MARSTHEUE, imprimeur, f, rue Cassette

1913. = Gand : Médaille d'Or

The state of the s

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

**は大学プラルアの子の** 

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

La FLACON (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contlent ni sucre, ni chaux, ni alcool-

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantilions et Prix spécisux pour les Hôpitsux et Ambulan

TO ALLES OF THE PARTY OF THE PA TRAITEMENT DE ISOMNIE NERVEUSE



LABORATOIRES DURET ET RABY 5. Avenue des Tilleuls. Papis

S. Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

## des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Echantillon sur de

CATARRHES A BEONCHITES CHRONIQUES. - Q TO

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR Ofr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

#### Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES Oparique, Thyroidien, Hépatique, Pancréctique, Testiculaire,

Mijaretique, Surrenal, Invalque, Avacanysales.

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

Granules a. Catillon a 0.001 Extrait Titré de

ONIQUE DU GEUR, DUINTETQUE RAPIDE

NON INTERFECÇUE. PORTRETA DE RAPIDE

NON INTERFECÇUE. PORTRETA CENTRE DE RAPIDE D

Granules a Catillon A O,0001 STROPHAN

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
1 à 2 contre Myxodème.
2à 8 contre Obestté, Goître, Herpétisme, cic.
FL. 3 fr. - PARIS, 3 Boul St. Martin. 

# Anorexie - Tuberculose - Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie

## VANADARSINF

COUTTES Solution d'arséniate de Vanadium. 2222

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler. Même posologie.

Prix: 3 fr. 50

# VANADARSINE

SÉRUM VANADARSINF

EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours. 2222

Prix : 4 fr. 50

AUGMENTE L'APPÉTIT

Echantillon sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, D' en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 468, Bd St-Germain, PARIS

## Maison de Santé et de Convalescence

# L'HAY-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

#### INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD

ANGIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE BICÈTRE 40, rue du Val - L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

--- NOTICE SUR DEMANDE

#### ERGOTINE BONJ VERITABLE MEDAILLE DOD let Z. let. Safet MPOULES DRAGÉES AMPOULTONS ! HÉMOSTATIQUE podel le plus sûr et le plus énergiqu Laui d'échatilles: 99, R. d'Aboukir, Pa

ARTISEP TIQUE DESIRFECTANT THITASH BRAHMEN

cames at tack on iny orizonth are . Will a COCKETS PLANCAINE OF . VECK Di. Ime renectue or EVEY

## OPOTHÉRAPIE VIGIÉR

12. Bouley, Bonne-Monvelle PARIS

# CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

## Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

## EXTRAITS DAUSSE

INJECTABLE

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

> IPECA INJECTABLE

# total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS





Globules Fumouze Iodurés
FLACON: 5 frs.

| IODURE de POTASSIUM... (0 gr. 25)
| IODURE de POTASSIUM... (0 gr. 10)
| IODURE de SODIUM..... (0 gr. 25)
| IODURE de SODIUM..... (0 gr. 10)

ANTIASTHMATIQUES (K1=0 gr. 20)

Tolérance Parfaite
MAXIMUM D'EFFICACITÉ

ODURES FUMOUZE

en GLOBULES FUMOUZE à enrobage Duplex (glutiss-résinen) Insolubles dans l'Estomac. — Graduellement solubles dans l'Intestin grêle.

\_\_\_\_\_

PRESCRIRE: GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament)
(Dumander la Nomenclature complète des 120 sortes de Globules Fumouze, avec dosse et ladications.)

4 TYPES
Globules Fumouze Iodure Hg.
FLACON: 5 frs.

PROTOIODURE Hg. . . . . . (0 gr. 05)
PROTOIODURE Hg. Thébatque (0.05-0.005)
BUODURE Hg. . . . . (0.01)

BHODURE HODURÉ | Bindure Hg. (0.005)



Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830 MAYET-GUILLOT

67, RUE MONTORGUEIL, PARIS

Téléphone : Central 89-01



Les APPAREUS Jobriqués dans les Méliers MAYET-GUILLOT répondent rigouvensement à toutes les exigences médicales, mécaniques et edibbliques, sousses.

LA

## BDICAL PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris. . . . 15 centimes.

médico-chirurgicale qu'ils ont su créer et déve-

À ce moment de l'année, les voux jaillissent

spontanément du cœur; devons-nous dire que

nous souhaitons aux amis qui nous sont devenus chaque jour plus chers, de les voir persévérer

dans leur bel effort que sontient un merveilleux esprit d'organisation ? En cette matière, hier étant

la garantie de demain, nous sommes certains de

voir notre vœu se réaliser; c'est un nouveau

succès qui se prépare pour la pensée et pour la

venons-nous de la tâche qui brusquement s'im-

posa au Service de Santé dans les pays alliés.

Des maladies nouvelles surgirent, telles que la

spirillose ictéro-hémorragique. Des affections que

l'on crovait éteintes se réveillèrent, comme la

malaria dans la Flandre belge. Des questions

imprévues se posèrent, entre autres la prophy-

laxie du pied des tranchées. Divers problèmes

prirent une ampleur jusque-là insoupçonnée: la

défense contre les mouches, agents propagateurs

de la dysenterie, la vaccination antityphique et

antitétanique de millions d'hommes, etc. L'évolu-

tion des plaies de guerre se révéla très différente

de ce que l'expérience du temps de paix et celle

des guerres antérieures pouvaient faire supposer. Il fallut lutter contre les terribles effets de la gan-

grène gazeuse et du shock, organiser et perfec-

Succèdané du Salicylate de Méthyle, inodore.

RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau-

Reportons-nous au début de la guerre, et sou-

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C". ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VI+)

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

ABONNEMENTS . Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr.
Les abonnéments partent
du commencement de chaque mois. F. DE LAPERSONNE

de clinique ophtalmelegique à l'Hôtel-Dieu. E. BONNAIRE

fesseur agrés

J.-L. FAURE

Professeur agrégé, Chirorgiou de l'hôpital Ce

H. ROGER
Professour de Pathelegie expérim.,
Médecia de l'Hôtel-Dien,
Membre de l'Académie de médecia-M. LETULLE

DIRECTION SCIENTIFIQUE -Professeur à la Faculté, Médecin de l'hépital Beucicas Membre de l'Académie de méde

M. LERMOYEZ F. WIDAL
Professour de clinique médicale
à l'hôpital Cechiu,
Membre de l'Académie de médecine. Medeciu de l'hôpital Saint-Autoine hre de l'Académie de méd

F. JAYLE Chef de cliu. gynécologique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Birection.

lopper.

science françaises.

- RÉDACTION -SKORÉTAIRES

P DESENSERS

J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux :

Articles originaux:
J. Danysz. — L'évolution des fièvres typhoïde et paratyphoïdes et du cholèra. Vaccination préventive et Bactériothérapie, p. 29.

E. Velten. — Note sur l'hémostase par lambeau de

muscle en chirurgie cranienne, 31 Carnet du Praticien : Ray. Durano-Fardel. — Les cures hydrominérales

sulfurées pour les syphilitiques, p. 32.

Sociétés de Paris :

Société médicale des Hôpitaux, p. 33. SOCIÉTÉ MEDICALE DES TIONNOS, SOCIÉTÉ DE CHIEURGIE, p. 35. SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE, p. 35. SOCIÉTÉ DE TRÉRAPEUTIQUE, p. 35.

Académie des Sciences, p. 35. Académie de Médecine, p. 36, Analyses, p. 36.

Chronique :

A. Depage. - Quelques réflexions sur l'organisation du Service de Santé aux armées françaises. E. Bonname. — La natalité chez les ouvrières des usines de guerre

LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACULTÉ DE PARIS.

NOUVELLES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

DIGITALINE cristallisée.

## IT-MIAL

Granules - Solution - Amnoules

### EXTRAITS TOTAUX CHO! **EQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS**

HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC. Pilules - Cachets - Comprimés - Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS
TELEPHONE: Fleurus 13-07.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoiro DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

XXVI Année - Nº 4. 17 Janvier 1918.

OUELOUES 'RÉFLEXIONS

L'ORGANISATION DU SERVICE DE SANTÉ AUX ARMÉES FRANÇAISES

Par le Professeur A. DEPAGE

Voici plus de trois ans que grâce à l'initiative de S. M. la Reine des Belges un grand hôpital militaire est établi tout près du front.

Nous avons exposé ailleurs 'les principes généraux que nous nous sommes efforcé d'appliquer. Au cours des années écoulées, nous avons eu maintes fois l'honneur et la joie de recevoir dans ce coin de Patrie inviolée la visite de nos confrères français; des relations amicales et scientifiques précieuses se sont ainsi établies et multiplices, resserrant encore les liens qui nous unissent à la nation française au moment où elle s'est révélée plus grande qu'elle ne le fut jamais. Les suggestions émises au cours de ces visites.

l'appréciation toujours si bienveillante dont notre ambulance a été l'objet, nous ont puissamment aidé dans notre tâche.

Aussi est-ce avec une joie reconnaissante que nous voulons aujourd'hui exprimer toute notre admiration à nos confrères français pour l'œuvre

1. Travaux de l'Ambulance de l'Occan, fusc. 1. Paris. 1917, Musson et Cio, éditeurs.

Toux

## **ETHONE**

Coqueluche

SELS BILIAIRES Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr. Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

aboratoires FOURNIER Frères, 20, boui. de l'Hôpital, PARIS

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, Rue de Rome, PARIS

Antisyphilitique très puissant Plus ectif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies

DOSES FRACTIOF NEES: 20 centigr. tous les 4 jours (#2 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES: 20 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (\$ à 16 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Emboratoires NALINE, à Villeneuve-le-Garenne Joine.

tionner le traitement d'innombrables lésions du système nerveux central et périphérique, veiller cufin à assurer la guérison des plaies et des fraetures, l'appareillage, la rééducation, de manière à rendre dans un temps minimum un nombre toujours plus grand d'hommes à l'armée, à l'usine, à la famille. La tâche du médecin ne fut pas moins ardue que celle du chirurgien : tous deux surent accomplir des miracles au milieu de difficultés qui cussent dú paraître insurmontables

Mais aux improvisations souvent brillantes du début, le Service de Santé de l'armée française, sous l'impulsion éclairée et persévérante de M. le sous-secrétaire d'Etat Justin Godart, ne tarda pas à substituer un mécanisme dont les parties, sans cesse mieux coordonnées, fonctionnent anjourd'hui avec une précision et une efficacité auxquelles nous nous plaisons à rendre publiquement hommage.

L'un des problèmes les plus ardus fut l'utilisation judicieuse des compétences chirurgicales. Sans vonloir en quoi que ce soit diminuer la valeur des médecins militaires, nous devons reconnaître que la plupart d'entre enx, au fur et à mesure qu'ils avancent en grade, ne peuvent plus s'intéresser à la pratique chirurgicale, et de par les obligations mêmes du service, sont pris dans les rouages de l'administration. Un autre inconvénient, c'est que les chirurgiens de carrière, incorpores temporairement, s'occupaient surtout des emplois subalternes. N'avons-nous pas vu des praticions de hante valeur, d'une renommée mondiale, servir comme simples brancardiers?

M. Justin Godarts'est rapidement rendu compte de ce que cette situation avait de néfaste et n'hésita pas à y remédier en établissant une distinction entre les services administratifs et les services techniques. Les médecins militaires conservérent la direction administrative des hópitaux et ambulances, tandis que les services médicaux proprement dits y furent confiés à des chirurgiens d'autorité incontestable : professeurs et agrégés des Universités, chirurgiens des hépitaux, praticions des villes et des campagnes, secondés par toute une pléiade de jeunes médecins, aides d'anatomie, de physiologie, internes, etc. En outre, des postes d'inspecteurs techniques furent institués. Ceux-ci, au nombre d'un par armée, sont choisis parmi les Maitres de la chirurgie. Ils inspectent régulièrement les formations hospitalières et orientent les jeunes médecins dans les décisions qu'ils ont à prendre.

Fant-il rappeler aussi que la question des spécialisations médicales a été résolue en France d'une facon judiciouse? Services de radiologie, laboratoires, centres neurologiques, centres physiothérapiques, centres de rééducation, centres d'appareillage, toutes ces créations ont transformé, peut-on dire, le pronostic lointain des blessures grace à l'utilisation des compétences et à la perfection de l'outillage.

Les services sanitaires du front et la répartition des blessés furent réorganisés sous la haute autorité de M. le sous-secrétaire d'Etat, d'après des principes qui méritent d'attirer l'attention. Leur caractéristique est la disposition des formations en trois échelons : 1º les postes de secours ; 2º les postes de triage situés à 8 ou 10 km. des lignes, qui retiennent sculcment les blessés absolument intransportables: 3º les postes de traitement comprenant : a) l'Auto-chir, située à 15 ou 20 km, du front, où sont opérés les grands blessés; b) l'hôpital d'évacuation, à 20 ou 25 km. des lignes, sur lequel sont dirigés tous les petits blessés; c) les centres de spécialités, particulièrement des fractures, à 30 km. du front.

L'Auto-chir. pent s'adjoindre, suivant les besoins, un ou plusicurs groupes complémentaires. Elle constitue une formation extrêmement mobile qui, dans certains cas, s'installe prés de l'hôpital d'évacuation pour former un vaste hôpital de 1.500 à 2.000 lits.

Une autre innovation, due encore à l'initiative du sous-secrétariat d'Etat du Service de Santé français, et plus importante peut-être que les précédentes, réside dans le fait d'orienter les services de manière à permettre la continuité du traitement chirurgical : les formations hospitalières sont groupées en secteurs, composés chacun de plusieurs échelons répondant aux différentes phases du traitement et dirigés par un seul et même chirurgien. Des facilités sont données aux médecins et chefs de service pour se rendre d'un échelon à l'autre du même groupement et surveiller ainsi l'ensemble du secteur au point de vue des méthodes employées et de leurs

Le principe de ces groupements fut d'abord réalisé pour les fractures sous l'impulsion de notre excellent collègue, le Dr Heitz-Boyer; il fut ensuite appliqué pour la chirurgie générale par notre ami Pierre Duval dans l'armée des Flandres et de l'Aisne. L'amélioration obtenue par cette heureuse modification fut immense, ainsi qu'en témoigne le rapport présenté par le D' Duval à la troisième session de la Conférence des chirurgiens interalliés.

M. le sous secrétaire d'Etat du Service de Santé prit d'autres mesures encore qui toutes exercèrent une influence considérable sur le traitement des plaies; elles ont particulièrement porté sur : 1º la chirurgie des intransportables ; 2º la récupération précoce des blessés notamment des blessés des parties molles; 3º le perfectionnement de l'instruction technique des chirurgiens; 4º la réalisation de la continuité dans la surveillance technique et dans la direction des soins à donner aux

Comme on peut s'en rendre compte par ce court apercu, un grand effort a été fait en France pour adapter le Service de Santé aux conditions spéciales de cette terrible guerre; aussi le traitement chirurgical a pu donner son rendement



Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE : au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCEROPHOSPHATE de SOUDE

1º En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glyoérophosphate de soude par centimètre cube BOITE DE 12 AMPOULES : 4'50

2º En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 40 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI BRATUIT D'ÉCHANTILLONS & MM. los COCTEURS. 

Téléph. 692-16

maximum. L'esprit administratif y a plié devant les justes revendications du chirurgien, et si l'on compare l'organisation actuelle avec ce qu'elle était au début de la guerre, il est impossible de ne pas reconnaître le mérite des hommes qui ont présidé à cette évolution, et de ne pas souhaiter un remaniement semblable dans toutes les armées alliées, où cela pourrait être utile.

On en arrive donc de plus en plus à soustraire l'organisation médicale à l'influence et à l'autorité de la hiérarchie militaire; grâce à l'esprit éclairé qui règne au sous-secrétariat du Service de Santé de l'armée française, de nouveaux progrès encore seront bientôt réalisés en ce sens. Ou a enfin compris que la chirurgie ne se pratique pas avec un poing et un sabre, mais avec un cerveau et un histouri.

### LA NATALITÉ

### CHEZ LES OUVRIÈRES DES USINES DE GUERRE

Nous avons présenté, il y a un au', à l'appui de considérations tendant à établir que le travail féminin dans les usines de guerre ne semblait pas devoir comporter de préjudice au point de vue de la génération, sous condition de l'observance de mesures hygiéniques appliquées à la sélection du travail en cas de grossesse, une courte statistique avant trait à un ensemble de 31 ouvrières observées par nous à la Maternité, dans le laps d'un mois, du 10 Novembre au 10 Décembre 1916.

Tout en remarquant que la faiblesse de ce chiffre ne permettait pas de fournir à nos propositions un étai de valeur démonstrative, nous n'en formulions pas moins l'espoir que l'avenir viendrait en corroborer l'exactitude par le renfort d'une observation plus copieuse.

1. La Presse Médicale, 1916, nº 70.

il nous a été donné de traiter dans notre service un total de 400 de ces ouvrières. Nous avons pensé qu'il ne serait pas sans intérêt, pour ceux qui ont fixé leur attention sur ectte très importante et très discutée question d'hygiène sociale, de mettre ce nouveau document numérique, portant sur toute une année, en regard de celui que nous avions présenté comme répondant à un seul mois d'observation.

Notre brève statistique de 1916 montrait que du 10 Novembre au 10 Décembre, les 31 ouvrières hospitalisées à la Maternité avaient donné 31 enfants (dont 4 jumeaux) du poids moyen de 3.079 grammes; pour deux d'entre elles il y avait eu avortement, soit dans la proportion de 6,4 pour 100; par contre, pour les neuf premiers mois de cette même année, nous avions relevé, sur un ensemble de 3.781 enfants issus de femmes étrangères au travail de guerre, le poids moyen de 3.118 gr.

Sur les 400 ouvrières de l'armement, traitées à la Maternité, 386 accouchérent de 386 enfants vivants et viables (dont 10 jumeaux), du poids moyen de 3.064 gr. Sur les 400, 5 curent des enfants morts, fournissant ainsi une proportion de mortinatalité de 1,25 pour 100.

14, enfin, furent hospitalisées pour avortement, soit dans la proportion de 3 1/2 pour 100.

Pendant cette même période de douze mois, 2.612 femmes, étrangères au travail pour l'armement, passerent dans le service interne de la Maternité :

2.319 d'entre elles donnèrent 2.364 enfants vivants (dont 90 jumeaux), du poids moyen de 3.107 gr.

108 accoucherent d'enfants morts, donnant une proportion de mortinatalité de 4 pour 100.

185 furent admises pour avortement, soit en

proportion de 7 pour 100. A comparer entre eux les nombres concernant

Du 10 Novembre 1916 au 17 Décembre 1917 : I les ouvrières des usines de guerre et les femmes étrangères à ce travail, on voit que, si la différence de poids moven relevé en défaveur des enfants des travailleuses pour l'armement n'a guère varié, de la statisque initiale d'un mois (39 gr. de déficit), à la statistique d'une année entière (43 gr. de déficit), cette différence ne saurait, tant elle est légère, marquer une infériorité réelle en qualité au point de vue de la survie et de l'élevage des enfants. Par contre, le déchet global des grossesses, traduit par l'avortement et la mortinatalité réunis, s'est montré beaucoup plus élevé pour les femmes étrangères aux usines de guerre: il a atteint pour elles le taux de 11 pour 100, tandis que pour les ouvrières de l'armement, il n'a pas dépassé 4,75 pour 100.

Il suffit, comme on voit, de laisser parler les chiffres pour conclure qu'il y aurait erreur à avancer que le travail dans les usines de munitions comporte une influence délétère sur la qualité génératrice des ouvrières.

E. Bonnaire.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

### Sont cités à l'ordre du jour :

- M. Audoli (Louis), médecin aide-major au 162 rég. d'infanterie : malgré un bombardement continuel et intense, a organisé purfaitement son service, et s'est enployé avec un dévouement inlassable a soigner les blessés. A contribué par ses soins éclairés et sa huute conception de son devoir professionnel à la conservation des effectifs. A été sérieusement blessé le soir du 1et Septembre 1917, en venant rendre compte de l'état des blessés.

— M. Pinteau (Georges), side-major de l'é classe au

— M. rinteau (teorges), auce-major de l'éclasse au 102° rég. d'artillorie lourde 11° groupe E. M.: officier d'un dévouement absolu et de la plus belle intrépidité. Dans la nuit du 21 nu 22 Septembre 1917, est resté jus-qu'un bout un milieu d'un pare d'artillerie en flammes, dont les munitions suutuient. La plupart de ses infirmiers et bruncardiers ayant été tués ou blessés, sa voiture médicale étant atteinte par l'incendie, a donné un ma gnifique exemple de sang-froid et de bravoure, relevant et pansant les blessés au milieu des explosions,



## ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intravelneuses.

FORMES & Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boite). - Ampoules de 5 cc. (6 par boite) et de 10 cc. (3 par boite).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

. Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthénie.

## Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

Paraffine CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

Traitement preventif SYPHILIS et PALUDISME

PILULES (0.40 d'Hectine per pilule). - Une à 2 pil GOUTTES (20 gouttes équivalent à 0,05 d'Hectine) 29; AMPOULES A (0,10 d'Hectina par ampoule)

Lo plus actif, lo micux tolerá des sels morcur-iels.

Lo plus actif, lo micux tolerá des sels morcur-iels.

PILULES (ser plus de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del l

Laboratoires as "HECTINE 19 Rue do Chemin-Vert, à Vittensuve

Le plus Puissant Reconstituant général

L'HISTOGÉNOL NALINE est diqué dans tous les eas où l'organisme ébilité, par une cause quelconque, éclame une médication réparatrice et

Exigersurtoutes les boîtes et fincons la Signature de Garantie: NALINE L'illérature et fohant\*\*\*: S'ut. a NALINE, plira Villeneuve la Garantie; plus St-Denis (Siln).

10DE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combination directe et entièrement stable de l'Iode avec la Patomo DECOUVERTE EN 1856 PAR E. GALBRUM, cocreue en PHARMACIE

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme Vingt gouties (DDALOSE agreen) comme un granne lodere alcalin Doses quotidiennes : Cinq à vingt gouties pour les Enfants, dix à cinquante gouties pour les Adultes LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10. Rue du Petit Muse, PARIS

Me pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires arus depuis notre communication au Congre International de Médecine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial M∞ ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoïdo!) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope. INDICATIONS: S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE.

dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITÉ, en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNÉ du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES,

dans les INTOXICATIONS METALLIQUES, SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes); 2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre coll. par capsule);

3º Pommade | 1º dosée à 1/15º pour frictions; 2º dosée à 2/15º pour frietions; 4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urêtro-vaginites).

Laboratoires ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

Labor, DURET & RABY

5. Avenue des Tilleuls - PARIS (Montmartre)



**ÉCHANTILLONS & BROCHURES** FRANCO SUR DEMANDE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DE L'ENTEROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire

DES DYSPEPSIES INTESTINALES

6a8 ovoïdes par jour

DE LA LITHIASE BILIAIRE

### FACULTÉ DE PARIS

Anatomie topographique. — M. le professour Auc. Bioca commencera le Cours d'Anatomie chirurgicale philipude al a médecine opératoire le lundi 21 Janvier 1918, i d'a heures (amphilitéatre de physique de le Faculté), et le continuera les mercredis, vendredis et lundis snivants, à la même heure.

Objet du Cours: Anatomie chirurgicale des membres et opérations correspondantes (avec projections cinématographiques).

### NOUVELLES

Conseil de l'Université. — M. le professeur Aug. BROUA à été nommé membre du Conseil de l'Université de Parls

L'enseignement médical aux étudiants mobilesés — M. Millianx, dépuid, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre pour quelles raisons tous les étudiants en médecien r'out pas été appelés à suivre le cours récemment créé dans la zone des armées, ajoutant que la guerre ayant causé le même préjudice à tous les étudiants, sous le rapport du retard apporté à leurs études, il peratturi cipulable d'appliquer la méess meaure de bienveillance à tous, su lieu de la limiter à ceux uc comptant pas plus de 12 inscriptions, a trepu lu réponse

» L'enseignement réservé aux étudiants en médecine mobilisés est organisé en séries; deux séries seront nécessaires pour les étudiants de 9 à 15 inscriptions; la première série est en cours, la deuxième série s'ouvrir avec celle réservée aux étudiants de 2 à 8 inscriptions. »

Les éndiants du service auxiliaire. — M. Loui, Adrieux Hosse-Alpes, dépuid, yant demandé à la M. le ministre de l'Instruction publique s'il pe servit per posible d'étendre le binéfiée de la fereulière autorisant les étudinits en météenne classés dans le service auxiliaire à la suite de lisesser de guerre ou de mindite contractée au front à prenière des inscriptions dans les Facultés : au feut à prenière des inscriptions dans les Facultés : au feut à prenière des inscriptions dans les Facultés : au finant à malleit aggravée au front; 2 aux sédimints verse dans l'auxiliaire à la suite de maladie contractée ou aggravée sous les d'arqueux, a reçu la r'ipone autivate ; l'accounte d'auxiliaire à la suite de maladie contractée ou aggravée sous les d'arqueux, a reçu la r'ipone autivate ; l'accounte d'auxiliaire à la suite de maladie contractée ou aggravée sous les d'arqueux, a reçu la r'ipone autivate ; l'accounte d'auxiliaire à la suite de maladie contractée ou aggravée sous les d'arqueux, a reçu la r'ipone autivate ; l'accounte d'auxiliaire à la suite de maladie contractée ou aggravée sous les d'arqueux, a reçu la r'ipone autivate ; l'accounte d'auxiliaire à la suite de maladie contractée ou aggravée sous les d'arqueux, a reçu la r'ipone autivate ; l'accounte d'auxiliaire à la suite de maladie contractée ou aggravée sous les d'arqueux, a reçu la r'ipone auxiliaire ; l'accounte d'auxiliaire à la suite de maladie contractée ou aggravée sous les d'arqueux, a reçu la r'ipone auxiliaire d'auxiliaire d'auxiliaire

 Les dispositions de la circulaire du 7 Novembre 1917 ne sont pus particulières aux étudiants en médecine mobilisés; elles sont applicables aux étudiants de toutes

les Fucultés. Elles ont été arrétées en s'inspirant de celles do l'instruction du ministre de la Guerre, nº 56728 S/11 (chapitre 1 - C) du 14 Août 1917, complétée pur l'udditil 64505 S/11, 3º section, du 18 Septembre suivant, relative aux membres de l'enseignement susceptibles d'être mis d'office en sursis d'appel. Il ne serait pas équitable de limiter aux étudiants en médecine les mesures proposées. Pour les étudients vorsés dans l'auxiliaire à la suite de maladie aggravée au front, leur cas rentre aisément dans les eas prévus par la circulaire du 7 Novembre 1917, qui n'a pas prétenda discerner si la maladie contractée au front était nouvelle ou déterminée par nu état de santé antérieur, mais s'est efforcée de compte de l'inaptitude constatée à la suite de blessures ou de maladie au front. Quant aux étudiants verses dans l'auxiliaire à la suite de maladie, sans avoir quitté la zone de l'intérieur, on ne saurait prendre de mesure spé-ciale à leur égard sans soulever de vives réclamations de la part des étudiants du front ou des autres auxiliaires lls ne pourraient équitablement bénéficier que do mesures générales, qui font l'objet d'une étude atteative. Le cas d'ua étudiant versé dans l'auxiliaire à la suite de maladie aggravée au front n'existe pas en droit ; il faut être valide pour être versé dans le service armé et un homme malade ne peut être envoyé au front au titre armé. Si un étudiant du service armé tombe malade au front, il rentre donc dans un des cas prévus par la circulaire du 7 Novembre a

Institution des Invalides. — Par décision ministérielle sont affectés à l'Institution des Invalides.:

M. Lefort (René), médecin principal de 2º classe du
 G. M. P., médecin chef.
 M. Couvreur, médecin-major de 1º classe du G. M. P.,

M. Gouvreur, médecin-major de 1<sup>re</sup> elasse du G. M. P. médecin-chef adjoint.

## Broméine MONTAGU

/Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03)
PILULES (0.04)

AMPOULES (0.05)

SCIATIQUE
NÉVRITES

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Etudiant 3° an., Français, réformé, demande place assistant ou auesthésiste dans elinique. — Ecrire P. M., n° 1775.

Chirurgien allié, 43 ans, membre ass. fr. chirurgie, libre service mil., cherche poste Paris ou environs. — Ecrire P. M., nº 1784.

Méd. aide-major 1<sup>re</sup> el., hors eadre, doct, depuis 6 aus, désirerait occupat. rémunérée dans Etabliss. médieal, clinique ou consult. méd. d'usines Paris ou cuvirons immédiats. — Eerire P. M., n° 1787.

Etudiant 16 inser, remplacerait méd. ou spécialiste des voies urinaires ou syphiligraphie.—Ecrire P. M., nº 1788.

Etudiant 16 inser., 30 mois d'internat, tr. au courant elientèle, ponctions lombaires, 606, etc., cherche remplacement. — Ecrire P. M., nº 1789.

Médecin, 15 ans pratique, au cour. gynécologie, accouch., voies urinaires, acc. du travail, eherche sit. Paris, assurance, clinique méd.-chir., kinesith. ou aff. para-méd. — Eerire. P. M., nº 1790.

Confrère au front, recevrait dans sa famille convalescents adultes ou de préf. enfants, villa du Sud-Ouest, proche mer. — Ecrire P. M., nº 1476.

A céder excellent poste médical pays riche, sur ligue Paris-Nantes, bail à reprendre avec installation mobilière et méd. — Eerire P. M., nº 1481.

A céder, quartier de la Goutte-d'Or, derrière gate du Nord, eliu. de méd. générale, accid. du trav., etc. — Ecrire P. M., nº 1487.

### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes dernier on étain vissé, s'ouvrant et se formant à volonté. pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Tuberculoses, Bronchites, Catarres

Emulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotéo

OUATAPLASME Pansement complet du B. LANGLEBERT Phlogmasics, Eczéma, Appendicites, Phlébitos, Erysipéics, Brûtures

Le Gérant : O. Ponéz.

Paris. - L. Marktheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

# TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

Echantillons : DALLOZ & C', 13, Boul' de la Chapelle, PARIS



SUCCONUSCULINE PLASMA MUSCULARE extrait & froid, 100 grammes de viande de 10, rue de l'Orze, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO conserve indéfiniment es propriétés physiques et thére-peutiques.

CAPSULES DARTOIS

CATARRIES at BRONCHITES CHRONIQUES,— & from Abel Paries

# et TOUTES

SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18. Avenue Roche - PARIS Traitement

Rhodium B Colloïdal électrique. AMPOULES de 5 cm

TRAITEMENT DE



LABORATOIRES DURET ET RABY 5. Avenue des Tilleuls . Papis

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS DE

Bromdiethylacetylures SOMMEIL DE DÉTENTE

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

Prix du flacon : 2 fr. 25

12, Bouley. Benne-Nonvelle PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions ; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. -- Prix du flacon : 2 fr. 25

AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE

COLLOBIASES DAUSSE

OR COLLOIDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toules les septicémies

SOUFRE COLLOTDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE AV ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriol PARIS

VASOLAXII

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDIGATIONS · CONSTIPATION HABITUELLE; dans es maindies algués (flèvre typhoide) chez les opères du ventre; dans l'appendiette chronique; dans l'enterite muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes enceintes.

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNÉMENTS :

LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Maigré la difficulté de se precurer la matière première et les accessoires, nous avons toujours pu approvisionner nes clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous

iours ocessurs.

Tous les Pharmacions ont de la VASOLAXINE en peuvent se la precurer chez le

Commissionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

·OPOTHERAPIE« DESSICCATION RAPIDE NI AUTOLYS VERS OF NI CHALEUR DANS LE VIDE

PILULES CACHETS PAQUETS COMPRIMÉS 2 a 8 par jour 0000000

GASTRIOUE, ENTERIOUE. HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE. ORCHITIQUE, OVARIENT. HYPOPHYSAIRE, THYPOIDIEN RENAL, SURRENAL, etc.

DÉPOT: Pharmacie DÉBRUÉRES, 26, Rue du Four, 26, PARIS

désodorisé Specifique des maladies nerveuses, Nombreuses attestations. Échantillon sur demande. Laboratoires GABAIL. 3, rue de l'Estrapade, PARIS



MASSON et Cio, 120, Boulevard Saint-Germain ABONNEMENT:

Paris, 20 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr.

ARTISEP VIOUE DÉSIRFECTARY YSOL

SCHARTKISC SCATEIT Will, too stationies you on food up th COUNTY PRANSPARED DO LYDON \$1, Non harme OCH TEST Bem and the second second

(Furonculose, Authrax,

Acné, Orgelets, \$ à STAPHYLOCOQUES \$ Ostéomyélite, etc.) D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Traitement des Maladies

(DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences. Académie de Médecine. Sociélé Médicale des Hópilaux. Communications en 1917: Sociéte de Chirurgie, Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

1913. - Gand : Médaille d'Or

## NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycerophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. – Lyon : Diplôme d'Honneur

## FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantillone et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances.



rincipaux médicament





# OVULES CHAUMEL

×.

Le plus Puissant

ICHTHYOL

des Décongestifs



# IODE COLLOÏDAL ELECTRO-CHIMIQUE VIEL

### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

## IODEOL

lode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

IMDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores.— Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

## ODARGOL

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/•.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brôlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flucons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEL & C10, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64

# EMETINOL

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine).

EL AMIBIASES rine). Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

LA

# PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . . 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'e, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

IBONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr

Les abonnements partont commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE ique ophtalmelegique à l'Hôtel-Dien

E. BONNAIRE

J-E FAURE Pretesseur agrégé. Chirurgien de l'hépital Cechir

DIRECTION SCIENTIFICEE

M. LETULLE cin de l'hépital Be de l'Académie de

F WIDAL Prefesseur de ciinique à l'hôpital Geel Membre de l'Académie d e de médecipe.

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l' Socrétaire de la Birecti à l'hôp. Broes

- RÉDACTION -H. ROGER
Professour de Pathologie expérim,
Médecin de l'Hêtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES M I FRMOVEZ J. DUMONT Médecan de l'hôpital Saint-Antoir Membre de l'Académie de ma

----Les Rureaux de rédaction sont ouveris à la Librairie Masson.

### SOMMAIRE

Articles originaux :

Gn. Aubertin. — Les tachyeardies de guerre, p. 37.

Marcel Galland. — Section complète du nerf cubital
au bras et suppléance fonctionnelle, p. 41. J. Guglielmetti. -d'émétine, p. 43. - La toxicité du chlorhydrate

Mouvement médical M. Romme. — L'occlusion duodénale chronique artério-mésentérique chez les plosiques, p. 15. Carnet du Praticien :

J. Comby. - Les doses de sérum dans la diplitérie, p. 46.

Sociétés de Paris :

Société de Médecine légale, p. 47. Société de Biologie, p. 47. Société de Biologie, p. 47. Société médicale des Höbitaux, p. 47. Académie des Sciences, p. 47. Académie de Médecine, p. 48.

Analyses, p. 48.

Supplément:

F. HELME. - Petit Bulletin.

L.-M. PAUTRIER et J. PAYENNEVILLE. - Curnet de traitement pour syphilitiques.

A. Goris. — Un conseil à propos du catgut.

Variétés : BONNETTE. - La fourragère du G. B. D. 38.

LAVRES NOUVEAUX CORRESPONDANCE.

Lus Médecins aux Armées.

NOUVELLES.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

## VANADARSINE

Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces.

GOUTTES : VI à XX gouttes par jour.
AMPOULES : 1 cc. par jour ou tous les deux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, bonl, Saint-Germain, PARIS

## TUBERCHLOSE injectable

LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement assimilable. Littlerat. at February Produits LAMBIOTTE Prov is Promore (Street)

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rus Aubriot, PARIS. XXVI Année. - Nº 5, 24 Janvier 1918.

### PETIT BULLETIN

Quelques propos d'intérêt général et d'intérêt professionnel.

J'ai recu d'un groupe de caudidats à l'agrégation, mobilisés an front, le billet suivant qui appelle des commentaires.

Mon cher confrère.

An nom d'un groupe de candidats, je viens vous demunder s'il ne serait pas également possible de souger unx cundidats à l'agrégation, aux anciens surtout, qui allaieut se présenter en 1914. Avez-vous pensé quels désavantages ils auront après guerre? Quelle sera lu situation comparée des jennes et des vieux? Un con-cours serait-il donc impossible? Les Facultés auront un bosoin urgent de jeunes agrégés dès la cessation des hostilités, car beaucoup de nos maitres ont dispara. Il fuut préparer cette après-guerre... les Boches y sougent. Et puis... nos occupations sont si réduites, on perd tellement son temps à ne rien faire! La préparation d'un concours scrait bienvenue. Yous qui vous occupez des intérêts médicaux, ne pourriez-vous songer à cette question et l'étudier ?

Un groupe de candidats

Pas plus que nos jeunes gens, je ne me dissimule que le sujet amorcé par eux est de première importance; et c'est ponrquoi j'ai inséré lenr requête, pour ainsi dire des l'arrivée du courrier. Ils me permettront, néanmoins, d'envisager le problème de l'enseignement sous un tout autre

DIGITALINE oriestallists

## ATIVELI

Granules - Solution - Ampoules.

Ferment lactique Fournier

Culture liquide Culture séche

ratoires FOURNIER Frères, 28, B\* de l'Hôpital, Parts

angle qu'enx. Déjà le maître Brocq, dans le Bulletin médical, a traité la question avec sa conscience habituelle. Je reviendrai sur son mémoire, ear il en vaut la peine.

Pour aujourd'hui, je me contenterai de demander à nos jeunes candidats s'ils sont bien à la page. He, quoi! nous allons, après la guerre, voir refleurir concours et enseignement à la mode médiévale? Hé, quoi! lorsque tant d'hommes auront été tnés, tant d'années, tant d'argent gaspillés, lorsqu'il faudra enfin mettre les bouchées doubles, nous verrions recommencer les petites manœuvres du temps de paix : leçons d'une heure, exposés d'une heure, citations des maîtres pen-dant une heure?... Ah! non, plus ça; jennes gens, je vous en prie, pensez à autre chose.

Ce qu'il nous fant, désormais, ce n'est plus le palabre, la leçon bien faite, mais des gestes, des travaux personnels, un enseignement pratique. Ce que l'on doit exiger de l'agrégé au seuil de la carrière, e'est que dans une épreuce d'examen il prouve qu'il connaît sa pathologie générale, son anatomie et sa physiologie, et qu'il peut enchaîner des idées solidement étavées sur le réalisme des faits; après quoi, travaux originaux, recherches personnelles : et c'est tout le programme de Bouchard, que personne ne voulut comprendre parce qu'on s'obstinait à le juger sur l'étiquette, déplorable au possible et dont le « vieux tyran » ne voulut démordre, malgré mes supplications.

Succedané du Salicylate de Methyle, incdore.

### RHESAL VICARIO

ARTHEVERLEIGUE -- ARTIRHUMATISMAL -- ARTICOUTTERS nour nears externs.

Zenidement shearhable, says irritation do le neav

HEMORROIDES

VARICES

ESCULEOL Gouttes concentrées de Marrons d'Inde

to genttes 2 feis par jour entre les re

A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, Paris,

Antisyphilitique très puissant Adopté pas les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mieux toléré que 606 et née-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr, tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs).

LITTERATURE RT ECHANTILLONS : Enboratoires NALINE, & Villeneuve-la-Garonne sine)

Je ne vois done pas, à vrai dire, ce que nos candidats gagneraient à se torturer la cervelle, puisque les anciennes méthodes ont fondu, comme beurre en poêle, au feu de la guerre. Je reviendrai d'ailleurs sur le sujet, qui doit être traité avec plus d'ampleur et dont ou ne se soucie vraiment pas assez. Done, à bientôt.

LA PRESSE MÉDICALE, Nº 5

Je veux maintenant attirer votre attention à tous sur nne question primordiale. Vous savez mieux que personne qu'après la guerre, des centaines de mille hommes blessés, ou malades à la suite de la campagne, devront être soignés durant des années, - 5, 10, 15, 20 ans peut-être! -L'Etat se préoccupe donc des à présent de payer sa dette envers nos braves, et à cet effet une Commission fut nommée, - naturellement.

Qui paiera les notes du médecin et du pharmacien, pour tous ces invalides de la guerre? L'Etat, bien entendu, et cela ne pouvait être mis en discussion. Mais quel tarif adopter pour les honoraires médicaux et les médicaments délivrés par le pharmacien? Ah! attention! e'est ici que l'affaire se complique.

Il est évident qu'aucun médecin digne de ce nom ne refusera jamais son aide à un ex-l'oilu blessé on à un malade. Agir autrement serait félonie. N'insistons pas. Mais du moment que l'Etat - ce qui est juste - entend régler lnimême les honoraires médicaux, peut-il le faire an rabais ? Oui, répond le conseiller d'Etat rapporteur de la Commission. Le raisonnement sur lequel il appuie sa décision rappelle en tous points les syllogismes moyennageux et il vaut d'être reproduit.

En substance voilà ce qu'il dit : S'il n'y avait as cu la guerre, il n'y aurait pas eu des millions de blessés. Cette première proposition conduit logiquement à celle-ci ; S'il n'y avait pas en ce supplément de blessés ou malades, les médecins n'eussent pas bénéficié de ce supplément d'honoraires. Conclusion : Les médecins doivent s'estimer bien heureux si l'Etat consent à honorer le corps médical au taux habituel de l'Assistance médicale gratuite puisque c'est tout bénésice. Et allez donc! c'est pas son confrère!

J'apprécie infiniment et autant que quiconque le Conseil d'Etat. Par sa science du droit administratif, sa haute probité, son indépendance et son grand esprit de justice, il a rendu, rend et rendra au pays, dans l'avenir, je l'espère, les services les plus éclatants. Il me permettra cependant de dire au rapporteur, avec tout le respect que je lui dois, qu'il va un peu fort. Si ses vues étaient adoptées, le médeein serait appele à soigner un millionnaire au tarif des pauvres. Est ce admissible? A son insu, et bien qu'il n'en ait pas l'intention, ledit rapporteur ne tendrait à rien moins qu'à nous considérer comme des profiteurs de la guerre. Profiteurs, nous qui, par milliers, avons tout laissé pour répondre à l'appel du pays? Profiteurs de par le supplément de clientèle qui va nous incomber? He, que fait-on des morts, nos clients de jadis? Nous avons, heureusement, dans la Commis-

sion, le D' Scheffer, de Saint-Etienne, et qui nous défend vigoureusement. Mais il ne peut pas agir seul, il faut l'aider. Je fais done appel ici an corps médical et pharmaceutique tout entier pour tacher d'obtenir la meilleure solution possible à cette douloureuse question. Le Tarif-Dubief, telle devrait être, suivant moi, la base de notre accord avec l'Etat; mais nous devrons demander, étant donnée la vie chère, un supplément à ce Tarif, établi en temps de paix et qui date déjà de dix ans.

Ne pensez pas surtout que le débat vons indiffère; pour prendre mon exemple particulier, vous savez bien que, directement, je n'y suis pas intéressé. Je m'en occuperai néanmoins, comme vous le ferez unanimement, j'y compte, parce que se pose ici une fois de plus, pour nous tous, une question vitale. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas laisser l'Etat nons imposer ses tarifs, car au-dessus du point de vue matériel, qui a son importance, certes, il y a un gros problème : celui de la fonctionnarisation de la médecine, qui met une fois de plus le corps médical aux prises avec l'Etat. Or vous connaissez mes idées à ce sujet : Plutôt le libre exercice que la fonctionnarisation; ce scrait pour nous la déchéance!

Vous le voyez, le sujet est capital. Que nos journaux le traitent, que chacun s'en occupe et agisse individuellement auprès de nos dirigeants. Nous sommes tous d'accord sur la nécessité d? refaire la France et sur l'urgence de réparer les désastres de la guerre; mais, citoyens libres. nous pensons qu'il nous sera permis de discuter librement nos intérêts pour faire triompher dans l'équité notre juste cause.

F. HELME.



P .- S .- Un mot personnel .- On me permettra d'adresser ici aux Directeurs de la Presse et à mes lecteurs trop indulgents nion hommage ému et reconnaissant pour tous leurs témoignages de sympathie. Par ee temps de restrictions, les cœurs, vis-à-vis de moi, n'en voulurent connaître aucune. J'en suis touché plus que je ne saurais dire. Merci, encore merci.

P. II.





des DIURETIQUES

SPETER N

CAFÉINÉE

Adjuvant le plus aur des ceres dedéchierurs : Le médicament de cheix des cardiopathies tion, est pour le brightique, ce que la digitale est l'ait disparsitre les cedèmes et la dyapnés, repour le cardinace le reméd le ples héroque e ferre la «yacilo, régularise le cours de sang Le traitement rationnel de l'arthritism sea manifestations : juguie les crises, en diathèse erique, selubilise les acides un

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORMF DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. - Prix : 5 france PRODUIT FRANCAIS -1 1-DÉPOT GENÉRAL 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS -1 F PRODUIT FRANCAIS

### CARNET DE TRAITEMENT POUR SYPHILITIQUES

Tout médecin chargé d'une consultation dermato-vénéréologique n'aura pas manqué d'être frappé, à maintes reprises, de la difficulté qu'il y a à obtenir, des consultants, des renseignements précis sur les traitements antérieurs qu'ils ont subis. Or, ces renseignements rétrospectifs sont particulièrement importants à connaître lorsqu'il s'agit d'un spécifique. De quand date la syphilis? Sur la constatation de quels aceidents le diagnostic a-t-il été porté? Par qui a été fait ce diagnostic initial? Quand a été commencé le traitement? En quoi a-t-il consisté? Avec quelle périodieité a-t-il été administré? Quels accidents sont survenus? Autant de demandes auxquelles il est extrêmement difficile, sinon impossible, de recevoir de réponses. Celles-ei sont presque toujours extrêmement vagues : « la maladie date de six ou huit ans; le malade s'est traité quelques mois, il a pris quelques pilules, puis deux on trois ans plus tard, il a pris du sirop; il n'a rien remarqué comme accidents, sinon quelques rougeurs ou quelques boutons. » C'est en vain que l'on essaie de serrer l'interrogatoire et de préciser les réponses, perdant ainsi un temps précieux, dans une consultation souvent bousculée.

Tous ceux de nos confrères qui sont actuellement mobilisés comme nous auront pu constater combien les inconvénients que nous signalons sont particulièrement frappants en milieu militaire. Un soldat, un ouvrier d'usine, soumis au traitement ambulant, doit-il recevoir une série de dix injections intraveineuses de cyanure, et vers le milieu du traitement lui demande-t-on le nombre de piqures déjà faites, il ne s'en souvient même pas. Il répond au hasard : 7 ou 8 piqûres;

la quatrième ou à la cinquième; mais cette vérification a obligé à se reporter soit au tableau que certains médecins tiennent à jour dans leur salle de pansements, soit au registre des injections que certains préfèrent.

Prend-on la peine de constituer un dossier pour chaque malade, comme nous le faisons à peu près tous? Ce dossier ne suivra pas le spécifique, il reste attaché à l'hôpital ou à la consultation spéciale qui a assuré le traitement. Or. à l'heure actuelle, la très grande majorité des syphilitiques est représentée par des mobilisés : soldats et ouvriers ou ouvrières d'usines. Il en est peu de stables; ce sont au contraire presque tous des errants. Le soldat change d'arme, de régiment, de division, passe du front à l'intérieur et vice versa. sepromène d'ambulance en hôpital, passe par ses fovers. L'ouvrier ou l'ouvrière d'usine, bien qu'un peu plus fixes, changent encore assez souvent d'usine ou de ville. En tout cas, travaillant aujourd'hui à Bourges, à Chalon, au Creusot, à Lyon, ilsrentreront; la paix venue, dans leur foyer, situé la plupart du temps dans une autre ville. Comment le nouveau médecin qui sera chargé de poursuivre le traitement sera-t-il renseigné sur ce qui a été fait antérieurement?

Frappé de ces inconvénients, de cette perte de temps répétée plusieurs fois par consultation et pour aboutir presque toujours à des r iseignements vagues, nous avons pensé y parerp. la création d'un dossier portatif que le malade e aserverait par devers lui et qu'il présenterait, p ur être tenu à jour, à chaque consultation, ce q i n'empêche nullement d'ailleurs la tenue d'un 'ossier médical appartenant au médeein ou à l' ôpital.

Ce dossier portatif, c'est le carnet du syphilitique. Il se compose de 12 feuilles sous couverture cartonnée, Son format est exactement celui une poche et dans lequel il peut d'ailleurs s'insérer. La converture ne porte rien qui puisse déceler le contenu. Seule y est inscrite la mention ; « Carnet à conserver et à présenter au mèdecin à chaque consultation et à chaque reprise de traite-

La première page est disposée suivant le modèle ci-joint :

| Age                         |   |   |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|---|---|--|
| Date de la 1re consultation |   |   |   |   |  |
| Diagnostie ,                | ı |   | • | • |  |
|                             | • |   |   |   |  |
| Fait par                    |   |   |   |   |  |
| Ultramicroscope             |   |   |   |   |  |
| Réaction de Wassermann.     |   |   |   |   |  |
| The diament of the          | ٠ | • | • |   |  |
| Traitement commencé le .    |   |   |   |   |  |
| Examen des urines           |   |   |   |   |  |
| Etat de la dentition        |   |   |   |   |  |
| Antécédents :               | • | • |   |   |  |
|                             |   |   |   |   |  |
| Cœur                        |   |   |   |   |  |
| Foie                        |   |   |   |   |  |
| Data.                       | • | • | • | • |  |
| Rein                        |   |   |   |   |  |
| Système nerveux             |   |   |   | e |  |
| Maladies infectieuses       |   |   |   | _ |  |
| Del                         | • | • | • |   |  |
| Ethylisme                   |   |   |   |   |  |
|                             |   |   |   |   |  |

C'est volontairement que nous avons omis le nom du malade : son livret ne doit pas devenir pour lui une source d'inquiétudes s'il venait à l'égarer. Cette première page donne les renseignements suivants : l'âge; la date de la première consultation; le diagnostic (accident primitif, on plaques muqueuses, ou roséole, etc...); le nom du médecin qui a fait le diagnostic initial et qui comporte ou non un coefficient de certitude, souvent important à connaître par la suite, dans certains cas embarrassants; mention est faite de l'ultramicroscope ou de la réaction de Wassermann qui auront pu servir à confirmer ce diagnostic. Suivent : la date à laquelle a été commencé le traitement: le résultat de l'examen des urines; l'état de la dentition ; la mention rapide des antécédents importants à connaître portant sur le cœur, le foie, le rein, le système nerveux, les



maladies infectieuses, l'éthylisme et le paludisme.

Viennent ensuite quatre pages doubles, correspondant aux années classiques de traitement. Chacune de ces pages doubles est divisée en douxe colonnes horizontales, correspondant aux douze mois de l'année et en 31 colonnes verticales correspondant aux 31 jours du mois. Ce double

quadrillage délimite attant de petites cases qu'il y a de jours dans l'année. Il suffit désormais d'inserire en abrégé, dans chaque petite case, à la date correspondante, le traitement fait ce jour-la. Il suffira pour cela d'inserire soit les premièrres lettres du médicament employé, soit tel signe conventionnel par lequel sera désigné ce médicament. Voir les modes denotation que nous employons habituellement.

Arsenobenzol. arséno on Q
Novarsénobenzol novar ou ô
Cyanure ey
Bilodure hi
Benzoate henz
Hectine hect
Hectargyre hectar
Huile grise hg
Calomel cale

Chaeun sera libre d'adopter tel signe conventionnel qu'il

voudra pourvu qu'il en donne l'explication dans le blanc qui est au bas de la page.

Un coup d'acil jeté sur ce tableau renseigne en une minute sur tous les traitements reçus dans le courant de l'année comme on pourra s'en convainere en jetant un coup d'acil sur la figure cicontre.

Le verso de chacune de ces feuilles doubles est divisé en deux; la moitié supérieure de la page est consacrée aux accidents survenus au cours de l'année; la moitié inférieure aux observations du médeein traitant. Le reeto sert à noter où et par qui ont été faits les traitements et où et par qui ont été faits les Wassermann de l'année.

par qui ont été faits les Wassermann de l'année. Deux fenillets blanes qui suivent sont destinés à noter les traitements ultérieurs. spécial auquel on s'adresse, est chose plus difficile qu'il ne paraît. Nous ne savons si nous y aurons complètement réussi. Voici le texte auquel nous nous sommes arrêtés :

RÈGLES DE TRAITEMENT.

1. — Le traitement de la syphilis doit durer quatre

numées.

Deux médicaments seulement sout efficaces: les sels arsenicaux (606 ou arsénobenzol), 914 ou novarsénobenzol) et le mercure, principalement sous forme de piqu'res, ou à défaut sous forme de cachets, de comprimés, de pilules.

 L'association de ces deux médicaments donne donc aux malades une chance double de guérisou.

Les injections de 606 ou de 914 sont particulièrement indiquées au début de la maladie et en eas d'accidents dans la bouche ou sur les organes génitaux. Il est bon d'en faire au moins deux séries au cours de la première aumée de traitement.

3. — En principe on doit, pendant la première année, faire dix jours de traitement chaque mois. Pendant la deuxième année faire

une période de traitement tous les deux mois, pendant la troisième aunée tous les trois mois et peudant la quatrième aunée tous les quatre mois.

6. — L'effet du traitement peut être utilement contrôlé par l'analyse du sang (réaction de Wassermann); il est bou de faire pratiquer celle-ci deux fois par an, mais par un médecin compétent, qui seul pourra l'interprêter.

Une ou deux réactions de Wassermann négatives ne sont pas suffisantes pour faire interrompre le traitement.



Le ca net se termine par quelques règles de traiteme tet quelques conscils d'hygiène que nous not sommes efforcés de rédiger d'une façon aussi concise et anssi claire que possible en songeant à la nécessité de frapper l'imagination des insouciants et de ne pas désespèrer les impressionables. La rédaction de semblables conscils, où l'on voudrait faire tenir tout le nécessaire tout en restant très coneis et à la portée du publie

PALUDISME

aigu et chronique

Carmergyl de De Elameur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué
15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Botre de 12 Augoules : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glyosrophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

Talanh 650-16

ENVOI GRATUIT C'ÉCHANTILLONS à MM. IOS GOSTEURS. MARIUS FRAISSE, Phir., 85, Avenue Mozart, PARIS.

5. - On devra se mésier de toutes les réclames faites par la voie des journaux ou par voie d'affiche, en faveur de médicaments ou d'Iustituts de traitement. Ces réclames cachent presque toujours des médicaments sans action et des médecius saus compétence.

Daus toutes les villes importantes il existe des services d'hôpitaux ou des consultations spéciales, où les soins sont dounés gratuitement par des médecins spécialistes ayant à leur disposition tous les moyens d'établir un diagnostic précoce et d'instituer un traitement actif.

- 6. Toutes les fois qu'on suivra un traitement mercuriel, on se brossera les dents trois fois par jour avec du bon savon et ou se gargarisera avec une solution de chlorate de potasse (30 grammes par litre).
- 7. En dehors des périodes de traitement s'observer avec soin et aller cousulter son médeeiu dès l'apparition du moindre symptôme suspect.
- 8. Si l'on cousulte uu médecin pour une autre maladie, avoir toujours soin de lui dire que l'on a eu la syphilis.

### Conseils d'hygiène

1. - La syphilis est une maladie contagieuse, qui peut se transmettre par les rapports sexuels et, dans l'entourage du malade, par les objets de table ou de

Tout syphilitique présentant des accidents doit avoir ses objets de toilette, son verre, son couvert, individuels.

- 2. Tout manque de précaution, de la part d'uu syphilitique, pour éviter la contagion autour de lul est un véritable crime social,
- 3. Un syphilitique peut vivre comme tout le monde, mais en prenant des précautions plus grandes. Il doit éviter tout excès et tout surmeuage et s'absteuir complètement d'alcool et de tabac.

4, - L'alcool prédispose aux accidents syphilitiques graves du côté du système nerveux, du foie et des artères.

Le vin, en quantité modérée, la bière, le cidre sont permis.

5. - Le tabac favorise l'apparition des plaques

muqueuses dans la bouche. Or, les plaques muqueuses sont le type des accidents les plus contagieux

Le tabac prédispose en outre les syphilitiques à faire, ultérieurement, des accidents très graves du côté de la bouche (cancer de la langue).

- 6. La propreté la plus rigoureuse est absolument indispensable. La saleté engendre en effet des plaques muqueuses qui reviennent sans cesse. Les malades doivent done se savouner soigueusement chaque jour la bouche, le derrière, les organes génitaux, les pieds.
- 7. La syphilis, insuffisamment soignée, est traus missible aux cufants du syphilitique; elle provoque de nombreuses fausses couches ou des enfants mal venus
- Un syphilitique ne doit donc se marier qu'après quatre années de traitement, après être reste un an au moius sans présenter d'accident, et après avoir
- eu plusieurs réactions de Wassermann négatives. 8. — Si la compagne d'un syphilitique venait à être enceinte, au cours du traitement de celui-ci, il faudrait en avertir immédiatement le médecin qui, grace au traitement, pourra éviter une fausse couche et
- obtenir un enfant bien portant. 9. —Ne jamais oublier qu'uue syphilis insuffisam-ment soignée peut sommeiller pendaut des années et douner lieu, quinze, vingt ans plus tard, à des acci-dents redoutables et parfois mortels.

10. - On peut donc dire que l'avenir d'un syphilitique dépend de lui-même; s'il n'observe pas l'hygiène nécessaire et ne se soigne pas suffisammeut, il court au-devant des dangers les plus graves. S'il suit les conseils d'hygiène dounes plus haut et s'il fait scrupuleusement le traitement nécessaire, il aura toutes les chances possibles pour que sa maladie ne se traduise plus par aucun accident; il pourra se marier, et avoir des enfants sains et bien portants.

Cette rédaction ne satisfera pas également tous les médecins. L'accord parfait n'existe plus, en ellet, parmi les syphiligraphes sur les règles de conduite à observer. Quelques-uns, de plus en plus rares, continuent à proscrire le salvarsan et à n'employer que le mercure ; un plus grand nombre, bien que ne constituant encore qu'une minorité, sont devenus des partisans si exclusifs des sels arsenicaux qu'ils ont rejeté le vieux traitement mercuriel. Ni les uns, ni les autres ne seront satisfaits du traitement mixte que nous préconisons; par contre, nous espérons qu'il satisfera la trés grande majorité de nos confréres qui l'ont adopté comme nons.

Quoi qu'il en soit des modifications de texte que chaeun pourrait souhaiter apporter, suivant ses vues personnelles, à ces règles de traitement et à ces conseils d'hygiène, ils contiennent en somme le principal de ce qu'il est nécessaire d'apprendre à nos malades et le complément indispensable des tableaux de traitement qui les précèdent.

On nons objectera peut-être que tous les malades ne comprendront pas l'intérêt de ce carnet, qu'ils ne voudront pas le garder et s'en servir. Nous n'avons certes pas la prétention de croire que tous le conserveront avec soin, mais nous restons persuadés que la plupart en comprennent l'intérêt et l'importance lorsqu'on prend le soin de les leur expliquer en quelques mots. A côté des malades insouciants, dont nous parlions au début de cet article, n'en voyons-nous pas souvent d'autres qui, venant nous consulter pour la première fois, tirent de leur portefeuille, ou dn fond de leur poehe, un bout de papier, sur lequel ils ont note tant bien que mal tous leurs traitements antérieurs? Cette catégorie de malades deviendra la grande majorité, le jour où on leur anra fait comprendre l'intérêt qu'il y a pour eux-mêmes à pouvoir renseigner complètement et fidèlement les médecins qu'ils seront amenés à consulter ultérieurement.

En tout eas, au point de vue pratique, nous avons pu nous convainere, à l'usage, de la simplification considérable et de l'économie de temps que représente l'emploi du carnet à une consultation de vénéréologie, Le malade tend son carnet en se présentant ; un comp d'œil suffitaussitôt pour voir où l'on en est de la maladie et du traite-

# Toux spasmodique

# Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

CNFANTS: Administrer à chaque fois 6 mois à I an : 8 à 19 gouttes 1 un 2 ans : 10 à 15 gouttes Audessins de 2 ans : 15 à 30 gouttes Audessins de 2 ans : 15 à 30 gouttes Repétique soin : 18 que et le cas Repétique soin : 18 que et le cas glus, par 24 beuers, seion les lessoins. Répeter o e v. g. schol les lessoins.

4.DULTES; 50 à 60 gouttes par dose;

Administrer 5 à 6 doses et plus par 24 heures, une dem-heure gvant og 3 houres après le repas.

Litterature et dehantilions : FALCOZ de Cre 18, Rue Veria, Parle

ment, et la piqure du jour est marquée en une seconde, ce qui n'empèche pas d'ailleurs, nons l'avons déjà dit, de tenir une fiche d'observation qui reste à l'hôpital ou au médecin.

Les avantages du carnet secont encore plus grands lorsqu'il aura été adopté dans tontes les régions et dans tous les services de vénéréologie. Nous recevons tous, les uns et les autres, des spécifiques déjà traités dans une formation des armées ou un hopital de l'intérieur. Quelle économie de temps le jour oû, en me minute, ous serons renseignés exactement sur tous les traitements et tous les Wasserman antérieurs.

Ce projet est à la veille de se réaliser, croyonsnous. A la dernière rémion des cheis de centre de dermato-vénérologie, tenue le 16 Juillet dernier, au Val-de-Grièce, sous la présidence de M. Godart, nous avons présenté notre carnet, et un modèle officiel réglementaire pour l'armée est à l'étude. Le ministère de l'Intérieur se propose également de l'adopter pour les services annexes qu'il a créés ou va créer dans tous les départements.

Ajoutous, au point de vue des frais à engager, que notre carnet, tel que nous l'avons fait établir, avec un trager restreint pour noter région, revient à douze centimes pièce et qu'avec un plus fort trage, ess frais d'établissement pourraient unber à luit centimes. La dépense, on le voit, est des plus minimes, en égard aux services rendus.

L.-M. PAUTRIER,
Médecin-major de 2º classe,
Chef du centre dermato-vénéréologique
de la 8º région.

J. PAYENNEVILLE,
Médecin aide-major de 1ºº classe,
Médecin-chef du service annexe
de Chalon-sur-Saône.

### UN CONSEIL A PROPOS DU CATGUT

Des chirurgiens et des pharmaciens m'ecrivent pour demander le moyen de récupérer les catguis non utilisés au cours d'une intervention, mais contaminés par un contact quelconque au cours de l'opézation

Il y a, paraît-il, un nombre assez considérable de cordes qui pourraient être employées à condition d'indiquer un moyen de stérilisation simple, facile à réaliser dans une salle d'opération.

Nous leur conseillons d'employer la méthode suivante:

Mettre les cordes ou fragments de corde daus un flacon ou mieux dans un tube à essai (tube à catgut) avec une solution aqueuse d'inde à 1 pour 100 (iodure de potassium 1 gr., iode 1 gr., cau 100 gr.).

(todure de potassium 1 gr., 10de 1 gr., ean 100 gr.). Laisser en contact 24 heures à l'étuve à 37°-40°. Utiliser les cordes ainsi iodées. L'action de l'iode en solution aqueuse et à 37° est,

parmi les procédés chimiques, celui qui nous a donné jusqu'ici les meilleurs résultats pour la stérilisation des cordes.

Cette méthode, assez coûteuse, n'a guère de chance de devenir industrielle.

Le catgut ne peut être conservé longtomps en présence de la solution iodée sous crainte de détérioration. Si l'on veut enlever l'lode, il faut effectuer des lavages avec des solutions stériles d'hyposullite de soude puis d'eau stérile, enfin sécher les cordes à l'éture pour pouvoir les traiter alors comme des cordes brutes.

Ces dernières manipulations se font facilement sur quedques centaines d'échantillons, mais devienment très difficultueuses lorsqu'on doit opérer journellement sur des milliers de cordes. De plus l'action de l'iode sur une masse aussi volumineuse de matière albuminoide n'est pas toujours très régulière et il y a parfois de sérieux mécomptes.

Pour ces raisons, la stérilisation à l'iode que nous indiquons ne peut être qu'un procédé permettant d'éviter la perte d'une matière première d'un prix assez élevé et qui tend à devenir rare, en récupérant les petites quantités de cordes que l'on est obligé de ieter conramment. Nous lui préférons toujours la stérilisation par la méthode physique de la tyndallisation appliquée à des cordes préparées avec soin et sous uue surveillance autorisée. Pr A. Goris.

Pharmacien-major de 1<sup>re</sup> classe, Service des ligatures chirurgicales de l'armée

### VARIÉTÉS

LA FOURRAGÈRE DU G. B. D./38

Le Bulletin officiel du 24 Décembre 1917 nous apporte l'heureuse nouvelle que le G. B. D. 38 a obtenu la fourragère.

Le général commandant en chef, en fixaut cet insigne à la hampe du fanion, disait au médecin-chef du Groupe

" J'ai voulu récompenser le courage et le dévouement des brancardiers qui font silencieusement une besogne écrasante et dangereuse. »

Voici la citation qui accompagne la remise de cet insigne :

« Sous la brillante couduite de son chef, le G. B. D. 38 a, en toutes circonstances, donné des marques de courage poussées jusqu'à l'abbigation. A assuvi, en particulier, dans la période du 2° i au 31 Octobre 1916, avec une beravoure provoquant l'admiration, l'évacuation des blessée d'une position très avancés, surmontant les difficultés d'un long trajet à découvert dans un terrain détrempé et bou-leverés, sous un incessant bombardement.

« Unité d'élite qui a assuré, dans le minimum de temps, les 22, 23, 24 Octobre 1917, des évacuations extrèmement difficiles dans un terrain bouleversé, débrumpé et accidenté, sous des bombardements incessants. Majer la longueur des trajets et les obus asphyxiants, a poussé le sentiment du dévouement josqu'à la plus haute abnégation. »

Après la peine, la gloire!

Aussi, soyons fiers de la haute distinction que ces modestes hèros viennent d'obtenir!

Un fanion d'honneur devrait récompenser leur sublime dévouement, car le sort des blessés dépend souvent de la rapidité de leur évacuation.

Bonnette.

## TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

## **ELECTRARGOL**

Argent colloidat électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLAINNE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSUR S DE GUERRE : Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'ellectrargoul à donné des résultats concluents dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jamais muisible vis-à-vis des cellules vivantes s le exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microblens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ici.

FORMES : Ampoules do 5 et 10 c.c. pour injections inframusculaires of intraveneuses - Flacons do 50 et 100 c.c. pour usage chirurgich et 10001

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS. 14



étapes : l'amputé reçoit d'abord une prothèse provi-

soire, c'est une gaine en platre moulée sur le moi-

gnon. La prothèse provisoire complète et termine

Le membre artificiel définitif est du type améri-

eain, à vrai dire l'appareil belge ue garde guère du

membre américain que le moulage du moignon. D'im-

portantes modifications y ont été apportées : la première concerne le matériel de fabrication; l'appareil

est fait en copeaux de bois collès et durcis, cette

méthode nouvelle permet un moulage parfait et donne

### LIVRES NOUVEAUX1

La prothèse du membre inférieur. — Travail de l'Assularson de l'Ockas (La Panne), par F. Mauth. Préface du Dr Depage. 1 volume de 112 pages, avec nombreuses figures originales (Masson et Cleéditeurs, Paris). Prix: 5 franes.

Les lecteurs de *La Presse Médicale* connaissent la magnifique ambulance de l'Océan que nos confrères helges, sous la direction de Depage, ont dotée de tous Parmi les problèmes que la guerre a posés aux chirurgiens, un des non moins importants est l'apparcillage des amputés. En Europe, en France notamment, on pouvait aissément compter le uombre des chirurgiens qui s'occupaient de prothèse; la prothèse des membres était abandounée presque exclusivement aux bandagistes. Depage a été un des premiers à comprendre que la chirurgien ed oit pas se borner à couper et à recoudre, mais qu'elle doit mbrasser toute ouvre manuelle couduisant à la guérison fouctionnelle. Dès 1915, il chargeait un de ses collaborateurs, le D' Martín.

de chercher au problème de la prothèse une solution satisfaisante.



l'acte chirurgical.

Montage du membre : l'ouvrier encadre, au moyen de l'équerre le modelage dans les projections.

SPÉCIMEN DES FIGURES. - La collage des copeaux.

les perfectionnements de la chirurgie de guerre moderne.

1. Par décision du Syndicat des Éditeurs (27 Juin 1917), tous les ouvrages médicaux supportent une majoration provisoire de 10 p. 100 sur les prix annoncés.

C'est le résultat de l'expérience de deux aunées de guerre que nous trouvons dans la belle broelure consacrée par Martin à la prothèse du membre inférieur.

L'appareillage d'un mutilé doit se faire eu deux

à la prothèse une solidité remarquable; une autre modification essentielle concerne la statique et les mouvements. Lisez le livre de Martin et vous verrez de quels principes doit s'inspirer la construction et

## Traitement des Affections Gastro-Intestinales

# LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

# LACTOBACILLINE GLYCOGÈNE

Comprimés de Ferments lactiques et amylolytiques

3 A 9 COMPRIMÉS PAR JOUR

Aucun inconvénient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature : LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS

le montage de la prothèse du membre inférieur. Cette intéressante brochure très clairement écrite, très richement illustrée, complète de la facou la plus

très richement illustrée, complète de la façou la plus heureuse le livre « llorizon » que Broca et Ducroquet ont consacré à la prothèse des amputés en chirurgie de guerre.

D. Dageros or

Manuel d'Electrothérapie et d'Electrodiagnostic, par le D' E. Albert Wure, chef du Laboratoire d'électroradiologie de l'hôpital Trousseau, 3' édition, 1 vol. de 382 pages (Paris, F. Alean', — Prix 4 feanes

L'ouvrage est divisé en quatre parties : La première traite des moyens d'actions de l'électrothérapie; la deuxième traite des effets des modalités de l'énergie électrique sur l'organisme; la troisième est consacrée aux applications du diagnostic des modalités de l'énergie électrique. Elle renferme un chapitre entièrement uouveau sur l'électrocardiographie; la quatrième est réservée aux applications thérapeutiques des modalités de l'énergie électrique. Elle Elle se termine par nu chapitre fort documenté,

les procédés électriques pour la localisation et, l'extraction des projectiles.

Ce livre est appelé à rendre de grands services en ce moment où des connaissances en électricité médicale sont indispensables aux médecins qui out mission d'établir le diagnostie et le pronostie des affections du système locomoteur et de réduire au minimum l'impotence qu'elles neuvent entraîner.

auquel la guerre donne une poignante actualité, sur

CORRESPONDANCE

Monsieur le secrétaire général,

Afin d'honorer la mémoire de notre glorieux camarade et ami le médecin-major de 1º classe professeur Edonard Delanglade, tué par un obns le 24-25 Novembre, daus nue tournée d'inspection, M. le médecin inspecteur Lapasset, de la ...º armée, a décidé, par un ordre en date du 28 Novembre, de désigner désormais l'ambulance 5-38 sous le nom d' « Ambulance Delauglade ».

Cette décisiou est nuanimement approuvée par tous les médecius, officiers et militaires de tous grades qui gardeut le pieux souvenir de uotre héroïque camarade.

Bien fraternels hommages,

II. REYN'S

A M. LE DE MAURICE MICKON

Paris, 17 Janvier 1918.

Monsieur et honoré Coufrère.

Permettez-moi de protester contre la rapide exécution que vous faites de ma méthode dans votre artiele initiulé: « Technique spéciale pour injections trachèales sons éclairage », paru dans La Presse Médicale du 10 la prince dernier

Vons dites: « La méthode de Mendel est considérée actuellement, pour des raisons très légitimes, comme inconstaule, le plus souvent illusoire... » Or, yous auriez seulement le droit striet de dire : Je considère la méthode comme inconstante... »

A ce sujet, je tieus à rappeler que j'eus l'homeuro, en 1906, de faire la demonstration de cette métide. à l'hôjital Laïnuce, devant le professeur Landoury, Léminent doyer voulet, pour son édification en voir opèrer sur na sujet trashéotomies, et, devant le socies de l'expérience, il se déclara convaient succès de l'expérience, l'as déclara convaient l'opéra même avec succès de ses propres maiss. Puis l'opéra même avec succès de ses propres maiss. Puis l'enseare une partie de sa leçon clinique du loi pur à l'exposé decette technique et conduit par ces mots : « La méthode de Nendel constitue un grand bénéfice pour le malade et pour le médecin. » Les docteurs Laignel-Lavastin set Lorda-Laçob, alors chefs declinique, pourraient confirmer ce cour résumé de la séance et de la leçon, car ils y sassistaient.

Je n'njouterai qu'nn mot au sujet de la méthode : elle n'est illusaire que lorsqu'elle est appliquée incorrectement, ce qui est le cas ponr toutes les méthodes.

Enfin, dans la description de votre propre tech-

nique, vous vous basez sur un principe qui vous parati bien diabil aujourd'hui : l'effacement complete de l'orifice caophagien lorsque la laugue du mid-correct de la déglatification de l'est moderné de la déglatifica. Or, ce principe, c'est uoi-mème qui l'al mis en lumière, comme l'a proclamé le regretté professeur Brissaud, dans la préface qu'il a bien voul écrire à mon livre.

Tous ces souvenirs me sont revenus en mémoire à la lecture des lignes dédaigneuses que vous cousacrez à ma méthode et j'ai voulu les leur opposer, 
autant par souei de la vérité que par respect pour 
les illustres disparus qui ont bien voulu m'encourager 
de leur approbation.

Agréez, je vous prie, mes très distinguées saluta-

DT MERDEL.

M. le médecin aide-major de 2º classe Mougneau nous prie d'insérer qu'il est depuis Juin 1915 « chef du Laboratoire de Bactériologie de Marrakech » et que c'est par erreur que ce titre a été donné à M. L. Netter, signataire d'un article « Résistance globulaire et palndisme » paru dans le nº 67, du 3 Décembre, p. 687, de La Presse Médicale.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits an tableau de la Légion d'honnenr, pour :

Chroniter, M. Moreau (Neil-Jean-Baptiste), me'decin aidemajor (astive) de 2º classe au 8 rég. de unarche de tircilleurs : jeane aide-major, en campagne depuis le début des hostilliés, s'est todjours fair remarquer par son dévouement et son courage admirables. A été grivvement blessé, le 3º Cotobre 1917, dans l'exercise de ses fonctions, adurs qu'il accompagnait un hatsilion en res postciant fois cité à l'ordre.

cinq fois cité à l'ordre.

— M. Pelle (Angustin), médecin de 1<sup>es</sup> classe du Requin:
médecin d'un dévoucment inlassable qui, malgré de très
dures conditions climatériques et des travanx pénibles, a
sauregardé la santé et l'entrain du personnel. Dans des
circonstances graves a déployé un talent chivargical et

(Voir la suite, p. 57.)



# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

L'IODONE ROBIN <u>est la</u> meilleure et la plus assimilable des préparations iodées.

Ne pas confondre l'IODNE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires, dans le but de surprendre la bonne foi du public.

Ces préparations ne sont pas de véritables iodo peptones car la plupart sont à base d'albumine, d'albumose (Peptone de gélatine), de glycocolle ou bien de glycogène et même à base d'huile de ricin, tandis que l'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYPSIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Poir les comptes rendus de l'académie des Sciences en Mai 4911).

L'IODONE ROBIN a été consacré par une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le D'Boulaire (intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906). L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées:

1° La Seule à base de Peptone Trypsique;

2° La seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE;

3'La Seule qui ait eu un rapport favorable àl'Académie de Médecine par le Professeur Blache (séance du 26 mars 1907).

L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans :

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-moteurs et en activant la circulation du sang.

### MODE D'EMPLOI :

IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de lati ou de vin blanc, etc. Dans les manifestations goutteuses, on l'emploie à la dose de 40 à 50 gouttes par repas.

10DONE INJECTABLE: Une Ampoule de 2 centimètres cubes par jour (dosée par centimètre cube à 0gr.02 et à 0gr.04 d'iode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

A CONTRACTOR

sont 'transférés (IV°). Les Laboratoires GALBRUN PARIS Petit-Musc. T C ILC 10, et 00 AVIS.

# IODALOSE GALBRUN

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combination directe et cuttèrement stable de l'Iode avec la Poptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE. (Communication au XIII- Congrès International de Médecine, Paris 1990).

## Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE; LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS

des médecins-chefs des formations sanitaires les flacons d'Iodalose qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés. la disposition gracieusement à Monsieur Galbrun met

# PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 5 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Echantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 18, rue Oberkampt, PARIS

Nous avons voulu contribuer à l'émancipation de L'INDUSTRIE CHIMIQUE APPLIQUÉE A LA THÉRAPEUTIQUE en fournissant au corps médical des médicaments français destinés à remplacer les produits spécialisés d'origine allemande d'avant-guerre.

A cet effet, nous avons créé un Laboratoire ayant pour but l'étude, la mise au point et la fabrication de ceux de ces médicaments qui répondaient à un véritable besoin.

Nos premières recherches ont porté sur le BORNYVAL (isovalérianate de bornyle), produit qui se recommandait par ses propriétés antispasmodiques dues à la nature même de ses composants, l'acide valérianique et le bornéol, principes actifs de la racine de valériane. Nous avons fait la synthèse de ce produit.

D'autre part le médecin qui associe volontiers, dans la pratique médicale courante, l'action sédative des bromures sur le système nerveux aux propriétés antispasmodiques de la valériane, a trop souvent l'occasion de constater que le tube digestif tolère mal les bromures minéraux, même en solution diluée.

Il y avait donc intérêt, pour permettre sans inconvénient cette association utile, à remplacer les sels minéraux par le Brome à l'état organique, dont l'assimilation est très facile.

C'est ce que nous avons fait en combinant du Brome organique à l'Isovalérianate de Bornyle obtenu tout :: :: d'abord, c'est ainsi que sous le nom de :: ::

# "VALBORNINE"

## (ISOVALÉRIANATE DE BORNYLE BROMÉ)

Nous avons été appelés à présenter au corps médical et aux malades un produit qui réunit à la fois les propriétés

DES DÉRIVÉS BROMES
DE LA VALÉRIANE
DU BORNÉOL (Camphre de Bornéol)

LA VALBORNINE porte donc en soi, outre les propriétés reconnues du Bornyval, celles tout aussi indiscutées des dérivés bromés.

LA VALBORNINE est à la fois un antispasmodique énergique et un puissant sédatif du système nerveux. Elle est aussi, grâce au Bornéol, un régulateur de la circulation et de la respiration. Son action thérapeutique en est plus efficace et plus constante.

### MODE D'EMPLOI ET DOSES:

3 à 6 capsules par jour (une ou deux à chaque repas), un peu avant les repas, dans un peu d'eau sucrée ou non.

CONTRE L'INSOMNIE : 2 capsules le soir, deux heures après un léger repas.

LE FLACON, au public . . . 5 francs



## HENRY ROGIER

Ancien Interne des Hépitaux de Paris.

19, AVENUE DE VILLIERS, PARIS



· TROUBLES DE DENTITION DENTAIRE CARIE

· TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE

# TRICALCINE



RACHITISME

·SCROFU

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

## RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

## OUE PAR LATRICALCINE

A' BASE DE SELS CALCIOUES RENDUS ASSIMILABLES

## EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de trailement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0401 de MÈTHYLARSIMATE DESOUDE chimiquement pur par cachet. 5f la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 gouttes de solution d'ADRENALINE au millième par cachet . 6! la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à Ng 02 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet. 4'so la Boite de 60 cachets

## CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

· DYSPEPSIE NERVEUSE \* TUBERCULOSE

un dévauement qui ent permis au bâtiment de cantinuer sa mission. (Cité à l'ordre de l'armée ponr le même matif.)

maui.)

— M. Delay (Maurice), médecin-major de 2º classe (ter-ritorial), chef du sectom chirurgical, 12º région.

— M. Guinet (Pierre), médecin-majar de 2º classe (réserve), médecin-chef de la place de Vienne, 14º région. M. Megnan (Alphonse), médecin-majar de 2º classe (territarial), médecin-chef de l'hôpital camplémentaire 3,

15c régien. - M. Mariau (Ernest), médecin-majar de 1re classe

(territorial), farmations sanitaires de Nice, 15e région.

— M. Cassante (Emile), médecin-major de 1re classe (territarial) au Service de Santé, 15° région

- M. Rey (Etienne), médecin-major de 2º classe (territarial) à un centre spécial de réfarme de Montpellier, 16° région

 M. Deleassé (Antoine), médeein-major de 2º classe (territorial) au centre spécial de réfarme de Montauban, 17º régien

M. Sellier (Jean), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), inspection des höpitaux thermaux, 18 région.
 M. Cadiergues (Georges), médecin-major de 2<sup>e</sup> el. (territorial), liòpital militaire du Belvèdère, Afrique du

M. Terrasse (Pierre), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) uu dépôt du 4<sup>re</sup> rég. de chasseurs d'Afrique,

Afrique du Nord. — M. Bertrand (Paul), médeciu-major de 2º elasse (torritorial), médecin-chef à l'hôpital mixte de Troyes,

90c région - M. Dor (Louis), médecin-major de 1º classe (terri-

torial), chef du centre ophtulmologique, 20º région.

— M. Clere (Pierre), médecin-major de 2º classe (territorial), adjoint technique au directeur du Service de Santé, 21º région

- M. Desehand (Louis-René-Marie), médecin aide-majer de 1re classe (territorial) à uae ambulauc

— M. Bernard (Théophile-Leuis), médecin-majer de 1re classo (R. A. T.) à une section de chemins de fer de eampagne.

M. Girard (Louis-Isidore), médecin-major de 2º cl. (territorial) à une ambulunce.

- M. Darecurt (Albert-Athunase), médecin aide-major de 1re clusse (territorial) à une ambulance

- M. Léo (Gentran-Auguste-Félix), médeciu-major de 2º clusse (territoriul) a une ambulance chirurgicale automobile

- M. Bandstetter (Pierre-Marie-Jules-Victor), médecinmajor de 2º clusse (réserve) au centre d'instruction d'une division d'infanterie

 M. Seringe (Henri-Charles), médeein-major de 2c elesse (territorial), médeein-chef d'une ambulance. M. Catte (Jules), médecin-mejar de 2º classe (territarial) à un e tre hospitelier.

- M. Cerv (Gaston), médecin-major de 1º classe (tarri-

torial), médecin-chef d'une amhulance.

— M. Guinchertière (Edmond-Joseph-Bernard), médecin-major de 2º classe à titre tamparaire (territorial), -chef d'un train senitaire semi-permanent.

- M. Leroy (Louis), médecin-major de 2º classe (territorial) à l'hôpital militaire de Bourbanne, 21° région M. Thieux (Léance), médecin-major de 2º classe

(réserve), mission militaire française en Roumunie.

 M. Sesquès (Félix), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), délégué de la commissian consultetive médicale pour la 15° région.

 M. Sauvage (Camille), médeein-major de 2º classe (territorial), service médical du ministère de la Guerre. - M. Cavle (Georges), médecin-majer de 1re classe (territorial) au dépôt du 1º rég. de tirailleurs malgaches,

Afrique orientale française. M. Lesieur (Charles), médecin-major de 1º ele (territorial), adjoint technique au directeur du Service de

Santé de la 8º région. - M. Fenestre (Henri), médecin aide-major de 1ºº el. (territorial), chef de secteur médical, 21° région.

- M. de Bernard de Teyssier (Eugène), médeeinmajor de 2º classe (territorial) à l'hôpital militaire de Tuza (Maroc)

- M. Sanglier-Lamark (Henry), médecin aide-major de 1re classe (territorial) à une mission française en Albanie.

 M. Geulden (Louis), médecin-major de 2º classe (territorial) à la mission antipaludique, armée d'Orient.

— M. Quentin (Arthur), médeein aide major de 1º el.

(territorial), secrétaire au conseil technique chirurgical. - M. Saint-Pé (Jean), médecin-mujor de 2º classe (territorial) à l'ambulance 2/12.

M. Grenier (Gabriel), médecin-major de 2º (territorial), médecin-chef de la place de Mirande, 17º rég. - M. Peus (Léon), médeein-major de 2º classe (territoriul), médecin-chef de lu place de Perpignan, 16° rég.
— M. Carasse (Abel), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) au service médical de la place de Paris.

 M. Bessen (Adrien), médecin-major de 2º classe (territorial), hôpital temporaire 14, à Beauvais.
 M. Bertin (Emile), médecin-major de 1º classe (territorial). riterial) à la région du Nord. - M. Labrousse (Pierre), médecin-major da 2º classe

(territorial) à la 12c région. M. Belot (Joseph), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriule, chef du sarvice de physiethérapie de la 13e région.

MÉDAILLE MILITAIRE

M. Caraes (Jean-Louis), sous-aide-mujor (réserve) au 1er batăillan du rég. d'infanterie coloniale du Maroe : excellent medocin, très brave et d'un grand sang-fraid. Le 23 Octobre 1917, a accompagné les vagues d'ussaut du bataillan et a assuré, en terraiu décauvert, sous de vialents feux de mitrailleuses, les premiers soins aux blessés. Blessé lui-même, a refasé d'être évecué pour assurer le service médical du bataillon, son chef da service ayant été gravement atteint au début de l'action, Quatre fois cité à l'ordre.

### Citations à l'ordre du jour :

- M. Carli (Charles), médecin eide-major de 2º classe uu 247° rég. d'artillerie (état-major du 1° groupe) ; a affirmé toutes ses brillantes qualités comme chef de a attribute dans un groupe d'artillerie, notumment aux attaques à l'ouest de Reims, en Avril 1917. Tombé glo-rieusement pour la France sur les positions de batterie, le 17 Octobre 1917

- M. Sergent (Etienne), médecin uide-major de 1re cl. ù l'Institut Pasteur d'Algérie, chef du servica antipaludique algérien, envoyé en mission auprès de l'armée d'Orient : chargé de deux missions à l'armée d'Orient en 1916 et en 1917 pour mettre à son service sa haute autorité scientifique en fait de paludisme, a rendu les plus grands services à cette armée en contribuant de la façon la plus effectiva à la lutte antreprise contre cette affection. A parcouru toute la zone occupée par l'armée, jusqu'aux points les plus exposés, pour étudiar sur place les problèmes se rapportant à la prophylaxie du puludisme, a ainsi recueilli des observations très précises sur les conditions particulières à l'armée d'Orient, et, seord avec le commandement et le Service de Santé, fait constituer une commission technique pour la lutte contre le paludisme, mission dont les efforts s'ajoutant à tous les untres ont permis d'obtenir des résultats qu'on n'aurait osé espérer.

- M. Sergent (Edmond), médecin aida-major 1º classe, directeur de l'Iustitut Pasteur d'Algérie, envoyé en mission auprès de l'armée d'Orient : même motif que celui ci-dessu

 M. Biondel (Maurice), médeein-major de 2º elasse ommandant l'ambulance de colonne mobile nº 11 médeein-major d'un courage et d'un dévouement absolu duns toutes les nombreuses affaires auxquelles il a assisté. Au combat du 19 Avril, au col de ..., a rele lui-même des blessés et leur a donné des soins avec le

1913. - Gand : Médaille d'Or

## ÉVROSTH

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre ;

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.

20 6 22



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE **CONVALESCENCES** 

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulance

plus beuu song-froid, sous un leu violent exécuté à courte distance par un ennemi des plus mordant.

— M. Chandelois (Goorges), médeein aide-major de Zeinasc du 184 vég, territorid d'infanterie 'médecin d'un coarage, d'un sang-froid et d'un dévancement absolus. Le 23 Août 1977, au cours d'an violent homburdement et d'une forte émission de gaz, s'est porté au securs d'hommes enserells, travaillant sans relâche la pelle à la muin, bien que blessé, réussis-ant à suuver deux hommes à moitté asphysiés.

a motte asphyxues.

— M. Hanriot (René), médecin oide-major de 1<sup>re</sup> classe,
un Service de Sunté de la place de ...: pendant le bombardement du 16 Octobre 1917, a fait preuve de courage en procédant à la recherche et au sauvetage de plusieurs vietimes ensevelles sous les dérombres de maisons dé-

runtes.

— M. Pautet (Edouard), médecin aide-major au 259° rég.
d'artillerie. Excellent médecin, plein de zéle et de dévouement. Pendant la préparation de l'attaque du 23 Octobre
et pendant l'attaque s'est particulièrement distingué en
ne cessant de prodiguer ses soins aux nombreux blessés
et intoxiqués du groupe, blen quo légèrement intoxiqué

Iui-méme.
— M. Camplan (Eugéne), médecia auxiliaire, pilote à l'escadrille N. 65: excellent pilote de chasse, d'anc andace extreme. A remporté, le 30 Septembre 1917, sa troisième victoire, en mettant en flammes un avion allemand.

— M. Rosset [Fierre], méderin nide-major de 2º clause, le groupe du 2º rie, d'artilletée colomite: méderin très dévoné. A assaré pendan un mois de bataulle (Août-Septambre 1917) un servicia des plus penilhos et des plus publicieurs médecins du réjuieur le service de publicieurs médecins du réjuieur lets depensée. Pris sous de découhres d'un méri détent jur un obts de grocalibre, qui tua suprés de tui son brigadier brancendier to blesse grivement un infirmitée, a douné suns celard, binn que fortement contratouné et todjoirs avec le artime blessée et la verifie de se liniser d'aucus.

— M. Bertsund (John), medecin-major de 2º clases un 2º erg, d'infanciere; a fuit prover depuis le débat de la campagne de qualitée exceptionnelles de courage et de dévouement. Toujours en première ligae. Besé le 21 octobre, intosiqué le 22, a refusé de se laire évauer pour prendre part à l'attuque de 23, à montés, un cours Le 23, a dé gloriement une de chier de couragne de la company de l

 M. Recouly (Jeon), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe au 2<sup>re</sup> rég, de tirailleurs de marche (1<sup>re</sup> bataillon): le 4 Octobre 1917, a donné une preuve éclatante de ses belles qualités en traversant un tir de barrage extrémement violent pour secourir des blessés. Atteint griévement et porté au poste de secours, a ordonné à son médecin auxiliaire de panser tous les tirailleurs nyant lui.

— M. Rennrd (François), médecin aide-major de 2º el, nu 1.3º rég. d'iufanterie: e hef de service médical d'une autorité et d'un dévouement remarquibles, organisateur de premier ordre. Vient de déployer, au cours des utinques des 23 et 25 octobre 1917, une uctivité inlassable qui a permis, notamment le 23 Octobre, une rapidité exceptionnelle dans les éracuations qui mérite tous les d'oges.

— M. Bailly (André), médecin nide-major de 1º clause au 1º hatalila da 3º rég. d'infanterie médecin de batalila d'une bravoure et d'un dévouement légeudaires, Le Colchier 1917, est parti à l'attaque avec les vagoes d'assaut. A eu le bras gauche traversé en urrivant sur lu position conquise, a continué, molgré la douleur qu'il ressentait à solgare les blessées pendant toute la journée

personni to designer a culture from the total points of the control of the contro

de chassears u preu, une cannou a respective de chassears u preu, un cannou a la richard tele hi pitcae-Engine-Burièn, médentienunjor de a la richard tele de la companio del companio del companio de la companio del companio de

— M. Maziol (Gustavs), médacin aide-major de 1% el. 28 grope de 28 rég. d'attilleré lourde : le 10 Avril 1917, au sud de Moronvilliers, s'est porté spontanément au secours d'un groupe voisia, qui n'uvait pas de médecin et était sounis à un violent hombardement; y est resté deux heures, sans abri, sous le leu ensemi, à soginer les blessés avec le plus extrême dévouement et bien qu'ill cât cit lui aimée hiessés à la mais.

M. Pitaud (Paul), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe

au 5º hataillon du 319º rég. d'infanterie : médecia du plus grand courage et du plus heau dévouement. Est mort pour la France, le 21 Octobre 1917, victime de son dévoir, se dépensant pour soigner ses malades dans un moment critique, niors qu'il était lui-meme intoxiqué par

— M. Pelle (Augustin), médecin de 1º classe du Requisi médecin d'un dévouement lindassable qui, malgré de trèvaux médecin d'un dévouement lindassable qui, malgré de trèvaux pénibles, ansuvegardé la santé et l'entrein du personnel. Lors de l'engagement du 1º Novembre 1917, se trouvunt en présence de 38 mournts ou blessés, a déployé un talent chière propriée de la dévouement au dévouement au dessus de font doge et qui un dévouement au dessus de font doge et qui un dévouement au dessus de font doge et qui un devouement au dévouement au dessus de font doge et qui un dévouement au dessus de font doge et qui un devouement au dessus de font doge et qui un devouement au dessus de font doge et qui un devouement au dessus de font doge et qui un devouement au dessus de font de fo

permitent au l'altiment de continuer sa usission.

— Section santàure unéricaine n° 1 : sous la direction
du sous-lieutenont Reymond (James) et du commandant
unéricain Stevenous, s'est valiamment comportée au
cours de l'offensive devant Verdun, en Aout 1917, faisant
fadamittino de tossa par au criareit est son zèle, en dépit
arphyriants, n° an interroupus son service malgre des
pertes essaibles.

— M. Lacharmo (Pierre), médecin aide-amjor de 2ºc., un tre batillo du 4ºt ér éga d'infanterie : médecin de laute valeur morale et animé du plus beus sentiment du devoir, a tologiros fali preuve, en toutes circonstances, d'activité, de dévouement, de sung-froid et de hervoure. A travat lo mort, le 23 Juin 1917, au cours d'un violent houlandement, alors qu'il venuit de prodigeur ses soins montres l'hessés, les préservant d'une mort certaine.

— M. Matel, médecin-major de f'« classe : a foit preuve, pendant la journée du 13 Juille 1971, Joer du hombardement do la gare et de l'Hôpital de Tecuci, de la plus grande abhégation et d'un parétit mépris 2u déager. Au milleu de l'accestie ces ons le feu de l'emeni, a sunvé ut vie à pris-cessie lisessé reside donn l'hôpital. Biessé à des donn l'hôpital. Biessé à de sa blessure, et n'a consenti à recevoir des soins qu'uprès l'évantenies complète des héssés, des soins qu'uprès l'evantenies complète des héssés, des soins qu'uprès l'evantenies de l'accessions de l'accessions

— M. Roch (Jenn), médecin sous-aide-major, mle 1280; un 6º batillal ou 325° règ. d'industrie : d'une herwoure au-dessus de tout étoge. Pendunt la nuit du 17 au 18 And 1917, sous une nappe de gar anyhyinats et au moment de l'explosion d'un dépit de munitions, s'est porté sponts entennet au secons de bommes tombée. Le 29 Aost, est parti avec les vagues d'assaut et a installé son poste des exceurs dans la tranchée conquie, ob, sous le plus viole boulardessent, il a procédé lai-même du redive et d'it-cuaultica des blessés. Fuit l'addination des hommes et

# NÉOL

(OZONE NAISSANT)

## IRRIGATIONS

Sous forme d'eau néolée remplace :

Hypochlorites et Eaux Oxygénées

# NÉOL

(OZONE NAISSANT)

## **GARGARISMES**

(1 à 2 cuillerées à potage par verre d'eau)

Angines, Grippe et Fièvres éruptives

# NÉOLIDES

COMPRIMÉS <

PRINCIPES DU NÉOL
Adaptés spécialement et exclusivement pour usage en
INJECTIONS VAGINALES

- M. Dechaume (Michel), médecin auxiliaire au 3° bataillon du 131º rég. d'infanterie. Arrivé au régiment depuis deux jours seulement, s'est odmirublement con-duit à l'attaque du 21 Novembre 1917, entrainant avec les vagues d'assaut les équipes de brancardiers. A beaucoup contribué à l'installatiou rapide d'un poste de se-cours sur le terrain conquis. A soigné avec un zèle, un dévouement hors pair les blessés du bataillon et assuré leur évacuation sur l'arrière avec un culme et un songfroid étonnants.

### FACULTÉS DE PROVINCE

École préparatoire temporaire de médecine navaie. — Pur décision ministérielle du 18 Janvier 1918 les étudiants en médecine dont les noms suivent ont été udmis à la suite du concours du 10 Janvier 1918, à l'École préporotoire temporaire de médecine nuvule de Bor-

MM. Guermeur (Louis-Murie), Filliol (Léopold-Chorle Raoul), Gilbert (André-Marie), Affre (Marcel-Frédéric-Churles), Gaudord (Charles-Calixte), Aubry (Pierre-Ernester (Paul-Albert-Murie), Menjaud (Jeun-Georges), Le Paumi nurrie, menjaud (Jeun-teoriges), Le Faumier (Paul-Albert-Murriee), Simon (Marie-Jeun), Assali (Jean-Baptiste-Simon), Iches (Antonin-André), Belot (René-Edmond), Espieux (André-Simon), Michaud (André-Gustave), Blun-chez (Emile-Auguste), Phiquepal d'Arusmont (Louis-Marie-Ernest-Joseph), Reginensi (Jean), Rossi (André-Vietor-Sulveis Marie) Sylvain-Marie).

Ces jeunes gens devront être rendus à Bordeaux le vendredi 25 Junyier 1918, au matin, et se présenter au médecin général, directeur de l'École (Cours Saint-Jean).

### HOPITAUX ET HOSPICES

Création de sanatoria dans l'Afrique occidentale française. - Le Journal officiel vient d'insérer le décret

Article premier. — Il est eréé un sanatorium de 200 lits dons chacune des colonies du groupe de l'Afrique occi-dentale françoise (Sénégal), lluut-Sénégal et Niger, Guinée, Côte d'Ivoire, Duhomey et au Gabon).

Art. 2. - Ces établissements sont, en principe, destinés à l'hospitalisation et un traitement gratuit des militaires indigènes moludes provenant des armées et, spécialement, des tuberculeux curables.

Art. 3. — Un dispensaire, comportunt un service de consultations et de soins gratuits à domicile, sero organisé dans les centres les plus importants des colonies de l'Afrique occidentale frunçuise et l'Afrique équatoriale française.

Art. 4. — Les gouverneurs généraux de l'Afrique occi-dentale et de l'Afrique équatoriale française fixeront les conditions d'organisation et de fonctionnement des sana-

Art. 5. - Ces établissements devunt servir exclusivement au traitement des militaires malades, les déneuses qu'ils entruineront seront imputées uu budget de l'État (chopitre D), 11 en est de même des dispensuires.

### CONCOURS

Concours de prothèse. - Préoccupée d'aider à la rééducution des mutilés de guerre et à la réadoptotion professionnelle des ouvriers bonnetiers amputés d'un avunt-bros, la Chambre de commerce de Troyes ouvre ur concours à l'effet de créer une main-outil spéciulement appropriée à l'exercice de cette profession.

Une sous commission, choisie parmi les membres d'une Commission ad hoc, nommée par la Chumbre de commerce de Troyes, u odopté les conclusions suivaates du ropport présenté por M. le Dr Bailleul, sur les mouvements profes-ionnels fondamentaux de l'ouvrier bonne-

tier:
1º Les métiers peuvent conserver leurs grandes lignes de construction actuelle. Des modification détail, suggérées par l'amputé lui-même au cours de son travail, seront vraisemblablement à envisager dons la suite:

2º La muin artificielle devra être une main de travoil. d'un mécanisme robuste et simple, permettant des répa-rations nu besoin par l'ouvrier lui-même;

3º Quelle que soit la main umputée, lu main artificielle jouera le rôle de main gauche, c'est-à-dire de simple mnin ouxiliaire:

4º Les mouvements fondamentaux, qu'il est indispensable de réuliser dans cette main, sont ceux : a) de flexion et d'opposition du pouce; b) de pronation et de supi-

o) Flexion et opposition du pouce. - La main pourra, uvec avantage, n'avoir qu'un ou deux doigts, opposables au pouce et formés de segments mobiles sur le modèle des phulanges.

Il nous semble que la solidité étant un élément i pensable, il y auruit întérêt à ce que le pouce soit lixé; sur son extrémité viendrait, dans les mouvements de « pince », s'oppuyer le doigt mobile

Il est nécessoire que l'ensemble des mouvements per-mettant de saisir un objet soit d'une précision obsolue, ear il s'ogit, pour le bonnetier, de prendre des orgunes oussi lins que le sont les aiguilles et le fil. L'énergic de ce mouvement de préhension peut être évaluée à 2 kilogr.

b) Pronation et supination. — Lu position lo plus avan-tageuse pour le bonnetier étant la demi-pronation avec possibilité de supination complète, les mouvements ouront une amplitude de 90°.

5º Une moin artificielle, douée des mouvements ci-dessus, nous porait suffisante pour permettre à un ouvrier de diriger un métier circulaire, Boer, et même rectiligne. Le concours est doté de 4.500 francs de prix qui seront

répartis par la Commission entre les divers modèles d'upporeils qui lui seront soumis. Ceux-ei, alnsi que la correspondance, devront être adressés à la Chambre de commerce de Troyes, 10, place Audiffred, pour le 15 Mars 1918, date de rigneur

### NOUVELLES

Solidarité médicale. - On pous communique la lettre suivante que nous sommes heureux d'insérer et dont on ne saurait trop féliciter son auteur généreux.

Montevideo, le 1er Décembre 1917.

Monsieur le professeur Gaucher, Mon très distingué collègue,

J'aj bien recu votre oimable earte et la copie du discours que vous avez prononcé lors de la réception de lo délégation des médecins de l'Uruguay à la Faculté de ine de Paris, Merei.

J'ui le plaisir de vous envoyer le montant de mon trui-tement de professeur à la Faculté de Médecine de Monteeo, correspondant un 2º semestre 1917 qui sera écoulé lors de la réception de cette lettre. Veuillez accepter l'expression de ma cordiale sympathie.

Signé : HEXRI POULY.

Médecin de la préfecture de la Seine. - Conformément nux conclusions d'un rapport de M. Delovern au nom de la 2º Commission, le Conseil municipul de Poris a décidé d'augmenter uniformément de 1 franc, u

(Voir la suite, p. 61.)

鄉

(6)



n d'Hectine et de Mercure).

Laboratoires 4: PHECTINE 19, Rue du Chemin-Verl, à Villeneuv

999888888888

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphorés roanique à base de Nuclarrhine

Médication arsenice-posspacros

organique à base de Nicolarrinas,
roquestique à base de Nicolarrinas,
roquestiques de Nicolarrinas,
roquestiques de Nicolarrinas,
roquestiques de Nicolarrinas,
roquestiques de Santa de Nicolarrinas,
roquestiques de Santa de Nicolarrinas,
roquestiques de Ni

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garaptic : NALINE Littérature et Echant<sup>ese</sup> : S'eir. à NALINE, pà<sup>les</sup> à Villeneuve-la-Garenne, pets St. Denis (Stla).

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE:

Cacodylate de Fer . 0 gr. 01 

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 tr. 50

2º en GOUTTES (pour la voie gastriase

Les Gouttes Ferragineuses Fraisse se preceent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

PRIX DU FLACON : 8 tr. 50

WARIUS FRAMSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS  administration prolongée

## GAÏACOL INODORE

à hautes doses sans aucun inconvenient

THIOCOL "ROCHE"

uniquement sous forme de

SIROP "ROCHE" COMPRIMÉS "ROCHE" CACHETS "ROCHE"

Echantillon et Littérature :

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C

\* 21, Place des Vosges Paris.

COMPRIMES ROCHE

OF THOCOL

Claywoods-volve-oran Option

OF TROOT SCARE\* van Site

Of TROOT SCARE\* van Site

Of TROOT SCARE\* van Site

Of Training Scare

Of Training

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

## ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES
L. ROUSSEAU

EERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectée à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898



THEOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISE

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emples du Tréasos, n'antreine jameis aucun des accidents inhérents à la Théobromine L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

r te de 20 Cachets

partir du 1er Janvier 1918 le tarif de leurs visites à

La reiève des médecins. - M. Pierre Perreau-Pradier, député, ayant appelé l'attention de M. le ministre de la Guerre sur la situation des médecins militaires camptant de traate-quatre à treate-neuf mois de frant qui, n'ayunt jumais été dans des farmations de l'jatériour nu des étapos, n'ant pas prafité de la relève de trois mois, a reçu la répanse suivante :

« La relève des nfficiers du Service de Saaté a été sap primée. Tautefois, des dispositions transitaires ont été rises pour que ceux de ces officiers n'ayant jnmais bénéficié de la releve puisse rontrer dans la zane de l'Inté-rieur poar une période de trois mois au mains. Cette mesare a été rigaurcusement appliquée et les afficiers qui n'en ant pas demandé le bénéfice ne peuvent plus désormais se mettre en instance de relève.

Subventions aux laboratoires et aux études médicales. — Sur la proposition de M. Calmels, le Conseil manleipal de Paris a décidé de maintenir paur 1918 les crédits inscrits au budget de la Ville pour les subventions aux laboratoires et aux études médicales, en y ajoutant une somme de 20.000 francs

Les groupes de brancardiers ne sont pius des unités combattantes. - Le Journal officiel vient nsérer le décret suivant :

Art. 1sr. - Par modification au décret du 19 Août 1917. les groupes de brancardiers sont rayés de la liste des cambattantes (paragraphe A. - 7º).

Art. 2. - Les groupes de brancardiers sont dénommés Unités sanitaires de première ligne »; ils pourroat être alimentés en mobilisés de classes jeunes visés pur la loi du 10 Août 1917.

Art. 3. - Le personnal de graupes de brancardiers est et demeuro nautralisé conformément aux conventions

internationales en vigueur. Art. 4. — Le temps de service accompli par les officiers de ces unités, antérieurement à la date du présent décret, sera compté comme service accampli dans une unité combattante au regard de la lo

Médecins et pharmaciens de 2° classe auxiliaires. - Médecins et pharmaciens de 3º classe auxiliaires au risés à subir l'examen pour l'emploi de médecin ou de pharmacien de 2° classe auxillaires.

A Brest : Ligne médicale — MM. Le Goaer, Classe, llouzé, Ezanno, Bossé, Palud, Vaucel, Jeansotte, Bardoul, Rivière (L.), Le Chuiton, Mondon, Monnot.

A Rochefart : Ligne médicaie. — ...... tideau, Darieux, Pandelé, Guillot, Sauvage. \*\*M Kernzoré (A.), Delourme, A Rochefart : Ligne médicale. - MM. Gaichard, Les-

Merlin, Ferré. A Toulan : Ligae médicale, - MM. Boissan, Gervais,

main, Voisin, Picat, Lavenunt, Bondet de la Be Callet, d'Hauteville, Guidon, Coupu, Tisserand, Jaume, Ogliastrani, Jeanniot, Carral.

Ligne pharmaceutique. Thévenot, Mevere, Auvet. - MM. Perrimond, Tronchat.

Les médecins et pharmaciens de 3º classe auxiliaires actuellement en service hars du port an ils doivent subir les épreuves écrites, seront dirigés sar ce port de façan à y être rendas le 8 Janvier 1918, au plus t ard

Tous les médeeins et pharmaciens de 3º clusse auxiliaires ayant subi l'examen panr l'emploi de médeein au de pharmacien de 2º classe auxiliaires saront mis en raute directement par les autorités maritimes du part où ils ont passé cet examen, sur l'école principale du Service de Santé de la marine à Bordeaux, où ils devrant se présenter le 15 Janvier 1918, au matin. Il en sera de même de ceux qui, autorisés à co

n'auraient pas subi les épreuves. Les médacins et plur-3º classe auxiliaires déclarés adaissibles à maciens de la suite de l'examen écrit, subiront les épreuves orales à Bordeaux, à une date qui sera fixée ultérieurement.

Les uas et les autres seront maintenus à Bordeaux pour suivre, pendant une période de trois mois, les cours de la Faculté de Médecine.

Modification à la lol du 6 Juillet 1912 sur les aides-majors. — Sar un rapport de M. Victor Lourties, sénateur, la Commission de l'armée da Sénat propose à cette assemblée l'adoption de la proposition de lai votée par la Chambre et dont la teneur suit :

Article unique. - La loi du 6 Juillet 1912 sera appliquée à tous les aides-majors ayant fait un an de service, quelle que soit la loi de recrutement sous laquelle ils aient servi, à condition de faire partie d'une promotion de l'Ecale d'application du Service de Santé contenant des bénéficiaires de cette loi tributaires de la loi de recrutement de 1905. Il y aura rétroactivité et rétablis: ment du rang de classement obtenu à l'Ecole d'appli-

La réorganisation de l'inspection médicale des écoles de la banlieue. écoles de la banlieue. — Conformement aux termes d'une proposition de M. Dormoy, le Conseil général de la Seine vient d'adopter le projet de résolution suivant :

mière sessian de l'année 1918, un projet complet de mise en application des délibérations des 24 Décembre 1913 et 12 Juillet 1916 relatives à l'inspection médicule des écales de la banliese de lu Seine

« Le crédit inscrit au badget, chapitre 20, article 27, paur « frais d'organisation d'un concours en vue du recrutement des médecins-inspecteurs da Département » scra mis à la disposition de l'Administration pour la préparation et la réalisation de ce prajet. »

Assistance publique. — M. Pierratet, maire da arrondissement, est nommé membre du Conseil de sarycillance de l'Assistance pablique à Paris en rempla-eement de M. Herbet, décèdé.

a lutte contre la dépopulation. — Sur la demande de M. Ambroise Rendu, le Conseil municipal de Paris vient de renvoyer à l'examen de sa 5º Commission une praposition ayant paur objet d'aagmenter de 100 francs par an, et par enfant, la subventian de 123 francs que la lai accorde présentement à chacun des enimps appartenant aux familles nambreas

La lutte contre la tuberculose. - Le Conseil munieipal de Paris, sar un rapport de M. Deville, a pris la délibération suivante en faveur de l'Ecole de plein nir de la Société de protection des enfants contre la taberculose :

Article premier. — Une subveation de 25,000 francs est alloace à l'Ecole de plein air, Société de protection des enfants cantre la tuberculose, rue Trèzel, 33, pour lui permettre d'édifier les constructions nécessaires fonctionnement

« Art. 2. - L'Administration est invitée à apporter san concours à l'organisation de cette école et à en contrôle le fonctionnement, étant entendu qu'elle aura le caractère d'école publique; mais se recrutera parmi les enfants provenant à la fois des écoles publiques et des écoles privées de la Ville de Paris, dans des conditians à déteriner d'accord avec la 4º Cammission.

Assistance médicale indigène. — Le Journal officiel vient d'iasérer le décret saivant : Article premier. - Il est créé à Dakar une École de

médecine de l'Afrique occidentale française. Art. 2. — L'École de médecine de l'Afrique occidentale française est placée sous la haute autorité du directeur du Service de Saaté, inspecteur général des services sanitaires et médicaux de l'Afrique occidentale française. Art. 3. - Elle u pour mission de former des médecins

dirènes at des saves-femmes indirênes.



### Laboratoire de Biologie Appliquée TÉLÉPHONE : 36-64 GUTENBERG 36-45 ANALYSES MÉDICALES

## PRODUITS BIOLOGIQUES CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

## OPOTHÉRAPIE PRODUITS STÉRILISÉS · HYPODERMIE

V. BORRIEN & Co. 54, Faubs St-Honoré, PARIS

Traitement des Maladies : à STAPHYLOCOQUES :

(Furouculose, Authrax, Acué, Orgelets, Ostéamyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB - Préparés sous le centrôle scientifique de M. FROUIN -

Académie des Sciences. Communications en 1917:

Académie de Médecine. Société Médicale des Hópilaux. Sociéte de Chirurgie.

Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

l'organisation de cette école, et indiquera, dans an délai de trois mois au plus, à l'aide de quels moyens financiers il sera pourva aax dépenses résultant de cette création. Art, 5, — Le goavernear général de l'Afrique occidentale française étudiera et soamettra au ministre des Colo-nies un règlement fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette école,

Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis), 5, rue de Surène, Paris (8°).

Le total de la soascription au 31 Décembre 1917 s'élève à 913,000 fran

Souscriptions reçues du 16 au 31 Décembre 1917. (Cotto liste ae comprend pas les senscriptions provenant des engagements de versements measuels.)

3,403 fr. 65 : Pr Henri Poucy, Montevideo (Uragany)

1.000 francs : Pr Legueu, Paris (2\* vers.).

500 francs : D's Villar Iglésias et Diaz de Rabago y Aymar, Santiago (Espagne) (par l'intermédiaire du Pr Legueu).

200 francs : M<sup>me</sup> Paal Kahn, Paris (3\* vers.). 150 francs : Le Syndicat des médecins de l'arrondisse-

ment de La Rochelle (3º vers.).

125 francs : Dr Renaud-Badet, Paris. 120 francs : Dr Bernard (G.), Paris (7º vers.)

100 francs : Drs Jacob, Paris (5º vers.). — Noir (Julien), Paris (8º vers.). — Pascaalt, Gannes (8º vers.). — Raymond, Nice (3e vers.). - Saint-Ange, Toulouse (4e vers.).

60 frames : Dr. Gourgey, lvry-Port (24c vers.) muller, Tuais (6° vers.). - Lamouroux, Montpellier (5° vers.). - Lebrun, lvry-Port (21° vers.).

50 francs : Drs Allard, Daelair (S.-Inf.) (6e vers.), -

d'Angerville, Varzy (Nièvre) (5° vers.). — Bazy père, Paris (18° vers.). — Billard, Malesherbes (Loiret) (3° vers.). Dalehė, Paris (4º vers.).
 Garnier, Paris (18º vers.). Lannois, Lyon (4e vers.).
 Le Garree, Lorient (3e vers.).
 Leredde, Paris (3e vers.).
 Siredey, Paris

(90 vers.). - Mmo H. M., Dijon. 25 francs : Drs Folic-Desjardins, Marct (llaute-Gar 3e vers.). — Saurel, Le Poaget (Hérault) (4e vers.). 25 francs: Dr Folit-Desjardins, Marct (Houte-taronose) (28 vers.). - Suurel, Le Poage (Héraul) (Vers.). 20 fr: Dr Gadre, Ponitry (Morbihan) (2º vers.). - Columb, Medechi-major à hord du - Latonche-Treville », armée navule (2º vers.). - Le Meignen, Sourdeval exception, Portis - Thomas, Gensery (Colt-Or) (29º verro, Drifts - Thomas, Gensery (Colt-Or) (29º verro, Drifts - Thomas, Censery (Colt-Or) (29º verro, Drifts - Thomas, Censery (Colt-Or) (29º verro, Drifts - Dr

Montant des souscriptions recueillies du 16 au 31 Dé-cembre 1917 : 17.600 francs. Moyenne quotidienne ;

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII\*).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les 10 pour 100 affectés à ce service, une somme de 119.952 francs.

TOUX - ASTHME - EMPHYSÉME

## Iodéine MONTAGU

δIROP (0,01) { de Bi-Iodure PILULES (0,01) } de Codéine

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Docteur plus, titres hôpitaux et Fac, de Paris, toutes spécialités sauf gorge, yeux, désire Paris situation ou clientèle consutations ou avec peu visites. Dispose capital. — Eerire P. M., n° 1792.

Médecin exercant ville d'eau du Centre, act, mobilisé. dés. reprendre ap. guerre clientèle d'hiver dans ville du littoral méditerranéen. - Ecrire P. M., nº 1793.

Doct. Français exp. ref., libre 15 Avril, demande Doc. Français exp. Fet., indre 15 Avril, demande trav. ser. Paris : de préf. assisterait chirurg. oegupé. Pourrait collab. à spécial. pharm., maison de sauté, journal médic. Provis. remplacer. méd. abs. ou conf. trop chargé. — Ecrire P. M., no 1794.

Etudiante en méd., 22 inscr., 15 mois de campagne au cour. mal. mentales dés. poste pour la durée guerre. — Ecrire P. M., nº 1795.

Doct. Franç. déc. Légion d'honueur, très au cour. clientèle, sér. réf., rempl. confrère mobilisé ou non, Paris, banlieue, province. — Ecrire P. M., nº 1796. On demande docteur pour Côte-d'Or, traitement

fixe, village central pour clientèle. - Ecrire P. M.,

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES MEDICALES MET TOUTES AFFAIRES PARAMID.— SKRYDE DE GALLET REMPLACEMENTS. Rensejgements graints sur demande.

47. boul. Saint-Michel, Paris.— 761. Gob. 24-81.

Tuberculoses, Emulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotée Bronchites,

OUATAPLASME Pansement complet du D' LANGLEBERT Phlegmasiss, Ezéma, Appsendicites. phlébites, Erysipèles, Bréliarss. . werest : U. POERE.

Cars. - L. Manuranux imprimeur, 1, run Cansotte

Granules 4. Catillon a 0.001 Extrait Titré de

Granules de Catillon 1 0,0001 STROPHANTINE CRIST. TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

TONIQUE DU CŒUR, DIURÉTIQUE RAPIDE NON DIURETIQUE — TOLÉRANCE INDÉFI ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, ŒDÉMES, Álfocilous MITRALES, Cardiopathies des ENFANTS et VIELLARDS, etc. ombre de Strophantus sont inertes, les teintures sont infidèles, extert le étrature CATILLON, Estre es réce De Carache de

Tablettes de Catillon

Osr-25 corps thyroide
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
12 a contra Gyacadème.
22 contra Obèsté, Goître, Horpétiame, etc.
FL. Sit. — PARS, Bourt S-Maria.

## Pour l'usage HYPODERMIQUE

## Pour l'administration INTRAVEINEUSE

LA MEILLEURE PRÉPARATION DIGITALIQUE EST LA

Parce que, sous une forme optima, elle contient l'ensemble des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale et est dépourvue de ses substances nuisibles ou inactives.

Son action est plus douce que celle de la digitaline cristallisée.

Elle est constante, toujours identique à ellemême, titrée rigoureusement.

Son injection est absolument indolore.

Un cm3 (une ampoule) = O gr. 10 feville de digitale titrée.

### PAR VOIE BUCCALE

la Digifoline agit comme la feuille de digitale, mais est

Plus constante, mieux tolérée,

d'un titre plus rigoureux,

plus commode à administrer

O gr. 10 (un comprimé) = O gr. 10 feuille de digitale

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, pharmacien, 1, place Morand, LYON

## "LEVURINE EXTRACTIVE"

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses.

Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.



GRATISEPTIQUE DESIMFECTARY
LYSOL
GRATILLES GRATEST

6 28. 425 Menorine que la heil se demagnée de constant que la heil se demagnée de constant que la l'Ello, l'alle de constant que la l'Ello, l'alle de l'Al

## QUASSINE = APPÉTIT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

## CAPSULES DARTOIS

0,00 Grecolo de heire titrée en daisset. — 16 8 à chaque repris CATABRRES et BRONCHITES CHRONIQUES. — 9, Este Albert, Palitica

## INSTITUT VACCINAL DE TOURS

VACOIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR Ofr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Médication Tonique Reconstituante

# Pilules 'GIP'

(Fer assimilable, Quinquina, Gentiane)

Régénératrices au sang de nerfs

DOSE: 4 à 6 par jour (2 avant chaque repas)

## Laxatif Dépuratif



à base d'extraits végétaux

un seul grain repas au soir effet le lendemain matin Nettote l'estomac et l'intestin Chasse la bile et purifie le sang

ECHANTILLONS au Corps Médical: 64, Bould Port-Royal, PARIS

## VALÉRIANATE GABAIL " désodorisé "

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur deman Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, l'ARIS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Resorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiacoj par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foiss de morne frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres oies supportée, même pendant et de.

EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

## PAVERON

*Alcaloïdes totaux de l'Opium* Ampoules <sub>—</sub> Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

## IPECA total Dausse

Ampoules pour injections
Aussi actif que l'Emétine à doses
beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

Extraits UPOTHERAPIQUES INJECTABLES Our laug, Payroidien, Hepatique, Pancrections, Testiculairs,

Ministique Surenal Thymicue, Hypolysoure

# BIOPHORINE GIRARD

## Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*\*



Agréable au goût,
exaclement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisiz par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHENIE
NEVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CERÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à d $^{\frac{1}{2}}$  nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

LA

## EDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris.... 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C". ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIO)

BONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr Union postale . . . . . . ASS fr Les abonnements partent du commencement de chaque mois F. DE LAPERSONNE Professeur sique oplitalmelogique à l'Hètoi-Dieu.

E. BONNAIRE Professour agrega ent et Professour de la Maternité.

> J.-L. FAURE Processeur agregé. Chirurgion de l'hôpital Cechin

DIRECTION SCIENTIFICUE -M. LETULLE

Professeur à la Faculté, Médecia de l'hépital Beucicaut, Membre de l'Académie de médeciae.

F. WIDAL
Prefessour de climque médicalo
a l'hopital Cochin,
Membro de l'Académie de médecino. Medecin de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de médecine

H. ROGER
Professeur de Pathologie expérira.,
Medecin de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine. M. LERMOYEZ

F. JAVLE Chef de clin, gynéraleriane à l'hôp Secrétaire de la Direction a Phap. Brock

- REDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES

J. DUMONT Los Burgany de réduction sont onverts à la Librairie Massor

### CHAN: MENTS D'ADRESSES

Eu vuison a nombre des mutations des médecius militaires et des frais qui résultent de l'impression des bandes, nous rappelons any abounés qu'il est indispensable d'accompaquer chaque cha (genent : adresse de la bande dy journal et de 50 cent. - s en 'timbres-poste,

### SOMMAIRE

Articles originaux

Articles originaux : Cn. Mira.Lub et P. Emila-Weil. — Le réflexe sym-pathique naso-facial dans la paralysie de la VIIº paire, p. 49. D' DUNITRISCO-MANTE. — L'intradermo-réaction au

cours du typhus exanthématique, son importance pronostique, p. 50. Costantini et Vicor. — Traitement des blessures des

gros vaisseaux du cou et de leurs branches,

Carnet du Praticien : F. De LAPERSONNE. — La chloramine comme antisep-tique en ophtalmologie, p. 53.

Sociétés de Paris : Société médicale des Hôpitaux, p. 53 Société de Pathologie comparés, p. 54. Académie des Sciences, p. 55.

ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 55, Analyses, p. 56.

Supplément:

SERGENT. - Ernest Gaucher. LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

Cours of Confidences NOUVELLES.

RENSEIGNEMENTS BT COMMUNIQUÉS

ANTISEPTIOUE - DÉSINFECTANT

## **USOFORME**

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argentenil, PARIS

Anemie, Convalescence.

Débilité, Surmenage.

USCULOSINE -Byla -

GENTILLY (Seine).

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE 4 rue Aubriot PARIS XXVI° ANNÉE - Nº 6, 31 JANVIER 1918

ERNEST GAUCHER 1854-1918

Il y a trois semaines à peine, nous eausions, tous deux, amicalement, dans son eabinet. Il y a quatre jours, informé de sa maladie, je rentrais à Pacis, que j'avais quitté la veille pour une courte permission, et je le retrouvais eouché, terrassé douloureusement et sans espoir de guérison. Hier matin, il s'éteignait, entouré de ses élèves et de ses amis. La veille au soir, comme j'entrais dans sa chambre un pen avant minuit, il s'était étonné de me voir encore chez lui et m'avait commandé d'aller me reposer; puis, il avait ajouté, faisant allusion aux marques d'affectiou et d'amitié qui lui avaient été témoignées en si grand nombre en ces jours de cruelle épreuve : « J'étais donc tant aimé! » - « Oui, lui ai-je répondu, mon bon patron, vous êtes beaucoup aimé parce que vous êtes bon. »

La bonté était, en effet, la note dominante de sa nature; mais elle se cachait sons le masque de la brusquerie bourrue et semblait ne point vouloir s'avouer à elle-même. Dans ce contraste de la surface et de la profondeur tout l'homme se résume. Gaucher, qui cultivait le paradoxe, était un paradoxe vivant. Ses défants et ses qualités s'alliaient dans une intime combinaison : apercevoir les uns c'était deviner les autres. Les jeux

ETHONE

ENDOCRISINES Fournier

Thyroïde. Ovaire, Fole.

etc., etc.

LaBoratolres POURNIER Frères, 26, 8º de l'Höpftal Parts

Coqueluche

Toux

de sa physionomie, si mobile, traduisaient cet alliage; tantôt sévére, presque hostile, tantôt



ERNEST GAUCHER

réveur, distant, tout à coup le masque se détendait, les levres boudeuses s'entr'ouvraient, le

Succédané du Salievlate de Méthyle, inodore,

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la pesu

### Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pavs alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et née-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).
DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une cure).



regard souriait et lançait un éclair de malice que venait sonligner quelque boutade ou quelque drôlerie gamine.

Lorsque je le vis pour la première fois, il y a près de trente ans, j'étais bénévole, faisant fonction d'externe, à l'Hôtel-Dieu anuexe, avec Henri Dufour et Paul Caboche, sous la direction de Jean Barié (de Luchon), alors interne provisoire. Le regretté Merklen, si doux, si paisible, venait de nous quitter; Gaucher prenait le service. Il arriva avec une humeur de bataille, les sourcils froncés, la moustache tombante, trouvant tont mal, secouant chacun de nons, morigénant la sœur... Quand il partit, nous ctions consternes... Le lendemain, nous avious déjà appris à l'ai-

J'eus la même scène, cinq ans plus tard, quand il vint prendre possession de son service à Saint-Antoine. l'avais, d'avance, préparé les externes et le personnel · le choc fut reçu sans fracas.

Ecorce rude, caractére difficile, cœur excellent, sensibilité charitable, tels sont les traits essentiels de ce maître regretté. Sa haute valeur morale, sa probité et sa conscience professionnelles, la droiture de son âme franche, lui ont valu l'estime de tous ses confrères, même de ceux que ses boutades et son intransigeance scientifique effarouchaient et écartaient de lui.

Son amour du paradoxe l'a conduit aux erreurs les plus frappantes de sa carrière, erreurs surprenantes, chez un homme de cette intelligence. Il le portait aux généralisations hâtives, qui auraient ou jeter un discrédit sur l'ensemble de son œuvre, si elle ne s'était défendue par sa solidité et par son ordonnance. Le plus curieux, c'est que cet esprit, qui n'était point dupe des paroles, finissait par se convaincre lui-même; et, c'était avec l'accent de la plus pure indignation qu'il stigmatisait les méfaits du salvarsan « ce produit du commerce boche », de même que c'était avec la conviction la plus profonde qu'il affirmait l'origine - sinon la nature - constamment syphilitique de l'appendicite.

Gaucher était particulièrement influencable, Il ne sut pas toujours se dégager de certaines emprises plus ou moins intéressées, qui exploitaient ses partis-pris plutôt que de s'employer à les faire tomber. Et, pourtant, pour ceux qui le connaissaient bien, rien n'était plus simple que de faire vibrer la bonne corde, et sans paraître y toucher, de le raisonner,

Sensible et bon comme il l'était, il ne pouvait rester indifférent aux infortunes de l'heure présente. Le zèle qu'il mit à ouvrir et à remplir la Caisse médicale de guerre en est la meilleure preuve. Ses intimes savent quelle activité il mit au service de cette œuvre et comment il augmenta ainsi les causes de fatigue et de surmenage, déjà suffisamment accrues par les obligations militaires volontairement ajoutées aux charges de ses fonctions de professeur de clinique et de médecin d'hôpital.



Tel fut le caractère de l'homme. Le médecin et le professeur en gardent l'empreinte.

Interne en 1877, chef de clinique médicale de 1882 à 1884, il fut élève de Potain, de Bouchard, de Landouzy, d'Hillairet, de Fournier et du vénéré maître Bucquoy, dont il parlait toujours avec la plus respectueuse affection. Medecin des hopitaux en 1886, il devint en 1892 médecin de Saint-Antoine et agrégé. Dès lors, commence la deuxième étape de sa carrière; le voilà agrégé spécialise de dermatologie et de syphiligraphie; il va reprendre les études commencées avec Hillairet, en 1885, par leur Traité théorique et pratique des maladies de la peau. Excellent clinicien, éleve à l'école des grands maîtres, auteur de travaux justement réputés, et, notamment, d'études sur la Pathogénie des néphrites, sur la Pathogénie du mal de Bright, sur la Thérapeutique des maladies du rein, en collaboration avec Gallois, inventeur d'un Traitement de la diphtérie, qui, avant la découverte du sérum, sauva de nombreuses existences, il va maintenant concentrer ses efforts sur la Dermatologie et la Syphiligraphie. Pendant son agrégation il réunit, en un Traité des maladies de la peau, ses leçons de la Faculté et de l'hôpital Saint-Louis et publie plusieurs mémoires originaux; j'eus l'honneur de collaborer à quelques-uns d'entre eux, notamment au travail sur la leucoplasie buecale, et aux recherches sur les lésions histologiques de la pellagre. En 1902, il succède au professeur Fournier dans la chaire de clinique des maladies cutanées et syphilitiques. En 1910 il entre à l'Académie de Médecine.

Le professeur Gaucher, dans la deuxième étape de sa carrière, a réalisé, pour son compte. sa maxime favorite : « Le spécialiste doit être spécialiste par surcroît »; en cela, il est fidèle à la doctrine française, qui trouve son meilleur argument dans la valeur de l'Ecole dermatologique de Saint-Louis, dont les représentants sont médecins des hôpitaux.

Il n'a cessé d'enseigner et de professer l'importance de la notion de l'état général dans l'étude des dermatoses. Il a conservé la « diathése ». En cela il n'a point été rétrograde. Les conceptions du passé ne peuvent-elles donc s'accommoder des notions nouvelles et la diathèse d'auto-infection du professeur Gilbert n'est-elle pas là pour le montrer?

Le professeur Gaucher restait attaché aux idées dans lesquelles il avait été élevé; il éprouvait une sorte de déchirement inconscient à les rénudier. Il aurait volontiers, en jouant du paradoxe, soutenu que le progrès n'était qu'une apparence; il disait souvent « nil novum sub sole ». En réalité, il admettait que le progrès ne peut s'étayer que sur les marches du passé, et, en cela, il faisait preuve du même esprit de sagesse que le philosophe.





1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Boirs DE 12 AMPOULES : 4'50

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. Ion GOCTEURS.

MARIUS FRAISSE, Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS. 

Téléph. 662-16.

Il laisse, de son passage à l'hôpital Saint-Louis, de très nombreux mémoires originaux se rapportant surtout à la syphiligraphie et, particulièrement, à la syphilis héréditaire. On lui doit un Précis de syphiligraphie, dont le premier volume a paru en 1907 et auquel ont collabore presque tous ses élèves.



Il y a un peu plus d'un an, le Sous-Secrétaire d'Etat du Service de Santé, voulant récompenser ses services militaires, le promut officier de la Légion d'honneur. Il sut apprécier cette distinetion, ear il s'honorait d'avoir, malgré son âge, assumé et conservé de lourdes fonctions militaires. Il a tenu à être enseveli dans son uniforme et à ne partir pour sa dernière demeure qu'après avoir passé par la chapelle de l'hôpital Villemin. dont il fut le médecin-chef depuis le premier jour de la mobilisation.



Vous n'avez point voulu vous reposer, mon cher et bon patron. Vous êtes mort en service. Dormez maintenant votre long sommeil : votre vie a été utile et votre exemple portera ses fruits.

EMILE SERGENT, 26 Janvier 1918

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

### Sont cités à l'ordre du jour :

- M. Millat (Jucques), médecin auxiliaire au 4º bataillon du 225° rég. d'infanterie : le 9 Novembre 1917, nu eaurs d'une attaque ennemie et saus un violent bambar-dement, a réussi, avec l'aide d'un brancardier, à déblayer l'entrée d'un abri essandré par un abus et à dégager einq hammes ensevelis; a assuré ensuite leur évacuut on done les conditians les plus pénibles et les plus périlleuses.

— M. Davair (Maurice), médecin uide-major de 1º classe, médecin-chef du centre médico-légal du G. A. C. : s'est

occupé avec une campétence remarquable de la lutte contre les gaz asphyxiants et, par ses travaux, a rendu de grands services. Lars des bombardements allemands par abus asphyxiants, s'est livré, sur le terrain même, à de nombreuses enquêtes. Sans sauci du danger, s'est rendu jusque dans les premières lignes paur étudier sar place les mesures à prendre en vue de rendre réocea-pables des positions de batterie évacuées. A été deux fois

- M. Gueugnon (Emile), mat. Rt. médeein sous-aidemajor au 3º bataillon du 142º rég. d'infunterie : a assuré seul, pendant 25 jaurs (Septembre 1917), le service médical de san bataillon, dans un secteur très agité. Dans la nuit du 23 au 24 Septembre 1917, a procédé dans un secteur vaisin à l'évacaatian d'un paste de secours encambré et dirigé lui-même le transpart des blessés sous les tirs de barrage de l'ennemi. A fait preuve de

eourage et de mépris du danger.

— M. Boucher (Maurice), médecin aide-major de 2º classe au 4º rég. de marche de zauaves : médecin nide-major de haute vuleur prafessionnelle et d'une bra-voure qui fait l'admiration de tous. Le 23 Octobre 1917 s'est dépensé sans compter, nuit et jaur, sous un feu d'artillerie et de mitrailleuses des plus violents. A assuré les jours suivants le service de san bataillan, puis celui ne autre unité dant le persannel médical avait été mis hors de cambat

 M. Bazin (André), médecin uide-majar de 2º classe. du 10° groupe du 103° rég. d'artillerie lourde : le 18 Aaût 1917, prévenu qu'un officier observateur était blessé, s'est précipité près de lui paur le secaurir et a été blessé par un abus qui taait l'officier qu'il achevait de panser. Malgré sa blessure, a repris aussitât san service pour donner des soins à des cananniers intaxiqués par les gaz.

rée (Emile), médecin-major de 1ºº classe au 52° rég, d'infanterie : type accampli du médecin militaire en campagne, daué des plus belles qualités professionnelles et militaires, s'est déjà fuit remarquer par sa bril-lante canduite en Champagne et à Verdun. Pendant les cambats des 23-25 Octobre 1917, a assuré l'évacuatian des blessés d'une façan parfaite, pradiguant à tous soins matériels et réconfort moral, fait preuve en toutes cir-canstances d'un parfait mépris du danger.

- M. Foiacei (Jean), médecin aide-major de 2º classe au 6º bataillan de chasseurs : en campagne depuis le début de la mobilisation, a pris part à toutes les affaires dans lesquelles le bataillon a été engagé. Deux fois cité, s'est taujours fait remarquer par son absalu dévauement et san mépris du danger. Parti à l'attaque le 23 Octobre 1917, avec les vagues d'assant, a été grièvement blessé dans la première ligne ennemie en organisant saus un eu violent un refuge de blessés. — M. Lère (Michel), médecin-majar de 1º classe à la

ompagnie hars rang du 42° rég. d'infanterie : a, devant Verdun, en secteur, dans un poste de secaurs précaire, soumis à do violents bombardements par abus explasifs et taxiques, assuré lo service d'évacuation des blessés du régiment avec un dévaucment inlassable. Après avair abi lui-même un cammeneement d'intaxication par les guz, n'en a pas mains continué son service pendant dix jours, jusqu'à la relève, dannant ninsi un bel exemple de eaurnge et de ténucité.

### COURS ET CONFÉRENCES

Coilège de France. - M. Nattau-Larrier ouvriru son Cours le samedi 2 Février, à 4 heures, salle 5, et le cantinuera les mereredis et vendredis à la même heure Objet du Cours : Les maladies à protozoaires pendant

### NOUVELLES

Les médecins de 3º ciasse auxiliaires. - M. Comroaze, dépaté, ayant demandé à M. le ministre de la Marine s'il ne seruit pas équitable que les médecins de 3º classe auxiliaires, diplomés chirurgiens-dentistes de la marine, saient nammés en tenant compte : 1º des états de service pendant la guerre; 2º de l'ancienneté de la profession (date du diplome), a recu la réponse suivante :

« Les médecins auxiliaires chirurgiens-dentistes peu-vent être nommés à l'emploi de médecin de 3° classe anxiliaire (officier ù an galan) lorsqu'ils ont accampli 6 mais de services dans la narine. C'est an minimum qui ne peut être abuissé quelle qu'ait été la situatian duns l'ormée de cenx provenant du département de la Guerre, car il ne paraît pas possible de donner aux inte-resses le rang d'officier avant qu'un jugement ait pu être parté par les autarités maritimes sons les ardres desquelles ils sant placés, sur leur valeur prafessionnello et leur manière de servir. Quant û la date de l'obtention du diplôme, il ne saurait en être fait état pour la même raisan, l'ancienneté dans la professian n'étant pas forcé-ment une indicatian de la valeur prafessionnelle. »

Les étudiants de la ciasse 1917. - M. le m de La Ferronays, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si un militaire, classe 1917, qui, étudiant (Vair la suite, p. 70.)

## Academie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 Prix Desportes

.... e Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, a ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique et pratique, la Digitaline Genistallise Gels () dont el Tacion surce et puissante, exempte de dangers, a eté consacrée déjà par une expérience de 40 années, p HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE.



ARANULES ROSES an 1/10° do millige | Dose d'entretien cardio-tonique; | Traitement préventif de l'Asystolie. GRANULES BLANCS au 1/4 de millige.

SOLUTION on millième. AMPOULES on 1/10" de milli OFFEULES on the de publicary

### COLLOIDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

### Argent ' colloidal

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloidal) Ampoules de 5 et 10 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE. COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NEOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1465

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthénie.

## Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients : tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

LIQUIDE Paraffine CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café, Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe,

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

## Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

GOUTTES (20 gouttes équivelent à 0,05 d'Hectir AMPOULES A (0,10 d'Hectine par ampoule)

(Combinaison d'Hectine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels. Le DIUS ACUIT, LO INICUX COUETE COS SONO, ELLOPADA) Durée da PIULIES (Teptible: Relatina dos) (Protocolores (26, 08, 18, 10, 50, 10). Durée da GOUTTES (Per l'operates: Hectino 6,05; 16; 0,01), 24 été gent par par AMPOULES & (Per empois: Hectino 6,05; 16; 0,04). Durée da AMPOULES B (Per empois: Hectino 6,05; 16; 0,04). Durée da INJECTIONS (NICECORES)

Laboratoires 40 PHECTINE 19 Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-12-Garenne (Seir

Le plus Puissant Reconstituant général

organique à base de Nicolarization.

L'HITO GENOL MALINE est
L'HITO GENOL MALINE est
L'HITO GENOL MALINE est
Médiale, par une cause que donque,
Médiale, par une cause que donque,
réclaime que médicalen réparation et
réclaime que médicalen réparation et
réclaime que médicalen réparation et
les cas oit faint réperer fréta général, amédieure is composition du sang, rommérainer les
les cas oit faint réperer fréta général, amédieure is composition du sang, rommérainer
les causes, combustire la pénépation et numeror à la groupoule en nacions introrrepassages
les causes, combustire les pénépations et numeror à la group de la composition du sang, rommérainer
L'AMPHATIONE, AMERIC, REUNAUTHÉNIE, ANTHUE, DIABETE, APÉRICATIONE
L'AMPHATIONE, AMERIC, REUNAUTHÉNIE, ANTHUE, DIABETE, APÉRICATIONE
L'AMPHATIONE, AMERIC, SEULAUTHÉNIE, DIABETE, APÉRICATIONE
L'AMPHATIONE, AMERIC, SEULAUTHÉNIE, DIABETE, APÉRICATIONE
L'AMPHATIONE, AMERICA, SEULAUTHÉNIE, DIABETE, APÉRICATIONE
L'AMPHATIONE, AMERICA, SEULAUTHÉNIE, ANTHUE, DIABETE, APÉRICATIONE
L'AMPHATIONE, AMERICA, SEULAUTHÉNIE, ANTHUE, DIABETE, APÉRICATIONE
L'AMPHATIONE, AMERICA, SEULAUTHÉNIE, ANTHUE DIABETE, APÉRICATIONE
L'AMPHATIONE, AMERICA, SEULAUTHÉNIE, ANTHUE DIABETE, APÉRICATIONE
L'AMPHATIONE, AMERICA, SEULAUTHÉNIE, ANTHUE DIABETE, APÉRICATIONE
L'AMPHATIONE, AMERICA, SEULAUTHÉNIE, ANTHUE, DIABETE, APÉRICATIONE
L'AMPHATIONE, AMERICA, SEULAUTHÉNIE, ANTHUE, DIABETE, APÉRICATIONE
L'AMPHATIONE, AMERICA, SEULAUTHÉNIE, ANTHUE DIABETE, APÉRICA, SEULAUTHÉNIE, APÉRICA, SEULAUTHÉNIE

Exiger surtoutes les boîtes et fizcons la Signature de Garantie: NALINE Uttérature et Echant\*\*: S'air. i NALINE, h\*\*-i Villeneuve-la-Garenne, pris St-Donis (Mis). THE PARTY OF THE P

TODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE nière Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode a Découveure en 1836 par E. GALBRUN, pocteur en P

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme

\*\*Tingl goutles (DDALOSE agrisent comme un granner, beture alcoldin

\*\*Doses quotidiennes : Cinq 4 vingt gonttes pour les Enfants, du A cinquante gonttes pour les Adulte destina gouttes pour les Adultes LITTÉBATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musc, PARIS

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médeelne de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacors d'IODALOSE qui leur sergient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

## PEPTO-KOLA ROBIN

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

# GLYKOLAÏNE

(Kola Glycérophosphatée Granulée)

à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraiche est préfrée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les g'ucastides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraiche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un étément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaïne granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL: TOUTES PHARMACIES

RECONSTITUANT SYSTEME NERVEUX

## NEUROSINE Pruniei

"Phospho-Glycérate de Chaux pur

6, Rue de la Tacherie, 6

## DIOSÉINE PRUNIE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE (
2 à 6 Comprimés per jour.

Olminution de la Tension Arrérielle Régularisation de la Circulation du Sand Artériosolérose, Menstruation difficile Troubles de la Ménopause.

G.PRUNIER & Cie, 6, Rue de la Tacherie, Fari

COLLO-IODE DUBOIS
INJECTABLE & GOUTTES

PAGE D'AODIGME

PAS D'IODISME

ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE ADRESSÉE À H. DUBOIS. 7 RUE JADIN : PARIS

médecine avant son incorporation, avait obtenu le diplôme P. C. N., peut être autorisé à suivre des cours spéciaux, lui permettant de cootinuer ses études médi-cules et, le cas échéant, d'être promu uu grade de médecin suxiliaire, a reçu une réponse négative.

Service de Santé militaire. - Un décret ministériei ouvellement inséré nu Journal officiel nomme membres de la Commission supéricare consultative du sous-secré-tariat d'Etat du Service de Santé militaire :

M. Tuffier, professeur ngrégé, chirurgien consultant du sous-secrétariat d'Etat:

M. Gosset, professeur agrégé, chirurgien consuitant

La prise des inscriptions par les étudiants mobiilsés. — M. Crolard, député, ayant rappelé à M. le ministre de la Guerre la circulaire de Novembre 1917 du ministre de l'Iostruction publique autorisant à prendre des inscriptions dans les Facultés et Ecoles, les médecins auxiliaires sous-aides-majors, pharmaciens auxiliaires évacués pour blessures de guerre ou maladics contractées au front et lui signalunt qu'il a été répondu par la Faculté de Lyoo que les demandes formulées par des élèves de l'Ecole de santé militaire ne pouvaient être acceptées parce qu'ils dépendaient du ministère de la Guerre, d'où résulterait que si ces étudiants étaient ultéricurement réformés, ils auraient perdu du fait de leur qualité d'élèves de l'Ecole de santé militaire un temps précieux pour leurs études, a reçu la réponse suivante :

« Des instructions ont autorisé récemment la Faculté

de Lyon à admettre, sans en référer au ministre de la Guerre, les médecius uuxllíaires sous-aides-unijors, phurmucleus auxiliaires, qui rempliraient les conditions pré-vues par la circulaire de Novembre 1917, à suivre les cours de la Faculté. »

- M. Durafour, député, ayant demandé à M. le ministre de l'Instruction publique si un étudiant mobilisé qui, par application de la circulaire ministériclle du embre 1917, a obtenu l'autorisution de prendre u nscription doit renouveler sa demande à l'occasion de

chacune des inscriptions suivantes, ou si l'autorisation première est acquise une fois pour toutes, a reçu la réponse suivante :

« L'autorisation de prendre des inscripti aux étadiants dont la position militaire a été définie par la circulaire du 7 Novembre 1917, vaut pour toute lu ode pendunt inquelle ils se trouvent duns ies conditions prévues par ectte circulaire, sans qu'ils aient à renouveler leur demande à chaque trimestre scolaire.

## Broméine MONTAGU

\$IROP (0.03) PILULE\$ (0.01) TOUX nerveus RMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Médecin exerçant dans ville d'eau du Centre, act. mobilisé désirerait reprendre, après guerre, clientèle d'hiver dans ville du littoral méditerranéen. Ecrire P. M., nº 1793.

Docteur Français, expérimenté, références, libre 15 Avril. demande trav. sérieux, Paris de préfér., assisterait chir. occupé; pourrait collaborer à spéc. pharmac., maison de santé, journal méd. Provisoi-rement remplacerait méd. absent ou aiderait conf. trop chargé. - Ecrire P. M., nº 1794

Doct. en méd., électro-homéopathe, système Santer, ayant exercé en Russic et éprouvé par évén. russes, feralt rempl. même spécialité. Ecrire P. M., nº 1798.

Poste interne act vacant à l'Asile d'aliénés d'Aix.on. Provence. Cond. d'admission : être Français ou naturalisé — 4 inscrip. doctorat — certificat bonne vie et mœurs délivré par le Maire de la résidence. Etudiantes non admises. Traitement fixe, logé, nourri, éclairé, blanchi, -- Ecrire P. M., nº 1489.

A céder excellent poste médical pays riche, sur ligne Paris-Nantes, bail à reprendre avec installation mobilière et méd. - Ecrire P. M., nº 1484.

Confrère au front, recevrait dans sa famille convalescents adultes ou de préf. enfants, villa du Sud-Ouest, proche mer. — Ecrire P. M., nº 1476.

On demande doct. diplômes français, pour prendre direction d'un cabinet médical important. - Ecrire P. M., nº 1490.

AMBINDA Attouchements solgneux et prolongés uvec NEOL pur, compléter par gurgurismes néolés. GHIPPEG aprésence d'uccidents pharprése compararismes néolés : 2 cultiverées à poingré en NEOL pur noide une désinfection quotidienne avec des ne pincée de bicarbonate ou un peu d'eau de Vals, Vichy, etc./ Chez les enfants les pulvérsiations néolées sont purfaitement supportées et bien supéri ures à l'eau oxygénée.

Tuherculoses. Catarres.

Emulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotéo

OUATAPLASME Pansement complet Phleamasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlares

La Gérant : C. Ponés.

Paris. - L. MARETHEUX, imprimour, 1, rue Cassetto.



## " désodorisé

Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANT

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIASÈTE - OBÉSITÉ ALS-PRECIEUSE ARTISEPTIQUE DÉSIRFECTARS SETTE PRAD

PLASMA MUSCULAIRE extrait SUCCOMUSCULINE & Profid, 100 grammes de viande de sout par cuillerée. — CHAIX & C. 7. 100, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchens de grès la SUCCO conserve indéfiniment es propriétés physiques et thérepeutiques.

CATABRHES & BRONCHITES CHRONIQUES. -- 9, 76

et INFECTIONS DIVERSES

Trattement BES 10 ----

(Académie des Sciences et Société des Höpitaux, - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) LABORATORRES COUTURIEUX, 15, Avenue Hoche - PARIS

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de 5 em:

# TRAITEMENT DE



COMPRIMÉS

TABLE SOMMELL DE DÉTENTE

5, Avenue des Tilleuls . Pagis Echantillons sur demande à tous les Docteurs

Traitement des Maladies \$ à STAPHYLOCOQUES :

(Furoneulose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

(DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLONE Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917:

Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hópilaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PBBOL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

injectable

PHOSPHATE DE CRÉOSOTE CHIMIQUEMENT PUR

FIXE et COMPLETEMENT ASSIMILABLE

La plus Forte Production de Chloroforme de France

LAMBIOTTE Frères

Litterat. et Echantone: Produits LAMBIOTTE Free, à Prémery (Nière)

## OPOTHÉRAPIE VIGIER

12. Bouley, Bonne-Rouvelle PARIS

CAPSULES OVARIOUES

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

Capsules Corps thyroide å 0 gr. 10. - Prix du fiacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour

COLLOBIASES DAUSSEES

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

at of Economicous Laborators of DAUSSE ARUFAUDING PARIS



MARQUE DÉPOSÉE

Gastralnies

Extrait complet des Glandes pepsiques

8. Rue Favar PARIS

# MAYET-GUILLOT

MM. les docteurs sont instamment priés de visiter



L'USINE MODÈLE

PROTHÈSE

67, RUE MONTORGUEIL PARIS



de Prothèse



Atelier de Prothèse

Atelier de Forge et Ajustage

Atelier d'Orthopédie et de Prothèse

Atelier de



Salle de Moulage





Niekelage





 $\mathcal{M}ANUFACTURE$ FONDÉE EN 1850



Atelier de Ceintures



Atelier de Prothèse et d'Orthopédie

TÉLÉPHONE CENTRAL 89-01



# PRESSE ICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi DIRECTION SCIENTIFICUE -

LE NUMÉRO Paris.... 45 centimes. - RÉDACTION -

SECRÉTATRES

P. DESFOSSES

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque moi

F. DE LAPERSONNE olinique ophtalmologique

> E. BONNAIRE Professeur agrégé, enr et Professenr en chef de la Maternité.

> > Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Ge

J.-L. FAURE

M. LETULLE Professeur à la Faculté, édecin de l'hôpital Boncic ibre de l'Académie de méd H. ROGER
Professenr de Pathologie expérim.,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine. M. LERMOYEZ

F. WIDAL Professour de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecine.

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine. ibre de l'Académie de méde F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Brocs, Secrétaire de la Birection.

J. DUMONT Les Bureaux de rédaction sont ouverts è la Librairle Masson

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

- E. Ilédon. Note complémentaire sur la transfusion du sang eitraté, p. 57.
- E. Jeanbrau. Technique simple de transfusion du sang stabilisé par le citrate de soude, p. 58.

#### Mouvement chirurgical:

J. Luzoir. — A propos du traitement de la maladie de Volkmann, p. 62.

#### Sociétés de Paris :

Société de Neurologie, p. 64. Société de Chirurgie, p. 65.

Analyses, p. 66.

#### Supplément :

F. HELME. - Petit Bulletin.

Variétés Médicales. — Un procédé de libération des adhérences cicatricielles.

P. Desrosses. — La propagande américaine pour l'hygiène infantile et contre la tubereulose. II. Montal. - Intérêts professionnels,

BONNETTE. - La vie en Allemagne.

LAYRES NOUVEAUX.

BIBLIOGRAPHIE.

LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

NOUVELLES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

ANTISEPTIOUE - DÉSINFECTANT

# LUSOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

# TOUX - GRIPPES - BRONCHITES

VOIES RESPIRATOIRES

15. Rue de Rome, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS

SULFHYDRARGYRE Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVI ANNÉE. - Nº 7. 4 Février 1918.

#### PETIT BULLETIN

Les Américains et nous la lecon qu'ils nous donnent.

Les Américains sont venus, nous les avons vus et s'ils n'ont pas eneore vaincu, du moins besognent-ils ardemment pour se mettre vite en ligne à côté des Poilus et Tommies, leurs aînés dans la Bataille du droit.

Permettez-moi, à propos des méthodes de travail propres à nos nouveaux alliés, de vous soumettre quelques remarques. Il y a bien longtemps, je vous ai raconté comment ils avaient inventé, puis appliqué dans toute sa rigueur féconde la méthode Taylor '. Je ne me doutais guere, à ce moment-la, que nous verrions fonctionner sous nos yeux le Taylorisme; en tout eas, inutile d'y revenir. Ce que je veux sculement mettre en relief aujourd'hui, en me basant sur l'effort américain, ce sont les directions générales, les plans, qui doivent nécessairement précéder les voies et moyens d'exécution, si l'on veut que les méthodes mises en œuvre donnent réellement leur plein rendement.

1. Voir La Presse Médicale du 23 Août 1913 : « L'orgunisation scientifique du travail et les voies nouvelles ouvertes au médecin physiologiste ».

DIGITALINE oristallisés

## NATIVELLE

Granules - Solution - Amnoules

## FOURNIER

SELS BILLAIRES Globules kératinisés, dosés à 0.20 centigr.

Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

aboratoires FOURNIER Frères, 20, boul de l'Hôpital, PARIS

La Croix-Rouge Américaine s'installe le 12 Juin 1917 à l'Hôtel Coislin, place de la Concorde. --Je note d'abord que l'hôtel somptueux qui abrite les services a été offert par un citoyen américain, et je constate avec envie que chez nos amis la réquisition n'a pas besoin de jouer, le patriotisme généreux suffit. Mais je passe. — A peine dans ses meubles, la haute Direction du Service de Santé se fixe trois buts : 1º Servir l'Armée des Etats-Unis; 2º Servir les malades et les blessés des Armées alliées; 3º Enfin, donner aux populations eiviles, françaises et belges, tous les secours dont l'Amérique peut disposer.

Remarquez la sagesse de ce plan : Hier, avant que l'Amérique n'eût tiré l'épée du fourreau contre es Empires du Centre, elle nous aidait, mais à titre 'purement philanthropique. Désormais, elle va nous considérer comme citoyens américains, car devenue notre Alliée, elle sait qu'en nous étant utile c'est sa propre cause qu'elle servira. Pas de palabres ou de controverses philosophiques sur l'unité de front ; d'emblée, les Etats-Unis comprennent que tous les alliés ne font qu'un; par suite, ce qui était hier geste humanitaire doit devenir demain geste national.

Mais poursuivons. La Direction du S. S. A., sans aueune idée de easte ni de personnes, appelle ensuite auprès d'elle toutes les Sociétés américaines déjà existantes, la Coopération du Comité de secours américain, la Fondation Rockefeller, et l'Associa-

Succédané du Salicvlate de Methyle, inodore,

#### RHESAL VICARIO

ANTINEVRALGIOUF - ANTIRHUMATISMAL - ANTICOUTTENY pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la pens

DIGITALINE cristallisée.

# PETIT-MIAL

Granules - Solution - Ampoules.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tone les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 on 8 jours (5 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne Ecine).

tion chrétienne des jeunes gens, la eélèbre Y.M.C.A. - prononcez, tout d'un mot : Ouai-em-ci-é. dont je vous parlerai quelque jour; le sujet en vant la peine. Enfin, le Service de Santé de nos voisins entre, sans plus tarder, en liaisonavec nos divors services officiels civils et militaires,

Continuant sa voie, la même Direction arrête le programme d'emploi des 500 millions mis à sa disposition. Pour la partie militaire, elle s'occupe d'abord de sa base : création d'hôpitanx, fabrique de médicaments, de pansements, d'instruments de chirurgie; Bureau derecherchesscientifiques; Centres d'éclopés, Centres de repos; choix de localités où elle enverra ses permissionnaires, que l'on va commencer à diriger déjà en Savoie, notamment à Aix-les-Bains.

A notre actif, curegistrons ici le don d'une somme d'un million, remise à M. le général Pétain pour les secours aux Poilus. Nos confrères s'oceupent également des prisonniers, et sans paperasser ni lésiner, ils envoient à Berne le personnel et le matériel nécessaires pour en ravitailler 6.000 pendant six mois

Au point de vue civil, lutte contre la tuberculose dans nos villes et nos campagnes; subventions à des Hôpitaux et Dispensaires, adoption d'enfants de réfugiés; contribution à la rééducation professionnelle des mutilés de guerre; achat d'immeubles pour les réfugiés adultes, restauration des régions dévastées en France et en Belgique. Croyez-yous que c'est bien, ça, yoyons?

Ce n'est pas tout, rependant, et ce résumé tout sec, dont le Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques me fournit les éléments, serait incomplet si je n'y joignais la tentative si loyale faite par nos amis pour connaître nos méthodes et au besoin s'y adapter. C'est ainsi que la Direction a formé des équipes médicales et chirurgicales, qui tour à tour visiteut nos ilôpitaux et nos Laboratoires.

Là, tenez-vous bien, je vais parler franchement,

comme toniours. - ils sont à Saint-Onentin et ee n'est pas l'heure des compliments réciproques et autres gargarismes. - Donc, la première impression de nos nouveaux disciples volontaires fut plutôt, - comment dirai-je? - vascuse, - Hé quol! e'est ça, l'outillage français? C'est ça, l'installation des services médicaux d'un grand peuple? Evidenment, on ne nous marqua aucune surprise, pas plus qu'on ne fit de critique, elle n'eût pas été admise. Mais nous sommes des Latins et nous avons le sens du tact; d'emblée, nous avons deviné dans les yeux ce que les levres n'ossient dire

Dans une formation, un de mes hons amis a saisi un lambeau de dialogue; - Comme e'est petit! Pas très confortable! C'est vieux... Un peu d'élégance, plus d'espace vaudrait mieux. L'ami dout je parle ne parut pas entendre, mais il nota les propos, émis d'ailleurs sans aucune idée malveillante.

Mais les leçons commencèrent, et alors, oh! alors, changement à vue! La surprise ne diminua pas, non, certes, elle augmenta plutôt; seulement cllc changea d'objet et de sens : - Comment! C'est dans ces locaux que l'on fait du si beau travail? C'est là qu'on sait taut de choses ignorées de nous? Là qu'on fait de si parfaite clinique? Là que les moyens thérapeutiques sont si judicieux? Oh! ces Français, ils n'auront jamais fini d'étonner le monde l Hier, c'étaient les Poilus qui stupéfiaient, aujourd'hui, c'est le tour du corps

Mon ami, qui aime à philosopher, se permit alors d'intervenir, et usant de la maïeutique, qui fut la méthode chère à Socrate, il demanda à un confrère américain quels étaient les erédits dont il disposait dans son Laboratoire - Oh! deux millions par an, fut-il répondu. Se retournant alors vers le chef du Laboratoire français : - Et vous, interrogea-t-il, quelle est votre subvention? - Huit cents francs !...

Le premier moment de stupeur américaine passé, mon ami se plut alors à expliquer que nous étions un très vieux pays, avec de très vicilles maisons, de vieux outils, de vieux crédits aussi. qui avec les années n'avaient bénéficié d'auoune augmentation, en dépit du renehérissement progressif de la vie.

Heureusement, continua-t-il, les cerveaux, malgré l'âge de notre civilisation très ancienne, se sout de plus en plus différenciés et sont devenus très curieux et très subtils. - Voilà pourquoi. mansieur et cher confrère de la riche Amérique, vous trouvez une si grande disproportion entre nos méthodes, nos médecins, nos élèves, et les locaux où ils vivent. Vous nous traitez gentiment de prestidigitateurs. Hé, oui, puisque nous faisons tous les jours l'omelette dans un vieux chapeau. Oh! je sais bien, notre couvre-chef n'est plus à la mode, et autant que vous je le déplore, mais du moins les œufs sont-ils toujours frais, et c'est pourquoi il est tant de gens qui trouvent que notre omclette est encore la meilleure des omelettes, et la plus savoureuse.

Ainsi parla mon ami. Mais maintenant que les Américains ne sont plus là pour m'entendre, ne croyez-vous pas que nous pourrions acheter un autre chapeau? Notre corps médical français et je le dis sans aucun esprit de chauvinisme ne le cède à aueun des belligérants sur le terrain professionnel; notre pays est le seul qui possède une bourgeoisie médicale dont les connaissances étendues forment un fonds assez solide pour permettre à un praticien, même moyen, de bâtir en un rien de temps un édifice seientifique convenable sur n'importe quel terrain. L'Anglo-Saxon a une élite, et je me plais à proclamer qu'elle est de tout premier ordre. Mais au-dessous, on trouve moins que chez nous ces hommes dont les connaissances générales étonnent et qui, portés par les eireonstanecs, s'adapteront à toutes les



PRODUIT FRANCAIS

AND THE REAL PROPERTY.

Le plus FIDÈLE. le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

### DIURETIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

EPH 1 EP HE

RESERVANTE BE A THE STORE

CARRINGE igalsteur du cour par exceience.

Adjuvant le plus sûr des cures de déchleuranans égale dans l'artére selénen, L'abbamine, l'hydrophie, per le cardique, le reméde le plus héroigne et la dyspace, renper le cardique, le reméde le plus héroigne. ferce la systele, régularies les chêmes et la dyspace, renper le cardique, le reméde le plus héroigne. ferce la systele, régularies les chêmes et la dyspace, renper le cardique, le reméde le plus héroigne. ferce la systele, régularies les LITHINÉS

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. - Prix : 5 fran-DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS PRODUIT FRANÇAIS PRODUIT FRANÇAIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE .

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacedylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Botre DE 12 AMPOULES ; 4'50

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude. FLACON GOUTTES : 3'50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. ISS ECCYEURS. MARIUS FRAISSE, Phis. 85, Avenue Mozart, PARIS. 

Il ne faudra donc pas trop médire demain de la culture médicale française, puisque dans le creuset irréfragable de la guerre, elle s'est montrée en général si forte et si souple. Mais il faudra, par contre, changer du tout au tout et l'outillage, et l'organisation de nos centres d'enseignement. C'est iei que, nous inspirant de la méthode amérieaine, nous devrons adopter des directions bien nettes, si nous les voulons de réalisation féconde. Le départ entre la technique et la compétence sera soigneusement établi; un médecin est bon technicien lorsqu'il a soigneusement appris à « l'atelier médical » toutes les manœuvres spéciales d'investigation propres à l'art de guérir; toutesois, ce médecin n'est compétent que lorsqu'après avoir observé malades sur malades, il connaît l'histoire de son art, ses progrès, ses possibilités et, dans son ensemble, l'admirable harmonie des diverses pièces de l'organisme.

Mais trêve aux questions de personnes et de castes; trêve surtout aux crédits distribués au compte-gouttes. Il ne s'agit plus de savoir si la République aura ou non besoin de savants, mais bien si elle a besoin de erédits pour assurer à l'Ecole française le seeptre qu'on lui présente. En tout cas, plus d'omelettes dans le chapeau, plus de Laboratoires sordides, moins d'hôpitaux antédiluviens. Les hôteliers qui veulent conquérir la clientèle américaine engagent à prix d'or de bons cuisiniers, remplissent leurs caves de grands vins et organisent les appartements au goût de leurs futurs hôtes. C'est ee qu'il nous faudra faire si nous voulons aussi, nous, retenir la elientèle scientifique qui s'offre à nous elle s'offre. L'autre soir, mon confrère, qui est un Américain distingué et très dessalé, me disait ceci en me serrant la main ;

 Vous ne sauriez croire ce que j'ai déjà appris en France et quel parti mon cerveau tirera, grâce à vous, de la guerre. Ce que je ressens, des milliers de mes compatriotes le ressentiront aussi; peut-être vous avons-nous méeonnus; mais c'est votre faute. Vous pouvez désormais exercer votre magistère sur le Monde qui vient à vous. Seulement, pour cela, il faut vous transformer et vous adapter à la vie moderne, ear nous autres peuples jeunes, sans grande finesse et étrangers à votre systeme D. M., nous ne comprendrons jamais, non, jamais, qu'on puisse faire admirablement de la médecine avec un outillage suranné, sans plan bien établi, et dans des locaux qui ressemblent vraiment trop à des magasins d'antiquités.

F HELME

#### VARIÉTÉS MÉDICALES

UN PROCÉDÉ DE LIBÉRATION DES ADHÉRENCES CICATRICIPLLES

Voici un procédé très simple dout j'ai pu apprécier l'efficacité sur moi-même à la suite de blessures de guerre et que tout praticien pourra employer en présence de cicatrices adhérentes aux plans profonds Il consiste en une simple pique hypodermique que

l'on fait suivre d'une injection de sérum artificiel On introduit l'aiguille en peau saine, à un millimètre environ de la eleatrice et on la fait cheminer à l'union des adhérences avec le plan profond. On injecte le sérum avec assez de force, le liquide pénétrant difficilement.

On produit ainsi un cedeme interstitiel qui distend

les adhérences et parvient même à les rompre. Ce travail de libération a déjà été facilité par la pénétration de l'aiguille qui a creusé un tunnel dans le tissu cicatriciel. - 11 faut employer une aiguille solide, à biseau court. - La quantité de sérum à injecter varie suivant l'étendue de la cicatrice : 1 cm<sup>3</sup> par centimètre de tissu à libérer. - Il faut quatre ou cinq séances pour obtenir des résultats appréelables. - On procède à de nouvelles injections dès que le sérum des précédentes est résorbé.



#### POUR L'HYGIÈNE INFANTILE et contre la tuberculose.

LA PRESSE MÉDICALE, soucieuse de tenir ses lecteurs au courant de tout fait nouveau en hygiène publique ou privée, se doit de mettre en relief les tentatives si intéressantes que font et seront les Américains en faveur de la santé publique francaise.

Ce journal a montré successivement :

- A. Ce qu'est la Croix-Rouge Américaine (La Presse Médicale, 1917, 10 Septembre);
- B. Ce qu'elle compte faire contre la tubereulose (La Presse Médicale, 1917, nº 56, 8 Octobre :
- C. Ce qu'elle compte faire pour les enfants (La Presse Medicale, 1917, nº 67, 3 Dé-

Aujourd'hui, grâce à l'amabilité de M. Philipp S. Platt, nous décrirons le plan projeté par le Bureau des Enfants de la Croix-Rouge Américaine pour l'éducation des mères françaises.





Tout médeein praticien, qui écrit une ordonnance pour un enfant, complète toujours ses prescriptions par des conseils oraux ou ècrits à la mère. Un traitement médical n'est complet,

### Mères Françaises...



# Lisez ceci! votre enfant en profitera!

Bureau d'assistance à l'enfance Service des affaires civiles Croix Rouge Américaine

Fig. 1. - Converture d'une brochure de propagande.

en effet, que s'il comporte un enseignement à la mère des règles fondamentales de l'Hygiène

De même, l'éducation des mères est un élément indispensable de toute entreprise se donnant pour but la santé et le bien-être des enfants.

ant pour but la santé et le bien-être des enfants.

Le Bureau américain des Enfants, Children's

Bureau of the American red Cross, a jugé nécessaire d'apporter un soin spécial et primordial au service d'éducation populaire. Il veut ainsi compléter son œuvre médicale et, d'autre part,

acquerir une connaissance plus complète des besoins, en France, de l'éducation populaire en Hygiene infantile; e'est en enseignant qu'on voit le mieux les desiderata d'instruction à combler.

Désireux de lancer une campagne de propagande dans tonte la Frauce, los Américaius veuleut se rendre compte de l'efficacité des méthodes établies par eux; ils ont jugé indispensable de faire tout d'abord un essai local dans un département choisi. Si l'expérience montre que le plan tracé est réelleurent efficace, la technique sera adaptée aux autres départements français; si des retoueltes sont nécessaires, sans retard elles seront faites.

La période de guerre exige l'économie d'argent, de temps, d'énergie; aussi le Bureau des Enfants, dans son travail de propagaude, collabore d'une façon étrolie avec la Commission américaine de préservation contre la tuberculose, qui a mis a sa disposition ses camions automobiles, appareils à projections, voire même locaux de la direction.



La campagne américaine d'éducation populaire en Hygiène infantile se fera suivant trois grandes lignes :

- suivant trois grandes lignes :

  1. Préparation de publications, de brochures diverses.
- Expositions ambulantes avec conférences.

III. Campagnes de presse.

1. La préparation des brochures de propagande est commencée depuis plusieurs semaines. Dans ettle préparation les écrivains américains se sont attachés à s'inspirer des travaux déjà publiés sur





CE QU'A DONNE L'ALLAITEMENT AU SEIN A CE BÉBÉ

MEMEENFANT AGE 7MOIS POIDS ÓK. 760 gr APRÉS 4 MOIS AU SEIN



Fig. 2 - Une uffiche pour encourager l'allaitement maternel.

1913. - Gand: Médaille d'Or

# NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abet, 6, Paris,



1914. - Lyon : Diplôme d'Honneur

## FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpliaux et Ambulances.

la matière par les médecins français. Des cartes postales, des images, des affiches sont en voie d'exécution avec la collaboration de quelques-uns

de nos meilleurs artistes. Les Américains veulent que les publications soient présentées de manière à être acceptées et lues même par les personnes les plus rebelles à ce genre de propagande. Dans ce but la psychologie des différentes classes du peuple français a fait l'objet d'une étude approfondie.

Ces brochures seront mises à la disposition des médecins du Bureau américain dans leurs hôpitaux et dispensaires nouvellement créés: elles seront distribuées dans les eliniques d'enfants, dans les crèches: elles seront données à fin de distribution à toutes les Sociétés ou Institutions s'occupant des enfants ou des femmes enceintes.

II. Les Expositions ambulantes d'hygiène constitueront une nouveauté pour nos villes françaises, grandes ou petites, auxquelles elles sont destinées. Les Musées d'Ilygiène sont d'habitude des lieux de repos où des gardiens âgés somnolent à loisir sans que nul pas indiseret vienne troubler leur sommeil. L'Exposition ambulante d'Hygiène infantile sera plus vivante; elle sera visitée certainement au moins par curiosité. Il ne saurait en être autrement : l'exposition ambulante

arrivera en camion automobile; elle sera annoneée à l'avance par un agent de publicité, par des articles dans la presse locale, par l'affichage sur les murs de la ville. Le camion automobile aura son moteur et sa dynamo pour produire le cousition et à la lumière du cinématographe. Les gamins de la localité s'empresseront autour du l'assister aux conférences. Le seul fait d'annoncer



Fig. 3. - Un des nanneaux de l'Exposition ambulante sur l'hydiène de l'Enfance.

majestueux véhicule, ils en verront sortir des panneaux-réclames, des affiches, tout le matériel de l'Exposition qui s'installera dans les locaux mis par la municipalité à la disposition des Américains. Le maire, les autorités, les personnalités

rant électrique nécessaire à l'éclairage de l'Expo- | importantes de la ville, toutes les mères de famille seront invités à visiter l'exposition et à

> des films cinématographiques attirera les auditeurs à la conférence d'hygiène au cours de laquelle seront distribuées brochures, plaquettes, cartes postales. Au conférencier seront adjointes des infirmières françaises et américaines qui prendront contact avec les mères et les enfants pour fournir de vive voix toutes les explications, pour faire toutes les démonstrations nécessaires.

> Aucun effortne sera négligé pour stimuler ou attirer l'intérêt du public sur les problèmes soulevés par l'Hygiène infantile. Partout le conférencier s'efforcera d'organiser des comités locaux aptes à continuer l'envre amorcée.

La première série de conférences, la première exposition ont eu pour siège la ville de Chartres, le dimanche 6 Janvier. Le programme comportait une grande conférence au théatre de la ville avec projections cinématographiques de films spéciaux, une exposition d'Ilygiène infantile et de lutte antituberculeuse pendant cinq jours. Tous les jours, à cette exposition, ont cu lieu des causeries pour des groupes spécialement convoqués : élèves des écoles, grandes élèves des écoles

normales d'Institutrices, etc... Après Chartres, les Américains ont visité diverses villes d'Eure-et-Loir et agglomérations communales de plus de 1.000 habitants. La tournée continue et durera environ deux mois. Pen-

### Iso-Valérianate de Bornyle Bromé

(0,15 de produit par capsule)

#### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux

# IALBORNINE Régulateur de la Circulation et de la Respiration ROGER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés

de la Valériane et du Bornéol

(2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS

dant les onze premiers jours 20 causeries ont été données, 8.300 personnes ont été touchées par les conférences

III. La Campagne de Presse sera l'appui indispensable des brochures et des expositions; elle préparera le terrain, propagera la bonne parole, stimulera l'intérêt, suscitera des energies créatrices d'œnvres nonvelles.



Cette tentative américaine est excessivement intéressante. Jamais on n'aura essayé une campagne d'enseignement populaire sur une aussi large échelle et avec un tel luxe de moyens : l'accueil fait aux Américains par nos populations sera certainement très cordial, très chalcureux, mais quels seront les résultats pratiques? Qu'est-ce qui restera de cet enseignement?

Nul ne peut le dire à l'avance. Ce qu'on peut affirmer, e'est que l'époque actuelle est propice aux essais de ce genre. La guerre est une grande éducatrice : elle a sapé bien des idées fausses, elle rétablira bien des idées vraies. Un vieux paysan solitaire me disait l'autre jour, en soupirant de ne pouvoir profiter du haut prix actuel des denrées agricoles : « On ne peut plus trouver d'ouvriers pour la culture, les fermiers qui ont beaucoup d'enfants ont de la chance, ils ont gros d'argent à gagner maintenant, a Il reconnaissait trop tard cette vérité que, pour le cultivateur (comme pour une nation en général), une famille nombreuse est une richesse. Nos grands amis les Américains vondraient nous aider à ne perdre aucune parcelle de ce trésor.



Nos amis américains voudraient que nous comprenions bien leur désir de collaborer aux œuvres françaises. C'est ainsi que pour la région lyonnaise, dont je parlais l'autre jour, la Croix-Rouge

Américaine agit surtout en complétant et en assistant l'initiative préalable de l'œuvre lyonnaise des Secours aux rapatriés fondée par une femme admirable, Mª Gillet-Motte, et présidée par M. Isaac, ancien président de la Chambre de commerce de Lyon.

L'Hôpital, qui vient d'être ouvert à Sainte-Foyl'Argentière, dans le Rhône, pour les enfants rapatriés, a été fondé avec le concours des Hospices civils de Lyon qui en sont propriétaires et allaient justement l'organiser en hôpital d'enfants. C'est un château qui venait d'être légué aux Hospiees de Lyon.

L'aide que nous apportent les Américains est vraiment une aide fraternelle; l'esprit dans lequel ils agissent à été mis excellemment en relief par le major Grayson M. P. Murphy, haut commissaire de la Croix-Rouge Américaine pour l'Europe'.

« ... Nous n'avons qu'un désir, un grand nous sommes venus apprendre et non enseigner.

« C'est mon sincère espoir que, quand nous rentrerons chez nous après la guerre, notre nation se sera enrichie en appréciant mieux les trésors de beauté de la vie française et de la civilisation française, et que, pour nous inspirer dans l'avenir, nos âmes garderont comme un trésor la mémoire vivante des héros dont l'ardeur magnifique, l'esprit de sacrifice et la poitrine découverte out soutenu le choc de la bataille depuis l'été de 1914, »

P Dustingers

1. Les lecteurs qui s'intéressent aux œuvres de la Croix-Rouge Américaine trouverent tous les reuseignements désirables dans une excellente petite brochure qui vient de paraitre et qui est intitulée

LA CROIX-ROUGE AMÉRICAINE Ce qu'elle a fait en France, ce qu'elle veut faire.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Un de nos abonnés nous pose, an sujet des prorogations de baux pendant la guerre, diverses questions qui, nous dit-il, intéressent nombre de

1º Il nous demande dans quelle mesure le bail étant terminé ou près d'expirer, le locataire peut, sans le consentement du propriétaire, rester dans les lieux qu'il occupait avant Août 1914, alors surtout qu'il paie régulièrement les termes de son bail et quelle est, à cet égard, la situation exacte des mobilisés et des non-mobilisés?

2º Il nous demande encore à quelle époque approximative on pourra être fixé par une loi sur les prorogations de droit pour les baux, tant pour les locataires mobilisés que pour les locataires non mobilisés. 3º Il nous demande enfin si les baux en cours

au 1er Août 1914 peuvent actuellement, dès avant

la loi des loyers, être prorogés pour une durée

quelconque à la demande du locataire, et par quel

Voiei la réponse de notre collaborateur juri-

PARAGRAPHE 1.

moyen on peut obtenir ce résultat.

désir : e'est que les Français veuillent bien nous permettre de prendre à notre compte une partie de leur tâche et de l'accomplir de la manière qui leur plaira et qu'ils approuveront. J'irai plus loin :

dique :

1. - Les questions que nous soumet notre abonné, sauf la question II, qui n'est pas une question de droit mais de prévision en ce qui concerne les travaux parlementaires, trouvent immédiatement leur solution dans le décret du 30 Décembre 1917 (Journal officiel, du 31 Décembre), qui n'a fait du reste que reproduire textuellement les précédents déerets.

Il est accordé par ce décret un régime de faveur : 1º aux locataires présents sous les drapeaux et par extension aux veuves de militaires morts sous les drapeaux, aux femmes de militaires disparus, etc. (art. 1er du décret); 2º à certaines



# Antisyphilitique extremement puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et Militaires des Pays alliés

Plus actif et mieux tolèré que 606 et néc-606 (914)

DOSES FRACTIONNÉES. - 20 centier, tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure). DOSES MOYENNES. — 20 à 25 centigr. tous les 8 jours (8 à 10 injections pour une euro).
2 à 3 injections suffissant pour blanchir un symbilitique; le nombre d'injections indiquées ci-dessus a pour but d'amenor la sero-réaction à la négative, afin d'obtenir une guerison utsai compléte que possible.

MODE D'EMPLOI, Inj. Intravelneuse, Solut, concentrée, - Clasque doss de Galyiest accomparade de sonséruit de la printe de la faire tombre l'accenteur de l'amousie de sérum sur le Galyi. Estre vive ment, supere in solutie faite dans use sérique de verve et l'injecte dans in vient écoluis Injection Intramuscolairee, - Le Galyie et émaléon halleuse set l'évé dess des ampoules don il suité châque de la suite et museintrée donnée dans production de l'accenteur de l'accent

Souvenez-vous

Rien d'Allemand Rien des Allemands Pourquoi le Galvi doit-il être préféré aux produits Allemands? 606 et 914 PARCE QUE:

1º Le Galyl est beaucoup plus actif que le Néo-Salvarsan; son emploi est aussi commode que celui de ce dernier corps.

2º A la suite des Injections de Galyl l'on ne risque pas, 2 ou 3 jours après, de voir survenir des phénomènes de méningo-eucéphalite mortelle comme cela se produit avec le née-Salvarsan-

3º En continuant l'emploi d'un médicament allemand les médecins français mantiennent l'influence morale allemande en France; influence qui doit disparaitre et qu'on fera cesser par l'emploi d'un-antisyphilitique de decouverte française, le Galyi.

En un mot avec le GALYL: guérison plus rapide, plus sûre et avec moins de risques qu'avec le 914 : suppression en outre de l'influence morale allemande.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRE NALINE, à VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

catégories spéciales de locataires non présents sous les drapeaux, ceux notamment qui ne paient qu'un loyer inférieur à un certain chiffre (art. 2); 3° aux autres locataires non présents sous les drapeaux qui sont « commerçants, industriels et autres patentés» (art. 3).

Cette expression « autres patentés » comprend nécessairement les médecins, puisqu'ils sont assujettis à la patente.

Il. — Voici comment ce décret règle la question des congès et des baux prenant fin sans congè à l'égard des locataires visés aux articles 1, 2 et 3:

« Est suspendu jusqu'au 1er Avril 1918, sous

« les conditions ou réserves déterminées par « l'article 3 du décret du 27 Septembre 1914, « l'effet des congés qui, normalement ou par suite

« de prorogations résultant des décrets anté-« rieurs, se produiront entre le 1er Janvier 1948

« et le 31 Mars 1918 Inclusivement. 2° Sont prorogés jusqu'au 1° Avril 1918 les « baux prenant fin sans congé qui, normale-

« ment ou par suite de prorogations antérieures, « viendront à expiration entre le 1<sup>or</sup> Janvier 1918 « et le 31 Mars 1918 Inclusivement, à charge pour

« et le 31 Mars 1918 inclusivement, à charge pour « le locataire de prévenir le propriétaire au moins « un mois à l'avance par lettre recommandée avec

« avis de réception.

a Si le localaire est présent sous les drapeaux, « la prorogation est accordée sous les conditions et réserves déterminées par l'article 3 du « décret du 27 Septembre 1914 », ce qui signifie que la déclaration à faire au propriétaire pourra, pour les localaires présents sous les drapeaux, être faite par un des membres de la famille habitent acce cur.

III. — Il paraît résulter de la référence à l'article 3 du décret du 27 Septembre 1914, dans le n° 1 de l'article 5 du décret du 30 Décembre 1917 que, pour que l'effet d'un congé ne se produise pas, il faut qu'un mois à l'avance, le locataire prenne la précaution de prévenir le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception. En tous cas cela sera toujours plus prudent.

Telle est la situation faite aux médecins en ce qui concerne les congés et les baux prenant fin sans congé par les décrets successivement inter-

#### PARAGRAPHE 2.

IV. — Il n'est pas possible de fixer, même par approximation, l'époque à laquelle le projet de loi sur les loyers (déposé par M. le député Ignacc, actuellement sous-secrétaire d'Etat) sera voté par les deux Chambres et transformé en loi, ou de faire espérer qu'il le serait pour le terme d'Avril 1917. La nécessité de règler promptement les difficultés de cette nature par une intervention législative permet de supposer que le l'arlement se hâtera de ne pas laisser en suspens un projet de loi aussi intéressant qu'urgent.

#### Paragraphe 3.

V. — Les locataires n'ont aucun moyen légal de faire prolonger leur hail nom anc durie quel-conque, sans le consentement de leurs propriétaires. Ils ne peuvent que profiter des dispositions des décrets qui leur accordent, dans la mesure et sous les conditions qu'ils déterminent, cette prorogation.
II. MONTAL.

#### VARIÉTĖS

#### LA VIE EN ALLEMAGNE

Recrudescence des vols. — « La fréquence des vols, écrit Th. Wolft dans le Berliner Tageblatt, est devenue une véritable calantié publique. Les voleurs opèrent maintenant en grand, pénètrent avec effraction dans les magasins et les dévalisent entièrement. Dans les garçs, les colis postaux n'artivent plus. »

Epidémies de suicides. — Une dépèche partienlière à l'Het Vaderland (Hollaude) annonce qu'à Berlin les suicides augmentent dans de très grandes proportions. Presque toujours é est la misère qui pousse les malheureux à cet acte de désespoir.

Le hié voumain a un peu amélioré la situation de Aramée, car il est totalement réquisitionne pour elle. Quant au pétrole, le rendement des anciens puis roumains augmente peu à peu. Les fraits out été abondants, mais ils ont servi surtout à faire des manealaces, qui se veudent très cher. Pour le charbon, ce n'est pas the crise minière, mais une crise de tenaports, quolque les voyages en chemin de fer airet donnément diminué et que l'autorité militaire air rédait le nombre des permissionnaires du front et de l'intérieur. Si la situation ne s'améliore pas, on avan recours à des meuvres plus sévères encere et l'on estgera, pour tous les voyages, des certificats d'urgence.

L'approvisionnement du charbon domestique cause de vives inquiétudes à Berlin, car on n'a pu accumuler aucune réserve. D'ailleurs la production reste insuffisante, par suite de l'augmentation formidable des becoins de l'industrie et de l'Armée.

Les cloches ayant été réquisitionnées en Allemagne, les communautés religieuses ont reçu l'ordre de verser sans relard les cordes, désormais sans emploi, au bureau de la Société des chanvres de guerre à Berlin (Liegnitzer Anseiger).

En raison de la pénurie des vivres, les pommes do terre deviennent très cher, car les cultivateurs, « avec un manque de conscience qu'on ne sauvait trop fiétrir », dissimulent de grandes quantités de pommes de terre, pratique qui les raréfie et en fait élever le prix.

Le lait et les corps gras sout toujours en déficit. Pertes allemandes. — Le correspondant du Tijd à Cologue rapporte que les listes des pertes allemandes, comprenant les tués, prisonniers, blessés et disparus d'Août 1914 à Septembre 1917, fournissent la matière de 30 volumes in-follo (22.000 pages).

Le total des noms atteint le chiffre de 8.250.000 (Birmingham Daily Post). De Bonnerge.

# Traitement des Affections Gastro-Intestinales

# LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

# LACTOBACILLINE GLYGOGÈNE

Comprimés de Ferments lactiques et amylolytiques

3 A 9 COMPRIMÉS PAR JOUR

Aucun inconvénient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature : LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS

#### GARBOT ALLEMAND

Dans un poste de secours allemand, il vient d'être trouvé un modèle de garrot très ingénieux pour arrêter les hémorragies des membres blessés.

Il est composé d'un groscaoutchoue élastique, roud, plein, armé d'un double U métallique, qui, après avoir comprimé à double tour la section du membre au-dessus de la blessure, fixe le caoutchoue éliré en le laissont simplement revenir sur lui-même.

Ce gonflement élastique sur les U métalliques en fait un mode d'arrêt idéal, iugénieux, qui facilite beaucoup l'application et l'enlèvement rapide de ce garrot par les brancardiers.

Chaque équipe va être dotée d'un de ces appareils élastiques : après son application dans les tranchées, il est culevé au feldlazaret divisionnaire, qui s'empresse de le renvoyer au médecin-chef du régiment auquel appartient le blessé, atteint d'hémorra-

Ge garrot efficace, facile à appliquer et à porter dans les musettes ou sacs d'ambulances, mériterait d'être copié par notre Service de Santé.



Avant la dotatiou de ce nouveau garrot, l'armée allemande utilisait une bande hémostatique assez simple, dans laquelle nos enuemis avaient remplacé l'Elasticité des tissus caoutchoutés par l'élasticité d'un fil métallique coudé.

Cette bande hémostatique était composée d'un assez large ruban de toile solide, encerciée daus un grillage métallique, extensible et compressif.

Ce grillage était fait avec un fit d'acier, de moyen calibre, coudé sur lui-même et les bords du ruban, ce qui le rendait élastique par élongation, souple pour se modeler sur les membres et hémostatique à cause de sa rétraction.

Enfin, ce garrot était terminé par deux cordonnets ronds, qui permettaient d'en fixer l'extrémité sur le membre comprimé.

Dr Bonnette.

#### LIVRES NOUVEAUX

Los Fenomenos biológicos ante la Fliosophia, par le Dr Nicolas R. r Abaytua. Un vol. iu-8º broché, Libreria de Adriano Romo, Madrid.

Ceci est un ouvrage de philosophie scientifique. Dans as práces l'auteur fait observer qu'il a l'abserver de l'ab

biologiques ». Avec un tel objet, M. Abaytua remonte fort loin. Il expose les théories modernes sur l'éther, les molécules et les atomes, les micellus de Wassermann et de Nægeli, les diastases, etc.

Il aborde également les phénomènes physico-chimiques de la nutrition, la structure des protéines et des acides aminés.

Enfin, le gros problème de la dématérialisation de la matière, la théorie des ions et des électrons, les rayons cathodiques, tout cela et bien d'autres choses encore sont successivement exposés dans une série de chapitres dont l'ensemble manque un peu d'unité.

L'ouvrage se termine sur les problèmes de la pénalité et du libre arbitre. 1. B.

Il nostro Soldato (Essai de pathologie militaire), par Fu. Agostino Gemelli O. F. M. Un vol. in-18 broché, Milano, 1917, Fratelli Treves, éditeurs.

Ce livre est la réunion d'une série d'articles sur la psychologie militaire. Quelques-ma d'entre eux sont particulièrement intéressants pour le médech; citons entre autres le chapitre sur « les fifets pathologiques de la peur ». Rappelant d'abord les travaux des divers auteurs français sur cette question, Regis, Ballet, Laignel-Lavastine, Dumas, etc., Agostino (emelli propose une subdivision des syndromes mentaux de guerre qui nous paraît un peu artificielle. Il étudic successivement les ammésies lacumaires rétrogrades et autérogrades. Il adopte ensuite la même distinction que celle de M. Cl. Vincent entre les phénomènes émotionnels et commotionnels.

Ensuite, dans un paragraphe un peu dense, on retrouve les descriptions de l'astasic-abasic des camptocormies, des tics et enfin un essai d'iuterprétation auatomo-pathologique de tous ces troubles.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que du chapitre relatif aux troubles mentaux et fonctionnels de guerre; mais la presque totalité de l'ouvrage renferme des aperçus intéressants sur la psychologie du soldat, dans la tranchée, au moment de l'assaut, sur la nature du courage et de la peur, etc.

Félicitons l'auteur d'avoir en une parfaite connaissance de tous les travaux français parus sur les différentes questions traitées et de les avoir constamment cités.

#### BIBLIOGRAPHIE

Les six volumes suivants sont la traduction anglaise de six des volumes de la «COLLECTION HORIMON» publiée en France. D'autres volumes de cette Collectiou seront successivement publiés en langue anglaise:

#### MILITARY MEDICAL MANUALS

The Treatment of Infected Wounds, by A. Carrell and G. Dehelly. With 97 illustrations in the text and six plates (Masson et Cie, Paris). Price: 7 france.

Typhoid Fevers and Paratyphoid Fevers (Sympothomatology, Ethiology, Prophylaxis), by II. Viscopt, Medical Inapector of the Army, Member of the Academy of Meditine, and L. Menarer, Superintendent of the-Laboratories at the Faculty of Medicine of Bordeaux, Second Edition. With tables and temperature charts (Masson et C<sup>is</sup>, Paris), Price: 9 frames.

Dysenteries, Cholera, and Exanthematic Typhus, (Voir la suite, p. 85.)

# NÉOL

Formules

DES HOPITAUX DE PARIS

### GARGARISMES NÉOLÉS

4º 1/2 cuiller, à potage par verre d'eau

2° Eau q.s. pour 1/2 litre de gargarisme. Bicarbonate de soude (ad libit.).

### IRRIGATIONS NÉOLÉES

 $\left\{ \begin{array}{ll} N\acute{\rm col.} \; , \quad 4/2 \; {\rm flácon \; soit \; environ \; 100 \; c^s} \\ Eau \; bouilhie \; , \; \; , \quad q \; , \; s, \; pour \; 4 \; htre. \end{array} \right.$ 

A utiliser selon technique de Carrel au lieu et place des divers hypochlorites.

### EAU NÉOLÉE

dans tous les cas, doit remplaeer l'eau oxygénée irritante et altérable

Néol . . . . . i partie Eau . . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimes ateatins des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune (de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour a jections vaginales hytiéniques.



# Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

### Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'auteur des Combinaisons Métalle-Peptoniques de l'eptone et de fer en 1881 (Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, sance du 20 mars 1907.

# Il n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

### Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOWN TOTALISM OF PROPERTIES OF THE PROPERTY OF

DOSE: ADULTES Gouttes..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

2 ou 3 cc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans inconvénient plusieurs semaines.

40 Gouttes correspondent comme effet therapeutique à 1 gramme de bromure de potassium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

sont 'transférés Les Laboratoires GALBRUN PARIS Fetit-Musc. dи rue 10, et 00 AVIO.

# IODALOSE GALBRUN

# IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combination directe et entièrement stable de l'Iode avec la Poptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE. (Compunication au XIII<sup>1</sup> Congrès International de Médecine, Paris 1900).

# Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

### SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adulles.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE:
LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS

gracieusement à la disposition des médecins-chefs des formations sanitaires flacons d'Iodalose qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés. Monsieur Galbrun met

# PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANEMIE - CHLOROSE - DEBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Echantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 18, rue Oberkampt, PARIS

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE

# TRIGALGINE



### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

ES.

ROUBL

٥

m

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de trailement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0×01 de MÉTHYLARSHATE DE SOUDE chimiquement pur par cachet: 5! la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 gouttes de solution d'ADREMALME au millième par cachet . 6º la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à Ng02 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet 4'so la Boite de 60 cachets

### CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE TUBERCULOSE



CHLOROSE ANÉMIES DIVERSES

CHLORO-BACILLOSE SCROFULOSE LYMPHATISME

Etats neurasthéniques

Sel ferrique neutre de l'acide phytinique contenant 7,5% de fer et 6% de phosphore Ces deux éléments organiquement combines sous une forme colloidale très assimilable. GRANULEE

Pas de Gastralgie

Pas de Constipation Pas de Coloration

dentaire

Echantillons sur demande LABORATOIRES CIBA, O, ROLLAND, phoise 1, Place Morand, LYON

# TRAITEMENT DE



LABORATOIRES DURET ET RABY 5, Avenue des Tilleuls . Pagis

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

SOMMEIL DE DÉTENT

administration prolongée

GAÏACOL INODORE

à hautes doses

uniquement sous forme de

"ROCHE" SIROP COMPRIMÉS "ROCHE" CACHETS "ROCHE"

Echantillon et Littérature :

PRODUITS!

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C

\* 21. Place des Vosges Paris.

CACHETS "ROCHE DETHIOCOL



by Il. VINCENT, Medical Inspector of the Army, Member of the Academy of Medicine, and L. MURATET, Director of Studies in the Faculty of Medicine, Bordeaux (Masson et Cie, Paris). Price : 9 francs

The After-effects of Wounds of the Bones and Joints, by Aug. Brock, Professor of Topographical Anatomy in the Faculty of Medicine, Paris (Masson et Cie, Paris). Price : 9 fraues.

Hysteria or Pithiatism, and Reflex Nervous Disorders, by J. Babinski, Member of the French Academy of Medicine, and J. FROMENT, As. Professor and Physician to the Hospitals of Lyons. With 37 illustrations in the text and 8 full-page plates (Masson et Cic, Paris). Price : 9 francs.

The Psychoneuroses of War, by Dr G. Roussy, Assistant Professor in the Faculty of Medicine, Paris, and J. LHERMITTE, sometime Laboratory Director in the Faculty of Medicine, Paris. With 13 full-page plates (Masson et Cir, Paris). Price : 9 france

1.009. La Prothèse du membre inférieur, par le D' F. Martin, de l'ambulance de l'Océan, La Panne. 1 vol. in-8° de 103 pages, avec figures dans le texte (Masson et Coe, éditeurs). - Prix : 5 fr.

- 1.010. Troubles locomoteurs consécutifs aux blessures de guerre, par le Pr A. Broca. 1 vol. in-8° (de la COLLECTION HORIZON), 155 pages (Massan et Cie, éditeurs). - Prix : 4 fr.
- 1.011. Hysterle, Pithlatisme et troubles nerveux d'ordre réflexe, par les Drs J. Babinski et J. Froment, 2º édition,1 vol.in-8º (de la COLLECTION HORIZON), 267 pages avec figures dans le texte. - Prix : 4 fr.
- 1.012. Découverte des valsseaux profonds par des voles d'accès larges, par les Dre 1. Fiolux et J. Delmas. 1 vol. in-8° de 128 pages, avec figures dans le texte (Masson et Cia, éditeurs). - Prix : 5 fr.
- 1.013. Trattamento delle fratture aperte da arma da fuoco, par le Dr Carlo Rinaldo Belgrano. 1 vol. gr. in-8° de 491 pages, avec figures hors texte (Seuola tipografica pei Giovani Derelitti), Genova.

1.014. Les Universités et la vie scientifique aux Etats-Unls, par le Pr MAURICE CAULLERY. 1 vol. in-8° de 300 pages (Armand Colin, éditeur). - Prix : 4 fr.

1.015. The Electron its isolation and measurement and the determination of tome of its properties, par le Pr Robert Andrews Millikan, 1 vol. in-16 de 268 pages, avec figures dans le texte (The University of Chicago Science Series). - Prix : 9 1.50 net.

1.016. Notas clinicas de cirurgia, par le Dr P. D. Rodriguez Rivero. 1 vol. in-8° de 160 pages, avec fig. daus le texte (Caracas), 1917.

- 1.017. Comment j'ai appris l'histoire de France. Les Bourbons. Henri IV, par le D' G. J. WITKOWSKI. 1 vol. petit in-8° de 235 pages, avec gravures dans le texte (Librairie Le François). - Prix : 4 fr. net.
- 1.018, Diagnostic et traitement de la méningite cérébro-spinaie, par le Dr Dopter. 1 vol. in-8° de 96 pages, avec figures dans le texte (J.-B. Baillière
- et fils, éditeurs). Prix : 2 fr. 1.019. Il nostro soldato, saggi di psicologia militare, par Fr. Agostino Genelli O. F. M. 1 vol. in-18
- de 310 pages (Fratelli Treves, éditeurs, Milan). 1.020. Los fenomenos biologicas ante la filosofia. par le Dr Nicolas Rodriguez y Abaytua, 1 vol. gr. in-8° de 251 pages (Adrian Romo, éditeur, Madrid).
- Prix : 5 pesetas. 1.021. Contributo alla patologia e chirurgia dello stomaco, par le professeur G. Fichera. 1 vol. grand in-16 de 235 pages, avec tableaux et planches hors texte eu noir et en couleurs (Tipografia del Senato, Rome). - Prix : Lire 20,
- 1.022. Larousse médical de guerre illustré, par le D' Galtier-Boissière. 1 vol. petit in-4° de 326 pages, avec 497 gravures, 57 tableaux en noir et 2 planches en couleurs (Librairie Larousse).
- 1.023. Traitement rationnel de la phtisie, par le Dr Cu. Sabourin, 5º édition. 1 vol. in-16 de 472 pages (Masson et Cie, éditeurs). - Prix : 5 fr.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits nu tableau de la Légion d'honneur, pour :

Chevalier: M. Gandelier (Victor), médecin-major de les classe (territorial), médecin-ellef d'un groupe de bruncardiers divisionnaires.

— M. Azalbert (Antoine), médecin-major de 2º classe

(territorial) à un hôpital d'évneaution.

M. Gauthier (Louis), médecin-major de 2º classe (territorial) à an hópital d'évacuation.
 M. Hurtaud (Georges), médecin-major de 2º classe

(territorial) au 107° rég. d'infanterie. — M. Thielmans (Joseph), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance.

- M. Rochebois (Guston), médecin-major de 9t classe (territorial) à un hôpital d'évacuation.

M. Roux (Jean), médecin-major de 2º classe (terri-torial) au quartier général d'un corps d'armée.

M. Vaney (François), médecin-major de 2º classe (territorial) à un hàpital d'évacuation,
 M. Bisch (Louis), médecin-major de 2º classe (terri-

torial) à une ambulance,

— M. Dunac (Jules), médecia-major de 1<sup>re</sup> classe (réserve), médecin-chef d'une ambulance.

(reserve), medecin-cine d'une simbunice.

— M. Sauvan (Joseph), méderin-sunjor de 2º classe (territorial) su 10º rég. de cuirassiers.

— M. Desoil (Paul), médecin-mijor de 1º clusse (territorial), médecin-elte d'une subbilance.

— M. Bories (Théodore), médecin-elhe de 2º clusse

(territoriul), médecin-chef de l'ambulance 13/6. M. Verny (Georges), médecin-major de 2° classe (territorial) à an dépôt d'éclopés.

M. Rigal (Louis), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance.

- M. Magnas (Alphoase), médecin-major de 2º classe (territorial), medeein-chef d'une umbalance

 M. Nurdin (Louis), médecin-major de 2 classe (territorial) au 22° rég. territorial d'infanterie. - M. Bonnemaison (Camille), médecin-major de 2 el.

(territorial), médeein-chef d'une ambulance. M. Mimin (Charles), médecin-major de 2º classe (ter-ritorial), médecin-chef d'un centre hospitalier.

- M. Berchoud (Jean), médeein-mujor de 2º classe (réserve), médecin chef d'une ambulance.

— M. Goubeau (René), médecin-major de 2º classe

(territorial), médecin-chef d'une ambulance.

— M. D'Herbecourt (Jean), médecin nide-major de classe (territorial) à une ambulance.

#### PRODUITS SPÉCIAUX DES "LABORATOIRES LUMIÈRE"

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois. - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté - LYON,

Antipyrétique et Analgésique. - Pas de contre-indications. - Un à deux grammes par jour. Adoptée par le Ministère de la Guerre et inscrite au Formulaire des Hôpitaux Militaires.

Médication énergique des déchéances organiques de toute origine. - Ampoules, Cachets et Dragées (Opothérapie sanguine).

#### Contre la FIÈVRE TYPHOIDE Immunisation et traitement

#### ENTEROVACCIN LUMIERE

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction.

#### PERSODINE LUMIERE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence.

#### ALLOCAÎNE LUMIÈRE

Novocaïne de fabrication française aussi active que la Cocaïne. - Sept fois moins toxique. Mêmes emplois et dosages que la Novocaïne,

#### TULLE GRAS LUMIÈRE

Pour le traitement des plaies cutanées. Evite l'adhère : ce des pansements, se détache aisément sans douleur ni hémorragie. Active les cicatrisations.

#### OPOZONES LUMIÈRE

Préparations organothérapiques tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais.

Commence of the contract of the property of the contract of th

#### RHEANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des uréthrites aiguës et chroniques et des divers états blennorrhagiques. — Quatre aphèroles par jour, une heure avant les repas.

- M. Balencie (Jacques), médacin-major de 2º classe (territorial), médeein-chef d'ane ambulanc - M. Marlier (Albert), médecin-majar de 2º classa
- (réserve) au 5° rég. d'infanterie territorial. - M. Choyan (Engène), médecin-major de 2º class
- (territorial) à un groupe de brancardiers de corps. - M. Janin (Leon), Janin (Léon), médecin-major de 2º classe (ré-médecin-chef d'un groupe de hrancardiers divi-
- sionnaires. M. Gauquelin (Lacien), médecin-major de 2º classe
- (réserve) au 305° rég. d'iafanterie. M. Boissière (Clair), médecin aide-major de 1™ cl. (territorial) au 78° rég. d'A. L. V. F.
- M. Luboisne (Adrien), médeein aide-major de 1<sup>re</sup> cl. (tarritorial) à uae ambulance.
- M. Nansseaux (Alfred), médecin-major de 2º classe (territorial) médecin-chef d'une ambulance M. Monraisse (Joseph), médeein-major de 2º classe (territorial) à un hópital d'évacuation.
- M. Gachet (Georges), médeciu-major de 2º classe (territorial) au 155º rég, d'infanteria,
- M. Bert (Amcdée), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance. M. Moriehaut-Beauchant (Pierre), médeein-major de
- 2º classa (territorial) à une ambulance. - M. Mathieu (Maria), médecin-major de 2º classe
- (réserve), médeein-chef d'une ambulance M. Lenoble (Edmand), médecin-major de 2º classe
- (réserve), médecin-chef d'une ambulance. M. Piollet (Andrien), médecin-major de 2º elasse territorial), médecin-chef d'une ambulance.
- M. Canstans (Adrien), médecin-major de 2º classe
- réserve) au 10° rég. de dragons. M. Lestrade (Alberix), médecin-majar de 2° classe (territorial), medecin-chef d'ane ambalance
- M. Piéry (Antoina), médecin-majar de 2º classe (ter-ritorial) au Service de Santé d'une divisian d'iafanterie. M. Richon (Louis), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (ter-
- ritarial) à un centre hospitalier.

   M. Jullier (Joseph), médecin aide-major de 1ºº el. (territorial) nu 14º bataillon de tirailleurs malgnehes. -- M. Feuillade (Henri), médecin-major de 2º elasse
- (tarritorial), medecin-chef d'anc ambulance. M. Le Play (Albart), médecin nide-major de 1<sup>re</sup> cl. (territorial) à un hòpital d'évacuation.
- M. Bailliart (Alfred), mádecin-majar de 2º classe
- (réserva), médacia-chef d'une ambulan M. Cruet (Maurice), médecin-majar da 2º classe (territorial) nu 135° rég. d'infanteria.
- M. Turean (Louis), major da 2º classe (resurve) au 116 rég. d'infanterie

- M. Geaffroy-Saint-Illiaire (Lucion), médecin-major de 2º classe (territorial) au 8º groupe du 113º d'artillerle lourde
- M. Roavière (Marie), médecin-major de 2º classe (territorial) à une ambul-
- M. Michelean (Paul), médecin-major de 1ºº classe (réserve), médeein-chef d'un hapital. - M. Guillaume (Louis), médecin aide-major de 1ºº el.
- (réserve) à l'ambulance automabile chirurgicule nº 12. M. Mereier (Autonin), médeein-major de 1re classe
- (territorial) à un bôpital temporaire.

   M. Vaillant (Jacques), médecin-major de 2º classe (territorial) au 4º rég. de chasseurs d'Afrique.
- M. Franchi (Paul), médecin-majar de 2º elasse (territorial) à un hopital temporaire.
- M. Kerrien (Emile), médecin-major de 2ª classe (territorial) aa 1480 rég. d'infanterie.
- M. Petit (Auguste), médeein-major de 2º classe (territorini) à l'hôpital militaire du Val-de-Grace.
- M. Sibut (Leuis), médecin-major de 2º classe (territorial) au centre de réforme de Versailles, gouvernement militaire de Paris.

  — M. Beaumé (Lucien), médecin-major de 2º classe (ter-
- rltorial)à l'hôpital militaire Villemin, gouvernement militaire de Paris
- M. Van Peteghem (Emile), médecin-majar de 2e el. (territorial), cantre de réforme des Teurelles, gouvernement militaire de Paris.
- M. Lesieur (Maurice), médecin nide-major de 110 classe (territorial), Hopital Saint-Nicolas d'Issy-les-Moulineaux, gouvernement militaire de Paris.
- M. Giroud (Maria), médecin-major de 2º classe (territorial) au centre de réfarme des Tourelles, gouvernement militaire de Paris.
- M. Legrix (Auguste), médecin-major de 1re elas (territorial), médecin-chef à l'infirmerie de garnison de Vincennes, gouvernement militaire de Paris.
  - M. Bossan (Emile), médecin-major de 2º classe (territorial, détaché à l'Institut Pasteur, gouvernement militaire de Paris.
  - M. Goethals (Evariste), médecin-major de 1º clas (territorial), médecin à l'hôpital temporaire 37, région du Nord.
  - M. Douriez (Henri), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (tarritarial), médecin-chef à l'hôpital militaire 108, région du Nord.
- M. Halipré (André), médecin-majar de 2º classe (territorial), chef du centre neurologique de Caen (5º régian).

  — M. Brion (Paul), médecin-major da 2º classe (territorial, medecin chef de l'hôpital complémentaire 33, be reletion.

- M. Jolly (Justin), médecin-major de 2º classe (territorlal), médecin-chef de l'hôpital complémentaire 83, 5c region
- M. Olmières (Jucques), médecin-major de 1 cc. (territoriel), médecin-chef à l'hôpital temporaire 37, 60 région.
- M. Junin (François), médecin-major de 2<sup>e</sup> ciasse (territorial), médecin-chef à l'hôpital temparaire 32, 6º régiou.
- M. de Raulin (Jules), médecin aide-major de 1º el. (territorial) à l'hôpital militaire de Belfort, 7° région.

  — M. Henriet (Joseph), médeein-major de 2° ciasse
- (territerial), médecin-chef du centre hospitaller de Remiremant, 7º régian. — M. Becue (Gustave), médecin-major de 2º classe
- (territorial) Service de Santé de la 8º région. - M. Boureau (René), médecin-major de 2º classe (réserve), chef du centre de rééducation physique,
- 9º région.

   M. Baurgain (Marius), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin-chef de la place de llesdin, région du Nard.
- M. de Grailly (François), médecin-major de 2° el.
   (réserve), médecin-chef de la place de Parthenay, 9º région.

  — M. Gerise (Laurent), médeein aide-major de 1ºº el.
- (territorial) à un centre ophtulmalogique de la 9º régian. — M. Cary (Henri), médecin-major de 2º classe (réserve), chef de service au dépôt du 25° rég. d'infanterie, 10º région.

  — M. Besson (Ghārles), médeein-major de 1º elasse
- (territorial), médecin-chef à l'hôpital complémentaire 25,
- 11º régian.

   M. Maugard (Pierre), médecin major de 2º classe (territorial) à la direction du Service de Santé, 11º région. M. Gailhard (Emmanael), médecin-major de 2º el. (territorial), udjaint au directeur du Service de Santé,
- M. Mally (Plerre), médeein-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), médeein-chef à l'hôpital complémentaire 78, 13º région.

  — M. Lhoste (Pierre), médeeln-major de 2º classe (ter-
- ritorial) à l'hôpital temporaire 50, 13° région.
- M. Soudaz (Joseph), médecin-major de 2º clusse (ter-ritorial), médecin-chef à l'hópital complémentaire 38, 14e région. - M. Termier (Joseph), médecln-major de 2º elasse
- (territorisi), Service da Santé de la plane de Granoble, M. Orticoni (Julien), médecin-unjor de 2º ciasse un
- 87° reg. d'infanterie (active).

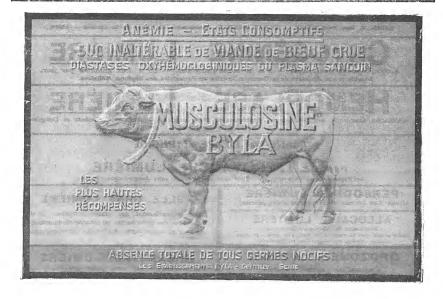

- M. Lemierre (André), médecin-mujer de 2º classe (territorial), chef da centre de prathèse maxillo-faciale, 3º région.
- M. Chevallier (Augastin), médeein-majer de 2° classe (territorial) comn dant le centre d'instraction physique d'Evreax, 3º région.
- M. Beargeeis (Vieter), médeein-majer de 2º classe (territorial), médecin consultant médico-légol, 3° régien.

  — M. Gandy (Charles), médecin-major de 1° classe (territorial), médecin-chef d'an sectear médical, 4° ré-
- gion.
- gton.

  M. Hemmey (François), médecin-major de 2º classe (territorial), direction du Service de Sauté (4º région).

  M. Delay (Maurice), médecin-mojor de 2º classe (territorial), eft du secteur chirurgical, 12º région.

  M. Gulnet (Pierre), médecin-mojor de 2º classe (territorial), eft du secteur chirurgical, 12º région.
- M. Gulnet (Pierre), médeein-mojor de 2º classe (réserve), médeein-chef de la place de Vienne, 14º régien Magnan (Alphonse), médecin-majer de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'hôpital complémentaire 3,
- 15° région.

   M. Mariau (Ernest), médecin-major de 1° classe (territorial), formations sanitaires de Nice, 15° région.

  — M. Cassoute (Emile), médecin-major de 1° classe (territorial) au Service de Santé, 15° région.
- M. Rey (Etienne), médecin-major de 2° classe (territerial) à un centre spécial de réforme de Montpellier,
- 16º région.
  M. Deleassé (Antoine), médecin-majer de 2º classe (territorial) au centre spécial de réforme de Mentauban, 17º réglon
- 17s vigion.

   M. Sellier (Jean), médecin-major de 1re elasse (ter-ritorial), inspection des hôpitaux thermaux, 18 vigion.

   M. Der (Lanis), médecin-major de 1re Lasse (terri-teiral), chef da centre ophtalmologique, 20s région.

   M. Cadièrques (Georgea), médecin-majer de 2re el. (territorial), hôpital militaire du Belvédère, Afriqae du 8-11.
- M. Yvernaalt (Pierre), médeein-mujor de 2º classe (active) an 22° rég. de dragons. — M. Géniaax (Hippelyte), médecin-major de 2° classe
- (active) au 341º rég. d'infanterie. — M. Vielle (Jean), médecin-major de 2º elasse (active) au 114º rég. d'infanterie.
- M. Dizac (Pierre), médecin-major de 2º classe (active) na 1er rég. mixte de zenaves-tirailleurs.

  — M. Pasteur (Edmond), médecin-majer de 2e classe
- nu 23° rég. de dragons (active).

   M. Notin (Georges), médeein-major de 1° elasse
- (active) au 124° rig. d'infanterie.

   M. Capdevielle (André), médeein-major de 2° classe
- (active) as 222° rég. d'infanterie.

- M. Gaérin (Léonard), médecin-majer de 2º classe (active) an 68c rég. d'infanterie - M. Berton (Jean), médeeln-major de 2º classe (active
- au 311 rég. d'infanterie.

   M. Borderies (Gérard), médecin-major de 2º classe (active), médecin-chef d'anc ambulance.
- M. Joly (Louis), médecin-major de 2º classe (active)
- au 118º rég. d'infanterie. - M. Martin (Paul), médeein-major de 2º classe (active),
- réserve de personnel sanitaire.

   M. Cathala (Camille), médeein-major de 2º clusse (active) à un hôpital militaire.
- M. Sibiile (Victor), médecin-major de 2º classe (active) à la mission militaire frençaise en Grèce.
- M. Demage (Jean), médecin-major de 2º classe (active) à l'hôpitul militaire de Marseille, 15º région. M. Dumas (Jean), médecin-majer de 2º classe (active)
- a l'infirmerie d'Agodir (Marce).

   M. Espinasse (Georges), médecin-major de 2° classe
- (active) au 37° rég. d'infanterie. - M. Grillat (Etienne), médecin-major de 1ºº classe
- (active) à titre temporaire, médecin-chef, ambulance 3/22. M. Pridier (Henry), médecin-majer de 2º classe
- (octive) au 327° rég. d'infanterie. M. Delange (Noël), médecin-major de 2° classe (active), médeein-chef d'an groape de bra neardiers division
- M. Gellin (Léen), médeein-mojor de 2º closse (active au 90° rég. territorial d'infanterie.
- M. Pezet (Odilen), médecin-major de 2º classe (ac-
- tive) en service en Guinée.

  M. Regnault (Michel), médecin-major de 2° classe (active) au Maroc.

#### Citations à l'ordre du jour :

- La section sanitairo américaine nº 5 : personnel d'élite, qui a montré pendont l'attaque du 23 au 26 Octo-bre 1917, le plus hant sentiment da develr. A assuré dans le minimum de temps, maigré de grandes difficultés motérielles, l'évocuation de tous les blessés de la divisien, sur des routes à peine praticables et seumises à de vielents bembardements, N'est arrivée à ce remarquable vielents bembardements. A est arrivee a ce remarquame vésultat que par sen mépris absolu du danger et par ses qualités exceptionnelles d'endarance physique et merale. — M. Ginemetti (lean), médecin aide-angior de 1<sup>ne</sup> classe à l'ambulance 9/18 : médecin de complément hors
- de pair. Au front depuis le débat de la enmpagne, quoique dégagé de toute obligation militaire (réformé). S'est distingaé en toutes eireonstances par sa bravoure et son dévouement professionnel, en particalier, en Mai 1917, dans le secteur de Laffaux, s'est spontanément

- offert pour diriger l'évacuation des blessés dans un village très violemment bombardé. Grace à sen seng-freid et à son ascendant sur ics brancardiers, a pu dégager un poste de secours encombre par de nombreux blessés et les diriger dens les meilleures conditions sur une formatlon sanitaire où ils ont reçu les soins que nécessitait
- M. Azam (Heurl), médecin aaxiliaire au 21º bataillon de chasseurs à pied : jeane médecin auxiliaire dent lo bravoure fait l'admiratien du hatsillon et dont l'esprit de sacrifice centribue à renforcer le meral des combatunts. Le 23 et le 25 Octobre 1917, a morché avec les deuxièmes vagues, assurant le ponsement immédiat de tous les blessés et leur transpert au peste de secears. A permis ainsi de sauver tous les blesses, même ceux gravement atteints.
- vement attenuts.

   M. Camers (Manrice), niédecin nide-major de 1<sup>rs</sup> closse uu 12º rég, d'artillerie : médecin-major d'un inlassable dévenuement et d'une abbrégotion complète. Montre les plus belles qualités d'énergie et de conscience. Par l'Imbileté des mesares qu'il n sa prendre, par l'exemple persennel qu'il donne, a sa éviteranz but-teries de son groupe les pertes graves subies por les unités voisines soumises aux meines tirs d'obus vésicants. Se dépense sans compter quelle que soit la vic-lence da bombardement.
- M. Solomen (Jeun), médecin alde-major au 264° rég. d'infanterie : médecin de grande valeur, ayant la plus haute cenceptien de ses devoirs, a été atteint d'une bles-sure grave, le 16 Novembre 1917, alors qu'il s'occupait activement de l'organisation de son peste de seconrs malgré un feu violent d'artillerie ennemie dons un secteur récemment conquis. Trente-trois meis de service dans ane unité d'infanterie.
- M. Rougeax (Edenord), médecin-majer à l'état-majer du 3° de morche de tirnilleurs : médecin-major de haate valear, ayant an sentiment élevé de ses devoirs. Toujears culme et réselu, inspire à son personnel et à ses blessés ane confiance de teus les instants. Blessé grièvement à son peste de secenrs na coars d'an vielent bombardement.
- M. Blanchord (Auguste), médecin-majer de 2° classe au 329 rég. d'infanterie : médecin-chef coarageux, énergique et dévoué. Le 28 Septembre 1917, est descendu dans un abri remuit de coarageux. ans un abri rempli de gaz peur seigner des heames novionés. Atteint iui-même et remonté évanoui, est intoxiques. Atteint lui-meme redescendu à deux reprises différentes dans est obri des redescendu a deux reprises dinerentes dans cet obri des la fin de sa syncope pour prodiguer ses soins aux intoxiqués, donnant aiusi un bel exemple de mépris du danger et d'esprit da devoir.

(Voir la suite, p. 89.)



# dode

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PEPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine) PosoLogie Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante.

G.PÉPIN \_ Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th.de Doct. de l'Univ. de Paris \_ Déc. 1910.)



Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

#### USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

HRMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectée à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898

THEOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ DIURÉTIQUE CARDIO-RÈNAL

PAR EXCELLENCE D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emplos du Tricosos, n'entreine jamais aucun des accidente inhérents à la Tréobromine

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux oachets pris un le matin at un la sair

F ite de 20 Cachets

# Recalcification INTENSIVE par assimilation MAXIMA

Si l'on veut reminéraliser un phosphaturique, c'est presque inutilement qu'on iui fera absorber pendant des mois des phosphates minéraux, tandis qu'on arrive plus facilement au but si l'on peut lui fournir des sels ayant déjà subi quelque

ORIENTATION VITALE
la remineralisation des tissus sera faite à

l'aide de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE Professeur Albert ROBIN e colloinal

 $\mathbf{DU}$ 

DOCTEUR PINARD

Her . Marie

LE PREMIER et LE SEUL Phosphate ORGANIQUE obtenu à L'ETAT COLLOÏDAL

# LE PHOSPHARSYL

est le même produit contenant 3 Centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche

Laboratoires du Docteur PINARD, Angoulême (Ch.º.)

— M. Roy (Jean), médicin principal de 2º clause, side du Service de Santé de la ... «division médicin divisionnaire d'une grande distinction, a va donner au Service de Santé de la division, dans les affaires des 23 et 25 Octobre 1917, une direction telle, que l'évacuation des blossés est aluie dans les melleures conditions. Donne à tous ne exemple remarqualie d'activité et de bravoure, payant allant jasqu'aux premières ligitant à tous les déclifs, allant jasqu'aux premières ligitant à tous les déclifs, nement des postes de secours, sans souci des fatiques ni ud danger.

— M. Meyer (Jean), médecin sous-aide-major au «\* batalilon du 6º rég. de marche de zouaves : le 23 Octobre 1917, autunt au plus près les vayues d'assaut, a relavé et prodigué ses soins aux blessés sous un violentir d'artilleré et de mitrailleuses. A établi son poste de secours en première ligne et s'y est dépensé sans compter mil et jour, faisant l'admiration de tous par son courage

et son devouement,

— M. Duebamp de la Geneste (Roger), médecin aldemajor de 2º classe au 4º rég. de marche de zounves :
médein side-major de heuts valuer professionnelle et
d'une bravoure exceptionnelle. Au front depuis le début
de la guerra, sept fois été à l'ordre, s'est de nouveue distingué le 23 Octobre 1917, a installé son service, malgré
un hombardement intense, sur la positian qui venait
d'être conquise et s'y est prodigué les jours suivants,
foissant l'admiration de tous.

— M. Odlie (Eugene), médecin inspecteur, chef du Service de Santé du ...\* corps d'armée ; par Tlabilie organisation qu'il a donnée au Service de Santé, par l'activité inlassable avec laquelle il conseille aes subordomée, par la bervoure constante avec laquelle il visite les pasies de secours les plus avancés sans sauci du donger, notamment les jours de combat (2328 Colchre 1917), donne journellement à tous les médecins le plus bel exemple, of arrive à conserver les effectifs dans le méllieur état de

— Groupe de brancardiers de la 38° division : sous brancardiers de la 38° division : sous de la companie de consultaters, donné sur la companie de consultaters, donné sur la companie de consultaters de la companie de consultaters de la companie del la companie de la companie

Groupe de brancardiers divisionnaires : unité d'élite qui, sous les ordres de son chef, le médecin vide-major de 1<sup>re</sup> classe Petit, a assuré, dans le minimum de temps,

les 22, 23 et 24 Octobre 1917, des évacuations extrêmement difficilies dans un terrein houleversé, détrempé et accidenté, sous des homhardements incesanits. Malgré la longueur des trujets et les obas naphyxiants, a poussé le sentiment du dévouement juaqu'à la plus haute abnéga-

— Groupe de brancardires divisionarires: unité d'ilite qui, sous les orbres de son che, le néclecim-apre de 2º elnes Ponvielle, assist du métecin aide-major de 2º elnes Ponvielle, assist du métecin aide-major de temps, les 22, 23, 24 Octobre 1917, des francaisment de temps, les 22, 23, 24 Octobre 1917, des francaisment extramement difficiles dans un terrain bouleversé, détrempé et accidenté, sous des bombardements incessants. Maigré la longueur des trajets et les obas anghayan a poussé le sentiment du dévouement jusqu'à la plus haute abnégation.

— M. Prudhomme (Jean), médecin auxiliaire au 4º hataillon du 333º rég. d'infanterle : médecin de la plus laute valeur morale qui, le 23 Octobre 1917, sous un feu meurtrier d'artillerie, a quitté délibérément son abri pour aller secourir des blessés tombés à quelque distance et a trouvé une mort glorieuse dans l'accomplissement de son devoir.

— M. Demunche. (Robert), médecin side-major de relusse un G. B. D./201: au cours des opérations des 26 et 27 Octobre 1917, s, de nouveau, uffirmé ses qualités professionnelles, son ardeur et son dévouement exemplaires, conduisant, sous le feus, ess équipes de brancardiers jusqu'aux postes les plus avancés, malgré les difficultés du terrain.

TÉMOGRAGO OFFICIL. DE SATISFACTION ATOC INSCRIT-TION AT CLEIDE. — Un témoigrage officiel de satisfaction avec inscription au calepin a été accordé à M. le undécin principal Lacus (Jeun, indécin-major de l'Armoriçae, bătiment-école des apprentis-marins : fait preuve de haute conscience professionalle et de valeur scientifique dans l'étude du développement et de l'éducation physique des éétevs, et apporté a soin 'minuteux dans la rédaction des rapports semestriels, très documentés, établis à la fin de choque période d'instruction.

— M. Vidal (Edmondl), medestin-major da 2º classes, endecini-mede de Tambaluses chirupquiste 1/88 medecin remarquable, d'un dévoir ment infassable, qui a nesuré de joure et de muit, et dans les conditions les plus périlleuses, le fonctionnement d'une ambulance de première ligne; au cours des différents hombardements subis par sa formation, a fait preuve de beucoup de ciu-ment de la ligne de l'entre de l'entre dans la journée du Ol Mars 1016.

#### NOUVELLES

La lutte contre la tuberculose. — Sur un repport de M. Calmels, le Conseil municipal de Paris n décidé d'accorder, pour l'année 1917, les subventions suivnntes, dont le total s'élève à 22.000 francs, aux dispensaires

antituberculeux ci-après :
« Dispensaire antituberculeux des mutualistes (fondation Emile Loubet), 182, rue du Château-des-Rentiers, 3.000 francs :

« Société antituberculeuse de l'Enseignement primaire, 5, rue du Commandaul-Lumy, 1.000 francs; « Dispensaire antituberculeux et de prévoyance sociale

du 3º arrondissement, 44, rue de Poitou, 2.000 francs;

« Dispensaire antituberculeux du 9º arrondissement,
60, rue de Dunkerque, 1.000 francs;

« Dispensaire antituberculeux du 10° arrondissement, 35, rue Bichat, 2.000 francs;

Dispensaire antituber-culeux du 12° arrandissement,
 place Lachambeaudie, 2.000 francs;
 Dispensaire antituber-culeux des 8° et 17° arrondis-

sements, 54 bis, rue Boursault, 1.000 francs;
« Dispensaire antituberculeux du 19° arrondissement,
9, rue Mathis, 1.000 francs;

a Dispensuire antituberculeux des 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> arrandissements, 11, rue Baillif, 1.000 francs;

Dispensaire antituberculeux des Tourelles, 6, passage des Tourelles, actuellement 25, rue Saint-Fargeau, 1,000 francs;

a Dispensuire antituberculeux Jacques-Siegfried et Albert-Robin, 53, boulevard de Courcelles, 500 francs; a Dispensuire (Société de préservation des enfants des écoles du 5° arrondissement contre la tuberculose), à la

mairie du Punthéon, 3.000 francs;
« Œuvre de la tuberculose humaine, 9, rue de Bellefond. 800 francs;

« Œuvre de préservation tuberculeuse, 134, rue du Bac, 400 francs; « A la même, une subvention û titre exceptionnel,

and francs;

"Di-pensaire Théophile-Roussel, 74, rue Marcadet,

# 01-pensaire Theophile-Roussel, 74, rue Marcauel, 1,000 francs;
# Cluvre des tuberculeux pauvres, 63, boulevard Gari-

baldi, 500 francs;

» Œuvre des tuberculeux adultes, 66, rue Vercingétorix, 500 francs. »

Assistance médicale indigène. — Un décret présidentiel a prouve l'arrêté du gouverneur général de Madagascar du 11 Août 1917, portant ouverture d'un erédit (Voir la suite, p. 91.)

# SERUM FERRUGINEUX FRAISSE

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE :

2º en GOUTTES (peur la vole gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

Cacodylate de Fer. . . . . . . . 0 gr. us Cacodylate de Strychaine . . . . . 1/2 milligr. PRIX DU FLACON : 3 fr. 50

MARIUS FRA/SSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.



Le PREMIER Produit FRANÇAIS

qui ait appliqué L'AGAR-AGAR

au traitement de la CONSTIPATION CHRONIQUE

LAXATIF-RÉGIME

agar-agar et extraits de rhamnées

Posologie PAILLETTES : 1à 4 cuil à café à chaque repas CACHETS .. 1à 4 à chaque repas COMPRIMÉS.. 2à8a chaque repas GRANULE .. 1 à 2 cuil à café à chaque repas

(Spécialement préparé pour les enfants)

Echantillons & Litterature sur demande adressée: LABORATOIRES

DURET & RAB)

Borremans del

HOLEOKINASE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DE L'ENTERO COLITE MUCOMEMBRANEUSE

# 6a8 Ovoides par jour

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS 12. Bonley, Bonne-Monyella **VIGIER** à 40%

PARIS

SERINGUE spéciaie du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions ; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIÉR à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOBLES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent, cube

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE VI

Maison de Santé et de Convalescence

DE L'HAY-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : Dr Gaston MAILLARD ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS ET MÉDEGIR DE BICÉTRE

40. rue du Val - L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

MOTICE SUR DEMANDE

Alimentation rationnelle des Enfants

Blédine du froment la plus riche en phosphates organiques

> facilito la digestion du lait. augmente sa valeu nutritive

JACQUEMAIRE

ÉCHANTILLONS ET FEUILLES DE PESÉES

Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Blédine ne contient pas de cacao, Pas d'excès de sucre, necun élément constipant

entièrement ligestible et assimilable dès le premier

supplémentaire de 30,000 francs au chapitre VIII, article 1er (dégrèvements) du hudget de l'assistance médicalo indigène de l'exercice 1917.

La vente des laits concentrés. — Le Conseil d'hygiène publique el de salubrité du département de la Seine vient d'adopter les résolutions suivantes constituant les conclusions d'un rapport de M. Léon Lindet au sujet des laits concentrés :

12 Les luits concentrés, sucrés ou non, devrant contenir tous les éléments naturels du lait, sous leurs proportions

2º Les laits écrémés, concentrés, sucrés ou non, dont la valeur alimentaire et la valeur marchande sont blen inférieures à celles des laits entiers concentrés, devront porter sur l'étiquette, en caractères apparents, le terme éerémés, et en caractères de même dimensian les mots : « A no pas donner aux jeunes enfants ni aux malades »;

3º On n'admettra pas de laits concentrés qui auralent été partiellement écrémés;

4º Les boites devront porter la date (mois et aunée) à

laquelle elles ont été remplies de lait concentré;
5º Elles devront porter également sur l'étiquette la quantité de lait (en volume), de composition normale, que l'on peut reconstituer au moyon du contenu de la botte. Dans le cas où le lait serait sucre, l'étiquete indiquera quelle dose de sucre (saccharose) contiendra le lait une fois reconstitué:

6º L'étiquette portera qu'il est indispensable de faire bouillir le lait reconstitué, surtout quand il est destiné aux enfants; car le lait, même concentré, peu conțenir des microbes pathagènes, auxquels s'ejoutent quelquefois ceux que l'eau de dilution apponés.

ceux que l'eau de dilution apporte;
7º On doit interdire l'addition de saccharine aux laits
concentrés:

8º Les règles édictées ci-dessus s'appliqueront aux laits desséchés;

90 Les indications d'emploi devront être imprimées en angue française.

La protection des nourrissons. — Sur la proposition de M. Reheillard, lo Consell général de la Seine vient de décider la création d'une prime d'allaitement maternel dont le taux a été fixé à 200 Iranés, prime qui sera attribaée comme complément de secours aux mères qui allaiteront leur enfant jusqu'à l'âge de 3 na.

Distinctions honorifiques. — Médaille d'honneur des épidémies. — Médaille de vermeil. — M. Discos (Gabriel), médecin à Mouzaïaville (département d'Alger). Déjà titulaire de la médaille d'orgent.

Déjà titulaire de la médaille d'argent.

Médaille d'argent. — M. Mallat (François), médecinchef de l'hôpital de Tizi-Ouzou (département d'Alger).

Médaille de bronze. — M. Adam (Claude), médecin

TOUX - ASTHME - EMPHYSÈME

### Iodéine MONTAGU

SIROP (0,0%) de Bi-Iodure PILULES (0,01) de Codéine

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS,

aide-major à El-Oued.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces s dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munites du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Médecin exerçant dans ville d'eau du Centre, act, mobilisé, dés. reprendre ap. guerre elientèle d'hiver dans ville du littoral méditerranéen. — Eerire P. M., no 1793.

Doct. Français décoré Légion d'honneur, très au courant clientèle, sér. références, remplacerait confère mobilisé ou non, Paris, banlieue ou province.

— Eerire P. M., n° 1796.

Doct. libéré prendr. suite méd. dans poste de campagne faisant pharmacie. — Ecrire P. M., nº 1799.

On demande Docteur pour Côte-d'Or, village central; traitement fixe et clientèle. — Ecrire P. M.

nº 1488

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTES AFFAURS PALANÉO. — SERVICE DE GALLET REMPLACEMENT'S. Renseignements gratuits au demande.

47. baul. Saint-Mich. Parls. — 761, Gob. 24-81.

ANGIAEN Atiouchements soigneux et prolongés avec NEOL pur, compléter par gerarismos médiés. GRIPPES La présence d'accidents pharryagés campaignes mande une désintection quotidienne avec des gerganismes notés en collègnement des donts, signater par la complete de l'accident des donts, signater de l'accident de l'accident des donts, signater de l'accident partier de l'accident partier de l'accident de l'accident partier de l'accident part

AFFECTIONS DE LA GORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES
MAIACles et Hygiene de la Bouche et des Donts.

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

OXYGENE PUR NAISSANT.

A base d'OXYGENE Naissant. Mentulo foblement date, Comatowaite,
Benzoate de Souda et d'Extraits vécetaux d'un post acronde.
Souveraines centre 701%, GRIPPES, LARRAUTES, PHARTIGITES,
ASTIMEE, ANGINES, EMPIREME, 6 à 10 par jour.
Edwargath. Lichoriant des Fréduis Sensia, 10, r, Fromentin, Paris.

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. Manaraguz imprimour, i, rus 'essette

# "LEVURINE EXTRACTIVE"

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses.

Ch. COUTURIEUX, 18. Avenue Hoche, PARIS.

# LA VASOLAXINE

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

### LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

| NDICATIONS - CONSTIPATION ÉABITUELLE; dans es maladles alguës (flèvre typhoïde)
chez les opérés du ventre; dans l'appendicite chranique; dans l'entérite
muco-membrancuse; chez les protataliques; chez les femmes enceintes.

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS :

\*\*LABORATOIRES REBEC, (Å. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de se precurer la matière première et les accesseires, neux avens toujours pu approvisionner nes clients de VASOLAXINE et satisfaire à teux leurs beseinz.

Tous les Pharmaciens ont de la VASOLAXINE ou peuveat se la precuror chez lo Commissionaaires en aux LABORATOIRES REBEC.

# Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acué, Orgelets, Ostéomvélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

THE EN METHODE DE BREGOINE ET PRODIN

# STANNOXYL"

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOUR

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917: Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hópitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEHOL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Luboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

HEMORROIDES - VARICES

Li gotto BSCULEOL Gautes concentrées des parjon BSCULEOL Gautes concentrées de Marrons d'India.

A. POUNTS, 0, Paubourg Poissonnière, PARIS

Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES Quartous, Tayroidien, Hepaticus, Pancrécticus, Testiculairs.

Mighretique, Surrénal, Thymique, Hypophysaise

EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

PAVÉRON

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules - Comprimes

IPÉCA INJECTABLE

IPECA total Dausse

Ampoules pour injections
Aussi actif que l'Emétine à doses
beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

# VIVIEN

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le **Figadol**, en fait un excellent agent de la médication iodique.

S. Rue d'Abheville, 6, PARTE



# IODE COLLOÏDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIEL

#### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

# IODEOL

lode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

IMDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections intra-Musculaires Indolores.- Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

# **IODARGOL**

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/4.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brôlures, Passements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic wrinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEL & Cio. 2. Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES, Tél.: 0-64

EMETINOL

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologia: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

LA

# PRESSE anicale

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris... 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

\_ ADMINISTRATION -MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIe) IBONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmolegique à l'Hôtel-Dien

F RONNAIRE esseur agrégé et Protosseur

J.-L. FAURE Professeur agrégé, irgies de l'hôpital Cochin.

- DIRECTION SCIENTIFIQUE -H. ROGER Doyen de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dicu, embre de l'Académie de médeciae. M. LETULLE

Professeur à la Facult Médecin de l'Académie de m F. WIDAL

Professeur de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecine

F. JAYLE Chef de clia, gynécologique à l'hôp. Brocs, Secrétaire de la Birection.

M. LERMOYEZ

OF PHONE S

- RÉDACTION -

STORFLIBER P. DESFOSSES

J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

#### SOMMAIRE

Articles originaux : E. Ougae. - Du shock dans les blessures de guerre,

D' MURATET. - A propos de quelques eas de typhus exanthématique. Notes pratiques, p. 70. N.-A. Dobrovolsky. - Au sujet des pseudo-anévrismes, p. 72.

#### Sociétés de Paris :

Société médicale des Hôpitaux, p. 73. Société de Médecine de Paris, p. 73. SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE, p. 74. Académie des Sciences, p. 76. Académie de Médecine, p. 76.

Analyses, p. 76.

#### Supplément:

F. Helme. - Petit Bulletin.

G. JEAN. - Le surjet à point de feston (nouveau procédé de festonnage). LIVRES NOUVEAUX.

Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids

et les forces.

GOUTTES: VI à XX gouttes par jour.

AMPOULES: 1 ce. par jour ou tous les deux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, PARIS

OURSTIONS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Anémie. Convalescence.

# PETIT BULLETIN

Le Dr Bergalonne, de Genève. - La décoration du professeur Reverdin, de Genève. - Un appel à mes correspondants au suiet de nos morts glorieux. - Sur la mort du D' Salmon, victime du bombardement de Paris par avions.

Durant les heures trépidantes que nous vivons, ce n'est pas le pain de l'actualité qui manque, mais plutôt la place pour noter au jour le jour les événements qui se heurtent dans une bousculade tragique. C'est ainsi que je comptais vous parler aujourd'hui de la crise du papier. Ne s'imagine-t-on pas, en je ne sais quels lieux, de réduire encore nos journaux de médecine, déjà soumis à la portion congrue! De même, j'avais fait dessein de vous parler des brancardiers et des spécialités pharmaceutiques, terrible sujet où le « Pépére » que je suis aura bien du mal à contenter tout son monde.

Mais je viens de recevoir une lettre, dont je ne puis différer l'insertion. Vous comprendrez pourquoi en la lisant. La voici donc dans sa simplicité émouvante.

Champel, près Genève, le 26 Janvier 1918. Monsieur et très honoré Confrère,

Si vous le voulez bien, vous répondrez brièvement à

cette lettre et m'aiderez, ce faisant, à remplir un devoir de piété fraternelle.

L'an dernier, le 11 Février, j'ai perdu le meilleur des amis. Suisse de fait, mais fils de parents français, le Dr Bergalonne était resté profondément attaché à la France, le pays de son sang. Il avait fait de nombreux séjours dans les hôpitaux à Paris et participait réguliè-rement aux Congrès de la Société française d'urologie rement aux Congres de la Societé trançaise a urologie dont il était membre. Chiravgien de talent, possédant à Genève une nombreuse clientèle, il s'inspirait de l'exemple et de l'esprit des Maitres français dont il avait suivi les leçons. Il fut l'élève préféré et le collaborateur du Maître J.-L. Reverdia, qa'il remplaça à plusieurs

reprises dans son enseignement à l'Université de Genève. A vous, Monsieur, qui défendez avec tant de cœur la noble cause de votre patrie et les intérêts moraux et matériels de vos confrères, je sens que je puis confier les sentiments que mon ami professuit pour son pays. Les facultés de son cœur dévoué ne le céduient en rien à celles d'un esprit singulièrement vivant et actif. Aussi n'hésita-t-il pas une seconde, des le début de la guerre, à renoncer à son importante clientèle, à ses affections de famille, pour offrir ses services à la France.

Il fut, en 1914, chef d'hôpital à Cannes, puis, sentant qu'il pouvnit être plus utile encore, se fit agréer comme chef de l'hôpital auxiliuire fondé au Perray, près Ram-bouillet, par M. le comte Potowski. Sous son impulsion, cette formation hospitalière passu, ea deux ans, de trente cette formation hospitalière passu, en deux ans, de trente à cent vingt lits. Modeste parmi les nuclestes, il parlait peu et souffrait en silence de ce que su santé précaire et els circonstances ne lui permirent pas de faire plus encore. Aux intimes sculs, il parlait de ses expériences. de ses luttes pour améliorer le sort de ses miniades, de ses satisfactions opératoires aussi. Avec quelle ardenr contenue, quel amour attendri, il nbondait alors sur le compte de ses chers Poilus, qu'il appelait « nos maîtres »!

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore,

# **ETHONE**

# Toux

Coaueluche

#### Débilité, Surmenage, USCULOSINE Ferment lactique Fournier

Culture secne Culture liquide

atoires FOURNIER Frères, 28, B' de l'Hôpital. Paris

#### RHESAL VICARIO (LIQUIDE)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour asago externo

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau.

### TUBERCULOSE iniectable LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement assimilable. Littlerat.et Echanters: Produits LAMBIOTTE Free, a Prémary/Survel

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

=Byla ====

GENTILLY (Seine).

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS. XXVI\* ANNÉE. - Nº 8. 7 FÉVRIER 1918.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliès Plus actif et mieux toleré que 606 et néc-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs)-DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (2 à 16 inject, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLORS : Laboratoires NALINE, à Villemeuve-la-Garenne (Seine).

Sa joie était plus grande encore quand il avait dans son service des Savoyards, des gens « de chez nous ». Et la mière blanche accommannit la neille tane amirale!

and acceptance of the control of the

Pais je, Monsieur, compter sur votre obligeance pour rappeler en quelques lignes, dans un des prochains unméros de la Presse Médicale (le 11 Février sera l'anniversaire de su mort), le soavenir d'an de ces nombreux héros de l'urrière, d'un chre et incomparable ami?

de l'arrière, d'un cher et incomparable aun? En y inscrivant le nom de Charles Bergalonne, vous enrichirez le tubleau d'honneur des médecins qui ontdonné leur vie délibérément et joyeusement pour leur

Je vous prie, Monsieur et très honoré confrère, d'agréer l'expression de ma respectueuse admiration et de mes sentiments dévoués.

Dr A.-W. Rommicu.

Pas besoin de commentaires, n'est-ee-pas? Je me contenterai de remercier notre confrère genevois, peut-être neutre de nationalité, mais sûrement Français de centr.



M. le professeur Reverdin, Genevois, lui aussi, et lui aussi Prançais de cour, vient d'être commé Chevelie de la Légio d'Homeur. Nos conférères qui travaillent avec lui m'ont éerit aus lettre blen touchtante pour m'outer à le félletter publiquement en leur nom. Comment donc! Pouvons-nous rester indifférents à cette décorniqui, anivant la formule classique, homore aniant celui qu'il a signé que celui qu'il a signé qu'en celui qu'en cel

Si la France sait se montrer redoutable cuvers

ses ennemis, si elle reste pleine de mèpris pour les indifférents peureux, qui n'osent jamais prendre parti et que Dante plaçait daus le cercle le plus bas de son Enfer, du moins sait-elle hönorer et rémercier éouine il convient, et l'Égal de ses propires ills, ses véritables amis.

Parmi ceux-ci, M. Reverdin tient une des preinlères places. Qui nous donna plus de prenves d'attachement que ce Genevols de vieille souche? Dès le premier jour des hostilités, il se mobilisc de son plein gré, vient à Bourg, se fait admettre dans un hòpital auxilialre, et depuis, ne voulant connaître ni la « perme », ni la relève, il n'a plus bougé de son service. Les Poilus traités et sauvés par lui ne se comptent plus. Ce sont eux qui lui décernérent sa première récompense puisque, - j'en ai recueilli directement le temoignage, - bien peu de nos soldats se douterent que celui qui les soignait avec tant de dévouement et de zele n'était pas de la même nationalité qu'eux. L'auraient-ils su, qu'ils l'en eussent aimé davantage encore : les braves cœurs ne sont-ils pas tous de la même l'atrie?

J'ai dit que ce sont nos collègues eux-unèmes qui voulurent voir souligner lei sa nomination; il avait non seulement le suffrage de ses malades, le témolgnage des pouvoirs publies, mais encore l'admiration de ses collaborateurs, c'està-dire l'unaminité des suffrages. Nous y joignons les nûtres, nous, les inconnus, avec nos respectueuses felicitations.

Je vonlais encore vous parler aujourd'hui de notre enseignement et de son importance au point de vac du rayonnement de la pensée et de l'influence française. Certainement, jaurais pris comme exemple les deux consins Reverditi, tons deux ancièns internes des Hôpitatux de Paris. Ils ont été sl bien phagocytés l'un et l'attre, leur âme a si parfaitement communié avec nos âmes, qu'en leur parlant on se serait volontiers demandé quelle région de France les avait vus naltre. Celui des deux qui reste vient de conquérir parmi nous le droit de cité, la Cité des braves gens, ouverte à tous les hommes de bonne volonté, qui se font au dehors les apôtres de l'Idée française. Dire iei qui é M. Reverdin est un admirable chirurgien serait superille. Qui ité coinnaît, par ses travaux, son cuvre si fécoulde et sa noble vie? Il a voulu la contonner en venint au secours de sa mère d'adoption, la France: C'est au nom des médechis français que je prie M. et professeur Reverdin de trouver iei l'homme de mes sentiments profondément émus et reconnaissants.



M. le médecin-principal Brau, mèdecin en chef du Centre hospitalier d'B.-S.-D., me demande la liste de quelques médecins auxiliaires morts pour la Patrie et dont il voudrait inserire les noms sur chaeune des sections de son hòpital.

A première vue, il me semble que l'es médiecius-majors pourraient, eux aussi, trouver place dans son glorieux martyrologe. Quoi qu'il en soit, comme médecins auxiliaires, je peux lui tietre dés aujourd'hui les noms de mon cher Paul Fiolle, tombé sur la Somme, et se le petit Schmid 19, de Baccarat, mort à Carencey, vietime aussi de sa bravoure et de son dévouement. Le verrais également dans cette liste le D' Delanglade, de Marseille, un «l'épère», celui-là, mais qui, au point de vue courage, endurance, sacrifice à la Pairie, ne le cédait à aucun des jeunes.

Qu'ant aux autres noins, qui me sont moius familiers, vous le comprenez bien, je fais appel à votre concours à vous tous, les copains du front, qui jugez les vivants et les morts d'après l'échelle de valeurs nouvelle et qui ne troque jamais, celle-là. Vous seuls pourrez me dire ceux qui, dans toute l'ardeur de leur jeunesse et les espoirs de leur printemps, ont regardé en face la mort!





menaçante et, sans hésiter, lui ont offert leur vie-

Je compte donc que vous voudrez bien me renseigner. Un des grands défauts de ce pays, voyez-vous, ce fut qu'on y oubliait les grands morts autant qu'on y méconnaissait les vivants. Táchons de réparer des à présent cette honteuse indifférence. En ce qui nous concerne, le corps médical français a payé assez noblement sa dette à la Patrie pour qu'il en puisse être éclairé d'un nouveau rayon de gloire.

Done, à vos plaines, chers correspondants amis, et écrivez.

Ét puisque j'en suis au chapitre de nos ehers morts, permettez-moi de saluer encore un des nôtres, le regretté D' Salmon, victime du devoir professionnel au cours du bombardement de Paris: Il fut frappé au moment même où il portait secours aux victimes des avionniers allemands. Je ne doute pas que nos groupements confraternels fassent le nécessaire pour honorer la mémoire de celui qui, en tombant, nous donne l'exemple à la fois d'une noble vie et d'une belle

Je ne connaissais pas Salmon, mais je sais quel homme de bien, quel praticien admirable il était. Il laisse trois orphelins dont nous devrons, s'il est nécessaire, prendre soin. Ah! nos ennemis peuvent récidiver tant qu'ils voudront, ils trouveront les Parisiens à leur poste, et quoi qu'il puisse advenir, je leur réponds que les médecins ne feront pas défaut : Tous les champs de bataille nc sont-il pas bons pour qui veut faire son devoir ?

L'autre nuit, pendant que le bombardement faisait rage, je m'étais inquiété de quelques femmes, restées seules en leur logis. Je voulus leur porter un peu de réconfort et les trouvai toutes récitant les prières des agonisants : S'oubliant elles-mêmes, elles pensaient à tous les inconnus qui mouraient à cette minute-là, vietimes innocentes de la guerre.

Des femmes agenouillées et qui, dans la nuit tragique, murmurent de très vieilles oraisons, des médecins qui courent à leur devoir sous la pluie des bombes, c'est toute la France, cela! Honorons donc et pleurons nos morts, et soyons fiers, aussi. En faisant pleuvoir leurs projectiles, nos ennemis ont cru, avec leur incurable myopic, effrayer les fils des Caulois, dont la seule crainte était que le ciel s'écroulat sur leur front. Là encore, ils se sont trompés; ni avions, ni bombes tombées des nues n'ont ébranlé notre sérénité : Nous faisons la pige aux ancêtres !

F. HELME.

#### LE SURJET A POINT DE FESTON (Nouveau procédé de festonnage.)

Par G. JEAN Médecin de 1re classe de la marine.

Un des iueonvénients du surjet ordinaire est que si l'aide ne maintient pas le fil très tendu, les points faits précédemment se relachent. Pour éviter ce défaut, on peut tous les trois ou quatre points arrêter le fil eu le repassant dans le point précédent: on obtient le « surjet à points passés ». En arrêtant le fil à tous les points, on a le « surjet à point de feston », qui a les avantages, à la fois, du point continu et des points séparés,

Habituellemeut, c'est l'aide qui fait le festonnage en introduisant le chef du sil dans le point précédent non serré. Cette façon d'opérer a contre elle une perte de temps très appréciable et la nécessité d'avoir un aide: nous pensons avoir tourné la diffieulté par la petite manœuvre que voici.

Le fil tenu soit par l'aide, soit par la main gauche de l'opérateur, est rabattu sur la paroi du côté de la lèvre la plus rapprochée de la plaie (lèvre où doit pénétrer l'aiguille), l'aiguille est alors introduite dans l'angle formé par la lévre rapprochée de la plaie et le fil rabattu presque au contact de la paroi (fig. 1). Dès que l'aiguille est sortie par la lèvre éloignée. le fil est chargé sur le chas. En retirant l'aiguille, on obtient un point de feston parfait.



Pour les sutures profondes, où le rabattement du fil est impossible, on emploie une autre technique. Le fil est tendu de la main gauche, comme dans



un surjet ordinaire. L'aiguille repousse un peu le sil vers la commissure non suturée de la plaie et pénétre dans la lèvre rapprochée, ressort par la lèvre éloignée pour charger le fil (fig. 2). En se retirant, l'aiguille forme le poiut voulu.

(Voir la fin, p. 98.)

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes.

.... e Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, a ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont a l'action sure et puissante, exempte de dangers, a a été consacrée dejà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE.



ERARULES ROSES au 1/10° de militer. | Dose d'entretten cardio-tonique;

GRANULES BLANCS au t/6 de milita AMEQUIES on \$ 100 de million

SOMBERRE SE LIS da militare

AND OF LESS CHEENING - 68, Benji Part-Ross, Parts

# ELECTRAURO

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doess moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES & Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boîte). - Ampoules de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossès-Saint-Jacques - PARIS.

# JDISME

aigu et chronique

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

et guratif de la SYPHILIS et PALIIDISME

(Combinaison d'Hectine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mercu PILULES (Par pilute: Hectine 0.00; Protecteurs (B., 0.0); Ext.(Dp.001). | Durite of Court Pilute for your pilute for your Court Pilute for your Court Pilute for your Court Pilute for your Services (Par Sepontes of Hectine (Oc. 186.00). | 3 t 100 cost, paryon 10 à 14 for AMPOULES & (Par ampoule: Hectine 0.00; Hg. 0.00). | Une ampoule par your party Court Pilute (Dr. 186.00). | Predam 10 a 15 four AMPOULES & (Par ampoule: Hectine 0.00; Hg. 0.00). | Predam 10 a 15 four pilute for pi INJECTIONS INDOLORES

Laboratolres 4: "HECTINE 1º Rue du Chemin Verl, à Villeneuve-la Garenne (Seine)

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arréalo-phophorée organique à has de Naularriane.
L'Hi B T O G É NOL MALINE est individuals une la ces acid irregalates réclaime une médication réparatirée et de l'arrandopinique passante; dans les médicars à composition du saux, remain une médication réparatirée et de l'arrandopinique passante; dans les médicars à composition du saux, remain une production de la proceditation de l'arrandopinique passante; dans les distances de la proceditation de l'arrandopinique passante; dans les distances de la proceditation de l'arrandopinique de l'arrandopiniq

Exiger surtoutes les boites et flacons la Signature de Garantie: NALINE Littérature et Echant ::: Str. analine, par Willemenve-la-Garenne, par St Denis (Ma).

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la I Découverte en 1896 par E. GALBRUN, docteur en Pharmacie

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme ringl poulte 100AL098: auxeut roume un grainne poterre destin Doses quotidiennes : Ging 4 unique gouttee pour je 5 ballante, da 4 cinquante pour les Adultes LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Misc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodaiose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODA LOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

# PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en prèsence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de *Peptonate de Fer*, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : HAYEM, IUCIAND, DUALDIN-BEAUSETZ, ILATISON DUNONTPALLIER, etc... les expériences faites sur les les constants de la latin de la Cipie de la latin de la Cipie de la C

. En 1890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Bocteur Jalle ... rendant hommage à son ancien collègue d'Intersupériorité de son produit sur tous ses congénéries. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT)

Tamatace, 27 Septembre 1890.

"Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires".

Docteur JAILLET Anelen Chée de Laboratoire de Hérapeulique à Faculté de Médeine de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET:

Processour G. FOUCHET: No. 2016 From a solory naisure definition strike par deux combinations: 17 de Peptine et de Glycérine et et Fer. Formant un sel ferrique double, à l'état de Glycérine et et Fer. Formant un sel ferrique double, à l'état de Glycérine et et Fer. Formant un sel ferrique double, à l'état de Glycérine et et Fer. Formant un sel ferrique double, à l'état de Glycérine et le récuté portunaire de la chine minimale. Cet état particulier le rend deninemment propre à l'assumitation. Le décidence de l'état particulier le rend deninemment propre à l'assumitation.

Analyse au bouceur 4, Membre de l'Asademie do Mcédenie, etc.)
D'aprés ce qui précède, nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune
Spécialité Pharmaceutique n'a jamas eu une pareille consécration
officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit: 1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, it est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer ROBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du saug et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3 Lo Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) on au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin to For ROBIN active is nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc...)

oone servir simutamenent dans se trattenent ou lympatisme, des manifestations scrobuleuses et syphilitiques, etc...)

Très économique, car chaque fiacon représente une durée de trois semaines au mois est ratiement, ce moissement deporter de toute semaines au mois est ratiement, est des mois est propriée que le des moisses de la companya de la compan

peu d'est ou de vin et dans l'importe que liquies de silment, étant soluble dans tous les liquides organiques, lait, éta.

de l'UN ROBIN au Poptonato de Fre qui le PEPTO-ELLXIR ROBIN.

L'UN ROBIN au Poptonato de Ter qui le PEPTO-ELLXIR ROBIN.

Pour na pas confondre et ceiter les Imitations et Contrefaçons de ce produit, exciper les Sipataure et la Marque \*TER ROBIN avoc un ILON COUCHE?

VENTE EN GROS: PARIS, 13, Rue de Poissy. — DÉTAIL: Toutes Pharmacies.



term nanorar-

Car (Septemb)



MARQUE DÉPOSÉE

Extrait complet des Glandes popriques



Ce surlet est commencé et arrêté comme tous les surjets : pour arrêter, on ne festonne pas le dernier point, qui est fait comme dans le surjet ordinaire.

Ce procédé, que nous employons depuis deux ans, avec ou sans aide, est rapide et donne une suture solide.

#### LIVRES NOUVEAUX 1

Traitement rationnel de la phtisie, par le Dr Cir. Sa-BOURIN. 1 volume in-18, broché, 475 pages, 5º édition. Masson et Cie, editeurs, Prix : 5 francs.

Cet ouvrage est bien connu de nos lecteurs. La 5° édition témoigne du succès que les précédentes ont rencontré aussi bien auprès des médecins que des malades eux-mêmes. Comme le dit l'auteur dans sa préface, les tuberculeux qui savent nettement la nature de leur maladie sont certainement ceux qui se soignent le mieux. C'est pour les malades et leurs familles que ce petit livre est écrit, mais il est encore pour le praticien d'un immense secours.

L'ouvrage est divisé en trois parties d'importance fort inégale.

Dans la première partie, consacrée à la curabilité de la phtisie, l'auteur montre contre quels préjugés doit lutter le médecin, préjugés qui tendent plus ou moins à considérer le tuberculeux comme un incurable.

Dans la deuxlème partie, qui est de beaucoup la plus considérable et qui renferme des additions très notables, on aborde le traitement rationnel de la phtisic. Ce traîtement, hatons-nons de le dire, est purement hygiénique, et l'auteur traite avec quelque mépris les vieilles médications au gaïacol, à la créosote, etc

Le traitement se base sur trois éléments : 1º Vivre dans un air constamment pur, jour et

nuit; 2º Supprimer toute fatigue, intellectuelle et corporelle :

1. Par décision du Syndicat des Éditeurs (27 juin 1917) tous les ouvrages médicaux supportent une majoration pro-visoire de 10 p. 100 sur les prix annoncés.

3º Prendre une alimentation saine et abondante. On trouvera, dans cet ouvrage, les détails les plus précis relatifs à l'alimentation des tuberculeux, à leur hyglène, chin au traitement des diverses com-

Dans une troisième et dernière partie, l'auteur étudie l'hygiène sociale des tuberculeux, dans leur famille, à l'atelier, etc.

IVAN BERTRAND.

#### QUESTIONS PRATIQUES

Réponse à une question posée :

« Médecin-major de territoriale mís hors cadres par maladie contractée aux armées, ai-je le droit de porter l'uniforme pendant le temps de la mise hors cadres temporaire »?

Un officier peut être mis dans la position hors cadres :

a) Pour remplir certaines fonctions civiles déterminées par le décret du 31 Août 1878, que peuvent revêtir les officiers de réserve ou de territoriale;

b) Par mesure disciplinaire pour une durée d'un an au moins ;

c) Pour des raisons de santé ou d'infirmité les rendant incapables d'exercer leurs fonctions militaires, pendant une durée de six mois au moins.

Le temps passé hors cadres ne compte pas pour la fixation du rang d'ancienneté (Art. 83 B. O. Vol. 72). Aussi le département de la Guerre considère touours comme disponible et soumis à toutes les obligations militaires l'officier, quelle que soit sa fonction civile, qui n'a pas donné sa démission ou n'a pas été

placé hors cadres par suite de dispositions spéciales à certains services (préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, agents diplomatiques ou consulaires, etc.). Art. 84 B. O. Vol. 72.

Le port de l'uniforme est autorisé aux officiers de complément placés momentanément dans la position hors cadres pour raisons de santé.

Mais le port de l'uniforme est interdit aux officiers de complément dans l'accomplissement de toutes professions industrielle. commerciale, financière, libérale ou manuelle. (Art. 96 B. O. Vol. 72.) Dr P. B.

### Bromeine MONTAGU

(BlaBromand de Codelina)

61ROP (6.65) PILULES (6.61) INSOMNIES

AMPOULES (6.69) SCIATIOUS

49, Boulevard de Port-Royal, PRRIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormals que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants:

Etudiant 3º année, Français, réformé, demande place assistant ou anesthésiste dans élinique. -Ecrire P. M., no 1775.

Confrère au front recevrait dans sa famille convalescents adultes où de préférence enfants, villa du Sud-Ouest, proximité mer. Ecrire P. M., nº 1476;

#### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en élain vissé, s'ouvrant et se fermant à volonté pour 0 fr. 50, 4 fr., 2 fr. et 3 fr.

Tuberculoses. Bronchites, Catarrhes.

Emulsion MARCHAIS Phos 1 by Creosotés

OUATAPLASME Passement complete es. Philippi

Le Gérant : O. Ponée.

Paris. - L. MARRYHECK, imprimeur, f, rue Cassetto.

# LGOL Granulé DA

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Echantilions: DALLOZ & C", 13, Boul' de la Chapelle, PARIS

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque fepas contre s

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 ff. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alccol-

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echsatilions et Prix spécieux pour les Réplieux et Ambulences

Granules de Catillon a 0,001 Extrait Titré de

ONIQUE DU OCCUR, DIURÉTIQUE RAPIDB RON DIURÉTIQUE — TOLÉRANCE INDÉTIL ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, COÈMÉS, Lifoctions MITRALES, Cerdiopathics des Enfants et Viellands, etc. re de Strophantus sont inerfes, les leintures sont infidèles, exter la gignese (A PARIS, S, Boulevard St-Martin et Porte.

Granules de Catillon 1 0,0001 STROPHAN TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

0000 00000000 00000 Tablettes de Catillón

Osr. 25 corps thyroide
Titré, stérilisé, bien toléré, éctif et agréeble,
1 à 2 contre Exyladdème,
2 à 8 contre Obester, éctif coire, Estrétisme, etc. FL. Sfr. - PARIS, S Boul St-Martin.

# (Académie des Sciences et Société des Hópitaux du 22 Décembre 1911;)

et TOUTES SEPTICEMIES Trailement

Rhodium B Colloidal electrique. AMERICALITATION OF 25 OWG:

TRAITEMENT DE

LABORATOIRES COUTURISMIN, 18. Avenue Hoche - PARIS



LABORATOIRES DURET ET RABY 5, Avenue des Tilleuls . Pagis

REPOSE Fehantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS DE

Laboratoire de Biologie Appliquée TÉLÉPHONE : | 36-64 GUTENBERG | 36-45

ANALYSES MÉDICALES

Produits Biologiques C

KÉFIR - YOHOURTH

OPOTHERAPIE PRODUITS STÉRILISÉS · HYPODERMIE

V. BORRIEN & Co. 54. Fauby St-Honore, PARIS COLLOBIASES DAUSSE

en 1917:

Traitement des Maladies

à STAPHYLOCOQUES :

(DÉPOSÉ) Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

SOMMELL DE DÉTENTE

EXEMPTS DE PLOMB

= Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN =

Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpilaux. Communications

Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

(Furonculose, Anthrax,

Acné, Orgelets,

Ostéomyélite, etc.)

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

COLLOTOAL DAUSSI

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOTOAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE AT ECHANTILLENS Laboratoires DAUSSE 4 Rijo Aubriot PARIS

CATABRHES & BRONCHITES CHRONIQUES, - Q. Dame Abod, PARKE

COEUR

Strictement Titré suivant sa teneur en principes actifs. Dose normale: 3 cuillerées à soupe par jour. 99, Rue d'Aboukir, PARIS

ANTIBER TIQUE DESIRFECTARY

SCHARTHLOD SCATOL Offic are windering pai or flori in commer Co-control pre-supplied the street

desodorise

Specifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur demande Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MEDICAMENTEUX Savon doux on pur, S. Surgrae au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Resorcine. Bavon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'mile decade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaltudisme. AMPOULES GARACACODYLIQUES, à 7 gr. 85 de Cacodylate de Galacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec de décise de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phoepnore et Alcatolates ; elle est très siène supportée, même pendant i été.

·OPOTHERAPIE NI AUTOLYSE 

DANS LE VIDE

2 à 8 par jour

NI CHALEUR

CACHETS

**PAQUETS** COMPRIMÉS

GASTRIOUE, ENTERIOUE HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, ORCHITIQUE, OVARIEN. HYPOPHYSAIRETHYPOIDIEN RENAL, SURRENAL, etc

...... DÉPOT: Pharmacie DÉBRUÈRES, 26, Rue du Four, 26, PARIS PARIS (2)

# le VINGIRARD

Iodotannique Phosphaté

Indispensation ENFANTS LYMPHATIQUES ou en PÉRIODE DE CROISSANCE.

Combat l'ANÉMIE, la TUBERCULOSE à ses débuts chez les <u>ADULTES</u> et la FAIBLESSE GÉNÉRALE chez les PERSONNES AGÉES.

Les propriétés antibacillaires de l'iode font du **VIN GIRARD** un adjuvant précieux dans le traitement d'un grand nombre d'affections microbiennes, dont le développement est à redouter chez les vieillards. Son emploi préventif contre toute infection est particulièrement recommandé à toute personne affaiblie par l'âge, les fatigues ou la maladie.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique, n'occasionnant ni fatigue, ni irritation des voies digestives. D'un goût agréable, il est toujours pris avec plaisir par les personnes les plus difficiles.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi .

LE NUMÉRO Paris... 15 centimes.

peu surpris par les coups imprévus de cette rude

guerre. En particulier, ne sera-ce pas l'honneur

de ce journal même, que d'avoir « tenu » pour sonner le ralliement au plus fort des sanglants

Par la pensée, supprimez la presse médicale et

tous les mémoires publiés un peu partout par les braves confrères du front ou de l'arrière, et éva-

lnez ce que le blessé cût pu perdre à notre silence.

Tout pour le blessé, tout pour le pays! telle a été

notre devise à tous ; et si, au point de vue tech-

nique, nous avons bien mérité de nos défenseurs,

noire rôle, dans le domaine moral, ne fut pas né-

gligeable non plus. Nous n'avons pas a nous

vanter, les uns et les autres, d'avoir remonté les

pendules des eamarades du front, ils n'en eurent,

certes, jamais besoin; mais qui dira notre action

sur les neutres? On parle tout le temps de pro-

pagande à l'étranger : personne n'en a plus fait,

et de meilleure, que la presse médicale française.

Le fait est si éclatant qu'il serait superflu d'en

donner des prenves. J'en aurais cent à fournir.

Parlerai-je, entre autres, des injustes attaques

ennemies dont l'un des nôtres fut un instant

l'objet, et qui hautement attestent la portée de

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

-- ADMINISTRATION -MASSON ET C<sup>1</sup>\*, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS ('VI\*)

BONNEMENTS:
Paris et Départements . 40 fr.
Union postale . . . . 45 fr.
Les abonnements partent
du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERSONNE Professour de olinique ephtalmelegique à l'Hôtel-Dien.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
acheur et l'refesseur on
de la Maternité.

J.-L. FAURE Protesseur agrégé, Chirurgien de l'hépital Cochin.

- DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE
Professour à la Faculté,
Médecin de l'hôpital Beucicaut,
pubre de l'Academie de médecin

F. WIDAL
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Cochin,
Membre de l'Académie de médecine

o clinique médicale Médecin
pital Cochin,
cadómio de médecine, Membre de l'Académie de médecine

F. JAYLE
Chef de clin. gynécologique à l'hép. Breca

H. ROGER
Deyon de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
embre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

orages du début?

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

LEREDDE et RUBINSTEIN. — Les erreurs de technique dans la réaction de Wassermann et leurs causes, p. 77.

Dr II. Lebon. — Diminution de la transparence normale des sommets du poumon dans la tuberculose, p. 78.

#### Sociétés de Paris :

Société de Biologie, p. 82. Société médicale des Hôpitaux, p. 83. Académie des Sciences, p. 83. Académie de Médecine, p. 83.

Analyses, p. 84.

#### Supplément :

F. Helme. — Petit Bulletin.
Livres nouveaux.
Les médegins aux armées.
Faculté de Paris.
Nouvelles.
Renseignements et Comminiqués.

Diurétique - Cardiotonique

# DIURÈNE

EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernal

CARTERET, 15, rue d'Argentouil, PARIS.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS

SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUBSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

Sirop DERBECQ

contre la COQUELUCHE
Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, bouley, Beaumarchais, Paris.

XXVIº Année. - Nº 9 14 Février 1918.

#### PETIT BULLETIN

La crise du papier et le journalisme médical français. — P. S. Sur la séance solennelle du 2 Mars à la Société de médecine de Paris.

La crise de la paperasserie ne pouvait manquer tôt ou tard d'entraîner à sa suite la crise du papier: elle bat son plein, et, naturellement, elle menace surtout le pauvre monde. En l'espèce, ce pauvre monde, c'est le journalisme médical, le pelé, le galeux, qui gâtele la précieuse deurée à exposer de son mieux le mouvement scientifique en insérant cét là quelques clichés de la largeur d'une laugue et qui l'aident à virue. Aht si, viaitant de la politique, il avait barre sur les puissants, on pourrait « causer », mais point. Sougez done! ce courreils melle la ne comporte in linages grivoises, ni courrier thétiral, ni bulletin financier. Alors, à quoi sert-il, mon Dieut la quoi sert-il?

À quoi il sent 2 je vais vous le dire. D'abord, il résume notre existence médicale durant la guerre, et il atteste au dehors la vigoureuse vitalité de la marque, alors que tout autour de nous semblait tomber comme par morceaux, le journal de médiene, tels ces laboureurs qui manœuvrent la charvue sous le feu des canons; s'entitait à doner des consiste aux médienies motifisés et un mer des consoils aux médienies motifisés et un

ses coups. Pour choisir un autre exemple, n'est-ce pas à nous, médecins, que l'on doit l'aveu officiel du faux de Nuremberg, relatif à notre soi-disant bombardement par avions, qui aurait précédé la déclaration de guerre et qui en fut le prétexte.

DIGITALINE orietallisée

# NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

## EHDOCRISINES Fournier

Thyroïde. Ovaire, Foie.

Laboraleires POURNIER Frères, 25, B' de l'Hôpfial Paris

# Succedano da Salicylsto de Mothylo, inodore. RHESAL VICARIO

ANTIKEVRALGIQUE — ANTIGHUMATISMAL — ANTIGHUTTEUX

PONT Disco externe.

rapidement absorbable, sans irritation de la peas

DIGITALINE eristallisée.

# PETIT-MIALHE

Granules - Solution - Ampoules.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliès

Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES PRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours //2 i 11 injections pour uns cure}
DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours //2 i 10 inject, pour uns cure}.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Leboratoires NALINE, à Villeneuve-le-Garenne ... (ine).

Ah! oui, nous avons gagné notre droit à la vie, et cent fois!

Seulement, là comme ailleurs, en hounêtes médecins que nous sommes, nons n'avons pas su « y faire ». Au lieu de réclamer des subsides à 'État, de mettre en relief notre action, qui fut immense, nous avons besogné en silence ; puis, quand nos ressources amoindries ne nous permirent plus de boucler nos maigres budgets, les directeurs de journaux, allant au-devant des sacrifices, et en braves gens qu'ils sont, diminuèrent le nombre de leurs feuilles ou de leurs numéros pour mainteuir les prix d'avant-guerre. Il le fallait bien, si l'on voulait conserver au journalisme médical français sa situation morale dans le monde et son rôle bienfaisant de consciller, d'informateur pour les confrères mobilisés. Nous n'avons pas profité de la guerre, nous, comme ces puissants quotidiens aux millions de lecteurs, et dont les recettes augmenterent du jour au lendemain, - et comment! - lorsque leurs prix furent doublés par décision officielle. Et c'est à nous, mèdecins, qui nous sommes volontairement pliés aux restrictions, que l'on viendrait aujourd'hui demander de se sacrifier encore? Non, ce n'est pas possible, puisque c'est dejà fait et que nous donuâmes, les premiers, l'exemple.

Surtout, je trouve singulière la prétention émise de nous faire rationner par les dirigeants et puissants bénéficiaires de la grande presse, dont les intérêts sont respectables, mais qui ne peuvent être juges impartiaux de nos besoins parce qu'ils ne connaissent ni le rôle, ni les sacrifices consentis déjà par les journaux scientifiques.

La Société des gens de Lettres, prenant en main la cause des Revues, littéraires, politiques et autres, s'est directement adressée à la Commission de législation de la Chambre. Très justement elle a fait observer que les catalogues, prix-courants, prospectus, programmes de théatres, journaux légers, devraient être rationnés et réduits bien

avant les véritables œuvres de pensée. C'est pour les journaux médicaux que nous plaidons à notre tour. Leurs articles, véritables leçons pratiques condensées pour les besoins de l'heure, ont fait réaliser tant de progrès à la médecine, à la chirurgie, sauvèrent tant de vies, économisèrent tant de millions, que cela mérite tout de même considération, que diable!

Oh! nons ne réclamons pas l'impossible, et nous ne demandons pas que l'Etat et la Propagande soient aussi généreux vis-à-vis de nous que le sont nos ennemis pour leurs journaux scientifiques. Quand on voit leurs publications, Inxueusement présentées, avec figures sur papier couché, et qu'on les compare aux nôtres, au point de vue forme, nombre de feuilles; numéros supplementaires, etc., on a un peu honte d'être si mal compris et si mal partage chez nous.

Au moins, que, loin de nous réduire à la portion congrue, on nous laisse remplir paisiblement notre tache. Notre rôle est assez désintéressé, nos services rendus aux blessés, à l'armée et au pays sont assez grands, pour qu'il nous soit permis de faire rayonner davantage encore la pensée médicale française et l'art médico-chirurgical français. Sans parler des Poilus, — au-dessus de tout — l'elfort de la race, durant la grande guerre, fut partout merveillenx; il n'est pas de domnine, toutefois, où il ait été plus tenace, plus probe et plus fécond que dans le journalisme médical français.

P. S. - La Société de médeeine de Paris, si active et si prospère au moment où éclata la guerre, a fait de son mieux, depuis les hostilités, pour mettre en pratique le mot célébre de Sieyès : Elle a vécu! Travaillant en silence, elle a accompli, malgré la dispersion de ses membres, de l'excellente besogne. Ses dirigeants estiment aujourd'hui qu'ils peuvent fairc plus encore. C'est ainsi que le samedi 2 Mars - retencz bien cette date - elle tiendra une séance solennelle en l'honneur des médecins uruguayens qui se disposent à retourner dans leur patrie. Je parlerai ultérieurement de cette réunion, où seront invités tous les confrères alliés, en ce moment à Paris, et à laquelle vous assisterez tous, j'en suis sûr. Pour aujourd'hui, je me contenterai de remercier comme il convient les amis généreux dont le concours permettra d'organiser la réception d'une façon digne de nos hôtes et digne aussi de notre vicille Société.

#### LIVRES NOUVEAUX 1

La gangrène gazeuse, par les Dr A. et J. Challen, ancieus chefs de clinique à la Faculté de Lyon, médecins des armées. Ouvrage couronné par l'Académie de Médecine. 1 vol. in-8 de 388 p., avec 52 fig. (Paris, Librairie Félix Alcan). Prix : 8 fr.

La gangrène gazeuse, dont seuls les plus vieux d'entre nous avaient vu de rares exemples dans les hôpitaux parisiens, semblait appartenir uniquement au domaine de l'histoire. La campagne de 1914 a montré que peuvent reuaître facilement les fléaux considérés comme disparus. Les chirurgiens de l'arrière ne peuvent se rappeler sans èmotion les malheureux blessés, atteints de gangrène gazeuse massive pour des plaies parfois insignifiantes, qui expiraient dans les gares ou n'arrivaient dans les hôpitaux que pour rendre le dernier soupir.

Heureusement, l'heure actuelle est plus satisfaisante. Les conceptions scientifiques ont repris le chemin du bon sens, la chirurgie peut faire son devoir, et la gangrène gazeuse n'occupe plus qu'une place minime dans la mortalité générale de l'armée. 11 importe néanmoins de bien connaître cette entité

1. Par décision du Syndicat des Éditeurs (27 juin 1917). tous les ouvrages médicaux supportent une majoration provisoire de 10 p. 100 sur les prix annoncés.





dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Boirs DE 12 AMPOULES : 4'50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. Ins GOCTEURS.

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

MARIUS FRAISSE, Phins, 85, Avenue Mozart, PARIS. 

morbide si redoutable et nous devons être reconnaissants à MM A et I Chalier d'avoir écrit l'excellent livre bourré de faits que j'ai l'honneur de présenter aux lectours de La Presse Médicale. Les auteurs dissocient, parmi les diverses variétés d'infections gazeuses ou gangreneuses, celles qui, d'un point de vue clinique, pronostique et thérapeutique, méritent seules le nom générique de gangrène gazeuse. Ils en précisent les conditions étiologiques; ils en décrivent les aspects cliniques, depuis les signes révélateurs du début qui permettent un diagnostic précoce et une opération ordinairement efficace, jusqu'aux signes terminaux annonçant l'issue fatale. Ils insistent, comme il convient, sur la valeur séméiologique et pronostique de chaque symptôme. Ils montrent la possibilité de ramener tous les cas aux trois formes cliniques suivantes : forme circonscrite, forme diffuse forme massive. Cette classification a non seulement le mérite de la simplicité et de la vérité cliniques, mais aussi une importante valeur pronostique et thérapeutique. Le chapitre du traitement, qui termine l'ouvrage, est naturellement le plus important. Après un exposé des diverses techniques préconisées, il met en relief les méthodes, conservatrices ou radi-cales, que les auteurs ont utilisées suivant les cas, et, de leur statistique basée sur 108 observations personnelles, se dégage cette notion réconfortante que la gangrène gazeuse vraie, réputée jusqu'à nos temps comme à peu près incurable, peut être désormais vaineue dans une proportion satisfaisante.

D D

#### CHANGEMENTS D'ADRESSES

En raison du nombre des mutations des médecins militaires et des frais qui résultant de l'impression des bandes, nons rappelons aux abonnés qu'il est indispensable d'accompaquer chaque changement d'adnesse de la bande du journal et de 50 centimes en l'imbres-posto.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits au tableau de la Légian d'hanneur paur :

Commandeur: M. Duval (Pierre), médeein général de  $2^{c}$  classe.

officier: M. Delanglade (Jaseph), médenie side-majes de l're classe (certiforde), médenie-nied d'une multiplicare indécien-majer d'une baute conscience, chirurgion d'une remaverquale la hibitér prafessionnelle. A fait presque depais le début de la campagne, du plas beau dévouent, se précecupant sans cesse d'ancilierre le soit des blessés en rapprochant d'eux, le plus possible, les sains utiles. A été grévenent blessé dans un paste avancé où il s'était rendu, sans souci du danger, pour arganiser de mêtre on ouvre les secarses indurgéaux, l'une citatien.

- M. Durand (Antoine), médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe.
   M. Laccarière (Anselme), médecin en chef de
- M. Bastier (Français), médecin principal.
- M. Esclangan (Firmin), médecin principal de réserve.
- Chevalier: M. Giraud (Jules), médecin de 1ºº classe.

   M. Dupin (Isaac), médecin de 1ºº classe.
- M. Gorolleur (Alfred), médecin de 1<sup>re</sup> classe
- M. Kugi (Pierre), médeein de 1<sup>re</sup> classe.
   M. Le Berre (Jean), médeein de 1<sup>re</sup> classe.
- M. Bouthillier (Georges), médecin de 1<sup>re</sup> classe.
   M. Potel (René), médecin de 1<sup>re</sup> classe.
   M. Lassignardie (Henri), médecin de 1<sup>re</sup> classe de
- M. Lassignardie (Henri), médecin de 1<sup>ro</sup> classe de réserve.
   M. Le Cauteur (Albert), médecin de 1<sup>ro</sup> classe de
- M. Le Cauteur (Albert), médecin de 1<sup>re</sup> classe de réserve.

   M. Bellamy (Ernest), médecin de 1<sup>re</sup> classe de
- réserve.

   M. Jayau (Ferdinand), médecin de 1º classe de
- réserve.

   M. Brausmiche (Edauard), pharmacien de 1<sup>re</sup> classe de réserve.
- M. Colin (Laurent), médocin da 1º e lasse de réserve.

   M. Partiner (Gastan), médocin aide-mijor de 1º classe (territaria) à une ambulance chirurgicale untamobile: médecin d'une haute canacinece. A constamment fait preuve, au caurs des hombardements vialents et réviquents subis par l'ambulance, d'un courage superbe et d'an sang-fraid remarquable, se partant spontanément unx points les plus dangereux paur y secourir les blessés. A été vialenment contasionné, le 18 Auût 1917, par l'éclatement d'un obus de gras calibre.

#### FACULTÉ DE PARIS

Maladies cutanées et syphilitiques (llépital Saint-Louis). — Conférences pratiques paur le diagnostic et le traitement des maladies vénériennes et eutanées parasitaires dans l'armée, par M. le médeein-major de l'relasse Gastrou, ancien chef de clinique et de laborataire de la Faculté de Médecine de Paris.

Cos canférences auront lien en quatre séries de six jaurs chacune, du landi au samedi de chaque semaine, taus les jaurs, à 5 heures (17 heures) du soir, à l'amphithéâtre de la clinique de la Faculté de Médecine, à l'hôpital Saint-Louis; 40, rue Bichat.

Elles ont pour objet de rappeler les nations indispensables nécessaires au diagnostic et au traitement des maladies vénériennes et cutanées parasitaires, dans leur rappart avec l'hygiène et la santé de l'armée et de la

papulation civile.

Elles s'adressent nan seulement aux médecins militaires, chargés des services militaire au militarisés (cansultatians, dispensaires, usines, établissements militaires, etc.), mais s'quiement à tous les médecins français

au alliés qui se préaccupent de la santé publique. 1º Série du landi 18 Février 1918 au samedi 23 Février; 2º série du 25 Février au 2 Mars; 3º série da 4 Mars

au V Mars, 4e série du 11 Mars au 16 Mars.
1º Leçon, Inudi: 1 introduction à l'étude de la syphilis
et des maladites etatinées cantagicuses dans l'ermée; Diagnostie des chaerces. — 2º Leçon, marti : Diagnastie des
syphilides catanées et muqueuses. — 3º Leçon, merreredi;
Diagnastie des syphilides gommeuses et des syphilis
nerveuses et viscérales. — 4º Leçon, jeudi : Diagnastie
de la lèpre, des tuberculoses cutanées et des maladies
simulées. — 5º Leçon, vendredi: Truitement de la syphilis
s. — 6º Leçon, samedi: Diagnastie et trattement de
la gale, de la phthiriase, des teignes et de la blennorregie.

ragie.

sussignment pratique sera juiti à chaque legontroppandante. Recherche da spircebite : ultre missopre de calaration. Recille du chancer mon, genacoque.

Récation de Wassermann et ses applications cliniques.

Récherche du bacille du la lèpre. — Technique du
tuitement de la syphilli et des maloifics vénériennes.

— Fratte. — Désidertion et époullage.

Une visit de nuasée de l'hopfail Saint-Louis, avec

Une visite du musée de l'hôpital Saint-Lauis, avec étude des moulages, aura lieu les mardis, jeudis et samedis, à 4 heures (16 heures), avant la leçon à l'amphitichte.

# ÆTHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

Litterature es échantillans : FALCOZ & CO.

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE : Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'ELECTRARGOL a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc.
L'ELECTRARGOL ne se montre jamais muisible vis-à-vis des cellules vivantes. Il exalte au contraire lury résistance aux microbes et aux

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intravelneuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et iocal.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1485

1913. - Gand: Médaille d'Or

produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ici.

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abei, 6, Paris.



### NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances

### DIOSFINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités

1) OSE HABITUELLE 5

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE GULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosolérose, Menstruation difficile Troubles de la Ménopause.

PRUNIER & C\*\*, 6, Rue de la Tacherie, faris et toutes Pharmacies.

# LOSE GAL

Promière Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Profession Découverte en 1896 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMAGIE

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalun
Doses quotidiennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, du à cinquante gouttes pour les Adultu LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10. Rue du Petit Musc, PARIS

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALQSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés

# GLYCÉROPHOSPHA

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycerophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux savons (glycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la

communication faite à l'Académie de Médecine par le Drof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCEROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé : à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau. Dose: 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable : Une injection par jour (ampoule 2 c.c.). Croissance, Recalcification, Grossesse Allaitement, et contre toutes formes de Débilités et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS. - DÉTAIL : Toutes Pharmacies. 

(Combinaison d'Hectine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels me ES (Par piluie: Heetine 0.40; Protoiodure Hg. 0,65; Ext.O Une à deux piluies par jour. VES (Par 20 gouttes: Heetine 0,65; Hg. 0,01). N & 400 gout. GOUTVES (Par 20 gouttes: H OULES A (Par empoule: Hectino 0,10; Hg. 0,01). | Une ampoule par OULES B (Par empoule: Hectino 0,10; Hg. 0,015). | pendant 10 à 15 j

Labora loires de l'HECTINE 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arceaire-puospacros

organique à base de Nodarthino.

Organique à base de Nodarthino.

Organique à base de Nodarthino.

Indicat dans fous iscess obliveraisme

(Albithi, par une cause quicionque,

relamis quo médication réparative et

uson, combattre la phosphature et rangener à la normale les ratiess intracersanges

uson, combattre la phosphature et rangener à la normale les ratiess intracersanges

uson, combattre la phosphature et rangener à la normale les ratiess intracersanges

uson, combattre la phosphature et rangener à la normale les ratiess intracersanges

uson, combattre la phosphature et rangener à la normale les ratiess intracersanges

uson, combattre la phosphature et rangener à la normale les ratiess intracersanges

uson, combattre la phosphature et rangener à la normale les ratiess intracersanges

DUTANEES, FABLESSE GENERALE, CONVALENDENCE, DEPTICALIST, etc.

UNITAMENT, AND LA PROMETIME, (Albument La Combattre de Prometime de Carnattre Le Partiesse de Commanda Signature de de Carnattre de Albument de Mallies).

Exiger surtoutes les boites el flacons la Signature de Garantie: NALINE littérature et fehant :: Sut. iNALINE, il : Willemany. la Garante, plu St Benja (shi).

DIGESTION ADULTES ET

Ferment pur & titre extrait de la muqueuse de seunes veaux

PHARMACIE MIAIHE A & A L.PETIT 8. Rue Favart\_PARIS

ECHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

TÉLÉPH: 106-17

#### NOUVELLES

La reiève des médecins, - M. de Montaigu, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si un mé cin aide-major de complément, classe 1892, p quatre enfants, ayant trente cinq mois de front, divisionnaire sans interruption, na pas droit à la retève, en vertu des instructions ministérielles, u reçu la réponse suivante :

« La relève des officiers du Service de Santé de la classe 1892 est actuellement en cours

Le choix des médecins pour la Tunisie. commandant Josse, député, ayant demandé à M. le mi-nistre de la Guerre ; 19 s'il estime que les médécin-demandés pour aller en Tunisie doivent de préférence parler l'arcibe et connaître le pays; 2º dans le cas de l'affirmative, pourquoi un aide-major de complément, ayant trente mois de front, après avoir été médecin du Gouvernement tunisien pendant trois ans, n'a pos été accepté alors qu'il était volontaire en Novembre, et s'il trouve naturel que des médecins qui ne connaissent pas le pays lui aient été préférés, a reçu la réponse suivante : « Il est préférable, mais il n'est pas indispensable,

re les médecins envoyés en renfort en Tunisie parlent l'arabe et connaissent le pays ; 2º quant au médecin visé «'il n'a pas été désigné au mois de Novembre, quoique volonteire, pour faire du service en Tunisie, c'est qu'il venait d'être remis à la disposition du général commundant en chef oprès un assez long sejour dans une régie du territoire, période pendant laquelle il n'a pas demandé à être affecté en Tanisie, »

Le cinquantenaire de la Société de médecine légale. - La Société de médecine légale de France vient de tenir, au Palais de Justice, dans la première chambre du Tribunal civil, une séance solennelle pour célébrer le cinquantenaire de su Iondation, Cette cérémonie, à laquelle s'étaient fait représenter le Président de la République, les ministres de la Instice, de l'Instruc-tion publique et de l'Intérieur, était présidée par M. Mou-rier, sous-secrétaire d'État du Service de Santé, aux côtés duquel avaient pris place MM. Servin, président

du Tribunal civil; Lescouvé, procureur général; Pozzi, vice-président de l'Académie de médecine; Roger, doyen de la Faculté de médecine; Henri-Robert, bâtonnier du burreau de Paris; Théodor, bâtonnier du barreau de Bruxelles, etc.

Le premier, M. Leredu, président de la Société de mé-decine légale, prit la parole pour rappeler dans quelles conditions et dans quel but les docteurs Galland et Devergie l'avaient fondée en 1868 et quel esprit d'union et de colluboration intime n toujours régné, dans ses séances, entre médecins et jurisconsultes. Il remit ensuite une médaille commémorative à M° Demange, seul sur-vivant des membres fondateurs d'alors. Puis M. Mourier fit ressortir combien l'aide de la Société u été utile au Service de Santé pour lui permettre de résoudre les importants problèmes médico-légaux qui se posent à tout instant à lui et qui continueront à se poser après la guerre, M° Henri-Robert fit ensuite un éloge délicat et très applandi de M' Demange, M. Thibièrge, secrétaire général, retraça les étapes principales de la vie active de la Société et parla des graudes questions auxquelles elle a cherché une solution. M. Debove, secrétaire per tuel de l'Académie de médecine, esquissa de spirituelle laçon l'antinomie qui existe entre les difficultés qu'èprouvent à admettre la responsabilité humaine ceux qui ont étudié les influences héréditaires et la nécessité où est la Société de se défendre coutre les inadaptés. Lecture fut alors donnée d'une forte belle lettre du professeur Lac signe (de Lyon). Enfin M. Roger, doyen de la Faculté de médecine, dit combien celle-ci se tenait et se tiendrait tonjours en rapports étroits avec la Société, évoquu le souvenir de Paul Brouardel, son prédécesseur.

### Dragées DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer { CHLORO-ANÉMIE (4 & 6 par jour) { NERVOSISME | MONTAGO, 48, Boul, de Parl-Reval, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Pharmacien français cherche sit, laissant quelq. loisirs. - Eerire P. M., no 1800.

Doct. français décoré Légion d'honneur, très au courant clientèle, sér. références, remplacerait confrère mobilisé ou non, Paris, banlieue ou province. - Eerire P. M., nº 1796.

A céder, par suite décès au front, cabinet méd. et habit., à 12 km. de Paris, banlieue Onest, clientèle conservée par remplaçant depuis la guerre. --- Ecrire P. M., nº 1288

Confrère au front recevrait dans sa famille couvalescents adultes ou de préf. enfants, villa dans Sud-Ouest proche mer. — Eerire P. M., nº 1476.

Doct. Paris, ayaut belle sit. médicale, désirerait connaître jeune confrère acceptaut de lui servir d'assistant, maintenant ou après guerre et susceptible de reprendre sa clientèle. Ecrire P. M., nº 1491.

On demande pour six mois, de Mai à Novembre, dans station de cure du Sud-Ouest, un assistant connaissant la Neurologie et la Psychiatrie. - Ecrire P. M., nº 1492.

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTES AFFAIRS PARAMÉD. — SERVICE DE REMPLACEMENTS, Renseignements gratuits aux demande 47, boul. Saint-Michel, Paris. - Tél. Bob. 24-81.

Tuberculoses, Bronchites. Catarrhes

Emulsion MARCHAIS Phos 170-Créosotée

OUATAPLASME Pansement completed on Dr. LANGLEBERT Phlegmastes, Eczema, Appendictes, Phlebites, Erystpeles. Brûlures

Le Gérant : O. Ponés.

SICH

Paris. - L. MARRYBRUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

En Comprimés ivaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

# TRAITEMENT DU CANCER

### LA BANQUE DU RADIUM

13, Rue Vignon - PARIS

LOUE TOUS APPAREILS

#### DE RADIUM

aux Médecins et Chirurgiens.

### desodorise

Spécifique des maladies ne Nombreuses attestations, Echantillon sur demand Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

#### Extraits UPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES Ovarique, Tayroidien, Hepatique, Puncreutique, Testiguiaire,

Mighretique Surrenal Thymique Aspoonysales O SE MY THE The ton Bloom step land

#### QUASSINE FREMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

EAU de RÉGIME des

# Arthritiques

DIABÉTIQUES - HÉPATIQUES

BOUTEILLES - DEMIES at QUARTS

APRÈS et ENTRE les REPAS

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

Les Seules fabriquées avec les SELS VICHY-ÉTAT

# TRAITEMENT DE



LABORATOIRES DURET ET RABY

5, Avenue des Tilleuls . Paris

Fichantillons sur demande à tous les Docteurs



Syn. Bromdiëthylacëtylurës = Adaline Française

VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



sont toujours à la disposition du

CORPS MEDICAL

L.LECOQ 15. Avenue Perrichont

PARIS XVIème

PHOSOTE injectable

LAMBIOTTE Frères

PHOSPHATE DE CRÉOSOTE CHIMIQUEMENT PUR FIXE et COMPLÉTEMENT ASSIMÍLABLE

La plus Forte Production de Chloroforme de France

CHLOROFORME anesthésique

LAMBIOTTE Frères
Ampoules de 30 et de 50 grammes.

Littérat. et Echantons: Produits LAMBIOTTE Fres, à Prémery (Nière).

# Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

(Furenculese, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéemyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

# "STANNOXYL"

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOUB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN =

( Académie des Sciences. § Le

Communications
en 1917:

Academie de Médecine.
Société Médicale des Hopilaux.
Sociéte de Chirurgie.
Thèse Marcel PBHOL (Paris 1917).

de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

# OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

Employé journellement à l'Hôpital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires.

et les hôpitaux civils et militaires. LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE AVEC "RÉCISION ET SECURITE

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris).
Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STEREORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION

JULES RICHARD, Ingénieu. - Constructeur 25, Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

### CAPSULES DARTOIS

CATARRHES at BRONCHITES CHRONIQUES, - Q. Since Abed, PAR

### OPOTHÉRAPIE VIGIER

12, Bouley. Bonne-Renyelle PARIS

### CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

### Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

# PAVÉRON

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules <sub>—</sub> Comprimés

IPECA INJECTABLE

### PECA total Dausse

Ampoules pour injections
Aussi actif que l'Emétine à doses
beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique . DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

### TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,

Advnamie, Neurasthénie,

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# CONSTIPATION-COLITES

TRAITEMENT par I

Paraffine

LIQUIDE

### MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI (Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café,

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS







# OVULES CHAUMEL

\*\*

Le plus Puissant

ICHTHYOL

des Décongestifs



Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830 MAYET GUILLOT

67, RUE MONTORGUEIL, PARIS

Téléphone : Central 89-01



Les APPAREUS fabriqués dans les Méliers MAYET-GUILLOT répondent rigonrensement à toutes les exigences médicules, mécaniques et collétiques,
outeurs

LA

# PRESIDE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO { Paris.... 45 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C1º, ÉDITEURS 120, houlevard Saint-Germain

> PARIS (VIO) BONNEMENTS :

Paris et Départements . 40 fr Union postale . . . . . 45 fr Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

F BONNAIRE Professour agrége, seur et Professeur en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE refesseur agrégé, gion de l'hôpital Cechin

DIRECTION SCIENTIFICUE

M. LETULLE Prefesseur à la Faculté, decun de l'hôpital Boucics pre de l'Académie de méd

F. WIDAL Prefessour de clinique à l'hôpital Cochi Membre de l'Académie de

Sochin, 10 do médecino.

F. JAYLE e clin, gyndrologique à l'h Secrétaire de la Directio

M. LERMOYEZ

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de médecipe

- RÉDACTION -M. ROGER Doyen de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dieu, embre de l'Académie de médecine.

evenér i inva

P DESEOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

Articles originaux:

R. Leaucine. — De la résection sous-capsulo-périostée primitive daus les fractures articulaires par pénétration de projectiles d'artillerie, p. 85.

H. Piénox. — Du mécauisme physiologique du touus

musculaire comme introduction à la théorie des contractures, p. 88.
G. Leven. — Tachycardic orthostatique liée à la

dilatation gastrique et supprimée par la gastropexie, p. 91.

Mouvement médical :

Quelques travaux récents sur l'asthme, p. 92.

Sociétés militaires :

RÉUNION MÉDICALE DE LA IV° ARMÉE, p. 94. RÉUNION MÉDICO-CHIEURGICALE DE LA IV° ARMÉE, p. 94.

Sociétés de Paris Société de Chirurgie, p. 95.

Analyses, p. 96.

Supplément:
u. Viay. — L'autonomie du Corps de Santé militaire.

R. Sabouraub. — Prophylaxie des maladies vénériennes aux armées.

CL. Regaud. — Joseph Renaut.

A. Poulard. — Stérilisation des gants de chirurgie.

LIVRES NOUVEAUX

ARIÉTÉS. CORDESPONDANCE SOMMAIRES DES REVUES.

LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Nouvertus CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Théobromine française chimiquement pure

Cachets dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25

Caféinee Lithinée Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, PARIS

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15. Rue de Rome, PARIS

Parc

Digitalique Strophantique

Spartéinée Scillitique

Phosphatée

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVI: ANNÉB. - Nº 10. 18 FÉVRIER 1918.

L'AUTONOMIE

DU CORPS DE SANTÉ MILITAIRE

Un rapport de M. Mourier à la Commission de l'armée sur le projet de loi présenté par le Gouvernement, et ayant pour objet l'extension de l'autonomie du Corps de Santé militaire, a résumé l'histoire de l'évolution successive de cette autonomic et démontré la nécessité de mettre, sans plus de retard, aux mains du Corps de Santé militaire la libre disposition de ses movens d'action. M. Lachaud qui, depuis de longues années, étudie les questions intéressant le Service de Santé et dont les publications afférentes à ces études sont bien connues, a remplacé, comme rapporteur, M. Mourier lorsque ce dernier a été nommé soussecrétaire d'Etat. Le nouveau rapporteur vient de déposer son rapport démontrant, lui anssi, le besoin impérienx d'élargir les attributions du Corps de Santé militaire en donnant à ses membres une situation qui ne permette plus de contester leur droit d'intervention dans les questions relevant de leur compétence spéciale. « Il convient tout d'abord », dit M. Lachand,

« de bien s'entendre sur le mot autonomie, Aucune arme, aucun service de l'armée n'est en réalité autonome au sens propre du mot. Tous les éléments constitutifs de l'armée ont une liberte

DIGITALINE Grintallines

## NATIVELI

Granules - Solution - Ampoules.

Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr.

Lithiase, Ictère, Entèro-Golite

boratoires FOURNIER Frères, 20, boul de l'Hôpital, PARIS

d'action particulière à chacun, mais en réalité ils sont reliés entre eux et subordonnés au haut commandement qui donne l'impulsion générale. coordonne les efforts et reste seul responsable de la conduite des opérations militaires. Il ne viendra donc à l'idée de personne que le Service de Santé puisse échapper à la loi commune; l'autonomie doit s'entendre seulement pour ce qui regarde le personnel, le matériel et les movens nécessaires à l'exécution du service. » On ne saurait mieny dire.

Le rôle du Service de Santé militaire, comme le rappelle le rapporteur, est double : conservation des effectifs par l'application des régles de l'hygiène et de celles de la prophylaxie des épidémies; soins à donner aux malades et aux blessés.

Le premier de ces buts a été admirablement poursuivi et atteint, des avant la guerre, par l'abaissement considérable de la mortalité annuelle et, d'une façon plus éclatante encore depuis la guerre, puisque celle-ei est la première où l'armée française se battant n'a pas à déplorer une mortalité par maladies supérieure à la mortalité par le fen. Ce magnifique résultat est du surtout : d'une part à la vaccination antityphoïdique, d'autre part à la lutte antipaludéenne en Orient, sans compter la revaccination antivariolique, l'isolement opportun des cas de typhus, la vaccination anticholérique, etc.

Succedané du Salicylate de Méthyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ANTINEVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX

pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau.

Tuberculose

## iniectable LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complétement assimilable. Littérat.et Echanten. Produits LAMBIOTTE Free, a Prémory (Natre).

Antisyphilitique très puissant Adopté par los Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES PRACTIOI NÉES : 70 centigr. tous les 4 jours 112 à 11 injections paur une curs}-DOSES MOYENNES : 30 à 55 centigr. tous les 6 ou 8 jours (5 à 12 inject, pour une curs,

Pour ce qui est des soins à donner aux blessés et aux malades « sur les 4 millions de soldats qui sont entrés dans les hòpitaux et les ambulances, 3.500.000 sont revenus guéris au front; les autres, les grands blessés ont été soignés, rééduqués, indemnisés et récupérés enfin pour le travail national », nous dit M. Lachaud et il ajoute : « Le Service de Santé a donc des droits à la reconnaissance du pays et cette reconnaissance lui constitue des titres qui lui permettent de retenir l'attention du Parlement afin qu'il ne considère plus les sanitaires comme un service, mais bien comme faisant partie d'un tout homogène de première importance ayant une fonction primordiale et constituant, suivant l'expression heureuse de M. Mourier, une arme véritable. L'arme sanitaire, soutenant sans conteste et avec supériorité la comparaison avec les armes qui tuent, doit donc, comme ces dernières, être réellement la maîtresse de tous ses moyens d'action, de son matériel, de ses troupes et avoir par consequent, comme elles, ses chefs responsables. »

Les lois du 16 Mars 1882 et du 1er Juillet 1889 ont soustrait le Corps de Santé à la tutelle du corps de l'intendance, mais ne l'ont pas placé au même rang que les armes combattantes et ne lui ont pas accorde l'effectivité du grade.

Il résulte, de cette infériorité blessante pour les personnes, des inconvénients graves pour le service, démontres des le temps de paix et que la guerre a largement accentnes.

Pour y parer, le projet de loi place le Corps de Santé au même rang que les armes combattantes et donne aux membres du Corps de Santé l'effectivité du grade.

Le médecin militaire, s'il ne porte pas des coups directs à l'ennemi le jour de la bataille, a néanmoins, de par nos reglements, sa place marquée sur le champ de bataille et, dans toutes les guerres, le sang des médecins de nos armées s'est mêlé à celui des combattants. Mon maître.

le médecin inspecteur général Dujardin-Beaumetz, dans un mémoire que j'ai lu, auquel il a travaillé durant les derniers mois de sa vie et qu'on n'a pas retrouvé, avait relevé le nom des médecins militaires français frappés par le feu de l'ennemi pendant les guerres de l'Empire et il résulte, de ces recherches, que la proportion des blessés et tués ne diffère pas notablement de celle des combattants. On peut présumer que la statistique de la guerre actuelle donnera des résultats analogues. Il n'y a donc rien de choquant ou plutôt il y a justice à ranger les officiers du Corps de Santé sur un pied d'égalité avec ceux des dillérentes armes. Depuis longtemps, en Allemagne, les médecins militaires, et cela à l'exclusion des membres de tous les autres services non combattants, font légalement partie du personnel combattant : Sind Personen des Soldatenstandes.

L'effectivité du grade veut dire : mêmes droits, prérogatives, dénominations, appellations, 'insignes de grade que dans les armes combattantes. Et, là encore, nous avons été devancés par la plupart des armées européennes, en Angleterre, Italie, Roumanie, Suisse, etc. L'effectivité du grade fait disparaître l'assimilation et donne enfin satisfaction à un désir bien ancien puisqu'il remonte au grand Percy. Le 8 Décembre 1808. écrivant à l'Empereur au sujet des chirurgiens d'élite (il désignait ainsi ceux des ambulances légères), il dit : « ... Ils aspirent à une récompense plus noble et plus digne d'eux. Ils osent, par l'organe de leur chef, supplier Votre Majesté de vouloir bien leur accorder le port de l'épaulette du grade auquel la loi les a assimilés... »

Les conséquences nécessaires des deux progrès que réalisera la loi nouvelle (Corps de Santé elassé parmi les combattants; effectivité du grade de ses membres) sont : la présence des médecins dans les états-majors, ainsi que l'a déjà établi le dècret du 11 Mai 1917 et, de plus, la possibilité,

pour le Corps de Santé, de possèder des étatsmajors particuliers comme en possèdent le génie et l'artillerie. Le dernier point me paraît partieulièrement important pour que la loi ait son pleiu effet et M. Lachaud y insiste avec raison.

Le projet de loi apporte, en outre, une innovation notable : l'admission dans le Corps de Santé des officiers d'administration qu'il dénomme officiers chargés de l'administration, alors que ces officiers, comme dans l'intendance, ne font pas actuellement partie du Corps, mais seulement du Service de Santé.

C'est là un des résultats de l'expérience de la guerre. Le cadre complémentaire des officiers d'administration du Service de Santé comprend un nombre élevé de personnes appartenant à des professions libérales ou à l'industrie. Il a été fait appel à leurs connaissances spéciales dans maintes circonstances où leurs services ont été très utiles. Les officiers d'administration de carrière n'ont certes pas été au-dessous de leur tâche et leur expérience a été précieuse dans les formations de l'avant comme dans celles de l'arrière, et dans l'enseignement qu'ils ont donné aux officiers de complément, mais il est devenu évident qu'il y a intérêt à élargir la base du recrutement de ces officiers et d'attirer dans leurs rangs des jeunes gens que leur goût porterait vers les études de droit et vers les gestions industrielles. Il faudra à l'avenir, dans le Corps de Santé, à côté des gestionnaires des formations sanitaires, des experts en contentieux, des chefs d'atcliers et de magasins et d'autres spécialistes. Un projet de loi aura à déterminer le recrutement nouveau. Il semble qu'il devra se faire par concours d'admission à l'Ecole du Service de Santé militaire. Là. à côté de l'enseignement à l'intérieur de l'Ecole, les élèves d'administration suivront les cours de la Faculté de droit, puis, ayant acquis le diplôme de licencié en droit, ils seront appelés à faire un stage à l'Ecole d'application du Val-de-Grace



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

## des DIURETIQUES

EP KLIERES Médicament régulateur du cœur par excetience, d'une afficacité sans égale dans l'artène-seid-tien, ext peur le brightique, coque la digitale est la tidisparairle se déches et la égypane, ren-tene, la présédirece, l'abbuniante, l'hydrepine. De un'e carriaque, le présédirece, l'abbuniante, l'hydrepine. d'athèse

CAFÉINÉE

BLUE THE REPORT OF CHEC

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. - Prix : 5 francs

PRODUIT FRANÇAIS

-1-1-

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS 

PRODUIT FRANCAIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

# SERUM NEVROSTHÉNIQUE FR

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig, de Cacodylate de stryohnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Boter DE 12 AMPORTER: 4:50

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude. FLACON GOUTTES : 3'50.

Téléph, 682-16.

MARIUS FRAISSE, Phins, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT G'ÉCHANTILLONS & MM. 100 DOCTEURS. 

Sous bénéfice de cette réforme essentielle à la base, on ne peut qu'applaudir à un projet qui relève la position des officiers d'administration et tend à la fusion, dans un même esprit de solidarité, des trois éléments, médecins, pharmaciens, administrateurs constituant le Corps de Santé.

Le rapporteur s'étend aussi sur des critiques du passé tout en commencant la légitime réhabilitation de la direction, au ministère, du médecin inspecteur Troussaint, puis il parle de prévisions d'organisation d'après-guerre : malgré l'intérêt de ces considérations, leur exposé et leur discussion dépasseraient le cadre de cet article et il suffira de citer cette conclusion de M. Lachaud : « L'autonomie du Service de Santé étant chose des maintenant acquise, il sera possible de faire de ce corps un organisme complet et pouvant réellement rendre les services que l'on attend de lui ».

Avant 1882, alors qu'on étudiait au Parlement les bases d'une autonomie encore timide du Corps de Santé, M. de Freycinet écrivait, dans un rapport au Sénat, qu'il y avait lieu dans cette question de procéder par étapes successives, mais qu'un jour viendrait où le Corps de Santé ayant exercé avec succès les attributions qu'on lui accorderait tout d'abord, « ce qui ne saurait manquer, on examinera s'il convient d'aller plus loin et de lui donner le dernier degré d'autonomie ». Ce jour est arrivé et il appartient au Parlement de hater la mise en application des progrès demandés pour le bien de nos soldats.

La transformation du projet de loi en loi effective est urgente. Elle fera honneur à ses auteurs, mais surtout elle facilitera notablement la lourde tâche de notre personnel sanitaire dans les questions relatives à l'économie de nos vaillants effectifs et dans celles de l'organisation des secours aux blessés et aux malades. En même

paix et surtout en campagne, si intimement mêlee aux labeurs du soldat dont le médecin partage, chaque jour, les fatigues et les dangers et pour lequel il est un élément essentiel de réconfort, notamment sur le champ de bataille.

> Cu. Viry, Médecin inspecteur.

#### PROPHYLAXIE DES MALADIES VÉNÉRIENNES AUX ARMÉES

Par R SAROHRAHD

La guerre fait fleurir toutes les maladies de promiscuité - les pédiculoses, la gale et toutes les maladies vénériennes. Depuis la guerre, l'hôpital Saint-Louis voit croître de mois en mois le nombre journalier des syphilitiques. On y voyait chaque jour trois ou quatre syphilis récentes, autrefois; aujourd'hui, on en voit dix, douze, quinze par jour, souvent davantage; à certains jours, j'ai compté vingt syphilitiques qui se présentaient à l'hôpital pour la première fois, et qui tous venaient d'être contaminés.

On voit cela dans la population civile, mais tout cela vient de l'armée, Interrogez les femmes qui peuvent savoir d'où la contamination leur est venue, ou bien ce sont des ouvrières d'usine qui l'ont reçue de leurs compagnous de travail ou bien c'est la syphilis de la femme mariée que le permissionnaire lui a rapportée du

Qu'on retourne le problème comme on voudra, l'armée est le principal instrument de propagation de ce sléau. Non pas notre armée, mais toutes les armées, et depuis que l'on connaît la syphilis. Prenons les statistiques chez nos ennemis. Il n'y guerre, l'armée allemande avait perdu temporairement, par maladies vénériennes, un chistre de disponibles correspondant à soixante divisions.

Problème à solutions antinomiques, parce qu'il heurte de front une loi naturelle. On permet au soldat de boire, de manger, de dormir, mais on le garde sous les armes par périodes de quatre mois sans rapports sexuels autres que de hasard : la conclusion est inévitable.

Les permissions de sept à douze jours pendant lesquelles le soldat non marié est livré à lui-même et aux tentations ont des résultats pires

Les ménages sont séparés, le soldat est au front ou à l'usine, la femme à l'usine avec d'autres hommes que le sien. Le résultat pouvait se prédire, mais le prédire n'est pas l'empêcher.

Pourrait-on, sinon empêcher toutes consé-quences morbides d'un tel état de choses, du moins en limiter les conséquences, c'est là une question instante pour qui voit naître sous ses yeux et grandir cette source de maux innom-

Ce qu'il faut bien comprendre, si l'on veut envisager le problème comme il doit l'être, c'est que le péril vénérien, en ce moment, est à armée et à l'usine, C'est donc la qu'il faudrait le joindre et y parer.

Evidemment, on cherche à le maîtriser, mais que fait-on ? On multiplie les centres de traitement des syphilis acquises, tant aux armées qu'à l'intérieur. Chercher et hospitaliser les syphilis contagieuses est assurément un moyen d'en restreindre le nombre à venir. Mais cela c'est ce qu'on pourrait appeler l'ancienne formule de la prophylaxic, la prophylaxie après coup. C'est, sous la même forme ou sons une forme à peine différente, la lutte contre la prostitution avouée ou clandestine, les râfles, les visites et les traitements forcés, l'internement forcé des contagieuses. Et il faut bien convenir que les résultats de telles pratiques se sont démontrés insuffisants



sinon nuls ; on ouvre tous les jours de nouveaux centres vénéréologiques militaires ou civils, ils se remplissent de nouveaux malades et deviennent insuffisants; on en crée de nouveaux qui s'encombrent à leur tour. Et devant cette marée montante on a le sentiment intense de l'effort vain. Les contaminations visiblement deviennent chaque mois plus fréquentes, et leurs snites de plus en plus incalculables.

Dans ces conditions, on doit se demander si nos moyens ne sont pas désuets, si nos efforts ne sont pas, au moins partiellement, dirigés à contre-sens, et si l'on ne pourrait pas les diriger mieny.

Or, en ce moment même, des faits nous montrent que ces maux seraient pour une grande part évitables. Ils nous montrent que ce qu'il v aurait à faire serait plus facile que ce que nous faisons et que cela serait plus efficace. Ils nous montrent aussi que ce qu'il faudrait faire, nous ne le faisons pas. C'est ce que je voudrals exposer, c'est ce que je voudrais démontrer par des exemples topiques, offerts tout près de nous - chez nous - mais par d'autres que par nous. le voudrais dire en quelques mots comment la prophylaxie des maladies vénériennes est comprise dans l'armée américaine, comment elle est appliquée et les résultats qu'elle fournit.



Des son arrivée au corps, le soldat américain est prévenu explicitement du péril vénérien et de ce qu'il en doit redouter. Il en est prévenu par des conférences obligatoires, faites par les médecins militaires, dont ccs leçons constituent l'une des premières et principales attributions. A ces conférences, officiers et soldats doivent tous assister. Ces conférences non seulement mettent l'homme en garde contre les rencontres de hasard ct les rapports vénériens quelconques, mais elles lui expliquent très minutieusement que même après s'être exposé au danger, il doit essayer d'obvier à ces conséquences et que, s'il ne le fait pas, il sera puni.

Voilà donc le premier moyen; voici le second. Dans toute ville de garnison américaine, sont installées des stations prophylactiques permanentes qui sont ouvertes à toute heure, de jour ct de nuit, et dont tout officier ou soldat doit avoir sur lui la liste tenue à jour. Tout homme, lorsqu'il vient d'avoir un rapport sexuel, doit, sous peine de punition, sc présenter à l'une d'elles le plus tôt possible après le coît. Tout Américain sait - et de façon à ne pas pouvoir l'ignorer qu'au plus tard trois ou quatre heures après le rapport sexuel, il doit passer à l'une de ces permanences et v subir un traitement prophylac-

A Bordeaux, par exemple, il y a trois stations prophylactiques permanentes. A Paris, il y en a dix, il v en aura douze dans quinze jours, et il v en aura davantage à chaque trimestre. Je m'abstiendrai de les citer, car elles sont discrètes. Il est plus utile de dire qu'une seule fait en 'moyenne soixante-quinze traitements par jour. Moi-même j'ai été arrêté dans la rue par des soldats, le plan à la main, me demandant la rue et l'hôtel qui leur avaient été indiqués.

Dans ces stations, comment sont installés les services de prophylaxie? Ce sont à peine des services médicaux. Ils sont tenus par des infirmiers choisis au corps pour leur particulière intelligence pratique. Ce personnel est admirablement instruit de ce qu'il doit faire. D'ailleurs, ce qu'il doit faire est très simple et est exécuté en dix minutes.

D'abord les organes génitaux sont lavés à l'eau ct au savon. Ensuite est pratiqué dans l'urèthre antérieur, contre la blennorragie, une instillation de protargol à 2 pour 100, au moyen d'une seringue de verre. L'injection faite, le patient tient fermé avec le doigt l'orifice uréthral pendant cinq minutes. La seringue qui a scrvi est stérilisée et sera maintenue en permanence dans un bain de sublimé à 2 pour 1.000.

Ensuite est pratiquée, contre la syphilis et le chancre mou, une onction copieuse du gland du prépuce et du fourreau de la verge, avec une pommade au calomel au tiers, et le patient a soin de l'appliquer par massage, sous les yeux de l'infirmier et ce massage doit être particulièrement attentif, au niveau du frein préputial et des deux côtés du frein. Ce massage dure également cinq minutes, après quoi la verge est enveloppée d'un papier-soie faisant pansement, un pansement que le soldat doit garder quatre ou cinq heures au moins et jusqu'au suivant lavage.

Il va de soi que chaque station prophylactique possède un registre où sont consignés le jour, l'heure, le nom du patient et sa qualité. De cette façon, le soldat ne peut pas dire qu'il est passé à la station si ce n'est pas vrai.

Ces moyens de prophylaxie si simple sont en usage dans l'armée américaine depuis 1911-1912. On a donceu, avant la guerre, tout le temps d'en apprécier les résultats. Au début de cette période d'essai, seuls étaient punis les malades qui n'étaient pas passés à la station de prophylaxie. Ensuite et par l'expérience, on s'est convaincu que seuls les soldats qui ne s'y étaient pas présentés, ou qui s'y étaient présentés trop tard après le cort, étaient contaminés. L'autorité militaire est désormais assez sûre de ses movens pour punir d'emblée tout homme atteint de maladie vénérienne ; le seul fait de sa contamination étant considéré comme une preuve suffisante que le malade n'est pas passé à la station prophylactique ou qu'il ne s'y est pas présenté à temps. A la caserne, la surveillance vénéréologique

est faite par un major. Deux fois par mois, à l'improviste, il procède à la visite spéciale et personne n'y doit manquer. L'homme qui est

#### COLLOIDES PURS. ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

colloidal l

## ECTRARGO

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine,

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloïdal)

ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 10 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE.

COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHEMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE.

Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adrosso télégraph. COMAR-PARIS

ement préventif SYPHILIS et PALUDISME

MPOULES A (0,10 d'Hectine par ampoule).
AMPOULES B (0,20 d'Hectine par ampoule).

(Combination d'Hestine et do Mercure).

Le plus actif, le mieux toleré des sels marcur-leis.

PIL-21ES (respille: Hestins d'Ortronoisers (R-645) Ext. (Dep. 1). Dutés du des les marcur-leis (PIL-21ES) (respille: Hestins 600; 18; 600). 24 450 ppt, appen, 10 à 14 ppt. 4 ppt. 10 à 14 ppt. 4 ppt. 10 à 14 ppt

Laboratoires & PHECTINE,12 Rue du Chemin Vert, à Villeneuvs-le Garenne (Sein

Le plus Puissant Reconstituant général

ies cas dui fout feiterer field griefert, améliorer la composition du sain, remineraliser les issus, combatter les phosphaturies et memore à la gromatie les reactions introgramiques, transport de la companyation de la co

Exiger surtoutes les boîtes et flaoons la Signature de Garantie: NALINE
Uttérature et Echantes: S'air. à NALINE, rètes Willeneuve-le-Garanne, pris St-Det 13 (Sido).

trouvé malade est déféré ipso facto à un tribunal de police militaire: summary-court. La condamnation est prévue: deux à trois mois de suspension de paye; deux mois si le sujet s'est reconnu malade et s'est dénoncé.

Mais, dira-t-on, si le soldat a passé la nuit entière auprés d'une femme et qu'il se présente seulement le lendemain à la station prophylactique...

D'abord la permission de nuit est extrémement rare dans l'armée américaine, donnée seulement pour un motif précés et sérieux. Ensuite, tout soldat est averti que, après quatre heures, les soins de prophylaxie peuvent être inefficaces.

Pour apprécier nettement les résultats fournis par ces méthodes, il faudrait des statistiques. Elles seront publiées par le Département de la Santé américaine, mais seulement dans plusieurs mois. On ne connaît donc que des résultats partiels. Mais ils sont vraiment impressionnants.

Des statistiques antérieures, il ressort que, en temps de pais, 7 à 8 pour 100 des soldats qui avaient des rapports sexuels de hasard ciaient contaminés. Cette proportion s'est élevée à 12 et 15 pour 100 pendant la guerre de Cuba et de Philippines. Avec les méthodes prophylactiques actuelles, elle est de 1/2 pour 100.

Dans telle station prophylactique de Bordeaux que je sais (Hôpital-base n° 6), mille soldates se ont présentés au traitement prophylactique entre le 25 juillet et le 10 novembre dernier, sans qu'il se soil produit parmie eux une seule contamination, soit de blennorragie, soit de chancre mou, soit de syphilis.

Cette statistique n'est pas isolée. Par une prophylaxie de moyens toutà fait analogues, l'arinée australienne n'a présenté qu'un cas de contamination pour mille (Brit. med. Journ.)

L'armée canadienne a distribué à ses hommes pour la prophylaxie individuelle à opérer suivant les mêmes méthodes, 50.000 tubes contenant :

| Vaseline       |  |   |  |   |   |   | 50   |
|----------------|--|---|--|---|---|---|------|
| Lanoline       |  |   |  |   |   |   | 15   |
| Calomel.       |  |   |  |   |   |   | 32,5 |
| Acide phénique |  |   |  | i | i | i | 1.0  |
| Camphre        |  | • |  |   |   |   | 1    |

et déjà elle se loue hautement des résultats obtenus.

Ces exemples me paraissent suffisants pour qu'on puisse conclure, surrout lorsqu'on voit pendant ce temps les aurres armées helligérantes rester en proie à des contagions innonbrables qui se multiplient en progression géométrique. Mais il y a plus : l'armée américaine elle-même n'a pas-su partout se défendre de ces contarions.

Dans telle ville du littoral qu'il est inutile de préciser, la prophylaxie fut moins intelligente et moins suveillée. En quelques mois le résultat (45 pour 100 de contagions) fut le même qu'aux Philippines jadis et dans les autres armées actuellement. Est-ee assez clair?

\*\*\*

Dans un article tel que 'celui-ci, qui a pour unique objet de servir à quelque chose et dont le signataire retrancherait volonitiers as signature pour le faire plus impersonnel, il ne s'agit point de critiquer ee que font ceux-ci ou ceux-la et surtout de dénigrer, suivant la manie française, ce que nous faisons, alors que nous faisons tous de notre mieux.

Mais, n'est-il pas frappant de voir, une fois de plus, une mèthode de prophylaxie qui fut toute française à l'origine, appliquée chez nous, par d'autres que par nous, alors que, nous, nous ne l'appliques par

l'appliquons pas.
Il y a dix ans que Metchnikoff et Roux, à l'Institut Pasteur, après des mois d'expérimentation animale, ont osé pratiquer sur l'homme, sur un médeçin, l'inoculation de la syphilis par scarifications sur le gland et sur le prépuce et stériliser une heure plus tard cette inoculation par la même pommade au calonel, dont l'application est aujourd'hui obligatoire dans l'armée américaine. Avec Queyrat, je fus témoin oculaire de cette expérience et je puis dire qu'elle fut saisissante.

Et eependant, rien qu'en ces trois derniers mois, je compte au moins trois publications ou leçons faites à Paris par des hommes dont la compétence pourrait paraître indiseutable et tous ne parlent de semblables tentatives de prophylaxie autivénérienne que pour dire qu'elles out fait faillite, qu'elles sont jugées définitivement sans valeur ou que l'idée même en était absurde et chimérique!

Sur quoi sont basées des affirmations si légères puisque jamais chez nous l'essai de cette méthode ne fut systématique et qu'en d'autres mains ces tentatives sont couronnées de succès l'...

Devrons-nous attendre la fin de la guerre pour nous en apercevoir, devrons-nous laisser se faire sous nos yeux de nouvelles contaminations par centaines de mille, alors que tous nos enfants sont soldats. Devrons-nous dire après coup, une fois de plus, que d'autres ont su faire usage de eq ue nous avions trouvé, pendant que nous ne savions pas nous en servir et qu'ainsi nous avons laissé faire, sous nos yeux, une génération de syphilitiques.

Pendant ce temps, nous créons pour les syphilis acquises et désormais inévitables, d'innombrables centres de traitement qu'il faut multiplier de mois en mois, au lieu de saisir le mal à son origine et de l'empêcher de naître.

Quel est l'homme qui voudra prendre en mains cette question et copier ee que l'armée américaine a su faire et dont l'Institut Pasteur français lui avait donné tous les éléments?



Le lacte of du M. Doncard est allesse à lite gracieux à tous les mercins des Armées qui en feront la demande au laboratoire du lacter 112 Rue la Boetre-Paris. Tel. Wagram. 58.28.

#### JOSEPH RENAUT

1844-1917

Professeur d'Anatomie générale et d'Histologie à la Faculté de Médecine de Lyon.

Avec J. Renaut, mort le 26 Décembre 1917, disparaît un des premiers histologistes de notre temps et l'un des maîtres qui ont fait le plus d'honneur à la Faculté de Médecine de Lyon.

Il naquit à La llaie-Descartes, en Touraine, le 17 Décembre 1844. Il fit ses premières études médicales à l'École préparatoire de Médicale de Tours, puis vint à l'aris, où il fut nommé interne des hôpitaux en 1808. En 1872, il entre au laboratoire de l'auvier et devint préparateur du graud histologiste. En 1877, tandis qu'il était depuis quelques nois ente de clinique du professeur Hardy, à l'hôpital Saint-Louis, la notoriée seientilique que lai valaient ses premiers travaux le fli nommer professeur d'Anatomic générale et d'Ilstologie à la Faculté de Médecine de Lyon, récemment créée.

Renaut passa à Lyon les quarante dernières années de sa vie, dans un labeur d'une constance admirable, consacré à la Science et à la Médeeine. Médeein des hôpitaux, il eut à l'Hôtel-Dieu une « vi-

site » aussi sufvie par les étudiants que celle des professeurs de clinique, et il tue n'ille un consultant très réputé. Professeur d'Histologie, il comnt les plus grands succès d'enseignement, et ces succes étaient justifiés par une documentation scientifique de source personnelle, étendue et sûre, aussi bien que par une maîtrise incomparable de la parole et du dessin. Directeur d'un des laboratoires de recherches les plus fréquentés de la Faculté, il porta ses investigations et dirigea celles de ses élèves sur les sujets les plus variés de l'Illistologie humain normale et pathologique et sur de nombreux points intéressants de l'Histologie comparée. Un nombre considérable de travaux, beaucoup de découvertes morphologiques, histo-physiologiques et histo-pathologiques sont sortis de son laboratoire, où se succèdèrent à ses côtés de nombreux élèves, qui



J.TRENAUT.

s'orientaient ensuite suivant l'une ou l'autre des deux tendances du maître : la Médecine, et la

Science des cellules et des tissus.

Renaut, dont une infirmité légère génait la marche, et dont l'activité très grande se trouvait de ce fait presque confinée dans le domaine de l'esprit, se délassait de la Science et de la Médecine par la Littérature, la Poésie et l'Histoire. On voit rarement une intelligence aussi complète

mettre en œuvre des connaissances aussi profondes et aussi variées. C'est avec raison que son ami Albert Robin dit de lui qu'il fut un des derniers encyclopédistes.

Pour donner de l'œuvre scientifique de Renaut une idée complète, il faudrait un inventaire soigneux, que la brièveté imposée à cet article ne me permet pas. L'action doctrinale la plus importante qu'il ait exercée a consisté, ainsi qu'il le

disait lui-même, à faire servir l'Anatomie générale au progrès de la Médecine, à meller constamment à la pensée médicale de l'étudiant, du chercheur ou du prattien la notion des structures et des mécanismes fonctionnels, de quoi la pathologie et la thérapeutique elle-même tirraient un excellent profit. Son enseignement oral et son cenvre écrite principale, le Traité d'Histologie pratique, ont été tout imprégnés de la conviction que la Science des cellules et des tissus est un des fondements essentiels de la Physiologie et de la Médecine.
Dans les vingt dernières années de sa

carrire, Renauf a assisté au développement rapide de deux branches maîtresses de l'Histologie : à l'analyse morphologique des structures tissulaires, qui était la préoccupation principale des premiers histologistes, se sont, en effet, ajoutées avec une importance croissante, l'investigation plus intime des cellules (Cytologie), et l'étude de leurs variations provoquées (l'Isto-physioce xpérimentale). La Chimie, la Physique et atomie microscopique se rencontrent mainnt à chanue instant sur les mêmes objets

logie expérimentale). La Chimie, la Physique et l'Anatonie microscopique se rencontrent mair tenant à chaque instant sur les mêmes objets d'étude, combinant en une technique nouvell e les procédés d'analyse, qui leur sont propres. Peu préparé par sa formation première à mettre en cuvre lui-même les méthodes nouvelles, accaparé d'autre part par de multiples et lourdes tiches, Renaut étit pu, comme tant d'autres, se confiner



CHOLÉMIE-ICTÈRES-CONSTIPATION

commodément dans des techniques anciennes et immuables. Il avait heureusement une haute et juste idée des exigences de la Science. Il s'est donc incessamment adapté au progrès, en faisant appel à la collaboration de ses élèves; attifés à lui par l'enthousiasme communicatif que son enseignement dégageait, ceux-ci ont toujours afflué, recevant de lui leur formation générale, lui donnant en échange une part de leur activités cheange admirable et fécond, que Renaut considerait avec raison comme son principal magistère.

En 1913, à l'oceasion du quarantième anniversaire de son entrée au laboratoire d'Anatomic générale du Gollège de France, ses élèves et ses amis lui ont offert une plaquette comménorative gravée par Aubé: à l'avers, l'image du maître, au revers, un laboureur creusant son sillon au soleil couchant. Pour le vieux travailleur, le repos est maintenant venu, précédé, hélas l des angoisses et de la solitude faites autour de lui par la guerre. Mais l'œuvre de Renaut, comtinuée par ceux qu'il a formés, participera au renouveau scientifique de la paix.

CL. REGAUD.

#### STÉRILISATION DES GANTS DE CHIRURGIE

Par A. POULARD

Ophtalmologiste de l'hôpital Necker
et des Enfants-Malades.

Il est, parmi tant d'autres, un préjugé, largement sinon universellement répandu en chirurgie : l'impossibilité de stériliser les gants à l'autoèlave.

Le passage à l'autoclave est cependant la meilleure méthode de stérilisation des gants de chirurgie. C'est la plus sûre paree qu'elle conduit à une stérilisation absolue; e'est la plus économique parce qu'elle permet un usage prolongé des gants; c'est la plus pratique parce qu'elle fournit au chirurgien des gants souples et maniables.

Seulement, il faut savoir stériliser des gants à l'autoelave.

L'ennemi des gants de eaoutchouc c'est l'humidité; les gants peuvent sans inconvénient passer à l'humidité, mais ils ne doivent pas y séjourner longtemps. Il faut faire en sorte que les gants, au



sortir de l'autoclave, se trouvent rapidement séchés et talqués.

A cette scule condition ils resteront maniables et se conserveront longtemps à l'usage.

Or, il est faeile, en préparant les gants d'une certaine manière, avant la mise à l'autoelave, de réaliser ensuite le séchage et le talquage de ces gants sans ouvrir la boîte dans laquelle ils ont été stérilisée.

Voici d'ailleurs la manière de procéder

Les gants (nettoyés et séchés après usage) sont d'abord talqués extérieurement et intérieurement, puis placés les uns sur les autres (par 2 on 3 paires) dans une boite spéciale pour la stérilisation des gants (voir fig.). L'intérieur de cette boite est aussi saupoudré de talc.

La boite contenant les gants est fermée par une rondelle double ou triple de toile de lin à trame serrée (C), maintenue en place par une bague métallique (B).

On la met ensuite dans l'autoclave. Après une

stérilisation de 20 minutes à 120°, la boîte est retirée toute humide et mise à sécher.

Tous les modes de séchage sont bons; on peut sécher au soleil dans une étuve à linge chaud, ou à l'aide d'un autoclave spécial à faire le vide.

Dans le service on prôfite de l'étuve séche électrique qui èst toujours en marche au moment des stérilisations; la boîte à gauts sortant humide de l'autoelave est simplement placée sur l'étuve chaude.

La dessiccation se fait rapidement. De temps en temps la boîte est secouée fortement de façon à séparer les gants, à les découler les uns des autres.

On continue à sécher les gants et à les secouer jusqu'au moment ôi, en secouant, un nuisge de tale s'échappe à travers le couverele de linge. A ce moment les gants sont secs et prêts à l'usage. Il ne reste plus qu'à mettre le couverele (A) métallique par-dessus le linge obtrarteur.

La préparation des gants comprend donc trois temps principaux :

1º Le talquage; 2º la stérilisation; 3º le séchage. Ce dernier s'obtient facilement avec une botte spéciale, mais on peut, aussi bien, utiliser n'importe quelle botte sur laquelle on fixe un linge obturateur épais et à trame serrée.

Ce mode de stérilisation présente de grands avantages: A) Le passage à l'autoclave assure une stérilisation absolue; B) Grâce au séclage rapide et au talquage les gants ue se détériorent pas et peuvent servir un nombre considérable de fois, juŝqu'à l'usure; C) enfin la main entre dans les gants sees et talqués avec la plus grande aisance.

Cette entrée facile de la main dans le gant permet au chirurgien d'éviter la faute d'asepsie qui consiste à se servir de la main gauche non gantée pour faire entrer sur la main droite un gant trop humide qui ne veut pas glisser. Dans les gants sees et talqués la main passe avec





la plus grande facilité sans que le chirurgien ait besoin de se servir de sa main nue.

De plus, grâce au talc intérieur, la main reste au sec sans crainte d'altération pour l'épiderme.

#### LIVRES NOUVEAUX

Comment économiser le chauffage domestique et culinaire. Notions pratiques recueillies et publiées par R. LEGENDRE et A. THEVENIX, 4 brochure. (Masson et C\*\*, éditeurs). — Pris: 4 fr. 25 net.

La Direction des Inventions, des Etudes et des Expériences techniques du ministère de l'Armement vient de prendre l'heuvense initiative de rassembler en une brochure les notions partiques qui permettent d'économiser le chauffage domestique et cultuaire. La rédaction cu a êté assurée par deux membres desa section d'hygiène, MM. Legendre et Thevenin, et le petit volume que nous avons sous les yeux est un modèle de clarié, d'ordre et de bon sens, où chaeun policie, jugera et son rendemes chauffage qu'il cupiolic, jugera de son rendemes de la different de mise — souvent considérables — qu'il peut réalisersus restrictions.

Cette question intéresse tout le monde et les praticiens, dans leurs foyers, seront certainement heureux d'en nouvoir étudier la melleure solution

Par exemple, qui de nors se tend monompte exect de la puissaire calorifique des divers communitibles, et par suite, de leur valent réelle? Or, nons appreons lei que, aux pris actuels de Paris, la houllle et l'authracite sont les moins dispendient, que le coke est deux fois plus coûteus, le gaz trois fois, le hois cinq, le charbon de hois on le pétrole buit à neuf fois, cliedretirét quarante et l'alcond soixante-dix. Ced peut guider utilement notre choix, quand nous hésitons entre plusieurs moyeus de chauffage.

Deuxième donnée importante : l'appareil dans lequel on brûle ec combustible. La cheminée, si agrèable qu'elle soit, doit être prohibée en temps de guerre, car elle a le plus détestable rendement, puisqu'elle n'envoie dans la pièce que 1 à 5 p. 100 de la chaleur qu'on y produit; partout elle doit donc céder le pas aux poèles qui eu dégagent plus de la moitié, si bien qu'on se chauffe antant avec 1 kilogr, de combustible dans un poèle qu'avec 10 ou 20 dans

Si les combustibles usuels manquent, on peut y suppléer de bien des facons et les recettes ne manquent pas pour utiliser la tourbe, la seiure de hois, les poussiers, la tamée, les mares, les grignons, les déchets de toutes sortes, mais Il faut savoir commeut faire pour brûler ces produits si divers et chacu d'eux requiert un tour de main spécial, que beaucoup serout heureux d'apprendre, saus essais et saus tâtonnements.

Une fois choisi, le combustible le plus économique, le plus aisé à es procurer et l'appareil de chauce, le plus aisé à es procurer et l'appareil de chauce, il reste à régler la combustion à l'altire optima et diminuer les pertes tonjours considérables par les diminuer les pertes tonjours considérables par les diminuer les pertes tonjours considérables par les montes, les feuéres et les murs, tout en conservaint une ventilation suffisante pour renouveler l'air nécessaire à la respiration. La horochure de MM. Legelde et Thévenin expose toutes les données de ce problème complece et les condense en une série de commandements qui ne sont que les cousseils d'un bon seus réfléchi.

Mais l'hiver s'avance et bientôt la question du chauffage domestique diminnera d'importance—tout an moins jusqu'à l'automue prochain. — Est-ce à dire que cette brochure n'aura plus d'intéré!

Si nous ne chauffous nos appartements que pendant la saison froide, nons sommes obligés de faire du feu tons les jours, même au plas fort de l'été, pour euire nos aliments et, aux prix actuels des combustibles, c'est là cencre une dépense très sensible. MM. Legendre et Thévenin out envisagé également ectte quession du chauffage culhaire et l'ont exuninée

selon les mêmes principes que le chauffage domestique.
Pour donner une idée de leurs conseils à ce sujet,
nous ne saurions mieux faire que de reproduire les
conclusions du chapitre qu'ils lui consacrent et qu'ils
out longuement justifiées:

« La casserole métallique est préférable à la marmite de terre pour un chanffage rapide.

- « Tenez-les toutes propres extérieurement; plus elles brillent et plus elles chauffent vite.
- « Qu'on ne voie jamais sur le feu une casserole
- « Choisissez toujours une casserole large; plus elle couvre le foyer, mieux elle chauffe; moins elle est haute, nlus vite elle bouillira.
- a Quand vous recherchez les aliments les moins coûteux, tenez compte non seulement de leur prix d'acliat, mais de leur temps de cuisson.
- « Réduisez le séjour sur le feu par un choix judicieux des appareils.
- « N'altune; jamais un faurueau à charbon de bois, e Le fourneau ne duit servir que pour les cuissous prolongées de plats nombreux. Il a sa raison d'être daus les resturrants, hópiturs, écoles, collectivités de toutes sortes. A la maison, on ne l'allumera que certains jours et on l'utilisera au mieux, en choissant ces jours-là pour la lessive, le repassage ab préparation d'un grand nombre de plats à longue cuisson.
- « Toutes les cuisines brèves se fevont sur le rèchaud à gaz. On composera des menus ne comprenant que des plats cuisant rapidement et, ces jours-là, le fourneau ne sera pas allumé.
- « Sur le gaz, choisissez toujours un foyer plus pelit que votre casserole; diminuez la flamme dès que l'ean bout; éteignez avont de retirev votre plat. La cuisine au gaz n'est économique que si elle dure peu et si le roblinet n'est pas constamment ouvert en grand.
- a Confectionner une marmite norvégienne; unserlargement. — La ctisine y ost aussi bonne et elle s'y fait sans fen. L'économie est d'autant plus sensible que les mets sont de cuisson plus leute l'aites bouillif sur le gaz avant de mettre à la marmite. Faites bouilli de nouvean en sorant. Aèrez la marmite après chaque usage; qu'elle soit toujours sêche pour bien fonctionner. »

Il convient de féliciter la Direction des Inventious d'avoir pris l'initiative de cette publication de bonne et exacte vulgarisation. Le public est actuellement trop peu renseigné; on ne le conseille pas suffisam-

(Voir la suite, p. 121.)

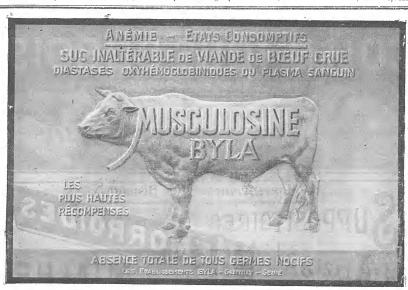

### Iso-Valérianate de Bornyle Bromé

(0,15 de produit par capsule)

ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux

# ALBORNINE Régulateur de la Circulation et de la Respiration

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéol

(2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS





à l'Iodure de Strontium.

Une cuillerée à potage contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur, complètement exempt d'Iodates.



INDICATIONS Artériosclérose au début; Angine de poirrine, Asthme, Emphysème, Bronchite chronique, Diabète, Goutte, Rhumatisme chronique, Scléroses viscérales, Syphilis secondaire et tertiaire.

L. ROHAIS & Ci., 2, Rue des Lions-Saint-Paul, PARIS











# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

## L'IODONE ROBIN est la meilleure et la plus assimilable des préparations iodées.

Ne pas confordre l'ODNE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires, dans le but de surprendre la bonne foi du public.

Ces préparations ne sont pas de véritables iodo-peptones car la plupart sont à base d'albumine, d'albumose (Peptone de gélatine), de glycocolle ou bien de glycogène et même à base d'hutle de ricin, tandis que l'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYPSIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Poir les comples rendus de l'édoadémie des Sciences en Mai 4911).

L'IODONE ROBIN a été consacré par une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le D'Boulaire (intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906). L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées:

1° La Seule à base de Peptone Trypsique;

# 2° La seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE;

3° La Seule qui ait eu un rapport favorable àl'Académie de Médecine par le Professeur Blache (séance du 26 mars 1907).

L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans :

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-moteurs et en activant la circulation du sang.

#### MODE D'EMPLOI:

IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de lait ou de vin blanc, etc. Dans les manifestations goutteuses, on l'emploie à la dose de 40 à 50 gouttes par repas.

IODONE INJECTABLE : Une Ampoule de 2 centimètres cubes par jour (dosée par centimètre cube à 0 gr. 02 et à 0 gr. 04 d'iode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE ·

# TRICALCINE



· CROISSANCE · RACHITISME

SCROFULOSE - DIABETE

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

## RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE LE PLUS RATIONNEL

LΔ

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIOUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

## EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de trailement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à  $0_0$ 01 de MÉTHYLARSIMATE DE SOUDE chimiquement pur par cachet.  $5^f$  la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 gouttes de solution d'ADRÉMALME au millième par cachet . 6: la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0,02 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet 450 la Boite de 60 cachets

## CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Litterature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hópitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE TUBERCULOSE

# CONSTIPATION



# I E O LAXINE

Chimiquement pure spécialement préparée pour l'usage interne

1 à 2 cuillérées à entremets le matin à jeun et le soir en se couchant ou MIEUX ENCORE remplacer la dose du soir par :

# LATHAOLAXINE LAXATIF REGIME

Laboratoires DURET & RABY. 5, Av. des Tilleuls\_PARIS-MONTMARTRE

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.



Gastralgies

ELIXIR DU Dª MIALHE

8, RUE FAVA

MARQUE DÉPOSÉE

Extrait complet des Glandes pepsiques

ment sur ce qu'il pent, sur ce qu'il doit faire pour supporter sant prop de difficultés l'immense conflit actuel. Pour chaque restriction, pour toutés les questions de la vie sociale s'ilmentation, culture, élèvage, etc., il serait à souhaiter que cet exemple soit saivi et que nous ayons bientôt à notre disposition beaucoup d'autres petits guides aussi clairs et unsis précis que celni-cl. M. T.

Trattamento delle fratture aperte da arma da fuoco.
Traitement des fractures ouvertes par armes à
feu, par Belgrano, Canto Rinaldo, Gênes, 1917.

La collaboration alliée doit s'appliquer à tous les tervains et il est hautement désirable de voir les progrès chiurrgicaux réalisés en un point du front s'étendre à tous les autres pour le plus grand bien des blessés.

Notre excellent confère C. R. Belgrano vient de publier un très beau livre très richement illustré d'excelleutes radiographies sur le traitement des fractures ouvertes par armes à fen. Nous avons et traitement de plaisir de constater que les méthodes de traitement, qui lui dounent de très bons rémultats, sont inspirées par les leçons de la Chirurgie francaise.

Sou livre répandra dans les ambulsnces italiennes la bonne parole de la Chirurgie active et agissante.

P. D.

Chirurgie de guerre, chirurgie d'urgence, chirurgie réparatrice et orthopédique, par le D' Mauclaine, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, 1 volume gr. in-8° de 528 pages (Jr.B. Baillère, éditeur, Paris). — Prix: 16 fr. '.

Mauclaire, qui depuis le début de la guerre s'est donné sans compier aux soius des blessés et qui est un des chirurgiens de l'arrière qui ont le plus travaillé, vient de publier tout ce que lui ont appris sa pratique et aussi l'étude consciencieuse des travaux qui sont publiés chaque jour.

Il a donné à son livre la forme attrayante de

lecons. Il y en 2 % sur les miets les plus variés de la chirurgie de guerre. La documentation est très complète. Les plus intéressantes de ces leçons out trait aux plaies de guerre et à leut traitement, aux infections, à la localisation et à l'extraction de projectiles, anxeuelles Musclaire a apporté un importante contribution personnelle, aux fractures diverses, aux pendarthroses et aux greffes osseuses, aux pales de politrine et de l'abdomen, à la chirurgie réparatrice, etc.

Ces leçons sont illustrées de nombreuses figures dont beaucoup de clichés radiographiques. Et le tout constitue un des ouvrages les plus intéressants et les mieux venus parmi les travaux innombrables qui sont nés de la guerre.

J.-I. F.

Troubles locomoteurs consecutifs aux plaies de guerre, par Auc. Broca, 1 volume in-8 écu de 154 pages, avec figures (COLLECTION HORIZON, Masson et Cle, éditeurs, Paris, 1918). Prix: 4 fr. '.

Nos lecteurs comasisent l'excellent petit livre de la collection Horizon s que le professeur Broca avait consacré aux séquelles ostéo-articulaires des plaies de guerre. Ce livre, come beaucoup d'autres de la même collection, est aujourd'hui épuisé. L'autem ra pas cru devoir en relaire une seconde édition, il a cru se rendre plus utile aux confrères de l'armée en développant une partie qui, dans l'ancien ouvrage, n'était qu'accessoire : l'étude dès troubles mécaniques de l'appareil locomoteur.

Ces trombles mécaniques sont cu effet extrêmement variés et complexes : ils résulteut soit d'ankyloses ou raideurs articulaires, soit de lésions cientricielles musculaires, soit de lésions des leviers osseux, de cols vicienx.

A l'arrière, on a eu trop de tendance à considérer ces troubles mécaniques de l'appareil locomoteur comme justiciables uniquement de la physiothérapie es unrout de la fameuse mécanothérapie. En réalité, ces troubles mécaniques relèvent de la Chirungie corthopédique et la suppression des centres de Chirungie orthopédique au profit des centres de mécanothérapie n'a pas été un progrés.

Comme le montre admir blement A. Broca, nombreux sont les blessés qui s'éternisent dans les centres

dephysiothérapie alors qu'en réalité on les sounet à une thérapeutique instité. La mât complétement unité quand on latte par exemple contre une als jose proprenent dité, esseuse on fibreuse acrèce, aixi instité jusqu'au moment où on se décide à supprimer chirryfriedement un obstacle mécanique, dédition amouvement, sans parler des cas, plus fréquents qu'on ne le pense, où la mécanothérapie est unitible.

Le livre de A. Broca montre avec infiniment de clarté quelles sont les données sur lesquelles no doit se baser pour instituer un traitement ratiousel et efficace, pur bien délimiter es qui ressort de la physiothèrapie, ce qui appartient à la chirurgie. Il metes unière les principes immusbles de ja chirurgie orthopédique auxquels peut se rétablir au mieux la fonction compromise. P. Distocesta

#### VARIÉTÉS

#### LA VIE EN ALLEMAGNE

L'office d'Empire délivre aux grandes villes, comme Berlin, Cologue, Breslau, des céréales et de la farine en quantité limitée mais suffisante.

Le ravitaillement laisse surtont à désirer en ce qui concerne les graisses et le lait. Il est, en effet, difficile de se procurer les 500 quintaux de beurre dont Breslau a besoin chaque semaine. Pour le lait, seuls les enfants de moins de 6 ans, les femmes encenties et les malades en reçoivent. On táche aussi d'en fournir aux vieillards de plus de 70 ans.

Le maire de Berlin, Dr Reicke, ajoute : « Il faut espérer que bientôt la Russie nous sera ouverte et que nous pourrous en tirer bien des choses, notamment de la margarine et des œufs. » (Vossische Zeitung, 12 Janvier.)

Il recommande même aux malades légeres de simpoer quelques sacrifices. Le médecin ne doit leur procurer un supplément de nourriture que lorsque la conservation de la vie et de la santé l'exige abroisment. Il se faut pas pousser le médecin à accomplir une action auti-partéolique, car une disminution des vivres dont dispose le peuple des travailleurs compromet, la défune, antipusé.

# NÉOL

Formules

DES HOPITAUX DE PARIS

## GARGARISMES NEOLES

4° 1/2 cuiller. à potage par verre d'eau

IRRIGATIONS NÉOLÉES

 $\left\{ \begin{array}{ll} N\acute{c}ol \; . & 1/2 \; flacon \; soit \; environ \; 100 \; c^{a} \\ Ean \; houillie \; . & . & . & q \; \; s. \; pour \; f \; litre. \end{array} \right.$ 

A utiliser selon technique de Carrel au lieu et place des divers hypochlorites.

## EAU NEOLEE

dans tous les cas, doit remplacer l'eau oxygénée irritante et altérable

\ \ Néol . . . . . 1 partie \ Eau . . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimes alcalins des principes du Neol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour njections vaginales hygiéniques.



<sup>1.</sup> Par décision du SYNDICAT DES ÉDITEURS (27 Juin 1917), tous les ouvrages médicaux supportent une majoration proisoire de 10 p. 100 sur les prix annoncés.

Pour économiser les poumes de terre, de fréquentes allusions sont faites au retour éventuel des chonx-navets de fáchense mémoire.

Il est également question d'abattre de nombreux pores adultes : « Ce massacre est absolument nécessaire pour assurer la nourriture des hommes. » (Dentsche Tageszeitung, 15 Jauvier.)

La viande de cheval vient d'être réglementée et

des cartes spéciales out 6té instituées.
La péarrie des fourages est de plus en plus marquie ; anssi est-il recommandé de réserver toute la puille pour la nourriture du bétail et de n'employer pour les littères que de la tourbe, seiure de bois, lances, aiguilles de sapin, genéts, fongéres, etc. Les milleurs résultats semblent dunnés par les copeoux de bais.

Une Société de bienfaisauce met à la disposition des hòpitaux vétérinaires de l'armée une poudre reconstituante à mélanger aux fourrages, « la Roborine ». Cette Société fait appel à tous les amis des bêtes en sollicitant leurs dons,

La main-d'œuvre agricole devient de plus en plus rare, car l'industrie de la guerre, avec ses salaires élevés, accapare toute la population non mobilisée.

La perspective de la libération des prisonniers russes augmente encove ce malaise. Ces P. G. forment, en effet, une tivis forte majorité des travailleurs et leur brusque retrait compromettrait gravement la culture. Aussi véclamet-on la libération des cultivateurs des vieilles classes, en prévision de leur départ.

Pour suppléer à ce défaut de main-d'œuvre, les Allemands u'ont pas hésité à utiliser les élèves des écoles, conformément à la loi sur le service auxiliaire.

Comme nous l'avons déjà dit, il n'y a pas de crise du charbon, mais seulement une crise des transports. Cette devuière va s'attéuner lorsque les carnaux et les rivières sevont redevenus navigables.

Mulgré tont, la disette de charbon est assex marquée pour que les nunicipalités alent douné l'Ordre de ne plus chaufier les théétres, cinémas, salles de concert et de réuniou, ainsi que les écoles. En devirer même, les fours crévantoires ont été fermés. (A titre de renseignement, il y a en, en 1917, 44,000 incluérations environ contre 11,455 en 1917, 14,000 incluérations environ contre 11,455 en 1917.

Les os sont ramassés et envoyés dans des fabriques, qui eu tirent de l'huile de graissage pour les torpilles.

Le chimiste Tern vient de découvrie une nouvelle source d'hulle et d'azote : e'est le supropel, dont il existe de vastes gisements. Cette substance est produite par des zoophytes, riches en huile, qui se dévelopent dans l'eau. At cours de cette extraction, on recueille en outre de grandes quantités d'ammoniaque.

Le savon devient rare, ainsi que les enirs, mais L'Allemague fonde de grands espoirs sur la paix avec la Russie pour son ravitalliment en cuir comme en marchandises de toute espèce. Il faudra surtout que les puissances centrales puissent prêter des wagous à la Russie. Or, la crise des transports est loiu d'être un mythe.

Quant à l'état sanitaire, il s'est sensiblement amélioré: les journaux médicaux ne signalent pour l'instant aucune de ces grandes épidémies de typhus ou de dysenteries, qui frappent les populations faméliques. Seule la mortalité infamité continue à être très élerée, Dr Boxnerts.

#### CORRESPONDANCE

Aux urmées, le 13 Junvier 1918.

A propos de l'intéressant article du D° Maurice Lacombe sur le traitement des urétrites blennorragiques chez l'homme, par l'auhydride sulfureux, vonlex-vons me permettre de rappeler que, dés 1915, j'ai conseillé l'emploi de l'acide sulfureux et un soufre précipité pour désinfecter les plaiesseptiques, en particulier les plaies de guerre, et que ce procédé a fait l'objet d'une de mes communications à la Sociétémédico-chirurgicale de la l'v Armée en 1916.

J'employais deux solutions génératrices que j'appelais aussi solutiou A et solution B, Pour un litre d'eau stérile, la première contenait 200 gr. d'hyposulfite de soude, la seconde 45 gr. d'acide azotique.

Ou prélevait 50 cm² de la solution A et, dans un bock laveur, on y ajoutait 50 cm² de la solution B. Le mélange devenait immédiatement trouble et dégageait l'odeur caractéristique. A cette préparation forte, ou ajoutait un ou deux litres d'eau stérile et le liquide obtenu pouvait servir pour les lavages des plaies. Ou pouvsit aussi cu imprégner largement les compresses ou les mèches destinces à être introduites dans les cavités suppu-

Pour éviter tonte déperdition de gaz, le pansement devait être fait rapidement et pourvu d'uu imperméable.

Cette préparation m'a donné de bous résultats. Ette très active, par suite de l'emploi d'un acide minéral: la réactions opère rapidement: elle « set pas irritante, l'acide azoitique s'y trouve en très petite quantité et complètement reutrailsé par l'hyposolitie de soude. Elle est à la fois désinfectante, grâce à l'acide sulfureux et au soufre précipité qu'elle contient, et cieatrisante grâce à la présence du nitrate de conde.

Depuis lors, afin d'obtenir un dégagement plus lent d'acide sulfureux et la production de soufre précipité à l'état colloïdal, j'ai adopté, pour certains cas, l'acide tartrique.

Et pour l'usage, j'ai songé à utiliser le dispositif Carrel. Le mélange s'effectue dans un petit récipient de verre qui reçoit une certaine quantité des solutions A et B disposées dans deux ampoules Carrel. Des pinces interposées entre le premier et les secondes permettent de régler l'importance et les intermittences du débit.

Le mélange, qui a été réalisé pour être employé pur, est conduit du récipient à la plaie par un système de drains distributeurs et, à la surface ou dans la profondeur de cette plaie. l'acide sulfureux se dégage à l'est naissant et le soufre se précipite à l'état colloidal.

D' Guéxann,

Ancien interne des Hôpitanx de Paris, médecin-major de 2\* clusse, chirurgien aux Armées.

#### CHANGEMENTS D'ADRESSES

En raison du nombre des mutations des médecins militaires et des trais qui résultent de l'impression des bandes, nons rappelons aux abonnés qu'il est indibensable d'accompagner chaque changement d'adresse de la bande du journal et de 50 centimes en timbres-poste.



Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Expesition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

# AMPOULES D'HUILE CAMPHRÉE FRAISSE

à 10 %, 20 % et 25 % de Campbre par centimètre cube.

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES : 4 trancs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

Echantillons gratuits pour essais à MM. les Docteurs. --: MARIUS FRAISSE - Téléphone : Passy 82-16

#### SOMMAIRES DES REVUES

#### REVUE D'ORTHOPÉDIE

La Revue d'orthopédie a repris sa publication depuis Décembre 1917 et continuera à pa-

raitre régulièrement en 1918. Sommarke du nº 5-6 (Décembre 1917)

Travaux originaux

Freich. - Spondylite tuberculeuse fugace. Lance. - Manoravres de Forbes et d'Abbott dans le traitement des scolioses graves.

Ombrédanne. — Angiomes congénitaux et giganti-me partiel.

Codet-Boisse. - Deux cas d'arrêt de développement du fémur. Un cas d'absence congénitale du radius.

Blifet. - Malformations congénitales osseuses multiples Ballieut Fabre. - Laxation interphalangieum

d'un orteil. Gasne. - Résultats éloignes d'une résection du conde pratiquée à l'âge de trois ans.

Revue générale : Tridon. — L'héliothérapie.

Sommanne du nº 1 (Janvier 1918).

Travaux originaux :

Kirmisson - Mécanisme des fractures de l'extrémité inférience de l'humérus et des luxations du coude.

Ombrédanne. - Renversement du moiznon de Syme.

Nové-Josserand. - Résultats orthopédiques et fonctionnels des opérations conservatoires du genou eu chirurgie de guerre.

Fræiich (de Nancy). - Le pied-bot réflexe en chirurgie de guerre.

Lenormand et Frédauit. - Kyste dermoïde médian prétrachéal.

Albert Mouchet. - Kyste congénital de la région frontale gauche. Albert Mouchet. - Exostose tibiale, probable-

ment ostéogénique restée longtemps latente Albert Mouchet. - Un cas de côtes cervicales

Gourdon et Roederer. - Observation d'un cas de ! genou à ressort d'origine traumatique.

Aimes, Hadingue et Hutin. - Luxation congénitale bilatérale de l'extrémité supérieure du radius avec synostose des os et de l'avant-bras,

Ican Butaud et Hadengue. Deux observations de fractures rares du tarse.

P. Tridon (de Berek). - Nouvel appareil à tension continue pour fractures de la elavicule. Kirmisson. -- Appareil à traction élastique appli-

cable aux diverses variétés de clinodactylie.

#### ANNALES DE MÉDECINE

Sommark du nº 5 (Septembre-Octobre 1917).

Travaux originaux :

Sergent, P. Pruvost et P. Labro. - Troubles fonctionnels imputables à la lésion du plexus cardiaque et des nerfs du médiastin chez les blessés

Daniélopolu. - Le liquide céphalo-rachidien dans le typhus exanthématique.

Guillain et J.-A. Barré. - Les troubles des réactions pupillaires dans les commotions par éclatement de gros projectiles sans plaie extérieure. G. Roussy, J. Boisseau et M. d'Œisnitz. - Les

acro-contractures et les acro-paralysies. E. Beaujard. - Mesure radioscopique des ven-

tricules cardiaques. Recueil de faits. Livres nonveaux.

#### L'ANTHROPOLOGIE

Sommarke du nº 1-2 (Janvier-Avril 1917).

Travanx originaux

Abbė H. Breuil. - Glanes paléolithiques anciennes dans le bassin du Guadiana

Hugues Reilini. - Essai de classification des couteaux et des armes en silex taillé néo-énéolithique Maurice Piroutet. - Questions relatives à l'age

du bronz A. et H. Grandidler. - De la religion des Malgaches

D' H. Ten-Kate. - Mélanges authropologiques.

#### REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE. Sommanie des nº 9-10-11 (Sept.-Oct.-Nov. 1917).

Une loi nécessaire. Répressiou de la réclame et du charlatanisme en matière de traîtement et de prophy-laxie des maladies vénériennes et de la syphilis.

Vincent. - Résultats de la vacciuation antityphoïdique aux armées pendant la guerre Dolsy. -- Proposition de loi instituant le livret

national de Caisse d'épargne. Bibliographie. - Revue des journaux.

Vanidtie .

Société de médecine publique et de génie sanitaire. Séance du 25 Octobre 1917

#### JOURNAL D'UROLOGIE

Sommaire du uº 1 (Août 1917).

Travaux originaux.

Legueu. - Considérations générales sur les plaies

Diamantis. - Quelques considérations sur le mode d'infestation de l'homme par le « schisto-omum homatobium ».

Diamantis. - Sur un nouveau traitement de l'hématurie bilharzienne en Egypte.

Morel et Maldonado. - Réflexions suggérées par quatre observations de bilharziose vésicale

Noguès. -- Les symptômes objectifs de l'incontinence dite essentielle. Candido Ramos. - Des ruptures de l'hydrocèle vaginale.

Recueil de faits :

Analyses.

Livres nouveaux.

Nouvelles.

A CANADA AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF TH 1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

#### SURMEMAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abet, 6, Paris, and the state of t



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool-

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

claux pour les Houtaux et Ambulances

- 124 -

administration prolongée

GAÏACOL INODORE

à hautes doses sans aucun inconvenient

THIOCOL "ROCHE"



SIROP "ROCHE" COMPRIMÉS "ROCHE" CACHETS "ROCHE"

Echantillon et Littérature :

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C

\* 21, Place des Vosges Paris.

Traitement des Maladies

CACHETS "ROCHE

(Furonculose, Authrax, Acué, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

# "STANNOXYL"

(DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications (Académie des Sciences, Académie de Médecine, Société Médicade des Hôpilaux, Sociéte de Chirurgie, Trèes Barcel PEROL (Paris 1917).

à STAPHYLOCOQUES :

Le Flacon
de 80 comprimés
4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

# L.B.A. Laboratoire de Biologie Appliquée L.B.A.

ANALYSES MÉDICALES

## PRODUITS BIOLOGIQUES CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

## **OPOTHÉRAPIE**

PRODUITS STÉRILISÉS . HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cio, 54, Faubo St-Honoré, PARIS

## MEDICATION ALGALINE ÉGONOMIQUE

Aux personnes ne pouvant faire usage de l'eau minérale naturelle,

Prescrire le

# SEL VICHY-ÉTAT

le seul réellement extrait de l'Eau des Sources de l'Etat

# CÉLESTINS, GRANDE-GRILLE, HOPITAL

dont il contient tous les principes.

CHAQUE PAQUET Les 2 paquets 0 1. 25

TOUTES PHARMACIES

Echantillons au Corps médical.

#### LES MÉBECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Est inscrit au tableau de la Légion d'honneur, pour :

Chevelier: M. Grunz (Lucien), médicin alde majorde i rel. (certificita) au Svré, d'ifaintarier, détaché an G. C. C., officier du Service de Santé remarquable de zèle, qui a rempil aes fonctions avec la plus grande conscience et le plus absolu dévoacment. A fait preuve au feu, particulièrement en Cetubre 1915, comme médicin des maines et en Suptembre et Octobre 1917, comme médicin de lattilland, des plus helles qualités de courage et de terment, su dévount sans compter auprès des héroistes, su dévount sans compter auprès des héroistes exceptionnels à la défense authoude. Une rétaire,

#### MÉDATLER MILITAIRE

— M. Laby (Lucien), mat. 585, son-side-major an éle hataillon da 294° règ. d'infanterie : au front depuis le début de la euampagne, a pris part à toutes les netions menées par le régiment. Modèle de courage et de dévonent, fait l'admiration de tous par son 2ête, son sangfoid et son culme imperturbable sons le feu. Deux blessures, quatre citations.

- M. Tock (Georges), médecin auxiliaire à la compa-

gnie 11/74 du 6º rég. du génie.

— M. Lumpre (François), médecin auxiliaire (réserve) à la 5<sup>e</sup> compagnie du 83 rég. d'infanterie : médecin très dévôué, se dépensants assa compter en toutes circustances. A été blessé grièvement, le 14 Novembre 1917, dans l'accomplissement de son devoir.

— M. Ferrier (Marcel), médecin auxiliaire (active) au \$\text{\$\sigma}\$ bataillon de tirailleurs sénégalais : déjà proposé pour la médaille militaire, le 7 Juillet 1916, Pendant le combat du 21 Octobre 1917, a fait preuve d'un courage et d'un dévouement remarquables en donnant ses soins aux blessés sous un feu violent de mitrailleuses.

— M. Albertini (Jean), médecin auxiliaire (récerve) au diss' batidillo de classeurs alpins : médecin de grande valeur, modèle de bravoure et d'energie. Na cessé, depuis de début de la campagne, de se prodiguer avec un dévousanent et un courage admirables pour rempir se dévousanent et un courage admirables pour rempir se dévousanent et un courage admirables pour rempir se la combat avec un mépris absolu de danger pour relever et solguer les blessés. Une blessure. Tota citations.

#### Citations à l'ordre du jour :

 M. Grégoire (Gastave), médecin-major de 2º classe, médecin-chef de l'Ambulance alpine nº 16 (territorial); est parti, quoique dégagé de toute obligation; médecin que valeur. Frappé dans un bombardement au milieu de son ambulance. A succombé à ses blessures.

— M. Davet (Henri), médecin-major de 2º clause, che de service au 2º rég, de marche de roauves ; chef de Service de Santé de rigiment depais le début de la cumpique. Le 25 Nevembre 1917, majer les difficiellés de torrain, a assuré son service avec une méthode et un dévouement admirables, partoranna it terrain de combat évouement admirables, partoranna it terrain de combat éss et assurer leur évouemoin. A contribes áinsi à en sauver un grand nombre chilés dans la houe.

— M. Arasc (Albert), médeein aide-major de 2° classes au 1te règi, en génle, compagnie 27/83 a toujours fait preuvedos plus belles qualités professionnelles et morules. Venu aux arméos sur sa demande, malgré un état de santé préenire. Blessé grièvement en assurant, cu première l'igne, le service médiend de la compagnie 27/83.

— M. Borel (Adrien), médeein aide-major au 19e rég. d'attillère i virs bon médéein de troupe, très dévoué,

grièvement blessé par un éclat d'obus en assurant son service.

— M. Ferran (Come), médecin-unjor de 2º classe, médecin-che de l'Ambulance 20 : nommé médecic-che de l'Ambulance 20 on Septembre 1918, an cours des opérations sur la Somme, n'a cesté de faire preuve asses fonctions des plus hautes qualités professionnelles et mordes. A dirig'a eve une rare autorités on ambules à proximité des lignes et dans des conditions particulièrement périlleuses, donnant to usu l'exemple d'un dévouement inlassable et du plus grand mépris du danger.

Médaille d'uonneur des épidémies.

Médaille d'argent : M. Lelong (Jacques), médecin auxilinire au 155° rég. d'infanterie.

#### NOUVELLES

Les étudiants pour us du P. C. N. — M. Carribouvalet, député, ayant demandé à M. le ministre de la Gurre de la commentation de la commentation de la commentation de Gurre de la commentation de la comme

L'accession au grade de médecin de 3º ciasse de la Marine. — M. Emile Broussais, député, ayant demandé à M. le ministre de la Marine s'il n'y navoit pas licu d'envisager la nomination as grade de médecin de 3º classe de la Marine des médecins auxiliaires ayant plus de vingt-deux mois de grade et au moins un an d'embarquement, dans le grade, a reçu la réponse sui-

« Le département établira proclaimement un projet de dévert permettant de nomacer aux emplois de méderin et de placrimacies, de 3º classe auxiliaires les médechs et pharmacies auxiliaires qui, ayant deux ans de grade, aront été l'objet d'une proposition d'avancement de la part des autorités maritimes sous les ordres desquelles lis sont placés.

Les étudiants des classes 1914 à 1918.— M. André Paisunt, député, ayant signals à M. le suinistre de la Guerre que les étudiants en médérine des classes 1914 à 1918, titulaires d'une inscription de colores, 1914 à avoirée à prendre une denxième inscription en vue du avoirée à prendre une denxième inscription en vue du quoi une mesure enalogue à n pas ét prise pour les d'un dintats de la classe 1918, se touvant dans les mémes concidions de scalarité, n recu la réponse nuivante : « Les étudiants en médéries des classes 1914 à 1918,

« Les étudiants en médecine des classes 1914 à 1918, titulaires d'une inscription de doctorat, ne sont pas autorisés, par la réglementation actuelle, à prendre une deuxième inscription en vue de l'obtention de l'emploi de médecin auxiliaire. »

La mise hors cadre des médecins de la classes 1887.— M. Talon, député, apunt demandé à l. N. e uninistre de la Gaerre pourquoi le Service de Santé vient d'autre de la Gaerre pourquoi le Service de Santé vient d'autre le 1887 à demander leur mise lors cadres ou leur mise en congé sans solde, ce qui est, en fait, une mise en sourés, alors quo la même mesure a été refusée aux foliciers d'administration du service d'intendance de la même classe qui ont des misons économiques à faire valoir, a reçul n'éponse suivante :

« Les médecins et officiers d'administration de la classe 1887 n'ont pas été mis hors cadres ou en congé sans solde, mois peuvent seulement, le cas échéant, être affectés à leur résidence du temps de paix. »

La lutte contre la syphilis. — Dans sa dernière cânne, le conseil d'administration de l'Union des syndicats médicanx de France a vofs un ordre du jour dans leguel if déclare qu'informé des projets de l'Assistance publique relatifs à l'organisation médicale de la lutte contre la syphilis, il approve l'institution de dispensaires affectés spécialement au traitement de ce grand féau, demande de nouveau pela direction de ess dis-



# Todogenol

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PEPIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine)

POSOLOGIE
Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour.
Adultes: 40 Gouttes parjour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas.
Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante

G.PÉPIN - Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th.de Doct. de l'Univ. de Paris ... Déc. 1910.)



F. BORREMANS de

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES

ERMONT (S. & O.) près Paris

La première Usine française affecté à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1998 THEOSOL
THEOROGOMINATE OF CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolèrance parfaite chez tous les malades l'emplu du l'Héosau n'antreine jamais aucun des accidents inhèrents à la l'héobramine L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux do Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

or unto soir

P ite de 20 Cachets

pensaires soit confiée à des praticiens désignés d'accord avec les syndicats médicaux et non aux préfets, et enfin proteste contre la volonté de l'Administration d'ouvrir les dispensaires à tous les malades, quelle que soit leur situation matérielle, ceci purce que l'œuvre de prophy-laxie exige l'examen approfondi, par les chefs de service, et le traitement individuel des malades sans exception, ce qu'il juge impraticable avec le système des consultations ouvertes sans contrôle

Le rétablissement des tours. - En vue de remédier à l'insaffisance de la natalité française, M. de Chap-deluine, député, a déposé récemment sur le bureau de la Chambre une proposition de loi comportant l'article unique suivant :

" Les tours sont rétablis,

и Un règlement d'administration publique fixera les modes d'application de la présente loi. » Cette proposition a été renvoyée à l'examen de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales.

Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis) 5, rue de Surène, Paris (8º).

Le total de la souscription au 15 Janvier 1918 s'élève à 923.198 francs.

Souscriptions reques du 1er au 15 Janvier 1918. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels.)

600 francs: Dr Duchamp, St-Etienne (hr vers.).
 500 francs: M. Vicario, phurmacien, Paris (3r vers.).
 Dr Boudet, Nicey (Côte-d'Or) (hr vers.).

200 francs : Drs Arnaud-Routier, Paris (2° vers.). -Maurice Roy, Paris (3e vers.)

150 francs : Dr. Breuil, Troves (4e vers.). - Vic. Tau tave (Madaguscar) (17e vers.).

120 francs: Dr Desnos, Paris (5° vers.). — Dujarier, Rennes (10° vers.). — Dumesnil, Courbevoie (13° vers.). - Lion, Paris (4º vers.). 100 francs : Drs Hourlier, Ermont (S.-et-O.) (2c vers.).

Jeanniu, Versailles (3º vers.). - Masquin, St-Didier Vaucluse) (5º vers.) 90 francs : Drs Ledoze, Clohars-Carnoët (Finistère). -

Groslier, Montmarault (Allier) (9° vers.). 60 francs : Drs Boivin, Saumur (40

Firminy (4° vers.). — Fayol, Marseille (6° vers.). 50 francs : Drs Ayasse, Oran (3° vers.). — Bagou, Puybrun (Lot) (3° vers.). — Bazy, pêre, Paris (19' vers.). — Bouquet, Tunis (5° vers.). — Braine, Paris (3° vers.). — Farines, Beuzeville (Eure) (5° vers.). — Pe Frenkel, Tou-

louse (3° vers.). — Gautier, Paris. — Muleur, Grasse (3° vers.). — Péun (E.), Paris: — Péan (Jacques), aidemajor 1re classe, Paris. - Prieur (A.), Chateau-Thierry vers.). 40 francs : Drs Guillemot, Thiers (P.-de-D.) (5° vers.).

- Oettinger, Paris (17\* vers.). - Anonyme, St-Martinde-Ré (12º vers.

de-Mc (12 vers.).

30 francs: Dr Jalliard, Châtillon-de-Michaille (2º vers.).

25 francs: M\*\* le Dr E. Delanos, Mazagan (Maror)
(5º vers.). — Dr Grasset (R.), Clermont-Ferrand (4º vers.). 20 francs : Dr. Bagot, père, St-Pol-de-Léon (5e vers.).

- Duprilot, Clievreuse (S.-et-O.) (5e vers.).

10 francs : Drs Alvaro Esquerdo, Barcelone (Espagne). - Heydenreich, Ambarès-et-La-Grave (Gironde). - Julia aide-major de 1 m classe, 63 d'infanterie, S. P. 164 (2 vers. De Spéville, Paris (4º vers.). - Varnier, Bessan (Hé-

5 francs : Dr Velnet, Le Blanc (Indre)

Montant des souscriptions recacillies du 1<sup>cr</sup> au 15 Jauvier 1918 ; 10,198 fr. Moyenne quotidienne : 680 fr.

Prière d'adresser les «onscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des Médecins de France, 5, que de Surène, Paris (8°).

TOUX - ASTHME - EMPHYSÈME

## Iodéine montagu

SIROP (0,04) de Bi-Iodure

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement oncernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants,

Etudiant Fac. de Pavis, scolarité terminée, auc. ext. Hôp. de Paris, fer. remplacements de toute durée. -Ecrire P. M., nº 1774.

Médecin mobilisé, très bonne clientèle av. guerre, banlieue Ouest Paris, louerait à confrère maison avec jardin et garage, bons tarifs. Eerire P. M., nº 1493.

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. Markeneux inverteour, t., rue Carsotte

et TOUTES SEPTICEMIES

Transmin com par le ....

Rhodium B Colloidal électrique.

AMEPOULEES de 5 cmas

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.)

LABORATGERS COUTURIEUX, 18, Avenue Moche -- PARIS

rationnel des 9

Aliment

Glycérophosphates originaux

# Phosphate vital

de Jacquemaire

Solution gazeuse (de chaux, de soude, ou de fer) 2 à 4 cuill. à soupe par jour, dans la boisson

Granulé (de chaux, de soude, de fer, ou composé) 2 à 4 cuill, à café par jour, dans la boisson

Injectable (de chaux, de soude, de fer,

1 à 2 injections par jour

ECHANTILLONS: Établissements JACOUEMAIRE - Villeiranche (Rhône)

Tuberculose - Anémie - Surmenage Débilité = Neurasthenie = Convalescences

Granules de Catillon a 0,001 Extrait Titré de

Granules a Catillon 10,0001 STROPHANTINE CRIST. TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

TOMIQUE DU CIEUR, DIULÉTIQUE RAPIDE

NON DIURETIQUE — TOLEMANUE ANDREAM ANTOLIE, D'ESPECIA DE L'AUTONI DE L'AUTONI ANDREAM ANTOLIE, D'ESPECE, D'ESPECIA DE L'AUTONI DE L'AUTONI ANDREAM ANDREAM ANTOLIE DE L'AUTONI ANDREAM AN

8960686 640666966866**66969** Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide Titre, sterilise, bien tolere, actif et agreable. i à 2 contre Myzeodòme.

2à 8 contre Obesità, Goitre, Herpétisme.

FL. Sfr. — PARIS, 3 Boul St-Martin. 

## Anorexie - Tuberculose-Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie - Paludisme

## VANADARSINE

COUTTES Solution d'arséniate

de Vanadinm.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler. Même posologie.

ANTISEF VIQUE DÉSINFECTANT

SCHARTHLER GRATUIT

SOME PART PER

w Prix : 3 fr. 50 GUILLAUMIN

### SÉRUM VANADARSINE

**EN AMPOULES** 

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours

ou tous les deux jours.

Prix : 4 fr. 50

AUGMENTE L'APPÉTIT

🔳 Echantillon sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN. D' en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 468, Bd St-Germain, PARIS

COLLOBIASES DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSI

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE ET ECHANTILIONS Caboratoires DAUSSE A Rue Aubriot PARIS

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANT

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ VALS-PRÉCIEUSE

## VASOLAXINE REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

-AXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

| NOIGATIONS - CONSTIPATION HABITUELLE; dans es maiadles aiguës (fièvre typhoïde) chez les opérés du ventre; dans l'appendicité chronique; dans l'entérite muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes enceintes

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS :

LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de se procuror la matière première et les accessoires, ous avons toujours pu approvisionner nos clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous

les Pharmaciens ont do la VASOLAXINE ou peuvent se la pro-ssionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid, 100 grammes de viande de 10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

MANUFACTURE D'APPAREILS ORTHOPÉDIQUES

SANGLE MYOSTHERIQUE



NOUVELLE CENTURE ORTHOREASTIQUE A FORCES DEGRESSIVES de bas en haut Brevets A.L. Modeles et Marques deposes

PTOSES, GROSSESSE , OBÉSITÉ, HERNIES, SUITES D'OPÉRATIONS OU DE GROSSESSE TUMEURS ABDOMINALES.

· CATALOGUE FRANCO ·

67, Rue MONTORGUEIL . PARIS. Tel Central 89-01.

CSORRO SO (ARE) O 012. SPECIFIQUE NON TOXIQUE- 2 a 5 coell. à calé, dessert ou soupe soien l'age- 6. R. A. bol., PARIS

## ÆNT DE LA SYPHILIS

Prix du flacon : 2 fr. 25

12. Bouley. Bonne-Houvelle

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du flacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGILÀ à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOBLES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE VIGIER

La Mailleur Anticeptique. 31. Parauls, 12.84 Bonne-Nouvelle, Park

# BIOPHORINE GIRARD

## Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*\*\*



Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisir par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHÉNIE
NEVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

2013

LA.

## PRESSE TGAL

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris . . . . 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C", ÉDITEURS 220, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr.
Les abonnements parlent
du commencement de chaque mois. F. DE LAPERSONNE ique ophtalmologique é l'Hôtol-Dieu.

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgion de l'hôpital Cechin

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boncicau mbre de l'Académie de méde

F. WIDAL Professour de cilnique m à l'hôpital Cochin Membre de l'Académie de r

Medecin de l'hôpital Saint-Antoine, hra de l'Académie de méde F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Br Secrétaire de la Birection.

H. ROGER Doyen de la Faculté de Paris, Médecia de l'Hôtel-Dieu, embre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

- REDACTION -

SECRÉTATRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

caux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

#### SORMAIRE

#### Articles originaux :

Dr Guisez. - Diagnostic et traitement des plaies de guerre du conduit laryngo-trachéal, p. 97. R. BRUNON. - Héliothérapie, photothérapie, cure

d'air, p. 100.

#### Sociétés de Paris :

Société de Chirurgie, p. 101. SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX, p. 103. Académie des Sciences, p. 103. Académie de Médegine, p. 104. Analyses, p. 104.

#### Supplément :

F. Helme, - Petit Bulletin. LIVERS NOUVEAUX REGIOCHAPHUE Excutaris or Province. Nouvelles. BENSPIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

## USOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

HÉMORROIDES

VARICES

## ESCULEOL

Gouttes concentrées de Marrons d'Inde 15 gouttes 2 fois par jour entre les re A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, Paris,

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

### PETIT BULLETIN

La question des récompenses au front.

S'il est, au théâtre, des effets qui infailliblement déclenchent à l'unanimité rires et applaudissements, en revanche, il est pour l'écrivain des sujets qu'il aborde en tremblant, sûr à l'avance d'être hué par tout le monde.

Ainsi en est-il probablement de cette troublante question des récompenses, mise sur le tapis récemment, à propos d'une nomination. J'ai recu à cette occasion quantité de lettres. Que je le veuille ou non, il me faut aborder le sujet. Il me tient à la gorge, je le sens, et je ne puis décidément y échapper. Allons-y.

Pour ce qui est du cas particulier, de toutes parts signalé, je n'en parlerai pas, pour les mêmes raisons que mes correspondants, tous unanimes à me demander de taire leur nom. Aussi bien, la question dépasse-t-elle largement les personnes; c'est de sang-froid, en la dégageant de tout individualisme qu'il faut la traiter, en apportant à l'argumentation toute la réserve né-

Posons d'abord le problème, Mes correspondants me disent, non sans apparence de raison, que si le front tient bien, l'arrière avance mieux.

**ETHONE** 

Coqueluche

Toux

qui pour beaucoup est ie prolongement de l'avant, où ils ont conquis leurs titres aux récompenses, n'a rien d'excessif en soi ; c'est à l'avant que les récompenses ne sont pas en rapport avec les services rendus, les peines endurées et les périls courus. On m'assure que certains chefs sont chiches de nominations, alors que d'autres en seraient moins ménagers : Question de tempérament plus ou moins mystique, et qui pousse à estimer que le Devoir trouve en soi sa récompense. Qu'il v ait du vrai dans les suggestions de mes correspondants, je ne le nierai pas. Peut-être, çà et là, ne se souvient-on pas assez du mot si juste de Bossuet : Ne pas récompenser la vertu, c'est encourager le vice, - entendez ici.le « cafard ».

A cela, je répondrai que l'avancement à l'arrière,

Mais tout cela est secondaire, à mon sens; est de plus haut qu'il faut envisager les choses. D'abord, il y a la question des annuités, les fameuses annuités, qui handicapent lourdement, ct, disons-le aussi, injustement tous les médecins de bataillons, de régiments ou d'ambulances divisionnaires. S'ils n'étaient pas jeunes, ils ne seraient pas à l'extrême avant, voilà un aphorisme que n'eût pas désavoué M. de La Palisse : mais ce que cet homme de grand sens eût admis également, c'est que la question des annuités, fonctions de l'age, ne pent entrer en ligne de compte pour des gens postés à quelques mêtres

Succedane du Salicylate de Metnyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ANTINEVRALBIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Espidement absorbable, sans irritation de la peau

Anémie, Convalescence. Débillté, Surmenage.

USCULOSINE =Byla ====

GENTH LY (Selne)

Ferment lactique Fournier Culture liquide Culture seche

stoires FOURNIER Frères, 26, B\* de l'Hôpital, Pass

### Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mleux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs).

DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (5 à 10 inject, pour une curs).

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne Soinel.

XXVIº Année. - Nº 11. 21 Février 1918.

de l'ennemi et sans cesse exposés à se faire da blume le portrait. Dus raisonnablement pourtait. Dus raisonnablement pour ettre à l'honneur pour cette raison qu'ils ettre à l'honneur pour cette raison qu'ils statistiques répondent que les métecins de l'extration de statistiques répondent que les métecins de returne avant sont bien au péril, en effet, puisque leurs petres égalent presque celles de l'Infanterie, Reine des Batailles et la première sur la laiet des sarrifiers.

De cette constatation résulte cette vérité aveuglante que nos braves confrères, les médecins de bataillons, de régiments, voire d'ambulances ou de postes chirurgicaux avancés, sont à peu de chose prés au même raug que les fantassins pour les risques eucourus. Mais sont-lis, toutes proportions gardées, récompensés aussi largement qu'eux? Non, parce que, si la question des anuités, ou années de service militaire accomplies, compte à peine pour l'officier d'infanterie, elle joue, sauf cas exceptionnels, tout le temps pour le médeciu. Alors, c'est sur les annuités qu'on retombe. Il ure reste, par suite, à démontrer, et ce ne sera pas loug, qu'elle n'a rien a faire avec nos camarades de première ligne.

ll y a, en effet, deux façons, en guerre, de juger la question d'age. On peut la prendre soit à partir de la naissance, ce qui est la coutume louable des civils vivant en société, soit en tenant compte uniquement des dangers de mort et, partant, des approches de celle-ci. En tenant compte de ce second facteur, le seul important au feu, il est manifeste, par exemple, qu'un aide-major de bataillon, qui exerce notre art sous la coupole meurtrière des tirs de barrage ennemis, est autrement plus vieux, parce que plus près de la fin toujours menacante, que le collègue de 60 ans qui, lui, dans la mesure de ses forces, sert son pays à quelques centaines de kilomètres des marmites. L'ancètre, c'est le petit, le pauvre petit, là-haut, dans son abri fumeux exposé aux gaz, aux obus.

Vous lui parlez d'annuités! mais ses journées ne comptent-elles pas souvent comme des siècles? Conclusion : La question annuités ne devrait pas entrer en ligne pour ceux qui y sont — excusez le jeu de mots, qui n'est pas, je l'avoue, de première qualité.

Mais tout cela n'est rien encore. Si nos confrères des régiments, bataillons, etc., proposés des six, sept, buit fois, se voient trop souvent accrochés, ce n'est pas seulement parce que les annuités déficientes les mettent hors de course, ces pauvres jeunes-vieux, mais parce que trop d'échelous les séparent du poteau. Oyez plutôt : nous allons prendre le cas le plus simple d'un aide-major de bataillon, proposé premièrement par son chef de service, le médecin de régiment. Escaladons les gradins avec sa demande. Donc, chef de service, 1; chef de corps, 2; colonel commandant le groupe, 3; colonel commandant l'I. D., 4; médecin divisionnaire, 5; général de division, 6; médecin de corps d'armée, 7; général du corps d'armée, 8; médecin d'armée, 9; général d'armée, 10; médecin supérieur du G.A., 11; médecin du G.Q.G., 12; général du G.Q.G., 13; sous-secrétaire d'Etat du S.S., 14; ministre de la Guerre, 15. Soit, au total : 15 gradins.

Dans ces conditions, et quelles que soient l'attention, l'esprit de justice, la bonne volonté indisentable des clefs, comment voulez-vous qui ne se produise pas quelque part un « raté » et la panne? Yous m'objecterez que le médecin de bataillon, pris en exemple, releva à fois du cadre technique et du cadre militaire. J'entends bien, mais tout de même, ne pourrai-ton pas, sans enlever au commandementaucune parcelle de son autorité, dinvinuer un peu les échelons militaires. Le chef de corps, qui vit avec ess houmes et ses officiers, qui les connaît, qui pèse le mérite avec l'échelle de valeurs si siare qu'on a au front, ne suffirait-il pas pour représenter l'autorité mili-aire? Notre sous-secrétaire d'Etata ettel a fait

un rapport excellent sur l'autonomie du Corps de Santé, ne pourrait-il pas demander aussi l'autonomie pour les récoupenses? Autonomie tempérée, d'ailleurs ; ce scrait à étudier, d'accord avec le commandement. Si cette réforme aboutissait, le médecin de bataillon, jugé eoume soldat par son chef de corps, qui, je le répète, le voit à l'œuvre, et noté comme médecin par ses supérieurs directs, n'aurait guère plus de gradins à monter que ceux de l'arrière, et peut-être se verrait-il moins souvent distancé au moment même où il se croit quelque chance d'attendre le but ût il se croit quelque chance d'attendre le but ût il se croit quelque chance d'attendre le but ût il se croit quelque chance d'attendre le but ût il se croit quelque chance d'attendre le but ût il se croit quelque chance d'attendre le but ût il se croit quelque chance d'attendre le but ût il se croit quelque chance d'attendre le but ût il se croit quelque chance d'attendre le but ût il se croit quelque chance d'attendre le but ût il se croit quelque chance d'attendre le but ût il se croit quelque chance d'attendre le but ût il se croit quelque chance d'attendre le but ût il se croit quelque chance d'attendre le but ût il se croit quelque chance d'attendre le but ût il se croit quelque chance d'attendre le but ût il se croit quelque de l'attendre le but ût il se croit quelque de l'attendre le but ût il se croit quelque de l'attendre le le comme d'attendre le comme de l'attendre le le comme de l'attendre le le comme de l'attendre le le comme d'attendre le comme de l'attendre le le comme d'attendre le le comme de l'attendre le le comme de l'attendre le le l'attendre le le l'attendre le le l'attendre le l'attendre le le l'attendre le le l'attendre l'attendre l'attendre l'attendre l

Je vous donne mon opinion pour ce qu'elle vaut, c'est-dère pas grand'chosc, probablement. Il me semble néanmoins que la question vant d'être examinée de prés; elle intéresse non seulement les médecins, mais encore le corps médical français tout entier. Certes, pour attestre leur bravoure et leur dévouement durant la Grande Guerre, les médecins mobilisés auront assez de blessures à montrer, assez de combattants suivés, assez de confréres à pleurer, pour que personne doute de leur rôle glorieux; mais en toute justice ne faut-il pas que la liste des récompenses soit proportionnée à la liste des sacrifices? Quí n'a pas reculé devant ceux-ci n'a-t-il pas droit à celles-lis?

F. HELME.

P. S. — Un correspondant n'a demandé des noms de jeunes médecins auxiliaires tombés au champ d'honneur, pour les inserire au fronton de salles d'hopitaux. On me eite Emile Bonnet, interne des hôpitaux, médecin auxiliaire de réserve au 14% d'infanterie, tué à l'ennemi en soignant ses blossés, le 8 Septembre 1914, à Fère-Champenoise. A cette occasion, je prie son père, M. Bonnet, médecin principal de 2° classe, de trouver ici l'honmage de ma douloureuse sympathie.

En outre, un chef, directeur d'un corps célèbre



VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

# DMETYS

Vaccin anticoquelucheux curatif pour le Traitement de LA COQUELUCHE

S'emploie en inoculations sous-cutanées ou intra-musculaires.

PRIX : Boîte de 6 doses : Frs 15

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, RUE VIEILLE-DU-TEMPLE, PARIS

entre tous, me signale particulièrement le médecin aide-major Budan, un « brave du G. B. D. 50°, tué le 27 Mai 1916 en relevant nos blessés devant Douaumont, après s'être maintes fois exposé avee la plus rare intrépidité ».

Notre confrère mentionne eucore Magnier, du 62º d'artillerie, Ballan, P. A. 43, frappés sur l'Allette, et Rocheblave, du 62º d'artillerie, tombé à la Somme, tons médecins auxiliaires. On peut se fier au témoignage de notre confrère et à ses citations postlumes; en fait de bravoure, c'est un vrai comaisses.

#### LIVRES NOUVEAUX

Saint-Lukes Hospital (Medical and Surgical Reports, 1917). Un vol. in-8° relić, 404 p., et nombreuses figures hors texte. The Press Publishing C\*, East Strondsburg, Pa.

Chaque aumée l'hôpital Saint-Luke réunit l'ensemble des travaux de ses divers colluborateurs en un seul volume. Nombre de ces travaux ont déjà été édités dans diverses publications américaines et étrangères, beaucoup sont originaux.

Parmi ees travaux, citons d'abord un rapport sur le traitement des fibromes par le radium. L'auteur, Sir Robert Abbe, cite plusieurs eas intéressauts de volumineux fibromes considérablement réduits et en voie de résorption plus ou moins complète à la snite d'un traitement radioactif intensif.

MM. Gould et Le Wald rapportent deux cas fort rares de chlorome, sorte de myclome avec metastases multiples intraeraisenes, orbitaires, etc. L'examen histologique de quelques-mes de ces tumeurs a été falt ainsi que les radiographies des squelettes; malheureusement l'autopsie n'a pu être pratiquée dans les deux cas.

Sir Halsted Myers a pratiqué, avec, semble-t-il, assez de succès, des greffes osseuses dans des eas graves de mal de l'ott.

graves de mat de l'ott.

Sir Woglom étudie d'une mauière fort complète
au point de vue histologique les tumeurs mixtes du
testicule. Son travail renferme de très nombreuses

illustrations et une bibliographie étendue de la ques-

Mais la particla plus intéressante de tout l'ouvrage, celle qui sera pour le lecteur français d'une gross utilité, c'est celle qui est consacrée aux techniques de laboratoire. On trouvera la la description fort complète de toutes les méthodes de laboratoire utilisées a l'hojital Saint-Luke; méthodes de laboratoire utilisées à l'hojital Saint-Luke; méthodes d'histologies pathologique, méthodes biochimiques relatives à l'étude qualitative et quantitative des composés normanx et pathologiques du saug, de l'urine, des matières fécales, du lait, etc., enfin la technique bactériologique.

Toute cette partie de l'ouvrage relative aux recherches de laboratoire est la reproduction des notes exclusivement pratiques communiquées aux internes de Saint-Luke. On pourra, avec le plus grand intérêt, faire une étude comparée des méthodes transfers en confinience.

grand interet, taire une étude comparée des méthodes trançaises et auéricaines. On trouvera, entre autres indications fort intéresautes, la description des techniques d'analyse colorimétrique si couramment employées aux États-Unis.

Traité de pharmacologie et de thérapeutique, par le professeur Pio Manront, 2º édition, un vol. grand in-8º broché, 780 pages. Napoli, *Luigi Pierro*, éditeur. — Prix: 25 lires.

Cet ouvrage est la 2º édition d'un traité fort apprécié en Italie. L'auteur, directeur de l'Institut de pharmacelogie et de thérapeulque à l'Université de Naples, a l'habitude de l'enseignement, et ll a insisté dans cette nouvelle édition revue et augmeutée sur les points les plus importants de la science.

La pharmacie s'est eurichie depuis quelque temps, surtout grâce aux derniers progrès de la chimie industrielle, d'un grand nombre de médicaments de valeur extrêmement inégale au point de vue pratique. Il existe de même dans la pharmacologie quautité de vieux produits actuellement presque inusités.

Il importait de faire un choix et sans rejeter complètement un grand nombre de produits d'importance secondaire, l'auteur a donné un développement cousidérable à la description des médicaments les plus importants en rejetant les autres à l'arrêère-plan.

On trouvera dans cet ouvrage la description de

certains produits particulièrement en vogue en Italle, quelques chapitres nouveaux relatifs au dosage des produits pharmaceutiques, aux vaceins, aux sérums, aux produits opothérapiques.

L'onvrage traite successivement des produits minéraux, organiques et végétaux.

L'auteur se réserve de traiter, avec tout le développement convenable, de la pharmacothérapie générale dans un autre volume de thérapeutique clinique.

Excellent ouvrage partienlièrement bien soigné au point de vue matériel, malgré les difficultés de l'heure présente.

#### BIBLIOGRAPHIE

1024. Les pseudarthroses diaphysaires acquises du membre inférieur, leur traitement par l'ostéosynthèse, par le docteur l'Auu Masini, 1 broch. in-8° de 50 pages (Imprimerie de Monaco).

1025. Contribution à l'étude de l'iodo-réaction urinaire, par le docteur llussur Jausson, 1 broch. in-8° de 74 pages (A. Rey, éditeur, Lyon).

1026. Boletins da Sociedade de Medicina e Cirurgla de Julz de Fora (tome VIII, du 20 Octobre 1917), publié par le docteur Endanto Quiser, 1 vol. in-8° de 160 pages (Typographia « Sul », Julz de Fora (Brésil).

1027. La gangrène gazeuse, par les docteurs Annis et Joseph Chalfer, ouvrage corronné par l'Académie de Médecine (Prix Barbier, 1917), i vol. In-8° de 388 pages, avec 52 fig. dans le texte (Félix Alcan. éditeur). — Prix 8 fr. 80.

1028. Les émotions et la guerre, réaction des individus et des coilectivités dans le conflit moderne, par le docteur Mausicr Dung, 1 vol. in-8º de la Bibliothèque de Philosophie contemporaine, 273 pages (Félix Alean, éditeur). — Prix: 5 fr. 50.

En ruison du nombre des mutations des médecius militaires et des Fruis qui résultent de l'impression des bandes, fuons rappelous aux abonnés qu'il est indispensance d'accompaguer CHAQUE CHAIGEMENT J'ADRIESSE de la bande du journal et de 50 centrines en timbres-poste.

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes. ... « Toutes les preparations de Diguale, nies ou à maître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DECITALINE CRISTALLISÉE () dont « l'action sûre et puissante, exempte de dagress, a « ôté consacrée déjà par une expérience de 40 années, »

(I) Découverte par NATIVELLE.



CRANULES ROSES ou 4/46 de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique;
Traitement préventif de l'Asystolie.

SOLUTION au milliome.

AMPOULES au 1/10° de millior.

AMPOULES au 1/4 de millige.

# ELECTRAURO

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 co. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES # Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boîte). - Ampoules de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.



Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

PILULES (0.10 d'Hectino par pilule).. Une à 2 pilules par je GOUTTES (20 gouttes équivelent à 0,05 d'Hectine) AMPOULES A (0,10 d'Hectine par empoule) AMPOULES B (0,20 d'Hectine par emponie)

(Combinaison d'Hectine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mercu-lels. PATE PATES AND THE MANUEL COLUMN GROUPS GENERAL DESCRIPTION OF THE MANUEL COLU

Laboratoires to PRECYME to Rue du Chemin Vert, à Villenem

Le plus Puissant Reconstituant général

dication arsénio-phosphorés nique à base de Nuclarrhine. L'HISTOGÉNOL NALINE est indique dans tous les cas où l'organisme débilité, par une cause quelconque, réclame une médication réparatrice et

réclame une médication reparatrice et dynamogénique puissante; dans tous les cas où il faut relever l'état général, amé tissus, combattre la phosphaturie et ramer PUISSANT STIMULANT PHAGOCYTAIRE. TUE

médiorer la composition du sang, reminéraliser les mener à la normale les reactions intraorganiques, ruberroulòses, eronchites, serofule, sthènie, asthime, plabette, affections sthènie, asthime, plabette, affections ALE, CONVALESCENCES DIFFICILES, etc. 

Exigor surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie: NALINE Utforture et Echant<sup>es</sup>: Satr. a NALINE, par Willensure-la-Garana, per Se Rei I (Miss).

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Pepton nière Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la F Découverre en 1856 par E. GALBRUN, pocteur en Pharmagie

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme \*\*\*Fingt pouttes 10DALOSS agusent comme un granume todire dealin\*\*

\*\*Doscs quotidiennes: Cinq 4 vingt gouttes pour les Kafants, dix 4 cinquants gouttes pour les Adultes LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10. Rue du Petit Musc, PARIS

Me pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Geogre International de Médeche de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui lour seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

(2)

0

6

Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

# NUCLEO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

né sux phosphates d'origine végétale) Le NUCLEATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique,

c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie

## NUCLÉATOL INJECTABLE (Nucléophosphate de Soude chimiquement pur)

Avacacephaes as source calmiquement pair/
A la doss de 2 c.c. à 5 c.o. par jour, la abaisse la température en 24 heures et jugule les flèvres perniciouses, puerpérales, typhoide, scarlatine, etc. — Hijecté Vavant-vellle d'une opération chirurgicale, le NUCLEATOL produit une deparation salutaire du sang ct diminue conséculivement la purulence des plaies, tout en favorisant. la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

NUCLEATOL GRANULE et COMPRIMÉS (Nucléophosphates de Chaux et de Soude)

Dose : 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour. Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Croissance, Recalcification, etc.

Le NUCLEARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous forme de :

## NUCLÉARSITOL INJECTABLE (Nucléophosphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur)

S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludèennes des pays chauds, etc. — En cas de fièvre dans la Phitsie, le remplacer par le l'électéace Inspectatio-

#### NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsinés)

Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprinés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique. Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections outanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre,

NUCLEO-ARSENIO-S YCHNO-PHOSPHATEE

INJE CTABL 15 Completement indolore dique et Méthylarsinate de Strychnine) ophosphate de Soude, Methylas

Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc. (Ogr. 02 ctg. de Méthylarsinate de Soude et 0 gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 c.c.)

LABORATOIRES M<sup>®</sup> ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

## 

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin - Type

Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

> CTION SURE ABSORPTION AGREABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutlanes.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boites de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docturs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers.

#### FACULTÉS DE PROVINCE

Ecole de médecine de Marseille. --- Par décret pré-Leoie de medeceine de marseille. ... Par décret pré-sidentiel inséré au Journé officiel, le directeur de l'Leoie de pleiu exercice de médecine et de pharmacie de Mar-seille est antorisé à accepter le legs lati à cet établisse-ment par M. Villeneuve suivant son testament public du 12. Audi 1917:

12 Août 1917;

18 La nuc propriété des valeurs de Bourse dont la sœur du de cuipa aura l'insufrait;

20 Le poctrait de M. Villemeuve père, peint par Torrentz, et un médaillon en brouxe de M. Villemeuve, pur Charles

et un mediation en prome de si, viueneuve, par cuarres Delanglade. Les vileurs léguées seront inmatriculées en nue pro-priété un om de l'École de plein exercice et en mufrait au uom de l'héritière naturelle, M<sup>162</sup> Joséphino Villeneuve, Lors de l'extinction de l'isufrait, ces vuleurs seront converties en valéar de l'Etat français, immatriculées au nom de l'École, pour les intérêts être employés à l'amé-lioration da service obstétrical de l'École.

#### NOUVELLES

#### Les étudiants aux armées

Les étudients en médecine aux armées, n'étant pas tou-ours informés des conditions dans lesquelles ils peuvent être autorisés à faire acte de scolarilé, ils trouveront en répumé des réglements sur la matière dans la mote ci-dessaus

(-aessons : Les étudiants mobilisés (service anxiliaire on service rmé) sont antorisés, avec l'assentiment de l'autorité mi-

arme) sont autorisse, avec l'assentiment de l'autorité mi-litaire, à se présenter aux differents examens de doctorat lorsqu'ils reunplissent toutes les conditions de scolarité réglementaire.

En ce qui concerne les étudiants de l'ancien régime d'études, ils peuvent se faire inserire à toute époque de l'autorité scolaire, mais les couvocutions aux examens res-tent subordomnées aux possibilités du service de la Fa-tent subordomnées aux possibilités du service de la Fa-

Mais ils ne penvent faire acte de scolnrité (prendre des Inscriptions, participer aux travaux pratiques et au

stage hospitalier) que s'ils se trouvent soit en réforme temporaire, soit en cougé de convalescence (circulaires des 25 Novembre 1916 et 14 Avril 1917).

temporairé, soit en cougé de convalescence (circulaires des 2s Newmber 1916 et 14 Arril 1917). A November Cautélois, par su circulaire en data et autélois. Par su circulaire en data et altique a décidé descorder le droit de prendre des inscriptions dans les canditions présent par les règlements noiversitaires : 10 Aux chadiants versés dans les service auxiliaire pour ministenus dans cette position à la suite de la courte-visite chigactier prévue à l'article 2 de la loi du 17 And 1915; 2º Aux officiers de complément des armes combatigatoire prévue à l'article 2 de la loi du 17 And 1915; 2º Aux officiers de complément des armes combatigation de la contraction de l'active de la contraction de la contraction

Dans tous les cus les inscriptions ne peuvent être accordées qu'après accomplissement intégral de toutes

les obligations scolaires correspondantes.

La consignation des droits à verser par les étudiants mobilisés peut être reçae, pour les examens ou les insmonifiscs petu etre reçue, pour les examens ou les ins-criptious, au secrétariat, suit par correspondance, soit par les soins de la famille des intéressés. Dans ce der-nier eas, les bulletius de versement sont délivrés au Secréturiat, de midi à trois heures, les landis et mardis pour les droits d'examens, et les antres jours pour les inscriptions ou les travaux pratiques.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

A céder, par suite décès au front, cabinet méd. et habit., à 12 km. de Paris, banlieue Ouest, clientèle

conservée par remplacant depuis la guerre. - Ecrire P. M., nº 1288.

Doet. Paris, ayant belle sit. médicale, désirerait connaître jeune confrère acceptant de lui servir d'assistant, maintenant ou après guerre et suscep-tible de reprendre sa clientéle. Ecrire P. M., nº 1491.

## Broméine montagu

Bi-Bromure de Codéine SIROP (0.03) PILULES (0.01)

TOUX perveuses

AMPOULES (0.00) SCIATIOUS

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES
ET TOUTES AFFAIRES PARAMÉR. — SERVICE DE
GALLET REMPLACEMENTS, Renseignements gratuits 47, boul. Saint-Michel, Paris. — Tél. Gob. 24-81.

#### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 à 4, 10, 25 ET 40 PERSONNES (ce dernier on étain vissé, s'ouvrant et se fermant à volenté pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Tuberculoses,
Bronchites,
Catarrhes,
Catarrhes,
Catarrhes,
Catarrhes,
Catarrhes

OUATAPLASME Pansement completed on Br LANGLEBERT tes, Erysipèles. Brûlures

Le Gérant : O. Porée.

Paris. - L. MARKTHEUX, imprimour, I, rue Cassette.

# N E Granulée L

Le Plus actif des Poludiaestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire. Echantillons : DALLOZ & Co, 13, Bould de la Chapelle, PARIS

110

AFFECTIONS DU FOIE

ATONIE DU TUBE DIGESTIF

RÉALISANT LE VÉRITABLE TRAITEMENT DES CAUSES DE LA CONSTIPATION

Echantillons sur demandes à M.M. Les Médecins

LABORATOIRE DU D'M. LEPRINCE 62, Rue de la Tour\_ PARIS\_

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1° en AMPOULES

DOSAGE:

Cacodylate de Fer . . . . . . . . . . . . . . . 0 gr. 0i . 1 c. cube BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

2º en GOUTTES (pour la vole gastrique

Les Gouttes Ferragineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

. . 0 gr. 01 Cacodylate de Strycheine. . . . . PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAJSSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS 

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* (8) 255

6000

266666

est.

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoscs. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

# TRAFFMENT DE

LABORATOIRES DURET ET RABY 5. Avenue des Tilleuls . Pagis Fchantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMES VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

Traitement des Maladies (Furoneulose, Authrax, à STAPHYLOCOQUES :

Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

(mérosé) Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

> EXEMPTS BE BEORS Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN =

Communications

en 4947 ·

Académie des Sciences, Académie de Médecine. Société Médicale des Hópilaux, Sociéte de Chirurgie, Thèse Marcel PEBOL (Paris 1917),

de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

#### SAVON DENTIFRICE VIGIER Le meilleur Dentifrice antiseptique.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S, Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol, soufré, S. Sublimé, S. Resorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODVLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des de mortes fais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres nien supportée, même pendant l'ét.

## VASOLAXINE

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

## LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS - CONSTIPATION EABITUELLE; dans es maladles alguës (flèvre typhoide)
- chez les opérés du ventre; dans l'appendicite chronique; dans l'entérite
muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes enceintes

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉGBANTILLONS, RENSEIGNEMENTS : LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de se procurer la matière promière et les accesseires, ous avens toujours pu approvisionner nes clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous

purs Dosonns.

Tous les Pharmacions ont de la VASOLANINE ou peuvent se la procurer chez le commissionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

## TRAITEMENT DU CANCER

LA BANQUE DU RADIUM

13, Rue Vignon - PARIS

LOUE TOUS APPAREILS

DE RADIUM

aux Médecins et Chirurgiens.

VALĒRIANATE GABAII desodorise

ns. Éch antillon sur demande Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

## evison res Di

CATARRHES AT BRONCHITES CHEONIQUES, - 2, Have About Planter

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

CA total Daws

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

# PALUDISME

aigu et chronique

Camingyl du S! Elbanneur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

#### 5 TYPES

### Globules Fumouze Iodurés

FLACON . 5 frs IODURE de POTASSIUM. . (0 gr. 25)

IODURE de POTASSIUM . (0 gr. 10)

IODURE de SODIUM.... (0 gr %) IODURE de SODIUM.... (0 gr. 10)

ANTIASTHMATIQUES (K1=0 gr. 20)

GLOBULES FUMOUZE

### Tolérance Parfaite MAXIMUM D'EFFICACITÉ

Jubles dans l'Estomac. — Graduellement solubles dans l'Intestin gréle.

PRESCRIRE : GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament) nder la Nomenclature compléte des 120 sortes de Globules Fumouxe, avec doses et indications. ÉTABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Paubourg Saint-Denis, Paris



## Globules Fumouze Iodure Ha

FLACON: 5 frs.

PROTOIODURE Hg. . . . . . . (0 gr. 05) PROTOIODURE Hg Thebetque (0.05-0.005)

BIIODURE Hg . . . . . . . . (0.01)

BIIODURE IODURÉ | Biiodure Hg. (0.005)

GLOBULES FUMOUZE

Féléphone Arch.

L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique

L'IODÉOL

N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE

# PNEUMONIE **BRONCHO-PNEUMONIE**

FIÈVRE TYPHOÏDE, ÉRYSIPÈLE

MYCOSES

Adresse télégraphique ODVIEL-PARIS

# Iode Colloidal Electro Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) Brovets E.VIEL, Ingeniour Electrometallungiste, Pharmacol

PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie

ÉVITE toute complication

E. VIEL & C'

2, rue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARI

POSOLOGIE FORMES

- 4º AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent, cube pour injection intra-muscul, indolores (une ou deux par jour).
  2º CAPSULES: six à huit par jour.
- LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 40 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.



de clinique ephtalmelegique

E. BONNAIRE

Prof

T.A

# MEDICAL

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris. . . . 45 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIe) ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Union postale . . . . . 45 fr.
les abonnements partent
du commencement de chaque mois

DIRECTION SCIENTIFICUE -F. DE LAPERSONNE

M. LETULLE Prefesseur à la Faculté, decin de l'hôpital Beucica bro de l'Académie de méde

F. WIDAL refessonr de clinique médicale à l'hôpital Cechin, mbre de l'Académie de médacie

Professour agrégé, our et Professour en chef de la Matemité J.-L. FAURE ofesseur agrégé, en de l'hôpital Ce H. ROGER

Doyon de la Faculté de Paris,
Médocin de l'Hôtel-Diou,
Mombre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ de l'hôpital Saint-Anteine, Membre de l'Académie de méde

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Direction. - REDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Mosson.

On pourrait relever bien des choses dans le

parallèle établi un peu à la légère par les Allemands; je me borne à tirer de leur remarque, dénuée de bienveillance, naturellement, la leçon

qu'elle comporte. Les ennemis, dit Voltaire,

sont des maîtres qu'on ne paie pas. Ils nous apprennent ici qu'il nous serait tout de même

possible, malgré les difficultés présentes, d'affir-

mer davantage notre vitalité, en tant que corpo-

ration, par un meilleur esprit de solidarité. Les

grands corps professionnels, en effet, n'ont pas

encore marché; qu'attendent-ils? Je sais des

Sociétés très humbles, qui n'avaient que

3.000 francs en caisse, et qui cependant y sont

allées de leur billet de 1.000. De même, la bour-

geoisie médicale, les praticiens des villes et des

campagnes sont ceux qui ravitaillent le plus notre trésor de guerre. Je compte bien que l'act, y

cette fois, va être unanime. Si vous saviez comme

Autre point : Nos confrères uruguayens, que

la Société de médecine de Paris va fêter samedi

prochain, à l'heure où paraîtront ces lignes, mé-

ritent d'être plus particuliérement mis à l'ordre

du jour. Ils ont versé collectivement près de

35.000 francs; certains de leurs professeurs nous

abandonnent la moitié de leur traitement. Au

surplus, voici ce que m'écrivait récemment, à

il y a du bien à faire!

#### SOMMAIRE

A. Lén. - La lombarthrie (rhumatisme lombaire chronique), p. 105.

F. Mourier. - Hypertension et mort par œdème pulmonaire aigu chez les blessés cranio-encéphaliques, p. 108.

#### Sociétés de Paris :

Société de Biologie, p. 109. Société de Médecine légale, p. 110. SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX, p. 110. Société de Chirurgie, p. 111. Académie de Médecine, p. 112.

#### Supplément :

F. HELME. - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACHLTÉ DE PARIS. FACILITÉS DE PROVINCE NOUVELLES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

#### Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74. bouley. Beaumarchais, Paris.

## EXTRAITS TOTAUX CHOAY

EQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS HYPOPHYSAIRE HÉPATIQUE SURRÉNAL SPLÉNIQUE THYROIDIEN OVARIEN, ETC. Pilules - Cachets - Comprimés - Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS
TELEPHONE: Fleurus 13-07.

## RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rus Aubriot, PARIS.

XXVI. ANNÉE. - Nº 12. 28 Février 1918.

#### PETIT BULLETIN

1. Encore et toujours la « Caisse d'Assistance médicale de guerre ». - 11. Une nouvelle liste de nos morts glorieux.

Notre Caisse d'Assistance médicale de guerre, qui bientôt possédera son million - enfin! - va encore faire un appel à nos confrères. J'espére que nous y répondrons tous. En attendant, je voudrais attirer votre attention sur deux points de nature tout à fait différente, mais qui s'illustrent l'un par l'autre.

A signaler d'abord que les journaux allemands, qui s'intéressent de trés près aux progrès de notre souscription, continuent à nous railler assez lourdement sur notre manque de solidarité. La Caisse d'indemnité de guerre des médecins de Gross-Berlin (environ un million d'habitants) aurait déjà reçu plus de 850.000 marks. Nos ennemis, d'après le Progrès médical, citant luimême le Marseille médical, « font remarquer que la Caisse d'Assistance médicale de guerre, pour tous les médecins français et leurs familles, n'avait recueilli, à la fin de Septembre 1917, que 867.000 francs environ ».

Succedens du Selicylate de Matryle, inodore. DIGITALINE OF STATE O

## NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

## ENDOGRISINES Fournier

Thyroide. Ovaire, Fole. etc., etc.

Laboratoires POURNIER Frères, 26, B' de l'Hôpital Passe

## RHESAL VICARIO

(Licums) ANTINEVASI NIQUE - ANTINHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX

pour usage externe. aspidement absorbable, sons irritation de la pesa

Anémie, Convalescence. Débilité, Surmenage.

SCULOSINE

GENTILLY (Seine).

Antisyphillitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 11 injectiens pour uns curs).
DOSES MOYENNES : 20 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour uns curs).

LITTÉRATURE ET ÉGHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garonne Cainel.

leur sujet, un commissionnaire en librairle, M. Emile Bougault :

#### Mansiour la Directour

De ln part de natre bon aun et client, M. le D' Antonia Valifia y Suera, médecin à Castillas, Département de Racha, Uruguny, naus sommes heureux de vaus remettre saus cepli, pour la Caisse d'Assistance mèdicale de guerre, la samme de 300 francs en un chêque sur la Société génèrale de Crédit industriel et commercial.

Ce docteur appartient is ce nable petit pays de l'Uruguuy qui, dès le début de la guerre, s'est montré prafandément attaché à la France et naus a donné et naus danne encore tant de preuves matérielles et mavales da son dévouement.

En ce qui nous cancerne, plus de 50 000 francs naus ont été remis par des Uruguayens pour diverses Œuvres d'assistance. Que nos Œuvres aient pour but de venir en aide aux fumilles, nux combattants, au à leurs enfants, toutes rencantrent en ce pays le même bienveillant

uceneil.
D'autre part, snehunt toute l'attentian que vous apportez anssi et toulc la peine que vans prenez û resserrer
les liens qui nous unissent à ces unis de toujours, je me permets de vous exprimer iei toute natre reconnuissance et vans prie de croire, Monsieur le dacteur, à nos sentiments bian dévonés.

#### BOUGAULT.

Vous serez, jo pense, touchés comme ntoi du bel exemple de fraternité que nous offrent nos frères latins de l'Uruguay. C'est donc en toute confiance que je vous annonce la proclaime levée de souscripteurs: Pas d'embuqués, pas d'imptes! Et ici encore écoutons, si vous le voulez bien, la lecon du Poilt, notre maître à tous.

Un confrère, médecin de bataillon, racontait l'autre soir, chez un ani commun, l'ancedote suivante : Cétait en Juillet 1917, aux jours les plus tragiques de Verdun. Un régiment de gars normands avait et enu » tout la journée comme harre de fer. Le soir, les Allemands, énervés par la résistance hérorque qu'ils n'avaient pas prévue, rassemblent des mitrailleurs, des grenadiers, aménent des troupes fraiches, et la ruée recommence, plus sauvage encore. Littéralement, on

se battait dans une boue de sang. Le colonel, blessé au cou et aphone, dirige par gestes ses officiers, en comprimant sa blessure d'une main. Un éclat lui brise cette main. Enfin, un dernier coup lui perfore la rate. Cette fois, le héros tombe. Mais un autre héros, un soldat, père de quatre enfants, s'élance alors, et en trainant son chef par les pieds, s'efforce de le tirer jusque dans un trou d'obus. A ee moment, le pauvre bougre, frappé par un projectile de plein fouet, a la jambe fauchée. Il s'affaisse. Les brancardiers l'emportent avec le colonel agonisant. et l'on arrive au Poste de secours, plein à déborder. Là, le soldat, qui s'était évanoui, revient à lui et, s'adressant au médecin : - « Dites aux femmes de G... que je me suis bien battu! » Puis, se tournant vers le colonel, qui agonise auprès de lui, il lui frappe doucement sur l'épaule, et il murmure : « Mon colonel, on n'est que des pauvres gars, mais on a fait tout ce qu'on a pu, et les Boches, y n'ont tout de même pas passé. »

Beni, chez nous, médecins, celui qui pourra répéter les mots du Poilu, et qui, ayant fait tout ce qu'il a pu, aura empêché la misere de passer!

#### 11

l'ai encore reçu un certain nombre de noms d'auxis et d'aides-majors tombés 'au champ d'honneur, et je les publie, autant pour rendre hommage à leur mémoire que pour nous rappeler, si besoin était, à la juste mesure. Gardons-nous des panégyriques inutiles, alors que tant de nos enfants tombent sur le front. Pas d'oraisons funèbres pour eux : une petite cocarde tricolore sur leur croix de bois, et c'est tout e que nous pouvons faire pour ces êtres sublimes qui, en se dévouant jusqu'à la mort, ont si grandement servi et honoré la profession. Done, voici une nouvelle petite liste de citations, fournie, — et c'est dire va valeur — par les camarades mêmes des héros.

Jean Arlot, médecin auxilinire de l'A. C. A. 20, blessé

martellement le 22 Septembre 1917.
Charles Duma, médecin usulliarie, médaille militaire,
trais fois cité. « D'une bravaurc et d'un dévauement exceptiannels. D'éjà cité à l'éarde. Pendant la périade
du 6 au 10 Navembre 1916, a pansé des blessés, saus de
tailents bumberdements, avec le plus grand mépris du
danger; s'est parté en première ligne dès qu'un blessé
citat signalé, quelle que fat la vialence du leu, sauvant
ainsi da nombreuses vies humaines. »
Lamourette, médecin auxiliaire, tué au C..., la 4 Mai

Schmitt, ndmirable, lui aussi, et qui peut faire pendant à san héroïque campagnan. Enfin, Souberbielle, médecin auxiliaire, « frappé par

Eafin, Souberbielle, médecin auxiliaire, « frappé par un abus en Février 1915, au moment au il s'élançait pour parter secours u un blessé ».

J'espère que, cette fois, le confrère qui me demanda ces noms aura un nombre suffisant de parrains pour baptiser ses sections d'hôpital. En tout eas, il ne saurait en avoir de plus glorieux et qui méritent mieux notre hommage reconnaissant. F. Helme.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sant inscrits au tableau de la Légian d'hanneur paur :

Chevalier: M. Paurchez (Adenis), médecin aide-major de 2º classe un 7º rég. d'artillierie: médecin irès dévans et d'une haute valeur marale. A taujuars danné l'exemple d'un grand sang-fraid dans les circanstances difficiles. A été très grièvement atteint lo 13 Décembre 1917, en se partant au secaurs d'un blessé.

partant au secaurs d'un blessé.
— M'. Leclerq (Parphyre), médecin aide-majar de 1<sup>re</sup> cl. (territarial) au 132° rég. d'infanterie : médecin d'une bravuure et d'un caime remarquables, Affecté à un paste avancé, a, par san sang-froid et san dévauement ubasilu, sauré le traitement et l'évauemint des blessés, dans des canditians très périlleuses. Grièvement blessé, la 3 Octobre 1964, dans l'accomplissement de san devoite l'accomplissement de san devoite.

— M. Mansseaux (Alfred), médecin-majar de 2º classe (territariale), médecin-chef d'une ambulance.





#### FACULTÉ DE PARIS

Clinique des maladies contagieuses. - M. H. Méry. egrégé, chargé du Cours, commencera le Cours le mardi

5 Mars 1918, à 13 h. 1/2, et le continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure. Ce Cours est plus spécialement réservé aux étudiants

de 4º année d'études Les trois premières leçons auront lieu au petit Amphi-théatre de la l'aculté et les suivantes à l'hôpital Claude-Bernard (porte d'Aubervilliers) (métro : station Crimée) et à l'hôpital des Enfants-Malades.

Clinique de la première enfance. -- M. MARFAN COM cours le samedi 2 Mars 1918, à 4 heures de l'après-midi, à l'Hôpital des Enfants-Malades (149, rue de Sèvres), et le continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure

Ces conférences de l'après-midi auront lieu au rez-dechaussée de la salle Bluche; elles sont plus particulière chaussée de la Saine Bittene; cules sont purs partuelliere-ment destinées aux élèves stagiaires en cours d'étude régulier à la Faculté de Médecine; mais les autres per-sonnes qui désirent y assister sont prièces de se faire i us-crire auprès du professeur. Comme pur le passé, le mardi, à 10 heures, consulta-

tion de nourrissons, à la salle du Gymnase Le vendredi, à 10 heures, examen de malades à la salle annexe de la consultation.

Tous les matins, à 9 heures, visite dans les sulles

Ciinique chirurgicale infantile (Fondation de la Ville de Paris). - M. le Professeur Kinmisson reprendra son cours de clinique chirurgicale infantile, le lundi 4 Mars 1918, à 16 heures, et le continuera les jeudis et lundis suivants, à la même heure.

Jeudi, de 10 heures à midi : Consultations orthopédiques (conférence clinique et examen des malades).

Cilnique des maladies nerveuses (Salpêtrière). -A l'occasion de la visite de la mission médicale envoyée en France par la République de l'Uruguay, M. le Profes-seur Pigure Marie fern le Vendredi 8 Mars, à 2 h. 1/4, dans le grand Amphithéâtre de la clinique des maladies la Syringomyclie, avec présentations de malades, projecons et démonstrations sur pièces anatomiques. Cette conférence sera publique.

Clinique d'accouchements et de gynécologie (cli-nique Baudeloeque, 125, houlevard de Port-Royal). — M. Potocki, ugrégé, chargé de Cours, reprendra le Cours

de clinique d'accomente à partir du lundi 8/Avril 1918, à la clinique Bardelacque, 125, houlevard de Port-Royal. Les Cours spéciaux pour les stagiaires de 3° année d'études aurone iieu les lundis, mardis, mereredis et samedis, de 1 h, 1/2 à 3 h, 1/2.

Pharmacologie. — M. Tiffeneau, agrégé, reprendra le Cours le vendredi 8 Mars 1918, à 17 heures (Amphithéâtre Vulpian), et le continuera les lundis, mereredis et vendredis suivants, à la même heure.

Physiologie. — M. J.-P. Langlois, agrégé, commen-cera le Cours de Physiologie aux étudiants de 2º année d'études les lundis, mereredis et vendredis, à 17 heures (Amphithéâtre des travaux pratiques de Physiologie), à partir du lundi 11 Mars 1918.

Sujet du Cours : Fonctions de relations

Obstétrique. - M. L. Demelin, ugrégé, comi le Cours complémentaire d'obstétrique le lundi 11 Mars 1918, à 16 heures (petit Amphithéatre de la Faculté), et le continuera les mercredis et vendredis suivants, à la

même heure. Objet des Conférences : Dystocie maternelle et fœtale.

Délivrance pathologique. Opérations obstétricales. Les monœuvres obstétricoles seront faites les m eredis et vendredis, à 2 heures, à l'Ecole pratique, à partir du mois de Mai.

Pathologie interne. - M. VAQUEZ, agrégé, chargé du rs, commencera le cours de pathologie interne le jeudi 14 Mars 1918, à 18 heures (amphithéatre Vulpian), et le continuera les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Ce cours est plus spécialement réservé nux étudiants de 3º année d'études

Objet du cours : Maladies du cœur.

Stomatologie. - M. Léon Frey, chargé du Cours, nmencera le Cours de Stomatologie le samedi 2 Mars 1918, à 13 h. 1/2 (Amphithéâtre Vulpion), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure. dant les mois de Mars et d'Avril.

Ce Cours, plus spécialement réservé aux étudiants de 5º année d'études, comportera 15 leçons théoriques, avec démonstrations pratiques et 5 séances clinique

Chimie médicaie. — M. le professeur A: Desgrez commencera une série de leçons de Chimie appliquée à la médecine les mereredi et vendredi de chaque sem à 16 heures (Amphithéatre Vulpinn), à partir du mercredi Mars.

Des exercices pratiques auront lieu aux jours et heure

indiqués à l'horaire des travaux pratiques et porteront

nuaques a norter des travaix prutiques et porteron sur les matières enseignées au eours théorique. Le Cours s'adressera plus spécialement aux étudiants de 2° année jusqu'au 31 Mai inclusivement, et, après cette date, à coux de 4° année d'études.

Parasitologie et histoire natureile médicale. M. le professeur R. Blanchard commencers le Cours de Parasitologie et Histoire naturelle médicale le mercredi 6 Mars 1918, à 17 heures, au petit Amphithéatre de la

Faculté. Il le continuera les vendredis, lundis et mereredis suivants, à la même heure. Programme du Cours : Etude générale du parusitisme

La parasitologie en temps de guerre. Physique biologique. - M. GUILLEMINOT, chef des truvaux de Physique de lo Foculté de Médecine de Paris, commencera une série de leçons de Physique biologique destinées uux étudiants de 2° année (nouveau régime)

Ces leçons, qui auront lieu à partir du mardi 5 Mars, les mardis, jeudis et samedis, de 4 heures à 5 heures, seront accompagnées d'exercices pratiques portant sur les matières du programme, et indiqués à l'horuire des truvuux pratiques.

Objet du Cours : Physique médicale générale. Principules applications de la mécanique, de la physique molé-eulaire, de lu chaleur, de l'optique, des radiations et de l'électricité aux sciences médicales.

Médecine légale. — M. llenri Claude, ogrègé, chargé du cours, commencera ses legons le lundi 4 Mnrs 1918, à 18 heures (umphithéatre de Physique), et les continuera les mereredis et vendredis suivants, à la

Programme: Déontologie et expertises. La mort. Attentats à la vie et aux mœurs. Asphyxies et empoisonnements. Aceidents du travail. Médecine légale des aliénés.

Histologie. — M. Phenant, professeur d'histologie, commencera le cours de 2° année le lundi 4 Mars 1918, à 15 heures, à l'amphithéatre Vulpian, et le continuera les mercredis et lundis suivants.

#### CHANGEMENTS D'ADRESSES

En raison du nombre des mutations des médecins milituires et des trais qui résultent de l'impression des bandes, nous rappelens aux abonnés qu'il est indispensable d'accompaguer chaque changement d'adresse de la bande du journal et de 50 centimes en timbres-poste.

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

CHPANTS: Administrer à chaque fois 6 mois à tan: 8 à 16 gouttes 1 an 2 ans: 19 à 15 gouttes 4 u-dessus de 2 ans: 15 à 39 gouttes Au-dessus de 2 ans: 15 à 39 gouttes Rep et plus seton l'âge et le cas. Rep et plus seton l'âge et le cas. Qius, par 2 houres, seton les lescalos. 4DULTES: 30 h 50 gouttes par dose;
Administrer 5 h 6 doses et plus par
24 leures, une demi-heure avant og
8 houres språs le repas.

Litterature & Schantillons : FALCOZ & Cip. 18. Rue Vevin, Paris.

TRAITEMENT des INSECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloidat électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GENERALES: Toutes maladies infectiouses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLA; INE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'ELECTRARGOL a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jamais maisible vis-d-vis des cellules virturales il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antisoptiques utilisés jusqu'etc.

FORMES : Ampoules do 5 of 10 c.c. pour injections intramusculaires of intraveneuses - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage omirurgical stipocal.

"LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossès-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1485

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique Anorexie. Troubles digestifs,

Advnamie, Neurasthênie,

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons), 15 gouttes à chacun des 2 repas,

Paraffine LIQUIDE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

RECONSTITUENT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINF

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6. Rue de la Tacherle, 6 PARIS ET PHARMACIES.

# DIOSFINE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosolérose, Menstruation difficile Troubles de la Ménopause.

RUNIER & C+, 6, Rue de la Tacherie, i et toutes Pharmaciss.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Pepton ière Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la P DÉCOUVERTE EN 1876 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMAGIE

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme Vingl goutles IODALOSE agreent comme un gramme todure alculu Doses quotidiennes : Cinq à vingt goutles pour les faints, dix a cinquante goutles pour les Adultes LITTÉRATURE ET ÉGRANTILLONS : LABORAYDES GALBRUN, 8 & 10. Rue du Petit Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons 'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soufre colloïdal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOIDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfalte conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Mº ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoïdol) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope. INDICATIONS: S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE,

dans l'ANÉMIE REBELLE, la DEBILITÉ, en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNE du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES,

VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS MÉTALLIQUES. SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes); 2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre coll. par capsule);

2º Capsules giutinises (aosee a 0,10 de sourre con. par capearo),
3º Pommade | 1º dosée à 1/15º pour frictions;
1º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

Laboratoires ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS 

SYPHILIS & PALUDISME

PILULES (0.40 d'Hectine par plute). Une à 2 pitules par jour pendant 10 à 15 ja GOUTTES (Réportus équivalent à 0,60 d'Hectine) 28 t Mégout, per jour pendant 10 à 15 jaurs. AMPOULES & (0.10 d'Hectine par empoute) l'hijecter une ampoute pendant 10 à 15 jours. AMPOULES BUQ30 d'Itectine par empoute) MISECTIONS INDOLOGY.

## (Combinaison d'Hectine et de Mercure)

Le plus actif, le mieux toléré des sels mercur-lels.

Fil JLES (Perplais Hedino (do, Prolechore He, 0.6, Ext.Op.00). Decte de COUT"-ES (Per légales Hedino (do, Prolechore He, 0.6, Ext.Op.00). Decte de COUT"-ES (Per légales Hedino (6); He, 0.0) at Montagne 10 à 15 jou AMPOULLES & Care mposts Hetite (0); He, 0.0). [ He amposts par journels Hetite (0); He, 0.0). [ Fond 10 à 15 jou AMPOULLES & Care mposts Hetite (0); He, 0.0). [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.) [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.) [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.) [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.) [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & Care mposts: Hetite (0); He, 0.00.] [ Fond 10 à 15 journels AMPOULLES & INJECTIONS INDOLORES

Laboratuires is l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuvs-fa Gare

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphoré roanious à base de Nuclarrhine

CONTROLLE DE LA CONTROLLE DE L Exiger surtoutes les boîtes et fiacons lu Signature de Garantie: NALINE Littérature et Echant<sup>22</sup>: S'at. i.NALINE, h<sup>2</sup>malvilleneure la Garonn, pri St-Rei I (Sills).

**IODOTHÉRAPIE** 

INJECTABLE & GOUTTE

DIODISME

ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE ADRESSÉE À H. DUBOIS . 7 RUE JADIN : PARIS



#### FACULTÉS DE PROVINCE

Facuité de Médecine de Bordeaux. - Un décret présidentiel inséré au Journal officiel autorise le doyen de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Bordeaux à accepter, aux clauses et con ditions énoncées dans son testomeot olographo en date du 13 Juin 1912, le legs foit à cet établissement, au nom de sa sœur, M<sup>15</sup>\* Nadinc Costes, par M<sup>20</sup>\* Marie-Joséphine-Amélie Costes, veuve de M. François-Marie-Aristide

Ce legs, consistant en une somme de 30.000 fr., servira à fonder un prix appelé « Prix Costos » qui sera décerné tous les deux ans à un élève de pathologie externe.

A cet effet, ladite somme de 30,000 fr. sera affectée à l'achat d'un titre do rente 5 pour 100 sur l'Etat français, avec mention, sur l'iascription, de la destination des arréraces.

#### NOUVELLES

En l'honneur des médecins de l'Uruguay et des médecins aillès. - La « Société de médecine de Paris » a organisé, pour le 2 Mors prochain, à 4 heures, rue de Clichy, 51, une séance solennelle en l'hoaneur de lu délé-gation des médecins de l'Uruguoy et des médecins alliés, actuellement à Paris

M. Lafferre, ministre de l'Instruction publique, présidera cette séance, où le professeur Letulle, de l'Académic de Médecine, M. Butte, président de la société, et

M. P. Gallois, secrétoire général, preadront la parole.
M. François Helme présentera et commentera des vue cinématographiques sur l'organisation des secours aux blessés, et M. Gastou exposera les résultats de sa missioa en Serbie; il donnera d'intéressants détails sur l'épidé-mie de typhus exanthématique qu'il a observée dans ce malheureux pays.

Société anatomique de Paris. - La Société nantomique de Paris reprendra ses sénaces hebdomadaires, à partir du deuxième vendredi du mois prochaia, à 3 h. 1/2 précises

Et, comme d'hahitude, à l'Ecole pratique, dans les bâtiments du Musée Dupuytren, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine.

L'automobile du médecin. - M. Claussat, député, yant demandé à M. le ministre des Fiaances si l'Administration des contributions directes a le droit de récla-

ner à un médecin-major, sur le front depuis le début des hostilités, le paiement de la taxe afférente à une voiture automohile dont il ne s'est jamais servi depuis la mobi-lisotion et qui est complètement démontée, ajoute qu'à la suite d'une réclamotion de ce médecin, qui a été rejetée, l'Administration l'invite, sous peine de poursuites, à payer dans le délai de dix jours ou à s'expliquer devant le conseil de préfecture dans le même délai, alors qu'il se trouve actuellement au front, a recu la réponse sui-

« Ainsi que l'a décidé le Conseil d'Etat par un arrêt du 18 Mai 1917 (Couderc), le foit par un médecin mobilisé de s'être trouvé dons l'impossibilité de faire usage de la voiture antomobile qu'il possède pour l'exercice de sa profession ne sauroit lui conférer le droit d'ohtenir la décharge d'une imposition établie conformément à la loi, la circonstance que dans l'espèce visée ci-dessus lo voi-ture en causc serait provisoirement démontée ne constituant pas au surplus un motif d'exemption. Le médecin doat il s'agit ne saurait d'autre part, en tant que mobilisé se trouvant sur le tront, être actuellement poursuivi pour le poiement de son imposition. »

Les certificats de grossesse ne peuvent être déil-vrés que par des médecins. — M. Abei Lefèvre (Eure), député, ayant demandé à M. le ministre de l'Intérieur si certificat médical prévu par l'article 4 de la loi du 17 Juin 1913 sur le repos des femmes en conches peut étre délivré par une soge-temme, a reçu la répoasc

« L'article 4 de la loi du 17 Juin 1913 employant ion « certificat médical », seul un médecin paraît quolifié légolement pour le délivrer. »

Bureau central météorologique. - MM. Monod. inspecteur général des services administratifs au ministère de l'Intérieur et Gouzieu, médecin inspecteur général du Service de Santé des troupes colonioles, sont nommés our trois ans membres du conseil du Bureau central météorologique pour représenter respectivement à ce con-seil les départements de l'Intérieur et des Colonies.

## **Dragées** DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE MONTAGU, 49, Boul, de Port-Royat, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Sérle compiète de béniquiers, neuve, en boîte chêne 2 compartiments, à vendre 250 fr. - S'adresser à M. Plet, 9 bis rue Gérard-Millot, Troycs (Aube).

Docteur, Paris ay., bellc sit. médicale, désirerait connaître jeune confrère acceptant de lui servir d'assistant, maintenant ou après guerre, et suscept. de reprendre sa clientèle. - Ecrire P. M., nº 1491.

On demande, dans station cure du Sud-Ouest, our 6 mois (Mai à Novembre), assistant au courant Neurologic et Psychiatric. - Ecrire P. M., nº 1492. Veuve médecin prend. dans sa villa, bord mer,

eufants ou jeunes gens délicats. Collège proximité.

— Ecrire P. M., nº 1421,

Médecin expérimenté au courant gynécolog., accouch., voics urinaires, acc. du travail, cherche situation Paris. - Ecrirc P. M., nº 1790.

Doctoresse cherche deux chambres meublées dans famille à occuper trois fois par scm., de 3 h. 1/2 à 6 h. 1/2 pour servir cabinet consultation. — Ecrire P. M., nº 1802.

Pharmacien désire situation dans laboratoire ou spéc. - Peu exigeant. - Ecrire P. M., nº 1800.

ANGINEN Attoucaements sorgneux et prolongés avec NEOL par, compléter par gargarismes néolés. GRIPPES la présonce d'accidents pharpyagé conGRIPPES mande une désinfection quotidienne avec des gargarismes néolés : 2 cultiverées à potage de NEOL par verre d'eau. (Contre l'agecement des dents, sjouter me placée de bicarbonate ou un pen d'eau de Vals, Vichy, etc.) Chez les enfants les pulvérisations néolése sont parfaltement importées et bles espérieures à l'eau sont parfaltement amportées et bles espérieures à l'eau oxygénée.

Tuberculoses, Bronchites,

Emulsion MARCHAIS Phospho-Grécoolée

OUATAPLASME Pansement completed of Dr LANGLEBERT Phlegmasies, Eczéms, Appendicites, Phlébites, Ergsipèles, Brühres

Le Gérant : O Popée

Poris. - L. Markenkux, imprimour, 1, rue Cassette.

TRAITEMENT DE YSOMNIE NERVEUSI

LABORATOIRES DURET ET RABY .

5. Avenue des Tilleuls . Papis Echantillons sur demande à tous les Dacteurs COMPRIMÉS SOMMFIL

1913. - Gand: Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURWENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,

1914. - Lvon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

VERTIGES

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

as et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambalan

### QUASSINE FREMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

PLASMA MUSCULAIRE extrait SUCCOMUSCULINE a froid, 100 grammes de viande de bouf par cuillerée. — CHAIX & CO-10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

## INSTITUT VACCINAL DE

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé,

s'ouvrant et se fermant à volonté). POUR O fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

**INFECTIONS** DIVERSES

Traitement mm par la mas

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de 5 om

(Académie des Sciences et Société des Höpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) LABORATORES COUTERIEUN, 18, Avenue floche - PARIS

Blédine du froment la plus riche en phosphates organiques facilito la digestion du lait, augmente sa valeu nutritivo

Alimentation rationnelle des Enfants

édine JACQUEMAIRE

ÉCHANTILLONS ET FEUILLES DE PESEES

Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Blédine ne contient pas de cacao, Pas d'excès de sucre, aucun élément constipant

entièrement digestible et assimilable dès le premier âgo

## VALÉRIANATE GABAIL " desodorisé

nses attestations. Échantillon sur des Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

COLLOBIASES DAUSSEE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE & ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

ECHANTILLONS LABORATOIRE D-HYPODERMIE DE PARIS sont toujours SEDOI à la disposition SÉDATIFOU SYSTÈHE NERVEUX ntispasmodique-Analgésiq du CORPS MÉDICAL PRIXOELABOIT 12 Ampoules 4 fgs L.LECOQ.Pharmacien de reclass L.LECOO 15. Avenue Perrichont



MASSON et Cie. 120. Boulevard Saint-Ger ABONNEMENT: Paris, 20 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr.

ARTISEF JIQUE DESINFECTART SOMETH FRANCE 61. Des Part

Traitement des Maladies (Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, à STAPHYLOCOQUES : Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

(DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences.
Académie de Médecine.
Société Médicale des Hópitaux.
Sociéte de Chirurgie.
Thèse Marcel PEHOL (Paris 1917). Communications en 1917:

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

12, Bouley, Bonne-Ronyelle PARIS

## CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

## Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

# MAYET-GUILLOT

MM. les docteurs sont instamment priés de visiter



L'USINE MODÈLE

PROTHÈSE

67, RUE MONTORGUEIL
PARIS

++



Atelier de Prothèse



Atelier de Forge et Ajustage

Atelier d'Orthopédie et de Prothèse

Atelier d



Salle de Moulage

Polissage





Garnissage



Laboratoire d'essai



Atelier de Prothèse

MANUFACTURE FONDÉE EN 1830



Atelier de Ceintures



Atelier de Prothèse et d'Orthopédie

TÉLÉPHONE CENTRAL 89-01

DRAEGRA

### PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 45 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C". ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIe) IRONNEMENTS :

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Union postale . . . . . . Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur o olinique ephtalmelegique à l'Hôtel-Dieu.

> E. BONNAIRE esseur agrégé, et Protesseur en chef

> > J.-L. FAURE Pretesseur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Co

DIRECTION SCIENTIFICUE

M. LETULLE Professour à la Facul decin de l'hôpital Bouc re de l'Académie do n

F. WIDAL Professour de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecine.

Médecin de l'hôpital Saint-Anteine, hre de l'Académie de médecie F. JAYLE

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Breez. Secrétaire de la Birection.

H. ROGER Deyen de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hotel-Dien, embre de l'Académie de médecin

M. LERMOYEZ

- REDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson

#### SOMMAIRE

Articles originaux:

L. Bérard. — De la greffe osseuse dans le traitement des pertes de substance du tibia par traumatisme de guerre, p. 113.

de guerre, p. 113. E. Jeanselme.— Sur la signification du « tubercule de Carabelli », p. 116. Lérmiandr et L. Turen. — Les injections systéma-tiques iutramusculaires de quinine dans le traite-ment du paludisme, p. 119. Mouvement chirurgical:

Luzois. — Les Américains et la question du shock avant la guerre actuelle, p. 121.

Sociétés de Paris : Société de Neurologie, p. 122. Société de Biologie, p. 123.

Société de Pathologie comparée, p. 124. Acadénie des Sciences, p. 124.

Supplément ·

J. FIOLLE. - La réorganisation des services de chirurgie après la guerre.
. Bentein et A. Nimien. — Le premier pausemeut

du blesse de guerre. F. JAYLE. - Projet de loi sur la eréation de materni-

tés et d'asiles-ouvroirs dans toute la France. LIVRES NOUVEAUX.

VARIÉTÉS. BIBLIOGRAPHIE.

LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACULTÉ DE PARIS.

Nouvelles. SOMMAIRES DES REVUES.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERER.

Renseignements et Communiqués

Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces.

GOUTTES:: VI à XX gouttes par jour. AMPOULES: 1 ee, par jour ou tous les deux jours

Laboratoire A. GUILLAUMIN. 168. bool. Saint-Germain. PARIS

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES

VOIES RESPIRATOIRES 15, Rue de Rome, PARIS

### RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVI° ANNĖB. - N° 13. 4 MARS 1918.

### LA RÉORGANISATION DES SERVICES DE CHIRURGIE

APRÈS LA GUERRE

par J. FIOLLE

Bien des idées chirurgicales ont été modifiées par la guerre, et l'adaptation progressive à des conditions inattendues a transformé, plus que nous ne nous en doutons peut-être, les caraetères généraux de la clinique et de la thérapeutique opératoire.

Sans envisager ici l'évolution des doctrines, que je me propose d'étudier à part', il faut en prévoir des aujourd'hui les conséquences matérielles : car il est certain que les habitudes que nous avons prises depuis deux ans, et les progrès de la technique, ont créé des besoins nouveaux d'installation, d'instrumentation et d'organisation générale.



Une révolution radicale s'est accomplie dans le Service de Santé depuis le début de la guerre.

1. Article en préparation sur « Les enseignements généroux de la chirurgie de guerre ».

### DIGITALINE oristallisée

### TIVE

Granules - Solution - Ampoules.

### FOURNIER

Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr.

Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

aboratoires FOURNIER Frères, 20, boul de l'Hôpital, PARIS

En 1914, tout faisait défaut : les plus élémentaires moyens opératoires nous étaient refusés; il fallait s'accommoder, tant bien que mal, des pauvres ressources de l'ambulance, et nous avons été pendant des mois réduits à l'impuissance par le manque de matériel technique.

Aujourd'hui, au contraire, les formations sanitaires offrent aux blessés un tel luxe de garanties seientifiques qu'elles peuvent, à beaucoup d'égards, servir de modèles, et qu'il y aura, plus tard, avantage à les copier. Nous nous sommes accoutumés à agir dans ce milieu nouveau et à utiliser des méthodes qui s'averent comme précieuses. Serait-il donc possible que tout cela nous manquat brusquement quand nous rentrerons dans nos services de chirurgie eivile, et que l'on consentit à un nouveau recul?

Parmi les améliorations les plus remarquables réalisées par le Service de Santé, il faut mettre en première ligne celles qui concernent la radiographic et l'utilisation des laboratoires.

L'aboratoires et installations de radiographie existaient, certes, en 1914, mais ni les uns ni les autres n'avaient montré tous les avantages qu'on en pouvait attendre. Tandis que nous nous contentions, à cette époque, de faire appel à leur concours intermittent et pour ainsi dire extérieur, l'équipe chirurgieale nouvelle, telle que l'a formée la pratique de guerre, comprend, à titre d'éléments primordianx et véritablement person-

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX

pour usage externo.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau-

### TUBERCULOSE

injectable LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement assimilable, Littlerat.at Echanten: Produits LAMBIOTTE Post a Premery (Norte)

Antisyphilitique très puissant Adopté per les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies

Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914) DOSES FRACTIO! NEES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs).

DOSES MOYENNES : 20 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Leboratoires NALINE, à Villeneuve-le-Garenne , seine)

nels, un radiographe et un bactériologiste, dont le travail doit constamment se confondre avec celui du chirurgien.

Autrefois, les chirurgiens - si l'on met à part quelques favorisés - connaissaient à peine le radiographe chargé de les assister. De temps en temps, un malade était adressé au spécialiste, qui établissait une plaque ou un calque; dans les grandes occasions, le service se mobilisait pour aller examiner à l'écran une lésion rare ou de diagnostic difficile. Mais tout se bornait là, de sorte que, les rayons X ayant fixé un « moment » du fait pathologique, chacun était satisfait; et nul ne songeait à suivre l'évolution et à considérer les aspects radiographiques successifs de la maladie. De même, presque tous les opérateurs se contentaient d'un examen sommaire avant d'aller à la recherche d'un corps étranger ou d'une lésion décelable à l'écran, un abcés du poumon, par exemple.

Il n'est pas nécessaire d'insister sur les améliorations réalisées récemment dans la localisation et la recherche des projectiles; l'usage des compas repéreurs, la pratique si repandue aujourd'hui des opérations pratiquées sous le contrôle de l'écran ou de la bonnette constituent d'inappréciables progrès. Certaines lésions observées en pratique civile bénéficieront largement de ces nouvelles méthodes. Pour reprendre l'exemple typique de l'abces pulmonaire, il est certain que le devoir s'imposera non seulement de faire un repérage très exact du foyer au compas de Hirtz, par exemple, mais encore de n'entreprendre sa recherche que sous la direction immédiate des rayons X, exactement comme pour un éclat d'obus. Comment avons-nous pu jadis tenter l'extraction d'un corps étranger dégluti, d'une pièce de monnaie, sans avoir la radioscopie pour guide?

On doit donc espérer que l'on dotera tous les services civils de chirurgie des installations nécessaires. Dans aucun hôpital, dans aucune maison de sante n'existaient jusqu'iei des salles d'opérations sous écran; il faut qu'elles soient créées, car il serait impossible que l'on commencât désormais certaines interventions sans se menager, à tout hasard, ce secours possible. D'ailleurs, les occasions d'extraire des corps étrangers ne manqueront malheureusement pas pendant des années.

Mais il y a plus encore : on utilise dans les ambulances le meuble radioscopique de Ledoux-Lebard, que l'on proméne dans la salle au pied des lits, et qui permet d'examiner dans leurs appareils fixes les blessés intransportables, de rectifier une immobilisation de fracture, de voir évoluer en quelque sorte une lésion. Il paraît difficile de renoneer à de si précieux éléments de diagnostic et de traitement. Ils nous sont nécessaires aujourd'hui pour suivre, entre autres phénomènes, les stades des réactions pleuropulmonaires dans les salles réservées aux blessés de poitrine. En un temps trés court, nous pouvons, grâce à eux, passer en revue et à l'occasion traiter un grand nombre de thorax lésés, et cela sans faire sortir de leur lit les sujets en observation; l'aspect radioscopique nous guide constamment, nous engage à pratiquer une ponetion exploratrice ou à nous en abstenir, nous montre, le cas échéant, le point où elle doit être faite. C'est ainsi que les choses se passent dans la formation dont je fais partie (Auto-chir. 21, Pierre Duval). Eh bien, nous ne voulons plus recommencer à utiliser des moyens insuffisants; nous ne voulons plus nous en tenir à des explo rations douteuses, alors que nous pouvons avoir sous la main les éléments de diagnostic nécessaires; nous ne voulons plus priver nos internes, nos élèves, d'un enseignement digne de prendre place à côté de l'enseignement de la clinique; et nous ne voulons plus, entin, imposer à nos blessés, à nos malades, à nos thoraciques, à nos fracturés,

des mobilisations inutiles et des allées et venues dangereuses à travers les couloirs de l'hôpital.

Des applications à la pratique conrante, en voilà déjà! Il en surgira bien d'autres, lorsque le branle sera donné.

Tout cela nécessitera un matériel assez considérable. Cette considération est bien secondaire. la guerre a détruit la conception malfaisante du « débrouillage » et du « tout avec rien ». D'ailleurs, une solution s'impose : l'armée possède à l'heure aetuelle un nombre considérable d'appareils; il faut, il est indispensable que l'Assistance publique les acquière à la fin des hostilités et les répande à profusion dans ses services. La dépense sera nulle, et l'Etat trouvera aiusi l'occasion d'utiliser un matériel qui lui appartient



En ce qui concerne l'importance des laboratoires, l'enseignement de la guerre a été tout aussi démonstratif. On sait la part qu'ils ont cue dans l'étude de la contusion des tissus, qui est à la base de toute la chirurgie d'armée actuelle. Ici encore, les ambulances et les hôpitaux du front ont ouvert une voie nouvelle; et leur organisation, à eet égard, est digne de servir d'exemple.

Nous savons bien que les services civils de chirurgie pouvaient, en 1914, bénéficier dans une mesure dejá très large des renseignements fournis par l'anatomie pathologique et le microscope. Mais la guerre a tellement étendu le champ des recherches bactériologiques immédiatement applicables à la clinique, que les anciennes pratiques apparaissent desormais comme insuffisantes. Antrefois, lorsqu'une plaie opératoire suppurait et restait béante, songeait-on à suivre dans cette plaie l'évolution des germes? Songeait-on à déceler, par l'examen répété des sécrétions, la période où il devenait inutile de laisser la brèche ouverte et où l'on aurait pu pratiquer la fermeture secon-



5555555**55555** 

PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

### des DIURFTIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

EP KUERES

BREEFER A WEST AND A WINSTER

COM BOSCH NOTICES

LITHINÉE

Médicament régulaisur du cours par excettence, due efficienté assa égale dans l'artère-etcle ten, est pour le puis sûr des curs ée déchier une de la principal de la la traitement de cheix des carliopathies et les, est pour le brightique, ce que la deptate est firit dispraitre les cédence et la dysposé, reuten, la présédre, l'inhamiture, l'éputopsie, leur le cardique, le reuné le plus herequie, l'éputs les cerus de sangle, distribus une de sur le sur le cardique, le reuné le plus herequie, l'éputs les cerus de sangle, distribus un reune de sangle distribus un reune l'automet le cardique, le reune de l'approprie de mais l'est mais l'approprie de l'approprie de la dysposé, reune l'approprie de la dysposé, reune l'approprie de l'approprie de la dysposé, reune l'approprie de l'approprie de la dysposé, reune l'approprie de l'approprie de la dysposé, reune l'approprie de l'approprie de l'approprie de l'approprie de la dysposé, reune l'approprie de l'approprie DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boite de 24. - Prix : 5 francs

DÉPO'T GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS PRODUIT FRANÇAIS PRODUIT FRANÇAIS -1-1-01-10

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE:

Cacodylate de Fer BOITE DE 12 AMPOULES : 4 tr. 50

2º en GOUTTES (pour la vole gastriane Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la

dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : 

PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart  daire? Songeait-on, d'autre part, à savoir dans quelles conditions une fracture compliquée pouvait être transformée par la suture en fracture

Tout était dit, lorsqu'on avait obtenu du baetériologiste un examen, un résultat. On ne voyait point la nécessité d'établir, entre la chirurgie et le laboratoire, des rapports véritablement vivants : je dis vivants, ear un seul examen ne peut fixer que l'aspect figé et mort d'un processus arbitrairement immobilisé à l'un de ses stades. Quel progrès, le jour où, devant une plaie de guerre, on a eu l'idée de suivre, grâce aux laboratoires que possèdent en propre les ambulances, les évolutions successives de la flore microbienne! Nous ne disons plus : « Cette plaie contient du streptoeoque, laissons-la indéfiniment ouverte. » Nous disons: « Cette plaie contenait hier du streptoeoque; mais le nombre des germes a diminué aujourd'hui; il aura probablement encore diminué demain; et dès qu'il sera descendu audessous de tel chiffre, nous ferons la suture secondaire.

C'est pendant la campagne que ces problèmes ont été abordés et résolus. Le rôle du laboratoire dans les progrès de la thérapeutique de guerre a été si considérable et si surprenant qu'on doit s'attendre à voir les chirurgiens redevenus civils profiter de la révélation qui leur a été faite, et eontinuer l'exploitation d'une si précieuse mine.



On imagine aisément les services que rendra aux malades l'organisation nouvelle, ainsi comprisc. A chaque instant, dans la visite d'une salle, dans une séance opératoire, le chirurgien en appréciera les avantages. Et voici comment, pour prendre des exemples précis, nous souhaitous voir les choses se passer.

graphe, non plus séparément, mais ensemble, examinent les malades. Le premier sujet, un fracturé de euisse, immobilisé dans un appareil à suspension, est en attitude à peu près correcte; eependant, la baladeuse radioseopique de Ledoux-Lebard est amenée près de son lit, et révèle, en quelques secondes, que les fragments se sont légèrement déplacés; une corde est tirée, un poids ajouté; après quelques tâtonnements, le radiographe, coiffé de la bonnette, déclare que tout est remis dans l'ordre; le chirurgien luimême prend l'instrument et fait la même consta-

Un peu plus loin est un opéré qui présente une complication pleurale septique; le bactério-logiste, après avoir montré le résultat de l'examen précédent, qui ne légitime point encore la pleurotomie, fait un nouveau prélèvement. Et le radiologiste, ici eneore, utilise son appareil de Ledoux-

Puis e'est, pour le laboratoire, une plaie qui suppure, une fistule biliaire, une expectoration .. pour la radiographie une tumeur du médiastin, un néoplasme de l'estomae, une ostéomyélite... Et le travail s'accomplit ainsi, dans une collaboration intime, les spécialistes intervenant dans les actes chirurgicaux, et le chirurgien participant aux recherches spéciales d'une façon infiniment plus active qu'à l'époque où il fallait qu'il recourit à des secours lointains et mystérieux.



Une pareille organisation implique le renoneement à la centralisation des services dits annexes. On a voulu, il y a pcu de temps encore, installer, dans ebaque hôpital, an scul grand laboratoire, une seule grande radiographie, qui pussent suffire à tous les médecins et chirurgiens. Cette eonception est franchement détestable :

ses techniques spéciales, auxquelles doivent s'adapter les moyens accessoires d'investigation. Imposer l'uniformité d'un organisme central, e'est dresser à nouveau le mur qui séparait les elinieiens de leurs collaborateurs nécessaires. La radiographie, le laboratoire, doivent, au même titre que la stérilisation, devenir personnels à celui qui les emploie et qui est responsable de leurs applications. Créer cette organisation nouvelle, ee ne sera point satisfaire à des fantaisies individuelles, mais réaliser les conditions mêmes de tout progrès chirurgical.

### LE PREMIER PANSEMENT DU BLESSÉ DE GUERRES

Une donnée capitale guide à l'heure qu'il est la chirurgie des plaies de guerre : celle d'un délai existant entre la souillure de la plaie par le projectile vulnérant et l'apparition des phonomènes infectieux. De ce délai d'une dizaine d'heures, le chirurgien doit savoir, dans la mesure où les circonstances le permettent, profiter, pour v situer l'intervention stérilisante du trajet parcouru par l'agent vulnérant, dont le débridement constitue le temps premier et essen-

Placé au mieux pour agir et mettre à profit l'in tervalle libre entre la souillure et l'infection de la plaie, le médecin régimentaire, vu les conditions actuelles de son action dans des postes de secours d'installation précaire, ne saurait pourtant intervenir, pas même par une simple incision de sécurité.

C'est là besogne d'ambulance. De la formule

1. Les figures de cet article sont extraites du livre que nous venons de publice dans la COLLECTION HORIZON « Les premières heures du blessé de guerre ». (Masson ct Co, éditeurs.)



incontestée du débridement précoce, il ne doit retenir que l'urgence avec laquelle elle doit être mise en pratique, et prendre toutes dispositions pour diriger ses blessés sur la formation chirurgicale : vite et bien.

Vite, en réalisant la rapidité des évacuations de sou poste de secours. Bien, en pansant correctement ses blessés

Ceux-ei peuvent arriver parfois au médecin régimentaire, porteurs du pansement individuel appliqué par l'infirmier, un camarade ou le blessé lui-même. Mais le plus souvent, aueun pansement u'a encore été mis en place, et cela notamment chez les blessés graves à plaies multiples ou étendnes que ne sauvair recouvrir le minee et étroit pluma-seau d'étoupe, constituant essentiel du paquet de pansement individuel.

C'est donc an poste de secours, tantôt au poste de secours avancé de bataillon, tantôt au poste de secours central régimentaire, que, soit secondairement à l'application du pansement indivi-



Fig. 1. — Plan d'un poste de secours installé dans un aucien abri allemand; A, salle de pansements; B, boyau des médeclas; C, galerie d'altente pour 8 bles-és couchés; D, salled aftente pour 10 blessés couchés (en deux étages); E, boyau des infirniters; F, magasin; Pt, P2, Passerelles d'accès franchissant le boyau.

duel tonjours insuffisant, soit primitivement, le premier pansement est mis en place.

En quoi doit consister le pansement au poste de secours du blessé de guerre?

Le pansement doit essentiellement mettre les plaies à l'abri des contacts, des souillures nouvelles. Mais pent-il faire plus, et agir sur les germes microbiens introduits dans la plaie avec le projectile? N'est-il pas possible d'envisager, à défaut d'une désinfection mécanique an bistouri, impossible à entreprendre, avons-nous dit, la stérilisation chimique du fover traumatique, ou même simplement la mise au contact des surfaces contases d'une substance antiseptique entravant le développement des microbes retardant leur action. Ne peut-on faire, antrement dit, gagner du temps au blessé en lui permettant, au cas trop fré-

quent encore, et inévitable en période active, où il arrive tardivement à l'ambulance, d'y parvenir en bonnes conditions, en avance sur l'infection, ou offrant des phénomènes infectieux encore des phénomènes infectieux encore

linities et peu graves?
On peut répondre des l'abord
que le type particulier des plaies
de guerre ne se prête pas à cette
antisepsie (lig. 3). Le foyer traumatique est le plus souvent eaché;
souvrant sur l'extérieur par un
ou deux orifices étroits. N'est-ce
psa, des lors, pure illusion, que de
peuser qu'un antisepique aura
meleque action favorable quand on

l'aura répandu sur les orifices? Qu'importe la destruction ainsi obtenue des microbes cutanés



Fig. 2. - Coupe frontale d'un poste de secours sous tôle cintrée.

et de ceux qui pullulent à l'entrée et à la sortie du foyer, si on laisse profondément, au sein de a véritable étuve humide que leur offre la cacité close traumatique, tous ceux, en bien plus grand nombre, qu'y a annens le projectille! Et cependant, le dogme de l'application de la teinture d'iode à l'entrée et à la sortie des sétons est demeuré intact dans les postes de secours; on a pas attiré l'attention du médécuir régimentaire sur ce que cette autisepsie était vaine, et constituait, de toute évidence, un geste inutile disproportionné dans ses effets avec le but à atteindre, ovire nuisible, par les brillures fréquentes qu'il occasionne, pouvant empêcher plus tard une réunion primitive après intervention.

Mais ne peut on pas pousser au travers des



LE PREMIER et LE SEUL Phosphate ORGANIQUE obtenu à l'ETAT COLLOÏDAL

### LE PHOSPHARSYL

est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche Laboratoires du Docieur PINARD. Angoulème (Chite)

orifices et faire pénétrer profondément dans le foyer d'attrition la substance antiseptique? Le médecin inspecteur général Vincent a précenisé, dans le but précisé plus haut, de retarder la marche des plénomènes infectieux, une poudre prophylactique: mélange de dix parties d'hypochlorie de claux avec neuf parties d'acide horique pulvérisé. Cette poudre est lancée par un insulflateur pourva d'une canule en verre dont l'extrémité est insiunée dans les orifices.

Nous avons pu appréeier à l'ambulance les ellets favorables de ce mélange avant infection, et contre l'infection déclarée des plaies. Au poste de secours, et d'après notre expérience personnelle, l'introduction de la canule n'est pas dangereuse, comme l'ont prétendu certains (hémorragies), mais elle est parfois difficile, et on ne trouve pas toujours aisement le trajet. Aussi, en période active, la méthode nous semble demander trop de temps pour être employée pour toutes les plaies chez tous les blessés. Il est impossible aussi que l'insufllateur disperse la poudre sur toute la surface du séton. Quand la plaie est largement béante, elle s'offre mieux à la pulvérisation antiseptique, mais le foyer présente encore des anfractuosités, des prolongements cachés, que, scule, l'exploration attentive à l'ambulance permettra de découvrir.

 Quoi qu'il en soit, la méthode de Vincent, qui s'attache à faire pénétrer un antiseptique puissant dans la profondeur du foyer traumatique, marque un progrés sur la classique désinfection superficielle à la teinture d'jode.

Nous en dirons autant de la méthode de Mencière, qui s'efforee, en insinuant un baume antiseptique diffusible au travers des orifices des sétons, à retarder l'infection.

A défaut d'être réellement antiseptique, le premier pansement des plaies de guerre peut-il être au moins aseptique? A cette question, il semble qu'on ne puisse répondre que par l'affirmative, et qu'actuellement, et quelles que soient les circonstances, l'aerpsie soit toujours possible et exigible. Et pourtant, nous ne surprendrons personne, de ceux du moins qui ont pansé les blessés au poste de secours, en disant que nous ne nous



Fig. 3. — La cavité close traumatique créée par l'éclat d'obus (schématique).

sommes jamais lavé les mains au sens chirurgical, dans la succession des pansements pratiqués par nous; le manque d'eau étant la raison principale de cette abstention.

Au brossage et au savonnage impossibles, il est au reste préférable de recourir à un procédé plus rapide et pratique de stérilisation des mains; la friction à l'alcool à 90° ou à l'alcool iodé: 20 gr. de teinture d'iode pour 500 gr. d'alcool (Viguier), sans aueun lavage préalable, ce denier s'opposant la pénétration de l'alcool, denier s'opposant la pénétration de l'alcool ainé employé serait trop considérable pour pouvoir être poursuivie longreups, même versé à l'aide d'un flacon tubulé; et en definitive, en période de combat, on ne nous démentira pas, si nous disons que le médecin au poste de secours applique ess panements avec la plus élémentaire

Les matériaux de pansement ne sont au reste pas aseptiques. Ce sont des pansements tout préparés qui donnent à l'ensemencement des eultures positives, et l'on ne peut envisager pour le moment la stérilsation sur place des éléments constituants du pansement au poste de secours.

L'idée du pansement tout préparé utilisé au P. S. est heureuse; sa réalisation l'est moins. Tous ceux qui l'ont employé ont pu remarquer la disposition défectueuse des diverses pièces constituantes, qui fait qu'on doit le dérouler au préalable pour le dissocier, et disposer ensuite sur la plaie les éléments du pansement comme il convient. Il serait facile de les agencer de telle sorte que le pansement se sit pour ainsi dire automatiquement par simple déroulement de la gaze s'offrant la première, suivie du coton entre les deux lames de tarlatane, et enfin de la bande dont l'extrémité terminale porterait les épingles d'attache. Il scrait de plus désirable que l'ouverture de ces paquets de pansement soit renduc plus facile à l'aide d'une ficelle tendue sous les enveloppes d'emballage. La traction sur les bouts de la ficelle aménerait la déchirure des enveloppes,

Le premier pansement au poste de secours doit

1. Nogier (Presse Médicale, 23 Juillet 1917) a préconise l'emploi pour le lavage des mains en chirargie de Palecol solidifié, qui, joignant aux propriétés décapant du savon celles antiseptiques de l'alcool, pourrait être pratiquement utilisé au poste de secour tutils en



TO-INTOXICATIONS

être abondant. Des trois types A, B, C, de pansements tout préparés, c'est le pansement B ou moyen dont l'emploi est le plus courant. On n'hésitera pas à compléter l'enveloppement, en. surajoutant au pansement moyen utilisé du coton de rembourrage.

L'immobilisation de la région blessée est ainsi meilleure. On a trop tendance, au niveau des membres, à ne réaliser l'immobilisation que lorsqu'il existe une fracture. Nous pensons que sans être d'une aussi impérieuse nécessité, l'immobilisation des plaies de guerre des parties molles offre pour l'évolution de celles-ei une importance considérable.

Dans une fracture, l'immobilisation remplit deux rôles : 1" elle empêche les déplacements et frottements douloureux des fragments osseux l'un sur l'autre. 2º Elle s'oppose, en fixant pour ainsi dire le foyer, à ce que les petites bouches vasculaires ouvertes par le projectile et

refermées aussitôt par accolement immédiat des tuniques ou après extravasation sanguine, recouvrant leur perméabilité, déversent à nouveau le sang, milieu favorable aux germes microbiens, et absorbent aussi ces derniers, leur permettant alors de coloniser au voisinage ou de se généraliser par la circulation. Or, dans les plaies des parties molles et bien qu'il n'y ait pas ici rupture du tissu éminemment vasculaire et absorbant qu'est la moelle osseuse, il y a intérêt cependant, anssi, à éviter la production de petites hémorragies et l'absorption de produits microbiens, que la mobilisation favorise.

Cette action anti-infecticuse de l'immobilisation se marque nettement chez les fracturés que l'on évacue de l'ambulance après traitement, apyrétiques, et qui, du fait du transport, arrivent à destination avec de la fièvre, et parfois des accidents infectieux locaux ou généraux graves. Elle se marque aussi par des réactions du même

ordre, quoique de violence moindre, chez les blessés des parties molles apparemment désin-

Au poste de secours, où les blessés sont vus avant tout phénomène infectieux déclaré, l'immobilisation favorise l'hémostase et limite l'influence néfaste du transport qui tend à aggraver et diffuser les lésions de contusion. Elle joue ainsi un rôle préventif de l'infection, et nons pensons que les complications septiques s'observeraient moins précoces et moins graves, si les blessés arrivaient mieux pansés à l'ambulance, et



si, suivant l'usage, l'immobilisation des membres n'était pas réservée exclusivement au traitement des lésions du squelette.

Disons encore que l'immobilisation ne garantit pas sculement l'hémostase des petites bouches vasculaires, mais eneore celle des gros vaisseaux que la pratique du débridement a montré assez souvent lésés sans que leur lésion s'accompagnât d'hémorragie. Un caillot spontané et immédiat obstrue la plaie, et il est important des lors de protéger ce dernier contre les secousses du transport, par une immobilisation correcte.

Enfin, sans souffrir généralement autant qu'un blessé atteint de fracture, les blessés des seules parties molles, surtout quand les plaies sont multiples ou étendues, souffrent pendant le transport, et il y a intérêt, pour eux aussi, à réduire le nombre et l'intensité des excitations douloureuses sensitives, causes favorisantes ou aggravantes de shock nerveux.

Il apparaît done logique au poste de secours, au moins quand les eireonstances le permettent, de réaliser une immobilisation sommaire des membres atteints de plaies des parties molles, de ceux notamment à plaies multiples ou étendues. Le pansement abondamment matclassé y contribue, et on pourra ensuite fixer le membre supérieur au tronc : le membre inférieur au membre opposé avec fixation du bassin au braneard (fig. 4)

A un autre point de vue, le pansement abondant risque aussi moins d'être traverse par le léger suintement sanguin qui se produit souvent au

niveau de la plaie, Sans doute il importe peu que le blessé n'entre à l'ambulance qu'avec un pansement immaculé, mais il est à noter que trop minees et facilement souillés, les pansements sont renouvelés dans les postes successifs où le blessé passe au cours de son évacuation, soit que le personnel de ces postes redoute une hémorragie sous le pansement sanglant,

soit eneore par amour-propre de n'évacuer que des blessés proprement pansés. C'est là temps perdu, matériel gaspillé, et surtout, c'est imposer au membre traumatisé des manœuvres de mobilisation dangereuses et douloureuses ; et nous avons pu voir de nos blessés entrant à l'ambulance, suppliant qu'on ne leur inflige pas, une fois de plus, le supplice du pansement déjà subi trois et quatre fois avant, dans les postes de secours et à l'ambulance de triage.



Le pansement doit être correctement et solidement appliqué. Le blessé voyage en effet ; si le pansement ne tient pas, il occasionne des frottements douloureux sur la plaie, il doit être consolidé, renouvelé en cours de route. La contention exacte du pansement au poste de secours apparaît done capitale. Or, on y a tendance à le laisser « finir » par un infirmier pas toujours expérimenté, et l'on voit



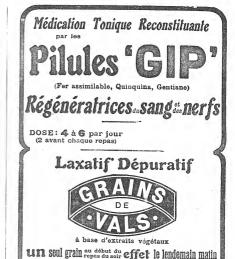

Nettoie l'estomac et l'intestin

Chasse la bile et purifie le sang

ÉCHANTILLONS au Corps Médical: 64, Bould Port-Royal, PARIS

ainsi en peu de temps glisser le long du bras ou | de la cuisse les simples pansements circulaires appliqués à la racine, et tomber les élégants mais peu solides bonnets dont on revêt les plaies du crâne. Les bandes de coton en usage peuvent, grâce à leur souplesse, s'appliquer plus exactement sur les membres que les bandes en toile, mais leur usage ne permet toutefois pas de négliger certaines règles trop méconnues, et qui revêtent au poste de secours une importance particulière étant donnée la mobilisation dont le blessé une fois pansé est l'objet. Aussi rappelons nous les principales en quelques lignes :

Tout bandage contentif d'une plaie siégeant audessus de la partie moyenne du bras ou de la cuisse exige l'application tout d'abord d'un circulaire du thorax ou du bassin, qui sert ensuite au point de départ au circulaire du membre.

Tout bandage de la tête doit débuter par un circulaire autour du front, et comporter toujours des tours circulaires, et verticaux, bi-aurieu-

Tout bandage de la main et du pied doit débuter par un circulaire d'appui autour du poignet ou du cou-de-pied.

Sur les segments de membres tronconiques, la bande doit être renversée un certain nombre de fois, notamment à la partie inférieure, pour empêcher le bandage de bâiller et de glisser.

Un pansement important doit être maintenu non par une seule, mais par plusieurs épingles de sûrcté réparties sur sa surface, aux points où les jets de bande se superposent en directions perpendiculaires l'une à l'autre.

Tel est le pansement premier du blessé de guerre. Les circonstances, l'avenir de la blessure imposent la rapidité de son exécution. Il n'y a place ici ni pour l'asepsie ni pour l'antisepsie. Ce n'est pas, en fait, un acte chirurgical. C'est seulement l'emballage solide d'un colis précieux qu'il

s'agit d'acheminer au plus vite et sans dommage jusqu'au chirurgien.

P. Bertein. Ancien médecin-chef d'un régiment d'infunterie, médeein-chef d'ambulance

Médecin-chef d'un bataillon de chasseurs.

### PROJET DE LOI SUR LA CRÉATION DE MATERNITÉS ET D'ASILES-OUVROIRS DANS TOUTE LA FRANCE

La question de la Repopulation française, sous l'influence de la force des événements, finit par prendre la place que les esprits prevoyants auraient voulu être la première depuis au moins dix ans. L'évolution est lente, beaucoup trop lente, par suite de la timidite et du manque d'énergie de la plupart de ceux qui ont le pouvoir de donner une impulsion aux idées. Mais cette évolution se fait partout dans toutes les classes dirigeantes. Le Parlement semble chercher à rattraper le retard, dont la portée est immense, qu'il a mis à s'occuper de la protection de la famille, tout occupé qu'il était à ne satisfaire que les intérêts de

Plusieurs propositions de loi sont actuellement déposées ; parmi celles-ci le corps médical a intérêt à connaître celle de notre confrère Lachaud. Cette proposition a trait à un point limité, mais de première importance : la création de Maternités dans tous les hôpitaux déjà existants sur le territoire avec adjonction à cette Maternité d'asiles-ouvroirs et de Maternités secrétes

L'idée directrice de cette proposition de loi n'est d'ailleurs pas nouvelle puisqu'elle a déjà fait, en Mars 1897, l'objet d'une proposition de loi par M. Constant Dulau, député des Landes, ainsi que le signale M. Lachaud : « Je tiens à le

dire très hautement, c'est à elle que j'ai emprunté les principales idées qui forment la base de la proposition de loi que je dépose aujourd'hui ». Cette proposition ne fut naturellement jamais discutée par la Chambre, puisqu'il ne s'y agissait que de femmes, d'enfants, et de l'intérêt général, si souvent contraire dans les détails aux intérêts particuliers. M. Lachaud a le très grand mérite de la renouveler et de l'avoir complétée; le devoir étroit des médecins est d'aider notre confrère à la faire cette fois triompher.

Sur l'état des Maternités existant sur le territoire de la République, en dehors des grandes villes, tous les médecins sont fixés : ces Maternites manquent en général de tout; encore faut-il ajouter qu'elles sont rares; dans maint canton, elles n'existent pas, si bien que la venuc au monde d'un être humain n'est pas plus assurée par la Nation que celle d'un veau ou d'un mouton. S'il y a des complications, c'est à notre bon confrère de campagne de s'en tirer comme il peut. Et si la mère ou l'enfant succombe, on se contente de déplorer l'accident, sans que l'Etat ne prenne jamais garde que e'est son patrimoine le plus précieux qui s'en va. Au cours de mes fonctions militaires, j'ai eu, par hasard, l'occasion de voir une accouchée dont le travail avait été compliqué; on l'avait mise dans le grenier d'un hôpital cantonal en entourant son lit de quelques draps protecteurs; elle y a d'ailleurs guéri.

L'article 12 de la proposition de loi ne peut donc être qu'entièrement approuvé :

- « ARTICLE XII. Les communes sont rattachées, pour donner les soins anx femmes en couches, à des centres d'arrondissement.
- « A cet effet, des Maternités ou des Cliniques d'accouchement seront construites daus chaque arrondissement et rattachées aux hôpitanx déjà
- « L'importance des services déjà créés sera en rapport avec les besoins présumés de la population.

# NÉOL

Formules DES HOPITAUX DE PARIS

### GARGARISMES NÉOLÉS

1º 1/2 cuiller. à potage par verre d'eau

Bicarbonate de soude (ad libit.)

### IRRIGATIONS NÉOLÉES

( Néol . . 1/2 flacon soit environ 100 c3 (Eau bouillie . . . q. s. pour 1 litre. A utiliser selon technique de Carrel

au lieu et place des divers hypoehlorites.

dans tous les eas, doit remplacer l'eau oxygénée irritante et altérable

Néol . . . . 1 partie Eau . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimés alcalins des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hygieniques.

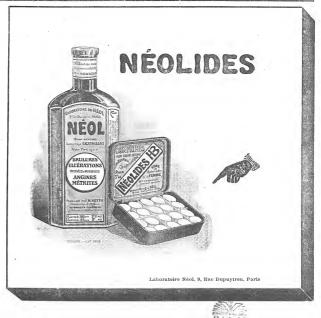

« Ces services spéciaux seront construits aux frais des départements avec la participation financière de l'Etat. »

Une idée maîtresse de la proposition de loi est d'adjointeaux Maternités des Asileas-Ouvroirs. Au lieu d'accorder simplement les quatre semaines de secours, prévus par la loi de 1913, il s'agit de mettre la femme enceinte et nécessiteuse dans la position d'être secourne à l'époque et pendant le temps nécessaires.

te temps necessarre. Or e e temps, pour certaines femmes, peut être de six mois. Toute femme enceinte qui n'est pas dans des conditions requises pour recevoir le secours à domicile serait admis à l'asile-ouvroir après une denande au Préfet, accompagnée d'un certificat du médecin de l'Assistance, contresignée par le maire.

Les principales règles d'établissement et de fonctionnement des asiles-ouvroirs sont établis

ART. VI. — Les départements sont tenus de tenir un asile-ouvroir par arrondissement.

Anr., VI. — En dehors des dortoirs et des salles indispensables pour la vie en commun, des ateliers devrout dre installés dans Tasile-cuvroir pour permettre le travail des feumes enceintes. Une infirmerie sera joint de l'établissement : dle comprendra toutes les installations hygicniques indispensables aux coires denom un victoures conceits.

soins à donner aux feumes enceintes.

Art. VIII. — Le travail dans l'asile ouvroir est
obligatoire dans la limite jugée par le médecin. Il
sera rémunéré. La moitié du produit sera remise à
l'hospitalisée, l'autre moitié viendra en diminution
du prix de la jouruée d'hospitalisation.

Aur. IX. — Pendant sou séjour, la femme confectionne le trousseau de son eufant et est instruite sur les soius usuels à donner aux nouveau-nés et aux enfants en has àge.

La troisième idée est la création de Maternités secrètes avec Asiles-Ouvroirs secrets. Cette création, déjà prévue par Dulau, s'impose pour recevoir et abriter indistinctement, selon des formules différentes, toutes les feurnes qui, pour des raisons diverses, tiennent à cacher grossesse et acconchement, et dont le nombre est plus grand qu'on ne pense. Il faut bien reconnaître que les agences louches recrutent beaucoup de leurs clientes parmi ces malheureuses acutellement abandonnées à leur sort. Voici comment est comprise cette institution.

Art. XV. — Une Maternité secrète est créée comme dépendance des Maternités et des Hôpitaux possédant uu service d'accouchement. A cette Maternité secrète est adjoint un Asile-Ouvroir secret.

Aur. XVI. — La femme qui se présente doit être admise sur la simple constatatiou de sa grossesse, sans enquête, sous la désignation qu'elle indique ou même sous un símple numéro.

meme sous un simple numero.

Ant. XVIII. — Les femmes admises doivent vivre en commun dans des locaux isolés. La femme qui désirera vivre isolée le pourra moyeunant rétri-

bution.

ART. XIX. — Les femmes admises sont soumises au travail.

ART. XX et XXI. — Sauf décision du Préfet, les femmes ne reçoivent pas de visite; elles sout autorisées à expédier et recevoir des lettres et libres de sortir deux après-midi par semaine.

L'entrée est interdite au public; pendant les inspections, les femmes hospitalisées sont réunies dans une salle spéciale où personne ne doit les voir.

·\*.

La naissance de l'enfant est ainsi assurée. Reste son clevage. Plusieurs cas peuvent se présenter : 1º L'enfant est abandonné. On lui passe autour du cou une chaînette rivée avec la moitié d'une plaquette, l'autre moitié étant donnée à la mère pour la reconnaissance ultérieure.

La mère peut payer les frais d'entretien jusqu'à six aus; puis elle peut le faire placer, pour son instruction, dans un établissement de l'Etat (le choix d'un établissement de l'Etat ne doit pas être obligatoire, étant donné que ce n'est pas parce qu'il est d'Etat, qu'un établissement offre

fatalement les garanties d'hygiène nécessaires). Elle peut le reprendre ultérieurement, si elle paie les frais et si elle prouve qu'elle peut s'en charger.

2º L'enfant est gardé par la mère, mais celle-ci

Le principe posé par l'article 22 est que l'allaitement de l'enfant par la mère est obligatoire pendant sept mois.

Sí la mère est indigente, elle est admise dans l'Hôpital de Puèriculture, conformément à l'article 26.

ART. XXVI. — Des services spéciaux, dits Hôpitaux de puériculture, sont créés comme annexes aux hôpitaux d'arrondissement, cantonaux et maternités.

Ces hôpitaux, en dehors des salles destinées à recueillir les enfants abandonnés et à hospitaliser les enfants sains avec leurs mères qui ne pourront les alfaiter, comprendront des services spéciaux de médecine et de chirurgie pour les enfants malades. Les enfants services spéciaux de médecine et de chirurgie pour les enfants malades.

ciaux jusqu'à l'âge de 6 ans révolus. Pour faciliter le service, les enfants âgés de moins

de 3 ans pourront être hospitalisés avec leurs mères.

A partir de 7 ans, les enfants malades pourront

A partir de 7 ans, les enfants malades pourront ètre hospitalisés dans les hôpitaux généraux.

Ces hòpitaux de puériculture seront dotés de tous les perfectionnements modernes; ils comprendront des salles spéciales dites de refroidissement, des salles d'isolement et, en général, tous les dispositifs les meilleurs pour le traitement des maladies infantitles.

3º La mère garde son enfant chez elle. Sa situation est réglée par l'art, 23.

ART. XXIII.—La femme accouchée touchera, pendant les deux premiers mois de l'allaftement, un

secours de 60 fr. par mois.
(Voir la suite, p. 157.)

1913. - Gand : Médaille d'Or

-----

### NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) xv à xx gouttes à chaque repas contre:

SURMENAGE

<u>DÉPRESSION NERVEUSE</u> NEURASTHÉNIE

Le FLACON (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

### FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances.



## Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

### Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'auteur des Combinaisons Métallo-l'eptoniques de l'eptone et de l'er en 1881 (Voir Communication à l'Académic des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907.

### Il n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

### Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOSE: ADULTES Gouttes..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

2 ou 3 cc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans inconvenient plusieurs semaines.

40 Gouttes correspondent comme effet therapeutique à 1 gramme de bromure de potassium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

sont 'transférés Laboratoires GALBRUN PARIS Petit-Musc. dи rue 10, et

Les

A VIO

### PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE. (Communication au XIII. Congrès International de Médecine, Paris 1900).

## Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin. DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confonare L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS

gracieusement à la disposition des médecins-chefs des formations sanitaires les flacons d'**Iodalose** qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés. Monsieur 'Galbrun met

TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHILOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

008ES QUI)TIDIENNES : 5 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Echantillones et Litterature : Laboratoire GALBRUN, 18; rue Oberkampt, PARIS

### La

# **VALBORNINE** ROGIER

Réunit à la fois les propriétés

DÉRIVÉS BROMÉS

Puissant sédatif du système nerveux :: :: :: :: ::

VALÉRIANE.

Antispasmodique :: :: ::

BORNÉOL (campure de Bornéo)

Stimulant des centres nerveux et du cœur :: :: ::

Ces propriétés ne s'additionnent pas seulement, :: mais elles se complètent et se multiplient.

LA VALBORNINE EST EMPLOYÉE EN CE MOMENT AVEC SUCCÈS DANS LES HOPITAUX ET DISPENSAIRES DE LA VILLE DE PARIS

MODE D'EMPLOI ET DOSES : 3 à 6 capsules par jour.

Échantillons et Littérature :

Henry ROGIER DOCTEUR EN PHARMACIE

TROUBLES DE DENTITIO

DENTAIR

CARIE

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE ·

# TRICALCINE



### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façan CERTAINE
et PRATIQUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

### EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'so le flacon pour 30 jours de traitement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0,401 de MÉTHYLARSIMATE DE SOUDE chimiquement pur par cachet. St la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 goulles de solution d'ADRÉNALINE au millième par cachet . 6f la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0902 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet. 4'so la Boite de 60 cachets

### CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances
LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE TUBERCULOSE

Elle ne devra se livrer pendant ce laps de temps à aucun travail pénible et réservera tous ses soins à son nourrisson. Les deux mois qui suivront, elle pourra travailler et reprendre ses occupations anciennes; mais elle ne sera astreinte qu'à un travail de mi-temps, elle touchera une indemnité de 30 fr. par mois.

Les trois derniers mois de l'allaitement, elle reprendra le travail normal de huit heures et tou-

chera un secours de 15 fr. par mois. La mère qui continuera à nourrir son enfant pendant toute la première année touchera pendant les

cinq derniers mois une allocation de 15 fr. par mois. La femme qui sèvrera son enfant au bout de sept mois touchera un secours de 10 fr. par mois pendant les cinq mois du sevrage.

4º Si la mère travaille dans une usine, sa situation est régie par l'art. XXV.

Авт. XXV. — L'ouvrière nourrice qui reprend son travail à l'usine doit continuer pendant cinq mois l'allaitement de son enfant, elle doit en outre lui donner pendant la période de sevrage des soins par-

Pour permettre à la loi d'être exécutée ponctuel-lement, les industriels qui occupent des ouvrières devront installer à proximité de leurs usines ou ateliers des pouponuières où les enfants des ouvrières seront admis; le service sera confortablement installé

Les frais occasionnés par la surveillance et la garde des enfants restent à la charge des industriels. Le médecin de la pouponnière devra tenir un

carnet de santé de chacun des enfants soumis à ses soins. Ce carnet comprendra des pesées, hebdomadai-rement prises, de chacun des enfants.

L'ouvrière nourrice ne devra travailler que 8 heures ; ne sont pas compris dans ce laps de temps les suspensions de travail obligatoires pour allaiter l'enfaut. Le temps de l'allaitement lui sera payé.

L'inspecteur du travail devra surveiller l'exécution des prescriptions établissaut l'arrêt du travail toutes les deux heures pour permettre à l'ouvrière nourrice d'allaiter son enfant.

Telles sont les grandes lignes de ce projet de loi qui traite, par surcroît, de l'avortement, de l'alcoolisme et des sages-femmes.

Une peine sévère est édictée contre la propagande anticonceptionnelle : Quiconque a décrit on divulgué ou offert de

révéler des procédés propres à prévenir la grossesse sera puni d'un mois à six mois de prison et d'une amende de 100 fr. à 5.000 fr. (art. XXXV).

Contre l'aleoolisme, l'art. XXX prévoit la poursuite des parents convaincus d'avoir occasionné à leurs enfants une maladie à la suite de l'absorption de l'alcool, L'art, XXXI vise les débitants ;

ART. XXXI. - Le débitant qui aura servi, à un jeune homme agé de moins de 18 ans, une consommation à base alcoolique sera puni d'une amende de 50 à 200 fr. et son établissement sera fermé pendant quinze jours.

La personne, les parents de l'enfant qui l'auront conduit au débit de boissons et qui l'auront autorisé à boire de l'alcool seront également poursuivis et punis d'une amende de 50 à 2 0 fr.

En cas de récidive, le débitant sera condamné à trois mois de prison, 1.000 fr. d'amen le, et à la fermeture définitive de son établissement.

Au point devue des sages-femmes, l'art, XXXIX limite leur action.

ART. XXXIX. - La fonction de la sage-femme est limitée à la pratique des accouchements normaux

La sage-femme ne pourra exercer sa profession qu'au domicile de sa cliente.

Il lui est interdit de donner des cousultations à son propre domicile.



L'adoption de ce projet réaliserait un très grand progrès. Son auteur demande à être soutenu et est prêt à écouter toutes les observations. Je me permettrai donc, après avoir loué ses idées maîtresses, de lui faire une critique de fond sur un point capital de l'organisation. Le projet fait résoudre la question par l'Etat et les départements aux points de vue financier et directorial. Contrairement à notre très distingué représentant à la Chambre des députés, je pense qu'un des buts qu'il faut se donner, c'est de diminuer toutes les administrations et non pas d'en augmenter l'importance. C'est l'initiative privée qu'il faut encourager et c'est à elle seule que devrait être confiée l'organisation des maternités et des asiles-ouvroirs. Pour l'Œuvre des mutilés de la guerre, pour l'Œuvre des tuberculeux de la guerre, l'Etat a suscité la formation de Comités régionaux libres dont chacun connaît l'œuvre féconde et désintéressée. Pour l'Œuvre de la natalité, il importe de procéder de la même façon. Que le Parlement et les Conseils généraux votent les fonds et que des Comités régionaux libres et indépendants prennent en main l'organisation. Les Œuvres libres trouvent des concours utiles que ne savent pas avoir les institutions officielles. Les individus peuvent s'intéresser à des institutions qui sont un peu les leurs, alors que les Œuvres d'État n'attirent que des fonctionnaires dont beaucoup pensent que leur devoir s'arrête là où commencent les responsabilités d'initiative. En plus, il faut savoir compter sur l'émulation. L'Œuvre de la natalité est de longue haleine; il est bon, dès le début, de lui prevoir un grand essor; pour cela, il faut tracer des lignes, mais ne pas faire de cadres qui emprisonnent les idées. Il y a enfin des coutumes locales qu'il importe de respecter. Des Comités départementaux sauront avoir des initiatives particulières que l'on ne peut prévoir, initiatives qui amènéront une émulation et des perfectionnements imprèvus. La liberté doit être l'idée maîtresse de l'organisation, parce qu'elle est seule féconde; ne l'emprisonnons pas dans des textes lègaux, ces textes parussent-ils les plus sages et les plus prévoyants. L'expérience de ces derniere années nous a montré maintes fois que les esprits les



Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine) POSOLOGIE Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour. Adultes: 40 Gouttes parjour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas.

Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour. VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

Gastralnies

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante.

G.PÉPIN \_ Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales. (Th. de Doct. de l'Univ. de Paris \_ Déc. 1910.)



8. Rue Favar





plus avertis ont généralement tout prévu, excepté ee qui est arrivé.

Enfin, les Comités régionaux libres et indépendants verront mieux tout un côté de la question que ne saurait prévoir le Parlement. Tontes nos institutions sociales semblent s'adresser fatalement à l'élément miséreux de la population. Or, en matière d'enfants, je ne cesserai de soutenir qu'il faut surtout provoquer les naissances dans les classes moyennes et chez les paysans. Et dans ce cas, il faut prévoir autre chose que la Maternité commune et que l'Asile ouvrier. Cette autre chose, l'Initiative privée sanra mieux la réaliser que l'Œuvre d'Etat.

Tel est l'amendement principal que je me permets de soumettre à notre très sympathique confrère, le D' Lachaud. Son projet n'en demeure pas moins tout entier: la création de Comités libres et indépendants ne peut qu'en assurer l'exécution et surtout le développement.

F. JAYLE.

### LIVRES NOUVEAUX

The Electron, its isolation and measurement and the determination of Some of its properties, par le Pr Robert Andrews Millikan. 1 vol. in-16 de 268 pages, avec figures dans le texte (The University of Chicago. Science Series). - Prix : £1,50 net.

La nature des phénomènes électriques a perduune partie de son caractère mystérieux, grâce aux travaux exécutés au cours de ces vingt dernières années. La notion d'atome d'électricité n'est plus une hypothèse iugénieuse ou séduisante : c'est une ráalitá

La lecture du livre de Millikan permet de suivre les étapes frauchies avec rapidité par la pléiade des physiciens auxquels revieut le mérite d'avoir établi cette notion sur des bases expérimentales indiscutables. L'auteur rappelle au début que, de même que la théorie atomique de la matière remonte à l'Antiquité avec Démocrite et Lucrèce, la théorie atomique de l'électricité avait été admise par certains physiciens du siècle dernier. Celle-ci n'est d'ailleurs. ainsi que le montrent les lois de Faraday, qu'une conséquence de la structure atomique de la matière.

L'étude de la conduction électrique à travers les gaz raréfiés prouva, dans la suite, que ce grain d'électricité est le même dans les gaz conducteurs et les électrolytes, et il apparut alors comme un élément commun à tous les phénomènes où se manifestent des actions électriques.

A partir de 1897 les travaux se multiplièrent dans le but de mettre en évidence l'existence de ces ions et d'étudier leurs propriétés physiques. Townsend, le premier, imagina la méthode qui consiste à comparer les vitesses de chutes de gouttes produites par la coudensation d'un gaz ionisé contenant de la vapeur sursaturée, sous l'action de la pesanteur seule ou en présence d'un champ électrique vertical. Ce procédé, perfectionné successivement par J. J. Thomson et H. A. Wilson, atteint avec Millikan un haut degrè de précisiou. Tandis que ses prédécesseurs se contentaient d'une valeur moyenne de la charge électronique en observant un nuage formé par détente d'un gaz humide ionise, cet auteur se débarrassa des erreurs inhérentes aux méthodes statistiques en considérant une gouttelette unique qu'il amène entre les armatures horizontales d'un condensateur, et qu'il peut faire ainsi osciller sous ses yeux peudant plu-

Ces belles expériences, au cours desquelles on peut voir la charge d'une même goutte varier de manière discontinue et toujours par multiples entiers d'une quautité élémentaire, ne démontrent pas seulement d'une facon péremptoire que la charge minima observée est toujours égale à elle-même et conforme aux prévisions des lois de l'électrolyse, mais encore constituent une vérification directe de la structure discontinue des charges électriques. Cette charge élémentaire est encore celle que transportent les corpuscules cathodiques et ceux qui constitueut les rayons β des corps radio-actifs.

L'auteur consacre une part importante et fort légitime à la description de ses expériences à une critique serrée des travaux de ses prédécesseurs et des siens propres pour arriver au maximum de précision possible dans la mesure de la charge électronique. Îl montre, en effet, qu'il s'agit là d'une grandeur fondamentale dont dépendent beaucoup d'autres, telles que la longueur d'onde des rayons X et les constantes de Planck, de Stéfan-Boltzmanu et de Wien. Le mécauisme d'ionisation des gaz par les rayous X et les corpuscules des corps radio-actifs est ensuite minutieusement décrit dans ses diverses modalités, suivant l'agent qui produit la dislocation atomique.

Contribution à la pathologie et à la chirurgie de l'estomac (avec données anatomiques et cliniques relatives à la résection gastrique), par le professeur G, Fichera. 1 volume in-8° broché, 234 pages et 6 planches coloriées hors texte. Rome, Tipographia del Senato. Prix : 20 lires.

Cet important travail constitue en quelque sorte un tirage à part extrait du journal italien Tumori (anno V, fasc. I-IV). L'auteur, dont le nom est bien conuu en anatomie pathologique, étudie au point de vue anatomo-clinique une cinquantaine, de cas de cancer de l'estomac opérés depuis 1913, à Rome, par le professeur R. Bastianelli, à la Policlinique Humbert Icr.

Les cas étudiés peuvent se grouper comme il suit

|                  | <br>0 | - |  |     |
|------------------|-------|---|--|-----|
| Ulcus simple     |       |   |  | 4   |
| Ulcero-cancer    |       |   |  | 6   |
| Adénome          |       |   |  | 2   |
| Adéno-carcinome. |       |   |  | 21  |
| Cancer atypique. |       |   |  | 14  |
| Sarcome          |       |   |  | - 1 |

Le professeur Fichera compare constamment les résultats de son étude avec les dounées fournies par d'autres travailleurs sur l'âge et le sexe particulièrement frappés par le cancer. Il étudie successivement le début habituel des symptômes cliniques, les modifications du suc gastrique, les discordances assez fréquentes entre le diagnostic clinique, le diagnostic macroscopique au moment de l'intervention, et enfi



le diagnostie histologique du fragment suspect prélevé ou du segment réséqué.

Au point de vue opératoire, voici les résultats obtenus : sur 49 interventions dont plusieurs avec résection partielle ou totale de l'estomac, il y ent

Parmi les eramens histologiques, quelques-uns présentaient un intérêt partienlier. C'est ainsi que sur les 6 aleéro-cancers opérés, il y en avait un de la forme microscopique rare, décrite par Hayem, sont le nom de cancer à cellules délomorphes. L'auteur rapporte encore un cas d'ulcéro-cancer compliqué de tuberculose, qui nous parait cependant incertain en raison de l'absence de tout centre de caséfication: les cellules géantes signalées pouvant né constituer qu'une réaction inflammatoire péri-néoplasique assez commune.

L'ouvrage se termine par l'étude des adénopathies à distance, frappant avec une constance presque

a distance, riappant avec due constance presque absolue le groupe ganglionnaire rétro-pylorique. On trouve enfin une série de superhes planches en couleurs relatives aux cas intéressants signalés.

IVAN BERTRAND.

### VARIÉTĖS

### STÉRILISATION DES GANTS DE CAOUTCHOUC

A propos de l'article de mon distingué collègue A. Poulard sur la stérilisation des gants de caoutchoue, je vous demande la permission d'exposer une technique qui diffère peu, dans les grandes lignes, de celle de M. Poulard.

Voici ma manière de procéder :

1º Les gants sont d'abord talqués abondamment, intus et extra,

2° Je les dépose à plat, et sans les plier, dans une boîte métallique à couvercle emboîtant, entre deux lits de compresses de toile.

3° Je les stérilise à l'autoclave à 120° pendant 30 à 40 minutes.

4º Le séchage recommandé par M. Poulard est

Les gants ainsi stérilisés se conscrvent ascetiques pendant un temps indéfini,

La température ne doit pas dépasser 120° sous peine d'altérer les gants.

Les gants neufs ont un inconvénient: quand on les stérillse pour la première fois, leurs surfaces intérieures se collent sous l'influence de la chaleur, et on a de la peine à les décoller; pour éviter cet inconvémient il faut placer à l'intérieur des gans et des doigts des lanières de toile qui empéchent l'accolement. De II. Charve

Chirurgien de Lariboisière.

### GARBOT ALLEMAND

Un de nos excelleuts confrères nous écrit :

« Permettez-moi de venir vous donner quelques renseignements au sujet de l'apparell hémostatique décrit par le D<sup>\*</sup> Bonnette, dans La Presse Médicale du 4 février 1918, sous le nom de « Garrot allemand ».

« Cet appareil existait en Frauce bien avant la generre actuelle et personnellement, je n'en services de couramment depuis 1906, tant dans mes services de chirurgie des hopitaux de Charleville et de Méxières que dans ma clinique particulière. Les Allemands occupent depuis plus de quarante mois ces différents services, dont ils ont réquisitionné le matériel, et ils ont très probablement eu l'occasion d'apprécier les qualités des garrots qu'ils y out trouvés.

qualites des garrots qu'ils y ont trouves.

« Cetapparell m'auti été recommandé par le D' Plilière alors médecin-chef de l'hôpital de Charleville, actuellement médecin aide-major dans un hôpital militaire de R-nnes, et, sur ses indications, j'avais pu m'en procurer plusieurs exemplaires dans une maison parisienne de fournitures médicales, dont je ne me rappelle plus le nom.

« Ces différents souvenirs me porteut à penser que le qualificatif « allemand » appliqué à cet excellent appareil n'est peut-être pas très justifié, et j'ai cru devoir vous en avertir.

« Recevez, Monsieur et cher confrère, l'assurance de mes meilleurs sentiments.

« Dr Baudoin, « Ancien interne des hopitaux de Paris. »

#### BIBLIOGRAPHIE

1029. Le subconscient normai, nouvelles recherches expérimentales, par Edduras Abramowski. I vol. in-8 de la Bibliothéque de philosophie contemporaine. '442 pages avec figures dans le texte et à planches hors texte (Félix Alcan, éditeur). — Prix: 7 fr. 5 (10 p. 100 en sus).

1030. Trattato di farmacologia e terapia (Tossicologia e farmacognosia), par le professeur Pto Marrout. 1 vol. grand in-8° de 78′ pages (L. Pierro, éditeur, Napoli). — Prix: 25 1.

1031. Précis de radiodiagnostic (technique et clinique), par le D\* Jaugeas, 2\* édition, revue et augmentée. 1 vol. grand in-8\* de 550 p. 226 figures et 63 plancies hors texte (Masson et C\*, éditeurs).

— Prix: 20 francs. Relié: 24 francs (40 p. 100 en sus).

1032. Précis de chimic physiologique, par le  $D^r$  Marinez Arrines (8° édition). 1 vol. iu-8° de 444 pages avec 115 figures et 5 planches hors texte (Collection des précis médicaux) (Masson et  $C^{\rm ic}$ , éditeurs). — Prix : 8 fraucs (10 p. 100 cm sus).

1033. Premières heures du biessé de guerre, par les D'' Bentein et Nimen. 1 vol. in-8º éeu (COLLEC-TION HORIZON), avec fig. et planches hors texte (Masson et C'º, éditeurs). — Prix : 1 francs (10 p. 100 en sus).

1034. Evolution de la plaie de guerre, mécauismes biologiques fondamentaux, par le D<sup>\*</sup> Policamo. 1 vol. in-8° é u (COLLECTION HORIZON), avec fig. et planches hors texte (Masson et C<sup>1e</sup>, éditeurs). — Prix: 4 francs (10 p. 100 en sus).

### CHANGEMENTS D'ADRESSES

En raison du nombre des mutations des médecins militaires et des frais qui résuitent de l'impression des bandes, dons rappelons aux abomés qu'il est indispensable d'accompagner chaque changement d'adnesse de la bande da journal et de 50 centimes en timbres-poste,

### VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

# DMÈTYS

Vaccin anticoquelucheux curatif pour le Traitement de LA COQUELUCHE

S'emploie en inoculations sous-cutanées ou intra-musculaires.

PRIX : Boîte de 6 doses : Frs 15

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, RUE V'EILLE-DU-TEMPLE, PARIS

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

Traitement des DYSCRASIES

# <u>um névrosthénique fra</u>

ad CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1º En Ampoules

dosées à 1/2 millig, dr. Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Bolys on 12 Ampoules: 4'50

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Gaoodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

ENVOI BRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS.

MARIUS FRAISSE, Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Téléph. 662-16. 

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

#### USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris

La promiere Usine française affectée a la production industrielle de la Theobromine, depuis 1898



**OIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL** PAR EXCELLENCE

D'une tolerance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tixéosor n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que cel-

le de la Théobromine. DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

P ite de 20 Cachets



Au Bromure de Potassium. Au Bromure de Sodium.

Au Bromure de Strontium.

Une cuillerée à potage contient exactement 1 gr. de Bromure. chimiquement pur, complètement exempt de Bromates.

S'emploie contre toutes les affections nerveuses.

L. ROHAIS & C. 2, Rue des Lions-Saint-Paul, PARIS





















#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

MÉDAILLE MILITAIRE.

- M. Blondenu (Puul), médecin nuxiliaire à lo 1re compagnic du 97º rég. d'infanterie : médecin auxiliaire qui o fait preuve du plus beau couroge et d'un dévouement à toute épreuve. À été grièvement blessé, le 10 Moi 1915, à Souchez, dans l'exécution de ses fonctions, au cours d'une progression de nos troupes, sous un violent bombardement.

Médaille d'honneur en bronze du ministère de l'Intérieur. - M. Molinier (Marie), medecin-major de 2º cl

- M. Lefort (Emile), médecin-major de 2º classe.

Citations à l'ordre du jour, - M. Cayrol (André), médecin-major de 2ª classe, du 115º batoillon olpin chasseurs à pied : le 30 Décembre 1917, s'est porté sur le terrain d'attaque pour orgoniser lui-même les-recherches des bles-és et des morts, est orrivé par ses seuls moyens de ches de service d'un batai lon à évocuer en moins de quatre henres sur un terrain très difficile cent conquonte blessés français et surtout antrichiens Légendaire un

blesses trangais et sureut autremens segonte botnillon peur son courage et son dévouement.

— M. Riser (Morcel), médecin uide-major de 2º closse au batoil on de marche du 4º rég. de zouvres : d'un courage et d'un dévouement légendoires, type du véritoble médecin du champ de butoille. Le 17 Novembre 1917, ù la prise du..., o été gravement blessé nu moment où, sous un feu violent, il punsait uu blessé. — M. Gabriault (Louis), médecin-major de 2º classe

au 99° rég. d'infunteric : « médecin chef de service d'un dévoucment absolu et d'un courage à toute épreuve. A assuré dans les cond tions les plus porfuites les soins aux blessés et leur évacuation pendont les combats du 23 ou 25 Octobre 1917. l'oujours sur lo brèche pendont ces trois jours, n'a consenti à prendre du repos qu'après l'évocuotion du dernier blessé. »

### FACULTÉ DE PARIS

Maiadies cutanées et syphilitiques. - M. JEAN-SELME, ogrégé, chorgé de cours, com aux élèves stagisires, le lundi 4 Mars 1918, et le contiera les mei eredis, vendredis et landis suivants, à 13 h. 1/2, dans l'amphithéatre des cliniques de l'hôpital Suint-Louis, pendunt les mois de Mars et d'Avril.

Objet du cours : Notions élémentaires de dermotologie.

Diagnostie et truitement de lo syphilis.

Histologie — M. PRENANT, professour d'Histologie, mmeno-ro le cours de 2º onnée, le jeudi 7 Mars 1918, ù 15 heures, à l'umphithéatre Vulpian, et le continuero les vendredis et jeudis suivants.

#### NOUVELLES

Le Service de Santé à l'Intérieur. — Le décret pré-sidentiel suivant vient de poraître ou Journal afficiel. Art. 1er. — L'article 30 bis du règlement sur le Service de Santé à l'intérieur est complété par le poragrophe

snivont : « 3º Un directeur du Service de Santé des territoires do Sud

Art. 2. - Ce règlement comprend un article 32 bis

a Attributions du directeur du Service de Santé des territoires du Sad. » Art. 32 bis. — « Le directeur du Service de Sonté des territoires du Sud o les ottributions d'un directeur du

Service de Santé dans les corps d'urmée de l'intérieur. « Il dépend du médeciu inspecteur pour ce qui con-cerne le Service médient des troupes stationnées sur ces territoires et du gouverneur général de l'Algérie pour ce qui concerne l'assistance médicale des indigènes. 1 L'aucien article 32 bis devient orticle 32 ter.

### SOMMAIRES DES REVUES

#### ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

SOMMARE du pe 1 (Janvier 1918).

Travaux originaux :

Mile Condat. - Numération des leucorytes du quide céphalo-rachidien et ses résultats chez l'en-

D. Figueira. - Travaux de clinique

Revue générale :

J. Comby. — La phocomélie. Sommaire du nº 2 (Février 1918).

Travaux originaux :

A Collin et Mile Godet. — Les étapes ueuro-psychiatriques de la naissauce à 3 ans.

Recueil de faits. - Revue générale. -- Thèses et Brachures. - Livres. - Nouvelles.

### JOHRNAL DE CHIRURGIE

Sommanne du nº 3 (Février 1918)

Travaux originaux :

Guillot et H. Wolmant. - Fermeture des fractures de guerre dans les ambulances de l'arrière. E. Job et E. Roux. - Etude sur l'étiologie et la

pathogénie de la gangrêne gazeuse. P. Lecène. - Deux observatious de hernies transdiaphragmatiques post-traumatiques de l'estomac. Analyses.

TRAITEMENT DE LABORATOIRES DURET ET RABY

5. Avenue des Tilleuls . Papis

& Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMES Bromdiëthylacetylures = Adaline française

COMPRIMÉS SATURANTS

1 COMPRIMÉ TOUTES LES 5 MINUTES JUSQU'À SOULAGEMENT

GRANULÉ SOLUBLE

REPRODUISANT LA FORMULE DU PROF. BOURGET, DE LAUSANNE BICARBONATE DE SOUDE, PHOSPHATE DE SOUDE, SULFATE DE SQUDE

LE MEILLEUR MODE DE SATURATION PAR LES ALCALINS EN SOLUTION ÉTENDUE 1 MESURE DISSOUTE DANS UN VERRE À BORDEAUX D'EAU PURE.

DURET - RABY LABORATOIRES DE LA

Avenue des Tilleuls.

### Calsse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis)

5, rue de Surène, Paris (8º). Le tatol de la souscriptian au 31 Janvier 1918 s'élève à 928.131 francs.

Souscriptions recues du 16 au 31 Janvier 1918. (Cette liste na camprond pas les souscriptions pravenant des engagements de varsements monsuels.)

Souscription des médecins suisses en faveur de la Caisse de Guerre française. Le chiffre des sauscriptions recaeillies par M le D' Patry, de Genève, parmi ses con-frères de Saisse, s'élève à 2,500 francs. C'est, entre tont d'autres, une manifestation de sympa-

thie de la notion voisine dont les médecins frança peuvent manquer d'être touchés et recannaissants.

200 francs : Dr Martel, Saint-Etienne (ir vers.). 100 francs: La Société locale du Cher (3\* vers.). — Drs Bellencoatre, Paris (10\* vers.). — Duvernoy, Belfort (7° vers.). — Jocqs (R.), Paris (2° vers.). — Maignal, Dakar (9e vers.). — Riou, Le Chambon de Tence (Haute-Loire) (19e vers.). — Anonyme, Paris (versement fait par

l'intermédiaire du Dr Glaisse).

80 francs : Dr Clément, Paris (10r vers.). 60 francs : Drs Cayet, Doullens (8e vers.). — Claisse (Poal), Paris (8° vers.). — Dacarra, Rully (S.-et-L.) (4° vers.). — Lacour, Chalais (Charente) (8° vers.). — Levossort, Paris (5c vers.). - Semeloigne, Neuilly-sur-Scine (60 vers )

50 francs: Dr. Bayou, Questembert (Morbihan) (120 vers.). - Bazy, père, Poris (19e vers.). - Boullet-Arqué, Sully-

sur-Laire (Loiret) (4º vers.). - Cadilhac, Cette (9º vers.). sur-Laire (Loret) (av vers.). — Gadijhac, tette [9 vers.). — Galoj, Bordeaux. — Lafan, Marseillon (Hérault) (8 vers.). — Galoj, Bordeaux. — Lafan, Marseillon (Hérault) (8 vers.). — Mav Prodignat, merc, Les Lilas (versement fait par l'intermédiaire du D' Tribaalet). — M. et M\*e le D' II. Roger, Mantpellier (3 vers.). — Tonret, aide-major de 1 e classe, Paris. 40 francs P' Movet, Bardj Beni Hindel (Alger) (8 vers.).

30 francs: M. M. Bandret, Dardy Bent Innact (Agger) (every).
30 francs: M. Bandreth, Bordeaux. — D. Mircauche,
Paris (2° vers.). — Pellat, Epernay (10° vers.). — Patelet,
Paris (7° vers.).
25 francs: D. Golbert, Cambo (Basses-Pyrénées)

25 iranes : D'\* Colbert, Gambo (Hasses-Pyrénees).
36\* vers.). - Mossá, Toulause (2º vers.).
20 francs : D\*\* Gairmant, Lyon (2º vers.). - Haudart,
Frest (4º vers.). - Izard, 4º chasseurs d'Afrique, S. P.
502 (2º vers.). - Magnin, Paris (3º vers.). - Pratain, Athis (Marne) (2° vers.). — Rivière, aide-major, ambulonce 10/22, S. P. 144, — Sébillotte, Paris (5° vers.). — Vallière, Saint-Léonard (Haute-Vienne) (2e vers.).

14 fr. 05 : Dr Refrege, Saint-Thebery (Héroult). 10 francs : Dr Fusté Biel (P.), Villonucva Y Geltrü (Espagne) (3e vers.).

#### Engagement de versement mensuel recus du 16 au 31 Janvier 1918.

Mme Vaudremer (Seine), 20.

Montant des souscriptions recaeillies du 16 au 31 Janvier 1918 : 5.003 fr. Moyenne quatidicane : 313 fr.

Prière d'adresser les sauscriptions à M. le Trésarier (sans indication de nom) de l'Assaciation générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII-).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les fonds affectés à ce service, une somme de 133.977 tranes.

TOUX - ASTHME - EMPHYSEME

### Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) de Bi-lodure

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de

la résidence de nos correspondants.

Docteur aide-major remplacerait 15 jours, complètement ou ap.-midi, confrère civil de Paris. - Ecrire

Doctoresse libre après-midi demande poste intéressant assistant ou dans clinique. - Ecrire P. M., nº 180%.

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTRE AFFAIRES PARAMÉR. — SERVICE DE GALLET REMPLACEMENTS, RECREIGNOMENTS gratuits qui domende. sur demande.

47. boul. Saint-Michel, Paris. — Tél. Gob. 24-81.

Le Gérant : O. Porte.

Paris. - L. Manuraux impriment. f. ron Consetto

age Aliment rationne

Glycérophosphates originaux

# Phosphate vital

de Jacquemaire

Solution gazeuse (de chaux, de soude, ou de fer) 2 à 4 cuill. à soupe par jour, dans la boisson

Granulé de chaux, de soude, de fer, ou composé) 2 à 4 cuill. à café par jour, dans la boisson

Injectable (de chaux, de soude, de fer, 1 à 2 injections par jour

ECHANTILLONS: Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Tuberculose = Anémie = Surmenage Débilité - Neurasthénie - Convalescences



Laboratoire de Biologie Appliquée

TÉLÉPHONE : | 36-66

ANALYSES MÉDICALES

PRODUITS BIOLOGIQUES CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

OPOTHÉRAPIE

PRODUITS STÉRILISÉS . HYPODERMIE

V. BORRIEN & C10, 54, Faubs St-Honoré, PARIS

### LA VASOLAXINE

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

#### MÉCANIQUE INOFFENSIF LAXATIF

| HOICATIONS - CONSTIPATION HABITUELLE; dans es maladles alguës (fièvre typhoïde)
- chez les opéres da vontre; dans l'appendicite chronique; dans l'entérite
- muc-membraneuse; chez les protatiques; chez les fommes encelntes

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS :

LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de se procurer la matière première et les accessoires, aous avons toujours pu approvisionner nos clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous

lanns besoins Tous les Pharmaciens ant da la VANGLAXINE au peuvent se la procurer chez le ommissionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

### "LEVURINE EXTRACTIVE"

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses.

Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

### HEMORROÏDES - VARICES

15 gouttes
2 fois per jour ESCULEOL Gouttes concentrées
et les repus.
A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, PARIS

Traitement des Maladies

à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

"STANNOXYI

(DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOUB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917 : Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hópitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

### VALÉRIANATE GABAIL. " desodorisé '

Spécifique des maladies norveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur domande Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS Maison de Santé et de Convalescence

DE L'HAY-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD ANGIEN INTERNE DES HÓPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE RICÉTRE

40, rue du Val - L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

--- NOTICE SUR DEMANDE ---

AFFECTIONS DE LA CORDE ET DES VOIES RESPIRATOIRES Maladies et Hyglene de la Bouche et des Dents.

TABLETTIES OXYMENTHOL PERRAUDIN

TABLE PLESS OF THE PUR BAISSANT A
late of Oxygens Pursently Relation for the purpose of the purp

NOUVELLE PRÉPARATION PHOSPHO-MARTIALE

# Ferrophytine Giba

ANÉMIES DIVERSES

CHLORO-BACILLOSE SCROFULOSE

LYMPHATISME

Etats neurasthéniques

Sel ferrique peutre de lacide physicia le contenant 1/3 % de fer et 6% de phosphore Ces deux elements organiquement combinés seus une forme colloidale très assimilable. GRANULÉE

Pas de Gastralgie Pas de Constipation Pas de Coloration

dentaire

Echanifions sur demande LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, photes 1, Place Morand, LYON

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES Ovariaus, Tayroidion, Hapatlaus, Poncreutique, Texticulaire,

Minarétique, Surrenai, Thymique, Aygundyssire.

COQUELUCHE SULFOLEINE

Cie Bos So (ARE) 4 012. SPECIFIQUE NON TOXIQUE - 2 à 5 cuill. à café, dessert on soupe selen l'age - 8 R. A. b. ol., PARIS

# Le VINGIRARD

Iodotannique Phosphaté

Indispensable aux ENFANTS LYMPHATIQUES ou en PÉRIODE DE CROISSANCE.

Combat l'ANÉMIE, la TUBERCULOSE à ses débuts chez les <u>ADULTES</u>

et la FAIBLESSE GÉNÉRALE chez les PERSONNES AGÉES.

Les propriétés antibacillaires de l'iode font du **VIN GIRARD** un adjuvant précieux dans le traitement d'un grand nombre d'affections microbiennes, dont le développement est à redouter chez les vieillards. Son emploi préventif contre toute infection est particulièrement recommandé à toute personne affaiblie par l'âge, les fatigues ou la maladie.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique, n'occasionnant ni fatigue, ni irritation des voies digestives. D'un goût agréable, il est toujours pris avec plaisir par les personnes les plus difficiles.



LA

# PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIo)

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

ARONNEMENTS . Les abonnements partent du commencement de chaque mois

- DIRECTION SCIENTIFICUE -F. DE LAPERSONNE Professour de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Ivieu.

Prefesseur agrégé, seur et Professeur en chef de la Maternité.

Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital C

J.-L. FAURE

M. LETULLE Professour à la Faculté, Médecin de l'hôpital Bouescaut, Mombre de l'Academie de médeci E. BONNAIRE

F. WIDAL
Professour de clinique médicale
à l'hépital Cochin,
Membre de l'Académie de médecine.

Medocin de l'hôpital Saint-Antoino, Mombre de l'Académie de médecine. F. JAYLE e clin, gynécologique à l'hôp, Broca, Secrétaire de la Direction.

H. ROGER

Doyen de la Faculté de Paris,
Medocin de l'Hotel-Dieu,
Membre de l'Académie de medeciae.

M. LERMOYEZ

- REDACTION -SECRÉTAIRES

P. DESPOSSES J. DUMONT

Adresser tout ce qui concerne la Rédaction " Presse Médicale " 420. hordevard Saint Germain (6°) (Sans indication de Now)

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

CH. MANTOUX et G. MAINGOT. - Les images cavitaires dans la tuberculose pulmonaire, p. 125.

D'S BELLIN et VERNET. - Le philegmon de l'espace thyro-glosso-épiglottique, p. 127.

P. Chevaller. - A propos d'un traitement pratique de la blennorragie, p. 128.

M. Decrop. - Les formes larvées de la dysenterie amibienne, p. 129.

P. DEZARNAULDS. - Le traitement des plaies de guerre par la poudre de Vincent, p. 129.

### Sociétés de Paris :

Société de Biologie, p. 430. Société médicale des Hôpitaux, p. 430. Société de Chirurgie, p. 131. ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 132. ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 132.

### Supplément:

F. Helme, - Petit Bulletin. Les Médecins aux Aumèrs. Nouvelles.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

### ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

### **USOFORME**

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

Anémie. Convalescence. Débilité, Surmenage.

### USCULOSINE =Byla ===

GENTILLY (Seine)

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

Sur la séance solennelle de la Société de Mèdecine de Paris en l'honneur des médecins de l'Urnguay et des mèdecins alliés

PETIT BULLETIN

Notre vieille Société de Médecine de Paris, la doyenne de nos groupements professionnels, puisque sa fondation remonte à 1796, a dounc samedi dernier sa fête d'amitié et de propagande à nos amis uruguayens et à nos confrères alliés. Nul doute que cette manifestation, dont le succès fut très vif, ait des lendemains et soit grandement utile à la cause française. Je me demande même pourquoi nos grandes assemblées ne suivraient pas l'exemple donné par les praticiens de la Société de Médecine.

Quel honneur pour nous tons, et de quelles conséquences fécondes serait, par exemple, une séance où l'Académie de Médecine, la Société médicale des Hôpitaux, la Société de Chirurgie grouperaient les confrères français et leurs amis. afin de communier ensemble sous les espèces de la plus grande France. Quand nous décideronsnous à mettre un brin de panache à notre bonnet carré de docteur? Quand nous déciderons-nous à vivre la vie collective, digne d'une race qui lutte pour conserver son rang dans le monde? Quand, enfin, comprendrons-nous qu'il faut préparer

Toux

### ETHONE

Coaueluche

### ENDOCRISINES Fournier

Thyroïde, Ovaire, Fole, etc., etc.

oratoires POURNIER Frères, 26, B' de l'Hôpfial, Paus

l'après-guerre si nous voulons récolter tous les fruits de la guerre?

Quoi qu'il en soit, la cérémonie de samedi, tour à tour émouvante et noble, a été, non seulement au point de vue propagande, mais encore à notre point de vue personnel, des plus captivantes. C'est ainsi que M. Mourier, le soussecrétaire d'Etat, nous a appris une nouvelle dont l'écho retentira demain jusque dans les tranchées. Notre confrère n'a pas voulu faire de discours. Très simplement, son tour de parole étant venu, il a tiré un papier de sa poche et après nous avoir exposé en quelques mots comment il comprenait son rôle, a annonce qu'il était sur le point d'obtenir une grande amélioration dans le sort intellectuel de nos jeunes gens. Pour lui, l'enseignement de la Médecine ne doit pas être complétement interrompu par la guerre. Mais, estimant que cet enseignement ne peut être poursuivi fructueusement que dans les Facultés, il s'est entendu avec l'Etat-major pour que nos ctudiants puissent revenir tour à tour se remettre sur les bancs de l'Ecole. Grosse affaire, comme vous voyez. Il faut encore attendre quelques jours pour que le détail de l'organisation soit mis sur pied; mais des à présent le principe est admis. La réunion de la Société de Médecine de Paris n'aurait-elle eu pour conséquence que cette bonne

Succédané du Salicylate de Methyle, incdore,

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGGUTTEUR pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la nesa

DIGITALINE cristallisée.

Granules - Solution - Ampoules.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mieux teléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure). ntigr. tous lee 6 ou 8 jours (5 \$ 10 Inject, pour une cure),

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Leboratoires NALINE, à Villeneuve-le-Garenne (1819).

XXVI Année. - Nº 14. 7 Mars 1918.

promesse, que nous n'aurions pas perdu notre journée. L'homme qui l'a faite, sans emphase d'ailleurs, semble être un résolu qui veut et qui agit. Nos jeunes amis le remercieront avec moi de ses fermes propos qui, j'en suis sûr, vont les combler de joie.

cominer de joic.

De son côté, M. Lafferre, notre grand-maître de l'Université, après avoir envoyé son hommage d'admiration attendrie à tout le corps médical français, et en particulier aux Auxis et aux médical français, et en particulier aux Auxis et aux médical es de son se son se présocupaient grandement de l'aventir de la jeunesse. Il ne sera pas, il ne pourra pas être compromis par la guerre. M. Lafferre va modifier le stant des ciudiants; il a mis à l'étude des méthodes nouvelles de travail afin que le rendement obtenu soit à la fois meilleur et plus rapide. Des équivalences seront accordées, bref, toutes mesures seront prises, et vite, pour que soient comblés sans retard les vides laissés dans le corps médical par la mort de nos héros.

Mais le ministre alla plus loin encore. Avec une cordialité qui nous émut tous, it avoua n'être qu'un homme de bonne volonté, désireux de bien faire et de recueillir tous les avis, d'où qu'ils vinssent. Oh! ce n'est pas qu'il ait le moins du monde incliné vers la démagogie anarchique; il estime sculement qu'à côté des maîtres qui professent, il y a les élèves, assez bons juges, eux aussi, en matiere d'enseignement. S'ils ont des idées de réforme, qu'ils les donnent, et si elles sont pratiques on les approuvera. Pourrait-on mieux dire? Dans ces conditions, le succès du ministre ne ponvait être que très vif. Les applaudissements qui ont accueilli ses paroles lui ont montre que si nous étions heureux qu'il ait bien voulu se déranger pour nous, nous lui étions surtout reconnaissants d'avoir manifesté si simplement et si chalcureusement tout l'intérêt qu'il porte au corps médical et toute l'estime qu'il a pour lui. On avait l'impression, en écoutant l'exposé loyal de ses projets, que ce n'étaient point lá paroles vaines. Et puisqu'il nous demande notre avis, je vais tout de go lui donner le mien.

Bien faire et surtout faire vite, tel est mon mot d'ordre, a-t-il répété à plusieurs reprises. Eh bien, s'il veut faire vite, qu'il reunisse donc la Commission supérieure de réforme des études médicales, créée par un de ses prédécesseurs, M. Gnist'hau, deux ou trois ans avant la guerre, ct dont les travaux furent interrompus par elle. Qu'il lui adjoigne les représentants de nos syndicats professionnels et quelques jeunes docteurs ou étudiants réformés pour blessures de guerre. Certainement, cette Commission lui fournira des vues intéressantes et des avis éclairés. Nous souhaitons tous sa résurrection prochaine. Je l'ai moi-même demandée plusieurs fois ici; c'est, au surplus, la chose la plus aisée à réaliser. Puisque l'organisme existe déjà, inntile d'en creer, un autre; il suffira tout bonnement, je le répète, d'y ajouter quelques membres pour obtenir du bon travail. En tout cas, nous remercions de tout cœur M. Lafferre, et de sa présence au milieu de nous, et de sa sollicitude pour le corps médical si méritant et si éprouvé.

\*\*\*

Il me faudrait encore résumer les discours de M. le professeur Lettulle, qui avait bien voulu ouvrir la séance, de M. Doixy, du président de la Société, M. Butte, du secrétaire général, M. Gallois, et aussi de notre confrère Gastou, qui nous a fait de la terrible retraite de Serbie le tableau le plus émouvant Le reviendrai peuiètre sur ces diverses allocutions, quand j'en aurait le texte.

En attendant, je tiens à remercier ici et tout particulièrement M. Castanet, le président de la Chambre syndicales des produits pharmaceutiques et des spécialités, ainsi que le directeur de la Propagande pour l'Amérique du Sud au Ministère des Affaires étrangéres, et enfin M. Fauncchon, directeur de l'Office national du Tourisme, dont le concours généreux et tout spontané nous a été si précieux.

Et maintenant, je vais laisser la parole au distingué D' Blanco Acevedo, chevalier de la Légion d'honnenr, chef de la mission uruguayenne, et dont le discours élégant, clair, plein de noblesse, nous a charmés et conquis d'emblée par sa chaleur rayonnante et par sa grâce toute latine.

> Monsieur le Ministre, Monsieur le sous-secrétaire d'Etut du Service de Santé, Monsieur le Président, Messieurs.

Laissez-moi d'abord vous exprimer tous les remerciements des médecies de l'Uriguay. Nous sommes profondément touchés de l'accesii si cordial, si amical que nous trouvons au milieu de vous. Vous me permettrez, Monsieur le Misitre, de considérer votre présence ici comme une précieuse munifestation de votre sympathie envers notre pays.

Nous sommes de modestes médecins à lu recherche de la vérité éternelle. Nous nous inclinons, en toute ferrenr, devant vos autrles scientifiques millénaires; l'intensité de vos travaux en assure la perpétuelle jeunesse, chaque jour renouvelée.

Votre uceueil si fraternel nous émeut profondément, cur, par la forme que vous savez lui donner, il nous fait sentir qu'il dépasse nos personnalités et rayonne vers tous nos confrères, vers lu Faculté de Montevideo et

vers notre patrie olle-môme.

Cette guerre dévastatrice a classé l'humanité; elle a creusé des abluses entre ceax qui défendent la liberté et ceux qui veulent l'étoufie; estre ceux qui buient les principes et ceux qui meurent pour qu'ils leur survivent, actre ceux qui meurent pour qu'ils leur survivent, actre ceux qui voitent les beses mêmes de lu morale entre ceux qui voitent les beses mêmes de lu morale conscinces nobles devuient se retrouver. Comme homos conscinces nobles devuient se retrouver. Comme homos conscinces nobles devoiter sace, some méderins, nous nous sentions encore plus unis par le souvenirs du passé et par les auptirations de l'Ileure présente.

1. Elecis médicale irrançuée est notre guide fidèle. Nous

L'École médicale française est notre guide fidèle. Nous l'admirons pour sa précision, sa netteté, sa probité, ses scrupules. Elle est capable d'unalyse approfondie impeccable, et de synthèse générale féconde. Son caprit géné-



SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE .

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Botra pa 12 Avenus : 4/50. 2º En Gouttes (pour la Voie gastrique) 15 gouttes contiennent 1/3 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES: 3'50.

ERVOI GRAIUIT GÉCHANTILLORS à MM. 14 L'ESCEURS. MARIUS FRAISSE, Phis, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Téléph, 662-16.

reux a, de tous temps, accueillí le travailleur qui réclume une étincelle de son flambeau.

Votre science aimable et simple ne s'impose pas à l'esprit par une discipline rigide, elle s'impose par sa elarté, par son exactitude. Libre elle-même, e-le accepte le contrôle des cervenux indépendants. Comme toutes les manifestations du génie français, votre Code médical possède par excellence le sentiment de la mesare et des nunnees; il nous donne les vérilés pour ee qu'elles valent, sans vouloir les imposer par une vaniteuse infaillibilité.

A travers l'Océan, votre enseignement est venu à nous sous la forme d'une idée juste, d'une doctrine atrayante, et senl, sans l'appui de la force, sans le prestige des sabres, par la paissante influence du cerveau français, par son éclat et par sa benulé, il a su allumer parantinous des foyers, dont les autores commencent à éclairer le Nouveau-Monde. Dans nos Facaltés et nos hépitaux, de jennes ouvriers de la science, silencieux et recneillis, remplis d'idéal, travaillent sons l'ombre tutélaire de vo grands esprits immortels :

La France accomplit une mission civilisatrice; elle défend, avec héroïsme, les biens de l'humanité; grace ù elle, le monde pourra entrer demain dans la jouissance d'une paix de jastice, et les forces du progrès pourront s'employer harmonicusement.

Comme nous sommes des Latins, nous ne pourrious pas travailler dans l'oppression et la servitude. La perte de notre liberté équivaudrait à l'anéantissement de notre et de nos aris. Notre avenir intégral est donc

l'enjeu de l'ellroyable crise actaelle. La science a besoin de la pnix pour continuer son cavie, qui honore le genre humain; maisfelle a aus

besoin de la liberté. J'ni entendu dire, Messieurs, qu'au milieu des horreurs de cette guerre, la médecine et la chirurgie profitaient du voste et sanglant chemp d'observation pour faire un bond décisif dans le chemiu du progrès.

Je vous deman te de ne pas le croire. La science n'est pas la fille des heures de donleur« et d'augoisses.

Dans la lutte contre les vagues meurtrières lancées avec fureur de l'autre côté du Rhin, l'intelligence et l'incomparable dévouement des médecies français ont fait surgir de belles méthodes de sonlagement et d'amélioration. Mais ne vous y trompez pas, l'épanauissement scientifique véritable ne viendra que dans les heares triomphautes on des regards pourront se détacher de la frontière.

On elierchera alors de nouvelles victoires, dans le ealme

retrouvé du laboratoire et de la clinique Pour ce moment si ardemment souhaité, nous réelans un poste de travail dans la grande famille des m decins latins groupés sous l'égide lumineuse de la méde-

eine franc-ise. Et, quand nous aurons réalisé quelque chose de b ad et de fort, nous aurons trouvé le seul homma digne d'être offert à ceux que la mort a fauchés trop tôt à leur poste'de combat.

Vous ne sauriez imaginer l'émotion provoquée dans tous les cœurs par cette éloquence si vibrante et si sincère. Paroles et gestes, tout va de pair chez les Uruguayens, amis, - que dis-je? - parents de la France. Nous ne les louerons

jamais assez de leur générosité et nous n'aurons jamais assez de reconnaissance pour leur attachement à notre cause. Encore merci.



J'ai fini. Mais je ne voudrais pas terminer ces notes sans adresser nos sentiments de gratitude au Bureau et au Conseil d'administration de la Société de Médecine de Paris, Son président, M. Butte, son secrétaire général, M. Gallois, et tous leurs collègues, ont bien pris peine pour que cette fête fût digne des hôtes et dignes de la Société. Ils peuvent être satisfaits, le résultat a largement récompensé leur effort; bref, ils ont en cette journée bien mérité du corps médical francais.

F. HELME.

#### CHANGEMENTS D'ADRESSES

En raison du nombre des mutations des médecins militaires et des frais qui résultent de l'impression des bandes, nous rappelens aux abonnes qu'il est indispensable d'accompagner chaque changement d'adresse de la bande du journal et de 50 centimes en timbres-poste.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

#### Citations à l'ordre du jour :

- M. Robinson, médecin aide-major de 2º classe au 5° rég. de chasseurs à cheval : « A coaru au-devant des blessés, leur a prodigué ses soins malgré un bombardement violent et a fait preuve d'une décision remarquable

dans l'exercice de ses fonctions. »

— M. Vallery-Radot (Pasteur), médecin aide-major de 2º classe au 4º bataillon du 295º rég. d'infanterie : « Engagé volontaire pour la durée de la guerre, médecin de liaute valeur, a servi successivement au 17° rég. d'infanterie et au 31° bataillon de chasseurs où il s'est distingaé par son courage et son entrain en 1915 en Artois, à Notre-Dame-de-Lorette, Evacué à la suite de maladie grave, a demandé à revenir sur le front. A, de nouveau. fait preuve au 295c du plus grand dévouement, prodi-guant ses soins aux blessés dans les points les plus exposés. »

#### NOUVELLES

L'approvisionnement des médecins en essence. M. Pacaud, député, ayant signale à M. le Ministre de - al Pacada, depute, ayant signate a si, le simistre que l'Agriculture et du Ravitaillement l'intérêt qui s'attache à fournir aux médecins la quantité d'essence qui leur est nécessuire pour l'exercice de leur elientèle, ainsi que l'insuffisance par trop fréquente des mesures prescrites jusqu'ici, et lui ayant demandé s'il ne seruit pas possible d'établir, dans tous les départemen's, un tour de faveur et de priorité, dont ils bénéficieraient en même temps que les boulangers, a reçu la réponse suivante :
« Il a toujours été considéré que l'approvisjonnement

en essence des médecins, ainsi que celui des boulangers, doit figurer au premier chef au nombre des besoins d'intérêt public dont il importe d'assurer la satisfaction sur teret public dons i importe a assurer la foasimenton sur les confligents attibules à chaque département et ce principe a été encore rappelé sus, préfets par une circu-laired a ? Décembr 1917. Si, eependant, an cours des semaines qui viennent de s'écouler, certains mécacins de campagne ont éprouve des difficultés à se procurer dans campagne ont éprouve des difficultés à se procurer dans le commerce l'essence qui leur était nécessuire, ce fait a tenu à ce qu'en présence de la bnisse des stocks, les disponibilités existant chez les raffineurs out du ctre réservées pour la satisfaction des besoins intéressant la défense nationale. La situation s'est, d'ailleur«, améliorée et il y a lieu d'espérer que les difficultés signalées ne se reproduiront pas; »

### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes.

.... « Toutes les prevarations de Digitale, nées ou à maître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. »

HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES ROSES ou 1/10 de milligr. ) Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

GRANULES BLANCS att 1/4 de milligr. SOLUTION au milietpe.

AMPOULES au 1/10° de milligr. AMPOULES on 1/4 de millier

Eches et Lutterature : 49, Bouls Port-Royal, Paris,

#### COLLOIDES CLIN PURS. ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SDUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

### | Argent \ colloidal)

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloidal) Ampoules de 5 et 10 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE. COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires on intra-veindans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1465

# PALUDISME

aigu et chronique

Cameragyl du St Elameir

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS



# DALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE nière Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la P DÉCOUVENTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE Remplace toujours locie et loctures sans lodisme met louisme sur l

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Control International de Médecino de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacors : 'IODALOSE qui leur seraient nécessaires ponr le traitement des malades et des blessés.

Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

Médicament aliment à base de Pepto-Glucérophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates. éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

# (Kola Glycérophosphatée Granulée)

à base d'Extraits de Noix de Kola fraiche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraîche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les glucosides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraîche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un élément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaine granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL : TOUTES PHARMACIES



Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME PILULES (0.10 a Hectine per pitule). Une à 2 pitules par jour pendant 10 à 15 j. GOUTTES (Tôgoutes équivelent à 0,05 d'Ilecties) 21 l'égoutes par pendant 28 t. AMPOULES A (0.10 d'Hectine par ampoule). ) Injectedant 10 à 15 jours. AMPOULES B (0,20 d'Hectine per a

Le plus actif, le mieux tolicré des sels mercuriels.

PILULES (Per pilule: Hectino 6,10; Protoiodure IIg.0,65; Ext. Op.0.01). Durée de deux pitules per jour.

GOUT', ES (Per fligoutes: Hectino 6,0; IIg. 0,0). 124 (20 (241, per jour.) 10 a 15 (out.) 10 a 15 (out AMPOULES A (Per empoule: Hectine 0,00; Hg. 0,01). | Une ampoule par jo AMPOULES B (Per empoule: Hectine 0,20; Hg. 0,013). | Pendant 10 a 15 jour

INJECTIONS INDOLORES Laboratoires 4s l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-fa-Gare Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphorée rganique à base de Nuclarrhine. L'HISTOGÉNOL NALINE est

L'HISTOGÈNOL NALINE est infinite dans loss le caso di organismo de la composition del la composition de la composition de la composition de la composition d

Exiger surtoutes les boîtes et fiacons la Signature de Garantie: NALINE Littérature et Echantes: S'air, à NALINE, phis Avilleneuve le Garenne, pèt St-Du l'a (Selsa).

### Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) TOUX nerveuser
PILULES (0.01) INSOMNIES

RMPOULES (0.02) SCIATIQUÍ

49, Boulevard de Port-Royai, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Médecin a.-major remplacerait 15 jours, complètement ou l'après-midi, confrère civil de Paris. — Ecrire P. M., n° 1803.

Bonne clientèle de campagne à céder imméd.,

pays agréable, bien desservi 1 h. 1/2 Paris. Reprise bail legère indemnité. — Ecrire P. M., nº 1805.

Veuve mèdecin prend dans sa villa, bord mer, enfants ou jeunes gens délicats. Collège proximité. — Ecrire P. M., nº 1421.

Doct. Paris, ayant belle sit. médicale, désirerait connaître joune coufrère acceptant de lui servir d'assistant, mainteuant ou après guerre et susceptible de reprendre sa clientèle. Ecrire P. M., nº 1591.

Médecin mobilisé, très bonne clientèle av. guerre, banlieue Ouest Paris, louerait à confrère maison avec jardin et garage, bons tarifs. Ecrire P. M., nº 1493.

Confrère au front recevrait dans sa famille convalescents adultes ou de préf. enfants, villa dans Sud-Ouest, proche mer. — Eerire P. M., nº 1476.

### INSTITUT VACCINAL de TOURS

VACCIN DE GÉRISSE. A HAUTE VIRULENCE EN TUBE POUR 2 à 4. 10, 25 ET 40 PERSONNES (ce dérnier en étain vissé. s'ouvrant et se formant à volonté pour 0 fr 50 2 1 fr. 2 fr. et 3 fr.

Tuberculoses,
Bronchites,
Catarrhes.

Emulsion MARCHAIS Phos to Grécoltes
Do 3 à C cuil. à cofé

OUATAPLASME du D' LANGLEBERT Phlegmasles, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erystpèles. Brûlures

Le Gérant : O. Porée.

Paris. - L. Maretineux, imprimour, 1, ruo Cossette.

## NFECTIONS

et TOUTES SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hópitaux du 22 Décembre 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUN, 18, Avenue Hoche — PANIS

Traitement LANTOL

Rhodium B Colloidal électrique.

AMPOULES de Scome!

# L'INSOMNIE NERVEUSE

1 LABORATOIRES DURET ET RABY
5, Avenue des Tilleuls . Pagis

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

NYCTAL

administration prolongée GAÏACOL INODORE à hautes doses sans aucun inconvenient uniquement sous forme de "ROCHE" SIROP COMPRIMÉS "ROCHE" CACHETS "ROCHE" Echantillon et Littérature : PRODUITS F. HOFFMANN-LA ROCHE & C 21, Place des Vosges Paris. CACHETS "ROCHE DETHIOCOL COMPRIMES COI C



ANTISEPTIQUE DÉSINFECTART 50 HAUTHLON GRATUIT Hill, has Hiddeless got as that in demand to county by hamily had be strucked to the parameter, IVEY (heat, by

·OPOTHÉRAPIE DESSIGNATION RAPIDE NI CHALEUR VERS O:

CATARRHES at BRONCHITES CHRONIQUES. - & the Abel PAR

MILLER PILULES CACHETS PAQUETS FOR! COMPRIMÉS 2 à 8 par jour . . . . . . . .

DANS LE VIDE

GASTRIQUE, ENTERIQUE. HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE ORCHITIOUF OVARIEN. HYPOPHYSAIRE THYPOIDIEN. RENAL, SURRÉNAL, etc

NI AIR

DÉPOT: Pharmacie DÉBRUÈRES, 26, Rue du Four, 26, PARIS

Granules 4. Catillon a 0,001 Extrait Titré de

Granules a Catillon à 0,0001 ST

TONIQUE DI CŒUR PAR EXCELLENCE

TONIQUE DU CŒUR, DIUIUTIQUE RAPIDE NON DIURETIQUE — TOLÉRANCE INDÉTI ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, ŒDÉMES, Alloctions MITRALES, Cardiopathics des EMFANTS et VIEILLARDS, etc. bre de Strophantus sont inertes, les teintures sont infidèles, exigus la Eignature CATILLON, Brix de rétademi Consequences de la company de la

Tablettes de Catillon

TODO-THYROIDÍ

Osr-25 corps thyroide
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
i à 2 contre Myxcodème.
2à 8 contre Obesité, Goître, Horpotisme, etc. FL. Sfr. - PARIS, S BOUL St. Martin.

desodorisé

Spécifique des maladies nerveuses, Nombreuses attestations. Échantillon sur demande Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

PLASMA MUSCULAIRE extrai à froid, 100 grammes de viande d bœuf par cuillerée. — CHAIX & Cie, 10, rue de l'Orne, PARIS. - Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

OXYGÉNATEUR 🛭 PRÉCISIO DU D' BAYEUX

Employé journellement à l'H^pital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SECURITE

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIOUES □ HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieu. - Constructeur 25, Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme LETTERATURE of Echantitudes Laboratoines DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SAVON DENTIFRICE VIGIER Le meilleur Dentifrice antiseptique.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Resorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. & l'Iunicd-eache, S. Goudron, S. Borgté, etc.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme, AMPOULES GAIACACODVLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Galacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement preparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs: Iode, Phosphore et Alcaleides: elle est tres sien supportée. même pendant i ét.

*TUBERCULOSE* iniectable

AMBIOTTE Frères

PHOSPHATE DE CRÉOSOTE CHIMIQUEMENT PUR FIXE et COMPLETEMENT ASSIMÍLABLE

La plus Forte Production de Chloroforme de France

anesthésique

LAMBIOTTE Frères

Ampoules de 30 et de 50 grammes.

Littérat. et Echantons: Produits LAMBIOTTE Free, à Prémery (Niètre)



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

### IVIEN

VIN. CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le Figadol, en fait un excellent agent de la médication iodique.

> L'IODÉOL N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE

6. Rue d'Abbeville, 6. PARTS







Le plus Puissant

des Décongestifs



réléphone Arch.

L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique

## **PNEUMONIE BRONCHO-PNEUMONIE**

FIEVRE TYPHOÏDE, ÉRYSIPÈLE MYCOSES

Iode Colloidal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) e Contourer Liegaro Chimitque, 1 de Contouré de l'action de l'acti

PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie

ÉVITE toute complication

E. VIEL & C'

Adresse télégraphique

2, rue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARIS

POSOLOGIE FORMES

1º AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent. cube pour injection intra-muscul. indolores (une ou deux par jour). CAPSULES : six à huit par jour.

LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 10 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

Parls - L MARKTHEUX, imr meur. 1, rue Cassette

LA

# PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI\*)

5. ABONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . . 45 fr. Les abonnements partent commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophinimologique à l'Hôtel-Diou.

E. BONNAIRE

rofessour agrégé, our et Prefessour en chef de la Maternité. J.-L. FAURE Professour agrégé, Chirargies de l'hôpits! C

DIRECTION SCIENTIFICUE -M. LETULLE Professeur à la Faculté, idecia de l'hôpital Boucica pre de l'Académie de méde

F. WIDAL
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Cochin,
Membre de l'Académie de médecine.

de l'hôpital Saint-Anteine, Membre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE Chef de clin. gypécologique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Birection.

H. ROGER

Deyon de la Faculté de Paris,
Médecia de l'Hôtel-Dien,
Membre de l'Académie de médecine

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES D DESENSERS

J. DUMONT

Adressertont ce qui concerne la Rédaction " Presse Médicale 120, boulevard Saiot Germaiu (6°) (Sans indication de Nom)

### SOMMAIRE

### Articles originaux

J. Boisseau et M. D'CLISNITZ. - Comment et dans quelle mesure nous voyons guérir les mains figées et les pieds bots varus de guerre, p. 133. PASTEUR VALLERY-RADOT. - Rythme en échelons de

la rétention chlorurée, p. 135.

#### Carnet du Praticien :

P. Delmas. - Rachianalgésie générale par cocaïnisation lombo-sacrée, p. 137.

#### Sociétés de Paris :

Société de Biologie, p. 137. Société de Thérapeutique, p. 138. Société de Chirurgie, p. 138. Société des Chirurgiens de Paris, p. 139. Société médicale des Hôpitaux, p. 139. Académie de Médecine, p. 139. Analyses, p. 140.

#### Supplément :

F. HELME. - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. Escript of Paris. Nonvertee RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Diurétique — Cardiotonique

EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernalis

CARTERET, 15, rue d'Argenteuit, PARIS.

### RHUMATISME Collobiase de SOUFRF

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

Anémia, Convalescence. Débilité, Surmenage,

USCULOSINE

XXVI. ANNÉE. - Nº 15. 14 Mars 1928.

### PETIT BULLETIN

Les difficultés du Service de Santé nées de la guerre ; leurs causes et leurs remèdes.

M. le médeein-inspecteur général Sieur vient de faire à l'Aeadémie de Médecine une communication des plus intéressantes sur les derniers perfectionnements du Service de Santé. Sans doute, au moment où la Direction change, a-t-il voulu « faire le point », comme disent les marins, et montrer où nous en sommes. Il l'a fait avec autorité, avec précision, éloquence, et nous ne pouvons que lui être reconnaissants de l'hommage ainsi rendu aux efforts du eorps médical français tout en tier. Moi-même, en maintes conférences, j'ai payé, comme je devais, mon tribut de reconnaissance à l'œuvre accomplie. Certes, comme tout ce qui vit, le Service de Santé évoluera encore vers le mieux, mais quel chemin déjà parcouru! Vous rappelez-vous les angoisses du début? On n'a peut-être pas assez insisté sur le côté philosophique de la question, et c'est pourquoi je voudrais vous en dire deux mots aujourd'hui, comme je le faisais récemment à la tribune de la Société de médecine de Paris.

Dès les premières batailles, des complications

DIGITALINE orietallisés

### NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr. Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

aboratoires FOURNIER Frères, 20, bout de l'Hôpital, PARIS.

avaient surgi, et qui aggravaient les plaies le plus bénignes en apparence. De même que la guerre nous faisait régresser à la sauvagerie ancestrale, de même les blessures s'enveniment eomme au temps des Ambroise Paré, des Petit, des Faure, des Larrey et des Perey : On revoit le tétanos, on revoit la pourriture d'hôpital, on assiste, impuissant, à l'envalussement des membres par la gangrène gazeuse! D'un seul coup, la Chirurgie moderne, si justement fière de ses conquêtes, se retrouve face à face avec tous les odieux fantômes du passé. Ah! quelles journées de deuils pour nous tous!

Avee notre esprit toujours prompt à la critique, on incrimine l'organisation des services. alors que c'est la guerre elle-même qu'il faut accuser. En effet, si nous nous reportons par la pensée sur le front où nos enfants, les fils glorieux de la France, s'acharnent à nous défendre, nous assistons à deux batailles : l'une bruyante, et la seule dont on parle; l'autre, silencieuse, où chirurgiens et médecins rivalisent pour dominer le mal. Dans la première, le devoir impérieux est d'exterminer l'ennemi avec la rapidité de la foudre; dans la seconde, il faut consoler, soulager, guérir, avec non moins de célérité. Mais la première a le pas sur la seconde : « Combattre d'abord, nourrir ensuite, soigner après », telle est la formule inexorable, mais nécessaire, imposée par les Etats-majors des armées modernes.

Le Laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris, envoie toujours gracieusement

aux Médecins du front, qui en font la demande, la Pochette médicale d'Urgence,

qui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

Succedane du Salicylate de Methyle, modore.

### RHESAL VICARIO

ARTIREVRALGIQUE - ARTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Espidement absorbable, sans irritation de la peau

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pavs allies Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTION NESS: 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une ce DOSES MOYENNES: 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours /3 é 10 inject, pour une ce

Il y a là, yous le voyez, une antinomie terrible et qui, depuis l'Antiquité, a toujours pesé lourdement sur les services sanitaires et dans toutes les guerres.

Il faut signaler encore le défaut de parallélisme entre les progrès en l'art de guérir et les progrès en l'art de tucr. A remonter le eours de l'Histoire, il semble que l'homme soit étrangement plus habile dans l'œuvre de destruction que dans l'œuvre de vie. Chaque guerre nouvelle est entreprise avec des armes inédites, des tactiques perfectionnées; c'est pourquoi elle nous trouve souvent désemparés et démunis, nous médecins, dont l'art va d'un pas beaucoup plus lent. Sur cette constatation de fait, notre Ambroise Paré, père de la chirurgie moderne, insistait déjà avec une amere tristesse. Souhaitons que nos enfants, libérés par nos armes, n'aient plus à se faire l'écho de semblables plaintes!

Pour remédier à ces complications, qui naissent de la guerre même, comme des fleurs maudites, nos peres, d'instinct, s'attachent à perfectionner l'évacuation des blessés; bien plus, ils s'efforcent d'introduire çà et là, dans la nuit sanglante, une petite lucur humaine. C'est ainsi qu'en 1743, Maurice de Noailles et Lord Stair jettent les premières bases de la Convention de Genève, en faisant un accord pour la prompte relève des blessés et la neutralisation des hôpitaux. Cette tentative, vainement renouvelée plus tard, d'ailleurs, par Moreau, devait d'autant plus être signalée au passage, qu'elle marque, suivant moi, comme la première étape vers l'Entente Cordiale!

On sait - nouvelle complication - que nos ennemis, déchirant la charte humaine et traitant comme « chiffon de papier » la Convention de Genève, devaient annihiler toutes les mesures prises par le Service de Santé pour la relève des blessés. Mais tout cela n'est presque rien à côté des erreurs d'appréciation qui devaient être si fatales aux blessés de toutes les armées belligérantes; je dis « toutes », ear il n'y a pas d'exemple plus étonnant d'erreur collective.

Done, lorsque éclate la guerre, on est tellement sûr des progrès de la Chirurgie, qu'aucune complication ne paraît probable. L'expérience du eonflit russo-japonais semblait avoir définitivement prouvé qu'aucune bataille, si longue et si rude fût-elle, ne pouvait être au-dessus des ressources de l'art. Il y avait bien les guerres balkaniques récentes, assombries, elles, par les complications redoutables des plaies, mais on les attribuait à l'insuffisance des services sanitaires, au manque de routes, au petit nombre d'ambulances, et rien de pareil, croyait-on, ne pourrait être observé dans un conflit entre nations parfaitement outillées à la moderne,

A cette erreur s'en ajoute une autre, aussi extraordinaire. Toujours d'après l'expérience des guerres précédentes, on pensait que les blessures les plus fréquentes seraient produites par les balles. Or, ne savait-on pas que la balle des fusils de petit calibre est aseptique, tant est élevée la température à laquelle clle est soumise en sortant du fusil? On allait même jusqu'à la qualifier ô ironic! - de balle humanitaire! Il suffira, ordonnait-on, de protéger la plaie avec le pansement que tout soldat porte dans sa capote; on complétera ou l'on remplacera, s'il y a lieu, l'appareil à l'ambulance, et l'on évacuera les hommes loin du front. Dans des centres appropriés, les blessés trouveront des hôpitaux, des salles de chirurgie et des chirurgiens qui opéreront comme dans leur clientèle civile : Il n'y a pas de chirergie de guerre!

Hélas! les événements devaient prouver à tous les belligérants - je répète « tous » à dessein l'énormité de leur erreur. Il n'y a pas de chirurgie de guerre, et cela est vrai au point de vue des principes généraux, mais il y a des blessés de guerre, c'est-à-dire des soldats et des médecins placés en face de difficultés inouïes. On avait simplement oublié de mettre en balance la masse invraisemblable des effectifs en ligne, la puissance et la portée formidable des armes, le nombre des blessés par éclat d'obus, et enfin la eruauté inimaginable de la guerre nouvelle sur notre front français. C'est ainsi, chose singulière, que le xxº siècle vit se reproduire, presque trait pour trait et dans toutes les armées alliées et ennemies, le tableau qu'avait eu sous les veux Ambroise Parć, au milieu du xviº siècle!

M. Sieur a dit, mieux que je ne saurais le faire, ce qui avait été réalisé pour porter remede à une situation si pressante et si lourde, qu'elle échappait, sembla-t-il un moment, aux mains de la Science. Il ne faut pas oublier, toutefois, que ce que nous avons vu nous-mêmes avait été observé dans toutes les guerres et dans tous les siècles, depuis la bataille des Arginuses, livrée par les Grees, jusqu'aux campagnes modernes. Je vous raconterai plus tard, quand nous serons de loisir, ce qui cut lieu après le siège de Rouen, après Fontenoy, batailles meurtrières surtout par la complication des blessures. Plus heureux que nos peres, nous avons pu porter un assez prompt remede à la situation. Si l'on songe aux difficultés qu'il a fallu surmonter, à la multiplicité des problèmes posés, on se rendra compte que parmi tous les efforts suscités par la guerre, il n'en est peut-être pas de plus admirables ni de plus féconds que ceux du Service de Santé. Quand on ècrira l'histoire des organisations sanitaires chez les belligérants, vous verrez la place que nous avons su prendre et quel honneur en rejaillit sur nous tous. Mais, en Français modestes que nous sommes, nous ne le disons peut-être pas assez. Et c'est pourquoi j'ai voulu le signaler ici unc fois de plus, ne serait-ce que pour encourager les hommes de bonne volonté qui préparent aujourd'hui, et poursuivront coûte que coûte après la guerre, la réorganisation de notre Ecole francaise, appelée, si nous le voulons bien, aux plus



VACCINS ATOXIQUES

Vaccin antigonococcique curatif BLENNORRHAGIE et ses COMPLICATIONS

Vaccin antistaphylococcique curatif FURONCLES, ANTHRAX, ABCÈS, etc. S'emploient en inoculations sous cutanées ou intra-musculaires

PRIX: Boite de 1 dose: Frs 3 \_ Boite de 6 doses: Frs 15

LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES 92. Rue Vieille-du-Temple, PARIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SERUM NEVROSTHENIQUE FRAISSE .

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCEROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycer phosphate de soude par centimètre cube. BOTTE DE 19 AMPOULES : 4'50

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

MARIUS FRAISSE, Phiss, 85, Avenue Mozart, PARIS.

ENVOI GRATUIT S'ÉCHANTILLONS & MM. les BOSTEURS 

hautes destinées; elle en est digne, et par sa chaleur rayonnante, et par sa grâce, et par sa clarté

F. HELME.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légier d'honneur, pour ;

Chevalier: M. Bruunberger (Daniel), médecin aide-major de 1º classe (territorial) à la 18 région.

— M. Iscevesce (Henri), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chof de l'ambulance 4/53, chevalier de la Légion d'honneur au titre étranger, par décret du 25 Février 1890 : médecin d'une remarquable valeur professionnelle, dégagé de teute chligation militaire, est venu au front sur sa demande. Médecin-chef d'une ambu-lance divisionnaire, s'est dépensé jour et nuit, malgré son age, pour l'organisation des évacuations, sur la Somme et dans les Flandres, dans des régiens fréquemment bembardées.' Deux citations.

- M. Delamare (Gabriel), médecin alde-major de 1re classe (territorial), chevalier de la Légion d'honneur au titre civil par décret du 17 Février 1913 : a montré au ceurs de la campagne de Serbie, aussi bien pendant les épidémies de typhus qu'au ceurs des opérations de guerre,

un réel courage ct un grand dévouement. Unc citation.

— M. Boulaf (Pierre), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe (réserve) au 15º bataillen de chasseurs : médecin d'une grande valeur. Venu, sur sa demande, dans un bataillen de chasseurs, a toujours donné l'exemple du dévouement absolu et de la plus belle braveure. Blessé grièvement, le 21 Octobre 1916, à Sailly-Saillisel, en cherchant sons le feu l'emplacement d'un poste de secours avancé, ne s'est laissé évacuer que sur ordre. Deux citations

 M. Parturier (Gaston), médecin aide-major de 1<sup>ra</sup> cl. (territorial) à une ambulance chirurgicale automobile : médecin d'une haute conscience, a constamment fait preuve, au cours des bombardements violents et fréquents subis par l'ambulance, d'un conrage superbe et d'un sang-froid remarquable, se portunt spontanément aux points les plus dangereux pour y secourir les blessés.

#### MÉDAULE MILITAIRE

- M. Février (Marcel), médecin auxiliaire (active) au 47º bataillon de tirailleurs senégalais, déjà prepesé peur la médaille militaire le 7 Juillet 1916 : Pendant le cembat du 21 Oetebre 1917, a fnit preuve d'un courage et d'un dévouement remarquables en donnant ses soins aux bi sés sous un feu vielent de mitrailleuses.

### Citation à l'ordre du jour :

— M. Tardieu (Rémy), médeein-major de 1ºe classe au 7º rég. de marche de tirailleurs indigènes : médecin de haute valeur morale, medèle d'endurance, de braveure et de ténacité. Le ..., malgré le froid et la neige, n'n cessé la nuit durant, sans prendre de repes ni de nourriture, de prodiguer des soins aux blessés. A donné à tous un bel exemple de dévouement et de courage dans l'accomplissement de sen devoir.

### FACULTÉ DE PARIS

Cours de pathologie externe. - M. MAUGLAIRE, agrégé, chargé de cours, a commencé ce cours le mer-credi 13 Mars 1918, à 6 heures (Amphithéatre Vulpian), et le centinueru les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Chirurgie de l'abdomen et des organes génite-urinaires.

 — М. Auvhay, agrégé, chargé de cours, a commencé e cours le mardi 12 Murs 1918, à 6 heures (petit Amphithéatre), et le continuera les jeudis, samedis et mardis

Objet du cours : Chirurgie de la tête, du cou et du

#### CHANGEMENTS D'ADRESSES

En raison du nombre des mutations des médecius militaires et des frais qui résultent de l'impression des bandes, nous rappelons uux abonnés qu'il est indispensable d'accompagner chaque changement d'adresse de la bande du journal et de 50 centimes en timbres-poste.

#### NOUVELLES

Les nominations à l'emploi de médecin et de pharmacien de 2º classe auxiliaires. - Le ministère de la Marine public l'instruction suivante fixant les conditions d'accès à l'emploi de médeein et de pharmacien de 2° classe auxiliaires des étudiants en médeeine et en pharmacie, élèves de l'école de médeeine navale de Bordeaux on engagés pour la durée de la guerre, qui servent eomme médécins ou pharmaciens de 3<sup>e</sup> classe auxiliaires (décision ministérielle du 6 Mars 1918).

Les élèves du Service de Santé de la marine, provenant du concours de 1913 ou de concours antérieurs, qui servent comme médecins ou pharmuciens de 3º classe auxiliaires, pourront être nomniés à l'emploi de médecin ou de phar-mueien de 2° classe auxiliaires au fur et à mesure des besoins du service, s'ils ont satisfait à un examen probatoire, écrit et oral, dont le programme a été publié au Journal officiel du 10 Octobre 1917. Les médecins et pharmaciens de 3º classe auxiliaires,

ne provenant pas de l'école de Bordeaux, scront autorisés à subir le même examen en vue de leur nomination évenuelle audit emploi de médecin ou de pharmacien de 2° classe auxiliaires, s'ils réunissent les conditions de service suivantes :

1º Etudiants possédant 12 inscriptions de médecine à à la mobilisation : deux aunées de services militaires

2º Elndiants possédant 8 inscriptions de médecine à la mobilisation : trois années de services militaires; 3º Etadiants pessédant 12 inscriptions de pharmacie à

la mobilisation : une année de services militaires; 4º Etudiants pessédant 8 inscriptions de pharmacie à la mobilisation (ancien ou nouveau régime d'études)

deux années de services militaires; 5º Etudiants possédant 4 inscriptions de pharmaeie à la mobilisation (ancien ou nouveau régime d'études) :

treis années de services militaires. Pour les candidats de la ligne médicale l'examen com-

portera deux épreuves, l'une écrite, l'autre orale, A. Epreuve ècrite. - Cette épreuve comportera : 1º Une

question de sémiologie médicale générale ou de patholo-gie interne (étiologie, symptomes, diagnostic et indications thérapeutiques limitées aux indications usuelles); 2º Uae question de sémiologie chirurgicale générale ou de pathologie externe (étiologie, symptômes, diagnostic, indications relatives à la thérupeutique et à la pratique chirurgicale):

3º La réduction d'un certificat d'origine de blessure ou de maladie;

(Voir la suite, p. 178.)

Toux spasmodique

# Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE ENFANTS: Administra à chaque fois:
6 moss à Lan; 8 à 10 gouttes
10 mos à Lan; 8 à 10 gouttes
Audessus de 2 mos; 15 à 30 gouttes
Audessus de 2 mos; 15 à 30 gouttes
Audessus de 7 mos de 7 ADULTES: 50 h 60 gouttes par dose;
Administrer 5 h 6 doses et plus par
24 heures, une demi-heure avant og
8 heures après le repas.

Litterature et échantillons : FALCOZ & DE

## ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, prêparê par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il à été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES & Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boîte). |- Ampoules de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

1913. - Gand : Médaille d'Or

### NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Comple-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.



1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant '
Ne présente aucune contre-indication
Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

VERTIGES

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances



ELIXIR DU DE MIALHE
8, RUE FAVORT
PARIS

MARQUE DÉPOSÉE

Extrait complet des Glandes pepsiques

IODALOSE GALBRUN

10DE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptom Discoverare en 1856 par E. GALBRUM, poercue en PHARMAGIE

Remplace toujours locie et loctures sans locisme ving quotiente toujours locie et loctures sans locisme ving quotiente tounates accessed comes su represente descriptions. Deservation et localitation de locisme locisme de locisme de

No pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrés International de Médeche de Paris 1900,

Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacors 'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des melades et des blessés.

# EPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a ëté découvert en 4881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit(sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de *Peptonate de Fer*, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs: HAYEM, HUCHARD, DUJANDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTPALLIER, etc... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont coultirmé les conclu-sions de M. Mc ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assi-milation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Inter-nat, Mes ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fre reconnaissant supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT)

Tamatave, 27 Septembre 1890.

"Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres prépàrations similaires". Dontenu IAILLET Ancien Chef de Laboratoire do Thérapoulique à la Faculté de Médicaine de

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROEIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET :

Professeur G. POUGEET:

"Le PEPPONA TE DE FER ROBIN est un solorganique défini constitue par doux combinations: 1" de Pepinon es 2" de défini constitue par doux combinations: 1" de Pepinon es 2" de de Olypédine de 1 Ferr, farmant un sel forrique double, à l'était de Olypédine de 1 Ferr, farmant un sel forrique double, d'est de 1 précipité par les réactifs ordinaires de la chinue minerale. Cet att particulier le rend éminement propre à l'assimilation".

(Analyse du Boeteur 6, POUCEE1, ivolessour de planuardoire à la Faculté de Réclaime de l'anti, ficulté, de l'action de l'acti

we account de rais, acompt de l'account de parcelle de partier pu'aucune D'après ce qui précède, nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune Spécialité Pharmaceutique n'a jamais eu une pareille consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapentiques de ce produit: 1º Lo For ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglosiere, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer RQBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

Themopulie ou les nemorragies de toite mante.

\*\*Lo For ROBIN augmento la capacité respiratoire du sang.\*\* On poura donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc...) des manifestations scrothieuses et syphilitiques, etc...)
Très économique, car chaque flaor représente une durée de trois
senaines à un mois de traitement, ce nédicament dépourru de toute
senaines à un mois de traitement, ce nédicament dépourru de toute
peu d'eau ou de vin et dans rivonporte quel liquide ou siminet, clant soluble
dans tous les liquides organiques, lait, cle....
le UNI ROBIN au Peptonate de 2e ou le PEFTO-ELIXIR ROBIN.
Le UNI ROBIN au Peptonate de 2e ou le PEFTO-ELIXIR ROBIN.
Pour ne nas senainder et étailer les Initiations et Contrétaires se ne produit.

(liqueurs très agreebles). — Doss : Un verre à liqueur par repas.

Pour ne pus confondre et éviter les Imitations et Contrefacons de ce prodult,
ewiger la Signature et la Marque "FER ROBIN avec un LION COUCHÉ".

VENTE EN GROS: PARIS, 13, Rue de Poissy. — Détail: Toutes Pharmacies. 

RECONSTITUENT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMAGIES

DIOSÉINE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE

DIMINUTION do to TENSION ARTERIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosciérose, Menstrustion difficile Treubles de la Ménopause

3.PRUNIER & C\*, 6, Rue de la Tacherie, Faris et toutes Pharmacies.

IDDOTHERAPIE NJECTABLE & GOUTTE

PAS D'IODISME

ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE ADRESSÉE À H. DUBOIS . 7 RUE JADIN : PARIS ¹º La rédactian d'une ordonannee médicamenteuse et prescriptian d'un régime.

B. Epreuve orale. — Cette épreuve comportera : 1º Des interragations sur la pathologie interne;

2º Des interrogatians sur la puthalagic externe; 3º Des interrogatians sur la pratique chirurgicale dicmentaire;

4º Des interragations sur l'hygiène appliquée; 5º Des interragations sur les notions générales d'admi-

nistration.

Le temps accordé paur les épreuves écrites sera de trais houres

Pour les caadidats de la ligne pharmaceutique, l'examen se composera de trois épreuves : Unc épreuve écritc, une épreuve arale, unc épreuve pratique.

A. Epreuve écrite. — Elle comportero : 1º Une question de physique ; 2º Une question de chimie. Temps occardé :

B. Epreuse orale. — Elle campartera: 1º Des interrogations sur la physique; 2º Des interrogations sur la chimie; 3º Des interrogations sur la pharmacie. C. Epreuse pratique. — Elle compartera: 1º La prépa-

C. Epreuve pratique. — Elle compartora: 1º La préparation d'un ou de plusieurs médicaments; 2º Une au plusieurs recherches analytiques.

Les épreuves écrites pour les lignes médicales 8t plurmaceutiques auront lieu le ler Mai 1918.

La listo des candidats devro êtro adressée au département, sous le timbre « Service central de Santé », le 10 Avril au plus tard.

Les centres d'examen seront fixés ultérieurement, aiasi que la compasition du jury chargé de la correction des épreuves.

Pour les étudiants de nationalité étrangère. — La session de l'examen institué spécialement pour les étudiants de natianalité étrangère ariginaires de pays aû Penseigaement scendaire n'est pas arganie de façon équivolente à l'easeigaement seenadaire français, et qui demandent à s'inserire dans les Facultés au Écoles d'enseignement supérieur, s'ouvrira au siège de chaque Faculté le mardi 9 Avril 1918.

Nécrologie. — Oa aanance la mort, à Etampes, de M. Vincent (d'Armentières) et celle aux armées de M. Roger Weiss, médecin auxiliaire au 69° rég. d'infaaterie.

# Dragées ... Hecquet

au Sesqui-Bromurc de Fer { CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) { NERVOSISME BANTAGU, 48, Boul. de Port-Boyal, PABIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront manies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Veuve médecin prendrait dans sa villa, bord mer, enfauts ou jeunes gens délicats. Collège proximité. — Ecrire P. M., nº 1421.

Doeteur Paris, ayant belle sit. médicale, désirerait connaître jeune confrère acceptant de lui servir d'assistant, maintenant ou apr. guerre, et susceptible reprendre sa clientèle. — Ecrire P. M., nº 1491.

Dans une station de cure du Sud-Ouest, on demande pour six mois (Mai-Nov.) assistant connaissant la Neurologie et la Psychiatrie. — Ecrire P. M., nº 1492.

Bonne cilentèle campagne à céder imméd., pays agréable bien desservi, 1 h. 1/2 Paris, reprise bail, légère indemnité. — Ecrire P. M., nº 1805.

Interne à sa thèse ferait remplacement. — Ecrire P. M., nº 1806.

Médecin du concours des asiles (B), ayant rempli foact. méd. adj. pend. 2 ans dans les asiles publics et 2 ans dans maison de nerveux de la rég. parisienne, désirerait ap. mise hors cadres sit. provisoire ou définitive dans maison d'aliénés ou nerveux. — Ecrire P. M., nº 1807.

Docteur 31 ans, libre, cherche remplacement Paris ou poste de clinique ou hôpital. Ecrire P. M., nº 1809.

CABINET CESSION de CLIENTÉLES MÉDICALES ET TRUTES AFFAIRES PARAMÉR.— SENTUE ES GALLET EMEMPLACUE MENTS, Renseignaments gratuis su domande.

47. boul. Saint-Micbel, Paris.— 761. Gob. 24-81.

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes.

Emulsion MARCHAIS Phos 1 to - Gréesotés

Le Gérant : O. Ponts.

Paris. - L. Manyresux, imprimeur, 1, rue Cassette.

# ANTALGOL Granule DALLOZ

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Echantillons: DALLOZ & C", 13, Boul' de la Chapelle, PARIS

Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

## HECTINE

PILULES (0.10 d'ilectine per pilule). Une à 2 pilules par jour pendant 10 à 15 jours.
GOUTTES (20pouttee équivalent à 0,05 d'ilectine) 31 (10) pens personne est til 15 jours.
AMPOULES A (0,10 d'ilectine per ampoule) | hijecter une ampoule par jour pendant 10 à 15 jours.
AMPOULES B (2,04) d'ilectine per ampoule) | hijecter une ampoule | triple per jour pendant 10 à 15 jours.

### HECTARGYRE

(Combination of Lifetime et do Mercure).

Le plus actif, lo micus toloré des sols marcurels.

PIL JLES (Parphie: Hechina de) (Protocolare Ric. 46); Est. Op. 10.). Durit et de

OUTT'ES (Par Signatia: Hechina de) (Protocolare Ric. 46); Est. Op. 10.) I Durit et de

AMPOULES A (Rer emposès : Hechina Ric. 16). [ Durit approph 10 11 jours AMPOULES A (Rer emposès relicités et l'estite éthic Ric. 46). [ Durit approph 10 11 jours AMPOULES A (Rer emposès relicités et l'estite éthic Ric. 46). [ Durit approph 10 11 jours AMPOULES A (Rer emposès relicités et l'estite éthic Ric. 46). [ Durit approph 10 11 jours AMPOULES A (Rer emposès relicités et l'estite éthic Ric. 46). [ Durit appropriée de l'estite éthic de l'estite éthic de l'estite éthic estite et l'estite éthic est de l'estite éthic estite est de l'estite éthic estite est de l'estite est de l'estite est de l'estite estite est de l'estite est de l'estite

Laboratoires to !'HECTINE 12 Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-le Garenne (Se)

Le plus Puissant Reconstituant général

# HISTOGÉNOL

Médication arasino-phosphorée organique à base de Nuclarrbine.
L'HISTOGÉNOL NALINE set indiqué dans tous les cas où l'organisme débilité, par une cause quélonque, réciame uns médication réparatrice et dynamogénique puissante; dans tous les cas où il faut relever j'état général, amé icame cambétique la phosphainte et pour les cas où il faut relever j'état général, amé icame cambétique la phosphainte et pour les cas de la faut relever j'état général, amé icame cambétique la phosphainte et pour les cas de la faut relever j'état général, amé icame cambétique la phosphainte et pour les cas de la faut relever j'état général, amé icame cambétique la phosphainte et pour les cas de la faut relever j'état général, amé icame cambétique la phosphainte et pour les cas de la faut relever j'état général, amé icame cambétique de la faut relever j'état général, amé icame cambétique de la faut relever j'état général, amé icame cambétique de la faut relever j'état général, amé icame de la faut relever j'état général de la faut relever jeun de la faut relever j'état général de la faut relever jeun de la faut relever jeun de

Maline

dynamical distriction of the control of the control

Exiger surtoutss les boîtes et fianons la Signature de Garantie: NALINE Littérature et Echant<sup>\*\*</sup>: Evit. i NALINE, Pl<sup>\*\*</sup> Willianeuve-la-Garonna, pris St-Del 1 (Salas).

### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

VACCIN DE GENISSE A HAUTE VIRULENCE En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR O fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

### CAPSULES DARTOIS

CATARRHES A BRONCHITES CHRONIQUES. - Q. Stee Abel. PARE

Extraits OPOTHÉRAPIQUES. INJECTABLES

Ovarique, Tayroidien, Hepatique, Pancréotique, Testiculairs, Mighrétique, Surrênol, Thymique, Typophysaire,

Traitement des Maladies 

à STAPHYLOCOQUES

(Furenculose, Authrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

PAR LE

"STANNOXYL"

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917 : Académie des Sciences. Académie de Médecine. Sociélé Médicale des Hópitaux. Sociéle de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917). Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

### VURINE EXTRACT

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

Alimentation rationnelle des Enfants

Blédine pour base la partie du froment la plus riche en phosphates organiques facilite la digestion

du lait, augmente sa valeur

nutritive

Blédine

JACQUEMAIRE

ECHANTILLONS

ECHANTILLONS ET FEUILLES DE PESEES

Établissements JACOUEMAIRE « Villetranche (Rhone)

Blédine ne contlent pas de cacao, pas d'excès de sucre, aucun élément constipant

entièrement digestible et assimilable

dès le premier âgo

sont toujours

à la disposition

adu.

CORPS MÉDICAL

L.LECOO.

15. Avenue Perrichont

PARIS XVIème

### VALÉRIANATE GABAIL "desodorisé

ecifique des maladies norveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur de Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

Syn.: Bromdiéthylacétylurée = Adaline française

VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY 5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

ANTIBES TIQUE DÉSINFECTANT rsol CONAUTRLOS COATON BE. OR SECURISE ON SEA POST OF SECURISE STREET, SECURITE STREET, SECURITE DES SECURITES DE SECURITES \$1, Roo Permeaties, IVST (8



MASSON et Cic, 120, Boulevard Saint-Germain ABONNEMENT : Paris, 20 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr

OPILIM INJECTABLE

OPOTHÉRAPIE VIGIER

12, Bouley, Bonne-Houvelle PARIS

CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6

EXTRAITS DAUSSE |

LABORATOIRE

D-HYPODERMIE DE PARIS

SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

de 12 Ampoules 4 12 L.LECOQ. Pharmacien de recusse

cenció es Sciences Mysiques a Chimipu is 15, Avenue Pennichont xvir Pa

spasmodique-Analgésique Hypnotique

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmacoutique DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

### CONSTIPATION-COLITES

Paraffine LIQUIDE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café, Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe,

RENSEIGNEMENTS'& ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS



Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830

RUE MONTORGUEIL. PARIS

Téléphone : Central 89-01



Les APPAREILS fabriqués dans les Aleliers MAYET-GUILLOT répondent rigoureusement à toutes les exigences médicales, méeaniques et esthétiques

Paris - L. Marketheux, intr meur, 1, rue Cassette.

LA

# PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris. . . . 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIo)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 10 fr.
Union postale . . . . 15 fr.
Les abonnements partent
du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu. F. BONNAIRE

Professour agrégé, our et Professeur de la Maternité

J.-L. FAURE ofesseur agrégé, en de l'hôpital Cochis

DIRECTION SCIENTIFICHE -M. LETULLE Professour à la Faculté, decin de l'hôpital Boucier re de l'Académie de méd

F. WIDAL Professeur de clinique à l'hépital Cocl Membre de l'Académie d

LES BÉQUILLES, DANGER SOCIAL

Par M. Léon IMBERT (de Marseille).

La fréquentation des commissions de réforme

est pleine d'intérêt pour un chirurgien; on y voit des résultats définitifs et, s'il en est heureusement

une majorité d'execllents, on en reneontre eneore

trop qui laissent à désirer; autant qu'on peut en juger d'après les pièces du dossier ils sont dus

quelquefois à des erreurs thérapeutiques que l'on

n'a point assez signalées. J'indiquais récemment

iei même combien il me paraissait nécessaire de

surveiller la rééducation de la marche chez les blessés du membre inférieur; c'est un sujet sur

lequel, à diverses reprises, ont insisté Audion,

Lance, Chevrier, etc. En dépit de divergences

apparentes, je erois bien que nous sommes tous

du même avis, et nous pensons que, eliez trop de

blessés, la surveillance ne s'est pas exercée de

Une des causes du mal - ee n'est pas la seule

naturellement - est dans l'emploi inconsidéré

des béquilles ; lorsque le blessé se lève, il échappe

plus ou moins à la vigilance de son chirurgien;

celui-ei l'envoie trop souvent dans les centres

secondaires où le rôle médical devient quasi nul :

finalement le blessé se présente devant la com-

mission de réforme toujours muni de ses deux

Médeciu de l'hôpital Saint-Autoi bre de l'Académie de m

F. JAYLE clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Birection.

H. ROGER
Doyon de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dien,
embre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

réforma

- RÉDACTION -

spanéri tava P. DESFOSSES J. DUMONT

Adressertont comi concerno la Rédaction à "Presse Médicale ' 120, boulevard Saint-Germain (6') (Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

Articles originaux:

A. CHAUFFARD et J. HUBER. - Etude de la résistance globulaire dans les solutions salines isotoniques variées, p. 141.

Mouvement médical :

Luzous. - Le shock et les théories américaines : indications thérapeutiques (2º article), p. 148. Carnet du praticien :

Dr Jules Combr. — L'abus du lait chez les enfants, p. 150.

Analyses, p. 151.

Supplément :

L. IMBERT. — Les béquilles, danger social. Insurext — Les bequilles, danger social.
 A propos de quelques cas de rage canine observés dans le département de la Scine.
 Porocki. — Camille Sauvage (nécrologie).
 Ilsaura. — Les œuvres d'assistance médicale infan-

**TUBERCULOSE** 

LAMBIÔTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement assimilable.

Littérat.st Echantere: Produits LAMBIOTTE Per, a Prémery/Kirrel.

ESCULEOL

15 gouttes 2 fols par jour entre les re

Gouttes concentrées de Marirons d'Inde

A. FOURIS, 9, Faubourg Polssonnière, Paris,

injectable

VARICES

tile au Maroc. LIVRES NOUVEAUX. BIBLIOGRAPHIE

CORRESPONDANCE. LES MÉDECINS AUX ARMÉES,

SOMMAIRES DES REVUES. llopitaux et llospices.

NOUVELLES

HÉMORROÏDES

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

### DIGITALINE OFISTALISAS

facon suffisante.

### NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

Ferment lactique Fournier

Culture liquide Culture séche

stoires FOURNIER Frères, 26, B' de l'Hôpital, Paris

béquilles dont il est devenu inséparable. Je reconnais du reste que le mal a été beaucoup plus grand au début de la guerre que maintenant; les petites formations sanitaires, pourvues d'un personnel médical essentiellement instable. étaient le terrain fertile où germait le mal des béquilles. Depuis la création de chirurgiens de secteurs, l'amélioration est incontestable; mais le viee persiste encore si l'on s'en rapporte aux résultats présentés devant les commissions de

On peut se demander tout d'abord quels sont les blessés qui ont droit aux béquilles.

Avant tout, les amputés du membre inférieur, tant qu'ils ne sont pas munis d'un appareil de prothèse ou tant qu'ils ne peuvent pas le tolérer (douleurs, fistules, etc.); chez eux, la béquille est un mal nécessaire; on ne peut songer à le supprimer.

ll faut y ajouter naturellement toute une eatégorie de blessés chez lesquels domine le caraetère paralytique : paraplégies, monoplégies, paralysies seiatiques lorsqu'elles sont graves et eompliquées de troubles trophiques, etc. Il en est de même de certaines pseudarthroses graves et

Les attitudes vicieuses qui nécessitent le port prolongé de béquilles sont déjà plus discutables.

Succedané du Salicylate de Méthyle, inodore

#### RHESAL VICARIO (Lioune)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIBHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX neur usage externe

Rapidement sbsorbsble, sans irritation de la peau.

#### Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74. boulev. Beaumarchais, Paris

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES : 20 centigr. tous les 4 jours #12 & f4 injections pour uns curs).
DOSES MOYENNES : 20 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (\$ + 10 inject, pour uns curs).

XXVIº ANNÉE. - Nº 16, 18 MARS 1918.

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE & V. Hensenve-la-Garanne (DS).

DIGITALINE cristallists

Granules - Solution - Ampoules,

Il est certain qu'un genou ankylosé à angle droit et surtout à angle obtus ne permet pas la marche; l'application d'un appareil de prothèse est difficile, la béquille seule permet au blessé de se déplacer par ses propres moyens; mais une ankylose vicieuse du genou, si elle n'est pas toujours le résultat d'un vice de traitement, est cependant susceptible d'être corrigée; la gêne fonctionnelle est si grande qu'une intervention chirurgicale est toujours indiquée en principe.

Une attitude vicieuse plus fréquente et peutêtre plus gênante est celle qui résulte de l'équinisme du pied; c'est le cas que j'ai envisagé ici même autrefois, celui sur lequel a si justement insisté Audion ; il est assurément des équinismes justifies, je veux dire qu'ils se sont produits malgré un traitement bien dirigé; mais le plus grand nombre pourraient tout au moins bénéficier d'une intervention correctrice.

Que faut-il penser du port de béquilles dans la convalescence des fractures du membre inférieur? Sauf cas exceptionnels, on ne doit à mon avis l'autoriser que pour les quelques jours nécessaires au blessé pour reprendre l'usage de la position verticale; hors cette période, ou bien le blessé n'est pas consolidé et il doit rester au lit (je mets de côté bien entendu ceux qui sont traités par les appareils ambulatoires), on bien il est consolidé et il doit commencer à se servir de sa jambe; il faut naturellement prendre toutes les précautions pour éviter une fracture itérative, surveiller la production d'une déviation secondaire, etc. Mais je crois fermement que la plupart des fracturés gardent trop longtemps leurs béquilles, prolongent de ce fait leur convalescence, et laissent même se constituer parfois une deformation grave.



Je voudrais maintenant préciser en quelques mots les reproches que j'adresse aux béquilles ou plutôt à l'abus qu'on en fait trop souvent. Je passe sur la paralysie radiale qui, bien surveillée, n'est pas grave; mais tout chirurgien a vu de ces blessés dont l'infirmité principale n'est pas

due à la fracture elle-même, mais à la lésion du

Je reproche aux béquilles d'entretenir chez certains malades, plus nombreux qu'on ne le eroirait, une pusillanimité telle que leur convalescence s'en trouve sensiblement prolongée; ils n'ont pas confiance dans la solidité du cal qu'ils éprouvent le besoin d'étayer ainsi : ils remarquent que, lorsqu'ils ont marché quelque peu sans béquilles, l'adéme de la jambe augmente, et ils en concluent qu'ils l'ont soumise à un excès de fatigue; d'autres sont surpris de souffrir dans le fover de fracture ou dans le cou-de-pied lorsqu'ils commencent à appuyer le pied sur le sol; ils s'imaginent, de bonne foi, que cette douleur est anormale et comme la marche sur béquilles leur permet de l'éviter, ils en usent avec excès.

Mais le principal grief que l'on peut, à mon avis, adresser aux béquilles est celui de favoriser les attitudes vicieuses. Que d'infirmes avons-nous vus surtout au début de la guerre, dont l'invalidité était hors de toute proportion avec leur bles-Le cas type de ce genre est celui des plaies

en scton du mollet; rien n'est plus bénin et ne

guérit plus simplement; je sais bien que l'attitude vicieuse qui leur succède relève parfois des troubles acromyotoniques, mais je ne crois pas que ce soit la régle; en tout cas l'évolution de ces troubles est incontestablement facilitée par le port des béquilles. Longtemps, ces petits blessés ont été soignés dans les petites formations sanitaires où on les dorlotait justement, mais où l'on surveillait trop peu leur marche. On les laissait longtemps au lit; puis, quand ils commençaient à se lever, on atténuait les douleurs qu'ils éprouvaient en les munissant de béquilles ; le mal

s'aggravait alors progressivement. La béquille ne peut évidemment se concevoir que si l'on appuie sur le sol avec un seul pied : c'est ainsi que l'utilisent ees blessés; or, comme le membre atteint n'est pas raccourci, ils évitent le contact avec le sol en le raccourcissant artificiellement par la flexion du genou; du même coup, le pied n'étant plus soutenu se met en équinisme; et si cette attitude se maintient pendant des semaines ou même des mois, elle devient irréductible. Judet la corrigeait très habituellement par la suture du tendon d'Achille qui débloquait en même temps du genou; mais il est des cas assez nombreux qui résistent à cette petite opération, et ils sont trop souvent considérés comme incurables.

Chez ees blessés le port des béquilles est tout à fait injustifié sinon pour quelques jours. Mais la même impotence se constitue souvent pour des fracturés du membre inférieur; et elle est chez eux d'autant plus grave que leur guérison est très ralentie généralement par la persistance de listules ostéomyélitiques; j'ai vu des fracturés de euisse qui étaient devenus radicalement impotents, bien que consolidés, parce que leur pied était immobilisé en un équinisme extrême abso-lument incompatible avec la marche; à plus forte raison constate-t-on les mêmes attitudes vicicuses à la suite des fractures de jambe. Les béquilles ont, chez ces blessés, une autre conséquence regrettable : tandis qu'un fracturé doit, pour arriver à marcher correctement, abaisser le bassin du côté de la fracture, ceux-là le relèvent au coutraire pour mieux échapper au contact du sol. Ils constituent ainsi un raccourcissement fonctionnel qui s'ajoute au raccourcissement anatomique pour l'aggraver, et qu'il n'est pas toujours facile de faire disparaître.



Toutes ccs attitudes vicicuses aboutissent à cette conséquence que l'homme qui a porté trop



Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

SOUS SES OHATRE FORMES

NETTER NO

PHOSERIA TEE

CAFÉINÉE

LITHINÉE

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CCUR et se présentent en boîte de 24. - Prix : 5 franci PRODUIT FRANÇAIS DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 -- PARIS PRODUIT FRANÇAIS +1-1-48-54

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1° en AMPOULES

DOSAGE .:

Cacodylate de Fer . 0 gr. 04 

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 ir. 50

2º en GOUTTES (pour la voie agatrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la doss de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

Cacodylate de Fer. . . . . . . . . . . . . . . . 0 gr. 0s 1/2 milligr Cacodylate de Strycheine. . . . .

PRIX DU FLACON : 8 fr. 50 .

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, S5, Avenue Mozart - PARIS  longtemps et sans raisons valables ses béquilles, en arrive vraiment à ne plus pouvoir s'en passer. La lésion initiale comportait au maximum la privation fonctionnelle d'un membre; l'usage des béquilles no seulement ne lui rend pas ce membre, mais encore inmobilise les deux bras et les deux mains; il était exposé à perdre un membre, il en a finalement perdu trois; il est devenu, pour toutes les professions qui exigent la liberté de la marche, un infirme presque absolu; sa situation est bien inférieure à celle d'un amputé pourvu d'un bon apparel).



J'ai dit au début de ces notes que le mal des béquilles a été particulièrement développé dans les premiers mois de la guerre; il ne faudrait pas en conclure que la guerre l'a créé. Tous ceux qui, en pratique civile, avaient eu le soin de suivre leurs fracturés avaient pu s'en rendre compte. car il est bien rare que les blessés ne marquent pas au moins une tendance à prolonger à l'excès le port des béquilles. J'ai vu bien souvent pour ma part ces attitudes vicieuses du pied et du genou venir aggraver dans de fortes proportions l'invalidité que l'on pourrait raisonnablement attendre d'un accident du travail. Il v a donc intérêt à connaître ces faits non seulement en matière de chirurgie de guerre, mais aussi pour la pratique civile.

#### CHANGEMENTS D'ADRESSES

En raison du nombre des mututions des médecins militaires et des frais qui résultent de l'impression des baudes, nous rappeleus aux abonnés qu'il est indispensable d'accompaquer chaque changement d'adusses de la bande du journal et de 50 centimes en timbres-poste.

### A PROPOS DE QUELQUES CAS DE RAGE CANINE

OBSERVÉS DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE

Les cas de rage canine observés à Paris et dans le département de la Seine ont notablement augmenté depuis deux ans. Certes, le danger n'est pas bien redoutable et les mesures qu'on vient de prendre auront vite fait d'enrayer le mal. Mais il nous a semblé utile d'appeler l'attention sur l'épixodie actuelle, dont M. Martel, dans les rapports qu'il a présentés au Conseil d'hygiène, a bien indiqué la marche et dont il a montré l'origine.

C'est au mois de Mars 1916, qu'on nota quelques cas isolés de rage canine. A la fin de l'année, on en avait enregistré une soixantaine de cas, tant à Paris que dans les diverses communes du département de la Scine. Des mesures prises contre les chiens errants firent diminner l'épizootie au commencement de 1917. Puis la surveillance devint moins sévère et bientôt les cas de rage devinrent plus nombreux. On en compta une cinquantaine en 1917 et une nouvelle recrudescence s'est produite dans les deux premiers mois de 1918.

Parmi les chiens enragés plusieurs avaient contracté la maladie eu province, au cours devillégiatures qu'ils faisaient avec leurs maîtres. Il en vint ainsi de Trouville (Juin 1946), de Nice (Novembre 1946), de Fontainebleau (Novembre 1916), du Mont-Dore (Octobre 1917).

Quatre chiens appartenaient à des soldats qui les avaient amenés du front : un en 1916, trois en 1917. Ces chiffres sont loin de correspondre à la réalité. La contamination par les chiens venant du front doit être assez forte, comme le démontre la proportion relativement élevée des eas de

rage dans les alentours des gares de l'Est et du

Si l'épizootie s'est étendue, c'est que depuis la gouerre la surveillance s'est relâchée. Le nombre des agents a diminué. Aussi les chiens errants out-ils augmenté dans des proportions considérables. En Juin 1916, la Prédecure est prévenue du danger, elle édiete des mesures sevères : on capture en huit mois 17,990 chiens. Ces rafles ont pour résultat de faire diminuer les eas de rage. A partir de 1917, il n'y en a plus que un ou deux par mois. Mais en l'évrier 1917 des gréves es produisirent. Les agents shandonnent la chasse aux chiens : le nombre mensuel des captures qui dépassait 2,000, tombe à 700 ou 800 et, à la fin de l'année, la rage reprend et augmente encore en 1918.

Le remède est donc bien simple. Il suffit d'ordonner la saisie des, chiens errants et l'abate pinnédiat de tout chien ayant mordu un homme ou un animal. Les animaux mordus devront également être abatus et les hommes, après cautérisation de la plaie, seront envoyés à l'Institut Pasteur.

Aussitôt un problème se pose. Le traitement antirabique est long et pénible. Aussi ne veuton s'y soumettre que si le chien était réellement enragé. Comment peut-on reconnaître la rage du chien?

Il est un aphorisme très simple et suffisamment exact pour la pratique: Tout chien qui mord sans provocation ou sans cause appréciable est un chien enragé.

Si ce chien n'a pas été immédiatement abattu, on le gardera en observation. Est-il enragé, il ne tardera pas à succomber après avoir eu des synptômes caractéristiques. On peut donc complèter la première formule par cette denxième: Tout chien qui est en honne sauté, quarante-luit heures après la morsure, n'est pas enragé.



Quand le chien a été abattu, peut-on à l'autopsie reconnaître la rage?

Il n'existe ancune lesion macroscopique permettant d'affirmer ni mème de soupponner la maladie. On attachait autrefois nne grande importance aux corps étrangers trouvés dans l'estomac. Quand, a l'ouverture du viscère, on voyait de la paille, de la terre, des fragments de bois, on concluait à la rage. Ces constatations n'ontaucuue valeur. Beaucoup de chiens avalent les corps étrangers les plus bizarres. Le nombre de cenx qui mangent le bois de leur niche ou ingèrent de la paille est considérable.

On conçoit l'embarras du vétérinaire auquel on porte le cadavre d'un chien lui demandant de déelarer si l'animal était enragé. Dans le doute il n'hésite pas. Il répond toujours par l'affirmative. Toute autre réponse pourrait lui amener de gros ennuis. On ne manquerait pas de l'aecuser d'ignorance s'il déclarait que l'autopsie ne fournit ancun renseignement utile. Sa situation scrait encore plus mauvaise s'il avait fait une réponse évasive et si un des hommes mordus devenait enragé. En affirmant la maladie il ne court aucun risque. S'il survient un accident, il passe pour avoir porté un excellent diagnostic. S'il n'en survient pas, il fera le plus grand plaisir aux personnes mordues, qui seront enchantées d'avoir échappé à un grand danger et aux médecins qui passeront pour avoir utilisé un traitement effi-

Le seal moyen d'affirmer que l'animal était enragé consistait jusqu'iei à recourir à l'inoculien. Une parcelle du bulhe était introduite sons la dure-mère d'un lapin. Mais il fallait attendre des 12 à 20 jours pour voir succomber l'animal mis en expérience. La découverte de Negri fournit un moyen de diagnostic rapide. Il suffit de rechercher dans les cellules nerveuses de la corne d'Ammon les corpusenles spéciaux découverts par le savantitalien. Cette recherche pent être faite sur

des conpes après inclusion rapide du tissu et la reponse sera obtenue en quelques heures. Avec un peu d'habitude, on arrive à faire les constatations nécessaires sur la pièce fraide, en dilacérant un peit fragment du cervean et en étudiant les cellules dissociées; dans beaucoup d'Instituts antirabiques cette méthode a été adoptée et permet de donner très rapidement une réponse précise et, par conséquent, d'instituer un traitement

Dans tous les cas on fera bien, quand un indiidea det mordu par un chien errart, de commenerer par cautériser la plaie au fer rouge.
Comme il favt opérer le plus tôt possible, si l'on
n'a pas de thermocautère à sa disposition on
utilisera un objet métallique quelconque. Déjà
avant le traitement pastorien, la cautérission
suffissit à sauver un grand nombre de mordus.
Dans une statistique ancienne, nous trouvons
que sur 147 personnes non cautérisées, il y eut
90 morts et 89 senlement sur 240 qui avaient
subi la cautérisation. La proportion est de 82 pour
100 dans le premier cas et dans le second 35.

La deuxième indication est de commencer le traitement spécifique le plus tôt possible. Cetraitement, dont l'efficacité est aujourd'hui indiscutable, a fait presque complétement disparaître la mortalité rabique. Ainsi, grilce aux travaux de Pasteur la plus horrible des maladies a été vaincue et a cessé d'être redoutable.

#### CAMILLE SAUVAGE

1874-1918

La mort fauche dans nos rangs inexorablement! Quelques jours seulement après Lepage, voici que Sauvage succombe lui aussi!

Parti des le premier jour de la mobilisation et

allecté dans la zone des armées à la direction d'une ambulance, puis d'un grand hôpinal qu'il dut organiser de toutes pièces, et avec quelles dificultés! Sauvage resta sur la brèche sans aucume défaillance pendant deux ans et demi. Il y fit preuve d'une énergie morale, d'un dévouement, d'un activité, mais aussi d'un mépris de la fatigue, que tous ceux qui l'approchaient out été unanimes à reconnaître.

Aussi, quand il revint à l'aris pour une permission, en Janvire 1917, il avait vicilili de dix ans, et cette fois ses forces le trahissent, car le jour même oi il doit retourner au front, il est contraint de s'altier et une longue convalescence lui est imposée. Au bout de six mois son état s'est-mélioré : en e'est egendant pas encore la guérison et il devrait cesser tout travail. Mais il ne veut rien entendre, revient à Paris, redemande du service, et, après quelque temps seulement de ses nouvelles occupations, il retombe pour ne plus se relever.

Sauvage eut pour maîtres Lepage, Champetier de Ribes, Lueas-Championnière, et devint ensuite chef de clinique du professeur Pinard. Plus tard, quand il fut nommé accoucheur des hôpitaux, puis ajregé, il voulat bien accepter d'être mon assistant à la maternité de la Pitié.

Il publia de nombreux travaux. Parmi cux je citerai spécialement sa thèse sur les reptures de l'actèra et ses mémoires sur le sphilité dans ses rapports acec la fonction de reproduction. Toutes es publications, marquées au coin d'an sens clinique très aiguisé, appuyées sur des rechers minuteuses, ont le mérite de la clarié d'exposition, de la perfection du style, de la nettrée dés idées, qualités éminemment françaises que notre monde scientifique doit conserver fidèlement.

Sauvage éprouvait un grand plaisir à enseigner, et son enseignement précis et documenté était fort goûté des élèves qui sont de si bons

# **Traitement des Affections Gastro-Intestinales**

# LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

# LACTOBACILLINE GLYCOGÈNE

Comprimés de Ferments lactiques et amylolytiques

3 A 9 COMPRIMÉS PAR JOUR

Aucun inconvenient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature : LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS

juges. Ils voyaient en lui un des meilleurs parmi les jeunes maîtres de notre Ecole. Et c'est pourquoi sa perte a été si vivement ressentie par eux.

Il aimait le travail pour la joie qu'il procure. C'est au travail qu'il demandait le calme de l'esprit et l'intérêt de la vie. Il était dur pour luimême, et, s'il paraissait quelquefois sévère pour les autres, c'est qu'il exigeait qu'on travaillât avec ardeur et persévérance.

Chaque jour grandissait mon estime pour Sauvage et je me réjouissais d'avoir auprès de moi un tel collaborateur. Aussi ne puis-je me consoler de sa disparition en constatant le vide qu'il laisse autour de nous et la diffieulté qu'il y a à le combler.

Avee Sauvage disparait un homme de haute valeur et de haute conscience qui aurait tenu une place de plus en plus grande dans l'obsétrique française. Mais son souvenir nous sera toujours présent et nous n'oublierons pas le grand exemple qu'il nous a donné.

J. Ротоскі.

### LES ŒUVRES D'ASSISTANCE MÉDICALE INFANTILE AU MAROC

Les œuvres d'assistance médicale infantile au Maroc sont déja anciennes et prospères; elles rendent aux Européens les mêmes services que les œuvres similaires de France et elles collaborent à l'assistance médicale indigène.

En pays de colonie, ces œuvres ne peuvent être pratiquement organisées que le jour où l'élément européen est assez nombreux pour les justifier, et il ne faut point oublier que si Casabianea et Babat ont respectivement une population de 40.000 et de 8.000 Européens, Meknès, Fez et Marrakech n'ont guère que 1.000 à 1.800 colons, et malgré leur importanee ne représentement de la company de la colons et malgré leur importanee ne représentement de la colons et malgré leur importanee ne représentement de la colons et malgré leur importanee ne représentement de la colons et malgré leur importanee ne représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colons et malgré leur importane en représentement de la colon et de la colon et

tent que de petites agglomérations européennes. Au point de vue de l'assistance médicale infantile, elles sont encore moins peuplées qu'elles ne le paraissent, en raison du nombre de familles qui laissent leurs enfants à la Métropole.

Rabat a une Goutte de Lait, une Gréche et une Garderie d'enfants; Casablanca, une Goutte de Lait et une l'ouponnière; leurs ressources, leur situation à la tête des voies qui pénètrent le Nord et le Sud du Marce, leur climat tempéré, ont fait de ces villes les centres des G'uvres consacrées aux cufants.

La Goutte de Luit de Rabat fut fondée en 1913 par Mme Lyautey, à un moment où la mortalité infantile s'était fâcheusement accrue. Les débuts furent modestes. Le D' Péan donnait ses consultations sous une tente où des équipes de dames de la ville venaient préparer les biberons. La difficulté de se procurer du lait de vache de bonne qualité fut cause que l'on eut recours au lait de France en boîtes, et on adopta comme méthode la distribution aseptique d'un lait industriellement stérilisé, Aujourd'hui, l'Œuyre est installée dans un bâtiment bien aménagé, dû au Protectorat; elle reçoit une subvention officielle; une Société de bienfaisance complète son budget. Elle a continué, jusqu'à ces temps derniers, la distribution du lait de France; elle peut, aujourd'hui, livrer du lait de vache frais, qu'elle stérilise elle-même, depuis que les services de l'Agriculture ont installé une vacherie modèle aux environs de Rabat, à la Casbah Temara.

L'Œuvre n'a jamais cessé de se développer; en Décembre 1913, elle distribua 2.027 biberons, depuis les moyennes mensuelles ont été:

> En 4914 . . . . . 5.365 biberons. En 4915 . . . . 5.748 — En 4916 . . . . 8.673 — En 4917 . . . . . 40.454 —

Cette derniere année, elle a nourri 131 enfants,

fait 2.388 pesées et distribué 13.300 litres de lait en boîtes et 67 kilogr. de lait en poudre.

Le D' fluguet, qui a été médecin de l'Claure, estime que « dans le contingent européen, l'élément français entre pour un tiers, l'élément espagnol et italien pour deux tiers » et que « le milieu indigène comprend un quart de juifs pour trois quarts d'indigènes proprement dits ' ».

Or, sur les 131 enfants de 1917, 74 étaiem indigènes. La faveur dont la Goute de Lait jouit auprès de ces derniers est bien caractéristique: elle leur a consacré un jour de consultation, et ils y viennent avec assiduité. Par cela même qu'elle les a attirés, l't'Livre a complètement réalisé la sy première partie de son programme indigène; elle commence à entamer la seconde, c'est-à-dire le réglage et le rationneument des tétées, id ifficiles à faire admettre par un peuple qui en est encore à la conception magico-religiense de la thérapeutique, et qui n'a aucune idée des régimes. Elle distribue du moins une nourriture appropriée à l'àge de l'enfant et, par cela même, elle approche de son but thécrique définitif.

Dans le même jardin que la Goutte de Lai se trouvent réunies la Maternité, la Crèche et la Garderie. La ville de colonie n'est point composée, comme celle de la Métropole, d'une réanion de geus apparentés ou liés par des traditions communes. L'accouchée multipare ne peut abandonner ses enfants à des voisins qui sont des inconnus; elle les prend avec elle et les confic à la crèche ou à la garderie. En groupant ces Churces, M\*\* Lyautey a créé un milieu quasi familial.

La Maternité, la Crèche et la Garderie ont eu, comme la Goutte de Lait, des débûts très modestes. La première fut fondée en Septembre

 Dr Huguer. — « La Goutte de Lait de Rabat ». France Maroc, nº 7, 15 Juillet 1917, p. 22-25.

# NÉOL

Formules

DES HOPITAUX DE PARIS

### GARGARISMES NEOLES

### IRRIGATIONS NÉOLÉES

au lieu et place des divers hypochlorites.

### EAU NEOLEE

dans tous les cas, doit remplacer l'eau oxygènée irritante et altérable

Néol . . . . i partie Eau . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimés alealins des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hygiéniques.



1914, la seconde et la troisième suivirent de près, renducs nécessaires par la mobilisation.

La Creche u'avait primitivement que 4 on 5 hereaux, elle en a fe aujourd'hui, abrités sous un bătiment construit en 1917; la garderic disposait de 19 lits lorsqu'elle fut détruite par un inceudie en Décembre 1917. Elle pent aujourd'hui loger 15 enfants (Février 1918), dans des pavilons que des philanthropes lui ont trouvés. Le nombre des journées d'hospitalisation a été toujours eroissant.

De 1.404 en 1914, il est passé à 3.816 en 1915, à 5.645 en 1916, et si le chilfre de 1917 (5.412) a été légèrement inférieur à celui de 1916, c'est que la Garderie n'a fonctionné que durant 11 mois, par suite de l'incendie qui l'a détruite.

Il faut déjà prévoir de nouveaux agrandissements et on a pu récemment sommettre à M. le professeur Hutinel, en mission au Maroc, les plans des constructions projetées.



Casablanca n'a pas réalisé les œuvres d'assistance médicale infantile sur le même plan que celles de Rabat. La Goutte de Lait et la Pouponnière sont indépendantes de la Maternité, qui est rattachée à l'hôpital.

La Contre de Loit a été fondée, en Avril 1915, par une Société de bienfaisance et le D' Bienvenite. Elle a surtout une clientèle européenne, mais elle ne refuse pas les indigenes. Elle distribue le lait que lui fournit une ferme des environs de la ville, la ferme Amieux, n'utilisant le fait en boites que pour les eufants de plus de 18 mois, afin de « parer à la pénurie de lait ». Elle a nonrri depuis sa fondation 480 eufants et distribué 30,000 litres de lait. Pour 1917 seudement, son bilau est de 162 enfants nonveaux et de 110,000 biléerons.

A Casablanca, comme à Rabat, le ponrcentage

des décès est un peu plus élevé que celui des l'Euvres similaires de France. Comme l'écrit le D' Bienvenie, la cause n'en est pas seulement dans la fréquence des gastro-entérites, mais dans l'existence de causes de mortalité inconnues en France (paludisme, dysenterie) qui alourdissent les statistiques.

La Pouponaière est également duc à l'initiative du D' Bienvenne et de la Société française de bienfaisance. Fondée en Décembre 1916, elle a ouvert ses portes en Février 1917 et a déja recueilli 60 enfants qui représentent un total de 5.185 journées. Les bébés y reçoivent des soins médicaux, y prennent trois repas et n'y couchent que s'ils sont, pour une raison quelconque, privés de leurs parents.

Le règlement autorisc à les garder jusqu'à l'âge de 4 ans; ils peuvent alors être admis à l'Orphelinat des sœurs franciscaines où ils sont élevés pendant 7 années encore.



Là ne se bornent pas les Œuvres d'assistance médicale infantile. A Meknès, à Fez, des médecins spécialisés dans la pédiatrie ont créé des consultations réservées aux nourrissons.

La ville de Mazagan a accepté d'être l'hôte des Enfianta à la mer. Al "" Lyaulvey a organisé, sous ce nom, des colonies de vacances qui réunissent les enfants curopéens du bled et des villes de l'intérieur et les font bénéficier non seulement d'une cure balnéaire, mais du climat tempéré de la côte. L'an dernier, 75 enfants out été envoyés à Mazagan et, cette année, l'expérience sera renonvélée avec plus d'ampleur.

Ainsi, tous les ans, apparaissent de nouvelles

1. De Bienvenue. — « Rapports sur l'ouvre de la Goutte de Lait de Casablauca en 1916 ». Casablauca, Mercier et Ce 1917. « Rapport sur la Goutte de Lait en 1917 ». La Presse Marocaine, 26 Janvier 1918, Passim. Œuvres. Elles ont déjà rendu d'immenses services, elles en rendront davantage le jour où les indigènes auront une mentalité plus évoluée pour les comprendre. Mais, pour juger des efforts que leur création a coûtés, il ne faut pas seulement consulter les statistiques, il faut aussi se rappeler quelques dates:

1912. Etablissement du protectorat de la France au Maroc.

1913. Fondation de la Goutte de Lait de Rabat. 1915. Fondation de la Goutte de Lait de Casa-

Dr S. Henber. .

### LIVRES NOUVEAUX1

L'Evolution de la plaie de guerre, mécaulsmes biologiques fondamentaux, par A. POLICARI, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Lyon. 1 vol. In-8° écu (de la COLLECTION HORIZON), 190 pages, 49 figures et 6 planches hors texte (Masson et C°\*, éditeurs). — Prix: 4 fr.

Cet ouvrage extrêmement original est le résultat de recherches scientifiques poursuivies sur le front pendant trente mois dans un laboratoire de groupe de brancardiers.

L'anteur, bistologiste bien comm. étudie dans les

L'auteur, histologiste blen connu, étudie dans les moindres détails le mécanisme des plates de guerre, depuis les premiers stades jusqu'à la cicatrisation complète.

Après avoir décrit la plaie toute fraiche et les lésions immédiates des divers cléments : épiderme, aponévroses, masses musculaires, par le projectile, on aborde le problème fort complexe de la mise un et de la plaie, « du décapage », qui este ugrande partie le résultat de l'action des diastases protéoly-

 Par décision du Syndicat des Éditeuns (27 Juin 1917), tous les ouvrages médicaux supportent une majoration provisoire de 10 p. 100 sur les prix annoncés.



1913. - Gand : Médaille d'Or

### NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)
xv à xx gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,

NEURASTHÉNIE

STEEL SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

### FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni suore, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE CONVALESCENCES

Echantilions et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulauces.

tiques. La protéolyec des divers tissus contus dépend d'un grand nombre de facteurs, dont le plus important est le leuceeyte polynucléaire neutrophile. Les endoderments autolytiques ne jouent en effet qu'un rôle peu seusible dans l'élimination des tissus transformés. C'est le polymorphonucléaire dont l'action est capitale, glande cellulaire digestive, chargé de protéases, il se porte à la limite des tissus l'ésés et provoque par son action digestive le décollement des tissus mortifiés. Mais la protéolyse ne se déclenche que daus les tissus privés de circulation, là où le pouvoir antityphique du sang ne se manifeste plus.

Dans la mise au net d'une plate, il faut avoir surtout en vue le issu mortifé, condition nécessire du développement microblen. L'évolution de la plate dépendemén des germes qui s'ytouvent présent que de l'existence des tissus altérés. Le procédé le plus logique consiste done à culevre chirurgicalemen a bistouri tous les tissus morts et vonés à la protéolype. Alors qu'au début dels guerre on n'euvisagent que le large débridement des plaies, aujourd'hui on s'attaque aux tissus mortifés eu-mêmes, on pratique l'exfrèse précoce et l'épluchage dès les premières heures de la blessure.

La sature des plaies de guerre: exérène et rapprochement primitif des lèvres avivées de la plaie fraiche, fait l'objet d'un des chapitres les plus intéressants de l'ouvrage. Il suffit d'une façon générale que la quantité des microbes sur une plaie soit faible pour que l'on puisse teuter la suture. Du reste les chirurgiens deviennent, à ce point de vue, de jour en jour moins régouveux et la suture primitive un primosecondaire n'en réussit pas moins. Ce qui importe avant tout au pônt de vue suture, c'est avant la quantité, la quatité des germes présents. En cas de failait évier la suture, quor pacter a montré qu'il native que partie de la siture, que partier de streptoceque vrai à chaînes longues et hémolysant.

On trouvera là une étude assez rapide de bactériologie chirurgicale où l'auteur, tout en regrettant de ne pouvoir traîter le sujet avec plus d'ampleur, trace à grands traits les résultats généraux obtenus. Mais Il lusiste encore une fois sur ce point capital que la poussée microbieume dans une plaie dépend principalement de l'existence des tissus mortifiés, véritable milieu de culture.

Le caractère fondamental des plales de guerre c'est l'infection fécale des plates par les tissans. Les especes microblemes sont ainsi relativement peu nombreuses. Ce sont d'abord les anaérobles qui commencent a pousser aux premiers states de la plaie; puis de formes aérobles, des cocci se rencontrent, augmentent peu à peu et finissent par dépasser le nouble des bacelles jusqu'à l'élimiation des lausus mortifiés, après quoi les cocci persistent seuls.

On trouvera dans ce chapitre de bactériologie une étude très complète du staphylocoque, du streptocoque, des pyoeyaniques, des diphtéroïdes et du pneumobacille, enfin les anaérobies sont soigneusement traitées dans la partie de l'ouvrage consacrée aux processus gangrenenx. L'auteur insiste avec Tissier (dont le nom ainsi que celui de Legroux revient fréquemment dans tout feet exposé sur le rôle considérable des associations entre aérobies et anaérobies. Pour que le Perfringens donne de la gangrène par exemple, il faut qu'il se trouve placé dans certaines conditions favorables, tel qu'un milieu sucré dévitalisé (muscle) et surtout son association avec des germes aérobies, notamment le staphylocoque. De même le Sporogenes, très sensible aux moyens de destruction de l'organisme, ne se développe qu'aidé par le perfringens ou certains germes aérobies.

Dans les diverses chapitres consacrés à l'étude bio-histologique du tissu de bourgonnement, de la cicatrice, de l'enkystement des corps étrangers, en outre, à côté d'une description histo-pathologique parfaite, on trouve une grande quantité de vues originales.

Aiusi que l'indique l'auteur lui-même dans sa préface, un des buts de ce livre est d'éveiller les critiques, les hypothèses et les recherèles des chirurgiens.

Plus d'une fois, les idées classiques sur l'inflanmation et les processus de restauration des plaies sont formellement contredites. Par exemple la fibrine provenant du califot lymphatique ou sanguin ne joue pas le rôle qu'on lui attribue classiquement; elle constitue en pleine protéolyse un excellent milieu de culture, génant par conséquent le tissu de bourgeounemeut.

Une des parties les plus importantes de l'ouvrage est consacréà à l'étude du leucogré dont le rôle est capital dans toute l'évolution de la plaie de guerre, et où c'est certainement ce qu'il y a de mélleur et de pirc. La doctrine courante attribue au leucogré les termes et les fouctions inonorables de gendarmes, de « défenseur de l'organisme », etc. En réalité, il faut distinguer leur rôle au début, dans le nettoyage dela plaie et ensuité à la période de comblement.

Dans le nettoyage de la plale, les lenecoytes Jouent un rôle essentiel dans la protéolyse des tissus mortifiés, mais il agit alors exclusivement par son pouvoir digestif qui seul importe dans la thérapeutique.

Dans la phase du comblement de la plaie, lors de la croissance du tissue de bourgeomment, le rôle digestif du leucocyte est fondamental, mais désastreux, car, en libérant de la trypsine, il amène la formation d'uu vrai milieu de culture. Son rôle est alors funeste. Aussi, dés qu'une plaie est parfaitement uettoyée, faut-il s'efforcer d'arrêter l'afflux leucocytaire par des moyens appropriés tels que l'héliothérapie par cemnèle.

L'ouvrage se termine par quelques indications bactérioscopiques, cytologiques et bactériologiques relatives aux plaies de guerre.

De nombreuses gravures et quelques planches hors texte enrichissent cet intéressant travail.

IVAN BERTRAND.

Les émotions et la guerre. Réactions des individus et des collectivités dans le conflit moderne, par le D' MAURICE DIRE. 1 vol. in-8° de la Bibliothèque de philosophie contemporaine, F. Alcan, éditeur, Paris. – Pris: 5 francs.

L'auteur a cherché à dégager de la guerre des cuscignements psychologiques généraux. Cet ouvrage n'a pas été composé à l'ombre de bibliothèques, où il cht peut-être gagné en simplicité, mais griffound tantôt à la tranchée, tantôt dans les centres neurolo.



Le lacte of du MD oneard est alleur à lite gracieux à tous les merecins des trouses qui en feront la demande au laboratoire du lacter 112 Rue la Roetie-Paris. Tel. Magran. 58.28. giques du front ou du territoire. C'est une o:uvre esseutiellement originale.

Après avoir montré que l'émotion choc de guerre est un élément primordial, et que de tout temps la guerre a visé à déterminer la panique chez l'adversaire, l'auteur étudie soigneusement l'émotion au point de vue psychologique et l'action matérielle des explosions de guerre sur l'organisme.

Dans une d'existiene partie, on aborde la neuropsychiatrie de guerre et toute les manifestations de l'égoisme émotionnel et dépressif des individus : D'abord, l'hystérie et ses diverses manifestations relatives aux différents apparelles respiratoire, circulatoire, digestif et moteur. Puis, dans un chapitre à part, sout ratisfs les syndromes psychophysiopathiques et les diverses questions relatives à l'égoisme systématié, à la volonté de ne pas souffiré, à l'émotivité, dete.

Le traitement der différents troubles fonctionnels de guerre fait l'objet d'un chapitre très intéressant où l'on voit l'absolue nécessité d'agir vite et de pratiquer la psycholiérapie dans un milieu spécial favorable à l'hétéro-suggestion.

La troisième partie de l'ouvrage est certainement la plus originale. La précédente était avant tout d'ordre memologique et presque exclusivement médi-al. Celle-ci est écrite par un psychologue très subtil qui montre les conditions générales qui entravent le dévelopment des entiments égosites et outes les causes de fléchissement du moral des troupes; coment enfin aux privations et aux souffrances saus nombre, nos troupes en ligne opposent la force de la étaigliale, l'espetit de corps, les chants et le rire, le sentiment dont la coldiscion est assez puissante pour refouler l'instinct suprême de la conservation.

Lyas Burtraxo.

Localization et extraction des projectiles, par Oumañoxare, professeurs agréçé à la l'aculté de Mithecine de l'anis, chirurgien des hipitanx et la Lincox-Lisans, chef de laboratoire de radiologie des hipitanx de l'aris, 1 vol. in-8º écu, 2º édition (COLLECTUM MORIZON), 300 pages, 498 fig., VII) planches hors texte (Masson et Cº, édit.). — Prix 4 fig.

La guerre actuelle, en donuant une extension cousidérable à l'utilisation des rayous X pour déceler et localiser les projectiles, a, de ce fait, provoqué de nombreux travaux tendant à perfectionner les techni-ques de radio-diagnostic déjà existantes. Le radiologiste expérimenté a de suite recounu parmi cette floraison de procédés soi-disant inédits beaucoup de vieux-neuf, de méthodes anciennes plus ou moins rajeunies, parfois même ne se singularisant que par des innovations de détail. Toutefois, certaines techniques récemment décrites présentent, siuon un intérêt scientifique, du moins des avantages pratiques réels. De plus, le Service de Santé ayant été dans l'obligation de créer rapidement un corps important de radiologistes, qui ne reçoivent souvent qu'une iustruction sommaire, c'était faire œuvre utile que de rassembler daus une monographie à la fois élémentaire et documentée les récents progrès de cette branche de la radiologie. La rapidité avec laquelle a été épuisée la première édition du précis de MM. Ombrédanne et Ledoux-Lebard montre suffisamment à quel point ils ont atteint ce but.

A vrai dire, les auteurs ne se sont pas bornés à une description pure et simple des nombreuses méthodes destinées à indiquer la situation des corps étrangers dans le corps humain et les moyens de les atteindre avec le plus de sarcté. Une telle énumération, forcement incomplète, cut été sans intérêt. lls ont envisagé un but plus large : celui d'indiquer de quelle manière l'usage des rayons X peut fournir le plus de service au chirurgien, et comment doit s'exercer cette collaboration radio-chirurgicale pour donner le rendement maximum. La première condition réside dans l'interprétation correcte des clichés radiographiques ou des images fluoroscopiques, et nous ne saurions trop approuver les auteurs d'avoir fait précéder l'exposé des procédés de localisation d'un chapitre qui traite, avec quelques détails, de la recherche du projectile, des éléments qui permettent d'affirmer sa présence ou son absence ainsi que des canses d'erreur qu'un œil exercé et averti ne commettra pas.

L'existence d'un projectile étant reconnue, il importe d'en déterminer sa profondeur à partir d'un point de la surface cutanée. C'est ici que l'imaginatiou des chercheurs a engendré uue foule de méthodes. Basés sur des propriétés géométriques analogues, les plus simples seront les meilleures.

A la notion abstraite de profondeur on peut et on doit, chaque fois que cela est possible, ajouter une localisation anatomique, autrement plus précieux pour le chirurgien. De même, la radio-stéréoscopie devra être utilisée dans tous les cas ôù les repères cosseux sont assex rapproctés pour que la sensation de relief constitue par elle-même la meilleure des localisations. Enfin on ne doit pas oublier que le but final n'est pas la comanissance de la situation géométique du projectile, mais son extraction. D'où l'invention d'un certain nombre d'apparells : les comba destinés à guider la main du chirurgien au cours de l'opération. Aucune instrumentation, quelque précise ou ingénieuse qu'elle soit en théorie, ne peut rivaliser à ce point de vue avec la vision radioscopique du projectille au cours de l'intervention.

L'extraction à l'aide du contrôle internitient suivant la technique d'Ombrédame et Ledoux-Lebard est, nous le reconnaissons volontiers avecles auteurs, la méthode de choir. Les avantages de certitude ne sont compensés par aucun inconvénient sérieux. Tout au plus pourraiton faire quelques réserves sur son emploi régulier dans la zone de l'avant où le contact permanent entre le chirergien et le radiographe n'est malheureusement pas toujours réalisable. Abondamment illustré de figures originales.

Précis constitue un excellent exposé des méthodes radio-chirurgicales, et sera lu, avec profit, par tous les médecins chargés du soin des blessés.

A. STROIL.

La cure de solell et d'exercices chez les enfants, par M. Paur. Cauron, médecin adjoint de l'hospice de Brévannes (S.-ct-O.). Une brochure in-8° de 104 pages, avec 60 figures originales dans le texte, A. Maloine et fils, éditeurs, Paris. — Prix. '4 fr.

Ou a beaucoup écrit en ces derniers temps sur l'héliothérapie. En dépit de cette aboudance de pro-

(Voir la suite, p. 193).

NELE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'10DE et de PEPTONE

Todogenol

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine) Posolosis Enfants: 10 à 20 Bouttes par jour. Adultes: 40 Bouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_\_\_

G.PÉPIN \_ Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th.deDoct. de l'Univ. de Paris \_ Déc. 1910.)



La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

L'IODONE ROBIN est la meilleure et la plus assimilable des préparations iodées.

Ne pas confondre l'IODNE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires, dans le but de surprendre la bonne foi du public.

Ces préparations ne sont pas de véritables iodo-peptones car la plupart sont à base d'albumine, d'albumose (Peptone de gélatine), de glycocolle ou bien de glycogène et même à base d'huile de ricin, tandis que l'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYPSIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Poir les comptes rendus de l'edcadémie des Sciences en Mai 1941).

L'IODONE ROBIN a été consacré par une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le D'Boulaire (intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906). L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées :

1° La Seule à base de Peptone Trypsique;

2° La seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE;

3° La Seule qui ait eu un rapport favorable àl'Académie de Médecine par le Professeur Blache (séance du 26 mars 1907).

L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans :

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-moteurs et en activant la circulation du sang.

#### MODE D'EMPLOI :

IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de lait ou de vin blanc. etc. Dans les manifestations goutteuses, on l'emploie à la dose de 40 à 50 gouttes par repas.

IODONE INJECTABLE : Une Ampoule de 2 centimètres cubes par jour (dosée par centimètre cube à 0 gr. 02 et à 0 gr. 04 d'iode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IDDONE,

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

·TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÈMIE ·

# TRICALCINE



OISSANCE - RACHITISME - SCROFULOSE

DI ABET

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

### EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALIMÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de traitement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0a01 de MÉTHYLARSMATE DE SOUDE chimiquement pur par cachet. 5º la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement doses exactement a 3 goutles de solution d'Adrenaume au millième par cachet . 6º la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à NgO2 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet 4'so la Boite de 60 cachets

### CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances
LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE TUBERCULOSE

### La

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés

des DÉRIVÉS BROMÉS de la VALÉRIANE . . . .

Antispasmodique :: :: :

Puissant sédatif du système

BORNÉOL (camphre de Bornéo) .

Stimulant des centres nerveux et du cœur :: :: ::

Ces propriétés ne s'additionnent pas seulement, :: mais elles se complètent et se multiplient.

LA VALBORNINE EST EMPLOYÉE EN CE MOMENT AVEC SUCCÈS DANS LES HOPITAUX ET DISPENSAIRES DE LA VILLE DE PARIS

MODE D'EMPLOI ET DOSES :

3 à 6 capsules par jour.

:: LE FLACON : 5 FRANCS ::

Échantillons et Littérature :

Henry ROGIER

DOCTEUR EN PHARMACIE NCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARI

19, Avenue de Villiers, PARIS (XVII)



ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA O. ROLLAND, PHOEN 1, place Morand LYON



PRODUITS SPÉCIAUX DES "LABORATOIRES LUMIÈRE"

PARIS, 3. Rue Paul-Dubois. - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté - LYON,

N'ENTRAINANT PAS L'ACCOUTUMANCE

Antipyretique et Analgesique. - Pas de contre indications. - Un a deux grammes par jour. Adoptée par le Ministère de la Guerre et inscrite au Formulaire des Hôpitaux Militaires.

Médication ènergique des déchèances organiques de toute origine. — Ampoules, Cachets et Dragées (Opothérapie sanguine).

### Contre la FIÈVRE TYPHOÏDE

Immunisation et traitement

### ENTEROVACCIN

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction.

#### PERSODINE LUMIÈRE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence.

#### ALLOCAINE LUMIÈRE

Novocaine de fabrication française aussi active que la Cocaine. - Sept fois moins toxique. Mêmes emplois et dosages que la Novocaine.

### TULLE GRAS LUMIÈRE

Pour le traitement des plaies cutanées. Evite l'adhèrence des pansements, se détache aisément sans douleur ni hémorragie. Active les cicatrisations.

### OPOZONES LUMIÈRE

Préparations organothérapiques à tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais.

#### RHEANTINE LUMIERE

Vaccinotherapie par voie gastro-intestinale des urethrites aigues et chroniques et des divers états blennorrhagiques. - Quaire spieroles par jour, une beure avant les reuss.

ductions destinées toutes plus ou moius à montrer les avantages de la cure solaire et de la gym tique exécutée en plein air, le nouvel ouvrage de M. Carton ne laissera pas d'avoir son utilité

Pour M. Carton l'héliothérapie doit relever bieu plus de l'hygiène générale que de la thérapeutique. Combinée avec la pratique d'une gymnastique judicieusement réglée, elle est appelée à améliorer simplement les sujets qui y sont soumis et, chez les enfants en particulier, elle donne des résultats parti-culièrement dignes de fixer l'attention.

Mais la cure solaire, de même que la cure d'exercices physiques, ne peut être effectuée à l'aventure. Et ce sont justement les règles qu'il convient de suivre pour la pratiquer avec fruit que M. Carton précise, en se basant sur son expérience, daus son petit livre dont la lecture ne saurait être trop recommandée à quieonque s'intéresse aux questions d'hygiène et de culture physique.

Découverte des vaisseaux profonds par des voies d'accès larges, par J. FIOLE et J. DELMAS, chirurgiens à l'Automobile chir. nº 21, avec uue préface de M. Pierre Duval.. I vol. de 128 pages avec figures originales dessinées par 11. Beaurous (Masson et Cie, éditeurs). - Prix : 5 fr.

Voici comment le Dr Pierre Duval présente cet ouvrage aux chirurgiens du front et de l'arrière ;

- « C'est une œuvre née de l'expérience qu'ils ont acquise aux armées, mais ce n'est pas un livre de chirurgie militaire. Il peut être considéré comme le premler chapitre de la chirurgie moderne des vais-
- « Dans leur préambule ils se défendent de la ridicule prétention qu'on pourrait leur prêter de vouloir modifier les procédés classiques des ligatures artérielles. Avec quelle juste raison! Le livre admirable de Farabeuf « chef-d'œuvre défiuitif », disent-ils, a réglé la ligature du vaisseau sain dans des tissus sains ..
- « Mais les plaies de guerre out démontré la nécessité d'une chirurgie vasculaire uouvelle.
- « La serupuleuse conscience de Delmas et Fiolle les a iucités à chercher des méthodes qui, par une

vue large sur les vaisseaux profonds des membres, permettent l'examen direct des paquets vasculaires sur une grande longueur, la vue nette de tous les vaisseaux qui dans une scule région peuvent être ensemble ou séparémeut lésés par une plaie de guerre.

« Delmas et Fiolle présentent leurs procédés pour la chirurgie de guerre. Je les ai vus les employer. Je m'en suis servi moi-même; ils sont parfaits, rapides, ct permettent une chirurgie vasculaire précise, de qui l'on peut dire qu'elle n'ajoute rien à la gravité de

la plaie vasculaire.

Mais cette découverte large des vaisseaux profonds ne s'applique pas seulement à la chirurgie de guerre. La chirurgie vasculaire moderne exige des procédés nouveaux, des voies d'accès larges qui facilitent sur le vaisseau toutes autres manœuvres que le litent sur le vaisseau toutes autres manouvres que le simple passage d'un fil sur un demi-centimètre d'artère soigneusement isolé. Les procédés que Del-mas et Fiolle décrivent sont, par l'exposition large des valsseaux profonds, à la base de toute la chirurgie vasculaire actuelle. »

Nous ajouterons que les hasards de la mobilisation ont rapproché les auteurs d'un artiste de talent, M. H. Beaufour, et que les 34 planches inédites qui illustrent cet ouvrage sont une élégante démonstra-

tion de leur technique nouvelle.

Leçons pratiques d'alimentation raisonnée, par Armand Hemmerdinger. Un vol in-18 broché de

150 pages. Publié sous les auspices de la Société scientifique d'Hygiène alimentaire. En dépôt chez Musson et ('ie. - Prix net : 1 fr. 25.

Ce petit volume s'efforce de répondre aux difficultés sans cesse croissantes de l'alimentation dans les familles. On trouvera là groupées convenablement les conférences que fit l'auteur comme membre de la Société scientifique d'hygiène alimentaire à un grand nombre de ménagères.

S'adressant à un publie éclairé, il expose d'abord les bases théoriques de l'alimentation rationnelle et les grands faits scientifiques auxquels on doit faire constamment appel en chimic culinaire.

Mais le but de ces leçons est essentiellement pratique. On trouvera là la manière la plus rationnelle

de faire son marché économiquement, comment il faut choisin, grouper, préparer surtout les divers aliments.

Peut-être l'auteur, hanté par l'idée d'être écouome au suprême degré et de « joindre les deux bouts » des plus maigres budgets, rejette-t-il avec trop d'absolu la viande, le vin

Les régimes de cet opuseule sont presque exclusivement végétariens, mais extrêmement avantageux au point de vue matériel, IVAN BERTRAND.

#### BIBLIOGRAPHIE

1035. Localisation et extraction des projectiles, par les De Ombrédanne et Ledoux-Lebard (2º édition). 1 vol. in-8° éeu (COLLECTION HORIZON), avee fig. et planches hors texte (Masson et Cie, éditeurs). - Prix : 4 francs.

1036. Les biessures du cerveau, par le D' Chate-LIN (2º édition, revue et augmeutée). 1 vol. in-8º écu (COLLECTION HORIZON), avec fig. et planches hors texte (Masson et Cie, éditeurs). - Prix : 4 francs.

1037. Traitement opératoire des plaies du crâne, par le Dr T, de Martel, 2º édit. - 1 vol. in-8º éeu (COLLECTION HORIZON), de 108 p. et 59 figures (Masson et Cie, éditeurs). - Prix : 4 francs.

1038. Leçons pratiques d'alimentation raisonnée, par A. Hemmerdinger. Brochure de vulgarisation scientifique de 130 pages (Masson et Cic, éditeurs). - Prix : 1 fr. 25 net.

1039. Cure de soleli et d'exercices chez les enfants, par le Dr Paul Carton. 1 vol. in-8° de 102 pages, avec 60 figures originales (Maloine et fils, éditeurs). - Prix : 4 francs.

1040. Conférence antialcoolique faite au 82° d'artillerie lourde et aux 1er zouaves et troupes de la garnison par le D' BOUGRET. 1 brochure de 48 pages (Berger-Levrault, éditeurs). - Prix : 1 fr. 75.

1041. Régimes ailmentaires, par le D' MARCEL Labré (2º édition). 1 vol. in-8º de 585 pages, avec fig. (J.-B. Buillière, fils, éditeur). - Prix, cartonné : 14 fr.

## Traitement des Maladies = à STAPHYLOCOQUES =

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

par le

# STANNOXYL

(Déposé)

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917:

Académie des Sciences, Académie de Médecine, Société Médicale des Hôpitaux, Société de Chirurgie, Thèse Marcel PEROL (Paris, 1917).

Le Flacon

de 80 comprimés: 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, Rue de Bourgogne, PARIS

1042. Alcohol: its action on the human organisme. 1 vol. petit in-8° de 150 pages (H. M. Stationery office, Landon, 1918).

1013. Prothèse et chirurgie cranio-maxilio-faciale, par J. LERRDENSKI et M. YHERQUE. 1 vol. grand in-8e de 392 pages avec 154 planches comprenant 421 fig. (J.-B. Bailliere et fils, éditeurs). — Prix 125 francs.

1014. Les plaies de guerre et leurs complications immédiates. Leçons faites à l'Hôtel-Dieu, par le Pr Hartmann. 1 vol. grand in-8° de 200 pages, avec 58 figures (Masson et Ci°, éditeurs).— Prix: 8 francs.

1015. Atlas d'ophtalmoscople de guerre (texte français et anglais), par le prof. LACHANCE. 1 vol. gr. in-8° de 198 pages et 100 planches dont 20 en tri-chromie. (Masson et C<sup>o</sup>, éditeurs.)—Prix: \$5 francs.

1016. Ambulance de l'Océan (La Panne). Travaux scientifiques publiés sous la direction du professeur Depage. Fasc. Il et dernier du tome les, 376 pages, vendu séparément. — Prix: 18 francs net.

#### CORRESPONDANCE

A propos d'un « Mouvement médical » paru daus le numéro du 24 Janvier, sur l'occlusion duodénale chrouique artério-mésentérique chez les ptosiques, nous avons recu du Dr Pron, d'Alger, une lettre nous signalant les travaux de Glénard sur ce sujet dont il n'est pas fait meution dans notre article : nous rappelone à cotte occasion que dans les Mouvements modicaux nous u'avons nullement la prétention de faire une revue générale de la question traitée et de rappeler toutes les publications antérieures, uous nous bornous en général à y exposer les travaux étrangers les plus récents; mais nous sommes heureux de saisir cette occasion pour rendre de nouveau hommage aux beaux travaux de M. Glénard sur l'Enté roptose qui ont, en effet, servi de base à la plupart de ceux qui ont été faits depuis les siens sur cette question

Nous avons reen la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur en chef de *La Presse Médicale*, Paris.

Dans sou numéro da 7 Février dernier, La Presses Middieule a publié, ara le typhus exantification qui article de M. le D' Muratet, où il est dit, à propos d'inoculations du typhus as singe et d'un serior pos d'inoculations du typhus as singe et d'un serior provenant d'animant inoculés : « Partant de cea données, Legrain et Rayanud (d'Algro) nut raide su sujets atteints de typhus par l'injection sous-cutanée de sérum de couralescente. »

L'auteur semble dire par là que l'emploi, fait par Legrain, de ce sérum n'aurait été que consécutif à ces expérieuces de laboratoire. Il n'en est rien.

Permettez-moi de rappeler que l'injection, à des typhiques, de sérum de convalescents, est antérieure de plus de quiuze ans aux expériences visées, et que la priorité en revient entièrement à Émile Legrain.

Dans l'étude sur le typhus exanthématique, que j'ai publiée en 1910, en collaboration avec E. Legrain et Roger Treille, se trouve une note bibliographique de Legrain, très explicite à ce sujet.

Il rappelle d'abord qu'il avait présenté le 19 Janvier 1895 à la Société de Biologie une note : « Sur les propriétés biologiques du sérum des convalescents du typhus exanthématique ».

Le 4 Juillet 1895 il publiait dans la Gazette des Hôpitaux un article exposant notamment l'action de son sèrum sur le cœur et le pouls, et sur l'état général.

Il l'avait employé avec le plus grand succès sur un de nos confères qui avait été attein, tietlum de son dévouement professionnel, lors de l'épidémie de lougie en 1894, et sur des détenns de la prisou civile de cette ville. Avant que Legrain y prit le service, la moratilé par typhus avait été, dans cet établissement, de plus de 30 pour 900. Sur 39 malades traités par Legrain il n'ent qu'un seud décèse, et encore ce malade, cachectique, n'avait-il pas été iniecut.

Mon très regretté collaborateur et ami Émile Legrain est mort tout récemment, bien trop tôt pour la science, à laquelle il a apporté, dans le champ de la Pathologie coloniale et algérienne surtout, une contribution considérable, par un labeur incessant qui avait ruiné sa santé. Je dois à sa mémoire de lui faire rapporter le

mérite qui lui revient, et je suis convaincu que vous voudrez bien publier cette rectification, bien due à un savaut et distingué coufrère qui n'est plus.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en chef, l'assurance de ma considération distinguée.

Dr Alcide Treille.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Est inscrit au tableau de la Légion d'honneur pour :

Chevalier: M. Duchamp De La Geneste (Roger), médeein add-major de 2º classe (réserve) au 4º rég, de marche de zouaves: jeane médecin d'une bravoure et d'un dévousment incomparables, animé au plus haut point du sentiment du devoir. A fait l'admiration de tous dans les combats de Verdun, Ilurchèise et la Malmaison. Une hiessure, neuf citations.

#### Citations à l'ordre du jour :

— M. Zacchiri (E.), médecin-major de 2º classe au 22º rég, colonial : médecin de bataillou expérimenté, u fait preuve en toutes circonstances, et on particulier pendant la bataille de la Somme, d'une haute conseience et d'un dévouement absolu aux blessés. A été blessé grièvement par édat d'obus, le 2! Février 1917.

— M. Badulle (Raymond), médeen auxiliaire au trabatillade at le "rég d'intanteire "médeen auxiliaire à lattillade at le "rég d'intanteire "médeen auxiliaire d'uns grande conscience et d'un courage renourqualle. Entre le 20 et le 28 Septembre 1914, a fait preuve da plus-beau dévoucment, allant chuque muit relever des héasesé en avant des fignes. Blessé, le 1 er Octobre 1914, n'a pas vouls se laisser évoueur et u continue à soigne les blessés dans un poste de secourt riès exposé que feu ennent, jusqu'au moment oil la été fuit prisonnier avec le personnel médiciel qui l'etteureur le

— M. Petit (Constant), médecin-major de 2º classe an ollº règi, d'infanterie : médecia-major de hante valeur, d'une repurspublic compétence technique et d'un ceurage à toute épreux. S'est distingué par son d'evonement et asa initiatives heurenase duns le service des évacuations du 16 Avril au? Mai 1917. A été blacés girévenuent, le 5 Août 1917, en Belgique, au cours d'un violent bombardement, Une ciutation.



#### SOMMAIRES DES REVUES

#### JOHRNAL DE PHYSIOLOGIE ET DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE

SOMMARKE du nº 3 (1917).

Travaux originaux : R. Lépine. - Le sucre combiné du sang.

B.-A. Houssay. - Recherches expérimentales sur l'hypophyse de la grenouille.

M. Le Fèvre de Arric. - Recherches radiologiques sur l'action de la papavérine sur la digestic B .- A. Houssay. - Action des extraits hypophysaires et de leurs principes actifs sur la respiration.

Edgard Zunz. - Recherches sur l'anaphylaxie par injection intraveineuse de glycylglycine, de triglycylglycine et de tétraglycylglycine chez le lapin.

Edgard Zunz. - Recherches sur l'anaphylaxie Contribution à l'étude des effets de l'injection intraveineuse de sérum traité par l'agar ou la pararabine chez les cobayes neufs.

Contribution à l'étude de la fièvre bilieuse hémoglobinurique au cours du paludisme.

Analyses.

#### JOURNAL DE RADIOLOGIE

ET D'ÉLECTROLOGIE

Sommaire du nº 11 (Septembre 1917).

Travaux originaux :

Villandre. - Lecture des radiographies de la région sphéuo-maxillo-temporale et de la face.

J. Gouln (Brest). - Traitement radiothérapique des teignes du cuir chevelu par la méthode des feux croisés en surface, ou méthode en cinq séances.

Mignon. - Un cas de kyste hydatique uniloculaire du'tibia décelé par la radiographie.

Faits cliniques.

J. Belot et Chavasse. - Radiodermite consécutive à un examen radiologique

Congrès et Réunions.

Appareils nouveaux.

Analyses

Radiologie. - Électrothéraphie

### HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie. - Le cours de médeeine opératoire générale, pour 50 élèves, por M. Pierre Senleau, chirurgien de l'hôpital Loriboisière, commen-SERILEAU, chirurgien de Inopital Loridoisière, commen-era le lundi 8 Avril û 2 leures précises et confiueura les lundis, mercredis et vendredis suivonts, à lu même heure. Droit d'inscription : 50 frones.— Grotuit pour internes et externes, titulaires et ossimilés (élèves adjoints en premier et en sceond).

Se faire inscrire ; 17, rue du Fer-ù-Moulin, le mercredi.

### HOUVELLES

Comité de la médaille Edouard Delanglade. -Un comité s'est constitué dans le but de commémorer la grande figure du médecin-major Edouard Delanglade, professeur à l'Ecole de Médecine et chirurgien des hôpitaux de Marseille, tué glorieusement en

Alsace reconquise, le 25 Novembre 1917. Un buste d'Ed. Delanglade sera placé à l'Ecole de Médecine et à l'Hôtel-Dieu de Marseille et une médaille sera frappée, qui permettra à ses élèves et à ses amis de conserver de lui un souvenir durable.

On peut souscrire 4 Marseille : à l'Ecole de Médecine (secrétoriot) :

à l'Hôtel-Dicu (receveur des hospices); arseillaise de Crédit, 75, rue à lo Société m

Povadis Morseille A Paris: chez le Dr Emilé Sergent, 26, ovenue de Messine.

La quittance sera échangée coutre la médaille au moment de la livraison de celle-ei.

Médaille frappée en argent (40 fr.).

en bronze (20 fr.).

Le Comité :

MM. Professseur Aleyais, directeur de l'Ecole de Médecine de Marseille

Vidal-Naquet, vice-président de lu Commission des hospices de Marseille;

Professeur Broco, président de la Société de Chi-rurgie de Paris : Professeur Chuuffard, président de l'Association

des anciens internes de Puris;

Professeur Oddo, président de lu Société médico-chirurgieule des hôpituux de Murseille; D' d'Astros, professeur à l'Ecole de Médecine de Marseille

Dr Brémond, membre de la Commission des bospices de Morseille; uphin, membre de lu Commission des hospices

de Marseille; Dr Imbert, professeur à l'Ecole de Médeeine de Marseille

Mullery, membre de lu Commission des bospices de Marseille;

Dr Emile Sergent, médecin des hopitaux de Paris.

Les élèves de l'École du Service de Santé militaire

de Lyon. — M. Ournac, sénateur, ayant demondé à M. le président du Conseil, ministre de la Guerre, de prendre des mesures pour améliorer la situation tout à fait défovoroble des élèves de l'École du Service de Sonté militaire de Lyon, pourvus de luit inscriptions, faisant campogne depuis le début uvec le grade de sous-aide-major et mointenus dans ce grade, alors que les candi-duts refusés, pourvus à lo mobilisation de donze inscriptions, dont quatre au regiment, sont netuellement nidemujors, a reçu la réponse suivante :

« L'instruction du 8 Avril 1917, octuellement en vigueur,

ne contient pas de dispositions spéciales concernant les élèves de l'École du Service de Sunté militaire de Lyon. Des mesures susceptibles de faciliter aux étudinnts en médecine, sous réserves des nécessités du service, la oursuite de leurs études, sont soumises actuellement à l'étude.

Le budget de l'Assistance publique pour 1918. -Par déeret présidentiel inséré ou Journal officiel, le budget de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, pour l'exercice 1918, est réglé uinsi qu'il suit : En recettes, à lu somme de 101,629.061 10

En dépenses, à celle de. . . 101.629.064 10

(Voir la suite, p. 197.)



### Laboratoire de Biologie Appliquée TÉLÉPHONE : 36-64 GUTENBERG 36-45

ANALYSES MÉDICALES

PRODUITS BIOLOGIQUES CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

**OPOTHÉRAPIE** PRODUITS STÉRILISÉS ~ HYPODERMIE

V. BORRIEN & C. 54, Faubs St-Honore, PARIS

# TRAITEMENT DU CANCER

LA BANQUE DU RADIUM

13, Rue Vignon - PARIS

LOUE TOUS APPAREILS

DE RADIUM

aux Médecins et Chirurgiens.

### Anorexie - Tuberculose-Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie - Paludisme

### **VANADARSINE**

GOUTTES Solution d'arséniate de Vanadium.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler. Même posologie.

Prix : 3 fr. 50

# VANADARSINE

### SÉRUM VANADARSINÉ

EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours.

m Prix : 4 fr. 50

AUGMENTE L'APPÉTIT

Echantillon sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, D' en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 468, Bd St-Germain, PARIS

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas cù fa théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

### USINE & LABORATOIRES

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectés à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898 C'Blaz O' Ca

# THEOSOL

THÉOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ

OIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tiéosac n'antraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux du Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE:
deux cachets pris un le matin
et un le soir

F ite de 20 Cachets

### ESTOMAC

# SEL DE HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin-Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

> A C T I O N S U R E ABSORPTION AGREABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boites de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16. Rue de Boulainvilliers. 16 PARIS

Démobilisation et mise en sursis des médecins - M. Fernand Engerand, député, des viellies classes. ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si, en can séquence de la fermeturo des hopitaux de l'intérieur, la démabilisation au la mise en sursis des médecins militaires a été envisagée et, dans l'affirmative, si ces mesures serant prises par classes, à commencer par les plus

anciennes, a reçu la répanso suivante :

"Des cangés sans salde sant accardés aux médecins militaires des classes 1887 et plus anciennes, ou qui, ayant six enfants au minimum, sont rattachés à l'une de ces classes par le nombre do leurs enfants. »

La myopie et le service militaire. - M. Marc Réville, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerro si la myopie de 11 dioptries des deux yeux, quelle que soit la correction obtenuo par les verres, n'entraîne pas nécessairement l'affectation d'un mohilisé au service auxiliaire, et si un homme du servica armé, atteint de cette myopie, n'est pas en droit de réclamer son passage

daus le service auxiliaire, n reçu la réponse suivante : « Aux termes de l'article 77 de l'instruction du 12 Mars 1916, modifiant l'instruction sur l'aptitude physique au service militaire, il n'est tenu compte, pour le versement da as le service auxiliaire des hommes atteints de myopie, que de leur acuité visuelle après correction. »

Les secours médicaux en cas de bombardement. - Le sous-secrétaire d'Etat du Service da Santé militaire, de concert avec la direction du Service de Santé du gouvernement militaire de Paris, vient de prendre les mesures suivantes pour assurer les secours médicaux à la population parisienne en cas de hombardement :

Une permaneuce médicale militaire de jour et de nuit est établie dans les vingt-quatre casernes et postes centraux des pompiers de Paris; cette permanence a pour rôle d'assurer le transpart rapide des blessés soit à un poste de secours, soit à un centre chirurgical.

Toutes les formations sanitaires du gouvernement militaire de Paris offriront un poste de secours d'urgence. Un service chirurgical fonctionnera d'ailleurs dans les hôpitaux de l'Assistance publique.

Tout blessé dont l'état nécessitera une intervention chirurgicale sera transporté par vaiture sanitaire dans

un centre chirurgical Les centres chirurgicaux se trouvent dans les hôpitaux

militaires que voici : Villemin, hopital auxiliaire 101, avenue de la Répu blique, 79; Val-de-Grace, rue Saint-Jacques; hôpital Rollin (avenue Trudaine); hôpital Busson, boulevard Pasteur, 5; hôpital du Grand-Palais; clinique Doyen, 6, rue Piccini; hôpital du Panthéon, rue Lhomond; hôpital Villa-Malière, hanlevard Mantmarency, 57; hópital Michelet, à Vanyes; hôpital bénévale, houlevard laker-mann, 2 bis, à Neuilly; hôpital Bégin, à Saint-Mandé.

Enfin, graca à une réserve sanitaire (direction du Scr vice de Santé de Paris, Saxe 72-80, 74-22, 74-23, 17-90, des équipes chirurgicales pourrant être partées rapidement par automabiles avec le personnel infirmier nécessaire aux paints qui scraient désignés.

Assistance médicale. - Sont nommés médecins honoraires du service de l'Assistance médicale MM. E. Lau-rent et H. Fichou, anciens médecins du Bureau de bienfaisance du 13º arrondissement. Paris.

Les médecins anversois condamnés. - L'Echo belge, paraissant à Amsterdam, annonce que le D' Demets a été fusillé.

Au cours du même procès davant le conseil de g allemand, les Drs François, Bremken et Van den Wildemberg, qui avaient été condamnés à mort, ont vu leur neine commuée en celle des travaux forcés à perpétuité.

Puériculture. - Un cours de puériculture élés en siz leçons théoriques et stage pratique, destiné à former un personnel bénévole et rétribué paur les crèches d'usines et les œuvres de puériculture, sera fait à l'Ilòpital-Reole Édith-Cavell par M∞ le D° Clotilde Mulon, tous les lundis à 5 heures, sous le patronage du Canseil national des Femmes. La première leçon nura lieu le lundi 8 Avril, à 5 heures. S'inscrire à l'hôpital-Ecole Edith-Cavell, 64, rue Desnouettes, Paris (15°), les lundis, mercredis et vendredis, de 13 à 16 heures.

Nous faisons appel aux femmes qui veulent se consa-crer au sauvetage des enfants, tant à titre bénévole que pour y trouver une carrière normalement rétribuée.

Sous-secrétariat d'Etat du Service de Santé militaire. — Par décret, M. Lubet-Barbon, chirurgien consultant du sous-secrétariat du Service de Santé, est nomme membre de la Commission supérieure consultative du

sous-secrétarint du Service de Santé. La direction du Service de Santé du gouvernement militaire de Paris. - Le médecin inspecteur Polin, directeur des Services de Santé du gouvernement mili-

taire de Paris, est appelé à d'autres fonctions. Il est remplacé par le médecin inspecteur général

Conférence de Sérologie. — M. Rubinstein fera le diuanche 24 Mars, à 10 h. 1/5 du matin, au Dispensnire de Prophylaxie du XV arrondissement (rue Fondary, 32, Station Commerce), une Conférence sur les Méthodes de

éra-diagnastic de la Syphilis et la anture de la réaction do Wass

Nominations. — Sant nammés aux grades ci-après dans le carps des sapeurs-pompiers de la Seiae : M. Thabois (Auguste), médecin aide-majar de 2º classe à la compagnie de Saint-Ouen: M. Calamy (Jean), médecin ajor de 1º classe à la campagnie de Montreuilsaus-Bais

Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Familie médicale (réunis) 5, rue de Surène, Paris (8°).

Le total de la souscription au 15 Février 1918 s'élève à 941.091 francs

Souscriptions reçues du 1er au 15 Février 1918. (Cette liste ne camprend pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels.)

1,000 francs : En souvenir de feu le Dr Ed. Pilate, chirurgien en chef de l'Ilôtel-Dieu d'Orléans, au nom de sa famille (versement fait par l'intermédiaire du D' Boullet-Arqué, de Sully-sur-Loire), (Lairet). 1.000 francs : Dr Christen, Versailles

670 francs : Dr Florencio Martinez Rodrigues, Rocha (Urugnay).

620 francs : Dr Lereboullet (P.), Paris (7º vers. 500 francs: M<sup>mc</sup> Wilson, Marseille (versement fait par l'intermédinire du D<sup>r</sup> Siredey) (3° vers.). — La Société locale de Vaucluse (3° vers.). — D<sup>r</sup> Isaac, Paris (3° vers.). 250 francs : Un groupe d'officiers du grand quartier

général, secteur 1. 200 francs : Drs Charier, Thouars (26c vers.). - Civel, Brest (4º vers.).

150 francs : Dr Bazy, père, Paris (20c vers.).

140 francs : Dr Sarles, Marseille (4º vers. 100 francs : La Société des Médecins d'Ille-et-Vilaine

100 francs : La Societe des Medecins a interets-indine (3º vers.). — Conchan (A.), Châtelguyon (3º vers.). — Bruder (Paul), Paris (3º vers.). — Burle, Bassens (Savore) (3º vers.). — Gellé, Provins (2º vers.). — Guyot (Th.), Paris (8e vers.). - Morel (Charles), Toulouse. - Pouzet, Cannes (3º vers.). — Prat (Stéphane), Toulon (6º vers.). 60 francs : D' Tisné, Paris (16º vers.).

50 francs : M. A. R. Capoté, Paris (9º vers.). - Dr. Bellencontre, Paris (10° vers.). — Bellin, Paris (par l'inter-médiaire du D° Sarles, de Marseille). — Langevin, Le Mons (2º vers.). — Létinois, Corvol-l'Orgueilleux (Nièvre) (5º vers.). — Penne, Avignon (3º vers.). — Reynes, méde



6a8 ovoïdes par jour

DE LA LITHIASE BILIAIRE

cin-major, Vichy. — Prof. Henri Soulié, Alger (2° vers.). 40 francs : M<sup>mo</sup> le Dr Nageotte, Paris (5° vers.). 25 francs : Dr A. Rouques, Paris (3° vers.).

20 france : Des Bion, Paris (10e vers.). — Naamé, Tanis

(2° vers.). — Randabel, Epoisses (Côte-d'Or) (2° vers.). — Strauss, Saint-Marcellin (Isère) (3° vers.). — Thomas, Censerey (Côte-d'Or) (30° vers.)

Censery (Gue-dury) aw vers.).

10 francs: Drs Baussay, Monts-s.-Guesnes (Vienne)
(4e vers.).— Leduc, Thiaut (Nord).— Joseph Verd, Mallora (Iles Baideras) (3v.vers.).— Ma\* L., Paris (versement fait par l'intermédiaire du Dr Antonelli).

5 francs: Dr. Renard, Bellegarde-en-Marche (Crense)
(2\* vers.).— Sambert, aide-major de freel., 8° art., S. P. 148.

Montant des souscriptions recueillies du 1er au 15 Fé-

vrier 1918 : 12,960 fr. Moyeune quotidienne : 864 fr Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier na indication de nom) de l'Association générale des

médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIIIs). La Caisse d'Assistance médicale de Guerre u alloné, en secours immédiats, sur les fonds affectés à ce service, une somme de 134.087 francs.

TOUX - ASTHME - EMPHYSEME

### Iodéine MONTAGU

PILULES (0,01) de Bi-Iodure

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Interne à sa thèse ferait remplacement. - Ecrire P. M., nº 1806.

Médecin actif, libre d'obligations militaires, remplacerait confrère pour médecine générale ou mala-dies des voies urinaires et syphiligraphie. — Ecrire P. M., nº 1808.

Médecin libre après-midi cherche place assistant clinique à Paris ou occupation para-médicale. -Ecrire P. M., nº 1810.

Poste médical à céder de suite, banlieue immédiate Paris; coud. très avantageuses, clientèle importante av. guerre. - Ecrire P. M., nº 1495.

ANGINES Attouchements soigneux et prolongés avec NEOL pur, compléter par gargarismes uéolés. GRIPPES La présence d'accidents pharyngés commande une désintection quotidlenne avec des gargarismes néolés : 2 cuillerées à potage de NEOL par verre d'eau. (Contre l'agacement des dents, ajouter uue piucée de bicarbouate ou un peu d'eau de Vals, Vichy, etc.) Chez les enfants les pulvérisations néclées sont parfaltement supportées et bleu supérieures à l'eau

OUATAPLASME Pansement complet Phlegmasics, Ecréma, Appendicites, Phiébites, Erystpéles, Brûlures

oxygénée.

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette



TIGONOCOCCIOUE

DIURETIQUE ANALGESIQUE ANTISEPTIQUE

(YSTITE · NÉPHRITE

Echantillons sur demandes à M.M.Les Docteurs

CAPSULES ENROBÉES AU GLUTEN

8a10 capsules par jour

PYÉLITES · PYÉLONÉPHRITES

Pharmacie LANCOSME 71 Avenue d'Antin. PARIS

### TRAITEMENT DE LA SYPHILIS E GRISE-VIGIER a 40%

PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGLER à 15 divisions ; O gr. 01 de mercure par division. HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du flacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER

à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube. AMPOBLES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

MASSON & C". Éditeurs, 120, Boulevard Saint-Germain, PARIS

F. JAUGEAS

VIENT DE PARAITRE :

Radiodiagnostic PRÉCIS

TECHNIQUE ET CLINIQUE

**DEUXIÈME ÉDITION** 

Un vol. gr. in-8° de 550 p. avec 220 fig. et 63 planches hors texte . . 20 fr. (Ce volume se vend relié au prix de 24 fr.)

M joration syndicale provisoire de 10 º/o sur les prix ci-dessus.

Iodoresorcinosulfite de Bismuth MORROIDES 8 Rue Favart PARIS

(Académie des Sciences et Société des Honitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Boche - PARIS

### Traitement

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de Same

COLLOBIASES DAUSSE

MANUFACTURE D'APPAREILS ORTHOPEDIQUES FONDÉE EN 1830

## ANTERGUILLOT

### SANGLE MYOSTHENIQUE



NOUVELLE CENTURE ORTHOPLASTIQUE A FORCES DEGRESSIVES de bas en haut Brevets A.L. Madeles et Marques déposés

PTOSES, GROSSESSE, OBÉSITÉ, HERNIES. SUITES D'OPÉRATIONS OU DE GROSSESSE TUMEURS ABDOMINALES.

· CATALOGUE FRANCO ·

RGUEIL . PARIS Tel Central: 89-01.

Médication Alcaline Pratique

permettant de transformer instantanément toute eau potable en une

EAU ALCALINE DIGESTIVE et GAZEUSE

Renfermant tous les principes des SOURCES de l'ÉTAT

CÉLESTINS — GRANDE-GRILLE — HOPITAL

Chaque comprimé laisse après dissolution : 0.33 centigr. Sel Vichy-État

**2f50** le Flacon de 100 3 à 5 Comprimés pour un verre. 12 à 15 Comprimés pour un litre.

Échantillons au Corps médical: 6, Rue de la Tacherie, PARIS

COLLOIDAL GAUSSI

anti-infectieux dans toutes les septicémies

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE & ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE & Run Aubriot PARIS

### QUASSINE FREMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS

#### SULFOLÉINE COOLEINGH

Chegre Se (Antes) 4 0:2- SPECIFIQUE NON TOXIQUE-24 5 cuill. Acaté, don sort on scope soles l'age-6, R. A.b.ol., PARI

### AFFECTIONS DE LA GORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

e d Oxygene Neissent, Mentical Ediciement dece, Coenstyvance covered de Sociale et d'Extratta vézérina; d'un polt activaler raines contre TOUX, GRIPPES, LARYNGITES, PHARYNGITES, ASTHME, ARCHES : EMPNYSEME, 6 h 10 par jour, gratis. Laboratoire des Produits Sciente, 10, r. Frozzentin, Paris.

### SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULARE certait a froid, 100 grammes de viande de beuf par cuilierée. — CHAIX & Cie. to, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Circions de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANY ALS-SAINT-JEAN

LITHIASES BILIAIRES CE RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ ALS-PRECIEUSE

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur demande Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

# BIOPHORINE GIRARD

## Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*\*\*



Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisir par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHENIE
NEVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CERÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION MASSON ET C<sup>1</sup>\*, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI\*)

ABONNEMENTS:
Paris et Départements . 10 fr.
Union postale . . . . 45 fr.
Les abonnements partent
du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERSONNE
Professour
de clinique ophtalmelegique
à l'Hôtel-Diou.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
ucheur et Professeur en chef
de le Maternité.

J.-L. FAURE

Professour agrégé, Chirnrgien de l'hépital Cochin

— DIRECTION SCIENTIFIQUE — M. LETULLE

M. LETULLE
Professour à la Faculté,
Médecin de l'hépital Boucseaut,
embre de l'Académie de médecin

F. WIDAL
Prefessour de clinique médicale
à l'hôpital Cochin,
Membre de l'Académie de médecine

ue médicale
schin,
de médecine.

Médecin
de l'hôpital Saint-Anteine,
Membre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE

F. JAYLE
Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

H. ROGER
Doyen de la Faculté de Paris,
-Médecin de l'Ilétel-Dien,
Mombre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES

J. DUMONT
Adresser tout ce qui concerne la Rédaction

à "Presse Médicale"

120, boulevard Saint-Germain (6')

(Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

R. Le Fur. — Technique opératoire et résultats de la cranioplastie osseuse (méthode de dédoublement de la paroi cranienne et procédé de la charnière), p. 153.

DUMITRESCO MANTE. — Injections intraveineuses d'arrhénal dans la fièvre récurrente, p. 155.

#### Sociétés de Paris :

Société médicale des Hôpitaux, p. 156. Société de Chirurgie, p. 157. Société de Biologie, p. 158. Académie des Sciences, p. 159. Académie de Médecine, p. 159.

ANALYSES, p. 160.

#### Supplément :

F. Helme, - Petit Bulletin.

NÉCROLOGIE.

NOUVELLES

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

## THÉOSALVOSE Pure Digitalique strophantique Sparifuée

A BASE DE Théobromine française chimiquement pure Cachets dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25 Scillitique Phosphatés Caléinés Lithinés Toux

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, bool. Saint-Germain, PARIS

RHUMATISME
Collobiase de SOUFRE
SYPHILIS
SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

# PULMOSERUM

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES
VOIES RESPIRATOIRES

15, Rue de Rome, PARIS

# PETIT BULLETIN stusion peu ordinaire. Dévoue

Une transfusion peu ordinaire. Dévouement d'un aide-major. — Nouveaux dons de nos frères latins du Pérou et de l'Uruguay à la Caisse d'Assistance médicale de guerre.

A l'instant où semble sonner au cadran du destin « le dernier quart d'heure », — qui durera peut-être de longs mois; — tournons nos regards vers les spectacles que veulent bien nous offrir les âmes généreuses.

D'abord, une belle histoire de transfusion, et originale entre toutes.

C'est le soir. Nous sommes dans une ambulance oil gli un blessé exangue. La transfusion s'împose, immédiate, mais aueun donneur pour fournir du sang convenable. Qu'à cela ne tienne, c'est le chirurgien lui-umen qui y pourroira. Malheureusement, l'aide qui pourrait le supplée dans l'opération est retenu au debors. Alors, que faire ? Le chirurgien u'hésite pas: Il va pratiquer ur lui-même l'opération. Le blessé est préparé; l'opérateur, pendant ce temps, fait l'antisepsie de son propre champ opératoire, puis, s'etant assis tout contre le patient, il place son pied gauche sur son genou droit et, tranquillement, posément, il met à nu se veine pédieuse, en disséquant minutieusement comme s'il s'agissait d'un antre. Lorsque le vaisseau est bien à découvert, nour confrère l'ouvre, et avec l'appareil de Jeanbrau il prélève sur lui-mème 250 grammes de sang, diment mélangé avec le citrate de soude, suivant le procédé du professeur de Montpellier.

An récepteur, maintenant. Sans bouger de place, le chirurgien se retourne vers le blessé et place, le chirurgien se retourne vers le blessé et découvre sa velue comme il l'a fait pour lui-même. L'opération étant effectuée, introduire le liquide n'est plus qu'un jeu. C'est seulement lorsque tont est fini que l'ingénieux, l'habile, l'héroique chi-rurgien achève son propre pansement. Je note pour mémoire que e jeune confrire est un récidiste, car il avait déjà donné dere cet un récidiste, car il avait déjà donné dere cet un récidiste, car il savit dejà donné de son sang, mais cette fois-ci il s'est opéré lui-même! Admirable, n'est-ee pas !

C'est, je crois, le denxième cas, chez les contemporains, où l'on voit un médecin opèrer sur sa propre personne. Le premier fit naguère grand bruit dans la presse quotidienne; peut-être parlera-t-on moins de celui-ei, le front est si loin! Et puis, la question de l'ouverture on de la fermeture des thédires « pendant les Gothas » est si absorbante! Quot qu'il en soit, j'ai pensé que cette listoire, véridique bien qu'à peine vraisemblable, vous intéressait plus que tous les racontars célos à l'arrière et où personne u'à rien à gagner ni à apprendre.

Succédané du Salicyiate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE — ANTIRHUMATISMAL — ANTIGOUTTEUX
pour usago externe.

Expidement absorbable, sans irritation de la peas

### EXTRAITS TOTAUX CHOAY

EQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS
HYPOPHYSAIRE I HÉPATIQUE I THYROIDH

HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC.

Pilules — Cachets — Comprimés — Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS

TELEPHONE : Fleurus 15-07.

## ENDOCRISINES Fournier

**ETHONE** 

Coaueluche

Thyroïde. Ovaire, Foie:

LaBoratolres POURNIER Frères, 25, 8º de l'Rôpfial Prus

GALYL

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliès Plus acutif et mieux tolèré que 600 et néc-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 10 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injettions pour une cure). DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (6 / 15 injett, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne ...(126).

XXVI Année. - Nº 17. 21 Mars 1917.

Alt j'allais orblier le nom de mon héros: Il s'alt j'allais orblier le nom de mon héros: Il d'2 classe, il était avant la guerre interne des hôpitaux dans le service de M. le professeur agrégé Biacal. J'ajoint que mon histoire finit bien: le blessé fut sauvé et, suivant le réglement, le généreux donneur se verra entroyer 10 jours de permission et la médaille des épidémies!

Autre sujet. Je signalerai maintenant la générosité d'un groupe de confrères péruviens que par l'entremise de Al. Emile Bougault, countissionnaire en librairie et admirable agent de propagande française en Amérique latine, viennent de une faire tenir, en deux chieques, la somme de 802 francs pour notre Caisse d'assistance médicale de guere.

Voici la liste des sonscripteurs, tous d'Yquitos (l'érou) et groupés par notre cher confirere et ami, le 1º Davila. De tout notre cœur reconnaissant, nous les remercions, au nom des médecins français éprouvés par la guerre et qui, grâce à eux, verront s'apaiser leurs augoisses.

MM. Albert Welll, 168 France; Marlin, Lévy et Schuler, Dis france; Marcha, Lévy et Schuler, Dis france; Menez Houye Ver, 27 france; Ampelle Ferrando, 27 france; Reynalds Snavedare Pinen, 31 fr., 50. Jédnice Calen, 160 france; Lais F. Morey, 27 france; Manuel Luje, 27 france; Miguel A. Rojon, 27 france; Manuel Luje, 27 france; Miguel A. Rojon, 27 france; Maris Gonzalez Zaniga, 27 france; Lais Hamirez del Villar, 27 france; Jun José Haldajo, 27 france; Kinardo Norlega Sanchez, 27 france; Manuel O. Vergara, 13 fr. 50, Davila, 108 france; soit, au total, 1a somme de Sog France.

J'aurai beaucoup à dire sur nos confrères péruviens. Enx aussi ont compris que c'était le glaive des Latins que la France tenait en ses mains vaillantes; eux aussi ont sent combien est noble et généreux le sang qui empourpre sa belle tunique déchirée. Je vous parlerai de tout cela plus tard, à propos de mon jeune aut Ugarte, Peruvien de Cuzco, soldat du 4" régiment de la Légion, à la fourragiere rouge. Si notre propagande était mieux

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. 103 GOCTEURS.

informée, nous aurions décoré Ugarte à la suite de sa blessure et l'aurions renvoyé près des siens, où il eût parlé pour nous. Mais il n'importe, j'y reviendrai.

Je clos ces lignes en mentionnant encore deux dons uruguayens, transmis toujours par M. Emile Bougault, que je ne saurais trop remercier: Done, j'ai reçu un chèque de 100 francs, don de M. le D' Morelli, de Montevideo, et un chèque de 227 fr. 65 de M. le D' José L. Amorim, de Salto (Uruguay).

Et pour terminer, trois dons français: D'un anonyme, 125 francs, quartier d'une peusion imprévue, et qui sera suivi de trois autres quartiers. De son côté, M. le médecin aide-major loss. De son côté, M. le médecin aide-major los plantes de l'activation d

En résumé, bonne journée pour la *Caisse d'As*sistance médicale de Guerre, — 1.354 francs 65 centimes. — Souhaitons-lui d'aussi fruetueux lendemains.

F. Helme.



P. S. — Un nouveau journal médical vient de paraître; des amis trop bienveillants ont bien voulu m'en attribuer la paternité. Je dois à la vérité de dire — eeci sans désobliger personne, — que je n'y suis pour rien.

#### NÉCROLOGIE

C'est avec une douloureuse émotion que nous avona appris la mort héroîque de M. David, étudiant de troisième aumée, défégué dans les fonctions d'interne. Toute au mait de la latera de la comparation de la latera de la comparation de la comparatio

Le Gouvernement a décerné au jeune héros la croit de la Légion d'honneur, des funéralles solennelles lui ont été faites. Mais, par un oubli incroyable, la Faculté de Médecine n'a pas été prévenue. Le Doyen et le Consell out été profondément affligés de n'avoir pu rendre un hommage public à leur jeune camarade clui adresser un suprême et deurier adieu. Il. R.

### LIVRES NOUVEAUX 1

Précis de radiodiagnostic (technique et clinique) par le D Javenas, 2º édition, revue et augmentée. 1 vol. grand in-8º de 550 p., 220 figures et 63 planches hors texte (Masson et Cºs, éditeurs). — Prix : 20 francs. Relié : 24 francs.

C'est avec une profonde satisfaction que le public médical accueillera la nouvelle édition du Précis de M. Jaugeas. Cet auteur aurait pu se contenter, pour être assuré

1. Par décision du SYNDICAT DES ÉDITEURS (27 juin 1917).
tous les ouvrages médicaux supportent une majoration provisoire de 10 p. 100 sur les prix annoncés.

Téléph, 662-16.





MARIUS FRAISSE, Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS.

d'un légitime succès, de reproduire son texte primitif.

Mais il a voulu faire mieux, et malgré les difficultés de l'heure présente, il a tenu à remanier plusieurs chapitres de manière à réaliser une mise au point des questions qui sont en pleine évolution.

Le plan général de l'ouvrage a été conservé.

La première partie expose les propriétés physiques des rayons X et l'instrumentation radiologique. On y lira avec intérêt un aperçu des nouvelles acquisitions concernant la nature des rayons de Roentgen et les rapports de ceux-ci avec la matière au contact de laquelle ils prennent naissance ou qu'ils traver-

La deuxième partie traite de la technique du radiodiagnostic et de son application à l'homme normal.

Pour ceux qui seraient encore tentés de s'imaginer que le rôle du radiologue se borne à obtenir de belles images fluoroscopiques ou des eliehés irréprochables, la lecture des chapitres consacrés à l'exploration du squelette ou de différents organes montrera quelles sont la multiplicité et la variété des moyens employés : inspection sous des incidences variées, manœuvres externes ou internes dans le but d'éprouves la mobilité de certains viscères, mesure des surfaces par la méthode orthodiagraphique, injections de substances opaques destinées à rensei-gner sur la forme de cavités normalement inexplorables, etc.

Mais toutes ees épreuves seront elles-mêmes inefficaces si le médecin qui les pratique n'a pas de notions précises d'anatomie et de physiologie ainsi que cette connai-sance des aspects normaux des images qui constitue l'anatomie radiologique.

Mis en possession des différentes méthodes d'exploration le lecteur peut aborder avec fruit l'étude du radiodiagnostic en clinique qui constitue la troisième partie du volume.

L'auteur n'a pas manqué de tenir compte des enseignements de la guerre actuelle aussi bien en ce qui concerne les lésions du squelette que le sujet si important de la recherche, de la localisation et de l'extraction des corps étrangers.

Il y a lieu également de signaler les développe-

ments apportés à l'étude des affections des voies digestives et urinaires.

Grâce à des perfectionnements de technique qui nécessitent une collaboration étroite entre le chirurgien et le radiologiste, le champ d'application des rayons X à la clinique a été considérablement élargi.

En somme, il s'agit d'un volume qui, tout en restant volontairement elair et concis, n'en sera pas moins utilement consulté par les médeeins spécialistes ou praticiens, désireux d'utiliser toutes les ressources de la radiologie, pour le plus grand profit des malades.

A STROUT

Prothèse de chirurgie cranio-maxillo-faciale, par J. LEBEDENSKY et M. VIRENGUE. 1 vol. gr. in-8, avec figures, Paris, 1918 (J.-J. Baillière, éditeur). -Prix : 25 francs.

Encore un livre de chirurgie de guerre, un des plus utiles, un de ceux qui sont nés des circonstances, de l'obligation de soigner ces milliers et ces milliers de blessures du crâne, de la face et des maxillaires, sources innombrables d'infirmités cruelles et de dissormités plus cruelles encore. Aussi n'est-il pas étonnant que les chirurgiens se soient particulièrement attachés à réparer ces lésions affreuses. Dès les premiers jours de la guerre, la collaboration des stomatologistes, des dentistes, des artistes en prothèse s'est imposée à eux. De leurs efforts combinés sont nés des travaux sans nombre, et les blessés qui leur doivent d'avoir retrouvé des fonctions abolies ou une physionomie normale se comptent, certainement, par dizaine de mille.

Dans ce livre, dû précisément à la collaboration d'un dentiste des hôpitaux de Paris et d'un chirurgien, et qui nous est présenté sous l'égide du chirurgien de haute valeur et de haute conscience qu'est notre ami II. Delagenière, on trouvera une description complète et détaillée de tout ce qui a trait à la eranioplastie, aux fractures des maxillaires, aux blessures et destruction du massif facial, aux lésions du massif et des nerfs de la tête et du cou. La prothèse mécanique et les opérations réparatrices, les greffes cartilagineuses ou ostéo-périostiques y sont

étudiées dans tous leurs détails. Il est impossible d'analyser et de résumer ee gros travail nourri de faits et vécu pour ainsi dire par ses auteurs. Le lecteur y trouvera tout ce qu'il est possible de demander à un ouvrage de ce genre. J.-L. F.

#### NOUVELLES

Le groupe médical parlementaire du Sénat. -Lo groupe médical [parlementaire du Sénat, par 31 voix sur 34 votants, u élu président, M. Chauveau, sénateur de la Cote-d'Or.

de la cote-d'or.

Après avoir remeridé ses confrères, le nouveau président aproposé de réunir le groupe régulièrement chaque mois, d'établir entre le groupe, la presse médicale, les associations professionnelles, un contact plus intines de demander, notamment, à l'Union des Syndicats médicales de la cote de la contraction de la contra canx de convoquer (lorsque cela parastra nécessaire) le Président et le Secrétaire du groupe médical parlemen-taire aux réunions de son Conseil d'administration, Do cette façon, le Parlement sera tenu au courant dos desiderata du Corps médical.

Le groupe a, ensuite, examiné les vœux du Conseil d'administration de l'Union des Syndicats médicaux sur Torganisation de l'Inten des Syndicats médicaux sur l'organisation de la lutte coutre la syphilis; il en a approuvé les termess, après quelques additions ou modifications légères qui n'en changent ni le sens, ni la portéc. Enfin, M. Gilbert Laurent, scerétaire du groupe, a donné locture des réponses ministriciles faittes aux demandes locture des réponses ministriciles faittes aux demandes

ou démarches du groupe, en faveur des médeeins (mise hors eadre des vieux médeeins, nomination au grade d'aide-major des docteurs en médeeine mobilisés, fournitures d'essence pour autos et permis de circulation étendus aux arrondissements limitrophes de la résidence des praticiens)

En dernier lieu, le groupe a décidé de renouveler ses démarches en vue de faire accorder aux étudiants mobi-lisés et aux P. C. N. de plus grandes facilités pour continuer leurs études médicales pendant la guer

Académie de Médecine. — L'Académie de Médecine vient d'arrêter la composition des commissions de prix pour 1918. Ont été désignés : Prix Alvarenga : MM. Blanchard, Vaillard, Quénu.

(Voir la suite, p. 206.)

### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6,000 tr. Prix Desportes.

.... « Toutes les preparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la Digitaline Cristallisée (1) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HIICHARD(1) Découverte par NATIVELLE,

DIGITALINE Cristallisée

GRANULES ROSES ou 1/10° de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

GRANULES BLANCS nu 1/4 de milligr. SOLUTION au millien

AMPOULES on 1/10\* de milher

AMPOULES au 1/4 de milligr.

Eches et Litterature : 49, Boule Port-Royal, Parisi

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES : Toutes maladies infectieuses : PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLA; INE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansementa, l'ellectrargol a donné des résultats concluents dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montro jamais nuisible vis-à-vis des collules vivantes Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisée jusqu'ion.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intravelneuses - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS





Exiger surtoutes les boîtes et fiacons la Sign Littérature et Echapt\*\*\*: S'air. i NALINE, ri-iViller





MARQUE DÉPOSÉE

Extrait complet des Glandes neusiques

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Pramière Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la l'epton nère Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la 1 Découveurs en 1836 par E. GALBRUN, pocteur en Pharmacie Remplace toujours icologosamente established establish

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusemo t à la disposition des Médecins chofs de formations sanitaires les flacons d'INDALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

# GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme)

Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau. etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux suons (glycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Académie de Médecine par le prof. A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides adueux.

Le GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé: à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Dose : 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable: Une injection par jour (ampoule 2 e.e.).
Croissance, Recalcification, Grossesse,
Allaitement, et contre toutes formes de Débilités
et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, Paris. - Détail: Toutes Pharmacies.



Prix Amussat: MM. Robin, Monod (Charles), Routier. Prix Apostoli : MM. Gariel, Pouchet, Béclère Prix Audiffred : MM. Hanriot, Troisier, Blanchard,

Railliet, Mon od (Ch.), Netter. (ailliet, Monod (Ch.), Netter. Prix Baildarger: MM. Hayem, Troisier, Babinski. Prix Barbier: MM. Baequoy, Vullin, Chauffard. Prix Berraute: MM. Hayem, Delorme, Kirmisson. Prix Boutlard: MM. Vallin, Chantemesse, Wurtz.

Prix Bourceret: MM. Troisier, Roger, Achard. Prix Buignet: MM. Hanriot, Regnard, Gley, Prenant Léger, Berthelot.

Prix Campbell-Dupierris: MM. Reynier, Bazy, Routier. Prix Capuron: MM. Moureu, Meillère, Menetrier. Prix Civrieux: MM. Vallin, Letulle, Babinski.

Prix Clarens: MM. Vallin, Netter, Wurtz. Prix Daudet: MM. Gilbert, Letulle, Brault. Prix Desportes : La section thérapeutique.

Prix Diculafoy: MM. Hallopeau, Widal, Babiuski. Prix Godard: MM. Laveran, Widal, Murie Pierre. Prix Guinchard: MM. flutinel, Chantemesse, Menetrier. Prix Gurman : Troisier, Gilbert, Béelère. Prix Herpin (de Genève) : MM. Letulle, Marie Pierre,

Prix Huchard : MM. Buequoy, Gariel, Robin, Hanriot, Guignard, Barrier, Mesureur. Prix *Itard*: MM. Netter, Balzer, Mariau

Prix Laboric : La Section de Chirurgie et Médeeine opératoire.

Prix Larrey : MM. Le Dentu, Hallopeau, Vaillard, Prix Laval: MM. Pouchet, Roger, Prenant. Prix Lefort: MM. Meillère, Mesureur, Grimbert. Prix Lorquet: MM. Delorme, Marie Pierre, Babinski. Prix Magitot: MM. Galippe, Schwartz, Sebileau. Prix Megnot: MM. Wurtz, Sebileau, Lermoyez. Prix Monbinne : MM. Laveran, Blanchard, Railliet. Prix Morin (Anna); MM, Hutinel, Netter, Marfan, Prix Pannetier : MM. Vullin, Richelot, Julaguier.

Prix Potain ; MM. Vailfard, Roger, Achard.

Prix Roger: MM. Pinard, Hutinel, Marfan. Prix Sabatier: MM. Delorme, Balzer, Marie Pierre. Prix Saintour : MM. Gariel, Le Dentu, Laveran, Pozzi, Gilbert.

Prix Stanski : MM. Netter, Brault, Achard Prix Tarnier: MM. Champetier de Ribes, Doléris, Bar. Prix Tremblay: MM. Pozzi, Riehelot, Bazy.

Prix Vautrin-George: MM. Robin, Grimbert, Delezenne. Prix Vernois: MM. Buequoy, Bourquelot, Vincent. Prix Zembaco: MM. Laveran, Blanchard, Balzer.

Nécrologie. — Nous apprenons, avec regret, la mort de M. Guénette, médeein sous-aide-major et de M. Esmeire, médecia auxiliaire, frappés l'un et l'autre, il y a quelques semaines, par le même obus devant le poste de secours de l'un d'eux

### Broméine MONTAGU

SIROP (0.03) PILULES (0.01) INSOMNIES

RMPOULES (0.00) SCIATIOUS

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS-

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Médecin demandé pour représenter spécialité pharmaceutique. - Ecrire P. M., nº 1496,

Veuve médecin prend. dans sa villa, bord mer,

enfants ou jeunes gens délicats. Collège proximité. - Ecrire P. M., nº 1421.

Doct. Paris, ayant belle sit. médicale, désirerait connaître jeune confrère acceptant de lui servir d'assistant, maintenant ou après guerre et susceptible de reprendre sa clientèle. Ecrire P. M., nº 1491.

Bonne clientèle de campagne à céder imméd., pays agréable, bien desservi à 1 h. 1/2 Paris. Reprise bail, legère indemnité. - Ecrire P. M., nº 1805

Médecin libre après-midi cherche place assistant clinique Paris ou occup, para-médicale. — Ecrire P. M. no 1810

Etudiant médecine, 15 inscr., réformé guerre, très expérimenté petite chirurgie, accouchements, méd. générale, demande occup. après-midi. - Ecrire P. M., nº 1811.

#### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (co dornler on étais vissé, s'ouvrant et se formant à velontéponr 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes. Emulsion MARCHAIS Phos 1 ho-Gréosotés
Do 3 à G cuil. à café

OUATAPLASME Pansement complet du D'LANGLEEBRT Phlegmasles Eczèma, Appendicites, Phlèbites. Erysipèles, Brôlores.

or obsent O. Posts.

Рать - L. Мляниких инстивест і газ часчена

TRAITEMENT DE SOMNIE NERVEUSI



### LABORATOIRES DURET ET RABY

5. Avenue des Tilleuls . Pagis

nipost Echantillons sur demandé à tous les Docteurs

COMPRIMÉS



### VASOLAXINE

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

### LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS : CONSTIPATION HABITUELLE; dans es maladies alguës (Gèvre typhoïde); cher les opérés du ventre; dans l'appendicits chronique; dans l'entérite muco-mombraneuse; chez les prostatiques; chez les fommes enceintes.

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS :

LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES : (Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences. Académie de Médecine Communications Société Médicale des Hépilaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917). en 4947 ·

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

Nours besons.

Tous les Pharmaciens ont de la VASQLANINE ou peuveat se la procuror chez lo Commissionnaires on aux LABORATOIRES REBEC.

N. B. — Malgré la difficulté de se proenrer la matière première et les accessoires, tous avoas toujours pu approvisionner acs clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous

### VALÉRIANATE GABAIL " désodorisé '

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur den Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

### Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hepatique, Puncréstique, Testiculaire, Maghrétique, Surrénai, Thymique, Sypophysalie.

# INFECTIONS et TOUTES SEPTICEMIE

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

### CAPSULES DARTOIS

O.O. Cromoto de libere libro en Galacol. — a 6 3 à chaque repen CATARRES et GRONGHITES CHRONIQUES. — Q. Reno Abril, PARSA

## Traitement LANTOL

Rhodium B Colloidal électrique.

1913. - Gand : Médaille d'Or

### NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycerophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. – Lyon : Diplôme d'Honneur

### FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication

VERTIGES

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantillons et Príx spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulance



Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

### SAVON DENTIFRICE VIGIER Le meilleur Dentifrice antiseptique.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. Surrras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résoreine. Savon à l'ichthyol, S. Solliureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Galacol
par cent. cube, pour injections hyppdermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette hulle, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morne frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloizes; elle est tres oles supportée, même pendant i été.





ASSON et Gio, 120, Eculevard Saint-Germain ABONNEMENT: Paris, 20 fr.: Départements, 25 fr. Étronger, 26 fr

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

### PAVÉRON

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules ... Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

### IPECA total Dausse

Ampoules pour injections

Aussi actif que l'Emétine à doses
beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Advnamie, Neurasthénie,

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

### CONSTIPATION-COLITES

Paraffine

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI (Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café, Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS







Le plus Puissant

des Décongestifs



réléphone Arch.

L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique

### **PNEUMON BRONCHO-PNEUMONIE** FIEVRE TYPHOÏDE ÉRYSIPÈLE MYCOSES

L'IODÉOL N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE

Adresse télégraphique ODVIEL-PARIS Iode Colloïdal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) e Conquest Licenty Smillique, La Constant Constant de 1° Classe)

PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie

ÉVITE toute complication

E. VIEL & C'

2, rue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARIS

POSOLOGIE FORMES

- 1. AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent. cube pour injection intra-muscul. indolores (une ou deux par jour).
- 2º CAPSULES : six à huit par jour. LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 10 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

LA

## MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 4 % fr Les abonnements partent du commencement de chaque :

F. DE LAPERSONNE de elinique ephtalmelegique

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE ofossour agrégé, en de l'hôpital C

- DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Beucicaut mbre de l'Académie de médec

H. ROGER
Doyon de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dien,
embre de l'Académie de médecis M. LERMOYEZ

Prefesseur de clinique médicale à l'hépital Cochin, Membre de l'Académie de médecine Médecin de l'hôpital Saint-Ante ibre de l'Académie de r F. JAYLE

Chef de clin, gynécologique à l'hôp Secrétaire de la Birection

- BÉDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESPOSSES J. DUMONT

Adresser lout ce qui concerne la Rédaction à " Prosse Médicale ' 120, boulevard Saint-Germain (6\*) (Saus indication de Nom)

#### SOMMAIRE

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

#### Articles originaux :

O. Josué, M. Parturier et A. Berrut. - Les pous sées rhumatismales au cours des cardiopathies chroniques, p. 161.

R. Didien. - L'extraction des projectiles du bile pulmonaire, p. 162.

E. S. HARDE-M. D. et Mile A. Hauser. - L'association streptocoque-staphylocoque dans les ostéites chroniques, p. 164.

#### Sociétés de Paris :

Société de Neurologie, p. 165. Société médicale des Hôpitaux, p 165 Société anatomique de Paris, p. 166. Société de Thérapeutique, p. 167. Société de Chirurgie, p. 167. Académie des Sciences, p. 168. Académie de Médecine, p. 168.

#### Supplément :

F. HELME. - Petit Bulletin. VARIÉTÉS. CORDESPONDANCE LIVRES NOUVEAUX. NOUVELLES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

### ANTISEPTIQUE — DÉSINFECTANT \_USOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuii, PARIS

### Sirop DERBECO

à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris

### RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

### SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rus Aubriot, PARIS.

XXVI. ANNÉE. - Nº 18. 28 MARS 1918.

#### PETIT BULLETIN

Le dernier ouart-d'heure?

J'avais rédigé hier, pour votre distraction, une interview avec mon vieil ami Pessimius, qui n'eut jamais occasion meilleure de reparaître sur le plan de l'actualité. Bien entendu, Pessimius, que je situais dans une cave au moment d'un bombardement, se répandait, d'une voix évidemment caverneuse, en propos plutôt amers et parfois justifiés.

Je suis tout à fait de son avis, par exemple, au sujet des eanons à longue portée et des bourrages de crâne qui suivirent. Comment! des informateurs ont l'aplomb de nous raconter, en guise de consolation, que c'est nous qui, les premiers, avons mis à l'étude les obus et les pièces dont Wells et Jules Verne nous avaient déjà entretenus dans leurs romans. Mais si nous les avions étudiées, ces pièces, pourquoi ne pas les avoir réalisées. Que nous importent les érections intellectuelles plus ou moins brillantes et heureuses de nos Français, si la fécondation ne suit pas? Il en est de même pour notre diplomatie, la partie la plus faible peut-être de notre organisation vétuste. Là encore, Pessimius pourrait soutenir avec raison que, combattant en maîtres et au premier rang, nous n'avons pas toujours re-

DIGITALINE oristallisés

Granules - Solution - Ampoules

SELS RILIAIRES

Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr. Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

aboratoires FOURNIER Frères, 20, boul de l'Hôpital, PARIS

vendiqué notre place, qui eût dù être prépondérante dans les Conseils alliés.

En réalité, nous avons les plus beaux cerveaux du monde, mais nous manquons de caractères. En intellectuels raffinés que nous sommes, nous jugeons les hommes d'après une échelle de valeurs qui est en tous points détestable. Ce n'est pas l'intelligence qui importe, mais l'action et le sens des responsabilités; cette vérité, le vieux Bretonneau la condensait dans une formule aussi simple que vraie : Un homme ne vaut ni par son avoir, ni par son savoir, mais par son caractère.

Tout cela, néanmoins, n'est rien à l'heure présente. Quand les deux partis du Droit et de la Force sont aux prises en une immense ruée, qu'importent les paroles! le moment n'est plus à philosophailler et à discourir. Notre devoir étroit, à nous médecins, est plus simple : il faut « tenir », e'est-à-dire user de toute notre influence pour administrer à ceux qui nous entourent ou que nous visitons, les toniques moraux dont ils pourraient avoir besoin.

Quant aux jeunes et aux vaillants, qui s'acharnent à leur besogne, là haut, dans leurs postes de secours, ce ne sont pas des conseils ni du renfort moral qu'il leur fant. Par leurs sacrifices généreux, ils ont trop bien tenu notre drapeau corporatif, ils ont trop bien mérité de la Patrie, pour qu'on puisse se permettre avec eux la moindre parole d'encouragement. Je me borne donc à leur

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

#### RHESAL VICARIO (tromme)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

Anémie, Convalescence. Débilité, Surmenage.

USCULOSINE

Antisyphilitique très puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies

Pius actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES : 20 centige, tous les 4 jours (12 à 11 injections pour une cure)-nomes MOYENNES : 20 a 25 centige, tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject peur une cere).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS LABORSTOIRES NALINE, à Villeneque-la-Garenne .inc).

adresser notre souvenir ému et notre hommage de reconnaissance. Et sur ee, comptant sur eux comme ils comptent sur nous, répétons-nous que nos cartes sont bien tennes, que nos hommes sont bien armés, bien commandés, et d'un cœur impayide attendons et espérons.

F. HELME.

·\*

P.-S. - Dans un des derniers bombardements par avions, un hôpital de l'avant, où ont passé presque tous nos médecins-majors mobilisés et maints confrères de l'arrière, a été systématiquement détruit. Heureusement, il n'y cut aucune victime, grâce à la rapidité de l'évacuation. Les Allemands, qui ont grandement profité des méthodes instaurées dans cette formation, se sont acharnés contre elle. L'attention est déficate au possible, n'est-ce pas? Ils diront : e'est la guerre! Soit. Nous pensons, nous, que c'est la guerre barbare poursuivie avec une crnauté inutile. Et tout en estimant que cette ambulance a noblement fini, nous tenons à signaler le caractère spécialement féroce de sa stupide destruction. Et nons adressons au cheféminent, qui durant trois années a dirigé cette œuvre, l'expression de notre vive admiration et de nos profonds regrets.

F. 11

#### VARIÉTÉS

D. Les médecins, placés hors cadres, out-ils le droit de voyager en uniforme sur les compagnies de chemins de fer et peuvent-ils prétendre au larif militaire dont jouit tout officier?

R. Les officiers hors cadres pour raisons de santé n'out pas le droit de voyager à tarif réduit sur les chemins de fer. Dr P. B.

#### CORRESPONDANCE

Monsieur le Directeur

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir insérer une rectification et quelques remarques à propos de l'article de MM. Lecuhardt et Tixier, paru dans votre numéro du 4 Mars 1918.

Ces auteurs, après avoir traité leurs paladéens par des injections intramusculaires systèmatiques de quinine, ont obtenu un pourcentage d'accès quotidiens de 0,5 pour 100. Ils ajoutent : « ee dernier chiffre contraste singulièrement avec celni fourni par des statistiques récentes sur les résultats du traitement par la voie gastrique ; 5 à 35 accès pour 100 malades, suivant les jours (Garin) ». Et ils citent en bas de la page mon article sur le Traitement du Paludisme, in Paris médical, 3 Novembre 1917. J'ai au contraire montré dans cet article que le trajtement quinique par voie buccale, que je préco-nise, m'a permis d'abaisser le pourcentage quotidien à 5 pour 100, quelquefois moins, tandis que d'autres méthodes, que je combats, m'ont donné un pourcentage atteignant parfois 35 pour 100. Cette rectification faite, mes distingués confrères Leenhardt et Tixier voudront bien me permettre de remarquer que les statistiques, en matière de paludisme, n'ont de signification que si elles ont été faites en même temps, et par les mêmes auteurs. Il est bien évident, en effet, que si on a à traiter des paludéens récem ment infestés, le nombre de lenrs accès sera beaucoup plus élevé que s'ils sont infestés depuis longtemps, quelle que soit la méthode thérapeutique employée. Aussi, pour entraîner la conviction que la méthode des injections de quinine est supérieure à celle de l'ingestion de la quinine par la bouche, je crois qu'il manque à MM. Leenhardt et Tixier une étude des résultats qu'ils auraient obtenus eux-mêmes dans leur hôpital, sur le même lot de malades, avec

le traitement par ingestion.
Je ne prétends pas que l'une des denx méthodes soit supérieure à l'aure, l'eur efficacité est sensiblement égale si leur application est minutieusement surveillée. La principale objection aux injections de quinine, c'est la douleur qu'elles provoquent. Elles out cependant une indication absolue : l'intôlérance

gastrique, si fréquente chez les paludéens au début

Recevez, Monsieur le Directeur, avec mes remerciements, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

OF CIL. GARIN.

Professeur agrègé à la Faculté de médecine de Lyon, médecin-chef du centre paludéen de lite (Drome).

#### LIVRES NOUVEAUX1

Atlas d'ophtalmoscopiede guerre, par le professeur Filix Lacanaxes, de Bordeaux, médecin principal de 1r classe, directeur du Service central d'Ophtalmologie de la XVIII région. Texte français et anglais. 100 planches dont 20 en trichromie (Masson et 6r, éditeurs). — Prix: 35 françs.

Cet ouvrage contient une étude descriptive très complète des lécions de l'Cial près les trumantismes de guerre, ayant en apparence respecté le globe. Chaque planche, avec observation à l'appni, représente autant de types différents et dans l'ensemble l'Alfas fait passer sous les yeux du lecteur tous les détails des désordres ophalamoscopiques.

Les 100 observations et les planches con prédecs d'une Introduction, oi Vauteur trace, à traits larges et précis, toutes les particularités nouvelles et originales qu'une étude paiente de plusieurs années a pu lui faire découvrir dans les yeux des blessés de guerre; ces particularités se résument dans les propositions suivantes correspondant à 6 catégories distintes d'observations.

1º Il existe des lésions des membranes profondes sans que le sujet ait été, à proprement parler, blessé. Elles sont produites par le simple ébranlement de l'air.

2º Lorsque le projectile de guerre a frappé le blesse an-dessus de l'arcade orbitaire, l'œil ne présente aucune lésion; seul le nerf optique, qui plus

1. Par décision de Syndicat des Éditeurs (27 Juin 1917), tous les onerages médicaux supportent une majoration provisoire de 10 p. 100 sur les prix annonces.



Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

## AMPOULES D'HUILE CAMPHRÉE FRAISSE

à 10 %, 20 % et 25 % de Camphre par centimètre cube.

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES: & trancs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

Echantillons gratuits pour essais à MM, les Docteurs. -:- MARIUS FRAISSE - Téléphone : Passy 82-16

tard e'atrophie, est intéressé dans le canal optique.

3º Lorsque le projectile passe dans le massif facial,
loin de l'orbite et saus le fracturer, il se produit une
lésion maculaire d'ébranlement par propagation des
ondes vibratoires de la face au contenu de l'orbite.

4º Quand l'orbite est fracturé, il criste, outre une lésion d'ébralement dans la région maculaire, une lésion périphérique exactement en face de la fracture orbitaire : e'est une lésion de contact, son sège est déterminé soit par un choc d'irect du fragment osseux souleré, soit par le point où l'onde vibratoire prend d'abord contact avec l'esti.

a snora contact avec I ceil.

5º Quand le projectile traverse l'orbite en passant
dercière l'oril, le nerf optique est désineéré, soit
parce qu'il est directement lésé par le projectile,
soit parce que l'oril brusquement chaseé de l'orbite
tire violement sur sou nerf.

6° La 6° catégorie se rapporte aux lésions de l'œil par choc direct et montre que les désordres anatomiques sont, en pareil cae, analogues à ceux que l'œil subit par simple ébranlement.

Outre ces données, en vérité inédites, le lectsur trouvera dans cet ouvrage une étude clinique approfondie des hémorragies traumatiques des gaines optiques, et la description ophtalmoscopique originale d'une affection nouvelle, la choriorétinite proliférante traumatique.

#### MQUVELLES

Instructions aur la acolarité des étudiants sons les drapeaux desclaages antérieures à la classe 1918. 
— Les étudiants des classes antérieures à la classe 1918, déjà inscrits dans les Facultés et actuellement saus les drapeaux, sant autorjaés à pracire des inscriptions et à paursuivre leur solarité à partir du 1ºr Avril 1918, dans in mesure où le leur permettrant leurs abligatians miliens en comment de leur paractirent leurs abligatians miliens.

la mesure où le leur permettrant leurs abligatians militaires.

Ces étudiants prendrant des inscriptions et poursuivront leur scolarité dans les conditions régismentaires, sauf les modifications guivantes:

A. — Classes 1942, 1943, 1914. — Les étudiants de ces classes sont autarisés à prendre, dès maintenant, les deux

premières inscriptions de l'année scalaire au début da laquelle eur scolarité a été interrampue, ou la deutième inscription si leur scolarité n'a été interrampue qu'après la première inscription, de manière à pauvair prendre régulièrement la traisième inscription et à se présenter aux examens, 21 leur est passible, à la fin de la présente unnée scalaire au à une des sessians ardinaires au extraordimières suivantes.

B. — Classe 1915. — Les étudiunts de cette classe qui ant déjà une inscription pour l'année scalaire 1914-1915 paurront prendre la seconde. Paur eux et pour eux qui ant déjà deux inscriptions de cette même année scolaire, la secande inscription seru cansidérée comme validée, de telle sarte qu'ils puissent paursuivre leurs études.

D. — Classe 1917. — Les étudiants de cette classe paurrant paursulvre leur scolarité en prenant au 1° Janvier 1919 la secande inscription de l'année scalaire 1915-1916. Ceux qui ant déjà trois inscriptions pourrant passer leurs

examens en Avril 1919.

Les étudiants engagés valontaires bénéficierant des mêmes canditions que les étudiants de la classe incarparée dans l'année scolaire aù ils ont cantracté leur enga-

gement, Les étudiants incorporés postérieurement à l'appel de leur classe faront l'objet de décisions ministériellss spéciales en raisan de la date de leur incorporation et de leur situatian scolaire.

Les étudiants paurvus de quatre inscriptions pourrant se présanter à la plus prachaine session ordinaire au extraordinaire.

Les étudiants ajournés à une sessian ordinaire pourrant se représenter à la session extraordinaire suivante; ceux qui seront ajournés à une session extraordinaire pourront se représenter à la session ardinaire suivante.

Les étudiants qui ne sant pas dans la zane des armées passavant leurs examens dans les assainas ardinaires ou dans des sessions extraordinaires auvortes au commencement de Janvier, d'Ayril et d'Octabre. Pour ces étudiants, il n'est rien changé à la dispasitian des examens de médecine, ancien régime. Les étudiants de la zane des armées nuront le droit, du 1<sup>er</sup> Dècembre au 1<sup>er</sup> Juillet, de salliciter un examen individuel, hars session, selon leurs permissian militaires. Si leur permissian caîncide avec une sessian ordinaire ou extraordinaire, ils aeront auta-

risés à se présenter immédiatement. Les étudinats retenus lain du siège d'une Faculté ou Ecale sobt autarisés, sait à prendre des inscriptions cumualtives en hedicient d'une extension à leur cas du dèret du 8 Juillet 1914 et dans les conditions de co dégret, eseit à fairs perdors des inscriptions ordinairs par personne qualifiée, munie, en plus des pièces exigées par les règlements, d'une procuration de l'étudiant et d'un certificat du chef da carps attestunt que l'étudiant est bien sous les drapeaux et laux d'êtut de su présentie tien sous les drapeaux et laux d'êtut de su présentie tien sous les drapeaux et laux d'êtut de su présentie carequionnelle et uniquie. Cette mesure est tant à fait exceptionnelle et uniquie.

et aux étudiants visés plus haut. Des dispositians spéciales daivent être prises en faveur des étudiants en sciences, en médecine et en pharmacie, en raisan des travaux pratiques et stagss qu'ils doivent ciflectuer.

Les étudiants de P. C. N. des classes 1914, 1915, 1916 to 1917, poursus autérieurement au en vertu de la présente instruction de trois insoriptions paurront se faire délivrer, après examen de las red assis par la Faculté, un certificat provisoirs et prendre une première inscription de méderine qui leur premetra ultérieurement de traite de la commentation de méderine qui leur premetra districtement de méderine série de travaux pratiques de P. C. N., réduité d'ailleurs au minimum nécessaire, soit pendant qu'ils auront auvit, dans un centre universitaire, les caurs de préparation agrade de méderin auxiliaire, soit qu'ils autont auvit, dans un centre universitaire, les caurs de préparation agrade de méderin auxiliaire, soit un des la comment de la comment de des des la comment de la confet de des la comment de la confet de l'action de l'action de des l'actions de l'action de des l'actions de l'action de des l'actions de l'action des mémers de action de l'action de l'a

Les étudiants en médecine, en sciences au en pharmacie qui pourrant bénéficier de la présente instructian ne seront pas dispensés de stages et da travaux pratiques. Les inscriptions et les examens de ces étudiants aurorat qu'un enractére pravisaire. Dès qu'il sera possible, et jusqu'à la fin de la guerre, avec le consentement de Tautarité militaire, sous une forme pérégée et plus inten-

(l'oir la suite, p. 214.)

# ÆTHONE

Toux spasmodique

# Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

BYANTS: Administrer à chaque fois :

ATTENDE L'ANTICLE PRODUCT

ANTICLE PRODUCT

AU dessus de 2 ann ; 10 a 10 couttes

Au dessus de 2 ann ; 15 a 20 couttes

Au dessus de 2 ann ; 15 a 20 couttes

Au dessus de 2 ann ; 15 a 20 couttes

Au dessus de 2 ann ; 15 a 20 couttes

Au dessus de 2 ann ; 15 a 20 couttes

Au dessus de 2 ann ; 15 a 20 couttes

Au dessus de 2 ann ; 15 a 20 couttes

Au dessus de 2 ann ; 15 a 20 couttes

Administrer 5 à 6 doces et plus par

Al serviro, une demi-busque génatice

Citterature of Stantillons: FALCOZ & C.

#### COLLOÏDES CLIN PURS. ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SDUDE et de TDUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

Argent \ colloidal

ECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloidal) Ampoules de 5 et 10 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE. COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-veindans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1440

# PALUDISME

Camurgyl du St Gloameur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le FLACON (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient nl sucre, nl chaux, nl alcool,

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantillona et Prix spéciaux pour les Hôpit

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Poptom DEGOVERTE EN 1836 par E. GALBRUM, portue En PHARMAGIE

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme Vingt gouttes 10DALOSE agassent comme un gramme lodure alcalm Doses quotidiennes : Cinq à vingt gouttes pour les Kafants, dux à cinquante gonttes pour les Adultu onttes pour les Adultes LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRS GALBRUN. 8 & 10. Rue du Petit Musc. PARIS

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International da Médecine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusemett à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'INDALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates. éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

(Kola Glycérophosphatée Granulée)

à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraîche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les glucosides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraîche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un élément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaine granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL : TOUTES PHARMACIES

RECONSTITUENT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE

"Phospho-Glycerate de Chaux pur"

6. Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMAG

### DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiagues. DOSE HABITUELLE:

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE ÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériasolérose Menstrustion difficili Troubles de la Ménopau

RUNIER & Cie, 6, Rue de la Taci et toutes Pharmacies.

#### OPOTHÉRAPIE VIGIER 12. Bouley, Bonne-Houvelle

PARIS

### CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

### Capsules Corps thyroide

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par four.

### Traitement des Maladies

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomvélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

# (néposé)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN Académie des Sciences.

Le Flacon de 80 comprimés"

Communications en 1917:

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hópilaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917). 4 fr. 50 #

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

sive, ces stages et travaux seront organisés dans les Facultés ou Ecoles de telle façon qu'une période continue d'au moins trois mois corresponde aux exercices prévus pour une aunée. Les certificats d'examens et diplômes ne pourront être délivrés qu'uprès ce complément nécessaire des études et après décision de la Faculté. Les étudiunts des classes antérieures à 1918 pourront

opter entre la reprise immédiate de leurs études confornément aux réglements antérieurs et aux présentes justructions ou le bénéfiee complet des mesures réparatrices qui pourront être prises après leur libération.

A la fin de la guerre, les étudiants qui auront repris leur scolarité en vertu des présentes instructions n'en bénéficierant pas mains des mosures réparatrices en tant qu'elles pourront s'appliquer à leur situation scolaire au moment on ces mesures seront prises-

I. LAUREBUR

Société anatomique de Paris. - La prochaine séance uura lieu le samedi 13 Avril, à 3 h. 45, à l'Ecole pratique, musée Dupuytren, comme d'habitude

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. MARKTHEUX, imprimeur, 1, ruo Cassette

### Dragées DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORG-ANÉMIE MONTAGO, 49, Bool, do Port-Royal, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Médecin demandé pour représenter spécialité pharmaceutique, très peu concurrencée. - Ecrire P. M., nº 1496.

Après décès, poste physiothérapie à céder, bonnes conditions, dans grande ville de l'Ouest. - Ecrire P. M., nº 1498.

Docteur, très au courant clientèle, cherche remplacement - Ecrire P. M., nº 1812.

#### LES ESCALDES

(Pyrénées:Orientales). Station climatique Française, 1.400 mètres d'altitude,

Du 1º Novembre 1917 au 1º Mars 1918 Pus un jour de brouil/ard, 90 jours de ciel sans nuages

Panorama splendide
Plus merveilleux que l'Engadine à Saint Moritz.

SANATORIUM DES PINS et VILLA JEANNE D'ARC (Lamotte-Benvron)

Pour ces divers Etablissements, s'adresser au Docteur Hervé. Lamotte-Beueron.

CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES CABINET ( GALLET BEMPLACEMENTS. Renseignements gratuits

47, boul, Saint-Michel, Paris. — Tél. Gob. 24-81.

Tuberculoses, Bronchites, Catarches. Emulsion MARCHAIS Phospho-Ortosofts Do 3 à Ocuil, à café. OUATAPLASME Pansement completed to the LANGLEBERT

# DIGESTINE Granulée D

Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire

Fohantillons : DALLOZ & Co, 13, Boulf de la Chapelle, PARIS 960585

Granules de Catillon a 0.001 Extrait Titre de

ONIQUE DU CŒUR, DIURÉTIQUE RAPIDE NON DIURETIQUE - TOLERANCE INDÉTI ASYSTOLIE, DYSPIÉE, OPPRESSION, ŒDÉMÉS, Áffections MITRALES, Cardiopathies dos ENFANTS et VIELLARDS, etc. nbre de Strophantus sont inertes, les teintures sont infidèles, exigat la Eigasture CAT.

PARES, 3, Boulsvard St-Martin et Pares.

Granules a Catillon TONIQUE OU CŒUR PAR EXCELLENCE

ureCATILLON, Brizer deader

Tablettes de Catillon

OST 25 carps thyroide
Titré, sterilisé, bien toléré, actif et agréable.
1 à 2 contre Expandème.
2 à 8 contre Obstité, Goitre, Morpétisme, ctc.
FL. 3 fr. — PARIS, 3 Boule St-Martin. FL. Sfr. — PARIS, 3 Boul St. Martin.

SYPHILIS & PALUDISME

PILULES (3.10 "Rectine par pitulga, Vine à 2 pilules par jour pendant 10 à 15 journ. GOUTTES riègoutes équivalent à 0.03 "l'inéctine) à 10 féguri air par pendant 21 si journ. AliPOULES & (3.10 d'itécline par amponite) l'injecter une amponite par jour pendant 21 de 15 journ. AMIPOULES Big.ong Hostine par as

# (Combinaison d'Hoctine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels.

PIL JLES (Par pluie: Hectine 0.10; Pratolodure Hg. 0.05; Ext.Op. 0.01). Durée de l'une à deux pluides par jour.

GOUT's ES (Par Doutles: Hectine 0.05; Hg. 0.04). Du été gout, papior. 1 to 1 15 jour. AMPOULES A (Par ampoula: Hectine (4/6; Hg. 0.01). | Une ampoula par jou AMPOULES B (Par ampoula: Hectine (2/0; Hg. 0.01). | Pendant 10 d 15 jours INDOCORES

Laboratoires to l'HECTINE 19 Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-fa Garenne (Sch

Le plus Puissant Reconstituant, général

Médication arrégié-phosphorée

1. Histrodéhol. MALINE est
indique dant tous lesca goil forganisme
(destite), par une cause queléorque,
identification de la constant de la competito de sang remnéraiser los
tes ess oil faut releves r'est général, anxieter la competitos de sang remnéraiser los
tes ess oil faut releves r'est général, anxieter la competitos de sang remnéraiser los
tes ess oil faut releves r'est général, anxieter la competitos de sang remnéraiser los
tes ess oil faut releves r'est général, page la concentre s, escoroute,
L'MPPATEME, Anxiete, REURASTHÉMIS, ANTHER, DARETT, AFFECTIONS
L'MPATEME, Anxiete, REURASTHÉMIS, ANTHER, DARETT, AFFECTIONS
L'MPATEME, Anxiete, REURASTHÉMIS, ANTHER, DARETT, AFFECTIONS
L'MPATEMENT, ANXIETE CONTROLLES DA CONTROLLES
ET DORES L'ALINE
ET DORES JÉMIS, Identification de l'apparation de l'apparation production de l'apparation de

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie: NALINE Uttérature et Echantis: Suff. iNALINE, him Millepouve-le-Caronne, più St-Dei l'(Sta).

IODOTHERAPIE TABLE & GOUTTE

PAS D'IODISME

**ECHANTILLONS A LA DISPUSITION DU CORPS MÉDICAL** SUR DEMANDE ADRESSÉE à H. DUROIS, 7 RUE JADIN : PARIS

### INE EXTRACTI

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

### TRAITEMENT DU CANCER

### LA BANQUE DU RADIUM

13, Rue Vignon - PARIS

LOUE TOUS APPAREILS

### DE RADIUM

aux Médecins et Chirurgiens.

### INSTITUT VACCINAL

tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé s'quyrant et se fermant à volonté).

POUR O fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr

SANS RÉGIME RIGOUREUX SPÉCIAL PAR LES

### PILULES C DU DOCTEUR ALC

A BASE DE SANTONINE

**ANTIDIABÉTIQUES** RECONSTITUANTES

1 Pilule à chaque repas

Echantillons \_sur\_ demandes

\_ a M.M.Les Médecins

ര

ala Laboratoire du. D'M.LEPRINCE 62, Rue de la Tour PARIS



### Traitement de L'INSONNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française

### VERITABLE SOMMEIL DE DETENTE



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

CATARRHES at BRONCHITES CHRONIQUES. - 9. 2000 AD

PLASMA MUSCULAIRE extrait SUCCOMUSCULINE

a froid, 100 grammes de viande de bouf par cuillerée. — CHAIX & C's
TO, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO 
conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

### QUASSINE REMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

OR COLLOIDAL DAUSSE

COLLOBIASES DAUSSES

Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE ET ECHANTILIONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubrint PARIS

# MAYET-GUILLOT

MM. les docteurs sont instamment priés de visiter



L'USINE MODÈLE

PROTHÈSE

67, RUE MONTORGUEIL
PARIS

\*\*



Atelier de Prothèse



Atelier de Forge et Ajustage

Atelier d'Orthopédie et de Prothèse





Salle de Moulage

٧...

Polissage



Atelier de Prothèse



Laboratoire d'essai



Atelier de Prothèse

MANUFACTURE FONDÉE EN 1830



Atelier de Ceintures



Atelier de Prothèse et d'Orthopédie

TÉLÉPHONE CENTRAL 89-01

DRAEGE

LA

# PRESSE EDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris . . . 45 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C', ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI.)

5 ABONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . . 45 fr. Les abonnements partent commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professour de clinique ophtalmelegique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE Prefesseur agrégé, seur et Professeur de la Maternité.

J.-L. FAURE

Professeur agrégé, Chirurgien de l'hépital Cech

DIRECTION SCIENTIFICHE -

M. LETULLE
Professeur à la Faculté,
Médecin de l'Abpital Beucieaut,
Membre de l'Académie de médecine.

Membre de l'Académie de médecine.

F. WIDAL
Professour de clinique médicale
à l'hépital Cechin,
Membre de l'Académie de médecine.

de l'hôpital Saint-Anteine, Membre de l'Académie de médecine

F. JAYLE Chof de clin. gynécologique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Direction.

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESPOSSES

J. DUMONT

Adresser tout ce qui concerne la Rédaction à "Presso Médicalo " 120, boulevard Saint Germain (6' (Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

F. TRÉMOLIÈRES et L. CAUSSADR. - Les phrénopéricardites adhésives, p. 169.

F. Masnonteil. - Le décalage du cubitus, p. 170.

#### Sociétés de Paris :

Société médicale des Hôpitaux, p. 172. Société de Chirubgie, p. 173. Société de Biologie, p. 174. Société de Médecine de Paris, p. 175. Académie de Médecine, p. 175.

#### Sociétés de l'étranger :

RÉUNION BIOLOCIQUE D'ATHÈNES, p. 175.

ANALYSES, p. 176.

#### Supplément:

F. Helme. - Petit Bulletin. FACULTÉ DE PARIS. FACULTÉS DE PROVINCE. HOPITAUX ET HOSPICES.

Nouvelles

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

#### ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

# LUSOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

### DIGITALINE cristallisée.

# PETIT-MIAL

Granules - Solution - Ampoules.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

#### PETIT BULLETIN

La lecon de l'offensive : Appel à l'Union

1 wise old owl lived in an oak The more he saw, the less he spoke: The less he spoke, the more he heard Soldiers should imitate that old bird!

Un sage et vieux hibou vivait au creux d'un chene. De la, plus voyait, moins parlait; Et moins parlait, plus écoutait :

De l'imiter, soldats, veuillez prendre la peine.

· Ce n'est pas sans raison que je reproduis en épigraphe la maxime en vers inscrite au fronton d'une grande gare où viennent se concentrer nos compagnous d'armes, les Tommies. Il est certain qu'à l'heure présente, ce que nous avons de mieux à faire, c'est d'écouter plutôt que de parler. Et cependant! et cependant!... Il est des choses qu'on ne saurait trop dire et redire, des conseils qu'on ne saurait trop répéter.

Par exemple, n'avons-nous pas le devoir, nous, médecins, qui aurons notre rôle important dans le relèvement de la France, de faire un plus sérieux effort vers la vie collective? C'est parce qu'ils vivent eette vie-là depuis des siècles, que nos ennemis, partis de rien, sont arrivés à la

**ETHONE** 

Ferment lactique Fournier

ratoires FOURNIER Frères, 25, B\* de l'Hôpital. Paris

Coaueluche

Culture séche

Toux

des médecins alliés.

teurs bardis.

Oh! ce n'est pas que je trouve géniale l'opération offensive actuelle. Car entin, si les Allemands étaient aussi logiques et tenaces dans leurs plans qu'on veut bien le dire, je comprends mal pourquoi ils ont abandonné au printemps de 1917 la même région pour la conquête de laquelle ils sacrifient en 1918 leurs meilleurs hommes, et par centaines de mille, Mais passons. La lutte qui se poursuit est vicille comme le monde. Aucune terre ne fut arrosée d'autant de sang que la terre française, carrefour des invasions; nos ancètres eurent à en repousser au nord, à l'est, au sud-est, au sud-ouest, mais le flot le plus menagant nous arriva toujours de l'antique Germanie. Il est donc vain d'évoquer les Huns et de faire des rapprochements historiques, alors que, suivant le mot de Pascal, ce sont toujours les mêmes hommes renouvelés qui continuent sans cesse à être aux prises.

colossale ruce qu'arrêteront nos Poilus, colma

Dans les journées tragiques que nous venons de vivre, nous avons eu, tel un rayon de soleil dans la tempête, un renfort moral sur lequel je voudrais insister un peu, pour en tirer des couelusions utiles. Je ne sais rien, en effet, de plus beau, de plus consolant, de plus fécond, que le geste américain du général Pershing. Avec un sens net des réalités et en même temps un idéalisme qui est pour tous une grande leçon, l'ershing

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore,

# RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

Anémie, Convalescence.

Débilité, Surmenage,

USCULOSINE

GENTILLY (Selne).

Culture liquide

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mieux tolère que 606 et neo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES : 10 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 journ (8 à 10 inject, peur une cure,

LITTÉRATURE ET ÉGRANTILLONS : Leboratoires NALINE, à Villemeuve-la-Garenne (Seine).

ne discute pas pour savoir qui aura la prééminence dans le Commandement. Six millions d'hommes se heurtent, les dès de fer du Destin roulent sur le tapis sanglant, ce n'est plus l'heure d'ergoter pour élire celui qui mettra en mouvement et fera manouvrer nos fronts hérissés de haionnettes. Vous vous battez, dit-il, el j'ai des soldats; faitemoi le grand honneur de les accepters sous vos drapeaux; nous aussi, nous réclamons notre part de l'immense bataille qui se livre.

Alt la helle (leçon qu'il nous donne, je le répète, ce grand Américain, et comme nous devrions tous en faire notre profit! Maintes fois, j'ai insisté lei sur les cloisans étanches qui nous separatient des médecins alltés: maintes fois, j'ai supplié nos amis, comme nos dirigeants, d'organiser une union plus étroite en vue des luttes sclentifiques d'après-guerre; mais, felas! ma vois et restée sans écho. A quelques exceptions pr's — tonjours l'individualisme — confrères francais, confrères anglais persistent à s'ignorer, Qui done, imbu des grands devoirs qui nous mondient de la confre de la consiste d

Il y a un mois, à la belle séance offerte aux médecins alliés par la Société de Médecine de Paris, dont l'initiative eut mérité d'être encouragée et snivie, je m'acharnai à renouveler mon appel. On a bien voulu m'en complimenter, mais les choses en sont restées là. Je récidive aujourd'hui. Nous aussi, médecius, nons devons réaliser notre unité de commandement et d'action. La fusion des armées sous un chef unique, préconisée par Bonaparte dans toutes ses lettres à Carnot, va nous sauver, je n'en doute plus; cette fusion, obtenons-la pour ce qui nous concerne, si'nons voulons, tont en laissant à l'Allemagne sa place, la surpasser dans les luttes scientifiques de demain, en faisant mieux qu'elle. Tont est à créer, ch bien, creons. Si vous aviez la moindre hésita-

◆国际中国第10万円中国国中国国中国

tion à accepter mes dires, reportez-vous à ce qui vient de se passer pour les Uruguayens. Je ne puis mieux faire, à ce propos, que de reproduire ici ce que je disais naguère aux collègues de la Société de Médecine de Paris.

Un matin, il y a quelques mois, je vis arriver an Val-tde-Grace deux jennes gens, nos distingués confrères uruguayens Barcia et Clavean. Un don magnifique pour notre Caises d'assistance mélicate de gaerre les avait précèdes. On les en avait remerciés, et c'est tout. Faute de renseignements et de présentations, ils erraient, désemparés, de scrvice en service hospitalter. Nous avons remédié à cette situation et nos visiteurs, devenus nos amis, emporteront, je l'espère, hon souvenir de leur s'éjour prami nous priver, but souvenir de leur s'éjour prami nous

Mais pareil incident ne doif plus se reproduire. If fant, des à présent, nous outilier pour que les médecins amis ou alliés soient accuellis chec nous coume certainement nous le serions chez eux. Sur le front, les fils de l'Empire britannique, de l'Amérique, de l'Italie melent leur sang; pourquoi, à l'arrière, ne mélerious-nous pas nos âmes ? Pourquoi ne pas chercher à mieux nous connaître les uns les autres? Dans la zone des armées, quantité de professeurs bénévoles d'anglais ont surgi; en maintes popotes, des cours sont institués. C'est partout un désir ardent de créex une union qui puisse survivre à la guerre.

A Paris, des Bureaux de renseignements pour les drangers ont bien été créés à la Faculté et à la Sorbonne, mais ils ne semblent pas suffire. Le compte et j'espère qu'à son tour la Société de Médecine de Paris se fera un dévoir et un bonneur de crèer dans ses locaux un Office de renseignements et d'étude pour nos visiteurs. Nos enneuis préparent l'aprés-guerre, nous devons y penser aussi : rien saus elfort, rien sans méthode. Songeons donc sans retard à nous organiser. J'ai fini. Mais permettez-moi, en termi me reporter sur le front des Flandres, puiser un enseignement que chaeun peint accepter, quelles que soient ses tendances philosophiques et qui, J'en suis sûr, trouvera son écho dans toutes vos âmes.

A Nicuport, dans le elmetière entourant l'église en ruines, se voit un grand Grueffit, resté intact sur une colonne mutifiée. Le vieux sanctuaire, dévasté par les obus, n'existe plus; ses arecaux déchiquetés, ses clochetons décapités dressent souls, vers le ciel sillonné d'éclairs meurtriers, leurs restes de piliers, tels de grands bras décharnés et suppliants. Mais le Christ, lui, toujour debout, demeure; aucun obus, malgré toutes les rafales, n'a jumais pu l'atteindre. Même, la tête inclinée, il semble velller sur les tombes de nos héros, frappés à l'Yser et couchés aux pieds du Juste comme les brebis autour du Pasteur.

La première fois que je le vis, il m'apparut comme le symbole de la soulfrance, qui résiste à tout, qui survit à tout. Et puis, j'ai pensé que ce Christ et ees soldats nous enseignalent surtout l'amour! Frères de l'Uruguay, qui, les premiers, avez compris que le glaive, tenu si haut par la France, était le glaive des Latins, qui les premiers avez senti combien était noble et pur le sang qui empourprait sa belle tunique déchirée : et vous, allies vaillants, qui êtes de toutes nos batailles, écoutez avec nous la leçon du Christ de Nicuport : Unissons-nous dans l'épreuve, rapprochons-nous pour que nos eœurs se connaissent davantage. Travaillons de concert pour la rédemption du monde douloureux. Frères latins, frères anglo-saxons, frères de Belgique, frères de Serbie, aimons-nous!

F. HRIME.





#### FACULTÉ DE PARIS

Clinique des maladies des voles urinaires de Chinque des mataures des voices un maires de l'hôpital Nocker (clinique Guyon). M. le professeur Legueur reprendra ses cours de clinique le vendredi 12 Avril, à 2 h. 1/2 de l'après-midi, at les continuera chaque semaine le même jour, à la même heure, jusqu'à la fin de l'aanée scolaire

#### FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de Médecine de Lyon. - M. LESIEUR. professeur de pathologie générale à la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Lyon, est nommé, sur su demande, professeur d'hygiène à ladite Faculté, en remplacement de M. J. Courmont, décédé.

#### HOPITAUX ET HOSPICES

L'indemnité des internes des hôpitaux. -- Conformément aux conclusions d'un rapport de M. Henri Rousselle, le Conseil municipal de Paris vient d'adopter un projet de délibération portant que, à partir du ter Jan-vier 1918, l'iademnité attribuée aux internes des hépitaux en médecine et en pharmacie est, pendant la durée des hostilités, augmentée de 1,000 francs

Hospice Saint-Louis. - Sur une proposition de M. Calmels, faite au nom de sa 5º Commission, le Con-seil municipal de Paris vient de décider d'ouvrir à l'hôpital Saint-Louis un service de consultations du soir, spé-

cialement réservées aux malades vénériens. Un crédit de 20,730 francs a été prévu pour les frals d'installation et de fonctionnement de ce nouveau service durant l'année 1918.

Hôpital de Brévannes. -- Conformément aux conelusions d'un rapport de M. Henri Rousselle, au nom de la 5° Commission, le Conseil municipal de Paris vient d'émettre un avis favorable à l'adoption d'un crédit de 78.981 francs en vue de la construction à l'hospice de Brévannes d'une galerie souterraine appelée à desservir les pavillons en elment armé actuellement en édification audit hospice.

Félicitations au personnel de l'Assistance publique. — Sar la proposition de M. Henri Rousselle, le Conseil municipal de Paris a décidé, en scance publique, d'adresser ses félicitations à tout le personnel médieal et hospitalier des hôpitaux de Paris.

Laboratoires hospitaliers. - Sur la proposition de M. Calmels, le Conseil municipal de Paris vient d'adopter un projet de délibération fixant à 227,600 francs le crédit à Inscrire au budget de 1918 pour subvention accordée à l'Administration générale de l'Assistance publique pour études médicales

Ce erédit devra être réparti de la facon sulvante : le Laboratoires individuels :

Hôtel-Dieu : M. Chantemesse, 1.500 francs. - M. Caussade, 600 francs. — M. Roger, 1,000 francs.
Pitié: M. Thiroloix, 2,000 francs. — M. Claisse.

1.000 francs. — M. Babinski, 2.000 francs. — M. Potocki, 1.500 francs. — M. Enrigaez, 2.000 francs. — M. Josef 2.500 francs

Charité: M. Legry, 800 francs. - M. Belln, 800 francs. M. Manelaire, 600 francs.
 M. Tissier, 1.200 francs.
 M. Bezançon, 1.000 francs.
 M. Sergent, 1.500 francs. - at. Detailion; A. Dool Francs. - at. Sergent, [1,500 Francs. Salut-Antoline: M. Belefer, 2,400 francs. - M. Le Noir, 2,500 francs. - M. Norwy, [1,800 francs. - M. Siredey, 2,000 francs. - M. Mosny, [1,800 francs. - M. Siredey, 800 francs. - M. Claude, 1,000 francs. - M. Siredey, Necker: M. Renon, 1,800 francs.

Coehin: M. Queyrat, 1.000 francs. - M. Faure, 800 francs. M. Sehwartz, 1.000 francs.
 M. Fournier, 2.000 francs.
 M. Ettinger, 800 francs.

Tenon : M. Parmentier, 1.500 francs

Boueicaut : M. Brindeau, 1.000 francs. Broussais : M. Dufour, 1.000 francs. — M. Bergé,

1 000 frances Saint-Louis : M. Balzer, 800 francs. - M. Broeq,

2,600 franes. - M. Darier, 1,400 franes. - M. Thibierge, 1.500 francs. - M. Renault, 1.200 francs. - M. Rieffel, 1.200 francs

Broca : M. Jeanselme, 1.000 francs. - M. Hudelo. 1,000 francs.

Maternité : M. Bonnaire, 1.000 francs. Bastion 29 : M. Auclair, 1.000 francs.

Bicetre : M. Roubinovitch, 1.750 francs. - M. Sougaes 2.000 francs.

Salpétrière : M. Nageotte, 1.750 francs. Ivry : M. Sicard, 1.200 francs Ménages : M. Würtz, 400 francs.

2º Laboratoires de radiographie et d'électrothérapie : Necker, 25.500 francs. — Saint-Antoine, 11.000 francs. — Salpétrière, 11,000 francs. — Larihoisière, 11,000 francs. — Cochin (Ménard), 25,000 francs. — Necker (Renon), 2.850 francs. — Pitié (Delherm), 1,000 francs.

3º Laboratoires centraax ou commuas à plusieurs chefs de service : Necker, subvention commune, 4,000 francs. -Lariboisière, subvention commune, 6.000 francs. - Te subvention commune, 4.000 francs. - Lacinnee, subvention commune, 5.000 francs. - Bichat, subvention commune, 1,500 francs. — Boucicaut, laboratoire central, 4,500 francs. — Saint-Louis, laboratoire central, 7,000 fr. - Claude-Bernard, laboratoire central, 2,300 francs. -Andrel, laboratoire central, 1.000 francs. - Enfants-Malades, subvention commune, 6,500 francs. - Troussenu, subvention commune, 2,000 francs. - Bretonne subvention commune, 2,000 francs. — Hérold, subvention commune, 2,000 francs. — Enfants-Assistés, laboratoire central, 4,500 francs.

4º Bibliothèques médicales, achat et entretien de livres, publications périodiques) : Blbliothèque des internes en medecine et en pharmaeie, 10.000 francs. — Bibliothèque Feulard, ù Ssint-Louis, 2.000 francs. — Archives et bibliothèque de l'Assistance publique, 1.500 francs. — Bibliothèque centrale de l'internat, 1.600 francs. — Bibliothèque Charcot (Salpétrière), 400 francs,

5º Bourses de voyage : Bourses de voyages pour études à l'étranger de la médecine, de la chirurgie et de la pharele, 9.000 francs.

6º Amphithéatre d'anatomic (Clamart) : Frais d'études physiologiques, 2,400 francs.

7º Musée des divers établissements : Achat et entretien du matériel, moulages et photographies pour tou établissements, 9.500 francs.

Indemnités aux conservateurs, 2,400 francs

#### NOUVELLES

Affectation de médecins à leur ville de résidence.

- L'affectation, à leur ville de résidence, des médecins des elasses 87 et 88 et des médecins désignés pour soigner la population civile peut donner lieu à des abus. Pour les éviter, M. le Sous-Secrétaire d'Etat du Service de Santé militaire a décidé que :

1º Aucun médecin ne reviendra dans sa ville de résidence s'il n'y trouve vacant ua emploi de son grade; 2º Toute affectation entraînera le départ d'un des médeeins de la Place; nacan service ne sera créé, ancon service ne sera dédoublé pour procurer un poste nouveau moins de nécessités nouvelles dont il me sera renda

campte: 3. Tont médeein désigaé pour la population eivile de sa résidence sera mis en congé Illimité, sans solde, à

(Volr la suite, p. 222)

### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes.

.... « Toutes les preparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD (1) Découverte par NATIVELLE



GRANULES ROSES au 1/10 do minigr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

GRANULES BLANCS att 1/4 de milligr. AMPOULES au 1/10\* de millign AMPOULES an 1/4 de millier.

Echa et Litterature : 49, Bouls Port-Royal, Paris,

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

# ELECTRARGOL

Argent colloïdat électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLATINE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'ELECTRARGOL a donné des résultats concluant; dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jamais noisible vis-à-vis des cellules vivatures il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbles, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ici.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intravelneuses - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1485

# PALUDISME

aigu et chronique

Camingyl du 84 El Canneur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS



# IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combination directe et entièrement stable de 17ode avec la Peptone DÉCOUYRET EN 1806 PAR E. GALBRUN, poetreure PHARMACH

Remplace toujours locie et locures sans locisme properties propert

Me pas confondre l'Iodalese, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congos International de Médeline de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraiont nécessaires ponr le traitement des malades et des blessés. Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

Médicament aliment à base de Pepto-Glucérophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

Kola Glycérophosphatée Granulée)

à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraiche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les glucosides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraîche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un élément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaine granutée.

Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL : TOUTES PHARMACIES

et curatif de la SYPHILIS et PALUDISME

dant 10 à 15 Jours ivegout.parjourpendantf02f5, sjecter une ampoule parj pendant 10 à 15 jours. INJECTIONS INDOLORES

(Combinaison d'Hectine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels. ES (Par pilule: Hectine 0,10; Protolodure Hg. 0,45; Ext.Op.0,01).

Une à deux pilules par jour.

TES (Per 20 gouttes: Hectine 0,05; Hg. 0,01). 20 à 100 gout.par jour. GOUTYES (Per 20go OULES A (Par ampoulo: Hectins 0,10; Hg. 0,01). ( Une ampoule par OULES B (Par empoule: Hectins 0,10; Hg. 0,015). Fendant 10 à 15 j

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphorés cyanique à base de Nuclarrhine. L'HIST OGÉNOL NALINE est diqué dans tous les cas où l'organisme ébilité, par une cause quelconque, edame une médication réparatrice et

récluse que médication répartirée et d'armanégaique puis médication répartirée et d'armanégaique puissants; dans louissers la composition du sang, reminération richters de l'armanégaique puissants; simulair répartirées, ancher la composition du sang, reminération richters de l'armanégaique l'armanégaique

Exiger surtoutes les boîtos et fiacons la Signature de Garantie: NALINE Littérature et Echant<sup>22</sup>: S'at. i.NALINE, himilillenouve-la-Garenne, pet 51-Det l'(Silts).

Laboratoires de l'HECTIME, 12, Rue du Chemin-Vert, à Ville

INJECTABLE & GOUTT

DIODISME

ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE ADRESSÉE à H. DUBOIS. 7 RUE JADIN - PARIS



moins qu'il ne soit, en même temps, chargé du service d'une formation sanitaire ou d'un corps de t

Commission spéciale de contrôle neuro-psychiatrique. - Conformémont aux vœux adoptés, le 20 Décembre 1917, par la réunion des chess de Centres de Neu rolngie et de l'sychialrie, et de la Société de Neurologie, M. le Sous-Secrétaire d'Étet du Service de Sauté militaire a décidé la création d'une Commission spéciale de c

trôle neuro-psychiatrique. Cette Commission est chargée du contrôle technique des Centres de Nearglogie et de Psychiatrie, Elle est chargée, en outre, de prupaser les solutions médico légales pour les cas litigieux au rebelles ressortissant à la Neurologie et à la Psychiatrie (convalescence, réforme tempo-raire, réforme définitive, sanctions militaires, etc.). Elle est appelée à fonctionner, principalement pour les cas traités dans les Centres spéciaux de rééducation fonction nelle, et exceptionnellement pour les autres cas qui la sergient sounds par mel-même. Elle pourra fonctionner aussi sur mnn ordre, à la suite de votre demande et nprès propositions des chefs de Centres. D'ane manière générale, elle examinera clie-méme, sur place, tous les cas qui lui serant soumis.

Cette Commission est composée de : MM. Souques (Achille), Dupré (Ernest), Glaude (Henri), et D. Froment.

L'accession au grade de médecin ou de pharma-cien de 3° classe auxiliaire. — Le Journal officiel vient le publier le décret suivant rendu pur le Président de to épublique sur la proposition da ministre de la Marine : Àpt, 1er. — Pendant la durée de la guerre, les médeclas

et pharmeciens auxiliaires de la marine comptant deux années de services dans lour emploi et qui out été l'abjet d'une proposition pour l'avancement, peuvent être nommés aux emplois de médeein ou de pharmacica de 3º classe auxiliaires.

Les nominations sont faites par le ministre au far et à

mesure des besoins du service. Act. 2. — Le temps de service accompli dans l'armée

en qualité de médeein on de pharmacien auxiliaire par tes étudients on médecine et en pharmacie passés dans la marine par voie de changement de corps, eutre en ligne de compte dans le calcul des deux années exigées à l'article ler ci-dessus,

TOUX · ASTHME · EMPHYSÉME

# **Iodéine** MONTAGU

SIROP (0.00) de Bi-Iodure SIROP (0,04) | de Bi-Iodure PILULES (0,01) | de Codéine

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une décision du Gouvernement conce nant l'insertion des « Petites Annonces » dans les nant l'insertion des « Petites Annonces » auns un publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants,

' Médecia demandé nour représenter spécialité pharmascutique très peu concurrencée. - Esrire P. M.,

Interne à sa thèse ferait remplacement. - Ecrire P. M., nº 1806.

Jeune docteur, en congé convalescence de 3 mois, feralt remplacements. - Ecrire P. M., no 1813.

Après décès poste physiothérapie à céder, bonnes conditions, grande ville de l'Ouest. - Ecrire P. M.,

Cie de Navigation Cyprien Fabre et Cie recherche méd, ou étud. possédant 16 inscr. ou interne au cours possédant 12 inscr. disposé à remplir fonctions docteur sur paquebot ligne Salonique. - Ecrire 15, rue Beauvau, Marsellle. Urgeut,

Cabinet médical Paris, nouvellement installé, à céder après décès, totalité ou partie, électrothérapie, rayons X, air chaud, lumière, Eerire P. M., nº 1500.

Méd, beige cherche occasion pour après guerre, pied porte-amponle av. cupule cristal centrant le rayon normal de toute ampoule; appareil orthoradiographique conlissant parfaitement; localisateurs portefiltres pour radiothéraple; localisateurs compresseurs pour radiographie; Connexions Varet; table électrodlaguostic. - Eerire P. M., no 1501,

#### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 à 4, 10, 25 ET 40 PERSONNES (ce dernier en étein vissé, s'euvrant et se fermant à volenté pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes, Emulsion MARCHAIS Phosybo-Gréosotés

OUATAPLASME Pansement completed on IP LANGLEBERT Phiegmasies Eczemo, Appendicites, Phiépites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. Managasux, imprimour, i, ruo Sassetto.

et INFECTIONS DIVERSES

Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

### Traitement sees par le coos

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de 5 cm





suivant sa teneur en principes actifs. Doss nonmals: 3 cuillerées à soupe par jour. 99, Rue d'Aboukir, PARIS

ANTISEPTIOUR DÉSINFECTANT

LYSOL SCHARTS OF ATELT

6 MM. IN MACRING yet on fact in demand CONSTM PRANCAPOR NO LYBOS d) FRVI, vol

Extraits UPOTHÉRAPIQUES. INJECTABLES

Ovarique, Tayroidien, Hepatique, Pancsévileus, Testiculairs, Niphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaise. OPEALINE de C<sup>44</sup> 69. Rose de l'Oras, FASUS, — Cauber, Borg (2:67

CATARRHES & BRONCHITES CHRONIQUES. - Q D

· OPOTHERAPIE

DESSIDERTION RAPIDE NI AUTOLYSE VERS DO NI CHALEUR DANS LE VIDE \*

PILLUES **CACHETS** PAQUETS COMPRIMÉS

2 à 8 par jour

GASTRIOUE, ENTERIOUE, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE. ORCHITIQUE, OVARIEN. HYPOPHYSAIRE, THYPOÏDIEN RÉNAL SURRÉNAL etc.

...... DEPOT: Pharmacie DEBRUERES, 26, Rue du Four, 26, PARIS

Granules de Catillon a 0.001 Extrait Titré de

ONIQUE DU CŒUR, DIURÉTIQUE RAPIDE ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, ŒDÉMES, AIIe hantus sont ineries, les teintures sont infidèles, exiges la Signature CATILLON, Este se réseate

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

us MITRALES, Cardiopathies des ENFANTS et VIEILLARDS, etc.

Granules a Catillon .

Tablettes de Catilloza

Osr.25 corps thyroide
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
1 à 2 contre 25 y codème.
2 à 8 contre Obestée, écitre, Ecrpétisme, cic-FL. Sfr. - PARIS, 3 Boul\* St-Martin.

Valéro - Bromuré

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,25 centig, de Bromure par cuilierée à soppe,

OXYGÉNATEUR de PRÉCISIO

Employé journellement à l'Hôpital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SECURITE PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris).

Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieux-Constructeur 25, Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

VALÉRIANATE GABAIL desodorise

Nombreuses attestations, Échantillon sur demande Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL DAUSSE

Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOTDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE ET ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4. Rue Aubriot PARIS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S, Surgras au beurre de cacco, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublime, S. Resorcine, Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile decade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme.

AMPOULES GAIACACODVIJQUES, |à 0 gr. 05 de Cacodylate de Galacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue freis, est très riche en principes actifs : lode, Phosphore et Alcaloidez; elle est tres sien supportée, même pendant iét. **TUBERGULOSE** 

injectable

LAMBIOTTE Frères

PHOSPHATE DE CRÉOSOTE CHIMIQUEMENT PUR FIXE et COMPLÈTEMENT ASSIMÎLABLE

La plus Forte Production de Chloroforme de France anesthésique

LAMBIOTTE Frères

Litterat, et Echantone; Produits LAMBIOTTE Free, 3 Prémery (Nièrre)



(Fleus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

VIN. CAPSULES. DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le Figadol, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6, Rue d'Abbeville, 6, PARTO

#### 5 TYPES

#### Globules Fumouze Iodurés

FLACON: 5 frs. IODURE de POTASSIUM . . (0 gr. 25)

IODURE de POTASSIUM... (0 gr. 10)

IODURE de SODIUM.... (0 gr 95)

IODURE de SODIUM.... (0 gr. 10)

ANTIASTHMATIQUES (K1=0 gr. 20)

GLOBULE. FUMOUZE

### Tolérance Parfaite D'EFFICACITÉ

asolubles dans l'Estomac. — Graduellement solubles dans l'Intestin grêle.

4 TYPES

Globules Fumonze Iodure Ho FLACON: 5 frs.

PROTOIODURE Hg. . . . . . . (0 gr. 05) PROTOIODURE Hg. Thébaique, (0.05-0.005)

BIIODURE Hg . . . . . . (0.01) BHODURE IODURÉ | Bijodure Hg. (0.005)

lodure Kl. . (0.25)



PRESCRIBE : GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament) complète des 120 sortes de Globules Fumouze, avec doses et indications. ÉTABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris

l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique PNEUMON N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE

L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux

FIEVRE TYPHOÏDE ÉRYSIPÈLE MYCOSES

**BRONCHO-PNEUMONIE** 

Adresse télégraphique ODVIEL-PARIS Iode Colloïdal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) Brevets E. VIEL, Ingenieur Electrométallurgiste, Pharmacien de I.º Classe).

PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie

ÉVITE toute complication

E. VIEL & C"

2. rue de Rivoli et 3, rue de Sévigué, PARIS

POSOLOGIE FORMES

AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent. cube pour injection intra-muscul, indolorés (une ou deux par jour).
 CAPSULES: six à huit par jour.

3º LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 10 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

LIODÉOL

Paris. - L. Manurugux, imprimeur, 1, rue Casselle

LA

# 1: (381J18 PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris . . . . 45 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

\_ ADMINISTRATION \_ MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIc) ABONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr.

Union postale . . . . . . Les abonnements partent du commencement de chaque mois F. DE LAPERSONNE

Professour de olinique ophtalmelegique à l'Hôtel-Dieu. E. BONNAIRE

refesseur ngrégé, nr et Professeur en chef le la Maternité. J.-L. FAURE Prefesseur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin

DIRECTION SCIENTIFICDE ...

M. LETULLE Prefessour à la Faculté, fédecin de l'hôpital Beucica abre de l'Académie de méd

F. WIDAL Prefesseur de clinique médicale à l'hôpital Cechin, Membre de l'Académie de médecine.

DE LA SPÉCIALISATION

peu dont l'importance égale celle de leur « spé-

eialisation », ce qui signifie la mise en vedette,

dans chacune d'elles, de l'indication thérapeu-

tique dominante de ses sources, et l'orientation

déterminée dans ce sens de tous les éléments de

Quand il s'agit d'établir et de faire connaître la

liste des maladies dans lesquelles telle ou telle

station thermale peut être profitable, on se trouve

rapidement embarrassé par la difficulté d'en

Toutes les villes d'eaux ne possèdent-elles pas

en commun un certain nombre de propriétés qui,

iudicieusement utilisées, peuvent devenir de

précieux moyens thérapeutiques? Thermalité des

eaux, analogie de leur composition chimique et

de l'état physico-chimique de leurs éléments,

installations balnéaires et physiothérapiques,

conditions hygiéniques, climat et milieu particu-

Longtemps les médecins hydrologistes se

préciser les limites.

liers, etc.

M. LERMOYET

H. ROGER

Deyen de la Faculté de Paris,

Médecin de l'Hôtel-Dieu,
embre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE à l'hôp. Broca e clin, gynécologique à l'hi Secrétaire de la Birectio

- RÉDACTION -SECRÉTAIRES

> P. DESFOSSES 1 DEMONT

Adresser tout ce qui concerne la Rédaction à "Presso Médicale " 120. boulevnrd Saint-Germnin (6 Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

4.5 fr.

Articles originaux :

F. LEGUEU et H. CHABANDER. - Étude critique de l'azotèmie et de la constante uréc-sécrétoire, p. 177 DESMAREST. - L'ablation des cancers du rectum par la voie coccy-périnéale, p. 480.

nalino-hypophysaire de l'asthme, p. 185.

Mouvement médical :

M. ROMME. - Les divertieulites du gros intestin, р. 186, 

hydrominerales.

Dr Vivie. — Réflexions sur " le poste chirurgical avaucé " (P. C. A.).

Franco-Américain contre les impotences fonctionnelles. - Les Travaux de la Mission Américaice contre la Tubereulose.

Vanitoris

FACILITÉ DE PARIS

NOUVELLES

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces. GOUTTES: VI à XX gouttes par jour.
AMPOULES: 1 cc. par jour ou tous los deux jours

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, PARIS

# TOUX - GRIPPES - BRONCHITES

VOIES RESPIRATOIRES

15, Rue de Rome, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

DES STATIONS HYDROMINÉRALES

Parmi les moyens le plus susceptibles de favoriser le développement des stations hydrominérales françaises après la guerre, il en est

R. Bensaude et L. Hallion. - La médication adré-

Analyses, p. 187.

Supplément :

R. GLENARD. - De la spécialisation des stations

P. Desfosses. - L'aide américaine. - Le Comité

LIVRES NOUVEAUX.

LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

HOPITAUX ET HOSPICES

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE.

DIGITALINE orietallisée

Granules - Solution - Ampoules.

ENDOCRISINES Fournier

Thyroide. Ovaire, Foie, etc., etc.

LaBoratoires POURNIER Frères, 26, 84 de l'Hôpftah Pann

crurent dans l'obligation d'insister sur la grande variété des maladies justiciables de la station auprès de laquelle ils exercaient, pensant arriver ainsi à en augmenter la fréquentation, sans égard pour la valeur plus ou moins marquée des résultats obtenus. Il est cependant avérè que certaines sources possédent une affinité thérapeutique toute spéciale, et souvent même reconnue depuis une haute antiquité, témoin cette citation du regretté L. Landouzy d'après laquelle, des avant le ve siècle, Sedoine Apollinaire avait dénommé les sources et vapeurs Mont-Doriennes : aqua phtisiscentibus mirabiles.

C'est à Max Durand-Fardel que l'on doit d'avoir, le premier, cherché à dégager les indications thérapeutiques plus importantes des différentes sources et gronpes de sources, telles que les enseignait une rigourense observation clinique.

Voici, comme exemple du code hydrominéral qui sortit de ses mains, les indications des eaux bicarbonatées, dont Vichy réalisait, à ses yenx, le type le plus complet.

Applications speciales (indications formelles) : Gravelle (urique), goutte, diabète, affections du foie, engorgements abdominaux.

Applications communes (a un grand nombre d'autres classes de sonrees, applications utiles, mais non spéciales); Dyspepsie, catarrhe urinaire.

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

#### RHESAL VICARIO (LIOUIDE)

ANTINEVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX

pour usage externe.

Rapidement abserbable, sans irritation de la peau.

TUBERCULOSE

injectable LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement assimilable. Littérat.et Echantens; Produits LAMBIOTTE Free, a Prémers (Sixtre).

Plus ectif et mieux tolère que 606 et néo-606 (914)

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies

DOBES FRACTIOI NEES: 20 centigr. tous les 4 jours (1/2 4 14 injections pour uns curs).
DOSES MOYENNES: 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 5 jours (5 / 10 inject, peur uns curs).

XXVI ANNÉR. - Nº 20. 8 AVRIL 1918.

- 8

Applications secondaires (les eaux de Vichy ne convenant que dans des eireonstances très particulières) : rhumatisme, métrite chronique, maladies de la peau

Malgré qu'il fût difficile à retenir, ce mode de classification rendit de grands services. Il avait l'avantage de tenir compte de l'existence dans beaucoup de stations de cure (Bagnères-de-Bigorre, par exemple) de sources de nature très diverse, susceptibles, par conséquent, d'améliorer, dans la même localité, un grand nombre de malades très disparates. Or, ce groupement d'indications thérapeutiques constitue une précieuse ressource, et pour la fréquentation régionale, où la question de proximité prime celle de la spécialisation, et pour le traitement familial, où c'est alors affaire de convenance personnelle.



Mais qui ne voit que, malgré ses qualités reelles, une semblable codification devient ellemême beaucoup trop étendue, quand il s'agit de servir de guide aux praticieus et à la clientèle lointaine ou étrangère?

Avant de conseiller un long et coûteux voyage, pour chercher les effets salutaires d'une thérapentique hydrominérale, le médeein veut savoir quelle est la station de toutes la mieux indiquée, pour la preserire de préférence aux autres.

Pour répondre à ce desideratum, le professeur Albert Robin s'est attaché dernièrement (Revue scientifique, 16 et 23 Juin 1917) à établir quelle est, parmi les affections que l'on peut soiguer dans telle station, le groupe le plus particulièrement adapté à la cure, et susceptible d'en tirer le plus grand bénefice.

Spécialisation thérapeutique des principales stations hydrominérales françaises. (D'après le professeur Albeut Robin.)

| Vichy Maladies du fnie.                              | ı |
|------------------------------------------------------|---|
| Chatel-Guyou Intestins atones,                       | 1 |
| Plombières Intestins spasmodiques.                   | ł |
| Le Mont-Dorc Asthmatiques.                           | 1 |
| Pougues-les-Eaux Maladies d'estomac.                 | ۱ |
| La Bourboule, Dermatoses, Adénopathies,              | ı |
| Roynt / Hypertension artérielle et Arté-             | ı |
| Bourbon-Lancy riosclérose.                           | ı |
| Aix-les-Bains )                                      | ı |
| Rourhonnesles-Rains Rhumatisme articulaire.          | ı |
| Bourbone-les-Bains Rhumatisme articulaire.           | ı |
|                                                      | ı |
| Luxcuil. Affections de l'uppareil génitul            | ı |
| de la lemme.                                         | 1 |
| Amenorrhéo, Affections réclu-                        | ı |
| Evaux mant une stimulation utéro-                    | ı |
| ovarienne.                                           | ı |
| Néris-les-Bains Névralgies, Névropathies.            | 1 |
| Syphilis s'il s'agit d'activer                       | ı |
| Uriage l'action du mercure et de                     | ı |
| favoriser son élimination.                           | ı |
| Evian-les-Bains )                                    | ı |
| Vittel, Arthritisme,                                 | ı |
| Contrexeville Maladics de la vessie et des           | ı |
| Martigny reins.                                      | ı |
|                                                      | ŀ |
| Capvern Albuminuriques.                              | ł |
|                                                      | l |
| Lamalou Tabétiques.                                  | ı |
| Bagnoles-de-l'Orne Maladies des veines.              | i |
| Brides Obèses.                                       | ı |
| l'ssat Goitre exophtalmique.                         | ı |
| Saint-Christan Pariasis (surtout buceal).            | ı |
| Forges-les-Eaux Chlorotiques. Anémiques.             | ı |
| Bussang Chiorotiques. Anemiques.                     | ı |
| Luchon                                               | ı |
| Cauterets, , , , , , / Maladies de l'appareil respi- | ı |
| Eaux-Bounes ratoire.                                 | ı |
| Amélie-les-Bains                                     | ı |
| Salies-de-Béarn                                      | ı |
| Briggmas-Binguity                                    | ı |
| La Mouillère Besançon. (Maludies utéro ovariennes et | ı |
| Salins-du-Jura tuberculoses ganglionnaires.          | ı |
| Sanns-nu-Jpra                                        | П |

Arthropathies et Irhumatismes chroniques.

Le tableau ci-joint, qui mérite d'être vulgarisé, exprime, sous forme d'équations, l'indication thérapeutique dominante des principales stations françaises; on reconnaîtra facilement que eertaines d'entre elles sont déjà pleinement entrées dans eette voie si avantageuse de la spéciali-



Plusieurs des nouvelles données contenues dans ce tableau pourraient prêter à d'intéressantes discussions. Je ne retiendrai ici que ce qui se rapporte aux eaux de Vichy, pour montrer à quel point se trouve justifiée l'assertion qui les concerne.

Nous avons vu, plus haut, les eonclusions de Max Durand-Fardel à leur sujet. Le professeur Albert Robin, reprenant à son tour la même question, s'exprime de la façon suivante :

« C'est ainsi que Vichy, où l'on peut traiter avec grand avantage de nombreux états morbides, revendique surtout les maladies du foie. »

Tout en reconnaissant qu'il est nécessaire de limiter à l'extrême les indications thérapeutiques des eaux de Vichy pour les faire mieux ressortir, on ne peut pas ne pas être frappé, à première vue, par la difficulté qu'il y a de coneilier cette formule : Vichy = maladies du foie, avec les enseignements de l'empirisme, souverain maître en la matière, qui montre les malades fidèles à ces eaux, parce que ces eaux les guérissent ou les soulagent, correspondre, d'après Frantz Glénard (Bulletin médical, 22 Mars 1899), aux trois groupes principaux suivants :

1º Un groupe formé de dyspepsies, d'affections gastro-intestinales, de névropathies, de ptoses viscérales, comprenant la moitié de l'ensemble des malades;

2º Un groupe formé par les maladies dites par ralculissement de la nutrition (lithiase biliaire),



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

### des

SOUR SES OUATRE FORMES

RPRIER ES Médicament régulateur du cœur par excelleuce, Adjuvant le plus sûr des eures dedéchierurs du me éfficacité saus égale dans l'artérie-acie- lien, est pour le brightique, ce que la digitale est à didisparaître les médieses la dyspale, reces, la présideros, l'albumiumie, l'Aydropisie, le pur le cordingue, le remdée le plus héroigne. [erce la syate], récultaire de centre du sanc.

DOSES: 2 à 4 cachets

PHOSPHATÉE

Salies-de-Salat . . . .

Saint-Amand . .

Barbotan . .

Balarue.

CAFÉINÉE

IL HOUSE HON HOUSE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : 'ngule les crises, enraye la diathèse nrigue, selubilise les acides urinaires - Prix : 5 france

PRODUIT FRANÇAIS

Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE:

Cacodylate de Fer 0 g1. 0i Soluté de Sérum Névrosthénique . . . . . . . . £ c. cube BOITE DE 12 AMPOULES : 4 tr. 50

2º en GOUTTES (pour la vole gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : Cacodylate de Fer. . . . . . . . . . .

0 gr. 04 1/2 milligr Cacodylate de Strychaine. . PRIX DU FLACON: 8 tr. 50

MARIUS FRAJSSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS  gravelle, goutte, obésité, diabéte, rhumatisme, formant la moitié du reste;

3º Les maladies du foie, des voies biliaires et de la rate, représentant le dernier quart.

Pourtant le problème est facile à résoudre. C'est que les maladies de ces trois groupes sont les membres d'une grande famille, dont le lien se trouve dans une perturbation fonetionnelle du foie, comme l'amontré ce même auteur en établissant sa doctrine de l'Mépatisme, avec ses deux embranchements principans, la cholémie el l'urévémie (Bulletin de l'Académie de Médecine, 1890; Monde médical, 1913), doctrine qui reçoit, de la spécialisation hépatique proposée pour les eaux de Vielty, une véritable consécration.

Parmi les affections des deux premiers groupes il est à remarquer, en effet, que seules bénéficient des eaux de Vichy, au même titre que les maladies franches du foie qui constituent le troisième groupe, celles qui doivent leur pathogénie à un trouble fonctionnel hépatique. L'existence de cette pathogénie se reconnaît eliniquement chez elles par la présence de modifications d'aspect physique du foie, à la palpation respiratoire par le procédé du pouce (1888), décelables cliez 70 pour 100 des malades traités; par la présence des signes chimiques et du caractère fonctionnel de l'uricémie ou de la cholémie (y compris la cholestérinémie), par l'analyse des urines, et enfin, étiologiquement, par la présence, comme cause déterminante, d'une ou plusieurs des causes les plus fréquentes d'altération hépatique (alcoolisme, impaludisme, infections, seconsses morales).

L'affection du foie qui existe chez ces malades, oit sous l'aspect d'une des maladies hépatiques dissimulées des deux premiers groupes, soit sous l'aspect d'une maladie hépatique franche du troisième groupe, est soumise à un processus d'évolution, sus-eptible d'être suivi dans le cours des années. Ces diverses névropathies, dyspepsies, maladies de la nutrition, maladies proprement dites du foie, traduisent les phases successives de cette évolution.

C'est l'affection du foic qui entretient la chronieité et constitue l'âme de la diathése : elle est le principe morbide qui cause la succession des syndromes; aussi comprend-on la raison pour laquelle le terme d'hépatisme a été proposé pour remplacer les dénominations anciennes de cette diet diathése : arthritisme, hépatisme, bradytrophisme, locutions rappelant des doctrines qui avaient le mérite de consacrer l'existence d'un lien familial entre ces maladies, d'aspect différent, mais le tort de ne fournir aucune indication pathogénique, ni par conséquent thérapeutique, parce qu'elles méconnaissaient la nature hépatique de ce lieu.

C'est seulement lorsque, derrière ces manifestations morbides, on peut déceler l'existence de la diathèse hépatique, que l'eau de Vichy donne des résultats. Ainsi n'est-elle efficace, chez les diabètiques, dyspeptiques, n'evropathiques, goutteux, etc., que dans les cas où ces syndromes relèvent d'une perturbation du foie; mais alors l'indication est formelle, quel que soit l'âge du malade, la manifestation clinique momentanée de la diathèse, ou sa période d'évolution, tant que, tout au moins, la cellule hépatique n'est pas définitivement compromise.

C'est le moyen le plus efficace actuellement eonnu d'enrayer l'évolution de l'hépatisme, si bien que, dans un eas de pathogénie douteuse, le fait de l'amélioration manifeste par la cure de Viehy doit attirer l'attention du côté du foie.

Aussi la formule lapidaire : Vichy = maladies du foie est-elle entièrement justifiée.



Nous avons vu que l'idée d'exprimer l'indica-

tion thérapeutique des eaux minérales en formule d'équation était née du désir de donner aux praticiens et aux malades des guides faciles à

Mais le principe de la spécialisation des stations hydrominérales n'implique pas seulement la mise en vedette de leur indication principale, elle laisse encore supposer, comme corollaires, l'orientation déterminée vers elle de tous les éléments de la cure.

Comme le but pour-suivi doit être, ainsi que I la hien montré M. Bardet (Revee hebthomadaire, 14 Juillet 1917), de profiter des eireonstances exceptionnelles actuelles pour attirer en France et retenir, après la gourre, la clientéle étrangère, notre devoir sera de faire taire les rivalités sétrilisantes et de n'offir à l'attention générale qu'un nombre limité de stations très représentatives de chaque groupe, sur lesquelles seront concentrés systématiquement tous les efforts, dont le bénéfice se perdait jusqu'ici à force d'être inconsidérément dispersé.

Les malades, attirés vers les sources de notre pays, seront sûrs d'y trouver, en plus de l'eau la mieux indiquée pour leur clat, tous les éléments balnéaires et physiothérapiques les plus perfectionnés, ainsi que les aménagements extérieurs que peut comporter le traitement particulier de leur aflection.

Auprès des sources thermo-minérales appropriées et sous les auspires de médecins, cusmêmes davantage spécialisés encore, se créeront de la sorte des centres de traitement de telle ou telle maladie, de tel ou tel appareil, susceptibles de répondre à toutes les occurrences.

Afinsi Vichy, que j'ai choisi comme exemple, pourra devenir un vrai centre de traitement des maladies du foir franches on larvées, prenant en cela modèle, avec l'appoint hydrominéral en plus, sur certains centres actuels de spécialités du Service de Santé militaire.



Enfin, chaque station n'étant utilisée, en principe, que dans les cas où l'on est sûr qu'elle donne de meilleurs résultats que les autres, son erédit s'en augmentera d'autant, et le pourcentage des améliorations ou guérisons ne fera qu'accroitre la confiance de tous dans la grande valeur thérapeutique des stations hydrominérales françaises, élément si précioux de notre future richesse nationale.

#### ROGER GLÉNARD.

Dr és sciences, Ancien interne des Hopitaux, Médecin side-major de 1ºº class

#### RÉFLENIONS

" LE POSTE CHIRURGICAL AVANCÉ ", P. C. A.

Par le Dr VIVIE

Médecin-major des troupes coloniales, Médecin-chef d'une ambulance chirargicale.

Du 31 Juillet au 30 Novembre 4917, durant quatre mois pleius, notre ambulance a fouctionné comme poste chirurgical avancé (P. C. A.), uniquement affecté au traitement des blessés dits « intransportables ».

Tous les intransportables d'un secteur occupé par un corps d'armée ayant ses effectils normaux étaient acheminés sur ce centre unique de récep-

Le secteur a été des plus agités : bombardements, attaques, contre-attaques, coups de main, se sont succédés sans interruption dans ce coin bien connu du front (Chemin-des-Dames)

La formation était située à 5 km. des lignes, en moyenne; elle était relice aux postes de relais avancés des G. B. D. par de bonnes routes permettant l'évacuation rapide en autos sauitaires.

Les locaux, aménagés dans de grandes eaves

voûtées, suffisamment protégés, très bien disposés, éclairés et chauftés, ont fait l'admiration de nombreux visiteurs de marque, par leur installatiou moderne, leur coquetterie, leur salubrité.

L'outillage chirurgical, le nombre et la valcur des praticions (trois équipes chirurgicales) ne laissaient rien à désirer.

Il nous a paru intéressant de récapituler les résultats de ces quatre mois de fonctionnement et de voir si on ne pouvait pas en tirer des conclusions utiles

On recevait comme intransportables :

- les plaies pénétrantes abdominales;
- les plaies pénétrantes thoraciques, sauf les plus légères, par balle, à orifice unique;
- les plaies pénétrantes thoraco-abdominales; - les plaies multiples, délabrements, arrachements, fracar;
- les plaies des vaisseaux et les garrots :
- exceptionnellement les plaies pénétrantes du crâne, quand le cas était désespéré (issue de bouillie cérébrale), ou compliqué d'autres blessures graves.

Sur un total de 3.457 blessés pour le corps d'armée, passés à l'ambulance de triage pendant cette période, 305 blessés nous ont été envoyés comme intransportables, soit 8,82 pour 100. Cette proportion est intéressante à reteuir '.

En ce qui concerne les diverses sortes de blessures, ces 305 intransportables se décomposaient ainsi :

Plaies pénétrantes abdominales 64 soit 21 p. 100 Plaies pénétrantes thoraciques 18 — 16 Plaies thoraco-abdominales. 14 — 1.

Plaies multiples, délabrements, 150 -- 50 fences Plaies pénétrantes du crâne.

graves . . . . . . . . . . . . . 20 pour 100 dans la dernière offensive de l'Aisne : offier, Académie de Médecine, 5 Février 1918.

Les plaies des vaisseaux n'ont pas été notées séparément, elles comptent dans l'avant-dernière catégorie. En effet, sauf au cou, elles sont rarement isolées; elles accompagnent presque toujours d'autres blessures plus ou moins étendues, fracas, délabrements, attritions, où l'on tronyc généralement les vaisseaux lésés au fond de la

Sur ccs 305 blessés, 176 ont été opérés; pour 34 on s'est abstenu d'intervenir, et 95 ont été jugés inopérables.

Cette proportion de 95 inopérables sur 305 est énorme! Cela revient à dire que près du tiers des blessés reçus sont morts en arrivant, ou dans les quelques heures qui ont suivi, malgré tous les soins médicaux qui leur ont été prodigués, et sans que l'on ait pu intervenir chirurgicalement. C'étaient des multiblessés, parfois des abdominaux on des thoraco-abdominaux, ou des membres arrachés, tous très shockés, pâles, exsangues, refroidis, n'ayant plus de pouls, ou un pouls misérable et très rapide. Un réchaussage intense, du sérum adrénaliné, de l'huile camphrée, de la sparteine, de la strychnine, quelquelois même une transfusion de 500 ou de 750 cm3, ne réussissaient pas à remonter le pouls et l'état général suffisamment pour que l'on pôt tenter l'opération avec quelque chance de succès. Ils ont succombé en état de shoek.

Nous ne voulons pas nous aventurer dans la recherche des causés profondes du shock, ni faire le départ de ce qui peut revenir à l'hémorragie, à l'ebranlement nerveux, à la toxémie, ou au refroidissement . Nous dirons simplement que les deux grands aspects cliniques en présence desquels le chirurgien a différé l'opération ont été, chez les blessés en cause : 1º l'état d'anémie extrême par suite d'hémorragie; 2º l'état

2. Quesu. -- « Du shock dans les blessures de guerre » . La Presse Médicale, nº 8, 1918.

### Iso-Valérianate de Bornyle Bromé

(0,15 de produit par capsule)

#### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux

# JALBORNINE Régulateur de la Circulation et de la Respiration ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéol

(2 à 6 capsules par jour)

Prix dn flacou: 5 francs.

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS

de dépression physique et nerveuse profonde. Eh bien, il semble que l'un et l'autre de ces états puissent être encore mieux combattus et plus efficacement qu'ils ne le sont à l'heure

actuelle, et souvent prévenus.

1º L'hémorragie peut et doit être mieux combattne, empêchée peut-être, par le « garrot » précoce et bien applique. Certes, chez le multiblessé qui, en outre d'un arrachement ou d'un fracas des membres, présente des lésions internes, ou d'autres blessures au tronc ou à la tête, le garrot ne peut guère améliorer le pronostie. Mais, chez le blessé des membres, un bon garrot élastique appliqué d'une façon précoce, judicieuse, systématique, peut réduire l'hémorragie et ses conséquences au minimum. Et puisque, grâce au progrès de notre organisation sanitaire, ce blessé sera rapidement évacué, et son garrot enlevé au P. C. A. dans les deux ou trois heures qui suivent, les inconvenients que l'on a tant reprochés à ce dernier deviennent pratiquement négligeables, en regard du grand bénéfice qu'on en peut retirer. Il ne faut plus hésiter à trancher cette vieille querelle et à réhabiliter le garrot, comme semblent, du reste, l'avoir fait nos ennemis.

Rien d'aussi navrant comme de voir apporter sur un brancard un de nos solides gars de Prance dont la cuisse est arrachée, ou le bras fracasé, et qui, sans garrot ou avec un garrot de fortune et mal appliqué, baigne dans son sang, et, saigné à blane, s'éteint dans vos mains impuissantes au bout de quelques minutes.

Et encore, des mefaits de l'hémorragie, ne voyons-nous que ceux-la! mais il n'est pas douteux que 80 pour 100 des blessés qui u'arrivent pas jusqu'aux formations sanitaires ont succombé à l'hémorragie, sur le terrain de la lutte, ou au P. S. B. ou au P. S. B., on en cours de route, faute bien souvent de garrou

2º L'état de dépression profonde du blessé

peut, lui aussi, être prévenu en grande partie par la promptitude de l'évacuation. Cette dépression physique et nerveuse qui, pour certains, constitue le shock proprement dit, semble être fonction du nombre d'heures écoulées depuis la blessure; elle augmente à mesure que ce dernier augmente. Quand commence-t-elle? Il est difileile de le dire. Ce qui est certaln, c'est qu'on l'observe rarement au P. S. A part quelques crânes et quelques commotionnes qui sont comateux, la majorité des blessés, dans les premières heures, présente plutôt de l'excitation, de la loquacité, parfois une acuité d'observation et de raisonnement sur leur propre état qui est surprenante. La dépression ne vient qu'ensuite. Plus on réduira le nombre d'heures qui s'écoule du moment de la blessure à celui de l'intervention, plus on rendra négligeable ce facteur contraire.

En résume, pour réaliser les desiderata qui découlent des deux paragraphes précédents, il y aurait lieu de perfectionner encore un peu plus notre organisation de l'avant par les mesures suivantes:

1º Il faudrait multiplier les P. C. A. et organiser entre eux et les premières lignes une évacuation extra-rapide;

2º Le service régimentaire continuant à relever les blessés, et à les transporter au P. S. B. et au P. S. B. avec la plus grande célérité possible, il faudrait, en outre, que brancardiers, médecins auxiliaires, médecins de bataillon, appliquent le garrot d'une façon précoce, systématique, irréprochable. L'a fort tube de caoutchoue et une pince courte, robuste, à cran d'arreit, suffiraient. Chaque brancardier aurait dans sa musette autant de gatrots que de pausements individuels. Son premièr soin, en relevant un blessé, serait d'arréter ou de prévenir l'hémorragie d'abord; d'appliquer un pansement ensuite. Il m'a semblé qu'an service régimentaire on était un peu trop

hypnotisé par « le pansement » du blessé, et par la formule : « emballer, expédier ». Je voudrais que l'ou mit en tête de cette formule : « garroter, .... ». Quel temps précieux perdu souvent au P. S., surtout lorsqu'il est encombré, à voutoir faire un, deux, plusieurs pansements bien rembourrés, bien baudés, à un multiblessé. I ne grande compresse jetée sur la plaie, et un hon garrot, et le blessé serait parti une heure, deux heures plas tôt, et c'était ment-étre le salut!

Les camarades ont une excuse. La plupart du tempe, cette hémorragie, ils ne la soupeonnent pas, parce qu'ils ne la voient pas (plaies séches vasculaires). Elle ne se produira que dans une heure ou deux, pendant le tuasport, et sous le pansement, aussi bien fait soit-il.



Le résultat a étê le suivant : sur les 305 intransportables reçus, 120 out été évacués en bonne voie de guérison, 485 sont décédés.

Le nombre des dévédés est donc supérieur au nombre des guéris? Non. Le problème ne se pose pas ainsi. Il fant dire : ces 305 blessés étaient presque tous condamnés, si on les avait évacués plus loin, si pendant encore deux ou trois heures on les avait cahotés sur les routes, par les units glaciales, et pent-étre promenés de formation en formation. Ils ont été arrètés au P. C. A.; on a opéré tous ceux que l'on a pu : 120 furent sauvés, près de la moitié! n'est-ce pas un résultat encourageant, ne fallait-il pas le dire, ne suf-fi-il pas à patifier la multipliquation des P. C. A.?



Voici les principales interventions pratiquées:



| Laparotomie .    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    | 3   |
|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| Amputation .     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    | - 5 |
| Ligature         |     | ,  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    | 2   |
| Désarticulation  | ١.  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    | 1   |
| Thoracotomic     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |     |
| Suture du cœui   | r.  |    |    |    | ÷  |    |    |     |     |     |     |    |     |
| Résection , ,    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |     |
| Débridement, é   | βpl | lu | ch | ag | e, | es | qı | iil | lot | tor | nie | ٠. | - 2 |
| Arthrotomie .    |     |    |    | Ü  |    |    |    |     |     |     |     |    |     |
| Néphrectomie     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |     |
| Trepanation .    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |     |
| l'aille hypogasi |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |     |
|                  |     |    |    |    |    |    |    | 7   | ot  | al  |     |    | 17  |
| Para de la como  |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    | -   |

Chaque opéré subissait parfois plusieurs de ces interventions. Mais nous n'avons noté que la principale; de même, nous n'examinerons pas le pourcentage des guérisons obtenues pour chaque opération, ni les nombreuses questions techniques soulevées par chacune d'elles. Restant dans les considérations d'ordre général, nous dirons que cette chirurgie d'extrême-avant, d'extrême urgeuce, est tout à fait spéciale. Spéciale par la gravité et la multiplieité des blessures que l'on voit. Spéciale par l'obligation de garder les operes le moins longtemps possible. Vite, on pratique l'intervention, on fait l'exérèse ou la ligature, afin que le blessé ne succombe pas, et presque aussitôt (de quelques heures à quelques jours, des que tout danger paraît écarté, on l'évacue. On ne termine pas ses blessés; on ne les suit pas jusqu'à la guérison; en principe, on ne fait pas de sutures secondaires, très peu de sutures primitives, pas d'appareils plâtrés, pas de chirurgie osscuse, ni articulaire. Impossible d'attendre la cicatrisation, l'ankylose, le cal; il faut faire de la place, car d'autres blesses graves attendent on penvent arriver. L'opéré achèvera sa guérison, ou subira des interventions complémentaires, dans les formations de l'arrière, plus

coufortables, plus gales, mieux aérées, pressennut déjà l'intérieur, et la convalescence, et on l'on n'entend plus le bruit des « arrivées ». N'oubliez pas, en ellet, que le P. C. A. est dans une cave ou une sape, sous le feu de l'ennemi; in oubliez pas que la moitif des pauvres blessés arrivées la y suecombent, au milleu des autres. Aussi faut-il des chirurgiens solides et bien treupés pour faire en un tel milleu une chirurgie décevante, ou qui ne donne que des satisfactions incomplètes.



Parmi les opératious pratiquées, nous avons cité la transfusion. Il s'agit de la transfusion de sang citraté par cette admirable méthode que M. Jeanbrau a trouvée, qu'il a mise au point, et qu'il a appliquée lui-même dans notre P. C. A.

La technique et les résultats en ont été exposés par l'auteur dans divers articles et à la Société de Chirurgie, ainsi que dans la thèse de M. Basset. Devaut nous il a pratiqué 32 fois sa transfusion. C'est admirable de simplicité, de rapidité; e'est admirable comme effet produit. Rien n'est comparable pour remonter le pouls et la pression sanguine, colorer un blesse, le ranimer à vue d'oril, et permettre au chirurgien de pratiquer l'intervention. Comme pour d'autres methodes. il faut l'appliquer à temps. Il semble que chez le blessé profondément shoeké, il y ait une limite au-dessous de laquelle tous moyens échouent, même la transfusion. Bien appliquée, appliquée à temps, elle sauve le blessé, d'autant plus sûrement que ce dernier est un hémorragique.

Pour nous, la transfusion de M. Jeanbrau est une méthode extrêmement précieuse, qui doit désormais faire partie des moyens d'action du P. C. A.

1, La Presse Médicale, nº 7, 1918, \*

#### Conclusions.

Il parait indispensable de multiplier les P. C. A. pour le traitement des blessés dits intransporportables.

Mais le P. C. A. doit réaliser les conditions

4º Il doit être assez rapproché des ligues et situé de façon à permettre d'y amener les blessés dans les 2, 3 heures au plus après la blessure.

2º Il doit être suffisamment protégé contre le bombardement pour que le hlessé se sente en sécurité et pour que le chirurgien opère en toute tranquillité. C'est dire qu'il doit être installé dans de bonnes caves ou de bonnes sapes, éclairé à l'électricité, chauffé, ventilé dans les emilleures conditions. Les carrières du Soissonnais, les caves voitées de la Champagne sont parfaites à ectégard.

3º Il doit comprendre au minimum les locaux suivants:

Salle de déshabillage et réchaulfage ;

- radiologie;
   stérilisation:
- stérilisation;
   d'opérations;
- pansements et opérations septiques;
   pour blessés hospitalisés;
- le tout attenant et communiquant.

  4° L'outillage chirurgical et le personnel ne
- doivent rien laisser à désirer.

  5º Il doit pouvoir recevoir quelques petits
  blessés (entorses, contusions, plaies eutanées...)
  qui serviront de donneurs de sang pour les transfusions.
- 6° Il doit avoir des moyens d'évacuation à lui, toujours assurés, rapides et confortables, sur l'arrière.
- 7° Son action doit être facilitée et complétée par : a) l'application précoce du garrot en première ligue; b) la rapidité d'adduction des blessés des premières lignes jusqu'à lui.

## Pour l'usage HYPODERMIQUE

### Pour l'administration INTRAVEINEUSE

LA MEILLEURE PRÉPARATION DIGITALIQUE EST LA

# DIGIFOLINE CIBA

Parce que, sous une forme optima, lelle contient l'ensemble des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale et est dépourvue de ses substances nuisibles ou inactives.

 $\frac{\text{Son action est plus douce que celle de la}}{\text{digitaline cristallisée}}.$ 

Elle est constante, toujours identique à ellemême, titrée rigoureusement.

Son injection est absolument indolore.

Un cm3 (une ampoule) = 0 gr. 10 feuille de digitale titrée.

#### PAR VOIE BUCCALE

la Digifoline agit comme la feuille de digitale, mais est

Plus constante, mieux tolérée,

d'un titre plus rigoureux,

plus commode à administrer

O gr. 10 (un comprimé) = O gr. 10 feuille de digitale

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, pharmacien, 1. place Morand, LYON

#### L'AIDE AMÉRICAINE

LE COMITÉ FRANCO-AMÉRICAIN CONTRE LES IMPOTENCES FONCTIONNELLES. — LES TRAVAUX DE LA MISSION AMÉRICAINE CONTRE LA TUBERCULOSE.

Nombreuscs sont les personnalités américaines qui, dès les premiers jours de la guerre, sont venues apporter aux Français leur aide morale et matérielle. Parmi ces amis des heures sombres une des physionomies les plus originales et les plus sympathiques est celle de Miss Gassette, la directrice technique, la cheville ouvrière du Comité franco-américain contre les impotences fonctionnelles.



Le Comité franco-américain contre les impotences fonctionnelles a son siège au 17 de la rue Boissonade, dans le Montparnasse des peintres et des artistes. Cest là que sont reques de toutes part les demandes d'appareils pour fractures, et de dispositifs pour luiter contre ces paralysies, ces contractures que la Chirurgeis jenorais avant la guerre et qui sont à l'heure actuelle une de ses grandes précocupations. C'est tà que, le tricorne en bataille, la cigarette aux doigts, Miss Gassette reçoit ses « garçons » en kaki ou en bleu horizon auxquels elle prodigue, en même temps que des appareils ingénieux, le réconfort d'une parole vive dictée par une volonté toujours agissante et un œur vraiment maternel.



Après avoir habité, travaillé en France pendant 20 ans comme peintre, Miss Gassette était en Amérique en Juillet 1914; l'annonce de la guerre la ramena de suite à Paris où elle s'offrit comme infirmière: elle se mit à préparer les pansements dans l'Ambulance américaine de Neuilly; la préparation des pansements la conduisit à la préparation des appareils de fracture: Miss Gassette avait trouvé sa voie. Le peintre devint mécanicien. gnie d'une Américaine, M<sup>me</sup> Austin, trouver Miss Gassette pour lui demander de mettre ses appareils à la disposition des chirurgiens français. Comme la fabrication de ces appareils à l'Am-



Comité franco-américain contre les impotences fonctionnelles - L'atelier

Un de ses premiers travaux fut la réalisation d'un apparell pratique de suspension pour le traitement des fractures de cuisse aujourd'hui connu de tous. Cet appareil, adopté par l'Ambulance américaine, attira l'attention du chirurgien Paul Reynier qui vint un jour (Avril 1916) en compabulance américaine était d'un faible rendement, l'Ambulance ne put en fabriquer pour les autres hôpitaux. Miss Gassette promit alors au D' Reynier de consacrer la moitié de son temps pour diriger la partie technique d'un Comité qui aurait pour but de fabriquer et de distribuer gratuite-

# NÉOL

Formules
DES HOPITAUX DE PARIS

## GARGARISMES NÉOLÉS

# IRR IGATIONS NÉOLÉES

### EAU NEOLEI

dans tous les eas, doit remplaeer l'au oxygénée irritante et altérable

Néol . . . . . 1 partie Eau . . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimés alcalins des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aueune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hygiéniques.

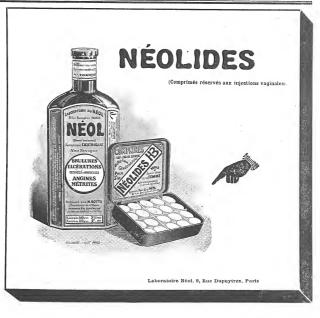

ricain sont déjà nombreux ; outre les appareils

pour fractures de cuisse, pour fractures de jambe,

pour fractures du membre supérieur, des pilons

provisoires pour amputés, signalons l'appareil

pour paralysic radiale, un des meilleurs qui soient

à l'heure actuelle, le soulier destiné à combattre

ment les appareils à suspension dans toutes les formations sanitaires françaises.

Pour cette organisation, il fallait des fonds; les premiers adeptes de l'œuvre, Mas Bass, Mas Austin, M. Norman Scott décidérent de les demander à la charité américaine; ils vinrent abondants. Des locaux furent choisis, des ateliers organisés.

M. Justin Godart, sous-secrétaire d'Etat du Service de Santé, accorda son patronage à l'œuvre naissante

Le Comité commença à fonctionner en Août 1916. Il est aujourd'hui composé de la façon suivante :

#### COMPTÉ DE PATRONAGE :

MM. Justin Godart, le Professeur Hayem : le Professeur Letulle, Professeur à la Faculté; le Professeur Pinard, Professeur à la Faculté; le Professeur Pozzi, Professeur à la Faculté; le Médecin-Inspecteur Sieur, le D' Alexis Carrel, du Rockefeller Institute de New-York.

#### COMITÉ DE DIRECTION:

M. le D'Paul Reynier, Président; M. le D' Schwariz, Vice-Président : Miss Grace Gussette, Directrice technique; M. E. Norman Scott, Administrateur délégué; M. Edmond Caben, Avocat à la Cour d'appel, Secrétaire général; Mat Georges Robin, Adjointe au Secrétaire général; M. Harold W. S. Gray, Trésorier; M. le Commandant Communal, Délégué du Sous-Secrétariat d'Etat du Service de Santé militaire; M. Charles Quain; M. le D' Jalaguier; M. le D' Laignel-Lavastine; M. le Dr d'Hotman de Villiers; M. le D' Daniel J. Me Carthy, Professour de Jurisprudence médicale à l'Université de Pensylvanie; Mr. John F. Bass; Miss Katherine; M. Edwards; Mrs Harold W. S. Gray; Mrs Norman T. Gassette.

#### COMPTÉ AUXILIAIRE AMÉRICAIN :

Mrs B. B. Botsford; Mrs Russell Tyson; Miss Josephine Stockton; Miss Edna M. Lawrence; Mrs Albert G. Lester: Mr. George R. Dyer: Mr. C. R. Duval.

Neuf mois après la formation du Comité, le Service de Santé français lui demanda de fournir trois modèles d'appareils pour les traitements des fraetures en suspension. C'est à partir de ce moment que l'Œuvre franco-américaine, outre les appareils à fracture, mit à la disposition des blessés des appareils de redressement et de soutien

adaptés à chaque eas d'impo-







Apparell Gassette pour redresser le pied équin

1re position.

2º position (angle droit).

tenee; dispositifs pour lutter contre la contracture des doigts, appareil pour les paralysies radiales, etc. Des envois furent faits en Roumanie, en Serbie. Du mois d'Août 1916 au mois de Janvier 1918 furent distribuées rue Boissonade 78.412 pièces d'appareil. C'est qu'en effet sans publicité, sans réclame, l'Œuvre du Comité franco-américain se faisait connaître par l'excellence de ses résultats et les chirurgiens français prenaient l'habitude de venir frapper à sa porte.

Les modèles imaginés au Comité franco-amé-

dispositif très intéressant pour les pseudarthroses de la euisse, etc.

Quand on étudie les suites éloignées des opérations conservatrices sur le pied, on est frappé du nombre considérable d'attitudes vieieuses du pied ankylosées en équin varus, en valgus, etc. Une des dernières inventions de Miss Gassette est précisément un appareil pouvant s'adapter indifféremment aux deux jambes et permettant de eorri-

(Voir la suite, p. 237.)

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

#### SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.



# 1914. - Lyon : Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÈBRALE CONVALESCENCES

Echantillons et Prix spécieux pour les Hôpitaux et Ambule



# 

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881, par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par

l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine, etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Peptonate de Fer, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué

normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : Hayem, Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumontpallier, etc., les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Mº ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot, V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, M° ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer, reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT) Tamatave, 27 Septembre 1890. « Le PEPTONATE de FER ROBIN a vraiment une action curative pulssante bien supérieure à celle des autres préparations similaires. » Docteur JAILLET, Ancien Chef de Laboratoire de Thérapentique à la Faculté de Médorino de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Prof G. POUCHET :

« Le PEPTONATE de FER ROBIN est un sel organique défini constitué par deux combinaisons : 1º de Peptono et 2º de Glycérine et de Fer, formant un sel ferrique double, à l'état de combinaison particulière, et telle que le fer ne peut être décelé ni précipité par les réactifs ordinaires de la chimie minérale. Cet état particulier le rend éminemment propre à l'assimilation.

(Analyse du Docteur G. POUCHET. Professeur de pharmatologie à la Faculté de Médecine de Paris, Membre de l'Académie de Médecine, etc.)

D'après ce qui précède , nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune Spécialité Pharmacoutique n'a jamais eu une pareille consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1° Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer ROBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et aug= mente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénéres cence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition, Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses syphilitiques, etc.

Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépourvu de toute saveur styptique, se prend à la dose de 10 à 30 gouttes par repas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe quel liquide ou aliment, étant soluble dans tous les liquides organiques, lait, etc. On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc. :

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN (Liqueurs très agréables). - Dose : Un verre à liqueur par repas.

Pour né pas confondre et éviter les Imitations et Contrefaçons de ce produit, exiger la Signature et la Marque "FER ROBIN avec un LION COUCHE"

Vente en Gros: PARIS, 13, Rue ae Poissy. — Détail: Toutes Pharmacies. 🔾

Laboratoires GALBRUN sont 'transférés (IV.) PARIS Petit-Musc. du rue 10. Les et AVIS.

# IODALOSE GALBRUN

# IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combination directe et entièrement stable de l'Iode avec le Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
[Communication au XIII- Congrès International de Médecine, Paris 1900).

# Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

Dobes Moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE:
LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS

# PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 5 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Echantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 18, rue Oberkampt, PARIS

Monsieur 'Galbrun met gracieusement à la disposition des médecins-chefs des formations sanitaires facons d'Iodalose qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE ·

# TRICALCINE



CROISSANCE

SCROFULOSE

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

# RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de trailement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0.01 de METHYLARSINATE DE SOUDE chimiquement pur par cachet. 5º la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 goultes de solution d'ADRÉMALME au millième par cachet. 6f la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0302 de FLUORUREDE CALCIUM par cachet. 450 la Boite de 60 cachets

### CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hépitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

·DYSPEPSIE NERVEUSE TUBERCULOSE



# Le Phosphate Colloïdal

POSOLOGIE

PHOSPHATE

Adultes : 2 à 3 Cuillerées à bouche par jour avant les repas.

Enfants: 2 à 3 Cuillerées à dessert ou à café sclon l'âge.

TABLEAU COMPARATIF DU DEGRÉ

D'ASSIMILATION des Phosphates de Chaux Thérapeutiques

Phosphate Phosphate Glycerophosphate gelatine

Trenderique acide de chaux, de chaux Colloida









POSOLOGIE

PHOSPHARSYL

Adultes : Une Cuillerée à bouche avant les deux grands repas 5 jours sur 8.

Enfants : Une Cuillerée à dessert ou à café selon l'âge 5 jours sur 8.

Doit être préféré à **TOUS** les similaires :

Il est complètement INSOLUBLE et se présente à l'état NAISSANT dans un état extrême de division (COLLOÏDAL).

DES OS dont il est extrait (orientation vitale du professeur ROBIN) ainsi que leur SILICE et leurs FLUORURES qui retiennent la chaux.

II est en suspension dans un liquide  $\underline{\text{NEUTRE}}$  et ISOTONIQUE.

II a une ASSIMILATION MAXIMA.

LE PHOSPHARSYL

est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche.

Laboratoires du Docteur PINARD, ANGOULÊME (Cht.)

ger toutes les attitudes vicieuses que peut prendre le pied.

Du reste, et c'est là une des principales originalités du Comité franco-américain de la rue Boissonade, tout chirurgien, tout médecin d'armée qui a une idée d'un appareil destiné à remédier à une infranité, d'un instrument nouveau de traitement, peut s'adresser sans crainte au Comité qui l'aidera par son expérience et les moyens dont il dispose pour arriver à la solution du problème posé. Nombreux sont déjà les confrères jeunes ou vieux qui out appris, pour ne pas l'obblier, le chemin qui conduit rue Boissonade et cela pour le grand bien de leurs blessés.

La Commission américaine de préservation contre la Tuberculose en France et de la Croix-Rouge américaine continue le cours de ses travaux de propagande. Elle vient de faire à Rennes une série de conférences qui ont eu un extraordinaire succès.

Le dimanche 10 Mars, à 16 h. 30, le maire, les adjoints et le Conseil municipal, entourés des plus hautes personnalités civiles et militaires de la ville de Rennes, recevaient « la Commission américaine de Préservation contre la Tuberculose en France».

La réception a eu lieu dans le grand salon de l'Hôtel de Ville. La Commission a été présentée aux personnalités officielles parle D' Follet, président du Comité d'Ille-et-Vilaine d'Assistance aux Militaires réformés « Blessés de la Tuberculos».

Milliarres reformes « Diesses de la Tubérculose ». M Janvier, maire, a souhaité la bienvenue à nos grands amis d'Amérique, soldats de la Science, comme il l'avait fâit quatre mois avant à une délégation de l'airmée des Elats-Unis.

La Commission américaine était composée comme suit :

M. le D' Lwingstone Farrand, président de l'Université de Colorado, directeur de la Mission américaine Rockéfeller, M. le professeur Selskar Gunn, professeur adjoint pour la santé publique à l'Institut de Technologie de Massachussets, à Bostón, M. le D' Alëxandre Bruno, médecin de l'hôpital Roosevelt, à New-York.

Miss Elisabeth Crowel, secrétaire des Cliniques antituberculeuses de New-York, infirmière générale de la Mission américaine Rockefeller.

Le 14 Mars, au Théatre municipal, eut lieu une soirée-conférence pour montrer de quelle façon les Américains cherchent à exciter la curiosité des foules en mélangeant l'utile à l'agréable, en utilsait l'art dramatique, la insujque, la cinénatographie pour attrèr le peuple, le foreer à écouter des conférences utiles.

Le théâtre fut littéralement envahi par la foule, pas un siège ne fut laissé libre, pas un strapontin, beaucoup de personnes se résignèrent à demeurer debout pendant plus de trois heures que dura la réunion.

Ce succès se renouvela tonjours avec le même enthousiasme de la foule le 18 Mars, à une ainte réunion au théâtre; le 19 Mars, à une conférence donnée spécialement pour les cadres instructeurs de la classe 4019 sous la présidence de M. le général d'Amade, commandant la N° région, à une autre soirée à laquelle étaient spécialement invltés les membres du Patronage de la Sainte-Famille, le Syndicat rennais des employés et de la Coopératile.

Les Américains, soucieux de ne faire aucune distinction entre les Français, s'occupent avec soin de grouper toutes les bonnes volontés; ils furent reçus aussi bien par le Préfet, par le maire de la ville, par le général commandant la région que par le cardinial Dulourg, évêqüe, áussi bien par les sybdicais ouvriers que par le clergé ou les membrés de l'Université de l'Eulyersité.

Comme l'a dit excellemment le D' Bruno dans une des conférences rennaises, les Âméricains convient tous les Français à collaborer à leur campagne d'éducation antituber culcuse: «En vous regardant, disait-il à ses auditeurs, j'al l'impression que de chaeun de vous se dégagera comme un foyer lamineux, que la propagandes étendra grâce àvous, qui saurez rendre féconde votre foi et votre conviction. Il faut que ceux qui savent apprennent à ceux qui ne savent pas. La tuberculose existe patient de siste l'ignorance, la pauvreté et la nisère : c'est le grand mal de l'humanifé, mettonsnous done à la besogne contre ce fléau.

Le conférencier ette quelques chiffres : 90.000 victimes de la tuberculose par an, en France; 450.000 aux Etats-Unis où les progrés ont été

enrayés pourtant.
Les moyens de littler contre la tuberculose? on ne sait pas. Yolilà l'excuss de l'Iumanité souffrante, on ne sait pas, il faut qu'oi sache et il faut enselguer l'hygèrien, — par la création de dispensaires auxquels sont attachés des infirmières-visiteuses qui apportent jusque dans les familles l'influence du dispensaire — par les sanatoria et les hôpitaux.
Il faut que tout le monde sache que la tubereu-

Il faut que tout le monde sache que la tuberculose est infectiense et contagiense, d'oi la nécessité de certaines précautions, notamment de mesures de désinfection. Il laut savoir aussi que la tuberculose se propage par la peau, l'alimentation et surtont la respiration : d'où la nécessité d'éviter les aliments et les atmosphéres contaminés et de s'assurer le concours des ennemis de la tuberculose : le grand air, le soleil, le repos, la bonne nourriture, le logement sain, la vie morale.

Il importe également de se pénétrer de cette dide que la tuberculose set le toutes les maladies chironiques la plus guérissable. Qu'on resité persuadé que de la santé dépend le bonheur; de la maladie, la pauvreté et la misère. Il ne faut pas qu'il y ait d'indifférents dans la lute antituberencues : le Français est un peuple qui peut faire tout ce qu'il veut, mais il faut qu'il venille; pour qu'il veuille, il doit comprendre et nous denandons à tous de nous aider à faire partager les didées que nous apportons. » P. Disvosses.





#### LIVRES NOUVEAUX1

Les premières heures du blessé de guerre, par MM, les médecius-majors R. Bertinis et A. Nimer. Préface du médecin inspecteur Jacon. 1 vol. in-8º écu (COLLECTION HORIZON), avec 50 figures et à planches hors texte (Masson et Cie, éditeurs).

S'il est un livre écrit à l'avant — et pour l'avant, c'est bien celui-ci :

Ouvrage médico-militaire dans tonte l'acception du terme, les anteurs ont tenn compte autant des considérations de circonstances, de temps, de mil'eu que des indications proprement médicales. Leur litre est celui de soldats autant que l'euvre de médecins compétents et qualifiés pour l'écrire.

Fait dans le but d'obteuir une meilleure utilisation tant du personnel médical que du matériel et de ressources parfois trop disséminés, ce manuel étudie : Le traitement et la relève des blessés dans la

gnerre de trauchée, — dans la guerre de mouvement, — le poste de secours en front stable et dans les périodes d'attaque. — le traitement des différentes plaies, etc.

Dans ce livre se trouve codifiée l'expérience de presque ious noi geunes confréres, et au moment où l'armée américaine entre en ligne, nons porous prédire que ce petit manuel jouira chez elle comme chez nous d'une place de faveur.

Les plaies de guerre et leurs complications immédiates (Lecaus faites à l'Hôlel-Diea), par II. Harriann, professeur de clinique chirurgicale. 1 vol. gr. in-8° de 200 pages, 58 figures, 1918 (Massoa et C., éditeurs). — Prix : 8 Francs.

Daes ce livre, le professeur II. Hartmann nons donne, en dix-huit leçous où l'on retrouve toute la

 Par décision du Syndicat des Éditeurs (27Juin 1917), tous les ouvrages médicans supportent une majoration provisoire de 10 p. 100 sur les prix annoncès. sobriété et la précision de l'auteur, tout ce qu'il faut savoir sur les plaies de guerre et leurs complications. La documentation en est abondante et choisie. Les lésions osseuses, les plaies articulaires, les plaies du raine et de la face, de la polivime et de plaies du raine et de la face, de la polivime et de plaies du raine et de la plaie de la polivime et de plaies du raine et de la plaie et de la polivime et de critique de l'auteur s'y déploie avec aisance au milite de questions qu'il counatt bion. C'est un livre plein d'indévit et dent on ne saurait trop recommander la leutre. Un chapitre sur les lésions oculaires et les blessures de l'appareil visuel est dù à V. Moras. Il est diçue en tous points de ce beau livre.

Voit d'ailleurs l'indication complète des matières rainées dans l'ouvrage : Les pluies de garere; — Traiteauent des plaies de garere; — Hénourragies dans les plaies de garere; — Hénourragies dans les plaies de garere; — Hénourragies des gareres; — Les léximos soccased dans les plaies de garere; — Les léximos soccased dans les plaies de garere; — Hense du conde de lépante, du poigent, de la banche, du con-depende de papareil (vaieres et lésances de l'appareil (vaieres) — Amputations; — Plaies du crâne, de la face; — Lésimos couliares et blessaces de l'appareil (vaiere) — Plaies de poirtiac; — Plaies de l'Abdonne; — Pieds gelés.

3 J. 1. P. Pieds gelés.

Le traitement de la syphilis en elientèle, l'indispensable en syphiligraphie, par II. Goucanor. Un vol. in-8°, 627 pages, avec 51 pl. hors texte, dont 13 en couleurs, 2° cédition, 1918. (Malviac, éditeur). — Prix: 18 francs.

Ce manuel, couronné par l'Institut, représente le résumé de trois aunées de conférences d'agrégé de l'auteur à la Clinique de l'hôpital Saint-Louis. La première édition, qui a obteau auprès des praticiens un succès mérité, a été épuisée en quelques mois maloré la querre.

Cette deuxième édition, concue dans le mème esprit pratique que la première, oi tout re qui n'est pas indispensable a été éliminé (hibliographie, ananonie, statistique), s'est enrichie de plusieurs chapitres d'actualité (mise au point prudente et éclertique de l'arsénoltéraple, évolution des syphiis déformées par le traitement, syphilis secondaires retardées ou précocement tertraissées, technique de la recherche et du dosage de l'albumine, du liquide céphalo-rachidien, etc.).

Ce qui a fait le succès de cet ouvrage remaquable, c'est que son plan différe profondément de celui des ouvrages classiques, et que le praticien y trouve résundes et mises au point toutes les questions de pratique et de déonologie qu'il lui fallait chercher dans des livres différents secret professionnel, syphilis et marice, suphilis et caneer, surveillance des syphilis latentes, prophylaxie des syphilis net processes.

Ce livre mérite donc bien le sons-titre: l'Indispensable en syphiligeaphie. Par sa clarté, son exposé simple et pratique, il continuer à êtr. le guide du praticieu dans le combat qu'il doit mener contre la syphilis à une époque où la lutte prophylactique prend une importance de plus en plus grande.

R. B

#### VARIÉTÉS

#### LA VIE EN ALLEMAGNE

Le taux des rations hebdomadaires n'a pas subi de modifications appréciables.

Cependant la police découvre fréquemment des associations de malfaiteurs qui fabriquent de fausses cartes de pais. Done plas la réglementation alimentaire se fait minutieuse, plus se multiplient les frandes.

Un nouveau procédé de panification direct : du hlé vient d'être expérimenté : Le grain, après secouage, et humidification, passe sous des cylindres qu'i le réduisent en une pâte plus abondante de 15 pour 100 que celle qui searti périre avec le farine provenant de la même quantité de blé. La plus-value nutritive est plus force cucore, puisqua uem élément n'est perdu. Le pain ne présente pas d'aspect particulier; il est agréable au goût et se conserve lougiers frais. Tous ces avantages font espérer que le procédé se généralisers.

La graisse, le beurre, le lait restent toujours déficitaires, à cause de la pénurie des fourrages, qui sont tout entiers réquisitionnés pour l'Armée.



Le Conseil de l'Agriculture et les associations agricoles s'efforcent d'encourager la culture des pommes de terre, qui doit sauver de la famine.

Et pour montrer l'importance de ces tubercules pedant la guerre, le secrétaire d'Etat de l'Alimentation a ouvert à Berlin, le 19 février 1918, une expanition de la pomme de terre. A côté de reusei-guements agronomiques, on y trouve des données très complètes sur les appareils de séchage et de distillation, les engrais, les installations pour l'emagasiançe ratiounel, les produits et sous-produits des féculeries. Ou y peut goûter des plats préparés avec des pommes de terre ainst que du n'histy fabri-qué avec des pommes de terre ails que du n'histy fabri-qué avec des pommes de terre ails que du n'histy fabri-qué avec des pommes de terre qui a été baptisée du non d'llindenburg, s'est montrée supérieure à toutes les autres espéces. (Jeutsche Taggeszeitung.)

Pendant cette exposition, des conférences ont été faites sur le séchage des produits agricoles. Le séchage de la chicorée et la dessiceation du lait ont diminué peudant la guerre, en revanche le séchages des céréales a doublé et celui des fournesses s'est énormément développé. Il faut surtout entreprendre le séchage des plantes fournegères, telles que les fanes de pommes de terre et les feuilles des betteraves qui doment un fourrage riche en albumine,

Le professeur Paron a crai é les arantages di céchage des pommes de terre, notamment ne e qui concerne les économies dans les transports. Si, au lieu d'euroyer au front un million et demi de tonnes de pommes de terre fraiches pour la nourriture des chevaux, on y expédiait des pommes de terre séchées, no vicient il es risques de gelée et de pourriture et l'on n'emploierait que 37.000 wagons au lieu de 150.000. (Jensheb Tageszeitung.)

Le ministre de l'Agriculture a constaté aver plaisir l'augmentation du troupeau caprin, car les chévres ne sont pas nourries, comme c'est le cas pour les bouts et les porcs, aux dépeus des réserves de céréales et de pommes de terre destinées à l'alimentation humaine. En ereanche, il conseille de resteninée l'élevage des lapins dont le chilfre est hors de proportion avec une utilisation rationnelle des déchets du méuage et du jardin. Donc ect élevage un permet plus la production d'une viandé à hon mar-

ché. Eu outre, de tous les animaux domestiques, le lapiu est celui qui utilise le plus mal le fourrage.

Le mauque de pétrole se fait de plus en plus sentir, mais l'espoir renaît, car pour assurer une exploitation rationnelle des gisements pétrolifères roumains, un Syndleat geranso-nautro-hongrois vient de se constituer à Vienne sous les auspices du tiouvernement autrélien. C'est à ce Syndieat que serconfiée la mission de liquit er les entreprises pétrolifères ennemies en Roumanie, séquestrées par mesure de réciprocité. Les affaires du Syndieat seront gérées aux intervention de l'administration militaire.

> Dr Bonnette, Médecin-major de 1<sup>re</sup> classe.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur pour :

officier M. Hrite unt (Julie), médecim-major de l'ec-(cerritoria) na Service de Sanié du gouvernement mililaire de Paris : médecin éminent, savant des plus distintaires, degage de toute obligation militure, a repris du service des les premiers jours de la mobilisation, à assaric, du la companie de la mobilisation, à assaric, du du important service avec un yelle et un dévoument ialassables, donnant le plus hel exemple d'esprit militure, de dévoument et de conscience.

Checulier: M. Tapie (Jean), médecin aide-major de 2c classe à titre temporaire (réserve) an 10½ rég. d'infanterie : médecin aide-major de grande valeur. Depuis de début de la campagne, n'a cessé de faire preuve de beancoup de beavoure et du plus grand dévouement. A cit blessé grièvement dans un poste de secons de première figne, le 21 janvier 1918. Amputation de la jambe droite. Une citation.

— M. Cauvy (Benjamin), medecin-major de 2º classe (territorial) détaché au sous-secrétariat d'Etat du Service de Senté

— Py (Etienne), mat. 131, médecin aide-major de 1º classe (réserve) au 7º batallon de classeurs aljuis : médécin du grand mérite qui a toujours fait preuve, en toutes circonstances, de zèle, de courage et d'abnégation, notament pendant les opérations sur la Somme en 1916. À été grièvement attént par les goz, le 30 Avril 1917, en donnaut ses solas aux Messes ét intoxiqués. Une citation.

#### Citations à l'ordre du jour :

— M. Valensi (Robert), médecin aide-major de l™ classe de téserve : a fait preuve, pendant les combats du 2 au 25 Novembre, de courage et de dévouement en donnaut ses soins aux blessés sous des bombardements ennenis; blessé lui-même, a continué à panser les blessés avant de se soiner lui-même.

— M. Vernet (Marrel), méderin sous-aide-major au propue de brancardiers de la ..., d'úvision d'infantre propue de brancardiers de la ..., d'úvision d'infantre propue de l'acception de la compartie de la com

— M. Roya (François), médacin aide majorda (Pralagas, aide-chiruygien an contre lospisitier de Valchaircomet, lors du bombardement par avions de sa formation, dam 1 mait da 4 an 3 Septembre 1917, a étá aticia par descètats de bombes dans la salle d'opérations o à il opérait comme aide-chirurgien. Blessé girévement à la face et à l'épadae, a fait preuve de courage et a donné l'exemple du plus grand calme.

— M. Gubriault (Louis), médecin-major de 2º clase au greg d'infantère : médecin chef de service d'un aéronement obselu et d'un courage à toute épreuve. A assuré dans les conditions les plus parlites, les soias nux blessés et leur évacuation pendant les combats du 23 au 25 Octobre 1917. Toujours sur la brêche pendant cest rois jours, n'a consenti à prendre du repos qu'après l'évacuation du deraire blessé.

#### FACULTÉ DE PARIS

Examens. — Luadi 8 Aeril 1918: Médecine opératoire (A. R.), Epreuve pratique. Ecole pratique. — 3º examen (2º partie) (A. R.). Epreuve pratique. Aboratoire Travaux pratiques d'anatomic pathologique.

Mardi 9 Aeril: 3º examen (1º partie) (A. R.). Epreuvo

Markii 9 Aerii : 3º examen (1º partie) (A. R.). Epreuvo orale. Faculté. — 3º examen (2º partie). Epreuvo pratique. Laboratoire Travaux pratiques d'ainatomie pathologique. Mercredi 10 Aerii : 3º ex. (2º part.). Epr. orale. Faculté. Jendi 11 Aerii : 3º examen (2º part.). Epr. orale. Faculté.

(Voir la suite, p. 241.)

# VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

# DMÈTYS

Vaccin anticoquelucheux curatif pour le Traitement de LA COQUELUCHE

S'emploie en inoculations sous-cutanées ou intra-musculaires.

PRIX : Boîte de 6 doses : Frs 15

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, RUE VIEILLE-DU-TEMPLE, PARIS

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

# USINE & LABORATOIRES

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectée

La première Usine française affecté à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898



Gonzalestan à l'Acestican Mas Sciences - 22 pare 131

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux au Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, lo diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

P te de 20 Cachets





Extrait complet des Glandes pepsiques

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES



Vendredi 12 Avril : 3º ex. (28 part.). Ep. orale. Faculté. Samedi 13 Arril : 35 gx. (35 part.). Epr. orale. Faculté.

Thèses. - Jeudi 11 April. - Candidat : M. Bathiat. Président : M. Hutinel. Examinateurs : MM. Gilbert, Quénu Marfan. Contribution à l'étude de l'orchite ourlienne sans manifestation parotidienne. — Candidat : M. Leray. Présaident: M. G'lliert, Examinatorus: M.M. Butinel, Quénu, Marfan, Los réactions vésiculaires au cours de la vac-cinolhèrupie de la fiève typhoide et de la vaccination antityphoidique, — Candidat: M. Jouvenet. Président : M. Quénn. Examinatorus: M.B. Butinel, Gilbert, Marfan, Cantribution à l'étude des fistules peseuses prest-traumatiques - Candidat : Mms Dahrd Président : M. Murfan. \* Examinateurs : MM. Hutinel, Gilbert, Quanu. Symptomes de l'endocardite maligne à évolution lente

Prix Châteauvillard. -- Le conseil de la Faculté de Médecine vient de décerner le prix Châteauvillard pour 1918 à M. G. Yelter, chef de laboratoire à la clinique ophtalmologique de la l'aculté pour son auvrage : « Les plaies pénétrantes du crâne par projectile de guerre ».

#### HOPITAUX ET HOSPICES

Honorariat des hôpitaux. - Le ministre de l'Inté-

rieur vient de prendre l'arrêté suivant : Sont nommés médecins honoraires des hépitaux : MM. Brault et Galliard, médecins de l'hépital Laribei-

Est nommé chirurgien honoraire des hopitanx : M. Wulther, chirurgien de la Pitié. Est nommé médeçin acconcheur honoraire des hôpi-taux : M. Auvard, ancien acconcheur de l'hôpital St-Louis, Est nommé dentiste honoraire des hôpitaux : M. FerHOUVELLES

La médaille de la Reconnaissance française. M. Mistral, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre : 1º quelles conditions doit remplir le person-nel du Service de Santé, mobilisé aux armées pour ayoir droit à la méd-ille récomment créce de la "Recoungis-sance française », et 2°, si les médecins qui n'ont jamais demandé la relève, qui était de droit pendant deux ans, sont susceptibles d'obtenir cette récompense, a reçu la répanse suivante : 1º Pour avair droit à la médaille de la « Reconnaissance française », le personnel du Service de « Reconnaisance trançaise », le personnal du Service de Santé, mobilisé, aux armées, doit remplir les conditions exigées par l'article 1s' du décret du 13 Juillet 1917, c'est-à-dire avoir accompil, « dans l'intérêt publie, à l'occasion de lu guerre et pendant la durée des hostilités, des uctes de divoqument qui ne consistent pas sculement en l'accomplissement d'obligations militaires légales ». Peuvent seuls entrer en considération les services d'une durce continue d'au moins une année: 2º réponse néga-tive, s'ils n'ont pas d'autre motif à faire valoir. 8

Comité de patronage des hôpitaux de Paris. -Sur uno proposition de M. Hanri Rouselle, faite au nom de la 5º Commission, le Conseil municipal de Paris vient d'accorder au Comité de patronage des hôpitaux de Paris le renouvellement de sa subvention annuelle.

Le Laboratoire du radium - Sur la proposition de M. Calmels, le Conscil municipal de Paris vient de prononcer le renvoi à l'Administration d'une pétition de M. Degrais solligitant une subvention pour son laboratoire du radium

Association générale des médecins de France. -Le Conseil général de l'Association et le Comité de la Caisse de Guerre, désireux de donner nux infortunés con-

frères des régions envalues ou épronyées une marque de sympathie et à l'un d'eux une preuve de particulière estime, ont élu, à l'unanimité, M. le Dr Bourgeois (de Reins) Président de la Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Inauguration de l'hôpital franco-péruvien. -- Cts derniers a culica l'inauguration de l'hôpital francopéruvien, 8, avenue d'léne, en présence du comité péru-vien, dont le président est le général Bennyides, ancien président de la République da Peron, et des membres de la colonic. Des représentants de l'Association des Dames françaises y assistaient également.

ranquistes y assistant regorgatem.
Le géograf Benavides, dans une allocation très applan-die, a fait l'éloge de la vaillance des soldats français.
M. Le Soudier lui a répondu ou nom de l'Association des Dames françoises. Les dames de la colonie ont laissé de ihreny dons any blessés.

L'hôpital franco-péruvien contient 80 lits. Il sera entretenu aux frais de la colonie pérnvienne.

Relèvement temporaire de l'indemnité allouée aux sages-femmes agréées des hôpitaux. — Le Conseil municipal de Paris, conformément aux corclusions d'un rapport de M. Henri Rousselle au nom de la 5º Com-mission, vient de voter un crédit de 157.000 francs aux fins de porter à 9 fr. 50 le prix de la journée pour chaque femme accouchée durant son séjour réglementaire chez la sage-femme agréée clurgée de son acconchement,

La lutte contre la tuberculose. - Sur la proposition de M. Ambroise Rendu, le Conseil municip Paris vient de renvoyer à l'Administration et à la 5° Commission la délibération suivante

« L'Administration est invitée à mettre à la disposition des membres de la fondation Rockefeller contre la tuberculose les salles des mairies et les préaux d'école dans lesquels il sera possible de faire des expositions tempo-raires et des conférences. »

TRAITEMENT DE COMPRIMÉS DE SOMNIE NERVEUSE LABORATOIRES DURET ET RABY

5. Avenue des Tilleuls. Papis SOMMEIL Pour negos Fehantillons sur demande à tous les Docteurs

rier, dentiste de l'Ilôtel-Dien

Le PREMIER Produit FRANÇAIS

qui ait appliqué L'AGAR-AGAR au traitement de la CONSTIPATION CHRONIQUE

LAXATIF-RÉGIME

agar-agar et extraits de rhamnées

Posologie PAILLETTES: 1 à 4 cuil à café à chaque repas CACHETS .. 1à 4 à chaque repas COMPRIMÉS.. 2à8à chaque repas GRANULE .. 1 à 2 cuil à café à chaque repas (Spécialement préparé pour les enfants)

Echantillons & Littérature sur demande adressée; LABORATOIRES

DURET & RAB) 5, avenue des Tilleuls

F. Borramans: del.

CHOLÉOKINASE 6á8 Ovgides par jour

TRAITEMENT SPECIFIQUE DE L'ENTEROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

La vente des pâtes pectorales. - M. Laniel, député, uyant demandé à M. le ministre de l'Agriculture et du Ravitalliemeut si les patissiers et les confiseurs sont uutorisés a mettre en vente les diverses pates pectorules que le public peut se procurer chez les pharmacicas, a reçu la réponse suivante :

« Les pates pectorales uyant un cuructère nettement médicamenteux et étant subriquées pour un usage médica-menteux, ne peuvent être vendues que par les pharmane présenteraient ciens. Les antres produits una logues qui pas ce caructère sergient de la confiserie et tombergient sons le coup de la prohibition édictée par l'article 8 du décret du 12 Février 1918 s.

### Calsse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunies) 5, rue de Surène, Paris (8º),

Le total de la souscription au 28 Févr'er 1918 s'élève à 948,000 frunes.

Souscriptions reçues du 16 au 28 Février 1918 (Cotto listo no comprond pas les souscriptions provenant des ongagoniones do vorsoments monsuels.)

500 francs : La Société locale de la Côte-d'Or (2º vers.). — P<sup>1</sup> d'Astros, Marseille (2° vers.). — D<sup>r</sup> Antonio Valino y Sucro, Castillos (dépurtement de Rocha) (Uruguay).

y Suero, Castillos (depurtement de nocias (Uruguay).
365 francs: 1ºF Ferry, Dijon (Fyvers).
300 francs: 1ºF Gavel, Biarritz (3º vers.).
300 francs: 1ºF Gavel, Biarritz (3º vers.).
250 francs: 1ºF Broussolle, Dijon (5º vers.).
Dubard, Dijon (3\* vers.)

200 francs : Dr d Audruin, Caen.

110 francs : Dr Bongrand, Paris (24c vers.) 100 francs: M<sup>16</sup> Grégoire (J.), St-Nabord (2° vers.). — La Faculté de médecine d'Alger (15° vers.). — Dro Benrois,

Bordeaux (10\* vers.). - Caron père, Dieppe (4º vers.) - Casse (E.), Aix. - Chapon, Paris (7\* vers. - Demant-90 francs : Dr Clauzel-Viulurd, Puris (7º vers.)

50 francs : D' Triboulet, Paris (22° vers.). 50 francs : D's Alex, Ronne (6° vers.). — Bazy père,

Paris (22e vers.). - Berne, Suint-Vullier (6e ve Bourée fils, Chatillon-sur-Seine (3\* vers.). — Pr Bousquet, Clermont-Ferrand (3° vers.). — Brulli, Paris (1° vers.). — Clement, Paris (19° vers.). — Gnuthier (Ch.), Bordeaux (7° vers.). — Iluza, Luglon (Landes)... (4° vers.). — Rochrich, méderin de l'établissement hydrothérapique de Champel, prês Genève (2\* vers.). — Voizot, Pouilly (3e vers.). — C. S., Dijon.

40 fruncs : Dr Lascols, Toulon (5c vers.).

31 fr. 75 ; Dr Zipfel, Dijon (3e vers.) 30 francs : Dr Chober, Royan.

20 francs : M. Majour, Paris (par l'intermédiaire de

M<sup>me</sup> Butte).

5 francs: D<sup>rs</sup> Barruud, aide-major, T. M. 751, par B.

Tardien C. M. Paris. — Grelant, Paris (2° vers.). — Tardien, aide-major, 1° chassenrs d'Afrique, S. P. 502.

Montant des souscriptions recueillies du 16 au 28 Fé-vrier 1918 : 7.000 fr. Moyenne quotidienne : 538 fr.

Prière d'adresser les sonscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII\*).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les fonds affectés à ce service, une somme de 136.467 francs.

## Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) | TOUX nerveuses PILULES (0.01) | INSOMNIES

AMPOULES (0.0%) SCIATIOUS

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS-

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement\* concernant l'inscrtion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du licu de la résidence de nos correspondants

Médecin demande remplacer confrère ou situation médicale Paris ou province. - Ecrire P, M., nº 1786. Etudiant en médecine, 12 inscrip., réformé guerre,

de famille évacuée, cherche occupation. - Ecrire P. M., nº 1814.

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUYES APPAIRES PARAMÉD. — BERVICE DE GALLET REMPLACEMENTS, Renseignoments gratuits sur demanda. 47, boul. Saint-Michel, Paris. — Tél. Gob. 24-81.

Le Gérant : O. Ponés

Paris. - L. Markvinkux, imprimour, I, rue Cassette

age Aliment rationnel des

Glycérophosphates originaux

# Phosphate vital

de Jacquemaire

Solution gazeuse (de chaux, de soude, ou de fer) 2 à 4 cuill. à soupe par jour, dans la boisson

Granulé (de chaux, de soude, de fer, ou composé) 2 à 4 cuill, à café par jour, dans la boisson

Injectable (de chaux, de soude, de fer, 1 d 2 injections par jour

ECHANTILLONS: Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Tuberculose - Anémie - Surmenage Débilité - Neurasthénie - Convalescences



L.B.A. Laboratoire de Biologie Appliquée

TÉLÉPHONE : | 36-64 GUTENBERG | 36-45

ANALYSES MEDICALES

# Produits Biologiques CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

**OPOTHÉRAPIE** PRODUITS STÉRILISÉS ~ HYPODERMIE

V. BORRIEN & C10, 54, Faubs St-Honoré, PARIS

# LA VASOLAXINE

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE

(Paraffine liquide)

### LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS : CONSTIPATION RABITUELLE; dans es maladies alguës (flèvre typhoide) chez les opérés du ventre; dans l'appendicite chronique; dans l'entérite muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes enceintes

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS :

LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Maigré la difficulté de se procurer la matière première et les accessoires, nous avons toujours pu approvisienner aes clieuts de VASOLAXINE et zatisfaire à tous

leurs besoins Fours besoins.
Tous los Pharmaciens ent do la VASOLAXINE ou peuvent se la procurer chez le Commissionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

# JRINE EXTRACT

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

Gouttes concentrées de Marrons d'Inde A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, PARIS

Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

PAR LE

(méposé) Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917:

Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hópitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

Maison de Santé et de Convalescence

L'HAY-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE BICÉTRE

40. rue du Val - L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

--- NOTICE SUR DEMANDE ---

PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid, 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. — CHAIX & Cie, 10, rue de l'Orne, PARIS. - Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

EAU de RÉGIME des

DIABÉTIQUES — HÉPATIQUES

BOUTEILLES - DEMIES et QUARTS

APRÈS et ENTRE les REPAS

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

Pastilles VICH

Les Seules fabriquées avec les SELS VICHY-ÉTAT

MANUFACTURE D'APPAREILS ORTHOPÉDIQUES FONDÉE EN 1830

AYET-GUILLOT

ANGLE OSTHENIQUE



NOUVELLE CENTURE ORTHOPLASTIQUE REORGES DEGRESSIVES Brevels A.L. Modele : et Marques déposés



PTOSES, GROSSESSE, OBÉSITÉ, HERNIES, SUITES D'OPÉRATIONS OU DE GROSSESSE TUMEURS ABDOMINALES.

· CATALOGUE FRANCO ·

67. Rue MONTORGUEIL FARIS Tel Central 89-01.

QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.



IODOTANNIQUE PHOSPHATÉ
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Abrège la Convalescence en activant la phagocytose

Les travaux de Lortat-Jacob ont démontré que l'iode déterminait une excitation du tissu lymphoïde avec formation abondante de leucocytes mononucléaires, excellents phagocytes, qui débarrassent l'organisme de tous les déchets et toxines laissés par l'infection. Ce rôle « dépurateur » de l'iode nous explique son action heureuse dans les convalescences.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique facilement assimilable, très active, et n'occasionne jamais ni irritation des voies digestives, ni accident d'iodisme.

Le VIN GIRARD a répandu depuis plus de vingt ans la médication iodotannique posphatée sous une forme agréable, donnant entière satisfaction aux médecins qui l'ont admise dans leur pratique journalière.

Le VIN GIRARD est toujours pris avec plaisir par les malades les plus difficiles.

UN VERRE A MADÈRE AVANT LE REPAS

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia. - PARIS

# PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi DIRECTION SCIENTIFICUE

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

\_ ADMINISTRATION \_ MASSON ET C", ÉDITEURS

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

120. boulevard Saint-Germain PARIS (VIº)

\* ABONNEMENTS : Paris ct Départements . 40 fr. Union postale . . . . . . 45 fr. Les abonnements partent commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE t Tofesseur sique ophtalmolo à l'Hôtel-Dian

E BONNAIDE fesseur agrégé, et Professeur ec la Maternité. J.-L. FAURE

Professeur agrégé, Chirurgico do l'hôpital Cochir

M. LETULLE refesseur à la Faculté scin de l'hôpital Beucie s de l'Académie de més F. WIDAL

Professour de clinique m à l'hépital Cochin, Membre de l'Académie de r

H. ROGER
Deyon de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
embre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ Médecie de l'hôpital Saint-Anteine, bre de l'Académie de méde

F. JAYLE Chef de clie. gynécologique à l'h Secrétaire de la Direction à l'hôp. Breca - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES P DESPOSSES

J. DUMONT Adresser teut co qui concerne la Rédaction å " Presse Médicale " 420, bonlevord Saint Germain (6\*) (Sans judication de Nom)

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

VICTOR PAUCHET. - Gastroptose (traitement), p. 189. LÉOPOLD-LÉVI. - Neuro-arthritisme à fluxions multiples par instabilité thyroïdienne, p. 191.

#### Sociétés de Paris :

Conférence chiburgicale interalliée, p. 193. Société médicale des Hôpitaux, p. 194. Académie des Sciences, p. 195. Académie de Médecine, p. 195.

Analyses, p. 195

#### Supplément:

F. HELME - Petit Bulletin. CORRESPONDANCE FACULTÉ DE PARIS. FACULTÉS DE PROVINCE. Nouvelles. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Diurétique - Cardiotonique

# EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernalis

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

Le Laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris. envole toujours gracieusement aux Médecins du front, qui en font la demande, la Pochette médicale d'Urgence.

qui a rendu et rend toujours de si appréciables services.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVIº ANNÉE. - Nº 21. 11 AVRIL 1918.

### PETIT BULLETIN

#### LES NERFS DE LA FRANCE

Je suis vraiment touché des lettres crayonnées à la hâte, en pleine bataille, et que m'envoient les jeunes Poilus, auxis, sous-aides, ou aides-majors, mes amis. On a dit que nos soldats, tels les primitifs qui combattaient pour sauver la horde, se sacrifient pour la race. Oui, c'est bien cela, mais avec quelque chose de plus. Les lettres qu'on m'éerit temoignent, en effet, d'un tel élargissement d'idéal, je sens si bien ce que nos enfants veulent me faire comprendre, à savoir qu'ils luttent pour la paix du monde, pour notre atmosphère intellectuelle et morale, que leurs visions agrandies me déconcertent.

Et quelles anecdotes savoureuses sur les Poilus de leur unité, - la meilleure de toutes, naturellement! Tels me racontent que les coloniaux des jeunes elasses, avant « d'entrer dans le bal », jouaient à saute-mouton, et tels autres, comme s'ils avaient eneore dans l'oreille le bruit des sabots foulant le sol en eadence, me décrivent la chevauchée des régiments qui se ruèrent l'autre jour, pour « boucher le trou » - et le bouchèrent ! Tous insistent sur les erreurs de l'ennemi. Il a beau nous raconter des histoires, nous menacer

DIGITALINE STISTERING

# NATIVEL

Granules - Solution - Ampoules.

SELS BILIAIRES Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr. Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

Laboratoires FOURNIER Frères, 20, boul. de l'Hôpital, PARIS

de surprises kolossales, ça ne prend pas avec ceux qui sont dans la danse. L'esprit critique français leur sert iei. Comment, disent-ils, s'il était si malin, cût-il commis tant de fautes dans une seule journée? Il est comme nous, il fait ce qu'il peut; et si nous sommes égaux devant le sacrifice, si nous ne pouvons contester sa valeur, du moins pouvons-nous revendiquer à notre profit l'énergie et l'esprit de riposte. Ah! s'il n'y avait pas cu le lachage russe! concluent-ils a l'envi. On sent que la défection de nos anciens allies plane comme un mauvais oiseau sur le grand champ de bataille. - On les aura tout de même, n... d... D...! affirme péremptoirement l'un d'eux, soldat imberbe mais déjà vétéran, et qui, par ses jurons, veut se donner l'allure d'un vieux briseard.



Ce qui me frappe surtout dans les lettres que je reçois ainsi, et qui ne sont plus datées des Armées, mais « en pleine fournaise », « aux premières loges », etc., etc., c'est le souci que veut prendre cette jeunesse de nous préserver du pessimisme déprimant. L'intention part d'un bon naturel, évideniment, mais je comprends mal ce doute à notre endroit. Comme le dit plaisamment L'Horizon, Journal des Poilus, le civil, lui, n'a pas l'occasion de renouveler tous les quatre mois ses

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage exteros.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

#### Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÉS

74. boulev. Beaumarchais, Paris.

Antisyphilitique très puissant



Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injectione peur une curej-DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (5 à 19 inject, peur une curej,

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Soine).

idées, puisqu'il ne va jamais en perme, le pauret Cela ne l'empéene pas de tenir, et bien. Evidenment, cà et là, l'angoisse se manifeste; mais pourrail-il en être autrement lorsque des millions d'houmes sont aux prises, lorsque se jouent les destinées de la patrie? Je crois néanmoins, que s'il y a incertitude fiévreuse, il n'y a pas d'Inquiétude à proprement parler. Et j'en veux pour preuve le livre que je viens de lire, Lox Ancieux, par les D° A. Devaux et J.-B. Logre (Masson et C°, éditeurs).

D'ordinaire, nos ouvrages de médecine ne suivent l'actualité que de loin; le volume de nos confrères y est en plein. Ecrit avec une sobre élégance, il m'a beaucoup plu, et si je n'ai per à l'analyser, ce que je regrette, du moins en tirerai-je argument pour ma thèse, à savoir que, quelques cas pathologiques mis à part, rien de ce qui se passe à l'arrière ne répond au portrait des anxieux tracé par nos confrères. Suivons-les.

Ils définissent d'abord l'émotion, qui est, dans l'ordre affectif, l'équivalent de la perception dans l'ordre intellectuel. A un degré de plus, c'est l'anxiété, « émotion caractérisée par un état de douleur morale et d'incertitude, avec sensation fréquente de constriction physique. Cette sensation physique de resserrement constitue, à proprement parler, l'angoisse ». « Si l'émotion représente, comme l'a dit Ribot, la réaction du sujet pour tout ce qui touche à la conservation de l'individu ou de l'espèce », e-t de la race, ajouterai-je, — « l'anxiété est, elle, la manifestation d'un degré intense d'inquiteude (Littré). Elle est à la sensibilité ce que le doute est à l'intelligence. »

Pour m'en tenir à ces simples notations, tirées du beau livre de MM. Devaux et Logre, voyezvous beaucoup d'anxieux autour de vous?

Moi, pas, aussi nos jeunes gens ne doivent-ils pas « s'en faire » à ce sujet. Il est toujours dangereux de raisonner par analogie; toutefois, je peux rappeler à ce propos l'expérience due, je crois, à Sikorsky.

Ayant pris 10 oursins, cet auteur les fit brusquement passer, de leur milieu marin habituel, dans l'eau douce. Sur les dix, la plupart succombérent ou furent arrêtés dans leur développement, mais trois d'entre eux, qui s'étaient adaptés an nouvel habitat, devinrent extrêmement vigoureux. Si nous appliquons ces résultats au milieu social, brusquement modifié par la révolution, la guerre, ou toute autre catastrophe, nous avons l'explication des cas de folie collective et de dépression mentale observés jadis dans notre Révolution où, seuls, les sujets promptement adaptés se développèrent de facon extraordinaire, alors que les faibles s'étiolèrent et disparurent. On comprendra egalement pourquoi l'essai de bolchevikisme, qui accompagna la guerre de Mandehourie, eut pour conséquence de remplir les maisons de santé de l'Europe occidentale. On aura aussi la clé du singulier phénomène dont nous fûmes récemment témoins, toujours en Russie. Les officiers de l'armée russe étaient tous des braves entre les braves; ne l'avaient-ils pas prouvé en plus de vingt batailles? Même, quand il n'y eut plus que l'honneur à sauver, on les vit déposer leurs galons pour s'enrôler comme simples soldats. Les plialanges du Désespoir, ainsi formées, se lancèrent follement, on le sait, au-devant de la mitraille allemande. Eh bien, ces mêmes chefs, si braves dans les combats, se laissèrent cependant égorger par des bolcheviks souvent inférieurs en nombre. Inadaptés au brusque changement social, ils tendirent le cou aux égorgeurs, alors qu'il leur cût suffi d'un simple sursaut d'énergie pour exterminer eux-mêmes leurs bourreaux.

Or, cette inadaptation au milieu, j'ai beau la rechercher, je ne la retrouve pas chez nous. Certes, je ne méconnais pas la valeur du tableau, si probe et si vrai, tracé, avec son grand sens clinique, par M. Louis Rénon (« L'angoisse de la guerre et son traitement ». Bulletin général de Therapeutique, Mars 1916); je crois pouvoir dire, cependant, que les inadaptés auxquels il fait allusion ne sont pas très fréquents parmi nous. Tout au plus peut-on retenir un des traits de sa description, à savoir le changement de caractère : On s'aigrit facilement, cela est incontestable, on est sur l'wil, comme disent les maquignons, et prompt à prendre ombrage pour le moindre proos; mais de là à l'anxiété, au pessimisme et à l'angoisse de guerre, il y a loin. On n'est pas à la noce, c'est entendu, mais n'est-ce pas pis chez nos ennemis, où, d'après leurs journaux, les bruits les plus troublants, les nouvelles les plus sombres circulent, sans qu'on en puisse connaître la source.

En réalité, et c'est par la que je conclurai, les nerfs de la France sont tendus et ils vibrent profondément; mais si chacun est atteint dans toutes ses fibres sensibles, du moins la volonté demeure intacte, et mes jeunes correspondants peuvent en être fiers. C'est d'eux-mêmes, en effet, de leur valeur, de leur indéfectible confiance, que nous tirons tout notre réconfort. Tous, nous pensons comme cette brave femme dont un Poilu rapportait hier le mot, qui vaut d'être retenu. Avant fini sa permission, notre homme prend le métro, et naturellement, arrive juste au moment où la rame allait partir. « Heureusement, dit-il, la dame chargée de poinçonner les billets a deviné, à mon accoutrement, que je rejoins le front. Elle s'empresse de partager ma hate, puis, me rendant mon billet perforé : Va, mon petit gars ! fait-elle. ll y a un an de ça, conclut-il; la simple tendresse de sa voix m'émeut encore..... x

Elt bien, nous aussi, nous le répétons, le mot de Chiumble femme, à cher soldat de France Continue ta lourde et sainte tâche, tandis que par la pensée nous te suivons, le cœur serré. Grâce à toi, nous avons confiance et nous t'en remercions: « Va, mon petit gars!...» F. IBEME.



VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

DMEGON '

DMFSTA

Vaccin antigonococcique curatif | Vaccin antistaphylococcique curatif | FURONCLES, ANTHRAX, ABCES, etc.

S'emploient en inoculations sous cutanées ou intra-musculaires

PRIX: Boite de 1 dose: F<sup>15</sup>3 \_ Boite de 6 doses: F<sup>15</sup> 15

LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES
92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SERUM NEVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 4/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Roire ne 12 Aproules : 4'50. 2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent i/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

ENVOI SEATUIT OCCHANTILLONS à MM. IM. ESOTEURS. MARIUS FRAISSE. Phir., 85, Avenue Mozart, PARIS.

Téléph. 662-16.

#### CORRESPONDANCE

Nous recevons de M. Le Fort la lettre suivante que vous nous faisons un plaisir d'insérer :

#### " Monsieur la Réducte

« Dans un article récent (28 Mars), M. Didier écrit :

« M. Le Fort aborde les projectiles hilaires par « voic autérieure transpleurale large, par incision « intercostale combinée avec section de cartilages « costaux sus ou sous-jacents ou des deux à la fois.

« Il obtient ainsi un jour de 8 cm. en écartant au « maximum. »

« Dans la communicatiou à la Société de Chirurgie citée par M. Didier, je dis expressément que la résection d'une côte ne permet de donner à la brêche qu'une dimension verticale de 8 à 8 cm. 1/2, en écartant au maxin.um, tandis que mon procédé permet d'atteindre 10, 12 cm. et plus d'écartement.

« Je ue saurais laisser passer, sans la relever, une erreur fondamentale au sujet d'un procédé dont l'expérience m'a amené, de plus en plus, à étendre les indications. « Dr R. Le Foat. »

#### FACULTÉ DE PARIS

Electro-radiologie de guerre. — M. FOYMAU DE COUMMALIMS reprendira son cours libre d'électro-radiologie médicale (26° année à l'Ecole pratique de la Faculté de Médecine de Paris, amphilitéétre Cruvellier, le mercredi 1° Mai 1918, à 6 heures du soir et le continuera

les mercredis saivants, à la même heure.
Comme les années précédentes, il traitera cette année
de l'électro-radiologie de genere : « Les agents physiques, électricité, lumière, rayons X, radium, dans le diagnostie et le traitement des affections et blessures de gaerre. »

### FACULTÉS DE PROVINCE

Université de Nancy. — Sont déclurées vacantes, à l'Ecole supérieure de Pharmacie de l'Université de Nancy :

le La chaire de pharmacie;

2º La chuire d'histoire natarelle. t'n délai de cinquante jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

#### NOUVELLES

L'admission des étudiants à l'Ecole de Santé navale. — M. Giennier, dipair, ayunt exposé à M. le ministre de la Marine qu'un concears a été ouvert pour l'admission des étudiants de la Lesse 1919 à l'Ecole de Santé navale, que ces étudiants qui ne possédiant que le diplome de P. C. N., ou une inscription de doctorist es sont de l'admission de l'admission de concears, et a l'admission de l'admission de decirat de concears, et ayant demandé "il es ternit pas équitable d'admission de mandé "il es ternit l'admission de l'admission

l'armee, a reçu la répoise savante :

A Le ministre de l'instruction publique a fait connaître

A Le ministre de l'instruction publique a fait connaître

a l'armet de soulvrité peudant le temps de lear présence sous les drapeaux. C'est là une rèple commune à tous les étudients, et à laquelle il n'est fait ex-prien que lorsque les intéressés sont momentumement inaptes au service, par suite de blessures ou de maladite. Il le fétia, par suite, pas possible d'admettre à concourir peur l'entrée à l'Eccole préparatoir et laurgeoire de Bordeaux les étudiants en médeciac mobilisée dans l'armée ou dans la marine archet pur belancir de d'partement de l'Instruction publique l'autorisation de prendre des inscriptions près la Faculté de Médeine.

Sous-secrétariat d'Etat du Service de Santé.

Les hneux du sous-secréariait du Service de Santé.

Les hneux du sous-secréariait du Service de Santé militaire viennent d'être transférés 65, rue de Varenne,
dans les locaux de l'hétel de la Rochefoucauld-Dodeuu-ville. Los jours d'audience de M. Mourier ne sont pas
chamés.

La culture en France des plantes médicinales.

Duss un rapport, le ministre du Commerce constate que la récolte des plantes médicinales, autrefois très active ne France, a depuis un demi-sicle subt une décroissance rapide. Notre pays, jadis maître du marclié, était devenu ribilitaire de l'étraniger pour presque tous espréalits. Avant la guerre, c'est par dizaines de millions de france que se chilfraient nos importations de plantes médicinales, en provenance notamment de l'Allemagne et de l'Autriche-llongrie.

Et cependant la France, grâce à la fertilité de son sol, à la richesse de sa flore, à la doucear et à la variété de son climat, produit à l'état spontané la plapat des espèces utilisées en herboristerie et en pharmucopée, et

espèces utilisées en herboristerie et en pharmacopee, et il serait issè d'en intensifier la production par la culture. En conséquence, le ministre du Commerce vient d'institace un comité qui aum pour but d'organiser et d'intensifier la caltare, la récolte et la préparation des plantes médicinales.

D'un professeur à la Faculté des Sciences de Paris, président; d'an professeur à l'Ecole sapérieure de Phar-

macie de Paris, vice-président.
D'un représentant de chacun des ministères du Commerce, de l'Agriculture, de l'Instruction publique et du

ministere de lu Guerre (Service de Santé); D'un délégat de Syndicat el la Propçarie; d'un délégat de le l'Association générale des Syndicats pluramecutiques de France, d'an délégat de la Fédération française des Syndicuts de marchands de grains et de graines se somence, désignés par leura succiations; d'un médecin, d'un dreguiste, d'un pluramezien et d'un representant des de Commerces.

La lutte contre la tuberculose. — Snr nae proposition de M. Ambroise Rendu fuite au nom de la 5\* Commission, le Conseil municipal de Paris vient de prononcer le renvoi à l'Administration du projet de résolution suivant émanant de M. Ambroise Rendu c

« L'Administration de l'Assistance publique est invitée à faire une expérience du traitement de la tuberculose ossense à Salies-de-Béarn sur 10 enfants qui ne pourraient être envoyés à Berck avant six mois, mais justielables du traitement par le climat marin.

\* Il sera rendu compte de cette expérience au Conseil municipal. »

Dispensaires d'hygiène sociale et de préservation antitubercuieuse. — Sar un rapport de M. lienri Sellier, au nom de sa 3° Comaission, le Couseil général de la Seine vient d'adopter le projet de délibération suivant!

vant:

« Article prensier. — Le Bareau et l'Administration sont invités à faire toutes démarches utiles pour que, d'ici la session ordinuire de Juiu. le Parlement mette le Conseil général en mesure d'oppliquer duns le département de la Seine la loi du 16 avril 1916 sur les disponsaires d'hygéme sociale et de préservation antitulorencleuse, or ausbaltanta ux art. 3, 7,2 ket 11 de la loi, le teste suivant:

(Voir la suite, p. 250.)

# AETHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

CNPARTS : Administrer à chaque fols :
6 mors à 1 no : 8 à 10 granten
1 no 2 dans : 10 no 15 goutten
Au de 2 dans : 10 no 15 goutten
4 de de 15 goutten
10 pas selon tâge et le con,
Réplete à à 6 fois les doors ci-dessus di
plus, par 24 houres, selon les terisdans,
Administrer à 5 û dopon et plus par

Litterature & Schantillons : FALCOZ & CR

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

# ELECTRARGOL

Argent colloïdat électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLATINE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'electraragol a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'electraragol, ne se montre jamais nuisible vis-à-vis des cellules vivantes Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microblens, so distinguant ainsi des antispetiques utilisés inguiric.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour mie tions intramusculaires og intravelneuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical efficient

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1485

## TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,

Adynamie, Neurasthénie.

### Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite. (enlants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT par la

Paraffine

LIQUIDE CONFITURE

# MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à caté.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE PRIINIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherle, 6

# DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques. DOSE HABITUELLE :

2 à 4 Comprimés par jour.

RÉGULARISATION de le CIRCULATION du SANG Artériosciérose, Menstruation difficile Treubles de la Ménopause.

G.PRUNIER & C\*\*, 6, Rue de la Tacherie, l'es

# IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combination directe et entièrement stable de 17ode avec la Petent DÉCOUVERTE ES 1836 par E. GALBRUM, pocreue en PHARMACHEM

Remplace toujours locde at lodures sans lodisme propriet in the state of the state

Me pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900,

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'INDALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

MEDICATIONNOUVELLE

Troubles trophiques

Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soufre colloïdal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOIDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congenères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés owygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation,

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, suns dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial M∞ ROBIN, le Soufre colloïdal (Sutfoidol) reste un colloïde, qu'il soit dessèché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emploie dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE, dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITÉ, en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE.

l'ACNE du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES,

dans les INTOXICATIONS MÉTALLIQUES, SATURNISME, HYDRARGYRISME

- Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :
- 1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes); 2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufro coll. par capsule);
- 3º Pommade 10 dosée à 1/15c pour frictions; 2º dosée à 2/15c pour soins du visago (acné, rhinites); 4º Ovules à base de Soufre collodal (vaginites, urétro-vaginites).

Laboratoires ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS 

SYPHILIS & PALUDISME

(Comminsion a lifetime et de Mercure).

Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels.

PILILES (Par pluse: Hectino (10) Protolodre Hg. 0,65; Ext. 0 p. 001). 1 Larce

COUTTES (Par Byguttes Hectino (10); Hg. 0,01). 20 a 100 gout, par jour. 1 10 à 15 jo AMPOULES A (Per empoule: Hectine 0,10; Hg. 0,01). | Une ampoule par AMPOULES B (Per empoule: Hectine 0,10; Hg. 0,015). | pendant 10 a 15 to 10 b 15 to 10

Laboratolees 4: "HECTINE, 19, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-is-Gare

nius Puissant Reconstituant général

rganique à base de Nuclarrithe. L'HISTOGÉNOL NALINE est idiqué dans tous les cas où l'organisme ébilité, par une cause quelconque, eclamo une médication réparatrice et reamonémeme nuissante; dans tous

redution gibin indication reforartice et dynamoginarie pulsante; data losso reputation in companion un suna, remuner illustrice ce acidi dui relaver redat gibine, ampioner la composition un suna, remuner illustrice ce acidi dui relaver redat gibine, ampioner la composition un suna, remuner illustrice pulsante illustrice companion un suna, remuner illustrice pulsante illustrice pulsan

Exiger surtoutes les bottes et flacons la Signature de Garantie: NALINE L'Uteratura et Schantes: NALINE L'Uteratura et Schantes: NALINE L'Uteratura et Schantes: NALINE [https://doi.org/10.100/10.1001]

HERAPIE



TABLE & GOUTTE

DIODISME

**ECHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL** SUR DEMANDE ADRESSEE & H. DUBOIS, 7 RUE JADIN PARIS



« Art. 3. — Les dispensaires publies sont créés par décret rendus en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, a la demande soit d'un conseil municipal, soit des conseils municipanx des communes ayant, à cet effet, constitué un Syndicut, en conformité du titre VIII de la loi du 5 Avril 1885, soit d'un conseil général, et après avis du Gonseil départemental d'hygiène et de salubrité et du Conseil supérieur d'hygiène publique.

« Le décret fixe la circonscription du dispensaire qui, s'il est communal, comprend tonte l'étendre de la com-mune, s'il est intercommunal, le territoire des communes ndhérentes un syndicut des communes qui en ont pris l'initiative, s'il est départemental, le territoire du dépar-

« Aucme portion de territoire ne pourra être comprise à la fois dans la circonscription de plusieurs dispensaires, « Chacun des établissements créés par le dispensaire

ablic devra, préalablement à son fonctionnement, être l'objet d'une autorisation spéciale du Préfet, prononcée

près avis du Conseil départemental d'hyg ène. « Un contrôle permanent du fonctionnement technique et sunitaire de chaque établissement sera assuré sous l'au-torité du Préfet, par le Conseil d'hygiène, qui devru chaque année établir un rapport à ce sujet.

a La gestion du dispensaire public est assurée par un Conseil d'administration, composé de 9, 12, 15 on 18 membres répartis par tiers dans chacane des catégories eniventes :

« 1º Représentants du Conseil municipal, du Syndicat des communes ou du Conseil général qui out pris l'initia-

aes communes ou au Conseit general qui out pris l'inithi-tive de la réctation du dispensaire. « 2º Représentants de l'Administration préfectorale, choisis parmi les fonctionnaires churgés des services publies d'hygiène, d'ansistance ou de prévonnes sociale, ou les personnalités spécialement qualifiées par leurs

travans « 3º Membres élus par des corps constitués, groupements, syndicats ou associations s'intéressant una ques-tions d'hygiène, dossistance et de prévayance sociale, a Le décret constitutif fixera le nombre des adminis-

trateurs du dispensaire. a II déterminera pour la deuxième cotégorie les fonc tionnaires qui seront appelés à représenter l'Administra-tion préfectorale et le nombre des membres laissés au libr

choix du Préfet. Il fixera les catégories des corps constitués, groupe-ments, syndicats ou associations, appelés à désigner le tiers des administrateurs, et déterminera le mode et la

des fonctions d'administrateuralélégue

procédure d'élection. La membre du Conseil d'administration est chargé

Art. 7, § 5. - Les dépenses réellement fuites par le dispensaire qui n'auront pu être convertes au moyen des ressources sus-énoncées seront supportées par les commanes, le département et l'Etat, conformément au made e répartition suivi pour les dépenses de la loi du l'a Février 1902 (art. 26 complété par la loi du 22 Juin 1906) aux baréurs annexés à la loi du 15 Juillet 1893, lorsque les communes aurout adhéré au dispensaire ou lorsque le département aura ogréé le dispensaire comme service auxiliaire de l'assistance médicale gratuite on de l'hygiène

publique par une délibération spéciale prise à cet effet, « Toutefois, le département aura la faculté de prendre à sa charge tout ou partie de la dépense incombant aux communes par application des régles ci-dessas indiquées, étant entenda qu'il ne serait en rien dérogé aux règles ordinaires de calent de la subvention de l'État.

« Art 11. — Lorsque pendant cioq années conscentives le nombre des deces sur le territoire d'une ou de plu-sieurs communes dépassers la moyenne de la mortalité en France, la création d'un dispensaire d'hygiène sociale et de préservation autituberculeuse on b un dispensaire déterminé peut être déclaré obligatoire par décret, les conseils municipaux entendus, sur l'avis conforme du Conseil supérieur d'hygiène publique, après enquête et après consultation du Conseil d'hygiène dépar-temental et du Conseil général.

e on les communes intéressées, le département et l'Etat devront participer sux frais de premier établissement conformément au barême de la loi du 14 Juillet 1913; les dépenses ordinaires seront réglées comme il est dit à l'art, 7. ∦ 14.

Toutetois, le département auvoit la faculté de prendre à sa charge tout ou partie de la dépense inco de ce chel aux communes, sous réserve de l'application des règles ordinaires en ce qui concerne la subvention de P.Russ.

« Dans le délai d'un mois à dater de la publication du décret, les conseils municipaux seront mis en demeure de procéder à la création du dispensaire on de décider leur rattachement à un dispensaire déterminé et en cas de refus ou d'absence de déliberation pendant le delai de trois mois, il y sera pourva d'office par arrêté préfec-

e Art. 12. -- An eas où ces modifications à la loi du 16 Avril 1916 ne servient pas intervenues à la date du 1º Juin, l'Administration est invitée à saisir le Conseil général, an cours de sa prochaine session, d'un projet de création d'un arganisme administratif de lette contre la tuberculose, conformément à l'art, 10 de la 1-i, dons le sens des suggestions formulées par la Commission départementale de la tuberentose, »

# Dragées DU DR. FIECGTIET

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 & 6 par Jour) | NERVOSISME MONTAGU, 49, Book, de Port-Royal, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUES

Après décès. I oste physiothérapie à céder, bounes conditions, dans grande ville de l'Ouest. — Ecrire P. M., uº 1598.

Médeein belge cherche d'occasion pour après guerre : Pied porte-amponie, avec capule cristal, cin-trant le rayon normal de toute amponie; un appareil arthodiagraphique coulissant parfaitement; de lisateurs porte-filtres pour radiothérapie, localisa-teurs, compresseurs pour radiographie, connexions Varet, table électrodiagnostic, Ecrire P. M., nº 1501.

Condulte int., 2 pl., De Dion, type K, mouv. 8 HP, Magnéto Jarnae, parfait état, 3,200 fr. Ferire P. M., nº 1502,

Interne à sa thèse ferait remplacement. -- Ecrire P. M., nº 1806.

Doctoresse au courant de gynécologie et d'otorhinolaryngologie cherrhe remplacement, ville d'Eaux de préférence. — Ecrire P. M., nº 1816.

Médecin Fac, Paris, très au courant pour chirurgle gynécologique, accourhements, désire situation dans ville du Centre ou Midi. — Ecrire P. M., nº 1818.

CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES GALLET | REMPLACEMENTS, Renseignements gratuits

47, boul. Saint-Michel, Paris. Tél. Gob. 24-81.

Tuberculoses,
Bronchites,
Catarrhes,
Emulsion MARCHAIS Phospho Gresseles
De 3 à deuit, à café

OUATAPLASME Pausement complet

Phiermosics, Eczérou, Appendicites, Phiéhites, Ervsipèles, Brulûres

in tolerate O. Ponts.

2. Management on amount 1 and lougaits.

# OL Granule D/A

Ovino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goulle \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Echantillons: DALLGZ & C\*, 13, Boul\* de la Chapelle, PARIS

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

**DÉPRESSION NERVEUSE** 

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gov'tes); 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon : Diplôme d'Honneur

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

Tonique non excilant

Ne présente aucune contre-indication No contient al sucre, ai chaux, al alcool.

VERTIGES

ANÉMIE GÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Relantitions et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances 

3 D

wie de hêtre titrée en Galacel -- le 6 3 à abaque rapid

EATARRHES A SEONGRITES CHRONIQUES, - 9, 2004 Abol. PAREN

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarious, Ingraidien Hepatique, Puncter Liene Testiculaire Maphretique Succenti, Thymicue Argolaystica. OFFICE OF CO

# VACCINAL

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR Ofr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

# VURINE EXTRACT

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

# TRAITEMENT DU CANCER

# LA BANQUE DU RADIUM

13, Rue Vignon - PARIS

LOUE TOUS APPAREILS

### DE RADIUM

aux Médecins et Chirurgiens.

# děsodorisé

Spécifique des maladies nerveuses, Nombreuses attestations. Échantillon sur demande Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

## Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

Syn.: Bromdiéthylacétylurée = Adaline française

## VERITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

# ELIXIR - GABAIL Valéro - Bromuré

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,75 centig. de Bromure par cuillerée à soupe.

## EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

IPECA INJECTABLE

# **CA** total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

#### ECHANTILLONS LABORATOIRE D'HYPODERMIE DE PARIS sont toulours à la disposition SÉGATIFOU SYSTÈME NERVEUX du . Intispasmodique-Analgésique Hypnolique CORPS MÉDICAL X DELA BOITE de 12 Ampoules 4 12 L.LECOQ.Pharmacien de MCI L.LECOO 15. Avenue Perrichont PARIS XVIème



MASSON et Cie, 120, Boulevard Saint-Gern ABONNEMENT: Paris, 20 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr.

ABTISEF TIQUE DÉSINFECTABLE ESHABITHLOS SCATES S III. Its Microsos yes on Root in factor. £1. Bue furm M. FFFT IN

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique.

#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux on pur, S. Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Resorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfareux, S. à l'hulle de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

# TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODVLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

### HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloides : elle est tres oien supportée. même pendant i été.

Traitement des Maladies (Furonculose, Anthrax, 

Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

# (DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN Académie des Sciences. Communications

en 1917 :

Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Höpitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEHOL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris



ANTIGONOCOCCIQUE

DIURETIQUE : ANALGESIQUE : ANTISEPTIQUE :

(YSTITE · NÉPHRITE

Echantillons sur demandes a M.M. Les Docteurs

CAPSULES ENROBÉES AU GLUTEN SALOL-UROTROPINE

8a10 capsules par jour

Pharmacie LANCOSME

PyéLITES · PYÉLONÉPHRITES

71, Avenue d'Antin-PARIS







Le plus Puissant

des Décongestifs

Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830

Téléphone : Central 89-01



Les APPAREILS fabriqués dans les Meliers MAYET-GUILLOT répondent rigoureusement à toutes les exigences médicales, mécaniques et esthétiques. ā

## EDICAL PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C', ÉDITEURS 120. boulevard Saint-Germain PARIS (VIº)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . . Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professour de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Ce

DIRECTION SCIENTIFIQUE M. LETULLE ofessour à la Faculté, cin de l'hépital Boucke de l'Académie de méd

F. WIDAL

Professeur de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Mombre de l'Académie de médecin Memb

F. JAYLE Chof de clin. gynécologique à l'hôp. Breca Secrétaire de la Birection.

H. ROGER
Doyon do la Faculté de Paris,
Medecin de l'Hôtel-Dieu,
embre de l'Académie de medecit

M. LERMOYEZ

Médocin de l'hôpita bre de l'Ac

- BÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Adressertout coqui concerne la Redaction à "Presse Médicale 120, boulevard Saint-German (6\*) (Sans indication de Nom)

### SOMMAIRE

### Articles originaux:

E. Sacquérée. — Recherches sur la gangrène gazeuse des plaies de guerre, p. 197.

P. Descours. - Considérations sur la conduite à tenir vis-à-vis des blessés nerveux périphériques de gu-rre, p. 198.

R. Benon. - Les maladies mentales et nerveuses et la loi sur les pensions militaires, p. 199.

### Sociétés de Paris

Société de Thérapeutique, p. 200. Société de Chirurgie, p. 200. Académie des Sciences, p. 201. Académie de Médecine, p. 201.

Analyses, p. 202,

### Supplément :

F. Helme. - Petit Bulletin FACULTÉ DE PARIS. Nouvelles. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

### Digitalione tropbantique

Spartéinée Scillitique Théobromine française chimiquement pure Phosphatée Cafélnée Cachets dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, bool. Saint-Germain, PARIS

Anémie, Convalescence. Débilité, Surmenage.

USCULOSINE

GENTILLY (Seine).

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

### PETIT BULLETIN

Messianisme et Gothas. - Séance solennelle, à Athènes, de l'Association des anciens élèves des Facultés de médecine de France.

Je ne sais si vous êtes comme moi, mais vous me permettrez de dire que je suis un peu agacédes récriminations dont nous accablons nos ennemis à chacun de leurs bombardements. Evidemment, leur conduite inhumaine justifie toutes les épi-



TOUX **ETHONE** 

Coqueluche

Ferment lactique Fournier Culture liquide Culture séche

olres FOURNIER Frères, 28, B\* de l'Hôpital, Paris

D'ailleurs, je voudrais bien qu'on jugeât sous son véritable jour, et une fois pour toutes, la mentalité des Allemands. Dans une de ses dernières proclamations, l'Empereur au gantelet de fer dit en propres termes ceci à son peuple : « Notre Seigneur a certainement une idée à lui au sujet du peuple allemand... Ceux qui ont étudié l'Histoire (!) savent que le Seigneur Dieu, en employant tantôt un peuple, tantôt un autre, a essavé de mettre le monde dans le droit chemin. Ces peuples n'ont pas réussi. L'Empire romain s'est éeroulé. L'Empire franc est tombé en morceaux. L'ancien Empire allemand a fait de même. C'est à nous maintenant que le Seigneur a confié la grande tâche... Nous serrous la main de l'ennemi battu par les armes et qui lève la main pour se rendre. Mais quant à l'ennemi qui n'accepte pas la paix et s'obstine à verser notre sang et celui de nos peuples, il subira notre contrainte... »

Guillaume est malgré tout intelligent ; s'il tient à ses sujets des discours imprégnés d'un mysticisme aussi échevelé, n'est-ce pas parce qu'il sait que le terrain est archiprêt pour de pareilles semences? Comme le disait hier l'écrivain, qui signe « Trois-Etoiles » dans la Revue des Deux-Mondes, « l'Empereur, quand il affirme le droit du germanisme à conquerir et à dominer, a tout son peuple derrière lui ».

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

### RHESAL VICARIO (LIQUIDE)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX

pour usago externo.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau.

### EXTRAITS TOTALLY CHOA

**ÉQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS** 

HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC. Pilules — Cachets — Comprimés — Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS Téléphone : Fleurus (1.07

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés

Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914) DOSES PRACTION NEES : 20 centier, tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centier, tous les 6 ou 6 jours (8 à 10 inject, pour une cure).

LITTERATURE RY ECHANTILLOND : Laboratoires NALINE, & Villeneuve-la-Garcune .dech

XXVI. ANNÉE. - Nº 22. 18 AVIII. 1918.

Comment voulez-vous, dès lors, que ces genslà soient le moins du monde impressionnes par l'assassinat de femmes en prieres ou de pauvres innocents massacrès entre les bras de leurs nourrices? Quant au meurtre de nos églises, de nos cathédrales, de nos sanctuaires vénérés, tout pleins d'ombres et de prières, que voulez-vous que ca leur fasse, à ces élus? N'ont-ils pas pour eux l'appui du « vieux dieu » et la neutralité de son ministre? Etrange antinomie! Après avoir fait triompher l'anarchie au pays des Bolcheviks, voici que nos ennemis sont plus que jamais convaineus qu'ils ont avec eux le Divin, non parce qu'ils représentent le droit humain, mais parce qu'ils sont le Peuple élu pour faire règner par la force l'organisation et l'ordre. Ils prétendent être les flies de l'Humanité, e'est à nous de leur montrer qu'ils se sont trompés. Comme ce ne sont ni les discours ni les plaintes qui les convaineront. continuons à nous mettre au ton des Poilus, supportons les mauvais jours, « tenons », en un mot; le reste n'est que vaine polémique.

Si nous avions compris plus tôt ces vérites ciémentaires, si la France qui, après tout, porte depuis quatre ans le monde au hout de son bras vaillant, avait osé plus tôt parler en maîtresse et mener la baialle diplomatique comme elle mêne la guerre, croyez-vous que nos affaires n'eussent pas été avancées? Fafin i la guerre est un grand désordre et le gagnant n'est pas celui qui ne fait as de fautes, mais celui qui en fait le moins. A ce point de vue, je crois bien que nos ennemis ont un'passif plus lourd que le nôtre. Ils « ont en » les Russes, c'est entendu, mais nous avons, nous, les Américains; ceci ne compense-t-il pas largoment cela?



Espérons donc et tournons nos regards vers nos amis grees, revenus à nous dès que notre esprit de décision eut dissipé les brouillards d'hésitation qui obscurcissaient là-bas les meilleures volontés.

« L'Association des anciens élèves des Facultés de médecine de France; fondée il y a plus de deux ans, dont le but est d'unir les médeeins français et grees et de contribuer à répandre en Grèce la Science française, a repris ses travaux. Le 13 Fcvrier, en présence de MM, les ministres Répoulis, Politis, Dingas, Simos, Papanastassiou, des membres de la Mission française et une foule d'intellectuels, l'Association a procédé à l'inauguration de la Société médico-chirurgicale, comme elle avait fondé, il y a quelques mois, la Société de Biologie, filiale de la Société de Biologie de Paris. M. le D' Allvisatos, diplômé de la Facultà de Paris, député et président de l'Association, a rappele les liens qui unissent l'esprit français et l'esprit gree et a montré la différence fondamentale qui existe entre la culture française et la culture allemande. »

Le seerét ire de l'Association, qui m'éerit les lignes e'dessus, me demande de reproduirer, pour notre public médical français, le discours prononcé par M. Alivisatos. Je le fais d'autant plus volontiers que des officiers, avec qui je suis en correspondance, m'ont dit tout l'enthousissme que nous téuoignent là-bas les Grees enfin libérés du jour allemand.

J'avais, avant la guerre, dans ec journal même, insisté sur la propagande que faisait en Grèce l'Allemagne, sous le couvert de la charité et de la science, et les résultats obtenus par les apôtres du germanisme, soutenu, exalté par le parti de la Cour. Aujourd'hui, tout ce mauvais rêve est dissiple, et c'est pourquoi jai jugé utile de reproduire le discours qu'on va lire et qui, j'en suis certain, vous ira au ceur à tous:

Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, L'Association des anciens élèves des Focultés de Médegine de France est heureuse de voir, à l'occasion de l'inouguration de la Société médico-chirurgicale, réunis de nouveau ici ses membres, pour continuer ses trovaux interrompus à la suite des atrocités de Décembre 1916. Le premier deveir de notre Association est d'exprimer sa très profonde et innitérable reconnaissance envers sa mère scientifique, la Grande Frnace, C'est en neus incli-nnnt avec respect devant celui qui officiellement représente en Grèce le monde seientifique et la grandeur d'é de la glorieuse République, que nous saluons en sa per-sonne, avec admiration et recennaissance, la France héreïque. Aussi sommes-nous houreux de pouvoir faire ressortir l'honneur et le plaisir que nous ressentons tous de voir, ce soir, parmi nous, ce distingué fils de lo France, que so houte sogesse et ses sentiments récemment encore exprimes font considérer par la Grèce comme l'un des siens. Tout vrai llallène dolt désormais avoir iascrit, en lettres d'ar au fond de son eaur, le nom de ce grand philhellène, le nom de M. Gustave Fougères. Dans cette salle, j'aperçois les distingués médocins militaires de la Mission française qui, en collaboration avec leurs collè-gues hellènes, ne reculent devant uneun iobour pour méliorer notre Service de Santé.

Messieurs, la très gronde indiuence qu'exerce, sur l'âme et le courpce du soldal, un Service de Statté hien quantifé n'n pas besoin d'être décrite lei, le creis cepanisé n'n pas besoin d'être décrite lei, le creis cepanid en la conde consistence de notre Amociolion gavers nos distingés confréer français, MM, Louet, Guyp Pomana, pour tout ce qu'ils out feit et cantinarent de faire pour perfectionne le Service de Santé gree, contribuant ninsi dans les limites de leur pouvoir nu succès de notre hutte nationale.

minimo nose.

Il description de la disciplina del disciplina del

Si le noir hellénisme o toujours été, à travers les siécles, syaonyme de culte du beau, ce dévoement à l'idée de liberté, de fidèle observation des devoirs envers Humanité, dans le sens le plus élévé du terra, le mot France signifie la grande paisance intellectuelle et l'entre de la commentation de la commentation de dissiple les theobres du moyon faç, et qui o guide l'unmanité dans la revendication et la restauration des droits de l'homos libre.

La Liberté, l'Egolité et la Fraternité, qui constituent le





symbole national de tous les Français, ont permis, à diverse époques, à nos compatriotes, non sculement de se perfectionner chez eux, d'y occuper les plus hautes places universitaires, mais aussi d'honorer à l'étra le nom grec et de contribuer ainsi à l'accroissement de l'amoar-propre natlanal. Panas, Damaschinos, Phocas et Polltis sont des exemples vivants de la fraternité avec laquelle les Universités françaises ont ouvert leurs portes aux enfants de la Grèce. Comme untres témoignages de l'égalité devant la science en France, nous avons ceux de nos compatriotes, qui encore récemment ont occapé les meilleures places dans les hàpitaux, comme MM. Portokalis, Kawadias, Œconomos, Coryllos et Contas

Voilà pourquoi, nous, les Grecs, qui avons fait nos études en France, nous parions avec fierté at orgueil de notre grande éducatrice, de notre seconde patrie. Et si nous sommes restés Grecs d'ame, de cœar et d'esprit, c'est que la culture intellectuelle française est deme toujours profondément grecque, s'inspirant comme d'un principe fondamental, du point de vue humain dans l'affirmation des droits et drs devoirs de l'homme.

Dans la Grèce ancieane, Messieurs, comme dans la nouvelle, le développement de nos institutions, la conti-nuité de nos luttes politiques le montrent assez, l'idée maitrasse de tout mouvement est, exactement comme en France, le désir d'assurer la liberté absolue. C'est là, pour nous, la condition même de tout progrès et de toute organisation humaine : la dignité humaine est la pierre fondamentale de tout l'édifice de l'Etat. Tout au contraire, la civilisation trutanne, estlmant que l'ordre politique est le suprème idéal, lui sacrifie sans hésitation l'individu,

En France et en Grèce, l'Etat légal est au service de l'individu. En Allemagne, par contre, l'individu n'est qu'an rouage de la machine, de la monstrueuse machine de l'Etat, qui absorbe et s'assimilo tout et tous. Là, un organisme vivant possédant une âme; ici, un mécanisme parfait, je le veax bien, mais suns vie. C'est de ces deux conceptions morales, diamétralement oppasées, qu'est née

la guerre qui aujnurd'hui ravage le monde. En France, la base même de la cooception humaine est la consécration de la liberté individuelle et le respect des droits des nationalités. De la conception teutonne découle au contraire, inévitablement, le droit de la force, la conqueta et son affermissement par les armes; en face de cette loi implacable, la dignité hamaine ne compte pour rien. Et c'est la raison pour laquelle les sujets et les fonctionnaires de cette grande puissance germanique, sur toute la surface du globe, pratiquent l'espionnage et le meurtre, sans se laisser influencer par les plus élémentaires devoirs de la morale humaine

En regard de cette conception inférieure du rôle et de la valeur de l'individu, quel devoir plus vraiment grec, plus vraiment français, plus humain, en un mot, s'impose à nous, Messieurs, que celui de resserrer, aujour-d'hui et pour toujours, les liens entre deux nations également nobles, entre deux patrics également chès

la Grèce et la France? C'est en Franc, que doivent se rendre les médecins grees désireux de se parfectionner. C'est pour eux un devoir de se maintenir toujours en contact avec elle, de rapprocher les deux intellectualités en facilitant l'échange livres, des travaux, des idées. Les sommités scientifiques das daux pays doivent se trouver en constante

Je crois inutile d'insister plus longuement sur les avantages de relations intellectuelles ainsi organisées, Le onde savant en recueillerait un béaéfice as aré, et. par lui, le peuple grec entier. Cest en France que l'âme grecque doit, par tous les procédés et par toutes les méthodes, chercher à se fortifier, à se perfectionner, car c'est en France seulement que peut s'épanaair une âme vraiment grecque, une âme républicaioe, une âme d'Hellène et d'h omme penétré de ses droits patriotiques et de ses devoirs humanitaires.

Je n'ai plus rien à ajouter, Messieurs, pour définir le programme de notre association, si ce n'est de vous prier d'en favoriser l'œuvre par une commune, sincère et constante collaboration, Notre Association n'a, en effet, d'autre but que de servir les grands et multiples intérêts et les droits des deux pays, — de donner une preuve réelle de l'éternelle et profonde affection que tous les vrais Grees doivent nourrir pour la grande France, pour notre chère France.

Pour copie conforme. F. HRLMR.

### FACULTÉ DE PARIS

Médecine légale. - M. Denvieux, chef des travaux de médecine légale, fera une série de conférences pratiques (autopsies, levées de corps, etc.) à la Morgue, les lundis, mercredis et vendredis, à 3 heures. La première conférence aura lieu le lundi 15 Avril.

Sont admis à ces conférences les étudiants de l'ancien régime titulaire de 16 inscriptions et les docteurs en médecine munis d'une carte spéciale délivrée par le Secrétariat de la Faculté

S'adresser au guichet nº 5, tous les jours, de midi à

Examens. - Jeudi 18 April : 40 examen. Facalté. Vendredi 19 Avril: 5º rx-men (1º partir) Chirurgie. Hotel-Dieu. — 5º examen (1º partir). Chirurgie. Necker. Samedi 20 Avril : 5º examen (1º0 partie). Obstétrique. Beaujon. - 5\* examen (2º partie). Beaujon.

### HOUVELLES

Société de Médecine légale de France. Société de Médecine légale de France a décidé de procéder à des élections aux places vacantes dans ses tions de médecine, de chirurgie, de sciences accessoires et de jurisprudence. Les lettres de candidatare peuvent être adressées des maintenant au Dr G. Thibierge, secrétaire général de la Société, 64, rua des Mathurias.

Société anatomique, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine. — La prochaine séance aura lieu le samedi 20 Avril, à 3 h. 3/4.

La Société se réunit les 1er et 3e samedis de chaque mois

Service de Santé de la marine, - M. le médecin général de 2º classe Labadens a été nommé directeur du Service de Santé du 4º arrondissement maritime, en remplacament de M. le médecln générul da 2º classe Machenaud, placé dans la 2° section (réserve), à compler da 28 Avril 1918.

M. Labadens prendra ses fonctions à Rochefori le 25 Avril 1918.

Bibliothèques américaines, à Paris. -- La bibliothèque médicale de la Groix-Rouga américaine vient d'être transférée au nº 12 de la pluce Vendome. On v trouve tous les livres et périodiques français et anglais relatifs à la médecine et à la chirurgie de guerre utiles aux recherches et aux études. Elle est ouverte chaque jour, le dimanche excepté, de 9 heures à midi et da 14 à 18 henr

Une bibliothèque spécialement consacrée aux références tirées de la littérature et des périodiques médicaax, avec des dessiers partant de 1914, a été également aménagée au n° 6 de la rue Piccini. Elle est puyerte en tous tennes any lecteurs

Hospitalisation des infirmières militaires atteintes de tuberculose pulmonaire. -- Le soas-secrétaire d'état du Service de Santé militaire vient de prendre des dispositions en vac d'hospitaliser dan- deux formations sanitatres spécialement réservées à cet rifet, d'une part les infirmières militaires atteintre da tuberculose pal-

(Voir la suite, p. 258.)

### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 ft Prix Desportes.

.... « Toutes les preparations de Digitale, nées ou à naître, / « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES ROSES au 1/10° de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. SOLUTION AU II AMPOULES on 1/10\* de millier

AMPOULES ou 1/4 de millier.

Eches et Litterature : 49, Boult Port-Royal, Paris,

### COLLOÏDES CLIN PURS. ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

### colloidal

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSELÉNIUM (Sélénium colloidal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 40 c.c. — NEOPLASMES, TUBERCULOSE.

COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-veindans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHEMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1469

## DISME

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS



IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combination directe et entièrement stable de 1<sup>n</sup>de avec la Pylograme EN 1816 par E. GALBRUM, pocreue en Pharmace Remblace et al. (Section 18.1 Control 18.1 C

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congres International de Médeoine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

## GLYCEROPHOSPHATE ROB

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau. etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycerophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux savons (glycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la

communication faite à l'Académie de Médecine par le prof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure. préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa Solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCÈROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé : à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau. Dose: 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable : Une injection par jour (ampoule 2 c.c.). Croissance, Recalcification, Grossesse Allaitement, et contre toutes formes de Débilités et d'Epuisement.

ABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS. — Détail : Toutes Pharmacies.



PILULES (0.10 a'H Une a 2 pilules par jour pendant 10 à 15 jo (Combinaison d'Hectine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels.

ent preventif SYPHILIS et PALUDISME

PILJLES (Par pilule: Beetine 0.10; Protoiodure Hg. 0.05; Ext.Op. 0.01).

Durée

Une à deux pitules par jour.

GOUT's ES (Per gountes: Hecine 0.05; He. 0.01), 20 4 400 feet, par jour.

10 4 115 in GUIT'- 65 (For ty goutes : lettine 50; IE-0.03). 24 60 (set, paryeon.)

AMPOULES A (rea emposis: litetine 50; IE-0.04). Ib an ampout par for AMPOULES B (Par emposis: litetine 50; IE-0.04). For an interest in the control of the cont

Le plus Puissant Reconstituant général

Medication emedic-phosphores
L'HI STOREROL MALINE est
Della TOREROL MALINE est
Della TOREROL MALINE est
Della Maline son conditionation
produced and to programme
reclams quite programme
reclams quit FARESTON

FORMER ELIXIR

FORMER ELIX

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie: NALINE l'ittérature et Echantie: S'et. aNALINE, l'im Willangure-la-Garanne, cht St-Dei l'(Shin).

monaire avérée, d'autre part, celles qui sont seulement suspectes de tuberculose ou en état de fatigue générale suite d'une molodia ou d'un service pénible.

Les infirmières susceptibles de bénéficier de aas dispositions devront faire l'objet d'une demande appuyéa d'un certificat de visite et de contre-visite, demande a rressée au sous-secrétoire d'Etot du Service da Santé mili-

taire.

Le certificat fourni devra indiquer nettement l'étot de santé des postulantes : il donnara tontes les indications cliniques, susceptibles de justifier la prepositian et de fociliter l'hospinifisation dans tel ou tel hôpital.

La rejave des officiers du Corps de santé de la classe 1892. — M. Chorle Bernard (Scine), député, ayont demondé à M le ministre de le Guerra quelle est la cause du retard apporté à la relève des officires du Service de Santé de la classe 1892, relève annuncée comme destant en viué desération, d'apperès une défensation faite à la Chambre, le 20 Décembre 1917, par M. le sous-service de la desération des prime de la comme del la comme de la comme del comme del comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la

« La relève des officiers du Servica de Santé de lo classe 1892, qui étoit en voic d'exécution, a été suspendue, en raison de nécessités de service Elle sera reprise dès que les circonstances le pormettrant. »

Rapatriement des sanitaires. - Tout le parsonnel pr-tige par la cancent-in de Genève sera dorinavant rapatrie par coavoi régulier tous les deux miss. Le premier convoi de l'évrier etait parti de Ganstança, la premier convoi d'Avril partira de Lyon, et ainsi de suite alternativement. Pour les sanitaires appartenant à des formations dont les registres et orchivas ont été détruits, il suffira que l'Etat d'origine auteste lo vraisemblance de four qualité.

TOUX - ASTHME - EMPHYSEMP

### Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) de Bi-Iodure PILULES (0,01) de Codéine

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annouces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons jaire passer desormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Après décès poste physiothérapie à céder, bonnes conditions, dans graude ville de l'Ouest. — Ecrire

P. M., no 1498.

Interne à sa thèse ferait remplacement. — Ecrirc
P. M., no 1806.

Cabinet médical dans Paris, nouvellement installé, à céder après décès en totalité ou partie. Électrothérapie, rayons X, air chaud, lumière. Ecrire P. M., nº 1500.

Médecia demands remplacer confrère ou situation médicale, Paris ou province. — Ecrire P. M., nº 1786. Médecin Fac. Paris, très au courant pour chirurgie gynéc., accouchements, désire situation dans ville du Centre ou Midi. — Ecrire P. M., nº 1818.

Médecin mis hors radre désire place maison de santé ou aide-chirurgieu, Bordeaux ou Sud-Ouest.— Ecrire P. M., nº 1820,

Médecin connaissant à fond méd. géuérale, tuberculose, laryngologie, voies urinaires et gynécologie, demande remplacer confrère Paris ou banlieue. — Berire P. M., nº 1821.

Docteur en médeciue achèterait table à examen, thermocautère, vitrine pour instruments, forceps etpinces hémos: a iques de Kocher en bon état d'occasion. — Eerire P. M., n° 1822.

### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé, s'euvrant et se fermant à volonté pour 0 fr. 50 4 fr., 2 fr. et 3 fr.

Tuberculoses,
Bronchites,
Catarrhes.

Emulsion MARCHAIS Phos 10-Gréosotés
Do 3 à 6 cull. à enfé

OUATAPLASME Pansoment complet dn D' LANGLEBERT Phiegmasiss. Eczéme, Appendicites, Phiébites. Erysipéles, Brûlures.

Le Gérant : O. Porris.

Paris. - L. MARKTHEUX, imprimour, I, rue Cassette.









et TOUTES

PARIS

## SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUN, 18. Avenue Hoche

### Traftement me nor to me

Rhodium B Colloidal électrique.

AMPOULES de 5 cm





CATARRHES & BRONCHITES CHRONIQUES. - Q DOS AND PAS

PLASMA MUSCULAIRE extrait SUCCOMUSCULINE
PLASMA M.S.CU.A.HRE extracted to frond, 100 grammes de viade de bourf par cuillerée.—CHAIX & Glé, 100, rue de l'Orne, PARIS.—Contenue dans de Cruchons de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétes physiques et thérapeutiques.

Granules a. Catillon a 0.001 Extrait Titré de

Granules a Catillon. A 0,0001 STROPHANTINE CRIST.

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

ONIQUE ON OCCUR, DUNASTIQUE ANATHE
ANYTHUE DISPINE, POPERSON, CUPHES, Affection MITRALES, Crinophine das Elegantes of the Anythus Company of the Company of

29999999 000000 GROOMS J20 Tablettes de Catillon

TODO-THYROÑO Ogr. 25 corps thyroide

Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.

1 à 2 contre Exyxodème.

2 à 8 contre Obesté, Goître, Horpétisme, etc.

FL. Sír. - PARIS, 3 Boult St. Martin. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### désodorisé

ique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur d Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS og attestations. Echantillon sur daman

Traitement des Maladies

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets,

\* a STAPHYLOCOQUES \* Ostéomyélite, etc.) D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

(DÉPOSÉ) Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOUB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917:

Académie des Scrences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hópitaux. Sociéte de Chirarge. Thèse Marcel PEHOL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

### ELIXIR GABAIL Valéro - Bromuré

Gaût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,25 centig. de Bromure par cuillerée à soupe,

COLLOBIASES DAUSSEI

COLLOIDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUTRE COLLOTDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE on ECHANTILLON'S Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

12. Bouley, Bonne-Monvella PARIS

### CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

### Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6

## TUBERGULOSE injeciable

PHOSPHATE DE CRÉOSOTE CHIMIQUEMENT PUR FIXE et COMPLETEMENT ASSIMILABLE

La plus Forte Production de Chloroforme de France

anesthésique

LAMBIOTTE Frères

nomies de 30 et de 50 grammes

Littérat. et Echantone: Produits LAMBIOTTE Free, à Prémery (Niètre).

44-71

réléphone Arch.





MARQUE DÉPOSÉE

Extrait complet des Glandes pepsiques



L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique



FIEVRE TYPHOÏDE ÉRYSIPÈLE

MYCOSES

Adresse télégraphique

## Iode Colloïdal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) e Cononair Licento Annuque, rur et Stable Parmacist de 1º Classe) (Brevets E.VIEL, Ingénieur Electrométallurgiste, Pharmacist de 1º Classe)

PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie

L'IODÉOL

N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE

ÉVITE toute complication

E. VIEL & C"

2, rue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARIS

POSOLOGIE FORMES

- iº AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent. cube pour injection intra-muscul. indolores (une ou deux par jour). 2º CAPSULES : six à huit par jour,
- 3° LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 10 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

## PRESSE IGAL

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C". ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Les abonnements partent commencement de chaque i

F. DE LAPERSONNE Prefesseur elinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu

> E. BONNAIRE ofesseur agrégé, ur et Professeur en chef le la Maternité.

J.-L. FAURE efesseur agrégé, en de l'hôpits! Cechir

- DIRECTION SCIENTIFICUE M. LETULLE refesseur à la Faculté, ecin de l'hépital Beucic e de l'Academie de méd

F. WIDAL

Prefesseur de clinique à l'hôpital Coch Membre de l'Académie de nique médicale Médecin Cochin, de l'hôpitel Saint-Antoine, nie de médecine. Membre de l'Académie de médecine

F. JAYLE

Chef de clin. gynécologique à l'Is Secrétaire de la Birection

H. ROGER Doyen de la Faculté de Paris, Médocin de l'Hôtel-Dieu, embre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

- REDACTION -

\*PCDÉTATBES P. DESFOSSES

J. DUMONT Adresser tout ce qui concerne la Rédaction

à " Presse Médicale ' 120, boulevard Saint-Germain (6\*) (Sans indication de Nom)

### SOMMAIRE

### Articles originaux

HUTINEL. — Les méningites aiguës dans la syphilis héréditaire, p. 205.

R. PORAK. — Les pousées de splénomégalie simple au début du paludisme, p. 208.

M. Brulk et R. Hazard. — Valeur comparée des analyses bactériologiques et chimiques des caux de boisson, p. 211.

Analyses, p. 212.

### Supplément :

J. FIOLLE. - Les enseignements généraux de la chirurgie de guerre

II. Montal. - Intérêts professionnels.

### Variétée .

BONNETTE, - Montdidier, patrie de Parmentier. -La vie en Allemagne.

RÉUNION NEUROLOGIQUE DE LA SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE DE PARIS ET DES CHEFS DES CENTRES NEUROLOGIQUES MILITAIRES.

RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA IIIº ARMÉE. RÉUNION MÉDICO-CHIEURGICALE DE LA XXº RÉGION.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES MÉDICALES DE L'ARMÉE D'ORIENT. LANGUS NOUVEAUX.

BIBLIOGRAPHIE.

LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

Nouvelles.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

### ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

### LUSOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteutl, PARIS

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15. Rue de Rome, PARIS

### RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

### SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS XXVI. ANNÉB. - Nº 23. 22 AVBIL 1918. LES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

LA CHIRURGIE DE GUERRE

Par I. FIOLLE.

Quoique la pratique chirurgicale civile, fort délaissée aujourd'hui, paraisse n'avoir que des rapports très indirects avec les opérations exécutées dans les ambulances, il est impossible que les conditions nouvelles imposées par les événements ne nous aient pas, à la longue, modifiés ou transformés, même comme chirurgicus civils. Très peu percoivent en eux ces évolutions, trop progressives et trop lentes pour attirer l'atteution de ceux même qui les subissent; mais elles se montrent avec évidence lorsque, au lieu de s'examiner soi-même, on observe les autres : on a souvent peine, maintenant, à reconnaître l'attitude et les gestes professionnels de ceux que l'on vit autrefois à l'œuvre. Moins par un changement radical des procédés que par d'insensibles et multiples actions de détail, la personnalité chirurgicale apparait, chez beaucoup, comme toute nouvelle. Et la tendance, on peut le dire, est généralement heureuse.

Presque tous les véritables chirurgiens, en effet, devaient profiter largement de l'expérience

DIGITALINE OFFICE OFFICE OF INC.

Granules = Solution - Amnoules.

### ENDOGRISINES Fournier

Thyroïde. Ovaire, Foie. etc., etc.

ratolres POURNIER Frères, 26, Br de l'Hôpftah Panne

de guerre, par ce seul fait que le champ en était immense; incontestablement, le grand nombre des opérations pratiquées et l'entraînement intense auquel nous ont soumis ces trois années de campagne ont élevé la moyenne d'habileté opératoire. Mais cela ne suffirait point à changer la physionomie de l'art chirurgical, s'il n'y avait en même temps d'autres causes d'amélioration plus profondes et surtout moins personnelles. Or, ces causes existent, et n'ont rien, après tout, de mystérieux, puisqu'elles ne tiennent qu'à quelques caractères particuliers des plaies de guerre.



Le premier, le très grand enseignement apporté par la campagne actuelle, c'est le rôle, dans la production des accidents septiques, de la contusion des tissus. Dira-t-on que cette notion préexistait à la guerre? Elie n'était pas, en tout cas, mise en valeur, ct la meilleure preuve, c'est qu'il a faliu près de deux ans pour que les chirurgiens songeassent à exciser les parois des plaies, dilacérées ou meurtries par les projectiles : n'en aurait-on pas eu l'idée des les premiers jours si l'influence de l'attrition avait été véritablement connue en 1914?

On peut dire que ce fut là non point une nouvelle façon d'envisager les choses, mais une révélation véritable, une découverte sur laquelle re-

Succedans du Salicylais de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINEVRALGIOUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Equidement absorbable, sans irritation de la peau

HÉMORROIDES

VARICES

ESCULEOL Gouttes concentrées de Marrons d'Inde

45 pouttes 2 fois par jour entre les re-A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, Paris,

Antisynhilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus autif et mleux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NEES : 20 centigr. tous les 4 jours #12 4 ## injetitens pour uns curej-DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 on 8 jours #6 é ## injet, pour une cury,

LITTÉRATURE ET ÉCHARTILLONE : Leboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garonne .cine).

pose toute la chirurgie de guerre actuelle; sans elle, pas d'excision, par consequent pas de suture primitive ni de suture précoce des plaies. A mesurer la distance qui sépare la technique nouvelle des méthodes rudimentaires d'incision et de drainage employées il y a deux ans encore, on comprend l'énorme importance du progrés accompli.

Or, cet enseignement a une portée très générale, et qui dépasse de beaucoup la chirurgie de guerre et même la chirurgie des lésions traumatiques observées en pratique civile. On peut dire qu'il n'y a pas une seule opération qui ne doive en bénéficier; et déjà beaucoup de chirurgiens en subissent, de façon plus ou moins consciente,

Avant la guerre, on ne voyait pas assez clairement qu'au cours d'une intervention, même pratiquée dans les conditions d'asepsie les plus parfaites (une hystéreetomie par exemple), il est capital d'épargner aux tissus toute « traumatisation » inutile.

Certes, quelques-uns, avertis par un instinct profond, évitaient de dilacérer les muscles, de contusionner les couches graisseuses, d'arracher on de meurtrir les tissus par des manœuvres brutales. Mais ces chirurgiens, qui mettaient leur application à exécuter des sections rigoureusement nettes et à sauvegarder au maximum la vitalité des éléments anatomiques divisés, n'étaient pas très nombreux; il fallait, pour que chacun comprit l'importance de cet effort, que des faits très précis l'expliquassent d'une facon concrète et surabondante

Le doute n'est plus permis aujourd'hui; nous somnies bien forcés de reconnaître que l'asepsie striete ne suffit pas, ou plutôt que l'asepsie absolue n'est pas realisable ; qu'il y a toujours, quoi que l'on fasse, des germes dans une plaie accidentelle ou opératoire ; que ces germes, dans des tissus sains, restent inoffensifs, s'ils ne sont ni trop nombreux ni trop virulents, ce dont est garante l'asepsie banale; mais qu'ils deviennent nocifs s'ils reneontrent des tissus brutalisés; et que par conséquent les elforts doivent tendre à restreindre l'effet stupéfiant des actes opératoires.

C'est pourquoi l'on peut prévoir une réaction contre la chirurgie, quelque peu violente parfois, des années qui ont précédé la guerre. L'ère des opérateurs « brillants », capables d'étourdir l'assistance par des tours de force, semble aujourd'hui révolue. Cette période a produit sans doute de très grands chirurgiens ; beaucoup ont montré d'étonnantes qualités de décision, d'adresse, de rapidité, et peut-être les progrés de la technique ont-ils cu pour condition, pendant un certain temps, cette fougue opératoire que nous avons tous admirée. Mais il n'est pas douteux que nous serions moins ébalis, à l'heure actuelle, par l'opérateur congestionné et puissant qui, à bout de bras, arrachait une tumeur comme un hercule de foire « arraelie » un poids lourd.

C'est que l'idéal chirurgical a changé; nous voyons beaucoup moins, depuis quelques années, la beauté dans la violence, et nous aspirons avant tout à la simplicité, à l'aisance, à la souplesse. Ce besoin commencait à se manifester avant la guerre ; mais il était encore très vague, parce que les faits n'étaient ni assez nombreux ni assez frappants qui eussent été capables d'étayer une doctrine : les constatations de la chirurgie d'armée ont marqué d'une façon extraordinairement précise la légitimité de cette tendance et lui ont fourni des bases véritablement scientifiques.



Le second fait à retenir est la nécessité, d'une collaboration plus étroite entre le chirurgien et les chefs des services annexes, radiographes, chimistes, bactériologistes. Je ne reviens pas sur ce sujet très important, qui a fait l'objet d'un précèdent article (La Presse Médicale, 4 Mars 1918).

Bien d'autres enseignements chirurgicaux seront fournis, sans aucun doute, par la guerre, et peut-être les plus féconds ne nous apparaissent-ils pas en ce moment; le temps est nécessaire pour juger de choses aussi générales ; il est possible que la signification de faits importants nous échappe, qui d'elle-même s'imposera plus tard, quand le reeul permettra les vues d'ensemble.

Assisterons-nous à une sorte de démembrement de la chirurgie par la spécialisation poussée à outrance? Ce n'est pas absolument invraisem-blable. Nous voyons tous les jours dans les hôpitaux militaires et les ambulances l'immense avantage qu'ont les grands fracturés de guerre à être immobilisés par des médecins uniquement chargés de l'appareillage. Pourquoi n'y aurait-il pas, dans toute grande ville, un hôpital ou un service destiné aux seules fractures?



La tendance à l'adoption de techniques plus larges semble également peu douteuse. La néecssité bien reconnue de ne pas laisser inexploré un seul recoin des plaies, a imposé de grandes incisions, les manœuvres à ciel ouvert. On peut dire que l'obus a été pour les chirurgiens un incomparable professeur, qu'il a conduit et souvent forcé leur main, et qu'il leur a montré des voies qui leur paraissaient jadis impraticables. Ils savent maintenant que le danger n'est plus dans l'ampleur des voies d'aceès, mais bien au contraire dans l'hésitation et la demi-mesure.



Enfin, la guerre a détruit bien des croyances relatives à des points de détail : la plus remarquable est celle qui niait la tolérance des séreuses articulaires; il n'y avait pas de dogme chirur-



Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

SOUS SES OHATRE FORMES

HPW HREEK Médicement régulateur du cour par excetteuce,
dune efficacité saus égale dans l'artèrie-actéteux, la préselétos, l'altimaint, l'hydrepisie. pour le artique, le remédie plus téroque, l'actique de l'artèrie les oxédemes el la dyspuée, rem
per le cardiaque, le remédie le plus téroque, l'actic els ayable, régulaire le sour de sauge.

HERE CHESTER A. TELECTOR

CAFÉINÉE

W. MINISH MINISH W. W.

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. - Prix : 5 francs PRODUIT FRANÇAIS et-te DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS -1-10 PRODUIT FRANÇAIS

99**9**0000000**0**000 Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE:

0 gr. 01 Cacodylate de Fer . . . f c. cube

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

2º en GOUTTES (pour la valo gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

1/2 milligr. PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAFSSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS  gical mioux établi avant la guerre, il n'en est pas que les faits aient si complètement ruiné. De pareilles constatations donnent à réfléchir; elles prouvent que les principes le mieux établis ne doivent jamais s'imposer comme des articles de foit, que beaucoup de vérités n'ont qu'un carcter provisiors, et que le devoir s'impose de reviser nombre de notions classiques inexactes ou périmées. Et ce n'est pas là, a coup sêrt, le moindre des enseignements généraux que nous ait apportés la chiurricé de guerre.

### INTÉRÉTS PROFESSIONNELS

Plusieurs de nos abonnés nous posent la question suivante :

Quelle est la situation faite aux médecins par la loi du 12 Mars 1918, relative aux modifications apportées aux baux à loyer par l'état de guerre? Spécialement, les médecins seront-ils considérés comme louant bourgeoisement, ou bénéficierontils des avantages accordés pour les locaux commerciaux et industriels?

Voici la réponse de notre collaborateur juridique:

La loi du 9 Mars 1898 n'a, dans aucune de ses dispositions, fait aux médecins une situation spéciale.

Par suite cette loi leur est, en principe, pleinement applicable (titre le, vo Résiliations).

Lors donc que le médecin, locataire d'un immeuble, a été tué à l'ennemi ou bien est décédé des suites de blessures reçues ou de maladie contractée sous les d'arpeaux, le bail est résilié de plein droit, sans indemnité, sur la déclaration de sa veuve, de ses héritiers en ligne directe, ou a leur défaut, de ses héritiers en ligne directe, ou a leur défaut, de ses héritiers collatéraux, si ceux-ci habitaient ordinairement avec lui les jieux loués (ar. 3 et suiv.).

De même, si le médecin locataire établit que, par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées sous les drapeaux, ou par suite de faits de guerre, s'il n'est pas mobisilesé, il n'est plus en état d'exercer la profession médicale pour laquelle il avait conclu le bail, ou qu'il a subi une diminution notable de sa capacité professionnelle sans indemnité (art. 7 et 8).

De même encore, la résiliation pourra être prononcée avec ou sans indemnité sur la demande du locataire médecin qui justifiera que la guerre a modifié sa situation dans des conditions telles qu'il est évident que, dans sa situation nouvelle, il n'aurait pas contracté (art. 10).

Les médecins locataires bénéficieront également des dispositions du titre II (Exonération et Délais)

En consequence, et sans préjudice des règles du droit commun et des clauses des conventions, il pourra être accordé, pour la durée de la guerre et les six mois qui suivront la cessation des hostités, des réductions de pirs pouvant aller, à titre exceptionnel, jusqu'à l'exonération totale au médecin locataire non mobilie, qui justifiera voir été privé, par suite de la guerre, soit des avantages d'utilité ou d'usage de la chose louée, soit d'une notable partie des ressources sur lesquelles il pouvait compter pour faire face au paiement du lover (art. 44, § 14").

Quant au médeciu locataire mobilisé, la loi le dispense de cette justification; mais il appartiendra au propriétaire d'établir que la mobilisation lui a laissé les moyens d'acquitter tout ou partie des loyers échus (id., § 2).

Il pourra être accordé aux locataires médecins, comme à tous autres, suivant les circonstances, terme et délai pour se libérer, soit en totalité, soit par fractions (art. 17).

Pendant toute la période d'exonération totale, ils seront maintenus en possession des lieux loués (art. 18, § 1). De même, ceux qui auront obtenu des exonérations ou réductions, à charge par eux de se conformer aux décisions rendues par les commissions arbitrales instituées en vertu de la loi, seront maintenus en possession des lieux loués pendant toute la durée de la guerre et les six mois 'qui suivront la cessation des hostilités (même article, § 2).

Il convient de remarquer que ces dispositions s'appliquent au cas de bail expiré ou non expiré, ainsi qu'au cas où la location est régie par l'usage des lieux (id., § 3).

Les commissions arbitrales (pour l'organisation et le fonctionment desquelles nous ne pouvons que renvoyer à la loi même, particulièrement au titre 111, Juridiction et Procédure!, devront tenir compte des loyers payés par l'imputation en sera ordonnée, en tout ou parile, soit sur les termes à échoir, soit sur les termes demeurés impayés (art. 27).

Impayes (art. 27).
Une autre disposition, celle de Tarticle 5¢, n° 1, intéresse spécialement les médecins locataires. Cet article porte : « Les baux et locatiors « verbales en cours au 1° Août 1914 seront

- « prorogés à la demande du locataire, aux condi-« tions fixées au bail et à compter du décret « fixant la cessation des hostilités, savoir : 1° ceux
- « afférents à des locaux à usage commercial, « industriel ou professionnel, d'une durée égale
- « au temps écoulé entre le décret de mobilisation « et le décret fixant la cessation des hostilités. »

Ceci répond à la question qui nous a été posée de savoir si les médecins doivent être considérés comme louant bourgeoisement, ou s'ils doivent être assimilés à des locataires commerçants cu industriels. La formule compréhensive employée par la loi: locaux à usage commercial, industriel ou prefessionnel, supprinte , au point de vue qui nous occupe, cette question même, car le local où un médecin excree sa profession, que ce soit où un médecin excree sa profession, que ce soit





un local spécial où il vient à certaines heures, ou bien qu'il y habite avec sa famille, est, au premier chef. un local professionnel.

Nous devons nous borner, en l'absence de toute jurisprudence, à ce très court aperçu. Mais il n'est pas douteux que la mise en application de la loi nous fournisse bientôt l'occasion de maintes observations utiles

H. MONTAL.

### VARIÉTÉS

### MONTDIDIER

PATRIE DE PARMENTIER.

En 1913, la ville de Montdidier fêta dignement le centenaire de la mort d'un de ses plus glorieux enfants, le célèbre Parmentier, pharmacien inspecteur en chef des armées impériales.

Né on 4737, es jeune honme, après deux années d'études en pharmaeie, s'engagos comme sous-aide pharmaeien à l'armée de Hanoyre en 1757. Là, par son activité et ses recherches scientifiques, il sut conquérir l'estime et le œur de l'illustre chimiste Bayen, qui était pharmaeien en chef de l'armée d'Allenagne, pendat la guerre de Sept ans. Ave une infatigable activité, Parmentier pareouvait tous les cantonnements pour procéder à leur désinfection et enrayer les progrès des épidémies, qui étaient alors plus mentrétires que le fer et le feu

Un jour, se trouvant aux avant-postes, Parmenter te surpris par une patrouille de cavaliers ennemis qui le lirent prisonnier et le dépouillèrent de tous ses vêtements : « Ces lussards prussiens, disairl, et se rappelant sa mésaventure, sont les plus habiles valets de chambre que je connaisse; ils mont déshabillé plus vête que je ne pourrais le fuire moi-nieme; du reste, ce sont de fort honnêtes gens, ils ne m'ont pris que mes habits et mon argent.

Pendant sa captivité à Francfort-sur-le-Mein, il fit la connaissance d'un grand pharmacien, du nom de Meyer qui, séduit par ses talents, lui offrit sa fille en mariage. Parmentier, vrai patriote, refusa avec énergie cette proposition.

Plus tard, il refusa aussi au grand Frédérie II, qui le lui avait fait offrir par son ami d'Alembert, la place de son chimiste Margraff, pharmacien en chef des armées prussiennes, mis à la retraite.

C'est, pendant sa longue captivité en Allemagne, que Parmentier put apprécier les qualités nutritives de la pomme de terre, qui avait été introduite en Europe par les Espagnols vers le millen du xy\* siécle

A son retour, il se consaera à généraliser l'emploi de la pomme de terre comme nourriture du paysan et du soldat, ou pour mieux dire 
l'alcoolisme, il ajoutait : « Je ne vous enseignerai 
point à tirer de ces tubereules une liqueur spiritueuse, d'autres yous l'enseigneront peut-être sans difficulté; puissent-ils ne pas abuser un jour étet 
cette déconverte et ne pas chauger ainsi en poison 
ce que la nature nous présente comme altiment 
solutaire ».

Ce grand philanthrope demanda et obtint que le pain du soldat fût amélioré. « Il est temps que sous un régime qui a l'égaltit et la fraternité pour bases, ceux qui en ont été les premiers soutiens soient plus sainement et plus confortablement nourris ».

Depuis 4792, jusqu'à sa mort, Parmentier fit partie du Conseil de Santé, avec Coste, Heurte-loup, Saucerote, etc. « C'est à lui, éerit Percy, que ses collègues laissaient de préférence le soin d'exercer, avec Coste, cette surveillance qui va découvrir les abus partout où ils se cachent, qui les démelé jusque dans les apparences du bien et dont la sévérité ne ménage ni les choses, ni les

personnes dès qu'il s'agit de cette classe respectable, qui, toujours prête à prodiguer sa vie pour l'Etat, mérite qu'à son tour l'Etat n'épargne rien vour elle.

pour etc., "
Par l'étendue de ses eonnaissances et la supériorité de ses talents, Parmentier fit eesser la 
rivalité qui existait avant lui entre les apothieaires et les médeeins. D'ailleurs le baron Perey,
faisant un jour allusion à ces préséances, disait :
2 Dans notre métier, la première place apparitent
au plus habile; on n'y connaît de subalternes que la
sotties et l'incrance. »

Mais aujourd'hui, quand la statue de Parmentier voit de ses yeux de bronze défiler dans Montdidier les hordes teutonnes, son âme de patriote doit les maudire en appelant de toutes ses forces l'heure de la victoire vengeresse, de la victoire aux ailes resolendissantes. D' BONETTE.

### LA VIE EN ALLEMAGNE

Congrès de chirurgie de guerre. — Le troisième Congrès de chirurgie de guerre s'est tenuà Bruxelles, les 11 et 12 Février 1918, sous la présidence de l'Obergeneralarzt Von Schernine, médecin inspecteur général du Service de Santé militaire allemand depuis 12 à 14 ans.

Parmi les nombreuses communications, une a été particulièrement intéressante : elle concernait le traitement de la gangrène gazeuse par un nouveau sérum.

On a aussi longuement parlé des appareils de prothèse établis suivant la méthode de Sauerbruck et de Krukenberg, qui permettent aux mutilés de faire mouvoir leurs membres artificiels par le simple jeu de leurs muscles contractés.

Enfin les 'congressistes ont visité et admiré un train sanitaire du dernier type, a vec longues voltures à boggies, communication centrale, couloir latéral, chautiage, éclairage électrique, water-closet, audd'opérations, de passements, de stérilisation, de radiographie, cuisine, dépendances, etc., en un mot, c'est un hépital roulant de 250 lits.

1913. - Gand: Médaille d'Or

-----

MEANOSTHENIN

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris



1914. – Lyon : Diplôme d'Honneur

### FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances.





Au point de vue de la repopulation, le Reichstag se préoceupe des maladies vénériemes et du méomaithusianisme qui font de grands progrès dans tout l'Empire, depuis la guerre. Pour Ernst Brumm, le 
meilleur procédé d'amener les mères à avoir plus d'enfants consiste à résouhce le problème des logements salubres, de multiplier les ettés-jardins avec petites maisons ouvrières à proximité des centres industriels et de retirer le peuple de l'enfer des grandes villes pour le rameure à la campagne, où la nourriture est plus facile, où le soleil luit pour tout le monde.

Le Gouvernement a aussi constaté que la moitié des mutilés épousaient des femmes plus âgées qu'eux, ce qui est pernicieux pour la repopulation.

Pour combattre la mortalité des nouveax-nés, les recteurs d'Académe ont voit la rectaire de cliuiques infantiles dans toutes les l'aeultés de Médecine. Tous les étudiants devront y faire un stage de deux semestres au moins. De plus, un éxamen nouveau conférers acul le titre de spécialiste pour maladies des cufats. Enfin, une exposition ambulante euscignera par l'image les soins à domer aux nouvrissons.



Le D' Reichert, servicaire de l'Association des indistricles allemands du for et de l'aeler, a été l'un des signataires du mémoire réclamant, en Décembre derrier, l'ammeton du bassin de Bricy, Un cétorial de la Wirtschaftz-citung der Zeutralmächte a réfuté est théories et a conclu en disant « que les avantages retirés de l'aequisition du bassin de Briey ne sont pas assex considérables pour justifier une annezion violente, susceptible d'entraîner une prolongation de la guerre».

« D'abord le bassin de Briey ne fournit qu'un quart des millions de tonues nécessaires à l'industrie sidérurgique. L'Espagne et la Suède sont de bien meilleurs fournisseurs. En outre, la minette de Briey est, sous le rapport de la teneur en fer, isférieure à la moyenne des gisements allemands. »

Cet éditorial se termine par ces considérations :

« Il est certain qu'il ne doit plus y avoir de guerre de coalition semblable à la guerre actuelle; pour eela il faut que la paix ait pour base une entente raisomable entre les peuples et que l'on n'éveille pas de nouvelles pensées de revanche. » Le député socialiste Hue soutient que l'Allemagne peut profiter des minerais de Briey sans procéder à une annexion, mais par voic de contrat.



Depuis le début de 1917, l'industrie textile devient de plus en plus précaire. Mais aujourd'hui l'anueau de fer dont les ennemis avaient entouré l'Allemagne vient de céder à l'Est. Il ne faut pourtant pas se leurrer d'espéranese sægérées.

Pour l'instant îl est de plus en plus diffielle d'approvisionner la population civile. Pour la confeciparprovisionner la population civile. Pour la confecidad de la comparca de la comparca de la comparca que sur les tissas en papier. Di alloura gréea à l'impéniosité de nos chimistes et industriels (habits, linge, pansements en papier), la force combative de l'armée u'a uullement souffert de ce manque de matières textiles.

Mais, dans l'après-guerre, pour contre-balancer une concurrence formidable, l'industrie allemande devra chercher une compensation dans l'utilisation des matières premières nouvelles on per empletes avant la guerre. De toutes ces substances, la plus importante est papier qu'on arrive à fabrique en fils relativement fins, pouvant supporter le lavage et même l'éboullisatiement. Le public ne semble sur très emballé sur ces tissus, mais pour encourager exte industrie nouvelle, pour l'améliorer, l'Offe d'Institute de l'Habillement sa décidé d'userire les tissus de papier sur la liste des articles dont la vente est libre v.

Mélangé à des déchets de coton, le papier sert à fabriquer la textilose avec laquelle on fait des ases, des bàches, des fieelles. Avec des lames de textilose on fabrique aussi des courroies et des tiges de botte (suecédané du cuir pour les chaussures). Mélé à des déchets de laiue, on peut confectionner des tapis de

Après le papier se place l'ortie. Les nécessités de la guerre ont perfectionné la technique du filage de l'ortie et l'on produit setuellement des fils d'une finesse remarquable. Aussi de grandes sociétés se forment pour exploiter cette industrie. Le ministère de l'Agrieulture accorde, à titre d'encouragement,

une prime de 600 mares à l'hectare d'orties. Les tiges d'orties séchées sont payées 28 pl. le kilogr., 10 kilogr. de ces tiges donnent 1 kilogr. de fibres. L'ortie est également précieuse pour la nourriture des volailles; ses feuilles, à l'état sec, renferment 15 pour 100 d'albumine, 5 pour 100 de graisse et 35 pour 100 de matières avoitées. L'ortie eroit de préférence dans les endroits ombragés et les terrains calcaires.

La tourbe et certains roseaux du genre typlia peuvent servir à fabriquer des ficelles, des sangles, mais leur usage est plus restreint.

\*\*\*

La crise des transports semble toucher à sa fin depuis que les hostilités ont cessés sur le front oriental. Cependant une réglementation en projet va réduire au minimum les voyages d'agrément aux bains de mer et à la Forèt-Noire.

\*\*\*

La pénurie de vêtements se Jaët de plus en plus sentir eu Allemagne, surtout dans la population nécessiteuse.

Les « costumes nationaux » me sont pas fabriqués en assez graud nombre. Et si les femmes sont contentes de leurs vêtements en papier, les travailleurs réclament des effets en drap.

Aussi l'Office de l'Habillement réquisitionne les vétements des fripiers et se proœure, à prix d'or, des vétements usagés et réparés. Il invite chaque habitant à ne plus conserver que deux costumes et à livrer les autres.

La population a été invitée à dévêtir les morts au profit des vivants, les parents des soldats tombés au champ d'honneur ont été priés de remettre aux collectes les habits laissés par les disparus.

Cette pénurie d'habite expl'que cette information récente d'un de nos grands quotidiens « L'armée allemande a dû créer pour cette bataille coîtense de équipse de « romasseur» », qui s'en vont par les nuits sinistres, aux champs où le sang a coulé, pour dépuniller les morts de leurs équipements remogis ensuite à l'arrière et aussités tutlisés pour habitler et pour armes de nouveaux combatains ».

Dr Bonnette.

## **Traitement des Affections Gastro-Intestinales**

## LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques-sélectionnés

## LACTOBACILLINE GLYCOGÈNE

Comprimés de Ferments lactiques et amylolytiques

3 A 9 COMPRIMÉS PAR JOUR

Aucun inconvenient à augmenter ces dose;

Échantillons et littérature : LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS

### RÉUNION NEUROLOGIQUE

MICHOLOGI

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE DE PARIS ET DÉS

CHEFS DES CENTRES NEUROLOGIOUES MILITAIRES

### 21 Mars 1918.

Une réunion des membres de la Société de Neurologie de Paris et des chefs des Centres neurologiques d'armées et des régions de l'intérieur a en lien le jeudi 21 Murs 1918, sous la présidence de M. le Dr

Mourins, sous-secrétaire d'Etat du Service de Santé. Deux questions avaient été mises à l'étude sur la demande du Service de Santé, l'une coucernant les

cranioplasties, l'autre les sutnres nerveuses. Les conclusions suivantes ont été adoptées.

### 1. — Craniopiasties

AD POINT DE VUE MÉDICO-CHIRURGICAL, les conclusions présentées par M. Guillain, en conformité avec les conclusions du récent Congrès interallié, ont été adoptées :

A. — Les cranioplasties sont indiquées : 1º Au point de vue estlétique, spécialement dans

les pertes de substance de la région frontale;
2º Au point de vne curatif, uniquement dans les cas où l'extensibilité de la cientrice est la seule cause des accidents;

3º Au point de vue prophylactique, lorsqu'on peut redonter le danger d'un traumatisme ultérieur de la région trépanée.

B. — La cranioplastic ne pourra être faite que ehez les trépanés dont la plaie est cicatrisée depuis plusieurs mois.

C. — Avant toute opération de plastie eranienne, le trépané ancien doit êare examiné méthodiquement

au point de vue neurologique. f,a cranioplastic sera contre-indiquée : 1° S'il existe des troubles nerveux en rapport avec des modifications de la circulation encéphalique;

2° Si le liquide céphalo-rachidien n'est pas absolument normal quant à sa tension, sa teneur en albumine, en chlorure, et s'il contient des éléments lemenceviaires

leueocytaires;
3º S'il existe de la stase papillaire révélée par

l'exameu ophtalmoseopique; 4º Si le blessé est atteint de crises épileptiques

partielles ou généralisées; 5° Si la radiographie montre la présence d'un pro-

jectile intracranien:
6° Si le blessé a présenté des accidents méningés

D. — Dans les cas où l'extensibilité de la cicatrice parait être la cause des accidents nerveux, il est utile, avant toute opération plastique, de s'assurer préalablement si ces accidents disparaissent par le

AU POINT DE VUE MÉDICO-MILITAIRE, les conclusions suivantes ont été adoptées :

port d'une plaque protectrice externe.

1º Dans les blessures du crâne, plastiées ou non, il y a lieu de ne plus se baser uniquement sur les dimensions de la brêche, — supérieure on inférieure à une pièce de 5 francs, — pour proposer ou non une retraite.

2º Quelle que soit l'étendue initiale d'une brèche eranienne, et quelle que soit la valeur protectriee d'une cranioplastie, la décision médico-militaire doit citre basée avant tout sur l'appréciation des troubles cérébraux.

3º Dans les décisions médico-militaires, une perte de substance eranienne ne doit pas être envisagée différemment, selon qu'elle a été plastiée ou non.

4º Toutes réserves faites sur les décisions médiemilitaires motivées par les troubles encéphaliques, une perte étendue de la substance cranienne, que celle-ci ait été plasifée on non, ne comporte pas, à clle seule, obligatoirement et immédiatement, une pension de retraite, mais seulement, et pendant un délai de quatre aus, une réforme avez graification renouvelable, de taux égal à celni de la pension de retraite.

### Sutures nerveuses.

Dans les sutures uerveuses, il importe de distinguer

1º Ceux où l'on ne constate aueuu signe de restau-

ration motrice ou sensitive;

2º Ceux où la constatation de certains signes (moteurs, sensitifs, électriques) permet de prévoir la possibilité d'une restauration, partielle ou complète.

A. — Dans les cas où l'on ne constate aucun signe de restauration, il n'y a pas lieu d'envisager séparément chacun des priucipaux nerfs pour détermiuer la période d'attente permettant de conclure à l'incurabilité.

D'une façon générale, on ne pourra se prononcer sur l'incurabilité avant deux années écoulées depuis la date de la suture.

ta date ae la sulure.

Pendant cette période d'attente, le blessé suturé
sera mis en réforme temporaire, et examiné à plusieurs reprises par le même neurologiste.

B. — Dans les cas où l'on constate des signes permettant de prévoir une restauration, il est impossible de fixer à l'avance la période d'attente après laquelle on peut conclure à l'incurabilité.

Le blessé suturé sera traité dans le Centre néurologique oi il aura subi son opération, pendant le temps jugé nécessaire par le chef du Centre, qui appréciera, selon les cas, le moment où l'ineurabilité sera démontrée.

Etant donnée la longue durée du traitement des blessés nerveux qui présentent des signes de régénération progressive, il y aurait intérêt à autoriser les chefs des Centres neurologiques à envoyer ees blessés soit en congés répétés de convalescence, soit en congés de travail renouvelables, avec retour au Centre pour exame et déétaion.

### Prothèse nerveuse.

Des blessés nervenx, munis d'appareils prothétiques destinés à remédier à des impotences motrices passagères, continuent à porter ees appareils alors que certains mouvemeuts sont déjà récupérés.

Les uns conservent ces appareils eroyant, de boune foi, qu'ils sont encore nécessaires à leurs progrès; d'autres, tout en se rendant compte qu'ils pourraient



Si Taban da Communication de la facilità

Le l'acte of du M. Doncard est allesse à lite graeieux à tous les mèrecins des Armées qui en feront la demande au laboratoire du l'acté of 112 Rue la Boetre-Paris Tel Mayrans 58.28. s'en passer, persistent à les porter, soit par ostentation, soit pour dissimuler les améliorations sur-

Il serait nécessaire que tout homme muni d'un appareil de prothèse nerveuse depuis plus de six mois fût soumis à un examen dans le Centre où il a été appareillé, pour apprécier l'opportunité du maiutien ou de la suppression de cet appareil, et aussi les modifications qu'il serait utile d'y apporter.

### SOCIÉTÉS MILITAIRES

### RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA III° ARMÉE

8 Novembre 1917.

Renseignements cliniques que peut fournir l'examen de la circulation rétinienne - M Railliart On sait qu'il existe un rapport étroit entre les circulations rétinienne et cérébrale; on sait aussi que l'état de la circulatiou générale retentit sur la circulatiou locale oculaire. Les signes décrits comme symptomatiques de l'artériosclérose oculaire, notamment le rétrécissement et la flexuosité des artères rétinieunes, n'ont qu'une valeur très relative; l'hémorragie rétinieune est beaucoup plus importante; il importe surtout de connaître le chiffre de la tension artérielle rétinienne. Cette tension qui paraît être normalement de 25-50 mm. 11g (Voir Annales de Mèdecine et Annales d'oculistique, 1917), est parfois très augmentée. L'auteur en rapporte six cas observés sur des sujets en appareuce bien portants, venant consulter uniquement pour des troubles de la vision; trois d'eutre eux présentaieut des neuro-rétiuites albu minurique, diabétique et circinée; les trois autres n'avaient aucune lésion du fond de l'œil, avaient une acuité visuelle normale et avaient éprouvé seulement des troubles vagues et passagers de la vision. La constatation de l'hypertension artérielle locale a permís dans tous les cas de découvrir des troubles graves de la circulation générale.

Paludisme autochtone : 24 nouveaux cas dont un à P. falciparum. — MM. Grysez et Pierret présentent le relevé des cas de paludisme survenus dans l'armée pendant l'été 1917 et dont le diagnostic a été confirmé par le laboratoire. Les premiers sont apparus dans les derniers jours de Juillet; actuellement, ils s'élèvent au chiffre de 32, dont 8 cas hétérogènes et 25 autochtones.

Les observations de paludisme « d'importation » erapportent un plasmodium wivas (5 cas) et au plasmodium faleiparum (3 cas); jamais ces auteurs n'ont reneouiré de plasmodium malaron. Leur orighes répartit ainsi: Salonique (faleiparum : 1, P. vivax : 2), Algérie (faleiparum : 1, P. vivax 1), Marco (faleiparum : 1), Corse (1 cas de P. vivax). Canada (P. vivax : 1). Cette graine paludéeme d'origine diverse ne demandait qu'à rencontrer l'anophèle pour produire des cas autochtones; c'est en effet ce qui se produisit.

Sur les conseils de M. le médechi inspecteur général Lemoîne, ces auteurs ont examiué à ce point de vue 298 moustiques parmi lesquels ils ont identifié 33 anophélinées susceptibles de transacture le paludisme (1 seul cas de maculipensis). A noter les deux régions marécageuses de C... et de S..., où les moustiques étaien particulièrement nombreux et qui sont devenus les deux foyers les plus importants de cas autochiones

Cou-ci, ... ... mbr e de 24, sont apparus dans lo derniers jou... ... e Juillet (3 cas déjà présentés par MM. Raymond et Grysez), ont été partieulièrement nombreux dans lapériode du 15 Août au 15 Septembre (16 cas); les dernières observations remontent aux premiers jours d'Octobre. Tous ces malades à varient jamais eu de paludisme, n'avaient jamais quitté la France et habitaient des régions ne passant pas pour impaludées.

Dans 22 cas le Plarmodium vivax était eu cause; le P.Faleiparum ne fut rencoutre qu'une seule fois. Dans cette observation particulièrement intéressante à cause de sa rareté, il s'agissait d'un homme, habitant Paris en temps de paix, n'ayant jamais quitté la France et n'ayant jamais présenté de paludisme. Cantonné pendant plusieurs mois dans la région de N..., dans le voisinage de contingents marceains, il y fit une fièrre tropicale confirmée par la présence dans le sang de clatons et de croissants. Les suteurs instatent, à la suite d'Abrani, sur la possibilité d'une contre continue dans le paludisme possibilité d'une contre continue dans le paludisme possibilité, quelques-une de ces malades, à cusse de la me courbe thermique, ayainet (ét d'abord considérés comme atteints d'une affection typhique on parayphique. Il y a done liéu de penser que le nombre réel des cas autochtones est de beaucoup plus élevé que le chiffre ét dans ce travail.

Les faits de ce geure publiés dès 4915 en Flandres, en Lorraine, dans l'Aisne... par Renaux, Rist, Rollaud, Thiry, Sainton, Etienne... s'élèveraient actuellement à plus de 50 (Ravant). Nul doute que ce chiffre n'augmente dans de fortes proportions si chaque armée publiait sa statistique du paludisme, ce qui diciliterait un travail d'ensemble sur la question.

Quoi qu'il en soit, les auteurs ne crolent pas à la possibilité d'épidemies massives à cause de la faible densité dans nos régions des anophélinées; l'eur pour-ceutage local ne s'élève pas en effet à plus de 12 pour 100,33 anophéles pour 25 i cules.) Ha insistent pour terminer sur les honnes préparations obteunes grâce au Panchrone Laveran et attifern l'attention de ceux qui ne pourraient s'en procurer sur le proceide récemment décrit par Sénévé dont l'avantage consiste à n'atiliser que des produits courants (éosine et bleu de méthylène horaté).

M. Rieux, médecin principal. — La question du paludisme autochtone ouvre, pour la saison exitivationale prochaîne, toutau moins un chapitre nouveau de la pathologie des armées au front français. Un point mérite d'être signalé : c'est la symptomatopie chinique du paludisme autochtone primaire, le plus souvent dà à Plasmodium vivez. Dans les cas observés on a d'abord pensé uno pas au paludisme, mais aux fièrres typhordes et paratyphordes à leur debut. Cependant même à ce moment estient des signes différentiels cliniques qui appartieument pas des dendreixes. C'est spéchament, le début généau de control de la contr

Ces faits importent surtout dans le diagnostic cliuique précoce du paludisme primaire tierce, qui ue

## NÉOL

Formules
DES HOPITAUX DE PARIS

### GARGARISMES NÉOLÉS

1º 2 cuiller, à potage par verre d'eau

### IR RIGATIONS NÉOLÉES

au lieu et place des divers hypochlorites.

### EAU NEOLEE

dans tous les eas, doit remplacer l'.au oxygénée irritante et altérable ( Néol . . . . . . 1 partie

Eau . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimés alealins des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hygiéniques.



revet pas, lors de ees mauifestations initiales, nécessairement le type tierce ou double tierce, classiquement connu lors des rechutes, antrement dit du paludisme secondaire tierce

Si la présomption clinique est en faveur du paludisme primaire, l'examen hématologique et la constatation de l'hématozaire lèvent tous les dontes

Fracture du bassin et rupture totale de l'urêtre. Urétrorraphie. - M. Pieri, aide-major, L'auteur relate l'observation d'un blessé qui, au cours d'un accident, eut le bassin coincé transversalement eutre le brancard d'une charrette et le sol. Il en résulta une fracture du bassin avec rupture totale de l'urêtre.

La suture immédiate et compléte de l'urêtre rétablit la continuité du canal qui, à l'heure actuelle (25° jour), laisse passer une bougie nº 17, sans qu'il soit possible de sentir le moindre ressaut, la moindre stricture.

La fracture du bassin présentait cette particularité d'avoir intéressé seulement les branches iliopubienues de chaque côté et la partie toute supérieure des ailerons sacrés.

Recherchant le mécanisme de ces lésions, l'auteur pense que par suite de la pression exercée transversalement sur la circonférence supérieure du bassin, cette dernière a cédé en ses points les plus faibles ; au point de vue urétral, en l'absence de tout trauma périnéal, il croit pouvoir admettre que la fracture des branches pubiennes a permis un écartement de l'ogive pubienne, déterminant elle-même l'arrachement de la cloison musculo-aponévrotique qui la soustend et de l'urêtre fixé dans cette dernière

L'auteur signale combien le pronostic, d'ordinaire sévère, dans les cas de ce geure, est heureusement influencé par un traitement précoce des lésions de l'urêtre, qui permet d'éviter l'infection du foyer de fracture et d'assurer l'avenir urétral du blessé

Extraction de projectiles intrathoraciques. -M. Riss, aide-major. L'auteur rapporte 5 observations de plaies de poitrine avec projectiles intrathoraciques pour lesquelles il est intervenu avec succès. Une de ces extractions a été primitive, les quatre antres secondaires.

Dans quatre cas, il a fermé totalement le thorax

sans drainage, ees 4 blessés ont guéri très rapidement saus le moindre incideut. Dans un cinquième cas où il s'agissait d'un projectile profondément situé daus le parenehyme pulmonaire et où l'hémostase n'avait pu être parfaite, il a eru devoir drainer. Le blessé a guéri, mais après avoir présenté, en outre de la réaction pulmonaire fréqueute après l'extraction de ces projectiles profouds, une réaction pleurale localisée mais assez vive, à laquelle le draiuage n'a certainement pas été étranger.

De ses observations personnelles et des faits qu'il a pu observer par aillenrs, l'auteur croit pouvoir tirer les conclusions suivantes :

1º L'extraction primitive des projectiles intrathoraciques présente plus d'aléas que l'extraction tardive. Si elle est plcinement justifiée dans les cas de projectiles volumineux avec vastes délabrements, elle l'est certainement moins pour les projectiles petits, sauf si une hémorragie grave ou des troubles fonctionnels inquiétants constituent une indication d'urgence, ou si la forme et la situation dangereuse du projectile constituent une menace pour l'avenir, Les projectiles petits peuvent être tolérés souvent pendant un temps assez long. Si des troubles se produisent ultérieurement, on interviendra dans des conditions certainement plus favorables, sur un blessé infiniment plus résistant.

2º La localisation par le compas de Hirtz donne le maximum de précision et c'est cette localisation qui doit commander la voie d'accès.

3º Il y a avantage, comme le préconise P. Duval dont les travaux dominent en ce momeut toute la chirurgie du thorax, à fermer complètement la paroi thoracique et à évacuer le pneumothorax par aspi-

### RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA XXº RÉGION

10 Novembre 1917.

M. Achard présente : 1º Un blessé atteint de luxation de la tête du péroné causée par un cai volumineux du tibia. - Le cal a repoussé progressivement le péroné en dehors. Il n'existe aucune tare pathologique, et pas de spécificité notamment. Ce cas est intéressant par sa rareté;

2º Un anévrisme latent de l'artère fémorale profonde occasionné par une esquille lésant, l'artère et provoquant une plaie étanche de ce vaisseau; aueun symptôme ne permettait le diagnostie.

M. Bailleul présente 15 cas d'ostéosynthèses métalliques (par fil de bronze, plaques de Lambotte, cerciage de Parham), employées dans des fractures ou des pseudarthroses fermées. Les résultats anatomiques et fonctionnels après neuf mois, quatre mois, etc., sont excellents, la tolérauce des corps métalliques parfaite. M. Bailleul attire l'attention sur l'innocuité de ce procédé, sur son efficacité qui permet de réduire parfaitement des fractures graves.

M. Guinard présente : 1º Une ostéosynthèse our fracture en Y de l'extrémité inférieure de l'humérus gauche pratiquée à l'aide d'une plaque de Lave, disposée elle-même en Y, dont les branches latérales croiseut les branches latérales du trait de fracture, et la branche médiane est vissée sur la diaphyse humérale. La réduction et la contention sont parfaites et contrôlées par la radiographie.

2º Une réduction d'une fracture double verticale du bassin par application de l'appareil de Seniecq pour fracture de cuisse. - L'auteur insiste sur le résultat remarquable obtenu (qu'aucun autre appareil selon lui n'aurait pu donner), sur les avautages que ce type d'appareil pourrait présenter dans les fraetures de la colonne vertébrale et les maux de Pott de la région dorso-lombaire.

MM. Barbarin et Gaulier présentent 3 cas d'intervention sur l'articulation du genou avec fermeture immédiate. Fracture de la rotule avec fort déplacement et écartement des fragments. - lls concluent qu'il y a lieu de pratiquer en milieu aseptique l'ouverture large de l'articulation et de fermer immédiatement; le genou se défend assez bien contre l'infection, si on lui épargne tout drainage irritatif et souvent infectant; le tendon rotulien doit être sectionné et le fonctionnement du quadriceps n'en est pas compromis par la suite.

MM. Gille et Simonet. - Hémorragie secondaire, consécutive à un hématome infecté de la

(Voir la suite, p. 273.)

### Iso-Valérianate de Bornyle Bromé

(0,15 de produit par capsule)

### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux

Régulateur de la Circulation et de la Besniration

## VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéol

(2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs.

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS

## Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

## BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

### Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'auteur des Combinaisons Métallo-l'eptoniques de l'eptone et de l'er en 1881 (Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont cu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907.

### Il n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

### Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOSE: ADULTES Gouttes..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

2 ou 3 cc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans inconvenient plusieurs semaines.

40 Gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme de bromure de potassium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

LA BU.E, tout en assurant accessoirement l'évacuation des décheis du travail hépatique, constitue surtout une sécrétion glandiclaire de très haute valeur physiologique. Nécessaire à la dispession, indispensable à l'absorption des corps gras, elle remplit en outre dans l'intestin de multiples fonctions: antiteptique, anti-primentescible, anticoagulante, la-zaine. Résorbée en partie, elle remplit vis-à-vis du foie lui-même une fonction cholagogue qui en fait le véritable stimulant physiologique de cet organe.

# Meilleur Agent D'OPOTHÉRAPIE BILIAIRE

LA CHOLÉINE CAMUS, that de ale de l'actual de coloré et indiatable de Fiel de beuf, préparée sous la forme de capsules glutinisées dossess à ogr. 20 de principe actif, constitue l'agent le plus précieux et le plus sûr de l'opothérapie bilisiaire.

Soumise, depuis des années, à l'expérimentation du corps mécal, la CHOLÉINE CAMUS lui a toujours donné entière satisfaction, en ville comme à l'hópital, ainsi qu'en témoignent les nombreuses observations relatées dans attese inaugurale par le D'Dauquet

## CHOLÉINE CAMUS

L g D' HUCHARD, jugeant les résultats obtenus par ses devanciers et par lui-même, traduit ainsi son opinion sur la médication par l'extrait de fiel de bœuf dans la lithiaise biliaire.

« 1° L'extrait de fiel de bæuf prescrit pendant la crise peut l'abréger, en diminuer l'intensité torsqu'il est associé au traitement colmant.

2º Ce médicarent administré après les crises et dans leur intervalle, prévient les récidives, diminue la congestion du foie et exerce une action très favorable sur les troubles digestifs.

3° Après le traitement de Vichy, il favorise encore davantage l'évacuation des cholélithes sous la forme de boue biliaire '. »

(1) Dr. Huchand. Journal des Praliciens, novembre 1903.



Indications et Doses

### LITHIASE BILIAIRE

4 à 6 capsules par ji, pendént acjours, rojours de repos et repréndre Le traitement doit être longtempacontiaus

### COLIQUES HÉPATIOUES

Pendant la crise, a capsules t<sup>tes</sup> les a heures, junqu'à 12, repos 12 heures et reprendre. Après la crise, 6 à 8 par j?

## ICTÈRES, CHOLÉMIE

### - CONSTIPATION

4, 6, 8, 10 capsules par jour, diminuer progressivement, cesser 10 jours et reprendre s'il y a lieu.

### ENTÉRO-COLITE

Vaincre d'abord la constipation, prendre ensuite 4 à 6 pilules par jour jusqu'à disparition des mucomembranes et fonctionnement normal de l'intestin.

### MM. NEPPER et RIVA ont traité des colles muco-membraneuses caractérisées et invétérées par les extraits biliaires et obte-

nu les résultats suivants :

« 1º Evacuation abondante de membranes au début.

2º Sédation de la douleur en un temps variable de 24 heures à 8 jours.

3° Disparition des mucomembranes.

4º Régularisation des selles moulées et normales de consistance et de composition.»

L'apparition de fausses membranes est fonction de l'insuffisance biliaire et l'opothérapie biliaire constitue le traitement de choix de la constipation et des colites muco-membraneusses.

(1) NEPPER et RIVA. Société de biologie, janvier 1906.

FARIS 19 Pun Davide PARIS

CARIE

BERCULOSE · LYMPHATISME · ANEM

## NLGIN



CROISSANCE - RACHITISME - SCROFULOSE

DIABETE

### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE LE PLUS RATIONNEL

## RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE d'une façan CERTAINE PRATIQUE

## OUE PAR LATRICALCINE

BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

## TUBERCULOSE PULMONAIRE-OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

CROISSANCE ALLAITEMENT TROUBLES DE DENTITION

vend: CINE PURE

COMPRIMÉS, GRANULÉS ET CACHETS

TRICALCINE CHOCOLATÉE préparée spécialement pour les enfants

CONVALESCENCES

DYSPEPSIES ACIDE

TRICALCINE

Méthylareinée Adrénalinée

RACHITISME SCROFULOSE

CARIE DENTAIRE

ANÉMIE

FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS " SCIENTIA ", 40, RUE FROMENTIN, — PARIE



Médication Tonique Reconstituante

## Pilules 'GIP'

(Fer assimilable, Quinquina, Gentiane)

Régénératrices a sang de nerfs

DOSE: 4 à 6 par jour (2 avant chaque repas)

Laxatif' Dépuratif



à base d'extraits végétaux

un seul grain au début du effet le lendemain matin Nettoie l'estomac et l'intestin Chasse la bile et purifie le sang

ÉCHANTILLONS au Corps Médical: 64, Bould Port-Royal, PARIS

## GUIPSINE

NOUVEL HYPOTENSEUR VÉGÉTAL AUX PRINCIPES UTILES DU GUI



### ET PUISSANT DIURÉTIQUE

6al0 PILULES PAR JOUR ENTRE LES REPAS

Échantillons sur demandes à M.M. Les Médecins LABORATOIRE DU D. M.LEPRINCE 62. Rue de la Tour \_ PARIS \_

SPÉCIFIQUE DE L'HYPERTENSION

### ESTOMAC

## SEL DE HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin - Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

A C T I O N S U R E
ABSORPTION AGREABLE
EMPLOI AISÈ
INNOCUITÈ ABSOLUB

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boîtes de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, 16 PARIS

culsse, provoqué par une injection de sérum antitétanlque chez un sujet hémophile. — A l'incision de l'abcès, no constate des caillots irrétractiles. L'hémorragie secoudaire s'est produite après six jours. La formule sanguiue était à peu près normale sauf une légère polynucléose.

MM. Louis Bory of Dubois-Roquebert. — De l'Importance de la radiographie dans le diagnostic précoce de la lèpre. — La radiographie décèle de bonne heure des troubles de raréfaction osseuse, synétriques, au niveau des extrémités disales des phalanges et surtout des phalangines. Cette raréfaction pourrait servir au diagnostie précoce de la lèpre.

M. Louis Bory. — Le Plan est-il de la syphilis? — M. L. Bory présente, avec 2 très beaux moulages, un nègre atteint de pian, ayant présenté des lésions framboisiformes de la face, des lésions papulensed du serotum et pytiriasiques du corps. Le tréponême fut retrouvé dans un élément jeune de la face. La réaction de Wassermanu fut positive, le cas pose à nouveau la question de savoir si le pian n'est pas une variété de syphilis chez le nègre.

La pommade au Xylol lodé comme agent d'antisepsie et de prophylaxie. — Cette préparation bien tolérée (tode, 1 gr., xylol, 15 gr., vaseline, 100 gr.) a guéri toutes infections cutanées (impétigos, sycosis, trichophyties, eclitymas)

Il semble qu'ellé pourrait assurer également la prophylaxie des maladies vénérieunes.

### SOCIÉTÉ DES SCIENCES MÉDICALES DE L'ARMÉE D'ORIENT

La Société des Sciences médicales de l'Armée d'Orient s'est constituée en Avril 1916, sous les auspices du médicin inspecteur Ruotte.

Présidée successivement par les médecins priucipar Piequé et Nielot, avec MM. Garin, Abrami, Desmoulins comme secrétaires, elle a abordé la plupart des grandes questions de chirurgie de guerre et aussi de pathologie exotique qui intéressaient particulièrement l'Armée d'Orient. Voici quels sont les sujcts qui ont surtout retenu l'attention.

Dans l'ordre chirurgical :

Pour la chirurgie vasculaire, citons le médecin impacteur l'Ruotte, sur un amérisme artério-veiueux de la fémorale; M. Alamartine, sur les plaien artérielles à manifestations tardives et sur l'acvisme artério-veineux de la carotide primitire et de la jugulaire interne; M. Vandenbossche et Podes à propos d'un anévrisme de l'astillaire, M. de Cumout, de la carotide primitive. La plupart des auteuri étudié le mode de formation et la thérapeutique de ces anévrismes.

La chirurgie du système nerveux est représentée par M. Leveuf, qui rapporte sur la question du cubital, sur les atteintes du plexus brachial; par M. Alamartiue, au sujet de lésions vasculo-nervenses du membre supérieur.

Chirurgie et prothèse craniennes sollicitent les observations de M. Vaudenhossche (traumatismes craniens), de M. Bremond (prothèse cranienne); les visultats tracifis des plaies du crâne sout envisagés. Les plaies pénétrantes de l'abdomen ont fourni matière à des études d'cansemble de M. Piequé, de M. Lerembourg, qui se sont employés à fixer, en tenant compte des conditions locales, les indications

opératoires de ces affections. Des extractions de corps étrangers sont communiquées. Le inédecht inspecteur Ruotte expose sa techulque touchant les voies étabord du médiastin antérieur (balle du péricarde fibreux), du médiastin postérieur, de la colonne dorsale. M. Chifoliau et M. Moniter-Vinard ont reconnu et extrait un projec-

Enfin, parmi les nombreuses communications d'ordre chirurgical, signalons encore le médeien inspecteur Ruotte et M. Chesneau: d'un kyste hydatique du foic ouvert dans la plèvre; M. Pagnier: traitement de l'ulcère des pays chauds; MM. Gassin et de Cumont: les abcès du foic.

Dans l'ordre médical ;

Le paludisme a été la plus importante partie prenante. Des aperçus généraux, surtout au titre épidémiologique, out été dessinés par le médecin principal Niclot (paludisme en Grèce et en Macédoine; — perniciosité du paludisme; - densité anophélienne) et par M. Abrami, qui out suivi les épidémies de 1916 et 1917. Au point de vue pathogénique et bactériologique, nous relevons les apports de MM. Abrami, Sevestre et Sennevet, qui ont étudié l'évolution annuelle du parasite du paludisme. La symptomatologie et les complications ont été l'objet de maintes recherches: M. Hirtzmann, sur le syndrome dysen-térique des paludéens; M. Monier-Vinard, sur la pression artérielle dans le paludisme; MM. Abrami et Foix, sur les accidents pulmonaires, cardiaques et entéritiques : MM. Paisseau et Lemaire, sur l'anémie et le syndrome hémorragique, sur la gangrène symétrique des extrémités survenant chez les paludéens. Au point de vue thérapeutique et prophylactique, citons M. Niclot, sur le traitement par le quiuquina et ses dérivés; M. Laffont, sur les doses fractionnées de quinine; et M. Abrami, sur le traitement par les injections massives de cet alcaloide.

La dysenterie et ses complications viennent en seconde ligne du chef de l'épidemiologie, M. Nictot expose set conceptions sur l'organisation d'un service de dysentériques et les domnées statistiques de la dysenterie au cours de 1916. Notons encore le colonel Petevottés, sur la dysenterie amitienne. La symptomatologie est suvisagée par M. Robert, sur les dysenteries aigue's; au point de vue bactériologique enfin, les travaux'de M.M. Armand-Deillite et Paisseau, de MM. Teyssonniter. Beguet et NOly, de MM. Garin et Delrieu discriminent les différentes formes observées dans la dysenterie.

La fièvre récurrente figure sous les noms de M. Levi-Darras, qui signale la fréquence roissante de l'espèce et les mesures à prendre; de M. Portocalis, qui en étudie la symptomatologie et le traitement par le galyl. Enfin un grand nombre d'autres communications ont été faites, abordant des sujets variés de la pathologie médicale et exotique, notament de MM. Armand-Dellile, Lemaire, Paisseau, Mauban et Piquet, sur les porteurs de germes dans la population indigène; de M. Niclot, sur la lutte contre le typhus; de M. Baur, sur '600 eas de fièvre à phiébotomes. M. Monicr-Vinard traite de l'aphonie hystérique, des syndromes sympathiques, des traunaismes médullaires; M. de Lamothe, des faux maismes médullaires; M. de Lamothe, des faux





" now private Expression

ELIXIR DU DE MIALHE

8. Rue Favar
PARIS

Extrait complet des Glandes pepriques

syudromes otitiques, du traitement de l'otite suppurée.

Voila quelques brefs extraits de séances occupées.

Séance du 30 Octobre 1917.

Présidence de M. le mêdecin principal Niclot.

M. Alamartino présente un malade qu'il a opéré de fracture de la clavicule consolidée aver pendathrose. Il étudie les indications de cette intervention et et fait remarquer qu'il a trouvé dans deux cas résultant une interposition du muscle sous-clavier. Il pratique la la suttre métallique sous-périosée ou provione suivent qu'il s'agit de fractures fermées ou de fractures ouveries.

M. Monier-Vinard présente un malade atteiut d'herèdo-sphills blitaferade d'avant-bras portant principalementsur le cubitus. Les radiographies dues à M. Hermann sont typiques comme aspect radiologique de l'hérèdo-sphilla osseus. Il fait remarquer que cette localisation inhabituelle ne s'accompagnati d'à peu près aucun signe d'hérèdo-spédique. Le traitement par des injections de bilodure a donné un bon résultat.

M. Gotte rapporte à ce sujet un cas semblable d'ostéite bilatérale du tibia.

M. Bernheim signale au nom de M. Cotte un malade atteint de prolapsus rectal traité par un cerclage de l'anus. Opération de Thiersh, que M. Cotte préconise comme intervention simple, moins compliquée que la cure totale du prolapsus et donnaut de hous résultats.

M. Cohen rappelle à ce propos que ce procédé lui a donné toute satisfaction dans plusieurs cas opérés par lui.

M. Cotto présente un malade atteint de double orchi épididymite bacillaire, auquel il a appliqué seulement le traitement général et l'héliothérapie. A ce propos il déconseille l'intervention chirurgicale large, souvent décevante.

M. Chifoliau est également partisan, en pareil cas, de l'abstention chirurgicale systématique.

Il est ensuite donné lecture de rapports dus à

M. Théobalt, concernant des épidémies de peste au Maroe et en Algérie et où les modes de propagation, les moyens prophylactiques et d'isolement sont étudiés en teuant compte des habitudes locales.

M. Niclot envisage plus spécialement le cas d'uue épidemie de peste dans un port, rappelle les différentes formes cliniques de l'affection, ses voies de transmission, et préconise au point de vue prophylactique les mesures suivantes: partage de la ville en secteurs; service de dératisation; édictions internationales.

M. Niclot continuant la série de ses études sur le paludisme, fait ensuite une conférence sur la « densité anophélienne » en Macédoine. Il apporte dans le développement de ce sujet une importante documentation personnelle. Il euvisage dans leur ensemble les étés de 1916 et 1917 et, en suivant pas à pas les apparitions d'auophèles etle développement du paludisme au même moment, il montre le parallélisme qui s'établit eutre l'existence des anophèles et l'éclosion de la maladie. D'abord dans le temps : eu 1916, l'anophélisme conditionne le paludisme à ses deux extrémités annuelles, il en explique certains accidents comme en Novembre - les causes secondes expliquant les autres; il en va de même pour 1917. Dans l'espace, il démontre qu'à Salonique par exemple, les quartiers centraux, dépourvus d'anophèles, furent aussi très épargnés; au contraire, certaines régions, comme Zeitenlik, on l'anophèle était en foule, furent durement frappées.

Il insiste sur la gravité de la densité anophélienne. La sommation des inoculations conditionne les formes cliniques de l'affectiou. Les constatations sout à la base de toutes les mesures prophylactiques prises et dont l'efficacité a été si manifeste.

Séance du 12 Novembre 1917.

Présidence de M. le médecin principal Niclot.

M. Monjer-Vinard présente à la Société un malade atteint d'un syndrome basedowien à la suite de commotion due à des éclatements de projectiles. Le malade présente la plupart des symptômes cardiuaux du goitre exophtalmique, l'hypertrophie thy-

roidienne étant toutefois pen marquée. Ce cas n'est pas isolé: M. Monier-Vinard en a observé un autre, et M. Niclof fait remarquer à ce propos l'existence non exceptionnelle chez l'homme de la maladie de Basedow.

M. Autric, chez un paludéen dont la courbe thermique — à forme d'accès quotidieu — restait élevée malgré une administration à dose élevée de quinine, a vu la défervescence s'établir par la suppression du médicament. Et pendant cette défervescence l'examen microsconjque a été positif.

Des cas analogues ont été observés par lui, et aussi par M. Monier-Vinard et M. Baur, qui conseille toutefois de ne pas interrompre le traitement chez uu malade ayant dans le sang des éléments

Même dans ce eas, M. Autric est partisan du traitement discontinu. Il pense que dans certains eas la quiuine peut produire sur le paludéen une réactiou analogue à celle d'Herxheimer.

M. Niclot fait remarquer qu'il a déjà recueilli nombre de faits permettant de supposer une interrention de cet ordre. Certains auteurs, du reste (MM. Dautreville, Gaillardot et Chomé, à Oyonnax), ont publié à ce propos.

MM. Teyssonière, Beguet et Jolly communiquent à la Société les résultats des hémocultures pratiquées au laboratoire de Bactériologie de l'A. O. pendant les mois d'Août, Septembre, Octobre 1917,

Au cours de la recrudescence qui correspond à cette période, on constate la prédominance, déjà observée depuis 1915 au laboratoire, du paratyphique A, qui a été isolé dans plus de la moitié des

cas.

Les malades observés à Salonique proviennent
pour le plus grand nombre de la région de la Cerua.
20 pour 100 des hémocaltures proviennent de nonvacchés. Le chiffre est considérable, eu égard au
petit nombre des non-vaccinés.

Il est à présumer que le nombre réel des cas de typhoïde et de paratyphoïdes est beaucoup plus élevé que celui des hémocultures positives. Il faut faire une assez large part aux cas baetériologiquement



négatifs, par suite d'hémocultures tardives. Cette présomptiou est confirmée par un certain nombre d'observations au cours d'autopsies.

Le laboratoire de l'A. O. emploie autant que possible l'hémoculture au lieu des séro-diagnostics.

Actuellement, presque tous les hommes ayant été vacciués au T. A. B. sont en principe également immunisés contre les trois germes et il est deven difficile de faire dans le taux d'agglutination la part qui revient à la vaccination et celle qui revient à l'infection.

M. Morard, chargé de la surveillance médicale de la prositiuno à Salouique, constate que les cas de maladles vénériennes contractées à la base de l'A. O. out subi au cours de ce dernier semestre une diminution globale de plus de 50 pour 190. La comparaison entre le relevé de ces cas et celui des cas contractés durant la même période par les permissionanires de l'A. O. permet de constater que la contaniation a dét trois fois plus fréquente à Marseille et six fois plus fréquente pour l'ensemble de la France, de l'Algériet et de l'Italy.

### LIVRES NOUVEAUX

Le cœur et l'aorte. Etudes de radiologie cilnique, par II. Vaquez et E. Border. 1 volume in 8º, 260 pages, avec 180 figures dans le texte. Deuxième édition (Baillière et fils, éditeurs). — Prix: 15 fr.

Le public médical a aceucilii avec une telle faveur cet ouvrage dès son apparition en 1913, que la première édition en fut rapidement épaisée. Les notions reafermées dans er volume sont avant tout de caratère pratique. Elles aideront le praticien dans le diaguosite des affections cardiaques et lui permettrout de joindre aux données de la clinique courante les indications si précieuses des nouvelles méthodes radiologiques.

Depuis quelques années, en effet, les anciennes méthodes d'investigation : la percussion, la palpation, l'auscultation se sont enrichies de nouvelles méthodes exigeant l'emploi d'appareils techniques - 275 —

plus ou moins compliqués. L'inscription graphique
analyse dans ses moindres détails le mécanisme du
rythme cardiaque et montre le rôle considérable des
arythnies dans les cardiopathies.

Mais plus récemment la radiologie est venue prendre une place d'une importance croissante.

Les auteurs ont su tirer des nouvelles méthodes radiologiques de précision des avantages énormes pour le diagnostie de toutes les affections du cœur et de l'aorte. Ce sont les résultats de leurs recherches de radiologie clinique que nous trouvons réunies dans cet intéressant travail.

Void en quelques mots le principe de ces recherches : la radiologie de précision dome la configuration cracte et les contours vrais du cœur et de l'aorte; les allévations de ces contours permettent par un simple examen de diagnostiquer la lésion initiale. Sclon l'expression même des anteurs, l'observateur voit le œur vivant comme sur la table d'autopsie; la configuration extréuer de l'organe avec toutes ses déformations pathologiques autorise à conclure à l'existence de telle ou telle lésion valvulaire.

La technique suivic par les auteurs est la suivante. Un examen radioscopique d'ensemble, pratiqué à l'écran de face et dans les positious obliques, donne un aperçu général du cœur tant au point de vue de sa configuration que de ses rapports. Des appareils puissants permettent ensuite de prendre un radiogramme; on s'adresse pour cela soit à l'orthodiographie, soit à la radiographie à grande distance. Le contour de la projectiou réelle orthogonale du cœur est ainsi parfaitement déterminé. Le radiogramme obtenu de la sorte est bieu supérieur aux projectious coniques que donne la radiographie simple, il donne avec précision les diamètres longitudinal et transversal du cœur, la forme et le développement des contours droit et gauche, le siège et la forme de la pointe. Il est encore une série de renseignements extrêmement futéressants, notamment la détermination du point G, point neutre du bord gauche de l'ombre cardio-aortique, le seul qui ne soit pas animé de battements. L'amplitude des déplacements respiratoires du cœur et du diaphragme, le degré de mobilité de la pointe, la nature des battements dont sont animés les contours, sont autant d'indications

précieuses quant au diagnostic. Eufin l'examen radioscopique dans la position oblique permet d'évaluer les variations de volume des différentes cavités cardiaques.

Toutes ces données habilement combinées permettent de porter un diagnostie précis, d'apprécier la prépondérance de telle ou telle lésion dans un cas complexe; par exemple dans un cas de maladie initiale ces méthodes peuvent révêler que la sténose l'emporte sur l'insuffisance, ou vice versa.

A côté des affections valvulaires, on trouvera une série de chapitres fort intéressants sur les affections cougénitales du cour, sur les hypertrophies et dilatations cardiaques, sur les affections du péricarde et de l'aorte; tout cela bien entendu, uniquement considéré au point de vue radiographie elinique.

lei, peu ou pas de références ou d'indications d'auteurs : cet ouvrage est extrêmement original et vise avant tout à être pratique. Un grand nombre de radiogrammes enrichissent le texte.

Un dernier chapitre, tout d'actualité, traite de la localisation des projectiles de guerre dans le cœur et le péricarde.

### **BIBLIOGRAPHIE**

1047. Guide de Médecine pratique. Pathoiogie interne et diagnostic, par le Dr R. Havert, 4º édit., 1 vol. in-8º de 480 pages (Maloine et fils, éditeurs).

1018. Le plan biologique (L'intériorisation. Un pas dans l'essence des choses), t. 1, par les D<sup>rs</sup> Hi-Lax Jawonski et Revé υλαμπε, 1 vol. in-8° de 250 p. (Maloine et fils, éditeurs). — Prix: 3 fr. 50.

1019. Plates du pled et du cou-de-pled par projectiles de guerre, par le professeur Quixu. Un fort vol. grand in-8° de 46% pages, avec 477 figures et radiogrammes dans le texte (Félix Alcan, éditeur).— Prix: 15 fr.

1050. Le cœur et l'aorte, études de radiologie clinique, par les Dr. H. Vaquez et E. Bonner. 2º édit, 1 vol. grand in-8º de 255 pages, avec 180 figures dans le texte (J.-B. Baillière et fils, édit<sub>2</sub>). Prix: 15 francs



La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM, les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

## AMPOULES D'HUILE CAMPHRÉE FRAISSE

à 10 %, 20 % et 25 % de Camphre par centimètre cube.

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES : 4 trancs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

Echantillons gratuits pour essais à MM. les Docteurs. -:- MARIUS FRAISSE - Téléphone : Passy 82-16

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où fo théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

### USINE & LABORATOIRES

ERMONT (S. & O.) près Paris

La premiere Usine française affectée
à la production industrielle de la

Théoremine, depuis 1898



## THEOSOL

HEOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISE

OIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tréasoi, n'antraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux au Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

r ite de 20 Cachets

Labor. DURET & RABY

5. Avenue des Tilleuls - PARIS (Monimarire)



ÉCHANTILLONS & BROCHURES FRANCO sur DEMANDE

## CHOLEOKINASE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
DE L'ENTÉROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire

DES DYSPEPSIES INTESTINALES

6a8 ovoïdes par jour

DE LA LITHIASE BILIAIRE

THAOLAXINE

LAXATIF RÉGIME

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légior

Commandeur : M. Trabaud (Joseph), médecin en chei de 1ºº classe de réserv

### Citations à l'ordre du jour :

— M. Maquet (André), médecin auxiliaire au 128° rég. d'infanterie, 2° bataillon : nu cours d'un coup de main récent, n marché, avec ses brancardiers, immédiatement derrière la vague d'attaque. A donné ses soins aux bles-sés sous un violent hombardement et ne s'est replié qu'après les derniers détachements, rame blessés

 M. Delahaye (André), médecin aide-major de 2º cl au 202º rég. d'infanterie, 5º bataillon: le 12 Octobre 1917 étant grièvement blessé aux deux bras par un obus qui avait frappé mortellement son sous-aide-major, a donné le plus bel exemple d'énergie et de mépris de la douleur en se portant au secours de son subordonné qu'il réussit à dégager de la terre où il était à moitié enseveli, lui prodigua ses soins et n'accepta d'être soigné lui même que lorsque le sous-aide-major eut expiré. Resta pendant toute la nuit au poste de secours du bataillon refusant d'être relevé dans son service avant l'arrivée de son remplaçant.

- M. Perrenot (Jean), médecin-major de 2º classe au 411º rég. d'infanterie : au cours d'un coup de main, a admirablement organisé le service des évacuations, et a réussi, grace aux babiles dispositions qu'il a prises, à faire donner aux blessés, dans le minimum de temps, les soins que nécessitait leur état.

-- M. Hornus (Pierre), médecin-major de 2º classe au 14º rég. d'infanterle : médecin militaire du plus grand dévouement, de la plus haute distinction. A Verdun (cote 344), pendant la période particalièrement difficile du 4 nu 17 Octobre 1917, n'a cessé d'assurer d'une façon parfaite dans une zone constamment bombardée, l'orgu-nisation du service en première ligne et l'évacuation des blessés, visitant journellement les postes de secours et se dépensant sans compter.

- M. Sauvé, médecin-major de 2º classe à TT, chirurgien en chef de l'hôpitul militaire français de Kiev : A fait preuve, au cours des événements révolutionnaires de Kiev, en Novembre 1917 d'abord, puis en Janvier-Février 1918, d'un sang-froid, d'un courage et d'une volonté remarquables, en opérant de nuit et de jour des blessés graves et nombreux sous le feu de l'artillerie qui, durant huit jours, a encudré les locaux de l'hopital et atteint de nombreuses mnisons dans son voisinage immédiat. Chirurgien de valeur qui, par son prestige, a bautement servi l'influence française à Kiev.

### NOUVELLES

Les étudiants de la classe 1918, - M. Talon, députéayant demandé à M. le ministre de l'Instruction publique de dire pourquoi les étudiants de la classe 1918, en ce moment sous les drapeaux, ne sont pas autorisés, comme les étudiants des classes natérieures, à prendre des inscriptions et à poursaivre leur scolarité, dans la mesure où le lear permettent leurs obligations militaires, et avant demandé s'il ne-serait pas possible, ainsi que cela parait équitable, de comprendre les jeunes gens de cette der-nière classe dans les instructions données sur la scolarité par le Journal officiel du 26 Mars, a reçu la réponse

« Les étudiants sous les drapeaux des classes antérieures à la classe 1917 ont achevé leurs trois années de service militaire normal, ceux de 1913, par exemple, depuis le mois d'Octobre 1914. Tous ces étudiants ont subi un retard considérable duns leurs études, que la durée de la guerre aggrave d'année en année, d'autant plus qu'ils ont été incorporés soit au commencement, soit au milieu d'une année scolaire.

« Les étudiants de la classe 1917 seront dans la même situation au mois de Janvier 1919. As contraire, les étudiants de la classe 1918 n'ont commencé leur service militaire normal qu'en Avril 1917. Ils ont pu, malgré leur incorporation, et à la différence des étudiants classes autérieures, terminer l'année scolnire 1916-1917 tet passer les examens de fin d'année. Ils n'ont subi aucun tort, aucun retard pour l'achèvement de leurs études. Les étudiants de la classe 1919 vont se trouver dans les mêmes conditions. Il résultait de là une înégalité douloureuse entre les classes anciennes passées dans la réserve et les nouvelles classes, inégalité qui a soulevé de très ardentes et très légitimes protestations. Au point de vue des études médicales en particulier, cette inégalité ris-quait de causer un tort irréparable à ceux qui, depuis trois, quatre et même cinq ans, sont aux armées. C'est, d'ailleurs, pour cette raison que M. le ministre de la Guerre a donné son assentiment aux mesures prises en faveur des étudiants des classes antérieures à la classe 1918, en précisant nettement qu'elles ne s'appliqueraient qu'aux étudiants qui rempifraient les conditions de temps de service pour passer dans la réserve de l'armée active. »

La lutte contre la tuberculose. - M. Ernest Flandin (Calvados), député, ayant demande à M. le ministre de la Guerre, en présence de la recrudescence de la tuberculose, quelles mesures le Gouvernement compte prend pour rendre à leur destination les établissements et hôpitaux destinés aux tuberculeux et occupés par des forma tions du Service de Santé de l'armée, a reçu la réponse

« Le Service de Santé ne peut, dans les circonstances actuelles, envisager la rétrocession des établissements visés, lesquels sont, d'ailleurs, à quelques exceptions près, exclusivement consacrés à l'hospitalisation des mi-litaires tuberculeux. Il continuera toutefois, chaque fois que la proposition lui en sera soumise, à examiner la possibilité d'en consentir une restitution partielle dans la mesure compatible avec les besoins de l'hospitalisation militaire. x

Fonctionnement des œuvres de distribution établies à l'Entrepôt des dons du Service de Santé. -En présence de la prospérité croissante des œuvres de distribution établies à l'Entrepot des dons da Service de Santé, M. le sous-secrétaire d'Etat du Service de Santé militaire estime que le moment est venu d'élargir le champ d'activité de ces œuvres et, en particulier, de leur faciliter des relations plus étendues, plus rapides et plus directes avec les établissements hospitaliers du terri-

Pour atteindre ce résultat, les dispositions ci-après ont été arrétées par son ordre :

1º Les établissements hospitaliers sont autorisés à adresser toutes leurs demandes aux œuvres directement

adresser toutes teurs demandes aux œuvres directement et suns avoir à suivre la voie lièrentelique. 2º Les demandes adressées aux œuvres sont établies soit par les médecin-chefs, soit par les infirmières-majors ou principales sous le visa du médecin-chef, à l'exclusion des officiers gestionnaires qui n'ont plus à assurer que l'établissement des demandes de matériel auxquelles satisfaction doit être donnée normalement les magasins ou ceatres d'approvisionnement du Service de Santé

3º Il sera tenu dans chaque établissement hospitalier, sous la responsabilité du médecin-chef et en dehors des écritures du gestionnaire, un registre mentionnant paral-lèlement la réception et la distribution de tous les ellets, denrées, etc..., dont cet étublissement aura bénéficié à titre de dons

Il est rappelé è ce propos que les dons ne sauraient être, en aucun cas, considérés comme attribués person-nellement au médecin-ckef, à l'infirmière-major ou à tout autre membre du personnel de l'hôpital, même s'ils ont été obtenus grace nux relations ou aux démarches de ces personnes. Ils sont la propriété des



LABORATOIRES DURET ET RABY

5. Avenue des Tilleuls . Paris

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

### VALÉRIANATE GABAIL \* dësodorisé

ELIXIR GABAIL Valéro-Bromuré

ue des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur de Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,25 centig, de Bromure par cuillerée à soupe,

SOMMEIL DE DÉTENTE

NOUVELLE PRÉPARATION PHOSPHO-MARTIALE

## GRANULEE.

CHLOROSE ANÉMIES DIVERSES CHLORO-BACILLOSE SCROFULOSE YMPHATISME

Etats neurasthéniques

Sel ferrique neutre de l'acide phytinique contenant 7,5% de fer et 6% de phosphore Ces deux éléments organiquement combines sous ane forme colloidale très assimilable.

Pas de Gastralgie Pas de Constipation Pas de Coloration

dentaire

Echantillons sur demande LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, pho donateurs, exclusivement destinée par ceax-ci aux blessés et aux malades, et le rôle du Service de Sauté se limite à en assurer et à en contrôler la distribution

4º Les œuvres communiqueront journellement les demandes dont elles auront été saisies au sous-secrétarint d'Etat (Direction de l'Entrepôt des dons), chargé de surveiller et coordonner la répurtition des dons de façon à obtenir le maximum de rendement atile des

libéralités consenties par les Sociétés de distribution. Bien entenda, ces dispositions ne doivent pas empé-cher les établissements de faire part de leurs besoins nux délégaés des œuvres régulièrement accrédités à cet effet par l'administration centrale du Service de Santé militaire

### Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunies) 5, rue de Surène, Paris (8º).

Le total de la souscription au 15 Mars 1918 s'élève à 957.800 francs.

Erratum à la liste des souscriptions reçues du 1° au 5 Février 1918 : Don de 500 francs reçu de M™ Georges Dieulafoy, de Paris (4e versement).

Souscriptions reques du 1er au 15 Mars 1918. (Cetto liste ne comprend pas les souscriptions provenant des cagagements de versements measacls.)

2,000 francs : L'Œuvre philantropique du Vin (3º vers.). 300 francs : La Société des Médecins de la Savoie (4º vers.)

250 francs : Dr Guinon (L.), Paris (5\* vers.)

230 francs: D' Gumon (Lo), Paris (o' vers.);
200 francs: D' Bonvet, Paris (3' vers.).
100 francs: D's Armand (Jules), Albertville (4' vers.).
Baxy piere, Paris (2'e' vers.). Bonnefous, Rodez.
(2'e vers.). — Gonzette, Saint-Blandé (4' vers.). — Escat,
Marseille (3' vers.). — Geerin (Aag.), Hordeaux (3' vers.).

- Mérigot de Treigny, Paris (4º vers.). - Thévenon,

— Mérigot de Treigot, Paris (a\* vers.). — Incvenon, St-Chamod (2° vers.). — So frances: D\* Cernéa, Bordeaux (3° vers.). — Clarae, Bordeaux (3° vers.). — Grunberg, Paris (2° vers.). — Ma-deaf, Paris. — Pineau, La Rochelle (2° vers.). — Ray-mond (Th.). séndeur de la Daute-Vienne (7° vers.).

40 francs : Dr Milhit, Paris (7º vers.), 30 francs : Dr. Bertier, Regnie (Rhône) (3º vers.). — lément (Ch.). Bernny (7º vers.). 25 francs : Dr Grasset (R.), Clermont-Ferrand (5º vers.).

20 francs: Dr Bar, Nice. — Leflaive, Paris (7e vers.).
— Levis, Belfort (3e vers.). — Magnin, Paris (4e vers.).
— Turquet, Méry (Aube) (2e vers.).

10 francs : Drs Damey, Douarnenez (7e vers.). - Plessard et Mora, Paris

5 francs : Anonyme, Magny-en-Vexic S.-et-O.) (7° vers.). - Anonyme (par l'intermédiaire de M. Masson, éditeur,

Montant des souscriptions recueillies du 1er au 15 Mars 1918 : 9,856 fr. Moyenne quotidienne : 657 fr.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII\*).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloné, en ours immédials, sur les fonds affectés à ce service, une de 136.467 francs.

### **Broméine** Montagu

SIROP (0.03) PILULES (0.01) INSOMNIES

RMPOULES (0.00) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

### LES ESCALDES

(Pyrénées-Orientales).

Station climatique Française, 1,400 mètres d'altitude.

Du 1er Novembre 1917 au 1er Mars 1918 Pas un jour de brouiltard, 90 joars de ciel sans nuages. Panorama splendide

Plus merveilleux que l'Engadine à Saint-Moritz-

SANATORIUM DES PINS et VILLA JEANNE D'ARC (Lamotte-Beuvron)

Pour ces divers Etablissements, s'adresser au Docteur Hervé. Lamotte-Beuvron.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS '

Oculiste expérimenté demandé pour toute la journée, baulieue parisienne. - Ecrire P. M., nº 1504. Sage-femme des honitaux, réf. sérieuses, demande bou emploi dans elinique, préférence Midi. - Eerire P M no 1823

Achèterals instruments et bibliothèque oto-rhinolaryngologie. - Ecrire P. M., nº 1824 Après décès, 1 oste physiothérapie à céder, bonnes

conditions, dans graude ville de l'Ouest. - Eerire P. M., uº 1498.

înterne à sa thèse ferait remplacement. - Eerire P. M., nº 1806.

CABINET ( CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES GALLET (REMPLACEMENTS, Renseignements gratuits gut demande.

47, boul. Saint-Hichel, Paris. — Tél. Gob. 24-81.

Le Gérant : O. Porés.

Paris. - L. Mareturux, imprimeur, 1, rue Cassotte

## DIGESTINE Granulée DA

le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance secrétoire.

Behantillons : DALLOZ & Co, 13, Boule de la Chapelle, PARIS

### A norexie - Tuberculose-Anémie - Chlorose - Surmenage - Heurasthénie - Paludisme

### VANADARSINE

GOUTTES Solution d'arseniate de Vanadium.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler. Même posologie. w

Prix : 3 fr. 50

## VANADARSINE GUILLAUMIN

SERUM VANADARSINE

EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours.

Prix : 4 fr. 50

ACTIVE LES

ECHANGES NUTRITIE

- AUGMENTE L'APPETIT

Echantillou sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, Dr en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 468, Bd St-Germain, PARIS

### Laboratoire de Biologie Appliquée TÉLÉPHONE : 36-64

ANALYSES MÉDICALES

Produits Biologiques

KÉFIR MY YOHOURTH

**OPOTHÉRAPIE** PRODUITS STÉRILISÉS · HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cio, 54, Faubs St-Honoré, PARIS

ECHANTILLONS ET LITTERATURE . LABORATOIRES CIBA 1, place Morand LYON









APERITIF PUISSANT

GRANULE Flacen de 30 deses à 0 gr. 50 PRODUIT PHOSPHO-ORGANIQUE NATUREL EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES CONTIENT 22 00 DE PHOSPHORE ASSIMILABLE RECONSTITUANT ENERGIQUE

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

### Maison de Santé et de Convalescence

## V-I FS-ROSFS

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

### INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE BICÉTRE

40, rue du Val - L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

--- NOTICE SUR DEMANDE ---

### TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

### Prix dn fiacon : 2 fr 25

12. Bouley, Bonne-Houvelle PARTS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du fiacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER

à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube. AMPOBLES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 61 et à 0 gr. 62 par cent. cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE VIGIER Lollellieur Antiseptique, 31. Parauls, 12. Be Bonne Houvelle, Parit

### A VASOLAXINE

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

### LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS : CONSTIPATION HABITUELLE; dans es maiadles algués (flèvre typhoide) chez les opérés du ventre; dans l'appendicite chronique; dans l'entérite muco-mombraueuse; chez les prostatiques; chez les femmes enceintes

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS : LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de se procurer la matlère première et les accessoires sous avens toujours pu approvisionner nos clionis de VASOLAXINE et satisfaire à tout

Desonns.
us les Plarmacions ont de la VASOLAXINE ou peuvont se la procurer chez le nissionnaires eu aux LABORATOIRES REBEC.

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANT

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ VALS-PRECIEUSE

### Traitement des Maladies

(Faronculose, Authrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

## PAR LE

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS BE PLOND

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences Le Flacon Communications Académie de Médecine. Sociélé Médicale des Hôpitaux. en 4947 · Sociéte de Chir. Sociéte de Chirurgie.
Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

### EXTRAITS DAUSSE INJECTABLE

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

> IPECA INJECTABLE

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Phaemacoutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

### Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES Ovarique, l'ay roidien, Hepatajue, Pancrévtique, l'esticulurs, Esparétique, Surrénal, Inymique, Hypophysaire, Outrouver de Cort de Revos Porce, Paris - Outrouvers (200

QUASSINE

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

## BIOPHORINE GIRARD

Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*\*\*



Agréable au goûl,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisir par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHÉNIE
NEVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

LA

## ÉDICA PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO { Paris . . . . 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C1°, ÉDITEURS 120. boulevard Saint-Germain PARIS (VI\*)

ABONNEMENTS :

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois. DIRECTION SCIENTIFIQUE

F. DE LAPERSONNE M. LETULLE Professour de elinique ophtalmologiquo à l'Hôtel-Dieu. rofessenr à la Faculté, icin de l'hôpital Boucicaut, i de l'Académie de médocine.

E. BONNAIRE

rofesseur agrégé, ear et Professenr en chef de la Maternité.

Professenr agrégé, Chirargien de l'hôpital Ce

J.-L. FAURE

F. WIDAL
Profossonr de clinique médicale
à l'hôpital Gochin,
fembre de l'Académie de médecir

Médecin de l'hôpital Saint-Antoi Mombre do l'Académie de m F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

H. ROGER oyon do la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôtol-Dien, bre de l'Académie de médecine.

W. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

erenéra in re D DESENSEES J. DUMONT

Adressertout co qui concerne la Rédaction a "Presse Médicale" 120, boulevard Saint-Germain (6\*) (Sans indication de Nom)

### SOMMAIRE

### Articles originaux:

L. Ambard. — Considérations sur les éliminations rénalcs à l'état normal et pathologique, p. 217. L. Bazz et L. Cuvillies. — L'obtention d'auto-vaccins

sensibilisés mono ou polyvalents au moyen du sérum de Leclainche et Vallée, p. 219. Carnet du Praticien :

A. POULARD. - Traitement des cicatrices faciales. p. 221.

### Sociétés de Paris :

Société médicale des Hôpitaux, p. 222. Société de Chirurgie, p. 222. Académie de Médecine, p. 224.

Analyses, p. 224.

### Supplément :

F. Helme. - Petit Bulletin. CORRESPONDANCE. FACULTÉS DE PROVINCE LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

NOUVELLES. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

### Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÉS

74, boulev. Beaumarchais, Paris

Anémie, Convalescence.

Débilité, Surmenage.

### USCULOSINE =Bvla ====

GENTILLY (Seine)

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

PETIT BULLETIN l. Pour des confrères en peine 11. Une manifestation franco-belge

J'ai eneore reçu ee matin la lettre douloureuse d'un papa médeein, qui pleure sur son fils. Si vous saviez comme cela m'arrive souvent! Combien doit être nombreuse la phalange des pères en larmes, qui ont donné à la Patrie le meilleur d'eux-mêmes! Milon de Crotone avait laissé ses membres entre les branches du chêne; les nôtres laissent leur eœur broyé dans l'étau de la guerre.

Il n'est pas de collectivité peut-être où l'union familiale soit plus étroite que dans la eorporation médieale. La pente de notre esprit, l'expérience que nous avons de la vie ont ce double résultat, que la femme est notre vraie compagne et que nos enfants sont de véritables amis, Quand on pense à eux, ee sont des souvenirs gracieux qui de loin nous sourient, et dès que l'on pénètre dans les coins de soi-même, c'est aussitôt comme

une poussière brillante soulevée autour de nous. Sans doute, comme pour les autres hommes, notre eœur est le tombeau où dorment côte à côte et les prospérités mortes et les mauvais jours ensevelis. Il y a en nous des mondes! mais le

DIGITALINE orientallinés

BILFY

NATIVELI

SELS BILIAIRES Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr.

Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

Granules - Solution - Ampoules.

bon l'emporte dans nos âmes, et, eela, nous le devons surtout à la douce chaleur de notre foyer, dont la guerre n'a fait que des cendres. Oh! ce n'est pas que mes correspondants ne tiennent pas le coup; l'éveil même des regrets les plus tendres ne tend qu'à nous rendre plus fiers; le sourire subsiste et caehe la blessure, mais elle est là tout de même, - immortale jecur!

Quand je vois les Allemands remplir leurs journaux de mensonges et insulter à nos douleurs, après nous avoir traitreusement attaqués. nous, les pacifistes remplis d'illusions, je me demande vraiment où ils ont la tête. J'en ai connu beaucoup avant la guerre, et qui semblaient débonnaires; faut-il les croire à ce point eliangés? Ou bien, souffrent-ils plus que nous, et peut-être ont-ils besoin de solides bourrages de erane pour tonifier leur moral.

Dante parle quelque part d'une plaine, semée de fossés et de marêcages et bordée par trois tours d'ivoire. Un voyageur incessamment la traverse, mais il arrive toujours au pied de la première tour après le coucher du soleil et la fermeture des portes. Il repart harassé, traverse fanges et marais, puis se couche et s'endort. Le lendemain, l'astre a déjà disparu quand il arrive à la seconde tour, et de même pour la troisième. L'infortuné pélerin semble condamné à recommencer toujours, et e'est notre histoire à tous depuis la guerre. Les Allemands se croient aux portes de Paris, et

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore,

### RHESAL VICARIO (LIQUIDE)

ANTINEVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX

pour usago externo

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau-

## iniectable

LAMBIOTTE Frères Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complétement assimilable.

Littérat.et Echanten: Produits LAMBIOTTE Pers, à Prémory (Nitte).

Laboratoires FOURNIER Frères, 20, boul de l'Hôpital, PARIS. Antisyphilitique très puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours /12 à 14 injetions pour une curej-DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours /8 è 10 injet, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne Loinel.



XXVI. ANNÉE. - Nº 24. 25 Avnil 1918

c'est la Marne! Ils ont la Russie après l'affaire de la Dunajec, et puis vient le rush foudroyant de Broussiloff. Hier enfin, Ludendorff pensait nous tenir; entre nos mains le Destin allait-il plier? Une division de vieux Poilus bouche le trou, des cavaliers de premier cran surgissent, les portes de la tour sont fermées et l'astre allemand disparaît encore dans le brouillard sanglant.

De même pour nous, nous la tenions, la Victoire, - cette infidèle toujours sûre d'être fêtée quand elle veut bien revenir vers les drapeaux qu'elle avait désertés. — Et puis, la trahison russe a tout remis en question. Maintenant, c'est la carte américaine qu'il faut attendre. Elle est déjà dans le jeu, espérons!

Dante, que j'aime à relire et qu'on peut toujours invoquer en ces heures tragiques, parle quelque part d'une âme qui s'accroche à la barque du doux Virgile. - « llé! qui es-tu, toi? - Je suis un qui pleure! Io sono un' che piango ». --Combien ressemblent à cette âme interrogée par le Poète! Mais s'ils pleurent, du moins nul ne voit leurs larmes, parce qu'ils sont forts d'abord et parce qu'au fond d'eux-mêmes ils n'ont jamais cessé d'espérer.

Un de nos confrères, vient d'avoir la très henreuse pensée de rendre hommage à Monsieur le Docteur Depage, médecin-chef de l'hôpital de l'Océan a La Panne.

Les anciens de la médecine française et les ieunes confrères mobilisés dans les Armées du Nord, accueillis à La Panne, ont gardé de leur séjour la-haut le plus touchant souvenir. La visite en valait la peine, d'ailleurs, et je n'en voudrais pour preuve que les magnifiques recueils illustrés, véritables livres de bord de l'Ambulance, publiés sous l'égide de M. Depage par ses collaborateurs, et dont j'ai parlé ici même

Mais ce qui valait mieux que tout, c'était la cordialité réservée à nos Français. Ah! les douces heures, et si fécondes! L'oasis dans le désert de la guerre! J'en ai, pour ma part, gardé une impression extraordinaire. Il me semble que j'ai fait là retour à ces grandes cités monastiques du Moyen âge guerrier, où tout se mêlait, la prière des clercs, le cliquetis des armes et la plainte des soldats, quelque chose comme cette Salerne où les Croisés, retour de Terre-Sainte, s'arrêtaient, sur les bords de la mer violette, pour panser leurs blessures.

Le voyageur arrivait-il à l'heure du repas, le prieur le saluait au nom du Seigneur et lui faisait place à ses côtés. C'était, à travers toute la Chrétienté, entre gens de suême sang et de même idéal, un grand élan de fraternité et qui adoucissait la rudesse barbare,

Mêmes gestes à La Panne, chez M. Depage, et l'on se fût reporté à plusieurs siècles en arrière si les hommes, les méthodes de travail, les disciplines morales et l'outillage n'eussent rappelé le réveur au temps présent, le plus dur des temps qu'ait peut-être jamais vécu l'Humanité acharnée contre elle-même.

Tout cela, ct bien d'autres choses encore, j'aurais voulu l'écrire à M. Depage, mais le temps coule si vite, l'ame est parfois si alourdie, que j'ai laissé l'heure passer. Je m'en excuse, et j'ai ma punition, car rien ne m'eùt été plus doux que de raconter mes visites à l'Ambulance de l'Océan et à la montrer telle que je l'ai vue, avec son noble visage, mi-partie guerrier, mi-partie scientifique.

A l'entrée de la ville, un simple cottage blanc où résident les deux plus grands souverains du

1. Voir Ambulance de l'Océan à la Panne. Trnvaux scientifiques publics sous la direction du P<sup>r</sup> A. Depage Scerétaires de la réduction : D<sup>rs</sup> A. P. Dastin et S. Debai sieux. (Masson et C'e, éditeurs, Pnris.)

monde, le Roi et la Reine des Belges, Princes momentanément sans royaume et qui ont cependant pour sujets tous les hommes de la terre attachés à l'idéal de Justice et de Loyauté pour lequel ils donnent leur vie.

A l'autre bout de la ville, sur la grève battue par les flots roux de la mer hurlante, une tombe fleurie par des mains pieuses, où repose M me Marie Depage, une des victimes du Lusitania. Là, c'est le monument dressé contre la barbarie allemande. Entre cette villa royale et cette tombe, les baraques d'ambulance remplies de soldats belges, anglais, français, Enfin, penchés à leur chevet, des savants qui, inlassablement, s'ingénient contre la souffrance, et une Reine, aidée de ses Dames de Cour, toujours prête à consoler.

Et cela symbolise toute la guerre, avec ses douleurs, avec ses tristesses, mais avec sa noblesse aussi. Le temps passera, le tableau des êtres blessés s'estompera, comme s'oublieront les heures angoissées qui tombent, si lourdes, dans les grandes journées de bataille. Mais éternellement les blessés français et les médecins français se souviendront de La Panne, cette grande fleur de pitié; née de la guerro, et qui restera toujours fraiche en leurs cœurs. Merci, Depage, merci!

P. S. — Le passage tombé au début de mon dernier Pelit Bulletin était ainsi conqu :

« Evidemment, disais-je, la conduite inhumaine des Allemands justifie toutes les épithètes. Le molheur, c'est que, d'une part, ee concert est parfaitement inutile, et que, d'autre part, nous n'insistons vraiment pas nssez sur les effets de nos propres opérations aériennes. C'est de cela qu'il faudrait parler surtout, et je ne vois pas pourquoi on s'en prive. Dans une étude très documentée, le professeur Hoche, de Fribourg-en-Brisgau, traçait ère (Deutsche medizinische Wochenschrift) un tabl suisissant de l'état d'âme observé ellez nos voisins d'outre-Rhin. Là-haut, ce n'est plus l'anxiété qui joae, mais l'angoisse, avec toutes ses manifestations somntiques : ear-diulgies, émission involontaire d'urine, anémorrhée,





1º En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cabe Botre DE 19 AMPOULES : 4'50

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUVERS : 3150.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. les DOCTEURS. 

MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Téléph, 662-16. 日本間で加入して、関本日 oppression, état syncopal, insomnies, toute la lyre d'angoisse, quoi! M. Hoche, qui est un psychiatre distingué, n'a rien oublié, et quand no compare sa peinture à ce que nous voyons ici, on reste convaincu que, pour la bonne tenue movale, c'est tout de même nous qui marquons le point.

### CORRESPONDANCE

Paris, 24 Mars 1918.

Monsieur le Rédacteur en chef

de La Presse Médicale.

Je remercie La Presse Médicale des termes si bienveillants dans lesquels elle signale la revendication, en ma faveur, du D' Pron d'Algor, dans la question de l'occlusion duodénale chronique artériomésentérique. Cette revendication a été pour moi une agréable surprise, dont je suis très reconnaissant au D' Pron.

De fait est que, d'après le « Mouvement médical » publié par La Presse Médicale du 2º1 Jauvier, ce serviant les expériences sur le cadavre du médecin suisse Albrecht (1899) et les études ciliniques des médecins américains, cutre autres Finney (1905). Bloodgood (1912), Vandorhoff (1917), qui auraient établi les conditions anatomiques et la réalité noso-logique d'une « affection digestive, donant lieu aux diagnosties les plus variés, relevant en réalité d'une occlusion duodénale chronique par l'artère mésentérique ».

senterique ».

Or, des quatre auteurs français (de 1898 à 1908) et des sept auteurs américains (de 1900 à 1917) qui sont cités dans la bibliographie du « Mouvement médical » du 24 Janvier, il n'en est pas un qui n'ait placé mon travail sur l'auatomie et la physiopathologie de l'occlusion duodéno-jéjunale chronique dans l'Enté-

roptose (1885) en têté de ses références. Quant à l'anteur suisse Albrecht (thèse Lausanne, 1899), dont le travail très intéressant est une étude d'ensemble sur l'occlusion aiguï et l'occlusion chique de l'orifice duodéno-jépunal, ce sont ma desrèption anatomique, mes expériences cadarériques, ma conception pathogénique qu'il tiet et qu'il invoque dans la discussion soulevée à ces divers chapitres (p. 9, 10, 22, 32). Peut-être trouverex-vous légitime, monsieur le Rédacteur en chef, qu'un auteur français suisisse l'occasion, en ce moment surtout, de rendre hommage à la haute probité scientifique de ces deux savants étrançers.

Veuillez agréer, etc.

FRANTZ GLÉNARD.

### FACULTÉS DE PROVINCE

Médecins et pharmacions de 2° classe auxiliaires.

— Les épreuves écrites et orcles de l'examen qui doit avoir lieu le 1° Mai 1918, pour les emplois de médecie et de pharmacien de 2° classe auxiliaires, seront subics à Bordenax dans les locaux de l'école principale du Service de Santé de la marine.

La composition du jury est ainsi fixée :

Président: M. Barrat, médeein en chef de 1º classe. Membres: MM. Averous et Brunet, médeeins principaux. Perdrigent, pharmacien principal.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur pour :

Commundeur: M. Cahier (Léon), médecin inspecteur du cadre de réserve, directeur du Service de Santé d'un corps d'armée.

 M. Chevalier (Julien), médecin principal de 1<sup>re</sup> clases (active), médecin-chef de l'hôpital de Casablanea.

Chevalier: M. Milhit (Joseph), médeein-chef de service d'un hopital: (titres exceptionnels) pratieien des plus d'attingués. Assume d'epuis le début de la molification, à d'un important hôpital de costegieux. S'est dépense sans compter au cours d'un bimportant hôpital de costegieux. S'est dépense sans compter au cours d'un bombardement aérien pour organiser le sauvetage des malades et donner les soins aux vietimes.

— M. David (Edmond), c'iève adjoint en premier à un hojital: (litres exseptionnels) remplissant les fonetions d'interne dans un hôpital bombardé par l'ennemi, s'est rendu dans son service de's l'annonce du danger et n été reis grièvement blessé alors que, pur son attitude, il encourageait les malades au calme et donnait à tous un bel exemple de sang-froid.

### Citations à l'ordre du jour :

— M. Vielle (Ragine), médecia side-major de l'e clarse un 260 règ. d'artilleré de campagne; en ..., les hatteries de son groupe ayant été soumises à des hombardements incessants et extrémente violents à obac explosifs et à obus toxiques, n'a cessé, de jour et de nuit, sans souci du danger, de percourir les positions pour porter secours aux blessés et intoxiqués. A subi lut-même un forte commencement d'intoxication.

— M. Bour (Victor), auddecin principal de 1º classe, médecin-chet du Service de Santé de la ...; raidecin-chet de service divisionnaire d'une haute valeur morale. Blessé à la cuisse, d'ane balle de mitrallesse, le 28 Aost 1914, au comhat de Dommery, a donné à tous le plas hei exemple d'energie, de courage et de dévouement dans l'accomplissement des no devoir, en refusant de se laisser une devoir de la comple d'encuelle de la comple de la complexitation de la

— 3i. Pfollet (Adrien), méterin-suajor de 2º classe, — 3i. Pfollet (Adrien), méterin-suajor de 2º classe, unidente-meter de l'ambulance 16/11 : chirrurgien consultation de la Charles (Adrien), avec une activité, une autorité et une comprisone dignes des plus grands (loges, dans une zone très exposée aux honhardements, le fonstionnement chirurgical d'un groupement important d'ambulances avancés. Précédemment sur l'Aisse, dans une formation analogue soumise à un bombardement, avait in savuf, sous le cui, la sécurité des blessés en traitement, domant à tous un cremple des plus réconfortants de calme et de sangirésid.

— M. helpierre (Casimir), médecin-major de l'e classe de réserve : dès l'annance d'une alerte, vest immédiatement rendu à l'hépital où il dirige un important service; a été renversé par l'éclatement d'un projectife et blessé aux yeux et à la poltine. Majèré ses blessures, a repris aussitôt son service, donnant ainsi, à tous ses malades, un hel exemple de calme et de sang-froid.

### CHANGEMENTS D'ADRESSES

En raison du nombre des mutulions des médecins militaires et des frais qui résultent de l'impression des landes, nous rappelens aux abonnés qu'il est indispensable d'accompaquer enaque enancement "O'abresse de la hande du journal et de 50 centimes en timbres-poste.

## ÆTHONE

## Toux spasmodique

## Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

### POSOLÖĞIE

CHTANTS: Administrer à chaque fois : 6 mois à i uni; 8 à 10 grouttes de mois à i uni; 8 à 10 grouttes de de ce de ce de ce de mai; 16 à 20 grouttes de plus sector de la celes de la celes

## ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il à été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES 3 Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par bolte). - Ampoules de 5 cc. (6 par bolte) et de 10 cc. (3 par bolte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Troubles digestifs.

Advnamie, Neurasthênie,

### Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

### CORSTIPATION-COLIT

Paraffine

LIQUIDE CONFITURE

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

## NEUROSINE

"Phospho-Giverrate de Chaux pur"

6. Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMACIES,

## DIOSFINE

toni-cardiaques. DOSE HABITUELLE :

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériasolérose Wenstrustion difficile

PRUNTER & C+, 6, Rue de la Tacheria,

TODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'out avec la Peptom Découverte en 1806 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme Vingl goulles IODALOSE agrisent comme un gramme Doses quotidiennes : Cing à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cir gonttes pour les Adultes LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CALBRUN, 8 & 10. Rue du Petit Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médacine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'INDALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

### Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné sux phosphates d'origine végétale) Le NUCLEATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'empleie sous forme de :

NUCLÉATOL INJECTABLE (Nucléophosphate de Soudo chimiquement pur) A la dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en At a dose to 2 c.c. as o.c. par four, it abasse is temperature en 24 heures et juguel les filveres peniciouses, puerpéraies, typhoide, scariatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

NUCLEATOL GRANULE et COMPRIMÉS (Nucleophosphates de Chaux et de Soude)

Dose : 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour. Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Groissance, Recalcification, etc.

ombiné aux phosphates et au méthylarsinate disodique Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous forme de :

NUCLEARSITOL INJECTABLE

(Nucleophosphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur) (Nucleophosphate de Soude methylarsne chimiquement pur) S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc.—En cas de fièvre dans la Phitsie, le remplacer par le Kauféatel Injectable.

NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS se de Nucléophosphates de Chaux et de Sou Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculese, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections cutanees, Bronchites, Convalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre,

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

e et Methylarsinate de Strychnine Methylarsinate disc Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc. (ogr. 02 etc. de Méthylarsinate de Soude et o gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 e.e.) LABORATOIRES M® ROBIN: 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

## Traitement des Maladies = à STAPHYLOCOQUES =

(Furonculose, Anthrax. Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

par le

## STANNOXYL

(Déposé)

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917:

Académie des Sciences, Académie de Médecine, Société Médicale des Hôpitaux, Société de Chirurgie, Thèse Marcel PEROL (Paris, 4947).

Le Flacon de 80 comprimés: 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, Rue de Bourgogne, PARIS

### MOUVELLES

Assistance médicale à domicile. - Sont réinvestis dans leurs fonctions de médecins de l'Assistance médicale à domicile :

Pour une période de trois années, à partir du 1er Jan-vier 1918, les quavante-huit médeclas du service de l'Assistance médicale dont les noms suivent :

1ºr Arrondissement ; M. Baidet. 4° Arrondissement: MM. Virey, Carpentier, Morellet, 5° Arrondissement: MM. Mallet, Rennult. 6° Arrondissement: M. Gauja.

7º Arrondissement : M. Pascaud,

8º Arrondissement : MM. Peitier, Ehrhard. 9º Arrondissement : MM. Main, Isidor,

10° Arrondissement ; M. Piole

11º Arrondissement : MM. Recht, Droabaix, Sabot, Beliard, Daniel, Milhit.

12c Arrondissement: M. Zibelin. 13c Arrondissement: MM, Dambies, Roubaud, Leich-

mann, Ruinqueton, Doary, Guérin.

14e Arrondissement: M. Descoulcurs.

15e Arrondissement: MM. Presle, Lecacheur, Regim-

beau, Barty 16° Arrondissement : M. Andard

17º Arrondissement : MM. Hurtand, Pottier, Mes Pelticr.

18c Arrondissement : MM. Saintu, Conil.

19º Arrondissement : MM. Lazard, Labady, Thebault-Signoret, Rabaut, Theulet-Luzie. 200 Arrondissement: MM. Vildermann, Faucillon, Guilhaume, Jean Beauvillard.

Pour une annéc, à partir du 1er Janvier 1918 : 12c Arrondissement : M. Yvon,

### Dragées DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGU, 49, Boul, de Port-Royal, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

On demande à acheter stérilisateur Paupinel électrique; un autoclave à vapeur de 30 à 35 cm. de diamètre intérieur; table opération pouvant prendre position de Trendelenburg avec ou sans pied élévateur; appareil de stérilisation pour l'eau. - Ecrire P. M., nº 1825.

Etudiant en médecine 13 inscr., réformé guerre, demande place interne dans clinique privée ou établ. public, à Paris ou abords immédiats. - Ecrire P. M. nº 1896

Après décès, poste physiothérapie à céder, bonnes conditions, dans grande ville de l'Ouest. - Ecrire P. M., nº 1498.

Oculiste expérimenté demandé pour toute la journée, banlieue parisienne. - Ecrire P. M., nº 1504

### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 peasonnes (ce dernier en étain vissé, s'euvrant et se formant à velenté pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Tuberculoses, Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phesphe-Gréeselés Catarrhes.

OUATAPLASME Pansement completed to the LANGLEBERT Phiegmasiss, Eczéma, Appandicites, Phiébites, Erysipéles, Bruis

Le Gérant : O. Porge.

Peris. - L. MARSTHEUE, imprimeur, 1, rao Gassetto





5, Avenue des Tilleuls . Pagis

st Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

Syn. Bromdiëthylacetylures = Adaline Française

SOMME



SYPHILIS & PALUDISME

PILULES (0.10 d'Hectine per pitule). Une à 2 pitules par je PILULES (0.10 d'Hectine per paule). Une de propins de GOUTTES (20 gouttes équivelent à 0,05 d'Hectine) De l'égater | Injecter i 100 gout.parjourpendant 10 à 15 jours njecter une ampoule par jour pendant 10 à 15 jeurs. INJECTIONS INDOLORES AMPOULES A (0,10 d'Hectine par

(Combinaison d'Hectine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mer PILJLES (Par pittle: Hecline 0,10; Protoledure Hg. 0,05; Ext. Op. 0,01). Durée da Cour pittles par jour.

GOUT'S (Par biguettes: Hechne 0,05; Hg. 0,01). Na 100 gout. par jour. 1 a 15 four AMPOULES A (Per empoule: Heetins 0,10; Hg. 0,01). ( Une ampoule par jou AMPOULES B (Per empoule: Heetins 0,70; Hg. 0,015). ( pridant 10 å is jour Hylections: INDECTIONS: INDOLORES

Laboratoires & PRECTINE 12 Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la Garenna (Scine)

plus Puissant Reconstituant, général

Medication nrestite-phesphore organique à base de Nucleirrine.

Authority of the Control of Control of

Exigersurtoutes les boîtesei flacons la Signature de Garantie: NALINE Littérature et Echantes: S'air. NALINE, him Willensure-le Garenne, più St-Det 1 ((sile).

et TOUTES

## SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18. Avenue Hoche - PARIS Traitement

Rhodium B Colloïdal électrique. ARTPOULES de 3 cm.

### FREMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS

OOUELUG: =

C46H36 S6 (ARH4)4 O12 a SPECIFIORE NON TOXIOUE - 2 to cold. dessert on grope salon 1 to e-6, R. Albol, PABI



CATABONES & SCONCHITES CHRONIGUES .-

### desodorise

Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

## LA BANQUE DU RADIUM

TRAITEMENT DU CANCER

13, Rue Vignon - PARIS

LOUE TOUS APPAREILS

DE RADIUM

aux Médecins et Chirurgiens.

COLLOBIASES DAUSSE

OR COLLOIDAL BAUSSE

Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE OF ECHANTILLONS LABORATOIRES DAUSSE 4 Rus Aubriot PARIS

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE extrait

a froid, 100 grammes de viande de

10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

### ELIXIR-GABAIL Valéro-Bromuré



SANS REGIME RIGOUREUX SPECIAL PAR LES

### PILULES CE DU DOCTEUR AL

A BASE DE SANTONINE

**ANTIDIABÉTIQUES** RECONSTITUANTES

1 Pilule à chaque repas

Echantillons \_SUC\_ demandes

\_ à . M.M.Les Médecins

രി Laboratoire du. D:M.LEPRINCE 62. Rue de la Tour

\_ PARIS

## MAYET-GUILLOT

## Prothèse & Orthopédie

\* \* \* \* MANUFACTURE FONDÉE EN 1830 \*

La Réputation de la Maison Mayet-Guillot

·: = >8€= : ·

SES QUATRE-VINGT-HUIT ANNÉES D'EXISTENCE,

La perfection de son outillage,

Sa fabrication essentiellement scientifique,

La qualité irréprochable des matières premières qu'elle emploie,

SON PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ,

······ La loyauté de ses procédés. ······

22222

67, Rue Montorgueil, 67

Téléph.: Cent. 89-01 PARIS Téléph.: Cent. 89-01

Usine Modèle, 9, Rue Castex, 9 -- Paris

Téléphone: Archives 17-22

LA



## PRESSE DIGALE

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris.... 15 centimes.

... ADMINISTRATION ...

MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI+)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professour ique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE Professeur agrégé, enr et Professonr en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirnrgien de l'hépital Ce

- DIRECTION SCIENTIFIQUE -H. ROGER

Doyon de la Faculté de Paris,

Médecin de l'Hôtel-Dien,

Membre de l'Académie de médecir

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médeciu de l'hôpital Boucicaut Membre de l'Académie de médec

F. WIDAL Profossour de clinique médicale à l'hôpital Gochin, Membre de l'Académie de médecine, Mombre de l'Académie de médecine,

F. JAYLE Chef de clin, gynécologique à l'hôp, Breca, Secrétaire de la Birection.

M. LERMOYEZ

- BÉDACTION -

BECRÉTAIRES

P. DESPOSSES J. DUMONT

Adressertout comiconcerne la Rédaction " Presse Médicale ' (20, boulevord Soint Germain (6\*) (Sans indication de Nom)

### SOMMAIRE

## Articles originaux :

- G. GROSS. Sutures primitives des plaies de guerre; leur évolution, p. 225.
- R. Gonfon. Entérites chroniques et coprologie, p. 227.

### Médecine pratique :

R. BURNIER. - Un traitement abortif et efficace de la furoneulose, p. 229.

### Sociétés de Paris :

Société de Biologie, p. 229. Société Médicale des Hôpitaux, p. 230. Société de Chirungie, p. 231. Académie des Sciences, p. 232. Académie de Médecine, p. 232.

Analyses, p. 232.

### Supplément:

LEON BERNARD. - Ernest Mosny. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. HOPITAUX ET HOSPICES. NOUVELLES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

## .USOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteull, PARIS

Anémie. Convalescence.

Débilité, Surmenage,

USCULOSINE = Bvla ====

GENTILLY (Seine).

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVI ANNER. - Nº 25, 4 Mai 1918.

### ERNEST MOSNY (1861-1918)

La guerre, la hideuse guerre ne tue pas que sur les champs de bataille ; combien, au cours de ces quatre longues années, remplies des plus glorieuses histoires, des actions les plus éclatantes, avons-nous vu disparaître, dans l'ombre silencieuse et triste, de ces àmes hautes et sensibles, chez lesquelles le choc répété de tant d'angoisses, de tant de douleurs, n'a pu être supporté, comme si les forces de résistance physique se brisaient davantage là où les energies morales se tendent plus vaillamment.

Ernest Mosny fut de ceux-là. La maladie qui l'emporta ne fut que l'apparence ; la vue de si eruels deuils, la dislocation de sa vie de travail qui ne faisait qu'un avec celle de ses élèves maintenant disperses au danger, le sentiment amer d'une activité qu'il jugeait insuffisante pour le bien qu'il aurait vouln faire, la pensée de sa ville natale souillée par l'Allemand, voilà ce qui l'a tué.

Je voudrais dire le profond chagrin que cette perte cause à tous ceux qui ont connu, qui ont aimé Mosny ; je ne saurai pas.

Elève de Brouardel et de Straus, ami d'Albarran et de Widal, E. Mosny vécut dans un milieu ou le goùt et la pratique du labeur scientifique repré-

**ÆTHONE** 

Toux

sentaient les principes mêmes de la carrière médicale; de celle-ci il franchit régulièrement les échelons : externe, puis interne des hôpitaux, il fut nommé medecin des hôpitaux en 1897, puis devint membre de l'Académie de Médecine en 1909 : cet honneur atténua pour lui le regret qu'il eut de ne pas entrer à la Faculté, où son enseignement avait sa place toute marquée. Membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France de-puis 1907, il présida la Société de médecine publique et de génie sanitaire. Ces succès, il les dut à la valeur de ses travaux, mais aussi à ses qualités d'esprit faites de clarté, de sincérité, et, pour tout dire, de bon sens. Un jugement droit et sûr lui avait eonféré une

réelle autorité dans les commissions multiples auxquelles il appartenait, et où il savait se faire à la fois aimer et apprécier, là où tant d'autres donnent à maugréer par la perte de temps qu'y imposent leur verbiage ou leur vanité.

Les recherches de Mosny dénotent un médecin moins soucieux de réduire la clinique à je ne sais quel art intuitif que désireux de l'élever au niveau d'une science exacte; ses connaissances approfondies de bactériologie lui fournireut un instrument d'investigation; son goût du bien général l'orienta vers l'Hygiène publique.

La première publication importante de Mosny est sa thèse inaugurale de doctorat sur les bronchopneumonies, qui de suite devint classique (1891).

Succedané du Salicylate de Methyle, incdore,

## RHESAL VICARIO

ANTIKÉYRALQIQUE — ANTIRKUMATISMAL — ANTIGOUTTEUX pour usage externs.

Rapidement absorbable, sans irritation de la pena

Coqueluche

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital - PARIS

FERMENT LACTIOUE FOURNIER CULTURE LIQUIDE \_CULTURE SECHE

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, Rue de Rome, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mleux toléré que 608 et néo-608 (914)

DOSES PRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (#2 à 14 injettions pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (\$ à 16 injet, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Leboratoires NALINE, à Villeneuve-le-Garenne Sainel.

L'attention qu'il porta alors sur les inflammations pulmonaires aigues devait se rappeler souvent à lui : plus tard en effet il poursuit avec ses élèves des études fort intéressantes sur les splénopueumonies, mettant au jour la notion nouvelle des lésions cortico-pleurales; il décrit les « pleurésies bloquées », analysant la raison anatomique et les difficultés diagnostiques de ce fait singulier; il fouille des observations rares de pneumonies dues à des germes exceptionnels, tels que le diplococcus crassus, le pneumobacille de Friedlander; citons encore ses recherches sur les épanchements pleuraux, pour lesquels il étudie la signification de l'éosinophilie et de la basophilie, et il tente un essai d'albumino-diagnostic.

La pathologie pulmonaire, autant que la pratique de l'hygiène, amenèrent Mosny à s'intéresser plus particulièrement à la tuberculose. Disons cependant que si l'on peut mentionner quelques publications sur des points particuliers de la clinique de cette maladie, c'en est surtout l'étiologie qui retint ses préoccupations. Il étudia le rôle du tranmatisme et le définit au point de vue médicolégal avec un sens critique avisé; la guerre devait lui fonrnir d'amples matériaux pour contrôler ses conclusions. Il s'appliqua également à vérifier la part de l'hérédité dans le déterminisme de la tuberculose, et, après Landouzy, il dessina le tableau exact et complet des manifestations dystrophiques engendrées par elle; nous lui devons des considérations suggestives sur la famille des tuberculeux, dont la portée atteint la pathologie autant que la prophylaxie de la maladie. De même il convient de rappeler aujourd'hui, alors que l'organisation antituberculcuse entre en France dans une ère de réalisation pratique, une étude quelque peu oubliée de Mosny sur l'hôpital de tuberculeux, eneore qu'elle renferme une conception pleine d'aperçus nouveaux et féconds

Notre cher patron nous fit l'honneur de nous

associer à la rédaction de l'article didactique « Tuberculose » du Traité de médecine de Brouardel, Gilbert et Thoinot, dont il ne nous est pas interdit de parler, puisque nous pouvons affirmer que le meilleur en fut dû à son érudition et à sa sagaeité.

Sans nous étendre davantage sur les autres travaux de Mosny, citons ceux qu'il consacra au saturnisme, dont il découvrit les réactions méningées; à la syphilis; à l'ictère. Bactériologiste, il étudia le pneumocoque et l'infection pneumococcique expérimentale, les staphylocoques, le collbacille : ces diverses recherches furent conduites avec le souci constant de trouver le remêde spécifique, vaccin ou sérum, mais ni leur opinistreté. ni leur rigueur ne trouvèrent leur récompense. llygiéniste, il publia sur la fièvre typhoïde, sur la diphtérie, sur la peste ; il étudia longuement les infections d'origine ostréaire et élucida leur prophylaxie, trouvant une intime satisfaction à desendre d'imputations, qu'il ressentait comme des injures, la mer, qu'il aimait passionnément.

Toujours les questions maritimes l'attirérent, et la séduction qu'elles exerçaient sur lui comme la compétence qu'il y acquit, surent être utilisées aux conseils du Gouvernement, où, dans les commissions, ses avis éclairés furent souvent réclamés. De même sa sollicitude de père l'avait dirigé de plus en plus vers les questions d'hygiène scolaire. Cependant il fut amené à envisager tous les problèmes de l'hygiène publique et individuelle, en collaborant avec les professeurs Brouardel et Chantemesse à la direction d'un ouvrage, le Traité d'Hygiène, vaste encyclopédie en vingt volumes, qui fera date dans la Bibliographie médicale française.

Si nous ajoutous à ces travaux nombre d'articles didactiques, de rapports, de missions, d'inspections, on voit que l'œuvre de Mosny, produit d'une existence, hélas! prématurément interrompue, fut méritoire; elle est de celles qui,

sans se signaler par la découverte d'un fait capital qui brusquement ouvre à la Science des horizons nouveaux, contribuent cependant au progrés continu par l'apport d'observations fidéles et d'expériences valides. Elle est celle d'un esprit de chez nous, fait de finesse, d'équilibre, de probité.

Mosny aimait à envelopper d'ironie et d'humour le sérieux de sa pensée, de même qu'il se plaisait à masquer la sensibilité délicate de son cour d'une façade de scepticisme quelque peu gouailleur; mais le commerce des hommes, qui lui avait fait une philosophie parfois amère, voire mélancolique, sous la gaieté apparente d'un aimable voltairien, n'avaît altéré en lui aucune des qualités solides, et en quelque sorte élémentaires, d'un bon bourgeois français, l'indépendance des idées alliée au respect des devoirs, l'aménité du caractère jointe à la pratique des vertus familiales, le culte religienx de la Patrie.

La Patrie! quelles souffrances il lui voua dans ces temps tragiques, mais aussi quelle confiance il proclama tonjours en ses destinées! L'admirable correspondance qu'il ne cessa d'entretenir avec ses élèves depuis le début des hostilités en témoigne avec éclat, comme aussi de sa fermeté d'âme devant la maladie, dont sa elairvoyance ne lui avait pas permis de se dissimuler l'issue certaine. Ces lieus affectueux qui lui étaient si chers, la guerre les avait encore renforcés : il avait su demenrer en parfaite communion d'idées et de sentiments avec ses élèves, les suivant d'un cœur paternel au travers de leur nouvelle existence tourmentée ou périlleuse, courant à leur secours dans les difficultés ou les dangers que leur créait la vie de guerre; pour lui, l'appui dans les concours ne représentait pas la seule formule de l'aide du patron; aussi bien celle-ci n'avait-elle plus rien d'intéressé, et s'exhaussait-clle à la valeur d'un sentiment de famille. Amis et élèves, tous le pleurent, comme le pleurent sa veuve, ses deux fils qu'il eutourait d'une tendresse où il se



Traitement des DYSCRASIES SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRA au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE 2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

1º En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube BOITE DE 12 AMPOULES : 4'50.

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude. FLACON GOUTTES : 3'50.

Téléph, 682-16.

MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. les GOCTEURS. 

donnait tout entier. Tous, nous savons quelle nature rare vient de rentrer dans le néant.

LÉON BERNARD.

## LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion

d'honneur pour : Officier : M. Auclert (Emile), médacin-major de 1<sup>re</sup> el. médecin-chef d'an groupe de brancardiers d - M. Gauvet (François), médecin principal do 1re cl.,

directeur du Service de Santé d'un corps d'arméa

M. Brico (Adolphe), médecin principal de 2º classe,
 médecin divisionnaire d'une division d'infanteric.
 M. Bonnet (Louis), médecin principal de 1º classe,

médecin divisionnaira d'une division d'infanterie

 M. D'Arlhac (Marie), médecin-major de 1º classo,
 médecin-chef de l'hópital de Lutra Mityléna.
 M. Mille (Pierre), médecin principal de 2º classe à un hopital d'évacuation.

Cheralier: M. Cottin (Jenn), docteur an médeeine. Titres exceptionuels: dégagé de toute obligation mili-taire, s'est offert spontanément, des le 4 Août 1914, pour ussarer un servica de contagieux dans un hôpital mili-taire. S'est acquitté de ces fonctions, depuis cette époque, avec un dévouement et anc compétence des plus remarquables, n'interrompant son service que du fait d'une maladie contractée au chevet do ses malades, service

manadie contractée au chevet do ses malades, service qu'il a repris aussitét nprès sa guérison. — M. Goëtt (Mario), médecin de 1<sup>re</sup> classe : quoique malade lui-même, n'a cessé d'assurer son service uvec un dévonement et une grande énergie, remontant, par tous les moyens, le moral des nombreux malades; u été pour le commandement un auxiliaire précieux.

- M. Frizac (Ernest), médecin-major de 2º classe nu 2200 rég. d'infantarie

M. Ferron (Miehel), médecin-major de 1º classe nu 57° rég. d'infantorie.

— M. Noirot (Louis), médecin-major de 2° classe au

2º bataillon de marche d'Afrique.

— M. Garnier (Elie), médecin-major de 2º classe à une

ambulance. M. Giraud (Georges), médecin-major de 2º classe à une ambulance automobile.

- M. Tartarin, médecin de 1re classe de réserve, services rendus en qualité de médecin-major du centre d'aviation maritime de Saint-Raphaël.

\_ 291 \_ - M. Chénelot (Emilien), médecin-major de 2º classo au 94c rég. d'infante: M. Berges (Emile), médecin-major de 2º classe, mé-

decin-chef de l'infirmerie ambulance de Casbah Tadla M. Millet (Pierre), médecin-major de 2º classe, médecin-chef d'une ambulance - M. Robin (Joseph), médecin-major de 2º classe au

2º rég. d'infanterie colonialo.

— M. Carretier (Joseph), médecin-major de 2º classe au Maroc : prisonnier tour à tour de plusieurs tribus maures à la suite du torpillage du navire par lequel il rejoignait l'Afrique occidentale, a fait preuve d'une énsrgie exceptionnelle, dont il nes est jamais départi pendant sa captivité, au milieu des dangers, des fatlgues et des plus grandes privations. Cité par le ministre de la Marine à l'ordre de la division pour le dévoucment dont il avait fait preuve uuparnvant, en saignant les blessés saus le feu du sous-marin ennemi.

### Citations à l'ordre du lour :

— M. Malardeuu (Georges), médecin aaxiliaire au 21° rég. d'infanterie coloniale, 4° bataillon : médecin auxiliaire dévoué et attaché à ses devoirs. Sarpris dans le secteur par un bombardement soudain et extrémemen violent, n'a pas hésité à essayar de traverser la zonc bombardée pour se porter en avant at rejoindre son poste de secours. A disparu en aecomplissant cet acte

de beau courage et de complète abnégution.

— M. Pennel (René), médecin auxiliaire de la 2° C. M. dn 113º rég. d'infanterie : « Au cours des récentes opérations a fait preuve de lu plus heureuse activité et a puissamment secondé par son dévouement le médecin

hef da service ».

- M. Risteiucci (José), médecin auxiliaira au 3º rég. de marche des tirailleurs : Le 9 Mars 1918, au courd'un violent bombardement par obus à gaz des environs de son poste de secours, s'est dépensé sans compter. A su organiser avec une méthode parfaite et un sang-froid complet l'évacuation rapide des blessés.

### HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Boucicaut. - - M. Brindeaa (Auguste-Marie-Joseph-Victor), accoucheur des hòpitaux depuis le 1°r Juillet 1899, est nommé accoucheur chef de service à l'hôpital Boncieant.

Hônitai Tenon - N Budany (Edonord-Paul) accomcheur des hopitaux depuis le 1er Juillet 1903, est nommé accoucheur chef de service à l'hôpital Tenon

### NOUVELLES

Commission supérieure du Service de Santé. --Par décret, M. Bazy, chirurgien des hopitaux, membre de l'Académic de Médecine, est nomme membre de la Commission supérieure consultative du sous-secrétariat d'Etat du Servica de Santé militaire.

Conseil de santé du port de Toulon. - M. le médeconsent ue samte un port ue 10110n. — M. le médic cin principle Durgein (Jean-Gabriel), actuellement en service à Toalon, est désigné au choix du directeur du Service de Santé du 4º arrondissement moritima pour remplir les fonctions de secrétaire du Consell de santé de co port.

Pour les médecins réfugiés. - Les médecins appartenant aux régions envahies oa évacuées qui désireraient connaître les différentes régions, où les services médicaux étant insuffisamment assurés, ils pourraient aller utilement exercer, trouveront tous renseignements utiles au ministère de l'Intérieur, direction de l'Assistance et de l'Hygiène publiques, 4° bureau (ruc Cambacérès, 11), de 10 heures à midi et de 15 heures à 17 heures.

Tuberculose et pension militaire. - M. Camille Blaisot, député, nyant demandé à M. le ministre de la Guerre si la tuberculose palmonaire figure parmi les maladies contagieuses qui, suivies de mort, donnent droit à pension ponr la veuve d'un militaire ayant contracté cette maladie anx armées, a recu la réponse suivante :

« Suivent la jurispradeuce constanta du Conseil d'Etat, la tuberculose n'est admise comme maladie contagiense donnant droit à pension pour la veuve du militaire dé-cédé, que lorsqu'il est démontré que l'origine de la maladie réside bien dans la contagion du fuit du service (infirmier d'une salle de phtisiques, par axemple). »

Myopie, service armé et service auxiliaire. M. Marc Réville, député, ayant demandé a M. le ministre de la Guarre : 1º s'il n'est pas exact que la myopie de 11 dioptries des deux yeux est compatible avec le service auxiliaire mais non avec le service armé: 2° si an myope de 11 dioptries a le droit de demander son passage du service armé dans le service auxiliaire, a reçu la réponse suivante:

α 1º Aux termes de l'article 74 de l'instraction sur l'aptitude physique au service militaire, la myopic de 11 dioptrias des deux yeux est compatible avec le service auxiliaire et non avec le service armé; 2º réponse affirmative v

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr Prix Desportes.

.... « Toutes les preparations de Digitale, nées ou à naître. "... « Youce is preparations de Dignaie, nees ou a mitre « ne vandront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la Digitaline Cristallisée (1) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES ROSES on 1/10° de milligr. Bose d'entretien cardio-tonique; l'Asystolie.

GRANULES BLANCS na 1/4 de milligr. SOLUTION on millione AMPOULES au 1/10° de millier. AMPOULES au 1/4 de milligr

## TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

## **ELECTRARGOL**

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLATINE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE : Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'Electraragol a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jamais nuisible vis-à-vis des cellules vivatures. Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microblens, se distinguant ainsi des antisoptiques utilisés jusqu'ics.

FORMES 2 Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections inframusculaires og intravencieses - Flacons de 80 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS : 14

## **PALUDISME**

aigu et chronique

Canningyl in DI Wannews

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué
15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

1913. = Gand : Médaille d'Or

## NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fg .- Rue Abel, 6, Paris;



1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

## FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication

**VERTIGES** 

ANÉMIE GÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

\_\_\_\_\_

## IODALOSE GALBRUN

10DE PHYSIOLOGIOUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Frembre Combination direct et entitlement statulo de 175st avec 15 Popus Promoter Combination direct et entitlement statulo de 175st avec 15 Popus Promoter Combination (1755) and 175st avec 15 Popus Promoter (1755) are 15 Popus Promoter (1755) and 175st avec 15 Popus Promoter (1755) and 175st avec 15 Popus Promoter (1755) and 175st avec 15 Popus Promoter (1755) are 15 Popus Promoter (1755) and 175st avec 15 Popus Promoter (1755) are 15 Popus Promoter (1755) and 175st avec 15 Popus Promoter (1755) are 15 Popus Promoter (1755) and 175st avec 15 Popus Promoter (1755) are 15 Popus Promoter (1755) and 175st avec 15 Popus Promoter (1755) are 15 Popus Promot

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés. Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates. éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

Glycérophosphatée Granulée

à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraîche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les glucosides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraîche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un élément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaine granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL : TOUTES PHARMACIES



SYPHILIS & PALUDISME

DILLII ES O 10 CH par pitule).- Une à 2 pitules par jour pendant 10 à 15 iours

(Combinaison d'Hectine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels. AMPOULES A (Per ampoule: Hectine 0,10; Hg. 0,01) ( Une ampoule par jc AMPOULES B (Par ampoule: Hectine 0,20; Hg. 0,015).) pendant 10 à 15 jou INJECTIONS INDOLORES

Laboratolres & PHECTIME 19 Rue du Chemin-Vert, à Villen

Le plus Puissant Reconstituant général

Description of the Control of the Co

FORMES | ELIXIB | Acceptant out | Adulton: measure par jour | Ampoulte | Endous 2 outil acceptant out | Adulton: measure par jour | Ampoulte |

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie: NALINE Littérature et Echenties: S'att. 1NALINE, phis l'Villeneuve-le-Garenne, près St-Der l'(Silis).

TOUX - ASTHME - EMPHYSÈME

## Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) de Bi-Iodure PILULES (0,01) de Codéine

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une décision du Gouvernement concer nant l'inscrtion des « Petites Annonces » dans les nant Unsertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Oculiste expérimenté demandé pour toute la journée, banlicue parisienne. - Ecrire P. M., nº 1504

Après décès, poste physiothérapie à céder, bonnes conditions, dans graude ville de l'Ouest. - Ecrire P. M., nº 1498.

On demande acheter : Stérilisateur Poupinel électrique, autoclave vapeur 30 à 35 cm. diamètre intér.; table opération pouvant prendre position Trendelen-burg avec ou sans pied élévateur, appareil stérilisat. pour eau. - Ecrire P. M., nº 1825.

Infirmière diplômée Ecole du Tondu, Bordeaux, éducat. chirurg. complète, demande poste dans cli-nique ou garde à domicile. — Ecrire P. M., nº 1828.

Radium. Docteur province achète tous appareils.

Ecrire P. M., nº 1827.

Doctoresse anc. interne spéc accouchement, gyné-cologie, demande rempl. durée guerre, Paris ou grande ville province, - Ecrire P. M., nº 1829.

INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 à 4, 10, 25 ET 40 PERSONNES (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et se fermant à volonté pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Tuberculoses, Emulsion MARCHAIS Phospho-Créosate Bronchites, Catarrhes.

OUATAPLASME Pansement completed to the Complete Phlegmosies. Eczėma, Appendicites, Phiébites. Erysipèles, Brulurus

Le Gérant : O. Porée.

Paris. - L. MARKTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassetto,

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

TRAITEMENT DE

LABORATOIRES DURET ET RABY

5. Avenue des Tilleuls . Pagis Echantillons sur demande à tous les Docteurs COMPRIMÉS

TABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



MARKET - COUNTY



Extrait complet des Glandes pepsiques

AFFECTIONS ATONIE DU TUBE DIGESTIF "H10 05 RÉALISANT LE VÉRITABLE TRAIT

DES CAUSES DE LA CONSTIPATION

Echantillons sur demandes à M.M. Les Médecins

LABORATOIRE DU D'.M. LEPRINCE 62 Rue de la Tour\_ PARIS\_

Communications

en 1917:

Traitement des Maladies

à STAPHYLOCOQUES :

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

(DÉPOSÉ) Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique EXEMPTS DE PLOMB — Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN — Académie des Soiences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hópitaux. Sociéte de Chriurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris LABORATOIRE D. HYPODERMIE DE PARIS

SEDOI

SÉDATIFOU SYSTÈME NERVEUS

de 12 Ampoules 416 L.LECOO.Pharma

Learline as Sevences Physiques a Chient Parits, 15, Avenue Penrichont aver

spasmodique-Analgésiqui Mypnotique

Acné. Orgelets.

Ostéomyélite, etc.)

Le Flacon

de 80 comprimés

4 fr. 50

sont toulours

à la disposition

du.

CORPS MÉDICAL

L.LECOO

15. Avenue Perrichont PARIS XVIème



ANTISEPTIQUE DESINFECTANT 0 ECHANTILLON CRATHI à MM. les Médecins qui en font la demand-SOCIETE FRANÇAISE DU LYSOL 65. Bue Parmentler IVRV (Solne)

10

CATARRIES A BRONCHITES CHRONIQUES, - Q DOS ADM. PARCE

ø de Marrons d'Inde. A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, PARIS

Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Tayroidien, Hépathiue, Puncréutique, Testiculaire, Mighrétique, Suréand, Thymidue, Hympophysaire, 144-241788 (2016) (Suréan Tobars, Padilya, Arabina (Surean)

Goût et odeur agréables. - Association des Bromures et Valérianates. 0.50 centig, d'Extrait de Valériane, 0.25 centig, de Bromure par cuillerée à sonne. COLLOBIASES DAUSSEE

Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

Spécifique des maladies nerveuses, Nombreuses attestations. Échantillon sur demande

END EN BAYERIN

Employé journellement à l'Hôpital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE AVEG PRÉCISION ET SECURITE

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES REOJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieu. - Constructeur 25, Rue Melingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

12. Robiev, Bours-Nouvelle PARTS

desodorisé

OVARIOUES

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

Capsules Corps thyroide

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

ELIXIR GABAIL Valero - Bromure

anti-infectieux dans toutes les sapticémies

S. JERE COLLDIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE of ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

*Tubergulose* injectable

AMBIOTTE Frères

PHOSPHATE DE CRÉOSOTE CHIMIQUEMENT PUR FIXE et COMPLETEMENT ASSIMILABLE

La plus Forte Production de Chloroforme de France

anesthésique LAMBIOTTE Frères

Litterat, et Echantons: Produits LAMBIOTTE Fore, à Prémery (Mètre).



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

## VIVIEN

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le **Figadol**, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6, Rue d'Abheville, 6, PARTE







## **OVULES CHAUMEL**

1

Le plus Puissant

ICHTHYOL

des Décongestifs

X

## IODE COLLOÏDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIEL

## NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

ODEOL

lode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 °/. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la déferrescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores. -- Ampoules de I cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

**IODARGOL** 

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/•.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractucuses, brôlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voi. wrinaires.

Flucons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEE. & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-74 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64

EMETINOL

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

LA

## ÉDICAL. PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C". ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

> PARIS (VI°) ADONNEMENTS .

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . . 15 fr. Les abonnements parlent du commencement de chaque moi:

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôlel-bien, Membre de l'Académie de médecia

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Protesseur agrégé, Chirurgion de l'hôpital Cechin

 DIRECTION SCIENTIFIQUE H. ROGER
Deyen de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dion,
e. Membre de l'Académie de médecine.

M. LETULLE Professou à la l'aculté, Médecin de l'hôpital Beucicaut, Membre de l'Académie de médeci

F. WIDAL

Professour de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Mombre de l'Académie de médecie

de l'hôpital Saint-Ante F. JAYLE

Chof de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

M. LERMOYEZ

- REDACTION -SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Adresser tout ce qui concerne la Réduction " Presse Médicale 120, boulevard Saint-Germain (6' (Saus indication de Nom)

### SOMMAIRE

### Articles originaux:

L. IMBERT. - Remarques sur la greffe osseuse, p. 233.

B. Desplas et P. Millet, - La réputation « choquante » de l'anesthésie rachidienne est-elle justifiée? p. 234,

### Carnet du praticien :

P. Tuévenard. - Note pour un procédé « de fortune » pour la transfusion du sang citraté, p. 237.

### Sociétés de Paris :

Société de Médecine légale, p. 237. Société de Pathologie comparée, p. 237. Société médicale des Hôpitaux, p. 238. Société de Chirurgie, p. 239. Société de Biologie, p. 239

ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 240. ACADÉMIS DE MÉDECINE, p. 240.

## Analyses, p. 240. Supplément :

F. HELME, - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACULTÉ DE PARIS. NOUVELLES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

## Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids

et les forces. GOUTTES: VI à XX goultes par jour.
AMPOULES: 1 cc. par jour ou tous les deux jours

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi, PARIS

DIGITALINE cristallisée.

## PETIT-MIALHE

Granules - Solution - Amnoules

## RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS **SULFHYDRARGYRE**

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVI ANNÉE. - Nº 26. 9 Mai 1918

## PETIT BULLETIN



Notre éminent confrère, le Dr Davidson, directeur géné-

ral de la Croix-Rouge américaine, avant vu que sa Caisse de eigale généreuse allait être à sec et qu'il ne lui restait plus un grain de mil, vient de partir pour crier famine chez l'Amérique, notre voisine et alliée. La Croix-Rouge américaine, en effet, a déjà dépensé, suivant le plan que j'indiquais iei même', 500 millons pour les (Envres de guerre françaises. Prisonniers, rapatriés, évacués, blessés, enfants, femmes enceintes, vieillards, personne n'ayant été oublié, il n'est pas surprenant que le demi-milliard ait disparn dans le goulire de nos misères.

M. Davidson, oncle d'Amérique imprévu autant que providentiel, rapportera de son voyage 500 autres millions pour les amis français dans le

« Les Américains et nous, la leçon qu'ils nous den-nent ». In La Presse Médicale, 4 Février 1918, nº 7.

## DIGITALINE OF INTERIOR

Granules - Solution - Ampoules.

## **ENDOCRISINES** FOURNIER

THYROÏDE\_OVAIRE\_FOIE etc. etc.

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hopital \_ PARIS

malheur; et cela paraît naturel, puisqu'il s'agit des Etats-Unis, cette nation où l'on est si généreux et où l'on voit si grand. Je ne veux pas dire par là que notre reconnaissance soit le moins du monde marchandée, elle est immense; mais ce qui nous émeut surtout dans notre l'rance, où la façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne, ce sont les manières délicates, chevaleresques du Directeur de la Croix-Rouge américaine.

Cette puissante organisation vient de nous combler de ses dons intelligents, et il semble que nous n'aurious qu'à remercier. Eli bieu, pas du tout. C'est M. Davidson, au contraire, qui se croit notre obligé. Dans un toast porté au banquet qui lui était offert par ses collaborateurs, il a pris soin de recommander à son entourage de ue point tomber dans le pé-



Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

(comme) ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX nour usage externe

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

## Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE

Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris.

## Antisyphilitique très puissant

Adopté pax les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolère que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 16 lajections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 + 18 laject, pour une cure).

LITTERATURE ET ÉCHANTILLORS : Laboratoires MALINE, à Villeneuve-le-Garenne (1919)

cette France qui lutte depuis trois ans ct a sauvé le monde de la barbarie. Ah! le brave homme! Comme ses paroles nous aident à comprendre enfin!— le véritable Américain!

Il n'est peul-être pas de peuple qui ait autant suscité notre intérêt de vieux Européens, que celui des Etats-Unis. Nous vivons surtout par nos morts, et inconsciemment ici nous gardions toujours les yeux fixés vers cette Louisiane que nous avons possédée et à laquelle nous avons laissé un nom si donx. Tout petits, nous finnes enflammés par les recits de Fenimore Cooper; et quel adolescent n'a pas usé me heure de sa jeunesse troublée à rèvers sur tes rives, ó Meschacébé! suivant le mode Chateaubriand, avec le sage Chateas et la douce Atale.

Plus tard, la littérature française touchant les choses d'Amérique s'est modifiée, sans jamais cesser de rester très touffue, et je crois bien qu'alors tout s'est un peu gâté. Ce qui intéresse dans un paysage, c'est une femme, un homme, ou bien de grands bouleversements d'Histoire. Il faut y découvrir quelque chose de surhumain ou de très tendre pour émouvoir les romantiques que nous sommes. ()r, nos vovageurs, littérateurs sincères et de grand talent, n'ont malheureusement voulu retenir des États-Unis que leur immense effort industriel. A l'envi, ils s'attachèrent à décrire la machine américaine, cette esclave moderne qui travaille comme on veut, et supplée en tous temps à l'effort de l'homme. Mais cet homme qui nous eût intéressés, ils ne l'ont presque pas vu ou pas compris. En vérité, je vous le dis, un des rares bienfaits de cette guerre aura été de nous faire redécouvrir l'Amérique!



Je la vois composée d'hommes fiers de leur effort, certes, mais d'une bonne foi, d'une ardeur au bien telles, que collectivement, parcils humains ne se sont peut-être jamais reneontrés depuis les premiers âges chrétiens. Quand elle se fut libéréc, l'Amérique songea d'abord à s'améliorer matériellement. Un de nos nobles, ruiné par la Révolution, et dont on vient de publier les Mémoires, raconte qu'étant tombé dans la misère, il ne fut pas peu surpris, un beau jour, d'apprendre que la jeune République des États-Unis avait décidé de faire un rappel de solde en faveur de tous les Français qui avaient combattu pour l'Indépendance, avec La Fayette et Rochambeau. Notre homme, dont la bourse était traversée de nombreux courants d'air, file donc là-bas et met le cap sur Philadelphie, où on lui compte, - attention combien délieate! - comme arriéré de solde, cinquante beaux billets de 1.000 francs. Mais il a une autre surprise ; ce qui le stupéfie plus que tout, c'est de trouver à Philadelphie une ville, là où, dix années auparavant, il n'avait laissé qu'un village.

Cet exemple montre que l'ellort américain est d'actord et surtout maériel. L'activité du peuple transforme tout, même la religion : Pour lui, travailler n'est-ce pas prier? Quand il a fait son ascension vers la vie améliore, il songe à s'améliorer lui-nième. C'est vers la morale qu'il dirige son effort, l'intellectualité ne viendra qu'ensuite. C'est peut-être ce fait qui nous explique, à nous, sur qui pèse une si vieille civilisation, ce mélange de natveté charmante, rellétée par les visages aux traits simples, sans rides, et etete profondeur de sentiments, cette délicatesse d'âme et cette ardeur vers le blen et le mieux, tonjours servies par des procédés pratiques et d'efficacité certaine.

A titre d'enseignement, je n'en retiendrai qu'un fait. Chez nous, les hygichistes, qu'il s'agisse de lutter contre l'alcool, la tubereulose on la mortalité infantile, se croiraient trop souvent déshonorés s'ils ne montaient sur la cathèdre, comme le prédicateur en sa chaire. Et en avant,

les grands discours! Et en avant, les grands bras et les grandes phrases! Hélas! ils oublient d'éclairre leur lanterne, ces orateurs grandiloquents et de bonne volonté. Ils semblent ignorer surtout que lorsqu'on veut parler à l'enfant, on se baisse jusqu'à lui; et qu'est le peuple, sinon un enfant?

Avec l'Américain, la pratique est tout autre: Propagande antialecoligne, antituberculeuse, proinfantile, tout cela se conduit comme une allaire industrielle, avec des tracts, des images, des leçons de choses et des expositions. C'est de la publicité pour le bien, ct qui par conséquent suit toutes les lois, d'ailleurs à peine connues, de la grande Réclame.

Un autre principe est le suivant, et je ne saunais trop y insister en notre pays de fonctionnaires irresponsables autant qu'inamovibles. Il raméne à ceci, que lorsqu'un home, dans une curve; ne travaille ni ne s'end suffisamment, eh! bien, on le congédie. Pour m'en tenir à la propagande d'hygiène infantile, nos amis américains, sous la conduite du D' Lueas, professeur de l'édiatrie à l'Université de Californie, à San Francisco, ne sont pas venus chez nous pour nous donner des leçons, mais pour nous montrer simplement eq qui lis font.

Assisté du D' Knox, de Baltimore, professeur au John Hopkin's Institut, M. Lucas a divisé son Churve du Burcau des Enfants en plusieurs compartiments, desservis par 80 personnes: Réfugicis, rapatries, aide aux curves françaises s'intéressant à l'enfance, visiteuses d'hygiène, enquêtes sociales, propagande auprès des enfants et des mères, expositions, voils le champ que nos confères d'accord avec les médecins français, fécondent de leur or et de leur activité. Le Burcau de Lyon, cordialement reçu et fêté par le maire de la ville et le Corps médical lyonnais, est, je crois, sous la direction du D' Platt, de New-York. Il est venu dans la vielle etit a umoment





de sa Foire annuelle, et là il a ouvert aux mamans et à leurs petits un Stand d'exposition qui eut un succès extraordinaire, — jusqu'à 10.000 entrées par jour! — Après Lyon, viendront Marseille, puis d'autres villes d'importance moindre.



Ladite Exposition, joie des enfants, a été d'un grand enseignementpour les parents. A l'entrée, un parc de jeux retenait au passage les petits visiteurs: Voici le ballon, qu'on lance contre un filet percé d'une ouverture par oile joueur adroit fera passer la balle. Oh! comme c'est amusant, comme cela vous forme le coup d'eil, comme c'ed deque le sens musculaire! Voici encore la gymnastique rythnique. Alleurs, ce sont les courses, avec un beau prix pour le vainqueur, naturellement. Les tout petits ne sont pas oubliés. Ahl les beaux tas de sable pour construire forts et blockhaus! — la mer la Croix-Rousse!

Les jeunes mères inexpérimentées ont également leur part en cette affaire: Une eabine vitrée, oi l'on labille et l'on coube un nourrisson, montre comment on doit s'y prendre pour accommoder le bébé ou le mettre dans soin dodo. Mais, attention! Voilà une assiette de soupe, et à côté une orange et un œut. An-dessus, un écriteau, indiquant laquelle de ces nourritures convient à tel ou tel âge. Le cliema joue aussi son rôle, et l'on s'y précipite pour voir les jolles aventures, morales et éducatrices sans en avoir l'air, dont S. M. Bébé est le hèros.

Il n'est pas jusqu'à Guignol, notre vieux Guignol lyonais, descendant direct du Manduccus romain, qui nesi utilisé, grice à une adaptation merveilleuse au milieu, pour l'éducation des manns de Lyon: Guignol est au front, — on seraitil à cette heure? — et comme il vient de « toucher » un bébé, il a également touché par coutre-coup une bonne permission, — la perui',

comme ils disent. En son absence sa femme cut bien voulu nourrir le « gone », mais Madelon, la belle-mère, ĉiati là et elle n'arien voulu entendre. On a pris une nourrice, qui n'est autre qu'un vaurien déguisé et qui fait les cent coups. C'est là-dessus que Guignol arrive.

On n'a pas fait quatre ans la guerre aux Boches sans apprendre toutes les fourberies. Le Poilu Guignol n'est done pas long à démasquer et à déshabiller la fausse nourrice, — quelque sale embusqué. Il rosse l'intrus, «enguirlande» bellemaman, rend le mioche à sa mère, et tout le monde est content et cela est très moral en même temps que très profutable.

Dans un autre stand de la même Exposition, une lampe décetrique produit un effet à la fois très simple de moyens et très saisissant. La dite lampe s'éteint toutes les N... secondes; à ce moment, une voir s'élève, qui dit : « Chaque fois que cette lampe s'éteint, e est un de vos enfants qui s'envole, c'est une stoile qui disparait de votre ciel, c'est un sourire d'innocence qui n'égayera plus votre vie. » A racontre, cela n'a l'air de rien; à voir, cela produit une émotion profonde et qui sirement sera suscitatrice de bonnes actions : Si vous voulez que la lampe de vie s'éteigne moins souvent, engendrez de beaux enfants, ne buvez plus, ne courex plus, soignez plus attentivement vos petits.

Je ne parle pas ici des tracts illustrés, distribués à profusion et dont les images sont charmantes. J'en donne seulement un petit aperçu.

Après avoir raconté ces choses comme j'ai su, je joindrai mon remerciment à celui de uos collègues lyonnais. Et je souhaiterai que les shommes qui réalisent chez nous de si bonnes et si belles œuvres se rapproclent encore davantage de nous. Nous voyons trop peu nos conféreis américains. Le sais bien qu'ils sont très occupés, mais ne le sommes-nous pas, nous aussi? Et seraient-elles perdues, les heures que nous con-

sacrerions, les uns et les autres, à méler nos œurs, comme nos soldats mélent leur sang sur les channs de bataille de France?

F. HELME.



Brossez-vous les denis du haut de haut en bas.

## LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur, pour :

Officier: M. Etourneau (André), médecin principal de réserre: proposition extruordinaire pour la valeur professionnelle dont il a fait preuve en qualité de chef des services chirurgicaux de l'hôpitul marltime de Rochefort.

Chevalier: MM. Chabal (Léon) et Calvy (Lonis), médecius de 4<sup>ro</sup> elusse, en service à Salonique, du navirehòpital Vinh-Long; pour les services distingués qu'ils ont rendus à terre et à la mer depuis la mobilisation.

### Citations à l'ordre du jour :

— M. Hourtoulle (Marie), médecin-aujor de 2º closse, ambalance de colonne mobile 12º : D. 1. : Ancien chiragien et chef d'une ambilance de 1º lignes air le front français, a réorganisé d'une façon scientifique le service chirargical de la division. A obtem sur les blosés de nombreux succès opératoires. En Orient comme en France, s'est tonjoura d'éponés sans compter.

— M. Vanhourdolle (Marie), médecin-major de 2º classe à l'umbulance 2º08 : un cours d'un conp de main dans les lignes cancaires, a installé à proximité des lignes, en pleine zone de bombardement, un poste chirurgical avancé où il a pa sauver la vie à de nombreux blessés grâce à la rapidité des soins donnés.

# AETHONE

**Toux** spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

EMPAN'S: Administrer à chaque fois :
6 mois à fan; 8 a 10 gouttes
4 mois 2 ans: 10 a 15 gouttes
Audessas de 2 ans: 15 a 30 gouttes
Répéter à à 6 de la course
Administrer à à 6 donc et plus par
24 heures, une demi-heure avant os
8 heures après le repar

Cuterature & Schantilions - FALCOZ & CR.

### COLLOIDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÈRAPEUTIQUEMENT ACTIF

## | colloidal |

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloïdal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 10 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE. COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE.

Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN. 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS

## (1) Traitement intensif des Anémies 00009000000000

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE:

Cacodylate de Fer . . . 0 gr. 01 BOITE DE 12 AMPOULES : 4 tr. 50

2º en GOUTTES (peur la vele gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : Cacodylate de Fer. . 

PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAJSSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart — PARIS 

Traitement préventif et curatif de la SYPHILIS & PALIIDISME

35

PILULES (0.10 d'Hectine par pilule). - Une à 2 pilules par jo ur cendant 10 à 15 fot GOUTTES (20 souttes équivalent à 0,05 d'Hectin AMPOULES A (0,10 d'Hectine par ampoule) AMPOULES B (0,20 d'Hectine par ampoule) jecter une ampoule pe pendant 10 à 15 jour INJECTIONS INDOLOI

(Combination d'Hectine et de Mercure).

Le plus actif, le mieux toléré des Sels mercuriels.

Pil-lles (Per pluel: Itelande, 01; Priotodeux 18; 06; Ext-00; 001). Durée

Lu de deux pitales par jour.

GOUTTES (Per 20genties: Itelande) (6; 18; 001): 24 60 (ext.parjor.) 100 115 (ext.parjor.) Durée de AMPOULES A (Per empoule: Heeting 0,10; Hg. 0,01). (Une ampoule par job AMPOULES B (Per empoule: Heeting 0,20; Hg. 0,015).) pendant 10 à 15 jour. INJECTIONS INDOLORES

Laboratolres (e l'HECFIME 12 Rue du Chemin Vert, à Villanauve-le Garenne (Seine)

plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphorée organique à base de Nuclarrhine. L'HISTOGÉNOL NALINE est indiqué dans tous les cas où l'organisme lébilité, par une cause quelconque, réclame une médication réparatrice et

réclame que médication réparative et dynamogénique puissant; dans la composite de la composite

Exiger surtoutes les boites et flacons la Signature de Garantie: NALINE | Littérature et Echantes: Sul. 1NALINE, plus littérature et Echantes et E

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combination directe et entièrement stable de 17-24 avec la Pyton DECOUVERTE EN 18-36 par E. GALBRUM, DOCTUBE EN PHARMACIE

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme vind poultes iDDALOSE squesent comme un gramme, lodure alcalim Doses quotidiennes : Cinq 4 vingt gouttes pour les Rafiants, du 4 cinquante gouttes pour les Adultos LITTÉBATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN. 8 & 10. Rue du Petit Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrés International de Médache de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'INDALOSE qui leur sergient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

## GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme)
Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau. etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., l'dentiques aux suons (glycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Académie de Médecine par le Drof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCEROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé: à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents: (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Dose: 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable: Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).

Croissance, Recalcification, Grossesse,
Allaitement, etcontre toutes formes de Débilités
et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS. - Détail: Toutes Pharmacies.



VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

## DMÈTYS

Vaccin anticoquelucheux curatif pour le Traitement de LA COQUELUCHE

S'emploie en inoculations sous-cutanées ou intra-musculaires.

PRIX: Boîte de 6 doses: Frs 15

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, RUE VIEILLE-DU-TEMPLE, PARIS

### FACULTÉ DE PARIS

Maladies cutanées et syphilitiques. -- Par arrêté du ministre de l'Instruction publique, la chaire de cli-nique des maladies cutanées et syphilitiques de lu Faculté de Médecine de l'Université de Paris est déclarée vacante. Un délai de einquante joars est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

### NOUVELLES

Les examens de fin d'année. - M. le colonel Girod. député, ayant demandé à M. le ministre de l'Instruction publique si, en présence da bombardement de Paris et de ses répercussions sur la vie scolaire et universitaire en général, il n'envisage pas la possibilité d'avancer la date des examens do fin d'année, toutes les fois que ce sera possible, pour l'Académie de Paris, a recu la réponse snivante

« Les étudiants inscrits dans les Facultés et Ecoles de l'Académie de Paris ont eu et ont encore toute latitude de fnire transférer, sur leur demande, leur dossier scolaire dans des établissements d'enseignement sapérieur de proviace pour y continuer lears études. D'autre part le ministre estime qu'il serait imprudent de réunir, dans les eireonstances présentes, de nombreux étadiants dans des salles d'examens et qu'il est préférable, à tous points de vue, de ne pas modifier la date (Juin, Juillet) des exumens de fin d'année.

Acte de scolarité des étudiants. - Les étudiants ngagés volontuires pour in darée de la guerre pourront ctre autorises à prendre des inscriptions et à examens, quand ils auront accompli le temps de service à l'expiration duquel leurs camarades de même classe, appelés, devront passer dans la réserve de l'armée active

## Foméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine

SIROP max PILULES (0.01)

TOUX nerveuses AMPOULES (0.05) SCIATIOUS

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Importante maison de spécialité pharmaceutique désire, pour visites médicales province, représentant sérieux ayant déjà un seul produit. - Ecrire P. M., nº 1507.

Médecin exerçant, Paris XVIIIº arrond.. demande remplaçant célibataire ou marié, pour durée guerre. Ecrire P. M., nº 1506.

On demande à acheter stérilisateur Poupinel électrique; un autoclave à vapeur de 30 à 35 cm. de diamètre intérieur; table opération pouvant prendre position de Trendelenburg avec ou sans pied élévateur; appareil de stérilisation pour l'eau. - Ecrire P. M., nº 1825.

Radium. Docteur province, achète tous appareils. — Ecrire P. M., nº 1827.

Docteur pays envahis, chev. Lég. d'honneur, spécialiste urologie et chirurgie urinaire, désire louer installation d'un confrère dans grande ville pendant guerre. - Ecrire P. M., nº 1832.

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTES APPAIRES PARAMED. — SERVICE DE Sur demande. 47, boul. Saint-Michel, Paris. - Tél. Gob. 24-81.

Tuberculoses.

Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phosphe-Gréosofée Catarrhes.

OUATAPLASME Pansement completed to LANGLEBERT Phiegmasics, Eczéma, Appendicites, Phiébites, Ervsipèles, Bruiti-

Le Gérant : O. Poufin.

Paris. - L. Maastneuz, imbrimeur, f. ruo Cassetto

## L Granulé L

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goulte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Echantilions: DALLOZ & Co, 13, Boule de la Chapelle, PARIS

Granules a Catillon a 0,001 Extrait Titré de

PH

TORIQUE OU CŒUR, DIURÉTIQUE RAPIDE NON DIURÉTIQUE — TOLÉRANCE INDÉTI ASYSTOLIE, DYSPINÉE, OPPRESSION, ŒDÉNIES, Affections MITRALES, Cardiopathies des ERFANTS et VIEILLAROS, etc. Nombre de Strophantus sont inertes, les teintures sont infidèles, extest la Ésgature CATILLON, E

Granules 4. Catillon.

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

Tablettes de Catillon

Os-25 corps thyroide
Titré, stérilisé, blen toléré, actif et agréable.
1 à 2 coutre Myswadème.
2 à 8 contre Obestée, Goître, Eorpétisme, cicFL. Sit. - PARS, Bout 5 Marie.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Troubles digestifs,

Advnamie, Neurasthênie,

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite.

(enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

RENSEIGNEMENTS & RUE DE LABORDE - PARIS

TRAITEMENT par la

Paraffine !

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

## ELIXIR GABAIL Valéro-Bromuré

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 5 centig, d'Extrait de Valériane, 0,25 centig, de Bromure par cuillerée à soupe.

Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR Ofr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

PLASMA MUSCULAIRE extrae SUCCOMUSCULINE a froid, 100 grammes de viande d, bout par cuillerée. — CHAIX & C'e10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO

conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

## PREUMONIE et INFECTIONS DIVERSES

(Académie des Sciences et Société des Hépitaux. — 27 Nov. et 21 Déc. 1911.)

LARORATORES COUTURIEUX. 1S. Avenue Hoche — PARIS

Traitement LANTOL

Rhodium B Colloidal électrique.

## L'INSOMNIE NERVEUSE



en 1917:

LABORATOIRES DURET ET RABY
5, Avenue des Tilleuls. Paris

& Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS DE NY CIAL

Syn. Bramtiäthylacetyluce - Adaline Française

VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

Traitement des Maladies

à STAPHYLOCOQUES :

(Furenculese, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéemyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

**STANNOXYL**"

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Savences.

Académie de Médecine.

Académie des Surences. Académie de Médecine. Sociélé Médicale des Hópitaux. Sociéle de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon
de 80 comprimés
4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

## LA VASOLAXINE

REB

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

## LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS : CONSTIPATION HABITUELLE; dans es maiadles algués (fièvre typhoïde) chez les opérés du ventre; dans l'appendicite chronique; dans l'entérite muco-membraueuse; chez les prostatiques; chez les femmes encelntes.

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS :

LABORATOIRES A. GILLOT, Ph. Dr., 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Maigré la difficulté de se precurer la matière promière et les accesseires, nous avons toujours pu approvisionner nes clients de VASOLAXINE et satisfaire à teus leurs besoins.

Tous los Pharmacions ent de la VASOLAXINE ou peuvent se la procurer chez le mmissionnsires eu aux LABORATOIRES A. GILLOT.

## MANUFACTURE FONDÉE EN 1330

## MAYET-GUILLOT

67, RUE MONTORGUEIL, PARIS
Téléphone: Central 89-01



Nº 3011

USINE MODÈLE 9, RUE CASTEX Teléphone: Arch. 17-22



Corset-Ceinture

## COQUELUCHE SULFOLEINE

CSCHOOLSC (ARROY 612 - SPECIFIQUE HON TOXIQUE - 2 à 5 cuill. à café, dessert que soupe selou l'age - 6, R. A. b. c. 1, PARIS

## CAPSULES DARTOLS

CATARRHES A BRONCHITES CHROHOUES, - Q RODA Abol, PARILLE

OPIUM INJECTABLE

## PAVÉRON

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

IPÉCA total Dausse

Ampoules pour injections
Aussi actif que l'Emétine à doses
beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS



IODOTANNIQUE PHOSPHATÉ
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Abrège la Convalescence en activant la phagocytose

Les travaux de Lortat-Jacob ont démontré que l'iode déterminait une excitation du tissu lymphoïde avec formation abondante de leucocytes mononucléaires, excellents phagocytes, qui débarrassent l'organisme de tous les déchets et toxines laissés par l'infection. Ce rôle « dépurateur » de l'iode nous explique son action heureuse dans les convalescences.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique facilement assimilable, très active, et n'occasionne jamais ni irritation des voies digestives, ni accident d'iodisme.

Le VIN GIRARD a répandu depuis plus de vingt ans la médication iodotannique posphatée sous une forme agréable, donnant entière satisfaction aux médecins qui l'ont admise dans leur pratique journalière.

Le **VIN GIRARD** est toujours pris avec plaisir par les malades les plus difficiles.

UN VERRE A MADÈRE AVANT LE REPAS

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia. - PARIS

T.A.

## PRESSE EDICALE

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

par lui-même, étroitement groupé autour de son

médeciu-chef, pour lequel tous, depuis le plus

humble soldat jusqu'aux chefs de service, avaient

une véritable vénération. Sa modestie prover-

biale lui a fait me défendre de le nommer, elle ne

le rend que plus reconnaissable. Héros bien

connu de nos épopées marocaines, médecin consommé et praticien, si je puis dire, des

troubles révolutionnaires qu'il avait déjà connus

à Fcz, il a su, dès le début, donner à sa forma-

tion une homogénéité parfaite. C'est grâce à

l'autorité morale dont il jouissait près de tous,

grâce à sa politique prudente, tenant compte des

faits et sachant les prévoir, que l'hôpital a pu

toujours fonctionner, malgré qu'il fût situé à

certains moments an centre d'une véritable

bataille entre les lignes ukrainiennes et bolche-

viks, malgrė, bien entendu, l'arrêt souvent pro-

longé de tous les services publics, malgré l'indif-

Je m'honore d'avoir été sous ses ordres le

chirurgien-chef de cet hôpital et, comme tel, je

suis parti par un ordre brusque, dans le courant

de Mai 1917, pour la Russie, accompagnant le

chef de la mission sanitaire française qui compre-

férence souvent hostile ou narquoise du milieu.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C'e, ÉDITEURS 120. boulevard Saint-Germain

PARIS (VIe) ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE de clinique ephtalmologique à l'Hôtol-Dieu, Membre de l'Académie de médecine.

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cechin

- DIRECTION SCIENTIFICUE -

M. LETULLE Professeur à la Faculté, decin de l'hépital Beucicaut, ere de l'Académie de médeca

F. WIDAL Professeur de clinique médicale à l'hôpital Gechin, de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine

H. ROGER Doyen de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dien, Mombre de l'Académie de médecine M. LERMOYEZ

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'I Secrétaire de la Directi - RÉDACTION -SECRÉTAIRES P. DESPOSSES

J. DUMONT

Adressertout ce qui concerne la Rédaction à "Presse Médicale 120. houleyard Spint-Germain (6) (Sans indication de Nom)

## SOMMAIRE

Articles originaux :

- P. Desposses et Cu. Robert. L'emploi de l'attelle de Thomas dans le traitement des fractures du
- membre supérieur, p. 241. J. Bouygues. Le paludisme macédonien; son traitement combiné par la quinine et les ferments métalliques, p. 244.

Pratique médico-chirurgicale.

F. JEUNET. — Acidose et chirurgie, p. 246. Lacapere. — La réaction congestive locale dans le traitement de la syphilis par les composés arse-

nieaux, p. 247. B. Kritchevsky et P. Séguix. — Pathogénie et trai-

tement de la pyorrhée alvéolaire, p. 248. Mouvement médical :

Les mouvements rétrogrades du tube digestif, p. 249.

Sociétés de Paris :

Société de Neurologie, p. 251.

Analyses, p. 252.

Supplément :

D' L. Sauvé. - L'hôpital chirurgical français de

P. Desfosses. — Hôpital général canadien de Troyes « Université Laval ».

VARIÉTÉS. LIVRES NOUVEAUX.

Винлосиления.

RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA VIII ARMÉE. RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA IV<sup>o</sup> Armée. Les Médecins aux Armées.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Diurétique — Cardiotonique

## EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernalis

CARTERET, 15, rue d'Argentsuil, PARIS.

DIGITALINE cristallisée.

Granules - Solution - Amnonles

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rus Aubriot, PARIS. XXVI. Année. - Nº 25. 4 Mai 1918.

L'HOPITAL CHIRURGICAL FRANCAIS DE KIEV Par le Dr L. SAUVÉ Ancien chirurgien-chef de l'hôpital français de Kiev.

La Presse Médicale offre à l'hôpital de Kiev l'hospitalité de ses colonnes : c'est la seule hospitalité cordiale qu'il ait rencontrée depuis qu'il existe, et il faut que ce soit au moment de périr. Mais à l'instant où les éléments qui le composaient se dispersent pour aller, cette fois, servir la plus belle et la plus vraie des patries, il est juste de montrer l'effort considérable produit par les médecins français à Kiev; il est juste aussi de faire connaître qu'en outre des nombreux services médicaux rendus à ce pays, où tout, bien certainement, n'est pas ingrat, il a été rendu à la France un réel service; il n'est pas outrecuidant de penser que le travail fourni par les médecins français a contribué pour une notable part au respect des vies françaises lors de la prise d'assaut de la ville par l'armée de Mourawief.

L'hôpital français de Kiev a eu une individualité très nette. L'anarchie extrême où se débat plus que jamais la Russie a rendu précaires dès le début les communications avec Petrograd, et ces communications, à partir de Novembre, ont été en pratique coupées. L'hôpital a donc vécu

NATIVELLE

Globules Keratinises, doses a 0.20 Centigr. LITHIASE\_ICTÈRE\_ENTÉRO\_COLITE

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hopital\_PARIS

Granules - Solution - Ampoules

EY FOURNIER SELS BILIAIRES

DIGITALINE oristallisée

nait, outre l'hôpital de Kiev, trois autres formations importantes. Je n'ignorais pas la gravité des troubles révolutionnaires; mais on avait fait valoir qu'il fallait tout faire pour empêcher ce malheureux pays d'échapper à l'amitié française

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Espidement absorbable, sans irritation de la pea-

**TUBERCULOSE** injectable LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement assimilable. Littérat. et Echanten: Produits LAMBIOTTE Free, a Premery (Natre).

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES FRACTIOF NEES : 30 centigr. tous les 4 journ (12 & 14 injetione pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 injet. paur une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-le-Garenne (Seine)

à laquelle il se dérobait déjà, et que cette catastroplie pouvait être encore évitée. C'est pour cette raison que nous sommes tous partis; nous avons fait tout notre devoir ; notre hôpital a été en pleine activité pendant six mois, et l'on pourra juger, par la suite de cet humble récit, qu'il avait su s'attirer le respect de tous, et une nombreuse clientèle.

Les débuts du voyage furent mouvementés. Après la traversée du canal, notre caravane mit le pied sur le sol anglais pour assister à une attaque effectuée en plein jour par vingt avions allemands sur une coquette ville anglaise. Ce jour-là, les bandits tragiques purent se féliciter : plus de cent civils, principalement des femmes et des enfants, furent assassinés, et encore de plus nombreux blessés. Dès le lendemain, grâce à l'admirable organisation britannique, nous avions traversé toute l'Angleterre en une nuit, nous étions embarqués, et nous voguions sur la vaste mer. La déception que nous enmes en embarquant fut grande : dans l'immense port, tant de beaux bateaux et dont pas un seul ne nous était destiné. Nous devions faire une longue traversée de plus de quinze jours sur un lamentable cargo minuscule, sale comme les cargos savent l'être, bondé de munitions, et qui filait bien huit nœuds quand il faisait de la vitesse. Grâce lui soit néanmoins rendue de nous avoir fait heureusement accomplir ce voyage, faisant mentir le classique proverbe russe : « aux grands vaisseaux les grandes traversées ». Certes, nous enmes des démêlés avec les sous-marins; mais il évita les uns, grâce à de savantes pirouettes, les autres d'une façon moins glorieuse mais aussi efficace en se réfugiant parfois précipitamment dans certains endroits qu'il est parfaitement inutile d'indiquer, et en appelant à son secours les beaux lévriers anglais de la mer : si bien qu'en fin de compte, ce furent les sous-marins et non nous qui payerent.

En les évitant, nous avons été jusqu'à la banquise; nous l'avons longée longtemps, contemplant ses phoques, les nombreux champs de glace qui la précèdent et que nous traversions, les gros souffleurs évoluant entre ses glaçons. A ce moment, au début de juin, le pont du bateau était couvert de glace.

Très peu de temps après, nous accostions Arkhangel. Sous le 66° degré de latitude, on se la représente comme une bourgade laponne, où le mercurc gèle en hiver, où les neiges fondent à peine en été, où n'existe nulle industrie... Or, Arkhangel était l'an passé un centre de plus de 120.000 habitants, et les usines débitant le bois des innombrables forêts avoisinantes s'étendaient aux bords de la Düna du Nord sur plus de 20 km., donnant le spectacle d'une formidable activité industrielle dont les Anglais, il faut bien le dire, étaient les directeurs. Enfin, pour accentuer le contraste, nous sommes arrivés à Arkhangel par un orage terrible avec éclairs et grêle; le lendemain il faisait près de 30° de chaleur, et l'air était infesté d'une quantité invraisemblable de moustiques.

C'est d'Arkhangel que nous avons eu la douleur de voir, pour la première fois, le spectacle lamentable du honteux tavariche (simple soldat) régnant en maître, insultant et frappant en public les officiers qui ne se défendaient même pas, faisant des meetings contre la guerre à tous les coins de rue, et grignotant, en signe de liberté, des pouds entiers de ces graines de tournesol qu'en des pays plus civilisés on réserve aux perroquets. Les quais des gares, les chaussées des villes, étaient véritablement tapissés de l'écorce noirâtre et blanchâtre, de l'écorce à la livrée allemande, de cette graine infecte : j'ai voulu en gouter, mais, comme je ne suis pas bolchevik, je l'al trouvée insipide.

D'Arkhangel nous gagnames Kiev en passant par Petrograd sans y séjourner, juste le temps

de prendre les ordres du général de division français; j'ai dû moi-même, aussitôt arrivé à Kiev, me débrouiller avec vingt-cinq officiers de l'Auto-chirurgicale et de l'hôpital de Kiev qui m'étaient confiés, au milieu d'une agitation extraordinaire, dans un pays dont je ne connaissais pas alors la langue, avec des interprètes dont quelques-uns ne la connaissaient pas beaucoup plus que moi. Rien n'était préparé pour l'installation de l'hôpital. Dès le surlendemain de notre arrivée, grande procession révolutionnaire où défilèrent pendant six heures, avec chants et coups de fusil comme intermèdes, plus de 100.000 personnes réparties en groupes aux innombrables bannières : certains de ces groupes étaient constitués par des prisonniers autrichiens en uniforme, dont les bannières portaient : mort à la guerre. Quinze jours plus tard, c'était la première insurrection bolchevik : mais, à Kiev du moins, elle tomba vite : tout se borna à une fusillade nourrie et seulement quelques coups de canon : bien maigre répétition de ce que nous devions voir par la suite.

Comment, avec un pareil état d'esprit, a pu, à ce moment même, être déclenchée une offensive russe sur le front sud-ouest? C'est ce que je n'ai jamais pu comprendre, et c'est ce qui arriva : en deux jours les bataillons de la mort firent 38.000 Autrichiens prisonniers et avancèrent de 40 km. : ce fut le dernier sursaut de l'agonie de l'armée russe; depuis il n'existait vraiment plus d'armée digne de ce non; tout ce qui restait de vaillants officiers fut tué un peu par l'ennemi, beaucoup par les réserves russes. Après cet anéantissement des cadres, cette ollensive, commencée en triomplie, se termina lamentablement par les paniques irraisonnées de Tarnopol et de Czernovitz.

Pendant ec temps, jc dus, en attendant l'arrivée du médecin-chef de l'hôpital, négocier l'attribution des locaux nécessaires à l'hôpital. Il faut



PRODUIT FRANCAIS

plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

SOUS SES QUATRE FORMES

NAME AND ADDRESS OF

PERDAIPH A TREE

CAFÉINÉE

LITERIUM ÉE

ntegralistant de comp par accessiones, cuite au manifestant de comp par accessiones. Adjuvant le plus sité des corres de Médiabrara. Le médicament de chair des rections de la l'entre de le cité annt state de la Trairie code le cité annt state de la Trairie code le cité annt state de la Trairie code le cité annt state de la Capacita del Capacita de la Capacita del Capacita de la Capacita del Capacita de la Capacita del Capacita de la Capacita del Capacita

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS -1: PRODUIT FRANÇAIS PRODUIT FRANÇAIS 01-10

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

s'être heurté soj-même aux palabres et à l'indifférence russes pour comprendre les difficultés rencontrées. Tout fat mis en œuvre pour nous décourager : solutions indéfiniment retardées, propositions innombrables aussitôt retirées que faites. Que venez-vous faire? nous disait-on; vous n'aurez pas de travail; si vous en avez vous aurez les pires difficultés avec les tavariehi que vous soignere... Nous avons tenu bon, nous avons beaucoup travaillé, et les tavarichi ne nous ont pas massacré.

Nous avons pu installer, grâce à l'obligeance de la Croix-Rouge russe et du professeur Dietrichs, l'hôpital chirurgical dans l'hôpital-école de la Marinskaia Obchina, et l'hôpital des spécialités dans le palais du gouverneur Oberouchef. Il faut associer au nom du professeur Dietrichs ceux du docteur Kreps, médecin de la Faculté de Paris et du médecin inspecteur Florine. Ils n'ont jamais craint, en toutes circonstances, de se montre fiers de leurs amitiés françaises: exemples rares dans une ville où tous craignaient de se compromettre en se montrant nos amis.

Ces négociations nous avaient menés jusqu'à la fin de Juillet : on commença aussitôt à évacuer et à approprier la Marinskaia Ohchina, et à ce moment arriva M. le médecin-chef avec le gross de la formation. Grâce à son inlassable activité, et à la façon dont il paya de sa personne, même en mettant la main aux gros ouvrages, il put réaliser le tour de force d'avoir transformé, et complètement installé l'hloyital du Marinskaia 'Übchina en moins de trois semaines : dès la fin d'Août nous ouvrions les portes et l'on pouvait pratiquer les premières interventions.

Depuis cette époque, nous avons hospitalisé dans l'hôpital chirurgical près de 1.000 individus! Au 4 r Février, 300 grosses opérations avaient été pratiquées avec seulement quatre décès dont deux par ictère grave vraisemblablement post-chloroformique; les 120 premières opérations graves

avaient été pratiquées sans un seul décès. Journellement, à la consultation de l'hôpital, qui comprenait non seulement la mienne, mais celle de MM. Henrionnet (voies urinaires), Belloir (syphiligraphie et dermatologie), Mouzon (médecine générale), venaient plus de 150 consultants; tous les cas graves de chirurgie de guerre étaient envoyés à notre hôpital. Or, pendant cette période, nous avons traversé trois périodes de troubles : l'affaire Kornilof, la deuxième guerre civile des bolcheviks contre Kerenski (Novembre), la guerre civile des bolcheviks contre les Ukrainiens (du 24 Janvier au 8 Février), pas un seul jour depùis l'ouverture de l'hôpital jusqu'à son évacuation ne s'est passé sans fusillade dans les rues; pendant les deux dernières insurrections le canon a grondé dans Kiev : la première fois pendant trois jours, et l'hôpital annexe des spécialités a été particulièrement bombardé, et atteint par une dizaine d'obus; la dernière fois pendant dix jours, et l'hôpital chirurgical, situé entre les partis ukrainiens et bolcheviks, a fonctionné au centre de la fusillade, de la canonnade et des incendies, sans eau, sans gaz et sans électricité. Non seulement il a fonctionné normalement, mais il a surfonctionné, augmentant son nombre de lits d'une centaine, recueillant les blessés des deux partis et les nombreux blessés civils. On jugera de l'âpreté du combat, en sachant que bien certainement le nombre des morts dans les combats entre bolcheviks et Ukrainiens a dépassé 5.000, et que la canonnade sur la ville a duré onze jours; les différents services de l'hôpital devaient aller chercher l'eau, les vivres, les blessés dans la ville ensanglantée. Un certain soir, nous avons opéré, mes assistants et moi, non seulement sous les obus des deux partis qui passaient au-dessus de l'hôpital en n'aticignant, par un hasard provi-dentiel, que les maisons limitrophes, mais à la lueur de trois grands incendies dont le plus loin situé était à un demi-kilomètre. Qu'il soit pardonné

d'insister sur ces faits: mais il est juste que no confrères restés en France sachent que nous nous sommes montrés dignes d'eux, et que, dans ce lointain pays, oi certains d'entre nous sont retés sans acuene nouvelle de France pendant les cinq derniers mois, oi nous n'avions comme lecture que des journaux germanophiles', nous avons fonctionné en conservant tout notre moral, et en aurementat sans cesse notre activité.

Tétais personnellement admirablement seconde par mes trois assistants: le D'Henrionat, chargé du service ascplique et des voles urinaires; le D'Belloir, interne des hôpituux de Paris, chargé du service ascplique et de la syphiligraphie; le D'Bougey, interne des hôpituax de Lyon, chargé dans les derniers temps d'une partie du service soptique, et chef du service d'orthopédie et d'appareillage. En plus de leur service chirurgieal, ils s'occupaient, avec une rare activité, de leurs services speciaux : ils ont été de dignes médecins et de braves serviteurs de la République française.

Le service chirurgical était, bien entendu, divisée n deux compartiments étanches, asseptique et septique, installés dans des locaux différents: il a fallu que notre formation procède elle-même à la pose des lits, de sappareils, et d'un grand nombre de tuyautages; il a fallu, avant de fonctionner, dresser à une technique rigoureuse les stérilisateurs et les infirmiers: pas une faute de stérilisation n'a été compaise par eux : les deux chefs de stérilisation, le sergent Arnould et le sergent Baron ont droit à tous les éloges.

Les opérations ont été d'ordres bien différents: la plupart ont été des opérations de chirurgie de guerre sur de récents ou sur d'anciens blessés. Tant qu'il a existé une apparence de Service de Santé russe, j'ai demandé et je n'ai reçu que des

 Exception faite pour le Kierlianine, journal très moéré, et sincère ami de la France.





plaies graves. Elles ont été surtout traitées par la méthode de Carrel, appliquée intégralement comme à Compiègne : opération large d'appro-priation initiale, photographie avant le traitement, irrigation discontinue, contrôle bactériologique avec courbe microbienne, suture primitive secondaire des plaies avec enregistrement photographique. Cette méthode, qui a été l'un des points importants d'une conférence avec projections que i'ai faite à l'Alliance Française de Kiey, en pleine insurrection bolchevik de Novembre, a vivement impressionné non seulement les médecins, mais le grand public de Kiev qui pouvait contrôler, non sculement sur les projections de photographies prises dans le service, mais encore sur les blessés des troubles révolutionnaires, l'excellence de la méthode de Carrel, Les Dr. Accolas, chef du service bactériologique, et Belloir m'ont été particulièrement précieux dans l'application de cette technique, dont M. le pharmacien-major Fouquet sc chargeait du contrôle photographique.

La seconde méthode qui semble avoir vivement intéressé le public médical de Kiev est celle de l'extraction des projectiles sous le contrôle intermittent de l'écran. Avec le D' Dubois, chef du service de radiologie, et M. Bouchet, chef de laboratoire à l'Ecole dentaire de la Faculté de Bordeaux, nons avious pu réaliser une installation assez difficile, permettant de produire la haute fréquence dans une pièce absolument distinete de la salle d'opérations, où le courant à fort voltage était transporté intégralement, après avoir traversé deux épaisses parois, grâce à un isolement tel qu'il n'y avait aucune perte sensible par effluves. Il n'y avait dans la salle d'opérations que la seule ampoule située sons la table spéciale.

Nous avons pu enlever ainsi, en présence des chirurgiens de Kiev qui étaient invités à assister à toutes les opérations peu courantes dans leur ville, des projectiles pulmonaires, abdominaux, intracérebraux, projectiles la plupart anciens,

Recalcification INTENSIVE :

et pour lesquels la durée totale de l'opération, grâce à cette méthode si simple et si sûre, n'excédait pas en général dix minutes, sutures comprises.

Outre ces opérations, ont été faites des laminectomies, dont l'une pour une paraplégie par compression a donné un résultat particulièrement inespéré, des cranioplasties, des greffes, des opérations de plastique faciale en collaboration avec M. le D' Lebedinsky, dentiste des hópitaux de Paris, ehef du service maxillo-facial.

Je passe sous silence les opérations de pratique courante avant la guerre, telles que gastro-entérostomies, appendicites, etc., bien que la technique française diffère beaucoup dans les détails de la technique russe importée d'Allemagne,

Les malades ou blessés difficiles qui avaient été opérés en présence des chirurgiens russes étaient présentés à leur guérison devant la Société de Chirurgie de Kiev où ils donnaient lieu à des communications et des discussions, bien que la Société ne se réunît qu'irrégulièrement en raison de l'état permanent de troubles.

Telle est l'œuvre accomplie par l'hôpital de Kiev (section chirurgicale). Nous avons dû l'abandonner, la rage au cœur, sous l'insulte et par la trahison ukrainiennes, l'avant - veille que les troupes allemandes entrent dans la ville accompagnées de leurs vassales autrichiennes et ukrai-

Le vovage du retour a été long et rempli de péripéties : quarante-deux jours de chemin de fer et huit jours de mer; mais il s'est ellectué néanmoins sans perte de vies humaines, c'est plus qu'on n'aurait osé l'espérer.

A l'heure actuelle, je suis encore tout stupéfait de me trouver dans un pays où les citoyens ne passent pas leur temps à s'entre-tuer à coups de fusil ou de canon, où l'on travaille, où l'on se bat de'toutes ses forces contre l'ennemi. Et je pleure de joie en constatant que ec pays est la

France, que je retrouve plus grande et plus fière sous l'épreuve actuelle qu'à aueun moment de son histoire. Je ne regrette pas ces onze mois d'angoisse et d'exil, car nous avons travaillé de toutes nos forces et il n'est pas possible que ce soit perdu; car j'ai vu des choses intéressantes, même quand elles étaient terribles ou tristes, et j'ai reçu une rude leçon de choses en voyant ce peuple immense vivre des heures aussi tragiques. Je pense néanmoins que ce n'est pas la vraie Russie que j'ai vue; qu'il existe certainement, derrière le Charenton d'une révolution sans dignité, une âme russe qui souffre profondément et qui se relèvera, et qui se libérera de la servitude germanique. Mais je pense aussi que le relèvement ne se fera que plus tard, et après une période d'anarchie dont on ne peut se faire une idée qu'après avoir failli être emporté par elle. Le peuple russe a tellement souffert, il a été si cruellement martyrisé et trahi, il est d'une telle ignorance qu'il ne peut être tenu pour vraiment responsable. Les responsables, ee sont ses persécuteurs ; la plupart ont déjà subi leur châtiment : plus de 3.000 de ees malheureux ont été fusillés sous nos yeux à Kiev sans même se défendre; ee sont aussi les meneurs, les semeurs de mauvaises idées. On aurait tort de croire que la révolution russe procède à un degré quelconque de notre Révolution; elle procéde exclusivement, dans ses origines et dans ses idées, de la culture germainc, où sont venus se former presque tous ses doetrinaires. Mais avant ces intellectuels de la barbarie, qui ont bombardé sans honte sous mes yeux pendant six jours la mère des villes russes, la patrie de Vladimir, il v a eu Pouchkine, Tourguénies, Gogol, Tolstoï (ce dernier bien antifrançais déjà, parce que plus récent); il y a en Moussorgski, Rubinstein, Borodine, Rimski-Korsakoff. Si presque tous les jeunes intellectuels ont été l'ormés en Allemagne, ceux qui ont été élevés avant 1870 ont été élevés avec la culture française. A cause

PHOSPHATE COLLOIDAL

LE PREMIER et LE SEUL Phosphate ORGANIQUE obtenu à l'ETAT COLLOÏDAL

est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche Laboratoires du Docteur PINARD, Angoulême (Chie)

d'eux, sachons pardonner quand le moment du pardon sera venn, quand cette anarchie dont nous sommes les spectateurs impuissants et les victimes aura pris fin. N'imitons pas les Allemands, vainqueurs sans gloire et sans merci d'un pay jadis grand et qui s'est trahi lui-même. Mais si nous devons savoir pardonner, sachons aussi ne pas oublier: ne pas oublier pour ne plus être dupes, ne pas oublier, pour que ce tragique et honteux exemple nous serve i aj iamais de lecco.

## HOPITAL GÉNÉRAL CANADIEN DE TROYES

« UNIVERSITÉ LAVAL »

Un des étonnements des historiens futurs sera la timidité de la France, durant la période 1870-1914. Le peuple français, qui fait aujourd'huj l'admiration du monde, semblait craindre de se montrer et négliger de parti pris la plupart des moyens d'expansion que la France possédait.

Dans les vastes terres de l'Ouest outre-Océan, au Canada, existait une admirable Université française, l'Université Laval, fondée en 1852 (appelée Laval en l'honneur de Monseigneur François de Montmorency Laval, premier évêque de Québec).

L'enseignement s'y fait exclusivement en francais c'est en grande partie par elle que les vertus de la France ont été trainmisses, que le génie francais a pu pénétrer, germer, se développer, dans ce vaste Ganada, appeié par la nature à de sigrandes destinées. Les professeurs de l'Universit Laval sont venus pour la plupart étudier en France; ils suivent l'enseignement de l'École française. Cependant aucuni encouragement ne vient de France; jamais dans nos Universités on n'entend le nom de l'Université Laval. Pourquoi? Passons. La France d'avant la guerre est morte. Une France rajeunie va grandir. Nos cousins Canadiens n'ont pas d'ailleurs cessé de nous aimer. Depuis la guerre, que de sympathies, que de secours de toute nature nous sont venus du Canada!

Parmi ees témoinages de sympathie un des

plus frappants est la fondation du grand Hôpital canadien de Troyes qu'a organisé précisément cette Université Laval si oubliée en France, avec l'aide du Gouvernement canadient et de la Croix -Rouge canadienne. A l'hôpital de Troyes sera joint bientôt un autre hôpital construit à Joinville-le-Pont.

L'hôpital Lavat, avant de s'installer à Troyes, a beaucoup voyagé. Son étatmajor a travaillé en Angleterre à Ramsgate, Shorne-liffe, Taplow; ses médecins ont fait un stage dans différents hôpitaux du camp retranché de Paris, Val-de-Grâce, Buffon, Villemin, Michelet, etc., etc.

L'hôpital Laval est un des hôpitaux généraux de l'Armée anglaise; il est consacré néanmoins aux hlessés français

Höpital de 1.040 lits, avec un effectif de 30 officiers (32 officiers médicaux, 2 quartiers, mattres, 2 pharmaciens, 1 trésorier, 1 dentiste et 1 chapelain), 73 infirmières (toutes diplomées — et trained nurses ») et 207 hommes, un höpital général doit pouvoir se suffire à lui-même no tout. Le maétriel, les tentes, l'équipeement

technique qu'il apporte avec lui partout où il va, et qui remplit 60 wagons en volume, est conçu de façon à lui permettre de pouvoir s'installer en dehors de toutes les commodités des villes, en rase campagne, en plein champ.

Le personnel médical comprend non seulement des chirurgiens et des médecius, mais aussi des



Fig. 1. - Vue des baraquements de l'hôpital Laval, à Troyes.

spécialistes, ophtalmologistes, bactériologistes, dermatologistes, un consistes, raciologistes, dentistes, radiologistes, etc... Qu'un train de centaines de blessés arrive à l'hôpital, sans triage préalable; tous les blessés peuvent être traites, à quelque catégorie qu'ils appartiement, de quelque affection qu'ils souffrent; minimum de voyage pour les blessés, maximum de chauce de guérison.

Les 200 hommes affectés à l'hôpital ne sont pas tous des infirmiers, ce sont des techniciens, des



CHOLÉMIE-ICTÈRES-CONSTIPATION ~ ~ AUTO-INTOXICATIONS ~ ~ spécialistes dans les différents métiers usuels, cuisiniers, coiffeurs, forgerons, menuisiers, cordonniers, électriciens, etc... Les réparations, restaurations, travaux urgents peuventainsi être exécutés à l'hôpital, des qu'il en est besoin.

L'hôpital de Troyes représentant l'Université Laval a comme état-major uniquement des Cana-



Liste des officiers de l'Hôpital Laval. - Colonel Geo. E. Beanchamp, médecin-chef, directeur de l'hôpital. - Lieutenant-colonel J. P. Decarie, chef de la médecine. - Lieutenant-colonel Z. Rheaume, chef de la chirurgie. - Major R. Mayrand. - Major

G. Archambault, service de la dermatologie et des maladies

MM. les Docteurs : A. Lus sier, A. N. Rivet, C. Saint-Pierre, L. de G. Joubert, J. A. Lorrain, J. U. Gariepy, L. D. Colliu, L. Blagdon, Dageuais, A. Larose, J. J. Trudel, P. P. Gauthier, R. Tessier, J. E. De Haitre, E. Malette, F. Demers, R. Dumont, G. Lefèbvre, J. W. Ladouceur, H. C. Clermont, J. B. Trudelle, J. Mc. Caffrey, M. Dolbec, J. A. Tousignant, A. J. Lafleur, J. B. Peloquin, A. Levesque, L. R. Dufresne, dentiste, G. Gauvreau, chapelain, J. E. Couture et V. Boucher, pharmacien.



Nous regrettons de ne pouvoir décrire en détail les divers services si bien organisés de cet HAnital

Pour donner un aperçu du travail àccompli par nos cousins Canadiens en Champagne, qu'il suffise de dire que dans l'année écoulée, ils ont traité 14,000 malades ou blessés, fait 1,200 opérations, 140.000 pansements.

Tous les soldats français, qui ont passé dans cette formation et qui étaient un peu étonnés, au début, d'entendre des soi-disant Anglais parler si correctement le français, ont gardé un souvenir inoubliable du zèle, du dévouement, de la bonté avec lesquels ils ont été traités.

P Drevocere



LE SERVICE DE SANTÉ DANS LES GUERRES DE MOUVEMENT

Au moment où l'enuemi, avec de gros effectifs et de puissants moyens de destruction, se jette délibérémeut, après une courte préparation d'artillerie, sur 80 kilom. du front franco-britannique, il n'est pas sans intérêt d'ouvrir les lettres du célèbre professeur Berjmann de Dorpat, qu'il écrivait après les batailles de Sadowa et de 1870-71. Ces lettres concernent la chirurgie du champ de bataille et nombre de ses observations sont de pleine actualité.

« Avec les masses qui sont actuellement conduites au feu, écrit-il, le médeciu estiucapable d'embrasscr d'un coup d'œil le champ de bataille, la masse des blessés, qui couvre le terrain sur un parcours de mille au carré, n'est pas très éloignée de celle des combats des Huns dans les champs catalauniques. Le seul corps d'Avensleben perdit dans le combat de Mars-la-Tour plus d'hommes que toute l'armée En présence d'une pareille situation, le secours médical ne consiste pas en autre chose que dans le relèvement et le transport des blessés. Le professeur de chirurgie ne fait là ni plus ni moins que le plus jeune étudiant, les ecclésiastiques pas moins que les

« Quand un homme est frappé par un projectile ennemi, il cherche par tous les moyens à fuir loin du champ de bataille, car aussi lougtemps qu'il reste daus la région où pleuvent les balles, il demeure exposé à de nouvelles blessures. Horrible est la situation de celui qui gît sur le sol avec une jambe brisée et qui ne peut ni se relever, ni se porter en arrière. Plusieurs milliers de blessés ont péri, non point du premier coup qui les a couchés à terre, mais du troisième ou quatrième coup, qui les a frappés alors qu'ils étaient étendus déjà sur le sol. Cela est surtout vrai pour le tir des mitrailleuses, qui peuveut débiter 600 balles à la minute ou pour les obus

« Quand la chose est possible, le blessé s'abrite



Fig. 2. - Intérieur d'une baraque

diens d'origine française, parmi lesquels plusieurs professeurs et agrégés.

Il est sous le commandement du colonel G. E. Beanchamp, chevalier de la Légion d'honneur, qui, en plus de son titre de professeur agrégé, a apporté son expérience de 20 années de service médical dans la milice canadienne.

La médeeine est dirigée par le lieutenant-colonel Decarie, professeur de dermatologie; la chirurgie par le lieutenant-colonel Rheaume, professenr de médecine opératoire.

Les professeurs Mayrand, Rivet, les agrégés Archambault, Saint-Pierre, dirigent aussi des services de spécialités.

Les infirmières, au nombre de 73, sont placées

## Iso-Valérianate de Bornyle Bromé

(0,15 de produit par capsule)

### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux Régulateur de la Circulation et de la Respiration

# VALBORNINE ROGIER

- Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéoi

(2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs.

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS

derrière un repli de terrain, un mur, un tronc d'arbre, dans un trou d'obus ou même dans les sillons d'uu clamp labouré. Si la jambe est brisée, le blessé s'assied, porte ses bras en arrière, pose les mains sur le soi et tire après lai le corps et le membre brisé, l'ouldures blassés ont un faire ainsi 300 à 500 mètres.

(quelques blessés out pu faire ainsi 300 à 500 mètres).
« Sur un champ de bataille, le principal devoir du médecin est de pousser les équipes des Sanitis-Kompanien (groupes des brancardiers divisionnaires), qui sont chargés du ramassage et du transport des blessés.

« Mais un chirurgien qui, par pitté ou par zèle, par dévouement, désir d'être utile, voudrait exercer son art au milieu de la pluie de projectiles, perdrait son temps, sa vie, et son blessé

temps, sa vie, et son blessé.

« En temps de paix le médecin arrive près d'un malade installé et couché pour le traiter.

« En temps de guerre, le médecin marche avec sou unité, au milieu des péripéties d'un combat ininterrompu et partage avec le soldat les fatigues et les dangers. Son rôle capital est de ramasser le blessé, de le transporter loin de la lutte, de lui trouver un lit, puis enfin de l'opérer.

Sous le Premier Empire, l'illustre baron Percy djsait déjà: «Le transport, loin du théâtre de la lutte, est la première consolation que doit recevoir le blessé.»

Aussi, pour recueillir ces victimes, cut-Il l'idée de créer des groupes de soldate spécialisés, auxquels il donna le uom de « despotats » qui sont les aucêtres de nos brancardiers actuels. Il arma chaque équipe de despotats d'un brancard démontable, composé de 2 hampes qui servaient de « piques » pendant la marche, de 2 supports avec trous, qui formaient les 4 picels du brancard et d'une toile amovible, qui se tendait entre les 2 hampes au moment du montage.

Enfin Percy cut aussi l'idée de créer des chariots, avec couverclearroudi, sur lequel les chimugiens non montés se plaçaient à califourchon et pouvaient être ainsi trausportés rapidement vers les nids de blessés pour les panser et les opérer. Avec ces fameux divirs (saucisse), Percy réalisa cette conception du chirurgien conduit au chirurgien conduit au chirurgien.

Dans ee même ordre d'idées Larrey créa ses fameuses ambulances volantes pour transporter au loin, vers les hôpitaux de base, les blessés qu'il avait débridés, réséqués ou amputés sur le front.

En 1870-71, les évacuations furent faites avec des voitures d'ambulance et surtout avec des voitures de réquisition aménagées.

Dans la guerre actuelle, le progrès accompli est immense et indéniable : les sections sanitaires automohiles qui trausportent les blessés « cito, tuto et jucunde », ont été multipliées et ont permis dans la guerre de tranchée estte précocité des interventions, qui a cuhardi nos chirurgiens au point de faire de l'exérèse totale des tissus contus, attrits et de faire ces sutures primitives qui transforment des fractures ouvertes en fractures fermées et ces arthrotomies précoces suivies de suture immédiate totale sans drainage ou avec arthrotomie. Ces prouesses chirurgicales n'ont pu être tentées que parce que les blessés, comme l'a affirmé récemment M. le médecin iuspecteur Sieur, devant la Société de Chirurgie, sont conduits sur la table d'opérations en moins de six heures. Or, le laboratoire a confirmé et érigé en règle : « qu'une plaie de guerre souillée ne s'infecte qu'à partir de la 10° ou 12° heure ».

En outre les blessés trouvent à courte distance du front, dans des groupements d'ambulances ou dans de grands II. O. E. très coufortablement installés, des chirurgiens qualifiés, disposant des moyens d'action les plus perfectionnés (stérilisation, radiologie, laboratoire de bactériologie, etc.).

Dans cette période de stabilisation, on peut dire que tout l'arrière-front a été jalonné de vraies cliniques chirurgicales, dans lesquelles la chirurgie peut être faite avec le maximum de sécurité.

Mais avec la genere de mouvement, ec chapelet de lorrantions sanitaires est housent de 1 la saqe oppisation sation chirurgicale des offensives à chipetifs limités nivertate plus. Les ambulances divisionnaires investate plus. Les ambulances divisionnaires via stallent hátivement, dans des écoles, des mairfes, des églises, des chiecuts; les blessés sont panés radiement, quelques—uns débridés; des fractures sont consolidées dans des goutifieres appropriées et sevacuations vers l'intérieur sont reprises à travers l'encombrement des voics terrée.

Daus cet océau d'hommes, de chevaux, de canons, les brancardices font des prodiguer les blessés de la fournaise. (Cette curve de relieve se chapitale, piril-leuse, obscure, méritoire, sublime), « Et ecpendant quand, sous la railed des projectiles, le nombre des victimes atteint en quelques heures un chiltre très élevé, il arrive qu'elles tombent au pouvoir de l'emmeni, on qu'elles attendent tròp longremps le secours. En outre, dès que l'emmeni apervolt ou soup-cone un groupement d'hommes queloque (nida de blessés ou poste de secours), il l'inonde de projectiles, tuant ou infligeant de nouvelles blessurce parfois mortelles aux malheureux qui croyaient avoir trouvé là un refige. « (Simoni,) trouvé là un refuge. « (Simoni,) trouvé là un refuge. « (Simoni,)

Avec la guerre de mouvement, l'heure des improvisations hâtives, précaires a sonné pour le Service de Santé.

En raison des louteurs forcéen (relève et transport de nombreux blessés, necombrement des postes de secours, des ambulances, des routes, des voites de secours, des ambulances, des routes, des voites ferrées), en raison de l'évode forcément leut des blessés vers les formations sanitaires de l'iniérieur, les plaies soufliées s'infectent fatalement et l'infection, cet ennemi ancestral des chiritrigiens d'Armée, réapparait, avec le sinisire cortège de la gangrène ganceses, cause si fréquente d'amputations, que la guerre de tranchée avait un presque disparaitre et de toutes les complications septiques des plaies, qui sont si souvent mortelles.

Le professeur Bersmann se console de ces désastres chirurgicaux, en répétant le mot cruel :

« Das ist Krieg, C'est la guerre, »
Mais avec l'expérience de quatre années de luite,
avec la souplesse du Service de Sauté, il est à espérer
que quelques mesures propices seront prises pour
dininuer la lenteur de ces condes, la longueur des
trajets en chemin de fer, pour sitérilliser chimiquement les plaies des évacuables, traiter sur place les
intrausportables (hangars et teutes Bessonneau); en
im ont pour attéuner les médists de l'infectiou, souvegarder notre capital humain, et « bumeaiser »
ainsi la guerre.

Dr Bonnette.



Le lacte of du M. Doneard est alleure à litre gracieur à tous les mercins des Armées qui en feront la demande au laboratoire du lacter 112 Rue la Boetre - Paris . Tel . Magram . 58.28.

### LIVRES NOUVEAUX

Anemia perniciosa e anemia aplastica, par M. le Dott. Prof. Vincenzo Giordano, médecin-chef à l'hôpital civil de Gènes. 1 vol. in-8°, 220 pages (N. L. A. G., éditeurs, Génes).

Il est toujours intéressant d'étudier la manière dont les Écoles médicales étrangères envisagent les diverses questions de pathologie. Dans ce petit volume, l'auteur, à propos de quelques cas cliniques personnels, étudie toute la [question des anémies, question complexe eutre toutes. Voici ses conclusions.

Le terme d'anémie progressive pernicieuse devrait étre rèpie piùsqu'ou a constate des cas de geérieno mie pernicieuse cryptogénitique, lupe liberate d'anem mie pernicieuse cryptogénitique, lupe liberate puisqu'ou a montré que divers agents penvent arche cette entité dinique. La théorie de Banti concernant l'origine toxique de la maladie est la plus probable, mais le poison n'est pas toujours le même. Il est également vraisemblable d'admettre la théorie miste myélopathique et érythropathique sur le processus pathogénique de l'amémie pernicieuse: l'agent tosyque devant agris simultanément sur les organes suppendent sur les organes suppendent progression de l'amémie pernicieuse: l'agent tosyque devant agris simultanément sur les organes

hématopoiétiques.
L'anémie peraleieuse est une maladie à caractère hémolytique, pouvant survenir rhez des sujets à prédisposition héréditaire ou acquise. L'agent toxique produisant à la fois l'hémolyse et une réaction métaplastique embryomaire active au niveau des organes hémolymphopoiétiques.

La formule sanguine donne une forte diminution de globules rouges avec poliklocytose et auisocitose, augmentation de la résistance globulaire, présence de mégaloblastes et de normoblastes, leucopénie et lymphocytose relative.

Les formes cliuiques les plus fréquentes et à étiologie connue sont celles de la grossesse, de la botriocéphalose, du cancer et de la syphilis.

Dans la deuxième partie de l'ouvrage, l'auteur étudie l'anémie pernicieuse aplastique. Cette forme se rencontre surtout chez les jeunes individus alors que la précédente frappe tous la âgea et de préférence l'âge adulte. L'évolution est ties rapide et faitpeur et le fait de la peux est assezpeur et le fait de la peux est assezpeur et le fait de la fait de la fait de la fait de le cet plutôt jamatre. On observée de la fait de de hémorragies cutacies, magreuses et sévene et au contraire une absence presque constants d'urobiliuurie.

La formule sanguiue se résume dans une énorme diminution des globules rouges; la poikilocytose est d'autant moins marquée que la maladie est plus grave, ul hématoblastes ni mégaloblastes, leucopénie avec lymphocytose relative. La résistance globulaire est diminuée.

La moelle des os est jaune et spongieuse, sans aucune espèce de tendance à l'état embryonnaire comme cela est la règle dans la forme étudiée dans la première partie du volume.

En somme ouvrage très intéressant au point de vue doctrinal, ou ne peut que regretter l'absence de toute figure dans le texte.

IVAN BERTRAND.

### BIBLIOGRAPHIE

1050. Le cœur et l'aorte, études de radioiogle clinique, par les D<sup>13</sup> H. Vaquez et E. Bonder, 2º édit., 4 vol. graud in-8º de 254 pages, avec 180 figures dans le texte (*l.-B. Baillière et fils*, éditeurs).—Prix: 15 fr.

1051. Anemia perniciosa. Anemia apiastica, par le Dott. Prof. Vincexzo Giordano, 1 vol. grand in-8° de 220 pages (S. L. A. G. Stabilimento ligure arti grafiche, Genova).

1052. Le colchique et la pression artérielle (faits cliniques), par Ilhabre Gascon, 1 brochure in-8° de 58 pages (Thèse Paris).

1053. Traitement antitoxique du typhus exanthématique, par le D<sup>\*</sup> Danielorolle, 1 brochure in-8° de 128 pages, avec figures dans le texte (imprimerie « Technique » Odessa).

1054. Contribuição ao tratamento do fibro-myoma uterino pelo mesothorio, par le Dr C. B. Gaffine,

1 brochure iu-4° de 75 pa ges, avec planches hors texte (Rio-de-Jaueiro).

1055. La lipurie, par le De Robert Pierret (thèse 1917), 1 vol. in-8° raisin de 221 pages, avec figures dans le texte (Imprimerie Rey, à Lyon).

1056. The Fitting out and administration of a naval Hospital ship, par By Edwand Surron, 1 vol. in 8° de 110 pages, avec figures dans le texte (John Wright et sons Ltd, édit., Bristof).

1057. Les biessures des valsseaux dans une ambulance chirurgicale de l'avant, par le D' René DUCASTAING (thèse 1918), 1 vol. in-8° raisin de 76 pages, avec figures dans le texte (Lefrançois, éditeur).

1058. Commozione cerebro-spinale, par F. Pedrazzini, petit volume de 470 pages, avec figures dans le texte (*Hoepli*, éditeur, Milau). — Prix: 3 fr. 50.

1059. Le traitement de la syphilis par les composés arsenicaux, par le Dr Lacapeur. 1 vol. in-8° de 200 pages, avec figures dans le texte (Masson et C°, éditeurs). — Prix : 4 fr. 50.

1060. Segundo Congreso venezolano de Medicina de Maracaibo, 18'à 23 de Enero de 1917, 1 vol. in-<sup>4</sup>0 de <sup>470</sup> pages, avec figures dans le texte et planches hors texte (*Maracaibo typograffa Panorama*, 1917).

## SOCIÉTÉS MILITAIRES

## RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA VII° ARMÉE

8 Décembre 1917.

Projectile migrateur du système artériei. Éciat de grenade ayant pénêtré au niveau de l'hémithoragauche et extrait de l'artère fémorale droite. — M. Mazet, médecin aide-major. M... (Victor), blessé par grenade, le 30 août 1917, présente: 1° un broiement de la mais droite; 2° des plaies multiples de la face, cou et hémithorax gauche.

Examen radioscopique montre de nombreux éclats cervicaux, thoraciques et un intra-abdominal (demi-

(Voir la suite, p. 317.)

1913. - Gand : Médaille d'Or

## NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) xv à xx gouttes à chaque repas contre:

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,

Tonique non excitant

1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Ne présente aucune contre-indication

**VERTIGES** 

ANÉWIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantilions et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances



# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

## L'IODONE ROBIN <u>est la</u> meilleure et la plus assimilable des préparations iodées.

Ne pas confondre l'IDIME avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires, dans le but de surprendre la bonne foi du public.

Ces préparations ne sont pas de véritables iodo-peptones car la plupart sont à base d'albumine, d'albumose (Peptone de gélatine), de glycocolle ou bien de glycogène et même à base d'huile de ricin, tandis que l'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYPSIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Poir les comples rendus de l'edadémie des Sciences en Mai 1911).

L'IODONE ROBIN a été consacré par une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le D'Boulaire (intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906). L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées:

1° La Seule à base de Peptone Trypsique;

## 2° La seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE;

3° La Seule qui ait eu un rapport favorable àl'Académie de Médecine par le Professeur Blache (séance du 26 mars 1907).

L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans :

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-moteurs et en activant la circulation du sang.

### MODE D'EMPLOI :

IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de lait ou de vin blanc, etc. Dans les manifestations goutteuses, on l'emploie à la dose de 40 à 50 gouttes par repas.

1000NE INJECTABLE: Une Ampoule de 2 centimètres cubes par jour (dosée par centimètre cube à 0 gr. 02 et à 0 gr. 04 d'iode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

(IV°) PARIS Petit-Musc. du rue ö et

## PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE IODE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iodo avec la Poptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE. (Communication au XIII. Congrès International de Médecine, Paris 1900).

## Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

Doses Moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Augune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS Monsieur Garbrun met gracieusement à la disposition des médecins-chefs des formations sanitaires flacons d'Iodalose qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés.

MANGANÈSE TITRÉE DE FER ET DE SOLUTION ORGANIQUE COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANEMIE - CHLOROSE - DEBILITE - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 5 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Echantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 18, rue Oberkampt, PARIS

INELE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

Todogenol

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire bigchimique PÉPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine) Enfants: 10 à 20 Gouttes par jour.
Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas.
Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'10DE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_\_\_

G.PÉPIN – Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th de Dact de l'Univ. de Paris – Déc. 1910.)



Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

## AMPOULES D'HUILE CAMPHRÉE FRAISSE

à 10 %, 20 % et 25 % de Camphre par centimètre cube.

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES : 4 trancs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

Echantillons gratuits pour essais à MM les Docteurs. —:— MARIUS FRAISSE — Téléphone : Passy 82-16

administration prolongée

GAÏACOL INODORE

à hautes doses
sans aucun inconvénient

THIOCOL "ROCHE"

uniquement sous forme de
SIROP "ROCHE"

COMPRIMÉS "ROCHE"

CACHETS "ROCHE"

Echantillon et Littérature :
PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C'
21, Place des Vosges Paris.

CONPRIMÉS "COCHE"

L'ALLES ROCHE "

CONPRIMÉS COCHE "

121, Place des Vosges Paris.

CONPRIMÉS ROCHE "

BERCULOSE · LYMPHATISME · ANEM



CROISSANCE

RACHITISME

· SCROFULOSE

## RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE LE PLUS RATIONNEL

---

## RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

## QUE PAR LATRICALCINE

## TUBERCULOSE PULMONAIRE-OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

CROISSANCE ALLAITEMENT

TROUBLES DE DENTITION

DYSPEPSIES ACIDE

vend: CINE PURE RE, COMPRIMÉS, GRANULÉS ET CACHETS

TRICALCINE CHOCOLATÉF

CONVALESCENCES

préparée spécialement pour les enfants

TRICALCINE

Méthylarsinée en cachets Adrenalinee Fluorė

RACHITISME SCROFULOSE

CARIE DENTAIRE

ANÉMIE

**FRACTURES** 

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS "SCIENTIA", 10, RUE FROMENTIN, - PARIS

noisette), situé à 10 centimètres de la paroi antérieure à droite et au-dessous de l'ombilic. Laparotomie médiane sous-ombilicale (2 heures 30 après la blessure). Déroulement du grêle en entier, vérification du gros intestin : pas de perforation, pas d'hémorragie. Un petit eorps dur est perçu au niveau de la bifurcation de l'iliaque primitive paraissant battre avec elle. Isolement de la bifurcation artérielle, le projectile se mobilise et n'est plus percu. Suture,

Le 11 Septembre, denxième examen radioscopique. - L'éclat métallique est repéré au tiers supérieur

du triangle de Searpa. Le 13 Septembre. Denxième intervention. Incision de la ligature de la fémorale, ouverture de la gaine des vaisseaux, isolement de l'artère au niveau de la naissance de la fémorale profonde. Légère dilatation fusiforme. Mazet hésite à l'extraire par artériotomie à cause de sa situation haute, mais il le saisit entre les doigts et le pousse dans la fémorale profonde, d'où il l'extrait après ligature en amont et en aval.

Projectile. - Eclat assez volumineux, irrégulier et anguleux (10 mm. de long, 7 de large, 3 d'épaisseur), se déplaçant dans le système artériel. Migration, arrêtée momentanément au niveau de 2 bifurcations artérielles, mais affirmée par les deux examens radioscopiques, qui ont été suivis de deux in-

Mazet pense que ee projectile est entré par le cœur gauche ou l'aorte thoracique, car il n'a trouvé aucune lésion dans l'abdomen.

Suites opératoires très simples. Guérison,

On reste surpris qu'un éclat aussi volumineux ait pu pénétrer à travers le muscle cardiaque ou la paroi aortique saus déterminer des accidents mortels

Observation d'un polyblessé. - M. Duchet-Suchaux, médeein-major de 2º elasse. Amputation du bras gauche, extraction sous écran radioscopique de 7 petits éclats, enveloppés d'étoffe, très profonds.

4 jours après, apparition d'un érysipèle bronzé et d'un foyer de pus à bulles gazeuses dans la jambe droite. Intervention, amélioration.

9 jours après, apparition de septicémie consécutive à une collection mal délimitée de pus séreux. État très grave.

Intervention, prompte guérison.

L'auteur incrimine la septicité très grande de ces éclats entourés de débris vestimentaires et l'état de shoek marqué du blessé.

Formule et emploi d'une colle à base de mastic et de colophane. - Formule (Gomme mastie 30 gram mes. Colophaue 78,50. Huile de lin 3 grammes. Chloroforme 60 grammes).

Emploi. - 1º Remplace la teinture d'iode comme antiseptique de la peau (les champs opératoires restent adhérents sans l'aide de pinces)

2º Rapproche les lèvres d'une plaie désinfectée, à l'aide d'une seule épaisseur de gaze, qui permet aux liquides d'être aspirés par le pansement.

3º Devrait être utilisée dans les P. S. combinée à la poudre de Vincent. Cette eolle fait adhérer la compresse à la peau et la plaie est ainsi toujours protégée, même « si le pansement tourne ».

Traitement des plaies atones par les vapeurs d'iode naissant. - M. Quinsac, médecin-major de 2º classe. L'auteur se sert d'un appareil à soufflerie facilement improvisable avec celui d'un thermocautère et d'une canule urétrale de Jarret dans laquelle on introduit une petite quantité d'iodoforme et quelques parcelles d'iode métallique

Désinfection soignée, préalable des plaies avec des pansements humides et aseptiques, puis enfumage avec des vapeurs d'iode naissant. Elles se recouvrent d'une cronte seche, sous laquelle se produit rapidement la cicatrivation

Cette thérapeutique très simple a remis rapidement dans le rang ces indisponibles, qui encombrent les infirmeries de cantonnement, les dépôts d'éclopés et les ambulances du front.

Dr Bonnette.

### RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA IV° ARMÉE

10 Janvier 1918.

Traitement des plaies de guerre par l'urotropine. - MM. Dupuy de Frenelle et Paychère, médecins-majors. Par les recherches qu'il poursuit depuis trois aus, Dupuy de Frenelle a vérifié que l'urotropine ou uroformine est l'antiseptique qui remplit le mieux les conditions qu'indique l'auteur comme devant être réalisées par un bon antiseptique, M. Paychère a reconnu que la solution d'urotropine à 1 pour 100 ensemencée avec du streptocoque ne donne lieu à aucune culture sur la gélose en boite de Pétri. M. Dorlencourt a fixé le seuil du pouvoir empêchant de l'urotropine à la dose de 0 gr. 30 pour 100 ; dans le bouillon l'urotropine arrête tout développement de culture streptococcique. Toutefois, après un séjour de vingt-quatre heures dans un bouillon contenant 0 gr. 30 pour 100 d'urotropine, le streptocoque repiqué sur un autre bouillon neuf, pur, repousse. 11 faut quatre-vingt-six heures de séjour du streptocoque dans un bouillon à 0,30 pour 100 d'urotropine pour que ce microbe réensemencé dans un milieu ueuf présente uu retard dans l'évolution de sa culture. Après un séjour de vingt-quatre heures dans un bouillon contenant 1,25 ponr 100 d'urotropine le microbe est détruit. Réensemencé sur un bouillon neuf il ne cultive plus. L'urotropine a done un pouvoir antiseptique prouvé, L'expérience clinique a démontré à M. Dupuy que la solution d'urotropine à 1 pour 100 est celle qui donne les meilleurs résultats.

Formule de sérum pour transfusion sanguine. --MM. Dupuy de Frenelle et Paychère. En s'inspirant de la technique de Jeanbran, Dupuy a simplifié la technique de la transfusion sanguine veinoveineuse. Le récipient dont il se sert pour faire la transfusion est une simple ampoule de 125 ou 250 cm3 dont le bout inférieur coudé à angle obtus a été effilé. L'ampoule contient de 10 à 20 cm' d'un sérum destiné à éviter la coagulation du sang. Les auteurs out utilisé avec un plein succès le sérnm

| Eau distillée      |   |  |   | 500 | gr. |      |
|--------------------|---|--|---|-----|-----|------|
| Citrate de soude   |   |  |   | 50  | gr. |      |
| Glucose            |   |  | ٠ | 60  | gr. |      |
| Chlorure de sodium | ) |  |   | - 4 | cen | 70.0 |

Ce sérum est d'une densité très supérieure à celle du sang.

Les auteurs attachent de l'importance à l'adjonction du glucose qui est uu execllent médicament leueogène, dinrétique, autisepticémique, qui, eu augmentant la densité du sérum anticoagulant, le maintient constamment dans la partie inférieure de

## Ingénieur-Constructeur 7. RUE LINNE - PARIS - Téléphone : Gob. 28-33

## Appareils de Précision

MÉDECINE PP 14 PHYSIOLOGIE

Appareils pour la mesure de la pression artérielle.

APPAREILS POUR LA MÉTHODE GRAPHIQUE

Catalogues sur demande.



OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE

du Prof. PACHON (BREVETÉ S. G. D. G.) L.B.A. Laboratoire de Biologie Appliquée TÉLÉPHONE : 36-64

ANALYSES MÉDICALES

PRODUITS BIOLOGIQUES CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

**OPOTHERAPIE** PRODUITS STÉRILISÉS . HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cio, 54, Faubs St-Honoré, PARIS

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

### USINE & LABORATOIRES 1. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectée à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898



THÉOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL

PAR EXCELLENCE D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tuéosoi n'entreîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine Can à l'Académia des Sciences

clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une facon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

L'expérimentation

DOSE JOHRNALIÈRE deux cachets pris un le matin et un le soir

P ite de 20 Cachets

l'ampoule au niveau de la pointe effilée où se produit généralement le coagulism qui fait échouer la transfusion. Le glucose donne en outre à cette solution uu degré de viscosité qui peut avoir sou importance.

La solution de sérum citraté à 10 pour 100 est d'une densité de 1,072. Pour obtenir une solution de densité semblable à celle du sang, il faudrait employer une formule contenant 10 gr. de citrate pour 120 gr. de sérum.

Deur cas heureux de transfusion de sang citraté.

— MM. Lacosta et R. Picque, núcleain-sunjors.

Un blessé arrive à l'ambulance mourant d'une perforation du poumon gauche par balle de mitraillense
incluse dans le cud-de-sac inférieur de la plève.

Volet de belorme : évarantion de 1,500 gr. de sang
bouillomant; suture des deux orifices pulmonaireq;

ettraction de la balle; suture primitive totale eute plans. Pendant ce tempa, un inférmér de l'équipe opératoire donne 500 gr. de son sang. La transfusion se
fait dès la fin de l'acte opératoire. Aussitú le blesse, l'usque-la lineamble, blen qu'à peine anesthésié, se
réveille et se plaint. Tension: 9 avant l'opération.

o parés: 2 puis 16 (maxima) aurès la transfusion.

Globules rouges: avant l'opération 4.500.000; après la transfusion, 4.800.000.

Un maréchal des logis arrive au poste avancé, à la 3° heure, l'épaule emportée par un éclat. Tensiou: 12; globules rouges : 4.800.000.

Après exploration, l'amputation inter-scapalo-thoracique se moutre seule possible : elle est pratiquée, avec résection des tissus contus permettant la suture totale. Iluit heures après l'intervention, teusion : 0. L'fufirmier de l'équipe opératoire donne an blessé 500 gr. de sang citraté et reprend, huit heures après, son service.

Le blessé se ranine aussitht, Sit beures aprèx, la maxime act à 14. Dès lors, la godréson se pourreit. Dans les deux cas, il s'agit de blessure unique, grave, imposant un intervention immédiare et dette. L'infection n'est pas en eause; l'hémorragie essentiellement et l'imbiblion nerveues parallèlement sont les conditions déterminant les shocks : l'opération prime, la transfusion suit et la réminion per primam.

prime, la transfusion suit et la réunion per primam.

Jeanbrau a reudu les plus grands services en
rendant pratique la transfusion du sang. Nous avons.

comme Dupuy de Frenelle, paré à la rareté des ampoules de Kimptou-Jeanbrau, en utilisaut des ampoules à sérum artificiel. Nous essaierons volontiers l'usage du sérum glurosé citraté. Le douneur ne subit aucun dommage et reprend, le lendemaiu, son sorvire

Dans les cas susdits, la transfusion s'impose pour le salut d'un blessé dont les lésions sont traitées. Beaucoup plus délicates sont les indications de la transfusion chez les grands multiples inopérables.

Paludisme autoehtone. — M. Tapje, médecin side-major, rapporte les observations de deux malades hospitalisés pour un dat fébrile irrequiles vec hypertrophis splénique modórée, chez lesqueles l'examen du sang a révélé la présence du Plasmidium vieze. Un traitement arréson-quinique a faitium médiatement tomber la température; dans la snite, les accès fébriles ne se sont na reproduits.

Ces malades, originaires de régions non palustres et n'ayant jamais quitté la France, avaient été piqués par des moustiques dans des bivouacs où les avaient précédés des troupes indigènes. L'un d'eux appartenait à un régimen où les vieux paludéeus et les rapatriés d'Orient sont nombreux.

Nos soldats peuvent donc contracter le paludisme sur notre frout. Il u'y a pas lieu d'exagérer ce danger; car il s'agit, eu général de cas isolés, présentant une allure bénigue, rapidement enrayés par la quinine. Quelques mesures prophylactiques s'imposeront ancès l'hiver.

L hypertrophie splénique, la conservation relative de l'état général, les senation de friences, elabere et suens souvent épronveis par le malufe alors même que la couvhe thermique n'est pas franchement intermittente, sont les meilleurs signes eliniques de cette forme beinge du plaudième autochtone, bas tous les cas, l'examen du sang permettra de faire le diagnostie.

 M. Roussel, médecin principal, rapporte plusieurs observations de paludisme autochtone recueillies dans la région du Nord.

— M. Boidin, médecin-major de 2º classe, a pu rassembler cet été 37 observatious de paludisme autochtoue dans des unités métropolitaines occupant un secteur humide et boisé où elles avaient été en contact avec des troupes africaiues. Le secteur était très riche en anophèles.

Chancres extra-génitaux. Chancres muitiples de la verge. — M. Rajat, médecin aide-major de 2º classe, préseute une série d'observations de chancres extra-génitaux et de chancres multiples de la verge.

Du traitement médical des plaies pénétrantes du horax par l'antisepaie pulmonaire. — M. P. Delaznay, médecin aide-major de 1<sup>st</sup> classe, apporte la statistique de 30 cas de traunatismes thoraciques par éclats d'obus, de grenades, parmi lesquels dans 8 cas une lésion de l'étage supérieur était asoni. Il n's cu à déplorer que 5 morts dont 4 presque immédiates.

La thérapeutique instituée a été la suivante : traitement du shock iuitlal, abstention chirurgicale. Point de recherche immédiate du projectile thoracique, à moius qu'il ne fait parfetal et immédiatement accessible. En cas de blessures multiples nécessiant eu seible. En cas de blessures multiples nécessiant eu opération d'urgence sur les membres, recours à l'amethésic cocamique ou emploj porvisoire du fixodécapage de Bouchon de façon à éviter ou ajouruer tout nouveau shock opératoire ou chloroformique.

En ce qui concerne l'hémothorax, on n'eut point lieu de recourir à la suture pleurale ou pulmouaire et les constatations nécropsiques chez les sujets



décédée ont montré des délabrements tels que toute intervention cût été vouée à l'Insuccès. Dans un senl cas il fallut faire tardivement une ponction évacuatrice. Quatre fois seulement il y eut de l'infection pleurale : pleurotonie. Deux blessés, en proie à une septicémie pleurale grave et qui guérirent, ont paru bénéficier d'un abeès de fixation.

Si les complications pleurales ont été rares, la part des complications pulmonaires s'est montrée très grande. On a observé fréquemment ce que M. Pléry nomme syndrome hémo-pleuro-pneumonique, expression que MM. Grégoire et Courcous blament an point de vue histo-pathologique, mais eliniquement très exacte.

A ces réactions pulmonaires qui se manifestent autour du trajeto ud uprojectile, l'auteur a opposé l'antisepsie pulmonaire: 1º par voie médicamenteuse, ingestion journalère en potion de 0,25 à 0,50 cent. d'encalyptol ou de 2 à 3 gr. d'hypoeulfite de soude; 2º par inhaltaion ; pulvériastions goménolése ou eucalyptolées; 3º par instillations intratrachéales quotidiemes de 5 cm² d'unlei eucalyptolée à 5 p. 100; elles sont rapidement tolérées, on fait ensuite coucher le malade pendant quelques mintes sur le cété lésé. La fièrre s'attéme, l'expectoration est rapidement to beureusement modifiée. Dans ces conditions le blessé libéré du péril immédiat pourra ultérieurement ètre opéré si l'udication s'en présente.

Du cholx de l'incision dans les laparatomies pour plaies pénétrantes de l'abdomen. - MM. Lestrade et Richoux, médecins-majors, à propos de 11 observations de plaies pénétrantes de l'abdomen avec 7 succès, proposent de faire, au lieu d'une laparotomie médiane systématique, une incision atypique en se basant uniquement sur le trajet du projectile bien repéré. L'incision part de l'orifice d'entrée préalablement excisé et se dirige vers le point de repère du projectile marqué sur la paroi; ils la pratiquent depuis longtemps et ont été heureux de constater que M. Lombard, de son côté, l'avait présentée à la Société de Chirurgie (25 Juillet 1917). En agissant ainsi : 1º on tombe à peu près à coup sur directement sur les lésions. Celles-ci, en effet, sembleut immobilisées et leur recherche ne nécessite aucune manœuvre d'exploration ou d'extériorisatiou, toujours shockantes; 2º lea Ideione traitées, il est beaucoup moins dangereux d'explorer le reste de la cavide abdominale. Si l'incision primitive ne suffit pas, il est facile de l'agrandir; 3º en abordant directement les Ilesions, on peut pratiquer plus facilement certaines manœuvres telles que ; isolement d'un tuyiet suspect on infecté, dans les plaise de la partive reicale du colon et son exclusion du reste de la cavité abdominale; trailement direct d'une fracture du bassin; 1º enfin, dans les cas de pénétration douteuxe, l'incision faite suivaut le trajet évite parfois l'ouverture du péritoine manœuvre qui, dans les plaies de guerre, n'est pas toujours sans incouvénients.

Dans certains cas cependant, les incisions classiques reprenuent leurs indications, quand il s'agit de plaics paramédianes, pour lesquelles une incision médiane semble préférable ou quand il s'sgit de plaies haut situées pour lesquelles l'incision de Rio Branco parait plus indiquée.

Ostéosynthèse. — M. Tanton, médecin principal, présente cinq cas de fractures par projectiles de guerre, dont trois du tibla et deux du fémur, traitées par ostéosynthèse immédiate et réunion primitive des parties moliles sans drainage.

Des trois fractures du tibia, deux sont des fractures par contact, l'une oblique, l'autre spiroïde, avec un troisième fragmeut rhomboïdal, la troisième une fracture très comminuitye des deux os.

Ces trois fractures ont été traitées par la technique ordinaire et l'ostéosynthèse par cerclage au Parham. Les résultats ont été excellents. A signaler que daus la fracture esquilleuse — le blessé a été présenté par l'auteur — on a observé un retard de consolidation important.

Les deux fractures de la cuisse concernent, Lune, une fracture sous-érochantérienne spiroïde par balle déformée, fracture par contact, l'autre, une fracture supra-condylienne spiroïde, avec perforation de la compacte autérieure, par éclat d'obus. Dans ce dernier cas, il existait un chevauchement important des deux fragments avec déchirure de la synoviale par l'extrémité inférieure acérée du fragment supérieur et blocage de la rouile.

Dans les deux cas, l'intervention consista en désinfection du foyer, ostéosynthèse après réduction com-

plète par un double cerclage au Parham et suture des parties molles sans drainage.

Le blessé à la fracture sous-trochantérienne mournt de shock douze heures après — il présentail un vaste délabrement des muscles de la cuisse opposée néanmoins il n'existait aucune réaction du côté de la plaie et l'examen bactériologique avait été négatif.

Le blessé à la fracture supra-condylieune, présenté par l'auteur, a guéri dans d'excellentes conditions. La flexion du genou est limitée à 90° par l'adhèrence des museles au cal, mais cette adhérence diminue progressivement — simplement sous l'influence de la marche.

M. Tanton présente également un blessé atteint d'une fracture transversale fermée du fémur droit à la partie moyenne, fracture par choe direct très violent, avec interposition museulaire importante, et chez lequel il a pratiqué avec succès une réduction sanglante avec osicosynthèse par plaque de Lambotte, au viurt-skiléme iour.

Dans quelques considérations générales sur l'ostéosyulhèse primitive dans les fractures de guerre. L'auteur déclare qu'elle doit compléter l'interveution dans tous les cas où l'on cherche la réunion primitive de la fracture, qu'elle est avantageuse, même lorsqu'on laisse le foyer de fracture ouvert, car elle réalise une prothèse interne provisoire dout le résultat est acquis au moment où l'on doît pratiquer son ablation.

Enfin, l'ostéosyuthèse est indispensable daus ecrains cas, come les fractures isolées du radius, pour maintenir la bonne direction des fragments, surtout lorsque existe une perte de substance que le périoste (est incapable de combler, éviter les déviations, les synostoses ultérieures des fragments qui rendent si difficiles les interventions opéra-

L'auteur insiste sur la facilité, la rapidité et l'élégance du cerclage dans les fractures obliqués, spiroïde et dans quelques fractures esquilleuses dont les fragments s'y prêteut, avec le ligateur de l'arhaite Il a fait construire un passe fil qui complète l'instrumentation, celle-ci réalise ce qu'il y a de plus parfait à l'heure actuelle en cette matière.

## NÉOL

Formules
DES HOPITAUX DE PARIS

## GARGARISMES NÉOLÉS

## IR RIGATIONS NÉOLÉES

au lieu et place des divers hypochlorites.

## EAU NÉOLÉE

dans tous les cas, doit remplacer l'eau oxygénée irritante et altérable

Néol . . . . . 1 partie Eau . . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimés alcalins des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hygiéniques.

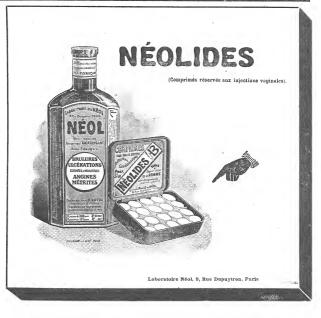

### SPÉCIAUX DES " LABORATOIRES

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois. - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté - LYON,

Antipyrétique et Analgésique. - Pas de contre-indications. - Un à deux grammes par jour. Adoptée par le Ministère de la Guerre et inscrite au Formulaire des Hôpitaux Militaires.

Médication énergique des déchéances organiques de toute origine. - Ampoules, Cachets et Dragées (Opothérapie sanguine).

### Contre la FIÈVRE TYPHOIDE Immunisation et traitement

## ENTEROVACCIN

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction.

### PERSODINE LUMIERE Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence.

ALLOCAÎNE LUMIÈRE Novocaïne de fabrication française aussi active que la Cocaïne. — Sept fois moins toxique Mémes emplois et dosages que la Novocaîne.

### OPOZONES LUMIERE

Préparations organothérapiques tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais.

## TULLE GRAS LUMIÈRE

Pour le traitement des plaies cutanées. Evite l'adhérence des pansements, se détache aisément sans douleur ni hémorragie. Active les cicatrisations.

### RHEANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des uréthrites aiguës et chroniques et des divers états blennorrhagiques. - Quaire sphérales par jour, une heure avant les rense.



**ÉCHANTILLONS** ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA

O. ROLLAND, PHOIEN 1, place Morand

LYON

Bottes de 20 cachets à 0 gr. 50

GRANULÉ Flacon de 20 doses à 0 gr. 50 PRODUIT PHOSPHO-ORGANIQUE NATUREL · EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES CONTIENT 22 0/0 DE PHOSPHORE ASSIMILABLE

RECONSTITUANT ÉNERGIQUE

APÉRITIF PUISSANT



### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableou de la Légion d'honneur pour :

Chesalier: M. Barret (Georges), médecin-major de 2º classe (territorial) à un hôpital d'évacuation.

— M. Cassiau (Pierre), médecin-major de 2º classe

réserve), médecin-chef des dépôts intermédiaires.

— M. Platel (Adolphe), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> cl.

(réserve) à l'ambulance 3/57.

— M. Senty (Joseph), médecin-major de 2° cl. (terri-torial) à l'hôpital d'évacuation n° 1. M. Serfaty (Moïse), médecin-major de 2º classe (ré-

serve) au 157e rég. d'infanterie, compagnie hors rang-

— M. Queyrot (Auguste), médecin-mojor de 2º classe (territorial) au 8º rég. d'Infantorie coloniale. — M. Virevaux (Maric), médecin-major de 2º classe (réserve) à un groupe de brancardiers divisionnaires. — M. Lévy-Bing (Idenri), médecin-ched d'un Centre de

vénéréologie aux armées. M. Souc (Jean), médecin-major de 2° classe (réserve),
 médecin-chef d'un groupe de broncardiers divisionnaires.

- M. Guisez (Jean), médecín de 2º classe (territorial) en mission au Maroc

### NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — Legion D'Honneur. — Officier : M. Langlet (Jean), maire de Reims.

- Chevalier du 8 Novembre 1914 Titres exceptionnels : n'a cessé de foire preuve, comme maire de Reims, et dans les conditions les plus difficiles, d'un courage et d'un dévouement nu-dessus de tout éloge.

Chevalier : M. Samsoen (César), conseiller municipal et médecin à Hazebrouck (Nord)

1 an de service militaire

35 ans de fonctions électives et d'exercice de la médecine

Titres exceptionnels : a fait l'objet de la citation suivonte émanant du Gonvernement et publiée au Journal officiel du 28 Novembre 1915 :

« Scal médecin restant oprès la mobilisation pour une population de 12.000 âmes et dons un rayon considérable, a, de jour et de nuit, sans aucune défaillance ni arrêt. pourvu nu service médical; o ajouté aux soins donnés à la population l'organisotion d'un dispensaire gratuit pour réfugtés; a soigné avec un dévouement inlassable et au-dessus de tout éloge tons les blessés civils, vietimes de hombes et d'obus et des vieillards malades, femmes en couches amenés de tout l'arrondissement d'Hazebrouek, du conton d'Armentières et des villes belges, Poperingbe et Ypres. »

— M. Iloel (Sévère), médecin des hôpitaux de Reims. 34 ans de services coume médecin des hôpitaux et directeur du Bareau d'hygiène de Reims.

A fait preuve d'un dévoucment conrogeux au cours des bomburdements de cette ville.

 M. Simonet (Maric), directeur de l'asile d'aliénés de Bailleul (Nord). 27 ans de services

Titres exceptionnels : a fait l'objet de la citation sui-vante émanant du Gouvernement et publiée au Journal official do 28 Novembre 1915

« Au moment de l'occupation de Bailleul par les Allemands, du 8 au 14 Octobre 1914, a pu, par son attitude énergique et grace au concours dévoué de son person-nel, faire respecter toutes ses molades et toutes les infirmières, au nombre de 1.800, de l'important établissement qu'il dirige. »

Service de Santé de la Marine. - M. le médeein général de 2° classe Laugier a été désigné pour remplir les fonctions d'adjoint à l'inspecteur général du Service de Santé et de membre du Conseil supérieur de Santé de

La nomination au grade de médecin auxiliaire. M. Auguste Bouge, dépaté, ayont demandé à M. le mi-nistre de la Guerre si les étudiants en médecine des classes 1915 et antérieures ayant deux inscriptions et ayant occompli un séjour sur le fivant où ils sont revenus en Décembre 1917 avec les jeunes gens de la classe 1918, doivent compléter sealement la darée du séjour préva por la décret du 18 Janvier 1917 pour être nommés méde-cins auxilinires, on s'ils doivent accomplir intégralement un stage de six mois sans interruption, comme les militaires de lo classe 1918 n'ayant jamais été au front auté-rieurement, a reçu la réponse suivante :

« Il n'est pas nécessaire que le stage ait été accompli sans interruption. Les nominations à l'emploi de méde-cin auxilioire des étadiants ayant suivi la dernière série de cours d'instruction dans les centres de l'intérieur seront uniformément prononcées à compter du 15 Avril

Musée du Val-de-Grâce. - Le décret suivant vient de poraitre au Journal officiel :

Art. 1er. - Il est institué au Val-de-Grace un établisement du Service de Santé militaire, sous le nom de Masée du Val-de-Grace.

Art. 2. - Le Musée du Val-de-Grâce comprend la collection des archives et documents de guerre, la biblio-thèque centrole da Service de Santé, le service des archives de médecins et de pharmaciens militaires, ainsi que tous services rottachés ou à rattacher au Musée par rreté du ministre de la Gaerre. Art. 3. - Le Masée du Vol-de-Grace constitue un éta-

blissement spéciol, dons les conditions de l'article 7 de lo loi du 16 Mors 1882, sur l'administration de l'armée. Art. 4. — La direction du Masée est exercée ou nom da ministre par le directear de l'École d'opplication da

Service de Santé militaire,



LABORATOIRES DURET ET RABY 5, Avenue des Tilleuls . Pagis Rous neos Fchantillons sur demande à tous les Docteurs COMDRIMÉS

SOMMEIL



COMPRIMÉS SATURANTS CARBONATE DE BISMUTH ET POUDRE DE LAIT

EDATIF DE LA DOII

1 COMPRIMÉ TOUTES LES 5 MINUTES JUSOU'À SOULAGEMENT

GRANULE SOLUBLE

REPRODUISANT LA FORMULE DU PROF, BOURGET, DE LAUSANNE BICARBONATE DE SOUDE, PHOSPHATE DE SOUDE, SULFATE DE SQUDE

LE MEILLEUR MODE DE SATURATION PAR LES ALCALINS EN SOLUTION ÉTENDUE

1 MESURE DISSOUTE DANS UN VERRE À BORDEAUX D'EAU PURE.

DURET & RABY LABORATOIRES DE Avenue des Tilleuls \_ PARIS-MONTMAR Art. B. — En das de suspension du fonctionnement de l'École, si cette direction est laissée vacante, il est supplée par le médecin-chef du service du Musée.

Art. 0. — Le musée du Val-de-Graée constitue un étabiissement régi par économie, dans les conditions de l'article 170 du réglement du 3 Avril 1869.

Un comité des corps radioactifs. — Pardèrrel il est institué pour la durée des hostilités, auprès du ministère de l'Armement et des Pabrications de guerre, un conité charge de l'examen de toutes questions intéressant les

corps radioactifs.

Ge comité preud la noin de « Comité des corps radioactifs ». Il a notaminent pour mission de détérminer,
centruliser, coordonner ou touribre les hecoins des services de l'Etat et des industries privées; les inayens de
satisfaire à ces hecoins au unitous de l'intérré haifond;
les ordres d'urgence tant en France qu'à l'étraujere des
satisfaire à ces dans la précadon, propriations, exportations et toui-

Ce comité est composé : D'un représentant du ministère de l'Armement et des

Fabrications de guerre, président;
D'un représentant du S. S. E. du Service de Santé, vice-

D'un représentant du ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports muritimes et de la Marine marchaude;

D'un représentant du S. S. E. de l'uéronautique milltaire et maritime : D'un représentant du ministère de l'Armement et des

Fabrications de guerre, secrétaire;

D'un représentant civil du corps médical; D'un représentant de l'Institut du radium.

Le décret est précédé d'un rapport montrant que l'organisation de la production et l'utilisation des corps radiouctifs deviennent dés maintenunt une néressité impérieuse par suite de leurs applications de plus en plus nombreuses tunt aux industries de guerre, anx besoins des Services de Santé militulre et des hopituux civils, qu'aux besoins de l'industrie privée.

Tentative de meurtre contre un médéchi-major, on bons un hôploi complémentaire de Blordeaux, on sont soignés actuellement des prisonaires de guieres, un deux actuellement des prisonaires de guieres, peddant qu'il foisist au visit e et se petichait sur bolt de complément qu'il foisist au visit e et se petichait sur cours de sellutoid que profin le sout, ha lume gliesa sur le coi de sellutoid que profin le major, dont les Messures, bien que profonde, un présente juit un terrachée de gravité.

Depuis queiques jours, le meurtrier était taciturité. On suppose qu'il a agi dans un uccès de folle subite.

Lu vente des pâtes pictorales. — M. de Kerguère., député, yand appelé l'attention de D. le unitsitre de l'Agriculture et du Ravilaillement sur l'intérêt qu'il y actu à permettre nuit herboristes drogalites de plônes in vente des pates pectorales à base de suc de plantes indigues, sans produit chinique, contine cela est prévu par les décrets, lois et règlements régissant les diplonies d'Alerboristes, d'arc qu'il n'epônes suivante :

« De meme que les phurmaciens, les berboristes et les drognistes sont untorisés à vendre les pates pettorales qui sont considérées comme produits hygiéniques et médienmenteux. »

## Dragées ...... **H**ecquet

eti Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANEMIE (4 à 6 par Jour) | NERVOSISME MINTAGI, 43, Biol. de Perl-Royal, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Médecin psychiatre français désire place dans maison de santé. — Ecrire P. M., nº 1883.

Docteur demande remplacement Paris ou banlicue immédiate. — Écrire P. M., nº 1834.

Doctour réfugié du Nord, au cour. chirurgie, spéclaliste voies urinaires, cherche sit, séricuse ou occupapres-midi. — Ecrire P. M., nº 1836.

Radium. Docteur province achète tous appareils. Ecrire P. M., nº 1827.

l'importante maison de spécialité pharmaceutique désire, pour visites médicales province, représentant sérieux ay, déjà un seul produit. Écrire P.M., nº 1507.

### GAZ ASPHYXIANTS GAZ VÉSICANTS

Le GOMÉNOL, autiseptique pénétrant, grand calmant et actif régénérateur des tissus, est la drogue de choix pour lu réparation des domininges causés par ces gaz. Il s'emploie:

Dans les voles respiratoires, en injections intra-musculaires profondes de 5 à 10 cc. d'oléo goménol à 20 p. 100, cn injections intra-tra-clauses d'oléo-goménol à 10 p. 100 ou, à défaut, en inhilations, — Sur la peau, en onctions d'onguent au Goménol on d'oléo-goménol à 33 p. 100.

Le Gérant : O. Ponée.

Paris. - L. Maretheux, imprimeur, I, rue Cassette.

Siedine des Enfants des La premier age



Solution gazeuse (de chaux, de soude, ou de fer)

Granulé (de chaux, de soude, de fêr, ou composé)
2 à 4 cuill. à café par jour, dans la boisson

Injectable (de shaux, de soude, de fer, 1 d 2 injections par jour

ECHANTILLONS: Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Tuberculose - Anémie - Surmenage Débilité - Neurasthénie - Convalescences

Maison de Santé et de Convalescence

## DE L'HAY-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement

des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

## INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD
ANCIEN INTERNE DES HÓPITAUE DE PARIS ET MÉDECIN DE HICÉTER

40, rue du Val - L'HAY-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

MANDE SUR DEMANDE

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice anticeptique.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX Savon dour ou pur, S. Surgres au beutre de cacao, S. Pauama, S. Pahama et goudron, S. Naphtoi, S. Naphtoi soufré, S. Sublimé, S. Resorcine, Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'unile decade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODVELIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Galacol par ceut. aube, pour injections hypodermiques

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cotta huis, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec ées foies de morus trâts, est très riohe en principes actifs : *lode, Phosphore* et Alcaloides; elle est tres alon supportée, même pendant têté.

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18. Avenue Hoche -- PARIS

of TOUTES SEPTICEMIES

Traffement ser par to :

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULEE de 5 om

## Traitement des Maladles à STAPHYLOCOQUES :

(Furoneulose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

(DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB Préparés sous le contrôle scientifique de M. PROUIN

Communications en 1917:

Académie des Serences, Académie de Médecine. Société Médicate des Hópitaux, Sociéte de Chirurgie.
Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacen de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

## Extraits UPOTHERAPIQUES, INJECTABLES

Goorland. Thyroidien, Hépatique, Pancséctique, Testiculaire, Mighretique, Surénai, Thyroidie, Hydoshysaire

MEXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules ... Comprimés

> IPECA INJECTABLE

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

AFFECTIONS DE LA GORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

OXYGÉNE PUR NAISSANT Benzzate de Soude et d'Extents végénax d'un gott acreside. uveraines contre 10UX, APPPES, LARINGTES, PHARYNGITES, ASTHUE, ANGINES, EMPHYSEME, 6 à 10 par jour. Il par gratis. Labratoire des Produis Scients, 10, r. Fromentin, Paris,

· Iodoresorcinosulfite de Bismuth 8 Rue Favart PARIS

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENPANT /ALS-SAINT-JEAN

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITE VALS-PRECIEUSE

desodorise

ses. Nombreuses attestations. Échantillon sur den Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

OPOTHERAPIE ENTAUXORGANES FRAIS

DESSICCATION RAPIDE

VERS OF

ORMULER CACHETS PAQUETS COMPRIMÉS 2 à 8 par jour

GASTRIQUE, ENTERIQUE, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE ORCHITIQUE, OVARIEN. HYPOPHYSAIRE, THYPOIDIEN. RÉNAL SURRÉNAL "etc

NI CHALEUR

0000000 DÉPOT: Pharmacie DÉBRUÈRES, 26, Rue du Four, 26, PARIS

### 5 TYPES

Globules Fumouze Iodurés FLACON: 5 frs.

IODURE de POTASSIUM., (0 gr. 25) IODURE de POTASSIUM, , (0 gr. 10) IODURE de SODIUM.... (0 gr. 25)

IODURE de SODIUM.... (0 gr. 10) ANTIASTHMATIQUES (KI=0 gr. 20) CLOBULES

FUMOUZE

Tolérance Parfaite MAXIMUM D'EFFICACITÉ

GLOBULES FUMOUZE à enrobage Duplex (glutino-résisent) nsolubles dans l'Estomac. — Graduellement solubles dans l'Intestin grêle.

PRESCRIRE : GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament) Nomenclature complète des 120 sortes de Globules Fumouse, avec doses et indications.) ÉTABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris

4 TYPES

Globules Fumouze Iodure Hg. Flacon: 5 frs.

PROTOIODURE Hg..... (0 gr.05) PROTOIODURE Hg. Thébatque. (0.05-0.005)

BIIODURE Hg . . . . . (0.01) BIIODURE-IODURÉ



GONOCOCCIOUE DIURETIQUE ANALGESIQUE ANTISEPTIQUE

(YSTITE · NÉPHRITE

Echantillons sur demandes à M.M.Les Docteurs

CAPSULES ENROBÉES AU GLUTEN PYÉLITES · PYÉLONÉPHRITES

SALOL UROTROPINE

8à10 capsules par jour

Pharmacie LANCOSME 71, Avenue d'Antin\_PARIS

Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830

67, RUE MONTORGUEIL,

Téléphone : Central 89-01



Les APPAREILS fabriqués dans les Aleliers MAYET-GUILLOT répondent rigoureusement à toutes les exigences médicales, mécaniques et esthétiques. ā



H. ROGER
Doyon de la Faculté de Paris,
Médeciu de l'Hôtel-Diou,
Membre de l'Académie de médecie

M. LERMOYEZ

## PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris. . . . 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C<sup>10</sup>, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VIo)

ABONNEMENTS:
Paris et Départements . 40 fr.
Union postale . . . . 45 fr.
Les abonnements partent
du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ephtalmelogique à l'Hôlel-Dieu, Mombre de l'Académie de médecin

E. BONNAIRE
Professour agrégé,
chour of Professour ou chef
do la Maternité.

J.-L. FAURE

Professour agrégé, Chirurgion de l'hôpital Cochin

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE
Professeur à la Faculté,
dédecin de l'Academie de médecin
mbre de l'Academie de médecin

F. WIDAL
Professour de clinique médicale
à l'hôpital Cochin,
Membre de l'Académie de médecire

llinique médicale de l'hôpital Saint-Anteine, émie de médecine. Membre de l'Académie de méde

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction. - RÉDACTION -

P. DESPOSSES

Adressertout ce qui concerne la Rédaction a "Presse Médicate" 120. boulevard Saint Germain (6°) (Sans indication de Nom)

### SOMMAIRE

### Articles originaux:

A. PITRES et L. MARCHAND. — Les séquelles subjectives du syndrome commotionnel chez les blessés cranio-cérébraux, p. 253.

Dr II. Mayer. - Extension continue et platres, p. 255.

### Carnet du praticien :

P. Chevallier. — Le traitement pratique de la blennorragie chez la femme, p. 256.

### Sociétés de Paris :

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE, p. 257. SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE, p. 258. ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 259. ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 259.

Analyses, p. 260.

### Supplément:

F. Helme, - Petit Bulletin.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Le Laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris, envoie toujours gracieusement aux Médecins du front, qui en font la demande, la Pochette médicale d'Urgence,

qui a rendu et rend toujours de si appréciables services.

HÉMORROIDES

VARICES

### ESCULEOL

Gouttes concentrées de Marrons d'Inde 15 gouttes 2 fois par jour entre les repas.

A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, Paris.

### RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVI. ANNÉE. - Nº 28. 16 Mai 1918.

### PETIT BULLETIN

Où l'on montre comment, chaque jour, chaque médecin peut rendre service à son pays.

Dans mon dernier Bulletin, je vous parlais de la technique toute nouvelle adoptée par nos frères américains dans la lutte pour l'hygiene. Au lieu de se limiter aux conférences, ils s'attaclient surtout à capitiver par des moyens simples l'âme simple du peuple. Dans ce but, ils mettenn en œuvre tois les procédés de réclame ayant fait leurs preuves, et conduisent leur propagande comme s'il s'agissaît de publicité industrielle. Als I voilà du nouveau, n'est-ce pas, mais, ce qui vaut mieux encore, voilà qui est fécend en résultats. Ne pourrions-nous pas, nous médecins, appliquer ces procédés à note propre cause;

Ce qui me frappe depuis les hostilités, et qui sans doute vous a frappé également, c'est l'ignorance où sont laissés les humbles sur les affaires de la guerre, leurs affaires, à eux aussi, qui paieut di scriitée. Nul ne péuètre dans nos campagnes sans être secoué jusqu'au fond de l'âme par l'angoisse des visages et l'interrogation des regards soucieux. Jen em epermettrai pas de dire trop grand hien de mes compartices; nous répugnons

FTHONE

Conneluche

TOUX

à entendre notre propre éloge, tant nous redoutons le manque de mesure. Je peux bien proclamer, cependant, parce que tout le monde le reconnaît, qu'il n'est pas de peuple d'intelligence aussi prompte et avisée que le Français. Des que vous avez explique au brave territorial ou au campagnard, dont la pensée, au premier abord, vous semblait si éloignée de la vôtre, les causes profondes de la guerre et le prétexte mensonger qui permit à un astucieux ennemi de la déclencher; des que vons avez exposé les difficultés surmontées, celles qui nous attendent : et lorsque enfin, pour conclure, vous avez donné nos fières raisons d'espérance, il est curieux de voir comme le visage s'éclaire, en même temps que les questions se pressent sur les lèvres, - et si pleines de bon sens! -- Quoi! c'est comme cela que ca se passe ? C'est pour une cause si belle que nos enfants se battent? Ah! pourquoi ne nons le diton pas?

Mals si, on vous le dit, brixes gens, Les joinnaux, dont on ne saurait trop loner les honnes intentions, n'ont janais perdu l'occasion d'insister sur le terrible enjeu de la guerre qui nous fut injustement imposée. Senlement, «l'imprimé», malgré tout ce qu'il contient d'excellent, ne vandra janais une causcrie toute simple d'homme a homme. En parlant, on revient sur ce qu'on dii, on appule sur certains mots, on clarific certaines

Succedane du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINEVRALGIQUE — ANTIRHUMATISMAL — ANTIGOUTTEUX
POUR USAGO externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau.

Anémie, Convalescence

MUSCULOSINE

GENTILLY (Seine).

Débillté, Surmenage.

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital - PARIS

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

CULTURE LIQUIDE ... CULTURE SECHE

## Antisyphilitique très puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliès
Plus autir et mieux tolèré que 606 et néo-606 (914)

DOSES PRACTIO NEES: 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs). \*
DOSES MOYENNES: 30 à 30 centigr. tous les 6 ou 8 jours (5 à 49 inject, pour une curs).

LITTERATURE ET ROBENTILLONS : Laboratoires MALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine)

idées; on laisse enfin le champ à l'interrogation, à la contradiction.

C'est ce que les Américains ont bien compris. et c'est ce que je viens vous demander de faire, vous, medeeins, mes confrères, vous dont la part contributive à la guerre est si grande. Oui, le quart-d'heure est venu, où chacun, dans le milieu où le sort l'a placé, doit se faire le serviteur actif de la Patrie. Ne sous-estimez pas votre effort, surtont ; à l'heure présente, aucun geste ne doit être négligé, aucune parole omise : tout porte, croyez-moi. Je pourrais vous en administrer cent preuves; je me borne à celle qui a trait à certains modes d'exploitation agricole.

Vous n'êtes pent-être pas saus savoir qu'un publiciste, tenace autant que dévoué, s'était, il y a déjà plus de deux aus, mis en campagne pour augmenter nos sources de ravitaillement alimentaire. Quand on criait d'un côté : « Des canons l des munitions! » pour les bouches à feu, lui prêchait en faveur des bonches tout court. Mardi dernier, à l'Union des grandes Associations francaises contre la propagande ennemie, M. Louis Forest - car c'est de lui qu'il s'agit - uous a raconté, dans un discours plein de bonne humenr et d'esprit, les résultats de sa propagande. Il avait adopté, pour la faire, un ton plaisant et familier, si bien que plus d'un, à la ville, avait souri en l'écoutant. Eh bien, les conséquences de ses conseils ont été véritablement extraordiuaires. Quand il clamait : « Des topinambours! des topinambours! » on se moquait. Mais il se trouve que le topinambour est une admirable plante de guerre; anssi, le sous-intendant de Saint-Etieune, M. Jacques Meniaud, a-t-il pu écrire que « c'est grâce aux topinambours qu'il avait réussi à sauver 25,000 chevaux de cavalerie industrielle. Les paysans, voyant que le topinambour devenait d'une vente avantageuse, en out planté énormément dans les terres pauvres. Si les chevaux en cussent manqué, les transports auraient été arrêtés. Done, pas de charbon tiré de la mine, pas de lait apporté de la ferme. » Vous voyez d'iei les conséquences,

Même succès de la campagne pour extension du potager individuel. Si l'on n'avait pas planté tant de pourmes de terre dans les jardins, notre stock ne serait pas aussi confortable aujourd'hui. Mais admirez les répercussions des gestes d'un seul homme. Quand les Américains se sont rendu compte des résultats de notre propagande en matière agricole, quand ils ont vu que la guerre nous replaçait aux époques reculées ou, les transports faisant défaut, chaque province, chaque bourg, chaque village devaient se suffire à euxmêmes, aussitôt les citoyens des Etats-Unis se sont mis à créer des jardins de guerre, et la richesse qui est ainsi sortie de terre est incrovable.

On parle tout le temps, disait M. Louis Forest, du front unique, et l'on a bien raison; mais il y a aussi un estomac unique pour les Alliés : tout ce qui augmente le ravitaillement des uns profite aux autres. Ainsi, voilà un bel exemple d'effort individuel couronné de surces. Comment, nous, médecins, pouvons-nous l'exercer, cet elfort, et dans quel domaine?



lei, je dois vous présenter un nouveau person-uage, M. Charles Prince, qui va nous exposer sa méthode. Mais d'abord, qui est M. Charles Prince! Laissons parler M. Forest, il va nous le dire.

D'abord commence-t-il M Charles Prince a été l'inspirateur de « l'escadrille Lafayette », Celn n'u l'air de rien nujourd'hui, ce passé. L'histoire diru que ce fut énorme de beauté influente. L'oscadrille Lafavette a symbolisé pour l'Amérique l'idée française, de même que chez nous

celle a symbolisé l'idée américaine.

Messieurs, ce n'est pas d'aujourd'hui que Charles Prince
est en France. C'est un vieil ami; c'est un de ces Américaius comme nous les aimons, qui n'ont pas appris à connaître la France sculement au Moulin-Rouge. Il est nllé habiter la Tournine, puis Noirmontiers, 11 a appris à connaître notre vieille province française, et c'est la qu'il s'est senti pris à l'âme. Au début de la guerre, il ent pu rentrer chez lui, aux Etats-Unis. Point. Dès le premier jour, notre guerre fut sa guerre. Il lit de son micux. Il créa des œuvres. M<sup>me</sup> Charles Prince en créa d'autres, dévouée au delà de l'imaginuble, constamment sur lu brèche, jamais découragée. Elle est la digno femme de son muri ; elle a, comme lui, ce merveilleux supplément nu dévouement, qui est le sourire.

M. Charles Prince avait un neveu, garcon charmant, jeune et riche. Il avait tout pour vivre heureux. Des le début de la guerre, il a voula venir chez nous, s'engager dans nos rangs. C'était un grund acte à tenter. A cette époque, les Etats-Unis ne songenient pas à entrer dans le tumulte. Les Américains qui s'engagealent en France étuient considérés comme renongunt presque à leur nationulité. On leur refusait des passeports de retour. Le sacrifice était donc double, il était triple : le jeune homme avait un père, nne mère. Ils essayèrent de l'empécher de sembarquer. Tous les « Lafayette » sont d'une famille qui s'oppose au départ pour la gloire. C'est bien naturel. Le jeune Américain partit tout de même. A Paris, il téléphona à son oncle de venir le voir. Charles Prince alla qu reudez-vous, Dès la première parole, M. Prince dit à son oncle : « Vous avez reçu un télégramme de ma fumille. Ou veut m'empêcher de m'engager; mais ma décision est prise. Les François sont malheureux. Je me battrai pour eux contre le Boche. Je vous avertis que vous, vou m'empécherez pus... » Mais l'onele interrompit : « Moi, Compècher, mon garçon? Viens dans mes bras, que je Combrasse, et ullons nous engager tous les deux! » Tel a été le commencement de « l'Escadrille Lafuyette ». Et le neveu, l'héroïque jenne homme, Norman Prince, est mort pour uous à Verdun. Il y a mieux : Le jour même où, aux Etats-Unis, on appreuait la mort de Norman Prince, son frère partit pour s'engager et prendre la place de l'ainé dans l'Escadrille. Ah! qu'on ne nous parle plus des Grees et des Romains!

Et que vous dirai-je du frère de Charles Prince, du Dr Morton Prince, qui s'est dépensé pour nous d'une façon prodigiense aux Etats-Unis, et qui est allé jusqu'au Jupon plaider notre cause?

Messieurs, vous devez comprendre maintenant pour-quoi je me suis, pour bien des propagandes, associé i arles Prince. Il a été de ces Américains pour lesquels j'ai une reconnulssance toute spéciale, de ceux qui lurent du pramier bateau. Aussi c'est avec lui que je voyage lorsque je vais fuire des conférences en province. Avec lui, le succès est sàr. Je le laisse parlor à la fin et le sulle est dans l'enthousiasme... Je vais prier Charles Prince





1º En Ampoules

ENVOI GRATUIT M'ÉCHANTILLONS & MM. IN LOCTEURS.

dosées à 1/2 millig. de Cacodytate de strychnine et 0 gr. 10 de Glynerophosphate de soude par centimètre cube. Potre ne 19 Amponies : 4550

2º En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycórophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50

MARIUS FRAISSE, Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Talion, 662-16  de vous exprimer certaines idées qu'il a sur le propegande. Après ee que je vous ai dit, vous pensez comme moi qu'il a le droit de parler chez nous et d'être écouté. Voilà ee que j'eveis à vous dire, Je suis heureux d'avoir

ou vons faire faire la connaissance de Charles Prince, ami de la première heure. On u raison de dire qu'il faut savoir connaître ses ennemis; mais il est peut-être plus vital eacore d'apprendre à connaître ses amis.

M. Prince, un grand et fort bel homme, qui marque 40 ou 45 ans au plus, dut, comme bien vous pensez, remercier son ami. Au début, il semblait posséder mal notre langue et, quoique très maître de lui, parlait d'une voix hésitante, en cherehant ses mots. Mais ee n'était qu'une feinte d'orateur qui veut enchaîner son auditoire. Peu à peu le débit s'accélèra, se raffermit : un grand souffle courut à travers ses phrases, et l'effet fut prodigieux sur nos âmes de Latins, toujours épris de paroles harmonieuses.

Messieurs, dit-il, je suis pris un peu à l'improviste. Je ne savais pas que je devais parlor devant vous et je me demande ce que je peux bien vous dire. On se résume généralement, lorsqu'on parle, à la fin. Je vais me résumer au commencement : « J'aime la France ». Tout ce que ma famille et moi avons pu faire, nous en avons été largement payés, rien qu'en la servant. Nous n'avons pas cherché d'autre honneur que de la servir. Dans tout ce que j'ai fait, je n'ai été que le faible écho de mon ami Louis Forest. Depuis longtemps, nous avons travaillé ensemble à éclairer les Etats-Unis. Il m'a montré le voie à suivre ; il m'a fourni des idées et des informations, et si notre propagande a obtenu un succès, e'est grace à se

loyale ingéniosité. Ainsi il y a bien longtemps déjù, lorsqu'a été fondée l'organisation américaine des Cinq cents, inspirée par mon frère, le Dr Morton Prince, e'est grâce à l'esprit frança quì o su bien accueillir cet effort, que nous avons réussi. C'est le message de sympathie nux Alliés de ces eing cents Américains d'élite qui a donné, chez nous, le premier élan de grande puissance pour une intervention des Etats-Unis dans la eroisade du Droit.

J'ai ensuite fait uvec Louis Forest, entre autres, bier des conférences en France et, à ce propos, je me permets de vous soumettre, bien modestement, une petite suggestion. Il est nécessaire de faire de la propagande en France, de façon à mieux enseigner ce qu'est la guerre. Or, je puis vous indiquer une manière de faire la propagande, qui est le résultet de l'expérience que j'ei acquise dans ma jeunesse aux Etats-Unis, où j'éteis un peu, la politique, ee que nous appelons un « boss ». Vous pourriez adopter notre système, iel, avec efficacité.

Vous avez remarqué le grend succès qu'a obtenu, aux Etats-Unis, notre Croix-Rouge? Plus de 500 millions de francs ont été apportés volontairement à cette œuvre. La « Young Men's Christian Association v a demendé à notre public 35 millions de dollars ; elle en a obtenu 50. notre Emprunt de la Liberté, on demandait public 3 milliards de dollars. Aujourd'hui il y a 4 milliards et demi de souserits, presque 25 milliards de francs. Tout cela a été obtenu grace à uae propagande active et quiva de maison en moison. Nous n'hésitons pas, « nous », à aller parmi le peuple. Nous avons eu des milliers d'orateurs qui étaient engagés simplement ponr parler einq minutes sur chaque plece publique. Ici, vous me permettrez de vous critiquer un peu, jo ruis le plus vieux. Nous avons fait des confèrences pour lesquelles nous avons regu partout une réception charmante. M. le Préfet est toujours là; M. lo Maire est toujours là; M. le Président do la Chambre de Commerce est toujours là; et puis, des députés, des sénateurs... Partout, ce sont les mêmes personnes. Elles ont des figures différentes, muis ce sont tout de même toujours les mêmes per-sonnes. On n'y voit jamais le peuple. Les spectnteurs sont venus là pour s'intéresser ou s'amuser. Il faut que nous causions pour les amuser ou les intéresser. Nous sommes comme une sorte de einématographe qui a toujours son petit suecès; mais jamais on n'y renentre l'élément qu'il faut approcuer, i comment en bas. Jamais je n'ai rencontré le paysan, le poysan avec en bas. Jamais je n'ai rencontré le paysan, le Vendee et lequel j'ai véeu de longues années dans la Vendée et dans la Touraine, payson qui est la vreie force de la France, brave poysan qui est dons la tranchée et tient aujourd'hui le Boche, toujours...

Je me trouvals récemment à Beaune où on m'aveit feit Tresident d'honneur à la vente des vins de l'hospiee. Après la vente, je suis allé au marebé, à la halle, C'est un spectacle qui m'amuse toujours. J'aime le populaire et ses idées. Je connais bien les idées des gens de mo classe, des avocats, des personnes qui sont quelque ehose d'analogue. J'aime done bien mieux connaître le enose o anningue. Jaime oone nieh mieux connative ie peuple qui' m'apprend quelque chose de nouvenu. En passant paraii les tebles, j'ai entendu trois ou quatro vieilles bonnes fommes qui parlaient sur viu tocu. Com-ment dites-vons?... délaitiste, je erois? Alors, j'ai été comme enragé, J'ai soulé sur la table; je me snis mis à parler pour les gaillards et les gaillardes quise trouvaieat là, et ovec beaucoup de succès. Tous sont venns me serrer la main pour me dire : « Monsieur, vous avez raison ».

Eh bien, voilà, messieurs, comment nous feisons eu Amérique. Nous ne craignons pos de seuter sur la teble, quend il le feut. Voilà d'où provient le succès de nos emprunts et de nos efforts. Vous pouvez parfaitement faire cele en France.

Il est vrai que je n'avais peut-être pas le droit légal de auter sur lu table parmi les oignons et les choux et de donner ainsi une espèce de réunion publique! Mais, si on m'avoit fait une contravention, j'ourais eu une très bonne excuse : J'avois goûté, ce jour-là, à 26 barriques de vin nouveau... In vino veritas... C'est sans doute vroi. Mais il y a eneore un autre proverbe qu'on m'o enseigné et qui peut scrvir dans la circonstance. On dit là-bas : « Le bon vin, c'est le Boa Dieu qui descend en enlottes de velours... » Alors c'était peut-être le Bon Dieu qui était descendu en moi et qui m'o poussé à monter sur la table.

Voilà, Messieurs, les petites iadieations que l'expérience me permet de vous donner. Je pense que si vous les suivez, vous obtiendrez de bons résultats. 11 n'y a, voyezvous, dans les grandes circonstances, que la « touche personnelle » qui compte... L'ouyrier et le paysan ne sont personnelle » qui compte... L'ouvrier et le paysan ne sont pas bien au courant de ce qui se passe. Ils trovaillent et ils ne savent vraiment pas la situation. Les jouranux leur ont fait trop de promesses. Il faut eauser avec enx et sovoir répondre à des objections qui naisseat le plus souvent d'un bon sens non instruit. Passons donc de maison en maison. Purlons avec sympathie, en serrant les mains, et vous n'aurez derrière les lignes rien autre que du vrai eourage.

Messieurs, je viens de causer avec la Misslon arrivée des Etats-Unis et qui, vous le savez, contient des délégués travaillistes. J'ei causé avec eux aux Pépinières nationales de plants, chex M. Truffoult à Versailles, moi, je n'ai pas besoin de cela pour me donner du courege : nous gagnerons, c'est sûr, c'est une question de temps et je puis rous assurer qu'nux Etois-Unis, le peuple est uni tout entier pour battre le Boehe, uni comme il ne l'o jamais été. Il ne faut pos parler pour le moment d'autre chose. Il ac feut même pas parler de la question d'Al-sece-Lorreine, qui est une des conditions de la paix, ni des autres questions qui sont en jeu. Nous en parlerons plus tard. La scule chose qui nous occupe mnintenant aux Etats-Unis, e'est de hottre le Boche... Nous parlerons ensuite de la paix; et vive la France, toujours

Par son éloquence autant que par son attachement à notre eause, M. Prince méritait qu'on reproduisit son discours. Ce n'est pas pour cela sculement que je l'ai fait, mais surtout pour que

(Voir la suite, p. 330.)

### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6,000 fr. Prix Desportes.

.... « Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE

# DIGITALINE Cristallisee

GRANULES BLANCS au 1/4 de millier. SOLUTION au millième.

AMPOULES ou 1/10\* de millier AMPOULES au 1/4 de milligr.

GRANULES ROSES au 1/10° de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

## ELECTRAURO

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il à été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires on intraveineuses.

FORMES 3 Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boîte). - Ampoules de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

## **PALUDISME**

Carmingyl du St Dammeur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

RECONSTITUENT SYSTÈME NERVEUX

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherle, 6 PARIS ET PHARMAGIEC.

## DINSFINE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques DOSE HABITUELLE 2 6 6 Comprimés per jour

ITION de la TENSION ARYÉRIELLE ÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG tériosolérose, Menstruation difficile

bles de la Méne UNIER & Ci+, 6, Rue do la Tac et toutes Pharmacies

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combination directe et entièrement stable de l'ode avec la Poptom DÉCOUVERTE EN ISIGÉ PAR E, GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMAGIE

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme
Remplaces toujours lode et lodures sans lodisme
Dues quotièmes : Ging à vingt goutes poir les Raillas, dix à cirquante goutes pour les Adultes
Larriaceras se Écuserius : Lanosarore oa Laguar, se 210. Rue du Petil Mass. PARTS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreus similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

M. Galbrun met graciousement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'INDALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

### MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans gout, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soufre colloïdal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Mo ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoidol) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente

tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope. INDICATIONS: S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE, dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITÉ,

en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNÉ du TRONC et du VISAGE. les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS MÉTALLIQUES.

SATURNISME, HYDRARGYRISME Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

4º Injectable (ampoules de 2 c. cubes); 2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre coll. par capsule);

30 Pommado | 10 dosée à 1/150 pour frictions; 20 dosée à 2/150 pour soins du visago (aoné, rhinites); 40 Ovulos à base de Soufre colloidal (vaginites, urétro-vaginites).

Laboratoires ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

altement preventif SYPHILIS du PALUDISME

PILULES (0.10 d'Hectine par pilule). Une à 2 pil OUTTES (20 gouttes équivelent à 0,05 d'Hectine) 20 à 100 goul, par jour per de mpoules A (0,10 d'Hectine par ampoule) | Injécter une ampendant 10 à AMPOULES B (0,20 d'Hectine par ampoule) | INJECTIONS IN

### naison d'Hectine et de Mercure).

Le plus actif, le mieux tolèré des sels marcuriels.

PIL-JLES (Par pluie: Hectine 0.0: Proteiodern Hg. 0.0: Ext.Op.0.0!). | Durfec deux pluies par jour. |

GOUTTES (Par Bouttes: Hectine 0.0: Hg. 0.0!). 25 400 cont. par jour. |

10 à 15 10 AMPOULES A (Par empoule: Hectine 0,40; Hg. 0,01). Une ampoule pt AMPOULES E (Par empoule: Hectine 0,40; Hg. 0,015). | Une ampoule pt AMPOULES E (Par ampoule: Hectine 0,40; Hg. 0,015). | pendant 10 à 15 INJECTIONS INDOLORES

Laboratolier to "HECPHE to Rue du Chergin Vert à Villenzo

Le plus Puissant Reconstituant général

# Médication arsénio-phosphorés organique à base de Nuclarrhine

organique à hanc de Nuclearhine
L'HISTOGE PROLI ALLINE est
L'HISTOGE PROLI ALLINE est
Adhillé, par une cause quelcomque,
Midillé, par une cause quelcomque,
Midillé, par une cause quelcomque,
les cas oil I fan relever r'est genéral, ameiner la composition du sain, renunerainer le
les cas oil I fan relever r'est genéral, ameiner la composition du sain, renunerainer le
les cas oil I fan relever r'est genéral, ameiner la composition du sain, renunerainer le
les cas oil I fan relever r'est genéral, ameiner la composition de renure relevant proposition de la composition de la composition

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie: NALINE Littérature et Echantes: Suir. NALINE, the Willemeuwels Garante, 300 St. Et. 1 (Saja).

THE PROPERTY AND PROPERTY AND PROPERTY AND PARTY AND PAR

ODOTHERAPIE



BLE & GOUTTE

DIODISME

ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE ADRESSÉE À H. DUBOIS, 7 RUE JADIN PARIS



- 330 -

vous en tiriez la substance. Allez au peuple, vous, médecins des villes et des campagnes, qui le visitez, qui avez sa confiance, Informez-le, expliquez-lui ec qu'il ne comprend pas ou comprend mal, faites comme les Américains, la « propagande des 5 minutes », ainsi que le conseille M. Prince. Neutralisez, en un mot, la propagaude défaitiste qui rampe sournoisement à travers nos campagnes, comme le reptile sous l'herbe. Tont peut vous servir de prétexte : une lettre recue, une conversation de Poilu, un article documenté, etc. Même, si vous le voulez, je m'arrangerai avec l'Union des grandes Associations françaises contre la Propagande ennemie pour qu'on vous fasse tenir, d'une façon ou d'une autre, un résumé substantiel de ses travaux. C'est là-dessus que vous tablerez pour votre apostolat personnel. Il n'en sera pas de plus fécond, croyez-moi. N'est-ce pas, au surplus, l'application à la guerre de notre vieil adage hippocratique? Si le soulagement de la

douleur est œuvre divine, combien plus divins

eneore seront les soins que vous apporterez à tonifier, chaque jour, à chaque henre, le moral des paysans, des ouvriers, de tous les brayes gens enfin, intoxiques par des poisons déprimants, et qui ne demandent qu'à vous croire et à espérer!

F. HELME.

TOUX - ASTHME - EMPHYBÉME

### Iodéine MONTAGU

SIROP (0.04) | de Bi-Iodure PILULES (0.01) | de Codeine

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Radium. Docteur province achète tous appareils. - Ecrire P. M., nº 1827.

Externe hôpitaux, ayant terminé scolarité sauf thèse, dem. remplacement Paris, banlieue, ou occupation dans clinique privée, très au courant maladies générales, cour, poumon, surt. voies urinaires et syphil.

— Ecrire P. M., nº 1837.

Docteur spécialiste, habitant Paris, désircrait infir-mière active à toutes mains, logeant dans sa famille. Ecrire P. M., nº 1509.

CABINET (CESSION de CLIENTÉLES MÉDICALES EXTROUTES AFFAIRES PARAMÉD.— SERVICE DE GALLET (REMPLACEMENTS, Lensoignements grutuits sur demande.
47, houl, Saint-Michol, Paris.— 7êl. Gob. 24-81.

### INSTITUT VACCINAL de TOURS

VACCIN DE GÉNISSE. A HAUTE VIRULENCE En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (co dernier en étain vissé, s'ouvrant et se formant à velenté pour 0 fr. 50. 4 fr., 2 fr. et 3 fr.

uberculoses, Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phoss be-Grécostée Catarrhes

OUATAPLASME Pausement completed to Br LANGLEBERT Phlegmasies Eczèma, Appendicites, Phlébites, Eryslpèles, Brutur

Le Gérant : O Ponés Paris. - L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette

## E Granulée L

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

### Anorexie - Tuberculose-Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie - Paludisme

### VANADARSINE

GOUTTES Solution d'arsentate de Vanadium,

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler. Même posologie.

Prix : 3 fr. 50

## VANADARS A F

SÉRUM VANADARSINE

EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours.

Prix : 4 fr. 50

AUGMENTE L'APPÉTIT Echantillon sur demande — Laboratoire &. GUILLAUMIN, D'en Pharmacie, ex-int. des Höplt., 13, rue du Cherche-Midi, PARIS

1913. = Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool-

VERTIGES

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echentillons et Prix spéciaux pour les Hôpiteux et Ambula MANY REPORT OF THE PROPERTY OF

FRÉMINT

1 à 2 piluies avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

LFOLEINE

Co-E30 So (AzH-)40:2. SPECKIQUE HON TOXIQUE-2 à 5 cuill, à café, dessert on soupe seisu l'ige-6, R. A.b.o.I., PARIS

et INFECTIONS DIVERSES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

Traitement par le com

> Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de 5 cm

## TRAITEMENT DE

LABORATOIRES DURET ET RABY 5. Avenue des Tilleuls . Papis Echantillons sur demande à tous les Docteurs COMPRIMÉS

RITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

EAU de RÉGIME des

DIABÉTIQUES - HÉPATIQUES



BOUTEILLES - DEMIES et QUARTS

APRÈS et ENTRE les REPAS Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

Les Senles fabriquées avec les SELS VICHY-ÉTA1

12, Bouley. Boune-Konvella PARIS

CAPSULES OVARIOUES VIGIER à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

Capsules Corps thyroïde à 0 gr. 40. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Ronales à 0 gr. 30; C. Eupoptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

SHEET OF THE PART OF THE PART

Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.) D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

(DÉPOSÉ) Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOEB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. PROUIN Académie des Soiences.

Académie de Médecine. Société Médicale des Hépilaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

### ES DARTO

CATABRRES A BRONCHITES CHRONIBUES. - Q Base Abel Parkey



Communications

en 1917:

MASSON et Cio, 120, Boulevard Saint-Gormain ABONNEMENT: Paris, 20 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT 10

ECHANTILLON GRATUIT à MM. les Médecins qui en font la demande SOCIETE FRANÇAISE DU LYSOL 65, Rue Parmentier, IVRY (S. 1000

EXTRAITS DAUSSE

OPHIM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

IPECA INJECTABLE

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique . DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

# BIOPHORINE GIRARD

### Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*\*\*



Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisir par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHENIE
NEVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

LA

# PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi ... DIRECTION SCIENTIFICUE ...

M. LETULLE

LE NUMÉRO { Paris. . . . 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C1, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . . 15 fr. Union postale . . . . . . b Les abennements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERSONNE Professour de clinique ophtalmologique à l'Hôlel-l-icu, mbre de l'Académie de médecinc.

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Protesseur agrégé, Chirurgion de l'hôpital Coch

Professour à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boucicaut, mbre de l'Académie de médecire. F. WIDAL
Professeur de clinique médicale
A l'hôpital Cechin,
Mombre de l'Académie de médecine.

Membre de l'Académie de médecine.

H. ROGER
Doyen de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Mombre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Birection. - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES

J. DUMONT

Adressertout co qui concerne la Rédaction à "Prosse Médicale " 120, boulevard Saint-Germaiu (6°) (Sans indication de Nom)

### SOMMAIRE

Articles originaux :

FERNAND WIDAL, ANDRÉ WEILL et PASTEUR VALLERY-RADOT. - Les étapes de l'azotémie dans le mal de Bright, p. 261.

P. MERKLEN. - Note sur quelques données importantes en matière de tuberculose pulmonaire, p. 262. MARCEL PINARD. - Les erreurs de diagnostic des accidents syphilitiques primaires extra-génitaux, р. 263.

Carnet du praticien :

Dr G. Lyon. - Les sérums suerés, p. 264.

Sociétés de Paris : Société de Biologie, p. 265.

SOCIÉTÉ DES CHIRURGIENS DE l'ARIS, p. 266. SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX, p. 266. Académie de Médecine, p. 267.

Analyses, p. 268;

Supplément :

F. Helme. - Petit Bulletin J.-L. FAURE. - Dudley Tait. FACULTÉ DE PARIS. FACULTÉS DE PROVINCE HOPITAUX ET HOSPICES. Nouvertee

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

A BASE D Théobromine française chimiquement pure

Cachets dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25

Phosphatée Caféinée Lithinée Laboratoire A. GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi. PARIS-

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rus Aubriot, PARIS.

Anémie, Convalescence.

Débilité. Surmenage.

GENTILLY (Seine)

XXVIº ANNÉB. - Nº 29. 23 Mai 1918.

Digitalique Strophantique

Spartélnée

Scillitique

### PETIT BULLETIN

Où l'on montre qu'il faut honorer mieux nos grands hommes.

On a tout dit, semble-t-il, sur la cérémonie quasi avortée du centenaire de Karl Marx. En ce pays de bon sens, il apparut d'emblée à tous que cette fantalsie jubilaire dépassait tout de même les bornes. Hé quoi l'fêter en pleine guerre un Allemand, qui au fond ne fut qu'un plagiaire, et cela dans le pays de Saint-Simon, de Fourier, de Blanqui et de Proudhon - pour ne parler que des plus grands parmi les précurseurs de la cause

Sans doute, Karl Marx a inventé cet article d'exportation qui s'appelle la lutte des classes. mais jamais il n'a souffert pour la cause du peuple - surtout du peuple français qu'il insulta, alors que Blanqui passa presque toute sa vie en prison et que Proudhon fréquenta, beaucoup plus qu'il n'aurait dù, les géhennes administratives.

Plus tard, quand nous serons en paix et que je pourrai reprendre le fil de nos causeries d'antan, — si je ne suis pas dans la petite voiture ou ail-leurs! — je vous parlerai de Proudhon, nature exquise au fond, et si artiste, si traditionnaliste, si français, en un mot! Pour l'instant, je veux simplement remarquer que si d'illustres meneurs

NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules

DIGITALINE CTION DILITAGE

ont préféré cet Allemand de Karl Marx aux vrais socialistes de chez nous, c'est purement et simplement notre faute à tous, et parce que ni les uns, ni les autres, nous ne communions plus dans notre glorieux passé.

Regardez la chaire d'Histoire de la Médecine. Cette chaire-là, en effet, n'est qu'un passage, une sorte d'endroit où l'on attend la correspondance pour arriver à l'enseignement d'élection, et dont on a fait le but de sa vie. Cependant, rien ne pourrait être plus fécond pour les étudiants que le retour perpétuel aux sources du passé.

L'histoire de l'évolution des idées en médecine, quel beau livre à faire! c'est à peine si çà et là j'ai pu en écrire quelques chapitres. Oh! comme on connaîtrait mieux notre art, si l'on en étudiait toutes les étapes à fond, au moment de la formation professionnelle! Est-il rien de plus beau que la géniale évolution d'un Laennee, qui meurt comme un sage chrétien, en parlant de son art et en regardant le ciel? Mais que dire de l'odyssée formidable du formidable Broussais, tour à tour exalté, bafoué, puis finalement oublié, alors que, saint Christophe d'un nouveau genre, il porta toute la Médecine ancienne sur des rives nouvelles? Et Bretonneau! Encore un qui devrait

Succédané du Salicylate de Methyle, inodora-

### RHESAL VICARIO

ARTIREVBALGIQUE -- ARTIRHUMATISMAL -- ARTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

## BAILLY

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15. Rue de Rome, PARIS

ENDOCRISINES FOURNIER THYROTOE OVAIRE FOIE etc, etc.

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital ... PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allics Plus actif et mieux toléré que 606 et née-806 (914)

DOSES FRACTION MESS: 10 centigr. tous les 4 jours (#2 & 14 injections pour uns curs).

DOSES MOVEMNES: 20 & 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (\$ & 16 inject, pour uns curs).

LINTÉRATURE EN ÉGRANTILLORS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garques (Soine).

avoir ses autels, ecpendant, nos jeunes gens ne le connaissent que de non, quant tout, ou presque, au XIV siècle, a'est comme rénové grèce à sa méthode rigoureuse d'observation. Si l'rousseu a pur nous laisser tant de belles fleurs de langage, tant de chefs-d'euvre de clarté, d'exposition élégantes, colories, n'est-ce pas parce que Broneau lni avait fourni les bonnes graines?—
«Le procède-de vous comme le fils procède du prèce a, écrivait à son vienx maître de Tours l'illustre professeur de clinique interne à l'Ilôtel-tier.

Si je faisais une incursion dans le domaine de la chimie, même méconnaissance, même oubli des grands hommes. Dans l'excellent Bulletin des Sciences pharmacologiques, mon ami bien eher, M. L.-G. Toraude, écrivain de talent rare et que je tiens pour un maître de la plume, vient de nous donner une biographie de Zacharie Roussin qui, après maintes persécutions dans sa carrière de medecin militaire, mourut pauvre, inconnu, - à peine décoré! Roussin? Qui ca, Roussin? Oh! presque rien : l'inventeur des couleurs d'aniline, simplement. Dire que c'est grâce à sa découverte que des milliards ont été mis en eirculation. que grâce à elle aussi les Allemands ont pu continuer leur guerre depuis bientôt quatre ans et malgré le blocus! Or, Roussin, ce génic, nous l'avons ignoré et nous continuons!

\*\*\*

On sétonne ensuite que les Allemands ravissent aussi aisément à notre pays sa part dans les progrès de l'esprit humain. Ilé, bonnes geus, que faisons-nous, s'il vous plait, pour la défendre? Voule-vous encore un exemple? Tous les seiences physiques et mécaniques modernes relécut plus ou moins du théorème de Carnot. Il tient à peine en une demi-page, pourtant il a, comme un arbre merveilleux, couvert le monde de sa puissante ranure. Ce Carnot-là, fils de l'Organisateur de la Victoire a, avait dans les 24 ans lorsque la flamme du génie descendit sur sa jeune tête. Après lui, Clausius complèta le fancus théorème, l'intégra, comme disent les mathématiciens, et le traduisit en une formule. En bien, de par notre indolence indifférente, le théorème de Carnot est connu dans tout l'univers sous le nom de Carnot-Clausius, mais tous les hommes de formation allemande suppriment le nom français pour ne laisser que le seul nom allemand. Et c'est bien fait, puisque nous trouvons excellent qu'il en soit ainsi.

Les noms arrivent en foule sous ma plume, à l'appui de ma démonstration. Je ne citeral plus que celui de Tellier, « le père du Froid ». En voilà encore un qui ne fut pas du tout, mais pas du tout Parsièn, et dont les gazettes, par conséquent, ne s'occupierent jamais. Cependant, lui aussi, comme un souverain de la pensée et de l'action, frappa monnaie à son coin, lui aussi augmenta la richesse humaine et, ee qui vaut mieus, le bien-être humain. Que feraient les Alliés aujourd'hui sans le « frigo », — les viandes frirooritées ?

40<sup>38</sup>38

Les optimistes s'inaginent peut-thre que les grands noms de la France échappent au moins à cette ineurable indifférence, fille d'une mauvaise éducation nationale. Oh! je vous en prie, n'en croyez rien. Au cours d'un voyage en automobile, dans un pays agricole qui occupe un des premiers rangs sur l'échelle de l'instruction en France, j'ai fait jadis l'expérience suivante: Je m'arrêtais dans les villages, je m'arrangeais pour voir « les gosses », et je couvrais d'or, c'est-dire que je distribusis quelques décimes aux bambins capables de répondre à mes questions.

Je demandais d'abord qui est Napoléon? Oh! là-dessus on était ferré et les réponses pleuvaient. Je m'y serais ruiné. Songez donc, il a fait tuer tant de monde, le bougre, il nous a abreuvés de tant de gloire sanglante! On a tant parlé de lui aux veillées, que tout mon petit monde le connaissait. Avec Pasteur, ça se gâtait; les uns en faisaient un vétérinaire - ma parole! - d'autres, moins fixés, un bon agriculteur, voire un vigneron, d'autres encore hurlaient : la ragel mais c'étaient les calés, ceux-là; presque tous suçaient leur index, signe certain, comme on sait, d'une méditation profonde autant que stérile. J'interrogeais ensuite sur Lavoisier. Silence! Enfin, je hasardais Berthelot .... Mais je n'interrogeais pas plus avant ce jour-là, - pas plus que les antres d'ailleurs Mes disciples de rencontre, scandalisés par mes vocables, finissaient par voir que le Monsieur « se payait leur portrait » et qu'il n'avait plus un sou vaillant dans sa poche. Ah! i'en ai eu, un succès!



Entre nous, bien entre nous, si après la guerre nous voulons que ce pays soit digne de ses morts, digne des sacrifices consentis, si nous voulons que le sang versé régénère notre terre de héros, savez-vous ce qu'il faudra faire? Oh! c'est simple : Tout renouveler, et les méthodes, et les hommes. Le pourrons-nous? L'oserons-nous? Je l'espère. Ils sont quelques-uns que je sais, qui en ont assez de toujours voir préférer Barrabas à Jésus Christ et de gémir sur le grand Juste éternellement méconnu, alors que les petits faiseurs savourent effrontement leur gloire d'un jour. S'ils réussissent dans la tâche qu'ils promettent d'assumer, nous n'aurons plus besoin d'aller quêter en Allemagne des centenaires à célébrer et nous resterons entre nous. Or, j'ai idée que ce jour-là, notre France sera moins divisée, partant mieux ordonnée et surtout mieux gardée. Amen!

F. HELME.





### DUDLEY TAIT

La France vient de perdre un ami sûr, la chirurgie française un admirateur enthousiaste et qui, sans cesse et de toutes ses forces, a travaillé à la faire connaître à ses confrères d'Amérique. Mon ami l'lelme nous donnait récemment encore un exemple de son inlassable et féconde propa-

Venu de la plus lointaine Amérique, il avait fait ses études en France et avait même été externe de Terrier. Puis il était retourné à San Francisco où. ehirurgien de l'Hôpital Français, il avait donné tout son temps à la chirurgie, à d'importantes recherches expérimentales, à de nombreuses publications qui avaient presque toujours pour but de faire connaître à ses compatriotes l'Ecole chirurgicale française. Nous lui devons beaucoup, et la Société de Chirurgie, en le mettant au nombre de ses correspondants étrangers, n'a fait que lui rendre un peu de ce qu'il avait fait pour elle.

Je le connaissais beaucoup ; j'avais pour lui une affection profonde et c'est sur ses instances que j'avais entrepris, il y a près de quinze ans, un voyage en Amérique où j'ai beaucoup appris, et dont j'ai gardé le plus vivant souvenir.

Depuis la guerre, il m'a souvent éerit des lettres admirables. Il voulait venir mettre son talent au service des soidats français. Son état de santé l'en empêchait toujours. Quand l'Amérique, à son tour, entra dans la lutte immense, il fit un suprême effort pour venir prendre sa place dans la bataille! A New-York, la maladie le terrassa. C'est de la qu'il m'écrivit sa dernière lettre, pleine d'un enthousiasme magnifique pour la France et l'exemple qu'elle donne au monde.

Il dut renoncer à partir. Le retour à San Fran-

1. La Presse Médicale, 1917, nº 52, p. 545.

ciseo lui porta le dernier coup. Il vient de suceomber, comme tant d'autres, hélas! sans avoir vu la fin de son rêve! Mais eeux qui le pleurent làbas, sur les rives lointaines du Pacifique, peuvent être certains que ses amis de France, qui depuis quatre années voient la mort faucher autour d'eux, trouveront eneore des larmes pour eet ami qu'ils ne reverront plus.

J.-L. FAURE.

### FACULTÉ DE PARIS

Diplôme de chirurgien-dentiste (Examens, session de Juin-Juillet 1918). — I. Nouveau régime, 1º Examen de validation de stage dentaire : La session s'ouvrira le lundi 10 Juin 1918.

Les candidats produiront les certificats attestant qu'ils justifient de deux années régulières de stage. Ces certifi-

cuts doivent être établis sur papier timbré.

Les consignations seront reques au Secréturiat de lu Faculté, les lundi 27 et mardi 28 Mai 1918, de midi h

3 heures. Les candidats consigneront les droits fixés par le décret du 4 Novembre 1909, soit 25 francs

2º Deux premiers examens de fin d'année et 1ºº partie du 3º : La session s'ouvrira le lundi 1ºr Juillet 1918. Les consignations seront reçues au Secrétariat de lu Faculté le lundi 17 et le mardi 18 Juin 1918, de midi û 3 heures, en faveur des titulaires de quatre, huit et douze

3º 2º partie du 3º examen de fin d'année : Lu session s'ouvrira le lundi 22 Juillet 1918.

Les consignations seront recues au Scerétarint de la Faculté, le lundi 8 et le mardi 9 Juillet 1918, de midi à 3 heures, en faveur des titulaires du certificat d'aptitude à la 1re partie dudit examen.

- Les candidats aux trois examens de fin d'année consigaeront les droits d'exames, de certificnt d'aptitude et de diplôme fixés par le déeret du 4 Novembre 1909 (40 francs pour le 1\* examen, 30 francs pour le 2\* et chaque partie du 3\*, 20 francs pour chaque certificat d'aptitude et 100 francs pour le diplôme). Il sera fait remboursement, aux candiduts ajournés, des

droits de certificat d'aptitude et de diplôme, selon le cus.

II. Ancien régime d'études. - Une session d'examens

pour le diplôme de chirurgien-dentiste s'ouvrira à la Faculté de Médecine de l'Université de Paris, le lundi 1er Juillet 1918

Les consignations seront reçues au Secrétariat de la aculté de Médecine de l'Université de Paris, le lundi 17 et le mardi 18 Juia 1918.

Les caadidats consigneront les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme fixés par les décrets des 14 Février 1894 et 28 Février 1907 (40 francs pour le 1er examen, 30 francs pour les 2° et 3° examens; 20 francs our chaque certificat d'aptitude et 100 francs pour le diplôme).

Il sera fait remboursement, aux candidats ajournés.

des droits de certificat et de diplôme, selon le cas N. B. — Pour renseignements et pièces à produire en vue des examens, s'adresser au Secrétariat de la l'aculté, tous les jours, de midi à 3 heures.

### FACULTÉS DE PROVINCE

Ecole de Santé navale. — M. Guernier, député, ayant exposé à M. le ministre de la Guerre qu'ua concours a été ouvert pour l'admission des étudiants de lu classe 1919 à l'École de Santé navale; que ces étudiants qui ne posse-daient que le diplôme de P. C. N. ou une inscription de doctorat se sont présentés en nombre inférieur un chiffre des places offertes à ce concours, et demandé s'il ne scrait pas équitable d'admettre à ce concours les jeunes gens de la classe 1915 qui sont presque tous mobilisés dans l'infanterie et qui ont obtenu, avant leur mobilisation en Décembre 1915, leur diplôme de P. C. N., ajoutant que ees jeunes gens ont au moins deux ans de présence front et qu'ils mériteraient de bénéficier des avuntages accordés à leurs cadets de ln classe 1919, qui n'ont pas encore été à l'armée, a reçula réponse suivante :

« L'instruction ministérielle parue au Journal officiel du 26 Mars 1918, autorisant les étudiants en médecine et en pharmacie à faire acte de scolarité durant leur présence sous les drapeaux, rendra possible d'admettre les étudiants de la classe 1915, incorporés dans l'armée de terre, à prendre purt au concours pour l'entrée à l'Ecole de Santé de la marine. »

### HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. -- Le professeur llartmann a repris, le ardi 21 Mai, à 10 heures, ses leçons de polyclinique.

# ÆTH0

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

### PASALAGIR

CNFANTS: Administrer à chaque foi 6 mois ât an : 8 à 10 gouttes 1 an à 2 ans : 10 à 15 gouttes Au-dessus de 2 ans : 15 à 30 gouttes Au-dessus de 2 ans : 15 à 30 gouttes et plus seton l'âge et le cas Réplater à 6 fois les doues ci-dess (bus, par 24 neures, sedon les lessoins ADULTES: 50 à 60 gouttes par dose; Administrer 5 à 6 doxes et plui 24 heures, une demi-heure avai 8 heures his le repas

Litterature & Ethantilions : FALCOZ & CR

## ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES 5 Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par bolte). — Ampoules de 5 cc. (6 par bolte) et de 10 cc. (3 par bolte).

LABORATOIRES CLIN. 20. Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

### G ROULITTE

BOULI E, Ingénieur-Constructeur 7, RUE LINNÉ — PARIS — Téléphone : Gob. 28-33

### Appareils de Précision

MÉDECINE

PHYSIOLOGIE

Appareils pour la mesure de la pression artérielle.

APPAREILS POUR LA METHODE GRAPHIQUE

Catalogues sur demande



OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÈTRIQUE

### OPOTHÉRAPIE VIGIER

12, Boulov. Bonne-Houvelle

CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rèpatiques à 0 gr. 30; cl. Eupeptiques à 0 gr. 30; cl.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

### TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Troubles directifs.

Adynamie, Neurasthenie.

### Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas,

### **CONSTIPATION-COLITES**

\_\_\_\_

Paraffine CONFITURE

### MINEBOLAYINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerces à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerces à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

## IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peten Discoverare en 1836 par E. GALBRUN, poercue en PHARMACIE

Remblace of the street of the

he pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux similaires

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malados et dos blossés.

## PEPTONATE DE FER ROB

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit(sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Co sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Peptonate de Fer, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Expériment de l'Albert de l'Al physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assi-milation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot la fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 4885.)

En 4890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, M. ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procés fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(NEW TIPE A TOT) Tamatane, 27 Septembre 1890. "Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires". Docteur JAILLET préparations similaires ". Docteur JAILLET
Ancien Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de Paris

par le Professeur G. POUCHET :

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit ;

1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et

l'analyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante

2º Le Fer RQBIN favorise l'hypergenèse des héma-toblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le For ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse), cic.)

& Enfin le For ROBIN active la nutrition. Il pourra
donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme,
des manifestations sorofuleuses et applititiques, etc...)

Très économique, our chaque flacon représents une durée de trois
somaines au mole de l'altenut, ce de 20 gouttes par le present de la commanda de l'altenut, ce de 20 gouttes par repas de mun
peu d'esu ou de viu et dans n'imports que liquide ou selimont, étant soluble
dans tous les liquides organiques, lait, étou.

O lo VIN ROBIN au Peptennte de Per ou le PEPTO-ELLXII ROBIN.

Pour ne pas confondre ci éviter les juntations et Contréapons de l'accept la Septembre 1, par le product, except la Septembre 2 de l'accept l'accept la Septembre 2 de l'accept la Septembre 2 de

VENTE EN GROS: PARIS, 13, Rue de Poissy. — DÉTAIL: Toutes Pharmacies. 

SYPHILIS & PALUDISME

ent a 0.05 d'Hec é ampoule par nt 10 à 15 jours. ONS INDOLORE

(Combination d'Hectine et de Mercure).

Le plus acti, le mieux toléré des sels mercur-leis.

PILULES (traphes leptina 4(e) Protocher 16,-66; Ext.0p.801). Dutés de COUTYSE (traphes leptina 4(e) Protocher 16,-66; Ext.0p.801). Dutés de Mercure de Couty-16, et de Protocher 16, et de Protoc INJECTIONS INDOLORES

Laborateless de l'HECTINE, 19, Ruc du Chomin-Vert, à Villeneuve-in Garenne (Seine

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphorés organique à bass de Nuclarrhine. L'HISTOGÉNOL NALINE est L'HISTOGENOL NALINE est indiqué dans tous les eas où l'organisme débilité, par une cause quelconque, récisme une médication réparatrice et dynamogénique puissante; dans tous les eas où il faut relever l'état général, au

issues out interveror rest; general, anchorer la composition di saug, removerabler les UNISANT SIMULATION PROPERTIES DE L'EMPERIOL DE L'EMPER

Exiger surtoutes les boîtes et fiscons le Signature de Garantie: NALINE Littérature et Echant<sup>es</sup>: 8'sd.: NALINE, Ples Willensure-le-Garenne, pri St Dei l'(Sibs).

INJECTABLE & GOUTTES TODISME

> ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE ADRESSÉE à H. DUBOIS . 7 RUE JADIN : PARIS



### MOUVELLES

Association générale des médecins de France. La première Assemblée générale de l'Association depuis la déclaration de guerre a cu lieu le 28 Avril sous la présidence de M. Belleucontre, vice-président qui, après avoir rendu un pieux hommage à la mémoire des confrères morts pour la Patrie, a eonfondu dans un même et profond regret les hommes éminents qui avaieut coopéré à la direction de l'Association et qui ont succombé au cours de ces dernières amées; MM. Lercboullet, ancieu présideut, Lepage, ancien secrétaire général, Gairal, vice-président, mort dans les prisons allemaudes, M. le professeur Gaucher, président.

M. Levassort, secrétaire général, a fait l'exposé des travaux du Conseil général, qui a tenu à honneur d'assurer le fonctionnement des services de l'Association aux beures les plus difficiles et qui est intervenu à diverses reprises auprès des pouvoirs publies pour appuyer les desiderata de nos confrères mobilisés.

M. Butte, trésorier, a annoncé la liquidation définitive de la successiou de deux généreux donateurs, M. le Dr et Mme Dard, de Dijou, qui ont légué uu million à la Caisse des Veuves et Orphelins: il a proposé l'augmentation des pensions, qui a été votée à l'unanimité.

M. le D' Bourgeois (de Reims), président de la Caisse de Guerre, assisté de Mme Brouardel, présidente, et de Mmes Butte et Thoinot, membres du

Comité des Dames patronesses, a résumé les opérations de la Caisse de Guerre depuis sa fondation. La souseription atteint 990,000 francs, sur lesquels plus de 150.000 francs ont été répartis en allocations immédiates aux médecins des pays envahis et à leur famille

Nomination au grade de médecin aide-major. Le sous-secrétaire d'Etat du Service de Santé vient de décider que les docteurs en médecine appartenant au service auxilinire, qui sont incorporés — pourvus ou nor du grade de médecin auxiliaire — seront proposés d'of-fice pour le grade de médecin aidc-major de 2° classe à

titre temporaire, s'ils n'en ont pas encore fait la demande. Ces promotions seront effectuées automatiquement, sous la réserve que les candidats justifieront de leur aptitude professionnelle (certificat de visite et de contrevisite constatant l'aptitude physique du candidat au poi de vue de l'exécution du service médical, par exemple apte au service hospitalier dans la zone des étapes) et qu'ils donnent les garanties d'honorabilité exigées des officiare

Des instructions dans ce sens viennent d'être adressées aux directeurs du Scrvice de Santé des différentes régions

### **Broméine** montagu

SIROP (0.03) PHULES (0.01)

TOUX nerveu FIMPOULES (0.0%) SCIATIOUP

verd de Port-Royel, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Laryngologiste, préf. mobilisé en congé longue convalescence, ou pays envahis, est demandé pour remplacement été, Nice. Urgent. — Ecrire avec titres et conditions, P. M., nº 1508,

Docteur spécialiste, habitant Paris, désirerait infirmière active à toutes mains, logeant dans sa famille. - Ecrire P. M., nº 1509.

Externe hôp. ay. terminé scolarité, sauf thèse, demande remplacement Paris, banlieue ou occupation dans clinique privée. Très au cour. mal. générales, eœur, poumon, surtout voies urinaire et syphilis. -Ecrire P. M., no 1837.

### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 à 4, 10, 25 ET 40 PERSONNES deraier ca étaia visaé, s' r ca étsia vissé, s'ouvrant et se fermaa pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes. Emulsion MARCHAIS Phospho-Greenles acafé

OUATAPLASME Pansement complet Phisgmasies, Eczéma, Appsodicitse, Phiébitse, Erysipèles, Bruiurse

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. MARSTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassotto

Granules as Catillon A 0.001 Extrait Titré de

### Granules a Catillon . à 0,0001 STROPHANTINE CRUST.

TONIQUE OU CŒUR PAR EXCELLENCE

OMIQUE DE OCCUP, DIDINÉTIQUE RAPPIDE

NON DIDINÉTIQUE — COLÉMANCE INMÉTI ANYTOLLE, DYPHEL, PPRESSIDIA, CEMES, Alteclass MITABLE, CICTOSchulles de EBENATE & VIELLARGS, sta. ANYTOLLE, DYPHEL, PPRESSIDIA, CEMES, Alteclass MITABLE, CICTOSCHULLE dE SANTA E VIELLARGS, sta. Sicophanius anot inoria, las teiniuras anot infedida, serga is éjessiuro ATILLON, Ette or ésadémies a ANIE, Blouberd Estafia de Tombon.

Tablettes de Catillon Osr. 25 corps thyroide

Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.

1 à 2 contre Myxoedème.

2 à 8 contre Obèsité, Goître, Herpétisme, etc.
FL. Sfr. - PARUS, 3 Bouls St. Martin. FL. Sfr. - PARIS, 3 Bo

Traitement des Maladies 

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

(DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Communications \ en 1917:

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN : Académie des Serences. Académie de Médecine. Société Médicate des Ho cate des Hôpitaux. Sociète de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flecon de 80 comprimés 4 fr. 50

Luboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

### SULFOLÉINE COOUELUCHE ROZET

C10 H10 S0 (AxH9)4 012 .. SPECIFIQUE HON TOXIQUE - 2 & 5 cuill, à calé, dessert on scupe selon l'âge - 6, R. A. be 1, PARIS

### CAPSULES

ANTARRHES at BRONCHIVES CHRONIQUES. — A m

### Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréotique, Testiculaire, Myphrétique, Surrénai, Inprinque, Sympolyysuire, Marie de 1991 des étables, 1888 d'origines, Paul Marie de 1991



NOUVEL HYPOTENSEUR VÉGÉTAI **AUX PRINCIPES UTILES DU GUI** 



ET PUISSANT DIURETIQUE

6AIO PILULES PAR JOUR **ENTRE LES REPAS** 

Échantillons sur demandes à M.M. Les Médecins LABORATOIRE DU D. M.LEPRINCE 62, Rue de la Tour \_ PARIS\_

SPÉCIFIQUE DE L'HYPERTENSION

t INFECTIONS

DIVERSES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

### Traitement

Rhodium B Colloidal électrique

AMPOULES de 5 cm



### VALÉRIANATE GABAIL " désodorisé

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur de Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

### ELIXIR - GABAIL Valéro - Bromuré

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig. d'Extrait de Valériane, 0,25 centig. de Bromure par cuillerée à soune.

### Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

### VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY 5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

### TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

12. Bouley. Bonne-Honvelle PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du fiacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOBLES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE





anti-infectieux dans toutes les sapticémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSI

Traitement rapide du rhumalisme

LITTIÉRATURE et ÉCHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

## MAYET-GUILLOT

# Prothèse & Orthopédie

\* \* \* \* MANUFACTURE FONDÉE EN 1830 \* \* \*

La Reputation de la Maison Mayet-Guillot

SES QUATRE-VINGT-HUIT ANNÉES D'EXISTENCE,

La perfection de son outillage,

Sa fabrication essentiellement scientifique,

La qualité irréprochable des matières premières qu'elle emploie,

SON PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ,

..... La loyauté de ses procédés. .....

RERERE

67, Rue Montorgueil, 67

Téléph.: Cent. 89-01 PARIS Téléph.: Cent. 89-01

Usine Modèle, 9, Rue Castex, 9 -- Paris

Téléphone: Archives 17-22 \*\*\*

LA

### EDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris . . . . 15 centimes.

- ADMINISTRATION ...

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

WASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIs)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . . - Les abonnements partent commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE

de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Pieu, Mombre de l'Académie de médecis E. BONNAIRE

Professeur agrégé, seur et Professeur en chef de la Maternité

J.-L. FAURE Professeur agrégé, rgion de l'hôpital Cechin

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE
Professour à la Faculté, Doyo
Médecin de l'hôpital Boucicaut, M
mbre de l'Académie de médecine. Membre

F. WIDAL Professeur de clinique médicale à l'hépital Cechin, Membre de l'Académie de médecine.

H. ROGER Deyon de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dieu, mbre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-Antois bre de l'Académie de mé

F. JAYLE clin, gynécologique à l'i Secrétaire de la Directi - RÉDACTION -SECRÉTAIRES

> P DESPOSSES J. DUMONT

Adresser tout ce qui concerne la Rédaction à "Presse Médicale " 120, boulevard Saint Germain (61) (Sans indication de Noss)

### SOMMAIRE

Articles originaux: Articles originaux:
J.-L. Row-Bergin. — Les dangers des opérations tardives et incomplètes dans les plaies de la plèvre et du poumon par projectile de guerre, p. 269, G. Farov. — Les faux gastriques d'origine intesti-

nale, p. 271.

J. Miner. — De l'emploi des caustiques par les

simulateurs, p. 274. . Beclère. — L'examen radiologique au lit du

simunicuis. p. 777...
Il. Béclérik. — L'examen radiologique au lit du blessé, p. 275. J. Pauxar et J. Belor. — Apparell pour pied-bot varus équin récent, p. 276.

Carnet du praticien : R. Sabouraud. - Diagnostic et traitement des intertrigos mycosiques, p. 276.

Sociétés de Paris : Société de Neurologie, p. 277. Société de Médecine Légale, p. 278. Société de Chirungie, p. 278. Société de Chirungie, p. 278. Société médicale des Hôpitaux, p. 279.

Académie des Sciences, p. 280. Académie de Médecine, p. 280, Analyses, p. 280.

Supplément:

La reprise de la scolarité pour les étudiants mobilisés Une visite ministérielle

H. Montal. - Intérêts professionnels P. Desposses. — Nos amis les Américains Variétés. — Livres nouveaux.

LES MÉDECINS AUX ARMERS. NOUVELLES.

Caisse d'Assistance médicale de guerre. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

ANTISEPTIOUE - DESINFECTANT

### LUSOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

TUBERGULOSE injectable

LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur fixe et complétement assimilable. Littérat.et Schantum; Produits LABIBIOTTE Pr v. a Prémer (Nova)

### RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

### SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVIº ANNÉE. - Nº 30. 30 Mai 1918.

LA REPRISE DE LA SCOLARITÉ POUR LES

### ÉTUDIANTS MOBILISÉS

Un grand nombre d'étudiants mobilisés, abonnés ou lecteurs de La Presse Médicale, nous ayant demandé dans quelles conditions ils peuvent reprendre ou continuer leurs études, nous avons essayé d'exposer, le plus exactement possible, la situation que leur font les nouveaux règlements.

Jusqu'ici les étudiants mobilisés étaient autorisés à passer des examens; mais il leur était interdit d'accomplir un acte scolaire : ils ne pouvaient pas prendre d'inscriptions, ils ne pouvaient faire ni stage hospitalier, ni travaux pratiques. Ces règles continuent à s'appliquer aux jeunes gens qui appartiennent encore à l'armée active. Ceux qui sont passés dans la réserve sont autorisés, quand les conditions militaires le permettent, à continuer leur scolarité. On tient compte, non de la classe à laquelle ils appartiennent par leur aunée de naissance, mais de la classe à laquelle ils sont rattachés par la date de leur incorporation.

Les élèves des classes antérieures à 1917, qui possèdent les diplòmes du baccalauréat et du P. C. N., sont autorisés à prendre leurs trois

**ETHONE** 

SELS BILIAIRES

LITHIASE\_ICTÈRE\_ENTÉRO\_COLITE

Laboratoires FOURNIER Frères

26, Boulevard de l'Hopital\_PARIS

Globules Kératinisés, dosés à 0.20 Ce

Coqueluche

FOURNIER

· Toux

premières inscriptions de médeeine. La quatrième inscription leur sera accordée lorsqu'ils auront accompli les stages hospitaliers et les travaux pratiques exigés par les règlements universitaires. Ils n'auront donc la quatrième inscription que lorsqu'ils auront passé quelques mois dans une Faculté ou une Ecole.

Les étudiants de la classe 1917, pourvus du baccalauréat et du diplôme de P. C. N., pourront prendre les deuxième et troisième inscriptions de médecine en Janvier et Avril 1919.

Les étudiants pourvus du baccalauréat qui ont fait leur seolarité de P. C. N., mais n'ont pas passé l'examen ou y ont été ajournes, seront dispensés de cet examen, si la Faculté des Sciences juge leurs notes de scolarité suffisantes. Ils devront acquitter un droit de 85 francs, après quoi ils prendront leurs inscriptions de médecine.

Les étudiants ayant trois inscriptions de P. C. N. pourront obtenir un certificat provisoire qui leur permettra de prendre les deux premières inscriptions de médecine. Pour prendre la troisième, ils devront terminer leur scolarité à la Faculté des Sciences; après quoi ils recevront leur diplôme, sans subir d'examen, lls auront à payer, outre le prix de la quatrième inscription, un droit de 85 francs.

Les étudiants en médecine mobilisés des classes antérieures à 1917 peuvent prendre trois inscriptions, correspondant aux deux premiers tri-

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

### RHESAL VICARIO (LIOUIDIO)

ANTINĖVRALGIQUE — ANTIRHUMATISMAL — ANTIGDUTTEUX pour usago externe

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

### contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

ANS DE SUCCÉS

74, bouley, Beaumarchais, Paris,

### Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIONNÉES: 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES: 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villegenve-le-Garenne Seins).



mestres de l'année scolaire au début de laquelle ou pendant laquelle est survenue l'incorporation. Les étudiants de la classe 1917 jouiront de la même faveur en Janvier 1919.

Tous les élèves qui se trouvent momentanément libérés du service militaire par suite d'une réforme temporaire, d'un congé de convalescence ou d'une permission de détente, sont autorisés à reprendre leurs études. Ces retours à l'arrière ne coïncidant que rarement avec les travaux pratiques réguliers, la Faculté de Paris a organisé des séries spéciales pour les étudiants mobilisés. Elle s'efforce, ainsi, dans la mesure du possible, malgré le personnel restreint dont elle dispose, de diminuer les préjudices causés par la guerre. Pendant ces périodes d'instruction, les étudiants sont soumis, dans les laboratoires et dans les eliniques, à un travail intensif, de façon à parcourir en quelques mois le programme de toute une année. Une récente décision de la Faculté autorise les étudiants des classes anciennes qui ont passé leur deuxième examen de fin d'année et sont momentanément en résidence à Paris, à commencer, des maintenant, les travaux pra-tiques de troisième année. Ils accompliront d'avance une partie de leur scolarité et pourront faire valoir ces travaux pour la prise ultérieure des inscriptions.

Telles sont les mesures adoptées pour les élèves qui appartiennent à la réserve et se trouvent accidentellement dans les conditions leur permettant de reprendre leurs études. Ce sont des mesures individuelles : pour en bénésieier, il faut adresser une demande, avec pièces établissant la situation militaire, an doyen de la Faculté. La Commission scolaire, qui se réunit tous les lundis, est chargée d'examiner chaque demande et décide de la suite qu'elle comporte,

On s'est préoccupé encore d'organiser une reprise systématique des études pour les élèves mobilisés sur le front. Une première tentative a été faite dans les formations militaires de l'avant. L'enseignement était donné par les professeurs, agrégés, médecins et chirurgiens des hôpitaux mobilisés; des difficultés d'organisation ont conduit à adopter un autre système : A tour de rôle les étudiants viendront accomplir un stage de trois mois dans une l'aculté de Médecine. Pour des raisons d'ordre militaire, on a choisi les Facultés de Paris et de Lvon. Les élèves qui devront participer à ces stages seront désignés par le Service de Santé. On commencera par ceux qui appartiennent aux classes les plus anciennes et qui, par conséquent, ont subi les plus grands préjudices. Un tour de faveur sera donné, croyons-nous, à ceux qui ont obtenu une citation. Pendant trois mois, ees étudiants casernés dans un établissement militaire et astreints à une discipline rigourcuse accompliront un travail intense. Le programme des études a été élaboré, avec grand soin, par le Scrviec de Santé en collaboration avec les deux Facultés intéressées. Au bout des trois mois, les élèves devront subir un examen militaire, qui fera constater les progrès accomplis; ils pourront, s'ils le désirent, subir en même temps un examen universitaire et, s'ils sont reçus, ils prendront quatre inscriptions cumulatives. L'examen militaire est obligatoire, l'examen civil est facultatif et pourra, si le candidat le demande, être reporté à une date ulté-

Ce système devait entrer en vigueur le 15 Avril dernier. L'offensive actuelle a nécessité la présence sur le front de tous les étudiants mobilisés et a fait renvoyer à une période plus calme la reprise des études médicales.

Ces mesures ne s'appliquent, avons-nous dit, qu'aux étudiants appartenant à la réserve, c'està-dire ayant passé trois ans à l'armée.

Les examens n'étant pas considérés comme des actes scolaires, les étudiants, quelle que soit leur classe, ont le droit de s'y présenter. L'autorité militaire ne met aucune restriction, l'autorité universitaire exige seulement qu'aient été accomplis les stages et travaux pratiques réglemen-

Les examens pour les étudiants mobilisés peuvent avoir lieu en dehors des sessions réglementaires

Aucune dispense de travaux pratiques ne peut être accordée. Mais leur durée peut être abrégée quand le professeur juge que le travail accompli par l'étudiant est suffisant. Les services rendus dans les formations sanitaires ne sont pas assimilés au stage accompli dans les cliniques des

Les étudiants retenus loin du siège d'une Faculté ou Ecole sont autorisés à faire prendre leurs inscriptions par une personne qualifiée, munic, en plus des pièces exigées par les reglements, d'une procuration de l'étudiant et d'un certificat du chef de corps attestant que l'étudiant est sous les drapeaux et hors d'état de se présenter lui-même au secrétariat.

### UNE VISITE MINISTÉRIELLE

Un communiqué officiel paru, dans les journaux politiques, nous a appris que le ministre de l'Instruction publique, accompagné du vicerecteur de l'Académie de Paris et du directeur de l'Enseignement supérieur, avait visité, le vendredi 10 Mai, les laboratoires de l'Ecole pratique de la Faculté de Médecine. Le jeudi suivant, le ministre est allé examiner les cliniques de la Faculté à l'hôpital Cochin et à l'Ilôpital des Enfants-Malades. Iluit jours plus tard, il se rendait à la Salpêtrière et à Saint-Antoine. Ces visites multiples n'ont pas sculement pour but de satisfaire la curiosité, d'ailleurs légitime, du ministre. Elles auront, croyons-nous, une influence déci-





PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

des DIURETIQUES

PHOSPHATER egulateur du cour par excelleuce, adjuvant le plus sûr des cures de déchlorures. Le médicament de choix des cardispathies sans équie dans l'artério-actés que luo, est pour le brightique, ceque la digitale est fait disparaître les médiemes et le desparée, reune reune, l'abbunissurée, l'Autrepaise : le desparée par le cardisque, i o rémédie le plus héroque. I force la systèle, régulaire le dessa de distincte une reune de la cardisque de la card

CARRINGE DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE Cœure et se présentent en boite de 24. — Prix : 5 francs

N. WITH BEING WARREN Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : jugule les crises, suraye la distant de la crises : suraye la sistère de la crise de la crise

PRODUIT FRANÇAIS DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS \*\*\* PRODUIT FRANÇAIS sive sur l'avenir de notre enseignement médical.

Depuis de longs mois, le Conseil de la Faculté de Paris étudie les modifications qu'il convient d'apporter à l'organisation actuelle. Il a nommé une Commission qui, après un travail minutieux, a rédigé un volumineux rapport où sont indiqués les défauts de la situation présente et les moyens d'y remédier. La lecture de ce document a décidé le ministre à voir lui-même si les réclamations des professeurs sont justifiées. Il en a reconnu la parfaite exactitude et il a promis de mettre immédiatement à l'étude les modifications néces-

Nous croyons savoir que les améliorations projetées sont de deux ordres

On a d'abord examiné la situation des cliniques. Mais ici la Faculté a partie liée avec l'Assistance publique. On a donc décidé de nommer une Commission mixte qui rechercherait le moyen de réorganiser l'enseignement clinique et de lui conférer toute l'ampleur qu'il comporte.

On s'est occupé ensuite de l'Ecole pratique : l'extension prise par les recherches expérimentales nécessite la création de laboratoires nouveaux. Au lieu de tenter une amélioration assez difficile, et une extension à peu près impossible, des anciennes bâtisses, il a semblé préférable de construire un nouvel établissement. Les services d'anatomie, d'histologie, d'anatomie pathologique, de parasitologie resteraient dans les locaux actuels, qui scraient remis à neuf. Les services de physiologic, de médecine expérimentale et de pharmacologie seraient transférés ailleurs et formeraient un véritable Institut de Biologie médi-

faut aussi relever les allocations destinées aux recherches et les appointements du personnel. Tout cela exige de l'argent, beaucoup d'argent. Nous ignorons quelle somme demandent les professeurs de la Faculté. Nous supposons qu'elle est élevée. Mais cet argent sera placé à gros intérêt : Améliorer la situation des Facultés de médecine, c'est améliorer la santé publique ; c'est accroître le prestige de la science française ; c'est aussi attirer et retenir aprés la guerre de nombreux savants et médecins étrangers. Tous ceux qui auront obtenu un profit réel de leur séjour dans nos Facultés deviendront les agents de la propagande française. Ils feront connaître nos travaux et vulgariseront nos idées ; ils contribueront à l'exportation de nos livres et de nos journaux aussi bien que de nos instruments et de nos produits pharmaceutiques. Ils nous aideront ainsi dans la lutte terrible que nous devrons soutenir avec nos ennemis sur le terrain scientifique. comme sur le terrain industriel et commercial. Contribuer à relever le niveau de notre prestige médical, c'est réaliser une œuvre patriotique.

La l'aculté de Paris a préparé tout un plan de réformes. Elle peut compter, croyons-nous, sur le dévouement du recteur et sur l'appui du ministre. Nous sommes persuadés que le Parlement ne refusera pas les crédits nécessaires : après avoir dépensé des milliards pour assurer la victoire de nos armes, il accordera quelques millions pour assurer la suprématie de notre

### INTÉRÉTS PROFESSIONNELS

des soins donnés, ou bien lui verse à la fin de l'année le montant de sa note d'honoraires?

Voici la réponse de notre collaborateur juri-

La loi de finances du 31 Décembre 1917 (J. O. du 1er Janvier 1918) n'a pas frappé d'une taxe tous les paiements indistinctement, pas plus qu'elle n'a rendu l'établissement d'une quittance obligatoire d'une manière générale.

Elle a fait principalement deux choses :

1º Aux termes de l'article 19 de cette loi. « une taxe de 0 fr. 20 par 100 francs ou frac tion de 100 francs, sans addition de décimes, sera perçue sur tous les titres de quelque nature qu'ils soient, signes ou non signés, constatant des paiements de sommes, soit à des non-commerçants pour une cause quelconque, soit à des commerçants pour une cause autre que l'exercice de leur commerce ».

Il résulte de ce texte que, quelle que soit la forme du titre, qu'il soit signé ou ne soit pas signé, la taxe est due. Le fisc ne court plus ainsi le risque d'être frustre par une mention de paiement écrite par celui qui le recoit, mais non suivie de signature.

2º L'article 23 de la même loi porte : ... « Le paiement de la vente au détail ou à la consommation de toutes marchandises, denrées, fouruitures ou objets quelconques, est frappé, au profit de l'Etat, lorsque ce paiement dépasse 150 francs, d'une taxe de 0 fr. 20 par 100 francs ou frac-tion de 100 francs, sans addition de décimes.

« Ladite taxe est également perçue sur tous les titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non sigués, qui pourraient être remis par le vendeur en constatation de paiements effectués inférieurs à 150 francs, mais supérieurs à 10 francs.

superposition de deux taxes : 1º la taxe de



paiement; 2º la taxe de titre eonstatant le paiement, si le vendeur en remet une à l'acheteur.

Mais quelle est la sphère d'application de l'artiele 23? Cette sphère y est déterminée d'une manière précise. Non sculement il faut que la somme totale dépasse 150 francs, mais encore il faut qu'il s'ajisse de la vente au détail ou à la consommation de toutes marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques.

Or, les soins d'un médecin ne sont ni une marchandise, ni une denrée, ni une fourniture, ni un objet. Un médecien n'est pas un vendeur, pas plus que le malade n'est un achetur. Le rôle d'un médecin est essentiellement eelui d'un conseil, qui a les lumières de la seience et de l'expérience : c'est pourquoi la rémunération de ses soins et services constitue un honoraire et non un prix.

J'estime donc qu'en matière d'honoraires médicaux, l'article 23 de la loi du 31 Décembre 1917 est sans application et que le paiement, au cas où il est donné quittance ou titre équivalent, en est régi uniquement par l'article 19 de la même loi.

H. MONTAL.

Un de nos abonnés nous soumet les questions suivantes :

1º Dans quelle limite la taxe de luxe est-elle applicable aux honoraires médicaux, notamment à ceux d'un chirurgien-dentiste? Paut-li, parmi les opérations, distinguer celles qui peuvent avoir un caractère de luxe, telles que l'ablation d'une verrue ou d'une cicatrice faciale, la correction d'une arête du nez, etc?

a une arete un nez, etc.

2º La taxe qui frappe les objets en or est-elle
due pour l'or employé dans la profession dentaire, par exemple pour une obturation d'or dans
une dent, une restauration par une couronne ou
son remplacement par un pont, l'oblitération
d'une bréele cranienne par une plaque d'or, un
papareil de protiése maxillo-faciale ou simple-

ment de prothèse dentaire, alors que ces objets ne sont exécutables qu'en or? Le fait que jusqu'à présent ces objets n'ont pas été soumis au poinconnage du contrôle de garantie constitue-t-il un argument en faveur de la négative? Enfin, doivent-ils être considérés comme « vendus » par le praticien qui les conçoit d'après les déductions de la clinique, et les place en vertu du privilège de son diplôme dans un but thérapeutique de

Voici la réponse de notre collaborateur juridique :

1<sup>st</sup> Question. —La taxe de luxe de 10 pour 100, établie par l'article 27 de la loi de finances du 31 Décembre 1917, ne s'applique, en l'état de la législation, qu'aux marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques énumérés aux tableaux à et B annexés à lai du 22 Mars 1918.

Or, ces tableaux ne contiennent aueun article concernant les honoraires des professions libérales (avocats, médecins, chirurgiens, professeurs, etc.).

Aucune opération chirurgicale ne tombant par suite sous le coup de la taxe de luxe, il est inutile de rechercher si, parmi les opérations de la chirurgic dentaire, il en est qu'on puisse réellement qualifier d'opération de luxe. Cette recherche échapperait d'ailleurs à notre compétence.

2º Question.—Il n'existe dans les tableaux A et B annexés à la loi du 22 Mars 1918 aucun article dans lequel on puisse faire rentrer les matières d'or employées dans l'art dentaire, quel que soit le mode d'emploi.

Le tableau A (le seul qu'il y ait à considérer, le tableau B ne visant aucuns objets en or, mais seulement des objets en doublé dont il n'y a pas à s'occuper) contient trois articles qui sont à considérer ici:

Nº 3, Bijouterie d'or et de platine; nº 13, joaillerie fine; nº 17, orfèvrerie d'or, d'argent et de platine. L'or employé d'une manière quelconque dans l'art dentaire, qu'il s'agisse d'une restauration, de l'oblitération d'une brèche par une plaque, etc., ne rentre dans aucune de ees catégories. Gela est facile à démontrer:

Un bijou, d'après la définition de Littré, est un « petit ouvrage, d'un travail élégant et d'une matière précieuse et qui sert de parure et d'orne-

Un joyau (même auteur) est « un ornement précieux d'or, d'argent, de pierreries ».

Enfin, l'orfèvre (toujours d'après Littré) est « celui qui fait ou qui vend des ouvrages d'or et d'argent ». La vaisselle plate, les vases sacrés, les objets en or ou argent pour nécessaires de voyage: voilà ce qu'on doit dénommer articles d'orfèvrerie.

Mais, quoique confectionné avec de l'or, un appareil dentaire n'est pas un article d'orfèvrerie et ne saurait davantage être assimilé à un tel article qui, dans les termes de la loi, a un caractère de luxe, de même qu'il est un objet de commerce.

Il est tellement vrai d'ailleurs qu'un appareil dentaire en or n'est pas un objet de commerce, qu'il n'est pas soumis au poinçonnage du Contrôle de garantie, ainsi que l'observe justement l'abonné de La Presse Médicale.

De là découle immédiatement la solution de la question de savoir si un appareil dentaire peut être considéré comme vendu par le praticien qui le conçoit et le place. Elle doit, sans hésitation aueune, être résolue négativement : en établissan et en posant un appareil dentaire, le chirurgiendentiste ne cesse pas de faire acte de sa profession, et la circonstance qu'il emploie un médal précieux, tel que l'or, ne saurait dédoubler sa personnalité professionnelle et faire de lui le vendeur d'une certaine quantité d'or.

H. MONTAL.









Extrait complet des Glandes pepsiques

### NOS AMIS LES AMÉRICAINS

### L'ŒUVRE DE MADAME LADD

On se console un peu de la défection russe quand on songe au surcroît d'affection que la lâcheté orientale nous a valu du côté occidental. Aux heures graves que nous avons traversées, que nous traversons, l'amitic américaine a été, est un merveilleux réconfort. De multiples facons, de cent mille manières, les Américains cherchent à nous être utiles, à nous être agréables. Venant d'un grand peuple qu'on croyait uniquement occupé de questions d'argent une telle conduite est émouvante au possible.

Sans citer les grandes interventions officielles, je parlais l'autre jour de l'œuvre si intéressante de Miss Gassette qui a pour but de remédier aux impotences fonctionnelles; je voudrais aujour-



Fig. 1. - Soldat G, avant le masque

d'hui dire quelques mots d'une œuvre non moins intéressante, celle de Mme Ladd.

Mme Ladd est la femme d'un de nos plus distingués confrères d'outre-Océan, le docteur Ladd



Fig. 2. - Soldat G. après le masque.

qui, actuellement à Toul, s'occupe avec un zèle, une compétence digne de tous éloges des enfants réfugiés; Mme Ladd appartient donc à notre grande famille médicale.

Née à Boston, elle étudia la sculpture à Paris ct à Rome. C'est une artiste de grand talent à laquelle on doit beaucoup d'œuvres admirables parmi lesquelles on ne peut voir sans émotion sa belle œuvre intituléc : La Paix victorieuse, qui montre la Force calme et sûre d'elle-mêmc étranglant lentement le gigantesque génie de la Brutalité. Tout son talent, tout son cour, Mme Ladd yeut

le consacrer à ces mutilés que des blessures horribles ont rendu méconnaissables même aux yeux de leurs pauvres mèrcs. Oh! je sais bien, nos chirurgiens, notre Morestin, excellent à reconstituer figures humaînes à ces malheureux visages devenus d'informes amas de chairs rouges;

mais leur rendent-ils leur physionomic d'autrefois les traits qu'une mère, qu'une fiancée a aimáe ?

Aidé financièrement par la Croix-Rouge américaine et s'inspirant des travaux du sculpteur britannique Dervent Wood, Mme Ladd modèle des masques pour les soldats blessés au visage.

Le procédé consiste à prendre tout d'abord un moulage du visage du blessé qui a perdu par exemple une partic du maxillaire supérieur et de l'orbite; sur ce moulage Mae Ladd modèle à la cire la physionomie du blessé telle que la révèlent les photographics qui ont pu être prises avant la blessure.

Ce modelage en cire sert de point de départ pour une galvanoplastic qui donnera un masque métallique, en cuivre argenté mince et léger. Ce masque est peint à l'huile; des sourcils, une



Fig. 3. - Soldat V. avant le masque.

moustache y sont fixés de façon à reconstituer le visage même du blessé.

## **ODALOSE GALBR**

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Pepten DÉCOUVERTE EN 1856 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE Remplace toujours lode et lodures sans lodisme Vingt gouttes lobalosse agissent comme un gramme lodure alcalm Doses quotidiennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dux à cinquante gouttes pour les Adult

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires grus depuis notre communication au Congrès International de Médelne de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

### COLLOÏDES CLIN PURS. ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

### ECTRARGO Argent \

ECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloidal) Ampoules de 5 et 40 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE. COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Amnoules de 5 et 40 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1400

Quand il veut sortir en ville, eireuler dans les tramways, le mutilé adapte son masque qui lui donne sa physionomie d'autrefois et lui permet de ne plus être un sujet d'horreur ou de dégoût.

Les résultats obtenus sont véritablement étonnants; ils donnent une stupéfiante illusion de la réalité. Il va sans dire que la technique de Mas Ladd n'empêche nullement l'œuvre chirurgicale de s'accomplir; elle peut même l'aider en



Fig. 4. - Soldat V. après le masque

lui fournissant un modèle de ce que la chirurgie doit réaliser.

M™ Ladd est dans son atelier, 70 bis, rue Notre-Dame-dès-Champs, au 3º étage, tons les jours de 11 heures à midi, et le mardi et le vendredi de 3 heures à 6 heures. Tons les conferère pui s'intèressent aux questions de prothèse recevront charmant accueil de M™ Ladd, qui consent à travailler pour tous les blessés de l'armée alliée.

P. Desposses.

### VARIÉTÉS

### LA VIE EN ALLEMAGNE

Criminalité. — La criminalité va sans cesse ca anguentant : aussi le député socialiste Mehring a-t-il pu s'écrier du haut de la tribune au Riethstag : « I.a décomposition morsie du peuple par le mensouge, le voi, l'escroquerie ne peut étre compensée par la gloire des armes. » El l'évêque de Metz, dans son mandement de carême ajonte : « L'immoralité, le voi, pur le compensée par la guerre. » Il est ficheurs de constater « l'abalissement de la probité commerciale et de la morale publique en Allemague».

Les vols se multiplient : ils sont devenus plus fréquents depuis l'automne de 1916. A Berlin les cambriolages sont de 300 en moyeune par jour.

L'inscenrité est très grande dans les rues de la capitale. Elle est due à l'errol de 2,000 agents sur le front et le personnel de remplacement n'est suifisant ni en uombre ein equalife. En outre il se trouve 3,000 condamnés aux travaux forcés, libérés à l'epitation de leur peine, qui ne sout pas admis dans l'armée et qui ne sout pas assujettis à un service civil, à cause de la répulsion manifeste par les employeurs. Pour y remédier, l'autorité supérieure a décidé d'améliforer l'éclairage des rues et de faire scécuter dans chaque quartier des patrouilles militaires.

La criminalité juvénile prend une extension effrayante. Ainsi, dans le district de Dusseldorf, le nombre des adolescents condamnés par les tribunaux a été de 872 pour l'année 1914 et de plus de 5.000 pour le prenier semestre de 1917. Les maisons de correction sont devenues trop étroites et nombreus sont les définquants laissées en liberét. Le Sanatorium pour alcooliques du Tamerhof, près de Lobau, a été converti en maison de correction.

Dans les grandes villes, à la faveur de l'obscurité, les actes iuconvenants se multiplient.

A Magdebourg, la municipalité a coufié à des femmes la surveillance des rues, au point de vue de la police des mœurs. Elles sont notamment chargées

d'arrêter les personnes prises en flagrant délit de racolage.

Récemment les pouvoirs publics out entrepris une campagne contre les fiéaux qui menacent la repopulation. Dans ce but, ils ont encouragé les films utilitaires, pédagogiques tels que : « Que la lumière soit », film relatif aux maladies vénériennes; « Geux qui vivent dans l'ombre », drame relatif à la misère imméritée des enfants naturels; « Soleil vaiqueur », film de la défenue contre la tuberculose, et enfin « les misères de l'Alcoolisme ».

L'industric textille subit toujours une crise très marquée. Le fil à coudre devient très rare. Mais la Ligue des Bioteliers vient de protester contre l'isterdétion de l'emploi des nappes dans les biotels. Cette meaure et de nature, diseut-lis, «à comprometire la considération dont l'Allemagne jouit à l'étranger ». El la Revne de la Géranique conseille aux hôtellers l'emploi de glaces argentées plaquées sur les tables. El membre de marque que premetrait de douver aux salles à manger un aspect plus élégant que celui obtenu avec la limercie damassée ».

L'Office de l'habillement vient d'organiser dans out l'empire la remise volontaire ou contre paiement des vêtements usagés. Ces vêtements seront distribués à tous les travailleurs des usines de guerre, car pour eux les vêtements en papier ne sont pas assex résistants. Les officiers seront exclusivement habillés par les soins del Padmistration militaire.

La crise du vêtement est îndéniable et comme preuve on donne ce fuit que le roi de Barêirea, actte année-el, donné une certaine somme d'argent aux 12 pauvres représentant les 12 Apôtres, auxquels il lave les pieds pendant la cérémonie du jeudi saint et auxquels il fournissalt autérieurement des vêtements et du linge.

La foire de priutempa à Leipzig s'est ouverte le 3 Mars. Elle a obtenu un succès kolossal. Les phonographes et les pianos mécaniques (avec lieds patriotiques « Wacht am Rhein set t Deutschland über alles ») ne puvent suffire aux demandes. L'Ukraine a ansei commandé de grandes quautific d'auromoites. (Tout est à la joic après le traité de paix de Brest-Litovsk.)

Mais la foire de Lyon apparaît comme la plus

## Traitement des Affections Gastro-Intestinales

## LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

## LACTOBACILLINE GLYCOGÈNE

Comprimés de Ferments lactiques et amylolytiques

3 A 9 COMPRIMÉS PAR JOUR

Aucun inconvénient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature : LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS

importante, la plus nettement dirigée coutre l'industrie allemaude. « A grand renfort de réclame, ou a réussi à recruter un grand nombre d'exposants, à gaguer l'adhésion des Alliés et des neutres, mais ce triomphe sera de courte durée. » « Si les tranchées qui isolent l'Europe centrale permettent actuellement à Lyon d'entrer en concurrence avec Leipsig, on peut espérer que, du jour où les deux villes se trouveront l'une et l'autre accessibles aux acheteurs du monde entier, Leipzig reprendra sa place et sera considérée à nouveau comme la seule foire qui compte. :

En Bavière, les médecins ont demandé à être consultés pour la fixation des rations. D'après le professeur Oppenheimer, la population de Munich accuse en moyenne uue perte de poids de 15 pour 100 pour les hommes et de 10 pour 100 pour les femmes, tandis qu'à la campagne l'amaigrissement u'est que de 2 à 4 pour 100. En dehors des causes morales, Oppenheimer accuse l'insuffisance des hydrates de carbone et demande que l'industrie betteravière soit encouragée.

Le Dr Brüner donne des recettes qui donneut l'impression de la satiété; « mais se croire rassasié ne signifie pas être nourri ».

Pour combler le déficit des huiles et des graisses, le laboratoire du comité de guerre pour les sub-stances grasses vient, par un procédé nouveau, de retirer de l'huile des graines de tilleul. Après broiement, ces graines sont soumises à l'action de la benzine et l'on a pu ainsi extraire 11 kg d'huile pour 100 kg. de graines.

Tout recemment aussi, l'analyse a montré que les fruits de la vigne vierge séchés à l'air renferment 23 pour 100 d'huile et 10 pour 100 d'albumine. Le procedé d'extraction Branco permet une utilisation intégrale des fruits de la vigne vierge, car si la graine fournit de l'huile, la pulpe donne un vinaigre aromatique susceptible de différents emplois.

.Les pieds de bœuf servent à fabriquer « une huile pour torpilles » qu'ancune rutre substance ne saurait remplacer. C'est pourquoi il est interdit de les vendre dans le commerce.

- La question de l'heure d'été est définitivement

réglée : entre le 15 Avril à 2 henres du matin et le 16 Septembre à 3 heures du matiu toutes les horloges publiques seront avancées d'une heure sur l'heure de l'Europe centrale.

- L'Hallesche Zeitung énumère avec complaisance les richesses minérales de l'Ukraiue, leur nouvelle alliée

Cette province possède les mines de fer les plus riches de la Russie. Le bassiu de Nikopol fournit des minerais maganifères réputés dont l'extraction, en 1906, atteignait 1 milliou de tonnes et qui seront si précieux à la métallurgie allemande.

Elle possède aussi le seul bassin charbonnier de la Russie, la Pologne mise à part : 70 pour 100 des charbons russes venaient de l'Ukraine, 20 pour 100 de Pologue. Le bassin pétrolifère de Grossnyl est le second de la Russie.

Enfin l'Ukraine possède des mines de sel et de phosphates.

On reproche à de nombreux cultivateurs de fabriquer de l'eau-de-vie avec leurs pommes de terre.

L'Office impérial de l'alcool déclare ce reproche mal fondé, car l'alcool est indispensable pour les fabriques de munitions, l'aviation et la guerre sousmarine

En Bavière 68 pour 100 des prisonniers sont occupés aux travaux agricoles, aussi redoutent-ils la libération des prisonniers russes. Le Conseil de l'agriculture a demandé à garder les prisonniers russes jusqu'à la conclusion de la paix géuérale ou la mise

en sursis des agriculteurs des plus vieilles classes En Bavière, la main-d'œuvre scolaire n'a pas tenu ses promesses du début, en outre les parents demandent qu'une tenue entière leur soit fournie.

Par suite du manque de paille pour litière, le Service de l'Intendance fournit des copeaux imprégnés. Le cuir fait de plus en plus défaut : aussi les

semelles en bois se généralisent. Le Comité de l'industrie de la chaussure vient de lancer un nouveau modèle. « Ce sont de lourdes bottes dout la tige est en tissu de papier, la semelle en bois reuforcée de clous. Le prix en est relativement

très élevé (20 marks).

Dr BONNETTE.

(1) Découverte par NATIVELLE.

### LIVRES NOUVEAUX

Notions fondamentales de chimie organique, par M. Cs. Moureu, professeur au Collège de France, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine, 5º édition, revue et considérablement augmentée (Gauthier-Villars, Paris, 1917).

La chimie, et notamment la chimie organique, occupe en médecine une place prépoudérante. Après l'anatomic et la physiologie, c'est la science basale la plus indispensable, ct, sans clle, toute éducation médicale est incomplète.

Aussi est-ce avec le plus grand empressement que nous sigualons à nos lecteurs les « Notions fondameutales de chimie organique », dont M. Moureu vient de publier une cinquième édition, revue et considérablement augmentée

A vrai dire, cet ouvrage n'a pas été spécialement écrit pour les médecins, et il ne faut pas s'attendre à y trouver la description de toutes les substances qui se rattachent aux domaines si divers de la chimie physiologique et de la chlmie thérapeutique.

Ce qui falt tout à la fois la grande originalité et l'intérêt de ce livre, c'est que, malgré son caractère élémentaire et sa forme volontairement concise, il contient, soit dans le texte, soit dans les notes en reuvoi, l'exposé de la plupart des grands problèmes de la chimie : réalité moléculaire et constitution de l'atome (notion de l'électron); dynamique des réactions (vitesse, limite, équilibres) et leur méeanisme chimique foudé le plus souvent sur la variation de capacité de certains éléments; notion de la valeuce élargie et rénovée (trivalence du carbone, quadrivalence de l'oxygène); valences secondaires ou partielles et leur signification dans les composés éthyléniques; phénomèues de luminesceuce (cristallo-. cryo-, photo-, et tribolumiuescence), etc., etc.

Certains chapitres, comme celui sur la stéréochimie, et celui concernant les rapports entre les propriétés physiques et la structure chimique, ont été tout particulièrement mis au point.

Dans la partie descriptive, tout un chapitre nouveau a été consacré aux matières colorantes, 11 comprend, outre une description sommaire des

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr Prix Desportes.

.... « Toutes les preparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue soientifique « et pratique, la Digitaline Cristallisée () dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD



GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr.

GRANULES ROSES au 1/10° de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystalie.

SOLUTION au millier AMPOULES au 1/10° de miliigr AMPOULES au 1/4 de milligr.

principaux représentants des divers groupes de colorants, des notions générales sur les groupements chimiques chromophores, chromogènes et auxochromes, ainsi que des indications sur l'application des matières colorantes à la teinture.

Enfin l'ouvrage est complété par des tables analytiques et alphabétiques très soignées qui en rendent la lecture des plus faciles.

Bien que spécialement destiné aux débutauts qui recherchent avant tout un guide sûr, clair et précis, l'ouvrage de M. Moureu s'adresse également aux savants qui y trouveront une mise au poiut parfaite des découvertes les plus récentes.

> M Therengan Professeur agrégé à la Fac, de Méd, de Paris.

Piales du pied et du cou de-pied par projectiles de guerre, par E. Quenu, membre de l'Académie des Sciences et de l'Académie de Médecine, 1 fort vol. gr. in-8° de 464 pages, avec 477 figures (Félix Alcan, Paris) - Priv : 15 france

Ou évalue à environ 10.000 le nombre des plaies du pied et du cou-de-pied ayant entraîné la réforme temporaire ou définitive chez nos soldats depuis le commencement de la guerre. C'est dire toute l'importance de la question étudiée par l'éminent professeur Quénu. Son étude est divisée en sept chapitres, sous les titres suivants : Division, nomenclature et classification. Anatomie pathologique. Evolution clinique Traitement. Suites éloignées. Résultats éloignés dans les opérations de résection ou d'amputations partielles dn pied. Conclusions générales.

Dans son travail l'auteur s'est inspiré des observations prises dans ses services des hôpitaux Cochin et du Val-de-Grace auxquelles il a ajouté des documents iuédits communiqués par des chirurgiens amis; il a pu réunir ainsi un nombre considérable d'observations, plus de 500.

Pour l'illustration, l'auteur a mis à profit la collectiou des pièces anatomo-pathologiques du musée du Val-de-Grace (de cette guerre), dont la plupart ont été photographiées; en outre, tous les blessés de l'hôpi tal Cochin ont été radiographiés, et ainsi, l'anatomie pathologique de la plapart des blessures du pied et du cou-de-pied a pu être établie d'une manière sssez !

Ce livre est à rapprocher des belles études de Tuffier au Congrès interallié sur les suites éloignées des interventions chirurgicales pour blessures de pled; c'est la mise au point la plus importante que nous possédions à l'heure actuelle sur cette question.

The fitting out and administration of a Navai Hospital Ship (Adaptation et administration d'uu navire-hôpital), par EDWARD SUTTON. (Fleet Surgeon R. N.) 1918, John Wright and Sons Ld. Bristol.

Transformer un navire marchand en un navirehòpital est une besogne que les médecins de l'armée anglaise ont eu souvent à accomplir; l'expérience acquise par eux peut servir à toutes les marines alliées

C'est dans le but de renseigner ses confrères sur tous les détails d'organisation d'un navire-hôpital que M. Edward Sutton a écrit son intéressant petit livre, résumé d'une expérience de plus de trois aus portant sur deux navires, Drina et Plossy.

L'ouvrage se divise en 3 parties : La première partie nous fournit un résumé historique de la question des navires-hôpitaux; des paragraphes de la Convention de Genève les concernant et des lois internationales relatives aux navires de cette catégorie.

La deuxième partie donne, avec tous les détails utiles, la description de tout l'aménagement intérieur d'un navire marchand transformé en navire-hôpital, la Drina. L'auteur fournit toutes les mesures, toutes les précisions techniques nécessaires.

Dans la troisième et daus la quatrième partie sont décrites les installations médicales proprement dites : salle d'opération, laboratoires de bactériologie, de

radiographie, cabinets dentaires, etc. Très gentiment édité et illustré, le livre d'Edward Sutton doit figurer dans la bibliothèque de tous les médecins ayaut à s'occuper des transports maritimes.

p n

Le contenu stomacal à jeun et les catarrhes gastriques, par le Dr L. PRON (d'Alger); une brochure in-8 (Maloine, éditeur).

Le clapotage gastrique, très fréquent chez les vieux gastropathes, est rarement causé par une rétention macro ou micro-alimentaire, ou par le reflux de bile pure. Le plus souvent, il est la conséquence d'un état catarrhal de la muqueuse, qui déverse dans la cavité gastrique soit du suc gastrique complet, soit du suc gastrique dépourvu d'acide libre, soit du mucus en grande quantité, soit du liquide séro-chloruré venant des capillaires. De là, des catarrhes de nature diverse, que l'auteur étudie, d'après l'examen de plusieurs centaines de malades, d'une façon à la fois originale et pratique.

L'injection méningococcique à type de fièvre intermittente, par le Dr Paul Brette. 1 vol. in-8 raisin de 126 pages, avec figures daus le texte (Thèse de Lyon, Rey, éditeur).

Des accès fébriles à type tierce, double tierce, ou même survenant à intervalles plus éloignés peuvent être la principale manifestation d'une septicémie à méningocoque; ils s'accompagnent, comme l'accès palustre, des trois stades de frisson, chaleur, sucur. Souvent les malades présentent, au moment des accès de fièvre, des douleurs articulaires légères, des éruptions à type d'herpès, d'érythème polymorphe, de taches rosées, de purpura et, dans les cas les plus typiques, les éruptions et les astralgies constituent avec les accès fébriles une véritable triade symptomatique, qui doit faire penser à la possibilité d'une septicémie méningococcique.

L'évolution de ces septicémies est variable : tantôt la maladie évolue sans apparition de phénomènes méningés, tautôt il se produit, après une période de septicémie souvent fort longue, une méningite cérébro-spinale. Le laboratoire sera d'un précieux secours pour le diagnostic de la septicémie méningococcique à type pseudo-palustre : hémoculture, recherche de l'hématozoaire, car l'affection a été très souvent coufondue, au début au moins de son évolution, avec le paludisme. Le sérum antiméningococcique en injections intraveineuses constitue la base du traitement.

## NEOL

Formules DES HOPITAUX DE PARIS

### GARGARISMES

1º 2 cuiller, à potage par verre d'eau Néol . . . . . . . . . . . . 4/2 flacon Eau q. s. pour 1/2 litre de gargarisme.

Bicarbonate de soude (ad libit.). IRRIGATIONS NÉOLÉES

Eau bouillie . . . q. s. pour i litre.

A utiliser selon technique de Carrel

au lieu et place des divers hypochlorites.

dans tous les eas, doit remplacer l'au oxygénée irritante et altérable

( Néol . . . . . 1 partie Eau . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimés alcalins des principes du Neol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hygiéniques



## Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

### Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Pentone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'auteur des Combinaisons Métalle-l'eptoniques de l'eptone et de l'er en 1881 (Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907.

### Il n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

### Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOSE: ADULTES Gouttes..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.
2 ou 3 cc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans inconvénient plusieurs semaines.

40 Gouttes correspondent comme effet therapeutique à 1 gramme de bromure de potassium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

### La

# **VALBORNINE** ROGIER

Réunit à la fois les propriétés

DÉRIVÉS BROMÉS de la VALÉRIANE . . .

Puissant sédatif du système nerveux :: :: :: :: ::

BORNÉOL (camphre de Bornéo). du

Antispasmodique :: :: # Stimulant des centres nerveux et du cœur :: :: ::

Ces propriétés ne s'additionnent pas seulement, :: mais elles se complètent et se multiplient.

LA VALBORNINE EST EMPLOYÉE EN CE MOMENT AVEC SUCCÈS DANS LES HOPITAUX ET DISPENSAIRES DE LA VILLE DE PARIS

MODE D'EMPLOI ET DOSES :

3 à 6 capsules par jour.

Échantillons et Littérature :

Henry ROGIER

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

19. Avenue de Villiers, PARIS (XVII°)

TROUBLES DE DENTITION

BERCULOSE · LYMPHATISME · ANEM



CROISSANCE - RACHITISME

SCROFULOSE

DIABETE

### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE LE PLUS RATIONNEL

LA

## RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

## OUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

## TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

CROISSANCE ALLAITEMENT TROUBLES DE DENTITION

vend : RICALCINE PURE UDRE, COMPRIMÉS, GRANULÉS

ET CACHETS

TRICALCINE CHOCOLATÉE préparée spécialement pour les enfants

CONVALESCENCES

DYSPEPSIES ACIDE

TRICALCINE

Méthylarsinée Adrénalinée

RACHITISME SCROFULOSE

CARIE DENTAIRE

ANÉMIE

**FRACTURES** 

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances. ABORATOIRE DES PRODUITS " SCIENTIA ", 40, RUE FROMENTIN, — P

NERVEUSE · TUBERCULOSE

ENTAIRE

CARIE





### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Soat inscrits au tableau de la Légion d'honneur pour

Officier : M. Delpierre (Casimir), médecin-major de 1™ closse à l'hôpital militaire régional Villem

Chevalier : M. Demanche (Robert), médecin aide-n elasse (territoriol) à un groupe de brancardiers de l'e enasse (territorio) a in groupe de brancaraiers divisionnaires : médecin aussi renuarquable par ses qua-lités professionnelles que por sa valeur morale. S'est constamment imposé à l'admiratioa des combattants par un dévouemeat inlassable et un courage à toute épreuve. Quatre citations.

 M. Pierron (Maurice), médecin-major de 2º closse (active) ou 69º rég. d'infanterie : après s'être brillamment conduit sur l'Aisae, vient à nouveau de donner le plus bel exemple d'énergie morale. Bien que très malade, o continué jusqu'à l'extrême limite de ses forces à assure son service dans une région soumise à un bombardement son service cans une region soumise à un hombardement incessant, ne quittant son poste que sur an ordre formel de ses chefs, au hout de deux jours. Une citation. — M. Degos (Bernard), médecin-major de 2º classe (ter-ritorial), médecin-chef de l'ambulonce 3/73.

- M. Fabre (Guillaume), médecin-mojor de 1re closse (réserve), médecin-chef de l'ombulance 4/54

- M. Dabief (Benoit), médecin-mojor de 2º classe (territorial) au 120° bataillon de chasseurs à picd.

ritorial) au 120º batallon de chasseurs a puct.
— M. Julien (Adolphe), médecin-mojor de 2º classe
(territoriol), médecin-chef d'une ambulance chirurgicole,
— M. Morisseau (Rone), médecia-major de 2º classe
(réserve), médecin-chef de l'ambulance 2/82.

(reserve), medecin-ener de l'ambunance 2/62.

— M. Soulier (den), médecin-major de 2º classe (ter-ritorial), au 44° rég. territorial d'infanterie.

— M. Chalian (fasture), médecin-major de 2º closse (territorial), médecin-chef de l'ambulance 2/65.

— M. Bernard (Adolphe), médecin aide-major de 1ºº el. (territorial) à une ambulance chirurgicale automobile.

— M. Guénard (Eugène), médecin-major de 2º closse (territorial) à une ambulance chirurgicale automobile, - M. Huillet (Benjamin), médeein-major de 2º classe (réserve) à l'ambulance 12/22.

(reserve) a l'amnumence 12/22.

— M. Claude (Georges), médecin aide-major de 1ºº el. (territorial) au 1ºº groupe du 85º rég. d'artillerie lourde.

— M. Bernes-Lassere (Victor), médecin-major de 2º classe (territorial) au 5º rég. d'infanterie.

— M. Devaux (Félix), médecin-major de 2º classe

(territorial) à une mission. — M. Mirande (Pierre', médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'ambulance 3/53,

- M. Guillemot (Jean), médeein-m ajor de 2º ciazse (territorial) à une ambulance chirurgicale automobile.

— M. Sorrautto (Antoiae), médecin-major de 2\* classe (réserve) à l'ambulance 11/12.

M. Degez (Alfred), médecin-major de 2º classe (ter-ritoriol) au 141º rég. territorial d'infanterie.

- M. Henry (Marie), médecin-major de 2º elasse (territorial) au 27° reg, territorial d'infanterie M. Fuchs (Alfred), médecin-major de 2º classe (ré-

serve) au 82° rég, territorial d'infanterie. M. Ribaut (Marie), médecin-major de 1<sup>re</sup> elasse (territorial), médecin-clief de l'ambulance 1/17.

M. Daentte (Gaston), médecin-mojor de 2° closse (territorial), médecin-chef de l'ambulance 4/10.

- M. Robert (Jean-Baptiste), médecin-major de 2º el. (territorial) à l'ambalance 6/1V.

M. Fourestié (Antoine), médecin-major de 2º ele (territoriat) à un hôpital d'évacaution.

— M. Baumelou (Marie), médecin-mojor de 2º classe

(territorial), médecin-chef de l'au bulance 12/3 M. Imbert (Victor), médeein oide-major de 1<sup>re</sup> classe (territoriol) à l'ambalonce 3/53.

 M. Ichon (Henri), médeein uide-major de 2º classe. (réserve) à titre temporoire, au rég. d'infanterie coloniale du Maroc; médecin d'une haute voleur. Sur le front depuis le début de la campagne, a montré en toates

circonstances une conscience professionnelle, un courage et un dévouement sans bornes. Une blessure, Six eitations — M. Milanof (Stoïco), médecin aide-major de 1re elasse (territorial) au 56° rég. d'infonterie coloniale : médecin d'une bravoure et d'un courage admirables. S'est dépensé sans compter, depuis le début de la campagne, aliant

rechercher et soigner les blessés sons les bombardements les plus violents. Blessé au cours d'ane de ses visites oux tronchées, a refasé de se laisser évacuer, continuant à assurer son service avec 1c même mépris absolu du danger. Une blessure, Trois citations. M. Bonhomme (Jean), médecin aide-major de lre classe (réserve) au service médical des fouctionnaires

de la résidence et du détachement da Q. G., Maroc chargé de l'évacuation d'un nombre important de biessés dans des circonstances difficiles, a rempli sa mission avec le plus admiroble esprit de sacrifice. Blessé au cours de sa mission (Croix de guerre).

 M. Pellerin (Alexandre), médecia major de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'ambulance 7/V. - M. Leroy (Joseph), médecin-major de 2º classe

(territorial) an 28¢ rég. d'infanterie. - M. Lagriffe (Pierre) médecin-major de 2º classe (réserve) au 46° rég. d'infanterie.

 M. Dueourthial (Etienne), médecin-major de 2<sup>e</sup> classe (territorial) au 3° groupo du 83° rég. d'artillerie lourde. — M. Berchon (Adam), médecin sous-oide-major (réserve)

a la 1º compagnie de mitroilleases du 150º rég, d'infan-terie : médecin d'une bravourc, d'un entrain et d'un dévouement admirables. A fait preuve, en maintes cir-consloaces, notamment au cours des combats sous Verdun, en 1916 et 1917, des plas belles qualités d'endurance et de sung-froid. S'est tonjours porté ou secours des blessés sous les plus violents bombardements avec an mesers sous les plus violents hombardements avec an mépris absolu du danger. A été très grièvement blessé en accomplissant son devoir. Amputé du bras gaache. Une citation.

### MÉDAILLE MILITAIRE.

- M. Duboureau (Froncis), médecin sous-aide-major à la 1º compagnie de mitrailleuses au 115º rég. d'infante-rie : jeune médecia doué des plus belles qualités morales et professionnelles. Au front depuis le début de lo campogne, o constamment donné le plus bel exemple de dévoucment, de bravoure et de mépris du danger. Cinq eitations. A déjà reçu lo Croix de guerre.

— M. Locombe (Alexis), sous-aide-major (territorial) au

1re rég. du génie.

1's rige, du génie.

— M. Bernard (Georges), médeein auxiliaire à la section hors rang (active) du 28° hataillion de chasseurs : médecina uxilièrio cetif et dévoie : engagé volontaire pour la durée de la guerre, a toujours fait preuve de cauroge et d'ênergie. Bleasé une première fois à son poste, na consenti à se loisser évaneur que plasieurs jours après ablessure. À dés à nouveau grièrement etteint en porcourant les lignes.

— M. Rimé (Georges), sous-aide-major (réserve) au 3e batoillon du 127e rég. d'infonterie : sous-aide-major actif, dévoué et courogeux, n'a cessé pendoat un long séjour ou régiment de donner des preuves de sa valeur professionnelle et militaire. Chorgé du service d'un poste secours, a été très grièvement blessé en accomplissant son devoir. Deux eitations.

### Citations à l'ordre du jour :

- M. Delorme (Antoine), médecin-major de 2º classe au 69° bataillon de chosseurs à pied : médecin dont la conscience professionnelle n'a d'égale que le courage avec lequel il excree ses fonctions. A assuré le service médical de son bataillon dans les eirconstances les plus périlleuses, s'avançant froidement au secours des blessés nes les plus baftues.

- M. Millequant (Jules), sous-aide-major au 233° rég. d'infanterie : n'a cessé, au cours de la campagne, de faire preuve de sentiments les plus généreux et d'un couroge qui provoquait l'admiration de tous. Est tombé mortelle-



1913. - Gand: Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÈBRALE

**CONVALESCENCES** 

Le FLAGON (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris. Echantilions et Prix spécieux pour les Hôpitaux et Ambalances - 854 -

meut blessé, le ..., en assurant son service, avec sa crà-nerie habituelle, sous un violent bombardement. M. Lacombe (Léon), médecin principal de 2º classe chef de l'ambulance auto-chirurgicale française : arrivé avec une ambulance chirurgicale de campagne, a reussi à installer un hopital au milieu des plus grandes difficultés. A assuré avec sa seule formation le service anituire pendant les combats des ... et n'a pus cessé de donner l'exemple à son personnel, en parcourant lui-meme le terrain sous le feu le plus intense.

— M. Routaboul (François), médecin-major de 2º classe au 117° rég. d'infanterie : sous un violent bombardement, fuit preuve une fois de plus de sa grande conscience, de son devoir et de sa bravoure, en retirant de son poste de secours, qu'un obus venait de mettre en flammes, des hommes qui venaient d'y être gravement blessés et en aidant à les transporter à l'ubri, malgré le tir précis et ajusté de l'enneai. A organisé les premiers secours avec les éléments qui lui restaient, fuisant preuvo du plus absolu mépris du danger.

Bouchard (Jean), m edecin sous-aide-major 325° rég. d'infanteric, 6° bataillon : après avoir punse de nombreux blessés sons un violent bombardement, u été blessé lui-même, au cours de la nuit, en parco champ de bataille à la recherche des hommes to os tombés

M. Lande (Pierre), môdecin-major de 2º classe au Me reg, d'infanterie : blesse d'un éclat d'obus peudant qu'il accomplissait sa tâche, n'a pas voulu se faire èvn-cuer. Avec un dévouement digne d'éloges, a prodigué ses soius à de très nombreux blessés et s'est dépenune activité infatigable pour en assurer la rapide évacuation.

- M. Lateuille (Paul), médocin principal de 2º classo, médecin divisionnaire : chef de service des plus distin-gaés. Au cours des opérations de Mai-Juin 1917, a remarauablement dirigé les services d'évacuation de la division, dans des "conditions particulièrement difficiles. Le 27 Mai 1917, intoxiqué au cours de violonts bombarde-ments pur obus spéciaux, n'en a pas moins continué à assurer son service. Le ..., intoxiqué à notiveau, est resté à son poste, faisant toujours preuve de lu plus grande activité et donnant ainsi le plus bel exemple de dévouement et de sang-froid.

— M. Bith (Henry), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe au 1<sup>re</sup> groupe, 16<sup>e</sup> rég. d'artilleric : médecin d'un moral élevé et d'un dévouement absolu, se signule en toutes circonstances par son sentiment du devoir, son abnéga-tion et son mépris du danger. S'est encore fait remarquer dans les circonstances actuelles, en allant de jour et de unit sous le bombardement porter secours aux blessés intoxiques.

- M. Parmentier (Jean), médecin aide-major de 2º cl. au 184e rég. d'infanterie, 3e bataillon : médecia de ha-taillon ayunt une haute couception de son devoir. A fait preuve de beancoup de dévo ement et de courage penent la période du 9 au 13 Avril 1918, Pendant la nuit du 13 au 14 Avril 1918, ayant été commotionné pur un obus, a néanmoins, et malgré lu violence du bombardeent, soigné uvec une présence d'esprit et un zèle inlas-

suble les hommes blessés à ses côtés suble les hommes blessés à ses câtés.

— M. Picard [Paul), au 153° rég. d'infanterie, 3° bataillon : jeune médecin aide-major qui joint à de solides qualités professionnelles un dévouemont à toute épreuve.

A témoigné d'une rare énergie en assurant successivement, pendant les journées du 26 Avril au 4 Mai, les fonctions de médecin-chef et de médecin de bataillon, alors que sa santé était fort ébranléo par une récente intoxication par les gaz.

Rosselin, médecin chef de service du 3º groupe du 106 rég. A. L. : d'un dévouement et d'une conscience irréprochables, a fait preuve en maintes circonstances d'un sang-froid et d'une bravoure dignes d'éloges, notamment le 17 Août 1917, en allant dans les lignes avan-céus paoser des hommes grièvement blessés.

— M. Guilloteau (Fernand), médecin aide-major de 1<sup>16</sup> classe, chef d'équipe chirurgicale, ambulance 2/11 : Chirurgien habile et de grand sang-froid. S'est purticulièrement fait remarquer dans l'Aisne en 1917 et au cours des événements récents en Picardie. A continué à opèrer des blessés graves dont il a sauvé plusieurs d'une mort certuine, alors quo les Allomands bombardaiont les abords immédiats de la formation et qu'une compagnie de chasseurs à pied venait de prendre position autour de l'ambulance

### MÉDAULE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES

Médaille de vermeil : M. Porrogon (Louis), médecin prin-cipal de 2º classe, chef de l'hôpitul Marie-Feuillet, à Rabat : s'est distingué pur le concours actif et devoué apporté par lui au cours de l'épidémie do peste qui a sévi à Rabat en 1916 et 1917.

Médaille d'argent : M. Girard (Georges), médeoin aide-major de 1<sup>re</sup> classe des troupes coloniales à l'hépital de Diègo-Suarez : chargé du service des méningitiques. A fait preuve de dévouement et d'une réelle compétence dans l'exercice de ses fonctions.

- M. Dubarry (Jean), "médecin-mujor de 2" classe à Saïgon (Cochinchine) : a contribué activement à l'organisation de la lutte contre l'épidémie de choléra qui a sévi au Nha-Bé en 1916.

- M. Callleret (Auguste), médecin do la maison centrale de Poissy : an cours d'une gruve épidémie de dysenterie qui u sévi à la maison centrale de Poissy en 1917, n'a cessé de prodiguer aux malades les soins les plus

dévoués - M. Martial (Louis), médecia uide-major de 1º classe chargé du service médical de la population civile à Ol-liergues : u montré pendant une épidémie de diphtérie un dávo nement ot un zèle inlassables.

— M<sup>in</sup> Servais (Marcelle), interne bénévole à l'hôpital Claude-Bernard, à Paris : victime de son dévouement dans l'exercice de ses fonctions.

### NUILVELLES

Distinctions honorifiques. - Ligion D'HONNEUR. -Commandeur : Ges jours derniers, M. Mourier, sous-secrétaire d'Etat au Service de Santé, à remis à M. Garrel la croix de commandeur de la Légion d'honneur, en pré-sence de MM. Painlevé et Millerand, uncieus ministres, de M. le professeur Pozzi, de M. Tuffier, membre de l'Académie de Médecine, de MM. Hyde et Firmey. de l'ar-mée américaine, de M. le médecin-inspecteur Rouge et d'un petit nombre d'amis du nouveau commandeur

Au Consell supérleur d'Hygiène. - Le médecin nspecteur général en retraite Vaillard est nommé membre du Conseil supérieur d'llygiène publique de France, en remplacement du Dr Mosny, décédé.

Ecole supérieure de pharmacie de Paris. M. Lebeuu, professeur de toxicologie à l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Paris, est nommé, sur demande, professeur de pharmacie chimique à ludite

Vacance de chaire. — Par arrêté du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, la chaire de toxicologie de l'Ecole supérieure de Pharmacie de l'Uni-

versité de Paris est déclarée vacante. Un délai de cinquante jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

Le Service de Santé britannique en France. Une dépêche de Londres annonce que le Consoil de l'armée vient d'approuver la nomination du major général Burtchaell au poste de dirocteur général du Service suni-luire britannique en France, avec le grado de lieutenant-général, en remplacement du major-général sir A. T. Sleggett, atteint par la limite d'age.

Commission supérieure de sécurité de la navigation maritime. - MM. Chautemesse, inspecteur général

### 

## HUN1

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin - Tupe

Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

AGTION SURE ABSORPTION AGREABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUB \_\_ \_ \_ \_

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boites de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16. Rue de Boulainvilliers, 16

des services sanitaires de France, et Laugier, médeel général de la Marine, ont été désignés pour l'aire partie de la Commission supérieure prévue uux articles 18 et 19 de la lei du 17 Avril 1907 sur la sécurité de la navi tion maritime et la réglementation du travail à bord des

La solde des médecins passant de la réserve dans l'active. — M. Paulin Dupuy (Tarn-et-Garonne), député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si les médecins, phurmaciens et officiers d'administration du Service de Santé, pussés de la réserve dans l'active, qui hénéficient de cinq années d'études préliminaires pour le décompte de l'auciennoté de services (instruction du 25 Mars 1917) ne peuvent invoquer ces einq ans, pour passer d'un échelon à l'autre au point de vue de la solde, u reçu lu réponse suivante :

« Les médecins et pharmaciens admis dons l'orn active eu vertu de l'instruction du 25 Mars 1917 bénéd'une majoration de eine années d'ancienneté à even, u une majoration de cinq années d'ancienneté à ditre d'études préliminaires. Cette ancienneté eutre ligne de compte pour l'admission des intéressés à la solde progressive. Les officiers d'administration ne bénéficient d'aucune mujoration » nucune mujoration i

La limite d'âge des médecins de complément. M. Hubert Ronger, député, ayant demandé à M. le mi-nistre do la Guerre pour quelles raisons la limite d'âge atteint les médecins de complément à 55 ans on à 58 : suivant qu'ils out trois ou quatre galons, le résistance physique du médeein ne penvant être fonction directe du

nombre de galons, a reçu la réponse suivante :

« Les limites d'âge pour les médecins de complément
out été fixées conformément à la loi, qui prévoit pour ont été fixées conformément à la loi, qui prévoit pour tous les officiers une limite d'âge variable avec le grode. »

Indemnités de déniacement allonées à diverses personnalités civiles chargées de fonctions consuitatives. - Le sous-secrétaire d'État du Service de Santé militaire vient de décider que les personnalités civiles ci-après énumérées qui prêtent gracieusement lour con-cours au Service de Sunté recovront, en eas de déplacement, l'indemuité kilométrique en chemin de fer on voiture publique pour les transports non assurés grataite-ment, et une indemnité journulière au taux de 20 francs par jour : Chefs de services centraux d'électro-rudiologie kinésithérapie; membres de la Commission de Contrôle neuro-psychiatrique; churgés de missions d'inspec-tion des stutions thermales; chirurgiens consultants inspecteurs techniques des Centres de spécialités; conseillers techniques régionoux d'hygiène; chefs de district et de sous-district antipaladiques.

Par la même circulaire, il est stipulé que les udjoints du Service antipaludique continueront à recevoir des frais de déplacement égaux à ceux alloués aux médecinsniors de 2º classe.

Gelles de ces personues qui sont mobilisées recevrent l'indemnité de déplocoment afférente à leur grade,

Soins gratuits dans les hôpitaux militaires aux militaires pensionnés ou réformés avec gratification. Le sous-secrétuire d'Etat du Service de Sunté militaire consulté sur le point de savoir s'il pouvoit être donné satisfaction uux demandes formulées par les militaires pensionnés on réformés avec gratification en vue de recevoir, à titre externe, dans les hépituux milituires, les pansements que nécessitent les blessures de guerre dont ils ont été atteints, vient de décider que cette question doit être résolue dans le sens de l'affirmative. Il convient en effet de remorquer que les nneiens militaires dont il s'agit se trouvent dans le cas de bénéficier, au point de vae de l'hospitalisation, des dispositions contenues à l'art, 199 du Règlement sur lo Service de Sauté; s'ils ne désirent pas profiter de cette hospitulisation, il y a lieu, pour le Service de Santé, de leur faciliter les moyens de sc soigner.

En outre, comme il s'agit de soins nécessités par des blessures de guerre, ces soius doivent être donnés gru-

Carnet de traitement pour les militaires atteints d'affections des organes génito urinaires. - Le soussecrétaire d'Etut du Service de Santé militaire vient d'adresser à MM. les Directeurs du Service de Souté de tontes les régions la circulaire suivante :

Les affections des organos génito-urinaires nécessitent souvent une série d'hospitalisations

Il est de tonte nécessité que les chirurgiens urologistes appelés à donner successivement des soins à ces molades soient exactement documentés sur les constitutions d'ordre elinique, microbiologique, rodiologique, faites antérieurement et sur les truitements précédemment mis en œuvre.

Pour attoindre ce résultat, tout militaire hospitalisé pour affection dos orgones génito-urinaires (maladies vénériennes exceptées), recevro à sa sortie de l'hôpital dans lequel il aura été traité pour la première fois pour une affection de cet erdre, un carnet du modèle ci-joint sur lequel le médecin traitant inscrira aux places Indiquées, tous les renseignements cliniques, microbiolo-giques et radiologiques susceptibles d'éclairer les uro-

gistes appelés à intorvenir ultérieurémont. Le malade sera dàment uverti de l'intéret qui s'attache

à la couservation de ce document, qui pourro lui permettre d'éviter des exumens et des cathétérismes répétés et

Il lui sera recommandé de présenter ce carnet au chirurgien cousultant ou traitant, chaque fois qu'il subira un examen médicul (visite ou contre-visite) ou chaque fois qu'il sera reça dans une formation sanitaire ou dans un hopital.

L'assistance médicale aux réfugiés. -- Le soussecrétoire d'Etat du Service de Santé militaire vient de prendre les décisions suivantes ou sujet de l'assistance médicale pouvant être fournie par le Service de Santé militaire aux populations civiles rélugiés.

1º Assistance médicale. — L'assistance médiente aux

réfugiés civil« non hospitalisés dans les secteurs dépourvus de médecins ou qui n'en auraient pas un nombre suffisant, sera toujours assuré à l'ovenir par des médeeins militaires ou militarisés percevont uniquement leur solde militaire à l'exclusion de tous antres honoraires ou

En conséquence, il apportient aux préfets de signaler aux directeurs du Service de Santé des régions les besoins qui résulteraient, en ce qui concerne les soins médicaux, aux populations civiles réfugiées, de l'insuf-fisance numérique du personnel médical civil.

Il en est de même pour les étublissements collectifs tels que casernes, immeubles divers, mis à lu disposition des réfugiés ou pour les hopitaux improvisés dans lesquels ont été recueillis, sons leur personnel hospitalier, des malades, aliéaés ou vieillards évacués per convois

Les réfugiés de cette dernière entégorie rentrent dans les conditions prévues par la circulaire ci-dessus visée : le personnel médical est, dans chacun de ces cas d'espèce, fourni par le directeur du Service de Santé régionol sur la demande du Préfet.

2" Assistance pharmaceutique. — L'assistance phorma-ceutique aux réfugiés rentre dans le ess général de l'assistance anx populations civiles. Elle doit, normalement, ètre assurde par le Service médical do l'ossistance gratuite qui a recours aux pharmacies civiles locales.

Toutefois, pour los établissements collectifs éloignés de centres importants pourvus de plurmaciéns civils, des pharmacies de secours comprenant médicoments et pansements d'urgence cédés par le Service de Santé, seront mises à la disposition des médecins ossurant le service de ces populations à charge de remboursement par le département de l'Intérieur. Ces cas d'espèce exceptionnel, devront faire l'objet de demandes moti-

(l'oir la suite, p. 857.)



odogeno

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine) POSOLOGIE Enfants: 10 à 20 Gouttes par jour, Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes parjour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours

G.PÉPIN - Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th.deDoct de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)



La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE. ANTIPYRINE PYRAMIDON. SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.



Labor, DURET & RABY

5, Avenue des Tilleuls - PARIS (Montmarire)



ECHANTILLONS & BROCHURES
FRANCO SUF DEMANDE

CHOLEOKINASE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
DE L'ENTÉROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire

DES DYSPEPSIES INTESTINALES

6a8 ovoïdes par jour

DE LA LITHIASE BILIAIRE

THAOLAXINE '

LAXATIF RÉGIME

DIAL Giba.

ACIDE DIALLYLBARBITURIQUE

Spécifique de l'INSOMNIE essentielle

Rapidement résorbé, vite éliminé, le **DIAL** ne laisse au réveil aucune sensation désaIl procure an sommeil calmo, réparateur, se rapprochant autant qu'il est possible du sommeil naturel.

ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES CIBA OR ROLLAND, Pien, 1, place Morand, LYON

vées adressées par les Préfets aux Directeurs du Service de Santé des régions, qui stataeront et rendront compte à l'Administration centrale sous le timbre de la « Section du Matériel sanitaire et du Ravitaillemont ».

Office national des réformés et mutilés de la guerre. - Sont nommés membres de l'Office national des mutilés et réformés de la guerre pour la période de trois années 1918, 1919, 1920 :

MM. Henry Béranger, Cazeneuve, Henry Chéron, Herriot,

Peyronnet, Paul Strauss, senateurs. MM Bonnevay, Brunny, Durafour, Gairand, Labroue, Lefas, Marrou, Masse, Albert Métin, Pottevint, Pressemane,

Queille, Pierre Rameil, Constant Verlot, Viollette, députés. MM. Lucien March, directeur de la Statistique générale de la France; Fagnot, chef de l'Office central de place-

ment; Raffin, enquêteur de l'Office du travail, représentants du ministre du Travail. MM. Genin, sous-directeur, chef du service des pensions et secours aux familles de l'état civil et des successions

militaires; le capitaine Billant, chef du service de placement du ministère de la Guerre; le médecin-major Jean-brau, chef de la section de la rééducation professionnelle mutilés nu sous-secrétariat d'Etat du Service de Santé, représentants du ministre de la Guerre. MM. Brissac, directeur de l'Assistance et de l'Hygiène

publiques; le D. Dequidt, inspecteur général adjoint des services administratifs, représentants da ministre de l'Intérieur.

MM. Tenot, directear de l'enseignement technique, et Caillard, inspecteur général de l'enseignement technique, représentants du ministre du Commerce.

MM. Chancrin, inspecteur général de l'agriculture, et Léonce Dariac, inspecteur des services administratifs au ministère de l'Agriculture, représentants du ministre de l'Agriculture.

MM, le vice-amiral Le Commelier et Chastang, médecin en chef de la Marine, représentants du ministre de la Marine.

M. Volette, inspecteur des finances, représentant le ministre des Finances.

M. Roger, inspecteur d'Académie, représentant le ministre de l'Instruction publique.

M. Regismanset, chef de hurcau au ministère des

Colonies, représentant le ministre des Colonies. M. Ilcurteau (Emile), délégué général du conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer de Paris-Orléans, vice-président du Conseil supérieur du travail, et M. Briat (Edmond), secrétaire général de la Chambre consultative des associations ouvrières de production, vice-président du Conseil supérieur du travail. M. Victor Lourties, sénateur, premier vice-président du Conseil supérieur des sociétés de secours mutuels, représentant le Conseil supérieur des sociétés de secours

M. Gabelle, directeur du Conservatoire des arts et métiers, représentant le Conseil supérieur de l'enseigne-ment technique. M. Viger, sénateur, ancien ministre de l'Agriculture,

membre du Conseil supériear de l'agriculture, représentant eo Conseil. M. Crinon, membro de la Chambro de son

Paris

M. Paul Morel, député, ancien sous-secrétaire d'Eta représentant le Conseil sapérieur de l'Assistance publique M. le Dr Rieffel, professeur agrégé à la Faculté de Médecine, chirurgien des hôpitaux.

M. le Dr Camus, professeur agrégé à la Faculté de Médecine, médecin des hôpitaux.

MM. le Dr Bourrillon, directeur de l'Institat national des invalides de la guerre, à Saint-Maurice; Gourdon, directeur de l'École pratique et normale de réédu de Bordeaux; Poncet, directeur de TÉcole d'horlogerie de Cluses : directeurs d'écoles de rééducation,

MM. Anicet Guyot, président de l'Aide amicale immédiate; le général Malleterre, président de l'Association générale des Mutilés de la guerre; Marchand, membre du Conseil d'administration de l'Association ouvrière des mutilés de la guerre; Osmont, membre du Conseil des Anciens du quai Debilly; Rogé, président de l'Associa-tion des Mutilés de Nancy, vice-président de l'Union fédé-rale; Gaston Vidal, président de l'Union fédérale des associations françaises de mutilés : membres d'associations de mutilés.

Mme David-Weill, administrateur de l'atelier; Mee la marquise de Noailles, présidente de la Terre de France et, pour les hépitaux militaires : M<sup>mo</sup> J. Siegfried, présidente du Conseil national des Femmes françaises. MM. Brieux, de l'Académic française, président du Comité franco-américain pour les aveugles; Puech, député, ancien ministre, président de l'Aide immédiate nux mutilés; Roussel, président de l'École de réédacation la maison du soldat du XIII° arrondissement; Souchon, pro-fesseur à la Faculté de droit, secrétaire général de la Fédération d'assistance aux mutilés des armées de terre et de mer : membres d'associutions s'occupant des mutilds

M<sup>mo</sup> Barthez; MM. Amar, directeur da Laboratoire des recherches sur le travail professionnel; Dret, secrétaire de la Fédération nationale des cuirs et peaux, conseiller d'homme; Sciama, industriel; Fuster, président de prud'homme; Sciama, industriei; russer, president de l'Office départemental de placement de la Scine, professeur au Collège de France; Calmès, préfet honoraire, ancien directeur des Journaux officiels; Brouardel, mé-decin des honitaux.

Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Familie médicale (réunis) 5, rue de Surène, Paris (8°).

Le total de la souscription au 31 Mars 1918 s'élève à 964.442 francs

Souscriptions reçues du 16 au 31 Mars 1918. (Cotto liste no comprend pas les souscriptions provenent des engagements de versements measacls.)

1.200 francs : Dr Guelpa, Paris (3º vers.) 250 francs : Drs Buzy, père, Paris (26e vers.). — Ray-nuat, Marseille (4e vers.).

227 fr. 65 : Dr Amorim L. José, Salto (Uruguay) 200 francs : La Société locale des Côtes-du-Nord (3° vers.).

125 francs : Un médecin-major, une partie de sa pension de membre de la Légion d'honneur. - Un méde major, un quart de sa pension qui sern suivi des trois autres quarts

120 francs : Dr Bérard, Lyon (5º vers.). 108 francs: Dr Davila E. S., Iqaitos. — MM. Marius, Lévy et Schuler, Iquitos. — Wail (A.), Iqaitos (Pérou). 100 francs: Dr Berthélemy, Alger (2e vers.). — Besson,

Bourges (3° vers.). — M. Kalm (Jerome), lquitos. — Drs Le Für, Paris (4° vers.). — Linoscier (G.), Paris (4° vers.). — Morelli, Montevideo (an grandami de la France dont la grand'mère était Française et de lignée pare). 69 fr. 75 : MM. les Officiers de l'amhulance auto-chi-

rurgicale 6 (par le Dr Guyot, médecin-chef) (2º vers. 60 francs : Mile le Dr Broïde, Rabut (5º vers.). — Dr Régis, Paris (5º vers.).

54 francs : Dr César Reategui Morey, Iquitos. - M. Marcel Oury, Iquitos.

50 francs : Drs Morinière, Saint-Florent-le-Viel (M.-et-L.) (6° vers.). — Souherbielle, aide-major, 5° génie, Souilly. — Saint-P..., Paris (qai s'est privé de théatre durant sa permission pour pouvoir adresser à la C. A. M. son offrande). — C. S., Dilon (2° vers.).

40 francs : Dr Niculas, Bournil (Nouvelle-Calcdonie)

30 francs : Dr. Butte, Paris (12e vers.). - Rainal,

(Voir la suite, p. 359.)

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

DSINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectée

à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898



THEOBROMINATE OF CALCIUM CRISTALLISE

**DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL** PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tiléosol n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine Dan à l'Acedémie des Sciences .

L'expérimentation

clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une facon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

> DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

F te de 20 Cachets

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE :

0 gr. 01

BOITE DE 12 AMPOULES: 4 tr. 50

2º en GOUTTES (peur la vele gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

Cacodylate de Fer. . . . . . . 0 gr. 0s Cacodylate de Stryck-sine. . . . . . 1/2 milligr.

PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAJSSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS 





à l'Iodure de Strontium.

contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur, complètement exempt d'Iodates.

Une cuillerée à potage



INDICATIONS
Artériosclérose au début; Angine de poitrine, Asthme, Emphysème, Bronchite chronique, Diabète, Goutte, Rhumatisme chronique, Séléroses viscérales, Syphilis secondaire et tertiaire.

















L.B.A. Laboratoire de Biologie Appliquée

TÉLÉPHONE: 36-64 GUTENBERG 36-45

ANALYSES MÉDICALES

### Produits Biologiques CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

OPOTHÉRAPIE

PRODUITS STÉRILISÉS ~ HYPODERMIE

V. BORRIEN & Co. 54, Faubs St-Honore, PARIS

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

### VERITABLE SOMMEIL DE DETENTE



Laboratoires DURET et RABY 5. Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

### MEDICATION ALCALINE ÉCONOMIOUE

Aux personnes ne pouvant faire usage de l'eau minérale naturelle,

Prescrire le

le seul réellement extrait de l'Eau des Sources de l'Etat

CELESTINS, GRANDE-GRILLE, HO

dont il contient tous les principes.

CHAQUE PAQUET pour 1 litre d'eau

Les 2 paquets 1 1

TOUTES PHARMACIES

Echantillons au Corps médical.

27 francs : M. Annélie Ferrundo, Iquitos. - Dr Luis Gonzalez Zunigu, Iquitos. — Juan José Hidalgo, Iquitos. — Munuel Irujo, Iquitos. — Luis F. Morey, Iquitos. — Miguel A. Rojas, Iquitos. — Luis Ramirez del Villar, Iquitos. - Ricardo Noriega Sanchez, Iquitos. - M. Roque Vera, Iquitos.

25 fruncs : Dr. Fuure, médeein-chef, 45e d'infantcrie, S. P. 509. - Folie-Desjardins, Murct (Hte-Garonne)

20 francs : Drs Cadilhac, Cette (10° vers.). - Charlier, Paris (2º vers.). — Rignier (A.), Le Plessis-Belleville. — X..., médecin de la murine appelé eu consultation. 13 fr. 50 : M. Reynaldo Saavedra Pinen, Iquitos. — Dr Manuel O. Vergara, Iquitos.

10 francs : Drs Castel, Quiberon. - Dechondans, Saint-Jean-de-Gonville (3e vers.). - J. R., Paris. 5 francs : Dr Grossurd, Paris (9c vers ).

Montant des souscriptions recueillies du 16 au 31 Murs 1918 ; 6,600 fr. Moyenne quotidienne : 410 fr.

### Dragées DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 & 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGE, 49, Boot, de Port-Royal, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÈS

Externe hôpitaux.avant terminé scolarité sauf thèse, dem. remplacement Paris ou baulieue, ou occupation dans clinique privée, très au courant maladies générales, cour, poumon, surt. voies urinaires et syphil. - Ecrire P. M., no 1837.

Externe hôpitaux, 16 inser., libéré toute obligation militaire, spécialisé radiologie, dem. occup. rétribuée ou surveillance malades, piqures, etc .- Ecrire P. M.,

A céder, nombreux instruments chirurgie et bibliothèque 300 vol. (méd. et chir.) .- Ecrire P. M., nº 1840.

On demande laryngologiste, de préf. mobilisé, en longue convalesc. ou des pays envahis, pour rempl. été à Nice. Urgent. Ecrire avec titres et conditions. - Ecrire P. M., nº 1508

On demande, bon état, oscillomètre Pachon, oxygénateur Bayeux-Richard ét stéréoscope.—Ecrire P.M., nº 1511

CABINET (CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTES AFFAIRES PARAMÉD. — SERVICE DE REMPLACEMENTS, Renseignements gratuits aux demande.

47, boul. Saint-Michel, Paris. - Tél. Gob. 24-81.

### GAZ ASPHYXIANTS

GAZ VÉSICANTS Le GOMÉNOL, antiseptique pénétrant, grand calmant

et actif régénérateur des tissus, est la drogue de choix pour la répuration des dommages causés par ces gaz. Il s'emploie :

Dans les coies respiratoires, en injections intrumusculaires profondes de 5 à 10 cc. d'oléo goménol à 20 p. 100, en injections intratrachéules d'oléo-goménol à 10 p. 100 ou, à défaut, es inhabitions. — Sur la peau, en onctions d'onguent su Goménol ou d'oléo-goménol à 33 p. 100.

### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 A 4, 10, 25 ET 40 PERSONNES ouvrant et se termant a volenté. pour 0 fr. 50. 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Tuberculoses, Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotés Catarrhes.

OUATAPLASME Pansement complete Phiegmasies. Eczéma, Appendicites, Phiébites. Erystpèles. Brûtures

Le Gérant : O. Pomie.

Paris. - L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette,

### VALÉRIANATE GABAIL " désodorisé

ue des maladies nerveuses, Nombreuses attestations. Échantillon sur de Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS one Kohantillon sur demande Valéro - Bromuré

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,25 centig, de Bromure par cuillerée à soupe,

### 99

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

### Extraits OPOTHÉRAPIQUES, INJECTABLES

Ovarique, Tryroidien, Hépatique, Poncrévitique, Testiculaire, Mishrétique, Surrénal, Thymique, Hypoghyssire, 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

### LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS - CONSTIPATION HABITUELLE; dans es maladies aignës (flèvre typhoïde) chez les opérés du ventre; dans l'appendicite chronique; dans l'entérite muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes enceintes

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS : LABORATOIRE A. GILLOT, Ph. Dr., 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de se procurer la matière promière et les accessoires, nous avens toujours pu approvisionner nes clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous

Tous les Pharmacions ont de la VANOLAXINE ou peuvent se la procurer chez le Commissionnaires ou su LABORATOIRE A. GILLOT.

### Traitement des Maladies : à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

- Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN -

Académie des Seiences. Communications en 1917:

Le Flacon Académie de Selences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hópilaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917). de 80 comprimés

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

### SAVON DENTIFRICE VIGIER Le meilleur Dentifrice antiseptique

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. Surgras au beurre de escao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtel, S. Naphtel sourie, E. Sublime, S. Resorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Saltbreux, S. & l'Iudie de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODVLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Galacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et excurivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres pien rappi riée, même pendant l'été. 

EXTR ITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

> IPÉCA INJECTABLE

### A total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaccutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

## PALUDISME

Canningyl du St Danneur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS







Le plus Puissant

des Décongestifs

## ODE COLLOIDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE

### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

Iode colloidal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos,

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores. — Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes at Plaies microbiennes

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 º/a.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS : Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEL & Cie, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-74 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine).

AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

LA

## PRESSE IIGALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

- BEDACTION -

BECRÉTAIRES

P. DESFOSSES

J. DUMONT

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C", ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI.)

A DONNUMBERTS . Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE

linique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu, de l'Académie do médec E. BONNAIRE

Professeur de clinique médicale à l'hôpitel Cochin, Membre de l'Académie de médecine. J.-L. FAURE Protesseur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Co

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE rofesseur à la Facu oin de l'hôpital Ber de l'Académie de F. WIDAL

H. ROGER

Doyen de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
embre de l'Académie de médecis

M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, abre de l'Académie de médecir F. JAYLE

Chof de clin. gynécelegique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

Adressertout ce qui concerne la Rédaction à " Presse Médicale " 120, boulevard Saint Germain (6\*) (Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

G. MOURIQUAND et L. BOUCHUT. - Les dyspepsies de guerre (d'après 200 observations personnelles), p. 281.

P.-EMILE WEILL et LOISELEUR. - La résorption de l'air dans les séreuses et en particulier la séreuse pleurale, p. 283.

F. DUMAREST. - Sur le diagnostic bactériologique de la tuberculose pulmonaire, p. 283.

#### Sociétés de Paris

Société médicale des Hôpitaux, p. 285 Société de Chirûrgie, p. 286. Académie de Médecine, p. 288.

Analyses, p. 288.

#### Supplément:

F. HELME. - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACULTÉ DE PARIS. Nouverre

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

#### ANTISEPTIOUE - DÉSINFECTANT

## USOFORM

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

Anémie, Convalescence.

Débilité. Surmenage.

USCULOSINE =Byla ====

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVI. ANNÉE. - Nº 31. 6 Juin 1918.

#### PETIT BILLETIN

Entretien avec un médecin de campagne, et union sacrée de la corporation. Lundi de Pentecôte, 20 Mai

Le médecin de campagne du petit bourg, où je passe quelques douces heures trop rapides, m'a invité à l'accompagner dans sa tournée. Avec joie j'ai accepté et, dans sa voiturette minuscule, qui mène grand bruit, la pauvre! il est venu me prendre autour des 9 heures.

Comme ces visiteurs que l'on accompagnait naguère au front, dans les secteurs paisibles et à des moments choisis, je ne connaîtrai pas tout le labeur de la journée; on ne m'en montrera que le côté sinon agréable, du moins facile. Dès 5 heures, en effet, les clients, levés avec l'aurore, carillonnent à la porte de mon confrère. Il y a ensuite le graissage de la voiture, quelque pneu à regonfler, une soupape à vérifier. Enfin, viennent les malades du bourg qui passent avant ceux des environs. Et tout cela prend du temps.

Mais nous voilà partis, dans la clarté frissonnante d'une matinée un peu fraîche. Devant nous serpente la route. D'un village à l'autre, ce ne sont que méandres, courbes multipliées, coudes brusques. Il semble que le chemin se soit modelé

DIGITALINE oristallisés

## NATIVELL

Granules - Solution - Ampoules

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

CULTURE LIQUIDE \_CULTURE SECHE Laboratoires FOURNIER Frêres

sur l'âme des paysans, qui n'avancent que prudemment dans leurs discours et n'arrivent à leurs fins qu'après de longs circuits. Heurcusement, la voie est peu fréquentée et l'auto bien conduite. Aussi n'ai-je aucune peine à m'abandonner au charme de ce gai matin, printemps d'une belle journée.

Nous courons entre deux murailles de verdure; on se croirait dans quelque parc immense, créé pour le plaisir de châtelains, grands seigneurs et artistes. Oh! le délicieux pays! Je l'apprécie d'autant mieux que toutes les splendeurs qu'il étale, je les sais réalisées par le dur travail des vieillards, des femmes et des enfants courageux, oh! si courageux! - Dans les champs, on les voit de loin comme des points mouvants, tout menus à côté de leurs forts chevaux! De temps à autre. un vieux nous arrête; il voudrait bien savoir comment va le père Un-tel, avec sa sciatique, ou la garde-barrière en mal d'enfant. Mais nous ne sommes pas là pour trahir le secret professionnel en musardant; une pression sur la pédale, et en

La première visite est une affaire de gynécologie; c'est vous dire que je serai tenu éloigné de la consultation. Le spéculum, dont les valves font penser au bec d'un oiseau gigantesque, est sorti de la trousse, avec un porte-coton et je ne sais quel topique. Dès l'arrêt de la voiture, une vieille,

Succidané du Salicvlate de Methyle, inodore,

#### RHESAL VICARIO

AKTINEVRALDIGUE -- ANTIRHUMATISMAL -- ARTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rouldement sheerbable, sans irritation de la ness

DIGITALINE cristallisée.

## PETIT-MIALHE

Granules - Solution - Ampoules

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies

Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914) DOSES FRACTION NEES: 10 centigr. tous les 4 jours (12 4 14 injections pour uns cure)
DOSES MOYENNES: 30 & 55 centigr. tous les 6 ou 5 jours (5 4 49 inject, pour uns cure)

LITTÉRATURE NY ÉCHARTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne , sinal

aux aguets, est apparue. Prudemment, elle a ouvert un des vantaux de la porte, l'autre restant obsitiément fermé. On est méfiant ici et l'luis, divisé horizontalement en deux parties, n'est d'abord ouvert qu'à sa partie supérieure, ce qui permet de parlementer, et d'éconduire s'il y a lieu. Comme le médecin se présente seul, c'est finalement à deux battants q'non l'accueille.

Tandis qu'il « consulte », j'examine la vicille poterue qui s'ourve devant mol, tonte tapissée de verdure; encore solide malgré les siècles, elle a fort grand air, cette ateule qui vit la Guerre de Cent ans. Clarence, le due au chapel d'or, passa sous sa voîte aux alentours de 1417. Quelle misère en ce temps-lè, et comme on comprend mieux l'extraordinaire popularité de Jeanne d'Are lorsqu'on se remémore les souffrances de cette terre si longemps ravagée par l'ennemi! On comprend unieux aussi pourquoi toute cette race, si fine, si prudente, si apre à la hesogne, est en même temps si guerrière. La guerre, elle l'a dans le sang; elle en a tant souffer.

C'est tout près de ce chenin montueux que Charles VII, renouvelant l'art guerrier, fit maneuvrer pour la première fois des pièces de canon sur affit, avec boulets de fer et invenées par les révres Bureau, avocats à Paris. A cette époque, la vie était si atroce que les fennmes mêmes, comme leurs ainels gauloises, marchaient au combat avec leurs fils. Une vierge inspirée de Dieu et conduisant nos armées semblait donc à tous chose à la fois naturelle et miraculeuse. Ce qu'il y ent de miraculeux, écs el l'inagination inventive de cette bergère lorraine, qui sut adapter la tactique au matériel de guerre nouveau. Voui oui'll en soit, si

les descendants mènent avec tant de courage la bataille à cette heure, il ne faut pas oublier ceux d'autrefois qui, en leur léguant leur bravoure, les immunisèrent contre la soumission à l'étran-

Mais la visite est finie, l'outillage remisen place, et nous repartons. Mon confrère est peu loquace et je le comprends; tout à son travail, il pense au prochain malade et sans doute prépare-til son interrogatoire. Son temps est si précieux! Clacun de ses gestes, précis, ordonués, me fait penser à la méthode Taylor; comme je luit en fais la remarque : Oh! j'aimerais bien e causer », répondil, mais si je m'en avisais, mes jours y suffiraientils?

Nous arrivons dans une ferme opulente, nette, propre. Sur le seuil, un Poilu nous accueille: Le piro, terrassé par une attaque, a failli passer, alors on a avancé la « perm'».— « Il s'est crevé, le pauvre cher homme, pendant qu'on n'y est pas. Mais maintenant que me v'la, il est déjà plus d'à moitié guéri.

Et en esset, le malade, géant robuste et magnifique, demande s'il pourra bientôt aider le fils.

— a Y a bien c't'albumine, mais c'est rien, d'ça! »

Dans deux ou trois jours, il reprendra le collier, — « C'est pas le moment d'être sus l'flanc, peutêtre. »

Le soldat nous reconduit. Un instant, il demande ot en est le malade, réclaine quelques éclaincissements sur la prescription; puis, repris tout entier par sa nouvelle vie, le vollà qui nous parle de la guerre: Il était à Hangard; ah! les sales journées! Il a fallu «n mettre », et on en a mis; mais on a cu chaud! Confusément, je devine que ce paysan-soldat vit une double existence et prend part à un double drame : D'un côté, il y a le père, et il est bien heureux de le revoir en honne voie; mais d'autre part il y a les copains aussi, tout cela plutôt indique qu' exprime.

Dans la région, en effet, le cerveau s'est telle-

ment cuirassé de prudence, que la plupart du temps on emploie les mots en les détournant de leur sons réel. Ce main, on disait de la gardebarrière en nual d'anfant qu'elle était « furieuse»; y tout simplement cela voulait signifier qu'on la trouvait agitée. Quand on appelle quédpu'un pour une besogne pressée, il répond : ¿ le le fais tout à l'heure; cela veut dire immédiatement, sur l'heure; mais s'il répond : ¿ le la sit tout à l'heure, cela veut dire immédiatement, sur l'heure; mais s'il répond : ¿ le la sit tout de suite, il faudra entendre qu'il a autre chose à faire auparavant. Crier correspond à pleurer, se promener se dit courir : « Elle ne fait que courir. » Ettre faitgué s'applique à quelqu'un qui a faim; ila, on mit l'effet à la place de la causse.

— Vous ne devez pas étre toujours à votre

— Yous ne devez pas être toujours à votre aise, observai-je, avec des gens aussi réservés et aussi volontiers défiants. Mon ami, — car le confèrer est déjà mon ami, bien que nous nous contaissions seulement depuis la veille, — mon ami, souriant, me regarde avec ses bons yeux narquois, du haut de sa tête un peu penchée; je sens que le moment des confidences est venu et qu'il va me parler d'àbondance.

Oh! ce n'est pas le client qui est le plus dur dans notre profession; nous l'aimons et il nous aime, pourvu qu'on réponde vite à son appel. Quant au reglement des honoraires, jamais de difficultés. « Le dû est le dû », comme ils disent. Je erois cependant que si cela continue, il n'y aura bientôt plus de médecine de campagne : l'automobile l'aura tuée.

— L'automobile? m'écriai-je. Nous qui pensions que cet outil nouveau avait tant facilité votre tâche!

— Ah! oui, à la ville on porte comme ça des jugements, sans trop savoir; mais quand j'ai fait mes 100 km. dans la journée, je suis éreinté et d'un avis tout différent. D'abord, plus de « mêcus nos », ils sont trop chers et le praticien doit tout faire par lui-même. Tenez! dimanche, j'ai dà démonter mon pont-arrière, avec ma femme





<sup>1.</sup> Voir l'excellent ouvrage: Bourg-le-Roi, Journal d'une excursion archéologique dans l'histoire de France et du Maine, par le D' F. Jouin. (Imprimerie Fleury, Mamers, 1001).

Maine, par 16 D. P. JOUN. (Imprimerie Fieury, Mamers, 1999.)
2. Voir Jeanne d'Arc, tacticien stratigiste, par M. PAUL Manus, capitaine d'artillerie. (Librairie militaire L. Baudoin, Paris, 1889.)

comme aide. Ah! qui dira ce qu'arrivent à faire les femmes de médecins? Tant que l'homme vit, elles s'acharnent à prendre leur part de la besogne, et puis, après, c'est le veuvage douloureux, panvre souvent. Les chères créatures! comme elles savent aimer! Que deviendrions-nous sans elles? Heureusement, grace au Concours médical et aux syndicats, on a institué le tarif double pour les visites du dimanche. Cane vous dit pas grand'chose, à vous autres ; ce bienfaisant tarif nous vaut cependant notre seul repos hebdomadaire, réservé aux soins de l'auto, cette mécanique dont nous vivons et qui nous tue. Je signale aux nosologistes curieux de nouveautés la dyspepsie par abus de l'auto, et aussi les lumbagos rebelles, engendrés par les mises en marche répétées autant que par les trépidations et les cahots de la route. Notre vie est si dure, on a tant de mal à se tenir au courant, à lire un peu! Et si peu de gens s'intéressent à nous!

« Vous avez parle l'autre jour des soins à donner aux blessés après la guerre, et cela, au tarif de l'Assistance médicale gratuite. Je ne peux pas assez vous dire comme ça nous a fait plaisir d'apprendre qu'on pensait à nous défendre. Est ce nous qui allons payer le solde du terrible arriéré? Est-ce le médecin de campagne, pauvre bouc émissaire, qui sera condamné aux salaires de famine, alors qu'autour de lui tant de gens se sont enrichis? Lui laissera-t-on tout le fardeau, ne lui viendra-t-on pas en aide contre cette injustice?

« Vous, dans les villes, vous ne vous préoccupez pas de l'Administration; ici, mes confrères ct moi, nous ne pouvons presque rien faire sans la Préfecture. Vous voulez un exemple? Je soigne des fonctionnaires, percepteurs, contrôleurs, buralistes, gardes, etc. Ces braves gens ont confiance en moi, bien! mais l'Administration, elle, n'est pas obligée de me faire crédit. Si, par décision préfectorale, je ne suis pas assermenté, j'aurai bien le droit de voir ces malades-là, parbleu! mais non de les reconnaître indisponibles. Alors, qu'arrivera-t-il? Ils s'adresseront au collègue investi par le Préfet du pouvoir de certifier. Si ce collègue est des gens de chez nous, pas de difficultés, mais s'il s'agit de quelque naturalise de fraiche date, comme cela arrive trop souvent, yous n'avez pas idée des ennuis que je vais avoir. Et à ce propos, laissez-moi, sans amertume, m'étonner qu'on ait si facilement accueilli en temps de guerre les étrangers dans notre corporation. Combien de postes occupés par des neutres de toujours ou de fraiche date! Vous me comprenez. On demande, paraît-il, aux médecins militaires la vérification de leur diplôme; ah! que n'en fait-on autant pour

« Surtout n'allez pas croire que je sois mécontent, je pense bien trop aux amis du front pour oser me plaindre. Seulement, je me demande si l'on ne pourrait pas nous aider un peu plus. On n'est pas exigeant, mais on a sa dignité, et c'est dur d'avoir à lutter tout seul contre tant d'obs-

Il avait tout de même raison, le bon confrère de campagne, pensais-je lorsqu'il m'eût remis à ma porte. Pourquoi les grands de la profession, ceux qui ont de l'influence, tant par leur haute situation que par leur voix dans les Conseils de l'Etat, ne s'intéresseraient-ils pas directement, efficacement aux petits de la profession? Il n'y a pas de droits sans devoirs, comme il n'y a pas de devoirs sans droits, c'est entendu. Or, son devoir, le médecin de campagne digne de ce beau nom l'accomplit sans marchander. Pourquoi ne pas l'aider à faire valoir son droit? Oh! j'entends bien, il y a les associations professionnelles; elles ont déjà beaucoup fait et leur bonne volonté ne sera jamais assez louée; mais quel renfort d'autorité n'auraientelles pas si les maîtres, tous les maîtres de notre pays, mis au courant des difficultes de leurs confrères campagnards, se joignaient à nos groupements pour plaider la cause sainte de la corporation! Nous serions autrement forts si nous pratiquions la vraie union sacrée corporative, si telle personnalité médicale disait au ministre : Voilà ce qu'on fait d'injuste à votre insu, voilà ce qu'il faut interdire à vos subordonnés, il y va de la dignité médicale, dont nous voulons être les garants et les défenseurs.

Evidemment, cela coûterait pas et démarches, voire même de petits ennuis, mais qu'est ce donc quand il s'agit de confrères à réconforter, de l'indépendance médicale à assurer? J'y reviendrai.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES.

Médaille d'argent : M. David (Edonard), étudiant en médecine, interae à l'hôpital Claude-Bernard, à Paris : victime de son dévouement dans l'exercice de ses fonc-

- M. Captain Williams Dervelyn, commandant la 77e section sanitaire galloise (11º armée). A pris des mesures d'hygiène générales énergiques dans les régions tronve son armée, pour curayer des eas de typhoide et de méningite.
- M. Dowding (Ernest), capitaine médecin à Boisgail-lausae : en témoignage du dévouement dont il a fait preuve à l'égard de la population civile, en soignant de nombrenz cus de diphterie.
- M. Huguet (Joseph), médecin-major de l'e classe de réserve à l'hôpital de Rubat: a secondé avec le plus grand dévouement le médecin-chef de la régien pendant l'epidémie de peste qui a sévi à Rabat en 1916 et 1917,
- M. Delbèze (Raymond), doctear en médecine, aide-ajor au 23° rég. d'artillerie lourde à Nevers : a organisé d'une manière complète et scientifique la lutte antidiphtérique,
- M. Bénard (René), médecin aide-major à l'hôpital n. 13 à Novers : a contribué, par son zète et sa valeur de praticien, à enrayer les épidémies de diphtérie de 1915-1915 et 1916.

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOL DOLP

CHFANTS: Administrer à chaque fo 6 mos à 1 an: 8 à 10 gouttes 1 an 2 2 ans: 16 a 15 gouttes Au-déssas de 2 ans: 15 à 30 gouttes Au-déssas de 2 ans: 16 a cons. ADULTES: 50 a 60 gouttes par dose; Administrer 5 a 6 doves et plus pa: 24 heures, une demi-heurg avant of 8 heure; "ta lo repas.

Litterature & Chantillons : FALCOZ & CO

#### COLLOIDES CLIN PURS. ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE of de TOUT STABILISANT THÈRAPEUTIQUEMENT ACTIF

Argent \ colloidal

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloidal) CCLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL dos PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE.

Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Ampoules de 5 et 10 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph, COMAR-PARIS

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Advnamie, Neurasthênie,

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (eufants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

TRAITEMENT par la

Paraffine

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café, Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

ctine par pilule). - Une à 2 pilules par je OUTTES (20 gouttes equivalent à 0,05 d'Hect) ARPOULES A (0.10 d'Hectine par empoule)

(Combineison d'Hectine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels. PILLIES (Par pilele: Hectine 0,10; Protosodure Hg. 0,65; Ext. Op.0,01). Durés Une à deux pilules par jour.
GOUT', ES (Per gyouttes: Hectine 0,65; Hg. 0,01). 2 a 100 gout. garjour. 10 à 15 ; AMPOULES A (Per empoule: Hectine 0,10; Hg. 0,01). I Une ampoule par jo AMPOULES E (Per ampoule: Hectine 0,20; Hg. 0,015), bendant 10 à 15 jou

INJECTIONS INDOLORES Laborateless to "MECTINE 19 Rue du Chemin Vert à Villensus Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-pho

Organique à base de Nuclearities.
L'His To de Nou. Ha Lins Est de Nuclearities et l'adiqué dans lous les ces oli fregulates et l'acquisse de la segmila les neclions infraognamique de la conformation de l'acquisse de l'acquisse

FORMES AND A SUPPLIES TO SEE THE SECONDARY OF THE SECONDA ature de Garantio: NALINE uve-la-Garenne, più St-Dai I (Silse).

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'ode avec la Poston
Découverre en 1806 par E, GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace of the following the state of the s

He pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux simila res parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusemeut à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d TODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

#### Médication nagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

NUCLEO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné sux phosphates d'origine végétale). Le NUCLEATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

NUCLÉATOL INJECTABLE

A la dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en 24 heures et jugule les flèvres pernicieuses, puerpérales, typhoïde, scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le Nucleatol. produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

NUCLEATOL GRANULE et COMPRIMÉS

Dose : 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphattsme, Débilités, Neurasthénie, Groissance, Recalcification, etc.

(Acide nucléinique combiné aux phosphates et au méthylarsinate disodique Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous forme de :

NUCLÉARSITOL INJECTABLE phosphate de Soude methylarsine chimiquement pur

(Nucleopnosphase de Sonce menyvarius cummquement par S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc. — En cas de flèvre dans la Phtisie, le remplacer par le Muciéatoi Injectable.

NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylars:

Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique. Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrotules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre,

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

INJECTABL

Complètement indolore

(Nucleophosphate de Soude, Methylarsinate disodique et Méthylarsinate de Strychnine, Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc.
(Ogr. 02 ctg. de Méthylarsinate de Soude et Ogr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 c.c.)

LABORATOIRES M® ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre a

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hônitaux et Ambulances

ODOTHERAPIE IN NJECTABLE & GOUT

PAS DIODISME

**ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL** SUR DEMANDE ADRESSÉE À H. DUBOIS. 7 RUE JADIN : PARIS



#### FACULTÉ DE PARIS

Pathologie Interne. — Par arrêté du ministre de l'Instruction publique et des Beunx-Arts, en dute du 4 Juin 1918, la chaira de pathologie interne de la Faculté de Médecine de l'Université de Paris est déclaré vaconte.

Un délai de cinquante jours, à partir de la publication du présent urrêté, est accordé aux candidats pour produire leurs titres

#### NOUVELLES

Les réstrictions et les malades tuberculeux. -Les restrictions et les maiates tubercueux.

M. le colonel (fond, dépuid, symit exposé M. le ministre de l'Agriculture et du l'avinillement qu'à l'occasion du rationnement du pain, et plus récemment des trois jours sans visude, et éventuellement de l'institution de la carte monétuire de vinde, des dérogations ont ét très juséement prévues en faveur des maiatés, ajoutant que pareil les malades auxquels l'ailumentation carnée est indispensance. ces tanides: auxiques a influentation carinée est indispen-sable, il faut cire les tubercelleux qui ont controcté leur maladio dans les tranchies, nu service de la patrie, cer-taines facilités en ce qui concerne les dérogations aux trois jours sans viande, nolamment en leur fournissant le moyen d'obtenir les dis organismes acres insistentes sur simple production de leur titre de pension ou leur certificat de réforme, a reçul a réponse suivante:

reforme, a reçul la reponue auvante:
« Il n'est pas douteux que les militaires réformés,
atteints de tuberculose, et au quels la régime caraé ces
imposé, se trouvent dans les conditions requi-se pour
bénéfiérer de la détogation prévae au déerret du 26 Avril
1918. Il appartient d'ailleurs aux préefes et aux municipuiltés de pre-dre toutes mesures utites en vue de facitier la délivenne à ces mulades du certificat médieal
tier la délivenne à ces mulades du certificat médieal

La restriction sur la viande et les malades. M. le colonel Girod, député, ayant exposé à M. le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement qu'à l'occasion du

nnement de certaines denrées (pain, viande, lait, etc.), des dérogations ont été très justement prévues en inver-des malades, mais que le système consistuat à exiçer de ces malades, mois que le système consistuat à exiçer de ces malades la production d'un certificat médical, qui doit être renonvelé tous les mois ou tous les quinze jonrs, doit être renouvêt tous les mois ou tous les quincs Joins, act très onéreix pour les pr-nomes de condition modeste, et denandé un unhaire d'examiner les moyens du conditions en experience, notamine, la questa de la modeste de la consecue de difficulté. La consecue de difficulté, la consecue des difficultés. La consecue des difficultés de la consecue de difficultés de la consecue de difficultés de la consecue de la viole del viole de la viole del viole de la viole

certificat doivre aux matades dans les memes conditions devenit être renouvelé toutes les semaioses el l'application de cette mesure n'a provoqué aucune réchmation. Il appartient d'ailleurs aux préfets et aux muires de prendre, en ce qui concerne la delivrance et le renouvell-meut de ces certificats, toutes mesures de détail qu'ils jugeraient atiles, pour faciliter l'accomplissement de cette forma-tible.

TOUX - ASTHME - EMPHYSEME

### Iodéine Montagu

SIROP (0,04) { de Bi-Iodure PILULES (0,01) } de Codéine

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

On demande docteur spéci»liste pour clinique sur Côte d'Azur, oculiste, laryngologiste, voies uriuaires, radiographe. - Ecrire P. M., nº 1512.

Tunis, clientèle datant 22 ans, magnifique instal-Tunis, citentere cutant 22 ans, magninque mosar-lation radiographie, cleertothérapie moderne, centre ville, hôtel partie. à céder par suite décès, rapp très satisfaisant prouvé par comptabilité et suscept, augment, l'alfaire étant scule du genre dans Régence, On traiterait pour immeuble fort beau, avec jardin. — Eerire P. M., nº 1513.

Externe hôpitaux ayant terminé scolarité sanf thèse, demande remplacement Paris, baulieue ou occupat. dans clinique privée, très au courant mal gén cœur, poumon, surt. voies urin. et syphilis. - Ecrire P. M.,

Externe hôp , 16 inscr., libéré toutes oblig, milit., spécialisé dans radiologie, demande occupations ré-tribuées ou surveillauce malades, piqures, etc. — Eerire P. M., nº 1839.

A céder nombreux instruments de chirurgie et bibliothèque de 300 vol. (médecine et chirurgie). — Ecrire P. M., nº 1840.

#### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 à 4, 10, 25 ET 40 PERSONNES (ce dernier ca étain vissé, s'ouvrant et se ferment à velonté pour 0 fr. 50, 4 fr., 2 fr. et 3 fr.

Tuberculoses, Emulsion MARCHAIS Phospho Créosotés Catarries, Emulsion MARCHAIS Phospho Créosotés

OUATAPLASME Pansement completed in Dr LANGLEBERT Phiegmasies, Eczéma, Appendicites, Phiébites, Erysspèles, Brulures

Paris. - L. MARRISBUZ imprimeur. f. rue Cassotte

et TOUTES SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.)

LABORATORES COUTURIEUX, 18. Avenue Boche - PARIS

Trattement par le mon Rhodium B Colloidal électrique.

AMPOULES de 3 om



## LES DARTOI

CATABRNES & SHONCHITES CHRONIQUES. - Q Dess Abel PAR

#### GABAIL desodorise

s. Nombreuses attestations. Echantillon sur demande GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

CŒUR irop de Digitale suivant sa teneur en principes actifs. Dose normale: 3 cuillers

99, Rue d'Aboukir, PARIS

0 ÉCHANTILLON GRATUIT SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

## TRAITEMENT DE



LABORATOIRES DURET ET RABY 5. Avenue des Tilleuls . Papis

Ripos Fehantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS FEET

SOMMELL DE

DIGESTION · ADULTES ET Ferment pur 2 titre extrait de la muqueuse de seunes veaux PHARMACIE MIALHE A&A L.PETIT 8. Rue Favart\_PARIS ECHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS TÉLÉPH: 106-17

# COLLOBIASES DADSSESSE

COLLOIDAL GAUSSI

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

Extracazione rango appriatorio Laborato de DAUSSE e Rugaribino PARIS

Traitement des Maladies (Furoneulose, Authrax, à STAPHYLOCOQUES :

Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

(DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917 :

Académie des Serences.
Académie de Médecine,
Société Médicale des Hópitaux.
Sociéte de Chirurgie.
Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

## OXYGÉNATEUR 10 PRÉCISION

Employé journellement à l'Hépital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hépitaux civils et militaires. LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE

AVEC PRECISION ET SECURITE PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieu. - Constructeur

25, Rue Mélingue - PARIS ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

12. Bouley, Bonne-Honvaile PARIS

CAPSULES OVARIOUES

## à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

## Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

## VIVIEN

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le **Figadol**, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6, Rue d'Abbeville, 6, PARTE



# IODE COLLOÏDAL ELECTRO-CHIMIQUE VIEL

#### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

IODEOL

Iode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

IMDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores. -- Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

## **IODARGOL**

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/•.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicutrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEL & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-74 - Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64

EMETINOL

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die

Paris. - L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette



## ÉNICAL PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris . . . . 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

ADMINISTRATION \_ WASSON ET C', ÉDITEURS 120. boulevard Saint-Germain

PARIS (VI.) ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mols - DIRECTION SCIENTIFICUE -

F. DE LAPERSONNE de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médeci:

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin.

M. LETULLE
Professour à la 19-Professour à la Faculté, lecin de l'hôpital Boucicaut,

F. WIDAL Professeur de clinique médicale à l'hôpitel Cechin, Membre de l'Académie de médecine, Membre de l'Académie de médecine,

F. JAYLE Chof de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Birection.

H. ROGER

Doyen de la Faculté de Paris,

Médecin de l'Hôtel-Dien,
embre de l'Académie de médeci

M. LERMOYEZ

- REDACTION -

SECRÉTAIRES D DESPOSSES

J. DUMONT Adressertont co qui concerne la Rédaction

"Presse Médicale 120, boulevard Saint-Germain (6°) (Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

Marcel Lassé. — Les grands ædèmes ehlorurémiques en dehors des néphrites, p. 289. P. Desfosses. - Soins à donner aux moignons,

Ed. Antoine. - Un eas de tétanos tardif, p. 293.

C. Levaditi. - Technique de l'examen bactériologique des plaies de guerre en vue de l'intervention chirurgicale, p. 294.

E. Chauvin. - Les tétanos localisés des membres, p. 295.

Carnet du praticien :

J. LABOURÉ. — Hémorragie amygdalienne, p. 296. Sociétés de Paris :

Société de Médeeine légale, p. 298.

Société de Thérapeutique, p. 298. Société de Pathologie companée, p. 298 Société de Médecine de Paris, p. 298.

Société de Biologie, p. 298.

Analyses, p. 299.

Supplément : P. Nobécourt. - Hygiène des eamps et eantonnements d'une armée

Dr Bonnette. - Variétés

LIVRES NOUVEAUX. SOMMAIRE DES REVUES LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

Nouvelles

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

## Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids

et les forces GOUTTES: VI à XX gouttes par jour.
AMPOULES: 1 cc. par jour ou tous les deux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi. PARIS

## BAILLY

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, Rue de Rome, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rus Aubriot, PARIS.

SYPHILIS

Antisyphilitique très puissant

Adonté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mieux toléré que 606 et née-606 (914)

HYGIÈNE DES CAMPS & CANTONNEMENTS D'UNE ARMÉE

Par P. NOBÉCOURT

Professeur ngrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Médecin-major de 1<sup>76</sup> classe, Médecin consultant de la ...º armée.

> A M. le médecin inspecteur Lasnet, Chef supérieur du Service de Santé de la ... e armée

L'organisation et l'entretien des camps et des cantonnements tiennent une grande place dans les préoccupations du commandement et du Service de Santé. Leur confort et leur hygiene contribuent, dans une large mesure, au maintien du moral et de la santé des soldats, intimement liés l'un à l'autre.

Au début, la conduite de la guerre, l'installation et le fonctionnement des formations hospitalières ont absorbé l'activité de tous. Le bien-être des troupes a été négligé.

Quand le front a été stabilisé, on s'est mis à l'œuvre. Pendant ces derniers mois surtout, un sérieux effort a été poursuivi et des résultats très satisfaisants ont été obtenus.

Chargé, comme médecin consultant d'une armée, de surveiller l'hygiène des camps et des cantonnements, j'ai suivi au jour le jour les pro-

NATIVELLE

ENDOCRISINES

FOURNIER

THYROTOE \_OVAIRE \_ FOIE

Laboratoires FOURNIER Frères

26, Boulevard de l'Hôpital ... PARIS

etc, etc.

Granules - Solution - Ampoules.

DIGITALINE STISSALING

elle était satisfaisante ou le deviendrait à la suite de quelques améliorations, dans la plupart elle était insuffisante. Actuellement, en Avril 1918, je puis formuler une conclusion différente : les installations hygiéniques sont nombreuses, les installations défectueuses beaucoup plus rares. Ce sont les constatations faites au cours de mes visites que je vais relater. L'objectif est de réaliser des camps et des

grès réalisés. En Juillet 1917, j'écrivais, dans

mon rapport mensuel que si, dans quelques uns,

0044

cantonnements propres et confortables; quand ils possèdent ces qualités, ils sont, en effet, hygiéniques1.

Le programme comprend : la propreté du terrain, des locaux, des cuisines, des latrines; des logoments convenablement clos, aérés et chauffés, pourvus des meubles indispensables; des lieux de réunion agréables; des infirmeries amenagées; des installations d'hygiene corporelle ; l'alimentation en eau potable.

ll ne peut évidemment être partout exécuté an complet. Il faut tenir compte des nécessités de la guerre, des ressources du pays, de la densité des troupes. On ne peut demander le même confort

1. Les troupes sont en cantonnement quand elles occupent des licux habités. Les camps sont constitués par des ins-tallations sous la tente ou dans des baraques. Les troupes installées en plein air ou sous des abris improvisés sont au birouac.

Succèdané du Salicvlate de Méthyle, inodore.

#### RHESAL VICARIO (LIOUTER)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe. Rapidement absorbable, sans irritation de la peau.

Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74. bouley. Beaumarchais, Paris,

DOSES FRACTIOF NÉES : 29 contigr. tons les 4 jours (12 & 14 injettions sour une curs).

DOSES MOYENNES : 30 à 15 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject. pour uns curs).

XXVI. ANNRE. - Nº 32. 10 Jun 1918.

dans les zones saccagées et fréquemment bombardées de l'avant que dans les zones de passage ou de repos, situées plus à l'arrière, bien qu'un confort relatif puisse être réalisé jusqu'au voisinage des lignes. Mais partout, la propreté doit regner.

I. Aménagement et entretien du terrain. -Si on ne prend pas les dispositions utiles, les cantonnements et les camps deviennent rapidement sales. Les fumiers et les détritus s'accumulent; les excréments des hommes et des animaux souillent le sol; le terrain devient boueux et marécageux ou au contraire se couvre de poussière; les rats et, pendant l'été, les mouches pullulent. Un tel état de choses a bientôt nue influence fâcheuse sur la santé des hommes.

Il faut nettover le sol, créer des dépôts de inmier et des dépotoirs, construire des fours incinerateurs et des latrines.

Le nettoyage du sol est le premier travail à exécuter. Quand on a vu les moneeaux de fumier et les immondiees de toutes sortes, qui, dans beaucoup de localités, encombraient les cours et les ruelles après trois ans de guerre, on se rend compte des efforts nécessités par leur enlèvement. Faute de moyens de transport, celui-ci n'est pas encore achevé partout,

Une fois le terrain déblayé, il faut le protéger contre de nouvelles souillures. Les fumiers, les ordures, les détritus de cuisine sont déposés en des points désignés. Une fois ou deux par jour, des corvées, pourvues du matériel indispensable, les transportent en dehors de l'agglomération. Quand on n'y tient pas la main, tout est bientôt à recommencer

Lorsqu'il y a des mouches, on arrose l'emplacement du fumier et des ordares avec du crésyl à 3 pour 100.

Le nivellement du terrain, l'écoulement des eaux, le drainage du sol doivent être réalisés. On comble les trous et les dépressions, on nettoie les ruisseaux, on creuse des rigoles la où il est

Le départ des eaux est assuré autour des puits, des fontaines, des douches, des lavabos, des euisines. Facile quand le terrain est en pente, il nécessite des travaux plus importants lorsque ce dernier est plat. On conduit alors les rigoles dans des puisards, au fond desquels l'eau est absorbée petit à petit; mais les eaux savonneuses et les eaux grasses de cuisine ne tardent pas à imper-

méabiliser la terre et leur absorption se fait mal. On empierre le sol autour des points d'eau et sur l'emplacement des cuisines.

Pour établir un camp, on choisit, en principe, un terrain en pente douce, orienté au sud ou au sud-est, ensoleille, de façon que l'écoulement des eaux et l'asséchement se fassent facilement. Il n'est malheureusement pas toujours possible de réaliser ces conditions, soit que la conformation du pays ne s'y prête pas, soit que l'on désire dérober la vue du camp aux avions. Les camps installés dans des bas-fonds ont une hygiène défectueuse.

Les chemins, les rues, les routes sont entretenus, débarrassés de la bouc ou de la poussière, et, dans la mesure du possible, arrosés en temps de sécheresse. Dans les eamps, on établit des voies carrossables pour la circulation des voitures et des chevaux, des chemins pour les piétons : les premières sont faites de pierre ou de rondins juxtaposés; sur les autres on pose des caillebotis.

Un grand ennemi des camps et des cantonnements est la boue. Elle s'attache aux souliers, pénètre partout avec eux, salit les locaux. D'autre part, l'homme n'a jamais les pieds secs, au grand détriment de son bien-être et de sa santé.

Au voisinage de l'agglomération, on constitue des dépôts de fumier et des dépotoirs, pourvus d'un four incinérateur. Ils doivent être suffisamment éloignés et placés sous le vent dominant pour ne pas incommoder les occupants. On choisit des terrains incultes, secs, distants des points d'eau et des ruisseaux, dont il faut éviter la souil-

Le fumier est disposé en tas réguliers, entourés d'une rigole pour recueillir le purin et empêcher qu'il ne se répande sur le sol. Comme il constitue une ressource précieuse pour l'agriculture, il ne faut pas le traiter par des produits susceptibles de l'altèrer. Pendant l'été, pour empêcher la pullulation des mouches, on le recouvre de terre; si cette mesure est insuffisante, on l'arrose avec une solution de erésyl à 3 pour 100 ou de sulfate ferrique à 10 pour 100.

Les matières apportées au dépotoir sont traitées différemment suivant leur nature.

Les objets récupérables sont mis à part. On désinfecte les vieux linges et les vieux vêtements par la pulvérisation, avec l'appareil Vermorel, d'une solution de crésyl.

Les os sont jetés dans des fosses profondes et recouverts, à chaque nouvel apport, d'une minee couche de terre. On comble les quinze ou vingt derniers centimètres avec de la terre.

Les détritus organiques sont enfouis dans les mêmes conditions ou incinérés, L'enfouissement doit être réservé au cas on le voisinage de l'ennemi interdit l'allumage du feu. L'incinération est le procédé de choix; elle se fait à l'air libre ou mieux dans un four incinérateur.

Les fours incinérateurs sont faciles à construire avec des pierres ou des briques, réunies par du mortier de chaux ou de sable. Plus simplement encore on les creuse dans un talus ou dans un remblai.

L'enlèvement et la destruction des détritus organiques est le meilleur moyen d'empêcher la pullulation des mouches et des rats, qui, à des titres divers, crée des dangers pour l'hygiène. S'il y a licu, la dératisation sera poursuivie par



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

SOUS SES QUATRE FORMES

NAME AND ADDRESS. Médienment fégulateur d'accour que excelience, Adjuvant le plus sir des sous ésédésilement - La médienment de behir des cardingablisse d'accour se régie dans l'arterné-col-ciul, out, est pour le brightique, cept a législates el l'adiapantifette doctiones et la épipele, recite se semanifestales : n'impelle per cise considerations ; l'albumiumic, l'hydropinic, l'peur le serifique, le remêdé le plus hérêque. [farce la systès, régulatres le cours du sange.] distibles unique, salubline sie coiles rinsitre, DESES : 2 à 4 cachets par p'out. Ces cachets sont ou FORME DE COURR et se présentent a botte de .— Prix : 5 flushimes cides n'insitre, de l'accourage de l'acco

PHOSPHATÉR

CAFÉINÉE

IL II TERRITORIA PROPERTORIA

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS PRODUIT FRANCAIS •1-1• PRODUIT FRANCAIS

VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

# DMÈTYS

Vaccin anticoquelucheux curatif pour le Traitement de LA COQUELUCHE

S'emploie en inoculations sous-cutanées ou intra-musculaires.

PRIX: Boîte de 6 doses: Frs 15

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, RUE VIEILLE-DU-TEMPLE, PARIS

les procédés prescrits : virus microbien (il a été déconscillé en raison de la contamination possible des aliments), pâte toxique à base de scille, sulfure de carbone, chiens ratiers.

L'asséchement du terrain est important, dans certaines régions, pour amener la disparition des moustiques et prévenir l'apparition d'un foyer de paludisme.

Une condition indispensable au mainticn de la propreté dans les camps et les cantonnements réside dans l'installation et le bon entretien des

Dans la plupart des maisons, les lieux d'aisances sont rudimentaires. Les fosses, quand elles existent, ont une capacite très limitée. Aussi, dans les cantonnements, les cabinets ont été rapidement remplis à déborder et souillés. On s'est borné à les condamner. Depuis quelques mois, des pompes de vidange ont été mises à la disposition de l'armée, qui procède à leur récupération. Celle-ci est indispensable, car, dans les villes, la densité des maisons, la rarcté et l'exiguité des cours ou des jardins, limitent la place disponible pour les installations de fortune.

Pendant les premiers mois de la guerre, les troupes ont creusé des feuillées réglementaires. Elles sont insuffisantes quand le stationnement se prolonge ou quand les passages se succèdent. Vite remplies, elles restent indéfiniment ouvertes, car personne ne donne l'ordre de les combler. On les multiplie au hasard. Les hommes urinent de tous les côtés. Bientôt le sol est couvert et imprégné de déjections.

Une telle situation est grandement préjudiciable à l'état sanitaire. Les infiltrations contaminent les puits et les sources. Les souliers, les mains, les objets déposés sur le sol sont souillés Les mouches pullulent. S'il existe des porteurs de germes pathogènes, de bacilles typhiques, paratyphiques ou dysentériques notamment, des

Actuellement ce danger est presque partout supprimé. On creuse des fosses d'aisances profondes. On les couvre d'un plancher, percé d'orifices convenablement disposés. On les cutoure d'une paroi, on les couvre d'une toiture et on élève des cloisons pour réaliser l'isolement individuel. Ce confort est très apprécié des soldats.

Des latrines spéciales sont réservées aux offi-

Ces installations doivent être éloignées des points d'eau et placécs à une certaine distance des locaux d'habitation, tout en restant à leur portée. Leur nombre et leurs dimensions sont en rapport avec l'importance des contingents. Dans les villages et les grosses agglomérations, il en faut une pour chaque groupement et d'autres sur la voie publique. Dans les camps on les range à la périphérie. Leur emplacement est indiqué par des écriteaux. Des chemins d'accès sont amé-

Les latrines doivent être tenues très proprement. S'il s'agit d'une simple feuillée, chaque homme recouvre ses matières d'une mince couche de terre. S'il s'agit d'une grande fosse, on lave le plancher matin et soir, on répand à sa surface du chlorure de chaux. Pendant la saison chaude, pour éviter les mauvaises odeurs et la pullulation des mouches, on y verse tous les jours une petite quantité d'huile lourde de houille, qui s'étend en couche mince à la surface des matières; au besoin, on y jette chaque semaine un mélange de sulfate ferrique et d'huile lourde.

On comble la fosse avec de la terre avant qu'elle ne soit pleine. On en creuse une nouvelle à quelque distance. Le plancher doit être construit de façon à permettre son transport.

Différents modèles de latrines ont été proposés. Il n'a pas été nécessaire d'y avoir recours dans notre armée.

les fosses d'aisances sont loin des baraques, il doit y en avoir auprès de ces dernières. Ils sont faciles à réaliscr avec de la tôle; une rigole recueille l'urine et la conduit dans un puisard. Les parois sont badigeonnées fréquemment avec de l'huile lourde de houille; chaque semaine on en jette une petite quantité dans le puisard.

On a conseillé l'usage de tinettes mobiles. Elles ont l'inconvénient d'être rapidement pleines. On oublie de les vider et la corvée répugne aux hommes. Il faut des moyens de transport pour aller déverser leur contenu loin des lieux habités. Leur emplacement et le chemin qu'elles suivent sont souvent souillés.

Il y a cependant des circonstances où leur emploi s'impose, ll en est ainsi, par exemple, dans les bas-fonds marécageux où on ne peut creuser un trou sans trouver de l'eau et dans les vastes grottes ou creutes, dont je parlerai tout à

II. Aménagement et entretien des locaux. --Dans les camps et les cantonnements il existe des locaux destinés au logement, aux réunions, à la cuisine, à l'infirmerie, aux services.

Les conditions dans lesquelles est assuré le LOGEMENT des hommes different suivant les ressources des pays où les troupes séjournent, On utilise les maisons et leurs dépendances, des baraques, des tentes, des abris souterrains, d'anciennes carrières ou creutes. Dans une grande ville, longtemps soumise an bombardement, on se sert en outre des casernes qui ont été res-

Les maisons ne peuvent abriter qu'un petit nombre d'hommes. Elles sont souvent délabrées et malpropres. Il faut les nettoyer, les réparer, enlever les tentures et les papiers souillés, remplacer les vitres cassées par du papier huilé-

ries, les granges constituent de préciouses res-



sources. Mais il faut les aménager. On tapisse le toit des greniers avec de la toile ou du papier goudronné, on construit des plafonds et des parois daus l'intérieur des granges pour les rendre plus babitables. Les locaux réservés habituellement aux animaux domestiques sont nettoyés soignousement et désinéctés; leurs murs sont blanchis à la chaux, soit par badigeonnage, soit par plutérisation avec l'appareil Vernores.

L'ingéniosité des occupants arrive souvent à réaliser un semblant de confort. On s'en rend compte dans les villages en ruines des régions soumises pendant des années au bombardement ou dévastées systématiquement par l'ennemi.

Dans ces régions, les caves servent d'habitation. Elles sont plus ou moins saines suivant leur degré de sécheresse ou d'humidité. Leur défaut commun est l'absence de lumière et l'insuffisance d'admitien.

Les baraques sont maintenant très nombreuses. Elles servent au loguemet dans les camps. Les deux types employés sont les baraques Chambréeg ou de section et surtout les baraques Chambréeg ou de section et surtout les baraques Adrian. Ces dernières, plus vastes et plus hautes que les autres, sont les mellieures. Bien installées, elles réalisent un confort suffisant. Il faut les édifer sur un terrain sec, aplanir et tasser le sol, le recouvrir, si possible, de sable ou de gravier fin. A l'extérieur, on creuse, le long de la paroi, un caniveau pour receuillir l'eau de pluie qui tombe du toit; il aura une inclinaison convenable pour la conduiré a fun ruisseau ou à un puisard.

Les baraques réservées aux officiers sont divisées par des cloisons en chambres à une ou deux places. Une pièce sert de salle à manger.

Il existe dans la règion d'immenses carrières ou creutes. Certaines, très vastes, peuvent loger un bataillon et même davantage. Elles sont très utilisées dans la zone de feu. Quand elles sont séches, elles sont appréciées l'hiver, car il y règne généralement une température douce. Quand elles sont humides et froides, on ne doit s'en servir qu'en eas de nécessité. Leur aération est très inégale. Dans les unes, le renouvellement de l'air est insuffisant; les gaz de la respiration, la vapeur d'eau s'amassent dans la profondeur: il faut assurer le renouvellement de l'air en perçant à la perforatrice des cleminés d'aération ou en installant des ventilateurs. Dans les autres, au contraire, de nombreuses ouvertures entraînent des courants d'air continuels: on les supprime en fermant les orifices et en élevant des cloisons en des points convenablement choisis. Quand il est possible de le faire, les ereutes sont éclairées à l'électricité.

Les mêmes remarques s'appliquent aux abris souterrains ereusés par le génie.

Quel que soit le local destiné au logement des troupes, il faut éviter l'encombrement. On en connaît les fâcheux effets sur la santé et le rôle dans la propagation des maladies contagieuses. Sans doute, dans bien des circonstances, le manque de place ne permet pas de l'éviter. Mais, en temps habituel, il ne doit pas exister dans les zones de l'arrière, où des installations suffisantes peuvent être réalisées.

De même que le terrain, les locaux d'habitation doivent être proprese et nettoyés régulièrement. Les fenêtres seront ouvertes plusieurs leures par jour pour renouveler l'air et laisser pénêtrer la lumière. Il faut enlever pendant la journée les moyens de eamoullage mis en place pour la nuit.

En hiver, le chaufigge est assuré soit par les cheminées dans les maisons, soit par des poèles pariout ailleurs. Il faut deux, et même trois poèles durant les grands froids, pour chauffer une baraque Adrian. Leur action est plus efficace quand on les place au milleu et non aux extrémités prés des portes.

Le couchage est resté défectueux pendant longtemps. Les hommes dormaient sur la paille étendue sur le sol et ils n'en avaient pas toujours. Dans bien des endroits, elle était trop rarement renouvelée, humide ou poussièreuse; elle contribuait à la transmission des parasites. Le soldat se reposait mal et était mécontent.

Actuellement eet état de choses est heureusement modifié. Presque partout et même jusqu'au voisinage des lignes, il y a des couchettes et des naillasses.

Les couchettes sont isolées ou assemblées. Les premières consistent en un cadre de bois, reposant par quatre pieds, et portant un lit de planches ou de treillage métallique. Les autres sont placées côte à côte et superposées on deux étages.

Dans les baraques Adrian on dispose ces dernières en deux rangs suivant la longueur. Tantôt elles sont placées au milieu et opposées par la tête; tantôt elles sont adossées aux parois et laissent un passage médian.

Au début, on mettait dans les baraques autant de conchettes qu'elles pouvaient en contenir. Il y avait encombrement. Depuis quelques mois on réserve, soit au centre, soit à chaque extrémité, des emplacements libres; neublés de tables et de bancs, ils servent de réfectoires et de lieux de réunion. Ainsi installée, une baraque Adrian peut loger 120 hommes, ce qui est suffisant.

Les paillesses assurent un confort meilleur que la paille nue; elles sont plus propres et plus économiques. Les enveloppes seront lavées aussi souvent qu'il sera nécessaire. La paille sera changée de temps en temps.

La paille qui a servi au couchage est brûlée. A moins qu'elle ne renferme des parasites, elle peut être utilisée pour la litière des chevaux.

Lorsque les approvisionnements de paillasses sont insuffisants, on les remplace par des paillassons ou par des sacs de couchage.

Quand il y a de fortes concentrations de troupes, les troupes doivent s'installer au bivouac sous la tente, dans des eagnas ou des abris improvisés.



1913. – Gand: Médaille d'Or

## NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

**DÉPRESSION NERVEUSE** 

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.

## 1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

## FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances.

Le confort laisse alors naturellement à désirer.

Des lieux de réunion sont mis à la disposition des hommes pendant les heures de repos. Pour les attirer, ils doivent être propres, confortables, chauffés l'hiver, et même coquets. Les Foyers du soldat et les Foyers-cantines fondés par la Société de secours aux blessés militaires, l'Union des Femmes de France, l'Union franco-américaine. l'Œuvre des dames anglaises, l'Œuvre de la goutte de café, sont très appréciés. Ils existent maintenant dans beaucoup de camps et de cantonnements, jusqu'au voisinage même des lignes. Ils sont installés dans des maisons ou dans des baraques.

Les soldats y font leur correspondance, y jouent aux cartes, aux dominos, aux dames, y consomment, moyennant une légère rétribution, des boissons hygiéniques, café, thé, chocolat, ce dernier particulièrement apprécié. Ils y trouvent même parfois un petit magasin pourvu des objets usuels. Ils les fréquentent assidûment. Leur affluence est telle à certaines heures que la plupart des locaux sont trop exigus.

Les directeurs des Foyers organisent des concerts, des représentations théâtrales. Leur rôle pourrait être étendu. Dans les camps et eantonnements de repos, ils pourraient être chargés d'organiser des jeux de plein air et des sports, auxquels se livrent volontiers les soldats des jeunes classes. Lors d'une de nos visites, l'un d'eux avait organisé un match de foot-ball entre Français et Américains alors présents dans le secteur.

Les Foyers du soldat rendent de grands services à l'armée. Ils constituent un excellent moyen de lutte antialcoolique, en enlevant des clients aux cabarets. Ils ne sont pas encore assez nombreux. Tous les camps et cantonnements devraient en posséder.

Les cuisines doivent avoir leurs emplacements réservés. On les choisit, autant que possible, en

bordure de l'agglomération et au voisinage d'un point d'eau potable. S'il n'existe pas de locaux appropriés, on construit des appentis pour abriter les cuisines roulantes ou des baraques contenant des fourneaux. Le sol est empierré ou cimenté pour en permettre le lavage. L'écoulement des eaux doit être assuré. Les détritus sont réunis en tas toujours dans le même endroit et transportés, deux fois par jour, au dépotoir pour y être enfouis ou incinérés. Des baquets sont placés dans le voisinage pour le lavage du matériel à l'eau chaude. La propreté doit être minu-

Ces précautions empêchent l'afflux des mouches. Au besoin, on arrose les détritus et le terrain qu'ils ont occupé avec une solution de crésyl à 3 pour 100.

Un local spécial est organisé pour servir de garde-manger. Les ouvertures sont garnies d'un fin treillis métallique pour empêcher la pénétration des mouches,

Dans quelques camps, des baraques, placées a proximité des cuisines, servent de réfectoires. Il faut également un local installé pour abriter

la Coopérative de l'unité occupante. Cette institution tient actuellement une place importante dans la vie des troupes. Elle intéresse l'hygiéniste, car elle permet aux hommes de se ravitailler dans de bonnes conditions.

Une infirmerie bien installée est indispensable dans un camp et dans un cautonnement. Il y a peu de temps toutefois qu'on s'en est rendu compte. Jusqu'ici, le médecin devait, le plus souvent, occuper un local désigné au hasard : ce n'était pas toujours le meilleur. Ne disposant que du matériel transporté par la voiture médicale, il lui était impossible de mettre un malade en observation ; aussi les évacuations non justifiées étaient-elles nombreuses.

Actuellement il existe des infirmeries de cantonnement. On poursuit partout leur création. Le médecin, en arrivant, doit les trouver installées et prêtes à fonctionner.

Elles occupent une maison, une cave, une portion de creute, une baraque. Elles ne peuvent toutes être organisées sur le même modèle, car il faut tenir compte des ressources de la localité. En principe, il faut : une salle d'attente, une salle de visite, une salle de pansements, un cabinet dentaire, deux ou trois salles meublées de couchettes pour les malades, un réfectoire. Les dépendances comprennent : la cuisine, des lavabos, des latrines. Les aménagements réalisés dans des baraques Adrian peuvent servir de type.

En permettant de soigner au corps les petits malades, les infirmeries de cantonnement contribuent grandement à la conservation des effectifs.

Une chambre de sulfuration constitue un complément nécessaire. Elle sert pour la désinsectisation des vêtements. Elle est facile à installer dans une chambre ou une petite baraque, dont les parois sont bien closes.

Quand il n'en existe pas à proximité , il convient de faire une petite installation de douches, réservée à l'infirmerie, pour le traitement des pouilleux et des galeux.

L'organisation d'un camp et d'un cantonnement comporte encore l'installation des ÉCURIES. Calles-ci doivent être strictement réservées aux animaux : il ne faut pas qu'un même local serve tour à tour aux hommes et aux chevaux. Dans un camp, les écuries doivent être séparées du quartier réservé aux hommes. Actuellement. d'ailleurs, il existe des camps et des cantonnements différents pour l'infanterie, l'artillerie et la cava-

Les écuries seront tenues proprement. Le fumier sera enlevé fréquemment et traité comme il a été dit plus haut. L'écoulement des eaux sera

III. Installations d'hygiène corporelle. - La

### Iso-Valérianate de Bornyle Bromé

(0,15 de produit par capsule)

#### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux Régulateur de la Circulation et de la Respiration

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéoi

(2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs.

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS

propreté corporelle est un élément important de confort et d'hygiène. Chaeun apprécie le bien-être qu'il ressent après s'être lavé et avoir revêtu du linge propre. La douche réalise la meilleure prophylaice contre les affections parasitaires de la peau et du cuir chevelu.

l'endant des mois, l'hygiène corporelle a été rudimentaire dans les armées. Les troupes en ligne restaient de longues périodes sans pouvoir se déshabiller ni se laver. Dans les cantonnements elles n'avaient à leur disposition que les puits, les foutaines, les rivières : rien n'était installé pour supplèer à leur insuffisance ou à leur absence dans nombre de localités.

Plus tard, on a délivé aux régiments des appareits à douches qu'ils transportaient avec eux. Les installations de fortune, qui permettaient leur cuploi, manqualent du confort le plus élèmentaire, surtout en liver. Ils n'en ont pas moins rendu de grands services et ils en rendraient dans une guerre de mouvement.

Actuellement, il existe des ÉTABLISSEMENTS DE DOUCHES fixes dans la plupart des camps et cantonnements. C'est un grand progrès.

Ils sont installés dans des habitations ou dans des harques. Dens plèces sont nécessaires, Dans l'aine, qui contient des hances et des clous ou des patères pour suspendre les effets, les hommes se déshabilient et s'habilient. Dans l'autre se trouve l'appareil à quatre ou huit pommes. Une cabine spéciale est réservée aux officiers.

Le sol doit être empierré ou cimenté et recouvert de caillebotis. Une canalisation conduit l'eau usée dans un ruissean ou, à défaut, dans un puisard.

Autant que possible, les douches sont établies auprès d'un point d'eau pour faeiliter les opérations et au voisinage de l'infirmerie, ear ce sont les infirmiers qui en assurent le service, sous la direction du médecin. Il est, en outre, possible ainsi d'effectuer le traitement des all'ections paraUne installation complète doit comprendre une salle réservée aux coiffeurs.

Les douches seront largement distribuées. Au repos, les soldats y sont conduits chaque semaine par les soins du commandement. Ils doivent, d'autre part, pouvoir s'y rendre à leur gré; à cet effet, l'établissement sera ouvert, chaque jour, un temps donné, pendant les heures de liberté.

Une grande amelioration consisterait à annexer aux douches une lingerie, qui ferait l'échange du linge sale contre du linge propre.

Östte pratique est réalisée dans les Sections des Abggiène coprolle mises à la disposition des armées depuis Août 1917. Ces formations sont autonomes. Elles possèdent le matériel nécessaire à leur installation et à leur fonctionnement. Elles peuvent doucher simultanément quarante homnes. Elles ont une étuve à vapeur qui permet de désinfecter, en vingt ou trente minutes, les cites qui sont séchés par un dispositif spécial.

Les camions-douches automobiles, dont l'emploi a précédé celui des S. H. C., sont basés sur le même principe.

Les installations de douches doivent être ponssées jusqu'au voisinge des lignes, pour être à la disposition des troupes en réserve. Les grands établissements, tels que les S. H. C., sont placés sur les voies de descente des lignes, pour permettre le nettoyage des hommes aussi rapidement que possible.

Les douches ne suffisent pas pour assurer l'hygiène corporelle. Il faut que le soldat puisse faire sa toilette une ou deux fois par jour. Dans les petits cautonnements, il se lave au puits, à la fontaine, à la rivlère. Dans les grands cantonnements et dans les camps, la chose est impossible.

Il est donc nécessaire d'installer des LAVABOS. Leur nombre et leurs dimensions sont en rapport avec l'importance de la oppulation militaire. On les place dans une baraque; le sol est empierré ou cimenté; l'écoulement de l'eau usée est assuré. Le dispositif suivant est en général réalisé: l'eau est versée par un tonneau ou une canalisation à l'extrémité d'un caniveau supérieur incliné en pente douce sur lequel elle coule; elle tombe à travers des trous percés de distance adistance dans une auge inférieure également inclinée, qui se vide par l'extrémité la plus basse. Chaque homme a donc à sa disposition pour se laver un fliet d'eau propre.

Des LAVOURS viennent complèter les installations d'hygiène eorporelle. On utilise les lavoirs nunicipaux ou on en installe de nouveaux, en tenant compte des ressources en eau de la localité. Ils sont indispensables pour que les hommes puissent laver leur linge. Les blanchisseries d'armée ne les suppléent pas, ear elles ne reçoivent que le linge réglementaire.

IV. Alimentation en eau potable. — L'hygiène des camps et des cantonnements n'est pas réalisée, s'ils ne sont pas pourvus d'eau pure en quantité suffisante. Quand on choisit l'emplacement d'un camp, il importe de se préoccuper de cette quesion.

Une eau propre, au sens usuel du mot, n'est pas tosijours une eau pure pour l'hygiéniste. Il appartient aux laboratoires de toxicologie de groupes de brancardiers divisionnaires et alloratoire de l'armée de pratiquer les analyses chimiques et bactériologiques utiles, puis de poser des paneartes portant une des mentions suivantes : eau potable, eau nà ne consommer qu'après épuration, eau dangereuse à boire même après épuration.

Sur la majeure partie du territoire de l'armée, l'eau est suffisamment abondante : on rencontre en grand nombre des ruisseaux ou des rivières, de petites sources, des puits peu profonds. Bit est facilement contaminée par les souillures de surface ou les infiltrations du sol. Dans beaucoup d'endroits, elle est dangereuse ou doit téré épurée.



AUTO-INTOXICATION

Des mesures sont prises pour parer à cet in-

La propreté du sol et sa protection dans le périmètre d'un puits ou d'une source en évitent la souillure. On interdit les dépoits d'ordures et de fumiers, l'établissement de latrines, les soins de toilette, le lavage du linge; on empierre le terrain.

Le Service des eaux de l'armée procède au curage et à la désinfection des puits et des bassins de captage. Il place des pompes qui suppriment la souillure par les récipients malpropres qu'on plonge dans l'eau. Quand on est obligé de puiser l'eau, les récipients doivent être propres.

Toutes les fois qu'il en tuéessaire, on strilise l'eu par la Juvellisation. Elle se pratique dans des tonneaux ou dans des bases en ciment, dans les-quels on ajonte à l'eun la quantité d'eun de lavel nécessaire. Elle denande un soin particulier et une surveillance rigoureuse : l'eun doit être remonvelée régulièrement, les récipients doiventêtre nettoyés fréquemment, l'eun de Javel doit être bien nouvelée régulièrement, les répients doit être bien nouvelée régulièrement, les es précautions, l'eau preud un mauvais goût. Il faut reconnaître que les hommes ne boivent pas volontiers l'eau javellisée; d'ailleurs pendant l'été, elle est tiréde et peu agréable. Aussi le personnel chargé de la javellisation renonce-t-il souvent à la partique; elle est araneune faite d'une façon sérieuse.

Toutes les fois qu'il est possible et que l'importance de la population utilitaire le nécessite, on installe la jacelitation automatique. L'appareil le plus utilisé est celui de Villa. Le génic installe alors une moto-pompe ou une canalisation qui amènent l'eau dans un réservoir. Le fonctionnement des appareils doit être contrôlé fréquemment; leur surveillance est confiée à des pharmaciens auxiliaires sous l'autorité du médecin-chef du laboratoire de l'aruée.

Quand l'eau manque dans une localité, on est obligé d'aller la chercher plus ou moins loin. Les corps de troupes possèdent des tonneaux montés sur roues qu'ils utilisent à cet effet. Il appardient au médechi de s'assurer que l'on prend de l'eau potable. Il doit veiller à la propreté du récipient pour éviter qu'il ne la contanine, comme le fait a été constaté : des examens bactériologiques ont uontré que de l'eau stérile prise à un poste de javellisation était devenue très riche en microles au bout de queques heures.

L'emploi des tonneaux n'est qu'un pis aller. Aussi le Service des eaux a-t-il, pour un certain nombre de camps et de cantonnements, établi des eanalisations qui amènent dans de bonnes conditions de l'ean captée à distance.



L'organisation et l'entretien des camps et des cantonnements, en tenant compte des données qui viennent d'être exposées, assurent anx troupes hygiène et confort. Elles n'ont qu'à s'y installer comme des voyageurs à l'hôtel.

Der résultats satisfaisants ne sont obtenus que «il existe des services stables, réalisant la coordination et la continuité des plans et de l'exécution. Le bon on le mauvais état des camps et des cantonnements dépend des majors de cuntonnement. Il n'ont pas toujours assez d'autorité on de compétence. Souvent ils ne disposent pas d'une main-d'euvre et d'un matériel suffisants. Les équipes sanitaires rendent de grands services; elles ne sont pas assex nombreuses.

Le rôle des médecins est très important. Ils ne doivent pas oublier qu'ils sont lygiénistes autant que médecins, que l'hygiène concourt grandement à la conservation des effectifs. Conseillers techniques du commandement, ils provoquent les mesures nécessaires, veillent à leur exécution, s'emploient activement à démontrer leur utilité et leur simplicité.

La guerre est une execliente école d'hygiène

pour tous, médecins, officiers et soldats. L'hygiène est devenue pour beaucoup d'eutre cux une habitude et un besoin. Il faut espèrer que cet état de choses persistera pendant la paix. Rentrés dans la vie civile, administrateurs et administrés se sonviendront sans doute des leçons de choses qui actuellement sollicitent chaque jour leur attention et voudront en poursaivre l'application dans leurs fermes, leurs villages et leurs villes. Il appartiendra aux médecins, qui auront vécu avec eux aux armées, de les guider et de leur rappeler les hénéfices que leur santé et leur moral ont retiré d'une hygiène bien comprise des camps et des eantonmements.

#### VARIÉTÉS

LES MUTILÉS DES GUERRES PASSÉES. HOTEL DES INVALIDES, TARIF DES PENSIONS.

De tout temps, les rois et les gouvernants se sont préoccupés du sort qui était réservé anx soldats blessés pour la défense du pays.

Mais, comme à la suite de chaque guerre le nombre des mutilés était toujours supérieur à celui des pensionnés, beancoup d'entre eux vivaient de la charité publique, en mendiant on vagabondant.

Dans les siècles de barbarie, que les blessés étaient malheureux! Ils étaient exploités par les charlatans, les médicastres ambulants, qui suivaient les armées en vendant des vuluéraires, des baumes, de l'eau d'arquebusade!

Le Service de Santé n'existait pas, les capitaines, tant qu'ils furent propriétaires de leurs compagnies et responsables de leurs hommes, les firent souvent traiter à l'enrs frais. Mais beaucoup de ces blessés étaient recueillis dans les hospices, les couvents et les maisons charitables. Quelques-ma préféraient courir de porte en



MASSON ET Cio, ÉDITEURS, LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE, 120. BOUL. SAINT-GERMAIN, PARIS

#### DERNIERS VOLUMES PARUS:

WEINBERG et SEGUIN : Gangrène gazeuse (Bactériologie, Reproduction expérimentale, Sérathérapie). 1 vol. gr. in.8° de 4% pages, figures et 16 planches en noir et couleurs . 20 fr. HARTMANN : Les Plaies de Guerre et leurs complications immédiates. 1 vol. in.8° de 200 pages . . . 8 fr.

 DARIER: Précis de Dermatologie, deuxième édition revue et augmentée. 1 vol. in-8° de 861 pages avec 195 fig. 18 ft.

LACAPÈRE: Traitement de la Syphilis par les composés avseniceux, 4 volume in-8° de 198 pages. . . . . . . 4 fr. 50

Majoration syndicale provisoire de 10 0/0 sur les prix indiqués.

porte, tendant la main, quêtant leur subsistance « en étalant la hideur de leurs plaies » (Cabanes).

L'idée d'une retraite pour les vieux soldats apparut bien plus tard, cependant elle avait été déjà mise en pratique chez les anciens :

Le Prytanée des Grees n'étaiteil pas « un temple, où étaient recueillis et nourris aux frais de l'Etat tous les citoyens que leurs vertus ou les services rendus avaient voués à la reconnaissance de la République ». Plutarque les féliciteainsi d'avoir donnéee bel exemple d'humanité: « Vous seuls de tous les peuples, o Athéniens, avez consacré par une loi que les citoyens devenus inculties au service de l'Etat seraient entretenus à ses prais. » [In Mémoire de Percy et de Vuillamer.

A Rome, l'organisation fut encore plus complète: l'État donnait une somme déterminée aux vieux soldats pour assurer leur existence jusqu'au terme final, puis il substitua des dons de terre à cette indemnité (Cabanès).

Charlemagne, Louis XI, Charles IX placèrent leurs vieux serviteurs mutilés dans les riches abbayes, en qualité de frère lais. On ne songea que plus tard à les grouper dans un hôpital.

Ce fut Sully, ministre d'un roi « né sur le trône, mais élevé au milieu des paysans », qui cut l'honneur de créer la première maison d'invalides au faubourg Saint-Marcel et fit prélever des impôts « pour nourrir et médicamenter lesdits blessés de l'armée ».

Un contemporain, le philanthrope Nicolas Ilouel, apothicaire parisien, créa aussi la Muison de la Charité chrétienne dans laquelle il admit « des soldats estropiez ». Il réva même d'une amaison idéale », où seraient groupés « divers arts et métiers pour stropiats ». En Houel, nous pouvons saluer un précurseur de la rééducation physique des mutilés, qui est de nos jours une œuvre si utile, si féconde.

Henri IV subventionna ces diverses institu-

tions et décida que « les veuves et les orphelins de ceux qui estoient morts en son service aux guerres passées, fassent exemptez de toutes les charges publiques ».

En résumé les invalides célibataires étaient reçus dans nos abbayes de France, où ils étaient logés, nourris et vétus comme des frères lais et les invalides mariés recevaient une pension annuelle de 100 livres.

Mais tous les estropiés n'étaient pas ainsi secourus. Aussi, nombre d'entre eux se répandaient-lis dans les grandes villes, où ils allaient grossir l'armée des mendiants et devenir les pensionnaires des Cours des Miraeles.

Pour réprimer les abus des « stropiats », Louis XIV înt amené à créer l'Hôtel des Invalides, qui fut édifié par Libéral Bruant et décoré par le neveu de Mansart.

Le maréchal de Vauban, tout en approuvant cette institution royale, trouva qu'elle ne répondait pas à son but : « Cette grande cour où l'on voit ordinairement des 7 à 800 houness se promence en gens qui ne secont que devenir ni que faire, fait un montre aux yeux des passants qui a des ressemblances désagréables et des aires de finimantise peu définance. Il est certain que la disposition des Invalides en l'état qu'il sont, ne fait pas assez l'effet qu'il serait à désirer sur l'esprit des troupes, qui considèrent et établissement comme une espèce d'honnéte hôpital dirigré pour les misérables, où on les reçoit que quand ils n'en peuvent plus...»

Dans ses Oisivetés et sa Correspondance, Vauban admet qu'il y a trois sortes d'invalides :

a) Les invalides parfaits, qui sont les aveugles, manchots des deux bras, ceux qui ont perdu les deux jambes et les paralytiques incapables de se servir des pieds ou des mains.

 b) Les invalides imparfaits, qui peuvent rendre encore quelques services, comme de garder les bestiaux, servir de portiers, exercer un petit commerce, filer, tricoter, coudre, faire un ouvrage aisé et peu pénible.

c) Les invalides de service qui, étant encore jeunes et non estropiés de tous leurs membres, tels que sont les manchois, les jambes de bois, les borgnes, qui les empêchent de rester au service, mais non de remplir certaines fonctions, où il y a peu de mouvement à faire.

Et Vauban, avec son sens pratique, fait suivre ccs considérations du tarif des pensions qu'il proposait de distribuer aux mutilés des deux premières catégories:

a) PENSIONS DES MUTILÉS DE LA IT CLASSE: IS sous par jour on 22 livres 30 sous par mois leur vie durant, savoir : 10 sous pour le maltre et 5 sous pour le valet, parce qu'ils ne sauraient se sevrir eux-mômes et que, de nécessité, il leur faut quelqu'un pour les servir, les conduire ensuite dans les lieux de leur naissance, chez leurs parents, pour en avoir soin, ou dans des couvents à leur chôx, aux dépens des Invalides.

« b) Pensions des mutilés de la 2º classe : 5 sous par jour ou 2 écus et demi par mois et les envoyer chez leurs parents où ils pourraient gagner une partie de leur vie en faisant quelques menus ouvrages, même se marier et faire des enfants, chose pour laquelle on ne saurait avoir trop d'attention; et pour les honorer dans leur province, leur permettre le port de l'habit militaire les jours de fêtes solennelles, leur donner un banc distingué à l'église et la primauté au pain bénit et à l'offerte, le rang à la procession après les seigneurs et les magistrats du lieu et pour donner à la jeunesse le goût de la guerre, faire payer à ces invalides leur pension de la main à la main, en les traitant de Monsieur. Toutes ces distinctions, données aux invalides, feraient venir l'envie aux jeunes gens d'aller à la guerre et quand ils y seraient une fois engagés, ils déserteraient bien moins qu'ils ne le font... »

(Voir la suite, p. 381.)

# NÉOL

Formules
DES HOPITAUX DE PARIS

## GARGARISMES NÉOLÉS

1° 2 cuiller. à potage par verre d'eau ( Néol . . . . . . . . . . . 1/2 flacon

2° Eau q. s. pour 1/2 litre de gargarisme. Bicarbonate de soude (ad libit.).

## IRRIGATIONS NÉOLÉES

Néol . . . . . . . . . . . 100 gr.
Eau bouillie , . . q , s. pour 4 litre.

A utiliser selon technique de Carrel
au lieu et place des divers hypochlorites,

EAU NÉOLÉE

dans tous les eas, doit remplaeer l'au oxygénée irritante et altérable

Néol . . . . . 1 partie Eau . . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimés alealins des principes du Néol) ne peuvent rem placer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hygiéniques.



# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

## L'IODONE ROBIN <u>est la</u> meilleure et la plus assimilable des préparations iodées.

Ne pas confondre l'IODNE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires, dans le but de surprendre la bonne foi du public.

Ces préparations ne sont pas de véritables iodo peptones car la plupart sont à base d'albumine, d'albumose (Poptone de gelatine), de glycocolle ou bien de glycogène et même à base d'huile de ricin, tandis que l'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYPSIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Poir les comptes rendus de l'edadémie des goiences en Otai 1941).

L'IODONE ROBIN a été consacré par une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le D'Boulaire (intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906). L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées:

1° La Seule à base de Peptone Trypsique;

## 2° La seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE;

3' La Seule qui ait eu un rapport favorable al Académie de Médecine par le Professeur Blache (séance du 26 mars 1907).

L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans:

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-moteurs et en activant la circulation du sang.

#### MODE D'EMPLOI :

IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de lati ou de vin blanc, etc. Dans les manifestations goutteuses, on l'emploie à la doss de 40 à 50 gouttes par repas.

IODONE INJECTABLE: Une Ampoule de 2 centimètres oubes par jour (dosée par centimètre cube à 0 gr. 02 et à 0 gr. 04 d'iode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IDDONE.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

transférés sont (IV°). Laboratoires GALBRUN PARIS Petit-Muse, du rue 10, Les et 00 I VIO.

# IODALOSE GALBRUN

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combination directe et entitérement stable de l'Iode avec la Paptons
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
(Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International de Médecine, Paris 1990).

## Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

Doses Moyennus: Cinq à vingt goultes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE: LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS

# PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTID IENNES : 5 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Echantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 18, rue Oberkampt, PARIS

Monsieur Galbrun met gracieusement à la disposition des médecins-chefs des formations sanitaires es flacons d'Iodalose qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés.

# Recalcification INTENSIVE par assimilation MAXIMA

Si l'on veut reminéraliser un phosphaturique, c'est presque inutilement qu'on lui fera absorber pendant des mois des phosphates minéraux, tandis qu'on arrive plus facilement au but si l'on peut di fournir des sels ayant déjà subi quelque

ORIENTATION VITALE la remineralisation des tissus sera faite à

l'aide de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE Professeur Albert ROBIN CONTOUNT

DU

DOCTEUR PINARD

obtenu à L'ETAT COLLOÏDAL

# LE PHOSPHARSYL

est le même produit contenant 3 Centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche

Laboratoires du Docteur PINARD, Angoulême (Ch.º)

TROUBLES DE DENTITION **MIAHN** п ш ARI

·TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE

# TRICALCINE



CROISSANCE - RACHITISME

## RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# TUBERCULOSE PULMONAIRE-OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

CROISSANCE
ALLAITEMENT
TROUBLES DE DENTITION
DYSPEPSIES ACIDE

**CONVALESCENCES** 

se vend: TRICALCINE PURE

POUDRE, COMPRIMÉS, GRANULÉS ET CACHETS

TRICALCINE CHOCOLATÉE préparée spécialement pour les enfants

TRICALCINE

Méthylarsinée Adrénalinée Fluorée RACHITISME SCROFULOSE

CARIE DENTAIRE

ANÉMIE

**FRACTURES** 

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS " SCIENTIA ", 10, RUE FROMENTIN, — PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE · TUBERCULOSE ·

Au moment où l'Infirmerie de l'Hôtel des Invalides va s'ouvrir pour recevoir les blessés de la grande guerre actuelle, nous pouvons, comme Vauban, conclure à la nécessité :

1º De réserver eet hôtel aux invalides parfaits, aux manicrots, aux paralytiques complets, qui sont sans famille et ont besoin de soins constants;

2º De pensionner les invalides incomplets, de leur réserver de nombreux emplois publics, de les faire figurer dans les cortèges des glorieux anniversaires, ear tous ces mutilés, entourés de l'estime publique, seront un exemple vivant de patriotisme pour les jeunes générations.

D' BONNETTE, Médecin militaire

TRANSFUSION DIL SANG

MORT DU MÉDECIN AIDE-MAJOR LE GOFF.

Après Rosenthal, Hallopeau et Thévenard, Pierre Duval, avec son ingéniosité bien connue, a encore simplifié l'instrumentation et la technique

de la transfusion du sang, indiquées par Jeanbrau.

Instrumentation. — 1° Un tube de verre scellé à la lampe, contenant 30 cm3 de solution stérilisée

de citrate de soude à 10 pour 100. 2° Une ampoule de 1 litre graduée (ampoule Carrel pour liquide de Dakin).

3º Deux tubes de caoutchouc avec canules en verre, à pointe terminale en biseau, avec agrafe d'Hallion latérale pour fixer la canule à la veine, en enroulant autour de cette agrafe le catgut qui aveugle le vaisseau sanguin.

4º Un tube de caoutchouc doté, à une de ses extrémités, d'un embout labial en verre contenant du coton stérilisé, et à l'autre extrémité, d'une ampoule de verre (filtre-air), garnie de eoton stérile, avec pointe traversant le bouchon de caoutchoue, qui obture le flacon récepteur.

Technique. - RECUEIL DU SANG. - 1º Dénuda-

tion, ouverture et fixation proximale de la veine à la canule du premier tube

2º Fixation du second tube à l'ampoule de Carrel, placement d'une pince hémostatique au ras du flacon.

3º Mise de la solution de eitrate de soude dans le récipient. - Le sang y arrive par le tube qui plonge dans la solution citratée. - Agiter constanıment pour mélanger sang et citrate.

4º Enfin, placer une pince sur la veine du donneur - ligature, suture cutanée.

INJECTION DU SANG. - 1º Découverte de la veine du récepteur, ligature distale, fixation de la veine à la canule terminale du deuxième tube (préalablement fixé au flacon Carrel). Mais cette fixation ne doit être faite qu'après avoir laissé échapper quelques gouttes de sang, qui chassent l'air du tube et ne le resoulent pas dans la veine : Cette précaution est de la plus haute importance.

2º Placer le tube insufflateur muni du bouchon obturateur et souffler avee la bouche pour chasser le sang dans la veine du récepteur. S'arrêter avant de refouler les dernières gouttes de sang.

3º Ligature de la veine et suture cutanée.



Comme le dit Jeanbrau : « La description de ces divers temps est infiniment plus difficile que l'opération elle-même. »

Ainsi modifiée, la transfusion est à la portée de tout le monde et peut être pratiquée dans toutes les ambulances par le plus modeste praticien : Elle est, d'après Rosenthal, « unc opération usuelle de petite chirurgie ».



La transfusion du sang, aujourd'hui si facile, était pratiquée, dans l'ancien temps, avec une certaine appréhension, tant les chirurgiens

redoutaient les embolies et l'entrée de l'air dans le torrent circulatoire.

Cette opération évoque aussi en nous le souvenir de la mort d'un de nos aînés, donneur volontaire d'une prise de sang,

En Décembre 1872, entrait à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce un ancien blessé de la guerre, atteint d'un trajet fistuleux de la région fessière. Amaigrissement notable, teint cachectique, faibles hémorragies secondaires. Mais un jour une hémorragie plus forte apparut et le professeur Gaugeot décida, pour essayer de sauver le malheureux, de lui faire une transfusion du sang.

L'appareil de Charrière, avec son bouchon flotteur en moëlle de sureau, fut apporté et, séance tenante, le professeur demanda un donneur volontaire.

Le major de promotion, le Dr Bousquet, directeur actuel de l'École de médecine d'Orléans, s'offrit spontanément, mais le médecin stagiaire Le Goff réclama cet honneur, « puisque le blessé, disait-il, est couché dans mes lits ».

Le professeur, se rendant à cet argument, choisit Le Goff comme donneur et fit la transfusion devant tous les stagiaires, accourus pour assister à l'opération.

Le soir, dans tout le quartier latin, le jeune camarade fut fêté, porté en triomphe, pour s'être offert à donner son sang '. Mais, trois jours après, il fut atteint d'une grippe avec congestion pulmonaire qui dégénéra en pleuro-pneumonie, puis évolua lentement en un processus specifique, qu'un long séjour en Algérie ne put enrayer.

1. La note nº 6.822/D.A. du 22 Décembre 1917 accorde 1. La note nº 0.822\_DA. au 22 Decembre 1911 accorne actuellement aux donneurs de sang « une permission de 10 jours qui devra, autant que possible, s'ejouter à leur permission de détente, pour récompenser ces hommes et permettre à leur organisme de se renettre de la saignée qu'ils autent volondairement consentie. Ils seroin, en outre, l'objet d'une proposition régulière pour la médaille d'argent des épidémies



Le PREMIER Produit FRANÇAIS

qui ait appliqué L'AGAR-AGAR au traitement de la CONSTIPATION CHRONIQUE

# THADLAXII

LAXATIF-RÉGIME

agar-agar et extraits de rhamnées

Posologie PAILLETTES : 1à 4 cuil. à café à chaque repas CACHETS .. 1 à 4 à chaque repas COMPRIMÉS.. 2à8á chaque repas GRANULÉ..1à 2 cuil.à café à chaque repas (Spécialement préparé pour les enfants)

Echantillons & Littérature sur demande adressée: LABORATOIRES

DURET & RABY

f. Borremans del. 5, avenue des Tilleuls

HOLÉOKINASE 6a8 Ovoides par jour

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DE L'ENTEROCOLITE *MUCOMEMBRANEUSE* 

En 1874, Le Goll expira, dans les bras de ses parents éplorés, victime d'une grippe infecticuse, qui avait provoqué on réveillé une diathèse peutêtre endormie.

De constitution robuste, notre ainé semble avoir été mis en état de réceptivité morbide, moins par la saiguée que par le refroidissement subi au cours de son joyens triomphe.

.. # 10

Emus par cette mort glorieuse, les membres du Conseil municipal de Paris donnèrent le nom de Le Goff à la rue qui rejoint celle de Gay-Lussac à la rue Soufflot.

D' BONNETTE, Médecin militaire.

#### LIVRES NOUVEAUX

La Gangrène gazeuse (Bactériologie, reproduction expérimentale, sérothéropie), par MM. Wynswne et P. Sacus, monographie de l'Institut Pasteur, 1 vol. in-8 de 444 pages, avec 45 figures, 8 planches en uoir et 8 planches en couleurs (Paris, Masson et C\*\*, éditeurs). — Prix: 20 francs.

Voici un ouvrage qui sera certaînement bien accueilli par les bactériologistes et les médecins, car il met au point un problème augudesant dans les circoustances présentes, l'étiologic et la thérapeutique de la plus redoutable des compliacitions des plaies de guerre, la gangrème gazeuse. Pour écrire ce travail, personue n'était mieux "fauilié que M.M. Weinberg et Séguin, qui, adonnés à son étude depuis le début des hostilités, exposent d'une from claire et conscienceus enon seulement leurs recherches personalles si importantes, mais encore, tout en les interprétant, les résultats publiés par d'autres bactériologistes.

rrotogistes. Après un exposé didactique de la question des gangrènes gazeuses, résumant l'évolutiou des conceptions émises sur leur nature, Weinherg et Séguin mourrent qu'à l'encontre des optaions plus aucleunes, elles us doivent pas d'en comédérées comme des fique. Bien que la forme classique on emphysémateuse soit causée ordinairement par le B. perfringens sou le vibrion septique, bien que la forme totique on codémateuse rebève en général du B. ademotiens, il n'en est pas nouis vrai que la forme totique ou codémateuse rebève en général du B. ademotiens, il n'en est pas nouis vrai que des formes cliniques tout à fait semblables peuvent être dues à des mirerbes différents; c'est le plus souvent par l'actiou de plusieures ausérobles, quelquefois d'un seul, que s'explique l'étiologie de la maladie.

Fon isoler ces gernes, il faut suivre une technique methodique que les anteurs exposent d'une façon détaillée avant de décrire avec soin les caractères propres à chacun de ceux que les hactériologistes sont appelés à renounter dans la sévosité des plaies. Cette partie de l'ouvrage constitue une iconographie, bondamment illustrée de figures, de planches en noir et en couleurs, qui se rapportent à la morphologie des microbes et de leurs colonies ou aux lésions qu'ils détermineut expérimentalement chez le cobaye.

Weinberg et Séguin abordent enfin l'étude de la évolution ple de la gaugine gazeuse qu'ils ont précouitée de la gaugine gazeuse qu'ils ont précouitée des 1915. Le pouvoir curatif des sérums est évidenment limit par la rapidité avec laquelle les tozines se fitent sur les centres nerveux. Néannoiss, l'association d'un traitement éhérungiel bles conduit avec une sérothérapié énergique et persévérante perneut d'espérer une réduction notable de la mortalité dans les infections gazonases. Une notion particulière ment intérvesante est elle de l'action préventive certaine des sérums et les auteurs souhaitent que les soldats blessés puissent bénéficier de la sérothérapie auti-gangreuenuse comme ils bénéficient de la sérothérade auti-télacioue.

Un index bibliographique complet termine cet excellent ouvrage.

A. Sézary.

#### SOMMAIRES DES REVUES

#### JOURNAL DE RADIOLOGIE

ET D'ÉLECTROLOGIE

Sommaine du nº 1 (1918).

Mémoires originaux :

H. Guilleminot. — La dosimétrie radiothérapique P. Charpy. — Note sur l'étude des paralysies du radial. — Le syndrome de dissociation des radiaux. Costantini, Vigot, Gosselin. — Immobilité de

l'ombre cardio péricardique considérée comme sigue pathognomonique de plaie pénétraute du cœur. Bonnefoy. — Ulcère tuberculeux traité par les

effluves de haute fréquence.

Bulletin de Radiologie du Service de Santé militaire.

Congrès et Rénnious.

Faits cliniques. - Appareils nonveaux.

#### ANNALES DE MÉDECINE

Sommarke du uº 1 (Janvier-Février 1918).

Mémoires originanx :

L. Bard. — Du rôle de la sensibilité osseuse dans la perception des vibrations du diapason par les parois craniennes.

M. Gougerot. — Importance des dermo-épidermites microbiennes en pathologie exotique.

R. Cruchet, F. Moutler, A. Calmettes. — Sur uue forme de paralysic segmentaire non traumatique du membre supérieur. — Importance des troubles vasomoteurs.

Daniélopolu. — Nouvelles recherches sur le liquide

céphalo-rachidien dans le lyphus exauthématique.
Villandre et Rochalx. — Contribution à l'étude du traitement des abcès cérébraux suite de plaies de guerre. — Autovaccin.

G. Etienne. — Deux uouveaux cas de fièvres typhoïdes et paratyphoïdes A mixtes.

Revue critique.



#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Est inscrit au tableau de la Légion d'honneur pour :

Chevalier : M. Debeyro (Albert), médecin major de 2º classe (territorial) à un centre hospitalier : chirurgien aussi remarquable par son hobileté professionnelle que pur sa voleur morale, s'est canstomment impasé à l'admiration générole par sou dévouement, son eudurance et son courage, accomplissant son davoir avec un beau sung-froid sous les plus violents bambardements, Une eitation

#### MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES. Médaille d'or : M. d'Anfreville de la Salle, médecin

aide-major de 1re classe, nu Maroc, M. Stavraulakis (Jocques), médocia aide-major de 2º classe, ombulunce do colonne mabile de la 57º D. L.

(armée d'Orient).

Médaille de vermeil : M. le Dr Raymond (Joseph), médecin traitant, hôpital bénévole 93 bis, à Nico.

— M. le Dr Giraud (Albert), médecin-chef, hôpital auxi-

lioire 117, aux Andelys. M. Gimbert (Henri), médecin aide-major de 2º classe, ambulance 12/14.

- M. Bonnard (Louis), médecin uide-mujor de 3º classe

A. T., médecin traitant, hópital annexe d'Ain-Berda.

— M. la Dr Lacaille (Michel), radiographe, hópital auxiliaire 60, à Paris

M. Desplas (Marie), médecin aide-majar de 1<sup>re</sup> classe, médecin-chef, ambulance Symons, à Soissons.

- M. Jouvo (Joseph), médecin-major de 2º classe, chef du service des typhoïdiques de l'hôpital militaire Michel Lévy, à Marseille.

Médaille d'argent: M. Jourdin, médecin aide-major de 1re classe, hòpital temporeire 57, à Saint-Amand. — M. Guisex (Jean), médecin-major de 2° classe, 10° ré-

- M. la Dr Théry (Louis), médecin bénévole, hôpital temporaire des Sablons, à Compiègne.

— M. Sainton (Marie), médecin-major de 2º classe, médecin-chef de l'hôpital du Casino, à Cherbourg. - M. Maurice (llenri), médecin auxiliaire, hôpital du

Casino, à Cherbourg.

— M. Verger (Martial), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe. médecin-chef du dépôt du 50° rég, d'infanterie.

 M<sup>me</sup> Lambert, née Braina-Bogouslavsky, docteur en médecine, médecin-chef de l'bôpital-hospice de Tournon.
 M. Girau (Jean), médecin auxiliaire, 62° rég. d'infanterie.

M. Vieille (Albert), médecin aide-major de 2º classe,

ambulance 203.

— M. Mongnet (Louis), médecin oide-major de l'eccl. ambulance 3/62

M. Chovalier (Paul), médecin aide-major de 2º closse, hôpital complémentaire 83, à Saint-Etienne.

M. Vitry (Georges), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, médecin chef de secteur, hépital mixte, à Caen.
 M. Petit (Paul), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe,

chef du centre ophtalmologique, hopital mixte de Caen Médaille de bronze : M. Cotonné (Gabriel), médecin

auxiliairo à l'hôpital complémentaire nº 41, à Nevers : a contribué, par son zèle et son dévouement, à combattre avec efficacité les épidémies de diphtérie de 1916 et 1917.

M. Comtes (Jean), médecin-major de 2º classe, chef do l'hôpital des cantagieux nº 13, à Nevers : s'est parti culièrement distingué par son activité et son dévouement au cours de diverses épidémies.

- M. Liabot (Jacques), médecin-chef de l'hôpital com plémentaire nº 14, à Nevers : s'est signalé par son zèle et son dévouement au cours des épidémies de 1915 et 1916. Mile Servais (Anne), étudiante en médecine, faisant fonctions d'interne à l'bôpitol Claude-Bernard, à Paris contracté une angine compliquée d'aceidents pulmonuires dans l'exercice de ses fonctions.

 M. Peuret (André), externe en premier à l'hôpitol
 Saint-Louis, à Paris : o recu, dans l'exercice de ses fonetions, une piqure anatomique dont les conséquences ont

failli coûter la vie. - M. Collotte (Honorat), externe à l'hôpital des Enfants-Maiades, à Paris : a cantracté la diphtérie en soignant les enfants qui lui étaient confiés.

rtier (Marguerite), faisant fanctions d'interne Mile Co à l'hôpital Trousseau, à Paris : a contracté la scarlatine dans l'exercice de ses fonctions.

 M<sup>me</sup> Forget (Claire), interne provisoire à l'hôpital
Trousseau, à Paris : a contracté la diphtérie dans l'exercice de ses fonctions.

- M. Trivas (Isaac), médecin civil à l'hôpital complémentaire no 29, à Nevers : a assuré son service avec la us grande compétence pendont les épidémies de diphfário da 1916 at 1917

- M. de Perry (Joseph), médecin-major de 2º classe territarial à la Réolle : en témoignage du dévouement dont il a fait preuve lors d'une épidémie de diphtérie. - M. Lonsezeur (Louis), médecin sanitaire maritime à

lo Compagnie des Chargeurs réunis au Havre (Seine-Inférieure) : s'est foit remorquer comme médecin sanitoire maritime, au Havrc, en présence d'une épidémie de maladio qu'il a contribué à vainere.

Citations à l'ordre du lour :

- M. Rolland (Auguste), médecin aide-major de 11º classe au ler bataillon de marche d'infonterie légère d'Afrique s'est porté, au cours d'un cambot, sur lo ligne de feu, pour faire le triage des blessés. Lo lendemain, apprenant qu'à 600 mètres en avant du front occupé il restait des bles-sés, partit avec six volontaires, à la tombée du jour, pour ener ces blessés dens nos ligues,

#### HOUVELLES

Commission supérieure consultative du Service de Santé. — Par décret, MM. Pozzi, médecin principal de 1re classe; Pierre Morie, professeur à la Faculté de Médecine de Paris; Thibierge, médecin de l'hôpital Saint-Louis; Rouget, médecin-inspecteur, professeur à l'École d'application du Val-de-Grace et Briand, médecin princi-pal de 2° classe et médecin en ohef de l'Asile clinique de Sainte-Anne, sont nommés membres de la Commission supérieure consultative du Service de Santé.

Conseil supérieur de Santé de la marine. — M. le médecin en chef de 1<sup>70</sup> elasse Damany, médecinchef de l'hôpitol maritime de Brest, o été désigné pour remplir les fonctions de membre du Conseil supérieur de Santé de la morine à Paris, en remplacement de M. Laugier, promu médecin général.

Création d'officiers dentistes. - La Chambre vient cer le renvoi à la Commission de l'ormée du projet de loi suivant présenté par M. Georges Clemence ministre de la Guerre et M. L.-L. Klotz, ministre des Finances :

Article unique. - L'article 39 de la loi du 16 Mars 1889 sur l'administration de l'armée est modifié ainsi qu'il suit : Art. 39. — En cos de mobilisotion, le cadre du Corps de Santé militaire est complété por des médecins, des

pharmaciens et des dentistes militaires de réserve et de pnarmaciens et des centistes militaires do réserve et de l'armée territoriale, qui remplirent les conditions déter-minées pur un règlement ministériel. Les dentistes militoires de complément possèdent une hiérarchie propre, savoir : officier dentiste de 1° et de

Ces grades correspondent respectivement, dans la hiérarchie militaire, à ceux de lieutenant et de sous-lieu-

Cette correspondance de grade ne modifie point la situation, dons la hièrarchie générale et dans le service qui est faite aux membres du Corps de Santé.

(Voir la suite, p. 385.)



dodeno PosoLogie Enfants: 10 à 20 Gouttes par jour Echantillons et Littérature sur

demande: Laboratoire biochimique PEPIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine) Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_

G.PÉPIN .. Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th.de Doct. de l'Univ. de Paris ... Déc. 1910.)



Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

#### USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectée

à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898

THÉOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL

PAR EXCELLENCE D'une tolerance parfaite chez tous les malades

l'emploi du Tucosor n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine than d / X codings that Sciences . 22 part 1915

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THEOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets oris un le matin et un le soir

te de 20 Cachets

PARIS





MARQUE DÉPOSÉE

Extrait complet des Glandes pepsiques

# SERUM FERRUGINEUX FRAISSE

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE :

 2° en GOUTTES (pour la vele gastrique Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la doss de 25 gouttes par jour, lesguelles contiennent : Cacodylate de Fer. . . . . . . 0 gr. Ds.

Cacodylate de Strycheine..... 1/2 millign PRIX DU FLACON : 3 fr. 50

MARIUS FRAJSSE, Pharmación, 85, Avenue Mozart — PARIS

Médication Tonique Reconstituante

# Pilules 'GIP'

(Fer assimilable, Quinquina, Gentiane)

Régénéralrices as ang an erfs

DOSE: 4 à 6 par jour (2 avant chaque repas)

Laxatif' Dépuratif



à base d'extraits végétaux

un seul grain au début du effet le lendemain matin Nettoie l'estomac et l'intestin Chasse la bile et purifie le sang ÉCHANTILLONS au Corps Médical: 64, Boul® Port-Royal, PARIS,



SANS RÉGIME RIGOUREUX SPÉCIAL PAR LES

PILULES SÉJOURNET

A BASE DE SANTONINE

ANTIDIABÉTIQUES RECONSTITUANTES

1 Pilule à chaque repas

Echantillons

demandes

\_\_\_\_\_ á \_\_\_\_ M.M.Les Médecins Laboratoire

D: M.LEPRINCE 62. Rue de la Tour

\_ PARIS\_





Les étudiants pour le P. C. N. et la prise des ascriptions. — M. Herriot, sénuteur, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre s'il ne pourrait autoriser les jeunes gens pourvus du baccalauréat en 1914, devant commencer leur P. C. N. l'année suivante et n'ayant de ce fait, pris aucune inscription, à prendre des in et passer des examens comme leurs camarades déià pourvus d'une inscription en 1914-1915, a regu la réponse suivante :

« Par circulaire du 1er Avril 1918 (Journal officiel du 3 Avril 1918), le ministre de la Guerre a décidé que les étudinnts appartenant nux classes 1916 et antéricures pourront être autorisés à prendre des inscriptions et à subir des examens à la condition expresse, toutefois, qu'il n'en résulte aucune gêne pour le service; la délivrance des inscriptions reste dans les attributions du ministre de l'Instruction publique conformément à sa circulaire insérée au *Journal officiel* du 26 Mars 1918, »

Les thermomètres médicaux. - Au nom de la Commission chargée d'examiner le projet de loi adopté par la Chambre des députés tendant à rendre obligatoi vérifications et le contrôle des thermomètres destinés is l'usage médical, M. Cazeneuve, sénateur, demande au Sénat de voter le texte modifié suivant du projet de loi :

Art. 1 r. - Dans un délai de neuf mois à partir de la promulgation de la présente loi, aucun thermomètre mé-dical ne pourra être livré, mis en vente ou vendu sans avoir été soumis à une vérification préalable.

Chaque instrument devra porter le nom du constructeur et sera, uprès vérification, muni d'un signe constatant l'accomplissement de cette formalité et la date à laquelle elle a été accomplie.

Art. 2. - Un règlement d'administration publique déterminera les conditions requises des thern dieaux, le mode de vérification et le contrôle auquel ils sont soumis, les droits à percevoir et, d'une manière générale, toutes les mesures nécessaires pour l'application de la présente loi. Ce règlement devra intervenir dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi.

Art. 3. - Les contraventions à l'article 1er de la pré sente loi et au règlement d'administration publi seront punies des peines portées à l'article 479 du Code pénal. L'appareil sera saisi et confisqué. En cas de réci-dive réalisée dans les conditions prévues à l'article 483 du même Code, la peine sera de 50 fr. à 100 fr.

Art. 4. — Indépendamment des contraventions visées à l'article 3, lorsqu'un thermomètre médical, mis en

nte ou vendu sans les signes du contrôle prévus u l'article 1er, aura été reconnu inexaet à plus de 0,2 de degré, le vendeur ou détenteur responsable sera pussible, en cas de mauvaise foi constatée, des peines prévues par l'article 1er de la loi du 1er Août 1905, et, dans le cas contraire, des peincs prévucs par l'article 13 de cette

Les mêmes peines scront applicables au ver Les memes petnes seront appuennics au veneuur ou détenteur responsable dans le cas où l'appareil, livré ou mis en vente avec les signes du contrôle prévus à l'ur-ticle 1er, aura été reconnu inexact à plus de 0,2 de degré, à moins qu'uucune négligence ne lui soit personnellement imputable.

Dans le cas d'upposition d'unc fausse marque sur un appareil, les articles 142 et 143 du Code pénal seront applicables. En toutes circonstances, les appareils recon-

us inexacts seront saisis et confisqués. L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 Mars 1891 ont applicables aux auteurs des infractions visées au

Les plantes médicinales. - Le Comité des plantes médicinales, récemment institué au ministère du Com-

urticle

merce, communique aux journaux la note suivante : La France doit s'efforcer de produire tout ce qui lui cst nécessaire. Or, elle importe netuellement des milliers de tonnes de plantes médicinales, représentant une valeur de plusieurs dizaines de millions de francs. Organisons dès maintenant la cueillette et le séchage des « simples ». Voici une première liste des espèces les plus communes et les plus demandées : fumeterre, lierre terrestre, pariétaire, pensée snuvage, pétales de coquelicots, queues de cerises, saponaire, tilleul.

Aucune de ces plantes ne nécessite, pour sa préparution, de connaissances spéciales. Toutes doivent séchécs à l'ombre, duns un local sec et aéré, un grenier par exemple. Les pétales de coquelicots et les queues de riscs doivent être étendus en couches minces sur des elaies ou sur un sol très propre, et valent actuellement, les premiers de 7 à 8 fr., les deuxièmes de 3 à 5 fr. le a eucillette du tilleul (fleurs et bractées, de 3 à 4 fr. 50 le kilo) exige quelques précautions; éviter d'ap-puyer des échelles nux branches ou de faire monter des onfants dans les arbres; se servir de préféreace de ser-pettes ou de sécateurs emmanchés d'une longue perche; la cueillette sera faite ensuite à loisir par les « petites mains ». Pour les autres espèces, on cueillera les plantes entières au moment de leur floraison; on les fera sécher

en guirlandes, en les suspendant à des ficelles tendues ontalement. En tout état de cause, avant d'entreprendre uae cueil-

lette de quelque importance, il est bon de se renseigner auprès d'un pharmacien, d'un droguiste ou d'un herboriste.

Office du pupille de la nation. — Par arrêté du pré-fet de la Seine, M. Boulloche, médecin de l'hopital Bretonacau, est désigné pour faire purtie du Conscil chargé d'administrer l'Office des pupilles de la nation du dépar-tement de la Scine et de la Ville de Paris.

Pour le développement de l'éducation physique. Il vient de se créer un Comité autionul de propagaade pour le développement de l'éducation physique et spor-tive et de l'hygièae sociale. Voiei, d'après les indications que vient faire connaître M. Henry Paté, député, quel est le programme de renlisation que ce comité se propose

1º Adopter une méthode géaérale d'instruction physique rationnelle basée sur la conaaissance de la valeur phy-sique du sujet et la spécialisation du travail...;

2º Créer des écoles régionales et une école sapéricure destinées à asseoir et à maintenir l'unité de méthode; 3º Ouvrir ccs écoles aux instructeurs physiques de l'armée, aux moniteurs de la préparation au service militaire, au personnel enseignunt des deux sexes;

4º Pousser la jeunesse vers les exercices de grand air

en lui donnant des espaces libres, terrains de jeux, camps de vucances;

5º Encourager l'œuvre des sociétés d'initiative privée et les subventionaer largement;

6º Dégager les éduenteurs physiques de toute respon-Degager les educteurs physiques de toute responsubilité, les rétribuer, les récompeaser;
 7° Obtenir : a) In simplification des programmes sco-

laires dont la surcharge effrayante contribue à détruire la virilité; b) l'introduction d'une épreuve physique dans tous les examens; c) l'institution d'écoles de plein air, de colonies de eure d'air pour les anormaux physiques, plus nombreux que les anormaux iatellectuels; d) forme profonde de l'inspection médicale des écoles rmaux iatellectuels; d) la ré 8º Assurer le recrutement des professeurs spéciaux;

9° Réclimer le vote du projet de la loi sur l'enseigne-ment post-scolaire obligatoire et prévoir l'établissement cmaine unglaise;

10° Orienter la preparation au service militaire vers l'éducation physique et les sports.

BÉUNION MÉDICO-CHIBUBGICALE DE LA VIII ARMÉE

Erratum. — Dans le nº 27 portant la date du 13 Mai, à la page 317, dans la formule d'une colle à base de mastic et de colophane,

au lieu de Colophane 78,50, il faut lire : 7 gr. 50

## Ingénieur-Constructeur

## Appareils de Précision

MÉDECINE ME TA PHYSIOLOGIE

Appareils pour la mesure de la pression artérielle.

APPAREILS POUR LA MÉTHODE GRAPHIQUE v

Catalogues sur demande.

du Prof PACHON

OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE

L.B.A. Laboratoire de Biologie Appliquée

TÉLÉPHONE : 36-64 GUTENBERG 36-45

ANALYSES MEDICALES

PRODUITS BIOLOGIQUES CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

**OPOTHÉRAPIE** 

PRODUITS STÉRILISÉS · HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cio, 54, Faubo St-Honoré, PARIS

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE. ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLES

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.



Sirops Bromurés

de J.-P. Laroze

Au Bromure de Potassium.

Au Bromure de Sodium. Au Bromure de Strontium.

Une cuillerée à potage contient exactement 1 gr. de Bromure. chimiquement pur, complètement exempt de Bromates.

S'emploie contre toutes les affections nerveuses.

L. ROHAIS & C. 2. Rue des Lions-Saint-Paul, PARIS



## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

12. Bouley. Bonne-Nonvelle PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGLER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du fiacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER

à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube. AMPOBLES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordenner le

## VASOLAXINE

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

#### LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

<u>INDICATIONS</u>: CONSTIPATION HABITUELLE; dans es maiadies algués (Bèvre typho'de) cha les opérés du ventre; dans l'appendicite chronique; dans l'entérite muce-membraneuse; cher les prostatiques; chez les femmes enceintes.

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS : LABORATOIRE A. GILLOT, Ph. Dr., 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de se procurer la matière première et les accessoires nous avons toujours pu approvisionner nes clients de VASOLAXINE et satisfaire à tout

leurs besoins. Tous les Pharmaciens ont de la VASOLAXINE ou penvent se la procurer chez i ommissionnaires on au LABORATOIRE A. GILLOT.

(Furenculese, Anthrax, Traitement des Maladies Acné, Orgelets, 2 à STAPHYLOCOQUES 2 Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Communications

en 1917:

Académie des Sciences. Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hőpitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

- Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN -Le Flacon de 80 comprimés

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

Traitement de

L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

RITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

### Calsse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis) 5, rue de Surène, Paris (80).

Le total de la souscription au 15 Avril 1918 s'élève à 971,422 francs.

Souscriptions reques du 1er au 15 Avril 1918. Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels.)

500 francs : Dr Desmarest, Paris (4° vers.). — Pre Mouriquand, médecin-chef Hôp. milit. Grenoble. — Taver-

nier (L.), Lyon (2\* vers.). 300 francs : Dr Marcel Lubbé, Paris (2º vers.).

300 francs: D' Marcel Labbé, Paris (2° vers.).
200 francs: D' Lean (Ed.), Paris (3° vers.). — Maurange (Gabriel), Paris (3° vers.). Paris (3° vers.).
500 francs: D' Le Clere, Levallois-Perret (3° vers.).
100 francs: D' Bardier, Toulouse (2° vers.). — Engel-bach, Le Havre (8° vers.). — Booto (1), Paris. — Nimand, Rufiaque (8'engal) (13° vers.). — Nicir (Julion), Paris (8' vers.). — Perele, Paris (2° vers.). — Siredy (abandon d'honoraires remis par une famille médicale (10° vers.).
57 francs: D' Loussol, Landivisian (Finistery) (28° vers.).

50 francs: Drs Alvaro Esquerdo, Barcelone (Espagne) (2º vers.). — Boardeau d'Antony, Limoges (2º vers.). — Lannois, Lyon (5º vers.). — Raoult, Vernon (6º vers.). — Sanquer, Morlaix (4º vers.). — Vallet, médecin-major 82º d'infanterie S. P. 9.

9, RUE CASTEX

Téléphone : Arch. 17-22

sas a innancere S. F. 9.
40 francs: D' Lautier, Bédarioux (3\* vers.).
30 francs: D' Bouvat, St-Pérny (Ardèche) (12 vers.).
25 francs: M. Capolé A. R. (par l'intermédiaire de M. le D' de la Callel), Paris (10\* vers.). — D\*\* Levis (6; ).
Bellort (&vers.). — Perrin (Amédée), aide-major 112 d'infanterie S. P. 170.

20 francs : Mas J. Dubois, Paris. — Le Syndicat médical de Millau (7º vers.). — Drs Amselle, Epernay (abandon d'honovaires). — Aussillonx, aide-majer de 1º° cl. P. A.

D. S. P. 156 (3¢ vers.). - Bozonet (P.), Montrevel (Ain) (2° vers.). — Camazet, Rennes (11° vers.). — Pozier, Grèvecour-le-Grand (Oise). — Yvon, Paris (18° vers.). 10 francs : Dr Maupin, médecin-chef 451° d'inf., S. P. 134.

5 francs: D<sup>n</sup> Boulageb, Tunis (15 vers.). — Saubert, aide-major 1<sup>re</sup> cl., 8 arr., S. P. 148 (2 vers.).

Montant d s souscriptions recueillies du 14º au 15 Avril 1918 : 6,980 francs. Moyenne quotidienne : 465 francs

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des Médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (8°).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloné, en secours immédiats, sur les fonds affectés à ce service, une somme de 147.917 francs.

## Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0 03) PILULES (0.01)

TOUX nervouses AMPOULES (0.02) | SCIATIOUF

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Occasion pour Sanatorium; à vendre ou à louer grande bătisse avec prairies, dans l'Isère. - Ecrire P. M., nº 1841.

On demande docteur spécialiste pour clinique sur la Côte d'Azur, oculiste, laryngologiste, voies uriuaires, radiographie. - Ecrire P. M., uº 1512.

A céder, nombreux instruments chirurgie et bibliothèque 300 vol. (méd. et chir.). - Ecrire P. M., nº 1840.

Médecin spécialiste maladies nerveuses, électrothérapie, voies uriuaires, cherche situation. - Ecrire P. M., nº 1842.

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES
ET TOUTES APPAIRES PARAMÉO. — SERVICE DE
GALLET REMPLACEMENTS. Renseignoments grataits
sur demande.

- 47, boul. Saint-Michel, Parls. - Tél. Gob. 24-81.

#### GAZ ASPHYXIANTS

GAZ VÉSICANTS

Le GOMÉNOL, antiseptique pénétrant, grand calmant et actif régénérateur des tissas, est la drogue de choix pour la réparation des dommages causés par ces gaz. Il s'emploie :

Dans les voies respiratoires, en injections intramasculaires profondes de 5 à 10 cc. d'oléo goménol à 20 p. 100, en iojections intratrachéales d'oléo-goménel à 10 p.100 ou, à défaut, en inhalations. — Sur la peau, en onctions d'onguent au Goménol ou d'oléo-goménol à 33 p. 100.

#### AFFECTIONS DE LA GORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

OXYGENE PUR A base d'Oxygone Noissout, Mentirol Saintement dosé, Cocastovaine,
Bouwerlaite et d'Extraits - Servicus et no soft aurrende.
Souverlaite unit et et d'Extraits - Servicus et no soft aurrende.
Souverlaite unit et et d'Extraits - Servicus et no soft aurrende.
Souverlaite unit et d'Extrait - Servicus et de l'Augustie de l'Augu

Le Gérant ; O. Pobéz.

Paris. - L. Maretheux, imprimeur, I. rue Cassette.

#### LEVURINE EXTRA

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.



# Couttes concentrées de Marrons d'Inde.

A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, PARIS

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ocarique, Tayroidien, Hepatique, Poncretitous, Testiculairs, Mignifique, Surrenal, Thymicus, Prophysairs, CHARLES AND AND SECURITY 19 Pas de l'Orne.

MEXIRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

## ÉCA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

# VINGIRARD

IODOTANNIQUE PHOSPHATÉ
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Abrège la Convalescence en activant la phagocytose

Les travaux de Lortat-Jacob ont démontré que l'iode déterminait une excitation du tissu lymphoïde avec formation abondante de leucocytes mononucléaires, excellents phagocytes, qui débarrassent l'organisme de tous les déchets et toxines laissés par l'infection. Ce rôle « dépurateur » de l'iode nous explique son action heureuse dans les convalescences.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique facilement assimilable, très active, et n'occasionne jamais ni irritation des voies digestives, ni accident d'iodisme.

Le VIN GIRARD a répandu depuis plus de vingt ans la médication iodotannique posphatée sous une forme agréable, donnant entière satisfaction aux médecins qui l'ont admise dans leur pratique journalière.

Le VIN GIRARD est toujours pris avec plaisir par les malades les plus difficiles.

UN VERRE A MADÈRE AVANT LE REPAS

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia. - PARIS



## MÉDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

ADMINISTRATION \_ MASSON ET C", ÉDITEURS 420, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIe) ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . Les abonnements partent du commencement de chaque mois. DIRECTION SCIENTIFICUE -

F. DE LAPERSONNE M. LETULLE Professeur à la Faculté, decin de l'hôpital Bencicau re de l'Académie de méde Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hâtel-Dlen,
mbre de l'Académie de médecine

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE

Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Ge

refesseur de ellnique n à l'hôpital Cochin mbre de l'Academie

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine. Mombre de l'Académie de méde F. JAYLE

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Birection.

H. ROGER
Doyen de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
embre de l'Académie de médecine.

M LERMOYET

- BÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Adressertout ce qui cencerne la Rédaction à "Presse Médicale " 120, boulevard Salat Germaia (6°) (Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

II. ROGER. - Remarques sur les classifications bactériologiques à propos des groupes Coli et Proteus, p. 301.

Dr E. Petit de la Villéon. - Projectiles pleuraux. projectiles diaphragmatiques; leur extraction opératoire, p. 302.

Cu. Matrin. — Notes cliniques sur les grosses parotides des soldats en campagne, p. 303. Médecine pratique :

J.-A. Sicard. - Homohémothérapie sous-cutanéc, р. 304.

Sociétés de Paris : Société anatomique, p. 305. Société de Chirurgie, p. 305. Société Médicale des Hôpitaux, p. 306. Académie des Sciences, p. 307. Académie de Médecine, p. 307.

Analyses, p. 308.

#### Supplément : F. HELME. - Petit Bulletin.

MORT DU PROFESSEUR POZZI. FACULTÉ DE PARIS. Nouvelles. SOMMAIRES DES REVUES. CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE.

Diurétique — Cardiotonique

EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernalis

CARTERET, 15, rue d'Argenteull, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

Anémie, Convalescence.

Débilité, Surmenage.

JSCULOSINE

GENTILLY (Seine)

#### PETIT BULLETIN

Connaissions-nous l'Allemagne? - A propos d'une brochure allemande de propagande.

L'Union des grandes Associations françaises contre la propagande ennemie vient de faire traduire la brochure du Dr G. Ost, en ce moment capitaine de landsturm et avant la guerre directeur d'une institution d'enseignement, - Oberrealschule'. - Notre erreur sur la France, Unser Irrtum über Frankreich, tel est le titre de ce mémoire, très répandu et très commenté, paraît-il, en Allemagne. Je ne l'analyserai pas, parce qu'il faut que vous le lisiez, et je prends à cet effet les dispositions necessaires. Je me contenterai de noter que l'auteur, homme de talent et de clairvoyance, a su assez bien déceler maints traits de notre caractère.

1. L'Oberrealschule correspond à peu près aux eyeles C et D de notre enscignement secondaire. Les élèves y suivent pendant neuf ans, je crois, des cours de français d'anglais et de sciences. A noter ga'en Allemagne le français, grace à l'enchaînement logique des mots, est réputé meilleur que le latin au point de vae de la gym-nastique cérébrale. Voir à ce sujet l'excellent livre : Questions d'Enseignement secondaire des garçons et des filles en Allemagne et en Autriche, par Hexra Bornecque, Professeur à l'Université de Lille (Delagrave, éditeur, prix : 3 fr. 50).

**ETHONE** 

SELS BILIAIRES

Globules Kératinisés, dosés à 0.20 Centing LITHIASE\_ICTÈRE\_ENTÉRO\_COLITE

Laboratoires FOURNIER Frères

26, Boulevard de l'Hôpital\_PARIS

Toux

N'allez pas croire au moins qu'il s'agisse de quelque écrit à la vaseline, ce n'est point là le genre de M. Ost, Oberrealschuldirecktor! J'aime mieux vous dire tout de suite qu'il réclame énergiquement, comme les autres, l'écrasement total, irrémédiable de notre France. Evidemment, il faut savoir gré à cet Allemand propagandiste de ne nous avoir point servi les massacres du Palatinat, qui figurent sur tous les menus des tables où l'on mange du Français. Il a bien utilisé un Ersatz, ou thème de remplacement, en évoquant Simon de Montfort et la guerre des Albigeois. On sent toutefois qu'il n'attache à cette guerre religieuse qu'une importance secondaire; elle est là pour la polémique; ce n'est pas notre passé qui l'intéresse, mais le présent.

Donc, il se pose la question de savoir si l'Allemagne s'est trompée à notre sujet, et sur quels points. La première erreur porte sur la capacité de résistance militaire et politique des Français, et d'autre part sur l'absolue impossibilité de réconciliation, erreur « qui n'est sans doute pas restée sans influence sur nos opérations militaires ».

Venons à la deuxième erreur, et cette fois je

« Une autre erreur encore a"été souvent commise par les intellectuels et la presse d'Allemagne. Ils croyaient à une dégénérescence toute particulière de la France et parfois ne prenaient plus ce pays tout à fait au sérieux

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

#### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE — ANTIRHUMATISMAL — ANTIROUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable sans irritation de la pes-

## iniectable

Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement assimilable. Littérat. at Echanten: Produits LAMBIOTTE Pro., a Prémery (Singre).

Antisyphilitique très puissant

Coaueluche

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies

Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure)-DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 16 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ST ÉCHANTILLORS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne doine).

XXVI. ANNÉE. - Nº 33. 13 Juin 1918.

dous les questions militaires et politiques. A travers le dans les questions minitaires et pointques, a visico voile des amabilités exagérées, qui étaient prodiguées aux Français dans lu societé et la presse allemandes, perçait souvent le regret sentimental et charitable de voir ee peuple s'acheminer à sa fin. Or, rien ne pouvait blesdavantage la sensibilité française. Nous considérions nos voisins comme des Graculi modernes, comme des Occidentaux efféminés, sans moelle et d'humeur fin de schengers enemines, sans moene et a humeur fin de siècle. Et nous en nous dontions guère de la somme énorme d'énergie vitale que recélait encore l'aus du peuple français. Gertes, l'Allemand moyen connaissait Paris, la Còte d'Azur et la littérature parisienne courante. is, la Côte d'Azur et la littérature parisienne cou apte mais il igaorait, en général, l'existence de la bourgroisie et surtout de la classe paysanue qui, dans un pays e-sen tiellement agricole comme la France, représente la véri-tuble force de lu nation. Par les journaux, il avait beaueoup entendu parler des deux France, la clérienle et l'antictéricale, luttant furiensement depuis la Révolution, nais presque point de cette troi-ième France, qui appa-rait peu dans la littérature, la presse et la politique, vit assez resirée, ne fait pas de bruit, et travaille à son assez retirée, ne fait pas de bruit, et travaille à son métier avec zèle et probité. Une foi inébraniable dans avenir de la France animait encore ces couches moyennes pleines d'ardeur au travail et d'énergie active. Cl nulle trace de cette lassifinde résignée, que la littérature manifesta parfois au tournant du siècle; d'elles affluait au corps de la nation un sang renouvelé sans cesse, et un courant perpetuel de fraiche énergie humaine. Précisément, dans ces vingt dernières années, on pouvait net tement distinguer, dans bien des domaines, la marche ascendante de la France. »

Pas trop mal, n'est-ce pas, pour un homme qui braque sa lunctte du haut des Gothas. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je vous fournirai l'occasion de lire vous-mêmes le livre, je vous le répète. Done, voici où je veux en venir.

Si les' Allemands nous ignoraient, nous ne les connaissions, helas! pas davantage; et ce qui m'attriste un peu, c'est de voir que notre erreur persista jusqu'à ces derniers temps. Combien de fois, au conrs de cette guerre, n'avons-nous pas entendu émettre l'opinion que tout se terminerait par la diplomatie autour d'un tapis vert et non par les armes! Comtden de fois aussi ne nous att-on pas bourré le cràne avec la possibilité d'un mouvement révolutionnaire chez nos ennemis!

Ah! comme ils ont dû se gausser de nos utopistes impénitents!

Je vieus de lire avec la plus grande attention les Mémoires de l'Ambassadeur Gérard, « mes quatre années en Allemagne » '. Quel regret que cet ouvrage n'ait point paru plus tôt! Car je ne sache pas que personne ait jamais disséqué la Germania ayee un scalpel plus aceré. En haut, l'Empereur, entouré de tout le culte dù à la Divinité qui incarne la race. A ses côtés les Junkers prussiens, braves, dévoués jusqu'à la mort, rapaces, et rompus à la carrière des armes. Ce sont eux qui représentent l'ossature de tout le système, qui est formidable. Immédiatement audessous, le peuple immense des fonctionnaires et des Allemands de profession libérale, tons avides du titre de rat (conseiller) à un degré quelconque, et faute duquel on n'est rien qu'un raté, excusez le jeu de mots. Au-dessous encore, la foule des industriels et des commerçants, les « Kaufmann », qui, à défaut d'honneurs, gagnent l'argent, utilisé d'ailleurs pour les forces militaires, les renseignements et les manœuvres diplomatiques, Enfin, tout en bas, l'ouvrier, res nullius, passif troupean, qui peine, qui souffre, mais impuissant contre la formidable organisation dont il est la victime.

a A mon arrivée en Allemagne, dit M. Gérend, je partage an antrellement l'opinion qui prévant en Amérique sur le bien-être dont jouit l'ouvréer allemand. Ae me le repréventais assis à la table familiale, huvant de la bière et prélant une orelite attentive et ravie à la monème et prévant une orelite attentive et ravie à la monème de presentaire de la lière des mossi étroite que les serfet au soit et celul due façon aussé étroite que les serfet au soit et celul due façon aussé étroite que les serfet de la lière façon aussé étroite que les serfet de la lière façon aussé étroite que les serfet de la lière façon aussé étroite que les serfet de la lière façon aussé étroite que les serfet de la lière façon aussé étroite que les serfet de la lière façon aussé étroite que les serfet de la lière façon aussé étroite que les serfet de la lière façon de la lière de la lière de la lière façon aussé étroite que les serfet de la lière façon de la lière de

du Moyen ûge étalent attachés aux terres de leurs maîtres, »

Mais je n'ai rien dit puisque je n'ai pas mentionné l'autil guerrier et la Diplomatic. Les deux se confondent et absgrhent aetuellement toute l'Allemagne. Dès que les hostilités furent déclarées, racente M. Gérard, qualge suphons et une Compagnie de la garde se rangèrent au pied de la statue de Frédéric, et l'officier commandant le poste proclama que l'Empereur et son Armée aillaient seuls présider aux destins de l'Allemagne. L'arme était forgée, ajustice, manife par des mains puissantes. Aux politiciens et à la nationde s taire et d'obéir.

Si nous avions upieux compris l'organisation allemande, si nous avions mieux comuni le monopole conjecidé uniquement, exclusiyement à l'Armée, peut-être nous serions-nous fait moins d'illusions sur les événements et les hommes. Mais, comme dit le Pater du Poilu, « pardonnez-nous nos défaillances comme nous pardonnous leurs negligences à ceux qui nous ont précédées ».



La question intéressante maintenant est non de savoir ce que pourront faire nos Polhis, — las dessins aueun doute n'est permis, — mais bien de connaître la valeur des renforts que nous aménent en vitesse les Américains. J'ai en l'occasion de recueillir d'une bouche *três natorisée* des renseigmenents aussi réconfortants que précis, je vous en parlerai prochainement, si la Censure veut bien m'y autoriser, car je n'aime pas son blane sur mon noir. En attendant, tenons et espérons.

F. HELME.





#### MORT DU PROFESSEUR POZZI

La Presse Médicale était déjà sous presse lorsque nous parvint la nouvelle tragique de l'assassinat du professeur S. Pozzi. Des notre prochain numéro, le D' J .- L. Faure retracera la carrière brillante entre toutes du Maître qui nous est brutalement arraché, et dira la dette de reconnaissance que lui doit la chirurgie contemporaine. Mais il ne nous est pas possible de laisser paraître ce journal sans qu'il s'associe, dès anjourd'hui, à l'émotion qui sera celle du monde médical tout entier, lorsqu'il apprendra les circonstauces doulourenses de cet assassinat par un malade « persécuté », fin atroce et stupide qui n'a, hélas! que trop de précédents.

#### FACULTÉ DE PARIS

......

Clinique de pathologie mentaic. M. Dapré, agrège des Facultés de Médecine, est nommé professeur de cli-nique de pathologie mentale et des maladies de l'encéphale à la Faculté de Médeaine de l'Université de Puri (chaire vacante par suite du décès de M. Gilbert Ballet)

Thérapeutique. - M. Carnot, agrégé des Facultés de Médecine, est nommé professeur de thérapentique à la Faculté de Médecine de l'Université de Paris (chaire vacante par suite du transfert de M. Marfan dans la chaire d'hygiène et clinique de la première enfance).

Bactériologie. — M. Besangon, agrégé des Facultés de Médecine, chargé d'un cours de luatériologie à la Faenlté de Médecine de l'Université de Paris, est nommé professeur de bactériologie à ladite Faculté (chaire non veller

#### NOUVELLES

Mission médicale espagnole. - Une importante mission médicale espagnole, placée sous la direction du D' Molla, professaur à la Faculté de Médecine de Madrid,

amposée de représentants de chacune des Facultés de Médecine d'Espagne, doit partir prochainement pour visiter les hépitaux du front français.

Hôpital maritime de Brest. - M. le médecin en chef de 1re classe Nollet, du port de Toulon, a été désigné pour rempiir les fonctions de médecin-chef de l'hôpital maritime de Brest, en remplacement de M. Danamy, appelé à continuer ses services à Paris.

Nomination d'office à l'emploi de médecin auxiliaire des étudiants en médecine du service auxi-liaire. — Les étudiants en médecioe appartenant au service auxiliaire, titulaires d'au moins 12 inscriptions de doctorat, penvent être nommés à l'emploi de médecin auxiliaire. Un certain nombre de ces étudiants n'ayant pas encore sollicité leur nomination et, d'autre part, leurs chefs de service n'ayant pas cru devoir prendre l'initiative de les proposer, le sous-secrétaire d'Etat du Service de Santé militaire vient de décider que par analogie avec es eirculaires du 2 Mars 1916, relative à la nomination d'office à l'emploi de médecin auxiliaire des étudiants en médecine du service armé, et du 11 Mai 1918, prescrivant de proposer d'office pour le grade de médecin aide-major de 2º classe les docteurs en médecine du service auxi-liaire, les étudiants en médecine appartenant au service uuxiliaire, pourvus de 12 inscriptions de doctorat, secont nommés d'office à l'emploi de médecin nuxiliaire, s'ils réunissent les conditions d'ho orabilité indispensables.

La condition d'aptitude à faire campagne, estifice par un certificat de visite et de contre-visite, est abrogée pour cette catégorie de candidats; ils seront affectés suivant les règles générales du Service de Santé, d'après lenr classe et selon leur aptitude restreinte ou complète.

Affectation dans les villes de Faculté des étudiants médecius aldes-majors, sous-aides-majors et médecins auxiliaires. - Les étudiants des classes 1916 et antérieures, déjà inscrits'dans les l'acultés et actuellement sous les drapeaux, sont autorisés à prendre des inscriptions et à ponrsuivre leur scolarité à partir du 1er Avril 1918, dans la mesure où le leur permettront leurs obligations militaires.

Antérieurement à cette date, le ministre de l'Instruction publique, par sa cicculaice du 7 Novembre 1917, autorisé les étudiants versés dans le service anvillaire pour blessure on maladie contractées au front, les officiers combuttants évacués du front, pour blessure ou maladie, les médecius et pharmaciens aides-majors, soussides-majors et auxiliaires évaçués pour blessure on muladie contractée au front, à prendre des inscriptionel poursuivre leurs études.

ce de ectte décision, le sous-secrétaire d'État da Service de Santé ayant été saisi, soit par le ministre de l'Instruction publique, soit directement par les intéressés, d'un certain nombre de demandes d'étudiants hénéficiaires de ces dispositions, en vue d'être

offectés dans les villes de leurs Fucultés d'origine, a décidé que ces dispositions seraient appliquées dans les

conditions snivantes : Les étudiants susceptibles d'en bénéficier devront adresser leur demande au sous-secrétaire d'État du Ser-vice de Santé militaire par la voie hiérarchique; ectte

deioande devra être accompagnée d'un certificat délivré par le Doyen de leur Faculté, attestant qu'ils réunissent les is prévues par la circulaire du 7 Novembre 1917, Les affectations aux villes de Faculté seront faites par es soins de l'administration du Service de Santé militaire.

Ces étudiants assureront un service hospitalier dans les formations sanitaires de la place; mais dans la mesure où le permettront les obligations du service, une certaine latita ra accordée pour pour nivre leurs études à la Faculté.

#### SOMMAIRES DES REVUES

#### ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

Sоммыни: du nº 5 (Mai 1918).

Mémoires originaux :

F. Dévé. - L'échinococcose de l'enfant.

Recueil de faits. Arnold Netter. -

- l'ièvre intermittente par septiećmie méniugococelque

J. Comby. - Zona double croisé et zona double symétrique.

Revue générale.

J. Comby. - Puériculture et Croix-Rouge améri-

Aualyses.

Publications périodiques.

Thèses et Brochures.

Livres.

Nouvelles.

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6,000 fr. Prix Desportes.

.... « Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, / « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « è é consacrée déjà par une expérience de 40 années. » , HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE

DIGITALINE Cristallisee

GRANULES ROSES ou 1/10° de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

CRANULES BLANCS nu 1/4 de milligr. SOLUTION au millien AMPOULES on 1/66 do millio

AMPOULES au 1/4 de mithgr.

Behm of Litterature : 49, Boul' Port-Royal, Paris.

## ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violontes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il à été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoides.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES 8 Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par bolte). - Ampoules de 5 cc. (6 par bolte) et de 10 cc. (3 par bolte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

1690

1913. = Gand : Médaille d'Or

## NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. – Lyon : Diplôme d'Honneur

## FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alocol.

VERTIGES

ANÉMIE GÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantillons et Prix anéciany nour les Höniteux et Ambulance



# IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Paptone DÉGOUVERTE EN 1886 PAR E. GALBRUN, DOCTURE EN PHARMACIE

Remplace toujours loce et lodures sans lodisme propriet l'année l'ann

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congos International de Médelno de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chois de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui lour seraient nécessaires ponr le traitement des malades et des blessés.

# GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme)
Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'ouf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau. etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide g'ycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., l'dentiques aux suons (g'ycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriètés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Acadt vie de Médecine par le prof A. Robin en 1894

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé: à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Dose : 4 Comprimés par jour (spécialement pour

Diabétiques, etc.)

Injectable: Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).

Croissance, Recalcification, Grossesse,
Allaitement, et contretoutes formes de Débilités
et d'Ebusisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS. - DÉTAIL: Toutes Pharmacies.

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

## NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glyoérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMAGIES.

## DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques

DOSE HABITUELLE :

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG

Artériosolérose, Menstruation difficils Troubles de la Ménopause.

G.PRUNIER & Co., 6, Rue de la Tacherie, Paris

# COLLO DE DUBOS INJECTABLE & GOUTTES PAS D'IODISME ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE ADRESSÉE À H. DUBOIS. 7, RUE JADIN - PARIS

#### REVUE NEUROLOGIQUE

SOMMAIRE du nº 1-2 (1918).

#### Mémoires originaux

M. Vernet. - De l'innervation du voile du palais. Henry Melge et Mme Athanassio-Bénisty. Nouvelles remarques sur les tremblements.

Sleard et Poulard. - Blépharo-contractures, trai-

tement par l'aleoolisation locale.

Mile E. Cottin et C. Saloz. — Paraplégie par métastase d'une tumeur de la rate.

A. Barbé. - Négativisme mnésique chez un catatonique

Analyses.

Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis) 5, rue de Surène, Paris (8°).

Le total de la souscription au 30 Avril 1918 s'élève à 984.434 francs.

Souscriptions reçues du 16 au 30 Avril 1918. (Cetto liste ne comprond pas les souscriptions provenant des cagagoments de versements moustiels.)

2.000 francs : La Société des Médecins de la Haute-Garonne (2º vers.).

1.670 francs : Dr Béclère, Paris (abandon d'honoraires) (7c vers.).

500 francs : M. Gentile, fabricant d'instruments de chirurgie, Paris (2º vers.). - De Dévé, modecin-chef, ambulance 11/3, S. P. 102.

286 francs : Dr Andrés Vidales, Mexico (Mexique).

271 fr. 35 : Dr Brown (Léonard), Pau (3e vers.). 240 francs : Dr Rome, Béziers.

200 francs : La Société des Médecins des Hautes-Pyré-

nées. - Dr. Chavannaz, Bordeaux (4º vers.). - Lusserre, Bayonne (5º vers.).

100 frances Dr Bazy, père, Paris (28° vers.). — Davernoy, Belfort (8' vers.). — Pr de Laugersonne, Paris (2° vers.). — Ruel (Ch.), Genére (8° vers.). — Seu de Rouville, Saint-Paul-Trois-Châteaux (9° vers.).

66 francs : Association médicale mutuelle du départe-

ment de la Seine (Gallet-Lugoguey) (3º vers.). 60 francs : Dr Tisné (Ch.), Paris (10e vers.).

50 francs : Drs Allen (L.), Entrains (2º vers.). - Boulay Journa S. De Allen L.), Entrains (2° vers.). — Boulay Paris (3° vers.). — Bouquet, Béji (Tanisie) (6° vers.); — Cadilhae, Gette (11° vers.). — Lègras, Epinal (3° vers.). — Mock, Paris (5° vers.). — Ribet, Saint-Mazaire (16° vers.). — Touillon (C.). Boarg (12° vers.). — Trouette, médecin-major, 34° hanterie coloniale, S. P. 71. — C. S., Dijon major, 34° hanterie coloniale, S. P. 71. — C. S., Dijon vers.).

45 francs : Dr Potelet, Paris (8c vers.).

25 francs : Dra Berthélemy, Alger (3º vers.). — Grasset (R.), Clermont-Ferrand (6° vers.

20 Iranes : Mmes Chaboud, Aix-les-Bains. - Vaudremer, Paris. - D" Coursier, Paris. - Goulard, Lit-et-Mixe. 10 francs : Dr. Bugeau, aide-major, hôp. militaire de Châlons-sur-Marne, —Bourdiu, Paris. — Debaeq, Verberie

(2º vers.), - Henne, Paris (2º vers.). 5 francs : Dre Grelault, Paris (3e vers.). — Lapeyre, Meyrucis. — Ségard, Saint-Honoré-les-Bains (2e vers.). - Anonyme, Marseille.

Engagement de versement mensuel recu du 16 au 30 Avril 1918. Dr Coursier, Paris 5.

Montant des souscriptions recueillies du 16 au 30 Avril 1918 : 13.012 fr. Moyenne quotidienne : 867 fr.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier ans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII.º).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les fonds affectés à ce servi-une somme de 152.117 francs.

## Dragées PU DR. ELECCTUET

squi-Bromure de Fer { CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGU, 49, Boul, de Port-Royal, PARIS

Tuberculoses, Bronchites,

Emulsion MARCHAIS Phos it o-Greenstée

OUATAPLASME Pansement completed of Dr LANGLEBERT Phiegmasies, Eczéma, Appendicites, Phiébites, Erysipèles, Brûture

Le Gérant : O. Ponév.

Paris. - L. MARETHEUX, Imprimeur, 1, rue Cassotto.

# Granule

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumalisme aigu ou chronique, etc. Rehantillons: DALLOZ & C", 13, Boul' de la Chapelle, PARIS

SYPHILIS & PALUDISME

PILULES (0.10 d'Hectino per piinto). Une à 2 pi GOUTTES (10 gouttes équivalent à 9,05 d'Hectin AMPOULES A (0.10 d'Hectine par ampoute) AMPOULES Bi0,00 d'Hectine par amontel o) 92 4 jecter une ampoute par j pendant 10 à 15 jours. INJECTIONS INDOLORES

## (Combinaison d'Hectine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels.

PILULES (Par pilulo: Hectino 0.10; Protoioduro Hg. 0.05; Ext. Op. 0.01) | Durée de traitement Une à deux pilules par 100r. | Court of traitement GOUT', ES (Per 10 gouttos Hectino 0.05; Hg. 0.01; 10 2 100 gout, par jour, 10 a 15) our AMPOULES A (Per empoule: Heetino 0,10; Hg. 0,01). Une ampoule per jor AMPOULES B (Per ampoule: Heetino 0,00; Hg. 0,01). peridant 10 of 15 jour MUSCTIONS INDOCORES

Laborateires to "MECTIME 19 Rue du Chemin Vert, à Villencove-le-Gerenne (Seine)

Le plus Puissant Reconstituant général

Medication Bareans-possessors

organizative à Danie de Nicalarini del 
proprieta de la mantina de la companio de 
de de la companio de la companio de 
de la companio de la companio de 
de la companio de la companio de 
de la companio de la companio de 
de la companio de la companio de 
de la companio de la companio de 
tessas, combattre la phespalazión de ramener à la granule les naciones intercogniques 
tessas, combattre la phespalazión de ramener à la granule les naciones intercogniques 
tessas, combattre la phespalazión de 
tessas, combattre la companio de 
tessas, combattre la companio de 
tessas, combattre la phespalazión de 
tessas, combattre la phespalazión de 
tessas, combattre la companio de 
tessas, combattre la phespalazión de 
tessas, combattre la 
tessas, com Exiger surtoutes les boîtes et fincons la Signature de Garantie: NALINE g Littérature et Echant ... Stat. LNALINE, plus littérature ... L

VACCIN DE GENISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR O fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

tre titree en Gefacol - b & B CATABRNES & BRONCHITES CHEORIOGES. - Q San Abel Pa

## Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES

Oparlaue, Ingraidien, Hépathaue, Pancreutique, Testiculaire, Alparetique Suréaul Tayralcue Archergysure O 44 40 1 36

Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES \$

(Furenculose, Anthrax, Acné, Orgelets. Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

## (néposé)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917:

Académie des Sciences. Académie de Médecine. Sociélé Médicale des Hôpilaux. Sociéte de Chirurgie.
Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne. Paris

et INFECTIONS DIVERSES

Traitement par is men

(Académie des Sciences et Société des Hépitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) LABORATORRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de 5 cm

### Granules a. Catillon 4 0.001 Extrait Titro de PHANTUS

Granules as Catillon A 0,0001 STEEPERMINE CRIST.

TORRIGHE OF CEUTE, DUMERTOUS RATES AND STREET, Nombre de Straphantus ant inertes, les tintures sons infidèles, sater la Strature d'All LON, Six de l'étainte d'étaint.

Tablettes de Catillon

> Ogr. 25 corps thyroide Titré, siérilisé, bien toléré, acifi et agréable, 1 à 2 contre Exyxonième.
> 2 à 8 contre Dobestié, 6 offere, Elérpe-Etsme, etc.
> Ph. 3 fr. — panus, 3 bout 5-Martin.

## ELIXIR. GABAIL Valéro-Bromuré

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig. d'Extrait de Valérians, 0,25 centig. de Bromure par cuillerée à soupe.

VALÉRIANATE GABAIL desodorise

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur demande Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS



# Spécialisée pour le traitement

Maison de Santé et de Convalescence

des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

#### INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD ANGIEN INTERNE DES HÓPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE BIGÉTRE 40, rue du Val - L'HAY-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

--- NOTICE SUR DEMANDE ---

#### Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE par les COMPRIMÉS de

Syn.: Bromdiethylacetyluree = Adaline française.

## VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY 5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique ANTISEPTIQUES VIGIER SAVONS

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Resorcinc. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile decade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODVLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Galacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcadoides : elle est tres pien supportée, même pendant i ét.

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS

# COLLOBIASES DAUSSE

Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOTDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE OF ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Ru: Aubriot PARIS

# **PALUDISME**

aigu et chronique

Canningyl du St Doamenz

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué
15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS







# OVULES CHAUMEL

Le plus Puissant

ICHTHYOL

des Décongestifs

Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830

MAYETGUILLOT

67, RUE MONTORGUEIL, PARIS

Téléph.: Arch. 17-22

9, Rue Castex (Bastille)

Teléph.: Arch. 17-22

Les APPAREILS Jabriqués deux les Abdices MAYET-GUILLOT répondent rigoureuxement à toutes les exigences médicales, mécaniques et exhédiques.

# PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C', ÉDITEURS 420, boulevard Saint-Germain

> PARIS (VIO) ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professour de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Disu, mbre de l'Académie de méde

E. BONNAIRE rofesseur agrégé, eur et Professeur en ohsf de la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur sgrégé, Chirnrgien de l'hôpital Cochin

DIRECTION SCIENTIFIQUE -M. LETULLE H. ROGER
Doyen de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtol-Dien,
Membre de l'Académis de médecine.

rofesseur à la Faculté, ein de l'hôpital Bencicau de l'Académie de méde F. WIDAL

Professonr de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médacir uocain, iio do módecine.

M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, mbre de l'Académie da méde F. JAYLE

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

- BÉDACTION -

SECRÉTAISES P. DESFOSSES J. DUMONT

Adresser tout ce qui concerne la Rédaction à "Presse Médicale " 120. boulsvard Saint-Germain (6\*) (Sans indication de Nom)

### SOMMAIRE

### Articles originaux:

- F. RAMOND. Les principaux syndromes dyspeptiques, p. 309. J. Delmas. - Sur le traitement des fractores dia-
- physaires par balles, p. 310. Dr Hélouin. - Quelques considérations sur l'ictère
- picrique, p. 312.

### Carnet du praticien :

P. Chevallier. - Les injections intraveineuses de produits insolubles dans l'eau, p. 312.

### Sociétés de Paris

Société de Neurologie, p. 313. Société de Chirurgie, p. 314. Société de Biologie, p. 314. ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 315.

Analyses, p. 315.

### Supplément :

J.-L. FAURE. - Samuel Pozzi. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. Nonvertee

# MOSERUM

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, Rue de Rome, PARIS

# RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

# SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

# Sirop DERBECO

à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, bouley. Beaumarchais, Paris.

# SAMUEL POZZI

(1846-1918)

Aux temps déjà lointains qui suivirent la guerre, dans toutes les réunions mondaines, dans toutes les fêtes de l'art où l'on tentait d'oublier les jours cruels que l'on venait de vivre, ceux qui rencontraient ce beau icune homme à la moustache fine, à l'œil profond et doux, au profil de médaille, plein de cette élégance et de cette grâce naturelles qu'il a conservées jusqu'à son dernier jour, pareil à quelque seigneur florentin ressuscité dans notre siècle, pouvaient difficilement croire que ce fût là l'étudiant laborieux, le travailleur acharné que ses camarades des amphithéâtres et des hôpitaux classaient déjà parmi ceux qui sont marqués pour les sommets.

Il avait vu le jour aux bords de la Dordogne, à Bergerac, doux et charmant pays, où la rivière, qui descend des montagnes comme un large torrent coulant aux pieds de vieux châteaux plus beaux que ceux du Rhin, s'étale enfin en une vaste plainc, belle parmi les plus belles de France. Il y connut dans sa jeunesse cet autre enfant

sublime, ce souverain génie de l'action dramatique, cc Mounet-Sully magnifique, et l'amitié de ces deux fils illustres de la même patrie se perpétua sans nuages dans le culte fervent de leur commun berceau.

DIGITALINE eristallists

# NATIVELL

Granules - Solution - Amnoules

# FERMENT LACTIQUE FOURNIER

CULTURE LIQUIDE \_ CULTURE SECHE

Laboratoires FOURNIER Freres 26, Boulevard de l'Hôpital - PARIS

Paul Broca, alors dans tout l'éclat de sa juste



gloire, et qui, lui aussi, était né près de là, aux

Succedané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO (LIONIDE)

ANTINEVRALGIQUE -- ANTIRHUMATISMAL -- ANTIGOUTTEUX ponr usage externe.

Expidement absorbable sans irritation de la pear

# EXTRAITS TOTAUX CHOAY

**EQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS** 

HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC. Pilules — Cachets — Comprimés — Amnoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES FRACTIO! MÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 1 ft injections pour uns curs).

DOSES MOYENNES : 30 h 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 h 10 inject, pour uns curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne Soine).

XXVI. ANNÉE. - Nº 34. 20 Juin 1918.

mémes bords de la douce rivière, aimait ce bei enfant né sous le même ciel. Il 'aimait pour son exprit, pour sa vive intelligence, pour son ardeur au travail et aussi, sans doute, parce qu'il ui rappelait, par une évocation quotidieune, toute la douceur de la noble vallée où chaque année il se plassait à revenir. Pozzi fut un de ses internes préférés, et lorsque la médaille d'or, en 1872, vint couronner ses premières succès, c'est auprès de ce maître d'élection qu'il vint sermettre au travail. Il y prit le goût des études anthropologiques, qui avaient fait la gloire de son maître, et ses premières mémoires ne permetaient guère de penser qu'il devait bientôt s'ill-lustrer dans des travaux tout différents.

C'était l'heure de la renaissance de la chirurgic. Avec beaucoup de ses collègues, l'ozzi, qui, très jeune encore, avait conquis de haute lutte les titres d'agrégé et de chirurgien des hópitaus, se lança sur les routes nouvellos qui découvraient alors aux esprits hardis et clairvoyants des horizons illimités.

La grande chirurgie gynécologique, avec Spencer-Wells et Lawson-Tait en Angleterre, avec Kwherlé à Strashourg, avec Péan surtout, en France, commençait la carrière éblouissante où cleu ed evait plus s'arrêter. Mais la petite gynécologie restait encore tout entière l'euvre des médecins, Cependant, les Allemands reprenaient de vieilles traditions françaises. La curette de Récamier ressuscitait entre leurs mains. Un champ nouveau s'ouvrait aux jeunes chirurgiens.

Pozzi s'y jeta tout entier. Il aimait les voyages. Il les aimait pour la beauté des paysages, pour les splendeurs des horizons nouveaux qui se déroulent chaque jour aux yeux émerveillés. Il les aimait pour les jouissances infinies que donnent à ceux qui savent voir les merveilles de l'art et les évocations de l'histoire. Il les aimait aussi pour les enseignements qu'on en rapporte, pour les clations seientifiques qui s'y créent et s'y déve-clations seientifiques qui s'y créent et s'y déve-

loppent, pour le bien que l'on peut faire à son pays en portant au loin la bonne parole et en montrant par l'exemple e que font les chirurgiens français. Cette passion des voyages l'a possédé toute sa vie et il a parcour maintes fois l'Europe entière et les deux Amériques.

Les grands congrès, dont on a sans doute baueé, mais qui ont une influence profonde sur la notoriété scientifique de ceux qui y participent et sur l'action des pays qu'ils représentent — et oà, malheureusement, les Français furent toujours en trop petit nombre, — les grands congrès n'avaient pas d'hôte plus assidu. Il s'y dépensait sans compter et il leur devait une partie de sa légitime et universelle renommée.

De bonne heure, avec de jeunes collégues comme Doléris, il alla voir, de ses yeux, ce qui se passait ailleurs et il reprit avec cux les traditions oubliées de la vieille gynécologie française, auxquelles il associa les nouvelles conquêtes de la chirurgie abdominale. Ce fut l'époque où, pour ne parler que des morts, apparaissent à côté de lui et derrière Péan, des hommes comme Terrier, comme Terrillon, comme Bouilly, comme Segond. - Mais si tous travaillaient avec une égale ardeur. Pozzi fut le premier à comprendre que la Gynécologie offrait un assez vaste champ d'études et de labeur pour absorber l'activité d'un homme. La grande gynéeologie opératoire, à elle seule, n'entre-t-elle pas, en effet, poar les trois quarts dans l'ensemble des opérations abdominales!

Pozzi vit elairement que cette chirurgie spéciale, dont il prévoyai la grandeur, devait, parmi le magnifique essor de la chirurgie générale, occuper une place à part. Il a travaillé de toutes ses forces à la lui conquérir. Il y est parvenu, et cette victoire sur les conventions anciennes et les routines immulses aétés agrande cuvre de sa vic.

ll commença par où il fallait commencer et, en 1890, il publia son Traité de Gynécologie, qui fut une révélation et qui, d'édition en édition et de traduction en traduction, a fait le tour du monde.

Mais les livres ne suffisent pas. A force de tràvail, de patience et d'obstination, il créa de toutes pièces ce beau service de l'hôpital Broca, du nom de son vieux Maltre, et qui, s'îl est devenu peu à peu un service modèle par son organisation générale, reste et restera un service unique par le cadre qu'il lul a donné.

Amoureux de la beauté, de la clarté, de l'art dans toutes ses manifestations, Il fit appel à deartistes parmi lesquels il eomptait tant d'amis, et des murs nus des salles de misère où souss'rentles malades, il sit des paysages radieux et de consolantes visions.

Lorsqu'il fut enfin décidé que l'enselgnement de la Gynécologie serait officiellement consacré par la Faculté, c'est à lui qu'il fut confié par l'estime de ses collègues, et le couronnement de ses ambitions légitimes apparut aux yeux de tous comme un témoignage de reconnaissance pour la part immense qu'il avait prise à l'essor magnifique de la Gynécologie française.

C'est dans ce beau service qu'il a passé ses dernières années. C'est là qu'allaient le voir les innombrables chirurgiens étrangers qu'il connaissait pour les avoir vus chez eux, ou qu'attirait sa renommée.

Ses leçons toujours simples, toujours claires étaient tout imprégnées de sa longue expérience clinique et d'une élégance de forme et de pensée qui portait la marque de sa haute culture. Il transportait ces qualités si rares jusque dans l'acte opératoire, et sa valeur et son habileté ehirurgicales s'affirmérent peut-tèrre davantage dans les interventions délicates de la chirurgie plastique et réparatrice que dans les grandes conceptions opératoires de la chirurgie mutilante.

Mais ses succès et ses triomphes n'obscureirent jamais sa claire vision des choses de la vie et ne gâterent point son cœur. Il fut toujours le





même, indulgent et doux, généreux et serviable, toujours prêt à offiri l'appui de sa haute influence, ne counaissant ni l'envie méprisable, ni la jalousie basse, incapable de rancune et prêt à pardonner le mal qu'on avait pu lui faire, comme à s'excuser de celui dont, involontairement, il pouvait être cause.

C'est ainsi qu'il passa dans la vie, brillant et souriaut, entouré de ses belles collections, parmi ses médailles et ses l'anagras, au milicu des savants, des artistes et des poètes qu'il soignait, qu'il ainait et qu'il adnirait, et qui lui rendaient largement, avec leur reconnaissance, leur allection et leur admiration.

Il n'est pas jusqu'à la politique, pour laquelle il eut un caprice, — puisqu'il fut longtemps sénacur, — mais à laquelle il ne demanda jamais que ce qu'elle a de bon, lepouvoir de faire quelquefois du bien et de rendre service à ses amis, et même à ses genemies.

a see cinciuns.
Les années, si lourdes à tant d'autres, semblaient n'avoir aucune prise sur cet homme, qui menait de front toutes les obligations sédulaintes de la grande vie parisienne et les joies plus austères que donne le travail et l'accomplissement du plus haut des devoirs sociaux, celui de donner le meilleur de ses soins et de son talent aux humbles et aux malhoureux.

Et puis, l'heure sonna du grand drame de l'Ilumanité. Pozzi sentit bondir son ceur de vieux soldat. Il était de ceux qui, jadis, avalent vu la guerre de près, et parmi toutes ses décorations et toutes ses croix, celle dont il était le plus justement orgueilleux était l'humble médaille de ceux qui, aux jours de la grande épreuve que n'ont jamais oubliée tous ceux qui l'ont subie, avaient été prendre leur place au combat. Il reprit son uniforme, et depuis quatre années il a, comme un jeune homme, travaillé de son mieux pour le salut de nos blessés.

Et voilà que, tout à coup, cet honneur dernier

vient couronner sa vie, de monri de la mort du soldat! Lui aussi, comme tant de héros obscurs, il est tombé au champ d'homeur, assassiné par un fou qu'il avait soigné de son mieux. C'est l'exerciee sarcé de a chirurgie, qui avait fait sa gloire, qui a précipité sa mort! Mais plus grand que bien des soldats qui, blessés, s'abandonnent à la destinée, il a, dès la première minute, eu la conveince net du nest qu'il l'attendai.

conscience nette du sort qui l'attendait.

Sans lésitation, sans défailance, il a, lui, chirungien, rendu à la science qu'il avait servie, ce
suprème hommage de lui témoigner sa confiance
et de réclamer son secours. Connaissant la gravité de son état, il a lui-même demandé à être
opéré sans retard. Trop faille pour être endormi,
il a réglé lui-même les détails de son opération et
il y a assisté d'un cour résolu... La mort la pris
brusquement, sans soulfrance et sans agonie!...

Heureux ceux dont la mort est un symbole et un exemple! Il n'a conun ni les déchéances de la vieillesse, ni les souillures de la maladie. Il a vu şa patrie sanglante, la grande humiliée de sa jeunesse, resplendissant aujourd'hui d'une gloire immortelle, égaleàson courage et à ses sacrifices. Il a servi jusqu'au bout la chirurgie qu'il avait tant aimée! Il est mort la servant encore dans un sublime acte de foi, — comme un chirurgien doit mourir!

J.-L. FAURE.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sent inscrits au tableou de la Légion d'honneur pour :

Chevalier: M. Brooq (Louis), médecin-major de 2º classe à une mission suntiaire française : excellent chirurglein. Au cours d'une mission duns des circonstunces difficiles, a fait preuve des plus belles qualités d'initiotive et d'orgunis ulreuve des plus belles qualités d'initiotive et d'orgunis ulreuve des plus belles qualités d'initiotive et d'orgunis ulreuve des plus belles qualités d'initiotive et d'or-

- M. Lourent (Georges), médecin-major de 2º classe

(réserve) au 40° butuillon de chosseurs : praticien nussi instruit que brove. A poussé de sa propue initiative son poste de secons ilsuyéen première ligne, au cours d'un violent combot. A excité l'admiration des hommes par son calme et son sang-froid, sofquant et évacuant sous le feu, jurqu'ò la dernière minute, les hommes de son bataillon et d'une unité voisine. Deux cluttous

MÉDAILLE MILITAIRE.

M. Pouget (Murie), médecia naulilaire (réserve) au les batillond au 30° veg. d'infanciere : seul médecia de hatillion; a suivi son unité pos à pus pendont toute la durée du combit, osurrant les soins sus blessés avec son contrat de la companie de

Acte de courage et de dévouement. — A la mite d'ur ropport présenté pur le ministre de l'Intérieur, rapport approuré por le Président de la République, les récompenses suivantes ont été occordées pour octes de courage et de dévouement.

Mention honorable: M. Lestequoy (Georges), médecinmajor de 2º classe au régiment de sapeurs-pompiers.

Lettre de félicitation : M. Penot (Jean), médecin-major de 2º classe, ambulunce 4/15, auto-chirurgicule nº 17.

Témoignage officiel de satisfaction avec inscription au calepas : M. Lanceliu (Louis), unidecia de 1rt classe de la murine, ancien chef du laborotoire de boctériologie à Hobjital mortilime de Brest, octuellement en service à Salondque : a obtem de l'Académie de Médecine (service intituté): Etales au la disponiere bacillaire à Brest, 1916, et publié dans les Archives de Médecine navale, en Novembre-Décembre 1917.

Citations à l'ordre du jour :

— M. Gospois Désiré), médecin aide-mojor de 1<sup>re</sup> classe au C. I. D.: toajours sur la ligne de feu pendant la durée des combats; est ollé romoser sur la ligne non sculement les blessés de son corps, mais ceux des unités voisines, les soiguant avec une abnégation qui a foit l'admitation de tous. (Officiel, 10 Juin.)

miration de tous. (Officeet, 13 Juin.)

— M. Terrusson de Fougères (Marcel), médecin aidemajor de 1ºº classe au 1ºº rég. d'infanterie : o déployé, au cours de combats incessants, de nuit et de jour le plus

(Voir la suite, p. 402.)

# AETHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil.

Litterature at Schantillons : FALCOZ & CIT.

### COLLOÏDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

Argent \

(colloidal)

ECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal)

COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE.

Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 10 c.c. — NEOPLASMES, TUBERCULOSE, Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 146





AFFECTIONS

ATONIE DU TUBE

RÉALISANT LE VÉRITABLE TRAIT DES CAUSES DE LA CONSTIPATION

Echantillons sur demandes à M.M. Les Médecins

LABORATOIRE DU D'.M. LEPRINCE 62 Rue de la Tour PARIS

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE nière Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode a DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN P

Remplace to ujours of et indures sans lodisme
Remplace to ujours of et indures sans lodisme
Boses quotièmes: ding 4 vingt gouttes pour les kdukes
Larnharen et Examitues - Laonarone o albemus 8 de 10, Bed the Petit Miss. PARTS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médache de Paris 1900,

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blesses.

MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

Soufre colloidal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur, - Contient 0,10 centigr, de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation,

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Mºº ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoldol) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emploie dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE, dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITÉ, en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE,

l'ACNE du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URETRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS MÉTALLIQUES, SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

Le SULTULIOL SE propure egatement come same.

1 Injectable (ampoules de 2. c. ches);

2 Capsules [lutinisés (doncés d.0,10 de soufre coll. par capsulo);

3 Pommade | 4 doés d.1/18° pour frictions;

3 Pommade | 5 doés d.2/18° pour soins du visage (ané, rhinites);

4 Ovules à base de Soufre collédal (agailet, préfo-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS 

Traitement preventif SYPHILIS of PALUDISME

JTTES (10 gouttes équivalent à 0,05 d'Hect OULES A (0,10 d'Hectine par ampoule

INJECTIONS INDOLORES

less to "HECTINE 19, Rue du Chemin Vert, à Villenc

plus Puissant Reconstituant général

organique à base de Nuclarrhino.
L'HISTOGÉNOL MALINE est indiqué dans tous les cas où l'organisme débuité, par une cause quelconque, réclame une médication réparatrice et dynamogénique puissante, dans tous les cas ou il faut relever l'état genéral, a tissus, combattre la phosphaturie PUISSANT STIMULANT PHAGOCYTAI

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie: NALINE Uttérature et Echantie: S'aft. à NALINE, plim l'Villensuve-la-Gerenne, pris St-Bes I (Salas).



THE DEVERSE

E) crete community



PARIS

MARQUE DÉPOSÉE Extrait complet des Glandes pepsiques beau courage et une complète abnégation, pansant et ramenaat tous les blessés de son bataillon sous les foux les plus violents de mitrailleuses. (Officiel, 14 Juin.)

nes plus violents de intralieuses. (Opteta, 14 din.)

— M. Grunberg (Charles), médecin aide-major de 1<sup>e</sup>s classe au 4<sup>e</sup> rég. mixte de zouaves et tirailleurs : appelé à preadre les fonctions de chef de sorvice, en pleiuo bataille, dans un secteur nouveau, a proserit immédiatement les dispositions les plus judicienses pour organiser une relève et une évacuation rapides des blesses, s'est rendu fréquemment sur les positions en dépit des tirs incessants de l'ennemi, réconfortant les blossés et malatequat la confiance et l'ardeur parmi ses hommes. (Officiel, 14 Juin.)

M. Gally (Léon), sous-aide-mojor au 8c rég. de marche de tirailleurs : au cours d'une attaque allemande, a rossemblé ses infirmiers et brancardiers, les a con-duits sons le feu de l'artillerie et des mitrailleuses en première ligne, et a réussi à panser et à enlever tous ses

blessés. (Officiel, 14 Juin.)

— M. Touyèras (Marcel), médecin alde-major do 1º0 cl. au 294º rég. d'infanterie : au cours dos combats du ..., a au 29 reg, a intantère : au cours de combine au ..., montré les plas brillantes qualités de courage et do dévouement. N'a pas hésité à installer son poste de secours en plein air, aneun abri ne se trouvant dans la zone do son butaillon; a soigné sans arrêt et évacué de nombreux blessés, sous un feu violent d'artillerie et de mitrailleuses, faisant l'admiration de tous par la cranerie de son attitude et sa hante eonseience professionnelle.

### NOUVELLES

Les pouvoirs du médecin-chef. — M. Potié, sena teur, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si un militaire, classé service auxiliaire pour blessure de guerre, contre-visité trois mois après et maintenu service auxiliaire; déclaré inapte aux armées, proposé pour la réforme temporaire nº 1 par un chirurgien de secteur,

envoyé dans un centre do réforme et, de là, mis en obsorvation dans un hopital peut, de la part du médecin-chef de cet hopital, faire l'objet d'une proposition pour le ser-

vice armé, a reçu la réponse suivante : α Réponse affirmative. L'intéressé peut être envoyé devant la Commission de réforme en vertu des pouvoirs donnés ou chef de corps ou de service ou au commandant du dépôt par l'article 3, paragraphe 9 de la loi du 17 août

Distinctions honorifiques. - Services excer NELS A L'ASSISTANCE PUBLIQUE. - Médaille d'or ; M. Braillon (Paseal), médeein en chef de l'hôpital de Nesle (Somme), Médaille d'argent : M. Carette (Omer), à Béthune (Pasda-Calais)

- M. Floury (Charles), médecin-chef de l'hôpital de Béthun

M. Brun (Eugène), médecin aide-major de 2º classe à l'hôpital Saint-Louis, à Paris.
 Médaille de bronze: M. Bathelo (Carlos), chof de labo-

oire de la Faculté, à la clinique chirurgicale de l'Ilòtel-Dieu, à Paris - M. Chevrolet, élève en médecine au bastion 29, Paris,

 — M<sup>me</sup>.llartglas, nés Fer-Gregoriantio, élèvo adjointe à l'hônital du bastion 29. - M. Poissonier (Roger), interne provisoire à l'Hôtel-

Dieu. à Paris — Mile Romme, interne à l'hôpital Saint-Louis, à Paris. M. Turillot (Jean), élève en médecine à l'hôpital de la Charité, à Paris

Office des produits chimiques et pharmaceutiques. — Par décret, M. Fleurent, professeur au Conservatoire national des Arts et Métiers, est nommé directeur de l'Office des produits chimiques et pharmaceutiques, on remplacement de M. Béhal, qui a été nommé vice-président du Comité de direction dudit Office.

Stations hydrominérales climatiques. eret rendu sur la proposition du ministre de l'Intérieur,

MM. Alexandre Bérard, Gavini et Albert Peyronnet, sénateurs, out été nommés membres de la Commission per-manente des stations hydrominérales et climatiques, en remplacement de MM. Astier, Denoix et Sarrien, décédés.

 On annonce le mariage de M. Fernand Masmonteil, interne des hôpitaux de Paris, aide-major, décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre, avec Mme La-

# Iodéine montagu

GOUTTES (Xg.==0,01) SIROP (0,01) PILULES (0,01)

EMPHYSEME ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS,

### INSTITUT VACCINAL de TOURS

VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE En ture pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce deraier ea étain vissé, s'euvraat et se fermant à velenté pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Tuberculoses, Branchites, Emulsion MARCHAIS Phosphe-Grécoslés De 3 à éculi. à café

QUATAPLASME Pansement complet Phlegmanies, Eszéma, Appandicites, Phlébites, Erysipéles, Brulûres

Le Gérant : O. Ponte.

Paris. - L. MARRYBBUX, Imprimeur, 1, rue Cassotto

## LEVUR EXTRAC'

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

The state of the s

à 10 %, 20 % et 25 % de Camphre par centimètre cube.

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES : 4 trancs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

Echantillons gratuits pour essais à MM. les Docteurs.

MARIUS FRAISSE - Téléphone : Passy 82-16

## Extraits UPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES Ovarique, Tryroidien, Hepatique, Pancrectique, Testiculaire.

Mighratique, Surrenai, Thymique, Mypophysolre.

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANT

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ VALS-PRECIEUSE

COOUELUCHE SULFOLEINE

Cice 200 Sa (Andice 4 & 12 ... Specifique non toxique - 2 à 5 cuill. à calé, ésamert ou soupe selou l'age - 6. R. A.D. ol., Plais

EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

IPECA INJECTABLE

# IPECA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

# TRAITEMENT DE



LABORATOIRES DURET ET RABY 5. Avenue des Tilleuls . Papis

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

## ELIXIR GABAIL Valéro - Bromuré

désodorisé

Anorexie - Tuberculose-Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie - Paludisme

# VANADARSINE

GOUTTES Solution d'arséniate de Vanadium.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler. Même posologie.

Prix : 3 fr. 50

GUILLAUMIN

SÉRUM VANADARSINE

**EN AMPOULES** 

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours

ou tous les deux jours. Prix : 4 fr. 50

AUGMENTE L'APPÉTIT

Echantillon sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, D'en Pharmacle, ex-int. des Hôpit,, 13, rue du Cherche-Midi, PARIS

Traitement des Maladies **à STAPHYLOCOQUES :** 

(Furonculose, Authrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN Académie des Sciences, Académie de Médecine. Société Médicale des Hópilaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917). Communications en 1917:

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

Médication Alcaline Pratique

permettant de transformer instantanément toute eau potable en une

EAU ALCALINE DIGESTIVE et GAZEUSE

Renfermant tous les principes des SOURCES de l'ÉTAT

CÉLESTINS — GRANDE-GRILLE — HOPITAL

Chaque comprimé laisse après dissolution : 0.83 centige. Sel Vichy. État

2f50 le Flacon de 100 3 à 5 Comprimés pour un verre. 12 à 15 Comprimés pour un litre.

Échantillons au Corns médical: 6, Rue de la Tacherie, PARIS

# OPOTHÉRAPIE VIGIER

CATARRHES & SRONCHITES CHRONIQUES.

12. Bouley, Bonne-Honyelle PARIS

# CAPSULES OVARIOUES

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

# Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 40. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par four.



MASSON et Gie, 120, Boulevard Saint-Gorn ABONNEMENT: Paris, 20 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr. ANTISEPTIQUE DESINFECTANT Yell

ECHANTILLON GRATUIT à MM. les Médecins SOCIETE FRANÇAISE DU LYSOL 65, Rue Parmentier, IVRY (S

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthénie,

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients : tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

CONSTIPATION-COLITES

TRAITEMENT par la

Paraffine

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

5 TYPES

Globules Fumouze Iodurés

FLACON: 5 frs. IODURE de POTASSIUM (0 er. 95)

IODURE de POTASSIUM, , (0 gr. 10)

IODURE de SODIUM.... (0 gr 25) IODURE de SODIUM.... (0 gr. 10)

ANTIASTHMATIQUES (K1=0 gr. 20)

Tolérance Parfaite D'EFFICACITÉ

GLOBULES FUMOUZE à enrobage Duplex (glutino-résineux) Insolubles dans l'Estomac. - Graduellement solubles dans l'Intestin grêle.

GLOBULES FUM OUZE

PRESCRIRE : GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament) la Nomenclature complète des 120 sortes de Globules Furnouxe, ever doses et indicat

ÉTABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris.

4 TYPES

Globules Fumouze Iodure Hg

FLACON: 5 frs.

PROTOIODURE Hg. . . . . . (0 gr. 05) PROTOIODURE Hg Thichesque, (0.05-0.005)

BIIODURE Hg . . . . . . (0.01) BIIODURE-IODURÉ | Biiodure Hg. (0.005)

lodure KI. , (0.25)

CLOBULES FUM OUZE

# IODE COLLOIDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE

NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

Iode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Dases: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores.-- Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes at Plaies microbiannes

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 º/..

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cica-trisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. - Gynécologie et maladies des voic wrinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEL & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIRIASES

Hémoptysies, Hémorragies,

Posotogie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.



# PRESSE EDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris... 45 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

> PARIS (VIo) A BONNEWENTS .

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paris et Departements . 40 fr. Union postale . . . . . . 15 fr. Les abonnements partent commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE

Professeur de clinique epistamelegique à l'Hête! Dieu, Membre de l'Académie de médecine. E. BONNAIRE

Professeur agrégé, seur et Professeur en chef de la Maternité. J.-L. FAURE Protesseur agrégé, Chirurgion de l'hôpital C

DIRECTION SCIENTIFICHE -

M. LETULLE Professour à la Faculté, lecin de l'hôpital Beucicaut re de l'Académie de médec

H. ROGER
Doyon de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dien,
Membre de l'Académie de médecine. F. WIDAL Professeur de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecine, Membre de l'Académie de médeci

F. JAYLE Chef de clia, gynécologique à l'hôp, Broca, Secrétaire de la Birection.

M. LERMOYEZ

- REDACTION -SECRÉTAIRES

> P. DESFOSSES J. DUMONT

Adresser tout ce qui concerne la Rédaction 120, houlevard Saint-Germain (6\*) (Sans indication de Nom)

### SOMMAIRE

Articles originaux

- J. Tanton. Un nouveau procédé d'ostéosynthèse par cerclage, p. 317.

  Nicolas, M. Favre et A. Saleur, — Le signe de
- la vitro-pression; sa valeur, p. 318.
- A. Lent et Penrène. Les amyotrophies périscapulaires spontanées (à type de myopathies localisées), р. 320.

Carnet du praticien

C. Ducnoquer. — Pied bot varus et paralysie du sciatique poplité externe (chaussure orthopédique et traitement chirurgical), p. 321.

Sociétés mliltalres :

RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA VII<sup>e</sup> ARMÉE, p. 322. RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA XX® RÉCION, p. 323.

Analyses, p. 323.

Supplément : R. M. - La chloration, Nouveau procédé de stérili-

sation des eaux. Georges Vitoux. — Une réforme indispensable.

Variétés :

D' BONNETTE. - Les insignes de neutralité allemands. P. DESFOSSES. — Le rôle économique du médecin. Parcs nationaux et stations de cure.

Dr Léon Azoniay. - Nícolas Achicarro (nécrologie). LIVERS NOUVEAUX

BIBLIOGRAPHIE.

SOMMAIRES DES REVUES. LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

NOUVELLES.

Digitalique trophantique prićinée Scillitione Phosphatée Catétnée

Théobromine française chimiquement pure Cachets dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25

Laboratoire A. GUILLAUMIN. 13, rue du Cherche-Midi, PARIS

Le Laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris.

envoic toujours gracicusement aux Médecins du front, qui en font la demande,

la Pochette médicale d'Urgence,

qui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

### LA CHLORATION

NOUVEAU PROCÉDÉ DE STÉRILISATION DES EAUX

Les Américains nous apportent non seulement leur aide militaire et économique; ils nous révèlent aussi leurs méthodes techniques les plus récentes, et nul doute que nous n'apprenions d'eux, pendant cette période de contact de nos armées maints procédés nouveaux et intéressants. applicables avec profit chez nous quand le grand conflit sera terminé.

Telle est la nouvelle méthode d'épuration bactériologique des eaux que viennent de faire connaître dans la Revue d'Hygiène et de Police Sanitaire le Major Edward Bartow, du Sanitary Corps de l'armée américaine actuellement en France, l'un des techniciens les plus qualifiés des Etats-Unis pour les questions d'eau, professeur à l'Université d'Illinois et Directeur du Service des Eaux de cet Etat, et M. René Legendre, chef du Laboratoire de la Section d'Hygiène de la Direction des Inventions, marquant ainsi l'étroite collaboration des services scientifiques des deux

On sait que la guerre a répandu en France la pratique de la javellisation, jusqu'alors fort dis-

Toux

# **ETHONE**

Coqueluche

# **ENDOCRISINES** FOURNIER

THYROTDE\_OVAIRE\_FOIE etc, etc.

aboratoires FOURNIER Frères

26, Boulevard de l'Hópital ... PARIS

### cutée et employée seulement dans des circonstances exceptionnelles. Actuellement, toutes les eaux consommées aux

armées et celles d'un certain nombre de villes sont traitées par l'eau de Javel, ce procédé étant le plus simple, le moins coûteux et le plus facile à installer

Les résultats qu'on en a obtenus au point de vue de la santé des troupes sont suffisamment probants pour qu'on puisse se rendre compte de son efficacité en même temps que de son innoeuité complète. Depuis près de quatre ans, nos soldats boivent de l'eau javellisée sans en éprouver aucun inconvénient et les maladies d'origine hydrique qui, pendant les guerres antérieures. décimaient les armées, ne se sont à aucun moment développées sur notre front.

Il est donc probable - et il faut souhaiter que la pratique de la javellisation se répandra après la guerre dans les installations d'eau des villes, surtout dans les petites cités qui ne peuvent se payer de coûteux captages de sources protégées ou d'importantes usines de filtration soumises à un contrôle technique permanent. On pourra obtenir ainsi l'extinction rapide de ces foyers meurtriers de fièvre typhoïde que nous connaissons tous en France.

Mais au moment où la javellisation semble acquérir définitivement droit de cité chez nous, les Américains commencent à la remplacer par

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

# RHESAL VICARIO

(riotune) ANTINEVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau.

HÉMORROÏDES

VARICES

ESCULEOL

Gouttes concentrées de Marrons d'Inde 15 pouttes 2 fois par jour entre les p

A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, Paris,

# Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies

Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914) DOSES FRACTIOI NEES : 20 centigr. tous les 4 jenns (12 4 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 4 16 inject pour une cure).

XXVI: Annér. - Nº 35, 24 Juny 1918

un autre procédé de stérilisation chimique : la chloration, auquel ils reconnaissent différents

Or, les Etats-Unis sont le pays où la question de l'épuration bactériologique de l'eau est le plus étudiée, parce qu'un grand nombre de leurs villes n'ont à leur disposition que des caux de surface ; eaux de rivières, de lacs ou de réservoirs. D'après une statistique établic en 1914, on y traitait journellement 7,5 millions de mètres cubes d'eau soit par l'eau de Javel, soit par le chlore liquide. C'est de chez eux que s'est propagée la javellisation. C'est avec leur armée que nous arrive la chlora-

tion, encore inconnue en France. La chloration est le traitement de l'eau par le chlore pur provenant de cylindres de chlore liquide. Comme l'eau de Javel n'agit sur les microbes de l'eau que par son chlore actif, il est bien évident que la chloration est aussi efficace que la javellisation et d'ailleurs les nombreuses analyses bactériologiques effectuées aux Etats-Unis en ces dernières années et répétées par MM. Bartow et Legendre le démontrent,

Or, la France possède maintenant de nombreuses usines productrices de chlore et pourra donc, après la guerre, satisfaire à tous les besoins. Les hypochlorites étant fabriques au moyeu de chlore, il n'y a aucune difficulté pour livrer directement du chlore liquide au lieu de le transformer en eau de Javel.

Certes les hypochlorites se manipulent, se chargent et sc transportent sans grandes précautions, tandis que le chlore exige des cylindres métalliques, dont la moindre fuite peut être cause d'accidents. Mais par contre, le chlore liquide est un produit beaucoup moins encombrant et dont on use en moindres quantités. Son emmagasinement exige moins de place. Les installations qui l'utilisent sont toujours d'un faible volume, comparces à celles nécessaires pour la javellisation; elles ne dégagent aucune odeur quand elles sont en bon état. La pureté des produits est tout à l'avantage du chlore liquide. Tandis que celui-ci est absolu-

ment pur et n'apporte à l'eau aucune substance étrangère, les hypochlorites renferment tonjours une forte proportion de sels et de chanx, sans parler de leurs impuretés fréquentes.

Tandis que le chlore liquide sec se conserve indéfiniment dans les récipients de fer ou on le place, les hypochlorites manquent de stabilité et perdent peu à peu leur chlore actif, d'où la néces-



Fig. 1. - L'appareil de Darnell (d'après Havard)

sité d'un emploi assez vapide après leur fabrication et l'obligation de titrer fréquemment ces produits au moment de s'en servir.

La chloration semble un pen moins économique que la javellisation, mais elle l'est beaucoup plus que l'ozonisation. Elle est surtout d'un emploi plus simple et plus régulier que ces dernières, quand elle est pratiquée au moyen d'appareils bien construits et bien réglés. Elle exige alors un personnel et une main-d'œuvre reduits au minimum, puisque l'opération est automatique et peut suivre exactement les variations du debit

Les hygiénistes américains admettent qu'il faut employer : pour les caux limpides ou filtrées de 0,1 à 0,5 millionièmes de chlore pour obtenir une stérilisation suffisante, c'est-a-dire de 3 à 8 fois

moins de chlore que d'hypochlorite. Nous empruntons à MM. Bartow et Legendre la description des appareils imaginés aux Etats-Unis pour cette chloration :

Le premier le fut en 1912 par le Major Darnell, de l'armée américaine. Il consiste essentiellement (fig. 1) en un réservoir de chlore I et en un régulateur de pression G. Ce dernier agit sur la valve H réglant l'admission du gaz dans un tube M, qui l'envoic à l'eau passant dans la conduite D, de façon à maintenir un rapport déterminé entre les débits de gaz et d'eau. Le régulateur est une boîte en forme de disque, formée de deux compartiments séparés par un diaphragme mobile. Ce diaphragme est relié par un levier au robinet 11 ; ille ferme quand il se déprime et l'ouvre quand il se soulève. Le chlore arrive dans le compartiment supérieur du régulateur et par sa pression tend à fermer le robinet et à diminuer l'arrivée de gaz. Le compartiment inférieur est relié à une chambre à air O où la pression est réglée par la vitesse d'écoulement de l'eau : plus la pompe à cau tourne vite, plus elle accroît le débit d'une petite pompe auxiliaire E à air ou à eau et par elle augmente la pression sous le diaphragme, le soulevant et ouvrant le robinet de gaz. La pompe à cau A centrifuge pompe l'eau dans un puits ou dans un réservoir B, par le tuyau d'aspiration C, et l'en-

voie dans la conduite D. où déhouche le chlore. Les essais officiels effectués sur cet appareil fournirent cette conclusion qu'il est efficace autant que les dispositifs de javellisation ou d'ozonisation et plus sur comme fonctionnement; qu'il est très simple, presque automatique, peu encombrant et qu'il peut fonctionner sur n'importe quelle installation d'eau.

L'appareil de Leavit-Jackson (fig. 2) fut breveté



plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE galatar du courre recuinces.

Adjurant le plus sit des mes de dictioners.

La digurant le plus sit des mes de dictioners.

La digurant le plus sit des mes de dictioners.

La visioners de la courre de

THE CHARLES BY A. THE PER

CAFÉRNÉE

SECRETARIES OF B. W.

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS -4-PRODUIT FRANÇAIS PRODUIT FRANÇAIS

Traitement des DYSCRASIES

M NEVROSTHEN OU

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCEROPHOSPHATE de SOUDE

1º En Ampoules

dosées à 4/2 millig. de. Cacodylate de strychnine et 0 gr. 16 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube Botte DE 12 AMPOULES : 4'50

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine

et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude

FLACON GOUTTES : 3'50.

MARIUS FRAISSE, Phin, S5, Avenue Mozart, PARIS.

Téléph, 662-16.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. Iss DOCTEURS. A THE OF THE PERSON OF THE PER

du gaz des réservoirs. Une deuxième valve réglable

laisse passer le gaz à la pression qu'on désire dans

la conduite d'eau. Au delà de cette valve, se trouve un deuxième manomètre indiquant la pression

restante et une jauge graduée de façon à indiquer

le débit de chlore en livres par heure. Le gaz est

conduit par un tuyau de caoutchoue vulcanisé au

bas d'une tour d'absorption de même substance

remplie de eoke, au sommet de laquelle s'écoule

un filet d'eau. En descendant, l'eau, en contact

étendu et prolongé avec le chlore gazeux, le dis-

sout, et l'eau de chlore ainsi produite est dirigée

par un tuyau de caout-

choue vers l'eau à

ching Gas Company

construit deux mode-

les de ces appareils,

l'un automatique pour

les grandes insialla-

tions d'eau. l'autre

réglable à la main des-

tinésurtout à la dèsin-

fection des eaux d'é-

gout. Ce dernier est

muni de valves spé-

eiales destinées à évi-

ter un trop brusque

et trop grand dégage-

ment de chlore, si les

robinets étaient ma-

niés maladroitement.

traiter. L'Electro-Blea-

le 24 Février 1914. Le débit du chlore y est réglé par un tout autre dispositif.

La bouteille de elibre liquide est suspendue à un ero-het à l'extrémité d'un des fléaux d'une balance très sensible. L'autre fléau, plus long, porte un contrepoids, telle une romaine Ce poids peut être entrainé lentemen le long du fléau, soit à une vitesse constante, soit à une vitesse proportionnelle au débit de l'eau à traiter, par un dispositif approprié.

Le fléau est relié par une série de leviers au robinet de la bouteille de chlore, de telle façon que le moindre trouble apporté à l'équilibre de la balance par le déplacement du poids ouvre ou

Fig. 2. L'appareil de Leavitt-Jackson. ferme automatiquement le départ du gaz jusqu'à ee que le régime soit rétabli. L'appareil,

eonstruit par l'Eleetro - Blea ehing Gas Company, de New-York, comprend (fig 3) une nourrice reliée par des tubes flexibles en euivre à 2, 4 ou 8 evlindres de chlore. Sur cette nourrice est fixé un manomètre qui indique la pression à l'origine. Elle aboutit à une valve de détente qui réduit



Fig. 3. — Appareil de l'Electro-Bleaching Gaz Company.

Le type d'appareil à chloration, actuellement le plus employé, est eclui que construit la Wallace and Tiernan Company, de New-York. Des appareils de cette marque ont été déjà utilisés par l'Etat américain au Mexique, aux Philippines, à Panama, etc. Ce sont eux dont va se servir l'armée américaine en France.
L'appareil est fournt monté sur une planchette



Fig. 4. — L'appareil Wallace et Tiernan à chiore sec,



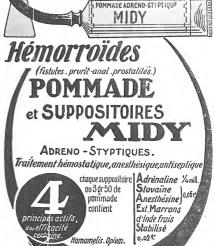

Ech Ph Mioy 140 fest Honore PARIS

or dans une botte en bois (fig. 4). Il n'y a qu'à le reliter an cylindre de thiore et au tuyau onau réservoir d'eau. L'installation en est done très rapide. Toutes les surfaces en contact avec le chlore sont argenties pour éviter la corrosion; le tube conduisant à la chambre d'absorption ou au diffuseur est en argent. Les apparètis de mesure fonctionient hydrauliquement et ne comportent augun mouvement mécanique, susceptible de

se gripper. Tous les robinets-pointeaux sont argentés et glycérinés.

Les appareils automatiques, dont le debit de chlore est proportionnel au débit de l'eau, sont commandés par des appareils de mesure du débit de l'eau tels que llotteurs, manométres, et particulièrement par des tubes de Venturi qui semblent donner toute satisfaction.

Les appareils Wallace et Tiernan ont été également montés sur des camions installés pour la chloration de l'eau en campagne.

Ces camious (fig. 5), du poids de troistonnes, peuventtraiter 5.450 litres par heure. Ils se composent d'une pompe rotative, actionnée par un moteur à pétrole indépendant du moteur teacteur, qui aspire l'eau d'une source, d'un pais ou d'une rivière quelcouque. L'eau traverse un filtre à sable et arrive

au contact du diffuscur d'un appareil Wallace et Tiernan, débitant le chlore en proportion convenable. L'ean chlorée passe dans un réservoir où elle séjourne le temps nécessaire à Fépuration, après quoi elle est déchlorée au moyen d'un appareil à anhydride sulfureux puis envoyée par des tuyaux aux réservoirs où Fon viendra la prendre pour la consommation. Une solution de sulfate d'alumine, contenue dans un petit récipient accessoire, peut être mélangée à l'eau brute pour la clarifier avant filtration, au moyen d'une connection établie avec la pompe.

Pour enlever tout goût et toute odeur à l'eau traitée par le chlore, Menzies a imaginé en 1917 un procédé qui utilise l'anhydride sulfureux gazeux. Il est applicable surtont aux caux très polluées qui exigent une très forte dose de chlore. L'anhydride sulfureux, contenu dans un eviludre



Fig. 5. — Camion automobile Wallace et Tiernan pour la chloration de l'eau en campagne.

sous pression, est mélangé à l'eau, après un temps suffisant de contact avec le chlore, au moyen d'un apparcil semblable à celui employé pour le chlore. Le gaz arrive dans l'eau par un diffuseur et détruit instantaménent le chlore en excès. Il permet les chlorations énergiques et ne laisse à l'eau aucune odeur et aucune saveur, quand il est bien réglé. Ce procédé, annexé à une installation de chloration, est connu sous le nom de Menziés Dual Gas System.

La chloration, comme on le voit, ne date que de quelques années. Eliciut essayée sculement en

En 1943, Somersworth, Philadelphie, Niagara Falls; en 4914, New-Haven, New-Brunswick, Hudson Falls, Bubbly Creck, etc., appliquèrent la chloration. D'autres villes suivirent et, en Avril 4916, New-York inaugura la plus grande

usine du monde par heure. La graduation est marquée sur une planchette mobile dont on peut faire alfleurer le zéro au niveau du tétrachlorure dans l'éprouvette. Le gaz arrive alors à une nouvelle valve qui, lorsqu'elle est fermée, le dirige normalement vers le diffuseur, ou, exceptionnellement, quand elle est ouverte, vers un tuyau de purge s'ouvrant dans l'atmosphère extérieure quand on veut démonter l'appareil. Le diffuseur est constitué par une chambre extérieure à l'eau, fermée par une soupape supérieure destinée à empêcher es rentrées d'cau dans l'apparcil. Le chlore y arrive latéralement. Cette chambre se continue par un tuyau d'argent qui plonge dans l'eau et aboutit à un cylindre de carborundum d'où le gaz sort en très fines bulles, La dissolution se fait rapidement.

ion Les apparcils sont de divers modèles, selon qu'ils fonctionnent à la main ou automatiquement et selon qu'ils dégagent

le chlore gazeux directement dans l'eau à traiter, ou qu'ils le dissolvent dans une petite quantité d'eau qui se mélange ensuite à la masse à épurer.

L'appareil A à cau de chlore (fig. 6) est destiné aux petites installations telles que piscines, maisons de campagne, etc., ayant à traiter moins de 7.000 m³ par jour. Il comporte un seul cylindre de chlore A qui un tube flexible relie à un manomètre F et au détendeur E. Celui-ci est constitué



Le lacte of du M.Doneard est aliené à lite graeient à tous les metroins des Armées qui en feront la demande au latoratoire du lacté of 112 Rue la Boetre-Paris. Tel. Wayram. 58.28.

par un cylindre divisé en deux compartiments par une meulvare, ouverte seulement an niveau et au moyen du pointeau S. Le chlore est alors conduit à un manomètre R indiquant la pression à la sortie et à une chambre d'absorption I où il rencontre un mince filet d'eau venant du tyua V, il s'y dissout et l'eau de chlore formée s'écoule vers la masse d'eau à épurer par le tube I. et la canalisation U. Quand le débit de chlore est très faible, on utilise la pression du gaz pour deplacer par pulsations un volume défini d'eau dans un siphon J qui s'ouvre directement dans la chambre d'absorption contenant l'eau chlorée.

L'appareil B à eau de chlore est destiné à



Fig. 6. — Appareil Wallace et Tiernan à eau de chlore.

traiter l'eau circulant sous pression dans une conduite : il differe du précédent uniquement en ce que la chambre d'absorption est close et résistante et que la dissolution s'y fait sous pression. Elle est reliée par un tube résistant à la conduite.

L'apparcil (fig. 7) destiné à envoyer le chlore gazcux directement dans la masse d'eau présente un certain nombre de particularités. Le chlore peut y arriver de deux eylindres simultanément on alternativement par un robinet à trois voies, ce qui permet le remplacement des cylindres pendant la marche. Le gaz agit comme précédemment sur un manomètre et est conduit à un détendeur identique à celui des modèles précédents, puis il



Fig. 7. - Appareil Wallace et Tiernan à chlore gazeux.

arrive par un tube sur lequel est branché un deuxième manomètre à un orifice fin en verre enfermé dans une chambre de verre, qui sert de deuxième détendeur et qui permet de voir le courant du chlore. Il va cusuit à un measureur formé par une éprouvette cylindrique en verre dans laquelle on a versé 4 em de tetrachlorure de carbone; un tube fin y plonge, dont l'extrémité superieure est reliée. La denivellation du liquide qui s'y produit est graduée empiriquement en debit de livres de chlore par heure.

A Dunwoodie, 340 millions de gallons (1.287.000 m³) d'eau y sont traités journellement. D'ailleurs, sur 525 millions de gallons

(1.987.000 m³) d'eau consommés par jour à New-York, 85 pour 100 sont des eaux de surface dont 99.8 pour 100 sont chlorées.

Dépuis l'entrée en guerre des Etats-Unis, la chloration a été également adoptée dans un certain nombre de camps.

En France, nuc installation d'expériences vient d'être montée au Laboratoire de Physiologie du Muséum. Nul doute que nous en voyons bientôl d'autres dans les camps et les bases occupés par l'armée américaine.

Le nouveau procédé est fort intéressant et nous sommes heureux que MM. Bartow et Legendre nous l'aient fait connaître.

Après contrôle suffisant — et la guerre en se prolongeant nous le fournira aisément — il serait susceptible de rendre service aux municipalités qui ne disposent pas d'eau de source absolument pure ou qui ne peuvent organiser une surveillauce suffisante de leurs eaux d'alimentation.

Son installation, peu encombrante, et peu coûteuse, la simplicité et l'automaticité de son fonc-



Fig. 8. — Graphique de chloration obtenus a Stamford (Connecticut).

# NÉOL

Formules
DES HOPITAUX DE PARIS

# GARGARISMES NÉOLÉS

# IRRIGATIONS NEOLEES

( Néol . . . . . . . . . . . . 100 gr. Eau bouillie . . . q. s. pour 1 litre.

A utiliser selon technique de Carrel au lieu et place des divers hypochlorites.

# EAU NEOLEE

dans tous les eas, doit remplacer l'au oxygénée irritante et altérable ( Néol . . . . . . 1 partie

Eau . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimes alealins des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hygiéniques.



tionnement, le minimum de personnel technique qu'il exige, pourront en faire, suriout pour les petites villes, un précieux moyen de prophylaxie contre les épidémies transmises par l'eau.

R. M.

### UNE RÉFORME INDISPENSABLE

L'état de guerre que nous subissons depuis bientôt quatre ans et qui a déjà causé tant de ruines ne laisse pas aussi, par un juste retour, d'entraîner certains avantages.

En particulier, notre pays lui devra d'avoir vu certaines de ses industries prendre un développement considérable. Et c'est ainsi, notamment, que la nécessité d'adapter à des besoins nouveaux nos ressources existantes promet de valoir à nos stations hydrominérales et climatiques une expansion des plus heureuses.

Depuis longtemps, c'est une constatation banale que, parmi les divers pays d'Europe, aucun n'est mieux partagé que la France en ressources hydrominéralcs. Nos stations sont réputécs partout pour la variété et pour l'efficacité de leurs eaux. Et, cependant, ces stations si riches, si favorisées, sont loin d'attirer, à beaucoup près, toute la clientèle française ou étrangère qu'elles pourraient, qu'elles devraient grouper.

D'où vient qu'il en soit ainsi? D'où vient que l'efficacité de nos eaux étant manifeste, que les régions où elles sourdent étant, d'avis unanime, parmi les plus plaisantes et les plus pittoresques, qu'on ne constate pas une plus grande affluence de visiteurs, atfluence infiniment désirable, cependant, puisqu'elle doit avoir pour effet d'attirer, au plus grand bénéfice de nos nationaux, une clientèle riche et habituée à ne point compter quand il s'agit de satisfaire aux nécessités de sa santé ou à la satisfaction de ses plaisirs?

Simplement de ce fait que, jusqu'ici, une rou-

tine deià ancienne venait limiter à l'excès la période de temps où il est convenu, de par les usages, de se rendre en ces stations de cure.

A l'encontre de ce qui avait lieu jadis en ces mêmes stations et à l'encontre aussi de ce qui a lieu présentement en nombre de stations étrangères, la coutume s'est installée en France de confondre avec vacances tout traitement thermal. tout séjour dans une station climatique.

Une saison d'eau, dit-on communément, dure trois semaines exactement. Et, de fait, à l'époque traditionnelle des grands repos annuels, l'on voit arriver dans les hôtels de nos stations thermales, quantité de gens qui s'y installent pour vingt et un jours, ni plus ni moins, et qui se croiraient en quelque sorte perdus et de santé et de réputation s'ils venaient faire « leur cure » à quelque autre époque et surtout s'ils prolongeaient celle-ci, fut-ce de vingt-quatre heures,

Et de telles habitudes sont chez nous si bien invétérées que nous voyons nombre de médecins eux-mêmes, qui pourtant savent bien ce que vaut l'aune de semblables prescriptions routinières, les accepter et les propager parmi leur clientèle.

Eh bien, ces règles de conduite déplorables et très préjudiciables aux intérêts véritables du pays et aux besoins de tous, sous l'impulsion des nécessités nouvelles créées par la guerre, pourraient fort bien être appelées à disparaître avant qu'il soit longtemps.

La réunion récente qui vient de se tenir à la Faculté de médecine même sous la présidence de M. Fernand David, représentant M. le Ministre des Travaux publics, et grâce à l'initiative de l'Office national du tourisme, permet, à cet égard, de concevoir les plus vives espérances.

Très justement on s'est aperçu que si, du fait de la guerre, le nombre des sujets ayant besoin du secours de nos eaux minérales s'accroissait chaque iour, les commodités d'accueillir dans les stations intéressées cette nouvelle clientèle ne s'augmentaient pas et ne pouvaient s'augmenter parallèlement

Pour recevoir des baigneurs, dans une station thermale, il faut, de toute nécessité, disposer d'hôtels et de villas. Mais les unes comme les autres ne peuvent être nécessairement qu'en nombre limité et l'on ne saurait guère songer, au temps actuel, à les multiplier comme il conviendrait.

Comment alors surmonter la difficulté? Le moyen en est simple. En utilisant mieux que nous ne le faisons les ressources existantes.

Ainsi que nous le notions tout à l'heure, nos stations hydroclimatiques, à quelques rares exceptions près, fonctionnent à peine durant quatre mois, sur lesquels on ne doit compter réellement que deux mois ou trois au plus de grande activité et pendant lesquels seulement affluent alors les visiteurs.

Mais, ne serait-il pas logique de changer cette habitude fâcheuse? Pourquoi, la « saison », au lieu de quatre mois, n'en aurait-elle pas six ou huit, voire même, quand la nature du climat s'y prêterait, dix et même douze.

Des bains alcalins ou sulfureux ne seront pas moins efficaces pris en Février qu'en Août, et l'air pur de la montagne n'est pas moins bon en Avril qu'en Juillet ou Septembre.

Une semblable extension des époques où il est de mode d'aller « prendre les eaux » aurait, sans aucun doute, une infinité d'avantages. Tout d'abord, elle rendrait chaque station plus commodément accessible aux baigneurs, et, en décongestionnant les stations, elle aurait encore ce résultat pratique immédiat d'y rendre la vie moins coùteuse, ce qui en faciliterait l'accès à quantité de malades aux bourses modestes qui pourraient désormais venir y chercher leur provision de santė; elle permettrait enfin une exploitation rationnelle des installations de toutes sortes qui composent une station hydrominérale ou climatique, grande ou petite.

# ELECTRA

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES & Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par bolte). - Ampoules de 5 cc. (6 par bolte) et de 10 cc. (3 par bolte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

Le plus actif, le mieux toléré des sels mercu-lels. PLIJLES (For Public 1 tentino 6 t): Provincione 16,0,0,0; Extlo-0.00.). Duries de 1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (1900 (19

Laboratoires to l'HECTINE, 12, Rue do Chemin-Vert, à Villenes

Le plus Puissant Reconstituant général

Mais, tout cela, qu'après M. Fernand David, M. Bardet, parlant au nom de M. le professeur Albert Robin, a fort bien exposé à la réunion de la Faculté de médecine, on ne l'ignore nulle part hors de France.

« Dans les grandes stations allemandes, -- nous citons iei M. Bardet. - la saison dure de cing à six mois. Les malades affluent dès le commencement du printemps et les hôtels ne se désemplissent pas jusqu'à la fin de septembre, parfois jusqu'à une époque assez avancée du mois d'Octobre. A Kissingen, a Hombourg, a Karlsbad, a Marienbad, à Gastein, les malades retiennent leurs chambres des mois à l'avance. Il est même des stations comme Karlsbad, où l'établissement reste ouvert pendant l'hiver. A Wiesbaden, le nombre des hivernants est considérable. On comprend, sans qu'il soit besoin d'insister, que ces cinq mois de saison permettent de réaliser de grosses recettes, et c'est là une des raisons de la prospérité inouïe des stations d'Allemagne et de Bohême, »

On ne saurait mieux dire! Ce qui se fait en Allemagne avec suecès doit aussi se faire en France et peut du reste s'y faire en meillenres conditions, en raison justement des avantages climatériques de nos stations mieux favorisées à cet égard que celles des pays centraux.

Qu'il en soit donc ainsi et sans attendre. Tous nous y trouverons avantage, sans compter qu'à cette véritable révolution dans nos memers balneaires, révolution due à la guerre, nous y trouverons la commodité de donner à des hôtes qui nous sont aujourd'hui particultierement chers, à nos alliés américains, dont quantité de permissionnaires, de malades, de convalescents doivent tiere de leur séjour dans nos stations de cure un bénétice réel, une hospitalité nécessaire et féconde pour l'avenir.

Georges Vivoux

### VARIÉTÉS

### LES INSIGNES DE NEUTRALITÉ ALLEMANDS

Dans son beaulivre: « De Ferdun à Maunhein». le médecin inspecteur Simonin dit que les officiers allemands trouvent le brassard de nos sanitaires de dimensions trop exignés et par conséquent peu visible. « Ils en prirent souvent prétexte pour ne pas reconnaître leur qualité et pour les molester. »

Chez les sanitaires allemands, au contraire, les insignes de la Convention de Genève sont multipliés et très apparents.

lls se composent en effet ;

4° D'un brassard, large de 16 à 18 cm., qui encercle la presque totalité du bras gauche. Aux deux angles opposés d'une croix ronge très



Fig. 1. - Vareuse d'infirmier Allemand avec brassard

visible, se trouvent deux cachets à l'encre indélébile, avec un numéro d'identification.

Mais pour prouver que le brassard appartient bien au porteur, le chef de l'unité délivre sur



Fig. 2. — Xouveau modèle de plaque d'identité allemende.

papier parcheminé, revêtu du cachet du Ministère de la Guerre, l'autorisation suivante de porter ce brassard numéroté. (Ausweis):

Name; Dienstgrad; Truppenteil.

a Ist, gemäss Artikel 20 des Genfer Abkommens vom 6. Juli 1906, zum Tragen des Neurintätszeichens, einer auf dem linken Arme befestigten von der Militärbehörde gestempelten Binde mit dem Roten Kreuze auf weissem Grunde berechtigt. »

Truppenteil. Kommandeur (Uniterschrift):

Zur Gegenprobe (Unterschrift des Inhabers).

– Kön. Preuss. Kriegsministerium.

Le numéro, porté sur le brassard et sur le permis doit être le même; ainsi le contrôle est facile et la supercherie impossible.

 Permis — Nom — Grade — Unité, Selon l'article 20 de la Convention de Genève du 6 Juillet 1996, l'insigne de la neutralité consistant en un bras sard avec Groix-Ronge sur fond blane fité sur le bras gouche : Ce brassard porte un timbre de l'autorité militaire. Unité, chef de l'unité (signature). Signature du

# Traitement des Affections Gastro-Intestinales

# LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

# LACTOBACILLINE GLYCOGÈNE

Comprimés de Ferments lactiques et amylolytiques

3 A 9 COMPRIMÉS PAR JOUR

Aucun inconvénient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature : LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS

Avec cette preuve, l'officier allemand n'aurait pas pu dire au médecin inspecteur Simoniu, lors de sa capture à Gomery, le 22 Août 1914 : « Yous n'êtes pas médecin. Yous êtes officier, mais vous avez mis un brussard sanitaire. »

Quant à leurs plaques d'identité, elles sont en

ment du Service de Santé dans les hôpitaux et les ambulances et sur le Service de Santé en campagne), portent sur le bras droit un grand caducée très visible (serpent enroulé sur un bâton d'Epidaure). Cet attribut est brodé ou plot tôt découpé à l'emporte-pièce dans une étoffe Les infirmiers, qui ont été faits prisonniers récemment, n'ont plus d'insignes spéciaux ni à la vareuse, ni au calot.

Actuellement leurs seuls insignes réglementaires sont le brassard et le caducée (voir fig. 1).

Quand un militaire est tué, on enlève soulement la moitié inférieure de la plaque, la moitié supérieure est laissée en place, de manière à permettre une identification ultérieure du cadayre.

Chez quelques médecins prisonniers, on trouve sur leur plaque d'identité la mention « arztoffizier ».

Quant aux l'eld et Kriegs-Lazarette allemands, ils sont signalés à l'attention de nos avions par de grandes croix rouges placées sur le sol

Ces croix sont inserties dans des earrés, on des cercles ayant 25 ou 30 m. de diamètre. Sur des photographies d'avions, elles sont très visibles, même quand elles sont prises à 4 ou 5.000 m. d'altitude (v. fig. 3).

D' BONNETTE, Médecin militaire.

LE ROLE ÉCONOMIQUE DU MÉDECIN

## PARCS NATIONAUX ET STATIONS DE CURE

Les médeeins et chirurgiens français, au cours de cette guerre, ont fait et font noblement leur devoir; ils ont montré que la Médeeine et la Chirurgie françaises tenaient une belle place dans le monde.

Dès la fin des hossilités ils auront encore bien des rôles importants à jouer; les questions d'hygiène sociale, d'hygiène infantile nécessiteront l'intervention médicale; dans un ordre d'idec plus matériel les médecius devront participer à la mise en valeur des richesses de notre France.

(Voir la suite, p. 417.)



Fig. 3. - Feldlazarett avec croix rouge sur le sol (photo aérienne prise à 3,000 m.)

tout semblables à celles du récent modèle de la troupe (V. in La Nature, n° 2307, p. 379, de 1917). Ces plaques sont partagées au centre par des dépressions longitudinales, qui permettent de les séparer faeilement en deux parties égales (v. fig. 2).

pressions longitudinales, qui permettent de les séparer facilement en deux parties égales (v. fig. 2). 2º D'un grand caducce appliqué sur le bras droit.

En effet les infirmiers allemands et leurs sousofficiers, qui ont subi avec succès l'examen du Caducée (interrogations orales sur le fonctionnejonquille et cousu sur le drap de la manche. Ce caducée a une forme ovalaire de 9 em. de haut et de 6 cm. de large.

Les brancardiers n'en sont pas munis.

Quant aux insignes de la Éroix-Rouge sur le bandeau du calot, sur les écussons du col rabattu de la tunique, sur les bountons métalliques de la vareuse (croix rouge en relief), qui étaient réglementaires au début des hostilités, ils ont peu à peu disparu.



# PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881, par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Ètude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine, etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de *Peptonate de Fer*, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : Hayem, Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumontpallier, etc., les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. M.º R.OBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot, V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'internat, Mr. R.OBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer, reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAID)

\*\*Tamatare, 27 Septembre 1800.

\*\*a Le PEPTONATE de FER ROBIN a oraliment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires. » Docteur JAILLET, alons delé a laberité de l'Arigentative à l'Arigen

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Prof G. POUCHET:

«Le PEPTONATE de EER ROBIN est un sel organique défini constitué par deux combinaisons: » de Peptone et 2º de Gycérine et de Fer, formant un sel farrique double, à l'état de combinaison particulère, et telle que le farne peut être décelé ni présipué par les réactifs ordinaires de la chimia minérale. Cet éta particulier de rend énumemment propre à l'assimilation.»

(Analyse du Doctour G. PO UCHEE, retesser de plumentelle Breute de Béende bring, leure de tacteure de Métalen, to: D'après ce qui précède; nous croyons donc pouvoir affirier qui aucune Spécialité Plumacoutique n'i gamais eu une pareille consécration officielle sur sa composition chimque et sa paleur histographicus.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

l'Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer ROBIN favorise l'hypers genèse des hématchlastes et augmente la fibrine du sang, il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augments la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) on au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition, il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc.

Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépourva de toute saveur styptique, se prend à la doss de 10à 30 goutes par repas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe quel liquido ou aliment, étant soluble dans tous les liquides organiques, juit, étc. On prescrira acc vantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc.:

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN (Liqueurs très agréables). – Dose: Un verre à liqueur par ropas.

Pour ne pas confondre et évitor les Imitations et Contrefaçons de ce produit, exiger la Signature et la Marque "FER ROBIN avec un LION GOUCHE"

Vente en Gros: PARIS, 13, Rue ae Poïssy. — Détail: Toutes Pharmacies.

BERCULOSE · LYMPHATISME · ANEM \LG |



CROISSANCE · RACHITISME · SCROFULOSE

DIABETE

# RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE LE PLUS RATIONNEL

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE dune façon CERTAINE PRATIQUE

# OUE PAR LATRICALCINE

# TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

CROISSANCE ALLAITEMENT TROUBLES DE DENTITION

se vend: CINE PURE

COMPRIMÉS, GRANULÉ ET CACHETS

CALCINE CHOCOLATÉE préparée spécialement pour les enfants

CONVALESCENCES

DYSPEPSIES ACIDE

TRICALCINE

Méthylarsinée Adrénalinée

en cachets

RACHITISME SCROFULOSE

CARIE DENTAIRE

ANÉMIE

**FRACTURES** 

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM "TRICALCINE" Bien spécifier

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances
ORATOIRE DES PRODUITS "SCIENTIA", 10, RUE FROMENTIN, - PARIS LABORATOIRE

TROUBLES DE DENTITION DENTAIRE CARIE

# La

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés

des DÉRIVÉS BROMÉS

de la VALÉRIANE . . .

Stimulant des centres nerveux et du cœur :: :: ::

du BORNÉOL (camphre de Bornéo) .

Ces propriétés ne s'additionnent pas seulement, :: mais elles se complètent et se multiplient.

LA VALBORNINE EST EMPLOYÉE EN CE MOMENT AVEC SUCCÈS
DANS LES HOPITAUX ET DISPENSAIRES DE LA VILLE DE PARIS

MODE D'EMPLOI ET DOSES:

3 à 6 capsules par jour.

Échantillons et Littérature :

Henry ROGIER

DOCTEUR EN PHARMACIE ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

19, Avenue de Villiers, PARIS (XVI).

# TRAITEMENT DE LA CONSTIPATION



# E LAXINE HUILE DE PARAFFINE

Chimiquement pure specialement préparée pour l'usage interne

1 à 2 cuillérées à entremets le matin à jeun et le soir en se couchant ou MIEUX ENCORE remplacer la dose du soir par :

# LA THAOLAXINE

AXATIF - RÉGU

Laboratoires DURET & RABY 5. Av. des Tilleuls\_PARIS-MONTMARTRE

administration prolongée

GAÏACOL INODORE

à hautes doses sans aucun inconvenie

THIOCOL "ROCHE"

uniquement sous forme de

SIROP "ROCHE" COMPRIMÉS "ROCHE" CACHETS "ROCHE"

Echantillon et Littérature :

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C' 21, Place des Vosges Paris.

CACHETS "ROCHE"

DETHIOCOL

Chagus cochet renferme Ogr50

DETHIOCOL ROCHE" PAIX 2/10.



Quand sonnera l'heure de la réparation de maux dont nulle presonhalité humaine n'avait pu encore concevoir l'étendue, qu'il s'agira de trouver des ressources immenses pour solder le formidable artiéré financier, le mèdecin devra joindre son labeur à la somme des labeurs natio-

Les stations thermales et climatiques austroallemandes réalisaient avant la guerre une recette balnèaire de 900 millions, alors que les stations françaises n'atteignaient qu'un produit de 240 millions. Il y a done beaucoup à faire sur ce domaine qui touche à la Médecine.

La sympalhie universelle, que le bruit de nos armes a éceille, fera affluer chez nous des milliers d'étrangers venant de toutes les parties di monde. Le médecin, à ce moment, devrà entrer en action pour retair les visiteurs, leur donner le goût de revenir dans nos stations balnéaires et limatiques. Pour cela il doit rompre avec les préjugés d'antan, ne pas se borner aux questions purement scientifiques, mais prendre part aux organisations qui s'occupent des questions de Tourisme et d'industrie hôtelière.

Nos jeunes confrères au front ont souvent des loisirs, ils devraient en employer une partie à se documenter sur le rôle économique possible du médecin.

Ce rôle économique peut être joué dans la question des parcs nationaux en rapports avec les stations hydrominérales.

\*\*\*

Les lecteurs de La Presse Médicale savent ce qu'est un Pare national; il faut entendre par ce not un territoire situé dans la parie la plus pittoresque et la plus intéressante d'une contrée, dans ce territoire sont prises les mesures nécessaires pour préserver de toute atteinte les beautés naturelles du terrain protégé, pour y abriter et alsiser croître en liberté les espèces d'animaux, de plantes que les excès de la vie moderne menacent de destruction. Le Parc national est le Paradis terrestre en miniature.

Les Ettis-Unio ont donné le modèle des pares nationaux avec leur pare de Vellowstone en 1872. Ce pare immense s'étend sur un haut plateau coupé de profondes vallées; des chutes d'eau, des geysers, des lacs, des forêts en font une merveille de la Nature. Depuis a cité délimité en 1908 dans l'Etat de Montans, un pare destiné à sauver de la destruction la race des bisons; plus récemment d'autres pares ont été aménagés.

L'exemple des Etats-Unis a été suivi par la Suisse qui a choisi un des coins les plus reculés des Grisons : le Val Cluoza en Engadine.

La Russie avait réservé depuis longtemps l'immense forêt de Bielo où vivaient les derniers représentants de la race des Aurochs, mais ce pare national a du être ravagé entièrement par la guerre.

L'Angleterre a les pares étendus de ses lords où les daims rouges, le bétail si curieux des llighlands, les poneys des Shetland errent en liberté. Elle a acheté récemment et ouvert au public une forèt composée d'arbres incomparation et qui possède une faune extrêmement riche.

L'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie ont créé également des parcs nationaux pour arrêter la disparition d'espèces animales et végétales rares.

En France, avant, la guerre, un groupe actif avait pris en main l'organisation des Pares nationaux. Le journal La Nature en particulier a publié de nombreux articles sur cette question étudice à fond par le Touring-Club de France.

Il semble bien que la période d'études va faire place maintenant à la période de réalisation. Le Touring-Club travaille de concert avec les diverses organisations s'occupant d'hydrologie, de elimatologie, de tourisme et de sport en montagne. Le premier pare national français est en voie d'organisation à la Bérarde-en Oisans, au cœnr de la rude Isère, sur un immense territoire de vallècs, de gorges, de monts et de glaciers.

Le 25 janvier dernier, une assemblée fut tenue 10, avenue du Trocadéro, à Paris, sous la présidence de S.A.S. le prince de Monaco, à l'effet d'étudier l'avant-projet de création d'un pare national à établic dans les Pyrénées, à cheval sur les territoires français et espagnol; Sa Majest Alphonase MII est entièrement acquis à cette conception; les sénateurs des départements pyrénées présents ont insisté pour que les réserves de montagne couvrent un territoire suffisamment étendu, au minimun de 40 à 50.000 hectares. On parle maintenant de 200.000 hectares d'un seul tenant en joignant la zone espagnole à la zone française.

Un parc national pourraitêtre créé dans le Massif Central, dans le Cantal aux environs du Puy Mary ou du Lioran.

On envisage également la possibilité de parcs nationaux en Bretagne, en Corsc, en Algérie, en Tunisie, au Maroc.

L'organisation des pares nationaux va de pair avec l'organisation de grandes réserves de chasse et de péche. Notre conférer le D' Chauveau, sénateur, a montré récemment l'appoint « très l'important » que peuvent et doivent apporter à l'alimentation nationale le glibier de notre territoire, le poisson de nos rivières et de nos étangs. Avant la guerre, l'Allemagne et l'Autriche importaient chaque année clez nous pour 250 millions de francs en gibiers et poisson.

L'Association des territoires réserves de chasse et de pèche a tenu son Assemblée générale constitutive le 25 février dernier sous la présidence de S. A. S. le prince de Monaco. Ont été élus Membres du Conseil :

Président : Comte Clary, président du Saintllubert-Club français.





Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

# USINE & LABORATOIRES

ERMONT (S. & O.) près Paris
La premiere Usine française affectes
à la production industrielle de la
Théoremine, devuis 1898

THEOSOL THEOBOMINATE OF CALCIUM CRISTALLISE

OIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolèrance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tricasu n'entraîne jamais aucun des accidents inhèrents à la Tricabromine Canadata à l'Accidents summa ... 21 Mars 619. L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

r ite de 20 Cachets

Vice-Présidents : MM. Gaston Menier, sénateur; Ed. Perrier, membre de l'Institut:

Ch. Cénu, vice-président du Saint-Hubert-Club-Baron Durègne de Laurraguet, président de la Section du Sud-Ouest du Club alpin français.

Secrétaire général : A. Glandaz, président d'honneur du Comité National des Sports, le plus obligeant et le plus dévoué des secrétaires.

La nouvelle association a fixé son siège social 21, ruc de Clichy, Paris.



Les grandes lignes des projets en train sont les suivantes

1º Créer des parcs nationaux ;

2º Autour des pares nationaux aménager des réserves de chasse et de pêche, où on pourra chasser et pêcher dans des territoires soigneusement gardes et repcuplés de gibier et de poisson;

3º Sur la lisière des parcs nationaux construire des hôtels, des maisons de convalescence et de repos adaptés aux goûts des diverses clientéles, mais en s'éloignant du type dispendieux « Palace

4º Mettre en rapport les stations climatiques on hydrominérales avec les parcs et les réserves

Dans l'organisation et la gestion de ces maisons de convalescence et de régime les médecins et surtout les médecins invalides de guerre devraient trouver de nombreux débouchés; ainsi que nombre de nos poilus amputés.

L'Industrie allemande avait trouvé ces dernières années le moven d'imposer à nos stations françaises toute une ferraille d'appareils de mécanothérapie dont le fiasco a été complet.

La cure d'exercice doit suivre la cure hydrominérale, mais non pas être concomitante. Le médecin parisien qui, après la guerre, enverra aux caux un jeune homme débilité par la préparation d'exa-

mens, prescrira par exemple : 1º Suivre une période de traitement à la Bourhoule;

2º En terminant, faire unc saison de chasse au pare national du Puy Mary.

Je vous prie de croire qu'un mois passéau grand air, dans la pleine lumière solaire, à poursuivre les perdreaux ou les coqs de bruyère au milieu des prairies, des bruyères et des sapins, aura pour ce garçon une autre valeur physiologique qu'un mois consacré à suivre dans une salle surchauffée le mouvement pendulaire de l'appareil A8b ou B5a de la série Zander.

Organisons nos stations minérales à la fran-

P. Desposses.

## NICOLAS ACHÚCARRO

La science espagnole vient de perdre un jeune histologiste plein de taleut, un technicien consommé, Nicolas Achicarro.

J'ai suivi ses travaux sur la rage, la paralysie générale, le tabes, etc. ses découvertes sur la structure de la névroglie et, comme son maître Cajal, j'avais la certitude qu'il commençait seulement à produire

Un mal incurable l'a emporté; du moins son nom reste-t-il attaché à une méthode d'une application très étendue qui a permis à lui et à bien d'antres d'explorer la névroglie. Il reste aussi indissolublement lié à une conception toute nouvelle de cette névroglie qui, pour Achúcarro, est un organe de sécrétion interne, d'importance capitale pour la fouction de l'élément nerveux central.

Achúcarro était un désintéressé, un patriote enthousiaste; il travaillait pour la gloire et le relèvement scientifique de son pays, et dejà il avait formé des élèves dans une institution destinée à guider efficacement les jeunes dans les méthodes et les recherches, institution qui manque à notre

Nous partageons la douleur de notre éminent ami, le professeur Cajal et de tous les savants espa-

gnols. Puissent l'activité, la célébrité tôt acquise, le patriotisme d'Achúcarro servir d'exemple et de stimulaut à ses jeunes compatriotes et aux nôtres. Cette guerre ue le demaude que trop.

Dr Léon Azoulay.

### LIVRES NOUVEAUX

Atlas d'anatomie pour l'électro-diagnostic et physiothérapie, par le Dr Miramond de la Roquette, médecia principal de 3º classe, 1 vol. in-16, 10° p. avec figures (J.-B. Baillière et fils, à Paris). -Prix . 10 francs.

Tont médecin à l'heure actuelle doit être capable de faire ou d'interpréter un électro-diagnostic, de lire une radiographie. On manquait en littérature médicale d'un petit traité maniable et pratique où se tronveraient condensées les données anatomiques et radiographiques nécessaires pour faciliter ces interprétations

L'excellent atlas maunel de Miramond de la Roquette comble cette lacune, on y trouve présentées, de manière à être revues d'un coup d'aril rapide, les données anatomiques normales que l'on doit avoir présentes à l'esprit dans l'examen d'un blessé de guerre on d'un accidenté du travail. Le médecin physiothérapeute trouvera également dans cet ouvrage, copieusement illustré, les notious anatomiques les plus utiles sur les nerfs, les muscles, les articulations. C'est un livre que le médecin doit avoir sur sa table de travail.

Cn. Rapy.



1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Comple-Gouttes): 3 fr. - Bue Abet 6. Paris

1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcoot.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hônitaux et Ar

### RIBLIOGRAPHIE

1061. Resumo das lições de ophtalmologia, par le Dr Jumo Szymanski. 1 vol. in-8º de 150 pages, avec fig. dans le texte. (Curityba. Typographia de Casimiro Warchalowski).

1062. Précis de dermatologie, par Darier, médeein des hôpitaux de Paris, 2º édition, 1 vol. in-8º éeu de la collection des prácis médicaux, 861 p., 195 fig. (Masson et C'º, éditeurs). — Prix eartonné toile: 18 fr.

1063. Néo-maithusianisme. Maternité. Education acxueile, par Dollèris, membre de l'Académie de Médecine et J. Bouscatel, 1 vol. in 8° écu, de 264 p. (Masson et C°, éditeurs). — Prix: 4 fr. 50.

1064. La gangrène gazeuse, par Weinberg et Sácoux, de l'Institut Pasteur, 1 vol. in-8° de 4'4 pages, avec 16 planches en noir et eu couleurs (Masson et C<sup>1</sup>), éditeurs, Paris). — Prix: 20 francs.

1065. L'utilisation ménagère des fruits, sans sucre. par Thurle, 1 broch. de 96 pages avec figures (Masson et Cie, éditeurs). — Prix: 2 francs.

1066. Le rôle mondlal du médecin militaire, par le médecin-major Saint-Paus, précédé d'une étude sur le groupe de brancardiers au feu. Préface du sénateur L. l'ubert, rapporteur de la Commission de l'armée, 1 vol. in-16 de 296 p. (Alcan, Paris). — Priz: 3 fr. 50

1067. Nos anciens à Corfou. Souvenirs de l'aldemajor Lamare Picquot (1807-1814), publiés et annotés par Hubert Person, chargé de cours à la Sorboune, t vol. in.-8-6e 256 p./de.an, Paris, 1918). Prix: 3fr. 50.

1068. Le Haras humain, par le Dr Binet-Sanglé, professeur à l'Ecole de Psychologie. 1 vol. in-8° de 245 pages. (Albin Michel, éditeur). — Prix: 4 fr.

1059. Précis d'électro-radiologie. électro-radiodiagnostic, électro-radio-radiumthéraple, par le DF FOYEAU DE COURBILLES, avec une préface de M. le professeur A. Rosin, 1 vol. in-8° de 284 psgcs, avec 146 figures dans le texte (O. Doin et fils, Paris). — Prix: 6 fr. 1070. Atias d'anatomie pour l'électro-diagnostic et la physiothéraple, par le Dr Minamond de La Roquette, médein principal de 2º classe, lauréat de l'Institut, 1918, 1 vol. in.8°, 104 p., avec 52 planches hors texte comprenant 68 fig. *U.-B. Baillière et fils*, Parisl. — Prix: 10 france.

1071. Thyroid and thymus, par André Cotti, professeur de médecine et de chirurgie au Collège de l'Université de l'Ohio, 1 vol de 570 p., avec fig. dans le texte et 33 planches en couleurs hors texte (Lea et Febiger, éditeurs. New York). — Pris: 10 france.

1072. L'excision transversale cunéiforme du fond de l'utérus par le procédé de Beutiner, par le Dr ROBERT D'EMEST, 1901. In-8º de 90 p., avec fig. dans le texte et planches hors texte (Kündig, éditeur, Geuève).

— Priv : 5 france.

1073. Principes de l'évolution des maiadles infectieuses, par J. Danysz, 1 vol. de 171 p. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs, Paris). — Prix: 5 francs.

1074. Nouvelle méthode de vaccination antityphoïdique. Le lippo vaccin Τ. Α. Β., par le D' Lκ. Μοιοπις, médeni de 1% elasse de marine et le D' Sezany, ancien ehef de elinique à la Faeulté de Médecine de Paris, 1 rol. in-16, 80 p. (J.-Π. Baillière Afis, éditeurs, Paris). — Pris reartomé: 2 francs.

### SOMMAIRES DES REVUES

JOURNAL D'UROLOGIE

Sommaire du nº 2 (1917-1918).

Mémoires originaux

F. Legueu. — Les gangrènes vésicales par anaérobies.

O. Pasteau. — De la conduite à tenir vis-à-vis des militaires atteints de rétrécissements inflammatoires ou traumatiques de l'urêtre.

P. Noguès. — De la conduite à tenir en présence des traumatismes du rein dans les ambulances de l'avant. R. de Berne-Lagarde. — Cancer du rein et hydronéphrose. Recueil de faits.

Maringer. — Calcul de l'urêtre derrjère un rétréelssement congénital de la portion prémembraneuse. Hourtouie — Plaie de l'urêtre. Rétréelssement

eonséeutif. Urétreetomie. Guérison.

Rousseau. — Réparation immédiate d'un urêtre
rompu par urétrorraphie eirculaire eomplétée par une
dérivation d'urine.

F. Legueu. — Simplification à l'extraction cystoscopique des épingles à cheveux de la vessie.

seopique des épingles à cheveux de la vessie.

Deuxième réunion des chefs des centres urologiques

Deuxieme reunion des chefs des centres urologique de l'armée.

Livres nouveaux.
Nouvelles.

JOURNAL DE PHYSIOLOGIE ET DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE

Sommaine du nº 4.

Travaux originaux:

R Lépine. — Glycolyse du sucre du sang, J. Commandon et J. Joliy. — Etude cinématogra-

phique de la division cellulaire.

Miguel Ozorio de Almeida. — Recherches sur la régulation de la ventilation pulmonaire.

P.-J. Hardoy et B.-A. Houssay. — Note sur l'action de l'adrénaline dans la dissociation auriculo-ventriculaire

Mougeot. — L'asynchronisme des pouls fémoral et

E. Sacquépée. — Etndes bactériologiques sur les plaies de guerre (blessures ostéo-musculaires des membres).

L. Camus. — La vaccine généralisée dans la série animale.

Maiméjac et Lloust. — Jannisse pierique et ictère. A. Rochaix. — Traitement autirabique dans la région lyonnaise. Analuses.

Physiologie. — Pathologie générale.

(Voir la suite p. 421.)

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

# ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

SERUM FERRUGINEUX FRAISSE

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE:

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 tr. 50

2° en GOUTTES (peur la vele gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la lose de 25 gouttes par jour, les gelles contiennent :

dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

Cacodylate de Fer. . . . . . . . 0 gr. 0s
Cacodylate de Strychaine . . . . . 1/2 milligr

PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, SS, Avenue Mozart - PARIS

# Traitement des Maladies (Furonculose, Anthrax, = à STAPHYLOCOQUES =

Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

par le

# NOXYL

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917 :

Académie des Sciences, Académie de Médecine, Societé Médicale des Hôpitaux, Société de Chirurgie, Thèse Marcel PEROL (Paris, 4917).

Le Flacon de 80 comprimés: 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, Rue de Bourgogne, PARIS

# 

# UNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin - Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

> ACTION SURE ABSORPTION AGREABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSO ABSOLUE

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques,

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boîtes de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16. Rue de Boulainvilliers. 16

### JOURNAL DE CHIRURGIE

Sommanne du uº 4.

Mémaires :

.inalyses.

V. Raymond et J. Parisot. - Le pied de tranchée. Ch Villandre - La ponetion cérébrale dans les plaies du crane cieatrisées.

### REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE SOMMAIRE du nº 1 (1918).

Mémoires originaux :

Edward Bartow et René Legendre. - La chloration, procedé de stérilisation des eaux par le chlore liquide.

Arnold Netter et Blaizot. - Note sur quelques cas de typhus exanthématique à Paris, difficulté du diagnostic par un médecin non prévenu, «fileacité des mesures préventives, existence d'un typhus endémique bénin

D' Pétrovitch. - La tuberculose pulmonaire chez les réfugiés serbes en France

Dr Peigney. - Le travail du cuivre, observations recucillies chez les ouvriers fabriquant les corps de fusées

Cathoire. - Un modèle de crachoir individuel à ouverture et fermeture automatiques.

Revue des journaux.

Société de medecine publique et de génie sanitaire.

## LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur, pour

Chevalier. - M. Frahier (Félix), médeein aide-major de 1ºº classe (réserve) au 369° rég. d'infunterie : excellent médecin qui s'est distingué part out on le régiment u été engagé, faisant l'admiration de tous par son courage et son dévouement. A été grièvement atteint en donnant ses soins aux blessés. Une blessure antérieure. Trois eitations. (Officiel, 16 Juin 1918.)

- M. Rudler du Baty (Férix), médecin-major de 2r classe (territorial) au 29 I mtaillon de clusseurs:

médeein d'un dévouement absolu et d'une bravoure superbe. Pendant une période de durs combats, a assuré dans des conditions difficiles, le bon fonctionnement de son service circulant sur le champ de bataille pour surveiller ses postes et y apportant le réconfort de sa pré-sence. Très grièvement blessé, a fait preuve d'un sangfroid et d'une sérénité qui ont fait l'admiration de tous. Deux eitations. (Officiel, 16 Juin 1918.)

### Citations à l'ordre du jour :

M. Chazarin (Jean), médeein aide-major de 1re classe au 233º rég. d'artillerie de campagne : dans les eiveons-tances les plus difficiles, avec des moyens réduits par la bataille, fait preuve de qualités professionnelles de pre mier ordre, alliées au suprême mépris du danger; a été intoxiqué par des obus à gaz; évacué sans connais-ance, a tenu à rejaindre son poste le lendemain, quoique incomplètement guéri. (Officiel, 14 Juin.)

— M. Jounne (Pierre), médecin sous-aide-major au 8° rég. de marche de zouaves : modèle d'esprit militaire et de bravoure Le ..., a suivi son bataillon malgré les tirs violents de mitrailleuses, s'arrêtant sur le champ de bataille pour panser les blessés et pour diriger les équipes de brascardiers. Son chef de bataillen ayant été blessé pendant la progression, s'est porté résolument à son secours, faisant preuve d'un courage et d'un sang-froid remarquubles. (Journal Officiel, 18 Juin 1918.)

— M. Kamiser (Joseph), aide-major de 2º elosse au 284º R. A. L. T. : a toujours fait preuve du mépris le plus absolu de la mort en portant secours aux blessés dans les eireonstances les plus périlleuses : a eté tué alors qu'il procédait à l'évacuation, malgré la violence du par le tir de bombardement, d'un eapitaine blessé l'ennemi. (Journal Officiel, 18 Juin 1918.)

- M. Risteucei, médecin uuxiliuire d'un courage et d'un dévouement admirables. Au cours de l'attaque du 3 Mai 1918, n'assuré l'evacuation rapide des blesses des commencement de l'attaque en dépit des violentes rufules de mitraillenses et est parvenn, en dirigeant lui-méme les équipes les plus exposées, à ramener les soldats blessés tombés à proximité des lignes ullemaudes appar-

tenant à trois corps différents.

- M. Henri Meurisse, médecin uide-major de l'e classe au 34° d'infanterie. « Médecia d'un courage et d'un dévouement magnifiques. A assuré son service sous les hombardements les plus violents, fusant l'admiration de tous par sa belle attitude. An plus fort de lu bataille, a dirigé avec un inaltérable sang-froid, et sous les plus violents tirs de l'ennemi, l'évacuation des blessés. Blessé de l'actiou, n'a consenti à se laisser évacuer qu'à la nuit, après la fin du combat. »

### MÉDAILLE MILITAIRE

- M. Archambaux (Nephtali), médcein auxiliaire (active), mat. 17247, à la 1<sup>re</sup> compagnie du 150° rég. d'infaut-rie médecin d'un dévouement exemplaire et d'un courage à toute épreuve. A été grièvement blessé, le 15 Av. il 1917, à Sapigneul, alors qu'il se portait à déconvert au secours des bles és, malgré un violent tir de barrage. Une eitation.

M. Damoulin (Gilbert), mat. 3031, medeem auxiliaire (active) à la 2º compagnie de mitrailleuses du 2º rég. de tirailleurs de marche : jeune médecin qui a montré au eours d'un coup de main an dévouement et un mépris du danger dignes d'éloges. A été grièvement blessé à son poste.

- M. Humhlot (Jean), médecin auxiliaire (réserve) au 65¢ bataillen de chasseurs : jenne médeein d'une hravoure mognifique et d'une activité exemplaire sons le feu, s'est digué au milieu des lignes de tirailleurs pour relever des blessés les sonstraire uny mains de l'annomi et entrainer les bombardiers par son exemple. Est alle relever en avant des lignes sous la menace des mitrail-leuses allemandes le chef de corps grièvement blessé.

- M. Coing Maillet (Antoine), mat. 43140 (active), médecin sous-aide-major à la 6° compagnie de mitrail-leuses du 277° rég. d'infanterie : médecin de bataillon d'une énergie et d'un dévouement hors de pair, se dépensurt sans compter A été grièvement blessé en faisant courageusement son devoir au cours des récents combuts. Une citation. (Official, 17 Juin 1918.)

### MEDATLE D'HONNIUR DES ÉPIDÉMIES. Miduilles de cermeil décernées à la mémoire des mili-

taires retenus en Allemagne, qui ont fait preuve du plus grand dévouement en soignant les prisonniers atteints de maladies contagicuses et ont succombé à la maladie : - M. Tristelder, médeein aide-major de 2º clusse.

- M. Perier (Louis), urédecin auxiliai

- M. Dumas (Charles), médecin uuxiliaire (Journal officiel, 19 Juin 1918).

Médaille d'argent, décernée à des militaires retenus en Allemagne qui out fait preuve du plus grand dévouement en soignant les prisonniers de guerre atteints de malantagieuses :

- M. Prunel (Gaston), médecin gide-major de 2º classe.
- M. Prunet (Guston), medecin aide-major de 2º classe.
   M. Saint-Martin (Henry), médecin-major de 2º classe.
   M. Faucheux (Adolphe), médecin-major de 2º classe.
   M. Potirini (René), médecin-major de 2º classe.
   M. Lesicar (Alphonse), médecin-aide-major.
   M. Tardos [Jean), médecin-major de 1º classe.
   M. Roullet (Gauille), médecin-aide-major de 2º classe

doden

NELE CONFONDIRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

Echantillons et Littérature sur demande: Laborat pire biochimique PÉPIN ET LEBOUCO . (Courbevoie, Seine)

The second residence of the second se

POSOLOGIE
Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour.
Adultes: 40 Gouttes parjour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOLITIES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_

G.PÉPIN - Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th. de Doct. de l'Univ. de Paris . Déc. 1910.)



Laboratoire de Biologie Appliquée TÉLÉPHIONE : 36-64

ANALYSES MÉDICALES

RODING HIM O'HOUES

KÉFIR - YOHOURTH

**OPOTHÉRAPIE** P'AODUITS STÉRILISÉS · HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cio, 54, Faubo St-Honoré, PARIS

DESSICCATION RAPIDE NI AUTOLYSE VERS 0:

·OPOTHERAPIE

DANS LE VIDE

NI CHALEUR

FORMULER PILULES **PAQUETS** COMPRIMÉS 2 à 8 par jour . . . . . . . .

(GASTRIQUE, ENTERIQUE, HEPATIQUE, PANCRÉATIQUE ORCHITIQUE, OVARIEN, HYPOPHYSAIRE THYPOIDIEN. RÉNAL, SURRÉNAL, etc.

DÉPOT: Pharmacie DÉBRUÈRES, 26, Rue du Four, 26, PARIS

- M. Powijewiez (A.-J.), mèdecin aide-major de 2º el.
- M. Perimony (Georges), mèdeein auxiliaire. - M. Poinsot, médeein-major de 2º classe
- M. Pujude (Emmunuel), médecin aide-major de 1re classe.
- M. Bodolec (Eugène), mèdecin aide-major de 2º el. M. Dueroquet (Jean-Buptiste), médecin-major de 2c classe
- M. Durouaux (Henri), médeein-major de 2º classe.
   M. Cournst(Lucien), médeein aide-major de 1ºe classe.
- M. Lecat (llenri), médecin-major de 2º eluss
- M. Zimmer (Churles), médeein aide-major de 2º el.
   M. Mercier (Albert), médeein aide-major de 2º elasse.
- M. Brunet (Henri), médeein aide-major de 1re clusse.
- M. Gazal-Genely (Georges), médecin auxiliaire. M. Contessouze (Maxime), médecin aide-major de 2e classe
- M. Dautrey (Jean), médeein auxiliaire.
   M. Dhallerin, médeein eivil.
- M. Iluot (Victor), médecin-major de 2º classe
- M. Humbert (Jean), médecin uide-major de 1<sup>re</sup> classe.
   M. Jaffre (Charles), médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe. - M. Stobbaerts (Fernand), médcein aspirant
- M. Turquety (Roger), médecin aide-major de 1ºº el. M. Wurtz (Pierre), médecin aide-major. M. Vialleton (Jean), médecin uide major de 2º elasse.
- M. Chataing (Hippolyte), médecin auxiliaire.
- M. Audion (Pierre), medecin-major de 2º elasse M. Le Quéré (Jean), medecin aide-major de 1re classe.
- M. Dullé (Maurice), médecin aide-major de 1re classe.
- M. Goujon (Louis), medecin aide-major de 2º classe. M. Luval (Frédérie), medecin aide-major de 1™ classe. M. Saint-Ililuire (André), médeein-mujor de 2º classe.
- M. Herm, médecin auxiliaire.
   M. Augey (Alcide), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.
   M. Fontaine (Valère), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.
- M. Niquet (Albert), médecin uide-major de 1<sup>re</sup> clusse.
   M. Léonetti (Dominique), médecin aide-major de 2<sup>e</sup> el.
- Dhalluine (Louis), medecin auxiliaire.
- M. Goudeaux (Edmond), médecin aide-major de le cl. M. Poisson (Gaston) , médeciu side major de 2º elasse.
- M. Pelte (Alexandre), médecin uide-major de 2º classe. M. Peltier (Paul), médecin aide-major de 2º classe.
- M. Héritier (R.oul), médecin auxiliaire
- M. Nectoux (André).
- M. Bouchez (Jules), médecin nide-major de 2º classe,
- M. Houssiaux (Pierre), médecin uuxiliaire - M. Piéchaud (Ferdinand), medeein aide-major de
- 2 elasse (Journal officiel, 19 Juin 1918).

### HOUVELLES

La reiève des médecins. — M. Charles Bernard (Seine), député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre quand les médecins du front de la clusse 1892, dont la relève a été suspendue en Mars dernier, rentreront à l'intérieur et comment il se fuit, puisqu'on ne peut relever la clusse 1892, qu'il y sit à l'intérieur quantité de mèdecins de classe beuueoup plus jeunes maintenus û l'intèrieur sans raisons valubles, a reçu la réponse sui-

« Les médecins de la classe 1892, dont la relève est en cours, rentreront prochainement dans la zone de l'intérieur et seront remplacés par les médecins des classes plus jeunes, qui sont actuellement à l'intérieur. »

La Croix-Rouge japonaise. — Une mission de la Croix-Rouge de Tokio, allant dans les pays alliés et ayant à sa tête le prince Tokugawa, est partie pour les Etate-Unic

Mission médicale brésilienne en France. Le Gouvernement du Brésil étudie en ce moment l'envoi prochain en France d'une mission de cinquante médecins brésiliens, sous la direction de M. Nabuco de Gouvels.

Ecole de médecine de l'Afrique occidentale fran-- Le Journal officiel vient d'insérer le décret suivant :

Art. 1er. - Le décret du 14 Janvier 1918, instituant l'Ecole de médecine de l'Afrique occidentale française est

Art. 2. - Il est créé, à Dakar, une Ecole de médecire de l'Afrique occidentale françuise.

Art. 3. — L Ecole de médecine de l'Afrique occidentale

française est placée sous l'autorité directe du gouver-neur générul et sous le contrôle trehnique de l'inspec-teur des Services sanituires et mèdieaux de l'Afrique occidentale française.

Art, 4. - Le directeur de l'Ecole de mèdecine est en même temps directeur de l'hôpital central indigène Il est nommé par décret, sur la proposition du gouverneur général, uprès avis de l'inspecteur général du Service de Santé des colonies.

Il relève directement du gouverneur général. Art. 5. - L'Ecole de médecine a pour mission de for1º Des médecins indigènes ;

2º Des sages-femmes indigènes. Elle comprend en outre une section d'élèves vétérinaires indivènes.

Art 6. — Le gouverneur général étudiera et soumettra au ministre tout ce qui concerne l'in-tallation de cette Ecole, les moyens finunciers à l'aide desquels il sera pourvu aux dépenses nécessitées par cette c éation et les règlements déterminant l'organisation et le fonctionnement de la nouvelle école.

ment de la nouvelle école.

— M. Le Dantee, médecin major de 1º clusse des troupes coloniales, hors e-«dres, chargé de mission en Afrique occidentale trançaise, est nommé directur de l'École de médecine indigéne de l'Afrique occidentale française, à Dakar, à compter du 1º octobre 1918, date de l'ouverture de l'École. de l'ouverture de l'Ecole,

Stations hydrominérales et climatiques. - Par dècret, rendu sur la proposition du ministre de l'Inté-rieur, la commune de Puu (Basses-Pyrénées) est érigée en station climatique. Une chambre d'industrie climatique est instituée duns la station.

# **Broméine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (Xg. == 0,01) \$IROP (0.03) PILULES (0,01) AMPORTERS (0.02)

TOUX nerveut SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, Philippin

### GAZ ASPHYXIANTS GAZ VÉSICANTS

Le GOMÉNOL, antiseptique penétrant, grand calmant et actif régénéraleur des tissus, est la drogue de choix pour la réparation des dommages causés par ces gaz.

Il s'emploie :

Dans les voies respiratoires, en injections intramusculaires profondes de 5 à 10 cm². d'oléo goménol à 20 p. 100. en injections intratracheales d'oléo-goménol à 10 p. 100 ou, à défaut, en inhabitions. - Sur la peau, en onctions d'onquent au Goménol ou d'oléo-goménol à 33 p. 100.



# Granules a. Catillon

STROLL STRONG CHARANTE
TONIQUE OU COUTH, DUINTFOUR APPIDE
ANYSTUDI, STRIPLE, PROBESSION, GENERA, APPIDE
ANYSTUDI, STRIPLE, PROBESSION, GENERA, APPIDE
ANYSTUDI, STRIPLE, PROBESSION, GENERA, APPIDE
ANYSTUDIAL STRIPLE, PROBESSION, GENERA, APPIDE
ANYSTUDIAL STRIPLE, PROBESSION, GENERA, APPIDE
ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPID ANYSTUDIAL STRIPLE, APPIDE ANYSTUDIAL STRIPLE, APPID ANYSTUDIAL

Tablettes de Catillon

OST-25 corps thyroïde
Titré, stérilisé, hien tolère, actif et agréable.
1 à 2 coute Myscodème.
2 à 8 contre Obestié, Goitre, Herpètisme, etc.
FL. 3 fr. — PARIS, 3 Boul' St-Martin. 

age 9



# (Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18. Avenue Hoche - PARIS

of TOUTES SEPTICEMIES Traitement - nar la -

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de 5 cm

# VASOLAXINE

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

# LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS : CONSTIPATION HABITUELLE; dans es maiadies aiguës (fièvre typhoïde) chez les opéres du ventre; dans l'appendictie chronique; dans l'entérite muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes enceintes

ENVOIS GRATUITS, LITTERATURE, ECHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS : LABORATOIRE A. GILLOT, Ph. Dr., 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté do se procuror la matière première et les accessoires, nous avons toujours pu approvisionner nes clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous

Tous los Pharmaciens ont de la VASOLAXINE ou peuvent se la procurer chez le Commissionnaires on au LAEORATOIRE A. GILLOT. 

# Extrata OPOTHERAPIQUES INJECTABLES

Quartous, Thyroidien, Hepathius, Pancreations, Testisvique, Majaretime Surjenni, Inymitus, Hyperaysairs CONTRACT TO ST. CO.

NOUVEL HYPOTENSEUR VÉGÉTAL **AUX PRINCIPES UTILES DU GUI** 



# ET PUISSANT DIURÉTIQUE

GAIOFILULES PAR JOUR ENTRE LES REPAS

Échantillons sur demandes à M.M. Les Médecins LABORATOIRE DU D. M.LEPRINCE 62, Rue de la Tour \_ PARIS\_

SPÉCIFIQUE DE L'HYPERTENSION

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS

AFFECTIONS DE LA GORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

Souveraines contre TOUX, GRIPPES, LARYNGITES, PHARYNGITES, ASTHME, ANGINES, EMPHYSEME, 6 & 10 par jour. Easter grafts, Leboratoire des Produits Scientes, 10, r. Fromentin, Peris.

# TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

Prix du fiacon : 2 fc 25

12, Bouley. Bonne-Honyelle PARIS

SERINGUE spéciale du D' Earthélemy, modèle VIG: ER à 15 divisions ; 0 gr. 01 de mercure par division.

HU!LE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIEN

à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube. AMPOBLES AB BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE

MASSON ET Cie, ÉDITEURS, 120, Boulevard Saint-Germain, Paris,



ABONNEMENTS: Paris, 20 fr.; Départements, 25 fr.; Étranger. 26 fr. COLLOBIASES DAUSSED

OR COLLOIDAL DAUSSI

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE AT ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE & Ruc Aubriot PARIS

# BIOPHORINE GIRARD

# Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*\*



Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisiz par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHĖNIE NEVRALGIES REBELLES ANĖMIE CĖRĖBRALE ATAXIE, VERTIGES EXCÈS, SURMENAGE SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

— ADMINISTRATION —
MASSON ET C<sup>io</sup>, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VI\*)

ABONNEMENTS:
Paris et Départements . 40 fr.
Union postale . . . . . . 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaquo mols. DIRECTION SCIENTIFIQUE —

M. LETULLE
Professour à la Faculté.

F. DE LAPERSONNE
Professeur
de olinique ophtalmologique
à l'Hêtol-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine.

e de l'Académie de médecine. E. BONNAIRE Professeur agrégé, Pr

> J.-L. FAURE Professour sgrége

M. LETULLE
Professour à la Faculté,
Médecia de l'Étipital Boncieaut,
Membre de l'Académie de médecine.
Membre de l'Académie de médecine.
Membre de l'Académie de médecine.
M. LERMOYEZ

Professeur de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médeoine. Membre de l'Académie de médeoine. F. JAYLE

F. JAYLE
Chef de clia, gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Birection.

- REDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES

J. DUMONT

Adressor tout ce qui concerne la Rédaction à "Presse Médicale" 120, boulevard Saint Germain (6°)

### SOMMAIRE

### Articles originaux:

André Thomas. — Syndrome du ganglion cervical inférieur du grand sympathique dans les blessures de guerre, p. 329.

GEORGES LOUVARD. — De la prothèse provisoire des amputés, p. 331.

### Carnet du praticien :

F. Roux. — Traitement du paludisme par les injections intraveineuses de collobiase de quinine, p. 333.

### Sociétés de Paris :

Société médicale des Hôpitaux, p. 334. Société de Chirurgie, p. 334. Académie des Sciences, p. 336.

Académie de Médecine, p. 336. Analyses, p. 336. PARIS NO

### Supplément :

F. Helme. — Petit Bulletin. Variètés. Les Médecins aux Armées.

HOPITAUX ET HOSPICES.

ANTISEPTIQUE — DÉSINFECTANT

# LUSOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rus d'Argentsutt, PARIS

Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

Anémie, Convalescence, Débilité, Surmenage,

MUSCULOSINE Byla ====

GENTH I Y (Setes)

XXVI° ANNÉE. - Nº 36, 27 Juny 1918

## PETIT BULLETIN

Les auxis, sous-aides, aides-majors et leur avancement. L'exposé de la question, sa solution.

J'ai reçu de notre confrère X..., conseiller général, une excellente lettre, que je tiens à reproduire en entier, parce que, très hien écrite et très bien ordonnée, elle met exactement au point la question qui intéresse si fort et à si juste tire nos jeunes amis, les étudiants en médecine qui vivent « dans le hal » depuis tantôt quatre années. La voiei :

Monsieur et très honoré confrère,

Js sais que rien de ce qui intéresse le corps médical ne vous est étrauger. Fidèls et obseur lecteur de vos intéressantes chroniques du Temps, de vos journaux, j'al constaté l'intérêt que vous portiez à nos jeunes camarades, médecins auxiliuires du front, et la vigueur uvec laquelle vous vous vous couplez de leur présent et de leur avenir.

volls volls occupiez de teur present et ure s'un vienni. Alla lettre est santétie par la sollicitude que j'éproue publication de la companie de la compani

Lorsque la guerre a commencé, le ministre de la Guerre a dit : « Seuls les étudiants à quatre inscriptions pourront être nomuée médecins auxiliaires. » Les

**ETHONE** 

BILEY FOURNIER

SELS BILIAIRES

Globules Kératinisés, dosés à 0.20 Centige

LITHIASE\_ICTÈRE\_ENTERO\_COLITE

Laboratoires FOURNIER Frères

26, Boulevard de l'Hôpital\_PARIS

Coqueluche

autres avaient le choix entre les fonctions d'infirmier et celles de combattant.

Mos file préfére le métier de combattant qu'il remplications consciencies ment (Croix de guerre : Verdun 30% 104-110mme) jusqu'au moment oi le même ministre, ayant besoin de méderin surilliaires, en raison des vides écida ceci : « J'ordonne de réempérer, tant dans les formations combattantes, que dans les formations combattantes, que dans les formations combattantes, que dans les formations sunitaires, les jeunes gress ayant deux et trud inscriptions de méderin. Ces jeunes gene recerront infant de comert qui compensere leur déficit en instruction médicale. Ils passeront un examen, et, en cas de succès, jelse considérará comme ayant quatre inscriptions et je les nommerai médecins auxillaires. »



Ce programme fut exécuté st nos jeunes caunarades sont repartiesur le front, où ils remplissent avec l'entrain que vous savez leurs rudes fonctions. Mais la guerre dure... et ils se préoccupent à la fois du présent et de

Pour le présent, ils voudraient bien ne pas être figés dans leur grade de méderia auxiliaire. A culture égale, souvent même înférieure, à danger égal, îls voient leurs comarades aspirants devenir sous-lieutenants, justemants, voire même capitaines, et améliorer ainsi leur situation matérielle et morale, Voncils resteti toute leur vie médecins auxiliaires, c'est-à-dire adjudants à 2 fr. ¼ par jour ? Le sais bien qu'on a réé le grade de sous-aide-mijor,

Je sais blen qu'on a créé le grade de sous-aide-unijor, et même d'aide-major à titre temporaire pour combler cette lœu ne et faire tomber cette critique. Mais dans quelles conditions acquiert-on ces grades? Et quid? Des étudiants en médecine à trois inscriptions?

Le ministre de la Guerre a dit : je considère que l'instruction que j'ai donnée à ces jeunes gens, par mes propres moyens dans les centres d'instruction, équivaut à

Succedané du Salicylate de Metnyle, inodore

# RHESAL VICARIO

ARTIRÉVRALGIQUE — ARTIRHUMATISMAL — ARTIGOUTTEUX

POUR MARCO externe.

pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

# PHOSOTE injectable LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement assimilable. Ultérat.st Echantes: Produits LAMBIOTTE Frs., 2 Prémory (Natts).

GALYL

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus aucur et mioux toléré que 600 et néo-606 (914)

DOSES PRACTION MESS: 10 centigr. tous les 4 jours (#1.4 | Injections pour uns curs)DOSES MOYENNES: 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (\$ \$ \$ \$ 6 inject, pour uns curs)-

Tabaratalan Natibir A Williams In Garage Colors

LITTÉRATURE RY ÉCHARTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villonouve-la-Garenne (Joine).

lu scolarité correspondante à la quatrième inscripțion et le prouve en les nommant médecins uuxiliaires. Mais, lorsque ces jeunes gons so touruent vers le ministre de l'Instruction publique, dans la personno des secrétaires de Facultés, ot qu'ils domandent l'octroi de cette qua trième inscription, on leur répond « Nous ne vous con-nuissons pas; vous n'avez pas effectué, dans nos écoles, la scolarité réglementaire, et uous ne voulons pas vous accorder l'inscription demaudée.

Or, nul ne peut aspirer au grade de sous-aide major s il n'a pas quatre inscriptions; donc ces jeunes gens sont condumnés, pendant toute in durée de la guerre, au grade de médecia auxiliaire et doivent renoncer à tout avancement, Est-ce juste :



Il ue faut plus oublier cependant que les médeci auxiliaires constituent le réservoir médieal civit et militaire. C'est parmi eux que se recruteront les faturs mé jors de l'armée et les médecias civils de l'après guerre. Or, ce ne sont que des apprentis; et si rien n'est chaugé ils sont et resteront apprentis.

Combieu d'aunées la guerre va-t-elle durer? La paix peut arriver dans trois nois. Elle peut tarder trois ans, quatre ans. Qui le sait?

Or, l'armée perd tous les ans, par le feu, la maladie. Lage, un nombre, sans doute respectable, de médecins, déficit appréciable pour les besoins de l'armée, et aussi

pour les populations eiviles quand viendra la paix.

Car l'armée ne remplace pas un docteur par un docteur. Elle remplace un maitre onvrier par un apprentient de la signification ampliaire. Et si on poussu. un docteur par un médecin auxiliaire, Et. si on poussa; le raisonnement jusqu'aux limites de l'absurde, on pour rait dire que si la guerre durait assez lougtemps, les grands roles sersient, en fin de compte, tenus par des médecins, qui suraiont comme bagage scientifique de

base celai de medecin auxilmire.

Pendant ce temps les Facultés de médecine ne fout plus de docteurs, et il y u lieu de craindre, en raison de la durée de la guerre, qu'un grand nombre de ces apprentis, qui sout actuellement aux armées, n'aban-donnent, à la paix, les études médicales. Un mêdeciu auxiliaire qui me touche de près m'écrit : « Je me de-mande si je pourrai poursuivre mes études médicales. Maigré l'attrait de cette science, je pense que, pour per que la guerre se prolonge, je ne serai pas docteur avant trente ans (sans internat), avant trente-trois ans si j'ar-rive interne. Pourras-tu faire les frais détudes si longnes, après une guerre qui nous auta appauvris, et avec l'éducation de mes frères à ussurer »? Combien seront-ils,

qui préféreront les gains immédiats du commerce ou de l'industrie aux perspectives éloignées et douteuses d'un diplôme long et coûteux à acquérir ? Et ne devons-nous pas prévoir, après avoir redouté lu pléthore, une anémie médiculo dont les conséquences risquent d'être facheuses, au point de vue militaire aussi bien qu'an point de vue elvil?



Ne peut-on pas, ces prémisses étant admises, rechercher s'il ae serait pas possible de prendre quelques mesures susceptibles de permettre aux apprentis médecins de ne pas perdre le contact avec les études théori-ques et pratiques de l'Ecole, qui éviteraient de luisser se creaser un trou que vingt années ue combleraient pas et qui assureraient la continuité du recrutement médical :



Les approntis médecins qui sont aux armées doivent, à mon avis, être divisés en deux entégories : 1º Ceux qui ont trois ans de service au moins et deux ans de front

2º Ceax qui ont moins de trois aux de service

Les premiers, aux termes de la loi, sont réservistes; jestime que les mesures que je vais proposer ne devraient s'appliquer qu'à eeux de la première catégorie. Tout étudiant en médecine doit faire trois ans de service intégral, sans interruption, atténuation ou favenr, et accomplir aux armées la besogne qui lui sera assignée, soit dans les corps de troupe, soit dans les formutions sanitaires.

que l'armée, recrutnnt tons les classes 1917-18-19) un contingent de médecins auxiliaires, ce contingent devrait servir à une relève des médecins anxiliaires ayaut plus de trois ans de service.

Oh! cutendons-nous, je ne demande pas que ces jeunes geus soient définitivement renvoyés à l'intérieur : ce serait absurde et inique, et je vais m'éxpliquer làdessus.

Lorsque, dans un régiment d'artillerie ou d'infanterie, on découvre un sous-officier susceptible de perfectionne-ment, ou l'envoie à Saint-Cyr ou à Fontainebleau completer son instruction et se mettre en état de devenir

Pourquoi n'organiserait-on pas des séjours de trois ois, périodiques, dans des centres d'instruction médicale : Paris, Lyon, Bordeaux? Ou l'a déjà fait pour transformer ca médecins auxiliaires les étudiants en médecine qui avaient moins de quatre inscriptions. Je n'ignore

pas que le Ministre avait fait le projet d'organiser dans la zone des armées des centres d'instruction et que les villes étaient déjà désignées : Amiens, Nancy, Châlons, villes claient dejà designées: Amiens, Nancy, Châlons, Eperany, Des deux premières, l'une, hélas; n'est plus possible. L'auire est bombardée tous les jours's les autres, n'ayant pas du temps de piais de hoboratoires, d'aniphithéaires, de bibliothèques, as seraient, sembi-cit, difficilement adoptées au role qui leur cist dévolu. Pourquoi la zone des armées, pour faire faire des études qui denandent le silence et le récidifilement? Pôurquoi qui denandent le silence et le récidifilement? Pôurquoi des médecins à Amiens et à Nancy quand les futurs offi-ciers sont à Saint-Cyr, Fontainebleau, Saint-Maixent?

Mais je revieus à mon ruisounement : Je mets eu fait et c'est plutôt attristant — quo les études médicales du temps do paix étaieut déplorablement organisées. Le temps était gaspillé et perdu d'une façon déconcertante. Les cours commençaient le 15 Novembre, le premier tri-mestre (!) était de quarante jours. L'année scolaire finissait le 30 Juin, après défalcation de quinze jours au jour de l'an, d'un mois à Pàques. Les professeurs s'en souciaient médiocrement; le doyen n'avait aucune poigne et dans les hôpitaux, à quelques exceptions près, les chels de service se désintéressaient de leurs stagiaires. cheis de service se desimerossaient de leurs stagnares. A ce temps perdu par défaut d'organisation, ajontez celui quo l'étudiant employait pour aller du quortier latin à Tenon ou à Lariboisière, de là au restaurant, du restaurant à l'ampbithéatro, à la bibliothèque, etc., etc., vous concluerez judicieasement que si un élèvo trouvait dans un seul établissement, centre d'instruction : cours théorique, les travaux pratiques, la salle d'hôpital, la bibliothèque, le gite et le couvert, il pourrait faire en six mois ce qu'il faisuit en un nn à l'école, à la condition d'être encadré de maltres instruits, dévaués et

Dès lors j'arrive à ma conclusion et je dis : Si j'avais l'bonneur d'être le Gouvernement, je diviserais les méde-cins auxiliaires réservistes, c'est-à-dire ayant au moins trois ans de service, en deux séries.

La première serait ramenée du front pendant le trimestre : Juillet, Août, Septembre, et répartie dans les centre indiqués, où ces jeunes gens reprendraient leurs études au point où ils les avaient laissées. Ces trois mois d'études intensires correspondraient à deux inscriptions qui seraient accordées après examen probatoire. Les trois mois écoulés, nos jeunes gens retournersient

au front et seraient remplucés au centre par lu deuxième série, qui y passerait les mois d'Oetobre, Novembre et Décembre, et qui, à son tour, céderait la place à la première série pour Janvier, l'évrier et Mars, et ainsi de suite. Chaque série feruit done, par période de trois mois: six mois de Iront, six mois d'études. Les faincants,





1º En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

BOITE DE 13 AMPOULES : 4'50

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 345G.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. Isa COCTEURS MARIUS FRAISSE, Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS. Telenh 682-16

les peresseux perdraient, bien entendu, le bénéfice de la faveur accurdée aux laborieux.

Les fonctions de médecins ouxiliaires de le série qui serait à l'instruction servient remplies ay front par les jeunes ayant moins de trois ans de service,

Je tiens à préciser que tout ce que je viens de dire s'appliquerait uux sous-aides-majors et aux aides-majors itre temporaire, aussi bien qu'aux médecins auxiliaires, en un mot à tous erux qui n'ont pas encore le diplôme de docteur. Le commundement dira peut-être que ce programme désorganisera les services de l'avant. C'est possible et si cela était démontré, je m'inclinerais; mais j'ai la faiblesse de croire qu'avec un peu de bonne volonté on pourrait arriver, pour le plus grand bien du Corps de Santé milituire, du Corps de Santé civil et en fin de compte, du pays.

Lorsque j'eus pris connaissance de cette lettre. je fis, étant données nos habitudes de travail, ce que vous auriez fait vous-mêmes à ma place. Je suis allé aux informations; j'ai donné la lettre à lire au chcf le mieux placé pour me répondre, et qui avait bien voulu me recevoir avec la simplicité confraternelle et pleine de charme qu'il garde tout naturellement dans ses rapports avec ses

- Je partage pleinement, m'a-t-il dit en substance, l'avis de votre correspondant. Comme lui, je me préoccupe grandement de l'avenir des études médicales pour nos jeunes gens si braves, auxquels on ne reudra jamais assez hommage, et que j'aime tant. Comme lui aussi, j'estime que nos futurs confrères, qui sont à la peine, doivent être davantage á l'honneur. Enfin, je pense que l'Etat lui-même ne se préoccapera jamais trop du recrutement de ses médecins. Et tout cela, votre correspondant l'a fort bien développé.

De mon côté, voici ce que j'ai fait, poursuivitil. Par une décision récente, il est désormais permis aux étudiants à huit inscriptions d'atteindre le grade d'aide-major, c'est-à-dire d'être nommé officiers comme leurs camarades des unités combattantes. Mais l'important pour ce peuple généreux d'étudiants qui se dépense sans compter est de continuer les études et d'augmenter, par des inscriptions nouvelles, son bagage universi-

A cet effet, deux grands centres ont été créés : l'un à Paris, au Grand Palais, l'autre à Lyon. Dans ees sortes de formations mixtes, à la fois militaires et universitaires, nos jeunes gens pourront suivre des cours, passer des examens et même arriver à la soutenance de la thèse. Vous le voyez, le vœu de votre correspondant est rempli puisque les barrières universitaires ne viendront plus faire obstacle à l'obtention des galons militaires

Voilà pour le principe. Passons aux voies et moyens. Deux centres sont créés, ai je dit. Les étudiants de l'avant, répartis en huit groupes, y viendront passer trois mois à tour de rôle. Là ils travailleront à outrance, aucune minute ne sera perdue, je vous en réponds. Mais après ce rude labeur, grâce à une entente avec l'Instruction publique, qu'il me plaît de félieiter ici de sa largeur de vues et de sa sollicitude pour la jeunesse, nos étudiants subiront des examens et prendront des inscriptions. Donc, c'est clair : huit équipes pour deux centres, besognant pendant trois mois, à Paris et à Lyon, et prenant leurs grades. En une année, bien des jeunes gens retourneront ainsi sur les bancs. Je ne puis, pour des raisons militaires, vous le comprenez, en indiquer le nombre, mais, pour chacun des quatre groupes, il sera considérable, eroyez-le.

Quand commenceront les études? Voici ce que je peux vous dire : L'accord est complet entre les differents services; done, des que la situation militaire le permettra, les groupes seront dirigés d'urgence vers l'intérieur. Vous admettrez que je sois très réservé sur ce sujet; tout me fait néanmoins espérer que bientôt nos jeunes gens auront pleine satisfaction.

Et puisque vous vous entretenez avec eux.

dites-leur bien toute la reconnaissance du pays pour leur rôle si noble durant la guerre, pour leur esprit de devoir et de sacrifice et pour leur dévouement inlassable aux soldats, blesses ou non, qu'ils ont si souvent reconfortés et par la parole, et par l'exemple.



ll ne me reste plus maintenant qu'à remercier, en mon nom et au nom de nos jeunes camarades. l'homme si bienveillant et si plein de bonne volonté, qui a bien voulu me recevoir. Je souhaite que les événements permettent bientôt à nos étudiants, auxis, sous-aides ou aides-majors, de revenir vers la mére nourrice universitaire. Si nos maîtres le veulent bien, nous nous organiserons à ce moment pour les fêter et leur dire toute la reconnaissance que nous leur gardons. Mais ça, comme dit Kipling, c'est une autre histoire, et nous en reparlerons plus tard.

F. HELME.

## VARIÉTÉS

Un hôpital de 600 lits construit en 25 jours. - La Croix-Rouge américaine, pour faire face aux besoins de l'offensive actuelle, a construit un hopital de 600 lits en un temps remarquablement court : 25 jours. Cet hôpital est complet; il comprend des salles de blessés de 24 lits chacune, relices par des passages couverts, une salle d'opération chauffee par la vapeur, une salle de stérilisation, une salle de désinfection, des bains, une usine centrale d'électricité. Les tentes sont du type Bessonneau. Tout l'hôpital peut trouver place sur 18 camions. 25 jours après le début de sa construction, cet hépital recevait 160 blessés de la dernière offensive (Red Cross Bul-

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes.

/ .... « Toutes les preparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES ROSES au 1/10° de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolle.

GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. SOLUTION au millieme. AMPOULES ou 1/10" de milli AMPQULES au 1/4 de milligr.

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLAINE, ÉHYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE : Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'Electrargol a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gaugrénes gazouses, etc. L'Electrargol ne se montre jamais nuisible vis-à-vis des cellules vivantes. Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ici.

FORMES 2 Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intraveneuses - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS

# PALUDISME

gu et chronique

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

PILULES (0.10 d'Hectine par pitule). Uns a 2 p GOUTTES [20 gouttes équivolent à 0,05 d'Hectin AMPOULES A (0,10 d'Hectine par ampoule). AMPOULES B (0,20 d'Hectine par ampoule).

(Combination d'Hectine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mercu-lels. PILULES (Parplies Hectino 0.0; Protolodure Hg. 0.05; Ext. Op. 0.01). Durée de traitemen Una à deux pitules par jour.

GOUT' ES (Par l'oronties: Hectino 0.05; Hs. 0.01). Na 100 fout, par jour. 10 à 15 jour. OUT'ES (Per Section Hectine 0.0): 18, 0.01). 24 100 goal, parplant 1 ve application of the Country of the Count

Laboratoires is "HECTIME, 19 Rue du Chemin-Vert, à Villensus

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phoephorée rganique à base de Nuclarrhine. L'HISTOGÉNOL NALINE est Indiqué dans tous les cas où l'organisme débilité, par une cause quelconque, réclame une médication réparatrice et

reclaime que médication réparatire et d'armanginage passant; dans insulators la composition du saux, commentaire les françaisses passant; dans consideres la composition du saux, commentaire les tausures la la germaie les accidents introrquanques, propositant sinualità l'établisses de la germaie les accidents introrquanques, propositant sinualità l'établisses de la germaie les accidents futures au la germaie les accidents futures de la germaie de la germaie de l'établisses d

Exiger sur toutes les boîtes et fiacons la Signature de Garantie: NALINE Littérature et Fohantes: S'air. LNALINE, him Villeneuve-la-Garenne, più 31-Dai 1 (Sala).

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Ioda avec la Popton Découverte en 1836 par E. GALBRUN, poèteur en PHARMACIE

Remplace of the state of the st

He pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similares parus depuis notre communication au Congres International de Médeine de Paria 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'INDALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

# Kola Glycérophosphatée Granulée)

à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraîche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les glucosides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraîche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un élément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaine granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

Gros: Laboratoires ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL : TOUTES PHARMACIES

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEIIROSINE

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMACIES

# DIOSFINE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE :

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG rtériosolérose, Menetruation difficils Troubles de la Ménopause

PRUNIER & Co., 6, Rue de la Tacherie, Se et toutes Pharmacies.

ANTIGONOCOCCIOUE

(YSTITE · NÉPHRITE

Echantillons sur demandes a M.M. LES DOCTEURS

· DIURETIQUE · ANAL GESIQUE · ANTISEPTIQUE CAPSULES ENROBÉES AU GLUTEN

PYÉLITES · PYÉLONÉPHRITES

SALOL UROTROPINE

Pharmacie LANCOSME 71. Avenue d'Antin\_PARIS

8 à 10 capsules par jour

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits ou tableau de la Légion d'honneur pou

Chevalier: M. Jacob (Marcel), médecin aide-major de 1ºº classe (réserve) au 273º rég. d'artillerie de campogne: médecin d'un dévouement inlussoble qui a doune à de nombreuses reprises des preuves du plus beau courage. A été grièvement blessé ulors qu'il prodignait ses soins aux malades sous un violent hombardement. Une citation, (Journ. off., 21 Juin 1918.)

(vour. og., 21 uni 1916.)

— M. Pichon (Pierre), médecin-major de 2º classe (uctive) des troupes coloniales : médecia de houte valeur morale et professionnelle, praticien zélé et uctif, d'un dévouement sans bornes. A douné, au cours des combats, de nombreuses preuves de son courage et de son mépris nt son service dans des conditi ticulièrement difficiles, allant lui-même relever des bles-

Hullerement difficiles, allant im-nehne relever des bles-sés aux endroits perilleux, 4 det dres grévement utteint par les gaz en Avril 1917. Deux blessures natérieures. Ginq citations, (Jours., off., 21 Juliu 1918.) — M. Godan (Edmond) (active), médecin-major de 2º cl. au 171° rég. d'iafanterie : médecin de régiment depuis le début de la compogne, s'est acquis le plus grand ascendant sur ses hommes par sa valeur comme technicien, par son dévouement et sa bravourc. S'est distingué au cours des récents combats, assurant son service avec une activité et un sang-froid qui ont fait l'admiration de tons, malgre un bombardement d'une violence inouse. Trois citations. (Journ. off., 23 Juin 1918.)

- M. Lafargue (Antoine), médeein oide-major de 11º el. (réserve) au 2º groupe du 28° rég. d'artillerie : médoci l'un dévoucment absolu et d'un courage à toute épreuve. A été très grièvement atteint en prodiguant ses soins aux blessés sur les positions de batteries. Deux citations. (Journ. off., 22 Juin 1913.)

— M. Cheaeby (Jean), médecin-mujor de 2º classe (active) au 5º rég. de cuirassiers à pied, médecin de haute valeur professionnelle et morale. A assuré avec un dévouement inlossable, sous un bombardement d'une violence inouïe, la relève des blessés, leur prodiguant des soins avec un parfait mépris du danger. A dirigé son service uvec le plus graad saug-froid dans les circonstances les plus érilleuses. Deux blessures. Quatre citations. (Journ. off., 22 Juin 1918.)

- M. Lambert (Louis), médcein aide-major de 2º classe (réserve) à titre temporaire au 264° rég. d'ortillerie : inédecin de haute valeur professionnelle et d'une conscience rare. A été grièvement atteint en ullant porter ses soins à des blessés d'nuc autre formation sou bombardemeut. Une citation. (Journ. off., 22 Juin 1918.)

### MÉDAILLE MILITAIRE

M. Dupuy de lu Badonnièro (Jean), médecin uuxiliaire (réserve) au 1ºr rég. de marche de tirailleurs indi-gène : médeein de grande vuleur. A fait l'admiration de tous pur son mépris du danger pendant une attaque. A soigné le chef de corps gravement atteint et n'a cessé de recucillir, panser et réconforter à découvert un grand nombre de blessés avec le même calme qu'à la sulle d'opérations. Une blessure. Trois eitations. (Journ, off., 21 Juin 1918.)

- M. Millot (Robert), mat. 13144, médecin s major (active) au 5° batallon du 277° rég. d'infanterie : médecin ayant donné déjú maintes preuves de son couruge et de son dévoucment, notamment en Chunpagne, à Verdun. S'est à nouveau signalé par sa brillante conduite, dans les récents combats, soignunt les blessés sous les balles et les obus, sans aucun sonei du danger, et ussurant leur évacuation dans des eirconstances difficiles. Uuc citation. (Journ. off., 23 Juin 1918.)

### HOPITAUX ET HOSPICES

Le personnei de l'hôpitai Lariboisière. - Le ministre de l'Intérieur a attribué, pour servi-es exceptionuels rendus à l'Assistance publique, la médaille d'honneur de l'Assistonce publique à l'hôpital Lariboisière à Paris : le personnel de l'hôpital s'est particulièrement distingué lors de la catastrophe de la Courneuve, le 15 Mars 1918.

Les internes provisoires mobilisés et la thèse. Par dérogotion à l'article 150 du règlement général sur le Service de Santé, et en conformité des dispositions prises en faveur des internes en médecine par l'arrété du 28 Avril-26 Moi 1917, les internes provisoires nommés par l'urrété du 14 Février 1914 et qui sont actuellement mobilisés sont autorisés à passer leur thèse tout en conser-vant le droit de rester en fonctions et de prendre purt au concours de l'internat eu médecine pendant le temps

# E Granulée L

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

INJECTABLE & GOUTT DIODISME ECHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MEDICAL SUR DEMANDE ADRESSEE & H. DUBOIS 7 RUE JADIN PARIS

# INSTITUT VACCINAL DE TOURS

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR O fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

CATABEHES A BEONCHITES CHRONIQUED. - Q Rais Abol Page

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

Syn.: Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

# VERITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY 5. Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

qu'ils demeureront internes provisoires, et sous la réserve qu'ils continueront à remplir d'autre part les conditions

réglementaires exigées des candidats.

Les élèves appelés à hénéficier de cette mesuré et qui, à la suite du conocurs pour les places d'interne, ne seront pas nominés à nouveau internes provisoires, cesseront leurs fonctions dans les hépitaux lors du renouvellement des élèves dans les services hospitaliers.

Ceux de ces élèves qui ont passé leur thèse antérieurement au présent artêté seront autorisés, s'ils en font la demande, à reprendre leur place dans les hôpitaux aussitôt après leur libération du service militaire.

Hospice Paul-Brousse. — Per arrêté préfectoral en date du 21 Jain, se trouve repportée une disposition d'un arrêté anterieur stipulant notamment qu'aucune indomnité ne serait allouée aux internes permanents ou temporaires de l'hospice Paul-Brousse.

L'arrèté nouveau de M. Autran st'pule que les internes cu médesine permanents oa temporaires de eet établissement lospitaller recevront, avec effet rétouetif à partir du 1st Janvier 1918, une indemnité journalière de éherté de vie de 3 francs, de laquelle sera déduite une somme de 0 fr. 50 à raison de chaque repas pris à l'établissement

### NOUVELLES

Monument Magnan. —Un groupe d'anciens élèves, d'anie et de contrères de M. le Dr V. Magnan, médeciu en chef honoraire du Service de l'admission à l'Asile clinique (Sainte-Anne), ancieu président de l'Académic de Médecine, a cu la pensée d'élèver à ce savant maître un monument rappelant sa longue vie de dévoument aux malades, son enseignement, ses travaux et l'influence qu'il exerça sur la psychiatrie française et étrangère.

Eu raison des circonstances actuelles, les deux comités exécutifs de propagande, qui out été constitués, ne se proposent d'exercer leur action qu'après la victoire.

Les inscriptions sont, nésnmoins, reçues des maintenaut par le D\* Marcel Briand, médecin-chef à l'Asile clinique (Saints-Aune), président du Comité exécutif, 67, boulevard des Invalides, Paris, et par M. P. Masson, éditeur, 120, boulevard Saint-Germaiu, trésorier.

# Dragées

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME | HDRTAGD, 49, Boal. de Port-Reyal, PARIS

CABINET (CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTER APPARES PARAMÉD. — SERVICE DE REMPLACEMENTS, Renseignements gratuits sur demande.

Tuberculoses, Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phos 18- Grécolte Catarrhes.

OUATAPLASME Pansement completed of Dr LANGLEBERT Phiegmasiss. Eczèma, Appendicites, Phièbites, Erysipeles, Brülaris.

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. Miasymur. imprimeer, f. one Caracti-

# "LEVURINE EXTRACTIVE"

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

# ELIXIR-GABAIL Valéro-Bromuré

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,75 centig. de Bromure par cuillerée à soupe. VALÉRIANATE GABAIL " désodorisé "

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur demande Laboratoires GABAIL. 3, rue de l'Estrapade, PARIS

# COQUELUCHE SULFOLEINE

Con Hou So (Anti-) out . Specifique non toxione - 2 t 5 cult. tellé, dessert on soune sobre l'ige - 6, R. A.b. el, PARIS

EXITAIS OPOTHERAPIQUES INJECTABLES Our laug. Try rolling, Penatique, Panciettique, Testas multis.

Maptrotigos, Survinal, Inymique Apparaystice

Control of the contro



Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SAVON DENTIFRICE VIGIER

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGJENIQUES ET MÉDIOAMENTEUX Savon doux ou pur, S. Surgras au beurre de casao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufe, S. Sublimé, S. Résorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sullureux, S. à l'aulle de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

Savon à l'ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme.

AMPOULES GAIACACODVLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Galacol
par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette hule, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres alen supportée, même pendant i été.

AFFECTIONS DE LA DORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES
Maladies et Mydlone de la Boucho et dos DonisTABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGENE PUR NAISSANT

A lane of Oxygene Naissant, Menthol Isbleine at draw, Cocastewano, Bernardo de Soquie et al Extratte e greinar d'un goft agrande Soquie et al Extratte e greinar d'un goft agrande Soquie 100%, GHPPE, LARROGIES, PARROGIES, ASTUNIES, ANGIES, EMPRESERS, O à 10 par jour.

Love graits, Lovelaire est Princis Contino, 10, r. Fromentin, Paris,

OPIUM INJECTABLE

PAVERON

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

PÉCA total Dausse

Ampoules pour injections
Aussi actif que l'Emétine à doses
beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

# MAYET-GUILLOT

# Prothèse & Orthopédie

\* \* \* \* MANUFACTURE FONDÉE EN 1830 \* \* \*

· →8€3

# La Réputation de la Maison Mayet-Guillot

SES QUATRE-VINGT-HUIT ANNÉES D'EXISTENCE,

La perfection de son outillage,

Sa fabrication essentiellement scientifique,

La qualité irréprochable des matières premières qu'elle emploie,

SON PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ,

22222

67, Rue Montorgueil, 67

Téléph.: Cent. 89-01 PARIS Téléph.: Cent. 89-01

Usine Modèle, 9, Rue Castex, 9 -- Paris

Téléphone: Archives 17-22 ×

LA

# EDICAL PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

Je P

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VI\*)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 16 fr. 4.5 fr Union postale . . . . . . Les abonnements partent . du commencement de chaque mols

F. DE LAPERSONNE Prefessenr de elinique ophtsimologique à l'Hêtel-Dieu, mhre de l'Académie de médeci

E. BONNAIRE Professeur agrégé, senr et Professeur en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Ce

DIRECTION SCIENTIFIQUE -M. LETULLE

F. WIDAL

Professent de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecin

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique Secrétaire de la Blr à l'hôp. Breca,

H. ROGER

Deyen de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dien,
embre de l'Académie de médeci M. LERMOYEZ

Cochin, de l'hôpital Saint-Antoine, nie de médecine. Membre de l'Académie de méde

Adresser tout co qui concerno la Rédaction à " Presse Médicale 120, bonievard Saint-Germain (Sans indication de Nom)

- RÉDACTION -

epopérate re

P DESPOSSES

J. DUMONT

SOMMAIRE

Articles originaux :

M. Bloch et P. Hebert. - Résistance du méningocoque au traitement sérique intrarachidien, p. 337. P. PIGARD. - Anesthésie générale en chirurgie de guerre, p. 340.

Sociétés de Paris :

Société de Pathologie comparée, p. 340. SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX, p. 341. Société des Chirurgiens de Paris, p. 342. Société de Biologie, p. 343. ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 343 Académie de Médecine, p. 344.

Analyses, p. 344.

Sunniément :

F. HELME. - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACULTÉS DE PROVINCE. Nouvelles.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

# LUSOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuit, PARIS

DIGITALINE cristallisée.

# PETIT-MIALHE

Granules - Solution - Ampoules.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVI. ANNÉB. - Nº 37. 4 JUILLET 1918.

PETIT BULLETIN

Le million de la Caisse d'Assistance médicale de guerre.

Quelques réflexions théoriques et pratiques.

« Je jure, par Apollon, médecin, par Asclepios, Hygie et Panacée, et je prends à témoin tous les dieux, toutes les déesses, d'accomplir, sclon mon pouvoir et ma raia accomptir, seton mon pouvoir et mar, son, le serment dont ceci est le texte: d'estimer à l'égal de mes parents celui qui m'a enseigné cet art, de faire vie commune et, s'il est besoin, de parlager avec lui mes biens et de tenir ses enfants pour mes propres frères ... »

Dabut do Suparen p'Hippocrate

La souscription pour la Caisse d'Assistance médicale de Guerre vient d'atteindre son million, et il serait ingrat de ne pas remercier une fois de plus, à cette occasion, les confrères généreux qui ont répondu à l'appel de notre Presse professionnelle et de nos Comités. Grâce aux efforts de tous, voici que le mouvement de solidarité confraternelle a franchi les Océans, témoin la lettre qu'on va trouver ci-après et qui m'est arrivée de San Francisco avec un don de 500 francs pour commencer, comme le fait observer l'excellent souscripteur, M. le D' Canac-Marquis :

DIGITALINE cristallisés

# ATIVELLE

Granules - Solution - Amnoules.

FERMENT LACTIOUE FOURNIER

CULTURE LIQUIDE ... CULTURE SECHE

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital - PARIS

San Francisco (Californie), 10 Mai 1918.

Monsieur et très honoré Confrère, Je vous demande pardon de venir vous déranger dans vos précieuses heu es de travail pour prendre connaissance de cette lettre.

Déjà, depuis longtemps, je voulais vous éerire et vous faire une remise de 500 francs pour votre Caisse d'Assistance médicale de Guerre.

Aujourd'hui, je suis en convalescence, uprès deux mois de muladie causée par une infection à l'index de lu main

de inadate canada de infection a rindex de la main droite et de son amputation. Sans plus de retard, j'inclus cette truite en vons promettant qu'aussitôt que cela sera possible, je tácheral de fuire davantage, avec le coucours is, les médecins de San Francisco.

de mes amis, les médecius de san Francisco. Je n'oublierai jamais les bonnes leçons que j'ai reçues des maîtres de l'Ecole française, tels que Péan, Terrier, Lucas-Championnière, Tuffer, Hartmann, J.-L. Faure, Doyen, et un millier d'autres qui m'ont toujours aidé de leur science pratique. lci, sur la côte du Golden-Gate, nous ne connaissous pas les horreurs causées par les hordes de barbares et nous ne pourrons jamais prétendre civiliser nos Boches, à moins que leur sang ne soit mélangé avec le sang des autres races.

Dans cette lettre, vous treuverez des coupures de jour-

naux qui, si vous avez le temps et la patience d'en pren-dre counaissance, vous donneront une idée que si le grand et loyal peuple américain offre son sang et donne son or pour combattre l'ennemi commun, il ne néglige pas uon plus de sévir et punir les moindres infractions aux lois du pays, et de tout ce qui peut s'opposer aux succès de la victoire finale. En terminant, je vous prie, Monsieur et honoré Confrère,

d'agréer l'expression de ma respectueuse admiration et de mes sentiments dévoués.

Dr F. P. CANAC-MARQUIS.

Salicylate de Methyle, inodore

HESA) VICARIO ANTINEVERBERNITA ANT(BHUMATISMAL — ABTIRDUTTEUX 7818 pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la pezu

Anémie, Convalescence.

Débilité, Surmenage,

USCULOSINE =Byla ====

GENTILLY (Seine).

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés

Plus actif et mieux toléré que 608 et néc-608 (914)

DOSES FRACTIO! NEES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure) DOSES MOYENNES : 30 h 35 centigr. tous len 6 ou 8 jours (8 h 10 inject, pour un

LITTÉBATURE ET ÉGEANTILLONS : Laboratoires MALINE, à Villoneuve-le-Garenne (Soire).



J'espère que le me cont déelenché par l'exeellent confrère de San Francisco va prendre l'extension que mérite notre cause, et tous nous agirons pour qu'il en soit ainsi. Je dirai néanmoins en toute franchise que nous ne devons pas toutoujours tendre la main, comme on a un peu trop de tendance à le faire lei. Certes nos cousins d'Amérique sont généreux autant que riches; mais ne eroyez-vous pas, comme moi, que la eollectivité française devrait songer à se sauver elle-même plutôt que d'attendre son salut matériel des Alliés? Car enfin, n'êtes-vous pas un peu humiliès, en même temps que profondément émus, de voir que ee sont les Croix-Rouge américaines qui font le plus gros de la besogne en faveur de nos réfugiés, lorsque tant des nôtres, que n'a pas touchés la guerre, se tournent paisiblement les pouces ? - Oh! les neutres de l'intérieur!

Comme exemple de notre état d'âme au sujet du secours américain, je veux citer la lettre d'un bon confrère qui, lui aussi, comme tant d'autres, tourne ses regards vers nos frères transatlantiques, détenteurs du Pactole. Il s'agit, on le verra, d'un point intéressant, sur lequel j'aurai à revenir.

#### Très honoré Confrège,

Vous avez commis, depuis le début de cette terrible geure, tant d'actes en faveur de notre grande famille médicale, que le u l'ésile pas à vons soumettre un projet qui vous permettruit d'ajonter encore à tout ce que vous avez tenté d'accomplir jusqu'ici.

Depais quatre ans. de nombreux nédocius, qui exercaient dans les pays àveueis ou envahii, ont preciul que ragnepain. Ceux qui sont valides ont facilement trouvé à l'incirier des postes plus ou mois rémunératient qui les aident à vivre, tout en rendant service aux populations écties. Mais les viexs, les invaides qui ne puvent plus sort. Ny aurait-il rien à faire pour eux?

Nous avons hlen une Maison de Retraite, mais combien

Nous avons blen une Maison de Retraite, mais combien elle servit insuffisiante, si elle devait les accueillir tons! Les réfuglés, d'allieurs, ont souvent à leur charge quelque membre de leur famille. Alors que faire? Mais, créer rapidement d'autres maisons de retraite dans deux ou trois régions de la France les moins encembrées. Le Crois-lotge autoritaire, qui étend son eston blenfaisante sur tout noire territoire et recherche partout les victimes de la guerre, quelles qu'elles soûnt, pour les couvrir de en locution quelques hotels ilbres on séquestrés et dy en locution quelques hotels ilbres on séquestrés et dy caser les invalidés de notre profession, chassés de leurs foyers. Moyennant une modique rémudéraite, ces vieux précises y touversiont, avec leurs petites familles respectives, un sulte assuré et pourraient peut-luie encere, caltaire d'assistance médicale de Garcer, dont les ressources croissent chique jour, pourrait de son côté contribuer à l'eshibissement et à l'entretien de se Réplege, qui lui conteruient moins sans doute que les securs indées qu'elle de l'estiment de les sons de les les sons de les professions de la leur de les sons de les les les précises de l'estiment de les les leurs de l'estiment de l'estiment de l'estiment les des l'estiments de l'estiment de l'estiment les les les de l'estiments de l'estiment les les les de l'estiments de l'estiment les les de l'estiments de l'estiment les de l'estiments l'estiments de la l'estiment les de l'estiments de la l'estiment les de la l'estiment les de l'estiments de la l'estiment les de l'estiments de l'estiment les de l'estiments de la l'estiment les de l'estiments de l'estiments de l'estiment les de l'estim

Je prends la liberté, très honoré Confrère, de vous soumettre este Idée, persande qu'accuellib par vous elle se développeru rapidement et arrivera bien vite à sa complète réalisation. Dans est espoir, je vous prie d'agréen, et très houoré Confrère, l'assurance de mes mellleurs sentiments.

Le 28 Juin 1918.

Dr R.

Dans sa lettre, le D'R... fait donc appel aux Associations de bienfaisance américaines. Certes, je crois fernement que nous pouvons entrer en relation avec elles, mais où je diffère d'opinion, c'est qu'il ne faut pas aller à nos frères en tendan notre bonnet de docteur. Pour expliquer ma pensée, je vias d'abord résumer notre effort.

Nous pouvons estimer que 40.000 médecies environ étaient, dans une plus ou moins large mesure; susceptibles de souscrire à la Caisse, ce qui est fait en chiffres ronds, et pour atteindre le million, une cotisation personnelle de 63 francs. Mais comme le nombre des souscripteurs ne depasses guires 3.000, et que ce sont toujours les mêmes qui donnent, on voit qu'en réalité il y aurait encore près d'un million à revenir à la C. A. M. G., si les 13.000 abstentionnistes donnaient seulement chaeun 63 francs à leur tour.

Pourquoi le concours apporté à l'Œuvre fut-il, somme toute, si restreint? Je dis les choscs comme elles sont, n'est-ce pas ? Ms sont de nouveau à Noyon! — Pourquoi? Il y a d'abord la dureté des temps, l'impéeuniosité transitoire ou permanente, mais il y a aussi, — j'ai dit que je serais net — une sorte de nolouté, de lassitude et de nitvanisme particuliers, semble-t-il, à toutes les heures lourdes de notre Histoire, ainsi que l'a vu admirablement notre grand Edgar Quinet, enfin remis en homeur depuis la guerre.

Le rare, je dirais presque le divin dans les affaires de ce monde, est de voir l'homme persévércr dans sa première ardeur et de ne pas se laisser abattre par sa propre vietoire. Prenons en exemple la Révolution. A peine la cause du peuple et de la liberté a-t-clle triomphé, que les Feuillants se lassent. Puis e'est le tour de Danton, le Titan, qui un beau matin part pour la campagne. Robespierre lui-même n'échappe pas à l'ambiance : « Je suis fatigué par quatre ans de Révolution », écrivait-il un jour. Enfin, le peuple, après son immense fracas, se détourne en masse de sa cause. Harassé par ses propres fureurs, « il a besoin de sommeil, et à partir de 1796 il va dormir pendant un tiers de siècle..... La prompte satiété, l'aecablement prématuré, c'est là le trait commun à tous 1 ... ».

Que chaeun s'interroge en toute sévérité et se place au moment présent. Que voit-il? Des hommes différents de eeux de 1914. La langue qu'ils ont parfée alors, ils l'ont presque oubliée; l'ardeur de sacrifice qui les embrasa et d'on aquit l'union sacrée, ils ne la connaissent plus. Seul, le Poilu, grandi dans l'action, trempé par la lutte en cent combats, exalté par la souffrance, se montre chaque jour davantage supérieur à luiméme.

A l'intérieur, par contre, l'esprit de charité 'est en quelque sorte consumé; on veut bien

 Le génie des religions, par EDGAR QUINET, t. I, p. 342 (Huchette, éditeur, Paris).





encore payer tribut aux compatriotes, aux confrères malheuveux, mais à condition que cela ne coûte pas trop cher et de ne rien retrancher à sa tranquillité ou à ses habitudes. Et quand cette pensée, écrit Quinet, entre dans l'homme, dites hardiment qu'll ne reste plus qu'une ombre. Oui, avouons-le, beaucoup sont las. A force de vivre, les neris tendus, cette terrible vie que nous menons depuis quatre ans, une sorté de passivité nous envahit, dans le même moment où elle corrode la mêntalité de nos enomis.

Eh bien, c'est ce sentiment qu'il faut étousser en nous. Mais comment le ferions-nous mieux que par l'action en faveur des confrères malheureux? Nous avons réuni un million, doublons-le. En même temps, entrons en communication avec nos frères américains; lions-nous davantage à eux. Il y a des médecins malheureux qui, dans l'angoisse et la misère, vivent isolés au jour le jour. Groupons-les dans ces foyers de réfuglés qu'a créés la Y. M. C. A. américaine. Nous fournirons une partie de l'argent, et nos amis trouveront les locaux et apporteront leurs méthodes d'organisation si pratiques. En échange, nous nous engagerions les uns et les autres à recevoir chez nous, durant l'année, un certain nombre de confrères américains permissionnaires. Enfin, nombre d'entre nous, qui ne peuvent rien donner à la Caisse de guerre, seraient peut-être à même d'accueillir chez eux quelque médecin réfugié et ruiné qui les aiderait dans leur tâche. Il v aurait là un don en nature qui viendrait compléter les dons en argent.

Tout cela est compiliqué, direz-vous. Hé, oui, certes, tout est compiliqué dans la vie. Est-ce une raison suffisante pour se croiser les bras Jo dis qu'il y a des confères malheureux à sauver, que nous seuls les, sauverons, parce que nous ne pouvons permettre que l'indifférence l'emporte sur l'esprit de solidarité confraternelle. Tout ce que nous pourrons dire ou écrire en déhors de

cela ne sera que parole vaine; c'est de l'action qu'il faut, et immédiate. Les Poilus ont vaincu à la Marne, ils ont tenu trois ans les tranchées; voici maintenant que, du fait de la défection momentanée des Russes, il leur faut arrêter l'envahisseur au seuil de la Capitale. Crient-lis que c'est difficile? Non 11s « rentrent dedans », comme ils disent. Une fois de plus, imitons-les, suivons-les. Non seulement il y a des infortunes imméritées h secourir, — et combien grandes! — mais il y va, devant l'Histoire, de l'honneur même du Corps médical français.

F. HELME.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion

Cheselier M. Meurisse (Henri), médecin aide-major de ré classe au éve pé, d'infantire : médecin d'un corrage et d'un dévoument nugrifiques. A assuré son service sons les boinhardement les plus violents, faisant l'admiration de tous par sa belle attitude. Au plus fort de la batille, a dirigé avec un matiferable song-froid, et sous les plus violents tirs de l'ennemi, l'évacuation des blessés, Blessé au cours de l'extion, ai consent à sa blasser évacuer qu'à la nuit, après la fin du combat. Deux citations, (Jours. of. 27, 28 Juin 1918.)

— M. Rossi (Pierre), medecin-major de 2º classe (active) utilità e l'activa del consistente de

— M. Moisson (Charles), médecin aide-major de l'éveluser (késerve) au 26 batillui de dunsseuu : médecin d'udvaument et d'une conscience dignes des plus grands diges. Gribrennet blessé un début de la campagne, est report au res denande un front d'Orient. Ne l'a quité miliaire, que pour révenir au ri Front français distintibles qualifiés miliaires et professionales. Blessé à sun poste, au cours des récentes opérations, a continué d'assurer son service juquié aptiement, (Journ. of., 25 suin 1912s.)

#### FACULTÉS DE PROVINCE

Université de Lyon. — La chaire de physiologie de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Lyon est déclarée vacante.

Un délai de cinquante jours est accordé aux candidats

#### HOUVELLES

Diplômes honoris causa. - Le décret suivant vient

de parattre au Journal officiel : Art. 1et. — Les Universités sont autorisées à décerner le titre de docteur honorie causa. Co titre ne pourra confèrer au titulaire aucun des droits attribués au grade de docteur par les lois et réglements.

Art. 2. — Le titre de docteur honoris cáusa ne pourra être donné qu'à des étrangers, en raison de services éminents rendus aux sciences, aux leitres ou aux arts, à la France ou à l'Inivessité au décerners le titre

France on à l'Université qui décemers le titre. Art. 3. — L'avis favorable de la Faculté compétente, donné en assemblée, sera nécessire si le titre est proposé pour une personne dont les travaux ou l'action rentrent dans le domaine propre d'une des Facilités. Cet avis en sera valable que si la notité plus un des membres de l'assemblée est présente à la déllibération et que si le nom proposé réunit les dons tieres des suffrages exprimés.

La décision est priso en conseil de l'Université, la moitié plus un des membres étant présents et à la majorité des deux tiers des votants.

Art. 4. — Dans le cas où la proposition ne semblerait étud ne resort spécial d'aucune des Facultés, le Conseil de l'Université devra procéder à deux délibérations; la seconde avra lien au moins hait jours après la première Art. 5. — Le titre ne pourra être décent qu'uprès approbation, par le ministre, de la délibération du Convell de l'Université.

sell de l'Université.

Art. 6, — Le diplôme sera établi et sigué par le rectour au nom de l'Université. Il pourra, au gré des Universités, porter la mention de la Facalté qui aura ôté consultée, li sera remis au titulaire dans les formes que régleront les Universités elles mémos.

Art. 7. — Ge diplôme, étant un titre honorifique et non un grade, ne donnero lieu à la perception d'aucun droit.

un grauc, ne connera neu a la perception à anacun croit. Les permissions aux médecine. — M. Barabant, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerro: 1º si, au point de vue des permissions, le médecin et le étérimaire d'une unité comptent dans le pourcentage

(Voir la suite, p. 438.)

# AETHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOIR

POSOLOIR

The Administre a chaque fots:

Audecoas de 2 ann; 16, 15, 20 gouttes

Audecoas de 2 ann; 16, 15, 20 gouttes

Audecoas de 2 ann; 16, 10, 20

Administre b 6 deces de 10 par de 10 par

Litteratures schantillona : FALCOZ & CR.

#### COLLOIDES CLIN PURS. ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCI ÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

# colloidal

et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal)

ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et RI ESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Ampoules de 5 et 10 c.c. — NÉOPLASMES, TUBERCULOSE. Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1469



# ODALOSE GALBRUN

<del>llimadinaaliinaaliinaaliinaalii</del>aalii

TODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Découverte en 1896 par E. GALBRUN, docteur en P

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme
Vingt pouttes lobaloss agisset comme un prante, loder aciolin
lesses quotidiennes : Cinq à vingt gouttes pour les Effants, cit à chiquante gouttes pour les
Littératures et Échantillons : Laboratoire oalbrun. 8 & 10. Rue du Petit Minsc, PARIS

Me pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux similaires nrus depuis notre communication au Congrès International de Médacine de Paris 1900.

M. Galbran met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les fiacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

# GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULE (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme)
Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., l'dentiques aux savons (glycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Asadémie de Médesine par le prof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCEROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé : à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Dose : 4 Comprimés par jour (spécialement pour

Diabétiques, etc.)

Injectable: Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).

Croissance, Recalcification, Grossesse,
Allaitement, et contre toutes formes de Débilités
et d'Englisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS. - DÉTAIL: Toutes Pharmacies.

# **PALUDISME**

aigu et chronique

Carmergyl de 8th Doannear

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

1913. = Gand : Médaille d'Or

# NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) xv à xx gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr - Rue Abel, 6, Paris!



1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

## FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÈBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantilions et Prix spécieux pour les Hôpiteux et Ambulano

officiers; 2º dans lo cas de la négative, comment ils obtiennent leurs permissions, a reçu la réponse suivante :

« Au point de vuo des permissions, le médecin et le
vétérinaire d'une unité deivent compter dans le pourceutage des officiers. »

Nécrologie. — Nous apprenous la mort, dans une simbulance du front, du médecin aido-major de 1ºº classo

summance du tront, du médecha nucl-major do l'estasse Plorre Delpech, tombé vicilime de son dévouement adomaint ses soins aux intoxiqués graves par gaz. Elève du professeur Seblicau, qui le tenait en grando estimo, notre jeuno, confrère — Il avait 35 ans i — laisse à conx qui l'ont connu ot aimé le souvenir de la plus haute valeur morrele et professionnelle.

### Todéine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

TOUX EMPHYSEME ASTHME GOUTTES (Rg.mm0,01) SIROP (0.00) PILULES (0,01)

69, Boulevard de Port-Royal, PARIS,

Tuberculoses, Bronchites, **Emplsion MARCHAIS** Cutarrhes.

INSTITUT VACCINAL de TOURS

VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE EN TUBE FOUR 2 & 4, 10, 25 ET 40 PERSONNES (oe dernior en étain vissé, s'ouvrant et se fermant à voienté pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

OUATAPLASME PANSEMENT COMPLETE Phlegmasics. Eczema, Appendicites, Phlehitss. Erysipèles, Brülurss

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. MARRIERUX, imprimeur, 1, rue Cassette

# TRAITEMENT DE



COMPRIMÉS

SOMMEIL

Granules 4. Catillon \* 0.001 Extrait Titré de

Granules 4. Catillon 4 0,0001 STROPEANT NE CRIST.

Synon, QUABAÎNE
TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLÊNCE
NON DIURETIQUE — TOLÉRANCE INDÉFINIE

TONIQUE DU CŒUR, DIURETIQUE RAPIDE NON DIURETIQUE — TOLÉRANCE INDÉPI ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRÉSSION, ŒDÉMÉS, Allections MITRALES, Cardiopathies des ENFARTS et VIEILLARDS, éta 

Tablettes de Catillon O-THYROIDI

Ost. 25 corps thyroide Titré, stérilise, sien toleré, actif ét agrébbie. 2 à 8 contre obésité, Coltre, Berpéelsme, etc. FL. Sfr. - PARIS, S Boul St 

et INFECTIONS DIVERSES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Noche - PARIS

Traitement ses par le ses

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de 3 cm

administration prolongée GAÏACOL INODORE à hautes doses sans aucun inconvenient uniquement sous forme de "ROCHE" SIROP COMPRIMES "ROCHE" CACHETS "ROCHE" Echantillon et Littérature : PRODUITS F. HOFFMANN-LA ROCHE & C° 21, Place des Vosges Paris. CACHETS "ROCHE DETHIOCOL COMPRIMES OF C Prix 4frte fla

# ELIXIR GABAIL Valéro-Bromuré VALÉRIANATE GABAIL

Godi et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates.

Qu'il contig. d'Extrait de Valériane, Q.5 contig. de Bromure par cuillerée à soupe.

Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS



CATABESES & BRONCHITES CHRONIQUES. - & 3

# OXYGÉNATEUR ® PRÉCISION

DI D' BAVEEIX

Employé journellement à l'Hôpital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grace, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires. LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SECURITE

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieux-Constructeur 25, Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

#### ERGOTINE BONJEAN VERITABLE MEDAILLE D'OR



ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT 901

ECHANTILLON GRATUIT à MM. les Médecins qui en font la demande SOCIÈTÉ FRANÇAISE DU LYSOL 65. Rue Parmentier, IVRY (Sein

Traitement des Maladies : à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

# (DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLORE = Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN =

Communications \ en 1917:

Académie des Sciences. Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Höpilaux. Sociète de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

COLLOBIASES DAUSSE

# OPOTHÉRAPIE VIGIER

12, Bouley, Bonne-Houvelle PARIS

# CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

## Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchi-tiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

OR COLLOIDAL DAUSSE

gent anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUTRE COLLOTDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumstisme

LITTERATURE OF ECHANTILLONS LABORATORIES DAUSSE'A ROBAUSTON PARIS



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

# VIVIEN

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le **Figadol**, en fait un excellent agent de la médication iodique,

6, Rue d'Abbeville, 6, PARTO







# **OVULES CHAUMEL**

\* I

Le plus Puissant

ICHTHYOL

des Décongestifs

\*

# MÉDICATION ANTITUBERCULEUSE

Méthode du Professeur LO-MONACO

# SACCHARO-SÉRUM

1 cm³ = Saccharose chimiquement pure, 0 gr. 50; Sérum Isotonique, 1 gr.

AMPOULES 5 cm pour injections intramusculaires

INDOLORES

La Boîte de 12. Prix . . . 12 fr.

E. VIEL et CIE, 3, Rue de Sévigné, 3 -:- PARIS

Adresse télégraphique : IODVIEL

Téléphone : ARCHIVES 44-71

LA

# EDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBORIDES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C", ÉDITEURS 420, boulevard Saint-Gormain

PARIS (VI) ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Union postale . . . . . . 45 fr.

Les abonnements partent
du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médec

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Co

DIRECTION SCIENTIFIQUE

M. LETULLE Professour à la Fac decin de l'hôpital Be re de l'Académie de

F. WIDAL Professeur de clinique médicale à l'hôpital Gochin, Membre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE

M. LERMOYEZ

H. ROGER
Doyen de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hétel-Dien,
embre de l'Académie de médecine.

Chof de clin. gynécologique à l'hôp. Broca. Secrétaire de la Birection.

- BEDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES

J DUMONT

Adressertent co qui concerne la Réduction à " Presse Médicale 120, boulevard Seint Germain (6') (Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

H. VAQUEZ. - Introduction à l'étude des maladies du cœur, p. 345.

P. Coudray et Guisez. - La trachéocèle, p. 348. M. OLIVIER et G. AYMÈS. - A propos de la séméiologie réflexe de l'épilepsie paroxysme convulsif, réflexe d'adduction du pied, phénomène des orteils, p. 349.

#### Mouvement médical :

M. Romme. - Méningocoques et paraméningocoques, р. 350.

#### Sociétés de raris :

Société de Chirurgie, p. 351. Société médicale des Hôpitaux, p. 352.

Analyses, p. 353.

#### Supplément:

La Faculté de médecine de Parie pendant l'année ecolaire 1917-1918.

R. C. - Le Professeur E. Régis.

P. Desposses. - Hôpital militaire canadien de Joinville-le-Pont.

ED. JOURDRAN et L. ROYER. - Javellisation automatique de l'eau (procédé Jourdran-Royer. LIVERS NOUVEAUX.

RIDLINGBARNIE.

Les médecins aux armées.

Nouvellee.

Caisse d'Assistance médicale de guerre.

Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces.

GOUTTES: VI à XX gouttee par jour.
AMPOULES: 1 cc. par jour ou tous les deux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi. PARIS

# BAILLY

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, Rue de Rome, PARIS

### RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

#### LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1917-1918

Au moment où se termine l'année scolaire 1917-1918, le Conseil de la Faculté de Médecine de Paris a cru utile de jeter un coup d'œil en arrière, et d'examiner quelles réformes il avait fait aboutir et quels projets il avait élaborés. Il a rédigé un rapport dont nous croyons intéressant publier quelques passages. On verra ainsi ce

Tout le monde sait qu'une réforme importante PARIS été introduite, cette année, dans l'enseignement clinique. Malgré les conditions mauvaises créées par la guerre, les professeurs de cliniques spé-ciales ont fait, dans l'après-midi, des cours, des conférences et des démonstrations pratiques. Les résultats ont été excellents. En plus des élèves que leur scolarité obligeait à suivre ces leçons, un grand nombre d'auditeurs bénévoles et de médecins sont venus y chercher un perfectionnement à leurs connaissances. Après la guerre, on donnera encore plus d'extension à ces enseignements cliniques de l'après-midi. Les médecins français et étrangers, désireux de parachever leur instruction, pourront ainsi passer toute la journée à

l'hôpital; ils suivront chaque jour plusieurs services; ils entendront des leçons, assisteront à des démonstrations pratiques; ils trouveront des enseignements spéciaux bien coordonnés. En deux ou trois mois ils acquerront des connaissances qu'ils n'auraient pas acquises auparavant au cours d'une année entière.

La création d'enseignements, théoriques et pratiques, dans des cliniques spéciales de la Faculté a eu pour conséquence de faire modifier les programmes relatifs à l'enseignement de la pathologie.

Il semble, en effet, indispensable de maintenir les enseignements théoriques, mais à la condition de les moderniser. On a décidé d'installer dans les amphithéatres de la Faculté, à côté des épiscopes, des appareils cinématographiques et de faire des collections de films comme on fait des collections de livres et de planches murales. C'est une création coûteuse, mais indispensable. C'est la méthode la plus utile pour l'enseignement de la pathologie, et aussi de la médecine opératoire, de la physiologie et de la pathologie expérimentale.

L'enseignement de la pathologie interne est réparti entre deux chaires. Pour lui assurer plus d'unité, la Faculté a pensé qu'il n'en faut conserver qu'une et qu'il est utile de transformer l'autre en une clinique des maladies infectieuses. Des pourparlers vont être engagés avec l'Assis-

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

# DIGITALINE oristalling

Granules - Solution - Ampoules.

### ENDOCRISINES FOURNIER

THYROÏDE\_OVAIRE\_FOIE etc, etc.

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hópital ... PARIS

#### RHESAL VICARIO

(LIQUIDE) ANTINEVRALGIOUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX

peur usage externe.

Rapidement absorbablo, sane irritation de la peau.

#### Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74. houley, Beaumarchais, Paris.

Antisyphilitique très puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES: 10 contigr. tous les 4 jours (12 4 % injections pour une cure).

DOSES MOYENNES: 30 à 35 contigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉGRANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villoneuve-le-Garenne (Soine).

XXVI ANNÉE. - Nº 38, 8 JUILLET 1918.

tance publique pour faire aboutir cette réforme dont on ne saurait trop souligner l'importance.

La réorganisation de l'enseignement ne sera complète que si elle s'étend à l'enseignement libre, qui est appelé à rendre les plus grands services, à la condition d'être réglementé. Il ne doit pas faire double emploi avec l'enseignement officiel. Il est destiné non à le concurrencer, mais à le compléter. Il a pour but de permettre à ceux qui se sont fait connaître par leurs travaux et leurs recherches d'exposer les résultats de leurs expériences et de leurs observations. En s'inspirant de ces principes, la Faculté étudie dans quelles conditions on pourra organiser un vaste enseignement clinique auquel participeront tous les médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux qui en manifesteront le désir. La Société médicale des Hôpitaux a été saisie de la question, et le projet semble déjà sur le point d'aboutir.

Pour que l'enseignement clinique puisse donner tous les résultats qu'on est en droit d'en attendre, il faut modifier les règlements actuels et assurer aux services de la Faculté une autonomie à peu près complète. Depuis longtemps on a compris la nécessité d'une réforme. En 1901, des pourparlers ont cu lieu et des projets ont été élaborés. Puis le silence s'est fait. Maintes fois, on a repris l'étude de la question, mais très rapidement on l'a abandonnée, comme si l'on craignait d'aborder un problème trop ardu. Le Conseil de la Faculté, qui ne redoute ni les discussions ni les responsabilités, qui a la conscience de faire des efforts désintéressés pour augmenter le prestige de la science médicale française, a demandé qu'une Commission fût nommée qui étudierait non pas quels avantages il conviendrait d'accorder à la Faculté ou à l'Assistance publique, mais quelles mesures il faudrait prendre pour arriver à l'organisation la plus favorable au traitement des malades et à l'instruction des élèves.

Les pourparlers ont abouti. Une Commission a

été nommée qui comprend des représentants du ministère de l'Instruction publique, du ministère de l'Intérieur, de la Préfecture de la Seine, du Conseil municipal, de l'Université, de la Faculté et du Corps médical des hôpitaux. L'entente entre les différents membres de la Commission sera facile, car tous comprennent qu'améliorer l'enseignement clinique, l'adapter aux conditions nouvelles imposées par le progrès de ces dernières années, c'est améliorer le sort des malades, élever le niveau des médecins, assurer le rayonnement de la science française à l'étranger. C'est attirer à Paris de nombreux savants, des médecins, des élèves qui vicadront des pays les plus lointains, s'initier à nos méthodes et qui, rentrés chez eux, seront les propagateurs les plus actifs de notre influence. Voilà comment une œuvre, petite et restreinte en apparence, est grosse en consé-

Quad les réformes entreprises seront plus avancées, la Faculté publiera une brochure qui sera répandue à profusion dans les pays neutres et alliés; on y indiquera les réglements universitaires, les programmes des cours, conférences et travaux pratiques; les enseignements supérieurs et complémentaires; les cours de vacances; les enseignements libres organisés sous le contrôle de la Faculté. On y trouvera la mention des nouveaux diplômes universitaires réservés aux étrangers, qui auront été immatriculés à la Faculté et y auront suivi des cours ou entrepris des reclierches.

quences et peut avoir dans l'avenir une influence

décisive.



Tous les efforts pour réorganiser l'enseigneunent seraient frappés de stérilité, si le Gouvernement n'inscrivait pas au budget une somme assez forte pour l'amélioration des services actuels et la création de services nouveaux et s'il nc relevait pas les crédits alloues aux diverses

Les demandes formulées par la Faculté ont été bien accueillies.

Elles ont pour but de faire remettre en état l'Ekoel pratique; de crêre un hautitu de Biologie médicale où seront transférés les services d'enseignement et de reclierches concernant les sciences expérimentales; de réorganiser les services des cliniques en augmentant le nombre des litset en ambliorant les laboratoires; de créer un hôpital modèle qui sera placé près de l'Institut de Biologie médicale : ces deux grands centres de recherches et d'enseignement se prêteront ainsi un mutuel concours.

Pour les constructions projetées, il faut un terrain fort vaste : un appel a été adressé à la Ville de Parls, qui tiendra à honneur de participer à l'auvre poursuivie par la Faculté. Le progrès nécessite une extension des services. Des terrains fort étendus ont été accordés depuis quelques années à la Faculté des Sciences, qui a pa aussi développer ses Instituts et ses laboratoires. Rien de semblable n'a été fait pour la Faculté de Médecine, dont les études sont aussi importants et les besoins aussi impérieux.



Pendant l'année 1917-1918, la Faculté de Médecinc a réalisé quelques améliorations intérieures. Elle s'est occupée de faire rentrer à la Bibliothèque des ouvrages emportés depuis longtemps et a réglement les conditions du prêt. Elle a commencé la réorganisation des Musées d'Anatomie et d'Antonie pathologique. Elle a apporté quelques modifications au régime des examens. Dorénavant les candidats aux examens de thérapeutique et de médecine légale devront rédiger, avant de subir les épreuves orales, des ordonnances et des rapports. Les candidats à l'examen





d'obstétrique seront tous interrogés sur l'hygiène de la première enfance et sur la puériculture

Enfin les eandidats aux épreuves eliniques seront mis pendant une semaine à la disposition des juges. Ils viendront, dans les services hospitaliers qui leur seront indiqués, examiner des malades, ils prendront des observations, exécuteront des pansements, placeront des appareils, feront de petites opérations ou des rel'examen elinique, le plus important pour la pratique médicale, aura toute l'ampleur et toute l'importance désirables et offrira toutes les garanties nécessaires.

Une Commission spéciale s'est occupée d'élaborer le statut d'une Société des Amis de la Faculté de Médecine de Paris.

Les subsides que l'Etat accordera, quelque élevés qu'ils puissent être, ne répondront jamais à tous les besoins. Il est indispensable de solliciter le concours de l'initiative privée et de lui demander de fournir sous forme de cotisations, de dons et de legs, des ressources supplémentaires. Si l'Université de Paris a souvent bénéficié de générosités importantes, la Faculté de Médeeine a été presque toujours oubliée. Cependant, plus que toute autre, elle a besoin d'installations coûteuscs : plus que toute autre, elle rend service à l'humanité. La guerre actuelle a montré quel rôle social lui incombe. La tâche qu'elle devra remplir après la fin des hostilités est encore plus lourde et plus importante. L'Assoeiation, dont la réunion inaugurale aura lieu au mois de Novembre prochain, groupera toutes les personnes qui s'intéressent au progrès de la médecine et désirent contribuer à rehausser 'éclat de la Science française et à favoriser son

nat lui ont offert des œuvres d'art. Le doven Landouzy lui a légué, avec son buste et son portrait, son importante bibliothèque. Le professeur Riehet a donné au laboratoire de physiologie une eollection de livres. Le professeur Gilbert a largement contribué à l'installation d'un service de physiothérapie à la clinique médicale de l'Ilotel-Dieu, Le professeur Oslcr (d'Oxford) a légué à la bibliothéque, où il sait défaut, le très rare ouvrage d'Ambroise Paré, intitulé : Anatomie universelle. Mue Mathieu a fait don de la belle collection anatomo-pathologique réunie par son

A tous ees généreux donateurs, la Faculté adresse ses remereiements les plus vifs et les plus sincères.



Si le Conseil de la Faculté s'est surtout attaché à préparcr l'avenir, s'il a cherché les moyens qui permettront d'améliorer l'enseignement après la guerre, il s'est aussi préoceupé des nombreux étudiants que leurs devoirs militaires tiennent, depuis des années, éloignés de la Faculté.

Dès le mois de Juillet 1917, la Faculté avait insisté auprès des pouvoirs publics pour que les étudiants mobilisés sur le front pussent reprendre et continuer leurs études. Elle avait proposé deux projets : l'un qui consistait à modifier les eveles des enseignements organisés par le Serviee de Santé, à les adapter aux programmes uni-versitaires et à organiser des leçons et des travaux pratiques dans des formations voisines du front. L'autre, qui lui semblait préférable, consistait à faire revenir les étudiants à tour de rôle dans une ville de Faculté.

adopté une autre disposition. Dorénavant, les étudiants, divisés en deux groupes, seront renvoyés pendant trois mois suivre des cours. accomplir des stages et des travaux pratiques à Paris et à Lyon Ce système devait être mis en vigueur le 15 Avril dernier. La Faculté avait tout organisé pour recevoir les 200 élèves qu'on lui annougait, et leur donner un enseignementintensif. Les événements militaires ont fait remettre la réalisation du projet à une date ultérieure. très probablement au début de l'hiver proehain

Pour permettre aux élèves mobilisés sur le front la continuation ou la reprise de leurs études, la Faculté a organisé un enseignement spécial dans les cliniques et des séries supplémentaires de travaux pratiques. Ainsi les étudiants qui, par suite d'un congé de détente, d'une convalescence ou d'une réforme temporaire, peuvent séjourner momentanément à Paris, peuvent facilement continuer leur seolarité. Dans le même but, la Faculté a organisé des examens en dehors des sessions normales, et elle a décidé que des jurys fonctionneront même pendant la période des vacances. Elle a encore obtenu pour eertains éléves mobilisés, qui auront été ajournés sur une seule matière à la session d'Octobre, l'autorisation de réparer leur échec au mois de

Le désir de commémorer la mémoire des vietimes de la guerre, avait fait décider, des 1914. d'ériger un monument où seront inscrits les noms des médeeins de la Faculté de Paris, des étudiants et des fonctionnaires qui sont morts pour la Patrie.

On a voulu aussi rendre hommage à eeux qui se sont distingués par leur courage et leur héroïsme. Un tableau sera placé prochainement, où seront inserits les noms de tous eeux qui ont obtenu la eroix de guerre. C'est avec une légitime ficrté que nous voyons la liste s'allonger



chaque jour', et que nous trouvons en tête les nons de deux professeurs et de plusieurs agrégés. Quelle que soit leur situation à la Faculté, quelque êlevée ou quelque modeste qu'elle puises être, tous survivront à la tourmente actuelle et, après la fin de la guerre, quand la paix reviendra glorieuse et définitive, leur nom restera impérissable, symbole de l'énergie, du courage, de l'hérotsme francais.

\*\*\*

La Faculté s'est encore préoceupée de maintenir ou de nouer des relations avec les pays étraugers. Elle s'efforcera d'organiser après la guerre des échanges d'élèves et de professeurs. Déjà la question est résolue, en principe, pour l'Université Harward. On concoit tout le profit qu'on peut tirer de ces visites réciproques. Aussi la Faculté a-t-elle accueilli avec reconnaissance les propositions faites par plusieurs savants étrangers de venir, en pleine guerre, exposer lcurs travaux et leurs recherches. A la rentrée prochaine, quatre médecins espagnols bien connus, ics professeurs Pittaluga, Maranon, Callegas, Gonzalès Prats feront chacun une conférence. Sur la demande qui lui en a été adressée, l'éminent physiologiste anglais Starling viendra, vers la même époque, exposer les découvertes qu'il a réalisées sur les sécrétions

Nous sommes heureux et fiers de constater que les Maitres illustres des pays alliés et neutres veulent bien nous apporter leur concours et nous donner un précieux témoignage de leur sympathie. N'est-ce pas la preuve qu'après la guerre nous parviendrons à resserrer les liens

Malgré le soin qu'on y apporte, lu liste des morts et des décorés est incomplète. La Faculté sera reconnaissante aux personnes qui voudront bien lui fourrii des renseignements complémentaires. Elle prie également les étudiunts qui ont obtenu une citation, d'en envoyer le texte au Secréturiat.

qui unissent notre pays à toutes les nations qui ont, comme nous, le culte pur et désintéressé de la Science et s'efforcent d'assurer le développement libre et pacifique de la pensée humaine.

#### LE PROFESSEUR E. RÉGIS

Le professeur Régis, qui vient de mourir prématurément à l'âge de 63 ans, est, lui aussi, une victime de la guerre. Il fait partie de la longue liste de ces médecins de l'arrière qu'un surmenage intensi a terrassés. Qu'on songe que dans le seul département de la Gironde, 60 praticiens distingués, arpartenant à l'Association des médecins, ont disparu en moins de quatre ans!

Fils de médecin, nc sur les confins de l'Ariège et de la Haute-Garonne, Régis, après avoir été, en 1881, chef de clinique des maladies mentales à la Faculté de médecine de Paris et médecin adjoint de l'Asile Sainte-Anne, arrive en 1883 à Bordcaux. Il est venu prendre la direction d'une maison de santé, mais son goût pour la recherche désintéressée, son besoin inné d'être éducateur, sa vocation pour l'enseignement le poussent auprès du professeur Denucé père, alors doyen de la Faculté de Médecine de Bordeaux, auguel il expose ses aspirations. Denucé voit immédiatement dans ce jeune homme de 29 ans l'étoffe du maître futur : il l'encourage dans son désir de s'adresser à un auditoire d'élèves et, des 1884, l'autorise à ouvrir un cours libre de psychiatrie à la Faculté. Ce cours libre est transformé en cours complémentaire en 1893. En 1905, Régis est nommé professeur adjoint; en 1913, professeur des maladies mentales. Il est enfin arrivé, lui, modeste praticien, non agrégé, non médecin des hôpitaux, non officiel en un mot, à la chaire qu'il a toujours aperque toute sa vie comme dans un rêve doré. Son labeur obstiné de montagnard que colore une politesse exquise, sa ténacité opinittre teintée de bonhomie souriante, ne l'ont jamais fait dévier un instant du but qu'il poursui-rait. Belle carrière qui fait honneur autant à celui qui en a été le bénéficiaire qu'à ces Universités régionales qui savent s'associer, sans se préoccuper exclusivement de leurs titres, les belles intelligences que la bonne fortune a mises parfois sur leur chemin!

\*\*\*\*

Régis méritait largement la place qu'il a occupée. Il aimait à s'entendre dire, surtout par les maîtres parisiens, qu'il était le « premier psychiàtre français » et il en reportait toute la gloire sur l'École qui l'avait accueilli.

A une période critique de notre histoire médicale, où le pangermanisme envahissant nous inondait de sa lourde brume, le maître bordelais élaboralt une œuvre personnelle, pleine de lucidité et de bon sens, marquée au coin de l'observation la plus nette, vivante et clinique, bien française en un mot.

Il avait été, dès le début, un de ceux pour qui l'hérédité n'expliquait point toutes les formes de la folie. Il s'était passionné pour les idées de Bouchard et n'avait pas tardé à démontrer que la perte de la raison peut résulter, elle aussi, d'infections et d'intoxications. Cette conception l'avait conduit en particulier à dénoncer l'origine spécifique de la paralysis générale.

Cette notion étiologique des troubles de l'esprit eut surtout pour résultat heureux et justifié de faire rentrer de façon définitive les maladies mentales dans le cadre de la médecine générale. Le cerveau délire comme le cœur verse dans la myocardite ou l'endocardite, comme le poumes expectore, comme le foie tombe dans l'insuffisance hépatique ou le rein dans l'insuffisance hépatique ou le rein dans l'insuffisance rénale. D'où cette conclusion pratique que l'asile d'aliénés ne saurait étre dilférent d'un hôpital; d'où aussi cette idée, pour laquelle Régis com-



**AUTO-INTOXICATIONS** 

battit si longtemps, d'installer un service de « délirants » dans tous les hôpitaux généraux.

Mais cette conception étiologique des toxiinfections qui, poussée à l'excès, a obscurci tant de problèmes médicaux et a cultivé jusqu'au voile épais dans les bouillons germaniques, n'a jamais fait dévier l'esprit pondéré de Régis hors des bornes de la clinique. Au moment même où ses idées sur l'origine toxi-infectieuse des maladies mentales devenaient classiques, on voit cet observateur toujours en évell mettre en relief, dans leur étiologie, le rôde du traumatisme.

Il a, en des descriptions écrites d'une plume alerte et vive, dans une langue impeccable, emplie de juste mesure, de finesse et de sensibilité, fixé magistralement les particularités de l'Onirisme, montré les limites de la contision mentale, insisté sur l'origine émotive des obsessions et impulsions. Toutes ces qualités se retrouvent dans son remarquable Précis de Psychithrie dont les éditions successives ont consacré la renommée en France et à l'étranger.



Régis était un fin lettré. Il appartenait à cette Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux qu'illustra Montesquieu et qui joua un rôle important dans l'histoire des sciences au syuri's sièce. Il avait beaucoup étudié les anciens, lisait surtout Sophocle et Euripide; il s'occupa des types morbides créés par les grands tragiques grecs, par Shakespeare, par Ibsen; il flut surtout l'historigraphe médico-litéraire de lean-Jacques Rousseau sur lequel il a écrit une série d'esquisses psychologiques pleines de finesset de perspicacité ingénieuse. Enfin son étude sur les « régicides » es tu ne œuvre définitive.

Son goût et sa passion pour l'histoire littéraire lui avaient-fait relire bien des fois les leçons des anciens aliénistes français. Aussi, quand il fallut maintenir la vieille clinique mentale de Pinel, Esquirol et Morel contre les empiétements allemands qu'I l'avaient accommodée à leur sauce indigeste, Régis se dressa-t-il avec courage et fermeté. Sous la courtoisie des paroles et l'urbanité des expressions on sentait que le patriote éclairé et homète vibrait intensément et défendait le bien commun contre l'usurpateur.



Régis fut enfin un apôtre. Jamais on ne sit appel en vain à son dévouement quand il y eu un service à rendre, une œuvre sociale à encourager ou du bien à faire quelque part, sous quelque forme que ce soit. Et non seulement il payait discrètement de sa bourse, mais il payait activement de sa personne.

Il fut l'ame agissante toute sa vie du « Congrés annuel des neurologistes et allénistes ». Qui n'apas vu Régis dans ces sessions ne l'a pas comm. D'une amabilité parfaite, gai, spirituel, il était présent à toutes les séances, apportait le baume dans les discussions, ne se lassant jamais de mettre les choses au point, et gagnant tout le monde par sa bonne humeur persuasive. De quel ceur-joyeux, je le vois encore en Juillet 1914, ilse disposait à aller porter la bonne parole française au Congrès qui devait s'ouvrir à Luxembourg le t'm Août. Héalst quel cataclysme depuis!

L'enfance anormale fut également l'objet de ses soins les plus constants et assidus. Nul nieux que lui ne sui associer les efforts des instituteurs et des médecins. L'œuvre accomplie en Gironde fut, grâce à lui, absolument remarquable. Agent actif de liaison entre tous les pouvoirs scolaires, juridiques, militaires ou nasyals, il réussit à faire adopter l'expertise psychiâtrique militaire, navale et coloniale. Qui ne sait enfin le rôle joué par Régis dans la lutte contre l'alcoolisme? Sa formule « combatter l'alcool par le vin » n'est pas un mot de Girondin. Elle est basée sur une documentation des plus sérieuses, un grand

nombre de thèses, un travail statistique considérable. Le triomphe du « pinard » pendant la guerre paraît, la encore, lui avoir donné raison.

Peu après son arrivée au titulariat, le 14 Dicembre 1913, les élèves, amis et collègues du professeur Régis se réunirent pour célébrer cette heureuse journée. En réponse aux manifestations de sympathie qui lui venaient en foule, le maitre, devant lequel toute son existence professionnelle vanit d'être évoquée, se vidoligé de reconnaître, avec sa finesse habituelle, qu'il avait été « le bon ouvrier et qu'il n'avait pas perdu sa journée ».

Il avait raison. R. C.

HOPITAL MILITAIRE CANADIEN
DE JOINVILLE-LE-PONT

Un navire hópital torpillé, entrainant dans l'éternel abime 80 jeunes médecins canadiens et 14 infirmiers, un hópital complet avec tout son matériel et tous ses services donné à la France, et est ebilan des dops volontaires: dons de jeunes vies précieuses, dons matériels que la Croix-Rouge canadienne a offert en une semaine pour la grande cause des Alliés. Je dirai quelque jour tous les dons ennautre faits dequis 4 ans par les Canadiens

pour nos blessés. Nous pouvons être fiers de nos

cousins d'outre-Océan, nous pouvons leur être

reconnaissants.

Mercredi 3 Juillet, le Président de la République française s'est rendu à Joinville-le-l'bont, où sir Robert Borden, premier ministre du Canada, a remis à la France, au nom de la Croix-Rouge canadienne, l'hôpital moderne construit sur le plateau de Gravelle.

Sir R. Borden avait à ses côtés le général Philipps, commandant aux armées anglaises, major général Burtchaell, directeur général du Service

# NÉOL

Formules
DES HOPITAUX DE PARIS

# GARGARISMES NEOLES

10 2 cuiller, à potage par verre d'eau

## IRRIGATIONS NÉOLÉES

au lieu et place des divers hypochlorites.

### EAU NEOLEE

dans tous les cas, doit remplacer l'au oxygénée irritante et altérable

Néol.... 1 partie
Eau .... 4 parties.

(Eau . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimés alcalins des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hygiéniques.

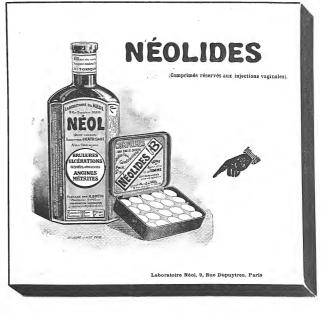

Les différents services sont établis dans les

baraquements à simple rez-de-chaussée, la sur-

face couverte est approximativement de 8.400 m2.

charpente avec double cloison en plaques de

Les divers baraquements sont construits en

de Santé des armées anglaises en France, Lord Derby, ambassadeur d'Angleterre, Philippe Roy, haut commisaire du Ganada en France (auquel M. Poincaré remit au cours de la cérémonie la cravate de commandeur de la Légion d'honneur). De nombreuses personnalités françaises assistaient à la cérémonie : M. Mourier, sous-secrétaire d'Etat

au Service de Santé, le général Guillaumat, gouverneur militaire de Paris, le général Février, directeur du Service de Santé de Paris, etc.

Le Président de la République guidé par l'état-major de l'hôpital canadien, colonel Beauchamp, médeein-rhef, fleutenant-colonel Decarie, chef du service médical, lieutenant-colonel Rheaume, chef du Service chirurgical, parcourut les divers services de l'hôpital dont les pavillons légers et bien aérèts s'alignent coquettement dans la verdure du hois de Vincennes.



\*\*\*

Cet hópital, situé sur le plateau de Gravelle, domine la vallée de la Marne, il est exposé au sud et se développe sur les glacis de l'ouvrage reliant la redoute de Gravelle à celle de la Faisanderie. Il est bordé à l'ouest par les bois de Vincennes et à l'est par la route de la Pyramide; son entrée principale est sur la rue des Corbeaux.

Le terrain sur lequel il est élevé affecte la forme d'un grand quadrilatère ayant une superficie de 68.900 m² environ, la longueur du grand fibro-ciment clouées sur poteaux et couvre-joints. Les planchers sont posés sur des murettes en brique, surélevés en moyenne de 0 m. 60 audessus du sol. Des ventouses assurent l'aération.

Les plafonds sont constitués par des plaques de fibro-ciment clouées sur les fermes de la charpente. Ces baraques sont largement éclairées et ventilées par de grandes baies vitrées s'ouvrant extérieurement; en plus, une ventilation permanente peut être établie au plafond, les fenêtres étant fermées par un dispositif de volets placés sur la sablière.

Les toitures sont en subéroïd posé sur voligeage jointif avec gouttières et tuyaux de descente en fer.

Les sols sont en planches de sapin avec linoléum pour les salles de malades, en dallage de

eiment pour les euisines, salles de bains, douches et W.-C. en tenazolith pour les salles d'opérations, radiographie et leurs dépendances.

Les bâtiments des chaufferies, désinfection, salle des machines sont construits entièrement en briques.

Tous les services sont reliés entre eux par des galeries couvertes.

Les peintures intérieures sont vernissées.

Une galerie souterraine mesurant 1.m. 50 de largeur par 2 m. 10 de hauteur, dont les murs sont en béton et la voûte en briques, pareourt l'hôpital dans son axe; elle reçoit

des galeries plus réduites qui joignent les bâtiments d'administration, salle d'opérations et chaufferie centrale, et centralise toutes les canalisations : eaux ménagères, caux résiduaires des W.-C., cau potable, canalisations électriques, gaz, etc., desservant tout l'hôpital.

En raison de l'interdiction d'envoyer à la Marne le tout-à-l'egout, il a été établi un système spécial pour l'évacuation des W.-C.

Ce système comporte des tinettes filtrantes pla-



1913. - Gand: Médaille d'Or

# NEVROSTHENINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

#### SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. – Lyon : Diplôme d'Honneur

### FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

#### **VERTIGES**

ANÉMIE GÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echentilions et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances.

cées dans des fosses; les liquides seuls sont conduits à des bassins de décantation, puis à des bassins de stérilisation où les liquides sont traités à l'eau de Javel avant d'être envoyés au collecteur de la ville. Tout ce système sonctionne automatiquement, tous ses éléments sont en double ct peuvent marcher alternativement pendant le nettoyage ou la réparation de l'un d'eux.

Les canalisations d'eau et de gaz sont en fonte et en fer. De nombreux postes d'incendie sont établis à proximité de chaque groupe de baraques.

L'eau de source et l'eau chaude sont amenées

dans tous les services et leurs dépendances. L'eclairage est électrique. Le courant est fourni

par la Société Est-Lumière. L'appareillage des lampes de plafond dans les salles de malades est établi par des lampes à réflecteurs de plafond.

Le chaussage par radiateurs est donné aux divers services par de la vapeur produite par une chaufferie centrale qui alimente les appareils de chaussage et les divers services à vapeur : bains, douches, cuisines, désinfection, stérilisation, eau chaude pour lavabos, etc. Des téléphones intérieurs relient les services entre eux et à la direction.

L'incinération des pansements, poussières, déchets, etc., est assurée par des fours incinérateurs construits à l'extrémité de l'hôpital en bordure de la route de la Pyramide et reliés à l'hôpital par une voie Decauville, servant également à l'enlèvement des tinettes.

L'entrée de l'hôpital est située sur la rue des Corbeaux; une route intérieure permet l'accès direct des voitures d'ambulance au pavillon d'admission des blessés.

Ce pavillon comprend un bureau des entrées, une salle de visite et de déshabillage, des salles de bains, lavabos, W.-C. et salle d'habillage.

A droite est installé le pavillon d'administra-

tion avec ses services. Dn pavillon d'admission | les blessés sont conduits par galeries couvertes aux salles des malades, qui sont installées dans cinq baraques. Chaque baraque comprend deux salles de 50 lits. Au centre un groupe de W.-C. et salle de nettoyage des accessoires communs aux deux salles. Chaque salle possède ses services propres comprenant salle de garde de l'infirmerie-major, tisanerie, lavabos, salle de bains, chambre d'isolement et lingeries.

Entre les baraques sont édifiées diverses constructions à destination de vestiaire, lavabos des infirmières, des infirmiers, petite salle de pansements au centre, un office pour la distribution des repas avec table chauffante au gaz.

Pour les grandes salles des malades, il a été prévu de larges sorties avec plans inclinés pour l'évacuation en cas d'incendie.

A gauche du pavillon d'admission se trouve la salle d'opérations avec ses annexes. Cette salle largement éclairée avec jour vertical et sidéral, comprend tout l'aménagement moderne; y sont adjacents une salle d'anesthésie, de stérilisation, lavabos, W.-C., salle de radiographie, laboratoire, cabinets des docteurs, salles d'infirmières, l'ait suite à la salle d'opérations, un pavillon comprenant les services de la pharmacie, du dentiste, de l'ophtalmologie et leurs dépendances.

Au centre de l'hôpital, un vaste bâtiment est prévu comme salle de récréation avec théâtre. installation pour représentations cinématographiques et salles de billard.

Le réfectoire est avec cantine, laverie et garde-

La cuisine est installée avec fourneaux à charbon et à vapeur, laveries; boucherie, boulangerie. chambres à provisions, etc.

La chausserie ainsi que le bâtiment de la désinfection sont adjacents au centre de l'hôpital. En bordure de la rue des Corbeaux est installé un petit pavillon servant de salle de repos des nurses. A l'ouest, en bordure de la route de Gravelle, se trouve un groupe de trois baraques destiné aux logements des docteurs et comportant des chambres avec bains-douches, W .- C .. etc.

Une baraque pour le mess des docteurs, avec salle à manger, salle de repos, de correspondance, billards, cuisine et dépendances diverses est adjacente aux trois derniers pavillons.

Enfin, une chapelle avec dépôt mortusire et salle d'autopsie complète l'ensemble.

Tous les services ont été prévus pour 1.000 lits, l'emplacement nécessaire est réservé pour cinq nouvelles baraques de 100 lits, devant ultérieurement doubler, si on le juge convenable, les 500 lits existants.

Situé non loin de Paris, à deux pas d'une gare et en même temps dans une zone absolument salubre, cet hôpital pourra, après la guerre, constituer un excellent hopital pour la garnison de Paris ou de Vincennes. La Croix-Rouge canadienne, en nous l'offrant, nous a fait un cadeau princier.

P. Desfosses.

#### JAVELLISATION AUTOMATIQUE DE L'EAU (Procédé JOURDRAN-ROYER)

La stérilisation de l'eau de boisson dans les grands hôpitaux de la zone des armées est une chose compliquée, délicate; elle est illusoire si une surveillance intelligente de tous les instants ne préside à sa conduite.

Il importe de se mettre à l'abri des causes d'erreur provenant de l'oubli, de la négligence des mécaniciens chargés du fonctionnement des moto-pompes, et pour cela il est nécessaire d'avoir recours à des appareils automatiques indéréglables et d'un fonctionnement aussi simple que possible.

Recalcification INTENSIVE . par assimilation MAXIMA

SII'on veut reminératiser un Phosphaturique c'est presque inutilement qu'on lui fera absorber pendant des mois des phosphates minéraux tandis qu'on arrive plus facilement au hust do peut lui fournir des sels ayant déjà subi quelque

ORIENTATION VITALE

E COLLOIDAL la reminéralisation des tissus sera faite à Valde de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE Professeur ALBERT BORIN

> LE PREMIER et LE SEUL Phosphate ORGANIQUE obtenu à l'ETAT COLLOÏDAL

it le mème produit contenant 3 centigrammes methylarsinate de soude par cuillerée à bouche Laboratoires du Docteur PINARD, Angoulême (Chie)

Plusieurs tentatives ont été faites dans ce sens dans diverses armées. Nous n'avons ici ni à les décrire, ni à émettre aucune appréciation sur leur valeur et la sécurité qu'elles peuvent présenter. Nous avons étudié un nouveau disposițif que nous avons mis à l'essai dans notre centre hospitalier et qui semble répondre aux desiderata suivants : automatisme, simplicité, fonctionnement régulier et constant, quels que soient la vitesse et le débit de la pompe, surveillance presque nulle

De plus le bon marché de l'appareil plaide en faveur de son utilisation dans les grandes formations sanitaires du front ou de la zone des armées.

Il suffira de se reporter au schéma cí-joint



pour comprendre aiscinent le mode de fonctionnement de l'auto-javellisateur. Principe. - Par ce procédé, la pompe aspire,

en même temps que l'eau du puits, la quantité | voulue d'eau de Javel.

L'appareil employé (fig. 1) est adapté au corps



Fig. 2. - Appareil de réglage

de pompe ou au tuyau d'aspiration. C'est en principe un tube (A B C D) avec un clapet de retenue (b) et un robinet de réglage (h). Ce tube met en communication le corps de pompe avec une bouteille d'eau de Javel titrée.

Pendant l'aspiration, le clapet (b) s'ouvre et l'eau de Javel est aspirée dans le corps de pompe ; pendant le refoulement, le clapet se referme et l'eau javellisée est envoyée dans le réservoir. La quantité d'eau de Javel aspirée est réglée au moven d'un robinet (h),

Description. — Le clapet adopté est désigné dans le commerce sous le nom de « clapet de pompe à bière » (fig. 3).

Cc clapet est adapté à un trou fileté pratiqué, suivant le système de pompe et la disposition du local, soit sur le couvercle d'une boîte à soupape d'aspiration (s, fig. 1), soit sur une cloche d'aspiration, soit simplement sur le tuyau d'aspira-

Un tube de caoutchouc de faible calibre et à parois épaisses et résistantes (diamètre de la lumière du tube : 3 mm., épaisseur de la paroi : 1 mm. 5) relie ce clapet à un appareil en verre (d, fig. 1) qui comporte un robinet de réglage (h, fig. 2), une ampoule-regard (j) et un robinet de fermeture (i).

L'ampoulé-regard (j) avec son tube effilé inté-rieur (k) permet de constater l'intensité et la continuité du débit.

Cet appareil en verre est encastré dans un dispositif en bois à charnière qui le protège et ne laisse visibles que l'ampoule-regard et le robinet de fermeture.

Il est mis en communication avec le récipient d'eau de Javel par un tube de caoutchouc de



même calibre que le premier et à l'extrémité duquel est adapté un gros tube de verre garni de coton (G, fig. 1 et fig. 4) : c'est un filtre qui retient

(Voir la suite, p. 453.)





St IPWS IF WYSER



Extrait complet des Glandes pensiques

# Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone

découverte en 1902 par M.; Maurice ROBIN, l'auteur des Combinaisons Métalle-l'eptoniques de l'eptone et de l'er en 1881 (Voir Communication à l'Académic des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907.

# Il n'existe aucune autre véritable solution titree de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOSE: ADULTES Gouttes..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

2 ou 3 cc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans inconvenient plusieurs semaines.

40 Gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme de bromure de potassium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

### Pour l'usage HYPODERMIQUE

### Pour l'administration INTRAVEINEUSE

LA MEILLEURE PRÉPARATION DIGITALIQUE EST LA

# DIGIFOLINE CIBA

Parce que, sous une forme optima, elle contient l'ensemble des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale et est dépourvue de ses substances nuisibles ou inactives.

Son action est plus douce que celle de la digitaline cristallisée.

Elle est constante, toujours identique à ellemême, titrée rigoureusement.

Son injection est absolument indolore.

Un cm' (une ampoule) = O gr. 10 feuille de digitale titrée.

#### PAR VOIE BUCCALE

la Digifoline agit comme la feuille de digitale, mais est

Plus constante, mieux tolérée,

d'un titre plus rigoureux,

plus commode à administrer

O gr. 10 (un comprimé) = O gr. 10 feuille de digitale

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, pharmacien, 1, place Morand, LYON

G. BOULITTE, Ingénieur-Constructeur

Appareils de Précision

MÉDECINE

PHYSIOLOGIE

\*
Appareils pour la mesure

de la pression artérielle.

V
APPAREILS POUR LA

MÉTHODE GRAPHIQUE

Cataloyues sur demande.



OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE

du Profe PACHON (FEVETÉ S. G. D.

.B.A. Laboratoire de Biologie Appliquée L.B.A.

TÉLÉPHONE : 36-64 GUTENBERG 36-45

ANALYSES MÉDICALES

PRODUITS BIOLOGIQUES CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

**OPOTHÉRAPIE** 

PRODUITS STÉRILISÉS · HYPODERMIE

V. BORRIEN & Clo, 54, Faubs St-Honoré, PARIS

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
Fremière Combination direct et entirement stable de 174s avec la Peters
Découvers est 1869 dar E. CALBRUN, coerteur en henancaie
Remplace toujours locie et locures sams locisme
Dose quotidiennes: Sing à vingt genties pour les Enfants, dut à enquante geuttes pour les Adultes
Limitarent PERISTRUSSE : Laponarone CALBRUN, 8810, Neu de Pétit Misce, PARTS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congre International de Médecine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'INDALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

· TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE

# TRIGALGINE



ROISSANCE

# RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

# QUE PAR LA TRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIOUES RENDUS ASSIMILABIES

# TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

CROISSANCE ALLAITEMENT

TROUBLES DE DENTITION

DYSPEPSIES ACIDE

CONVALESCENCES

se vend : TRICALCINE PURE

COMPRIMÉS, GRANULÉ

RICALCINE CHOCOLATÉE préparée spécialement pour les enfants

TRICALCINE

Méthylarsinée Adrénalinée Fluorée

en cachets seulement RACHITISME SCROFULOSE

CARIE DENTAIRE

ANÉMIE

**FRACTURES** 

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances ABORATOIRE DES PRODUITS " SCIENTIA ", 10, RUÉ FROMENTIN, — PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE . TUBERCULOSE .



深 图 深 18 Sirop Polybromuré

de J.-P. Laroze

l gr. Bromure de Potassium,

1 cuillerée à potage 1 gr. Bromure de Sodium,

1 gr. Bromure d'Ammonium.

Contre tous les accidents nerveux.

L. ROHAIS & C. 2. Rue des Lions-Saint-Paul, PARIS

UA "ATLAS"





















PRODUITS SPÉCIAUX DES "LABORATOIRES LUMIÈRE '

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois. - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté - LYON.

Antipyrétique et Analgésique. - Pas de contre-indications. - Un à deux grammes par jour. Adoptée par le Ministère de la Guerre et inscrite au Formulaire des Hôpitaux Militaires.

Médication énergique des déchéances organiques de toute origine. - Ampoules, Cachets et Dragées (Opothérapie sanguine).

### Contre la FIÈVRE TYPHOÏDE

Immunisation et traitement

### ENTÉROVACCIN

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction.

#### PERSODINE LUMIERE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence.

#### ALLOCAINE LUMIÈRE Novocaïne de fabrication française

aussi active que la Cocaïne. — Sept fois moins toxique.

Mêmes emplois et dosages que la Novocaîne.

### TULLE GRAS LUMIÈRE

Pour le traitement des plaies cutanées. Evite l'adhèrence des pansements, se détache aisément sans douleur ni hémorragie. Active les cicatrisations.

### OPOZONES LUMIERE

Préparations organothérapiques tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais.

### RHÉANTINE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des uréthrites aiguës et chroniques et des divers états blennorrhagiques. — Custre sphirales par jeur, une heure avant les repas. tous corps étrangers susceptibles de modifier le débit du robinet.

Réglage. - 1º On doit d'abord pratiquer les opérations préliminaires suivantes

a) Déterminer, par les méthodes classiques, la quantité de chlore nécessaire à la stérilisation de

- l'eau du puits (soit 0 gr. 003 milligr. par litre).
  b) Titrer l'extrait ou l'eau de Javel dont on dispose et les ramener à un titre faible (4 degrés
- chlorométriques, par exemple), le poids du litre de chlore étant 3 gr. 125, 1 cm5 de cette dilution renferme:  $\frac{3,125\times4}{1,000} = 0$  gr. 0125 de chlore.
- c) Evaluer, si on ne le connaît pas, le débit de la pompe à une marche uniforme et calculer la quantité d'eau déversée en une minute soit :
- d) Calculer la quantité d'eau de Javel nécessaire à la stérilisation de l'eau déversée en une minute (dans le cas présent :  $\frac{0.003 \times 50}{1.000}$

2º On réalise alors le réglage du robinet. On met de l'eau de Javel diluée dans une éprouvette graduée de 125 cm³, on y fait plonger l'extrémité A du tube de caoutchouc (on enlève pour cette opération le filtre G). La pompe étant mise en marche, le robinet de fermeture est ouvert; on manœuvre le robinet de réglage jusqu'à ce que le débit soit de 12 cm3 à la minute. (L'observation de l'intensité du débit à l'extrémité du tube intérieur de l'ampoule-regard facilite cette opération).

Quelle que soit la vitesse à laquelle fonctionne ensuite la pompe, chaque coup de piston aspire la quantité d'eau de Javel voulue.

Bien que pratiquement on ne constate pas de modification sensible dans le débit de l'appareil. il est peut-être prudent de le vérifier de temps en temps; on s'assure, en opérant comme ci-dessus, que la quantité d'eau de Javel aspirée en une minute est toujours de 12 cm3.

Le mécanicien de la moto-pompe peut d'ailleurs s'en rendre compte approximativement en

1º L'intensité du débit dans l'ampoule-regard; 2º La rapidité avec laquelle l'eau de Javel diminuc dans la bouteille sur laquelle on a tracé des traits correspondant à un fonctionnement de 40 minutes.

Managuere, - Il suffit d'ouvrir le robinet de fermeture (i) quand la pompe vient d'être mise en marche et de le fermer à l'arrêt.

REMARQUES. - Le clapet et son ressort ne s'altèrent pas sensiblement : ils sont, en effet, presque toujours en contact avec de l'eau javellisée potable et non avec de l'eau de Javel de titre appréciable.

Le trou pratiqué dans la moto-pompe est facilement obturé quand on veut retirer le javellisateur - on y adapte une vis de même calibre qu'on

Le mécanicien de la moto-pompe peut assurer sans peine le service de la javellisation : il n'a qu'à ouvrir et fermer un robinet et à remplacer, quand elle est vide, la bouteille d'eau de Javel.

Une javellisation précise et certaine de la totalité de l'eau distribuée dans une formation est ainsi assurée sans personnel spécial et presque sans surveillance.

Des appareils de ce type sont installés à l'hôpital complémentaire, nº 39, à Mesgrigny (Aube). Depuis sept mois qu'ils fonctionnent ils donnent entière satisfaction.

> ED. JOURDRAN, Médecin principal de 2º el., Doctenr ès sciences.

L. ROYER. harmacien-major de 2º el Docteur en pharmacic.

#### LIVRES NOUVEAUX

L'excision transversale cunéiforme du fond de l'utérus par le procédé de Beuttner (Contribution à la chirurgie conservatrice des annexes de l'utérus), étude anatomo-pathologique et clinique, par le Dr ROBERT D'ERNST, avec 11 figures et 7 pl. hors texte (librairie Kündig, Genève, 1918). Prix : 5 francs.

Nos procédés d'hystérectomie ont le grave défaut d'entraîner une castration qui, chez des sujets jeunes, n'est pas sans incouvénient. Tous les médecins connaissent les troubles consécutifs à ce genre d'intervention et c'est pourquoi certains chirurgiens se sont efforcés de limiter les tronbles post-opératoires de ménopause, par une greffe superficielle d'un fragment d'ovaire. Le professeur O. Beuttner, de la clinique gynécologique de l'Université de Genève, guidé par une pensée analogue, a réalisé une opération conservatrice applicable au traitement opératoire d'une partie des affections pelviennes de la femme. Cette intervention visc à l'ablation des senles parties malades, en mainténant en place les tissus restés sains; ou voit douc que schématiquement l'idée de conservation est appliquée dans le sens le plus large. L'opération se fait naturellement par la voie abdo-

minale et n'est possible que daus les cas de lésions métro-salpingiennes étendues et bilatérales, mais qui laissent entrevoir an chirnrgien la possibilité d'nne conservation partielle ou totale de l'un ou l'autre ovaire ou des deux. C'est dire que le diagnostic clinique ne peut guère faire poser les indications d'une opération de Beuttner et que seule l'exploration pelvienne de visu permet au début de l'opération de s'orienter vers cette intervention.

An point de vue du Mannel opératoire, l'intervention consiste : 1º eu une excision de toute la partie supérieure du corps utérin (fonds); 2º en une extirpation (après décollement des deux feuillets du ligameut large) des trompes, un ou deux ovaires restant en place, en totalité ou eu partie; 3º cn une fermeture de l'utérus ainsi diminué, puis une péritonisation au nivean de l'utérus et des ligaments larges.

### Iso-Valérianate de Bornyle Bromé

(0,15 de produit par capsule)

#### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux Régulateur de la Circulation et de la Respiration

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéoi

(2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs.

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS

En ce qui concerne les résultats, ceux fournis par la méthode de Beuttner semblent devoir être considérés comme excellents. En effet, le jeu des fonc-

tions ovarieunes comme des règles est conservé.
La méthode de Bentiner est digue de retuni l'attention des chirargieus et c'est pourquoi la monographic conservé à cette iutervention par le Dri d'Ernst
sera lue avec profit par tous ceux des spécialistes ou
on qui s'intéressent à la chirurgie gynécologique.
Illustrée de nombreuses gravures, elle constitue un
travail très complet.

Nouvelle méthode de vaccination antityphoïdique : ie ilpo-vaccin T. A. B., par E. Le Moissic et A. Sézary. 1 volume des actualités médicales (Baillière et fils, éditeurs, Paris). — Prix; 2 trancs.

La vaccination antityphoïdique s'est depuis la guerre acquis droit de cité parmi les méthodes destinées à prévenir la maladie; ses bienfaits sont aujour i'hui universellement reconnus et ii ue viendraît à l'esprit de personne de contester l'excellence de son principe. Mala, fait notable, les méthodes de préparation des vaccins sont aussi nombreuses que variées; on connaît les vaccins obtenus en faisant agir les agents physiques, chaleur, lumière; on connett aussi ceux obtenus par l'action d'ageuts chimiques tels que éther, iode, hypochlorite, glycérine, urée, galactose. Tous ces vaccins se disputent la faveur d'une confirmation d'ordre pratique. C'est là un fait qui témoigne de la variabilité des opinions et du fuit plus général qu'uncune méthode, pour excellente qu'elle soit ne s'impose d'une façou absolue. De là à chercher daus une autre voie il n'y avait qu'un pas; ce pas, MM. Le Moignic et Sézary l'out franchi en substituent à l'excipient eau des vaccins précédents un excipient huileux. C'est là le principe du lipo-vaccin qui pratiquement est obtenu par l'adjonction aux cultures d Eberth et de paratyphiques A et B d'un produit huileux dont les auteurs n'indiquent pas la nature pour éviter de renseigner nos canemis sur une méthode dont les avantages milituires se devinent aisément.

Quels peuvent-être les avantages du lipo-vaccin?

MM. Le Moignic et Sézary insistent louguemeut sur ses qualités notamment sur sa remarquable hypotoxicité attribusble, disent-ils, à sa lente et progres sive absorption, comme à son haut pouvoir antigèue. A ces qualités du vaccin répondraient d'importants avantages pratiques; avantage de réduire, et à l'extrême, le temps nécessaire à la constitution d'un état d'immunité, avantage de limiter les réactions post-vaccinales, pratiquement somme toute de rédnire à une seule injection la pratique de la vaccination; c'est là le fait dominant, car, si en pratique civile les injections rénétées sont difficiles à faire accepter, en pratique d'armée, surtout en campagne, on se heurte aux plus grandes difficultés lorsque l'on se trouve dans la nécessité de vacciner en plusieurs fois de gros contingents. Ce sont tous ces points, et bien d'autres encore, que MM. Le Moignie et Sézary développent dans un volume, d'une lecture facile et qui donuera à tous ceux qui voudront s'y reporter les renseignements désirables sur le lipo-vaccin et son application.

A.-C. GUILLAUME.

#### BIBLIOGRAPHIE

1075. Précis de technique opératoire. Thorax et membre supérieur, par Schwartz, 4º édition, 1 vol. cart. avec 199 fig. duns le texte (Masson et Cle, éditeurs. — Prix: 5 francs.

- 1076. Précis de technique opératoire. Chirurgie du membre inférieur, par le Dr Georges Laber, 4º édition, 1 vol. cart. avec 241 fig. dans le texte (Masson et C<sup>16</sup>, éditeurs). -- Prix: 5 fr.
- 1077. Annuaire médical du Canada (Canadian medical directory), Montréal (Masson et Cie, Paris). — Prix: 17 francs pet.
- 1078. Quelques principes physiologiques pour une politique de ravitaillement, par L. Larcque, professeur au Muséum, président de la sect. d'Hygue, de la dir-ct. des Inventions, une brochure (Masson et &: c. 4, c. 4,

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits au lableau de la Légion d'honneur, pour :

Checalier: M. Michal (Georges), médecin aids-major de l'e classe (réserve) au 1'er groupe sytister : médecin d'unebravoure et d'une ahuêgation remarquables. Au cours des récentse combats, en pleine ligne de leu, a soige des blessés avec un rare dévoucement et malgré les plus violents bomburdements. Sest prodigués susse comptor jusqu'au noment où il a été très grièvement atteint à son posie. Trois citajons. (Journ. 967, 53 July 1913).

#### MÉDAILLE MILITAIRE.

— M. Vuutrin (Félix), sous-aide-nujor (réserve) à la S. H. R. du 29 bataillon do chasseurs : médecin d'uno bravoure et d'un dévouement absolus, a fuir preuve, dans des circonstances difficiles, d'un seng-froid et d'un conrage au-dessus de tout éloge. Quatre citations. (Journal officiel, 25 juin 1918.)

— M. Pruvost (Georges), médecin auxiliaire au 401e rég. d'infanterie : médecin qui a loujours luit preuve de heancoup de courage et de dévousment. Pendant les dernières 
opérations, u assuré d'une façon parfuit le service de 
son poste de secours et les évacuations des bleasés. A 
été grièvement atteint en faisant son devoir. Deux citations, (Journ. 97, 28 Juin 1918.)

tions, (Journ. of., 2 um 1918.)

— M. Fabre ([138] and decin auxillaire à la 2\* compagnie du 3\* bataillon de marche d'infanterie légère d'Afrique : médeein de grande valeur. An cours d'une attença, a tair il première vague d'assaul, secceditant decin de la compagnie de

off., 22 Julin 1918.,

— M. Jourdain (Michel), médesin auxiliaire (active) an 172 rég. d'infasterie: médeoin d'un dévousment et d'une hervoure exemplaires. Na escâ de se dépenser en toutes circomismes avec le mégris du danger le plus complet. In contract de la mégris du danger le plus complet. In contract de la mégris du danger le plus complet. In contract de la mégris du danger le plus complet. De la médie de

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES.

Médaille de vermeil. — M. Briand (Mario), médecin aide-major de 2º classe, médecin-chef de l'infirmeric du poste de Khemisset (Maroc).

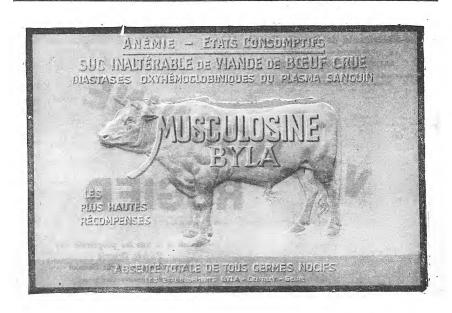

-- A lu mémoire de M<sup>mo</sup> J. Doorenbos, née Groot, doeteur en médecine, hôpital néerlandais du Pré-Catelan, Paris. (Journ. off., 30 Juin 1918.)

#### Citations à l'ordre du jour :

- M. Lucas-Championnière (Just), médecin aide-major de îro classe : chargé d'un poste de secours chirurgical avencé, n opéré duns dos conditions particulièrement dansuses des blessés graves qui lui étaient apportés très rapidement. A pu einsi saaver la vie à plusiears d'entre eux atteints de plaies nux vaisseaux et condamnés, sens précocité des secours, à succember à l'hémerragie, (Journ. off., 23 Juin 1918.)

- M. Houlmann (Paul), médeein aide-major de 1ºº cl. au 107e rég. d'artillerie ; avec un dévoncment eu dessus de teut éloge et un calme remarquable, prodigue des soins aux blessés dans les pestes de secours saccessi-voment démolis par les bomberdements ennemis dens la nuit du 26 au 27 Mai et la matinée du 27 Mai 1918, dans

une région intoxiquée per les gaz.

- M. Creignou (Jean), médecin-major de 1ºº clas T. C., de l'ambalance 13/22; médecin de valeur, d'une grande élévation morale, qui paic de sa personno en toute circonstance. Par son dévouement sans bornes, sa bruvoure et ses qualités de chef, a obtenu, à l'offensive d'Avril-Mai 1917, es plus boaux résultats dans le fenctionnement d'une ambulance de l'avant, exposée à de violents bombardements, Une blessure, Deux citations, (Journ. off., Icr Juillet 1918.)

- M. Kopp (Emile), médecin aide-major de 1ºº classe au G. B. D. 35; A sacion d'origine, d'un patriotisme ardent, médecin d'une haute conscience, volontaire pour le front et plus spécialement pour les postes avancés, a montré durant lu pério te du 25 Mars au 8 Mai une grande énergie en assarant unit et jour le service dans des postes

relais très bémbardés et en refusant de se laisser relever.

— M. Dubrante (Ruymond), médecin aide-major de 2º classe à la division marocaine : Jeune médecia d'un courage et d'un dévouement absolus, très énergique. Pendant les combuts de Juin 1918, a dirigé le groupe des brancardiers en l'absence de son médocin-chef blessé et a conduit ses équipes à travers de violents tirs de barrage, pour usurer quand même l'évacuation rapide des blessés. Deuxlème citation. — M. Dupré (Jacques), médecin aide-major au 18° rég.

d'urtillerie, a fait preuve, les 27 et 28 Murs 1918, du plus grand zèle et du plus grand dévoucment. N'a cessé de predigner ses soins uux nombreux intoxiqués du groupe, sous un violent bombardement et a assuré d'une façon remarquable l'évacuation des mulades vers l'arrière.

- M. Abeille (Marie), médecin aide-mejor de 1ºº classe

au 4º bataillon du 340º rég. d'infanterie : médecin d'un haute valeur merale et professiennelle. D'un entrain admirable, d'un moral élevé, d'un dévoucment inlassable, il inspirait à tous pleine confiance et affection. A été tué à son puste en sertant peur surveiller un violent bom-bardement par obus toxiques. (Journ off., 2 Juillet 1918.)

 M. Saïas (Lazare), médecia aide-mujor de 1<sup>re</sup> elasse au 3º bataillon du 76º rég. d'infanterie : pendant les combats des 22 au 25 Mars 1918 et notamment le 23 Mars 1918, a, d'une façon constante et evec le plus grand calme et le plus grund sang-froid, pansé et soigné les blessés français et anglais et ne s'est ratiré de son emplacement qu'à la devajère minute et quand tous les blessés furent pansés et évacués vers l'arrière.

 M. Kaminer (Joseph), médecin aide-major de 2º classe au 283º R. A. L. T.: a toujoars fuit preuve du mépris le plas absolu de la mort en portant secours sux blessés dans les circonstances les plus périlleuses. A été tué dans les circonstances les plus permaners.

dors qu'il procéduit à l'évacation, malgré la violence
du bomberd-ment, d'un cepitaine blessé par le tir de
l'enaemi. Titalaire de cinq citations, dont deux avec

- M. Euvrard (Maurice), médecin-major de 2º classe su 28º rég. de drugons : médecin d'un dévoaement et d'une bravoure à toute épreuve. Pendant trois journées consécutives, a assuré la fonctionnement de son peste de secours sous des bomberdements violents d'abus de gros calibres. A été blessé grièrement eu moment où il assu-rait l'évacuation de ses blessés. (Journ. off., 7 Juillet 1917.)

#### MOUVELLES

Hommage des médecins français à la Croix-Rouge américaine. - L'adresse su par l'Union des syndicats médicaux do France à la Croix-Reuge uméricainn :

« Le Conseil d'administration de l'Union des syndicats médicaux de Frunce

« Après avoir, nu nom des dix mille médecins qu'il représente, écrit au président de la Greix-Rouge américuine en France afin de lui exprimer sa preonnaissance émue pour tout le bien qu'elle est venue accomplir avec une infassuble générosité et un dévouement admirable dans notre pays

Envoie au peuple américein et à son noble représentant l'assurance de su profoade admiration et de sa vive reeennaissance.

Il a l'intime conviction que la confraternité d'armes

uns l'avenir, seront la seuvegarde des idécs de paix, de droit, de justice et de progrès.

Service de Santé. - Sont nommés membre de la ommission supérieure consultative du Servi MM. Achard, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Aendémic de Médecine, médecin à Phópitel Necker; Babinski, membre de l'Académie de Médecine, médecin de la Pitié; le médecin principel de Lapersonne, professeur de clinique ophtalmologique à la Faculté de Médecino de Paris, membre de l'Académie de Médecine; Gautier, directeur de l'École supérieure de pharmaele.

Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Paris. - M. Moureu, professeur du Collège de France, angien prefesseur à l'École supérieure de pharmacie de sité de Paris, est nommé professeur honoruire à ladite Éceic.

Accession des engagés spéciaux à l'emploi de dentiste militaire - Le décret du 26 Février 1916 limite aux seuls candidats appartenant à la réserve de l'armée active, à l'armée territoriale et à la réserve de l'armée territoriule l'accession à emploi de dentiste militaire.

Cette énumération doit être considérée comme limitative, et il n'y a pas lieu, en conséquence, de retenir les demandos des condidats eppurtenunt à l'armée active. Les directeurs des Services de Sauté, tant aux armées an'à l'intérieur devront être invités à recharcher et à signaler les nominations de dentistes militaires appartenant à l'armée active qui auraient pu être faites en dérogation des dispositions en vigueur.

Par contre, il a été décidé que les engegés spécieux pourvus du diplôme de chirargien-dentiste délivré par es Facultés frunçaises pourront être nommés dentistes militaires, sur justification de leurs titres, et sujvant les besgins du service.

Congrès de thalassothéraple de Monaco. - Le rétablissement de la paix doit être suivi à très bref délai d'une suite de congrès scientifiques organisés par nos confrères ituliens, congrès qui se tirndront à Mo

De ces congrès le premier en date sera consucré à la alassothérapie.

Des à présent, nos confrères italiens ont constitué, en vue de sou organisation, sous la présidence de M. le professeur Maragliano, sénateur du royaame, un grand Comi é dont le secrétariat général a été confié à M, le professeur Filtberto Mariani (de Génes).

Nous ne sauriens trop appeler l'attention de tous les

(Voir la suite, p. 457)





Exiger surtoutes les holtes el fiaconn la Signature de Garantie: NALINE Littérature et Echantin: 8 ut. INALINE, (bin Willenouse-le-Garanes, pris 51-bn l (Slat).



556665666

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE :

Cacodylate de Fer 0 gr. 01 1 c. cube

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 tr. 50

2º en GOUTTES (pour la vole gastriege

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

Cacodylate de Fer. . . . . . . 0 gr. 04
Cacodylate de Strychaine. . . . . 4/2 milligr. PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS 

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les oas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectée à la production industrielle de la Theobromine, depuis 1898

THÉORROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tuéosor n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hônitaux de Paris, a montré d'une facon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

F ite de 20 Cachets





COMPRIMÉS SATURANTS

1 COMPRIMÉ TOUTES LES 5 MINUTES JUSQU'À SOULAGEMENT

SOLUBLE GRANULÉ

REPRODUISANT LA FORMULE DU PROF, BOURGET, DE LAUSANNE BICARBONATE DE SOUDE, PHOSPHATE DE SOUDE.SULFATE DE SOUDE LE MELLEUR MODE DE SATURATION

PAR LES ALCALINS EN SOLUTION ÉTENDUE

1 MESURE DISSOUTE DANS UN VERRE À BORDEAUX D'EAU PURE.

DURET & RABY LABORATOIRES DE LA

5 Avenue des Tilleuls

médecins français sur ce congrès dans lequel seront étudiées en particulier les multiples applications de le thalassothérapie à la cure des affections tuberculeuses.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Henri Pertot (de Paris), médecin aide-major. M. II. Pertot, qui était envoyé volontaire, était titulaire des Croix de guerre

Nous apprenons également le décès de M. Carpanetti, médecin aide-major. M. Carpanetti, qui était interne des hôpitaux de Paris, a succombé à l'hôpital Bichat, dans l'exercice de ses fonctions

Consell de survelllance de l'Assistance publique.

— Sont nommés membres du Conseil de surveillance de l'Administration générale de l'Assistance publique à

MM. Aucoc, Rebeillard, Ambroise Rendu, Robaglia, conseillers manicipaux; Regnault-Desroziers, vice-président de la Chamber de commerce; Potucki, accoucheur des hapituux; Monnot des Angles, admi-istrateur du birace de biracinace du 17° arcondissement; Raoul Bompurt, conseiller ù la Cour d'appel; Silhol, ancien maltre des requêtes an Conseil d'Eust; Ranson, sénateur

École préparatoire temporaire de médecine navale.

— Un concours pour l'entrée à l'École préparatoire temporaire de médecine navale de Bordeaux aura lieu le 16 Septembre 1918 parmi les jeunes gens réunissant les conditions suivantes :

1º Etre Français ou naturalisé Français;

2º Etre dégagé, au moment de l'admission, de toute obligation militaire (étudiants appartenant à la classe 1920 et, éventuellement, à la classe 1921);

3º Etre robuste, bien constitué et n'être atteint d'aucune maladie ou infirmité susceptible de rendre inapte au service militaire:

vice militaire;

4º Avoir été vacciné avec succès ou avoir eu la petite
vérele:

Se a) Pour la ligne médicale : être pourvu du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de tout autre baccalauréat ou certificat permettant, aux termes des règlements universitaires en vigueur, de laire des études pressures chimiques et autre plant.

physiques, chimiques et naturelles;
b) Pour la ligne pharmaceutique : être en possession d'un diplôme de bachelier et du certificat de validation

de stage.

Les pièces à produire à l'appui de la demande (laquelle doit indiquer le lieu de résidence du candidat, le centre d'exmen choisi et, le cas échéant, le lieu où l'avis de son admission doit lui être adressé), pour être admis à subir l'examen d'entrée à l'École préparatoire de Bordeaux, sont les suivantes :

1º L'acte de naissance dûment légalisé;

2º Un certificat du maire de la localité habitée par la famille, constatant que le candidat est Français ou naturalisé Français;

3º Un certificat d'un médecin de la marine ou de l'armée constatant que le candidat est robuste, bien constitué, et qu'il n'est atteint d'aucune infirmité ou maladie suscontible de la readre improprie a revie a Pillelie.

ceptible de le rendre impropre au service militaire, & Les diplomes ou certificats prévus ci-dessus. Les candidats doitons sou des librais et diplomes ou, s'ils n'ont pas dés délivrés, l'produire leurs diplomes ou, s'ils n'ont pas dés délivrés, les certificats provisciers; les copies, nême crifiées conformes, ne sont pus admises à en cleur lien:

50 Un certificat de bonne vie et mœurs;

6º Le consentement des purents; 7º Une déclaration sur pupier timbré, du père, de la mère, du tuteur ou du candidat lui-même s'il jouit de ses biens, reconnaissant qu'il s'engage à rembourser au Twêstr.

1º Les frais de pension ;

2º Les Irais de pension;
2º Les Irais de scolarité et d'examen; dans le cas où l'intéressé serait exclu de l'Ecole par meare disciplinaire ou ne demanderuit pas au moment de son passage devant le conseil de revision, son incorporntion dans les équipages de la fotte.

Les pièces mentionnées ci-dessus doivent être adressées au ministre (Service central de Santé, bureau administratif) avant le 1er Septembre 1918.

nistratif) avant le 1er Septembre 1918. Le chiffre des admissions à faire à l'École préparatoire temporaire est fixé comme suit :

Ligne médicale . . . . . . . . . 65
Ligne pharmaceutique . . . . . 5

Les épreuves écrites pour l'entrée à l'École préparatoire de Bordeaux auront lieu à Paris (ministère de la Marine). Brest, Rochefort et Toulon (dans un local de l'hôpital maritime), le 16 Septembre 1918, à 8 heures du mutin.

La vaccination obligatoire des fonctionnaires. — Un décent, randa au la proposition du ministre de l'inletireur, rend obligat la proposition du ministre de l'interieur, rend obligat la proposition de l'estate de l'estate de rendament de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate de la considera è que papartenant au personnel permanent, temporaire nu suillaire des muninistrations de l'Etat et de tous les services s'y ratischant, qui ne pourrait justifier, dans le délais de dix jours, par la production d'un certificat médical, qu'elle n'ait l'objet avec succès depuis moins de cinq mas de l'inoculation jemérérate.

Les infractions seront passibles des pénalités lixées par l'article 27 de la loi du 15 Février 1902, sans préjudice des sanctions disciplinaires que les pénalités encourues de ce chef pourraient comporter. Commission des logements insalubres. — M. Pagnien est nommé membre de lu Commission des logem-nts insulubres. Son mandat prendra fin le 31 Décembre

La lutte contre la tuberculose. — Sur la proposition de 31. Ambroise Renda, un anon de 1a % Commission, le Conseil municipal de Paris vient de prononcer le renvoi à l'Administration, une exist favorable, d'une proposition ayant pour objet d'untoriser la Croix-Houge unéricatie a continuer à Paris la cresiade qu'elle pourposédés employés avec succès aux Étais-Uni pour combutre est maioriser de l'accionne de la contrata de la conbutre est maiorise de la contrata de la contrata de la conbutre contrata de la contrata de la contrata de la conbutre contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata d

Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis) 5, rue de Surène, Paris (84).

> Le total de la souscription au 15 Mai 1918 s'élève à 1,000,354 francs.

Souscriptions reques du 1er au 15 Mai 1918. Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels.)

1,000 francs : MM. les Professeurs et Agrégés de la Faculté de Médecine et Pharmacie de Bordeaux (9º vers.). 620 francs : Dr Vić (L.), Tumatuve, reliquat de la liquidatiou d'une Société de bienfaisance.

500 francs: MM. Chevrier et Em. Weil, médecins-majors. mobilisés à Nantes. 300 francs: Anonyme, La Rochelle (abandon d'hono-

raires).

200 francs : Mass le Dr Thuillier-Lundry, Paris (3º vers.).

200 trans: 1 M\*\*16 D\* Inuliner-Laudry, Faris (o\* vers.).

— B\* Vié (L.), Tamature (By vers.),

100 francs: La Société locale des médecins du Jura.

— M. et Mise André Lévie, Paris. — Do Belletcontro,
Paris (12\* vers.). — Escat, Marseille (4\* vers.). — Mais,
gnal, Dakar (10\* vers.). — Pailloz, Makatea, par Tuhiti

(4º vers.). 60 francs: Le Personnel officier de l'ambulance 3,69 (versement fait par l'intermédiaire du D' Desrousseaux, médecin-cheft, S. P. 27.

57 francs : Dr. Abramolf et Plessard, Paris (2º vers.). 53 francs : Dr Vivant, Monte-Carlo.

50 fraucs : Dr. Archambault, Paris. — Bazy père, Paris

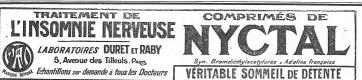

Allment rationnel des Enfants dès le premier âge

Bledine JACQUEMAIRE

Glycérophosphates originaux

Phosphate vital

de Jacquemaire

Solution gazeuse (de chaux, de soude, ou de ter)
2 à 4 cuill. à soupe par jour, dans la boisson

Granulé (de chaux, de soude, de ter, ou composé)
2 à 4 cuill. à café par jour, dans la boisson

Injectable (de chaux, de soude, de fer,

ECHANTILLONS: Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Tuberculose = Anémie = Surmenage Débilité = Neurasthénie = Convalescences (29 vers.). - Chevalier, Bordenux (120 vers.). - Halbout, Bernay (Eure) (2º vers.). — Testevin, Paris (8º vers.). — Vallot, médecia de la marine, Cherbourg (5º vers.). — Villey-rand, Paris (3º vers.

30 francs : La Société lorale des Alpes-Maritimes

25 francs : Mine le Dr Jacobson, Cléry (4e vers.). 20 francs : Drs Bénézech (H.), medecin-major, 74e inf., 9° bataill., S. P. 208. — Besnard, Valognes (3° vers.). — Cachera, Paris (3° vers.). — Laurençon, Givors. — Mossé, Toulouse (3° vers.). — Peyré, Bagnols (2° vers.). 10 francs: Dr. Guimbaud, Blagnac (110 vers.). - Kyriacos, aide-major 1re cl., dépôt des Dragons, Saint-Etienne. - Leduc, Thiaut (Nord) (2\* vers.).

6 francs : Anonyme, Fouras 5 francs : Dr Carrière (H.), médeein-chef, 256° artillerie, S P 109

Engagement de versement mensuel reçu du 1<sup>er</sup> au 15 Mai 1918.

M. lc Dr Carrière, médecin-chef, Secteur postal 192, 5.

Montant des souscriptions recueillies du 1er au 15 Mai 1918: 15.920 francs. Moyenne quotidienne: 1.061 francs.

Prière d'adresser les conscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des Médecins de France, 5, ruc de Surène, Paris (8°).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les fonds affectés à ce service, un somme de 154.000 francs.

### Bromeine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine

GOUTTES (X<sub>2</sub>:=0,01 SIROP (0.03) PILULES (0.01) AMPOULES (0.00

TOUX nerveuses

49, Boulewrd de Port-Royal, PARIS

GAZ ASPHYXIANTS GAZ VÉSICANTS

Le GOMÉNOL, antiseptique pénétrant, grand calmant et actif régénérateur des tissus, est la drogue de choix pour la réparation des dommages causés par ees gaz.

Il s'emploie :

Dans les voies respiratoires, en injections intramusculaires profondes de 5 à 10 cm<sup>3</sup>. d'oléo goménol à 20 p. 100, en injections intratracbéales d'oléo-goménol à 10 p. 100 ou, à défaut, en inhalations. — Sur la peau, en onctions d'onguent au Goménol ou d'oléo-goménol à 33 p. 100.

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. Marktheux, imprimeur, 1, rae Cassette

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

IPECA INJECTABLE

IPECA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

PARIS

12 Ronley Ronns-Nonvalle

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions ; 0 gr. 01 de mercure par division.

LE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du flacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGILÀ à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE SALICYLES PYRAMIDON.

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.



# "LEVURINE EXTRACTIVE"

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX. 18. Avenue Hoche, PARIS.

Traitement des Maladies

à STAPHYLOCOQUES :

(Furenculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

CTARRIOV

SIANNUXYL"
(DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 4947 : Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Höpitaux. Sociéte de Chirurge. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

Extraits OPOTHERAPIQUES, INJECTABLES

Ovarique, Tryroidien, Hépatique, Pancréctique, Testisainirs, Migarétique, Surrènai, Trymique, Appopingsuirs.

MANUFACTURE FONDÉE EN 1830

MAYET-GUILLOT

67, RUE MONTORGUEIL, PARIS
Téléphone: Central 89-01



Nº 3011

USINE MODÈLE 9, RUE CASTEX Têléphone: Arch. 17-22



Corset-Ceinture

# HEMORROÏDES - VARICES

It is gottles COLLEGO Goutles concentrées fois per jour COLLEGO Goutles concentrées de Marçons d'Inde.

A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, PARIS

# CAPSULES DARTOIS

0.00 Crocode de baire titrée en Galacot. — a 6 3 à chaque rapes CATARRES et SRONGHITES CHRONIQUES, — q. Roco Abel. PAREN

QUASSINE = APPETIT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

EAU de RÉGIME des

Arthritiques

DIABÉTIQUES — HEPATIQUES

VICHY CELESTINS

BOUTEILLES - DEMIES et QUARTS

APRÈS et ENTRE 108 REPAS

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

Pastilles VICHY-ETAT

Les Seules fabriquées avec les SELS VICHY-ÉTAT

# Le VINGIRARD

Iodotannique Phosphaté

Indispensable aux ENFANTS LYMPHATIQUES ou en PÉRIODE DE CROISSANCE.

Combat l'ANÉMIE, la TUBERCULOSE à ses débuts chez les ADULTES

et la FAIBLESSE GÉNÉRALE chez les PERSONNES AGÉES.

Les propriétés antibacillaires de l'iode font du **VIN GIRARD** un adjuvant précieux dans le traitement d'un grand nombre d'affections microbiennes, dont le développement est à redouter chez les vieillards. Son emploi préventif contre toute infection est particulièrement recommandé à toute personne affaiblie par l'âge, les fatigues ou la maladie.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique, n'occasionnant ni fatigue, ni irritation des voies digestives. D'un goût agréable, il est toujours pris avec plaisir par les personnes les plus difficiles.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain √ARIS (VI°)

SHUNNEMENTS : of Departements . 10 fr. n postale Les abonnements partent u commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur
de climque ophts/mologique
à l'H\*fel·l\*icu,
Membre de l'Académie de médecine.

E. BONNAIRE rofesseur agrégé, our et Professeur en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Professenr agrégé, rgien de l'hôpital Cochi

- DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE,
Professour à la Faculté,
Médecin de l'Abpital Boucicaut,
Membre de l'Académie de médecine.
Membre de l'Académie de médecine.

F. WIDAL Professonr de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Brocs, Secrétaire de la Birection.

M. LERMOYEZ

- REDACTION -

P. DESFOSSES J. DUMONT

Adresser tout ce qui concerne la Rédaction à "Presse Médicale"
120, boulevard Saint-Germain (6\*) (Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux:

A. Ascoli - Diagnostic bactériologique dans la dysenterie, p. 357.

H. Violle. - La bronchite sanglante (spirochétose

broncho-pulmonaire de Castellani), p. 359.

#### Carnet du praticien :

W. DUBREULH et E. MALLEIN. - Traitement des bubons chancrelleux par le procédé de Fontan, p. 361.

#### Sociétés de Paris :

Société de Chirungie, p. 362. Société médicale des Hôpitaux, p. 363. ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 364.

Analyses, p. 364

#### Supplément :

F. HELME. - Petit Bulletin. H. R. - Carlo Forlanini. BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE DES REVUES. Nouvelles. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS PARIS

Diurétique — Cardiotonique

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

TUBERCULOSE injectable LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement assimilable. Littérat.at Echantes: Produits LAMBIOTTE Fre, à Prémery (Kibre).

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVIº ANNÉE. - Nº 39. 11 JUILLET 1918.

#### BONNAIRE 1858-1918

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons la nouvelle du décès de notre cher collaborateur Bonnaire. Le Comité de La Presse Médicale ne veut pas laisser disparaître la dépouille mortelle de l'un de ses neuf fondateurs d'il y a vingtcinq ans, sans lui adresser un douloureux adieu. L'Œnvre obstétricale de ce Maître sera étudiée. ici, dans quelques jours, par l'un de ses pairs. C'est à l'ami, au grand ami, que nous pensons, en ce jour de deuil.

Fils de ses œuvres, Bonnaire était, par-dessus tout, un être de droiture et de bonté. Il aura vécu, tranquille et fort, sa vie de labeur et de souffrances, sûr de lui-même parce qu'il portait audessus de tout le sentiment impérieux du Devois. Ses devoirs! si lourds, si pénibles qu'ils fussent, Tes accomplissait, à l'heure dite, simplement, devait mourir. A l'hôpital, comme chef de service, à la Faculté, comme Professeur agrégé, au Conseil de surveillance de l'Assistance publique, comme délégué des accoucheurs des hôpitaux de Paris, ici même, comme membre du Comité, partout, toujours, notre malheureux ami faisait

**ETHONE** 

BILEY FOURNIER

SELS BILIAIRES Globules Kératinisés, dosés à 0.20 Centign LITHIASE\_ICTÈRE\_ENTÉRO\_COLITE

Laboratoires FOURNIER Frères

26, Boulevard de l'Hôpital \_\_ PARIS

Coqueluche

Toux

preuve de cet esprit de dévouement et de cette inflexible fidélité à ses engagements.



BONNAIRE

La fermeté de son caractère, sa bienveillance

Succedané du Salicylate de Methyle, incdore

### RHESAL VICARIO

ANTINEVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTED pour usage externe.

spidement absorbable sans irritation de te pas

Anémie, Convalescence,

Débilité, Surmenage.

USCULOSINE

=Byla ====

GENTILLY (Seine).

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES FRACTIO! NEES : 10 centigr. tous les 4 jours 112 à 11 injections pour une curej-DOSES MOYENNES : 30 à 55 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, sour une curej.

légendaire, le rayonnement de son à une pure et lière auront fait, de la personnalité de Bonnaire, un splendide exemple pour les générations futures. Il leur montrera que, de notre temps, dans notre profession tant décriée, la pratique de la Vertu pouvait permettre à un honnéte homme, doublé d'un savant, d'atteindre aux sommets. Gloire à Bonnaire, qui fut cet Homme;

LE COMITÉ.

#### PETIT BULLETIN

Sur l'anniversaire de l'Indépendance américaine (Independence-Day).

Avec nos nobles amis anglais, vétérans de la Grande Guerre, et nos autres alliés fidèles, la France en armes vient, à l'occasion du Jour de l'Indépendance, de fêter l'Amérique et ses nouveaux bleus, accourus auprès de leurs anciens pour défendre la justice et le droit.

Je ne veux pas sei découvrir l'Amérique, Christophe Colomb s'on est chargé il y a longtemps; et depuis, tant d'hommes de Lettres ont tenté de l'imiter, que vraiment cette prétention scrait plutot ridicule. Il me semble pourtant qu'appelés à vivre avec les Américains confondus dans nos rangs, — « 1.a Fayette, nous voilà! » — nous ne comusitrons jamais trop l'âme de nos frères transatlantiques, si bien équilibrée entre l'action et le réve.



Pour la mieux comprendre encore, reportonsnous dans le lointain passé. Pour nous, vieux Européens simplistes, les Etats-Unis représentent si excellemment le peuple modurne entre tous, que volontiers nous serions tentés de croire qu'il a poussé comme un champignon dans la

forêt après un soir d'orage; il n'a pas d'Histoire, pense-t-on. Grosse erreur. Prenez une earte de l'Amérique du Nord, Tout en haut, vous verrez une grande coupure, marquée par des lacs et le fleuve Saint-Laurent. En bas, autre hiatus plus étroit, dû au Missouri et au Mississipi. A côté de ces échancrures transversales du sol, conséquences du régime des eaux, yous remarquerez, allant du nord au sud cette fois, et non plus de l'est à l'ouest, - deux autres barrières : l'une, surplombant l'Atlantique, est constituée par les monts Alleghanys; l'autre, dominant le Pacifique et la côte ouest, se déroule tout le long des Montagnes-Rocheuses. La première, qui se prolonge sur 2.000 kilomètres de long, laisse entre elle et la côte une terre extraordinairement riche et d'accès très facile aux voyageurs d'Europe'. La seconde, d'où part le Mississipi, père des Eaux, voit s'épanouir à ses pieds la plus fertile vallée de la terre. Toute l'Histoire des Etats-Unis, qui remonte déjà à 425 années, s'est poursuivie dans les deux compartiments immenses de territoires que je viens d'indiquer trop schématiquement à mon gré.

Maintenant, venous aux hommes. Il ya d'abord, en haut, vers le Saint-Laurent, l'effort de notre Malonin, Jacques Cartier, qui date de 1534. Puis, au xviv siede, c'est l'esode des Puritains d'Angeterre et de Hollande. Ceux-ci s'établissent dans la région située entre les monts Alleghanys et Oceán Altanlique, où ils se fixent définitivement. Par contre, une partie de nos ancêtres français qui ont la bougeoite, quitte le Saint-Laurent, s'infiltre le long des vallées bordées par les Montagnes Rocheuses et va former vers le sud, jusqu'en Ploride, la colonie marquée sur la

 Voir Nos amis d'Amérique. Ce qu'un Français doit savoir des Etats-Unis, par MM. Emile Boutroux, de l'Acadeinie française, Jules Lepain, William Morton-Fullerton, et Firmin Roz [in Le Fait de la semaine, du 21 Septembre 1917, Grauset, édileux.) Prix: 50 centimes. fameuse carte hollandaise de 1579: Nova Francia, la Nouvelle-France. La Louisiane, la Nouvelle-Orléans, dont les noms survivent au temps, ne sont-ils pas là pour attester la solidité de l'empreinte laissée par les nôtres?

En résumé, deux groupes de colonies : l'un, anglo-saxon, sur la côte ouest, et l'autre au sud, fait surtout de Latins. Les Anglo-Hollandais, puritains rigides comme des barres d'acier, avaient quitté leur patrie, disaient-ils lorsqu'ils se confedérèrent, pour une seule et même fin : à savoir, « pour travailler à l'avènement de N. S. Jésus-Christ et jouir de la liberté de l'Evangile ». La voix française, plus douce, partie des rives du Mississipi, leur répondait, elle : « La France est venue dilater les bornes de sa piété, justice et civilité, » Ces deux déclarations, si différentes de ton, prouvent mieux que tous les discours le sossé qui devait finir par séparer les deux groupements. Ce qui frappe, en effet, lorsqu'on étudic la formation de l'Amérique, ce sont les tendances opposées entre l'Ouest et le Sud. Au début, cela va tout seul. Les exilés, qui ont abordé sur la côte ou qui se sont arrêtés aux bords du Mississipi, n'ont aucune tendance à s'organiser en Etats. Citoyens indépendants, attachés à leurs idées, rudes de mœurs, volontaires, hardis, ils ne songent qu'à vivre libres, grâce à leur travail. Ce fut comme une vaste tentative de « Robinsonisme », — excusez le mot, — où chaque individu, très civilisé, certes, et très différencié, mais dégoûté par les persécutions dues à ses semblables policés, se souciait peu de reconstituer dans le Nouveau-Monde la tyrannie administrative dont il avait souffert dans l'ancien.

Si j'en avais le loisir, je vous raconterais comment, peu à pet, l'expérience de chimie humaine se poursuivant, les corps étrangers les uns aux autres arrivent insensiblement à se combiner, puis, se connaissant mieux, à se heurter. Et ici intervient la métropole. Durant la Guerre de





Sept Ans, les puritains formant les colonies de l'Ouest entrent en lutte contre celles du Sud et les battent; mais voici que, la guerre terminée, un impôt malencontreux sur le timbre et le thé les rapproche tous et les réunit dans la même pensée de liberté : Et c'est la guerre d'Indépendance qui va s'amorcer (1776).

Il n'est homme cultivé qui ne connaisse cette belle aventure, où brillent, dans les deux camps. tant de noms illustres. Ce qu'on sait moins, ce sont les préliminaires de la campagne. Evidemment, le nom de Franklin, venu chercher secours à Paris, est sur toutes les lèvres ; le rôle de Thomas Payne, cet ancien matelot anglais mué en philosophe et qui, le premier, rédigea les Droits de l'Homme, est déià moins connu, Mais ce qu'on ignore totalement, c'est l'intrigue menée autour du faible Louis XVI et de son vaillant ministre Vergennes. Toute la société française y prend part. Dans les salons, dans les ruelles, chez les philosophes comme chez les gens de cour, il n'est bruit que de ces hommes, qui, ayant vécu libres, vculent rester libres. En vérité, n'y a-t-il pas là de quoi faire verser toutes leurs larmes aux personnes sensibles? Elles abondent. A cette heure, les Encyclopédistes tiennent le haut du pavé - Jean-Jacques enflamme - j'allais dire corrode, tous les cœurs ; quelle belle occasion, pour nos Français, un peu fous mais si généreux, d'assurer par un beau geste le triomphe des idées qui leur emplissent l'âme !

Oui, mais il faut un porte-parole éloquent et aventureux, à toutes ces bonnes volontés qui se cherchent dans l'ombre des temples philosophiques. Un de nos confrères, le médecin Dubourg, se charge de convaincre Vergennes, sur lequel il a grande influence, et de le fixer. Mais celui qui emporte tout, préside à tout, qui jette son avoir dans la mêlée, qui réunit les deux premiers millions nécessaires, recueillis en France et en Espagne, ne fut autre que Beaumarchais,

Caron de Beaumarchais, le père de Figaro. Non seulement il compose le scénario du drame, mais encorc il le met en scène - ne va-t-il pas au Havre surveiller le départ des premiers convois de munitions !-- il s'en fait l'acteur aussi et donne la réplique : « L'Amérique vaincra! », crie-t-il. Et de ce cri chacun tire réconfort sent redoubler son enthousiasme, « L'humanité gagnera la partie! répètent après lui les philosophes; le Roi lui-même et ses conseillers, atteints par la contagion, se mettent peu à peu à l'unisson. Necker enfin, l'économe Necker, entre dans le branle, et c'est le succès prodigieux, définitif. La France a besoin d'un milliard pour l'expédition; Genève lui fournit 100 millions; le reste, elle le trouve un peu partout chez elle, quitte à se ruincr, cc dont elle n'a cure : Plaie d'argent n'est pas mortelle, dit notre vieux proverbe. D'ailleurs, qu'importe l'argent, pour des hommes qui ont la conviction de sauver l'Humanité?

La métropole a beau faire appel aux Hessois mercenaires, rien ne tiendra devant les Alliés. Tout le meilleur de la France est là : Notre La Fayette, nouvellement marié, quitte sa femme enceinte; Rochambeau amène toute une armée d'élite, bref, en peu de mois, c'est la victoire.

Les Etats se constituent alors en une République; Washington, le général vainqueur, la présidera. On va ainsi jusqu'en 1812, où nouvelle guerre contre l'ancienne métropole, et, chose curicuse, provoquée en partie par les mêmes motifs qui guidèrent l'actuel président Wilson lorsqu'il se prononça contre l'Allemagne. Enfin, le conflit toujours latent entre le Nord et le Sud fait déclencher la guerre de Sécession, qui dure quatre ans (1861-1865) et se termine par le groupement cette fois inébranlable, des Etats-

Mais entre temps un fait nouveau s'est produit, et d'importance capitale. Grâce aux facilités plus grandes des communications, par suite aussi du malaise économique qui pèse sur l'Enrope, et en particulier sur les Slaves, les Germains et certains Latins, le nouvel Etat en pleine organisation, déjà très prospère, devient le but d'une intiltration sans précédent au cours de l'Histoire. De 1831 à 1870, accourent d'Allemagne 2.368.354 émigrants. Ce chiffre se double de 1870 à 1895.

A ce moment, les chefs de l'Empire allemand, avec unc intelligence remarquable, comprennent le danger de cet exode. 5 millions d'hommes quittant leur Patrie, e est quelque chose tout de même! On s'en préoccupe d'autant plus à Berlin, qu'il semble démontré que tous ces enfants de la vieille Germanie vont être perdus pour elle : le sol nouveau de la jeune Amérique est, en effet, si poreux, que des la première génération il absorbe l'émigrant et en fait un Américain. Donc, double effort du Gouvernement prussien : D'abord, il peuple d'agents les Etats-Unis pour y rallier ses nationaux épars et sans liens avec la Mère Patrie; ensuite, par des mesures habiles, il détourne du Nord américain le flot d'émigration pour le rejeter vers le Sud, au Brésil, notamment dans les provinces de Santa-Catarina et Rio-Grande-del-Sul, où les Germains s'implanteront comme sur une terre vierge. Cette forte organisation de propagande explique les difficultés auxquelles se heurtérent nos nouveaux alliés américains dès le début de cette guerre. Mais cc n'est point là mon sujet. La prochaine fois, je montrerai comment, sur l'assise vieille de quatre siècles, posée par les anciens colons, s'édifia à la moderne la République des Etats-Unis, et ce qui la caractérise avec sa force et sa grandeur. Le sujet. vous le verrez, est assez fertile en enseignements de tous genres, pour qu'on y puisse revenir sans crainte de faire œuvre oiseuse. Donc, à la prochaine fois.

F. HELME.

### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6,000 fr Prix Desportes.

.... « Toutes les preparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » , HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE



GRANULES ROSES au 1/10 de milligr. Bose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. SOLUTION au millieme AMPOULES au 1/10° de mil AMPOULES au 1/4 de millier

Schoo et Litterature : 49, Boult Pert-Royal, Paris,

# ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoides.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES 5 Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par bolte). - Ampoules de 5 cc. (6 par bolte) et de 10 cc. (3 par bolte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

1913. - Gand : Médaille d'Or

# NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

# FREYSSLNGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication

VERTIGES

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantilions et Prix spécioux pour les Hôpitaux et Ambulances.

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6

## DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques. DOSE HABITUELLE !

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériasolémes, Menatruation difficile

Troubles de la Ménopause

G.PRUNIER & C+, 6, Rue de la Tacherie,Feris

# IODALOSE GALBRUN

10DE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entérement stable de l'Iode avec la Poptom DÉCOUVERTE EN 1836 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace and Arman and Company of the Company of th

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congre International de Médealne de Paria 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur serajout nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

# 10 / A | 2 DE | 2 | 3 | (0)

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ge sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux. aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit(sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Peptonate de Fer, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : HAYEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTPALLIER, etc... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. M°° ROBIN dans' ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assi-milation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot 'a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Inter-nat, Mo ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

Tamatare, 27 Septembre 1890. "Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires". action curative puissante bien supérieure à Gelle des at préparations similaires". Docteur JAILLET Ancien Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la Facultà de Médecine de

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET:

"FOGES-SEW C. FUULIE!"

FOR ROBINS SEW C. FUULIE!

Getting constitution of the Committee of the Period Sew Committee of Co

D'après ce qui précède, nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune Spécialité Pharmaceutique n'a jamais eu une pareille consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapcutique. Voici en résume les propriétés thérapentiques de ce produit :

1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglohine, précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer RQBIN favorise l'hypergenèse des héma-toblastes et augmente la fibrine du sang, il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra douc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.) 4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra

donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc...) des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc...)
Très doponique, qui chique flacon représente une durée de trois
Très doponique, qui chique flacon représente une durée de trois
Très deponique, se prend à le doce de 10. 30 goutles par rens dans un
seveur styplique, se prend à le doce de 10. 30 goutles par rens dans un
serie de la commentation de

Vente en Gros: PARIS, 13, Rue de Poissy. — Détail: Toutes Pharmacies.

Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels PILULES (Par plute: Hectine 0,10; Protoiodure Hg, 0,65; Ext.Op.0,01). Durét Une à deux pitules par jour.

GOUTVES (Par Moonttos: Hectine 0,65; He, 0,01), N 4 100 gout, par jour. 10 à 15 GOUTYES (Per 10 g 

oralolres de l'HECTIME, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villa

Le plus Puissant Reconstituant général

# Médication arsénio-phosphorée rganique à base de Nuclarrhine.

organique à base de Nicolarrhine.
L'HisTO GÉNOL NALINE est
indicté dans tous les cas of l'organisme
réclaime une médiculion réparative et
dynamogénique poissants dans tous
les cas of l'Autri-lever l'étal général, amélorer la coir
de dynamogénique poissants dans tous
les cas of l'Autri-lever l'étal général, amélorer la coir
PUISSANT STIMULANT PHECOTTAIRE.
PUISSANT STIMULANT PHECOTTAIRE.
PUISSANT STIMULANT PHECOTTAIRE.
OUTANIÈRE. FAIBLESSE GENERALE, COMMA
FORMES | FAIB 

Exiger surtoutes les boltes et flacons la Signature de Garantie: NALINE Littérature at Echant :::: S'atr. i NALINE, pl::- i Villeneuve-la-Garanna, pris St-Det 1 (Site).

IDDOTHERAPIE INTENSIV



NJECTABLE & GOUTTE

D'IODISME

**ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL** SUR DEMANDE ADRESSÉE'A H. DUBOIS . 7 RUE JADIN PARIS



#### CARLO FORLANINI (1847-1918.)

Un des Maîtres les plus illustres de la clinique italienno, Carlo Forlanini, vient de succomber à l'âge de 71 ans

Après avoir fait ses études médicales à Pavie. Forlanini fut nommé en 1871 médecin à l'Hôpital majeur de Milan, sa ville natalc. En 1884 il était appelé à la chaire de propédeutique à Turin et en 1900 il devenait professeur de clinique médicale à Pavie.

Forlanini commença par publier des travaux sur l'emphysème pulmonaire, sur la pathogénic de l'hypertension artérielle, sur le pouls veineux.

Puis il s'efforça de rénover le traitement des affections pleuro-pulmonaires. Il poursuivit des recherches sur l'injection de l'air dans la plèvre au cours de la thoracentese, ce qui le conduisit à la méthode qui devait illustrer son nom.

En 1882, il proposa de traiter la tuberculose pulmonaire par la production d'un pneumothoray artificiel.

Scs premières communications eurent peu de succès. Mais, bientôt les cas favorables se multiplièrent, et, au congrès tenu à Rome en 1912,

Forlanini fut l'objet d'une ovation enthousiaste. Aujourd'hui la méthode est universellement

utilisée. Elle compte à son actif des guérisons ou des améliorations incontestables et si, à un moment, on y a eu recours trop fréquemment et trop facilement, il serait injuste de ne pas lui assigner une place importante parmi les moyens que nous possédons pour combattre certains cas de tuber-

Forlanini ne fut pas seulement un grand clinicien. Ce fut un ardent patriote. En 1866, il combattit sous les ordres de Garibaldi pour l'indépendance de l'Italie. Il y a quelques années, en 1912, il fut nommé sénateur et s'occupa spécialement de questions sociales. En politique comme en médecine, il sut conquérir une grande autorité et, par l'intégrité de sa vie, obtint l'estime et l'admi-H. R. ration générales.

#### **BIBLIOGRAPHIE**

1079. Etudes sur le fonctionnement rénal dans les néphrites chroniques, par Pasteur Vallery-Rador, ancien juterne des hôpitaux de Paris, 1 vol. in-8º raisin de 256 pages, avec figures dans le texte et planches hors texte (Masson et Cie, éditeurs). - Prix : 10 fr.

1080. Gulde pour les formations sanitaires des armées dans leurs relations avec le Bureau de comptabilité du Service de Santé des armées, par

1. Par décision du SYNDICAT DES ÉDITEURS (27 juin 1917). tous les ouvrages médicaux supportent une majoration provisoire de 10 p. 400 sur les prix annoncés.

G. Roffidal. 1 vol. de 275 pages (Ch. Lavauzelle, éditeur, Paris). — Prix, cartonné: 5 francs.

1081. Pathologie de guerre du larynx et de la trachée, par le Pr Mouss et les Dr Lifsautz et G. Canurz. 1 fort vol. grand in-8º de 370 pages, avec 128 gravures dans le teste et 8 planches en coulcurs hors teste (Félix Alcan, éditeur, Paris). — Prix: 25 france net

1082. Sul disturbi trofici ossel consequenti allesioni traumatiche dei nervi periferiel, par le Dr B. Trocello. 1 vol. in-4º de 164 pages, avec planches hors texte (Stabilimento Typografico della Societa della Cartiero centrali, Rome)

#### SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DE DERMATOLOGIE ET DE SYPHILIGRAPHIE

Sommaire du nº 12 (1917).

Mémoires originaux :

L.-M. Bonnet. - Valeur séméiologique de la lésion dite « stomatite nacrée ou triangulaire commissuraire des fumeurs ».

Louis Charlet et H. Bulliard. - Quelques réflexions, notamment au point de vue de leur origine, sur 560 cas de maladies vénériennes traitées dans une ambulance spécialisée de l'avant.

Ch. Audry et A. Azémar. — Sur une singulière observation d'atrophie post-inflammatoire de la peau étendue aux deux membres inférieurs.

# \_GOL Granulé DA

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Echantillons: DALLOZ & C'., 13, Boul' de la Chapelle, PARIS

Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES : (Furenculese, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communicatious

en 1917 ·

Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpilaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le mailleur Dentifrice antiseptique

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MEDICAMENTEUX

Savon doux ou pur. S. Surgras au heurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphiol, S. Naphiol soufré, S. Sublimé, S. Resorcine.
Savon à l'Ichibyol, S. Sulfuraux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Galacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement au des foies de morne frais, est três riche en principes actifs: 1êde, Phosphore Alcaleides; elle est tres sien supportée, même pendant 1 été.



PAR LES

DU DOCTEUR A

A BASE DE SANTONINE

**ANTIDIABÉTIQUES** RECONSTITUANTES

1 Pilule à chaque repas

Echantillons SUL demandes

à. M.M.Les Médecins ଠାର Laboratoire du. D'M.LEPRINCE 62. Rue de la Tour

PARIS

#### NOUVELLES

Le fonctionnement des cliniques de la Faculté. — Par arrêté ministériel, une Commission a été no: récomment en vue d'établir, d'accord avec la Ville de Paris et l'Administration de l'Assistance publique, le statut qui doit régir dans l'avenir le fonctionnement des

tut qui doit regiri dans l'avenir le lonctionnement des cliniques de la Facultid de Middeeine. Cette Commission, composée de Mn. L. Bourgeois, Co-ville, Ponceau, Brisac, Mesureur, Aubanel, Strauss, Silhol, Henri Roussel, Jean Varennes, Deville, Chevassu, Roger, Gilbert, Widd, Chauffurd, Queiun, Harthmann, Marie, Bar, Barth, Rochard, Potocky, Siredey, s'est déjà réunie et a commencé ses travaux.

Nécrologie. - On annonce la mort, à Montpellier, de M. le professeur Grasset. La Presse Médicale, dans ur prochain uuméro, publiera un article consacré à la mémoire de ce maître disparu.

- Mercredi ont eu lieu dans l'église Saint-Germainl'Auxerrois, les obsèques du docteur Duchaussoy, ancien agrégé de la Faculté de Médecine de Paris, officier de la Légion d'honneur, fondateur de l'Association des Dames françaises, c'est à son initiative que l'on dut, en 1879, le création des Sociétés de femmes pour donner en temps de guerre des soins uux blossés, nous savons actuellemen quels immenses services peuvent rendre de pareilles Sociétés et le concours qu'elles peuvent apporter pendant la guerre aux Services de Sante

### racées DU DR. LLECCUET

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME

MONTAGU, 49, Bowl, de Port-Royal: PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une décision du Gouvernement concer-nant l'insertion des « Petites Annonces » dans les nunt enscriud les verties Innoises valui et publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront manies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Désire acheter gr. autoclave, étuve Poupinel grand modèle, divers appareils chir. et asepsic en hon état.

— Ecrire P. M., nº 1845.

Etudiant en méd., Français réformé guerre, scolarité terminée, ferait remplacement, rég. Ouest préfér., à partir 15 Août, Ecrire P. M., nº 1846.

On demande à acheter une boîte de verres d'essai et instruments d'ophtalmologie. Ecrire P. M., nº 1847.

Cause mobilisation désire assistance confrère pour tenir cabinet d'urologie en partie journée et soirée. - Ecrire P. M., nº 1515.

#### INSTITUT VACCINAL de TOURS Tours. - Et 10, rue de Latran, Paris

VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE EN TUBE POUR 2 à 4, 10, 25 ET 40 PERSONNES

(ce dernter en étain vissé, s'euvrant et se fermant à velenté pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr. Tuberculoses, Emulsion MARCHAIS Phospho Cressotte

OUATAPLASME Pansement completed to the Complete Phleguasies Eczéma, Appendicites, Phiébites, Erysipeles, Brúlures

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. MARETHEUX, imprimour, 1, rue Cassette.

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

## desodorisé

Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS OPOTHERAPIE

Valéro - Bromuré

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig. d'Extrait de Valériane, 0,25 centig. de Bromure par cuillerée à soupe.



CACHETS PAQUETS COMPRIMÉS 2a8parjour .....

GASTRIQUE, ENTÉRIQUE. HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE ORCHITIQUE, OVARIEN, HYPOPHYSAIRE, THYPOIDIEN, RÉNAL, SURRÉNAL, etc

DÉPOT: Pharmacie DÉBRUÈRES , 26, Rue du Four, 26, PARIS

Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES Opartque, Thyroidien, Hepottove, Puncreutique, Testiculaire,

Mahretique, Sureénal, Thymigue, Rypenhysaire, 1985 az 1944 do Bos és Porre, PABOS — (1987a. 1842) 1916? CONTRACTOR OF COM COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUTRE COLLOTRAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE of ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Ro. Aubriol PARIS



sont toulours à la disposition du .

CORPS MÉDICAL

L.LECOO

15. Avenue Perrichont

PARIS XVIème

e de bêure titrée en Ged CATABRHES & BRONCHITES CHRONIQUES. - C. Des Abd. PAR

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française

### VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY 5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique Anorexie, Troubles digestifs,

Advnamie, Neurasthénie,

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# **CONSTIPATION-COLITES**

Paraffine LIQUIDE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café, I iquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe,

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS





LA

## MÉDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris . . . 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C'. ÉDITEURS 420, bonlevard Saint-Germain

PARIS (VIO) ABONNEMENTS :

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

DIRECTION SCIENTIFICHE -F. DE LAPERSONNE

de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine.

E. BONNAIRE

DELEC

PARIS

Digitalique

Strophantique Spartéinée

Scillitique

J.-L. FAURE Professour agrôgé, Chirurgien de l'hôpital Co

M. LETULLE
Professour à la Faculté,
Médeoin de l'Abpital Bonoicaut,
Membre de l'Académie de médeoine.

Médeoin de l'Académie de médeoine.

Professonr de clinique médicale

à l'hôpital Cochin,
Membre de l'Académie de médecine.

Membre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE Chof de clin. gynécologique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Birection.

M. LERMOYEZ

- BEDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES J. DUMONT

Adresser tout ce qui concerne la Rédaction à "Presse Médicale 120, boulevard Saint-Germain (6\*) (Sans indication de Nom)

### SOMMAIRE

Articles originaux :

V. Buk. - E. Bonnaire, p. 365.

Dr MAUCLAIBE. - L'ablation des projectiles sous l'écran, p. 366

J. Danysz. -- Traitement anti-anaphylaetique de l'asthme, de certaines dermatoses et des troubles gastro-intestinaux, p. 367.

Sociétés de Paris :

Société de Médecine légale, p. 369. Société de Chirurgie, p. 669.

Société Médicale des Hôpitaux, p. 370. Académie des Sciences, p. 371.

ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 371.

Analyses, p. 372.

Supplément :

P. Desrosses. - Centre de rééducation de de X...

F. JAYLE. - Jules Ehrmann. LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

Nouvelles. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Théobromine française chimiquement pure Phosphotée Cachets dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi. PARIS-

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

Anémie, Convalescence,

Débilité, Surmenage. USCULOSINE

GENTILLY (Seine) XXVI ANNÉE. - Nº 40. 18 JUILLET 1918.

#### CENTRE DE RÉEDUCATION DU CAMP DE X...

Les héros sont des hommes : le soldat qui a vu la mort de près, qui a été plus ou moins dangereusement blessé, éprouve généralement une répulsion manifeste et toute naturelle à affronter de nouveau les mêmes périls. Nombreux étaient en les premières années de la guerre les blessés guéris qui encombraient les dépôts, montrant aux majors apitoyés des séquelles traumatiques plus ou moins certaines, mais toujours interminables. Soumettre de tels infirmes à quelques minutes de mécanothérapie par jour était une erreur physiologique et thérapeutique telle que la mécanothérapie a conquis dans l'esprit des médecins, des officiers et des blessés un mauvais renom dont cette méthode ne se relèvera pas.



Tous les neurologues, tous les chirurgiens ont maintes fois insisté sur ce sujet. Paul Sollier, médecin-chef du Centre neurologique de la XIVe région, entre autres, a bien montré l'inefficacité absolue de la mécanothérapie par appareils dans les impotences fonctionnelles d'origine nerveuse.

Tallx

## **ETHONE**

Coaueluche

## FERMENT LACTIOUE FOURNIER

CULTURE LIQUIDE \_CULTURE SÈCHE

Laboratoires FOURNIER Freres 26, Boulevard de l'Hôpital - PARIS

Ce qu'il faut avant tout aux blessés c'est une récducation des centres psychiques, une rééducation de la volonté. Avec mon excellent maître M. Tuffier j'ai visité dernièrement un des centres de rééducation nouvellement eréé suivant des idées de physiologie plus saine; ce que nous avons vu est très intéressant.



A leur sortie des hòpitaux on des dépôts de physiothérapie ou à leur retour des congés de convalescence, les anciens blessés ou malades guéris ne sont pas tous en état de prendre place dans les rangs des compagnies dites de « réentrainement » pour y recevoir l'instruction et l'entraînement militaires, nécessaires à leur incorporation nouvelle dans les unités combattantes.

Les hommes frappés de gêne fonctionnelle consécutive à des lésions articulaires, à des cicatrices adhérentes, à des atrophies musculaires, à des rhumatismes, etc., les déprimés, par suite de maladies ou de fatigue générale, doivent être soumis à la rééducation, si l'on veut les rétablir, aussi rapidement que possible, dans leur vigueur morale et physique.

La vigueur morale se récupère dans des centres spéciaux loin des agglomérations et des dangers de la ville, au bon air de la campagne, en remettant les sujets sous le contrôle d'une disci-

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore

#### RHESAL VICARIO (Liquipa)

ARTINEVRALGIQUE - ARTIRHUMATISMAL - ARTIGOUT FEUX ponr usage externe.

Espidement absorbable, sans irritation de la peau

## EXTRAITS TOTAUX CHOAY

R ÉQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS

HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC. Pilules - Cachets - Comprimés - Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS
Tétaphone : Ficurus (3-07.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliès Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOEES FRACTIOI NÉES : 20 centigy, tous les 4 jours (12 à 14 injectiens pour uns curs).

nours MOYENNES : 30 à 35 centigy, tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, peur une curs).

ELEVERATORS BY ECHANTILLORS : Endorstoires NALINE, & Villonenve-le-Garenne (Seire).

pline constante, à la fois paternelle et ferme, et en exerçant la volonté, facteur essentiel de la récupération, tant pour retrouver l'énergie diminuée que pour l'exécution de la gymnastique de mouvements, parfois douloureuse mais toujours fatigante.

La vigueur physique se récupère par des procédés différents suivant que les hommes sont des anciens blessés ou des anciens malades. Notre distingué confrère, le Dr Chevallier, qui dirige le centre de rééducation à la fois le plus proche de Paris et le plus important de France, classe ses sujets en deux catégories.

Catégorie C 1. Hommes qui, par suite de blessures aux bras, aux jambes ou au tronc, ou par suite de maladies (rhumatisme, arthrite, etc.), ont une gêne fonctionnelle nécessitant l'application de méthodes spéciales de rééducation physique.

Catégorie C 2. Hommes qui, sans être atteints d'une diminution fonctionnelle locale, ont un état de santé général trop précaire pour suivre immédiatement les exercices prévus pour la catégorie supérieure.

Ouand l'amélioration est reconnue régulièrement par le médecin, après examen physique dont le résultat est inscrit sur une fiche individuelle où, parallèlement au diagnostie, figurent les mensurations des membres et du thorax, et le poids constaté, les deux catégories s'acheminent vers le degré supérieur C 3

Catégorie C3. Hommes qui peuvent être soumis à une rééducation générale destinée à les amener rapidement à pouvoir suivre utilement le tableau de travail des compagnies de réentrainement.

Les hommes de la catégorie C1, anciens blessés, exécutent des exercices de restauration fonctionnelle au moyen d'appareils spéciaux, toujours extrêmement simples, faciles à établir, n'importe où et sans frais :

1º Appareils à contrepoids, remplaçant l'exerciser, pour le travail des flexions et extensions articulaires et des atrophies des muscles de tous les membres:

2º Plan incliné (hauteur 0 m. 70, longueur 1 m. 70) pour le travail progressif des articulations des membres inférieurs;

3º Bâton, dit queue de billard, muni d'un contrepoids à curseur, augmentant la résistance à vaincre d'une manière progressive, pour le travail de la pronation et de la supination, en le tenant par l'une de ses extrémités;

4º Bâton, dit dossier de chaise, terminé par une poignée triangulaire à large prise, muni du même contrepoids à curseur, pour la mobilisation de l'articulation du poignet;

5º Bâton, dit bouteille (de 6 cm. de diamètre et de 0 m. 40 de long), portant à l'une de ses extrémités un crochet pour suspension d'un poids variable, destiné au travail en force et en souplesse des fléchisseurs des doigts, par la montée et la descente alternative, sous l'action exclusive des extrémités digitales;

6º Une planchette de 3 cm. d'épaisseur sur 0 m. 25 de long et 0 m. 15 de large, portant un crochet pour addition d'un poids variable au centre de gravité de sa base et que l'on tient alternativement, entre le pouce et chacun des doigts, pour récupération des fléchisseurs.

La catégorie C1 exécute également des promenades sans équipement, ni chargement, des travaux de terrassement, des leçons de gymnastique spéciale comprenant des exercices éducatifs, exigeant des efforts modérés, et des petits jeux groupés en séries bras et séries jambes. La leçon, donnée en plein air, en tenue légère, le membre blessé à découvert, a une durée variable suivant le nombre de repos nécessaire.

L'Instruction militaire est réduite au mini-

Dans cette catégorie des exercices d'opposition, judicieusement choisis, permettent à deux hommes d'exécuter, avec intelligence et dosage raisonné, des mouvements où le jeu des articulations et le travail des muscles avec antagonisme jouent un rôle récupérateur particulièrement intéressant.

Les hommes de la catégorie C2, anciens malades, pratiquent des marches de 4 à 8 kilom., avec équipement, sans le sac, des travaux de terrassement, des leçons de gymnastique tirées de la méthode d'entraînement physique classique à l'Ecole normale de gymnastique de Joinville.

Ces lecons, dites des faibles, d'une intensité un peu plus forte que pour le groupement des C1, comportent des exercices éducatifs et des petits jeux s'appliquant au marcher, au grimper, au sauter, au lever et porter, au courir, au lancer, à l'attaque et défense.

Chaque leçon dure trente minutes, sans repos pour stimuler l'énergie, sans distinction de séries, mais est coupé par des exercices respiratoires fréquents, puisqu'il s'agit de malades ayant été atteints d'affections de poitrine ou ayant été intoxiqués par les gaz.

L'instruction militaire est encore très réduite

Passés à la catégorie C3, les hommes des catégories précédentes améliores se livrent aux marches de 8 à 15 kilom., avec équipement et chargement progressif du sac, à des travaux de terrassement, à de l'instruction militaire et à des leçons graduées de gymnastique.

Le programme de rééducation est établi par quinzaines, égales en dosage, à la fin desquelles une visite de déclassement a lieu pour chacun des hommes qui est, suivant le cas, ou maintenu dans sa catégorie, ou passé à la catégorie supérieure, ou déclassé.

On s'applique à vérifier avec conscience et attention les cas individuels de manière à éliminer définitivement tout sujet impropre au service actif.

Comme résultats obtenus, qu'il nous suffise de



VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

Vaccin antigonococcique curatif Vaccin antistaphylococcique curatif BLENNORRHAGIE et ses COMPLICATIONS " FURONCLES, ANTHRAX, ABCÈS, etc. S'emploient en inoculations sous cutanées ou intra-musculaires

PRIX : Boite de 1 dose : F<sup>15</sup>3 \_ Boite de 6 doses : F<sup>15</sup> 15

LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES 92. Rue Vieille-du-Temple. PARIS

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FEB - GLYCEBO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE :

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

2º en GOUTTES (pour la vole gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

Cacodylate de Fer. . . . . . . 0 gr. 01
Cacodylate de Strycheine. . . . . . 1/2 milligr. PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAJSSE, Pharmacion, 85, Avenue Mozart - PARIS

dire que le nombre des inaptes en France a été réduit des 5/6 en quelques mois.

Dans le même camp, d'après les mêmes méthodes sont formés des instructeurs choisis parmi des médecins, des officiers, des sous-officiers qui se mettent au courant pratiquement, à la sueur de leur front, des procédés employés et qui iront dans quelques semaines diriger de nouveaux centres.



Si nous rapprochons de ces centres de rééducation les centres où le travail et spécialement le travail agricole remplace avantageusement la mécanothérapie, nous voyons l'orientation nouvelle de la rééducation; ces nouvelles méthodes se perfectionneront sans nul doute, mais les bases posées sont déjà solides. Le nouveau courant me semble comporter de très heureuses conséquences pour l'avenir.

P. Desfosses.

## Jules EHRMANN

(1835-1918)

L'Alsace perd en Jules Ehrmann un dc ses savants les plus distingués et en même temps un de ses vénérables doyens. Né à Mulhouse en 1835, il a succombé le 29 Juin 1918 à Nimes,

chez un de ses fils, il était âgé de 83 ans. Opérateur minutieux, il excella dans l'opération de la staphylorrhaphie qu'il a contribué fortement à établir et qu'il pratiquait couramment à Paris il y a une quarantaine d'années avec des succès qui lui valurent, à l'époque, une renommée méritée. Sa brochure Des opérations pratiquées sur le palais (Paris, 1889) sera toujours lue avec fruit

D'une haute droiture et d'une amabilité char-

mante, il avait sans aucune peine gagné l'estime et l'affection de ses collègues et de ses clients. Il laisse trois fils : un ingénieur, un officier de cavalcrie et un excellent confrère militaire

Français de cœur et de race, Jules Ehrmann était médaillé de 1870, officier de la Légion d'honneur et membre associé de l'Académie de médecinc. Sa verte vieillesse faisait espérer qu'il pourrait revoir Mulhouse sous les couleurs tricolores; la fatalité en a décidé autrement. Gardons pieusement la mémoire de ce grand médecin d'Alsace dont la vie fut une protestation de correction parfaite, mais de continuité rigoureuse contre l'annexion à l'Allemagne des terres françaises que baigne le Rhin.

F. JAYLE.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion

Commandeur : M. Lapasset (Victor), médecin-laspecteur, chef supérienr du Service de Santé d'une armée d'infan-

terie. (Ĵourn. off., 11 Juillet 1918.) — M. Quénu (Edouard), médecin principal de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à l'hôpital du Val-de-Grâce. (Journ. off.,

11 Juillet 1918.) Officier : M. Saint-Paul (Marie), médecin principal de 2º classe, médecin divisionnaire d'une division d'infanourn. off., 12 Juillet 1918.)

- M. Grépet (Gabriel), médecin principal de 2º classe, médecin divisionnaire d'une division d'infanterie. (Journ,

off., 12 Juillet 1918.)

— M. Azzis (Jean), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, médecin-chef d'une ambulance. (Journ. off., 12 Juillet 1918.) — M. Baumevieille (Pierre), médecin-major de 1<sup>re</sup> el., médecin divisionnaire d'une division d'infanterie (Journ. off., 12 Juillet 1918.)

— M. Chavigny (Paul), médecin principal de 2° classe, médecin-chef d'un Centre de neuro-psychiatric. (Journ. off., 12 Juillet 1918.)

— M. Le Mitouard (Alfred), médecin principal de 2º classe, médecin divisionnaire d'une division d'infanterie. (Journ. off., 12 Juillet 1918.)

- M. Lascoutx (Joseph), médecin principul de 2º classe

directeur des marchés et de l'approvisionnement du Service de Santé. (Journ. off., 12 Juillet 1918.)

— M. Cadiot (Marie), médecin principal de 2º classe, sous-directeur du Service de Santé du Gouvernement militaire de Paris (Jours. off., 12 Juillet 1918.

 M. Louet (Pierre), médecin principal de 2º classe,
 n mission militaire française à l'étranger (Journ. off., 12 Juillet 1918 )

- M. Julia (Joseph), médecinamaior de 155 classe à un Centre hospitalier aux urmées. (Journ. off., 12 Juillet 1918.)

— M. Condé (Louis), médecin principal de 1<sup>re</sup> classe des troupes coloniales, médecin-chef d'une place. (Journ. off., 12 Juillet 1918.) M. Lafont (Alexandre), médecin principal de 2º classe au Service de Santé d'une division coloniale. (Journ. off., 12 Juillet 1918.)

12 Juliet 1918.)

— M. Hazard (Paul), médecin principal de 1º classe à Saint-Raphael-Fréjus. (Journ. off., 12 Juillet 1918.)

— M. Mille (Marius), médecin principal de 2º classe au 23º rég. d'infanterle coloniale. (Journ. off., 12 Juliet 1918.)

— M. Martenot (Auguste), médecin en elef de 2º classe.

— w survenou (auguste), medecin en ehef de 2º classe.
(Journ. off., 13 Juillet 1918.)
— M. Nollet (Henri), médecin en chef de 1º classe.
(Journ. off., 13 Juillet 1918.)

- M. Gombeaud (Jean), médecin en chef de 2º classe.

 M. Etourneau (A.-J.), médecin principal de réserve.
 (Journ. off., 13 Juillet 1918.) — M. Archambaud (Paul), médecin-major de 1<sup>rg</sup> classe (territorial), médecin-chef d'un groupe de brancurdiers de corps. (Journ. off., 14 Juillet 1918.)

 M. Barot (Louis-Joseph), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (réserve), médecin-chef d'un hôpital d'évacuation. (Journ.) off., 14 Juillet 1918.)

### HOUVELLES

Hommage à la mémoire de MM. Pozzi et Bonnaire.

Hommage a la memoire de MM. Pozzi et Bonnaire.

- Le Conseil supérieur de l'Assistance publique a, sur la proposition de M. Aucoe, décidé de donner le aom du professeur Pozzi à une salle de l'hôpital Broca et celui de M. Bonnaire à une salle de la Maternité. Le service des Ambulances de Paris. - Le Conseil

municipal de Paris, conformément aux conclusions d'uu rapport de M. Tony Michaud, présenté au nom de la Commission, sur la réorganisation du service des Ambulunces, a voté le projet de délibération suivant :

(Voir la suite, p. 474.)

Toux spasmodique

## Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

CNFANTS: Administrer à cheque fois ; 6 mois à 4 ant. 8 à 10 groutes 1 an a 2 ans. 10 a 15 gouttes Audessus de 2 ann; 15 à 20 gouttes Audessus de 2 ann; 15 à 20 gouttes Répéter 5 à 5 fois les doses ci-dossus e Qius, per 2 à houres, selon les lessoins. ADULTES: 50 à 60 gouttes par doss; Administres, on a demi-heure ave 24 heures, one demi-heure ave 2 heures, bis la repas

Litteraturas Ethansillons : FALCOZ & CO.

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

## ELECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLATINE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'el ectraraccol a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'electraracol ne se montre jamais muisible vis-à-vis des cellules vivantes. Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microblens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'icl.

FORMES : Amponles de 5 et 10 c.c. pour injections inframusculaires on intraveineuses - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1465



## IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combination directe et entièrement stable de l'Iode avec la Papere Découverre en 1856 par E. GALBRUN, cocreue en Pharmache.

Remplace toujours locie et lodures sans lodisme vivet pout sons locisme vivet pout solo Locis agreciment conset un gramme poter alois in Doses quotidiennes : Cinq à vingt geuttes pour les binduis, dit à cinquante gouttes pour les Adultes Lirribarres répassituaces : Langaragnes cal, Bunn, 8 Aloi, Rue d'Reit Minse, PARTIS proposition de la commenciation de la commenciation de la commenciation se commenciation se cooper letresteate et Medeca de pair 1800,

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins cheis de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires ponr le traitement des malades et des blessés.

6

### édication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné sux phosphates d'origine végétale). Le NUCLÉATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

#### NUCLEATOL INJECTABLE

(Nucleophosphate de Soude chimiquement pur)

A la dose de 2 c. a 5 c. par jour, il abaisse la température en
24 heures et jugule les fièvres pernicieuses, puerpérales, typhoïde,
scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale,
le NUCLEATOL produit une éparation salutaire du sang et
diminue consécultvement la purulence des plaies, tout en davorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

NUCLEATOL GRANULE et COMPRIMÉS
(Nucléophosphates de Chaux et de Soude)

Reconstituant de premier ordre, dépurait du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Déblittés, Neurasthénie, Croissance, Recalcification, etc.

NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

OLEOLEOLEOL

NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous forme de :

### NUCLEARSITOL INJECTABLE

osphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur Semplois à la doss de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludénnes des pays chauds, etc. —En cas de fièvre dans la Phitsie, le remplacer par le *Kauléatol Injectable*.

#### NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsinés)

Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrotules, Diabète, Affections cutanées, Broachites, Convalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre,

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

NJECTABL

Completement indolore

de Soude, Méthylarsinate disodique et Méthylarsinate de Strychnine, Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc:
(egr. 02 etg. de Méthylarsinate de Soude et o gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 e.c.)

LABORATOIRES M. ROBIN 013, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS



Carried Stateogra



8, Rue Favar PARIS

Extrait complet des Glandes pensiques

Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

an équivalent à 0,05 d'Heeti

Le plus actif, le mieux toleré des sels mercuriels.

PLULES (Par plule: Hectine 0.40; Protoiodure Hg. 0.%; Ext. Op. 001). | Durée traitement of the public of the deux pitules par jour.

GOUTTES (Par blooties Hectine 0.40; Hg. 0.01). D ± 100 (pout, par jour) | 10 à 15 je AMPOULES A (Par empoule: Hectine 0,10; Hg. 0,01). | Une ampoule par joi AMPOULES B (Par ampoule: Hectine 0,20; Hg. 0,015). | pendant 10 à 15 jour INJECTIONS INDOLORES

t aboratoless 4. [MECTIME 19, Rue du Chemin-Vert à Villeneuve-le Garenne (Seine)

Le plus Puissant Reconstituant général

prganique à base de Nuclarrhine.

L'HISTO GÉNOL NALINE est indiqué dans tous les cas où l'organisme lébilité, par une cause quelconque, réclame une médication réparatrice et transmégnique raissants, dans terre

réclame jun médication réparatiré et dynamogiatique passante; dans louisser la composition du sang, reminerable les tausses, combattre la provide findéral, améliorer la composition du sang, reminerable les tausses, combattre la provide findéral, améliorer la composition du sang, reminerable les tausses, combattre la provide de la composition del la com

« Considérant que de l'aveu même de l'Administration le service actuel des Ambulauces ne possède pas les moyens nécessaires aux transports urgents de la popula-

tion de Paris et de sa banlicue; « Sur le rapport (Imp. u° 33 de 1918) présenté par M. Tony Michaud, au nom de la 5° Commission; « Vu la note de l'Administration en date du 14 Juin 1918,

« Délibère :

« Article premier. — L'Administration est Invitée à présenter, à la prochaine session du Conseil municipal, un projet de réorganisation du service des Ambulances comportant la substitution de la traction automobile à la traction animale et indiquant le chiffre de la dépense à engager pour réaliser cette opération.

« Art. 2. — M. le Préfet de la Seine est invité à étudier

un projet permettant de modifier la législation actuelle afin de rattacher le service des Ambulances à l'administration de l'Assistance publique de Paris. »

Les étudiants des classes antérieures à la classe 1918. — M. Viellard, député, ayant exposé à M. le mi-nistre de la Guerre que des étudiants en médecine, aux armées, ont pris, conformément au déeret, leurs deux premières inscriptions de doctorat et ont été désignés pour l'armée d'Orient, avant d'avoir accompli le stage de trois mois au bout duquel ils ont droit au grade de mé-decin auxiliaire, et lui ayant demandé s'ils doivent rejoindre immédiatement leur nouvelle affectation et perdre ainsi le bénéfice du décret ou s'ils peuvent être autorisés à différer leur départ pour l'Orient jusqu'au terme de ce stage, a reçu la réponse suivante :

stage, a reçu la réponse suivante: « La décision prise par le ministre de l'Instruction publique, à la date du 26 Mars 1918, d'accorder des ins-criptions de doctorat aux étudiants des classes antéres à la classe 1918, alors sous les drapeaux, titulaires da P. C. N., n'a pas modifié lear situation militaire.

Les instructions actuellement en vigueur, dont la modification est à l'étude, ne permettent, pour le moment, de recruter les médecins auxiliaires que parmi les étudiants en possession de deux inscriptions de doctorat avant jeur incorporation. »

Hôpital-école Edith Cavell. - L'Association pour le développement de l'Assistance aux malades fait que le prochain examen d'admission à l'hôpital-école Edith Cavell (64, rue Desnouettes, Paris, XV° arrond.), ainsi que le concours pour l'obtention de bourses audit honital-école, auront lieu an début d'Octobre prochain. L'hôpital-école Edith Gavell, qui prépare des infirmières civiles et des infirmières militaires, donne un enseignement théorique et un enseignement pratique. Ge dernier est placé : pour la chirurgie, sous la direction de M. le professeur Hartmann et de M. Rio-Braneo; pour la mé-decine, sous la direction de M. Georges Baudouin et de M<sup>30</sup> Girard-Mangin, médecin-directur de l'Ilòpital-Ecole; pour la radiologie, sous la direction de M<sup>30</sup> Pierre Curie.

La durée prévue des cours est de deux années, mais la durée de séjour exigé à l'École en vue de l'obtention du diplome est diminuée en proportion des études déjà faites et des états de service antérieurs.

Néerologie. — On annonce la mort du médecin-ma-jor de 1<sup>re</sup> classe Henri Venniu, décédé subitement, à son domieile, à Troyes. Le médecin-major Venniu, qui était âgé de quarante-quatre ans, avait fait toute la campagne Professeur-agrégé au Val-de-Grace, il était décoré de la Légion d'honneur et de la Groix de guerre.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une décision du Gouvernement concer-nant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

## **Iodéine** montagu

GOUTTES (XE == 0,01) \ EMPHYSEME ASTHME \$IROP (0.04) PILULES (0,01)

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

On demande pour Paris un médecin voies urinaires, un radiothérapeute, un aide-médeein. - Ecrire P. M., nº 1517.

Désire acheter gr. autoclave, étuve Poupinel grand modèle, divers appareils de chir. et asepsie en bon état. — Ecrire P. M., nº 1845.

Oculiste très expérimenté désire remplacer ou prendre suite confrère ayant bonne situation. — Ecrire P. M., nº 1849.

62 Rue de la Tour\_ PARIS -

Fuberculoses, Bronchites, Catarrhes. Emulsion MARCHAIS Phospho-Créosofte Do 3 à Gcail. à café.

OUATAPLASME Pansement completed du D' LANGLEBERT sies Eczèma, Appendicites, Phiébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : O. Poude

Paris, - L. Manurusur, impriment, f. res Consolts

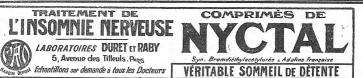





à M.M. Les Médecins

## (Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. — 27 Nov. et 21 Déc. 1911.)

et INFECTIONS DIVERSES

Traitement par le ==

Rhodium B Colloïdal électrique. AMPOULES de 5 cm

ELIXIR GABAIL Valéro - Bromuré

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

Gout et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,25 centig, de Bromure par cuillerée à soupe,

desodorise

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur demande Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

ବଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟ Granules 40 Catillon a 0.001 Extrait Titré de

Granules a. Catillon à 0,0001 STROPLANT NE CRIST.

Synon. OUABAINE
TONIQUE DU CŒUR DAT EXCELLENCE
NON DIURETIQUE - TOLERANCE INDEFINE ONIQUE DU GŒUR, DIURÉTIQUE RAPIDE NON DIURETIQUE - TOLDRANGE INDEFII ASYSTOLIE, DYSPNÉE, DPPRESSION, ŒDÉMES, Áffortions MITRALES, Cardiopathies des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Nombre de Strophanius sont inertes, les tentures sont infidités, surger la Signature (ATILLON, Étiz en desdémisés Médelles. FL. Sir. — Paris, s nout se Martin.

Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide Titré, stérilisé, bien tolèré, actif et agréable. 1 à 2 contre Myrosdème. 2 à 8 contre Obesite, Goière, Merpetisme, etc.

DE TOURS TOURS - Et 10, rue Latran - PARIS

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR O fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 5 fr.

Traitement des Maladies : a STAPHYLOCOQUES :

Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

(DÉPOSÉ) Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Höpitaux. Communications en 1917: Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

CAYARRES II BRONCRITES CHECKIQUES. - Q Res 444, PAR

Extraits UPOTHÉRAPIQUES, INJECTABLES Oparlaue, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire .

Ndahrétique, Sussénal, Thymique, Hypophysaise. The an CP. 40, Bon da FOrna, Philip. — Charm. Ed. THE MANUE OF COM - Charm: Bare 120

> AFFECTIONS OF LA CORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES Maladies et Hygiene de la Bouche et des Cents. TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

A hase d'Oxygene Nai Benzonte de Soude name de Soude et d'Extrates végétnex d'un goût agrande.

Paines contre TOUX, GRIPPES, LARYNGITES, PHARYNGITES,

ASTHME, ARGINES, EMPHYSEME, 6 à 10 par jour.

Gratis. Labratagre des Produits Casula, 10, r. Fromentin, Paris. ANTISEPTIQUE DESINFEGUANT YSOL

ECHANTILLON GRATUIT à MM. les Médecins qui en font la demande SOCIETÉ FRANÇAISE DU LYSOL 65. Ruo Parme er IVRY (Sel

MASSON et 6:0, 120, Boulevard Saint-Germain ABONNEMENT . Paris, 20 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr.

OPOTHÉRAPIE VIGIER

12. Bouley, Bound-Houvella PARIS

CAPSULES OVARIOUES VIGIER à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

Capsules Corps thyroïde à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par four.

EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

**ECA** total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à dases beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubricit PARIS

## PALUDISME

Carmingyl in St Spannews

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS



à la glycérine solidifiée



Le plus Puissant

des Décongestifs



44-71

Téléphone Arch.

L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique

## PNEUMON **BRONCHO-PNEUMONIE**

CONGESTION PULMONAIRE, ÉRYSIPÈLE MYCOSES, GRIPPE

Iode Colloïdal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) Revets E.VIEL, Ingénieur Electrométallargiste, Pharmacien de 1° Classe)

dresse télégraphique

PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie

L'IODÉOL

N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE

ÉVITE () 113 :> mplication

E. VIEL & C'

2, rue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARIS

POSOLOGIE FORMES

4º AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent. cube pour injection intra-muscul, indolores (une ou deux par jour). CAPSULES : six à huit par jour.

LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 40 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

Paris. - L. MARETHEUX, imprimour, 1, rue Cassetto.

LA

## MÉDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris. . . . 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C'. ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI.)

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIDES

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . 15 fr. Union postale . . .

Les abonnements partent du commencement de chaque mois

DIRECTION SCIENTIFIQUE M. LETULLE

Professour de clinique oplitalmologique à l'Hôtel-Dieu, mbre de l'Académie de médecine

F. DE LAPERSONNE

E. BONNAIRE

 $p_{ARIS}$ 

J.-L. FAURE Professeur agrégé, preien de l'hépital G

F. WIDAL

LE PROFESSEUR GRASSET (1849-1918)

Les convergations mondaines soutiennent sou-

vent cette opinion que l'honnêteté et la droiture ne servent pas au succès dans la vie. On le dit,

on le répète : le mérite est toujours négligé, l'in-

trigue supplante constamment le talent. Au jeune homme désireux de faire son chemin dans le

monde, le monde dirait volontiers : l'artifice et la

mauvaise foi sont la base du secret de parvenir;

berbira; mechant, onte craindra; plus tu seras dur, subs rapidement et plus surement tu perceras les bouches sociales.

Certes, pour quiconque a un peu véeu, l'exem-ple de la Médiocrité portée aux sommets sur les

ailes de l'Intrigue est une constatation courante.

Un Labruyère moderne esquisserait facilement la

silhouette d'un de ces Maîtres de la politique, de

la finance, ou de la seience, doués par ailleurs de

très réelles et superbes qualités, dont les airs

méprisants, la hauteur distante avec les humbles

se coneilient avec une souplesse remarquable

devant les puissants du jour; dont le ton tran-

chant constitue le meilleur de leur éloquence;

dont l'apreté au gain ne se corrige que par leur

amour du faste et de l'ostentation; dont la parole

Seres, sois orgueilleux, on taumire, a, menteur, on te

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'bôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

H. ROGER Doyen de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dieu, embre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

BÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

ser tout ce qui concerne la Rédaction à "Presse Médicale " 120, boulevard Saint-Germain (8\*) (Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

RENÉ LE FORT. - Une voie économique et large pour l'accès du carrefour cervico-médiastinal, p. 373. Marcel Ferrand. — Formes papuleuse et nodulaire du chancre simple de la région balano-préputiale, p. 375.

A. Maure. - Traitement des streptococcies cutanées par les sels de cuivre en applications locales et les injections intraveineuses de sulfate de cuivre ammoniacal, p. 377.

Mouvement chirurgical :

J. Luzoia. - De l'ostéomyélite vertébrale, p

Sociétés de Paris : Société de Biologie, p. 380.

Analyses, p. 381.

Supplément :

P. DESFOSSES. - Le professeur Grasset. J. Pescher. - Education et entraînement de la fonc-

tion respiratoire chez les malades et les blessés par les exercices gradués de la méthode spiroscopique.

LIVRES NOUVEAUX

Dr Bonnette. — Variétés. R. B. - Technique de laboratoire : Un nouveau

réactif pour l'albumine. CORRESPONDANCE.

ANTISEPTIQUE -- DÉSINFECTANT

USOFORME

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

Nouvelles.

Caisse d'Assistance médicale de guerre.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

### DIGITALINE OFFICE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

## NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

### ENDOCRISINE FOURNIER

THYROÏDE\_OVAIRE\_FOIE etc, etc.

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpilal \_ PARIS

ne sert trop souvent qu'à masquer la vérité; dont



LE PROFESSEUR GRASSET

la vie caehée recèle de très laides actions.

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

(LIQUIDE) ANTINÉVRALGIQUE — ANTIRHUMATISMAL — ANTIGOUTTEUX pour usage externe

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau-

#### Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris.

HÉMORROIDES

Formol saponiné

VARICES

### **ESCULEOL** Gouttes concentrées de Marrons d'Inde

15 gouttes 2 fols per jour entre les repss. , A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, Paris.

TOUX-GRIPPES-BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, RUE DE ROME, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mieux tolere que 606 et neo-606 (914)

DOSES FRACTIO! RÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 ± 14 injectioss pour uns curs).

DOSES MOYENNES : 20 à 25 centigr. tous les 6 ou 5 jours (8 à 10 inject, peur uns eurs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires MALINE, à Villensuve-le-Garenne (Soine).



AXVI ANNEB. - No 41, 22 Juillet 1918.

Médiocrcs parvenus aux grandeurs, Grands au caractère bas, constituent pour la jeunesse des modèles d'autant plus dangereux qu'il est plus facile de copier une attitude ou un défaut, d'adopter un vlce que de s'incorporer une supériorité

Heureusement, de temps à autre, le monde est forcé d'applaudir aux succès d'hommes intègres, arrivés aux sommets sans avilir leur earactère, sans salir leur conscience. La pureté d'une gloire ajoute à son éclat. Aux jeunes générations médicales, il importe de montrer en exemple une vie telle que celle du professeur Grasset, de Montpellier.



ne professeur Joseph Grasset naquit à Montpellier, le 19 Mars 1849; il appartenait à une vieille famille montpelliéraine dans laquelle on est héréditairement amoureux des belles lettres, de la haute culture et des choses de l'esprit; il fut élevé par une aïeule qui a été belle-fille, femme, mère et grand'mère de professeurs à la Faculté de Médecine de Montpellier.

Après de solides humanités, il se fit recevoir en 1868 licencié és sciences physiques et chimiques, puisant ainsi dans sa scolarité prémédicale l'habitude, le goût et les précisions des méthodes scientifiques, en même temps que l'art merveilleux de l'argumentation serrée et puissante et de l'exposition, si souvent admiré dans ses discours et dans ses éerits.

Son collègue, le professeur Rauzier de Montpellier, dans son discours aux obseques du professeur Grasset, a mis merveilleusement en lumière la vie médicale si remplie du maître de la neurologie. Il le montre entraîné par vocation vers la médeeine, gravissant rapidement les échelons habituels de l'internat (1871), du elinicat (1873); une thèse demeurée classique sur Les bronchites chroniques d'origine palustre complétait sa scolarité; puis, en 1875, il enlevait de haute lutte à Paris, où les concours, jusqu'alors provinciaux, venaient d'être transférés, le titre de professeur agrégé. Le souvenir des joutes mémorables qui illustrèrent ce concours demeure encore vivant dans le corps enseignant, et la séance célébre où Grasset se mesura en éloquence avec l'illustre Dieulafoy n'a jamais cessé d'être rappelée par les admirateure de verbe

Après un court stage dans cette agrégation si brillamment conquise, Grasset, en 1881, devenait, à 32 ans, professeur titulaire. Il enseigna d'abord la Thérapeutique.

Le succès de cet enseignement fut extraordinaire, et l'on se rendait en foule aux leçons du jeune professeur; les retardataires étaient sûrs de ne point trouver de place et des applaudissements nourris saluaient la fin de chaque cours.

Mais ce n'était là qu'une étape ; peu d'années après, à la mort du professeur Dupré, Grasset prenaît la chaîre de Clinique médicale et y trouvait un merveilleux terrain pour exercer ses facultés d'observateur méthodique et de critique averti.

Le clinicien, comme il l'a souvent proclamé lui-même, a ce privilège et cet avantage sur le titulaire d'un enseignement purement didactique, qu'il ne se trouve jamais en présence de cas tout à fait semblables; chaque sujet imprime à la maladie le sceau de ses prédispositions ; il existe, en un mot, presque autant de formes que de malades. Sur ce champ de travail admirablement adopté aux tendances analytiques de son esprit supérieurement documenté, le professeur Grasset a passé vingt-trois années de sa vie, qui comptent parmi les plus fécondes. Entouré de collaborateurs dévoués, avides de s'instruire aux côtés du Maître, de faciliter sa tâche et de s'assimiler par eux-mêmes, au contact quotidien de sa méthode et de ses conseils, quelques parcelles de son magnifique talent, escorté tous les jours par une foule d'élèves qu'attiraient sa notoriété scientifique et sa légendaire bonté, il a fondé une Ecole de cliniciens, dont les représentants, disséminés dans tout le Midi de la France, appliquent journellement les procédés du Maître et leur doivent, avec un succès de bon aloi, une enviable prospérité.

D'innombrables travaux soulignent cette longue période, particulièrement active, d'un enseignement fécond.

En 1909, hanté par ce besoin de synthèse qu'enrouvent à un moment donné tous ceux qui se sont longuement consacrés à l'analyse des faits appartenant à leur domaine, le maître sentit l'impérieuse nécessité de dégager de son œuvre les principes fondamentaux de notre art tels qu'ils lui apparaissaient à la faveur d'une expérience prolongée, de faire, comme on l'a dit, « le point » et il fit au professeur Rauzier l'honneur d'échanger avec lui sa clinique contre la chaire de pathologie générale.

Ici encore l'enseignement de Grasset brille d'un éclat incomparable; non content de faire bénéficier ses auditeurs des fruits de son expérience personnelle, il s'attache, dans un esprit de justice et de reconnaissante admiration, à faire revivre devant eux nos glorieux ancêtres et à montrer l'influence exercée par certains préeurseurs.

En 1914, désireux de se consacrer plus complètement à la synthèse philosophique de son œuvre, le maître montpelliérain descend volontairement et prématurément de la chaire qu'il vient d'illustrer ; il quitte, en pleine possession de ses forces et de son activité, l'Ecole dont il était la gloire, reçoit le titre de professeur honoraire et prend une retraite au cours de laquelle son labeur devait se poursuivre, aussi intense et fructueux que par le passé, mais plus intime. Ce labeur, il l'a continué jusqu'à la dernière heure,



959555555555555

plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

SOUS SES QUATRE FORMES

WENTER HE Médicamont régulations du couss par excellence, dues efficacités assa égale dans l'artéro-escle. Lo prédicament de cheix des cardiopathies et de l'artéro-escle. Use, est pour le brightique, ce que la déglaide est fait disparaitre les océdemes et la typech, com-sunitorations; jamel les crisces, caraye in présenters, l'abundianci, l'ydrépliet les ric configue, ce maintenaite par la traite maintenaite s'apartie les crisces, caraye in présente par le configue, le creatie par la traite de l'artéro-escle. Icon la systèce, l'artéro-escle, présente les constants et au l'apartie les ordémes et la typech, com-sunite par la traite maintenaite les crisces, caraye in constant les constants et la typech, com-sunite par la traite maintenaite les crisces de l'artéro-escle. Icon la systèce, l'apartie les crisces l'artéro-escle. Icon la systèce, l'apartie les crisces de l'artéro-escle. Icon la systèce de la crisce de l'artéro-escle. Icon la systèce de la crisce de l'artéro-escle. Icon la systèce de la crisce de l'artéro-escle. Icon la systèce de l'artéro-escle. Icon la systèce de la crisce de l'artéro-escle. Icon l'artéro-escle. Icon la crisce de l'artéro-escle. Icon la crisce de l'artéro-escle. Icon la crisce de l'artéro-escle. Icon la cris de l'artéro-escle. Icon la crisce de l'artéro-escle. Icon la cr

PERSONAL PRINCIPAL AND PRINCIPAL PRI

OT AS HER BURNISHED

H.RTEBURTATE

PRODUIT FRANCAIS

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont on FORME DE CŒUE et se présentent en boite de 24. - Prix : 5 francs DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Rol-de-Sicile, 4 - PARIS PRODUIT FRANÇAIS PRODUIT FRANÇAIS 01-10 01-20

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

4° en AMPOULES

DOSAGE :

Cacodylate de Fer 0 81. 01 

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 tr. 50

2º en GOUTTES (pour la voie gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses France se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : 

PRIX DU FLACON ; 8 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 35, Avenue Mozart - PARIS  et récemment encore sur son lit de mort, il corrigeait les éprenves d'un dernier ouvrage, fruit des méditations prolongées que favorisait une douloureuse insomnie

Pour apprécier l'œuvre de Grasset le professeur Rauzier établit quelques divisions, qui correspondent aux diverses étapes de l'existence du Maître età l'évolution, à l'orientation progressive, de son esprit et de ses tendances.

« Au début, à peine sorti des concours, forte-ment documenté déià. Grasset a résumé, dans un ouvrage qui fit sensation à cette époque (et qui est demeuré longtemps elassique), l'état de la neurologie, mal connue avant Charcot, et qui commençait alors, à peine, à se constituer comme

« Cette prédilection spéciale pour les questions se rapportant au système nerveux, on la retrouve par la suite dans l'œuvre entière du maître. On lui doit de nombreux volumes, dont les titres sont particulièrement suggestifs : Centres nerveux, Diagnostie des maladies de l'eneéphale et des Maladies de la moelle, Séméiologie du système nerveux, Hypnotisme et suggestion, Oeeultisme, Le Spiritisme devant la seience, Maladies de l'orientation et de l'équilibre, Le Psychisme inférieur (qui rendit désormais célèbre le fameux « Polygone de Grasset »), une Thérapeutique des maladies du sustème nerveux.

« Dans tous ses ouvrages, Grasset a mis au point, de façon lumineuse et avec des aperçus personnels qui en triplent la valeur, l'état de questions difficiles, discutées et de grande importance.

lecteurs, de formuler à leur endroit une opinion et des théories très personnelles; et nous devons à ce constant effort plusieurs volumes de cliniques. à l'élaboration desquelles ont contribué bon nombre de disciples dévoués.

Puis est arrivée l'heure de la synthèse, du repliement terminal sur soi-même, de la méditation définitive sur l'ensemble des choses médicales. Telle a été l'importance de l'œuvre accomplie jusqu'ici par Grasset dans les diverses branches de la médecine que l'on peut considérer cette synthèse comme une critique impartiale et judicieuse de son œuvre personnelle.

Cette phrase se trouve tout entière incarnée dans cet admirable Traité de Physiopathologie clinique et Thérapeutique générale, dont l'apparition a été, dans les milieux scientifiques du monde entier, un véritable événement. Il a mis au point, dans cet ouvrage, avec un plan et des divisions tout personnels et bien inédits. l'état actuel de la science médicale, envisagée à la fois dans son ensemble et dans ses détails. Cette œuvre sensationnelle propagée par la renommée dans toutes les régions de l'univers, ce testament scientifique d'un Maître éminent a porté à son apogée le prestige et la réputation de Grasset.

Mais ce n'est point tout, et l'état d'âme qui a présidé à une pareille synthèse ne pouvait demeurer indliférent à d'autres grands problèmes qui n'appartiennent point à la médocine, mais que tout esprit phllosophique et généralisateur se doit à lui-même d'approfondir. Depuis un certain nombre d'années, séduit par ces troublantes questions, Grasset leur avait fait une part

tante lacune. Il l'a fait avec l'ardeur, la conviction, la méthode qu'il apportait à toutes choses. Préparé par d'importantes études philosophiques et par ses convictions spiritualistes à d'abstraits raisonnements, il n'a pas eraint d'entrer en dis-cussion avec des philosophes de carrière et de prendre part à de retentissantes polémiques. Cette nouvelle orientation nous a valu des œuvres telles que Les limites de la Biologie, Vivre, Introduction physiologique à l'étude de la philosophie. La sin de la vie, L'idéalisme positif, La Biologie humaine, Devoirs et périls biologiques, etc. Ses travaux sur le problème physiopathologique de la Responsabilité humaine (la Responsabilité des eriminels, Les demi-fous et demi-responsables, Responsabilité atténuée) ont fait couler des flots d'encre, et, s'ils n'ont pas toujours entraîné la conviction de tous, du moins les idées de leur auteur ontelles eu le privilège d'être longuement et sérieusement discutées.

Tout récemment encore, et pendant les mois de souffrance qui ont précédé sa mort, il a concu et préparé la matière de plusieurs volumes : l'un, déjà paru vers la fin de l'année dernlère, Science et philosophie, dont l'apparition toute récente a presque coïncidé avec le moment de sa mort, un autre enfin, Le « dogme » transformiste et la philosophie, qu'une main pieuse et documentée joindra bientôt au glorieux trésor de l'œuvre paternelle. Telles furent les bases, la forme et les moda-

lités de l'enseignement de Grasset, qui s'est poursuivi pendant près de quarante ans dans des conditions d'unité et de haute tenue telles qu'il semblait ne jamais devoir prendre fin. Le nom de J. Grasset venait tout naturellement à la bouche lorsqu'on parlalt de Montpellier; le célèbre professeur et sa ville natale, pour beaucoup, ne faisaient qu'un. Quelle joie et quelle fierté ce devait être pour un patriote tel que Grasset, de constater ce rayonnement à distance



de sa pensée et de sa personne! Non point qu'il fut le moins du monde accessible à des sentiments d'orgueil, mais parce qu'il confondait dans une égale tendresse sa vieille Ecole et l'antique Cité qui l'abrite; tout ce qui les servait l'une et l'autre, fût-ce sa propre renommée, était le bienvenu. Jamais il ne voulut écouter les suggestions flat-teuses qui l'eussent placé dans un milieu plus digne de lui s'il et consenti à renier ses origines; et il chérissait d'autant plus le centre restreint, mais béni, où il avait juré de terminer son existence, qu'il lui avait d'avantage sacrifé.



Grasset, par son talent, sa probité professionnelle, son désintéressement et aussi, par les suggestions qu'il savait imposer, exerça comme praticien une véritable souveraineté. La plupart des confrères du Midi, qui avaient été ses élèves et conservaient le souvenir de son merveilleux caséignement, de sa paternelle bonté, tenaient à honneur de lui soumettre leurs cas difficiles. Plus que tout autre Grasset eut le respect de sa profession; amène et courtois, il ne songeait qu'à faciliter la tiche du médecit nraitant.



Les grandes qualités d'esprit et de cœur du professeur Grasset appelèrent sur lui de bonne heure les distinctions et les honneurs. Il les reçut avec une satisfaction souriante, mais ne fit rien pour les appeler. Membre correspondant, puis associé, de l'Académie de médecine, il fut successivement lauréat de l'Académie de médecine, de l'Académie des sciences et de l'Académie française.

Les Académies et Sociétés savantes de Rome.

Londres, Moscou, Barcelone, Cambrai, Bordeaux, tinrent à honneur de le compter parmi leurs membres ; les Universités de Louvain et de Genève lui conférèrent le titre de docteur honoris causa; il fut membre et président de l'Académie des Sciences et lettres de Montpellier. Le Gouvernement lui-même, bien qu'hostile en principe à certaines idées de Grasset, s'honora grandement en l'élevant successivement aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur. Mais, ce qui le toucha certainement le plus, ce furent les sentiments de la quasi-unanimité de ses confrères, qui se firent une joie et un honneur de le porter à la présidence des œuvres auxquelles il avait consenti à donner son adhésion; Syndicat médical, Association de prévoyance et de secours mutuels des médecins de l'Hérault, Comité de l'Alliance d'hygiène sociale, etc. En Mai 1899, il présidait avec son autorité coutumière le Congrès de Médecine de Lille. Ses concitoyens, eux aussi, auprès desquels il jouissait d'un énorme prestige, l'envoyèrent, il y a quelques années, siéger au Conseil municipal.

Un dernier témoignage, particulièrement émouvant, de la faveur dont il jouissait dans tous les milieux, lui fut fourni en 1912, à l'occasion de son jubilé professoral, dans une inoubliable cérèmonie, qui réunit au palais de l'Université des représentants de toutes les classes de la société, associés dans une commune admiration à l'emdroit du grand savant montpelliérain, depuis un illustre cardinal jusqu'aux plus humbles personnalités.



Mais ce bonheur prolongé ne devait avoir qu'un temps. Quand la ruée teutonne s'abattit sur notre pays, Grasset, abandonnant son programme de paisible labeur, offrit à son pays le concours précieux de sa grande expérience professionnelle, et fut nommé directeur du Centre neurologique de la XVIr région. Il se consacra corps et âme à cette œuvre nouvelle et rendit d'inappréciables services. Depuis le début de la guerre, les deuils s'accumulaient autour de lui, atteignant chaque fois une sensibilité que l'âge n'était point parvenu é mouser. Puis, ce fut le coup fatal : son plus jeune fils, le benjamin de la famille, un enfant adoré de tous ceux qui le connaissaient, perdit la vie dans un accident d'aviation.

Littéralement foudroyé par ce malheur, et malgré d'dengiques tentatives pour se ressaisir et reprendre sa tâche, Grasset ne put se remettre de cette épreuve. Peu de temps après, la maladie s'infiltraittraitreusement dans cecorps jusqu'alors si robuste, la déchéance physique fit, pendant près d'une année, de constants progrès et, un milleu de souffrances que ses fortes convictions religieuses lui permirent de supporter sans amertume, ce grand laborieux s'éteignit, laissant l'exemple d'une belle vie harmonieusement vécue.

#### CHANGEMENTS D'ADRESSES

En raison du nombre des mutations des médeeins militaires et des frais qui résultent de l'impression des bandes, nous rappelons aux abonnés qu'il est indispensable d'accompaquer chaque chancement d'adresse de la bande du journal et de 50 centimes en limbresposte.

## **Traitement des Affections Gastro-Intestinales**

## LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

## LACTOBACILLINE GLYCOGÈNE

Comprimés de Ferments lactiques et amylolytiques

3 A 9 COMPRIMÉS PAR JOUR

Aucun inconvenient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature : LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS

### ÉDUCATION ET ENTRAINEMENT

#### DE LA FONCTION RESPIRATOIRE CHEZ LES MALADES ET LES BLESSÉS

PAR LES EXERCICES GRADUÉS de la MÉTHODE SPIROSCOPIQUE

Par le Dr J. PESCHER Ancien Interne des hôpitaux de Paris, Médecin de l'Hôpital auxiliaire 198.

Dans un précédent article (La Presse Médieale du 24 Septembre 1917) j'ai décrit les diverses modalités d'exercices, à intensité progressivement croissante, que la méthode spiroscopique met à la disposition des médecins pour l'entraî-

nement respiratoire de leurs malades. Je voudrais aujourd'hui, en me servant des enseignements d'une longue pratique, exposer brièvement la progression qui me semble devoir être observée dans le maniement de ces exercices pour obtenir les meilleurs résultats dans un minimum de temps. Bien que chaque malade doive être entraîne jusqu'à un certain point à sa manière propre, il y a quand même, dans tous les cas, un certain nombre de règles générales à suivre, toujours les mêmes et fort importantes, qu'il n'est possible ni de méconnaître ni de transgresser sous peine de ne point obtenir les bons effets attendus. Ce sont ces règles que je vais tracer. Elles sont toutes fondées sur l'expérience et elles font leurs preuves depuis longtemps; aussi bien constituent-elles la base même de la nouvelle méthode.

J'envisage successivement :

I. Les précautions à prendre avant l'entraînement

II. Les règles à suivre pendant le premier stade de celui-ci (entraînement éducatif ou de ualitė):

III. Les règles à suivre pendant les stades | ultérieurs (entraînement de fonction ou de quantité) permettant d'exalter la fonction respiratoire en élargissant le champ de l'hématose'.

#### Précautions préalables.

Avant tout début d'exercice, le médecin doit :

a) Examiner son malade;

Mesurer sa capacité respiratoire.

a) Examen du sujet. - Je n'insiste pas sur ce point qui a été traité ailleurs; je répète seule-



Fig. 1. - Le spiroscope a été vidé en une seule insuffiation

(respiration normale).
Fig. 2. — Capacité respiratoire diminuée de 50 pour 100-

ment que le médecin a besoin de connaître à fond son malade. En particulier, il doit ne rien négliger de ce qui est susceptible de l'éclairer au sujet de la solidité ou de la fragilité du parenchyme pulmonaire qu'il va avoir à exercer. Cette notion lui est indispensable pour savoir à quels ménagements il est tenu. La prudence, qui s'impose en tout temps, doit être encore plus en éveil

1. Tous les dimanches matin, à 10 heures, une démon-stration de la nouvelle méthode, avec applications aux blessés, est faite à l'Hôpital auxiliaire 198, 9, rue Euryale-Dehaynin (avenue Jean-Jaurès).

quand on se trouve en présence d'un passè pathologique chargé ou qu'on soupçonne l'existence de quelque foyer mal éteint. La méthode spiroscopique donne d'ailleurs, à cet égard, toute sécurité, car elle a pour règle primordiale de procéder constamment avec douceur, par le moyen de dosages précis et de n'avancer d'un pas que si l'avance est commandée par les faits eux-mêmes. En dix ans de pratique intensive de la méthode, nous n'avons pas eu le moindre ennui.

b) Mesure de la capacité respiratoire. — Le flacon spiroscopique a été choisi exprès d'une contenance de trois litres, ce qui ne représente pas tout à fait la capacité respiratoire normale d'un adulte sain. Il est donc très facile de le vider, devant le malade, en une seule insufflation (fig. 1). Invité à en faire autant, le malade, atteint, par définition, d'insuffisance respiratoire, reste toujours en chemin : il vide, suivant le cas, le quart, le tiers, la moitié du flacon (fig. 2).

Cette constatation directe, si frappante sur le flacon spiroscopique, impressionne énormément le suiet. Il apprend, séance tenante, trois choses qu'il ignorait, qu'on ne lui avait jamais montrées, et qui l'intéressent au premier chef, à savoir : 1º ce qu'il vaut encore, au point de vue respiratoire; 2º ce qu'il a perdu; 3º cc qu'il s'agit de récupérer pour arriver à une capacité respiratoire compatible avec la santé. Dès lors il est fixé et éclairé. L'entraînement lui sera d'autant plus facile qu'il connaît le point de départ, le chemin à parcourir et le but à atteindre. Il sera, d'autre part, constamment encouragé pendant toute la durée des exercices par les progrès réalisés qu'il verra se marquer à mesure sur le flacon gradué.

#### II. - PREMIER STADE DE L'ENTRAINEMENT. (Entraînement éducatif ou de qualité.)

Pendant ce premier stade, le médecin s'occupe exclusivement de l'éducation respiratoire de son malade. Il choisit des exercices faibles de manière

#### COLLOIDES CLIN PURS. ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCIÉMATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

## ECTRARGOL (Argent colloidal)

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 10 c.c. — NEOPLASMES, TUBERCULOSE. COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1409

VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

## DMÈTYS

Vaccin anticoquelucheux curatif pour le Traitement de LA COQUELUCHE

S'emploie en inoculations sous-cutanées ou intra-musculaires.

PRIX: Boîte de 6 doses: Frs 15

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, RUE VIEILLE-DU-TEMPLE, PARIS

à réaliser une gymnastique douce, prudente, sans fatigue pour le patient. Celui-ci, prenant l'attitude la plus favorable pour ses exercices, s'habitue la faire correctement ses inspirations et ses cxpirations (soufflages). Il apprend à prendre possession de ses poumons et à les manœuvrer

de démontrer, il montre et le malade ne peut pas ne pas comprendre, car il voit.

Examinons ces différents points :

Position bu Malade. — Le malade peut, au besoin, faire ses exercices dans n'importe quelle position, même, si cela est nécessaire. couché

Progression des exercices dans l'entrainement respiratoire par la méthode spiroscopique.

Exercises de début.

Exercises utérieurs. — Exaltation de la fonstion respiratoire par l'Atorpitational Education respiratoire.

(Entralament de qualité.)

Ettres 14° Stade 2° Stade 3° Stade 4° Stade

14° Stade 2° Stade 3° Stade 4° Stade



Fig. 3.— Chaque séance d'entrainement comprend une trentaine d'exercices (insuffations) quelles qu'en soint les modalités. Il y a deux à chie sémence dans les risqui-quatre heures, La séance dure de quinze à tripit minutes. Dis exercices de contrôle, blen faits matin et soir, suffisent, après la période d'entrainement, pour maintenir les résultats acquires.

à son gré en corrigeant les mauvaises habitudes acquises et en mettant peu à peu sa respiration à l'abri des réflexes intempestifs qui jusqu'ici l'avaient génée ou paralysée.

Pendant tout ce travail, le spiroscope est pour le médecht un appareil de démonstration de premier ordre. Il s'en sert comme le professeur se sert du tableau noir pour expliquer un problème avec cet avantage qu'il ne se contente pas horizontelment et en immobilité complète (grands malades, grands opéés chex lesquels II peut être Indiqué de prévenir des lesquels II peut être Indiqué de prévenir des phénomènes congèsulfs menaçants). En ce eas, un aide fait le service de l'appareil. Le malade «cerece sans bouger. Il souffie d'àord tout dou-cement et seulement quelques bulles. Il voit celles-ci monter à travers l'eau du faccon. Bientôt il en double le nombre en soufflant un peu plus

longtemps. Cela se fait pour ainsi dire tout seul, instinctivement et sans fatigue. Il en résulte unc ventilation pulmonaire progressive qui constitue dans de nombreux cas une ressource précieuse trop peu connué.

Les malades moins touchés, pouvant commencer à remuer, mais restant quand même anhélents (asthmatiques, pleurétiques, convalescents de pneumonie ou de brönchite), font leurs soufflages en position deni-dassise ou assis dans un fauteuil.

Dans l'immense majorité des cas, le malade peut prendre la position de choix qui est la stivante : il est assis, le corps droit, le thorax un peu bombé de manière à donner aux poumons le maximum de facilité pour leur expansion. Aujourd'hui un trop grand nombre de personnes, les jeunes gens et les jeunes filles surtout, ont une tendance déplorable à ce « laisser-aller » facheux maintien de moindre effort - que les principes plus rigides de l'éducation d'autrefois ne toléraient pas dans les familles : cou et tête en avant, épaules tombantes, poltrine rentrée, dos rond. Cela n'est pas sculement disgracieux, c'est souvent la cause et l'origine de troubles graves dans la sante générale et d'attitudes vicieuses irrémédiables. En exigeant que la position correcte soit bien prise et bien gardée pendant toute la durée de la séance, le médecin aura rendu un réel service à son malade et bien des mères lui sauront gré d'avoir pu ainsi obtenir un résultat qui, malgré leurs objurgations répétées, s'était dérobé sans cesse.

INSPIRATIONS. — Le sujet étant bien poés sur sa chaise, on lui apprend à faire ses inspirations. Celles-ci doivent être nasales, lentes, régulères et completes. Il y a des gens qui prétendent qu'il leur est impossible d'inspirer par le nes. Il ne faut pas être impressionné par cette affirmation. El malade qui, de bonne foi, se croyatt condamné à respirer perpétuellement et uniquement par la bouche, arrive souvent en quelques jours,



1913. – Gand: Médaille d'Or

## NÉVROSTHÉNINE

Couties de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURIMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. -- Rue Abel, 6, Paris;

POST HE

## FREYSSINGE

Tonfque non excitant

1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE CONVALESCENCES

Echantilions et Prix spécieux pour les Hôpitaux et Ambuleuces.

avec de l'application et de la patience à se servir correctement de ses fosses nasales. Quand on est en présence d'un obstacle matériel : déviation de la cloison, hypertrophie de la muqueuse, polypes, végétations, etc., on le fait lever par le spécia-

Quelquefois, on se trouve en présence d'une catégorie curieuse de sujets: je les appelle les Incondinents respiratoires. Ce sont des névropathes chez lesquels toute inspiration est suivie automatiquement d'une expiration si vivement déclanchée que la volonté est impuissante à l'empécher. On aura souvent une difficulté sérieuse à triompher de ce réflexe. Le meilleur moyen d'y parvenir est de décomposer lentement devant le malade, en joignant l'exemple au précepte, les deux temps de la respiration et d'établir entre eux une pause de durée progressivement croissante.

EXPHATIONS (SOUfflages).— Comme l'inspiration, l'expiration (Insufflation dans le flacon par le tube spiroscopique) doit être lente et régulière. Le spiroscope rend ici, au point de vue éducatif, les plus précieux services. La respiration est animée et analysée par le passage des bulles à reusers le liquide. Le sujet voit quand commence l'insufflation et quand elle finit, ses à-coups, ses arrêts, ses défaillances. Il peut ainsi se rendre compte de défectuosités souvent insoupeonnées et il a toute facilité pour les corriger.

Jusqu'où doit être poussée l'insufflation? Jusqu'au degré du flacon qui a été déterminé par le médecin quand il a établi la formule d'exercices convenant à son malade.

POSOLOGIE ET GRADUATION DES EXERCICES.—
Un des avantages de la méthode spiroseopique est de permettre de preserire les exercices avec un dosage rigouveux on rapport avec l'état général du sujet, l'état particulier des poumons et du cœur et l'évaluation de la capacité respiratoire. Jetons les yeux sur la figure 1, Voici un malade

qui a perdu la moitié de sa respiration. Par quel exercice allons-nous commencer à l'entraîner? Voyons d'abord à qui nous avons affaire. Il s'agit d'un malade âgé, bronchitique-emphysémateux gravement atteint. Dyspnéique en tout temps, il étousse au moindre effort. Faisons-lui prendre la position la plus favorable pour respirer : il sera assis dans un fauteuil, appuyć contre le dossier et, s'il le faut, les bras relevés et soutenus par un moyen quelconque. Consigne rigoureuse de ne pas faire le moindre mouvement pendant toute la durée de la séance; un alde fera la manœuvre de l'appareil. Le malade n'aura qu'à souffler et on ne lui donnera à cet égard, le premier jour, aucun conseil. Il soufflera comme il voudra et comme il pourra - quelques bulles sculement par exercice, s'il est trop essoufflé - avec cette seule clause restrictive à laquelle on tiendra essentiellement : il ne devra, dans aucun cas, souffler plus de trois quarts de litre (fig. 3). Ce sera un jeu pour lui puisqu'il nous a montré, qu'il pouvait souffler un litre et demi. Il fera done ses insufflations facilement et sans fatigue. Cela lui redonnera confiance. Les bons effets du repos imposé se feront sentir aussi; peu à peu le tumulte respiratoire s'atténuera en même temps que l'anhélation et le malade sera grandement encouragé à poursuivre ses exercices. Le premier jour, il y aura deux ou trois séances d'une vingtaine d'exercices de trois quarts de litre, coupés par de nousbreuses pauses

Cette gymnastique très douce, mobilisant quand même les poumons, le malade s'apercevra le lendemain, avec grande satisfaction, que sa capacité respiratoire a un peu augmenté (fig. 3). On augmentera de même la dosse de chaque insuflation de manière à se rapprocher un peu de la capacité respiratoire tout en en restant encore très loin. Le nombre d'exercices pour chaque séance sera porté au chiffre habituel de 30 et il y aura au moins trois séances dans les vingt-quatre

heures. En même temps, le malade faisant aisément ses exercices et s'y habituant, on commencera à lui donner les conseils indiqués plus haut sur l'attitude à prendre, les inspirations, les insufflations, etc.

Les progrès seront rapides; tout se passe sous les yeux et l'éducation respiratoire se fait par la use. Au bout de quelques jours, plus ou moins tard, plus ou moins tot, suivant le cas, le malade connaîtra et appliquera les principes d'une bonne respiration. Le premier stade de l'eutrainement sera terminé et on pourra aborder les stades ultérieurs.

III. — Entrainement de quantité. (Exaltation progressive de la fonction respiratoire.)

L'expérience a montré que les exercices modirés (moindres que la eapacité respiratoire), excellents au point de vue éducatif, ne mêment pas très loin au point de vue de l'entraînement vrai, c'est-à-dire de l'explitation de la fonction respiratoire. Pour marche de l'avant dans cette voic, autrement dit pour remettre en fonctionnement des zones du poumon restées longtemps en état d'inertie, il flaut recourir à deux autres modalités d'exercices que permet le spiroscope: les exerices adhétiques (égans k la capacité respiratoire du moment) et les exercices intensificés (rendus possibles par le jeu du robinci étrangleur r).

Les exéreices athlétiques et les exéreices intensifiés, indépendamment de leurs qualités propres, donnent lieu, en prolongeant les insufflations, au phénomène physiologique de la soif d'air. La soif d'air est suivie d'inspirations non plus volontaires et peu efficaces, mais compensatrices réflexes répondant exactement au besoin organique du moment. Ce sont ces inspirations involontaires, rapides et profondes, qui triomphent peu à peu des obstacles et étendent le champ de l'hématose. C'est, me semble-t-il, pour les avoir méconnuces ou du moins pour avoir insuffisamment analysé



les mercins des Armées qui en feront la demande au Laboratoire du L'actéol 112 Rue la Boetre - Paris - Tel Magran. 58.28.

lcur action que la gymnastique respiratoire, pratiquée par les anciennes méthodes, en était arrivée peu à peu à n'être plus que simplement éducative

Nous avons dit que chaque séance comprend trente exercices. Dans les stades qui nous occupent, on continue, les premiers jours, à garder les exercices modérés comme base; les exercices athlétiques et les exercices intensifiés de divers degrés ne sont introduits d'abord qu'en peut nombre et avec ménagement; le malade les intercale dans l'ordre qu'il veut, pourvu que le compte y soit. Le médecin suit de près les effets produits et se base sur eux pour formuler à mesure, à intervalles variés, comme nous l'avons indiqué sehématiquement dans notre graphique (fig. 3), telles combinaisons nouvelles d'exercices lui paraissant les meilleures pour atteindre le but.

Les résultats acquis sont facilement maintenus par quelques exercices d'entretien appropriés, régulièrement faits matin et soir.

Tels sont les principes, trop imparfaitement décrits, que nous suivons. Ils donnent des résultats constants qu'on a pu constater sur les nombreux malades que nous avons eu l'honneur de présenter récemment (séance du 18 Février 1918) à l'Académie de médecine : pleurétiques, blessés du thorax, intoxiqués par les gaz, anhématosiques divers, bronchitiques, emplyémateux, etc.

Bn terminant eet article nous nous permetons d'insister à nouveau sur l'importance des extercices de respiration chez les enfants. L'entracement respiration chez les enfants. L'entracement respiratiorie gradué et progressif, sagement conduit, et pratiqué pendant un teups suffamment long, augmente dans une large mesure la vitalité genérale et fait acquérir aux poumons des qualités de résistance de valeur incomparable.

Aujourd'hui — et après combien de discussions — on exige que tout candidat au moindre emploi public ait été vacciné. D'autrcs fois la taille, le périmètre thoracique, la vue, l'oute doivent répondre à certaines conditions requises : pourquoi n'exigerail-on pas de même, pour chaque postulant, une capacité respiratoire minima en rapport avec l'âge? Cela obligerait tous les enfants à s'entraîner pour le plus grand bien de leur santé générale. Les exercices de respiration font bien partie du programme des écoles, mais il suffit d'ouvrir les yeux pour constater qu'îlis sont faits troy vaguement, sans entrain, sans but

déterminé et sans vérification.
En stimulant maîtres et enfants par l'obligation de fournir des résultats contrôlés et précis exigés comme indispensables, on aurait fait un très grand pas — des milliers d'observations le prouvent — dans la prophylaxie d'une foule de maladies et particulièrement de la tuberculose.

### LIVRES NOUVEAUX

Etudes sur le fonctionnement rénal dans les néphrites chroniques, par le Dr Pasteur Vallery-Radot, ancien interne des hôpitaux de Paris. 1 vol. in-8 de 256 pages, avec pianches en couleurs (Masson et Ci<sup>o</sup>, éditeurs, à Paris). — Prix: 10 francs?

Voilà un ouvrage qui fait honneur à la Médecine française, et particulièrement à la Clinique médicale de l'hôpital Cochin, dont il émane.

Personne n'ignore les remarquables recherches du professeur Wildl sur l'insuffisance rénale. Elles ont singulièrement précisé nos notions sur l'urémie et permis de porter un promostie exact, presque mathématique, dans chaque cas de néphrite. C'est cette conception moderne de l'urémie, ce sont aussi ses d'utdes personnelles fort intréressantes que Pasteur Vallery-Radot expose dans son travail clair et instructif.

Quatre syndromes sont à distinguer dans l'insuffisance rénalc : la rétention chlorurée, la rétention azotée, le syndrome urinaire et le syndrome cardio-

1. Majoration syndicale de 10 p. 100 en sus.

vasculaire. Cliniquement, il existe une forme chlorurémique, une forme azotémique, une forme hypertensive

La résention chlorurée, comme l'auteur l'a montré, obéti à un rythme constant, exagération plus ou moins accentuée d'un phénomène normal, qui procéde par écholons successifa et progressifs. L'étude de la courbe des écholons pendant une épreuve de la perméabilité du rein aux chlorures, Elle peut fevile un trouble d'élimination dans des cas on les avaites épreuves ne montrent aucune anomalie du fonctionnement rénéable.

La rétention azotée coïncide cliniquement avec la rétinite brightique; elle se traduit surtout par une triade symptomatique caractérisée par de l'anémie, des troubles digestifs et de la torpeur. Mais c'est seulement le dosage de l'urée du sang qui permet d'affirmer l'azotémie et de déterminer son degré. Si des dosages répétés montrent que l'urée atteint ou dépasse le chiffre de 1 gr. par litre, on peut affirmer que le brightique est entré dans une phase fatale dont la durée ne dépassera pas deux ans. A partir de 2 gr., la mort est en général d'autant plus proche que s'élèvent davantage les chiffres de l'urée sanguine. L'azotémie comprise entre 50 centigr. et 1 gr. est seulement une azotémie d'alarme, susceptible de rétrocéder, ou d'augmenter, ou de rester stationnaire pendant des années ; son évolution seule importe. Le dosage de l'urée constitue donc une méthode précise de pronostic. La constante d'Ambard, plus sensible, peut être majorée chez des sujets peu atteints, non encore azotémiques, dont elle scule permet de déceler les troubles légers de la dépuration urinaire, L'auteur a confirmé ces données chez des lapins, chez lesquels il avait réalisé des néphrites expérimentales.

Le corollaire de ces recherches est qu'une épreuve d'élimination provoquée ne saurait avoir d'utilité pratique que si la substance employée s'élimine comme un des corps excrétés naturellement par leria, chlorure ou urée. L'iodure et le lactose, préconisée en Allemagne, doivent être rejetés. Au contraire, la plataliène, s'éliminant comme l'urée, per-

(Voir la suite, p. 489.)

# STOVAINE

LE MOINS TOXIQUE DES ANESTHÉSIQUES LOCAUX DE MÊME EFFICACITÉ

### S'emploie comme la Cocaïne



## Ne crée pas d'accoutumance

La Stovaine possède une action anesthésique au moins égale à celle de la Cocaine.

La Stovaine est beaucoup moins toxique que la Cocaine.

La Stovaïne a une action tonique sur le cœur.

La Stovaine a des propriétés bactéricides très nettes.

La Stovaïne est anesthésique sans addition d'adrénaline.

La **Stovaïne** est délivrée soit en nature, soit sous forme d'ampoules de **Stovaïne Billon** pour

## ANESTHÉSIE LOCALE, RACHI-ANESTHÉSIE, ODONTOLOGIE

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Les Établissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple - PARIS

000

# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

## L'IODONE ROBIN est la meilleure et la plus assimilable des préparations iodées.

Ne pas confondre l'IODONE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires, dans le but de surprendre la bonne foi du public.

Ces préparations ne sont pas de véritables iodo-peptones car la plupart sont à base d'albumine, d'albumose (Peptone de gélatine), de glycocolle ou bien de glycogène et même à base d'huile de ricin, tandis que l'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYPSIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Poir les comptes rendus de l'édoadémie des Sciences en Mai 1911).

L'IDDONE ROBIN a été consacré par une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le D'Boulaire (intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906). L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées:

1° La Seule à base de Peptone Trypsique;

## 2° La seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE;

3° La Seule qui ait eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache (séance du 26 mars 1907).

L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans :

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-moteurs et en activant la circulation du sang.

### MODE D'EMPLOI:

IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de lait ou de in blanc, etc. Dans les manifestations goutteuses, on l'emploie à la dose de 40 à 50 gouttes par repas.

**IODONE INJECTABLE:** Une Ampoule de 2 centimètres cubes par jour (dosée par centimètre cube à 0 gr. 02 et à 0 gr. 04 d'iode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

201117107

E D D

**TROUBLES** 

DENTAIRE

CARIE

CROISSANCE

ERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉM

# RIGALGIN



## RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT --- LE PLUS SCIENTIFIQUE LE PLUS RATIONNEL

## RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE d'une façan CERTAINE PRATIQUE

## QUEPARLATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

## TUBERCULOSE PULMONAIRE-OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

CROISSANCE ALLAITEMENT TROUBLES DE DENTITION

se vend: OUDRE, COMPRIMÉS, GRANULÉ

ET CACHETS

TRICALCINE CHOCOLATÉE préparée spécialement pour les enfants

CONVALESCENCES

DYSPEPSIES ACIDE

TRICALCINE

Adrénalinée Fluoree

RACHITISME SCROFULOSE

CARIE DENTAIRE

ANÉMIE

**FRACTURES** 

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances BORATOIRE DES PRODUITS "SCIENTIA". 10, RUE FROMENTIN, - P.

· TUBERCULOSE ·

## Avis à MM. les Médecins :

On fabrique en France de la

## LANOLINE

PURE (Codex)

Etablissements CROS & C.

📰 🛍 104, rue du Landy — Plaine-Saint-Denis 🖺 🖺

Téléphone : 502 Saint-Denis.

Iso-Valérianate de Bornyle Bromé

(0,15 de produit par capsule)

ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux Régulateur de la Circulation et de la Respiration

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéoi (2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS

## NÉOL

Formules
DES HOPITAUX DE PARIS

## GARGARISMES NÉOLÉS

1º 2 cuiller, à potage par verre d'eau

 $2^{o} \left\{ \begin{array}{l} \text{N\'eol} \quad . \quad 1/2 \text{ flacon} \\ \text{Eau q. s. pour } 1/2 \text{ litre de gargarisme} \\ \text{Bicarbonate de soude } (ad \ libit.). \end{array} \right.$ 

## IRRIGATIONS NÉOLÉES

A utiliser selon technique de Carrel au lien et place des divers hypochlorites.

## EAU NÉOLÉE

dans tous les cas, doit remplacer l'au oxygénée irritante et altérable

> Néol . . . . . 1 partie Eau . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimés alcalius des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hytiéniques.



5, Avenue des Tilleuls - PARIS (Mediantre)

CHOLEOKINASE

TRAITEMENT SPECIFIQUE
DE L'ENTEROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire

DES DYSPEPSIES INTESTINALES

6a8 ovoïdes par jour

Labor, DURET & RABY

DE LA LITHIASE BILIAIRE

**ECHANTILLONS & BROCHURES** 

HAOLAXINE LAXATIF

met, dans les eas où une prise de sang est impossible, de se rendre compte de l'état de la fonction uréo-sécrétoire.

La conclusion de ce travail me paraît pouvoir s'énoncer à l'aide de la phrase qu'écrivait jadis Diculaioy à propos de l'urémie : « ce qui crée le danger, ee n'est pas ce qui passe au travers du rein, c'est ce qui ne passe pas ». La Clinique de l'hôpital Coehin a ainsi fourni la démonstration de ce qui fut affirmé à la Clinique de l'Hôtel-Dieu

A SOTILLY

### VARIÉTÉS

HYGIÈNE MILITAIRE

### LA COURROIE DE MARCHE DIL FANTASSIN

Avec la chaleur et la guerre de mouvement, vont reparaître les misères des pieds du fantassin.

L'hyperhydrose plantaire, que l'aldéhyde formique au dixième atténue si rapidement et les excoriations que l'acide pierique (réglementaire avant qu'un frauduleux emploi l'ait détourné de son but thérapeutique) kératinisait et cieatrisait si vite, vont être à l'ordre du jour.

Dans les marches et contremarches, on va voir aussi reparaître la fatigue des membres inférieurs, surtout localisée aux cous-dc-pied, fatigue qui multiplie le nombre des éclopés et des trainards, suivant péniblement la gauche des colonnes.

Au cours des longues marches, on sait que la voûte plantaire s'affaisse; les nerfs sont comprimés, tiraillés; les ligaments deviennent douloureux : aussi, l'immobilisation de l'article tibio-tarsicn soulage-t-il et permet-il de faire un dernier effort pour arriver à l'étape?

Dans ce but, il est recommandé d'enrouler une courroie (eourroie de côté du sac) autour du picd et de la cheville, en 8 de chissre (comme pour un Baudens), par-dessus le brodequin.

Cette courroie immobilise les articulations tibio-tarsienne et calcanéo-astragalienne, supprime la douleur, la claudication et facilite la marche (v. figure).



En 1914, pendant les longues étapes de la retraite, écrit notre ami le médecin aide-major Robineau : « L'emploi de la courroie d'éclopés



rendit de très grands serviees, à tel point que les hommes valides se l'appliquaient eux-mêmes, pour mieux supporter la marche. »

Aussi, comme ee moyen préventif cst en somme peu connu, nous croyons utile d'attirer l'attention des médeeins régimentaires sur cet ingénieux procédé « de fortune », qui soulage la douleur et facilitera la progression sur la route de la Vic-

> D' BONNETTE. Médecin militaire.

#### TECHNIQUE DE LABORATOIRE

#### Un nouveau réactif pour l'albumine

M. Léone : propose dans la recherche de l'albumine le nouveau réactif suivant :

Biehromate de potasse 10 gr, Solution d'acide sulfurique pure à 25 pour 100. C gouttes. Aeide acétique glacial. Eau distillée. . . . . . . . .

Dissoudre à froid le bichromate de potasse dans l'eau : filtrer, laisser refroidir : ajouter l'aejde acétique et après quelques minutes la solution d'acide snlfurique.

Verser 5 emª du réactif dans une éprouvette; avec une pipette faire tomber lentemeut sur la surface du réactif l'urine ou le liquide à examiner.

S'il y a de l'albumiue, au point de contact entre le liquide et le réactif, on voit se former à froid un anneau blanchatre ou si l'albumine est abondaute on voit se former au-dessous du liquide des flocous analogues à de la fnmée.

Le précipité est fourui par la sérine et par la globuline; la mueine donne simplement un trouble.

Quaud dans l'urine l'albumiue fait défaut, ou voit se former entre les deux liquides un anneau brunâtre dû à une combinaison de l'urée avec le sel acide du réactif.

La sensibilité du nouveau réactif est très élevée; on peut révéler 1 mill. d'albumine dans 1.000 gr. de lianide.

De la densité et de l'épaisseur de l'anneau blanchâtre et de la rapidité plus ou moins grande de sa formation, ou peut déduire approximativement la quantité d'albumine. Si l'annean se forme instantanément, la quantité d'albumiue est toujours supérieure à 1/2 gr. par litre; si au contraire la réaction se fait attendre quelques minutes, e'est qu'il n'y a que des traces d'albumine.

1. Léone. — Il Policlinico, sez. pratica, 10 Mars 1918.

NELECONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCO.(Courbevoie, Seine) Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_

G.PÉPIN - Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th. de Doct de l'Univ. de Paris ... Déc. 1910.)



F. BORREMANS del.

SYPHILIS & PALUDISME

PILULES (0.10 d'Hectin OUTTES (20 gouttes équivaient à 0,00 d'Hectis MPOULES A (0,10 d'Hectiao par ampoule)

Le plus (Combination d'Electino et de Mercure).

Le plus (Combination d'Electino et de Mercure).

PIL/LESS (aut.) le mieux tolèré des sels mercur-leis et plus et plus

stres to !'MECTINE 12 Rue du Chemin-Vert à Villeneuve-le Geronne (Seine).

Le plus Puissant Reconstituant général

Medication arresio-phosphoro

L'H 187 O É NOL NALINE est
Dépuis dan tos les cas oli regalement
Medida, par une cause genéroque.

Se l'Alla par une cause genéroque.

Se l'Alla par une cause genéroque.

Se l'Alla par une cause genéroque.

L'Alla par une cause genéroque.

Se l'Alla par une cause genéroque.

L'Alla par une cause gen

Exiger surtoutes les boîtes et flacone la Signature de Garantie: NALINE Littérature et Echant\*\*: S'air. a NALINE, h'\*\* a Villeneuve-le-Garenne, pris Si-Des l'(Silas).

#### CORRESPONDANCE

Nous avons publié, dans notre numéro du 8 Juillet dernier, un article de MM. Jourdran et Royer sur « La javellisation automatique de l'eau ». M. le D' Orticoni, chef d'un laboratoire d'armée, nous écrit qu'il a lui-même préconisé et utilisé un procédé et une méthode analogues à ceux que nous avons décrits

Les lecteurs que cette question intéresse pourront se reporter, pour plus amples détails, à la Revue d'Hygiène (Décembre 1916) qui a publié l'article du Dr Orticoni sur « Un dispositif de javellisatiou pour l'installation à gros débits ».

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés - Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur pour

Officier : M. Maclaud (Joseph), médecin-major de classe (réserve) à lu place de Menton. (Jours. off., 14 Juillet 1918.)

- M. Coutray de Prudel (Jules), médecin principal de 2º classe (territorial), médecin-chef d'un hôpital d'éva-cuation. (Journ. off., 14 Juillet 1918.) — M. Jeanbrau (Emile), médecin-major de 1º classe

(territorial), détaché au sous-secrétoriat du Service de

territorial), mente as some secretariat an orrito ac santé militaire. (Journ. off., 14 Juillet 1918.) — M. Tedenat (Emile), médecin principal de 2º classe (territorial), médecin-chef à l'hépitul complémentaire nº 10 de Montpellier, 10º région. (Journ. off., 14 Juillet 1918.)

— M. Ombrédanne (Louis), médecin-major de 1º classe (territorial), chef du secteur chirurgical de Tours, 9º ré-

gion. (Journ. off., 14 Juillet 1918.) — M. Méry (Charles), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à l'hôpital complémentaire Saint-Nicolas, gouvernement militaire de Paris. (Journ. off., 14 Juillet 1918

- M. Isch-Wall (Maxime) médecin-major de 1º classe (territorial) à l'hôpital militaire Villomin, gouvernement

militaire de Paris (Journ, off., 14 Juillet 1918.)

— M. le médecin principal Rolland (Joseph), pour les services éminents qu'il a rendus dans le poste de chef du service chirurgical de l'hôpital de l'Achilléion. (Journ,

off., 21 Juillet 1918. - M. Bubet (Louis-Joseph), médech-major de 1º cl. (réserve), médeoin-chef d'un hôpital d'évacuation. (Journ. off., 14 Juillet 1918.)
— M. Le Noir (Paul), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (ter-

ritorial) à l'hôpital complémentaire du Panthéon, gou-vernement militaire de Parls. (Journ. off., 14 Juillet 1918.) M. Sapeller (Emmanuel), médecin-major de 1<sup>pe</sup> classe

(territoriul) uu Service médical de la place de Paris, gouvernement militaire de Paris, (Journ. off., 14 Juillet 1918

— M. Roulet (Léonard), médecia principal de 2° clusse (réserve) au Service médical de la place de Paris. (Journ. off., 14 Juillet 1918.)

Chevalier : M. Sunson (Lucien), médecin-major de 2º cl. au 369° rég. d'Infanterie. (Journ. off., 12 Juillet 1918.) M. Playoust (Louis), médecin-major de 2º classe au 360º rég. d'infanterie. (Journ. off., 12 Juillet 1918.)
 M. Jouve (Marie), médecin-major de 2º classe au

90° rég. territorial d'infanterie. (Journ. off., 12 Juillet 1918.)

— M. Barthes (Louis), médecin-major de 2° classe, médecin-chef d'un groupe de brancardiers divisionnaires (Journ. off., 12 Juillet 1918.)

(Journ. off., 12 suittet 1918.)

— M. Lecomte (Adolphe), médecin-mujor de 2º classe à un centre hospitalier. (Journ. off., 12 Juillet 1918.)

— M. Do (Pierre), médecin-major de 1º classe, médecin-chef d'une ambulance. (Journ. off., 12 Juillet 1918.) — M. Dachené-Marullaz (Henri), médech-major de 2º classe à la direction du Service de Santé d'un corpe

d'armée. (Journ. off., 12 Juillet 1918.) - M. Lhomme (Louis), médecin-major de 2º classe, médecin-chef d'une ambulance. (Journ. off., 12 Juillet 1918.) M. Poutrin (Léon), médecin-major de 1re classe,

médecin-chef d'une ambulance. (Journ. off., 12 Juillet 1918.) - M. Severac (Henri), médecin-major de 2º classe à une ambulance. (Journ. off., 12 Juillet 1918.)

— M. Vialle (Jeun), médecin-mujor de 2º classe à un

hopital d'évacuation. (Journ. off., 12 Juillet 1918.) — M. Vnictte (Jean), médecin-major de 2º classe à une ambulance. (Journ. off., 12 Juillet 1918.)

— M. Gilet (Eugène), médeoin-major de 1<sup>re</sup> classe au ous-secrétariat d'Etat du Service de Sunté. (Journ. off., 12 Juillet 1918.)

M. Gillet (Charles), médecin-major de 2º classe à l'hôpital Villemin, gouvernement militaire de Paris.

(Journ. off., 12 Juillet 1918.) - M. Vallat (Gustave), médecin-major de 1º classe à la Commission consultative médicale (Journ. off., 12 Juil-

let 1918.) - M. Colleve (Henri), medecin-major de 2º classe, Troupes d'occupation du Maroc. (Journ. off., 12 Juil. 1918.) M. Le Goson (René), médecin-major de 2º classe au 1° groupe du 23° rég. d'artillerie coloniale. (Journ. off., 12 Juillet 1918.)

- M. Eberlé (Théodore), médecin-major de 2º classe um Maroc. (Journ. off., 12 Juillet 1918.) - M. Combe (Antiono), médecin-major de 2º classe au 6½° hataillon de tirailleurs sénégalais. (Journ. off., 12 Juillet 1918.)

M. Haelwyn (Paul), médecin-major de 2º classe au Haut-Laos. (Journ. off., 12 Juillet 1918.)

- M. Poux (Alexandre), médecin-major de 2º classe au 52° bataillon de tirallicurs sénégalais. (Journ, off., 12 Juillet 1918.) - M. Woolonghan (James), médecin-major de 1re classe

(territorial), médecin-chtef de l'ambulance 1/92, chevalier de la Légion d'honneur au titre civil par décret du 16 Janvier 1914 : médecin-major, animé du plus haut scutiment du devoir. Parti, sur sa demande, dès le début de la guerre, dans une ambulance divisionnaire, l'a dirigée avec une activité, un dévouement et un entrain ex plaires. A toujours donné, sous los bombardoments subis par sa formation, le plus bel exemple de courage et do sang-froid. Une citation. (Journ. off., 11 Juillet 1918.) M. Lossouarn (Louis), médecin de 1re classe, (Journ.

off., 13 Juillet 1918.)

— M. Geoffroy (Armand), médecin de 1re classe. (Journ. off., 13 Juillet 1918.) M. Bodet (Donis), médecin de 1re classe. (Journ. off.,

43 Juillet 1918.) M. Baril (Gaston), médecin de 1re classe. (Journ. off.,

14 Inillat 1918 M. Goett (Marle), médecin de 11º classe. (Journ, off., 13 Juillet 1918.)

— M. de Fayard (Maurice), médeoin-major de 2º classe (réserve) nu 25º bataillon de tirailleurs malgaches, (Journ, off., 14 Juillet 1918.)

— M. Laurenti (Paul), médecin-major de 2º classe, hôpital militaire de Bayonne (réserve). (Journ. off., Juillet 1918.)

Citations à l'ordre du jour :

M. Hazard (Henri), médecin aide-major de 1ºº classe d'artillerie de la ... division de cavalerie appartenant à la territoriale, et renvoyé sur sa demande dans une unité combattante, donne l'exemple permanent de la plus haute conception du dovoir. Le ..., n'a cessé de circuler sur l'ensemble de la position du groupe malgré un bombar-dement des plus violents d'obus toxiques et de gros calibre, pour donner ses soins aux blessés, qu'il réussit à faire tous évaouer dans les circonstances les plus diffi-

ciles. (Journ. off., 48 Juillet 1918.)

— M. Mctoz (Paul), médecin-major de 2º classe au 12º rég. de dragons : a organisé et dirigé avec une par-



faite compétence, un zèle et un dévouement au-dessus de tout éloge le poste central de secours des bataillons Par son activité, son énergie, son inaltérable sang-froid, son esprit de ressources, a réussi malgré la pénurie extrême des moyens et la violence ininterrompue des hombardements, à assurer les solns nécessaires à tous ses blessés ainsi que leur évacuation. (Journ. off., 18 Juillet 1918 )

- M. Bonnet (Jean), médecin-major de 26 classe du rég. de cuirassléis : modèle de courage et de sangfroid, d'un dévouement remarquable : a fait l'admiration du bataillon en prodiguant ses soins aux blessés, sous un bombardement intense. A organisé le poste de secours du bataillon et l'évacuation des blassés, avec une décision et une activité au-dessus de tout éloge; n'a cessé de donner à tout son personnel le plus magnifique exemple de mépris du danger et de calme. (Journ. off., 18 Juil-let 1918.)

 M. Mahens (fiaymond), médecin aldé-major de 1º classe au 23º rég. d'arillierle de campagne : modèle de courage et de dévouement. Pendant une attaque ennemie des plus violentes, n'a cessé de courir d'une batterie à l'autre sous les plus violents bombardements. réussissant à évacuer les blessés dans les mellieures

eonditions possibles. (Journ. off., 18 Juillet 1918.)
— M. Berna (Joseph), médecin auxiliaire au 414° rég. d'infanterie : jeune médecin d'un courage et d'un dévoucment absolu. Après avoir suivi l'attaque menée par sor hatailon et après avoir dirigé lui-même la relève de ses blessés et ceux d'unités voisines pendant plus de vingtquatre heures, a tenu sous un bombardement intense poste de secours avancé qu'il n'a quitté qu'après en avoir regu l'ordre. Intoxiqué par des obus à gaz, a refusé d'être évaeué et a repris son service après un minimum de repos qui lui a été imposé. (Journ. off., 18 Juillet 1918.)

— M. Chenu, médeein aide-major de 1º classe da 414º rég. d'infanterie : jeune médeein ayant la plus belle conception du devoir, d'une calme bravoure, s'est prodigué sans compter pendant le violent bombarde digue sans compter pendant le violent bombardement d'un village qui eaussit des pertes à son unité, dédai-gnant le danger, portant ses soins aux blessés dans los endroits les plus dangereux. Mortellement blessé à son poste de secours. (Journ. off., 18 Juillet 1918.)

- M. Farret (Augustin), médecin sous-aide-m 90e rég. d'infanterie : s'est porté résolument à l'attaque avec son bataillon le ..., donnant à tous un bel exemple de eranerie. Glorieusement tombé à côté do son chef de

batallion (Journ. off., Juillet 1918.)

— M. Bonnefous, médecin sous-aide-major au 149° rég. d'infanterie : d'un dévouement inlassuble, d'un cou au-dessus de tout éloge, est allé à différentes reprises,

au eours des combats des ..., donner des soins et ramusser des blessés, même en avant de la ligne. A ramené dans nos lignes le corps d'un officier. A montré pendant ces opérations, sous un feu violent de mitrailleuses, le plus bel esprit d'abnégation et une grande bravoure. Don tous les hommes, dans les endroits les plus exposés, le réconfort de sa présence. (Journ. off., 14 Juillet 1918.)

— M. Jourdan (Charles), médecin-major de 2º classe au 1º bataillon de chasseurs : chef de service dévoué et aimé de tous. Durant les combats des ..., malgré son mauvais état de santé, a assuré son service avec un grand courage, pansant et évacuant tous ses blessés. Ne 'est laissé évacuer que terrassé par des crises très doulouréuses pour rejoindre son corps quarante-huit heures après. (Journ. off., 14 Juillet 1918.)

– M. Tardieu (Joseph), médecin-major de 2º classe au 7° rég. de marche dé tiralileurs algériens, compagnie hors rang du 6° tiralileurs : le ... et les jours suivants ..., n'a cessé de se dépenser entre le poste de lusqu'au secours du régiment et les premières lignes pour assurer la rélève des tués et blessés sous les rafales de mitraillenges et un violent hombardement d'artillerie de tous callbres. Deux citations antérieures. (Journ. off., 14 Juil-

- M. Minvielle (Martin), médeein au 2º bataillon da 120° rég. d'infanterie : remarquable de courage. A soigné de nombreux blessés sous des bombardements intenses ; l'un d'eux a été tué dans ses bras. Commotionné, n'en a pas moins continué ses soins. (Journ. off., 14 Juillet 1918.)

— M. Ménard (Thomus), médecin aide-major de 1º cl. (réserve) au 6º batalllon du 4º rég. de marche de tiraileurs. Médecin très énergique et d'un calme remarquable Le 22 Juin 1918, alors que son poste de secoars était menacé d'encerelement et sous un très violent bombar dement, a maintenu le bon ordre de son personnel, assurant les soins aux blessés et leur évacaation dans conditious parfaites. Les jours suivants, a fait de frénnaissances dans les premières lignes pour s'assurer que les blessés et que les morts de son secteur avaient été enlevés. Deux citations antérieures.

Distinctions honorifiques. - MEDAILLE D'HONNEUR ues épidémies. — Rappel de médaille d'or ; M. Leroy (Osmond), médecin à Constantine.

Médaille d'argent : Henry (Alexandre), médeein bactériologiste à Constantine.

M. Liagre (Pierre), médeeln à Constantine. - M. Fournier (Georges), medecln de colonisation à Canrobert (département de Constantine),

- M. Ciavaldini (Jean), médecla de colonisation à El-Avrouch (département de Constantine).

- M=c Humbert, attachée à l'infirmerie indigène de

- M. Roupert (Jean), médecin à l'hôpital Lavigerie, à Biskra

Médaille de bronze : M. Wator (Fernand), médecin de l'ambulance d'El-Kettar (département d'Aiger).

— M. Boissonneau (Pierre), médeein à Masenra (dépar-

tement d'Oran) - M. Cont (Bertin), médecin à Mascara (département d'Oran)

- M. Hautefeuille (Louis), médecin de colonisation à Palikao (département d'Oran).

- M. Pontal (René), médecin à Constantine. - M. Masselot (Féllx), médcein à Constantine

M. Namoun (Ahmed ben Mohamed), auxillaire médieal à Ganrobert (département de Constantine).

— M. Centurier (Henri), médecin à Aïn Beïda (départe-

Mention honorable : M. Cadi (Omar), médecin à Constautine

- M. Solacroup (Alfred), médecin à Constantine.

#### NOUVELLES

27º Congrès français de chirurgie (Octobre 1918). — Le 27e Congrès français de Chirurgie se tiendra à Paris, à la Faculté de Médecine, du lundi 7 au jeudi

0 Octobre 1918. Les questions suivantes ont été mises à l'ordre du jour du Congrès :

a Congres . 1º Extraction des projectiles intrathoraciques ; 2º Traitement et résultats éloignés des lésions des nerfs par projectiles de guerre; 3º Esquillectomie et réparation des pertes de substance

Il n'y aura pas de rapports sur les questions mises à l'ordre du jour

l'ordre au jour. Les membres du Congrès qui ont l'intention de prendre la parole, au cours de la discussion, sont priés d'en informer le secrétaire général, Dr J.-L. Faure, 10, rue de

Seine, Paris (60), avant le 31 Juillet,

Aueune communication personnelle ne sera admise, en dehors des questions mises à l'ordre du jour. Des salles particulières seront mises à la disposition des membros du Congrès pour l'exposition des documents divers, plèces anatomiques, photographies, radiographies, dessins, etc., relatifs à la discussion des questions mises

(Voir la suite, p. 493.)



### Appareils de Précision

MÉDECINE

PHYSIOLOGIE Appareils pour la mesure de la pression artérielle.

APPAREILS POUR LA MÉTHODE GRAPHIQUE

Catalogues sur demande



OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE

du Prof PACHON (dirêverê s. p. p. d.)

COLLOBIASES DAUSSEE

à l'ordre du jour.

COLLOIDAL DAUSSE

anti infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LATTERATURE & ECHANTILLORS Laboratoir is DAUSSEA Rus Aubriot PARIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SERUM NEVROSTHÉNIQUE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1º En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glysérophosphate de soude par centimètre cube. Botre DE 12 AMPOULES : 4'50

2º En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. les DOCTEURS.

MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Téléph. 662-16.





Extrait complet des Glandes pepsiques

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Aspirine, Antipyrine Pyramidon, Scurocaïne, Salicylés

Spécimens et Littérature à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

## <u> Anorexie - Tuberculose-Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie - Paludisme</u>

### VANADARSINE

GOUTTES Solution d'arséniate de Vanadium.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler, Même posologie,

Prix : 3 fr. 50

## VANADARSINE GUILLAUMIN

Echantillon sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, D'en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 13, rue du Cherche-Midi, PARIS

sérum Vanadarsiné

EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours.

m Prix : 4 fr. 50

AUGMENTE L'APPÉTIT

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas cù la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

## USINE & LABORATOIRES

EERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectée à la production industrielle de la Theobromine, devuis 1898



OURÉTIQUE CARDID-RÉNAL

PAR EXCELLENCE
D'une tolèrance parfaite chez tous les malades
l'emplor du linéasau n'entreline jamais aucun des
accidents inhèrents à la Théobramine

clinique, poursuvie dans les Höpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

L'expérimentation

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

F ite de 20 Cachets

Une lettre de M. Mesureur. — Le Bureau de la Société des Médecins des Hopitaux ayant fait part à M. G. Mesureur, directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique de Paris, de l'émotion provoquée dans tout le corps médical des hôpitaux par sa circulaire du 21 Juin dernier, a reçu la lettre suivant le lettre suivant de le lettre suivant de le lettre de l'Assistance d

A M. le D' Netter, président de la Société des Médecins des Hôpitaux.

#### « Monsieur le Président et cher Collègue,

« Ma circulaire du 21 Juin n'avait pes d'autre but que de entire fin aux incertitudes que des articles de presse avaient fait naître sur l'évacuation des hòpituax, aussi, ai-je appris avec peine que plusieurs de vos collèques s'étaient émus de certains passages de cette circulaire.

s'editent emus de certains passageis de cette circulaire.

« Une phrase, dont le sens a pu échapper à mon attention, leur a fait croire qu'on méconnaissait la situation indépendante qu'ils doivent à leur mode de crecrutement ainsi qu'à leurs services désintéressés, et qu'on semblait mettre en doute leur dévouement, dont ils ont donné et donnent, surtout à l'heure actuelle, tant de preuves.

donnent, surtout à l'heure actuelle, tant de preuves.

« Comme rien de pareil n'est jamais entré dans ma pensée, je vous prie d'exprimer à vos collègues mes regrets de ce malentendu et de leur redire les sentiments de haute estime et d'affectueuse confiance que men administration professe à leur égard, d'accord avec les pouvoirs publics et avec la population parisienne tout tilans.

« Veuillez agréer, M. le Président et cher Collègue, l'expression de mes sentiments dévoués et de hante considération, »

G. Mesureur

Directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique de Paris, Membre de l'Académie de Médecine.

Hygiène du travail et prévoyance sociale. — Conformément aux conclusions d'un rapport de M. Georges Lemarchand, le Conseil municipal de Paris vient de prendre une délibération créant à la Préfecture de la Seine une Direction de l'Hygiène, du travail et de la prévoyance sociale.

Le placement des enfants à la campagne.

Sur la proposition de M. Ambroise Rendu, le Conseil
municipul de Paris a décidé qu'il serait créé par prêlèvement sur la somme de 500,000 frances votée par le Conseil
municipal au mois de Mars 1917, mille bourses de
400 frances chacune destinées à placer des enfants dans les

sanatoria ou chez des cultivateurs, dans les conditions établies par l'Œuvre Gruncher.

Application à l'armée de la législation nouvelle sur les substances vénérueses. — En vac de faeillier l'application à l'armée de la législation nouvelle sur les substances vénérueses, M. Mourier, sous-secriturier d'Etat du Servicede Santé militaire, a décidé que par application de l'article 30 de l'arricté ministériel du 23 anvier 1918, concernant l'application de cette législation, les directours régionaux du Service de Santé pourront aprèer et dita-dégionaux du Service de Santé pourront aprèer et dita-des évoluellement la prêce leur concours dans les hôpitus relevant du Service de Santé.

Gettetitularisation est d'ordre acclusivement technique, elle ne se confond pus avec la déclaration d'engagement prévue par l'article 43 de l'Instruction du 21 Mai 1913 sur l'emploïdes ressources du territoire pour l'hosyitalisation. Les denundes de médicaments (modèle 18) doivent ctre signées par le pharmacien responsable et approuvées par le médecie-nhefi.

L'utilisation de ces médicaments pour les besoins exclusifs des malades et blessés de l'armée doit être justifiée par une comptabilité régulière : registre de réception des médicaments et registre des prescriptions.

Distribution de iait aux enfants de moins de trois ans. — Le Conseil municipal de Paris, sur une demande de M. Ambroise Rendu faite au nom de la 5º Commission, a udopté le projet de délibération suivant :

« 1º Un crédit de 2.400.000 francs est ouvert aux services hors budget, 2º section, § 9, nº 167, pour continuer à assurer dans les conditions sus-énoncés les distributions gratuites de lait;

« 2º Sur eette somme, il sera pourvu par l'Administration de l'Assistance publique aux besoins des Instituts de puériculture en ce qui concerne le lait;

« 3º L'emploi de ce crédit fera l'objet d'un mémoire qui sera soumis au Conseil municipal après la clôture de l'exercice. »

Nécrologie. — Nous apprenons la mort, en Suisse, après une courte maladie, de M. Serge Buraier.
M. Burnier, depuis trois uns, remplissait à la Maternité de Paris les fonctions d'assistant duns les services de M. Bonnaire.

M. Burnier, qui était rentré en Suisse il y a deux semaines, pour accomplir une période de service militaire, a succombé victime de l'épidémie de grippe qui sévit un peu partout en ce moment. Le premier million de la Caisse de Guerre. — La souscription s'élève à un million; elle reste ouverte, car ce résultat honorable est insuffisant, si

l'on réfléchit aux besoins croissants que créent la durée de la guerre et son caractère de cruauté implacable à l'égard des populations des départements occupés ou dévastés.

Pour atteindre le second million, il suffirait que tous eux qui sont émus par le spectacle des familles médicales, sans cesse plus nombreuses, orrantes ana foyer et sans resources, veuillent bien envoyer au Trésorier de la Caisse de Guerre, 5, rue de Suvine, à Paris, soit un dou généreux, soit l'engagement de verser chaque mois une faible contribution de 5 ou 10 fraues.

Pour faciliter l'expédition de ces mensualités, l'Administration de l'Œuvre envoie, le 1st de chaque mois, aux souscripteurs un mandat-carte qu'il leur suffit de déposer, avec leur cotisation, an plus prochain bureau de poste.

### Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis)

5, rue de Surène, Paris (8\*).

Le total de la souscription au 15 Juin 1918 s'éjève à 1.015,394 francs.

Souscriptions reçues du 1er au 15 Juin 1918.

Gette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels.

1,000 franes: D. Walther, Paris (& vers.).
250 franes: D. Thrane, d'Eas-Claire (Bitst-Unis), versement collectif fait au nom de MM. les docteurs J. V.
K. Lymann. — C. Midelfart. — G. Mattiesen. — F. S. Gook.
A. Thrane. — E. S. Hayes. — M. M. W. K., Coffin. — G.
V. Lockwood. — O. Il. Ingrum, d'Bau-L'daire, Wissonsim
(Wissonsim Verteer Thrane, Wood Heal, de Chiteage (Etats-Unis).

200 franes: Les Rablissements Larbund-Sk-Vorre200 franes: Les Rablissements Larbund-Sk-Vorre-

500 francs : Les Etablissements Larbaud-St-Yorre' Vieby.— Dr. Ganae.—Marquis, San Francisco (Galifornic). — Michon, Paris (4º vers.). — Prof. Rousseau (A.), médecin de l'Hôtel-Dieu, Université Luval, Québec.

## Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

## STANNOXYL"

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917: Academie des Sciences. Académie de Médecine. Sociélé Médicale des Höpilaux. Sociéle de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917). Le Flacon .
de 80 comprimés;
4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

## L.B.A. Laboratoire de Biologie Appliquée L.B.A.

TÉLÉPHONE : (36-64 GUTENBERG 36-45

ANALYSES MÉDICALES

## Produits Biologiques CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

## OPOTHÉRAPIE

PRODUITS STÉRILISÉS « HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cto, 54, Faubs St-Honoré, PARIS

## Maison de Santé et de Convalescence DE L'HAŸ-LES-ROSES

Spécialisée peur le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

### INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD
ANGIRN INTERNE DES HÓPITAUX DE PARIS ET MÉDEGIN DE BIGÉTRE

40, rue du Val - L'HAY-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

- NOTICE SUR DEMANDE -

## LA VASOLAXINE

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

### LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS - CONSTIPATION HABITUELLE; dans os maladies aiguës (flèvre typhoide)
chez les opérés du ventre; dans l'appendicite chronique; dans l'entérite
muco-membrancues; chez les proestatiques; chez les fommes enceintes.

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS :

LABORATOIRE A. GILLOT, Ph. Dr., 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de se proenter la matière promière et les accessoires, nous avons toujours pu approvisionner aos clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous surs besoins.

Tons les Pharmacions ont de la VASOLAXINE ou peuvent se la proonfer chez le Commissionnaires on an LABORATOIRE A. GILLOT.

400 francs : Dr Siredey, Paris (11° vers.). 300 francs : Dr Chavannuz, Bordeaux (nbandon d'hor

200 francs : La Société des Sciences médicales de Viely. — Dro Guelliot, Reims. — Tinel (J.), Le Mans (26 vers.).

— Tullier, Paris (3° vers.).

180 francs : Dr Fontoynont, Tananarive (8c vers 100 francs : La Société des Médecins de l'Etat civil de Into tranes: La Societé des Medacells de l'Atal evvi de Paris (3° vers.). — De Bazy, pêre, Paris (31° vers.). Desmontils, Graville-Ste-Honorine (S.-Inf.) (3° vers.). — De Gull, Ly, Desmontils, Graville-Ste-Honorine (S.-Inf.) (3° vers.). — Prat (St.), Toulon (7° vers.). — Therre, Vichy (7° vers.). — Prat (St.), Toulon (7° vers.). — If. G., médécin-major — Verdalle, Cannes (2° vers.). — H. G., médécin-major des troupes coloniales, Marseille. — Un médeein anonyme (par l'int. du Dr Marage, Paris).

60 francs : Dra Gaboche, Paris (28° vers.). — Esco-mel, Aréquipa (Pérou) (5° vers.). — Anonyme, Paris

(3º vers.).

(38 vers.).

50 francs: Dr. Borde, Bordeaux 28° vers.). — Bordier, Gafret (38° vers.). — M. Gapote (A. R.), Paris (18° vers.). — Paris Caulter, M. Bordeaux et al. (18° vers.). — Bordeaux et al. (18° vers.). — Laumet (Paul), Troyes (4° vers.). — Lefevre, Paris (5° vers.). — Lesueux, A. M., 2° G\* teligraphique, S. P. 8. — Martin A. M., 87° inf., S. P. 138. — Molinié, Gévers.). — Hood (21), Paris (6° vers.). — Ley (21° vers.). — Mond (31), Paris (8° vers.). — Molinié, Lyon (5° vers.). — Mond (31), Paris (8° vers.). — Molinié, Ugébe, 25° versiè Laval, Québe, « Simonos, Kimes (17° vers.). versité Laval, Québec. — Simonot, Nîmes (17° vers.). — G.-S., Dijon (4° vers.). — Lop, Murseille (50 fr.) dont 20 fr versés à la mémoire de son jeune et regretté umi Robert Grémien).

40 francs: Dr Dellae, Ganada (3° vers.).
30 francs: Drs Butte, Paris (15° vers.). — Cornet (A.), aide-major 131° art, lourde, S. P. 120 (7° vers.).

20 francs ; Drs Andret, Aubusson (3º vers.). - Bion. Paris (11º vers.). - Cadilhae, Cette (12º vers.). - Coulomb, médecin-major à bord du « Latouche-Tréville », Marseille (3° vers.). — Guimbratière, Montfaucon (M.-et-L.) (4c vers.).-Izart, 1cr.chass. d'Afrique, S. P. 502 (3c vers.) - Leflaive, Paris (8º vers.). - Nagcotte, Paris (6º vers.). - Sous, Augouléme (3° vers.). - Spivacoff, Tanger (5e vers.).

10 francs : Drs Bugeau, Surgères (2° vers.). — Colli-gnon, Fresnay-sur-Sarthe. — Pradelle (Jean), Bourg-St-Andéal

5 francs : Dr Currière, médeciu-chef, 256° art., S. P. 192

Engagement de versement mensuel recu du 16 Mai au 15 Juin 1918.

M. le D' Bugeau (Charente-Inférieure), 10.

Montant des souseriptions recueillios du 16 Mai au 15 Juin 1918 : 15,040 fr. Moyenno quotidienne : 501 fr.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (suns indication de nom) de l'Association générale des Médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (8°).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les fonds affectés à ce service, une somme de 154,000 francs.

### roméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (X# = SIROP (0.03)
PILULES (0.01) A MPOTILES (0.02)

TOUX nerveuses SCIATIQUE NEVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munics du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants

Externe hôp., 16 inser., réformé, sérieux, spécialisé Peau et Syphilis, libre sauf matin, demande à Paris place d'aide rétribué dans elinique ad hoc. -Eerire P. M., no 1850.

Médecia régions envahies, 20 ans pratique (médecine et grande chirurgie), cherche durée guerre poste dans ville province, clinique ou appartement de con-frère. — Berire P. M., nº 1851.

#### GAZ ASPHYXIANTS GAZ. VÉSICANTS

Le GOMÉNOL, antiseptique pénétrant, grand calmant et actif régénéraleur des tissus, est la drogue de choix pour la réparation des dommages eausés pur ces gaz. Il s'emploie :

Dans les voies respiratoires, en injections intramuseu-laires profondes de 5 à 10 cm<sup>2</sup> d'oléo-goménol à 20 p. 100, en injections intratrachéales d'oléo-goménol à 10 p. 100 ou, à défaut, en inhalations. — Sur la peau, en onotions d'onquent au Goménol ou d'oléo-goménol à 33 p. 100.

Le Gérant : O. Ponéz.

Pa ris. - L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassetto.

## NE Granulée D

Le Plus actif des Poludiaestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire. Rehantillons : DALLOZ & Co, 13, Bould de la Chapelle, PARIS

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

Priz du flacon : 2 fr. 25

12, Benley. Bonne-Houvelle PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions ; 0 gr. 04 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIÉR

à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube. AMPOSLES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE VIGIER

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANT /ALS-SAINT-JEAN ITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE — DIABÈTE — OBÉSITE

VALS-PRECIEUSE

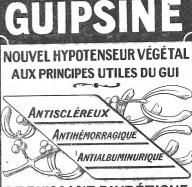

ET PUISSANT DIURÉTIOUE

GAIO PILULES PAR JOUR ENTRE LES REPAS

Echantillons sur demandes à M.M. Les Médecins LABORATOIRE DU D' M.LEPRINCE 62. Rue de la Tour \_ PARIS \_

SPÉCIFIQUE DE L'HYPERTENSION

NOUVELLE PRÉPARATION PHOSPHO-MARTIAL

CHLOROSE

ANÉMIES DIVERSES CHLORO-BACILLOSE SCROFULOSE

LYMPHATISME

Etats neurasthéniques

Sel ferrique neutre de l'acide phytinique contenant 7.5 % de fen et 6% de phosphore Ces deux éléments organiquement combines sous une forme colloidale très assimilable.

GRANULÉE

dentaire

Pas de Gastralgie Pas de Constipation Pas de Coloration

Echantillous sur demands LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, ph 1. Place Morand, LYON

et TOUTES SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

Traitement pay le

Rhodium B Colloidal électrique AMPOULES de 5 qua

Médication Tonique Reconstituante

(Fer assimilable, Quinquina, Gentiane)

Régénératrices au sang et nerfs

DOSE: 4 à 6 par jour (2 avant chaque repas)

Laxatif Dépuratif



à base d'extraits végétaux

un seul grain au début du effet le lendemain matin Nettoie l'estomac et l'intestin Chasse la bile et purifie le sang ECHANTILLONS au Corps Médical: 64, Bould Port-Royal, PARIS

TUBERGULOSE injectable

PHOSPHATE DE CRÉOSOTE CHIMIQUEMENT PUR FIXE et COMPLETEMENT ASSIMÎLABLE

La plus Forte Production de Chloroforme de France

LAMBIOTTE Frères

Litterat. et Echantone: Produits LAMBIOTTE Fore, à Prémery (Nière).

QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

AFFECTIONS DE LA GORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

Benzonte de Soude et d'Extraite vérétaux d'un goût agrende. Souveraines contre TOUX, EMPPES, LARYMGITES, PARAYMGITES, ASTHME, ANGINES, EMPRYSEME, 6 à 10 par jour. Bèleus gratis. Laboraloire des Produits Scientia, 10, r. Fromentin, Paris.

Extraits OPOTHÉRAPIQUES, INJECTABLES

Quarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire,-Maphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire,

# BIOPHORINE GIRARD

## Kola Glycérophosphatée





Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisiz par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHENIE
NEVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CERÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

EVA

## PRESSE EDICAL

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C1. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI)

ABONNEHENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE de elinique ophtalmelogique à l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médec

E. BONNAIRE Professeur agrégé, senr et Professeur en chef de la Maternité

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital C

DIRECTION SCIENTIFIQUE H. ROGER
Doyen de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hetel-Hee,
Membre de l'Académie de médeciue.

M. LETULLE Professeur à la Faculté, idecin de l'hôpital Boucie are de l'Academie de mé-

F. WIDAL Professeur de clinique médicale à l'hôpital Gochin, Membre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE

Chef de cho. gynécologique à l'hôp. Broca. Secrétaire de la Birection.

M. LERMOYEZ

- BEDACTION -

\*\*\*\*\*\*\*\*\* P. DESPOSSES

J. DUMONT

Adresser tout co qui concerne la Réduction à " Presse Médicale ! 120, hoplevard Suint Germein (6 (Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

MARCEL LABBÉ. - Les constipés de l'armée, p. 385. O. Peyret. - Au sujet d'un procédé de percussion : la percussion immédiate bimanuelle pour recher-cher la matité massive comme signe de la tuberculose pulmonaire, p. 387.

#### Carnet du praticien :

F. Roux. - Traitement de la fièvre bilieuse hémoglobinurique, p. 390.

PARIS

#### Sociétés de Paris

Société médicale des Hôpitaux, p. 390. SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE, p. 391.

Société de Médecine de Paris, p. 392

ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 392.

Analyses, p. 392,

#### Supplément :

F. Helme. - Petit Bulletin LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACULTÉS DE PROVINCE. Nouvelles.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Le Laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris, envoie toujours gracleuscment

aux Médecins du front, qui en font la demande,

la Pochette médicale d'Urgence, qui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

DIGITALINE cristallisés

## PETIT-MIALHE

Granules - Solution - Ampoules

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

### PETIT BULLETIN

Quelques propos pour nos jeunes camarades les auxis, les sous-aides et les aides-majors.

De tout cœur je veux remercier mes jeunes camarades de la sympathie, parfois un peu rude et pressante, qu'ils me témoignent. Je ne peux répondre à tous, - ils sont trop! - pas plus que je ne peux toujours les accueillir lorsque, passant à Paris, ils me font visite; il s'en faut, en effet, que je sois toujours là. Ce qui me touche principalement parmi leurs marques d'affection, c'est la confiance qu'ils y mettent. Avec la blanche candeur de l'adolescence, tous ont compris que leur vieil ami, n'attendant rien de personne, n'a aucune popularité à cultiver. S'il s'est intéressé à eux, c'est parce qu'il les a vus à l'œuvre, parce qu'il sait quel fut leur rôle durant ces quatre années de guerre, et c'est aussi parce qu'il compte sur leur ardeur avisée pour tout remettre en place dans cette France immortelle qui demain brillera d'un nouvel éclat sur le monde



La question sentimentale étant une fois pour toutes réglée entre nous, je voudrais, - confiance

Toux

## FTHONE

Cooueluche

## **FOURNIER**

SELS BILIAIRES Globules Kératinisés, dosés à 0.20 Ce LITHIASE\_ICTÈRE\_ENTÉRO\_COLITE

Laboratoires FOURNIER Freres 26, Boulevard de l'Hôpital\_PARIS

jeunes amis ma pensée intime. Le sujet est un peu délicat, aussi leur demanderai-je toute leur attention.

pour confiance, - exprimer à mon tour à mes

Souvent, les lettres que je reçois me déconcertent par le défaut d'adaptation au milieu de la guerre et à ses difficultés, dont mes correspondants ne semblent pas avoir la plus petite idée. Nous avons à la tête du Service de Santé un confrère qui a vécu des années la dure vie du praticien, après avoir été étudiant comme eux. Il n'y a donc aucune raison pour que son accession au pouvoir ait modifié le moins du monde ses bonnes intentions envers les nôtres, dont il se considère comme le représentant et le désenseur. Seulement, il y a la guerre et ses nécessités, auxquelles il lui faut bien, bon gré mal gré, se plier. S'agit-il de questions de solde, le contrôle intervient, d'où négociations sans fin, palabres, luttes, et tout ce qui s'ensuit. Traite-t-on des mesures à prendre pour la scolarité des jeunes mobilisés, alors c'est avec l'Instruction publique qu'il faut discuter, puis avec le G. Q. G. On présentait à ces diverses autorités un projet intégral, bien bâti, mais les négociations qui se poursuivent, et où il faut céder çà et là quelques points de détail, déséquilibrent l'édifice, et parfois tout est à recom-

En résumé, ce n'est ni la bonne volonté ni la

Succèdané du Salicviate de Methyle, inodor.

#### RHESAL VICARIO (taomon)

ARTIMEVRALRIQUE - ARTIRHUMATISMAL - ARTIGOUTTEUA pour usage externe

Repidement absorbable, sans irritation de la pene

TURERGULOSE

### iniectable LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement assimilable. Littérat. et Echanten: Produits LAMBIOTTE Free, à Prémery (Kièrre).

### Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliès

Plus actif et mleux toléré que 606 et née-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES: 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections peur une curs)-DOSES MOYENNES: 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, peur une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHAPTILLORS : Laborate m NALINE, & Villoneuve-la-Garenne 'sing). volonté tout court qui manquent à nos dirigeants et à nos chefs; mais on doit se souvenir davantage que, dans ce grand organisme qu'est l'Armée, le Service de Santé ne peut rien entreprendre, rien mener au but sans l'assentiment de cenx tiui conduisent le bal. J'ajoute, pour être juste, que ces derniers, encôre que pleins de bon vouldir, sont eux-mêmes soumis aux exigences de l'heure.

Ainsi en est-il pour la récente circulaire sur la reprise des études. Mes correspondants lui opposent des montagnes d'objections; ah! comme ils ont tort! Pour moi, qui connais un peu la mécanique de ces processus interministériels, j'admire au contraire les résultats déjà obtenus. Je ne me crois pas autorisé encore à parler ici de la dernière amélioration en faveur des tout jeunes étudiants restés en route ; il me sera cependant bien permis de dire que désormais ils vont avoir satisfaction complète, - je dirai même înespérée. Certes, la route est longue, comme dans Tipperary, mais qu'importe, si tout arrive! Et je crois que nous sommes près du but. Donc, patience et confiance.



Il y a autre chose encore que je voudrais dire. En chaque occasion, je m'elforce, comme tous mes confrères d'ailleurs, de signaler les belles actions accomplies par nos camarades, afin qu'elles reçoivent leur récompense; et il arrive parfois que mon effort soit couronné de succès. Mais croiriez-vons que souvent je suis « emboîté » par ceux-là mêmes pour lesquels j'ai cru devoir agir. Ici, un fait concret vous fera mieux comprendre ce que je veux dire.

ll y a quelques mois, dans le nº 17 de La Presse Médicale (jendi, 21 Mars 1918), j'avais cru équitable de rapporter le trait admirable de dévouement d'un jeune aide-major, qui non sen-

lement avait donné fon sang pour la transfusion suivant la méthode de Jeanbrau, mais encore avait fait l'opération sur lui-même, en découvrant sa propre veine. Jel'avais nommé parce que sa conduite me semblais méritér du moins une éitation à l'ofdre du jour professionnel. En bien ! croiffezvous qu'il prit ça très mal et que, pour un peu, J'eusse été accusé d'indiscrétion. Or, ce jeune homme vient d'être décoré de la Légion d'Honneur'; c'est justice di je ne m'en donnerai pas les gants. Mais, après avoir remercié le sous-secrétaire d'Etat du Service de Santé pour son geste si délicat, je tiens à citer aujourd'hui le nom du chef qui m'avait fourni l'histoire de cette transfusion, et ceci pour rendre à ce confrère admirable, lui aussi, l'hommage respectueux que je dois à sa

Il s'agit du D' Crépin, médecin-major, chef d'une ambulance divisionnaire, et qui est tombé au champ d'honneur, il y a quelques semaines, fauche par un obus. Crépin, que le hasard de la guerre m'avait fait connaître et apprécier, fut un véritable saint, avec tout ce que ce mot comporte de force, de droiture et de tendresse. Oh! la belle âme, et comme il symbolisait le médecin complet! C'est lui qui, au cours de sa dernière permission, était venu chez moi me raconter le haut fait de son aide-major et me prier de le mettre en lumière.

Des bulletins officieux, me disait-il, exposent au public les belles actions des unités combattaules qui se sont particulièrement distinguées, et cela est émouvant, et cela est très bien. Malheureusement, on ne peut, comme on le vou-

1. VIELLE (ALBERT-EUGÈNE), médecin aide-maior de 1re classe (réserve) à l'ambulance 203. Très bon chirurgien, constamment sur la brêche, a montré le plus beau dévouement en s'offrant spontanément pour trahsfuser son sang à deux reprises. A procédé lui-même à l'opération en l'absence de tout chirurgien qualifié. (Officiel du 20 Juillet 1918, page 3394.)

drait, suivre la même pratique pour les héros sans gloire qui, chaque jour, chaque nuit, à chaque heure, assistent les blessés. C'est l'envers de la guerre, cela, et comment le montrer aux tières en alarmes? Comment dire les souffrances des brancardiers qui; charges de leur fardeau sacré, aurout à faire parfols des 30, 40 kilomètres sous la mitraille? Qui mettra en relief les hauts faits accomplis à ce poste de secours perdu dans la plaine et qui pour le blessé apparaît comme le port de salut où il concentre toutes ses espérances? « Je vous en prie, ami, continuait Crépin en me quittant - et ce furent les dernières paroles que je devais entendre de sa bouche je vous en prie, citez l'acte de mon jeune interne, proclamez son nom, qu'on sache ce qu'il a fait. » J'ai acquiescé au désir de mon visiteur, et je m'en félicite : N'était-ce pas le vœu d'un agonisant, puisque quelques jours après il était mort? Conséquence : Le Service de Santé a fait ce qu'eût voulu accomplir personnellement ce chef d'ambulance déjà marque par la mort. Or, je vous le demande, y avait-il là de quoi s'alarmer et n'a-t-il pas rempli tout son devoir, ce bon chef qui s'oubliait pour penser à ses aides?

Si vous saviez comme il était bon et comme il a honoré la profession, ce modeste, qui exerçait dans les milieux populaires, après avoir été interne des prisons de la Seine! Souvent, lorsque je l'entendais parler des misères du peuple, il me faisait penser à saint Vincent de Paul qui, lui aussi, connut les géhennes de son temps. Son cœur était si grand, si enflammé d'idéal, que le contact avec tant d'êtres dégradés l'avait comme affiné et purifié davantage encore. ll eut pu, avec son tempérament mystique, sa foi indéfectible, glisser à l'humanitarisme béat ou au pessimisme stérile; non pas. Juste, ferme, mais compatissant et adapté, si j'ose dire, à son étrange clientèle des prisons, nul plus que ce saint laïque n'eut la vision nette des misères





sociales et des remèdes possibles pour le relèvement des malheureux.

Mais sa philosophie pénétrante perçait à peine sous sa bonhomie souriante. A première vue, on se disait en l'écoutant : Voilà un brave homme! Et puis, lorsqu'on avait soulevé le masque de douceur sous lequel il dissimulait, avec une pudeur farouche, ses mâles vertus sociales, on se demandait si ce n'était pas là encore une grande force perdue. C'est un bienfait que nos dirigeants aient réalisé le vœu de ce noble eœur et c'est un grand honneur aussi pour le jeune confrère promu chevalier, que de devoir un peu sa décoration à un médecin-major chef d'ambulance tel que Crépin. Il me plait de mêler dans l'éloge, et l'ancien qui vient de tomber, et le jeune qui vient d'être récompensé. Le Corps médical aura pour tous deux la même pensée pieuse : à l'un ira son regret, à l'autre ses félicitations; de tous deux il sera également fier, ear tous deux ont bien mérité de la Patrie et grandement honoré leur profession, - la plus noble des professions.

F. HELME.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont luserits au tableau de la Légion d'honneur, pour :

Chevalier : Journal officies, 20 Juillet 1918 M. Latarjet (André), médecin-major de 2º classe (ter-

ritorial) à l'ambulance auto-chirurgicale nº 8. – M. Descomps (Gabriel), médecin-major de 2º classe

(réserve) à l'ambulance auto-chirurgicale nº 3.

— M. Malbee (Bernard), médecin-major de 1ºº classe (territorial) au service médical de la place de Paris.

- M. Voulgre (Denis), médecin-major de 2º classe (ter-ritorial) à l'hopital militaire du Val-de-Grace du gouvernement militaire de Paris.

— M. Rabuson (Alphonse), médeeln-major de 1<sup>rc</sup> elasse (réserve) au centre de ≀éforme de Vaugirard, gouvernement militaire de Paris

- M. Roussy (Alfred), médecin-major de 1<sup>re</sup> elasse (ter-ritorial) à la direction du Service de Sunté du gouvernement militaire de Paris

- M. Loehon (Georges), médecin-major de 2º classe (territorial) au laboratoire antityphoidique de l'armée du gouvernement militaire de Paris.

 M. Defos (Louis), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) au centre d'observation, au Grand Palais, du gou-vernement militaire de Paris.

- M. Kresser (Hubert), médeein-major de 2e classe (territorial) au centre d'appareillage de Maison-Blanche du gouvernement militaire de Paris, M. Laubry (Charles), médecin-major de 2º elusse

(territorial) à l'hôpital militaire Bégin du gouvernement militaire de Paris. - M. Lévèque-Lacroix (Eugène), médecin-major de

1re classe (territorial) au service médical de la place de Paris; gouvernement militaire de Paris.

— M. Bezangon (Paul), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe

(territorial) à l'hôpital militaire de Paris. - M. Morizot (Fulcrand), médeein-major de 2º classe

(territorial) à l'hôpital complémentaire de Vaugirard, du gouvernement militaire de Paris. - M. Prut (Louis-Clément), aide-major de 1ºº elasse (territorial) à l'hôpital militaire Bégin, du gouveraement

militaire de Paris - M. Nuudrot (Antoine), médeein-major de 2º elusse (territorial) à l'hôpital militaire du Pauthéon, du gouver-nement militaire de Paris.

M. Cahen (Georges), médecin-major de 2º elasse (réserve) à l'hôpital militaire du Val-de-Grace, du gou-

vernement militaire do Paris - M. Michel (Joseph), médecin-major de 2º classe (ter-

ritorial) au gouveruement milituire de Paris — M. Robin (Georges), médecin-major de 2º classe (ré-serve) au gouvernement militaire de Paris.

- M. Rigourd (Emmauuel), médeciu-major de 2º classe

(territorial), au 28° rég. territorial d'infanterie. M. Bauby (Henri-François), médecin-major de 1<sup>ro</sup> cl. (territoriul), médecin-chef de l'umbulance 8/2

M. Pagaiez (Philippe), médecin aide-major de 2º el. (territorial), médecin consultant d'une armée.

 M. Planche (René), médecin-major de 2º classe (ré-serve) à la C. II. R. du 113º rég. d'infanterie. - M. Herrenschmidt (André), médeein-major de 2º cl.

(territoriol), médecin-chef de l'ambulance 12/10.

— M. Chatel (Joseph), médecin aide-major de 1º classe (territorial) au 2º bataillon du 24º rég. territorial d'infa terie.

--- M. Suvelli (André), médecin aide-major de 1™ classe (territoriul) au 1ºº groupe du 81º rég. d'artillerie lourde

- M. Knoeri (Jeau), médecia-major de 2º classe (territoriul) au Service de Santé de lu 13º région.

- M. Aurand (Louis), médecin-major de 1™ classe (ter-

ritorial) à la place de Chambéry, 14° région.

— M. Ishel (Emile), médecin-major de 2° clusse (territorial) à la place de Grenoble, 14º régioa.

torini) a la place de trenoble, 13º region.

— M. Vigno (Punl), indecin-major de 2 classe (réserve) au Service de Santé de la place de Lyon, 14º region.

— M. Iléritier (Eugène), médecin-najor de 2º classe (territorial) au Service de Santé de la 14º region.

— M. Dambrin (Louis), médecin-major de 2º classe

— M. Dambrin (Louis), médecin-major de 2º classe

(réserve), chef de secteur chirurgical, 15° régie

- M. Boissier (Paul), médecin aide-major de 15 classe (territorial) aux formations sanitaires d'Avignon, 15° ré-

 M. Garret (Marcel), médeein-major de 1<sup>re</sup> classe (réserve), sous-directeur du Service de Santé de la 16c région. M. Bérard (Del), médecin-major de 1<sup>ro</sup> classe (territorial), médecin-chef de l'hôpital complémeataire n° 38,

Béziers, 15° région.

— M. Pastré (Edmond), médeein-major de 2° clusse (territorial) au Service de Santé de la 16° région.

— M. Vires (Joseph), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (ter-

ritorial), chef de scetcur médical, 16º région.

 M. Perès (Jean), médecin aide-major de le classe erritorial) au service médical de la place de Toulouse, - M. Artigues (Jean), médecia aide-major de 1ºº classe

(territorial), médecin-chef de l'hôpital complémentaire nº 63, à Saint-Girons, 17º région.

— M. Laraaudie (Théophile), médcein-major de 2º el.

(territorial), médecin-chef de la place de Villeneuve-sur-Lot. 17º région.

#### FACULTÉS DE PROVINCE

École supéricure de pharmacie de Nancy. M. Lavialle, agrégé des Ecoles supérieures de p maeie, chargé d'un cours d'histoire naturelle à l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Nancy, est mé professeur d'histoire naturelle médicale à ladite

nomme professeur a instoire matureile medicale a ladite Beole, en remplacement de M. Godfrin, décédé. Al. Sartory, agrégé des Beoles supérieures de phar-nacie, chargé d'un cours de pluramacie à l'Ecole supé-rieure de pharmacie de l'Université de Nancy, est nommé professeur de pharmacie à ladite Ecole, en remplacement de M. Klobb, décédé.

### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr Prix Desportes.

/ .... « Toutes les preparations de Digitale, nées ou à maître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DiGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES ROSES au 1/10 de milligr. Dese d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolle.

GRANULES BLANCS nu 1/4 de milligr SOLUTION au millieme AMPOULES au 1/10° de milligr. AMPOULES au 1/4 de milligr

Behte et Litterature : 49, Bouls Pert-Royal, Paris.

## ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparê par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violontes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoides.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveinedses.

FORMES 8 Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boîte). — Ampoules de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

AND UPS COVER 1 OR OF THE COLUMN COLUMN

## TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,

Advnamie, Neurasthénie,

## Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas,

## **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT par la

Paraffine LIQUIDE CONFITURI

## MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI ( Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café, Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

1913. - Gand : Médaille d'Or

## NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flaton (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris;



1914. – Lyon : Diplôme d'Honneur

## FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpitanx et Ambulances.

## IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Ioda avec la Poptona Découverre en 1816 par E. GALBRUN, poeteur en Pharmagie

Remplace toujours locie et lodures sans lodisme premierous premierous premierous premierous desens localisme Doses quotidiennes : Cinq à vingt gouttes pour les Kallats, dux à cinquante gouttes pour les Adultes Lumbaures y Écansimons : Lanonaries calsenus, 8 & 10, Ruel Petit Misse, PARIS

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux similares parus depuis notre communication au Congres International de Médecine de Paris 1800.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'EDDALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés. MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans gout, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soutre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOIDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Mº ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoidol) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope, INDICATIONS: S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE.

dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITÉ, en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNÉ du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES.

dans les INTOXICATIONS METALLIQUES. SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

10 Injectable (ampoules de 2 c. cubes);
20 Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre coll. par capsule);
30 Pommade (10 dosée à 1/45° pour frictions;
120 dosée à 2/45° pour soins du visage (acné, rhinites);

4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

RECONSTITUENT SYSTÈME NERVEUX

'Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMAGIES

## DIOSEINE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques

DOSE HABITUELLE

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE ÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG rtériasolénase Wenstrustion difficile

R&C+, 6, Ruede la Tr

ANTIGONOCOCCIOUE

DIURETIQUE . ANALGESIQUE . ANTISEPTIQUE

(YSTITE · NÉPHRITE

Echantillons sur demandes à M.M.LES DOCTEURS

CAPSULES ENROBÉES AU GLUTEN)

8 à 10 capsules par jour

Pharmacie LANCOSME 71 Avenue d'Antin\_PARIS

PYÉLITES · PYÉLONÉPHRITES

#### NOUVELLES

Cercle médical interallié de Tours. - Il vient de se constituer à Tours un cercle médical interallié qui a tenu su première réunion le 9 Juillet dernicr.

ette séance qui u été fort intéressante, diverses communications out été faites : par M. Cestan, sur les résultats éloignés des sutures nerveuses; par M. Emerson, sur le schick lest pour la diphtérie; par M. Debré, sur la sérothérapie antigonococcique et par M. Walker, sur une épidémie d'inflacaza ressemblant à la méningite

### Calsse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis) 5, rue de Surène, Paris (8°).

Le total de la souscription au 30 Juin 1918 s'élève à 1.019.681 francs.

Souscriptions reçues du 16 au 30 Juin 1918. (Cotte liste ne comprend pas les seuscriptions prevenant des engagements de versements mensuels.)

500 francs : L'Association des Médecins du département

de Meurthe-et-Moselle (2º vers.).

e meurine-et-moserie (2º vers.). 210 francs : Dr Bussière, Chamalières (3º vers.). 200 francs : Dr Duvernoy, Belfort (9º vers.).

140 francs : Dr Pouzet, Cannes (40 vers.)

100 francs : Drs Codet, St-Briene (3º vers.). - Escat, Toulouse (3º vers.). - Soulié (II.), Alger (3º vers.). - Verdalle, Cannes (2c vers.)

80 francs : Dr. Deschumps, Paris (29° vers.). — Triboulet, Puris (26e vers.).

60 francs : Dr Courgey, lvry-Port (25° vers.)

50 francs : Drs Barbier, Landivisiau (Finistère) (9° vers.). Bousquet, Glermont-Ferrand (4\* vers.). — Guéry, Fontenay-le-Comte. — Martin, aide-mujor 87\* inf., S. P. 118. Teyssler, Toulon (2º vers.), — A. G., Ivry-sur-Seinc.
 25 francs : Dr Granet, St-Maixent (7º vers.).

10 francs : Prof. Hache (M.), Gannes, 5 francs : Dm Carrière, médeein-chef, 256° Art., S. P. 192 (2° vers.). — Martin-Deschamps (G.), médecin principal, S. P. 73. — Anonyme, centre chirurgical, 34, S. P. 3

(6º vers.).

Engagement de versements mensuels du 16 au 30 Juin 1918. Prof. Hache (M.), (Alpes-Maritimes), 10,

Montant des souscriptions recueillies du 16 uu 30 Juin 1918 : 4.287 fr. Moycane quotidienne : 286 fr.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII\*).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les fonds affectés à ce service, une somme de 157.000 francs.

## Dragées DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE MONTAGU, 49, Bonl. de Port-Royal, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS'

Médecin-major retraité (santé bonne) s'occuperait exclusivement d'un malade ou blessé de guerre auprès duquel il demeurerait. Ecrire P. M., nº 1852.

Méd. expér., 59 ans, marié, rapatrié des p. envahis, dés, poste non chirurg, dans hospice, mais, conval., sanatorium. — Ecrirc P. M., nº 1853.

Etudiant méd., scolarité terminée, au courant accouchements, ferait remplacem. région Finistère. Morbihan, du 1er au 15 Août. Ecrire P. M., nº 1854.

### LES ESCALDES

STATION CLIMATIQUE HIVERNALE DES PYRÉNÉES 1.400 mètres au dessus de la splendide vallée de la CERDAGNE

120 chambros exclusivement réservées aux malados apyrétiques UN MÉDECIN RÉSIDANT

S'adresser au D' Hervé, Directeur du Sanatorium des Pins LAMOTTE-BEUVRON

Tuberculoses. Emulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotée Bronchites, Catarrhes

OUATAPLASME Pansement completed to the LANGLEBERT Phiegmssies, Eczéma, Appendicites, Phiébites, Erystpètes, Bruiûres

Le Gérant ; O. Ponés.

Paris. - L. Maretheux, imprimour, 1, rue Cassette.

## TRAITEMENT



LABORATOIRES DURET ET RABY 5, Avenue des Tilleuls . Pagis

ARQUE DEPOSE Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

SOMMEIL DE DÉTEI

Traitement préventif SYPHILIS du PALUDISME

PILULES 0.10 d'H ivalent à 0,05 d'Hecti AMPOULES A (0,10 ti Heatine per ampoule)

## pendant 10 à 15 jours. INJECTIONS INDOLORES AMPOULES BOOM Heat

Combinate of Machine et de Morenney.

Le plus cattl, de milet to toldre des sels marcureis.

Pli\_JLES (Per piper lesime to Protectors 10-50; Ext.0-0.01). Durie et
COUTT'S (EXT de control place of the protectors 10-50; Ext.0-0.01). Durie et
AMPOULES & (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES & (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES & (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES & (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES & (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES & (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES & (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Bestime to, 0. He 0.0) { the ampout pri
AMPOULES (Per empode : Besti INJECTIONS INDOLORES

Laboratol-er to "MECTING IS Nine An Chemin Vert & VIII

plus Puissant Reconstituant général

Médication areside-prosperum
cryantique à huse de Nuclaritine.
L'HISTOGENOL MALINE est
L'HISTOGENOL MALINE est
L'HISTOGENOL MALINE est
dépliel, per une cause quelonque,
dépliel, per une cause quelonque,
dermengesque puisanté, des ce
dermengesque puisanté, des ce
dermengesque puisanté, des ces de l'autres rédat pénére, la compositent du saux, remistraiser les
cess de l'Istorieres rédat pénére, amémer la compositent du saux, remistraiser les
cess de l'Istorieres rédat pénére, amémer la compositent du saux, remistraiser les
cess de l'autres rédat pénére, l'autres de l'est de l'autres de l'est de l'est

Exiger surtoutes les hoites et flacons la Signature de Garantie: NALINE (littrature et Echanter: Suit. NALINE, Pre-Wilsenswein-Genone, pris St-Del I (folis).



TABLE & GOUTTES

DIODISME

**ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL** SUR DEMANDE ADRESSÉE à H. DUBOIS, 7 RUE JADIN : PARIS

## URINE EXTRACT

En Comprimés inaltérables représentant 85 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la turonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

## Valero-Bromuré VALERIANATE

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig. d'Extrait de Valériane, 0,25 centig. de Bromure par cuillerée à soupe.

## desodorise

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillen sur demande Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS



sont toulours à la disposition du

CORPS MEDICAL

L.LECOO

18. Avenue Perrichont PARIS XVIème

TOURS - Et 10, rue Latran - PARIS VACCIN DE GENISSE À HAUTE VIRULENCE En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain visse s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR Of. 50, 1 m, 2 fr. et 5 h.

Traitement des Maladies 2 à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Osteomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUN

## (98908B)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique EXEMPTS DE PLONE

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN La Placon

Academie des Sciences.
Academie des Médecine.
Société Médicale des Hôpilaux.
Sociéte de Chirurgie.
Thèse Marcel PEHOL (Parts 1917). Communications de 20 comprimes en 1917 : 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rub de Bourgagna, Paris

### Pharmacie Vidigh, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

### SAVON DENTIFRICE VIGIER Le mailteur Bentifrice antisaptique.

### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER KUSTRNIGHEN TH MEDICAMENTEUX

Savon dpur du pur S. Suigras au heurse de cacao, S. Paname, S. Panama e fondium B. Naphiul, S. Naphiul southe, S. Cublinie, S. Resorcine. Savon 4 Ivalitych, S. Suiurvau, R. S. 4 Intile decade, B. Coudron, S. Borate, etc.

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Catestylate de Gaiacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

### HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cotte huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement ave des foies de morue trais, est très riche en principes actifs : 1008, 17408/1009 t Alcaloides; elle est très sièm supportée, même pendant i été.

MASSON et C1c, Éditeurs, 120. Boulevard Saint-Germain, PARIS

COLLECTION HORIZON :

Viennent de paraître :

## La Suspension

DANS LE TRAITEMENT DES FRACTURES PAR P. DESFOSSES et CHARLES ROBERT

Préface du D' Pierre Duval

i vol. in 8º ècu avec il 2 ligures originales . . . 4 fr. (10 0,0 en plus).

## Commotions et Émotions

DE GUERRE

PAR A. LÉRI 1 vol. in-Se veu. Préface du Pr Pierre Marie . 4 fr. 10 0 0 en elec-

CATARGNED & BEORCHITES CHROMOUES. - Q. Proc. 4364. PART

## Extraits OPOTHERAPIQUES. INJECTABLES

Obarique, Tayroidien, Hépatique, Pancréctique, Testiculaire, Mandrétique, Surrénat, Thymicue, Appenhysaire.

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

IPECA INJECTABLE

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

## **MAYET-GUILLOT**

MM. les docteurs instamment priés de visiter sont



L'USINE MODÈLE PROTHÈSE

67, RUE MONTORGUEIL

PARIS



de Prothèse



Atelier de Forge et Ajustage

Atelier d'Orthopédie et de Prothèse





Salle de Moulage







Atelier de Prothèse

MANUFACTURE FONDÉE EN 1830



Atelier de Cointures



Atelier de Prothèse et d'Orthopédie

TÉLÉPHONE CENTRAL 89-01

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

— ADMINISTRATION — MASSON ET C<sup>io</sup>, ÉDITEURS 120, bouleyard Saint-Germain

PARIS (VI\*)

ABONNEMENTS:
Paris et Départements . 40 fr.
Union postaie . . . 45 fr.
Les abonnements partent
du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERSONNE
Professour
de olinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dleu,
Membre de l'Académie de médecia

å l'Hôtel-Diou,
Membre de l'Academie de médeciae

E. BONNAIRE
Professour agrégé,
Accoucheur et Professour en chef

J.-L. FAURE Professour agrégé, Chirurgieu de l'hôpital Cochir

DIRECTION SCIENTIFIQUE -M. LETULLE

> dédecin de l'hèpital Beacicau nbre de l'Académie de médec

F. WIDAL
Professear de olinique médicale
à l'hôpital Coohin,
Membre de l'Académie de médecin

que médicale de l'hôpétal Saint-Antoine, e de médecine. Membre de l'Académie de méde F. JAYLE.
Chef de clia. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

H. ROGER Doyon de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dieu, embre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

RÉDACTION — SECRÉTAIRES P. DESFOSSES

J. DUMONT

dressertout co qui concerne la Rédaction
à "Presse Médicale"
120, boulevard Saint-Germain (6\*)
(Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

Articles originaux

PLISSON, L. RAMOND et J. PERNET. — Etude sur les plaies à streptocoques, p. 393. EURENPREIS. — De la réunion primitive, p. 395.

Sociétés de Paris

Société de Chirurgie, p. 398.
Société Médicale des Hôpitaux, p. 398.
Société de Biologie, p. 399.
Académie de Médecine, p. 400.

PARIS TON

Supplément : F. Helme. — Petit Bulletin.

Les Médecins aux Armées.
Facultés de Province.
Nouvelles.

RENSHIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

# PHOSOTE injectable

Phoephate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement accimilable.

fixe et complètement accimilable.

Littérat.ot Echanters: Produits LAMBIOTTE Free, à Prémery (Niette).

# PULMOSERUM

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES

15, Rue de Rome, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rus Aubriot, PARIS.

XXVI. Annáe. - N. 43. 1er Août 1918.

#### PETIT BULLETIN

Un dernier mot pour nos jeunes étudiants ou médecins mobilisés.

Je commence à être confus de la confiance toute filiale que me montrent nos camarades, les auxis, sous-aides et aides-majors qui peinent aux armées, et j'en suis vaguement inquiet aussi, mes études classiques m'ayant appris que la Roche Tarpéienne est tout près du Capitole. Dans la fraîche candeur de leur âme toute neuve, mes correspondants me prêtent une autorité que vraiment je n'ai jamais possédée ni ne posséderai probablement jamais. Les uns m'éerivent au sujet de leurs examens, les autres à propos de leurs études, tous se préoccupent de l'avancement et tous ont l'air de croire que mon intervention « toute-puissante » (?!) va suffire à remettre à flot leurs petites barques enlisées. Ah! mon Dieu, que nous sommes loin de compte! Je ne suis rien, mes pauvres amis, rien qu'un vicil homme qui dit tout ce qu'il pense, avec le plus de modération possible. Nos grands chefs me recoivent avec beaucoup d'aménité et ils me montrent, chaque fois que je leur en fournis l'occasion, une bienveillance attentive dont je reste fort ému et recon-

**ÆTHONE** 

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

CULTURE LIQUIDE \_ CULTURE SECHE

Laboratoires FOURNIER Frères

26, Boulevard de l'Hôpital - PARIS

Coqueluche

naissant. A part cela, je n'ai aucune place dans les Conseils. Il y a bien le Comité consultatif du S. S., mais nul ne songea jamais à m'y entendre. Je n'ai pour moi que ma plume et aucun bouton de cristal. Je recommande donc à mes jeunes gens de ne pastrop faire fonds sur moi et de s'adresser plutôt à leurs maitres qui, eux, font partie de toutes les Commissions on, après discussion, on diabore les décisions utiles.

En résumé, je rencontre partout beaucoup de bonne volonét. Le confrère qui dirige nos destins a grande envie de bien faire, mais que puis-je tenter auprès de lui, sinon de l'informer ou d'attirer son attention sur des faits généraux, sans l'égarer dans le détail, où il n'a guère le temps de me suivre à cette heure.

Ceci étant établi, je note que maints correspondants se plaignent doucement de la sévérité de leurs juges à des examens récents. Je donne, à titre de spécimen, une des lettres reçues à ce sujet :

Monsieur, étant abonné de La Presse Médicale, j'ai recours à vous et vous explique mon cas.

J'avais 8 inscriptions à la mobilisation; j'ai 37 mois de front dont 22 d'afantserie. Il y a une quinzaine de jours j'ai été convoude à l'examen prévu par le décret du mois de Mai dernier, J'ai été prévenu exactement le 30 Juin que l'examen aurait lieu le 4 Juillet. Or, nous étions à la fin de la bateille et aucune préparation sérieuse a la pu

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore

#### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALRIQUE — ANTIRHUMATISMAL — ANTIROUTTEUX pour unage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peas

DIGITALINE cristallisée.

### PETIT-MIALHE

Granules — Solution — Ampoules.

GALYL

Toux

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliès Plus acetr et mieux tolère que coc et néo-coc (e14)

DOSES FRACTIOI MÉES : 20 centigr. tous les 6 jours (12 à 16 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 16 inject, peur une cure).

LITTERATURE 37 ECHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-le-Garenne (Jeine).

avoir lieu. Le jury a été particulièrement sévère pour les notes et pour les questions et dans l'armée 25 candidats ont été reçus sur 55 présents le jour de l'examen. J'arrive 29° du classement avec 19/40

C'est échoucr près du port et je crains fort quo es résultat ne soit acquis pour longtemps. J'espère copen-dant qu'on ne fera pas attendre une année de plus pour

espérer une nomination qui a déjà assez tardé.

Bref, il m'ost impossible do savoir iei s'il y aura un jour une autre session qui permettra aux ajournés de réparer leur échec. Peut-être pourriez-vous mindiquer quelles sont les intentions de ceux qui veillent à nos intérêts. J'ai donc recours à vous pour cette question et vous serais reconnaissant de me dire si une autre session

Veuillez agréer, etc.

D'autres me disent qu'en certains endroits, l'examen n'a été que de pure formalité, alors que tout à côté on se montra extrêmement sévère. Ne pourrait-on pas, pour essayer - je dis essayer de contenter tout le monde, prévenir les candidats à temps, et, comme cela semble n'avoir pas été falt partout, organiser une autre session d'examens dans un délai assez proche?

Un grand chef de la médecine militaire m'a écrit de son côté : « Je n'ai, me dit-il en terminant, qu'une pensée : Etre utile à ces petits étudiants qui, depnis quatre ans, sont mes enfants de guerre, et être utile aussi à ma profession, que j'ai embrassée pour suivre l'exemple de mon père et de mon grand-père et à laquelle je destine mon fils

Dans un langage très élégant et très mesuré, ce chef, qui m'écrit sur du papier dont l'en-tête évoque un corps célèbre entre tous, émet quelques idées qui valent d'être reproduites. Je ne peux donner sa lettre en entier, mais je suis pleinement de son avis lorsqu'il fait un rapprochement entre l'ouvrier d'usine et nos étudiants. Les ouvriers ne connaissent pas l'alternance, eux : or, si l'Etat a besoin de main-d'œuvre, - ce dont personne ne doute - n'a-t-il pas intérêt aussi à assurer le recrutement du Corps médical pour l'après-guerre i

Notre confrère, qui a la grande expérience du front, ne voit pas sans appréhension l'emploi intempestif que l'on fait de nos jeunes gens.

« Un autre principe, écrit-il, qui me paraît indispen-sable, est de placer les médecins auxiliaires et sous-aides dans les formations sanitaires et non dans les régiments. Le métier de médeein de régiment est le plus délieut de tons, puisque e'est surtout un métier d'expert, principa-lement difficile en guerre on il faut souvent exiger un effort des bommes malgré leur fatigue, leur incapacité relative due à une ancienne blessure, etc. Il faut donc beaucoup de savoir, d'autorité, de doigté. Comment le demander à de tout jeunes étudiants? Je ne saurais trop insister sur ce point, car, lorsque l'aide-major est absent, c'est l'auxiliaire qui le remplace ot bien souvent le contrôle du médecin-chof de service du régiment n'est pas possible comme je viens encore d'en être témoin dans un scetcur tout particulièrement mauvais.

Je donne cette suggestion à cause de la haute autorité de l'homme dont elle émane, mais je dois dire, après enquête, qu'elle paraît plutôt discutable à beaucoup de médecins de régiments. Il ne faut pas oublier que nos jeunes gens, s'ils étaient hier des experts parfois médiocres, pourront être perfectionnés demain. Il ne faut pas oublier non plus le rôle de catalyseur moral joué avec tant de générosité toujours, et de succès souvent, aupres des Poilus. Demandez aux chefs d'armées, tous vous diront combien nos étudiants sont utiles pour combattre le « cafard », et par la parole et par l'exemple; ils y ont d'autant plus de mérite que leur tâche, souvent ingrate, toujours obscure, ne trouve son unique récompense que dans la satisfaction du devoir accompli.

Par ailleurs, le chef dont je parle souhaite que les études médicales des mobilisés reprennent leur cours dans les Facultés; j'ai précisément dit que cela allait être fait. A ce propos, nombre d'amis inconnus me demandent de publier l' « Instruction concernant la eréation, pour la durée de la guerre, de centres d'enseignement du Service de

1 Santé militaire réservés aux étudiants en médecine présents aux armées ».

Je voudrais bien répondre à ce vœu, mais cette divulgation pourrait n'être pas sans inconvénient. Je dois donc me borner à extraire des articles ce qui intéresse particulièrement mon jeune public. Done, voici :

Artiele premier. —Il est créé pour la durée de la guerre deux centres ' d'enseignement du Service de Santé, ré-servés aux étudiants en médecine présents aux armées.... Les deux centres seront ouverts dès que les circonstances

militaires le permettront.

Art. 2. — Le nombre des étudiants est nécessairement abordonné aux besoins en personnel du Service de Santé aux armées

Les désignations sont faites par le général comman-dant en chef, sur la proposition du médecin-chef supérieur du Service de Santé de chaque armée. Le chiffre total des étudiants étant fixé à l'avance

our une série donnée, la répartition des étudiants dans chaque série sera faite en tenant compte :

1º Du temps de présence aux armées;

2º De la scolarité acquise.

Seront donc appelés aux centres d'enseignement les étudiants présents au front dopuis Août 1914, et parmi eux, les étudiants de première année (2º inscription prise), de deuxième et de troisième année jusqu'au 2º examen du 3º doctorat exclusivement.

Les étudiants de 4º année n'ayant plus à passer que les 4º ct 5º doctorats ct la thèse, seront l'objet d'un enseignement différent

Après les étudiants présents aux armées depuis Août 1914 viendront les étudiants appelés avec la classe 1914, puis eeux appelés avec la classe 1915, cnfin 1916, 1917, 1918, etc...., jusqu'à la fin des hostilités. Art. 3. — La durée de la scolarité médicale pour chaque

série est de trois mois.

Dès lors, en principe, quatre séries pourront accomplir leur stage pendant un an. Les séries se succéderont sans interruption, de trois mois en trois mois. La scolarité continuera ainsi sans qu'il puisse être question de vacances pour le personnel enseignant.

Art. 4. — Les étudiants militaires sont régulièrement

inscrits sur les registres des l'acultés de médocine. Ils y prendront, à leurs frais, les inscriptions régulières de

1. La circulaire dit doux centres, mais je erois qu'il y





1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Boltz DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Clouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnime et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude. FLACON GOUTTES : 3'50.

MARIUS FRAISSE, Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI BRATUIT S'ÉCHANTILLONS & MM. los DOCTEURS. 

Téléph. 662-16.

médecine, en conformité avec les statuts de l'Université, Le Service de Santé prend à sa charge les frais relatifs aux travaux pratiques et calculés pour une année d'études médicales

Les étudiants seront répartis, pour les cou pratiques, selon l'année de médecine à laquelle ils appar-tiennent et selon le régime, ancien ou nouveau, des études médicales sous lequel ils sont inscrits.

Le programme des cours, conférences et travaux pratiques, sera établi par les soins de l'Université (Direction de l'Enseignement supérieur....)

Les programmes sont identiques dans la coneeption et dans l'application, ceei pour assurer l'uniformité de l'enseignement.

Art. 5. - Personnel enseignant. Geei n'intéresse que peu nos jeunes gens,

Art. 6. Examens. - Les étudiants stagiaires subiront deux ordres d'examens

1º L'un obligatoire, de fin de scolarité de trois moi consistant en une épreuve orale, portant sur l'enseigne-ment de chirurgie de guerre et de médecine d'armée, fait à tous les étudiants. Cet examen, passé devant un jury militaire (3 membres), a pour objet de permettre au Service de Santé de sanctionner le travail effectué par les étudiants et de baser sur cette épreuve l'appréciation nécessaire à leur avancement militaire et à leurs diverses affectations aux armées.

2º L'autre facultatif, passé devant les jurys normaux des Facultés de médecine, probatoire vis à-vis d'elles, et conforme à l'ordre et aux modalités prescrits par les règlements universitaires. Cette dernière sorte d'examens entrainera, comme en temps de paix, pour les étudiants, la possibilité d'avancer leur scolarité médicale et de

prendre de nouvelles inscriptions. ll appartiendra à l'Université de modifier, s'il y a lieu, Il appartiendra à l'Université de modifier, s'il y a lieu, tel point de l'enseignement médieal ou des réglements institués par elle, de manière que les étudients ne puis-sent trouver dans ectte scolarité de guerre aueun obsiacle à l'avancement de leurs études médicales.

Les articles 7 et 8, Discipline et Administration, sont trop spéciaux pour que j'aic à les reproduire.

Art. 9. Permissions. - Pendant toute la durée des trois mois de scolarité, les étudiants ne pourront bénéficier d'aucune permission de détente.

Ils auront droit aux permissions exceptionnelles pour raison grave ou événement important de Iamille, accordées à tout militaire.

Ils pourront demander, le samedi soir, à partir de 18 heures, une permission de 24 heures pour leur ville de garnison ou les environs immédiats. Muis chaque permissionnaire devra routrer à son centre, le dimanche soir, à 24 houres.

Art. 10. - Dès la fin de leur scolarité de trois mois, les étudiants seront immédiatement remis à la disposition du général commandant en chef et dirirés sur les G. R. des armées, selon une répartition établi opportun par le bureau du personnel au G. Q. G. Art, 11. En cas de nécessités militaires, et sur la de-

mande du général commandant en chef, les étudiants peuvent être appelés, en pleine seolarité, à rejoindre leur corps ou unité.

Je souhaite que mes renseignements et mes extraits trouvent grace devant l'impatience de nos étudiants. Qu'ils saehent bien, surtout, que l'on s'occupe d'eux, que l'on s'intéresse à leur avenir; ne se confond-il pas avec l'avenir întellectuel du pays? Mais qu'ils n'oublient pas non plus qu'en dépit de toute leur bonne volonté, les pouvoirs publies sont obligés de tenir compte des nécessités de la guerre et des exigences inéluctables du haut commandement.

F. HELME.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits au tableau de la Légien d'honneur, pour

Chevalier: Journal official, 20 Julilet 1918

 M. Guyot (Jean), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à une ambulance automobile chirurgicale nº 6; chirurgien remarquable, s'est signalé par son activité, par les nombreuses améliorations qu'il a apportées au traite-

- M. Lardennois (Charles), médecin-major de 2º classe (territorial) à l'Ambulance uutomobile chirurgicale nº 7; au front depuis le début de la campagne, a rendu par son babileté opératoire et son ardente ingéniosité des ser-vices appréciables. vices appréci

- M. Guillain (Georges), médecin-major de 2º classe

(territorial) au centre de neurologie d'anc armée : neurologiste éminent, a organisé aux armées un centre de neuropsychiatrie qui a rendu d'inappréciables services.

— M. Desplas (Marie), médecin aide-major de 1ºº cl.

(réserve), ambulance Symons : chirurgien remarquable, s'est dévoué sans compter dans des circonstances p difficiles

- M. Vielle (Albert), médeciu aide-major de 1ºº classe (réserve) à l'Ambulance 203 ; très bon chirurgien, constamment sur la brêche, a montré le plus beau dévonement en s'offrant spontanément pour transfuser son sang à deux reprises; a procédé lui-même à l'opération en

l'absence de tout chirurgien qualifié.

— M. Houzel (Gaston), médeein uide-major de 1ºº cl. (territorial) à l'hôpital militaire du Vul-de-Grace, gouvernement militaire de Paris : chirurgien de premier ordre, d'un dévouement et d'une activité inlassables, a pratique avec succès les plus graves interventions.

 M. Lemoine (Francisque), médecia aide-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à l'hôpital complémentaire 39, à Orléans, 5º région : chirurgien de grande valeur, très dévoué ; a été victime d'un accident professionnel qui a mis ses jours eu danger et nécessité l'amputution d'un doigt.

M. Pater (Charles), médecin-major de 1re ch (territorial) à l'Ilôtel-Dieu de Château-Thierry, 6º région : chef d'un secteur chirurgical, a créé et organisé un centre de fracture qu'il dirige avec une compétence et dévouement remarquables.

— M. Baumgartner (Albert), médecin-major de 2° cl.

(territoriul) chef de secteur chirurgical, 9 rendu les plus grands services par sa grande valeur chi-rurgicale, son zele inlassable et sou dévouement absolu.

#### FACULTÉS DE PROVINCE

École de médecine et de pharmacie de Clermont-Ferrand. - Les anciens élèves de l'École de Clermont-Ferrand, médecins ou pharmaciens qui ont été l'objet d'une décoration, d'une citation ou d'une distinction honorifique depuis le début de la guerre, sont priés d'en informer le directeur de l'Ecole (envoyer le texte de la citation, l'age et la situation militaire de celui qui en a été l'objet).

Le directeur les prie, en outre, de lui faire connaître les noms de leurs camarades qui sont morts au champ d'honneur ou qui ont succombé à la suite de leurs bles-

#### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes.

.... « Toutes les préparations de Digitale, nées ou à maître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE(!) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » , HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE

# DIGITALINE Cristallisée NATIV

GRANULES ROSES au 1/10 de millier. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie,

GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. SOLUTION au mill AMPOULES nu 1/10° de millier AMPOULES au 1/4 de m

Schm et Litterature : 49, Boulf Port-Royal, Paris

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloïdat électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE : Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'ELECTARGOL a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTARGOL ne se montre jamais muisible vis-à-vis des cellules vivantes. Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microblens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'el.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intravelneuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

" LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1485

# UDISME

Canningyl in St Danneur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS





Extrait complet des Glandes pensiques

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Promière Combination directe et entièrement stable de 17ode avec la Poptom DÉCOUVERTE EN 1886 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme
Vinet pouter touAloss eassent comme un prouner loture elacin
Doses quotidiennes: Cinq à vingt gouttes pour les Estants, dux à cinquante gouttes pour les Adulte
Littérarure et Échantilloss: Laboratoire Galbrun, 8 & 10, Rue du Petit Muse, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médesine de Paris 1900.

M. Galbran met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

## PEPTO-KOLA ROBIN

Médicament aliment à base de Pepto-Glycerophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

# GLYKOLAÏNE

(Kola Glycérophosphatée Granulée)

à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout du la présence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraiche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les glucosides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie aétruits par la dessiceation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraiche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimutanté du Système nerveux, ne turderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un étément réparateur, untrili par excellence, les giyelerophosphates. Telle est la composition de la Glykolaîne granulés

Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAL: TOUTES PHARMACIES

## Insomnie neweuse

des Surmenės des Nėvropathes

Agitation

des Traumatisés des Toxicomanes Dial Ciba

Hypnotique anti-nerveux qui procure un sommeil alme reposant, réparateur

Echantillons: Labozatoizes Ciba O.Rolland Phili 1, place Mozand à LyON

LODOTHERAPIE INTENSIVE

COLLO-IODE DUBOIS

PAS D'IODISME

ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE ADRESSÉE À H. DUBOIS , 7, RUE JADIG - PARIS



Université de Montpeliier. - La chaire de chimie médicale et pharmacie de la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier est déclarée vacante.

Un délai de cinquante jours est accordé aux caudidats pour produire leurs titres

#### KOUVELLES

Nécrologie. — Le médecin-major Jules Labouré d'Amiens), oto-rhino-laryngologiste, vient de mourir d'une grippe foudroyante.

Condoléances au prof. Victor Pauchet (d'Amiens), chirurgien-chef de l'hôpital militaire du Louvre, sen beaufrère et au comte de Butler d'Ormond, interne des hôpitaux de Paris, aide-major aux armées.

Les télégrammes aux médecins. — M. Emmanuel Brousse, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre quelles mesures il compte prendre pour que la censure militaire ne retarde pas iautilement, dans les départements fruntières, les télégrammes des particuliers et notamment ceux adressés par nécessité impérieuse aux docteurs en médecine, connus et patentés, pour and decours or meacene, commis et patences, pour réclamer leur intervention dans les cas graves impliquant une intervention médicale immédiate, des retards inex-plicables dans la transmission des télégrammes aux médecins ayant ou pour censéquence la mort de plusieurs personnes, a reçu la réponse suivante :

« Les présidents des Commissions de contrôle se sont vu récemment rappeler les instructions signalant la nécossité d'acheminer sans délai les télégrammes dent il s'agit. Les inspecteurs régionaux des Commissions de coatrèle ont reçu pour mission de veiller à la stricté

Les certificats pour suppléments de sucre. -M. Raoul Méquillet, député, ayant exposé à M. le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement, que selon les règlements actuels, les malades auxquels leur médecin

Traitement des Maladies

accorde un supplément mensuel de sucre de 250 gr sont tenus de fournir tous les meis un certificat médical légalisé par le commissuire de police, ce qui leur occasionne à la feis une dépense et une grande perte de temps et lui ayant demandé si dans des cas spéciaux (maladies oniques ou maladies qu'on sait devoir durer plusieurs mois) les médeeins ne pe ourraient pas délivrer des certificuts valables pour trois, slx ou douze mois, certifineuts valunies pour trois, six où douze mois, cerurionats qui, una fois légalisés, pourraient servir pendant teute la durée de leur validité, ajoutant que s'il est bon d'empécher les abus, il importe aussi, au moment où le régime des restrictions nécessite de si fréquents déplacements, de ne pas imposer à ceux qui ent besoin de travailler peur assurer leur existence et celle de leur fa-mille, des déplacements qui leur cecasiennent des pertes de salaires, a recu la réponse suivante :

« Dans le but d'éviter de trop fréquents renouvellements, des instructions out été données afin que le certi-ficat médical, nécessaire au malade pour lul permettre de toucher la ration supplémentaire de 250 gr., puisse être délivré, lorsqu'il s'agit de maladie chronique ou de longue durée, pour une période de trois mois, renouvelable de trois mois en trois mois. Il a, de plus, été envisagé qu'afin de réduire la dépense incombant aux malades, le médecin pourrait renouveler le certificat de visite par une simple mention portée sur le certificat initial.'s

Indemnités aux médecins auxiliaires faisant fonctions d'aides-majors. — M. Pacaud, député, ayant exposé à M. le ministre de la Guerre que les decteurs en médecine du service auxiliaire, qui ne peuvent être pro-mus aldes-majors, mais en font les fonctions avec le grade de médecins auxiliaires, bénéficient d'une indemnité complémentaire destinée à leur constituer une sulde égale à celle d'aide-major de 2º classe, et demandant : le pourquei ils n'ont pas vu augmenter le chiffre de cette indemnité en même temps que la solde des offici élevée; 2º pourquoi ils ne sont pas admis à béaéficier de l'Indemnité de charges de famille, a regu la réponse suj-

« 1° Les médecins auxiliaires visés par l'honorable député ont droit, cemme les aide-majors de 2° classe, au rappel de solde depuis Juillet 1917; 2º l'indemnité est allouée à l'intéressé comprend une somme égale à l'Indemnité pour charges de famille attribuée aux offiction ministérielle du 2 Juin 1918. x ofers Instru

### Iodéine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (X5==0,01) TOUX EMPHYSEME PILULES (0,01)

49, Boslevard de Port-Royal, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Banlieue, Paris, tr. bonne clientèle à céder, urgent. - Eerire P. M., no 1520.

#### INSTITUT VACCINAL de TOURS

Tours. - Et 10, rue de Latran, Paris. VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (et deraier en étain vissé, s'ouvrant et se fermant à volenté pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Tuberculoses. Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phosphe-Grécolte De 3 à Seuti. à café.

OUATAPLASME Pansement completed to Dr. LANGLEBERT Phlegmasies Eczème, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : O. PORÉE.

Paris. - L. MARSTHRUE. imprimetr, i. ruo Cassette

et INFECTIONS DIVERSES

Traitement

Rhodium B Colloïdal électrique AMPOULES de 5 cm.

(Académie des Sciences et Société des Hópitaux. LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

> (Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets,

: à STAPHYLOCOQUES : Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications on 4947 ·

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hópilaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

La Flacon do 80 comprimés 4 fr 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

Ingénieur-Constructeur 7, RUE LINNÉ - PARIS - Téléphone : Gob. 28-33

### Appareils de Précision

MÉDECINE

PHYSIOLOGIE .

Appareils pour la mesure de la pression artérielle.

APPAREILS POUR LA

MÉTHODE GRAPHIQUE

Catalogues sur demande.

OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE

du Prof. PACHON (BREVETÉ S. G. D. G.

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre s

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le FLACON (Compte-Goutles): 3 fr. - Rue Abel, 8, Paris;

1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

### REYSSIN

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

VERTIGES

ANÉMIE CÉRÉBRALE **CONVALESCENCES** 

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambul



suivant sa teneur en principes actifs 99, Rue d'Aboukir, PARIS

YSOL

ECHANTILLON GRATUIT & MM. les Médeoins qui en font la demand SOCIÈTE FRANÇAISE DU LYSOL 65, Rue Parmer Her IVRY (S

a de Marrons d'inde.

ROZE

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Oogrique, Thyroidien, Hépatique, Pancréttique, Testiculaire; Mehretique, Surénai, Thymique, Mypophysaire, OPE 1833 (25, 434, 43, 1846 do l'Occes, 1948). — Charact Base (29-67

A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, PARIS OUELUCHE SULFOLEINE

Coeffee So (A:H-) 4 012 .. SPÉCIFIQUE HON TOTIQUE - 2 1 5 cmil. 4 cmil. 4 cmil. acute a michi 100 - 6. 3. A.b. cl., Pàris

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

Syn. ; Bromdiéthylacétylurée = Adaline française

**VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE** 



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre) ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

DA

CATABRHES & BRONCHITES CHRONIQUES. - Q Ban AND PAR

ELIXIR GABAIL Valéro-Bromuré Gout et vdeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,25 centig, de Bromuré par cuillerée à soupe.

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur demande, Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapude, PARIS

OXYGENATEUR de PRÉCISION

DU D' BAYEUX Employé journellement à l'Hôpital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SECURITE

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 161.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénienz-Constructeur 25, Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

COLLOBIASES DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOTDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE & ECHANGILLON'S LIBBORATOIRES DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

OPOTHÉRAPIE VIGIER

12. Bouley, Bonne-Konvella PARIS

CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

Capsules Corps thyroide

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 20, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

·OPOTHERAPIE

DESSIGNATION RAPIDE VERS D?

NI AUTOLYSE NI CHALEUR

DANS LE VIDE PILULES

CACHETS PAOLIFTS COMPRIMÉS GASTRIOUE, ENTERIOUE. HÉPATIQUE: PANCRÉATIQUE. ORCHITIQUE, OVARIEN, HYPOPHYSAIRETHYROÏDIEN

2 à 8 par jour RÉNAL, SURRENAL, etc 000000

DEPOT: Pharmacie DEBRUERES, 26, Rue du Four 26, PARIS



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le Figadol, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6, Rue d'Abbeville, 6, PARIS

5 TYPES

Globules Fumouze Iodurés

FLACON: 5 frs. IODURE de POTASSIUM.. (0 gr. 25)

IODURE de POTASSIUM.. (0 gr. 10)

IODURE de SODIUM.... (0 gr. 25) IODURE de SODIUM.... (0 gr. 10)

ANTIASTHMATIQUES (KI=0 gr. 20)

GLOBULES

Tolérance Parfaite D'EFFICACITÉ

olubles dans l'Estomac. -- Graduellement solubles dans l'Intestin grêle

4 TYPES Globules Fumouze Iodure Ha

FLACON: 5 frs.

PROTOIODURE Hg...... (0 gr. 05) PROTOIODURE Hg. Thébatque, (0.05-0.005)

BHODURE Hg . . . . . . . . (0.01) BIIODURE IODURÉ | Biiodure Hg. (0.005)

GLOBULE

Téléphone Arch.

PRESCRIRE : GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament) (Demander la Nomanciature complète des 120 sortes de Globules Fumouxe, avec doses et indic ÉTABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris.

L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique

PNEUMON **BRONCHO-PNEUMONIE** 

CONGESTION PULMONAIRE, ÉRYSIPÈLE

MYCOSES GRIPPE:

Adresse télégraphique ODVIEL-PARIS

L'IODÉOL N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE

Iode Colloïdal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) oue Collocal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Hullet), Pur et Stable (Suspe

PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie

ÉVITE toute complication

E. VIEL & C'

2, rue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARIS

POSOLOGIE FORMES

1º AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent. cube pour injection intra-muscul, indolores (une ou deux par jour). CAPSULES : six à huit par jour.

LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 40 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

LA

### MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

F. WIDAL

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . . 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C". ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI+)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . 15 fr. Des abonnements partent du commencement da chaque mois.

DIRECTION SCIENTIFICUE

F. DE LAPERSONNE de clinique ophtalmelogique à l'Hôtei-Dien, Mombre de l'Académie de médecine. E. BONNAIRE

rrotesseur agrégé, leur et Prefessenr en chef de la Maternité. Protessenr de clinique à l'hépital Coch Membre de l'Académie de

J.-L. FAURE Professent agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cechin

M. LETULLE
Professour à la Faculté,
Médecin de l'hôpital Bencicaut,
Membre de l'Académie de médecine.

H. ROGER
Deyen de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Ilôtel-Dien,
Membre de l'Académie de médecine. M. LERMOYEZ

nique médicale Medecin Cochin, de l'hôpital Saint-Antoine, nie de médecine. Membre de l'Académie de médecine. F. JAYLE

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Birection.

- BEDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES J. DUMONT

Adresser tout ce qui concerne la Rédaction à " Presse Médicale 120, beulevard Saint Germain (6\*) , (Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

A. Jousset. - La sérothérapie à doses massives et le mythe de l'anaphylaxie, p. 401.

A. List. — Les commotions " retardées " par explo-

PRILOT. — Les commouns retaines par siou d'obus, p. 403.

Prilot. — Nouveau mode d'anesthésic générale à l'aide d'un appareil et d'un mélange mixte nou-

veaux, p. 405. . Систво. — La résectiou de la hauche pour arthrite secondaire dans les plaies de guerre, p. 406.

Mouvement médical :

L. Binet. — L'actiou de l'adrénaline sur le tube gastro-intestinal, p. 407. Chirurgie pratique :

DUVERGER. - L'anesthésie locale eu chirurgie orbitooculaire, p. 408. ST OF LEED Sociétés de Paris :

PARIS

Société de Chirurgis, p. 410. Académie des Sciences, p. 412.

#### Analyses, p. 412. Supplément :

A. SATRE. - L'euseignement de la chirurgie à Pont-à-Mousson au xviii<sup>6</sup> siècle. Lugrain. — La rétention forcée des buveurs d'ha-

bitude. Bonnette, - Variétés. - La vie en Allemagne. LIVRES NOUVEAUX.

BIRLIOGRAPHIE. Sociatés Militaires : Réunion médico-chirurgicale de la XIIIº région.

LES MEDECINS AUX ARMÉES. NOUVELLES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces.

GOUTTES: VI à XX gouttes par jour.
AMPOULES: 1 cc. par jour ou tous les deux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi, PARIS

DIGITALINE cristallisée

### PETIT-MIALHE

Granules - Solution - Ampoules.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVI ANNÉE. - Nº 44. 5 AOUT 1918

#### L'ENSEIGNEMENT DE LA CHIRURGIE A PONT-A-MOUSSON

AU XVIII" SIÈCLE

Par le Dr A. SATRE (de Grenoble). Membre de la Société d'Histoire de la Médecine.

Dans le vieux manoir lorrain où j'ai installé, il y a quelques mois, les services de mon ambulance, j'ai déniché, au fond d'un placard poussièreux, de curicux documents relatifs à notre art.

J'extrais des « Arrest choisis de la Cour sonceraine de Lorraine et Barrois », ouvrage imprimé à Nancy, en 1722, par Jean-Baptiste Cusson, libraire de S. A. R., l'intéressante décision que voici de monseigneur le Duc de Lorraine :

Edit de Son Altesse Royale, portant création d'une Chaire de Professeur en Chirurgie en l'Université du Pont-à-Mousson; servant aussi de règlement pour les Communautés et Maîtrises des Chirurgiens, Du 18 Février 1707.

LÉOPOLD par la grâce de Dieu, Duc de Lorraine et de Bar, Roy de Jérusalem, Marchis, Duc de Calabre et de Gueldres, Marquis de Pont-à-Mousson et de Nommény, Comte de Provence, Vaudémart, Blamont, Zurphen, Savverden, Salm, Falkestein, etc. A tous présens et à venir, Salut.

DIGITALINE OF STREET

### NATIVELLE

Granules - Solution - Amnoules

#### ENDOCRISINES FOURNIER

THYROÏDE\_OVAIRE\_FOIE etc. etc.

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hopital ... PARIS

L'attention particulière que nous donnons à la conservation et réparation de la santé de nos Peuples, nous ayant fait renseigner que les abus et désordres qui s'y commettent journellement, viennenten partie du défaut d'étude et de capacité de cenx qui exercent la Chirurgie; Nous avons estimé ne pouvoir y apporter un remède plus efficace qu'en établissant, dans la Faculté de Médecine de notre Université de Pont-à-Mousson, une Chaire destinée à un Professeur, qui, y enseignant la Chirurgie, élève dans cet art des snjets qui puisseut servir d'autant plus utilement le public, que, joignant une bonne pratique à une parfaite théorie, ils se rendraient plus surs et plus certains dans leurs différentes opérations.

Nous à ces causes, et autres bonnes considérations à ce, nous nommons, our notre très cher et féal Conseiller d'Etat, premier médecin, le Sieur Alliot, en son rapport, l'affaire mise en délibération dans notre Conseil, et de l'avis des gens d'iceluy, avons par ces présentes, de notre certaine science, pleine puissance et autorité souveraine, créé et érigé, créons et érigeons une Chaire de Professeur en Chirurgie en la Faculté de Médecine de notre Université de Pont-à-Mousson, à laquelle nous nous réservons de nommer incessamment, et toutes fois et quand vacance écherra (de l'avis de Notre Premier Médecin) une personne qui ait les qualitéz requises, et les talens nécessaires pour en faire dignement les fonctions ; et, en con-

Succèdané du Salicylate de Méthyle, inodore.

#### RHESAL VICARIO (nomes)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX

pour usage externe

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau.

HÉMORROIDES

VARICES

### ESCULEOL

Gouttes concentrées de Marrons d'Inde

15 gouttes 2 fois par jour entre les repas. A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, Paris,

Antisyphilitique très puissant



Plus actif et mieux toléré que 608 et née-608 (914) DOSES FRACTIOI NEES : 20 centigr. tons les 4 jours (12 4 11 injections pour uns cure). DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tons les 6 ou 8 jours (8 + 12 inject, peur uns cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLORS : Laboratoires NALINE, à Villoneuve-le-Garenne Sainel



sèquence, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plait:

1. Que le Professeur en Chirurgie par nous nome, ait et jouisse des mêmes droits, privilèges, franchiseis et préséances dont les autres Professeurs de Médecine en notre dite Université, jouissent ou doivent jouir de droit, sans qu'il puisse néammoins pour ce avoir droit d'assisteraux examens des Candidats en Médecine, de présider à leurs thèses, ny de participer à aucuns énolutens et droits utiles, dus ausdits Professeurs en Médecine, nous réservant de régler au premier Professeur par nous nommé à ladite Chaire, tels agges et appointemens que nous jugerons à propos, sans qu'ils puissent être tirez à conséquence pour d'autres.

11 Hera tonu de se faire graduer en la Faculté de Médechie, pour qu'il puisse être réputé de Corps d'icelle, et y avoir rang et séance du jour de con installation; porter de même que les autres Professeurs, la Hobbe et Epomyde rouges et Chappe herminée és jours de Cérémonie, et jouir des mêmes droits honoritiques, exemptions et prides mêmes droits de la contraction de la cont

III. Il sera en cette qualité subordonné au Doyen de ladite l'aculté de Médecine, et même au Recteur de l'Université, en ce qui concerne la Police générale d'icelle.

IV. Ledit Professeur sera tenn et obligé de faire une Leçon en langue française d'une heure et demie tons les jours, à l'heure qui conviendra aux autres Professeurs de Mèdecine, et que le Doyon de ladite Faculté lui prescrira.

Doyen de ladite Faculté lui prescrira.

V. Dans ses leçons, il traitera de toutes les parties de la Chirurgie, comme des playes, ulcères, tumeurs, fractuers, lavations, etc., des banderes, et des médicamens chirurgicaux; fera deux démonstrations et dissections anatomiques tous les aus, et un cours des opérations de Chirurgie, sur des sujets qui luy seront fournis par les Juges de Pont-Mousson, Nancy on autres lieux,

PRODUIT FRANÇAIS

01-10

sa réquisition; et, pour faire les préparations à l'effet des démonstrations, dissections et opérations que dessus, ledit Professeur sera tenu d'avoir

à luy une personne qui en ait la capacité.
VI. Déclarons communs pour les étudians en
Chirurgie les Règlemens établis pour les inseriptions et nominations des Reoliers de droit et de
Médecine, par notre Edit de 1699, sans qu'ils
solient néanmoins tenus de payer autres droits
que celuy de six gros au greffier de la l'aculté de
Médecine par chaque trimestre, pour raison desdites Inscriptions.

VII. Nul ne pourra dorénavant être reçu à exercer la Chirurgle dans les lieux de nos États où il y a Communauté de Chirurglens établis, dans les Villes où il y a Bailliage on Siège Baillager, ny être nonme Chirurglen Juré aux paports dans les Chiefs-Lieux de chaeune de nos Prévotex, qu'il ne justifie paire eretifieat en honne forme dudit Professeur, comme il aura étudié un an sous luy, et assiste dax démonstrations et opérations que ledit Professeur est tenu de faire pendant le cours d'iceluy; et sera payé audit Professeur vingt-tuinf rames Barrois par chaque certifieat et un franc au gretifier de la Faculté de Mèdecine, pour l'expédition d'iceluy.

VIII. Ceux des aspirans qui, ayant étudie sous ledit Professeur et obtenu de lui Certificat en forme d'une année d'Etudes, voudront s'établir dans une ville oit il y auer Communautie et Maltrise de Chirurgiens, seronttenus de faire apprentissage sous un Mattre d'Icelle, pour y mettre en pratique ce qu'ils auront appris de théorie sous ledit l'Professeur, dont le Certificat d'Etude d'un an équivaudra seulement à une année d'apprentissage; lesdits aspirans étant au surplus tenus de se conformer aux Chartres accordées auxélies Communautés et Mattrises de Chirurgiens, et aux usages par elles observez.

IX. Ét à l'égard des aspirans en Chirurgie, qui voudront à l'avenir se faire recevoir à l'exercer dans les Villes de nos Etats où il y a Bailliage ou Siège Bailliager, ils seront tenus de se présenter aux Communautés des Chirurgiens du Département; d'y justifier par leurs Certificats, d'une année d'Etude sous ledit Professeur en Chirurgie; d'une année d'exprentissage sous un bon maître; d'une année d'exprentissage sous un bon maître; de deux années au moins de service dans les Hopitaux, ou chez d'autres Maîtres Chirurgies; et de subir trois examens de Chirurgie, a choix des Maîtres de ladite Communauté; ensuite desquels lesdits Maîtres leur délivreront lettres de Chirurgie, pour lesquelles, ainsi que pour l'esdits Examens, il sera payé par chaque aspirant recqu, vingt cun francs la Erois auxilia Maîtres, sept francs à la Bourse commune, et sept francs pour l'expédition d'icelles.

X. Les aspirans en Chirurgie qui, a 'ayant point d'udié sous ledit Professeur, justifieront avoir lati leur appreniissage chez quelques bons Maitres, seront obligés de se présenter au Professeur, estibir par devant luy, en présence d'un Médecin et d'un Maitre Chirurgien du lieu, un seul exannen, sur telles parties de la Chirurgie qu'ils jugeront à propos; anquel exanen ayant été satisfait, il en sera délivré certifient par ledit Professeur, pour lequel il sera payé vingt-cinq francs Barrois, partageables curre les examinateurs, et un franc pour l'expédieur.

Xì. L'aspirant présontera aux Mattres Chiurgiens, à la Communauté después il voudra se faire recevoir, le certificat qui luy aura été donné de l'examen par lay subi, et se conformera pour le surplus au Chartres, Statuts et Réglemens accordez à ladite Communauté, et aux usages recups par elle.

XII. Si quelque Maître Chirurgien reçus ès licux oii il ya Corps de Maîtrise en Chirurgie, établi, reconnu et approuvé, voulati s'établir en aucuus licux de nos Etats, où il ya Communauté de Chirurgiens, il sera tenu de se faire immatriculer dans le Registre de la Faculté de Médecine,



DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS

NETECONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE C'est la

Todogenol

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PEPIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine)

Posol.Og18
Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour.
Adultes: 40 Gouttes parjour a deux fois dans un peu d'éau et aux repas.
Syphilis: 100 à 120 Gouttes parjour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_\_\_

PRODUIT FRANCAIS

ol-10

G.PÉPIN Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales. (Th. de Doct. de l'Univ. de Paris \_ Déc. 1910.)



en rapporter certificat signé dudit Professeur en Chirurgle, et contresigné du greffler en ladite Paculté, pour raison duquel il payera sept francs au Professeur, et un franc au greffier; lequel certificat il présentera aux Maîtres de ladlte Communauté, et se conformera de plus aux Chartres et Statuts d'Icelle, pour y être aggrégé.

XIII. Notre Premier Chirurgien, à qui nous destinions la Chaire en Chirurgie cy-devant créée, ne pouvant plus en faire les fonctions près de notre Personne, et ne désirant point le remplacer, Nous avons par ces Présentes éteint et supprimé, éteignons et supprimons ledit Etat et Office de notre Premier Chirurgien; et, en conséquence, falsons défenses aux Chlrurgiens Lleutenans de notre cy-devant dit l'remier Chirurgien, d'en prendre la qualité, ny d'en falre aucunc autre fonction que celle de Chirurgiens Jurez aux rapports, dans l'étendue qui sera cy-après réglée.

XIV. Dans les villes où il y a Communauté de Chirurglens établie, les Maîtres d'icelle pourront, après le décès des Chirurgiens Jurez aux Rapports, établis par notre ey-devant Premier Chirurgien choisir un d'entre eux, pour en faire les fonctions, tant dans ladite ville, que dans les lieux en dépendance à deux lieues à la ronde sculement.

XV. Voulons que les Chirurgiens Jurez aux Rapports, ainsi établis, soient, à l'exclusion de tous autres Chlrurgiens, nécessaires pour faire les Rapports qui se trouveront à faire dans chaque Chef-Lleu des Prévotez et Offices auxquelles ils auront été nommez, et dans tous les lieux dépendans desdites Prévotez et Offices qui se trouveront à deux lieues à la ronde dudit Chef-Lieu; au delà de laquelle distance nous permettons aux Juges d'en commettre d'autres, le cas échéant.

XVI. Permettons, pour la facilité et commodité de nos peuples, à ceux qui ont été ci-devant recus à exercer la Chirurgie par notre ci-devant l're-mier Chirurgien, ou ses lieutenans, d'en continuer tion néanmoins des Chirurgiens Jurez aux Rapports, auxquels nous enjoignons très expressèment de tenir la main à ce que la Chirurgie s'exerce dans l'étendue des Prévotez et Offices de leur résidence, avec le plus de règle, méthode et prompt soulagement de nos Sujets que faire se pourra.

XVII. Défendons à tous Chirurgiens reçus par notre ey-devant Premier Chirurgien, ou ses licutenans, et qui ne sont point Maîtres de faire aucune opération de conséquence, comme trépan, amputation, etc., sans le secours et assistance d'un Mattre Chirurgien.

XVIII. Et désirant donner lieu aux Communautez des Chirurgiens établies dans nos Etats de fleurir; Nous avons confirmé et confirmons par ces Présentes, les Chartres, Statuts, Règlemens et Usages qui leur ont été accordez, et qu'elles ont reçues, ensemble tous Edits, Déclarations, Ordonnances et Règlemens faits et donnés par rapport à la Chirurgie, en ce qui ne se trouvera contraire aux Présentes, que nous voulons sortir leur plein et entier effet.

#### LA RÉTENTION FORCÉE DES BUVEURS D'HABITUDE

Le développement exceptionnel de l'alcoolisme depuls le début de la guerre a provoqué une réclle levée de boucliers et l'ou a vu nombre de gens sortir soit de leur torpeur, soit de leur classique indifférence en cette matière. Ce n'est pas à dire qu'il faille se falre beaucoup d'illusions sur la portée des mesures édictées icl et là soit par les autorités civiles, soit par les militaires. Elles ont été surtout un geste, disons des actes

On sait que le 1er Octobre dernier, les Chambres ont voté une nouvelle loi aggravant la vétuste loi sur l'ivresse publique. L'aggravation n'est pas méchante, il faut bien le dire; mais elle a tout au moins permis de placer le problème sur un terrain trop peu connu chez nous. Nous devons à notre distingué confrère le D' Maunoury, député de l'Eure-et-Loir, d'avoir tout récemment saisi la Commission d'hygiène d'un projet d'amendement à la loi récemment votée, permettant enfin la rétention forcée des buyeurs d'habitude, et il a bien voulu, à ce propos, me demander quelques avis. Les lecteurs de La Presse médicale ne peuvent ignorer cette importante actualité, d'autant moins que chacun de nous peut, dans la circonstance, donner un effort capable de seconder l'initiative de notre confrère et de la faire aboutir dans un très

L'opinion publique se plaint non sans raison que la protection contre les ivrognes soit trop illusoire. Des doléances de même ordre ont été cent fois émises tant par les médecins que par les juges et leurs postulats peuvent s'énoncer ainei -

Le médecin déclare au nom de l'expérience et de l'analyse psychologique que l'ivrognerie invétérée cesse d'être un simple délit : elle est un état pathologique. Une sanction penale devient non sculement illogique, mais inefficiente.

Le juge déclare à son tour que les sanctions sont vaines, encore qu'une police quelque peu diligente les réclame. Et, en tout état de cause, les sanctions sont-elles paralysées, et par suite la repression, par le fait même que l'ivrognerie récidivante est un état morbide. Dans la pratique la justice est acculée à une impasse : punir un malade ou exonérer un être dangereux. Et la situation se complique encore lorsque le buveur devient délinquant ou criminel. Un redoutable problème médico-lègal se pose dont la solution est impossible dans l'état actuel de notre législation.



Un buveur commet-il un crime sous l'empire de l'alcool, le juge demande à un expert de déterminer sa responsabilité. Pourquo? C'est parce qu'il est frappé lui-même de ce fait que cet ivrogen en esaurait être assimilé à un homme normal. Le médecin, de son côté, qui veut se renfermer exclusivement dans sa fonction de médecin et qui se refuse à toute conclusion tendant à prendre les apparences d'un jugement, ne peut se dispenser de déclarer en son âme et conscience qu'un ivrogne est un inconscient. Le juge alors est en présence d'un dilemme inextricable set en présence d'un dilemme inextricable.

1º En conformité avec l'opinion du praticien, il acquitte, mais il rend à la liberté un criminel qui recommencera demain;

2° Ou bien si, soucieux malgré tout de protéger la société, il punit, il n'ignore pas en son ame et conscience que son jugement, frappant un inconscient, est inique.

Il n'y a pas de problème plus fréquent ni plus redoutable que celui-là devant les tribunaux; il n'y en a pas non plus de plus pressant à l'houre actuelle devant les conseils de guerre, tant au front qu'à l'arrière.

Le législateur, ému par les dangers de l'alcoolisme depuis le début de cette guerre, a pris l'henreuse initative de rajeunir la loi sur l'ivresse publique et de l'aggraver. Mais il est clair qu'elle est encore bien an-dessous des besoins et notamment qu'elle n'a pas envisagé les deux facteurs : médical et judiciaire, soulignés plus haut.

Des considérations du même ordre ont depuis longtenys inspiré à l'étranger une praique ingénnieuse qui réunit en un seul bloc l'effort direapentique et l'effort répressif. Elle consiste à infliger, au titre d'une sanction pénale, au buveun invorrigible, une rétention forcée, de caractère médical, pendant laquelle l'intéressé est naturellement mis hors d'état de muire. Ainsi set rouver combinés le postulat scientifique, qui exige qu'un intirme bénéficie des progrès de la science, et le postulat social qui prescrit avant tout la défense de la société.

L'étranger (Amérique, Angleterre, Suisse, Scandinavie, Allemagne, etc.) a utilisé à cet effet l'expérience de sociétés anti-alcooliques spécialisées; elles possèdent en effet les éléments vraiment apres à cette sort d'apostolat social qui est à la base du redressement des infirmes. Celles-ci ont alors ouvert de leur pleine initiative, pro-tégée par l'Etat et réglementée par lui, des établissements de cure où les buveurs subissent leur rétemion.

En France l'initiative privée a fait quelques tentatives dans ce sens; elles étaient vouées à l'insuccès à cause même de l'insuffisance de notre législation.

L'étranger a utilisé en outre les institutions publiques d'assistance et créé même des institutions spéciales telles que: asiles d'Etat, quartiers d'hospice, et, en particulier, asiles d'allénés dont une partie s'organisait en vue de sa fin nouvelle.

lei encore la France fit une tentative. A l'asile de Ville-Evrard, le département de la Seine ouvrit, il y a vingt-cinq ans, une section spéciale pour la cure et la surveillance des alcooliques que j'ai dirigée pendant vingt ans et où j'ai recueilli sur cette matière une importante expèrience. Or, il résulte de la lecture de mes rapports annuels que l'institution n'a pas rendu ce que l'on en attendait et qu'elle sera à jamais rrappée d'incapacité tant que la loi ne viendra pas à son'secours pour rendre la rétention efficiente.

Et en quoi consiste la lacune qu'il s'agit de combler chez mous comme elle l'a été ailleurs? Il s'agit uniquement de transformer l'internement pur et simple en une rétention légale à la disposition du juge. Par cette procédure il n'appartient plus à l'Administration seule, sur le vu des conclusions du médecin traitant, d'élargir un alcoolique dès qu'ont disparu les troubles cérébraux qui ont conditionné l'internement. Il appartient au juge de prononcer l'élargissement quand il lui est apparu que la tentative de réforme a pu produire ses effets.

Il advient souvent, dans le temps présent, que les juges mettent un buveur, délinquant ou non, à la disposition de l'Administration préfectorale qui, à sa guise, interne ou n'interne pas. Mais il advient aussi que, l'internement prononcé, l'al-coolique remis en liberté au bout de quelques jours ou de quelques semaines recommence bientôt ses attentats. Et ce n'est pas une solution évidemment de réinterner à chaque nouvel attentat, si bien qu'on a vu certains buveurs compter jusqu'à une centaine d'internements dans l'espace de quinze à vingt ans.

Si l'on examine la loi sur l'ivresse, même excellemment aggravée le 1<sup>se</sup> Octobre dernier, on constate que la lacune signalée tout à l'heure subsiste. Èt il est facile de constater en outre que les aggravations prescrites visant les récidives multipliées ne sauraient avoir aucune portée pratique.

L'article 2, dernier paragraphe, de cette loi, rescrit en effet que « quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse depuis moins d'un an, s'est de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu'au double », c'est-à-dire à un mois d'emprisonnement et 300 francs d'amende. C'est une pénalité qui laissera bien froids les buveurs endurcis dont le propre est justement d'avoir perdu le sens moral. La prison, où ils se réfugient très volontiers quand ils n'ont plus le sou, ira bien souvent au-devant de leurs désirs; elle n'a pas en outre ce qu'il faut pour le redressement moral. Enfin, on éprouve le sentiment très net que plus les récidives se multiplient, plus les pénalités font fausse route, parce que, moralement parlant, les



1913. - Gand : Médaille d'Or

### NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.

<del>- 101 -</del>

### FREYSSINGE

Tonique non excitant

1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE GÉRÉBRALE GONVALESCENCES

Echantillons et Prix spécieux pour les Hôpitaux et Ambulences.

récidivistes peuvent en tirer de moins en moins

C'est en ce point précis que git la lacune. A l'exemple de législations étrangères, elle pout être comblée par un dispositif qui complète la rétention par la cure; qui donné à cette rétention une durée suffisante pour permettre cette cure; et qui enfin confère au juge une autorité ainsi qu'une responsabilité qu'il n'a pas ençore aujourd'uit

Le paragraphe en question doit être modifié comme il suit :

- a Quiconque, ayant été condamné en police corretionnelle pour ivresse depuis moins d'un an, é est a nouveau rendu coupable du même délit sera condamné à une année de rétention thérapeutique dans m asile de traitement consacré à la cure de buveurs d'habitude (asile privé agréé, quartier d'asile d'allénée ou d'hospice socialement anémagés à cet effet).
- « La rétention pourra cesser cependant sur ordonnance du même tribunal qui aura prononcé la rétention si le médecin traitant déclare que la guérison a
- « Eu cas de nouvelle récidive la rétention ue sera pas moindre d'une année et n'excédera pas deux ans. »

On voit l'économie morale que l'on peut retire de l'intervention du même juge à l'entrée et à la sortie de l'établissement, c'est-à-dire au début et à la fin de la cure : ce magistrat est amené à s'intéresser à son sujet et à ne prononcer qu'en réelle connaissance de cause un élargissement qui pourrait être contre-indiqué par les révélations du dossier.

Mais ce paragraphe ne produirait pas encore tout son effet s'il ne visait pas 'précisément les véritables espèces qui sont chaque jour source de difficultés et de dangers publics, c'est-à-dire les cas de buveurs délinquants ou criminels, les cas où le délit ainsi que le crime n'ont été qu'une fonction des labitudes de boisson.

nction des habitudes de boisson. L'atténuation des peines (l'aggravation même ; dans le code militaire) n'est pas une solution; c'est une erreur. Le cas le plus commun est celui de vieux buveurs, réputés tels, devenus pour les leurs une véritable calamité, qui sont dénoucés par l'opinion publique, connus de tous, de la police y compris, et contre lesquels on est aujour-d'hui littéralement paralysés; c'est à ce point qu'on en arrive à souhaiter qu'ils commettent un reime pour avoir le droit de les retirer de la circulation. Ce procédé auquel on en est réduit, est vraiment indigne d'un législateur prévoyant. Et il apparaît que le juge doit pouvoir se saisir de pareils infirmes des que la première occasion se présente, et les réduire à l'impuissance. Telle sera la raison d'être du paragraphe suivant dont j'ai proposé l'adjonction aux précédents.

Est assimilé aux baveurs d'habitude visés au paragraphe pérédent tout buveur accidentel qui aurait subi quelque poursuite ou quelque condamation du fait de son ivrogené ou qui aurait, pour cause de désordre mental engendré par l'alecollisme, bénéficié d'une ordoname de non-lleu. Le tribunal posid'une ordoname de non-lleu. Le tribunal pour décider que tout ou partie de la peine se conlondra avec la rétention thérapuettique.

Ainsi se trouverait complétée la loi sur l'ivresse; ainsi aurait-elle quelque chance de rendre de vrais services en résolvant l'un des plus fréquents problèmes médico-judiciaires.

Il n'est qu'une objection qu'on pourrait soulever dès l'abord, à savoir l'inexistence des lioux de rétention auxquels il est fait allusion. L'objection est loin d'ètre dirimante. Ces lieux existeront des que la loi en aura consacré la nécessité. Il appartient au législateur d'indiquer la voie dans laquelle doivent s'engager certaines réformes de

Le législateur de 1838 n'a-t-il point légiféré beaucoup plus gravement en ce qui concerne l'internement des aliénés, en un temps où les asiles n'existaient guère? C'est à telle enseigne que la loi de 1838 preserit elle-même par son premier article qu'à dater de la promulgation de la loi, tous les départements devront ouvrir de établissements, pour la cure des aliénés.

Le législateur de 1948 prescrira de même que les initiatives, publique et privée combinées, de vront dorénavant assurer la rétention des buveurd'habitude dans des établissements répondant au postulats de l'expérience.

D' LEGRAIN, Médecin-chef de l'asile de Villejuif

#### VARIÉTÉS

#### LA VIE EN ALLEMAGNE

La paix « du pain », faite avec l'Ukraine, n't pas produit les résultats heureux que les Allemands en attendaient. La Rada n'est pas asser puissante pour faire exécuter le traité qu'elle a signé.

Les difficultés alimentaires sont donc toujours graudes : aussi les municipalités des villes cherchent-elles à envoyer les enfants à la campagne, mais les paysans refusent de les prendre.

Le Berliner Tageblatt demande que les bêtes du lardin zoologique soient tuées: « Ce n'est pas quand on manque de pain, qu'on va en porter aux singes ».

Le prix de la viande de cheval qui, en temps de paix, était de 50 pf. la livre, est actuellement de 3 marks 50.

En temps de paix aussi, les Allemands faisaient une consommation déjà fort appréciable de viande de chien. En Saxe, elle codtait alors 45 pt. la livre. Cette viande n'ayant été ni rationnée, ni même tarifée comme la viande de cheval, il s'en est suivi une hausse considérable : Elle coûte actuellement 3 marks 75 la livre. Cette viande, qui jadis était consommée par les panvres, figure aujourd'hui sur la table du bourgeois « où on l'apprécie à l'égal de la viande d'agneau.



CHOLÉMIE-ICTÈRES-CONSTIPA ~ ~ AUTO-INTOXICATIONS Le comité des médecins de Munich a proposé de diminuer le nombre des veaux pour augmenter les disponibilités de lait et de graisse. Ils proposent aussi de faire trois espèces de pains.

a) Le pain de guerre, qui incommode certaines Personnes;

b) Le pain spécial réservé aux grands malades.

c) let un pain qui serait fait avec de la farine blutée à 80 pour 100. La carte donnerait au consommateur le droit de choisir entre la ration compléte de pain de guerre, soit 250 gr., ou 200 gr. de la troisième catégorie.

Les rations des petits enfants sont suffisantes, celles des adolescents sont trop faibles et expliquent l'accroissement des tuberculoses pulmonaires. Les faibles propriétés nutritives des denrées obligent à en consommer des quantités très fortes, aussi les éuonetoires sont-ils surmenés et des troubles fonctionnels constatés, en particulier des incontinences d'urine.

Les plaintes sur la qualité du pain se multiplient à Berlin; la mie est mal cuite, visqueuse, grisàtre, ayant une odeur d'écurie et se digérant très mal, même en la faisant griller sur le feu. Cependant les plaitsseries continuent à recevoir de la farine pour la confection des gâteaux, des «cakes de guerre».

La consommation du tabac a augmenté dans de très grandes proportions; aussi fait-on appel à de nombreux métanges ou succédanés : le houblon dans la proportion de 10 pour 100, l'aspérule, la renonée, le tussilage et la prêcle, coupés en brins menus, sont três employés.

L'Allemagne est relativement pauvre en forces hydrauliques, mais elle possede beaucoup de médiocres combustibles tels que la lignite et la tourbe dont la gazéffication permet la production économique de l'électricité. L'extraction des lignites prend de plus en plus d'extension et les tourbières couvrent un surface de 2.300.000 hectares. « Grâce aux infunisables gisements de combustible dans le Nord et le Centre de l'Empire, grâce aux forces hydrauliques des régions méridionales, l'Allemagne doit rester à jamais à la tête des peuples civilisés, en ce qui concerne l'utilisation de l'électricité.

Au Landtag badois, le 21 Mars, on a lu un projet sur l'exploitation des forces motrices du Rhin supérieur, entre Strasbourg et Bâle : « On créerait ainsi une voie navigable du plus haut intérêt et on capterait les forces hydrauliques les plus importantes, qui soient en Allemagne. »

Mais, comme matériel électrique exporté, les Allemands redoutent beaucoup d'être supplantés par les Américains dans l'Amérique du Sud.

« Le système métrique qui a peu à peu supplanté, en Allemagne, toutes les anciennes mesures vient d'avoir raison de sou dernier adversaire : la doucaine ». — Pour la première fois, dans le nouveau tarif douanier, on lui a substitué « la diziane ».

La société par actions a llog » vient d'être formée pour créer un service postal aérien. Cette société projette l'établissement de deux lignes : Vienne-Kief avec station à Cracovie et à Lemberg, Budapest-Odessa par Bucarest. Ces lignes seront d'abord destinées à assurer la liaison entre les Empires centraux et la mission chargée d'opérer, en Ukraine, le ravitaillement de l'Autrishe-Hongrie. Ce trafic aérien sers fait soit par dirigeables, soit par aérioplanes.

Quant au côté économique de la question, il ne pourra être étudié avec précision qu'après la guerre, quand on sera fixé sur les frais généraux.

La Société pour la réforme sociale se préoccupe aussi, des maintenant, du sort des soldats et des femmes aprés la guerre. Elle estime qu'aueun

liomme de troupe ne devra être démobilisé sans son consentement, que l'Etat devra continuer à ui verserla solde et lui accorder des parcours gratuits sur les chemins de fer, jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi. Quant aux ouvrières, elles ne devront être congédiées par les entrepreneurs qu'après avoir été prévenues de leur renvoi quinze jours à l'avance.

Le Der Tag, en parlant des engrais, affirme que l'Alfemagne consommait par an 900.000 tonnes de phosphates, dont 300.000 venant de l'Afrique du Nord. Aussi, ajoute-til, il faudra que les clauses du traité de paix garantissent à l'Allemagne une part des phosphates d'Algérie et de l'unisie : Oux ne devroins évacuer le Nord de la Prance que contre cette garantie. La France d'alleurs n'en soulfrir pas, puisque en 1912, elle n'a consommé que 30.000 tonnes de phosphates algériens, sur une production de 377.000 tonnes et 700.000 tonnes de phosphates tunisiens, sur 1,890.000.

« La guerre, écrit le D' Hugo Kühl, de Kiel, a montré tout l'importance des corps gras pour la nourriture, la technique et l'industrie. » D'ailleurs, au pays des delivercessen, la privation de graisse est d'autant plus pénible que la population était habituée de longue date à en consommer des quantités considérables graisses animales, végétales, presque toutes tirées de produits tro-pleaux, surtout du coprah, chaîr de la noix de coco, du palmier à hulle, des arachides, du sésame et du soya).

La guerre, en supprimant ses colonies, a également supprimé l'importation des hulles végédales. Pour yenédiertrès falblement, l'Allemagne s'est ingéniée à tirer de l'huile des faines ramasses par les écoliers, des fruits de l'orme, de l'aeacia, du frêne, des graines de tabac et des noix



Le lacte of du M.Doncard est allesse à lite gracieux à tous les mercins des Armées qui en feront la demande au laboratoire du lacté of 112 Rue la Boetre-Paris. Tel. Mayram. 58.28. Aussi, à la conclusion de la paix, l'Allemagne se propose de réclamer non seulement ses anciennes colonies, mais aussi de nouveaux territoires, produisant des substances oléagineuses. Pour elle, des colonies ne sont pas seulement un objet de compensation, mais une nécessité économique.

L'emploi du papier et du cellulon s'étend peu à peu à toutes les branches de l'industrie textile. Mais la disctte du fil à coudre s'accentue, ainsi que le manque de linge et de vêtements de travail.

Les burcaux du Kriegsamt s'étonnent que les familles continuent encore à revêtir les morts d'effets en bon état. Si cet abus continue, une défense expresse sera promulguée.

L'industrie cinématographique s'intensifie de no plus: les sujets militaires sont nombreux, car ils servent à stimuler le patriotisme de l'intérieur ou à influencer les neutres. Hias ou le vie d'un Fedigrau a obtenu un immense succès. Des installations ambulantes promènent ces films de guerre dans les campagnes, surtout au moment des emprunts.

Les films sociaux (repopulation, tubereulose, alcoolisme, maladies vénériennes, etc.) deviennent classiques et les films scolaires avec textes explicatifs circulent décole en école. A ce props, le Kalaische Folkszeltung ajoute I 8 sagit d'être assez fort pour imposer son goit ou publie, an lieut des condamner à suiver le goit du publie.

La criminalité, les suicides augmentent toujours dans des proportions ell'rayantes, mais à l'exception de nombreux décès infantiles, il n'a été signalé, en Avril 1918, aucune épidémic l' mentrière.

Dr Bonnette.

#### LIVRES NOUVEAUX

Pathologie de guerre du larynx et de la trachée, par E.-J. Mourr, G. Liérault et G. Carutt. 1 vol. grand iu-8° de 370 pages, avec 128 gravures dans le texte et 8 planches en couleurs [Félix Alcan, éditeur, Paris, 1918]. — Prix: 25 francs.

C'est un beau et très bon livre que uous donne aujourd'hui le professeur Moure, de Bordeaux. Une nécessité urgente le réclamait. Songez douc que nos Traités classiques de laryngologie consacrent cent pages au catarrhe des cordes vocales et octroient cent lignes aux traumatismes du larynx : nulle préoccupation ne les hantait autant que le souci de la tessiture de la voix. Il est vrai qu'aux doux temps de l'avant-guerre, nous chantions... ne vous déplaise; d'ailleurs, pou-vait-on penser à la laryngologie de guerre, puisque sur cinquante mille blesses de 1870-1871, on comptait sculement soixante atteintes au larynx? Dans le conflit actuel, le pourcentage des blessés du larynx est suriont angmenté par les troubles fonctionnels Jamais combattants n'out subi de tels traumatismes La puissance des explosifs s'accroît tandis que la résistance de nos tissus demeure invariante. La guerre a donc fait de nombreux « mutilés de la parole » chez lesquels aucune lésion n'apparait. Ces aphones, ces muets rentrent dans la vaste catégorie des « fonctiounels ». Moure cousacre sou premier chapitre à ces blessés sans blessures : il affirme que tous les aphones sincères doivent guérir et sont aptes à reprendre du service armé. Les lésions extrinsèques du larynx sout eusuite

Les restons extruseques du larynx sou cusuite ciudiées. Les autuers finisieut sur les paralysies glottiques résultant des blessures des nerfs laryngés, soit isolées, soit asociées à celles de divers nerfs craniens. Ces combiations paralytiques sont deveuues si variées, par le caprice des balles, qu'on ne peut plus, comme en temps de paix, les réparir entre trois ou quatre syndromes à uoms patronymiques. Moure n'en baptise aucune et exige l'auouymat pour le larynx.

La troisième partie traite des blessures de la cavité laryngo-trachéale. Jeunes, ces blessures sollicitent

surtout les divers procédés techniques de découverte et d'extraction des corps étrangers: anciennes, elles éprouvent la patience du laryngologiste en lui imposant la cure des sténoses cicatricielles anciennes.

Pour finir, Moure, dans des pages magistrales, pose les principes et précise la technique des principales interventions de la chirurgie externe du larynx et de la trachée. D'abord, la trachéotomie, que tout médecin croit connaître en naissant; en lisant ce chapitre, nous perdrons nos illusions, mais nous gagnerous de l'expérience. Puis la thyrotomie, depuis si longtemps prônée par Moure et taut simplifiée par ses travaux qu'elle est ainsi devenue presque une chose de petite chirurgie. Enfiu, le traitement moderne des laryngosténoses cicatricielles, que Sarguou a introduit en France, et que la ténacité lyonuaise y a implantée. Cela ne signifie pas que la laryngotomie soit une besogue de débutaut : mais l'esprit pratique de Moure y a introduit maints perfectionnements qui la rendront estimable.

Cet ouvrage séduira le lecteur. Tandia que ses mais en soutiendora avec fatigue le poids lourd, ses yeux se plairont à courir sur le texte avec une siance joyanes. Tel aurs l'illusion de faire acte d'érudit dans un grand in-quarte qui, en réalité, imposera à son esprit l'assimilation rapide de la substance légère d'un s précis ». Mais ou percevra eutre des lignes d'une apparente bauulife le reliet de la graude expérience de Moure. Elle a ur sy dissimuler avec son habituelle modestie qu'accroît encove, s'il se peut, sa maîtrise indiscutée.

M. LERMOYEZ,

Guide pour los formations sanitaires des armées (daus leurs relations avec le bureau de compubilité du Service de Sauté des armées), par C. Roptinat, officier d'administration principal du Service de Sauté. Un vol. relié (Henri-Charles Lavauzelle, éditeur, Paris et Llmoges, 1918). — Prix : 5 francs.

Le Service de Sauté n'a point à compter, dans sou fouctionnement, qu'avec l'organisation purement médicale. A côté de l'œuvre professionnelle qu'accomplisseut les médecins et les pharmaciens et le personnel infirmier pour amence dans les meilleures conditions et les propressions de l'accomplisseur les médecins et les pharmaciens et le personnel infirmier pour amence dans les meilleures conditions de l'accomplisseur les meilleures conditions de la complete de l'accomplisseur les meilleures conditions de l'accomplisseure de l'accomp

# NÉOL

Formules
DES HOPITAUX DE PARIS

#### GARGARISMES NÉOLÉS

2° Eau q. s. pour 1/2 litre de gargarisme. Bicarbonate de soude (ad libit.).

### IRRIGATIONS NÉOLÉES

au lieu et place des divers hypochlorites.

#### EAU NEOLEE

dans tous les eas, doit remplacer l'au oxygénée irritante et altérable

Néol . . . . . 1 partie Eau . . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimés alcalins des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hysténiques.

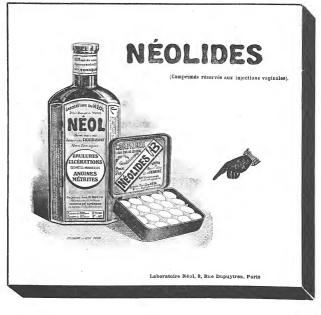

tions possibles le traitement des blessés et des malades, il do't aussi se préoccuper des conditions économiques dans lesquelles sera pour le mieux assuré le fonctionnement de tous les services.

Et c'est justement cette dernière préoccupation qui a guidé M. Roffidal quand il a conçu son « Guide pour les formations sanitaires des armées ». Aussi cet ouvrage, d'ordre essentiellement technique, serat-il un guide précieux non seulement aux officiers sectionnaires des formations sanitaires, mais encore aux médecins et aux chirurgiens placés à la tête de ces formations. Ils y trouveront en effet quantité de renseignements utiles et éviteront ainsi les pertes d'un temps précieux en recherches fastidieuses

#### **BIBLIOGRAPHIE**

1083. Commotions et émotions de guerre, par le Dr A. Lint, professeur agrégé de la Faculté de Paris, préface du Pr Piers e Marie. Un vol. in-8º écu de 192 pages, avec planches de la COLLECTION HORIZON (Masson et C.e., éditeurs). - Prix : 4 fr.

1084. Etude sur le fonctionnement rénai dans les nephrites chroniques, par Pasteur Vallery-Radot, ancien interne des Hôpitanx de Paris. Un vol. grand in-8°, 25's pages avec 41 figures et planches en couleurs (Masson et Cie, éditeurs). - Prix : 10 francs,

1085. Le Cafard, par les Des Huor, médecin principal de Ire classe des troupes coloniales, et VOIVENEL, médecin-major de 2º classe, médecin-chef d'ambu-lance, préface du D' HELME. Un vol. in-18 (Librairie Grasset, Paris). - Prix: 3 fr. 50 (Majoration 30 pour 100).

1086. La reaccion de Lange orocoloïdal en la parallsis général, par Belarmino Rodriguez arias. Un vol. in-8° de 55 pages avec figures dans le texte. Thèse de 1948 (Hermanos, à Barcelone, éditeur).

1, Par décision du Syndicat des Éditeurs (27 juin 1917). tous les ouvrages médicaux supportent une majoration pre visoire de 10 p. 400 sur les prix annoncés.

1087. Etude des échanges respiratoires en physiologie et en clinique, par Paul Bru. Un vol. in-8º de 205 pages. Thèse de Toulouse 1918 (imprimerie Vve Bornet Toulouse)

1088. Des lésions graves du larynx, de la trachée et de l'œsophage par blessures de guerre, par le Dr J. Pommereau. Thèse de 1918, un vol. in-8° de 172 p. avec figures dans le texte (Le François, Paris, édit.).

1089. Essais sur l'ostélte chronique consécutive aux fractures par projectiles de guerre, par le D' PAUL DUFOUR. Thèse de 1918, uu vol. in-8° de 90 p. (Vigot frères, Paris, éditeurs).

1090. Etude anatomo-clinique des lésions commotionnelles de la moelle cervicale, par le D'A. Delat-THE. Thèse de 1918, un vol. in-8° de 72 pages (Jouve et Cle, Paris, éditeurs).

1091. Contribution à l'étude de l'Etiologie de l'Epilepsie dite essentielle, par le Dr S. Georgopou-Los. Thèse de 1918, un vol in-8° de 112 pages. Association typographique, Lyon, éditeur).

1092. Hypophyse et appareil utéro-ovarien. L'opothéraple hypophysaire en gynécologie, par le Dr LESAGE. Thèse de 1918, un vol. in-8° de 80 pages (imprimerie Durand, Chartres).

1093. Le séro-diagnostic de la syphilis dans l'asile d'ailénées de Bordeaux, per le  $\rm D^{r}$  Z. Kamal. Thèse de 1918, un vol. in-8° de 40 pages (imprimerie de l'Université, Bordeaux).

#### SOCIÉTÉS MILITAIRES

#### RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA XIIIº RÉGION

20 Juin 1918.

Observations suggérées par la communication sur un cas de paralysie faciale faite à la séance précédente par le Dr Buy. - Dr J. Belot (Viehy). M. Buy, dans sa communication faite à la séance du mois dernier, n'a peut-être pas insisté suffisamment sur le rôle capital de l'examen électrique dans le diagnostic différentiel entre les paralysies d'origine centrale et celles d'origine périphérique. L'électrodiagnostic constitue en effet le seul moyen certain d'affirmer une lésion des neurones centraux ou au contraire des neurones périphériques.

D'autre part, dans le cas spécial du facial on a signalé depuis lougtemps — et Moure en a récemment publié de nouveaux cas - qu'une lésion du trone du nerf ne peut présenter l'allure clinique d'une lésion ayant porté sur des neurones centraux. Il ne faut voir là qu'une preuve convaincante de la fasciculation du nerf; au centre de son cordon se trouvent les fibres destinées aux museles dit « du facial supérieur », tandis qu'à la périphérie se disposent les fibres destinées aux muscles dits « du facial inférieur ». On comprend dès lors qu'une lésion peu intense n'intéressera que les fibres les plus superficielles provoquant la paralysie ou la parésie des museles du facial inférieur et laissera indemnes les sibres profondes, et par conséquent les museles du facial supérieur.

Observations suggérées par la communication faite à la séance précédente par le D' Buy sur un cas de paralysie faciale. - M. le Dr Charpy (Viehy). Outre les explications fournies par le Dr Belot pour expliquer le type anormal de certaines paralysies périphériques du facial et que l'on ne pourrait appeler paralysies pseudo-centrales, ne peut-on cuvisager d'autres hypothèses? L'innervation débordante d'un côté à l'autre du

visage est inadmissible.

L'innervation supplémentaire par des nerfs provenant des oculo-moteurs est bien improbable.

L'inuervation anormale par des filets issus du trijumeau moteur ne pourrait-elle parfois entrer en ligne de compte ? L'anatomie comparce nous enseigne en effet que le facial et le trijumeau doivent être considérés comme les deux parties d'un même système et chez certaius êtres les muscles de la face sont normalement innervés, en partie au moins par la cinquième paire. Des expériences poursuivies sur le chat ont d'ailleurs démontré après section du facial au trou stylo-mastoïdieu une chromatolyse de certaines cellules de l'extrémité inférieure du noyau masticateur.

(Voir la suite, p. 525.)



à l'Iodure de Potassium. à l'Iodure de Sodium.

à l'Iodure de Strontium.

d'Iodates.

Artériosclérose au début; Angine de poitrine, Asthme, Emphy-INDICATIONS
Arterioscierose au actual, roganica (Soutte, Rhumatisme chronique, Sciéroses viscérales, Syphilis secondaire et tertiaire.

Une cuillerée à potage contient exactement 1 gr. d'lodure

chimiquement pur, complètement exempt

L. ROHAIS & Ci. 2. Rue des Lions-Saint-Paul, PARIS



# PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881, par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par

l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine, etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de *Peptonate de Fer*, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué

normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : Hayem, Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumontpallier, etc., les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Mr® ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot, V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'internat, M. ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer, reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères, Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

Tamatare. 27 Sentembre 1880.

TRAIT)

"A le PEPTONATE de FER ROBIN a vrainmet um a «Le PEPTONATE de FER ROBIN a vrainmet um a culon curation puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires." Docteur JAILLET, Andes del clabration de Thrajetique de la Fraits de Traite de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'anaiyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Prof<sup>c</sup> G. POUCHET:

«Le PEPTONATE de FER ROBIN est un sel organique défini constitué par deux combinaisons: s'e de Peptone et 2º de Siycérine et de Fer, formant un sel ferrique double, à t'est de combinaison particulière, et telle que le fer ne peut être décelé ni précipié par les réactifs ordinaes de la chime maierile. Cet état particulier le rend éminemment propre à l'assimilation.»

(Analyse du Doctour G. POUCHET, retessur de parametegio à la Tentit de Metende le trit, Mentre de l'Andema de Rédeca, etc.)

D'après ce qui précède , nous croyons donc pouvoir affirmer qu'uucune Spécialité Pharmacoutique n'u jamais qui une parelle consécration officielle sur sa composition

chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1°Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer ROBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il sea donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition, il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc.

Très économique, car chaque flaçon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépourva de toute saveur styptique, se prend à la dosse de 10 à 30 goutes par repas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe quel liquide ou aliment, étant soluble dans tous les liquides organiques, suit, étc. On prescrita avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc.:

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN (Liqueurs très agréables). – Dose : Un verre à liqueur par repas,

Pour ne pas confondre et éviter les Imitations et Contrefaçons de ce produit, exiger la Signature et la Marque "FER ROBIN avec un LION COUCHE"

Vente en Gros : PARIS, 13, Rue ae Poissy. - Détail : Toutes Pharmacies.

### La

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés

des DÉRIVÉS BROMÉS

Puissant sédatif du système nerveux :: :: :: ::

de la VALÉRIANE . .

Antispasmodique :: :: :

du BORNÉOL (camphre de Bornéo)

Stimulant des centres nerveux et du cœur :: :: ::

Ces propriétés ne s'additionnent pas seulement, :: mais elles se complètent et se multiplient.

LA VALBORNINE EST EMPLOYÉE EN CE MOMENT AVEC SUCCÈS DANS LES HOPITAUX ET DISPENSAIRES DE LA VILLE DE PARIS

MODE D'EMPLOI ET DOSES: 3 à 6 capsules par jour.

Échantillons et Littérature ;

Henry ROGIER

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARI

19, Avenue de Villiers, PARIS (XVI-).

# STOVAINE

LE MOINS TOXIQUE DES ANESTHÉSIQUES LOCAUX DE MÊME EFFICACITÉ

S'emploie comme la Cocaïne



Ne crée pas d'accoutumance

La Stovaïne possède une action anesthésique au moins égale à celle de la Cocaïne,

La Stovaïne est beaucoup moins toxique que la Cocaïne.

La Stovaïne a une action tonique sur le cœur.

La Stovaine a des propriétés bactéricides très nettes.

La Stovaïne est anesthésique sans addition d'adrénaline.

La **Stovaïne** est délivrée soit en nature, soit sous forme d'ampoules de **Stovaïne Billon** pour

# ANESTHÉSIE LOCALE, RACHI-ANESTHÉSIE, ODONTOLOGIE

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Les Établissements POULENC Freres

92, Rue Vieille-du-Temple - PARIS



·TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE

# TRICALCINE



ROISSANCE

### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# TUBERCULOSE PULMONAIRE-OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

CROISSANCE
ALLAITEMENT
TROUBLES DE DENTITION

DYSPEPSIES ACIDE

**CONVALESCENCES** 

se vend: TRICALCINE PURE

préparée spécialement pour les enfants

TRICALCINE

Méthylarsínée Adrénalinée Fluorée

en cachete

RACHITISME

CARIE DENTAIRE

ANÉMIE

**FRACTURES** 

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature graiuits sur demandes aux Docleurs, Hôpitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS " SCIENTIA ", 10, RUE FROMENTIN, — PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE · TUBERCULOSE



AB



Il va sans dire que l'hypothèse la plus raisonnable pour expliquer les paralysies pseudo-centrales est celle de la fasciculation du nerf. Néanmoins, il serait bon de rassembler le plus de cas possibles de lésions périphériques avec intégrité des muscles de défense de l'œil afin d'en pouvoir tirer quelques éclaircissemeuts sur le mécanisme des symptômes cliniques.

Anévrisme artérioso-veineux de la faciale. M. Riche (chirurgien-chef de secteur). Homme de 38 ans, qui aurait reçu il y a une dizaine d'années, sur la partie droite de la face, un coup de fusil de chasse Quelques plombs sont encore perceptibles.

La tumeur aurait débuté il y a quelques années, et semble suivre une marche lentement progressive. C'est un anévrisme artérioso-veineux typique s'accompagnant d'une grosse dilatation veineuse des tis-

sus de la région. L'interveution chirurgicale est indiquée, mais elle

n'est pas acceptée par l'intéressé. Greffe osseuse autoplastique pour pseudarthrose étendue du tibia droit. Résultats après plus de dix mois. - M. Riche (médecin-major). Caz... (Jean). sergent au 143° régiment d'infanterie, âgé de 23 ans, blessé une première fois en 1915, a été blessé plus sévèrement en Août 1916, plaie de l'aisselle, fracture de l'épitrochlée, plaie articulaire du genou droit pour lequel il subit une arthrotomie, large fracture comminutive de la jambe droite n'intéressant que le tibia. Hospitalisé à Roanne, il y subit diverses interventions, extraction d'éclats d'obus et de séquestres du tibia.

En Mars 1917, il eutre dans mon service de Vichy avec une pseudarthrose du tibia droit avec large perte de substance osseuse, mouvements auormaux de latéralité très étendus et impoteuce fouctionnelle complète du membre inférieur droit.

Le péroné est intact, l'état général est bon

Je fais une première intervention de uettoyage le 3 Mars 1917, extraction de séquestres, curettage d'un foyer fongueux, aplanissement des fragments

Cinq mois après la cicatrice étant complète, je me

Cinq mois apres la cicatrice etant complete, je me décide à faire une greffe osseuse autoplastique.

Le 3 Août 1917, un an après la blessure, sous anesthésie rachidienne, je prélève deux greffes de 10 cm. de lougueur aur l'extrémité inférieure du tibia

et je les fixe dans la perte de substance, où ils sont maintenus par un surjet de catgut. Appareil platré qui est enlevé le 91° jour. Consolidation complète. Appareil de marche de Delbet.

Quelque temps après il part en couvalescence de trois mois avec son appareil.

A son retour de convalescence, il marche sans appareil et très convenablement, si l'on veut bien ne pas oublier qu'il a une ankylose complète du genou droit consécutive à sa plaie articulaire.

Néanmoins, il sera préférable, au moment de la décision définitive, de proposer un appareil de soutien. L'intérêt de cette observation réside dans ce fait que le blessé est opéré depuis plus de dix mois et qu'un bon résultat définitif paraît acquis.

Sur les épreuves radiographiques ci-jointes, les deux greffes paraissent bien s'être fusiounées avec le corps de l'os et n'ont aucune tendance à la résorption.

Hallucinations psycho-motrices et désagrégation de la personnalité. — M. A. Barbé. ll s'agit d'un malade qui commença en Mars 1918 à présenter des hallucinations auditives verbales. En ce moment (Juin 1918) les voix sout souvent dialoguées et parlent soit très près de l'oreille, soit très loin par l'intermédiaire d'un appareil puissaut qui transmet la voix-Les hallucinations sout facilitées par la lecture, le silence ou un bruit rythmé tel que coups de marteau, sifflet, etc., elles sont raréfiées par la conversation avec une tierce personne ou lorsque l'attention est attirée sur un sujet. Ce malade présente également des hallucinations olfactives et gustatives, mais la plupart de celles-ci sont élémentaires et quelquesuues seulement sont différenciées. Les voix intéricures se manifestent dans le cerveau; elles sont dialoguées; il y a des voix d'attaque et des voix de défense. Les hallucinations psycho-motrices se traduisent par ce fait qu'elles parleut parfois par sa bouche et que lorsqu'il lit, les voix lisent en même temps que lui et parfois même plus vite que lui. Il y a douc dédoublement et même désagrégation rapide de la personnalité. Les interprétations tirées par le malade de son état l'amènent à supposer l'influence hypnotique d'une personne qui suit sa pensée, ou d'une influence physique par une machine acoustique ou d'une influence inconnue. Les réactions présentées

ar cet homme ne sout pas encore violentes. L'évolution rapide des symptômes et la désagrégation précoce de la personnalité font penser à une évolution très prochaine vers un état démentiel chronique et incurable.

Deux cas de paralysie du grand dentelé. - M. A. Barbé. Le premier cas concerne un homme dont la paralysie paraît consécutive à des lésions pulmo-naires vérifiées par un examen radiologique. La déformation et l'apparition du scapulum sont surtout manifestes dans le mouvement horizontal du bras suivant la ligne axillaire; le bord spinal de l'os devient alors très saillant; l'angle inférieur se détache du trone et l'ascension verticale du bras devient impossible, le deltoïde ayant perdu son point d'appui, puisque l'omoplate n'est plus immobilisée. Cette saillie anormale de l'os est eucore très nette dans le mouvement d'abduction légère du bras combiné avec un mouvement eu avant. Il y a une hypoesthésie étendue au territoire de voisinage. L'électrodiagnostic a montré l'existence d'une réaction de dégénérescence accentuée au niveau du muscle grand dentelé. Il s'agit là d'un cas presque pur; car les autres muscles sont à peine touchés.

L'autre cas concerne un homme qui fut blessé par une balle au niveau de la région scapulaire. An repos l'angle inférienr de l'omoplate fait une légère saillic ; mais celle-ci devieut plus manifeste dans le mouvement d'élévation jusqu'à l'horizontale du bras en avant : lorsque celui-ci est ramené le long du corps, la paralysie du grand deutelé devient évidente; mais elle n'est ecpendant pas aussi marquée que chez le malade précédent. Il n'y a pas de troubles des réactions électriques et chez ce malade la paralysie du grand dentelé est associée à des troubles intéressant les autres muscles de l'épaule.

Un cas de spina bifida chez l'adulte. - M. Roger Glénard présente un cas très rare de spina bifida chez un homme de trente-deux ans caractérisé par l'existence de deux petites dépressions cutanées, l'une au niveau du sacrum, de la grandeur d'un pois et eutourée de poils, l'autre moins profoude au niveau du coccyx.

Eutre ces deux cupules, la palpation permet de reconnaître la déhiscence des lames vertébrales dout



Le PREMIER Produit FRANCAIS

qui ait appliqué L'AGAR-AGAR

'au traitement de la CONSTIPATION CHRONIQUE

# THADLAXIN

LAXATIF-RÉGIME

agar-agar et extraits de rhamnées

Posologie PAILLETTES: 1à 4 cuil. à café à chaque repas CACHETS .. 1 à 4 à chaque repas COMPRIMÉS.. 2 à 8 à chaque repas GRANULÉ..1à 2 cuil à café à chaque repas (Spécialement préparé pour les enfants)

Echantillons & Littérature sur demande adressée: LABORATOIRES

DURET & RABY

F. Sorremans del. 5, avenue des Tillouls

CHOLÉOKINASE 6a8 Ovoides par jour

TRAITEMENT SPECIFIQUE DE L'ENTEROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

les extrémités postérieures interrompues sont unies de chaque côté par une forte bande fibreuse verticale. La radiographie montre que la gouttière ainsi formée mesure uue hauteur de 20 cm. en disproportion avec peu d'importance des malformations extérieures

C'est sculement à l'âge de vingt et un ans que le malade s'est apercu de cette anomalie et à vingtcinq ans qu'il a commencé à en ressentir les premiers troubles; d'abord simple faiblesse, puis douleur dans les reins, enfin apparition, il y a deux ans, de troublee sphlnctérieus légers portant principalement sur les fonctions intestinales; le malade ne se sentant pas aller à la selle et perdant des matières quand il a la diarrida

Actuellement on note de l'abolition des réfiexes achilléens et plantaires normaux, de l'anesthésie au niveau du territoire des 3 premières palres sacrées; mais pas de malformation des pieds.

En somme il s'agit d'un arrêt de développement des lames vertébrales dans leur mouvement concentrique autour de la moelle, et les deux dépressions enjanées sont dues à des adhérences que le canal rachidien avalt conservées avec la peau qui se trouve des lors attirée en dedane par l'ascension relative de la moelle.

Le traitement des plales de guerre par l'air chaud sous pression. - MM. Belot et Dechambre. La methode consiste à diriger sur les plaies un jet d'air chaud, de température et de pression variables. La température varie entre 60 et 80°; la pression est de 4 à 5 kilogr., elle aurait avantage à être même plus élevée, à ce titre une distribution d'air comprimé réalise l'installatiou la meilleure.

La traitement avencia

1º Le massage du pourtour de la plaie et des tissus sons-incents .

2º L'air chaud en jet de diamètre plus ou moins grand, avec pression variable

3º Le pausement approprié, variable et le repos ; 4º Parfois un grattage, un avivement ou une cautérisation sout nécessaires au début on au cours du traftement.

A ce titre, la méthode se différencie expressément de l'air chaud en étuves, du bain de chaleur on de

lumière qui ont aussi leurs iudications Les effets de la méthode sont les suivants

1º Action de la température : hyperémie active, augmentation des échanges, séchage de la surface. Nettoyage de la plaie (stérilieation partielle)

2º Action du jet d'air : massage électif de la surface cruentée jusque dans ses anfractuosités.

3º Action du massage et des pansements appropriés : ils sont à varier selon les cas, et même pour un même cas au cours de l'évolution. Un même pansement ne guérit pas toujours.

Indications. — Un diagnostic précis sur la nature de la plaie s'impose : il faut se méfier de la spécificité, écarter toutes les lésions de nature néoplasique Dans le cas de fistule d'origine osseuse uue intervention doit être faite avant tout traitement. Les résultats sont généralement peu favorables lorsque les troubles trophiques sont en relation avec une action nerveuse importante.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur pour

Chevaliers (Journal officiel, 20 Juillet 1918): - M. Malartic (Jean), médecin-major de 2º classe (ter-ritorial), médecin-chef de la placo d'Airc-sur-l'Adour,

- M. Begouin (Paul), médecin-major de 1º classe (ter-

itorial), chirurgien des formations sanitaires de Bordeaux, 18 région.

— M. Tillaye (Paul), médecin-major de 2º classe (ter-

ritorial), chef de secteur chicurgical, 18º région. - M. Robert (Marie), médecin-major de 1ºc classe (territorial), médecin-chef de la place de Saintes, 18º région.

- M. Ginestous (Paul), médecin-mujor de 2º classe (territorial), centro ophtalmologisto de la place de Bordeaux, 18ª région. - M. Devis (Antoine), médecin-major de 1º closse

(lerritorial) à l'hôpital militaire de Bizerte.

— M. Milhau (Paul), médecin-major de 2º classe (ter-

ritorial) an centre de réentrainement d'Epinal, 21º région. — M. Rochette (Louis), médecin-major de 2º classe (territorial) à la direction des marchés et de l'approvisionnement du Service de Santé.

- M. Odinet (Marie), médecin-mojor de 2º olasso (torritoriol), délégué de la Commission consultative médicale pour la 5º région.

- M. Varenne (Francisque), médecin-major de 2º cl. (territorial) au sous-secrétariat d'Etat du Service de Santé militoire

- M. Cantonnet (Paul), médecin-major de 2º classe (territorial) au sous-secrétarial d'Etat du Service de Santé militaire

M. Casalia (Charles), médecin-major de 2º classe (territorial) en mission à l'étranger.

- M. de Gaulejae (René), médecin-major de 2º classe (territorial) à la mission d'essais. - M. Verronneau (Célestin), médecin aide-major de 1re classe (territorial) au gouvernement militaire de

- M. Boullenger (François), médecin-major de 2º classe (territorial) à l'hôpital temporaire du Grand Paluis, du

gouvernement militaire de Paris. - M. Breynaert (Louis), médecin-major de l'e classe (territorial) au Service de Santé de la place de Dunkerque,

région du Nord - M. Gravin (Alfred), médecin-major de 1º classe (territorial), médecin-chef de la place d'Evreux, 3º région.

— M. Quermonne (Louis), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'hôpital complémentaire

o 9, à Caen, 3° région.

— M. Contrastin (Prosper), médecin-major de 2° classe (territorial) à l'hôpital militaire du Havre, 3º région.

 M. Ott (Charles), médecin-mojor de 2º classe (territorial), adjoint technique à la direction du Service de Sunté, 3º région

- M. Hauser (Fernand), médecin-major de 2º closse (territorial), médecin-chef de la place d'Eu, 3º région. — M. Delord (Aimé), médecin-major de 2º clusse (ter-ritorial) à l'hôpital complémentaire 47, à Chartres,

4ª région - M. Tarnaud (Jean), médecin-major de 2º classe (territorial) à l'hôpital temporaire 39, à Bar-le-Duc, 6º région.

M. Duvergey (Auguste), médecin-major de 2º classe (territorial), chef de secteur chirurgical, 8º région.
 M. Grépin (Joan), médecin-major de 2º closse (terri-

torial), médecin-chef du dépôt du 108° rég. d'artillerie lourde. 8º région.

M. Petitjean (Gilbert), médecin-major de 2º classe (territorial) an Service de Santé de la 8º région.

— M. Congerot (Henri), médecin-major de 2º classe

(réserve), chef du Centre dermato-vénéréologique, 9º région. — M. Thomos (Joseph), médecin-major de 2<sup>r</sup> classe (territorial), médecin-ehef de l'hôpital complémentoire nº 5, 9 région

- M. Do Brianson (Murc), médecin-major de 2º classe (territorial) un Service médicul des établissements de



- M. Charbonnier (André), médecin-major de 2º classe (réserve) au Centre d'éducation physique de Saint-Cyr.

  — M. Dabout (Eugène), médecin-major de 2° classe (territorial) au Service de Santé, 9° région.
- M. Breffell (Joseph), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de la place de Parthenay,
- M. Faucilion (Eugène), médecin-major de 2º classe
- (territorial) à l'hôpital complémentaire de Chinon.

   M. Destouches (Louis), médecin-major de 2º classe
- (réserve) à l'hôpital complémentaire no 1, à Rennes.
- 10° région.

   M. Aumont (Raymond), médecin-major de 2° classe (territorial), à l'hôpital camplémentaire no 1, à Rennes,
- M. Weill (Emile), médecin-major de 2º ciasse (terri-torial), chof du secteur médicul, 11º région.
- M. Laroche (Félix), médecin-major de 2º clusse (territorial), médecin-chef de la place de Javace, 12º rég. M. Prat-Dumas (Baymond), médegin-major de 2º cl.
- (territorial) à la gare de répartition de Limoges, 12º rég. M. Rousselet (Antoine), médecin-major de 2º classe (réserve) au Service de Santé de la 12º région,
- M. Robert (Léonce), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin consultant médico-légal, 13º région, ... M. Rayrolles (Hippolyte), médecin-major de 2º classa (territorial), médecin-chef du service de la place de Ciermont-Ferrand, 13e région.
- M. Guiljoumet (Paul), médecin-major de 2º classe (territorial) à l'hôpitul complémentaire n° 50, ii Vichy, 13° région
- M. Coarmont (Paul), médécin-major da 1<sup>ra</sup> classe (territorial), adjoint technique de la 14<sup>c</sup> région ; hactériologiste éminent ; dirige son service avec une c et un dévouement dignes de tous les éloges ; a rendu des services considérables.
- M. Moran (Auguste), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> cl. (territorial) à l'ambulance 4/58.
- M. Guenot (Ignace), médecin-major de 1ºº clusse (territorial) à l'hôpital complémentaire A. 38.
- M. Hoche (Glaude), médecin-major de 1ºº classe (ter-ritorial) à un hôpital militaire.
- M. Blanchon (Henri), médecin-major de 2º classe (territorial) à l'ambulance 14/8.
- M. Chauvel (Ferdinand), médecin aide-major de 1re classe (territorial) à l'ambulance 14/2. M. Loubat (Pierre), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'ambulance 6/14.
- M. Ricapet (Gabriel), médecin-major de 2º classe
- (territorial) au parc du génie d'une armée.

   M. Guégo (Henri), médecin-major de 2° classe (terri-

- torial), Service de Santé de la D. E. d'un groupe d'armée - M. Faivre (Pierre), médecin-major de 2º classe (territorial) à l'hôpital complémentaire A. 31. M. Martinaud (Georges), médecin aide-major de
- 1re classe (territorial) au 3e bataillon E. du 129 rég. territorial d'infanterie.
- M. Michaux (Georges), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'un hôpital.
- (territorial), médecin-ohef d'un hápital.
   M. Gary (Léon), médecin-majar da 2° classe (tarri-torial), Service de Santé de la D. E. d'un groupe d'armée.
   M. Lautier (François), médecin-major de 2° cinsse (réserve), médecin-chef de l'embalance 4/18.
- M. Decherf (Elis), médecin-major de 2º ciasse (territoriai), médecin-chef de l'ambulance 14/20.
- M. Foutelli (Bonavonture), mádeein-major de 2º cl.
   (réserve), médeein-chef de l'hôpital complémentaire A. 31.
   M. Férary (Adrien), médeein-major de 1ºº classe (territorial) au 105° rég. territorial d'infantarie.

  — M. Devé (Pélix), médecin-major do 2° classe (terri
  - torial), médecin-chef de l'ambalance 11/3
- M. Slat (Philippe), médecin-mojor de 2º classe (territorial) au 136º rég. d'artillerle.
   M. Giffard (Joseph), médecin-major da 2º classa
- (territorial) an Q. G. d'une armée.
- M. Thilliez (Louis), médecin-major de 2º elns (territorial), médecin-ohef de l'hôpital A. 24.
- (territoran), médocin-onei de l'nopital A. 27.
   M. llallopeau (Paul), médocin-unjor de 2° classe (territorial) à l'ambulance auto-chivurgicale nº 15.
   M. Léri (André), médocin-major de 2° classe, chef du Centre de neurologie d'une armée.
- M. Berruyer (Gaston), médecia-major de 2º classe (territorial) à l'H. O. E. 2/9.
   M. Viel (Lanis), médecia-major de 2º classe à titre
- temporaire (territorial) nax dépôts intermédiaires colanian's - M. Dupic (Jean), médecin aide-major de 1º classe
- (territorial) à l'hôpital de Samli. - M. Chesnean (Daniel), médecin aide-major de 1º cl.
- (territorial) à une ambulance de colonne mobile M. Esperandicu (Louis), médecin-major de 2º classe (réserve) au Q. G. de l'armée française d'Orient.
- M. Mocquot (Charles), médecin-major de 2º classe (territorial) à l'ambulance auto-chirargicale n° 5. - M. Verdun (Paul), médecin-major de 1re ciasse (territorial) au laboratoire de bactériologie de Bayonne, 18º région : bactériologiste distingné; a rendu les plus
- grands services par ses travaux de prophylaxie.

   M. Stern (Wolf), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe (réserve) au Service de Santé de la 20<sup>c</sup> région : chirurgien distingué, a rendu de grands services dans des circonstances difficiles

- M. Calmette (Justiu), médecin-major de 3º classe à titre temporaire (territorial) à la mission du haut commissaire de la République française en Palestine et en Syrie : d'une huate valeur mornle et professionnelle, a témoigné en toutes circonstances et notamment au cours d'un torpillage, où il a été gravement blessé, des plus belles qualités de courage et de dévouement. A déjà reçu la croix de guerre
- M. Dormoy (Daniel), médecin side-major de 2\* cl. (réserve) au 27° rég. de dragons : médecin d'une grande valour professionnello, d'un conrage et d'un dévouement au-dessus de tout élago. Quolque blessé, s'est employé avce une remorquable activité, pendant plusieurs jour-nées de combat, à secourir les blessés, n'hésitant pas à s'exposer au feu de l'ennemi et contribuant par son entrain, son énergio, sa bonne humeur, à maintenir élevé le moral de la troupe. Une citation (Journ. off., 30 Juillet 1918).

#### MCDAILLE MILITAIRE

M. Dechamno (Jean), médecin auxiliaire (active) au 339° rég. d'infanterle : médecin auxiliaire d'un caurage et d'un dévouement an dessas de tout éloge. S'est prodigué sans compter, au cours d'uno récente attaque, pour saigner los blessés. A été grièvement attoint au momont surgner tos Diesses. A ete grievement curonic au monitori, où il installait son poste de seconra sur les positions conquises. Amputé de l'avant-bras droit. Une oltation. (Journal of Jificel, 25 Julilat 1918.)

— M. Destouches (Dantès), médecin sous-aide-major

au 1st bateillan du ... rég. de marche de la Légion étrangéra : médecin d'une brayoure et d'un dévouement sans limites. Accompagnant les vagues d'assant, a été grièvement attoint tandis qu'il pansait les blessés sur la ligne de ten sans se soucior des rafajes des mitrailleuses enne-mics. Deux citations. (Journ. off., 26 Juillet 1918.)

#### Citations à l'ordre du jour :

— M. Gaulier (Pierre), médecin aide-major de 1re classe au 40½ rég, d'infanterie : sido-major de 1re classe, d'un courage légendaire, d'un dévouement admirable, donnaut toujours et partout l'exemple en payunt de sa personne. S'est, à la suite d'une violente attaque, prodigué sans compter pour secourir et soigner les blessés, se rendant lai-mènie en première ligne et transportant sur son dos uu blessé grave à travers un terrain violemment bombardé. Après évacuation da taus les blessés, n réussi à faire transporter tous les morts de son anité en l'espace de deux nuits. (Journ. off., 23 Juillet 1918.)

 M. Thibault, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe au 58° rég. d'infanterie coloniale : a assuré, sous le feu, pendant les (Voir la suite, p. 529.)

C'est à l'état colloidal sous lequel il régénère la théobromine, en présence du suc gastrique, que le THÉOSOL doit la rapidité et l'intensité de son action diurétique exceptionnelle

INDICATIONS & POSOLOGIE

L'emploi du THÉOSOL s'impose dans tous les cas où la théobromine est Indiquée, pour obtenir le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants à la dose Journallère de 2 à 3 cachets

Échantilion sur demande



THÉOBROMINATE DE CALCIUM CHIBTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL

PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Titéosor n'antraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine

L'expérimentation clinique, poursulvie dans les Hôpitaux de Paris, a

montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est de 4 à 5 fois plus élevée que celle de la théobromine.

Rolte de 20 Cachets : 5 Fr.

USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris

8888888888888

Traitement intensif des Anémies

GLYCÉRO - STRYCHNINE CACODYLATE DE FER -

1° en AMPOULES

DOSAGE:

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

2° en GOUTTES (pour la voie gastrique) Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la

dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : Cacodylate de Fer. . . . . . . . . 0 gr. 01
Cacodylate de Strychnine . . . . . 1/2 milligr.

PRIX DU FLACON : 3 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS 

RAISONS osphate

### POSOLOGIE

**PHOSPHATE** 

Adultes: 2 à 3 Cuillerées à bouche par jour avant les repas.

Enfants : 2 à 3 Cuillerées à dessert ou à café selon l'âge.

TABLEAU COMPARATIF DU DEGRÉ D'ASSIMILATION

des Phosphates de Chaux Thérapeutiques Phosphate Phosphate Glycerophosphate gelatineux

Tricalcique acide de chaux.







### 89%

### POSOLOGIE

Adultes : Une Cuillerée à bouche avant les deux grands repas 5 jours sur 8. **PHOSPHARSYL** 

Enfants : Une Cuillerée à dessert ou à café selon I'age 5 jours sur 8.

Doit être préféré à TOUS les similaires :

Il est complètement INSOLUBLE et se présente à l'état NAISSANT dans un état extrême de division (COLLOÏDAL).

> Il contient toute la MATIÈRE ORGANIQUE DES OS dont il est extrait (orientation vitale du professeur ROBIN) ainsi que leur SILICE et leurs FLUORURES qui retiennent la chaux.

Il est en suspension dans un liquide NEUTRE et ISOTONIQUE.

II a une ASSIMILATION MAXIMA.



## E PHOSPHARSYL

est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche.

Laboratoires du Docteur PINARD, ANGOULÊME (Ch'?)

journées des 7, 8 et 9 Mai, l'évacuation des blessés du régiment dans des conditions extrêmement difficiles, avec des moyens improvisés. S'est porté en avant, sous un feu des plus violents, pour prodiguer ses soins au colonel blessé, donnant ainsi un bel exemple de bravoure et de mépris du danger. N'a pas cessé, depuis le début de la campagne, de diriger le service médical du régiment avec la plus grande compétence et le plus grand dévoue ment. Médeein de très grand mérite et de la plus haute valeur. (Journ. off., 22 Juillet 1918.)

- M. Guillet (René), médecin auxiliaire au 3º rég. mixto colonial : a assuré sou service avec un zèle et un dé vouement au-dessus de tout éloge. En particulier, le 8 Mai; a recueilli en terrain découvert des officiers blessés et les pansés sous une rufale de mitraille. A été blessé, le Mai, pendant qu'il pansait des blessés. (Journ. off., 22 Juillet 1918.)

- M. Verdemal, médecin auxiliaire au 176º rég. d'in

— si. vercenat, needeen authriere ut pro- reg. infi-fanterie i rempil ses fonctions avec courage et dévoue-ment. A été tué, le 2 Mai 1915, on pensant un blessé sur le champ de bataille. (Journ. of), z 2 Juillet 1918.) — M. Cadlergues (Georges), médeein aide-major de Tre classe au l'ir rég. de marche d'Afrique : a fait preuve, malgré son age et des signes de latigue indéniables, d'un dévouement et d'un zèle dignes d'éloges. N'a été évaeué qu'après avoir résisté pendant plus d'une semaine à des symptômes très nets d'une maladie douloureuse et bien

earactérisée. (Journ. off., 22 Juillet 1918.)

— M. Roussot (Pierre), médecin aide-major de 1º classe au 1er bataillon du 138e rég. d'infanterie : excellent méace 1 - measuren du 100 reg. d'infanterie : excellent mé-decin militaire. A été blessé très grièvement en se portant à son poste sous un violent hombardement. ((Journ. off., 24 Juillet 1918.)

— M. Pellot (Jean), médecin aide-major de 1ºº classe : ehirurgien de carrière des plus habiles, des plus distin-gués et de la plus haute valeur morale. A fait la pregues et de la plus laute valeur morate. A mit la pre-mière partie de la campagne dans un régiment d'infan-terie. Entouré par les Allemands, s'est échappe à bicyelette sous les balles. Sert depuis dans les formations asnitaires de l'avant. A l'hépital du camp de Châlons, sous les bombardements répétés de 1916, s'est toujours fait remarquer par son courage et son mépris du danger. En Champagne, lors des attaques d'Avril, l'ambulance ayant été installée à proximité des lignes, a dirigé avec le plus grand dévoue ment un servico de blessés intransportables et a sauve ainsi de nombreuses existences.

M. De Saint-Rapt (Joseph), médecin aide-major de 1re classe au 99° rég. d'infanterie : médecin d'un courage et d'un dévouement à toute épreuve et d'une activité nbsolument remarquable. S'est distingué une fois de plus et d'une facon tout à fait exceptionnelle, en Avril 1918, en Belgique, en allant à maintes reprises jusqu'aux lignes les plus avancées, sous les bombardements les plus violents et malgré les barrages de mitrailleuses, don aux nombreux blessés, s'assurer qu'aueun d'eux ne restait sur le terrain, réconfortant tout le monde par son culme et son sang-froid.

- M. Dupouy (Roger), médecin-major de 2º classe au 43° rég. d'infanterie : médeein militaire d'une activité, d'une énergie et d'un dévouement au-dessus de tout élore a organisé à force de travail et de persévérance, dans un secteur de fin de combat, le service médical du régiment d'une manière parfaite. Le 3 Mai 1918, s'est porté spontunément au secours d'une demi-section dont l'abri voisin des premières lignes avait été écrasé pur un obus et y a organisé des travaux de sauvetage malgré la continuation du bombardement et a sauvé plusieurs hommes intoxiqués par les enz délétères de l'obus

#### NOUVELLES

27º Congrès français de Chirurgie (Octobre 1918). - Le 27º Congrès français de Chirurgie se tiende

Paris, à la l'aculté de Médecine, du lundi 7 au jeudi 10 Octobre 1918. Les questions suivantes ont été mises à l'ordre du jour

du Congrès ; 1º Extraction des projectiles intrathoraciques;

2º Traitement et résultats éloignés des lésions des nerfs par projectiles de guerre; 3º Esquillectomic et réparation des pertes de substance

Il n'y aura pas de rapports sur les questions mises à

l'ordre du jour.

Les membres du Congrès qui ont l'intention de prendre la parole, au cours de la discussion, sont priés d'en informer le secrétaire général, Dr J.-L. Faure, 10, rue de Seine, Paris (6e), avant le 31 Juillet.

Aueune communication personnelle ne sera admise, en dehors des questions mises à l'ordre du jour.

Des sulles particulières seront mises à la disposition des membres du Congrès pour l'exposition des documents divers, pièces anatomiques, photographies, radiographies, ns, etc., relatifs à la discussion des questions mises a l'ordre du jour.

La mission du professeur Tuffier. - Le président du Conseil, ministre de la Guerre, d'accord avec le souscrétaire d'État du Service de Santé, a décidé que le professeur Tuffier, membre de l'Académie de médecine, médecin consultant d'une armée, serait chargé d'inspecter aux armées l'organisation générale des services chirurgicaux et le fonctionnement des évacuations.

Prix de l'Académie des sciences. - L'Académie

des sciences a décorné les prix suivants:

Prix Montyon des arts insalubres. — Un prix, de la
valeur de 2.500 Iranes, est décerné conjointement à MM. Henri Gnillemard et André Labat, agrégés de Facultés de médecine, attachés an laboratoire de recher-ches militaires dirigé par M. Desgrez à la Faculté de

nedecine de Paris, pour leurs recherches relatives û la protection collective contre les gaz asphyxiants.

Fondation Cahonus (3,000 fr.).— Les arrérages de cette foudation sont répartis entre M== Paulline Ramart-Lucas, docteur ès sciences physiques, préparateur à l'Institut Pasteur, qui recevra une somme de 2.000 francs, et M. Etienne Boismenu, professeur suppléant à l'Ecole de médecine et de pharmacie de Reims, qui recevra une somme de 1,000 francs.

Prix de Coincy (900 fr.). — Le prix est décerné à feu Jules Laurent, professeur a l'École de médecine de Reims, pour sa flore et géographie botanique raisonnée des environs de Reims.

Distinctions honorlfiques. -- Nous sommes heureux d'apprendre que S. M. le roi d'Espagne vient d'accorder la Grande Croix de l'ordre d'Alphonse XII à notre collaborateur M. le professeur Fidel, f. Martinez, de la Fa-eulté de Grenade, à l'occasion de ses travaux sur la dyseuterie tropicule et sur le béribéri en Espagne.

Les médecins de la classe 1896. - Les ambulances divisionnaires. - M. Henri Labroue, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre : 1º si un médecin mobilisé de la classe 1896 a droit à une affectation dans la zone des étapes et, si oui, auprès de quelle autorité il doit faire valoir ce droit; 2º s'il n'existe pas une circulaire interdisant au médecin divisionnaire de prendre, pour faire des remplacements, des médecins affectés à une ambulance divisionnaire; en d'autres termes, si l'ambulance divisionnaire doit ou non être considérée comme une réserve de personnel sanitaire, a reçu la réponse suivante

« 1º Réponse négative : 2º il n'existe pas de circulaire interdisant au médecin divisionnaire de prendre dans une ambulance divisionnaire des médecins pour faire provisoirement des remplacements, une telle mesure pouvant être commandée par des nécessités impérieuses de ser-

Les médecins de complément mis hors cadres. M. Laurent Thiéry, sénateur, ayant demundé à M. le

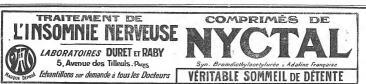



Glycérophosphates originaux Phosphate vital de Jacquemaire Solution gazeuse (de chaux, de soude, ou de fer) 2 à 4 cuill. à soupe par jour, dans la boisson Granulé (de chaux, de soude, de fer, ou composé) 2 à 4 cuill. à café par jour, dans la boisson Injectable (de chaux, de soude, de fer, 1 à 2 injections par jour ECHANTILLONS: Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône) Tuberculose - Anémie - Surmenage Débilité - Neurasthénie - Convalescences

ministre de la Guerre si un médecin aide-major de 1re classe, né en 1884, mis hors radres en 1916, puis rayé des cudres en 1917, le tout pour eause de sauté, est, dans l'état actuel de la législation, dégagé de toute obligation militaire, et dans le ens de la négative, s'il ne doit pas être de neuveau affecté au Service de Santé avec

sen grade, a reçu la réponse suivante :

a Un officier de complément appartenant à une classe mobilisable, mis hors cadres pour raisons de santé pos-térieurement au 2 Août 1914, et ultérieurement rayé des cadres pour le même motif, est libéré de toute obligation

Les pharmaciens docteurs en médecine. - Le suivant vient d'être insèré au Journal officiel,

Article premier. - Les pharmaciens de réserve et les pharmaciens de l'armée territoriale, titulaires du diplôme de docteur en médecine et justiliunt qu'ils exerçalent dens lu vie civila la prefession de médecia, peuvent, sur leur demande, être autorisés, par décret, à passer avec leur grade et leur ancieuncié de grade dans le cadre des médecius de réserve on de l'armée territoriale.

Art. 2. - Par mesura transitoire, les pharmaciens de réserve et les pharmaciens de l'armée territeriale qui, depuis le 2 Aout 1914, ont renonce à leur grade de pharmaclen pour etre nommés médecins aides-majors de 2º clusse, seront, s'ils sont l'ebjet d'une proposition de leurs supérieurs hiérarchiques, admis à bénéficier des dispositions qui précèdent.

L'avancement des sous-lieutenants inaptes. Le Journal officiel vient d'insèrer la lei suivante : Article unique, - Les sous-lieutenants et aldes-majors

de 2º classe a titre temporaire, déclarés « inaptes » par suite de blessures de guerre ou de maladie contractée dans les unités combuttantes, seront promus lieutenants à titre temporaire au bout de deux ans de grade.

Les frais médicaux et pharmaceutiques dans les accidents du travail. - La Chambre des députés a prenoncé récemment le renvoi à su Commission d'assusurance et de préveyance sociale de la proposition de loi sulvante déposée par MM. Léen Pasqual, Adolphe Défossé et Dure, députés :

Article unique. — Le paragrapho 1<sup>sr</sup> de l'article 4 de la loi du 31 Mars 1905 sur les accidents du travuil est ainsi modifié

« Le chef d'entreprise supporte, en outre, les frals médicaux et pharmacoutiques, qui scront dus, dans tous les cus, quelle que soit la durée de l'ineapacité occusionnée par l'accident, et les trais funéraires, ces derniers évalués à la somme de 100 francs au maximum

Dispensaire départemental d'hygiène sociale ct de préservation antituberculeuse. - .Pnr arrêté du préfet de la Seine, la Commission du Dispensaire dépar pretet de la centre, la comunication de préservation autitube-temental d'hygène sociale et de préservation autitube-culeuse, prévue par la délibération du Censeil général de la Seine du 10 juillet 1918 et l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1918, est composée de 24 membres dent les ns suivent ;

MM. Ambroise Rendu, Louis Dausset, Molinié, Etienne Oudin, Louis Peuch, Rellin, Henri Rousselle et Henri Sellier, conseillers généraux; Mesureur, directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique; Fer-let, directeur des Affaires départementales de lu Préfacture de la Seine; Thierry, chef du service de la Désin-fection de la Ville de Parls; Dubief, médecin-inspecteur tection de la Ville de Paris; Dubief, médecin-inspecteur principal des épidémies à la Préfecture de police; Ran-son, sénateur de la Scine; Maurica Letulle, mombre de l'Académile de médecine; Bezançen, professeur de bacté-riologie à la Faculté de médecine; Léen Bernard, médecin du dispensaire Léon-Beurgeeis, à Laënnec; Bitterlin, 5, rue Pusteur, à Joinville-le-Pont; Bled, secrétuire de l'Union des syndicats de la Seine : Gnston Lévy, nistrateur délégué de l'Union des ceopératives, 13, rue de l'Entrepet; Desplus, trésorier de lu Fédération natio-uale de la Mutualité françaisé, 13, rue Monge: Alexandre Luquet, président de la section des tissus au Censeil des

orud'hemmes; Edeuard Fuster, prefesseur au Cellège de Frunce; Mile Chaptel, présidente de l'Guvre des tuber-culeux udultes, 66, rac Vereingétorix; Mile Barthez, secrétaire générale de l'Aide Immédiate aux réfermés de la guerre.

M. le sénateur Ranson est désigné pour remplir pen-

dunt une année les fonctions de président.

M. Cazée, directeur de l'Hygiène, du Travail et de la Prévoyance sociale de la Préfecture de la Seine et M. Guillen, directeur du Dispensaire, assisterent nux séunces de lu Commission avec voix consultative.

### **Broméine** Montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (X4 = 0,01) SIROP (0.00) PILULES (0,01) TOUX nerveuses AMPOULES (0.03)

49. Boulevard de Pert-Royal, PARIS.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munics du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Urologiste demande assistant français ayant habitude des intraveineuses. - Ecrire P. M., nº 1521.

Le Gérant : O Ponés

Pa ris. - L. MARETHEUX, imprimeur, 1, ruo Cassette.

# LGOL Granulé DA

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Aspirine, Antipyrine yramidon, Scurocaïne, Salicylés

Spécimens et Littérature à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

Laboratoire de Biologie Appliquée L.B.A TÉLÉPHONE : | 36-64 GUTENBERG | 36-45

ANALYSES MÉDICALES

Produits Biologioues CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

OPOTHÉRAPIE PRODUITS STÉRILISÉS ~ HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cio, 54, Faubo St-Honoré, PARIS

Maison de Santé et de Convalescence

**Y-LES-ROSES** 

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD

ANGIRE INTERNE DES HÓPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE SIGNYAR 40, rue du Val - L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) - Tél. ; nº 5

- NOTICE SUR DEMANDE -

### et TOUTES SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hópitaux du 22 Décembre 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

## Traitement

Rhodium B Colloïdal électrique. AMPOULES de 5 om

### ELIXIR - GABAIL Valéro - Bromuré

### GABAIL " désodorisé

Spécifique des maladés nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur de Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

EAU de RÉGIME des

DIABÉTIQUES - HEPATIQUES



BOUTEILLES - DEMIES et QUARTS

APRÈS et ENTRE les REPAS

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

## Pastilles VICHY-

Les Seules fabriquées avec les SELS VICHY

Traitement des Maladies a STAPHYLOCOGUES : (Furenculese, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917 :

Academie des Sciences. Academie des Sciences. Académie de Médevine. Sociélé Médicale des Höpilaux. Sociéle de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés?

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Avarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréalique, Testiculaire, Myprétique, Surfenat, Thymique, Typoshysaire, Obstance de Control Bonda Forme, Fabilis, Charas Sans (2007

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

rix du fincen : 2 fr. 25

12. Bouley, Bonne-Henvalle PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions ; C gr. O1 de mereure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent, cube, - Prix du flacen : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIÉR à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOBLES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent, cube

Pour éviter les acrédents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE VIGIER Wellieur Anticeptique. 31. Parauls, 12.64 Bonne Nouvelle Part

MASSON et Co., Éditeurs, 120. Boulevard Saint-Germain, PARIS COLLECTION HORIZON : Viennent de paraitre :

a Suspension

DANS LE TRAITEMENT DES FRACTURES PAR P. DESFOSSES et CHARLES ROBERT

Préface du D' Pierre Duvel 1 vol. in-8° écu avec 112 figures originales . . . 4 fr. (10 0/0 en ples).

EXTRAITS DAUSSE

OPIUM

INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

> LPÉCA INJECTABLE

CA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceulique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.



IODOTANNIQUE PHOSPHATÉ
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Abrège la Convalescence en activant la phagocytose

Les travaux de Lortat-Jacob ont démontré que l'iode déterminait une excitation du tissu lymphoïde avec formation abondante de leucocytes mononucléaires, excellents phagocytes, qui débarrassent l'organisme de tous les déchets et toxines laissés par l'infection. Ce rôle « dépurateur » de l'iode nous explique son action heureuse dans les convalescences.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique facilement assimilable, très active, et n'occasionne jamais ni irritation des voies digestives, ni accident d'iodisme.

Le VIN GIRARD a répandu depuis plus de vingt ans la médication iodotannique posphatée sous une forme agréable, donnant entière satisfaction aux médecins qui l'ont admise dans leur pratique journalière.

Le VIN GIRARD est toujours pris avec plaisir par les malades les plus difficiles.

UN VERRE A MADÈRE AVANT LE REPAS

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia. — PARIS



LA

### MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . 45 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'. ÉDITEURS \$20. boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . 15 fr. Les abonnements partent du commsnement de chaqus mois.

DIRECTION SCIENTIFIQUE -M. LETULLE Professeur à la Faculté, leciu de l'hôpital Boucicaut re de l'Académie de médec

F. DE LAPERSONNE Professour de olinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu, mbre de l'Académie de 'médeciue

OLLECO

PARIS

E. BONNAIRE J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgieu de l'hôpital C

Professeur de olinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecir

F. JAYLE Chef de cliu, gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

H. ROGER en de la Faculté de Paris, lédeoin de l'Hôtel-Dieu, o de l'Académie de médecine

M. LERMOYEZ

Médecin de l'hôpital Saiut-Antoine, Membre de l'àcadémie de méde

- BÉDACTION -

SECRÉTAIRES

D DESENSEES J. THMONT

sertout ce qui coucerne la Rédaction à "Presse Médicale 120, boulsvard Saint-Garmain (6') (Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

F. Dávé. - Les vésicules hydatiques filles, leurs origines, leurs conditions pathogéniques, p. 413. L. DUFOURMENTEL et L. FRISON. - Septicémie d'ori-

gine bucco-dentaire, p. 415.

LANCE. - L'extension continue dans le traitement des fractures des phalanges et métacarpiens, 416.

#### Sociétés de Paris :

Société de Pathologie comparée, p. 418. Société de Neurologie, p. 418. Seciété de Biologie, p. 420.

ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 420. Académie de Médecine, p. 420.

#### Supplément :

F. Helme. - Petit Bulletin. CORRESPONDANCE

LES MÉDECINS AUX ARMÉES. NOUVELLES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIOUÉS.

### **TUBERCULOSE** iniectable LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement assimilable. Littérat.st Echanten: Produits LAMBIOTTE Free, à Prémery (Kièrre).

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

Anémie, Convalescence.

Débilité, Surmenage.

Byla =

GRNTILLY (Seine)

XXVI: Année. - Nº 45. 8 Aout 1918.

USCULOSINE

#### PETIT BULLETIN

L'hôpital militaire belge de Beveren-sur-Yser 1.

A'M. le médeein-inspecteur général Mélis, directeur du Service de Santé des armées belges en campagne, très respectueuse-

Plus tard, bien plus tard, lorsque l'Europe ensanglantée léchera ses blessures, aucune ne lui paraîtra plus atroce, plus injuste, et plus sublime aussi, que celle de la noble et infortunée Belgique. Quand sonne l'heure solennelle de la quatrième année de guerre, ne devons-nous pas, malgré tous les deuils qui nous ont assaillis, penser à la nation martyre, momentanément réduite en captivité pour avoir commis le délit de fidélité à l'honneur!

D'un côté, un petit peuple heureux, prospère, et de l'autre une nation forte entre toutes : - « Il faut que je passe]ehez toi! hurle-t-elle. — Et de quel droit? Ne suis-je pas neutre? — Neutre? Qu'est cela? Je suis la plus forte : Place! ou j'écrase : Nécessité n'a pas de loi. »

Heureusement pour les libertés de l'Europe la Belgique et son roi, fidèles au devoir, se dressent

1. Hépital militaire belge de Beveren-sur-Yser, plaquetts illustrée. — Des ateliers d'imprimerie et photogravure de l'Institut militaire belge des invalides et orphelins de la guerre, Port-Villez, par Vernon (Eure).

DIGITALINE oristallisée

### NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules

#### **FOURNIER** LEY

SELS BILIAIRES Globules Kératinisés, dosés à 0.20 Centi LITHIASE\_ICTÈRE\_ENTÉRO\_COLITE

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital ... PARIS

contre l'envahisseur. Pendant trois sémaines, le flot germain est enrayé et la liberté du monde est sauve. Ah! le magnifique et fécond sacrifice!

Notez que les traités de 1831 et 1839, élaborés par une diplomatie à la fois amicale et égoïste, eussent pu fournir à nos frères plus d'un argument juridique à leur abstention. Neutre, la Belgique l'était sans l'être ; par exemple, impossible pour elle de contracter une alliance, une union douanière, de faire des traités commerciaux, sans la permission des puissances qui lui avaient concédé sa charte internationale. Il y avait bien un article lui garantissant, en cas d'attaque, l'appui des nations dont la signature était au bas des traités; mais les événements n'allaient-ils pas montrer que tout cela n'était que « chissons de papier »? Quelle garantie, d'ailleurs, cût été efficace quand, en quelques heures, le territoire pouvait être submergé par l'attaque brusquée?

La Belgique, durant la paix, s'était considérée comme neutre, à l'heure des hostilités elle voulut être loyale. Tel Décius Mus qui s'élança tout armé dans le gouffre, elle se jette dans la guerre, et par sa souffrance elle rachète le monde. Nous avons, depuis, les uns et les autres, dans le camp des Allies, fait assaut de lovauté et d'héroïsme, mais rien ne l'emporte sur l'esprit de sacrifice de la nation belge; et c'est pourquoi j'ai pensé qu'au moment où chaque belligérant fait retour sur le passé, nous devions, nous, les médecins, envoyer notre salut reconnaissant et ému à tout ce peuple

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore

#### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGCET\* peur usage externe.

Espidement absorbable, sans irritation de la peau

#### Sirop DERBECO

à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74. bouley. Beaumarchais, Paris.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injectices pour uns curs).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour uns curs).

LIPTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villemeuve-le-Garenne (Saine).

captif qui demain retrouvera, en même temps que sa liberté, une neutralité réelle, pleine d'honneur et, cette fois, définitive.



Mais quel fut le rôle du Service de Santé belge dans la guerre? Je vous en ai déjà donné un aperqu, en parlant comme il convenait de l'incomparable centre hospitulier de La Panne où tant des nôtres ont trouvé secours et réconfort. Je voudrais aujourd lui vous conduire sur les bords de l'Yser tragique, à l'Hopital de Beveren, où, comme tant d'autres, j'ai reçu la plus cordiale hospitalité, et dont un anonyme — qu'il serait d'ailleurs facile de désigner — vient de nous donner une simple et très élégante description.

Un hòpital? Oui, certes, mais quelque chose de plus, aussi, puisque c'est là que viennent se former ou se perfectionner les médecins militaires de la Belgique. Dans cette école d'application à la guerre, rien qui rappelle la grande formation universitaire: tout ve st militaire.

Il s'agit là de soldats-médecins ayant même formation, même idéal, même enthousiasme concentré. Quand on les voit dans le service, ponctuels, corrects, attentifs, c'est l'image même de la Belgique en armes qui s'offre à nous. Mais la tache finie, dans la salle à manger riante ou dans « la tabagie », comme ils disent, c'est une grande famille qui accueille le visiteur. Le père est au milieu, représenté par le chef, M. le médecinmajor Derache, bon geant tres fin, chirurgien parfait, et dont les lèvres machonnent un éternel cigare. Autour de lui, les aínés, ses aides directs, et çà et là les cadets, engagés dans quelque discussion sur la chirurgie ou la médecine. J'ai passé dans ce milieu cordial et chaud des houres qui pour moi restent parmi les meilleures : l'oasis dans le désert de la guerre!

L'hôpital, admirablement compris, se dresse tout près de l'Yser, à l'angle de deux routes où inlassablement roulent les camions dans leur grând bruit de ferraille. A droite, en arrivant, les inondations tendues pour arrêter le flot des Barbares; à gauche, des terres planturcuses, et une ferme qui ravitaille l'hôpital de lait, de beurre et de légumes. Al horizon, les «saucisses», tantôt tranquilles dans le gris du clei, tantôt seconées par la poussée du vent, ou descendues sous la menace des escadrilles ennemies. Presque pas d'interruption dans la canonnade; le jour, elle arrive assourdie, et c'est à peines ielle fait frémir les vitres; dans le calme du soir, on la dirait toute proche : « Núit calme sur le reste du front...» Quelle ironie parfois, dans ee mot du Communiqué!

Somme toute, rien de riant dans le paysage. Quand on voit pour la première fois l'Yser, on sent qu'on est dans la vraie patrie du sacrifice. Les jours de pluie surtout, les rives tragiques du nouvel Illissus semblent former le décor-type de la guerre ; eh bien, grâce à un miracle d'ingéniosité, nos amis belges sont arrivés à rendre ce décor presque souriant. Voicile Pavillondes entrées, avec une première salle où le blessé est identifié. Dans la pièce suivante, chauffée jour et nuit, il est déshabillé, lavé. Dans la troisième, véritable salle d'opérations, le médecin de garde arrête les hémorragies, procède aux interventions urgentes. La dernière salle, enfin, est réservée aux malheureux dont les heures sont comptées : Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate!...

En face, s'ouvre la salle de radiographie, pourvue d'un outillage aussi complet qu'on peut l'imaginer. La plupart de ces installations électriques sont fâxes, mais des appareils transportables permettent d'aller dans les salles contrôler les immobilisations ou les extensions de fractures. Quand le blessé sort de la radiographie, il entre de plainpied dans les salles d'opérations, septique ou aseptique, ct dans la salle d'opérations avec table de Ledous-Lebard. Auparavant, il a passé dans la salle de narcose, où il est rasé, désinfecté, et endormi sur une table roulante. Je ne parle ni des pavillons de malades, ni des laboratoires, ni des services de spécialités: oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie, physiothérapie, stomatologie, etc.; cela me mêmerait tron loin.

Ce que je voudrais faire ressortir, c'est d'une part le fini de chaque installation, l'ordre qui règne dans l'hôpital, l'active minutie qui a présidé à toute l'organisation et le bien-être dont se sent entouré le soldat, encore qu'il reste proche des lignes. Ici, rien d'improvisé, de transitoire ; on a édifié non pour des mois, mais pour des années. Un exemple : Jamais le blessé, une fois entré dans l'hôpital, n'aura à en sortir, pour quelque opération que ce soit, et cela grâce à deux couloirs latéraux qui courent le long des pavillons, et à un autre qui rejoint les deux premiers. On comprend combien ce dispositif est précieux pour les malades et pour ceux qui les soignent; il paraît être spécial, car je ne crois pas l'avoir trouvé chez les Anglais ou chez nous. Rien à dire de la vie que mène le blessé; là

omme allieure, l'existence s'écoule dans l'horrible intimité de la mort; la comme alleure, le soldat livre sa seconde bataille — après avoir lutté pour son pays, ne doit-îl pas lutter pour son pays — la comme ailleure, enfin, se joue le drame de l'endurance et de la résignation. A poinc s'il ladrait noter le courant de confiance silencieuse entre les médecins et les hommes et qui est peut-être plus apparent que n'importe où. Un mot du chef, et l'angoisse des visages fait place au sourire.



Doublé, comme je l'ai dit, d'une école, l'hôpital devait naturellement être pourvu d'une salle de confórences. Immense, avec une grande scène dans le fond, munie d'appareils de projections, cette salle sert à la fois à la distraction des bles-

### VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

# DMÈTYS

Vaccin anticoquelucheux curatif pour le Traitement de LA COQUELUCHE

S'emploie en inoculations sous-cutanées ou intra-musculaires.

PRIX : Boîte de 6 doses : Frs 15

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, RUE VIEILLE-DU-TEMPLE, PARIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

ENVOI GRATUIT S'ÉCHANTILLONS & MM. No DOCTEURS.

**◆日間も国際のアプル国の中国中** 

dosées à 4/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Botts pa 18 Asportas : 4/50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

55 goutes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnise
et 0 gr. 40 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

Marius FRAISSE, Phin, '85, Avenue Mozart, PARIS.

Téléph. 662-16.

sés et à l'instruction de leurs médecins. La très auguste et très gracieuse Reine des Belges, la plus puissante souveraine de l'univers parce qu'elle règne sur les cœurs, daigne parfois venir entendre les conférenciers. Ainsi fit-elle pour la causerie de M. le médecin-inspecteur général Vincent. Après la conférence, Elle préside elle-même au thé et ne quitte jamais l'hôpital sans avoir visité ses chers soldats, qui tous l'aiment comme une mère.

Mais je n'aurais rien dit si je ne parlais des Bureaux de rédaction des Archives médicales belges, tant appréciées; elles témoignent hautement de l'activité intellectuelle qui règne à Beveren. J'ai rencontré à la Direction de ce journal des hommes jeunes, de grand talent et d'un savoir extraordinaire. Nous pensons sans cesse à la Société des Nations; ne devrions-nous pas, je le redis une fois de plus, l'organiser d'abord entre nous, médecins alliés, acharnés au mêmc idéal? Soit à La Panne, soit à Beveren, ces deux formations qui se complètent si bien l'une par l'autre, nous trouverions des éléments incomparables pour la création d'hôpitaux, de laboratoires, de centres de recherches interalliés, qui pourraient survivre à la guerre. Les conférences trimestrielles du Val-de-Grâce ont fait pressentir déjà, par les rapports qui en sont sortis, ce que l'entente médicale pourrait réaliser. Pourquoi ne pas s'engager plus hardiment dans la voie qui s'impose à tous? La guerre n'interrompra pas les luttes sur le terrain scientifique. Si nous voulons, dans les combats pacifiques de demain, tenir notre rang, nous devons voir grand et nous organiser des à présent. Dans le concert scientifique de l'avenir, les Belges n'ont-ils pas leur place toute marquée ?

Mais je n'insiste pas davantage. Simplement en camarade reconnaissant, j'ai voulu louer de mon mieux une belle œuvre et témoigner à nos amis ma profonde reconnaissance. Elle est justi-

fiée dans le passé comme dans le présent. On dit que tout change; mais tout se répète aussi : A l'heure où j'écris ces lignes, un souffle de victoire gonfle à nouveau, sur les rives de l'Aisne, nos étendards déchiquetés par la mitraille. L'Aisne, disait hier M. Madelin (in Revue des Deux-Mondes, 1er Août 1918), est la rivière la plus historique de la France. Sans cesse au cours des ages, nos destins se sont joués sur les falaises de cette rivière qui, suivant la juste expression de M. Hanotaux, est l'articulation qui relie les provinces septentrionales aux provinces orientales de notre pays. Comme le sol impose aux armées les mêmes gestes, tous les combats qui se déroulent aujourd'hui à Soissons (Noviodunum), à Reims (Durocortorum) et à Beaurieux, l'antique Bibrax, ne sont que la répétition en grand d'autres batailles très anciennes. Pouvons-nous oublier, quand on parle des Belges, la lutte menée contre César, en ces mêmes régions du Soissonnais, par la Confédération Gaule-Belgique? En l'an 57, Suessions, Bellovaques, Ambriens de l'Aisne, de l'Oisc et de la Somme, Atrébates de l'Artois, eussent été écrasés au premier choc par le grand stratège romain, si les Nerviens des Flandres et du Hainaut, toujours rivés au devoir, n'avaient, par une manœuvre hardie, encerclé Bibrax. Cetto fois, néanmoins, le Destin fut contraire à nos armes et il faut attendre cinq cents ans la revanche des Gaulcs, et l'an 486 où Clovis tailla en pièces l'arméc de Syagrius à Soissons, anéantissant pour jamais la domination romaine. Il n'en reste pas moins qu'en l'an 57, comme en 1914, les Belges étaient à nos côtés pour combattre l'envahisseur. Tels ils furent, tels ils sont restés. N'est-ce pas grâce à leur sacrifice au début de cette guerre et à leur attachement aux lois de l'honneur, que nous aurons pu vaincre et qu'il y a encore un avenir humain? Cela, personne de nous ne l'oublie, et de tous nos cœurs reconnaissants nous les remer-F. HELME.

#### CORRESPONDANCE

A la suite de la publication de l'article de M. Danysz dans le numéro du 18 Juillet, nous recevons du Dr Pagniez la lettre suivante :

« Je viens de prendre connaissance d'un article de M. Danysz paru dans La Presse Médicale du 18 Juillet sur « le traitement anti-anaphylactique de l'asthme, de certaines dermatoses et des troubles gastro-

« Je crois fort justes quelques-unes des idées émises par M. Danysz et il est possible que, comme il le pense, l'heureux effet de certaines vaccinothérapies ou bactériothérapies relève d'une action anti-anaphylactique. Dans ces cas les auteurs qui ont appliqué ces méthodes ont recouru à l'anti-anaphylaxie sans le savoir. D'autres l'ont fait en le sachant et, pour compléter l'intéressant article de M. Danysz, je ne erois pas inutile de rappeler que j'ai publié ici même, avec M. Pasteur Vallery-Radot, une observation d'urticaire géante dont l'étude minutieuse nous a permis d'établir d'abord la nature anaphylactique de la maladie, d'instituer ensuite une thérapeutique tout à fait efficace et d'ordre strictement anti-anaphylactique . Cette observation, où la thérapeutique s'était inspirée des travaux de M. Besredka, est à ma connaissance la première on a été établie la possibilité de l'application pratique à certaines maladies humorales des données fournies par l'expérimentation et la sérothérapie, sur l'anti-anaphylaxie.

«Laguerre ne nous a pas permis de poursuivre ces recherches, mais, depuis, M. Saint-Girons, s'en inspirant, a publié dans Paris-médical une fort intéres-sante observation d'anaphylaxie à la quinine qui a cédé facilement à la méthode anti-anaphylactique. Il est donc depuis quelque temps déjà établi que par la voie digestive certaines maladies humorales et certaines idiosyncrasies sont curables par l'application de la méthode anti-anaphylactique, à laquelle par d'autres voies et moyens M. Danysz consacre à très juste titre d'intéressants travaux. »

1. Pn. Pagniez et Pasteur Vallery-Radot. — « Etude physio-pathologique et thérapeutique d'un cas d'urticaire géante. Anaphylaxie et anti-anaphylaxie alimentaires ». La Presse Médicale, 23 Novembre 1916.

# AETHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOL DOIR

ENFANTS: Administrer à chaque fois 6 mois à i an: 8 à 10 groutes 4 un 2 ânn: 16 à 15 groutes Au-dessus de 2 ann; 15 à 39 groutes Au-dessus de 2 ann; 15 à 39 groutes (au puis et la chage et le ces, Réptique foir l'étage et le ces, Que, par 24 toures, solon les hecofan.

Luttrature & Schantillons : FALCOZ & CR.

### COLLOIDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS

### ELECTRARGOL (Argent colloidal)

ELECTRAUROL (Or colloidal)
et métaux de la série du platine.

COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal)
ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal)
ELECTROCUPROL (Oxyde de outrre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein.
dass SEPICEMIES (PREUMONIE, TYPHOIDE, TYPHOIDE, TYPHOIDE,
ARNOLE, TÉTANOS, SORALATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.
L'ÉELECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour
TRAITEMENT LOCALée p. Leles INFECTÉES RIESSUIES DE GUIERES

Ampoules de 2 et 5 c.c. — Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. — NÉOPLASMES.

Ampoules de 5 et 10 c.c. — NEOPLASMES, TUBERCULOSE.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1400





Ech Ph Mior 140 fest Honore Paris



10DE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de 17de avec la Price DÉCOUVERTE EN 1836 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme Tried pointer lobaloss assigner come en gramme; feder adustin Doses quotidiennes : Clarq à vingt goutes pour les Enfants, du à cinquante goutes pour les Adultes Intribures et d'autentiess : Laconarone calegue, & 8 ûl.0. Ruel Petit Misse, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux simila res parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

# GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme)
Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau. etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux savons (glycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'*Académie de Médecine* par le *prof<sup>e</sup> A. Robin en 1894.* 

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCEROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé: à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Dose: 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable: Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).

Croissance, Recalcification, Grossesse,
Allaitement, et contre toutes formes de Débilités
et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS. - DÉTAIL: Toutes Pharmacies.



RECONSTITUANT Système Nerveux

### NEUROSINE Prunier

"Phospho-Glycérate de Chaux pur!

6, Rue de la Tacherie; 6

### DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiagues,

DOSE HABITUELLE + 36 6 Comprimés par jour.

Diminution de la Tension Artérielle Régularisation de la Circulation du Sang Artériosolérose, Menstruation difficile Treubles de la Manopause.

PRUNIER & C\*, 6, Rue de la Tacheria, Paris et toutes Pharmacies.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion d'henneur, peur

Chevalier : M. Lesire (Françeis), médeein aide-majer de 1re classe à titre temporaire (réserve) au 311e rég. d'infanterie : dispense de toute obligation militaire, à con-tracté un engagement pour la durée de la guerre dès le début des hostilités. Toujours sur la brèche, a fait l'admi-ration de tous par su belle crânerie sous le feu, son nbsolu mépris du danger. Gravement atteint de blessures multiples à preximité des lignes ennemies, u donné un superbe exemple de sang-froid et d'énergie en essayant secourir son uide-major et deux de ses brancordiers très prièvement blessés. Deux citotions, (Journ. off., 3 Août 1918.)

 M. Clément (Georges), médecin-major de 2º closs (territoriol) à la 5º région. (Journ. off., 3 Août 1918.) — M. Segard (Honri), médecin alde-major de 2º classe (réserve) à lu 13e région. (Journ. off., 3 Août 1918.)

#### MÉDAILLE MILITAIRE.

- M. Dechaume (Jean), médecin auxiliuire très actif, d'un dévouement et d'un courage au-dossus de tout éloge. S'est prodigué sans compter lers de l'attaque du 18 Avril 1918 pour donner les premiers soins aux blessés. A saivi la marche en avant de son butaillon et a été très grièvement blessé, par un éclat d'obus, au moment où il installait son poste de secours dans les nouvelles lignes conquises. A montre alors le plus grund calme et le plus grund sang-froid en ne songeant qu'aux autres blessés et en dirigeunt lui-même leur évacaation.

#### Citations à l'ordre du jour :

— M. Bougras (Pierre), médecin oide-major de 2º clusse au ½00 rég. d'infanterio : médecin d'une haute valear niorale, donnant le plus bel exemple, en toutes circonstances, particulièrement brave et ceurageux, très attaché au deveir. Blessé pour la sixième fois, pendant qu'il effectualt une reconnaissance d'itinéraire défilé pour l'évacuution, pendant le jour, des blessés groves. (Journ. off., 2 Acut 1918.)

- M. Arthus (Henri), sous-aide-major, 78c rég. d'infanterie, 3º bataillon : médecin sous-aide-major d'un courage remarquable. A donné à maintes reprises des preuves de son sang-froid et de son dévouement. Particulièrement au cours d'une uttaque récente de l'ennemi, n'a pas hésité à se porter en avont de nes lignes à la tête de ses bran-cardiers pour chercher un officier blessé.

#### NOUVELLES

Service de Santé de la marine. — Sur la proposition du directeur du Service de Santé du 3º arror maritime ont été désigaés pour remplir les fonctions de médecin résident pour une période d'une année à compter

dn 16 Août 1918 A l'hôpital de Lorient : M. le médecin de 170 classe Segard;

A l'hôpitul de Port-Leuis : M. le médecin de 1™ classe Bertaud du Chazaud.

### Dragées DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE MONTAGU, 49, Boul. de Port-Royal, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Importante Maison pharmaceutique demande un bon préparateur. - Ecrire P. M., nº 1522.

Banlieue Paris, très bonne clientèle à céder, urgent. - Eerire P. M., nº 1520.

Urologiste demande assistant français ayant habitude des intraveineuses. - Ecrire P. M., nº 1521,

Etudiant français, ancien régime, demandé pour interne maison de santé, facilités pour sulvre ses

études. - Ecrire P. M., nº 1523. Docteur en médecine demande remplacer confrère

mobilisé. — Ecrire P. M., nº 1856. Médecin aide-major en convalescence, 16 inser.,

avec scolarité, ferait remplacement 15 à 45 jours. — Ecrire P. M., nº 1857.

Tuberculoses. Catarrhes.

Emulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotés Do 3 à 0 cuil. à café

OUATAPLASME Pansement completed to Dr LANGLEBERT Phlegmasies. Eczėma, Appendicites, Phlébites, Erysipėles, Brûluras

Le Gérant : O. Ponán.

Paris. - L. Manavanuz, imprimeur, f., rue Capacita.

#### TRAITEMENT DE nsomnie nerveuse

LABORATOIRES DURET ET RABY

5. Avenue des Tilleuls. Pagis

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

#### Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

Communications

en 1917 :

(Furenculese, Anthrax, Acné, Orgelets, Osteomyelite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

## (DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux.

Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés" 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

#### SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique. SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

#### HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon dour ou pur, S, Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtoi, S. Naphtoi souffe, S. Sublime, S. Resorcine. Savon à l'ichthyoi, S. Sullureux, S. à l'aluidecache, S. Goudron, S. Boraté, etc.

#### TRAITEMENT DE LA TUBERCULO De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Galacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

#### HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des olies de morue frais, est très riche en principes actifs : fode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres sien supportée, même pendant i été.

### Cure Respiratoire

HYSTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCYTAIRE 

PAR LE

## **PULMOSERU**

#### BAILLY

Combinaison Organo-Minérale, Phospho-Gaiacolée

MÉDICATION SPÉCIFIQUE ET LA PLUS 

#### BRONCHO-PULMONAIRES

TOUX, GRIPPES, CATARRHES LARYNGITES ET BRONCHITES.

SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE

#### DES ETATS BACILLAIRES

A toutes périodes et sous toutes formes

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR Ofr. 50, 1 fr., 2 fr. et 5 fr.

#### Extraits OPOTHÉRAPIQUES, INJECTABLES

Goarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréctique, Testiculaire, Mégarétique, Surrénai, Thymique, Mygonhysaire, DNEANTS & SP. 18. Mag de l'Orse, Paris - Châre, Horse (1987)

#### AFFECTIONS DE LA GORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

Inse d'Oxygene Neissent, Mentlof failsenent dowl, Cocastevellio, Benzonte de Soude et d'Extruits vécetans, d'un acott aprésade ouvernines contre TUVA, BUPLES, LARISHIES, PARTHOITES, ATTIME, ANGINES, EMPISEME, 6 a 10 par jour.

#### Granules 4. Catillon a 0,001 Extrait Titré de

Granules a Catillon

Synon, QUABAINE
TONIQUE DU CŒUR DAT EXCELLENCE
NON DIURETIQUE - TOLERANCE INDEFINIE NON DIVERTIQUE - TOLERANGE INDEED, II NON DIVERTIQUE - TOLERANGE INDEED, III CHIEF, Alfection MITRALES, Crigotables des ERFARTS et VIEILLARDS, etc. intures sont infidéles, stiget la éliculture ATTLLON, être or fessione se

Tablettes de Catillon

Osr. 25 corps thyroide
Titre, sterilise, hien tolere, actif et agréable,
i à 2 contre Myxosdème.
2 à 8 contre Obsetté, Goitre, Merpettsme, etc.
FL. 3fr. — PARIS, 3 Bour 33-Martia. 

### ELIXIR GABAIL Valéro - Bromuré

de l'Estrapade, PARIS

Avis à MM. les Médecins :

On fabrique en France de la

PURE (Codex)

Établissements CROS & Cie 104, Rue du Landy, PLAINE SAINT-DENIS

\_\_\_ TÉLÉPHONE : 502 Saint-Denis. \_ 

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ADULTE

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ VALS-PRÉCIEUSE

COLLOBIASES DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicem

Traitement rapide du rhumatisme

TERATURE ET ECHANTILIONS LABORATORES DAUSSE 4 Rue Aubrio! PARIS

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique Anorexie, Troubles digestifs,

Advnamie, Neurasthénie,

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

### **CONSTIPATION-COLITES**

Paraffine

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS







Le plus Puissant

des Décongestifs



Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830 MAYET

Téléphone : Central 89-01



Les APPAREILS fabriqués dans les Ateliers MAYET-GUILLOT répondent rigoureusement à toutes les exigences médicales, mécaniques et esthétiques, 

Paris. - L. Manerseux, imprimeur, 1, rue Cassette.

### MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 45 centimes.
Dép. st Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'. ÉDITEURS

420, boulevard Saint-Germain PARIS (VI.)

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . 15 fr.

. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

- DIRECTION SCIENTIFIQUE -F. DE LAPERSONNE M. LETULLE
Professour à la Faculté,
Médecin de l'hôpital Boucicaut,
Membre de l'Académie de médecine.

Prefesseur
de clinique ephtalmelogique
à l'Hôtel-Dlen,
Membre de l'Académie de médecine. E. BONNAIRE

PARIS

refesseur agrégé, ur et Professonr en ohef de la Maternité J.-L. FAURE Protesseur sgrégé, Chirurgion de l'hôpital Cochin

F. WIDAL Professeur de cil å l'hôpital Membre de l'Acadéi clinique

H. ROGER
Doyon de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôlel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine. M. LERMOYEZ nique médicale Médecin Cechin, de l'hôpital Saint-Auteine, nie de médecine. Membre de l'Académie de médecine

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction. - REDACTION -

SPCBÉTATB PO P. DESFOSSES J. DUMONT

Adresser tout ce qui concerne la Rédaction à "Presse Médicale " 120, boulevard Saint Germain (6°) (Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

O. Josué et M. Parturier. - Conséquences cliniques de l'oligurie d'origine cardiaque, p. 421.

P. PAPIN et H. STÉVENIN. - L'identification du méningocoque chez les porteurs de germes, p. 423.

#### Carnet du praticien :

THEVENON et ROLLAND. - Procédé de recherche du sang dans l'urine, les matières fécales et les liquides pathologiques, p. 425.

#### Sociétés de Paris :

Société de Chirurgie, p. 425. Académie des Sciences, p. 426. ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 428.

Analyses, p. 427,

#### Supplément :

F. HRLMR. - Petit Bulletin. L. R. - LÉGION D'HONNEUR. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. Nonvertee

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

#### PETIT BULLETIN

Nos devoirs professionnels et nos devoirs de guerre.

Les récents Bulletins de Ludendorff ne mauquent point d'attribuer à la surprise le recul des armées allemandes. Surpris, les Allemands l'ont été, et de façon magistrale, encore. Mais si cela peut les consoler, je leur dirai qu'ils ne furent pas les seuls à l'être. Combien, ces dernières semaines, ne rencontrai-je pas d'amis, de camarades, qui eussent bien voulu me traiter de "bourreur de crâne" parce que j'affirmais ma confiance dans un retour de fortune!

La vie, qui est une grande éducatrice, m'a appris qu'aucun de nos gestes n'étant perdu, tout se paie ici-bas. Comment done n'aurais-je pas espéré, moi qui avais vu le travail acharné Auc, du nord au sud, n'avaient cessé de poursuivre nos Armées? Ceux qui doutaient hier n'avaient gas voulu voir la grandeur de l'effort. Ils crient an miracle aujourd'hui; aucun miracle, mais des gens qui, nuit et jour, besognent en silence pour le salut de la Patric : ils ont leur revanche parce qu'ils l'ont méritée, - tout simplement.

Ceci m'amène, par opposition, à parler de

nous. Pensez-vous, les uns et les autres, que collectivement nous faisons tous les gestes que nous devrions faire? Je ne le crois pas. Je ne m'arrêterai pas aux points de détail, sur lesquels on appelle de tous côtés mon attention, à savoir que depuis quatre ans de guerre nous n'avons pas encore pu obtenir que le médecin de réserve, tout comme son camarade, l'officier de réserve atteignit au généralat. Ce ne sont cependant pas les hommes de valeur qui manquent dans les eadres du complément. Ils manquent si peu que par une rencontre imprévue, ce sont précisément les seuls médeeins n'ayant point fait de service militaire durant la guerre qui se sont vu attribuer des fonctions correspondant au grade d'officier général. Je ne m'arrête sur cette question de galons ou d'étoiles, bien secondaire à mon sens, que pour montrer, dans le corps médical, en haut comme en bas, l'absence totale d'union et de vues générales.

Mais bien plus importante pour nous est, à mon avis, la question des réformés de la guerre et des soins à leur donner dans l'avenir. La encore, aucune direction, aucun plan d'ensemble. J'ai signalé plusieurs fois le péril qui nous menacait: j'ai répété que si nous n'y prenions garde, c'était fatalement la fonctionnarisation de la médecine dans un délai plus ou moins bref. Enfin, j'ai indiqué l'homme, un rude homme, le D' Scheffler, de Saint-Etienne, qui avait pris à

Succedané du Salicylate de Methyle, inodore RHESAL VICARIO (LIQUIDE)

ANTINEVRALDIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTICCATE E

pour usage externe.

Repidement absorbable, saus irritation de la peza PULMOSERUM

### Toux **ETHONE**

FERMENT LACTIOUE FOURNIER

Coaueluche

### TURERCHI OSE F injectable LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement assimilable. Littérat.et Echanteur: Produits LAMBIOTTE Free, à Prémery (Sièrte)

Anémie, Convalescence.

Débilité, Surmenage,

USCULOSINE -Byla -

GENTILLY (Seine).

### EXTRAITS TOTAUX CHOAY

ÉQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC. Pilules - Cachets - Comprimés - Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS
Téléphone : Fleurus 13-07.

CULTURE LIQUIDE \_\_CULTURE SECHE TOUX-GRIPPES-BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES Laboratoires FOURNIER Frères 15, RUE DE ROME, PARIS 26, Boulevard de l'Hôpital - PARIS

> Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs).

DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jeurs (8 à 10 inject, pour une surs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLORS : Laboratoires NALINE, à Villoneuve-la-Gareume ..cinel.

XXVIº Année. - Nº 46. 15 Aout 1918.

la Commission interministérielle nos intérêts en mains, et avec quelle vigueur! J'ai revu, denuis, notre confrère, non pas découragé, certes, ce n'est point dans sa manière, mais furieux de constater notre molle indifférence. Si cela continuc, nous nous réveillerons un beau jour ligotés, et de cette situation nous serons comptables vis-à-vis de ceux du front. Nous ne voulons que notre droit, mais encore faudrait-il indiquer quel il est aux pouvoirs publics, et de facon précise.

Ajouterai-je que nous avons laissé passer avee la plus parfaite indifférence la réforme due à l'ancien sous-secrétaire d'Etat et qui équivalait à une révolution ? Vous savez tous que, jusqu'à présent, le médecin, en matière de droit public, ne pouvait être qu'expert. Son rôle, honorable sans doute et parfois générousement honoré, restait par trop secondaire, malgré tout. Ayant compris l'injustice de cette sorte d'ostracisme dont le corps médical était vietime, M. Godart décida que nous pourrions être en même temps experts et juges, c'est-à-dire que nous aurions voix délibérative dans les Commissions ressortissant de notre ministère. Le renversement de cette lourde barrière eût été gros de conséquences si, profitant des avantages qu'on nous faisait, nous avions poussé à fond la question sur d'antres terrains. Nul n'y a pensé, Y a-t-il seulement deux hommes pour avoir connu le fait, parmi ceux qui devraient être nos dirigeants? J'entends parfois nos anciens se plaindre de n'avoir plus autant l'oreille du corps médical. Hé, bon Dieu ! qu'avez-vous fait pour la garder : Quel geste, quels résultats à mettre en ligue?

Si, sortant de la profession, je passe à notre action, - non pas dans la guerre proprenient dite, où nous aurons payé si cher notre lambeau de gloire, mais dans le service du pays au point

78 会問問題合同語 今天

de vue extérieur. - qu'avons-nous réalisé? Entre nous, bien entre nous, croyez-vous que nous fûmes les agents de propagande que nous aurions pu, que nous aurions du être? J'ai bien vu que dans le centre de la France, nous avions organisé un Cercle médical interallié, mais ailleurs, qu'a-t-on fait? Avons-nous réellement accueilli les Anglo-Saxons en frères? Pas que je sache. Notez qu'en dehors de la question de courtoisie ct de sentiment, il y a un intérêt capital à faire connaître aux confrères alliés notre admirable pays de tourisme et de villes d'Eaux.

La France sera demain, pour les Britanniques comme pour les Américains, un grand centre de pélerinages. Dans cet immense cimetière où les soldats de la Liberté, venus d'outre-Manche ou du Nouveau-Monde, dorment leur glorieux sommeil, combien de parents, d'amis, d'amantes viendront pleurer et prier! Comme le disait hier avec éloquence M. René Benjamin, à l'Union des Grandes Associations françaises, « c'est quelque chose de terriblement poignant pour ces gens, que la France, parce que c'est la terre où leurs enfants sont enterrés pour jamais, parce que c'est maintenant le pieux cimetière de l'Angleterre et de l'Amérique ».

A cela, qui de nous a songé ? Et ici j'en reviens toujours à mon antienne : Quand nous déciderons-nous à nous souder étroitement aux frères d'armes de nos Poilus? Est-ce donc si compliqué que d'organiser des cours d'anglais et de français? J'espère faire dans ce sens, à la rentrée, une tentative à la Société de Médecine de Paris; elle aura, j'en suis sûr, grand plaisir à nous prêter ses bureaux ; mais serons-nous suivis? Aurous-nous des élèves? Nous verrons bien.

D'autre part, et au point de vue de notre politique de guerre, ne pourrions-nous pas agir plus vigoureusement? Les médecins, dans leur clientèle, sont des manières de prêtres laïques qui connaissent parfaitement l'état moral de leurs malades,

- j'allais dire de leurs ouailles. Donc, quand les médecins des petites villes, des bourgs ou des villages constatent que « ça ne va pas », qu'on est inquiet, parce que mal renseigné, ne devraientils pas faire appel à ceux qui savent? J'entends parfois des gens s'étonner que les paysans, les ouvriers, les petits, le peuple de France, en un mot, eèdent si facilement aux vagues de pessimisme asphyxiant, qui de temps en temps empoisonnent ce pays de leurs vapeurs méphitiques; comment en serait-il autrement, alors que ceux qui paient de leur sang, de leur argent, n'ont pour ravitailler leur moral que le communiqué, qu'ils ne comprennent pas toujours, ou les journaux, bien intentionnés, certes, mais qu'ils n'ont pas le temps de lire?

Eh bien, pour ces humbles si méritants, pourquoi ne pas organiser des conférences? Ce n'est cependant pas difficile. La maison d'école, une simple salle de banquet, et voilà le local trouvé. Quant aux conférenciers, l'Union des grandes Associations françaises se ferait un devoir d'en envoyer autant qu'il faudrait. Il n'y aurait qu'à les demander. Les Alliés, hier, ont contracté une alliance économique qui peut-être contribuera à hâter la fin de la guerre; désormais, tous les peuples de l'Entente, presque seuls détenteurs des matières premières indispensables aux industries des Centraux, se réservent le droit de les leur refuser si nos agresseurs persévèrent dans leurs visées de conquêtes. C'est un très gros événement, que cet accord; M. le professeur Bouglé en a exposé le principe et les modes d'exécution avec une précision impressionnante. De pareilles choses gagneraient à être dites, mais est-il personne de mieux placé que le médecin pour savoir où elles pourraient l'être fructueusement?

Je n'insiste pas davantage, ayant simplement voulu aujourd'hui vous montrer la tâche qui s'offre aux bons Français que nous voulons tous





être. Mais pour cela, trêve aux errements du passé: De l'action par l'union, telle doit être désormais notre devise. Qui de nous se refuserait d'y sous-

F. HRLME.

#### LÉGION D'HONNEUR

Parmi les promotions au grade d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur publiées à l'O/ficiel, nous sommes spécialement heurcux de relever celle du Dr J.-L. Faure, l'un des directeurs de ce journal.

Le Dr J .- L. Faure fait trop partie de cette maison pour que nous ayons à rappeler la place éminente qu'il occupe dans la Gynécologie française et l'autorité de son enseignement chirurgical à la Clinique de l'Hôpital Cochin.

Nous dirons seulement que, depuis la guerre, son activité s'est multipliée partout où il pouvait être utile : le contrôle technique qu'il a exercé sur les formations chirurgicales, ses missions aux Armées, les conseils qui lui ont été demandés dans l'organisation du Service de Santé, ont permis à sa compétence technique indiscutée d'affirmer sur un terrain plus vaste la largeur de ses vues et son dévouement aux choses de la Patrie.

Pour nous, à qui, dans une intimité constante, il prodigue depuis tant d'années son affection, ses directions et l'éclat de sa collaboration pleine de verve et de chaude lumière, nous tenions à lui exprimer à cette place nos félicitations les plus reconnaissantes.

Dans la même promotion, nous sommes également heureux de signaler à nos lecteurs les noms des Dr Pierre Delbet, promu au grade de commandeur et de Henri Hartmann, promu au grade d'officier à qui nous adressons nos meil-

leures félicitations. Voici les citations dont l'Officiel fait suivre leurs noms et dans lesquelles chacun reconnaîtra une image fidèle de ces Maitres :

Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur

Commandane

M. Delber (Pierre), professeur de clinique chirur-gicale à la Faculté de Médacine de Paris :

« Titres exceptionnels. « L'un des maîtres de la chirurgie française, dont le nom est le plus répandu dans le monde entier. S'est mis spontanément à la disposition du ministre de la Guerre dès le début des hostilités; a effectué, tant aux armées qu'à l'intérieur, de nombreuses missions qui ont eu la plus heureuse influence sur le traitement des fractures, qui a réalisé des progrès considérables dans cette branche si importante de la chirurgie. »

Officier.

M. HARTMANN (Henri-Albert-Charles-Antoine), professeur de clinique chirurgicale :

Titres exceptionnels.

« Chirurgien très réputé, auteur d'ouvrages importants de technique et de clinique chirurgicale. S'est mis spontanément à la disposition du ministre de la Guerre dès le début des hostilités et a effectué, tant aux armées qu'à l'intérieur, un grand nombre de missions qui ont eu la plus heureuse influence sur le fonctionnement des formations chirurgicales et sur le traitement des blessés. »

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tahleau de la Légion nneur pour

Chevalier : M. Julliam (Marie), médocin-major de 2º cl. (active) au 4º rég. de marche de zonaves : a fait l'admi-ration de tous par sa hravoure, son calme et son dévoue-ment dans de récentes opérations. Son poste de scours ayant été soumis à un bomhardement intense, a assuré l'évacuation de tous les blessés dans des conditions particulièrement difficiles. A refusé ensuite de quitter son posto, donnant à son personnel un hel exemple de cou-

ge et d'ahnégation. Une citation (Journ. off., 25 Juillet 1918).

- M. Dautet (Jean), médecin aide-major de 2º classe à titre temporaire (réserve) au 61° bataillon de chasseurs, médecin d'un grand courage et d'un beau dévouement. A été grièvement atteint, en accompagnant jusqu'aux brèches de départ et en prodiguant ses soins à un chas-seur qui venait d'être hlessé. Trois citations. (Journ. off., 6 Août 1918.)

 M. Cololian (Makeoud-Boghos), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe (réserve), chef du Centre de physiothérapio de Grignon : engagé volontaire pour la durée de la guerro, technicien remarquable, s'est consacré avec un inlassable dévouement à l'œuvre de rééducation des mutilés, dans laquelle il a ohtenu des succès remar-

muties, dans laquelle 11 a ohtenu des succes remar-quables. (Dourn. off., 6 Août 1918.) — M. Maratuech (Léon), médecin-major de 2º classe à une ambulance de colonne mohile : médecin-major d'un dévouement remarquable; joint à ses mérites professionnels les qualités de hravoure et d'entrain du S'est particulièrement distingué pendant la violente attaque de nuit du 15 Mai 1918, prodiguant ses soins sous le feu nourri de l'eunemi, encourageant les blessés par son sang-froid et son mépris du danger. Croix de

guerre. (Journ. off., 6 Août 1918.) - M. Deyot (Hippoiyte), professeur de ciinique chirurgicule de l'École de médecine de Rennes. Titres exceptionnels : chirurgien de très grande valeur, assure depuis lo déhut dos hostilités, dans plusiears hopitaux de Rennes, un service chirurgical très important avec un dévouement inlassable et une conscience dignes de tous

les éloges. (Journ. off., 8 Août 1918.) — M. Hédon (Charles), professeur do physiologie à la Faculté de médecine de Montpellier. Titres exceptionnels: auteur de recherches expérimentales importantes sur le sang et la circulation qui ont permis d'établir une technique facile, rapide et sure de transfusion, couramment utilisée aujourd'hui dans les ambulances et qui permet de sauver chaque jour des blessés considérés comme irrémédiahlement perdus. (Journ. off., 8 Août 1918.)

— M. Chatelin (Philippe), médecin aide-wajor de 
1ºº classe (réserve) à une ambulanco divisionnaire: méde-

cin d'une haute valcur morale, plein de courage et de sang-froid. Bien que malade, a teuu, pendant les récentes opérations, à assurer le service au poste de secours de la division. S'est dépensé sans compter pendant quatre jours et quatre nuits et a été très grièvement atteint au moment où, sous un violent hombardement, il assurait l'évacuation de ses hlessés. (Journ. off., 9 Août 1918.) — M. Lecas (César), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe

(Voir la suite, p. 546.)

### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6,000 fr Prix Desportes.

.... « Toutes les preparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont « l'action sûre et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD (1) Découverte par NATIVELLE



GRANULES ROSES au 1/10° de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

GRANULES BLANCS au 1/4 de millier. SOLUTION au millième. AMPOULES au 1/10° de millige AMPOULES au 1/4 de millier.

### ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES 2 Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boîte). - Ampoules de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

### PALUDISME

Carmingyl in St Elbanneur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS





MARQUE DÉPOSÉE

PARIS

Extrait complet des Glandes pensiques

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combination directe et entièrement stable de 17 det avec la Peptien DÉCOUVERTE EN 1836 PAR E, GALBRUM, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme
presente partie peuter lotte locale en promon celure decim
poses quotifiennes: City 4 strigt gouter peure he Ednate, du 4 a cinquante pour les Adultes LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBR'UN, 8 & 10. Rue du Petit Musc, PARIS

No pas confondre l'iodaiose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication eu Congrès International de Médacine de Paris 1990.

M. Galbrau met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

### hagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné sux phosphates d'origine végétale). Le NUCLEATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

NUCLEATOL INJECTABLE
(Nucleophosphate de Soude chimiquement pur)

A la dose de 2.c. à 5 c., par jour, il abaisse la température en
24 heures et jugule les flèvres pernicieuses, puerpérales, typhoide, scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLÉATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

NUCLEATOL GRANULE et COMPRIMÉS (Nucléophosphates de Chaux et de Soude)

Dose : 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour.

Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Croissance, Recalcification, etc.

(Acide nucléinique combiné aux phosphates et au méthylarginate disodique) Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle l'arsenic organique (methylarsinate disodique). S'emploie sous forme de :

NUCLÉARSITOL INJECTABLE (Nucleophosphate de Soude methylarsine chimiquement pur

S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convelescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc.—En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le Nucléatol Imjectable.

NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (a base de Nucleophosphates de Chanz et de Soude methylarsinés Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections cutanées, Eronchites, Convalescences difficiles, etc. —Reconstituant de premier ordre,

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

Complètement indolore

ophosphate de Soude, Methylarsinate disodique et Methylarsinate de Strychnine) Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc.
(3 gr. 02 otc. de Méthylarsinate de Soude et 0 gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 c.c.)

LABORATOIRES MI TOBIN 013, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

ANGOISSES ET NERVOSISME DE GUERRE

Dose

### HYPNOTIQUE

4 à 2 cuillerées à soupe ou 1 à 2 comprimés le soir au coucher.

98 89 89

SOLUTION ou COMPRIMÉS

Dose

6

SEDATIVE

1 cuillerée à café matin et soir

**a a a** 

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Etablissements Albert BUISSON, 157, rue de Sèvres, PARIS

HERAPIE INTENSIVE NJECTABLE & GOUTTE D'IODISME ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE ADRESSÉE À H. DUBOIS, 7 RUE JADIN : PARIS (réserve) de l'hôpital militaire de Châlons, chevalier de la Légion d'honaeur au titre d'étranger par décret du ler Janvier 1909 : au cours des opérations de guerre auxquelles il a participé tant sur le front français qu'aux Dardunelles, s'est constamment signalé par sa bravoure et par le dévouement le plus absolu. (Journ. off., 9 Août 1918.1

#### Citations à l'ordre du jour :

... M. Douzain (Charles), médecin aide-major de 2° cl. de l'ambulance de la ... division de cavalerie : chargé du poste de recueil de l'ambulance pendant les combats du ..., u superbement entratné aes brancardiers pour aller, malgre la fusilinde canemie, relever les blessés; ne s'est replié qu'à la dernière minute des différents emplacements de son poste, sans abandonner ua seul biessé, donnant à tous le pius bel exemple de courage et de dévoucment. (Journ. off., 9 Août 1918.) — M. Reverdy (Jean), médecin sous-aide-major, du

153º reg. d'infanterie : médeein sous-aide-major remarquable par sa bravourc et son dévouement. S'est partient distingué en partant à l'assaut uvec son betaillon, dirigeant ses équipes de brancardiers et assuraut le pansement et la relève immédiats des blessés en toute première ligne. Sans souci du danger, a rupporté seul, jusqu'au poste de secours, deux blessés restés en avant de nos lignes et exposés au feu direct des mitrailleuses

ennemics. Déjà deux fois cité. (Journ. off., 9 Août 1918.)
— M. Maurandy (René), sous-aide-mujor au 2° bataillon du 63° rég. d'infanterie : excelleut auxiliaire de son chef de service, se dépense sans compter. Blessé au poste de secours, quelques instants avant son médecin de butaillon, u refasé de se laisser évaeuer pour que le service continue à être assuré duns cette situation critique. A fuit preuve ainsi d'un dévouement et d'une abaégation es d'éloges. Déjà deux fois cité. (Journ. off., 9 Août 1918.

M. Kahn (Puul), médecin aide-mujor de 2º classe, de 156° rég, d'infanterie : excellent médecin, modèle de courage et de bravoure. Fait, depuis quarante mois, dans l'emploi de médecin auxiliaire, l'admiration de tout le régiment par su belle uttitude au feu et pur son dévoue-ment. A été grièvement blessé par les mitruilleuses ennemies, ca se portant comme d'habitude, de jour, aa secours des blessés tombés en première ligne, (Journ, off., 9 Aont 1918.)

 M. Liégeois (Reaé), mat. 588, médecin sous-aide-major du 146° régiment d'infaaterie : médecin du plus grand mérite et d'un dévouement digue de tous éloges. Sur le front depuis le début de la campagne, s'est sur tous les champs de bataille prodigué avec la plus grande bravoure et le dévouement le plus absolu aux soins des blessés. S'est distingué d'une façon particulière malgré la violence du hombardement et une fusillade intense, a fait preuve des plus belles qualités de courage, de sang-froid et de dévouement en passant la journée et la nuit sur le terrain à la recherche des blessés. (Journ. off., 9 Apht 1918 )

#### NOUVELLES

Commission des logements insalubres. - M. Bertrand (Ferdinand), architecte, est nommé membre de la Commission des logements insulubres de la Ville de Paris à dater de ce jour et pour une période prenant fin le 31 Décembre 1918.

Les dispenses des droits d'inscription. - M. Bernard Augé, député, ayunt rappelé à M. le ministre de l'Instruction publique qu'un décret promulgué au Journal officiel du 21 Mai 1918 autorise les étudiants en médeeine et en pharmacie à prendre de nouvelles inscriptions pour poursuivre leur scolarité, que beaucoup de ces jeunes gens sont privés de toutes ressources, que certains, originaires des puys envahis, se voient, par une cruelle ironie, invités à verser 120 à 150 fr. pour leur inscription quand ils ne toucheroat que la pauvre solde journulière de 25 centimes, soit 91 fr. 75 au bout de l'année, et demandé que pour ces derniers surtout la gratuité scolaire considérée comme un droit, ne l'ût-ce que par application du principe de la réparation des dommages de guerre, privés des noavelles de leurs dommages fumilles, ils ont tout souffert, tout sacrifié pour leur pays. Le pays ne peut, en retour, leur refuser le moyen de nuer icurs études et préparer leur avenir, a reçu la réponse suivante :

a Dès le mois de Mars, le ministre de l'Iastruction publique s'est préoccupé de cette question. Il a demandé l'autorisation d'affecter à l'usage demandé une partie des crédits qui lui sont attribués pour les bourses de l'enseignement supérieur, se réservant de demander un supplément si les sommes disponibles n'étaient pas suf-fisantes. Le ministre des Finances, tont en acceptant le principe, a jugé que l'approbation du Parlement était nécessaire. Elle est attendue. On ne peut soager à lu gratuité : elle priverait les universités de ressources qui leur sont iadispensables dans los circonstunces actuelles. » (Journal officiel, 8 Août 1918.)

Nécrologie. - On annonce la mort de M. Georges Carrier, médeein-chef des hépitaux 197 bis et 11 bis. M. Carrier a succombé aux suites d'une affection contagieuse contractée en soignant des soldats de son service.

### Lodéine MONTAGU

(Bl-Jodure de Codéine)

GOUTTES (Xg.=0,01) TOUX SIROP (0.01) EMPHYSEME SIROP (0.01) PILULES (0,01) ASTHME

49. Bonlevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Banlieue, Paris, tr. bonne clientèle à céder, urgent. - Ecrire P. M., no 1520.

Urologiste demande assistant français ayant habi-tude des intraveineuses. — Ecrire P. M., nº 1521.

Importante maison pharmaceutiques demande un bon préparateur pour le laboratoire. — Ecrire P. M., nº 1522.

Piaces d'internes en médecine actuellement vaantes à l'asile Saint-Yon (S.-Inférieure). Avantages divers en plus du traitement. Conditions : 12 insercertificat bonne vie et mœurs. Ecrire P. M., nº 1526.

Docteur réfugié des régions évacuées louerait, pendant la durée de la guerre au moins, dans ville du Centre ou Midi, maison meublée ou non, 8 pièces, eau, gaz, ou remplacerait confrère pour même durée. — Ecrire P. M., nº 1859.

#### INSTITUT VACCINAL de TOURS

Tours. - Et 10, rue de Latran, Paris VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 à 4, 10, 25 ET 40 PERSONNES (ce dersler en étaia vissé, s'euvrant et se fermant à velenté pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Tuberculoses,
Bronchites,
Catarrhes.

Emulsion MARCHAIS Phospho-Gréesotte
Do 3 à 6 calí. à café

OUATAPLASME Pansement complet Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phléhites, Erysipèles, Bruières

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. MARETURUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

### DIGESTINE Granulée D

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspensies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

1913. - Gand : Médaille d'Or

THE SECURE OF TH

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus perveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre s

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le FLACON (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplome d'Honneur

Tonique non excitans

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE GÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echantillona et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances

CATABRNES at BRONCHITES CHROHIQUES. - Q. Binn. 48al. PAR

Extraits OPOTHÉRAPIOUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroïdien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Méphrétique, Surrénai, Thymique, Hypophysaire. CHAIX & C°. 10. Rue de l'Orne, PARIS. — (Téléph.: Saze 12-55).

SULFOLÉINE COOUELUCHE ROZE

Common Co

### PNEUMONIE

(Académie des Sciences et Société des Hépitaux. — 27 Nov. et 21 Déc. 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUN, 18, Avenue Hoche — PARIS

### Traitement ANTOL

Rhodium B Colloïdal électrique.

### OPOTHÉRAPIE VIGIER

12, Bouley. Bonne-Nouvelle

DIVERSES

### CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

### Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

#### Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

### NYCTAL

Syn.: Bromdiéthylacétylurée = Adaline française

### VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY
5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

### ELIXIR-GABAIL Valéro-Bromuré

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,25 centig. de Bromure par cuillerée à soupe

Specifique des maladies nerv

desodorise '

Spécifique des maladies nerveuses, Nombreuses attestations. Échantillon sur demande Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

AFFECTIONS DE LA CORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

A base of Oxygone Naisani, Manthol follohemut does, Cocusiovaino, Benzoste de Soude et d'Extraita vécétaux d'un goût agrisoile. Souveraines contre TOUX, GRIPPES, LARWOITES, PHARWIGITES, ASTAME, ARGINES, EMPITSÉME, 6 à 10 par jour. Ba'or gratia. Lébridist ésselle, 10°, r. Formenttin, Paris,

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

ECHANTILLON CRATUIT

& MM. tes Médecins qui en font la demande
SOCIETE FRANÇAISE DU LYSOL
60, Mac Parmentier, LYRY (Solne).

EAU de RÉGIME des

## Arthritiques DIABÉTIQUES — HEPATIQUES

# VICHY CELESTINS

BOUTEILLES - DEMIES et QUARTS

APRÈS et ENTRE les REPAS Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

Pastilles VICHY-ÉTAT

Les Seules fabriquées avec les SELS VICHY-ÉTAT



67, RUE MONTORGUEIL, PARIS
Téléphone: Central 89-01



Nº 3011

USINE MODÈLE 9, RUE CASTEX Teléphone : Arch. 17-22



EXTRAITS DAUSSE INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

> IPECA INJECTABLE

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoine Pharmacoulique , DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

Traitement des Maladies : à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917:

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés" 4 fr. 50

Féléphone Arch.

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris



L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique

### PNEUMOR **BRONCHO-PNEUMONIE**

CONGESTION PULMONAIRE, ÉRYSIPÈLE

MYCOSES GRIPPE

Iode Colloïdal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) Brevets E.VIELofngénieur Electrométallurgiste, Pharmacien de 1 de 1 desse)

Adresse télégraphique ODVIEL-PARIS

PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie

ÉVITE toute complication

E. VIEL & C10

2, rue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARI

POSOLOGIE FORMES

1º AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent. cube pour injection intra-muscul. indolores (une ou deux par jour). 2º CAPSULES : six à huit par jour.

L'IODÉOL

N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE

3º LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 40 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

Paris - L. MARETHEUX, imprimour, 1, rue Cassotte

EJA

## PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C', ÉDITEURS 420, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIe) ABONNEHENTS :

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

F. DE LAPERSONNE Professeur de olinique ophtalmologique à l'Hôtol-Dien, mbre de l'Académie de médecir

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirarries de l'hôpital Cochia

H. ROGER Doyon de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dica, embre de l'Académie de médeciae. M. LETULLE

Professeur à la Facalté, dédecin de l'hôpital Boacican nbre de l'Académie de méde

Professear de clinique médicale à l'hôpital Cochia, Membre de l'Académie de médecir de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académia de méde F. JAYLE

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Sscrétairs de la Direction.

M JERMOVET

- RÉDACTION -SECRÉTAIRES

> P. DESPOSSES J DUMONT

Adresser tout ee uni concerne la Rédaction à "Presse Médicale 120, boulevard Saint-Garmain (6\*) (Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

Nobécourt. - L'endocardite scarlatineuse, p. 429. H. DE BRUN. - La mammite paludéenne, p. 430 H. Bácling. - L'extraction des projectiles intra-

L. Bony. - Ouelques précisions sur le traitement du psoriasis par le soufre dissous, p. 432.

#### Sociétés de Paris

Société de Chirurgie, p. 433. Académie de Médecine, p. 436.

Analyses, p. 434.

#### Supplément :

F. HELME. - Petit Bulletin.

P. B. - Solde des médecins aides-majors. NOUVELLES.

Benseignements et communiqués.

### PETIT BULLETIN

Maintenant, la parole aux ainés.

Ainsi qu'il était facile de le prévoir, les médecins mobilisés, déjà avancés dans la vie et que la guerre surprit en plein exercice de la profession, ne pouvaient manquer de demander la parole après leurs cadets. Parmi les lettres que j'ai reçues, je choisis, comme d'habitude, celle qui résume toutes les autres et qui est en même temps représentative d'un état d'âme sur lequel je vais me permattre quelques commen-taires. Mais lisez d'applies reflexions de mon correspondant.

 $p_{ARIs}$ Très honore Confrère,

Jui suivi avec un Ecologia de la généreuse cam-pagne que vous avez messe en laveur de nos jeunes étudiants, pour améliorer leur sort en leur permettant d'obtenir les grades d'alde-major de 2º et de 1ºº classes. Vous avez eu un plein succès et nombre de jeunes gens en cours d'études ont actuellement leurs mauches adornées de deux galons. J'en suis d'autant plus heureux que l'un d'eux au moins m'est particulièrement eher. Muis la modération est une vertu difficile à pratiquer,

surtout à cet âge. Je crois que, dans leur ardeur, les jaunes oublient peut-être de regarder parfois le sort réservé à leurs ainés. Ils y auraient intérêt cepeudant. Des médecins exerçant depuis vingt ans, ayant eu jadis une situation assez enviahls, sont encore, et seront sans douts pendant toute la guerre, aides-majors de 2e classe.

J'en connais qui ont été présentés (au choix!!!) pour le deuxième galon, lors de leur séjour au front. Rappelés, à cause de leur âge, à l'intérieur, ils songent en souriant quatre années de services au cours de cette guerre, que quatre annees de services du cours de cone guard, dont dix-huit mois de front, ne sont pas pour eux des titres suffisants pour avoir ee deuxième galon. — le connais des aides-majors de 2º classe qui, en temps de paix, sont chirurgiens de grauds hopitaux de province et nommés après un difficile concours. Je connuis des chefs de clinique de Facultés de Paris et d'ailleurs, d'une valeur remarquable, ayant atteint peniblement le grade octroyé aux étudiants. Ils servent pourtant, eux aussi, depuis le déhut de la guerre.

Tous ces confrères out sans doute des charges et des mérites (suivant le point de vue où l'on se place) peu inférieurs à ceux de nos jeunes gens. S'ils ne sont plus troublés duns leurs examens, ils voient leur clientèle s'évenouir à un âge oût les difficile de recommencer sa vie. Ils ne se plaignent pas, cependant. Ils savent que la geurre d'ant en soi une chose injuste, tout ce qui en découle ne peut guère être l'expression de la justice. Peut-être serait-il bon de rappsier cela quelque jour eux l'eut-être serait-il bon de rappsier ceia queique jour aux jeunes, ne serait-ce que pour apprendre à ces débutants de la vie, que pour apprécier un bonheur, il faut savoir regarder au-dessous dé soi et que pour acquérir la richesse, il faut savoir modèrer sea désirs.

Excusez ces vieux souvenirs d'Epicure et croyez-moi bien confraternellement votre Si vous devez user de ma lettre, il serait peut-être nieux de me conserver l'anonymut, à cause ds ma situa-

tion de mobilisé.

J'ai tenu à reproduire intégralement le texte de notre ancien, parce que nous sommes gens à tout entendre et que nous ne demandons, j'en suis sûr, qu'à nous mettre d'accord.

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

### NATIVELLE

#### SUPPRIMENT IN TOUX Littérat-st Echantese : Produits LAMBIOTTE Free, i Prémsry (Mitte). Digitalique Strophantique

RHUMES, BRONCHITE, COQUELUCHE

LAMBIOTTE Frères

Spartéinée Scillitique Théobromine française chimiquement pure Caféinée Lithinée Cachets dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi. PARIS.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVI. ARRÉE. - Nº 47. 22 Août 1918

### DIGITALINE orietallisée

Granules - Solution - Ampoules

#### ENDOCRISINES FOURNIER THYROTDE\_OVAIRE\_FOIE

etc, etc.

Laboratoires FOURNIER Frères 26. Boulevard de l'Hôpital ... PARIS

### RHESAL VICARIO

(LIQUIDE)

ANTINÉVRALGIQUE — ANTIRHUMATISMAL — ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la penu.

Anémie, Convalescence.

Débilité, Surmenage.

USCULOSINE =Bvla ====

GENTILLY (Seine).

### Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés

Plus actif et mieux toléré que 608 et néc-606 (914) DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 11 injections peur uns curs).

DOSES MOYENNES : 30 à 55 centigr. tous les 6 ou 8 jours (6 à 10 inject, peur uns cars),

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLORS : Laboratoires NALINE, à Villoneuve-la-Garenne (Soire).

Au point de vue idées générales, je relèverai avant toute chose le terme « injuste » appliqué à la présente guerre. Il est bien évident qu'ici le mot a dépassé la pensée de notre confèrer. Non, la guerre n'est pas injuste, c'est une iniquité, purement et simplement. Mais elle est sacrée aussi, la guerre que l'on subti pour sauver son honneur, pour préserver ses biens, pour libérer surtout les générations futures des maux parells à ceux qui nous accablent. Peut-on enfin se servir du mot « injuste » quaud on combat pour la plus sainte des causes, quand on a été brusquement attaqué contre tout droit et après avoir donné au monde tant de preuves de sentiments pacifiques ? S'il y a une injustice, ce n'est pas de notre côté qu'il faut là chercher.

Ceci établi, venons aux détails de la lettre. Je me suis occupé des jeunes gens et mon correspondant m'attribue, comme nos étudiants d'ailleurs, un rôle beaucoup trop important dans les réformes qui ont été acromplies ou qui vont l'être. Rien ne vaut que la sincérité. Je dois donc dire en toute franchise, car cela est la vérité même, que toutes les améliorations demandées par moi ou par notre presse professionnelle étaient déjà en préparation quand nous sommes intervenus. C'est le sous-secrétariat d'Etat, d'accord avec les doyens de Facultés et le Grand-Maître de l'Université, M. Lafferre, qui ont tout décidé, tout conclu, et de leur propre mouvement. L'homme qui dirige nos destins présentement est médecin comme nous, et comme nous il sait ce qui est juste. Chaque fois que je lui ai demandé une réforme, il m'a répondu que c'était fait, en me montrant le texte même des décisions qu'il venait de prendre. Au surplus, personne n'en scra surpris : un confrère qui a vécu de notre vie ne pouvait penser autrement que nous ne pensons nous-mêmes.

Mais quand on dirige, en pleine guerre, le Service de Santé d'un grand pays, quand on a la charge de l'avenir du corps médical, ne doit-on pas songer aussi à l'intérêt général? C'est ce que paraissent avoir insuffisamment compris le correspondant dont je reproduis la lettre et certains autres collègues.

Si nous nous sommes occupés de la jeunesse, ce n'est pas, je vous prie de le croire, en vue d'acquérir une popularité dont nous n'avons que faire à l'automne de notre vie, mais bien parce que les mesures prises ou à prendre, dépassant de souccoup la tête de nos jeunes apprentismédecins, nous paraissaient d'intérêt prinordial pour la France, pour la profession et pour les soldats. Je m'explique.



Des vides nombreux, - c'est à la fois notre fierté et notre douleur, - se sont produits dans les rangs du corps médical, qui vient le premier pour les pertes, après les officiers d'infanterie. Si done les pouvoirs publics ne faisaient pas le possible et l'impossible pour permettre à nos jeunes gens de poursuivre leurs études, nos provinces, comme après les guerres du premier Empire, où l'on dut créer le grade d'Officier de Santé, n'auraient plus à leur disposition le nombre de praticiens nécessaires. Non seulement la clientèle civile en pâtirait, mais encore les services publics d'hygiène, de médecine légale, de médecine sociale, etc. De cette situation, le praticien serait le premier à sonffrir; il en souffre déjà. Demandez donc aux médecins de nos villes et de nos campagnes le sort qui leur est fait depuis la guerre. N'ont-ils pas vu une foule de naturalisés, pourvus jadis du diplôme français, grâce à de vagues équivalences étrangères, s'abattre sur leurs régions et leur crécr une concurrence souvent injuste, toujours redoutable? Que serait-ce après la guerre, si le Gouvernement n'y prenait garde! Beaucoup me demandent quand on exigera de ces remplaçants de rencontre la justification de leurs titres. Excellente mesure évidemment, mais elle serait vaine demain si le public, privé de médecins, venait à en réclamer à cor et à cris aux autorités chargées de lui en fournis.

Vous voyez done qu'en travaillant pour les jeunes nous sommes également utiles aux anciens, mobilisés ou non. Je n'ai encore rien dit. Ceux qui m'écrivent sont, pour la plupart, des mobilisés. Ayant vu nos étudiants à l'œuvre, capables de les juger, ils avoueront en toute bonne foi et en toute connaissance de cause que si nos cadets sont « bons et braves à la guerre », ainsi que disait le Jardin des racines grecques, ils gagne-raient souvent à voir leur instruction perfectionnée, cela non seulement dans l'intérêt des blessés mais aussi dans l'intérêt même de l'Armée. La valeur, le dévouement professionnel des petits n'est pas en cause, certes, mais combien de fois une situation militaire délicate ne leur imposet-elle pas des problèmes qu'ils ne peuvent que difficilement résoudre? Ils s'en tirent, en évacuant, - ce qui est un déplacement de responsabilités et non une solution. - En tout cas, il y a là une perte de forces pour l'Armée, puisque, avec un triage bien fait, on pent conserver à l'avant beaucoup plus d'hommes que si tout le flot est renvoyé indistinctement à l'arrière. Enfin « les meilleurs soldats avant droit aux meilleurs médecins », suivant la formule consacrée, notre devoir étroit à tous n'était-il pas d'organiser pour nos jeunes gens des cours de perfectionnement comme les suivent les autres spécialistes de l'Armée, qu'il s'agisse de bombardiers, d'artilleurs, des tanks ou de l'aviation?

Dernière remarque pour finir : Mon correspondant, dont la lettre élégante est comme nuancée de mélancolique ironie, croit devoir mêter à ses lignes quelques conseils à la jeunesse et il se recommande d'Epicure. Peut-être ses aphorismes





se relient-ils plutôt à Horace, qui les émettait en ses jours de « cafard », Iorsque sa conjonctivite le tourmentait ou lorsque le Falerne - le pinard de l'époque, - n'était pas de bonne qualité.

Il n'importe. Notre confrère engage nos jeunes gens, qui ne se plaignent pas, d'ailleurs, à mépriser les richesses et à regarder au-dessous d'eux, - ceci est d'Horace - s'ils veulent connaître le vrai bonheur. Il cite, à ce propos, les observations d'aides-majors agés très méritants et qu'un sort injuste prive éternellement de la seconde ficelle. Nos cadets pourraient répondre que la remarque les surprend dans la bouche d'un homme qui se pique de philosophie. Et puis, comment voulez-vous qu'en ee grand brouhaha de la guerre il n'y ait pas des oublis et des erreurs? Dans nos propres maisons, où tout est ordonné, bien administré, nous nous trompons journellement, et journellement aussi nous sommes victimes de quelques coulages. A plus forte raison doit-il en être ainsi dans cet immense organisme torturé par la fièvre, qu'est à cette heure la France!

Pour ce qui est du conseil de regarder au-dessous d'eux, nos cadets ont encore leur réponse toute prête. Leur offrir le secret du bonheur, à eux, n'est-ce pas conseiller du vin de Bordeaux et des beefsteacks saignants au pauvre bougre sans domicile qui grelotte la fièvre parce qu'il a pris froid sous les ponts? Nos auxis, sous-aides, aides-majors ont autre chose à faire qu'à ratiociner sur les félicités humaines. « Racontez-ça à l'autre », dirait le Poilu. Eux, pour l'instant, ne peuvent avoir qu'une idée : Faire obscurément leur devoir, soulager les blessés, les consoler dans les postes de secours, les ambulances ou les cantonnements sans cesse battus par la mitraille, et le reste n'est rien. Mais n'est-ce pas précisément le danger encouru chaque jour, à toute heure, par ces braves, qui nous impose le devoir étroit de nous occuper d'eux avant tous autres?

Tenez! ce matin, je lisais dans un journal de médecinc une notice nécrologique; elle comportait 45 noms. La-dessus, j'en ai compté 22 con-cernant des confrères décèdés dans leur âge mur ou en pleine vieillesse, de 62 à 88 ans. Mais il y avait 23 noms d'auxis ou d'aides-majors tombés au champ d'honneur ou morts de leurs blessures, entre 25 et 39 ans. Le rapprochement entre ces jeunes médecins et leurs ainés, voisinant sur la même liste funèbre, est trop éloquent pour que j'y insiste. Qui voudra bien y réfléchir un instant comprendra que nous ne ferons jamais trop, jamais assez en faveur de cette jeunesse qui, sans avoir le temps de penser au lendemain et à la meilleure des philosophies, lutte, souffre et meurt pour le pays.

F. HELME.

#### SOLDE DES MÉDECINS AIDES-MAJORS

En réponse à diverses questions de nos abonnés au sujei de la solde des Médecins Aides-Majors, nous publions la note suivante de notre collaborateur militaire. Nous continuerons à répondre par cette voie aux questions posées sur ces matières

D. « Après quatre ans de grade effectifs, les officiers et médecins aides-majors à deux galons passent, au point de vue solde, à une catégorie supérieure, qui élève celle-ci de quelques francs par mois.

R. Le tarif de la solde varie suivant l'ancienneté des services (avant ou après quatre ans de service - avant ou après huit ans, - avant ou après douze ans).

Lieutenants ou médecins aides-majors 1vo classe. Solde avant 4 ans . . . 3016-50 augmentation - après 4 ans . . . 331 50 30 francs

Capitaines ou médecins-majors 2º classe. Solde avant 4 ans . . . 420

- après 4 ans . . . 465 45 france Commandants ou médecins-majors 1re classe.

Solde avant 4 ans . . . 600 après 4 ans . . . 75 france

En résumé, pour sauter du premier au deuxième échelon, il faut dix ans de services effectifs ou quatre ans de grade en activité, ce qui va être le cas assez fréquent de tous les médecins aidesmajors de réserve, nommés avant la mobilisation et non encore passés médecins-majors de 2º el.

D. « Les officiers et médecins de complément sont-ils admis à cet avantage? » R. Oui.

D. « Les périodes antérieures à la guerre, faites dans le grade, comptent-elles pour fixer la date de l'entrée en jouissance?

R. Oui. — Ainsi un aide-major de 1 re classe, ayant fait dans le grade une période de vingt et un jours avant la guerre et ayant maintenant quatre ans de service actif, a droit à la solde de 331 fr. 50, solde de l'échclon supérieur, plus un rappel de vingt et un jours.

En réalité, cet aide-major a droit à la solde supérieure depuis le 11 Juillet 1918.

Pour obtenir ce rappel de solde, le gestionnaire de la formation ou l'officier payeur du régiment doivent porter la mention suivante sur le Bullctin de la Solde, Modèle 74, établi en fin de mois.

« Médecin aide-major de 1º classe, après quatre ans de grade. Promu médeciu aide-major de Ire classe, le ...... - A accompli une période d instruction de vingt et un ou vingt-trois jours du ....... au ....... - Mobilisé le ....... »

Avec tous ees renseignements, le sous-intendant militaire chargé de la solde pourra faire « le rappel » de ces vingt et un jours.

P. B.

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

POSOLUCIE

CHTANTS: Administre A chaque fels:
6 mone à 1 an: 8 a 10 gruttes
Auden a 2 an: 16 a 15 gruttes
Auden a 2 an: 16 a 15 gruttes
Carlona vent a 1 ani 2 ani

Esterature & échantilions : FALCOZ & CR.

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

### ELECTRARGOL

Argent colloidal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'Electraragol a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'electraragol, ne se montre jamais nuisible vis-à-vis des cellules vivantes. Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbles, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'et.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intravelneuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et iocal.

LABORATOIRES CLIN. 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS LA

### TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,

Adynamie, Neurasthênie.

### Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons), 15 gouttes à chacun des 2 repas,

### CONSTIPATION-COLITES

TRAITEMENT par la

Paraffine LIQUIDE

### MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLO1 (Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

#### SÉDATIF-ANALGÉSIQUE

ANESTHÉSIE CHIRURGICALE
ACCOUCHEMENTS

INSOMNIES

Bouloureuses

SEDOL

COLIQUES Hépatiques et Néphrétiques CANCERS Crises Tabétiques

ASSOCIATION SCOPOLAMINE-MORPHINE

en Ampoules pour injections hypodermiques.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, rue de Sèvres, PARIS

### IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de 176st avec la Patton DECOUVERTE EN 1816 FAR E. GALBRUN, cocreue en PHARMACH.

Remplace to Ujours locale et locures seminatelle l'apparent l'appa

Ne pas confondre l'iodaiose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrei International de Médelne de Paria 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'INDALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés. MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques

Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans gout, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soutre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Mo ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoldol) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente

tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope. INDICATIONS: S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE. dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITÉ, en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE,

l'ACNE du TRONC et du VISAGE. les PHARYNGITES, BRONCHITÉS, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS METALLIQUES,

SATURNISME, HYDRARGYRISME

- Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme : 1º *Injectable* (ampoules de 2 c. cubes); 2º *Capsules* glutinisées (dosées à 0,10 de soufre coll. par capsule);
- 3º Pommade 1º dosée à 1/15º pour frictions; 2º dosée à 2/15º pour soins du visage (acné, rhinites); 4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

Laboratoires Robin, 13, 15, 31, Rue de Poissy Paris

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

### PRIINIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6. Rue de la Tacherie. S PARIS PHARMAG

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE : 2 h 6 Comprimés par jouromprimés par jou

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE IÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosciérose, Menstruation difficils Treubles de la Ménopause.

UNIER & Ci\*, 6, Rue de la Ta st toutes Pharmacies

GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS

OLÉO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

#### NOUVELLES

Conseil de l'Ordre de la Léglon d'honneur. M. Février (Charles), médecin-inspecteur général, président du comité technique de santé, directeur du Service de Santé du gouvernement militaire de Paris, grand of-ficier de la Légiou d'honneur du 25 Décembre 1915, est nommé membre du Conseil de l'Ordre de la Légion d'hon-neur en remplacement de M. l'inspecteur général Jozon.

Affectation aux armées des médecins auxiliaires, des pharmaciens auxiliaires, des dentistes militaires et des adjudants d'administration. taire d'Etat du Service de Santé militaire vient de décider que les médecins auxiliaires, les pharmaciens auxis, les dentistes militaires et les adjudants des sections d'infirmiers militaires, veufs avec enfants, seront, à l'avenir, entégorisés dans la classe de mobilisation immédiatement antérieure à celle à laquelle ils appartienneut, compte tenu, par ailleurs, du nombre de leurs enfants (exemple : un médecin auxiliaire de la classe 1902, veuf avec trois enfants, sera place dans la classe 1898).

Asiles publics d'aliénés de la Selne. - Par arrêté de M. le préfet de la Seine, M. Mouren, professeur au Collère de France, membre de l'Académie des Sciences, membre du Conseil d'hygiène du département de la Seine, est nommé membre de la Commission de surveillance des asiles publics d'aliénés de la Scine, en romplace-ment de M. Liebaut, décédé.

Les étudiants de la classe 1920. — En vue de l'incorporation de la classe 1920, incorporation dont la date n'est pus encore fixée, le Gouvernement vient de prendre la décision suivante relative aux jeunes gens de ladite classe 1920 (appelés ou engagés), candidats aux grandes écoles et aux examens des Facultés

Les engagés volontaires appartenant par leur âge à la classe 1920 et aux classes plus jeunes, engagés depuis le 1st Mars 1918, seront autorisés à prendre part aux épreuves du baccalauréat de la session d'Octobre-Novembre 1918 dans les conditions indiquées par l'instruction nº 2097-3/11 du 1º Février 1918 (Journal officiel du 7 Fé-

Dans le cas où la classe 1920 serait incorporco avant ou pendant ladite session, les appelés de cette classe et ré-cupérés incorporés en même temps bénéficieraient des mêmes dispositions.

Dans le cas où la classe 1920 serait incorporée avant l'hiver, les jeunes gens appelés de cette classe et les récupérés incorporés en même temps, candidats à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole normale supérieure, à l'Ecole nationale des Mines, à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées, à l'Ecole contrale des arts et manufactures, à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne, seront affectés dans l'artillerie et le génie (suivant les écoles) sur production d'une déclaration du chef de l'établissement où ils font leurs études, certifiant qu'ils ont des connaissances suffi santes pour prendre part, s'ils n'avaient pas été appelés sous les drapeaux, aux concours de ces Ecoles qui au ont lieu pendant l'année scolaire 1918-1919.

Si l'incorporation a lieu avant l'hiver, les étudiants en médecine et en pharmacie ayant au moins une inscription valable pour le doctorat seront affectés aux sections

M. le ministre de l'Instruction publique accordere toutes facilités à ces jeunes gens pour prendre cette première inscription avant l'incorporation

Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (Xg == 0,01) SIROP (0.03) PILULES (0.01) TOUX nerveuses A MPOTITER (0.09) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Docteur réfugié des régions évacuées louerait, endant la durée de la guerre au moins, dans ville du Centre ou Midi, maison avec 8 pièces, cau et gaz, ou remplacerait confrère pour même durée. - Ecrire P. M., no 1859.

Banlieue Paris, tr. bonne elientèle à céder, urgent. - Eerire P. M., nº 1520.

Urologiste demande assistant français ayant habitude des intraveineuses. — Eerire P. M., nº 1521.

Médecin environs de Lyon, voul. prendre vacances, cherche remplaçant. - Ecrire P. M., nº 1524. Importante maison produits pharmaceutiques de-

mande bon préparateur pour le laboratoire. — Eerire P. M., nº 1522.

Tuberculoses. Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotée Catarrhes.

OUATAPLASME Pansement complete du D' LANGLEBERT Phisgmasies. Eczèma, Appendicites, Phiébites, Erysipèles, Brûlures-

Le Gérant : O. Ponée. Paris. - L. MARNTHRUX, imprimeur, 1, rue Cassetto.



### Granules 4. Catillon 1 0,0001 STROPHANTINE CRIST.

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE ONIQUE DU CŒUR, DIURÉTIQUE RAPIDE NON DIURETIQUE - TOLERANGE INDEFII ASYSTOLIE, DYSPHÉE, DPPRESSION, ŒDÉMES, Áficetions MITRALES, Cardiopathies des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. 

### Tablettes de Catillon Osr.25 corps thyroide

Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
i à 2 contre Myxandème.
2à 8 contre Obosté, d'oître, Herpétisme, etc.
FL. 3 fr. — PARIS, 3 Boul' 5t-Martin. 



intensif des

CACODYLATE DE FER - GLYCÉRO - STRYCHNINE

en AMPOULES

DOSAGE:

Traitement

Cacodylate de Fer. 0 gr. 01 1 c. cube BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

en GOUTTES (pour la voie gastrique)

Anémies

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : Cacodylate de Fer.

0 gr. 01 1/2 milligr. Cacodylate de Strychnine. . PRIX DU FLACON: 3 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS 

### URINE

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

TOURS - Et 10, rue Latran - PARIS

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR Ofr. 50, 1 fr., 2 fr. et 5 fr.

eatabones & Gronchites Chroniques, - & Date Abel, Fab

Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Nephrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire. CHAIX & C°. 10, Rue de l'Orne, PARIS.—(Télépil: Saxe 12-55).

#### Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

### **ÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE**



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

### ELIXIR GABAIL Valéro Bromuré Goût et odeur agreables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,75 centig, de Bromure par cuillerée à soupe.

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur domande Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

COLLOBIASES DAUSSEE

COLLOIDAL GAUSSI

Agent, anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOTDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LITERATURE AS ECHANTILIONS LABORATORIAS DAUSSE 4-RUE Aubmot PARIS

MASSON et Cie, Éditeurs, 120. Boulevard Saint-Germain, PARIS

COLLECTION HOBIZON : Vient de paraître :

### La Suspension

DANS LE TRAITEMENT DES FRACTURES

PAR P. DESFOSSES et CHARLES ROBERT Préface du D' Pierre Duval

1 vol. in 8° ecu avec 112 figures originales . . . 4 fr. (10 0,0 ec plus).

### FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

#### Traitement des Maladies \* à STAPHYLOCOQUES \*

(Furenculese, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

### (DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. PROUIN

Communications en 4947 :

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hópitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne. Paris

### TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

12, Bouley. Bonne-Houvello PARIS

Prix du flacon : 2 fr. 25

SERINGUE spéciale du Dr Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du flacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVONEDANTIRIGEVICIE

Wellieur Antiseptique. 31. Parmaile, 12, 84 Bonne-Houvelle, Paris

## BIOPHORINE GIRARD

Kola Glycérophosphatée



Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisix par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

As Road Aldring PARS

A BATTARRAD 48, Road Aldring PARS

A BATTARRAD 48, Road Aldring PARS

BATTARR

NEURASTHĖNIE NEVRALGIES REBELLES ANÉMIE CÉRÉBRALE ATAXIE, VERTIGES EXCÈS, SURMENAGE SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

LA

### PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . . 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

ABONNEMENTS : 

Les abonnements partent du commencement de chaque mois

- DIRECTION SCIENTIFICUE -M. LETULLE

F. DE LAPERSONNE Professeur
de clinique ophitalmologiquo
à l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médeciae. E. BONNAIRE

rofesseur agrégé, eur et Professenr en chef de la Maternité. J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirangies de l'hôpital Cochia

Professeur à la Faculté, Médecia de l'hôpital Boncicau Membre de l'Académie de médec F. WIDAL

Professeur de clinique médicale Médectn à l'hôpital Gochia, Membre de l'Académie de médeciae. Membre de l'Académie de médecine.

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Breca Secrétaire de la Birection.

H. ROGER

Doyen de la Faculté de Paris,
Médecia de l'Hôtel-Dien,
Mombre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

PARIS

encopy crops

- REDACTION -P. DESPOSSES J. DUMONT

Adresser ce qui concerne la Rédaction à " Presse Médicale 120, boulevard Saint-Gerr (Saux indication de' Nom)

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

P. Duval, H. et P. Barasty. — De la péricardotomie thoraco-abdominale médiane. Chirurgie du eœur et des gros vaisseaux de la base, p. 437.

H. Piéron. — Les fondements de la séméiologie labyrinthique (signification des épreuves eliniques),

Dr Guisez. - 330 cas d'anesthésie générale par l'intubation (pathogénie de quelques accidents et en particulier des vomissements post-chloroformiques), p. 441.

A. Demolon. - De la constitution histochimique des pus, p. 443.

Mouvement médical :

M. Romme. — Syndrome de fatigue simulant la para-lysie générale au début, p. 444.

Carnet du praticien : L.-A. Longin. - Un succédané blanc de l'emplâtre rouge de Vidal, p. 445.

Sociétés de Paris : Société de Chirurgie, p. 445.

Analyses, p. 446. Supplément : F. Helme. - Petit Bulletin.

CORRESPONDANCE. BIBLIOGRAPHIE. LIVRES NOUVEAUX P. B. — Ouestions médico-militaires.

BONNETTE, - Variétés. - La vie en Allemagne. P. Desrosses. - La Croix-Rouge américaine et les mutilés français.

G. Vitoux. — La guerre aux mouches Les Médecins aux Armées. Nouvelles.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Digitalique Strophantique Spartéinée Scillitique Phosphatée Caféinée

Toux

Pare

Théobromine française chimiquement nure Cachets dosés à 0 ar. 50 et 0 ar. 25

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi. PARIS

Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COQUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

XXVI ANNÉE. - Nº 48, 29 AOUT 1918.

#### PETIT BULLETIN

Quelques opinions sur la France, à propos de dons à la Caisse d'Assistance médicale de guerre.

Je crois qu'après la volonté, aucune qualité n'est aussi utile à l'homme que la ténacité, volonté dans le temps. Depuis la guerre, j'ai fait à ce sujet quelques expériences; elles m'eussent prouvé, si ma conviction n'eût pas été des longtemps assise, que rien ne peut échapper à l'empire d'une volonté persévérante.

Ainsi en est-il pour la Caisse d'Assistance médicale de guerre. Bien des fois, je le crains, quelques-uns, en une heure maussade, ont pu penser, à me voir revenir sans cesse sur notre souscription, que j'abusais peut-être du « Gillett »; vous m'excuserez en constatant aujourd'hui que notre appel retentit maintenant à travers toute la généreuse Amérique latine. Nos amis, plus heureux que nous parce que vivant dans la paix, ne nous avaient certes jamais oubliés. Ils savaient bien, ces frères par le cœur, que le drapeau tenu par la France, depuis quatre ans, en ses mains ensanglantées, est le drapeau des Latins. C'est pour le triomphe de notre civilisation, toute de douceur. e'est pour les idées généreuses qui nous sont communes, que les fils de notre vieille terre tombent par milliers sur nos champs de bataille. L'amour profond qui unit à nous depuis toujours les confrères d'Amérique ne demandait, j'en étais sûr,

**ÆTHONE** 

BILEYLFOURNIER

SELS BILIAIRES

Globules Kératinisés, dosés à 0.20 Centign LITHIASE\_ICTÈRE\_ENTÉRO\_COLITE

26, Boulevard de l'Hôpital \_ PARIS

Laboratoires FOURNIER Fre

Coqueluche

qu'à se manifester. Mais encore fallait-il qu'ils connussent notre Œuvre, et c'est pourquoi j'ai réfiere les appels.

\*Gomme suite à cette campagne, je reçois aujourd'hui de M. le Professeur José A. Presno, de a Havane, la lettre qu'on trouvera plus loin. L'éminent maître y joint, en même temps que le don magnifique de 6.887 francs, l'adresse collective envoyée à l'Association générale des Médecins de France, qui organisa la souscription connue partout aujourd'hui sous le nom de Caisse d'assistance médicale de guerre. Donc, ci-après la lettre et l'adresse.

La Hayane, le 10 Juillet 1918

Mon cher Confrère, lecteur assidu de La Presse Médicale, j'ai eu l'occasion de lire vos articles sur les mani-festations de sympathie et d'adhésion réalisées par les médecins de l'Amérique latinc envers nos collègues de la France admirable et héroïque

la France admirable et héroïque.
Il me semble qu'à l'heure actuelle, il doit être agréable
pour tous vos confrères de connaître que dans actre
Nation, depuis les premiers jours de la guerre, en 1914,
s'est constitué à La llavane un Comité de médecins, d'anciens élèves de l'Ecole de Paris, dont vous trouverez le labeur exposé dans la brochure ci-jointe. Je vous envoie une copie de la communication que, par l'intermédiaire de M. le Ministre de France à La Havanc et en ma qualité de M. le ministre de France a La Havane et en ma qualité de Président de la Société clinique de La Havene, je viens d'adresser à M. le Président de l'Association générale des médecins de France, avec un chêque de 6.867 francs (1.205 doldars), pour la Caisse d'Assisfance médicale de guerre.

Succedané du Salicylate de Méthyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX

pour usago externo.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau.

Le Laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris, envoie toujours gracieusement

aux Médecins du front, qui en font la demande,

la Pochette médicale d'Urgence, qui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

#### Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pavs alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES PRACTIO! NÉES : 30 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 15 centigr. tous les 6 ou 8 jours (3 à 10 inject, pour une cure).



C'est une faible preuve de solidarité professionnelle de leurs lointains amis, les médeeins cubains; e'est aussi un témeigaage de réconnaissance envers la Science médicale française, à luquelle la culture médicale de notre puys doit tant.

Veuillez agréer, mon cher Confrère, l'expression de mes meilleurs sentiments.

José A. Presno.

Adresse à M. le Président de

l'Association générale des médecins de France

Sociedad de Estudios clinicos de la Habana. Cuba 84, A

Très honoré Confrère

Sur l'initiative de la Sociedad de Estudias Clinicas de la Habana, que j'ai l'honneur de présider, les Corpora-tions médicales et la Presse professionnelle de Cubs envoient à l'Association générale des médecins de France pour la Caisse d'assistance médicale de guerre, la somme

pour la Cause à assistance meureure de guerre, sa somme de 6.867 francs, pour contribuer à soulager les malheurs survenus de par la guerre à nos confrères français. Les médecins cubains, qui depuis le commencement des hostilités ont montré leurs sympathies à la noble France, constituent à La Hayane en 1914 un Comité des modecins unciens élèves de la Faculté de Paris, et qui ont adressé de nombreux dons à la Croix-Ronge française par l'intermédiaire de M. le ministre de France à Cuba sont heureux d'affirmer à nouveau, par est uele de soli-darité professionnelle, leur admiration pour la grande nation latine et leur gratifude à la science médicule française, le plus fidèle guide et la meilleure inspiratrice de notre culture médicale. Veuillez agréer, mon cher confrère, l'expression de

mes meilleurs sentiments

Signé . José A. Pausno,

Professeur à la Faculté de médecine Président de la Sociedad de Estudios clinicos,

Vice-président de l'Academia de Ciencias de la Habana

Suit la liste des souscripteurs, qui sera publiée ultéricurement à la place habituelle. Je tiens toutefois à relever des a présent le nom d'un des donateurs, M. le professeur F. Dominguez Roldan, le distingué radiologiste, officier de la Légion d'honneur. Officiellement délégué au Congrès qui devait se tenir à Lyon les premiers jours d'Août 1914, M. Francisco Dominguez Roldan vécut à Paris les heures grandioses de la mobilisation. Dans une brochure de propagande, il a raconté en notre langue ses impressions. On les croirait d'un Français, tant par la forme que par le fond. Oh! la belle ame, et comme il sait aimer, comme il est sensible et enthousiaste, ce fils intellectuel de la France! Il sait agir aussi. Grâce à lui, des dons nombreux en nature et cn argent n'ont cessé d'être envoyés à la Croix-Rouge française. Nos soldats ont cent fois béni sa propagande généreuse; de tout cœur ici nous l'en remercions, lui et ses dévoués collaborateurs.

De même, nous ne saurions trop remercier les collègues cubains, qui viennent d'augmenter eneore les ressources de notre Caisse. Et puisque nous sommes entre amis, allant plus loin, je demanderai à tous les médecins latins ou anglosaxons, qui ont toujours aimé notre pays ou qui ont appris à l'aimer, de s'associer à l'Œuvre entreprise en faveur des médecins français dont la guerre a détruit le foyer. Nous sommes fiers, ici, et avant l'horreur instinctive de la mendicité, nous ne tendons pas la main; mais tous, par contre, nous pensons que la meilleure des propagandes pro-françaises par les collègues amis ou alliés est de collaborer matériellement à notre propre effort. Pour convaincre de son utilité les hésitants il faut, en effet, dire du bien de la France, il faut montrer à l'interlocuteur indifférent la noblesse de notre cause et l'injustice assreuse de la plus inqualifiable des attaques contre un peuple pacifique. Il faut enfin prouver par des faits l'héroïsme du soldat de France, le dévouement de ses médecins-majors d'armées qui, chaque jour, ajoutent au patrimoine de gloire du Corps médical tout entier. Quand, par ces arguments, on a convaincu un souscripteur, il devient dès lors un ami plus fervent, parce qu'il a agi. Les Américains du Nord vous diront que c'est en recueillant des dons pour les Alliés, qu'ils ont le mieux scrvi notre cause, la plus sainte des causes, celle de l'indépendance du monde.

C'est ainsi que procèdent quantité de confrères, parmi lesquels je signalerai le D' Edmundo Escomel, d'Aréquipa (Pérou), dont vous avez déjà rencontré le nom ici, car il m'annonce son 6º versement à la Caisse d'Assistance médicale de guerre. Dans sa dernière lettre, notre confrère péruvien faisait des vœux pour notre victoire. Qu'il soit remercié, il nous a porté bonheur. Au moment où il écrivait, l'ennemi menaçait Paris, et certes nos lointains amis avaient cent raisons de trembler pour nous. Le D' Escomel n'en continua pas moins sa propagande. « Il est impossible, disait-il, que les hordes entrent à Paris. Si, en 1914, la Marne marqua l'arrêt de la ruée, la Marne de 1918, rivière sacrée, rivière limite de la barbarie, sera le commencement de la fin. Ce sont les vœux sincères de celui qui a la foi, encore la foi, toujours la foi en la force héroïque de votre race admirable w

Pourrait-on mieux penscr, mieux parler? Et combien sont nombreux dans le Nouveau-Monde les amis tels qu'Escomel! De toutes parts ne se lèvent-ils pas pour acclamer le triomphe de l'Entente, qui est un peu le leur aussi?

L'autre soir, au banquet offert par les Suisses de Paris à leurs compatriotes de la Légion etrangère, délégués au nombre de 400 par notre quartier général, le Ministre de la Marine salua les Helvètes qui, de tous les cantons, étaient accourus au secours de la France. Il en est venu 14.000 depuis 1914. Combien sont tombés! Un de leurs officiers, M. le capitaine de Tscharner. Lausannois qui restera pour moi une des plus nobles et des plus fières figures de soldats rencontrées au cours de la guerre, avait dit au nom de ses camarades toute la joie qu'avaient eue ces braves de combattre sous nos drapeaux.

Après avoir loué comme il convenait les eentaines de milliers d'étrangers, - excusez le



VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

6

Vaccin antigonococcique curatif Vaccin antistaphylococcique curatif BLENNORRHAGIE et ses COMPLICATIONS FURONCLES, ANTHRAX, ABCÈS, etc. S'emploient en inoculations sous cutanées ou intra-musculaires

PRIX: Boite de 1 dose: Frs \_ Boite de 6 doses: Frs 15

LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES 92. Rue Vieille-du-Temple, PARIS



**PRODUIT** FRANCAIS

Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

### des DIURÉTIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

BENTAL BE

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE Médicament rigitateur du cour par excellence, une efficient à une signe dans l'artério-chèune efficient à une signe dans l'artério-chèune efficient à une signe dans l'artério-chèune efficient à une signe dans l'artério-chèune, la prédictione, l'albumanier. I prépais lour avec que la digitate est aint disparaire les ordenses et la dyspace, resulte les manifontainess j'ungule les erices, centyvals au l'arterior de l'arterior d

LITHINÉE

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. = Prix : 5 francs DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS PRODUIT FRANÇAIS PRODUIT FRANÇAIS -1-1--1-1mot - qui s'étaient sacrifiés dans nos rangs pour leur seconde Patrie, la France, le ministre retraça les étapes guerrières de l'immortelle Légion. Il avait commencé par Charleroi et il évoquait Guisc. cette vietoire aptère dont un sort malencontreux coupa les ailes, puis la Marne, Careney, Verdun... lorsqu'au fond de la salle un sergent se dressa d'un bond. C'était une sorte de géant, à la figure ravagée, aux veux étineelants. D'une voix de stentor, il eria : « Pour entendre des noms pareils, Légionnaires, debout! » Et les innombrables convives, électrisés, se levèrent à leur tour. Dans un silence presque religieux, les noms de gloire résonnèrent alors un à un au plus profond des eœurs. A ee moment je pensais que l'Humanité entière était debout, elle aussi, pour acelamer unanimement les sacrifices des Alliés; et je me disais qu'elle est sublime, la eause qui relie d'un bout du monde à l'autre, et comme dans une manière de culte, tant de peuples divers.

Mais la foi ne saurait suffire, il faut qu'elle se manifeste par l'action et nul ne peut plus efficacement agir que le médecin, en même temps apôtre et conseiller. Il est donc naturel de solliciter une fois de plus son concours. Etre associé à une belle œuvre, quelle joie! lutter à sa façon pour la liberté, quel honneur! contribuer au règne définitif de la paix du monde, ah! la fêre espérance! F. HEMNE.

#### CHANGEMENTS D'ADRESSES

En raison du nombre dos mutations des médecins militaires et dos frais qui résultout de l'impression des bandes, nous rappolous aux abonnés qu'il est indipensable d'accompagner chaque (Canagnesser à Jamessa de la medida du journal et de 60 centimes en timbresposte.

#### CORRESPONDANCE

A propos de la publication dans La Presse Médicale (nº 41 du 22 Juillet 1918, p. 377) de l'article de M. Mauté sur le Traitement des streptococcies cutanées par les sels de cuivre en applications locales et les injections intraveineuses de sulfate de cuivre ammoniacal, nous recevons du Dr Louste une lettre nous signalant que le Dr de Grevain, médecin adjoint du Centre de vénéréologie et de dermatologie de la IVe région, a, depuis deux ans, étudié ees mêmes questions et utilisé avec le plus grand succès des pommades au sulfate de cuivre; il nous signale en même temps que le Dr Chaillous a pratiqué, dans son service de dermatologie du Mans, plus de 5.000 injections sans aucun inconvénient. Les travaux de MM. de Grevain et Chaillous ayant été publiés dans des bulletins des régions médico-militaires dont la publicité est limitée ne sont certainement pas venus à la connaissance du Dr A. Mauté qui se scrait fait un plaisir d'en faire mention.

#### BIBLIOGRAPHIE

1094. La psychologie du soldat, par les Des Louis Huot et Paul Voivenel. 1 vol. in-8º de 165 pages (La Renaissance du Livre, Paris, éditeur). — Prix: 2 fr. 50.

1095. Los desarregios gastro-intestinaies del iactante, par le Dr Luis Morquio. 1 vol. grand in-8° de 540 pages (Typografia moderna, Montevideo).

1096. Le Ferite dei Torace d'Arma da fuoco in guerra, par le D<sup>\*</sup> Felier Rossi. 1 vol. grand in-8° de 317 pages, avec 32 fig. dans le texte (*Nicolas Zani*chelli, éditeur, Bologne). — Prix I. 12,50.

1097. La cura deile firite toraco-polmonari, pneu-

motorace artificiale toracentesi cura dell'emprima, par le Dr Eugenyo Mongall. 1 vol. de 183 pages, avec fig. dans le texte et planches hors texte (Licinio Capelli, éditeur, Bologne). — Prix: L. 12.

1098. Autoplastic péritonéale dans 85 laparotomies abdominales pour grossesse ectopique, par II. Gomes Fernema. 1 vol. de 67 pages, avec 19 planches hors texte (*Thèse Genève*, 1918).

1099. La Mort du soldat, par le D<sup>\*</sup> Emile François Julia. 1 vol. in-16 de 255 pages (Librairie Académique Perrin et C<sup>10</sup>, Paris). — Prix: 4 fr. 50.

2000. Pathologia digestiva, par le Dr Carlos Bonorino Unaonno. 1 vol. de 310 pages, avec figures dans le texte (Talleres graficos A. Flaiban, éditeurs, Buenos Aires).

2004. Trebalis de la Societat de Biologia, publiés sous la direction de A. Pr Suner, membre de l'Institut de Ciencies (Institut d'Estudis catalans, Barcelone).

#### THÈSE

2002. Pipétothérapie, par le D' Konteschweller Tirus. 1 vol. de 91 pages (thèse), Paris.

2003. Recherches sur le tremblement, par le Dr Léon Biner. 4 vol. de 142 pages, avec fig. dans le texte (thèse, Vigot frères, éditeurs, Paris).

#### LIVRES NOUVEAUX

Études sur la Pathologie du soldat, par M. Lonper, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, médecin des hôpitaux, chef du secteur médical de Troyes, 1 vol. in-8° de 251 pages (Jouve, éditeur, Paris). — Pirt. 8 francs.

M. Loeper a réuni dans ce volume un certain nombre d'études médico-militaires, toutes marquées de



'esprit qu'on a déjà apprécié dans ses ouvrages de p pathologie digestive.

Les premiers chapitres, d'ordre médico-chirurgical, concernent les commotions et les blessures de guerre. Je citerai, entre autres, ceux qui traitent des modifications du réflexe oculo-cardiaque dans les grands traumatismes nerveux; de la répercussion glandulaire et humorale des commotions ; de l'asthme traumatique; de l'examen histo-chimique des crachats dans les anciennes blessures du thorax : de la gastrite des soldats asphyxiés.

Vient ensuite une étude intéressante sur la pathologie des glandes surrénales. L'auteur a bien mis en évidence les troubles fonctionnels de ces organes sous l'influence du surmenage ou du traumatisme leurs lésions d'origine infectieuse ou toxique; leur iusuffisance due à l'injection des vaccins antityphiques à excipient aqueux. Il nous montre ainsi qu'en maintes circonstances, la médication surrénale constitue une précieuse ressource thérapeutique,

On trouvera également une mise au point de la question du traitement du rhumatisme articulaire, soit aigu, soit chronique, par les injections intravei-neuses de soufre colloïdal. Les résultats obtenus par M. Locper ne laissent aucun doute sur l'utilité de cette nouvelle méthode de traitement, qu'il a d'ail-

leurs également appliquée à la cure de la syphilis. Une dernière partic traite de certaines maladies infectiouses ou septiques (septicémie tétragéuique, pustule maligne, colites microbiennes, etc.).

La lecture de cet ouvrage, aisée et attrayante, sera très instructive, uon seulement pour ceux qu'intéresse la pathologie du soldat, mais encore pour tous les praticions. A. SÉZARY.

La pratique de l'hygiène en campagne, par Andre TOURNADE, 2" édition. 1 vol. petit in-80 (Fournier, éditeur, Paris).

On ne reste pas quatre ans en guerre sans modifier beaucoup de choses aux pratiques d'hygiène militaire du temps de paix. Ces variations ont fait l'objet d'iunombrables circulaires et instructions au milieu desquelles on se perd, pour peu qu'on ait à y référer. M. Tournade les a réunies, compulsées et en a tiré un guide simple, pratique, aisé à consulter. Il y a ajouté la description des appareils et des procédés qui lui ont paru les mieux étudiés, parmi tous ceux que l'ingéniosité des médecins a créés.

Son petit livre a pris ainsi l'aspect d'un formulaire, d'un livre de recettes, auquel ajoute encore son classement des matières par ordre alphabétique.

Tel qu'il est, il peut rendre service à nos confrères cu leur fournissant rapidement le renseignement cherché, en y ajoutant souvent une indication de réalisation pratique à laquelle on n'aurait pas songé. Ce u'est pas un livre d'étude, c'est un livre d'action.

Etude historique et critique sur les affections de l'apparell digestif dans la première enfance, suivi d'un essai de ciassification clinique de ces affections, par A.-B. Marfan. 1 vol. in-8° de 87 pages (J.-B. Baillère, éditeur, Paris 1918). Prix : 5 fr. 50.

Pendant longtemps, les troubles de l'appareil diges tif dans la première enfance demeurèrent fort mal connus. Etudiés sérieusement seulement depuis le début du xixº siècle, ils n'avaient point encore donné lieu jusqu'ici à une classification permettant d'en donner une description méthodique conforme aux résultats de l'observation et répondaut récliement aux exigences de la pratique médicale. L'étude historique et critique sur les affections de l'appareil digestif dans la première enfance, le nouvel ouvrage de M. le professeur A.-B. Marfan, vieut aujourd'hui combler cette lacune

M. Marfan estime qu'il y a lieu de fixer, parmi les affections des voies digestives des nourrissons, quatre grands groupes d'état morbide déterminés chacun en se fondant sur le symptôme prédo-minant qui le caractérise. Ce sont : 1º affections digestives avec prédominance des vomissements; 2º affections digestives avec prédominance de la diarrhée; 3º affections digestives avec prédominance de la constipation; 4º affections digestives avec prédominance de la dénutrition, c'est-à-dire hypotrophie et athrepsic

Enfin, à ces quatre groupes principaux, M. Marfan adjoint encore deux groupes secondaires, l'un devant prendre place après les deux premiers et devant comprendre les états morbides ayant pour symptôme prépondérant l'hémorragie gastrique ou intestinale, l'autre venant se ranger après le troisième groupe et dans lequel peuvent se rassembler les affections caractérisées par leur localisation ano-rectale (prolansus rectal, fissures rectales, polypes du rectum, hémorroïdes).

La classification ainsi dressée par M. Marfan présente deux avantages essentiels. Tout d'abord elle facilite le diagnostic des troubles de la digestion et de la nutrition du premier age et, en second lieu, elle est suffisamment élastique pour se prêter à toutes les acquisitions futures sans que ses grandes lignes doivent être modifiées.

Ce sont là des qualités précieuses qu'on ne saurait trop apprécier et qui ne manqueront pas de rendre de réels services dans l'étude clinique de ces affections si fréquentes de la première enfance. G. V.

La Suspension dans le traitement des fractures. Appareils anglo-américains, par P. Desposses et Charles Robert. Préface de M. Pierre Duval. COLLECTION HORIZON, Paris, 1918, Masson et Cie, éditeurs). - Prix : 4 fr. (+ 10 pour 100).

Une des plus grossières erreurs d'avant-guerre a été de préconiser les moyens de fortune comme des procédés normaux d'immobilisation des fractures. En 1914, il était lamentable de voir de quelle façon étaient appareillées les fractures venant du front; fragments de caisse, morceaux de stores, manches à balais, etc., révélaient une incompréhension totale des nécessités de la chirurgie. Alors que le génie, l'artillerie savaient utiliser les appareils scientifiques les plus modernes, le Corps de Santé se contentait des moyens en usage pendant les guerres de la Révo-

Heureusement cette période lamentable a pris fin. La chirurgie scientifique a repris ses droits.

Comme le dit excellemment Pierre Duval dans la



1913. - Gand: Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel. 6, Paris,

Tonique non excitant

1914. - Lvon: Diplôme d'Honneur

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÈBRALE CONVALESCENCES

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpitaux of Ambulances

préface du livre de Desfosses et Robert : il faut partout de bons apparells d'immobilisation et d'extension continue qui permettent d'immobiliser correctement un blessé dès sa relère, de lu fviter les aroces souffrances de l'éracuation qui se produisent lorsque le membre n'est pas sollément maistenu et cuda; il faut partout de bons apparella qui permettent d'amener au chirurgien un blessé en bon état, dont le shock n'apa été aggravé par les souffrances l'auteur de nombreuses innovations heureuses, n'avait lui-même publié aucun travail d'ensemble. C'est dire combien le livre de Desfosses et Robert sera bien acqueilli dans les Services de Santé des armées alliées.

Les auteurs décrivent de la façon la plus claire et la plus précise tous les modes de suspension avec extension continue pour le traitement d'une fracture. Ils envisagent toutes les combinaisons nécessitées Le médecin, novice en la pratique de la méthode, est à chaque pas conduit par les figures détaillées dans lesquelles Reignier a mis tout son scrupuleux talent de dessinateur scientifique.

Les auteurs décrivent toutes les variantes d'appareils à suspension, appareils de Blake, de Sinclair, de Gassette, etc., mais leurs sympathies vont nettement à l'attelle de Thomas. Pierre Duval, dans la préface, les approuve hautement. Le Thomas Splint



Fig. 92. — Résection de la hanche en suspension totale, pendant le pansement. Noter la modification de l'attelle de Thomas, dont le demi-cercle inférieur a été coupé pour donne libre accès à la plaie. (Extrait de » La suspension dans leftratiement des fractures. «)



Fig. 93. — Le même blessé, après le pansement. Noter la direction oblique des hamaes. Iortement tendus pour soubenir la fesse et la région trochantérienne. (Extrait de » La suspension dans le traitement des fractures ».)

du voyage, dont l'attrition musculaire n'a pas été | augmentée par les secousses du transport.

La méthode de l'extension continue et de la suspension, dite, à juste titre, méthode anglo-américaine, est une des méthodes les plus courantes et les plus répandues pour l'appareillage correct d'une fracture depuis la relève du blessé jusqu'au terme de sa guérison.

Cette méthode n'avait été jusqu'ici, pas plus en France que dans les pays alliés, l'objet d'aucune description complète. Le major Sinclair, l'organisaeur général de la méthode dans l'armée anglaise, par le siège, la nature de la fracture. Certains chapitres sont des nouveautés : la suspension totale du bleasé dans les fractures bautes de cuisse ou les résections de la hanche que Robert a réalisées à l'Auto-chir. 21; l'organisation d'un service général de fractures pour le traitement par la suspension.

MM. Masson et Cie, dans leur haute compréhension de la collaboration de l'éditeur, ont mis à la disposition des auteurs la plus riche des illustrations. Chaque appareil est figuré, chaque temps de son application est représenté; le lecteur assiste par l'illustration à chaque phase de l'appareillage. cst l'appareil idéal parce qu'il couvient à tous les stades du traitement, c'est l'appareil type de première immobilisation, c'est une attelle excellente et pratique pour le traitement après l'intervention. Il n'est pas un médecin de bataillon, de régiment, d'ambulance qui ne doive parfaitement connaître l'application de cette attelle.

Le livre de Desfosses et Robert, sous son format pratique et commode, doit étre le guide incessant de tous ceux qui, au front, sont chargés de la réception et de l'évacuation des fractures; sa diffusion rendra les plus grands services à nos blessés. Pu. Raffr,

### Traitement des Affections Gastro-Intestinales

## LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

## LACTOBACILLINE GLYCOGÈNE

Comprimés de Ferments lactiques et amylolytiques

3 A 9 COMPRIMÉS PAR JOUR

Aucun inconvénient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature : LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS

#### QUESTIONS MEDICO-MILITAIRES

D. Quelles sont les dispositions spéciales qui sont prises pour les étudiants en médecine aux armées pour aller passer un examen devant une

Est-il accordé une permission exceptionnelle? De anelle durée?

Ouelles démarches administratives faut-il faire? R. Le Bulletin officiel de l'année 1918, fascicule 15, page 917, stipule que « pendant toute la durée de la guerre, les étudiants des classes 1916 et antérieures pourront être autorisés à prendre des inscriptions et à subir des examens à la con-

dition expresse, toutefois, qu'il n'en résulte aucune gêne pour le service. Les intéressés n'auront droit, de ce chef, à aucune permission exceptionnelle ou normale pur devan-

cement de tour. Le règlement général des permissions et congés du 5 Septembre 1917, page 45, signale les 5 circonstances familiales qui motivent ces permissions exceptionnelles : il n'est nullement fait allusion à la passation d'un examen ou à la soutenance d'une thèse.

L'artiele 130 de ce règlement qui donne aux chefs de corps toute qualité pour accorder à l'occasion de ces événements de famille, la permission de détente augmentée de trois jours, hors tour, n'envisage pas non plus cette hypothèse.

En pratique, les examens doivent être passés, les thèses soutenues pendant la durée des permissions de détente, en ayant soin de prévenir, en temps utile, les doyens des l'acultés de son desir et de la date à laquelle la permission sera prise. Les doyens prévenus se font un devoir de favoriser ces légitimes désirs : ainsi il n'en

résulte aucune gene pour le service. Quant aux étudiants de la classe 1917, ils ne pourront bénéficier des dispositions précitées qu'à partir du 1er Janvier 1919, date à laquelle ils passeront dans la réserve de l'armée active.

D. - Aux armées depuis deux ans, médecin auxiliaire depuis un an dans un eorps de troupe, titulaire de plusieurs inscriptions prises avant le 1er Décembre 1914, j'espère pouvoir bientôt être nommé médecin aide-major de 2º classe, à titre temporaire.

Mais, pour cela, je dois subir un examen d'aptitude. Or, pour le préparer, je désirerais savoir, outre les questions d'anatomie, de pathologie externe et interne, quelles sont les principales questions médico-militaires, qui sont posées à eet examen.

R. - Les principales questions posées sont :

1º Installation et organisation d'un P. S. (poste de secours) en première ligne.

2º Organisation générale du Service de Santé depuis le P.S. jusqu'à l'H.O. E

3º Composition d'une ambulance divisionnaire, d'une ambulance d'étapes, d'un groupement d'ambulances cone tentes

4º Composition d'une section sanitaire automobile. d'une section d'hospitalisation, d'un groupe complémentaire de chirurgie, d'une ambulauce chirurgicale antomobile

5º Les contagieux où sont-ils traités? Quelles mesures prophylactiques faut-il prendre?

6º llygiène des cantonnements. Organisation d'uue infirmerie de cantonnement.

7º Hygiène corporelle. Baius-douches. - Section d'hygiène corporelle (collier de douches, thermosiphon, douches improvisées).

8º Eau potable. Javellisation de l'eau. Fontaines

9º Méfaits des mouches. Où preunent-elles naissance? Daugers des fumiers. 10º Dangers des rats (peste, dératisation, chiens rations), des poux (typhus), épouillage de la gale

11º Aménagement d'une chambre de sulfuration. Précautions à prendre.

12º Installation d'une feuillée profonde. Urinoirs improvisés.

13º Ordures. Dépotoirs, Fours incinérateurs.

14º Garrot (bon et manyais garrot).

15º Mesures prophylactiques à prendre pour un cas de méningite cérébro-spinale. Porteurs sains de germes. Prélèvement du mucus naso-pharyngien. 16º Inhumatious au front. Emplacement des cime-

tières militaires. Plaques d'identité. 17º Mesures à prendre pour les gazés au P. S. -

Daugers de leur arrivée dans un espace clos 18º Immobilisation d'une fracture au P. S. Attelle Thomas

19º Traitement de la syncope. Respiration artificielle, éther.

20° Description du shock. Réchaussement des blessés. Réchauffe-blessés dans un P. S. 21º Description et utilité de la brouette porte-

brancards. 22º Moyens de transport des blessés en montagne (cacolets-litières, side-cars, traîneaux, traîneaux-skis,

voitures Kellner) 23º Fonctious de l'officier gestionnaire (état-civil, comptabilité, matériel).

24º Fonctions de l'officier d'approvisionnement. Fourgon de ravitaillement.

25° Etablissement d'un billet d'hôpital. Tient-il lieu d'un certificat d'origine de blessure?

26° Fiche-pochette d'évacuation. 27º Propriétés dynamiques et vulnérantes des balles et des obus. Pas de rayures des fusils. Empreintes sur les balles D. Obus explosifs, obus à

balles (shrapnells), obus spéciaux. 28° Comparaison des plaies par balles et par éclats d'obus, de grenades, etc.

29º Causes de l'infection des blessures de guerre. Au bout de combien de temps une plaie est-elle infectée i

30° Utilité de la poudre Vincent, du liquide Mencière, etc.

31º Propriétés défensives du casque Adrian. 32º Plaics de guerre. Cône d'attrition Exérèse. Suture primitive et secondaire. p R

C'est à l'état colloïda! sous lequel il régénère la théobromine, en présence du suc gastrique, que le THÉOSOL doit la rapidité et l'intensité de son action diurétique exceptionnelle

INDICATIONS & POSOLOGIE

L'emploi du THÉOSOL s'impose dans tous les cas où in théobromine est indiquée, pour obtenir le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants à in dose journalière de 2 à 3 cachets

Échantillon sur demande



THÉOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolèrance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tuéosos, n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine

L'expérimentation clinique, poursuivie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une facon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est de 4 à 5 fois plus élevée que celle de la théobromine.

Bolte de 20 Cachets : 5 Fr.

USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

## SERUM NEVROSTHÉNIQUE FRAISSE .

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Boirs DE 12 AMPOULES : 4'50

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude. FLACON GOUTTES : 3'50.

MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. les GOSTEURS. 

Téléph. 662-16.

#### VARIÉTÉS

LA VIE EN ALLEMAGNE

La situation alimentaire des Allemands est loin d'être brillante, surtout en ce qui concerne le pain et la viande.

Le 2 Mai, le sous-secrétaire d'Etat de l'Alimentation a déclaré : « Pour les céréales nous en sommes réduits à compter sur les importations de l'Ukraine pour éviter une réduction de la ration de pain actuelle. Le résultat des conventions économiques conclues avec ce pays fait espérer que l'Ukraine livrera avant le 31 Juillet les 60 millions de rouds promis. »

La crise du fourrage a également retenti d'une façon fâcheuse sur tout le cheptel national, en particulier sur les vaches latières : aussi il ne pourra être délivré du lait aux enfants au-dessus de six ans que sur la présentation d'un certificat médical.

Un journal agrarien ajoute qu'avant d'envoyer des enfants à la campagne, il serait bon d'assurer à ceux qui sont appelés à les recevoir des approvisionnements suffisants.

Le nombre des cuisines populaires augmente sans cesse: Certaines d'entre elles servent les mets sur place; d'autres ne préparent que des mets à emporter, mais toutes souffrent actuellement de la crise alimentaire.

L'Ukrain e ayant pas, fin Avril, effectué les premières livraisons promises, le maréchal von Elchhorn décréta la culture obligatoire du sol ubrainien, ce qui souleva de vives protestations : « Il se trouve en Ukraine, dit-Il, des gens pour traiter d'injustifiée cette intervention de nos infatigables soldats qui, après avoir préservé le pays de la dévastation, lui prêtent une aide fraternelle pour le sauver de la fraine.

Depuis le 6 Mai 1918, la carte de viande n'auorise plus que les rations suivantes : 150 gr. de viande, 50 gr. d'os et 50 gr. de saucisse.



Après la défection russe, la crise des transports semble avoir été conjurée. En 1913, à Berlin, il existait encore vingt-cinq lignes à traction animale, actuellement il n'en existe plus que deux. Par contre, la guerre a favorisé les lignes électriques à grande vitesse, dont le trafie augmenté de 50 pour 100 : elles ont assuré le transport de 142 millions de personnes en 1917, contre 73 millions en 1913. — De même le trafie du chemin de fer aérien dépasse de beaucoup celui du temps de paix. L'exercice 1917 accuse le chiffre de 108.374.000 voyageurs contre 78.700.000 en 1916.

Un premier tronçon de la ligne postale aérienne Vicnne-Kic, cluil de Vienne à Lemberg, vient d'être inauguré. Le départ de Vicnne a lieu à b. 30 et l'arrivée à Lemberg à 42 h. 30; le départ de Lemberg à 40 h. 30 et l'arrivée à Vienne à 46 h. 30. L'avion postal parcourre crujet de 660 km. en 6 h. 30, alors que la repide parourr cette distance en 14 heures. Pour les timbres spéciaux dont le prix est égal à celui d'un télégramme de trente mots.



Les soucis alimentaires réagissent gravement sur la psychologie publique. Dans une récente conférence à Kœnigsberg, le D' Meyer a déclaré que « le nombre des demandes d'intervention médicale pour amener un avortement artificiel a augmenté en 1916 et 1917. Il n'y faudrait pas voir un signe de la diminution du sons moral chez la femme allemande, mais la réqueur des temps est telle qu'elle crée, même chez les nêves sérieuses et consciencieuses, un conflit des devoirs, qui conduit à l'idée de l'avortement ». (Deutsche modizitaische Wochenschrift.)

Dans les grands périodiques, on voit aussi se multiplicr ees annonces alléchantes de produits « pour supporter la faim », telles que les tablettes d'eusitine, qui ne constituent pas un aliment, mais trompent la faim et permettent d'attendre le prochain repas.

Le commerce clandestin et les fraudes fleurissent dans tout le territoire, les cartes de vivres sont très souvent falsifiées et des quantités d'aliments sont ainsi soustraits à l'équitable répartition.

Malgré la lenteur des expéditions roumaines et ukrainiemes, les plus grands espoirs sont fondés sur ces deux greniers d'abondance (céréales, bétail, œufs). Et, pour éviter les épizottes, l'autorité militaire a décidé de ne pas importer le bétail vivant et de construire, à la frontière, de grands abattoirs dotés de frigorifiques.

Les propriétaires de forêts font ramasser les œufs de corneilles. Quant aux œufs ukrainiens, ils sont desséchés et transformés en poudre pour éviter qu'ils ne se gâtent.

Le séchage des légumes frais est moins bien accepté par la population civile et un des grands périodiques ajoute : « Le mieux serait de les faire manger de force aux auteurs de ce gaspillage. »

\*\*\*

Par suite du blocus, le caoutchouc est devenu est acus arra en Allemagne, mais grâce aux stocks existants et aux répressions sévères, l'armée ne semble pas jusqu'ici avoir manqué de caoutchouc. L'usage des bandages peuematiques d'automobile et de bicyclette pour l'agrément ou le sport a été interdit. Les cyclistes roulent sur des bandages en apirales métalliques et les garrots en caout-chouc out été remplacées par des garrots en spirales métalliques, à l'intérieur desqu'elles court une tresse. (Pour éviter la pression douloureuse

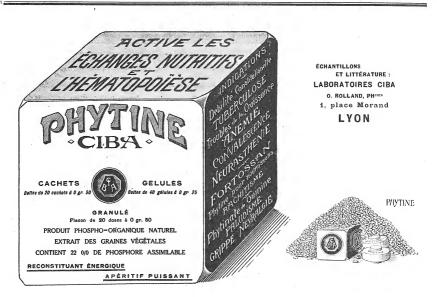

de ees spirales métalliques, le garrot est doublé à l'intéricur d'un tissu en flanclle-coton.)

Les tétines des hiberons sont toutes faites sur un même modèle réduit : on en fabrique aussi en verre et en corne artificielle.

Enfin, depuis l'an dernier, le eaoutehoue sunthétique commence à être utilisé. Le D' Lüttke a trouvé un nouveau procédé de régénération du caoutchouc et l'agatite ainsi obtenue sert à faire des joints pour haute pression. Elle se prête aux divers usages médicaux et supporte bien la stérilisation.

La maison Braun de Melsungen se sert, pour remplacer les petits drains en chirurgie, d'artères d'animaux traitées au tannin et conservées dans le formol, l'alcool ou une solution d'iode.

L'ortie est réservée à l'industrie textile. Un arrêté du ministère de la Guerre interdit de consommer l'ortic et d'en nourrir le bétail. Les contraventions pourront être punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 10.000 marks

Les femmes ont été exhortées à renoncer aux vêtements de deuil, en se contentant, comme les hommes, d'ajouter un brassard de erêpe à leurs effets habituels.



Pour encourager la population « à tenir », nos confrères d'outre-Rhin vantent les bienfaits du rationnement. L'un déclare que l'Allemand en temps de paix mangeait trop et que le régime actuel ne peut que lui profiter; un autre constate que certains accidents, tels que l'appendicite et l'éelampsie sont devenus très rares et que les diabétiques, les rhumatisants et les goutteux sont moins sujets à des crises aiguès. Les travailleurs pâtissent surtout de cette alimentation insuffisante et les neurasthéniques abondent.

A Berlin, les médecins ont fait placarder dans leurs salles d'attente cette affiche suggestive : « Nous devons tenir, nous pouvons tenir. Notre alimentation est assurée d'une façon convenable et il est à espérer que la situation ne tardera pas à s'améliorer. L'état sanitaire est en général satisfaisant. Les épidémies nous ont été épargnées. Les rhumatismes et la goutte ont presque totalement disparu... Qu'on ménage ses nerfs, qu'on s'abstienne d'écrire au front des jérémiades; elles troublent nos vaillants soldats et servent l'ennemi,

Nous devons vainere et nous vainerons. Une paix glorieuse nous attend dans un avenir prochain, » En Saxe, où la situation alimentaire a toujours été défectueuse, l'état sanitaire laisse beaucoup à désirer

Les affections de la peau ont augmenté dans des proportions considérables, surtout le sycosis de la barbe. Le professeur Bruck vient de découvrir un sérum, qu'il appelle « le trichon », pour traiter et guérir cette affection cutanée.

Le Kreisdirektor de Mulhouse met la population en garde contre la dysenterie et lui recommande de prendre des mesures préventives, car cette maladie est favorisée par l'alimentation insuffisante et indigeste. La ration de viande v compris les os est tombéc, dans cette ville, à 150 gr.

Le D' David vient de décrire deux maladies nouvelles, spéciales. Tout d'abord la fièvre volleynienne, sièvre intermittente dont les accès reviennent tous les cinq jours, accompagnés souvent de douleurs presque intolérables dans les jambes. Constatée d'abord en Volhynie, elle s'est ensuite étenduc aux autres fronts. Les causes en sont encore inconnues.

Il a aussi décrit l'ædème de guerre, qui s'observe au front comme à l'intérieur et qui se manifeste par les symptômes suivants : œdème des membres, ralentissement du pouls et polyurie. Le régime alimentaire déficient actuel est la cause incriminée.

P. Bonnette.

#### LA CROIX-ROUGE AMÉRICAINE ET LES MUTILÉS FRANÇAIS

La Croix-Rouge américaine s'installe en France en Juin 1917 : dès le mois d'Août 1917, le Bureau de rééducation pour les Mutilés français s'organise Les Américains savent réaliser : une fois l'idée conque, la gestation est courte.

La direction du nouveau Bureau est confiée à une personne jeune, Miss Grace S. Harper, qui allie à un charme tout féminin les viriles qualités de sa race.

Le Bureau s'attacha d'abord à l'étude des différentes écoles de rééducation existantes déià en pays alliés. Il en apprécia l'organisation, la méthode, les résultats et se donna dès lors un double but : 1º choisir en quoi la Croix-Rouge américaine pouvait apporter l'aide la plus efficace à la rééducation des mutilés en France; 2º quels emplacements, matériels et subsides devaient être trouvés ou fournis par elle.

Après de sûres investigations, elle adopta un plan d'action très défini qui sc résume ainsi :

 Créer de nouvelles écoles ; II. Etablir un courant de propagande qui stimule les mutilés, et les incite à s'adonner à une vic active et productive ;

III. Aider d'argent et de matériel les œuvres déjà fondées en France ;

IV. Encourager et tâcher de perfectionner la fabrication des membres artificiels;

V. Remédier à la plus cruelle des mutilations, celle de la face, par la création d'un masque qui donne une illusion esthétique.

Ce plan est des maintenant réalisé, Sachant l'importance de la question agraire en France, la merveilleuse efficacité du travail des champs

(Voir la suite, p. 569.)

#### COLLOIDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS EYEMPTS DE NUCLÉUNATE DE SOUDE et de TOUT STARILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

### ELECTRARGOL

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloïdal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 10 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE, COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN. 20. Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR - PARIS. 140

## IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combination directe et entérement stable de l'Zoda avec la Poptom DÉGOVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme ringl pouter lODALOSE agissent comme un gramme fodure alcalm Doses quotidiennes : Cinq 4 vingt gouttes pour les fainants, dix 4 cinquante gouttes pour les Adulter LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10. Rue du Petit Muse, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux simila res parus depuis notre communication au Congrès International de Médelne de Paris 1800.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui lenr seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

### Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

## BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'auteur des Combinaisons Métalle-l'eptoniques de l'eptone et de l'et en 1881 (Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907.

### Il n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE,

### Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

XX gouttes avant chaque des principany repas

DOSE: ADULTES Gouttes..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

Injectables 2 ou 3 cc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans inconvénient plusieurs semaines.

40 Gouttes correspondent comme effet therapeutique à 1 gramme de bromure de potassium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y

### **HYPNOSE** SÉDATION NERVEUSE

## VERONIDIA

SES INDICATIONS: Angoisses et Nervosisme de Guerre.

Insomnies.

Névropathie - Hystérie.

Tremblements - Mal de mer.

Phénomènes convulsifs.

SA COMPOSITION : 0 gr. 25 de VÉRONAL (associé à l'extrait de Passiflora

incarnata) par cuillerée à soupe de Solution ou par

Comprimé.

SES DEUX FORMES: Solution ou Comprimés

> La forme « COMPRIMÉS » a été réalisée récemment sur la demande du Corps Médical pour certaines

catégories de malades.

SES DEUX DOSES: Hypnotique: 1 à 2 cuillerées à soupe ou 1 à 2 Comprimés

le soir, au coucher.

Sédative : 1 cuillerée à café, matin et soir.

Échantillons et Littérature sur demande.

Établissements ALBERT BUISSON

157. Rue de Sèvres, PARIS.



CROISSANCE - RACHITISME - SCROFULOSE

DIABELE

### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT --- LE PLUS SCIENTIFIQUE LE PLUS RATIONNEL

. .

### RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE d'une façan CERTAINE PRATIQUE

### QUE PAR LATRICALCINE

### TUBERCULOSE PULMONAIRE-OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

CROISSANCE ALLAITEMENT TROUBLES DE DENTITION DYSPEPSIES ACIDE

vend: CINE PURE

COMPRIMÉS, GRANULÉ ET CACHETS

RICALCINE CHOCOLATÉE préparée specialement pour les enfants

CONVALESCENCES

TRICALCINE

Withvlarginie en cachets Adrénalinée

RACHITISME SCROFULOSE

CARIE DENTAIRE

ANÉMIE

**FRACTURES** 

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances ABORATOIRE DES PRODUITS "SCIENTIA", 10, RUE FROMENTIN, — P

NERVEUSE · TUBERCULOSE

### NÉOL

Formules

DES HOPITAUX DE PARIS

### GARGARISMES NÉOLÉS

1º 2 cuiller. à potage par verre d'eau

### IRRIGATIONS NÉOLÉES

( Néol . . . . . . . . . . . . . . 100 gr. Eau bouillie . . . q. s. pour 1 litre.

A utiliser scion technique de Carrol au liou et place des divers hypochlorites.

### EAU NÉOLÉE

dans tous les cas, doit remplacer l'au oxygénée irritante et altérable

Néol . . . . . 4 partie Eau . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimes alcalius des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hygiéniques.

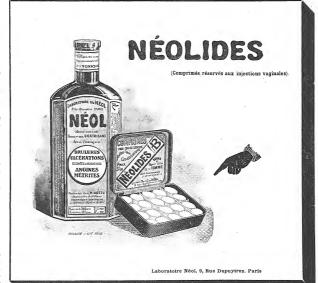

Administration prolongée

GAÏACOL INODORE

à hautes doses
sans aucun inconvénient

THIOCOL "ROCHE"

uniquement sous forme de
SIROP "ROCHE"

COMPRIMÉS "ROCHE"

CACHETS "ROCHE"

Echantillon et Littérature:

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C'
21, Place des Vosges Paris.

COMPRIMÉS ROCHE

ONTRINES

pour la rééducation musculaire des blessés, la Croix-Rouge américaine fonda tout d'abord une

Cette ferme, située en Touraine, sur les bords du Cher, entre Chenonceaux et Ambroise, exploite une terre particulièrement fertile, aussi riche de récoltes que de souvenirs.

Le château et ses dépendances peuvent abriter 100 à 125 mutilés, qui sont répartis suivant leurs aptitudes aux différents travaux. Coux-ci sont nombreux; car la ferme est dotée des derniers perfectionnements et elle doit autant que possible se suffire à elle-même.

Aussi comprend-elle ;

Un matériel de machines agricoles pour l'exploitation intensive de la terre par tracteur;

L'élevage d'animaux domestiques : chcvaux, bœufs, porcs, moutons, lapins et volailles;

Une laiterie modèlepour la fabrication du beurre et des fromages ;

Un centre d'horticulture et de jardinage;

Des ateliers pour la réparation du matériel tant mécanique qu'usuel et un atelier de vannerie. Elle est placée sous la direction de M. Clarc W. Arnett, l'un des plus distingués professeurs

du Collège d'Agriculture de Montana.
Un personnel français, directeur et instructeurs, veille à la rééducation physique des blessés et les guide suivant les dernières méthodes scien-

tifiques dans l'application de leur tâche. Enfin la Croix-Rouge américaine a tenu à rendre ce séjour non seulement utile, mais encore aussi attrayant et confortable que possible. Le Muttlé s'y sent en famille, il correspond librement avec les siens, peut les y recevoir; et il partira de la doté pour la vie nouvelle d'un métier où il

se sera prouvé aussi adroit qu'un homme valide. Notons également une subvention de 65.000 fr. au Centre d'agriculture de Neuvic (Corrèze) pour aider la municipalité à transformer une vieille ferme en école pratique de rééducation, où le

principal métier enseigné est le tournage du hois. Une autre fondation aussi intéressante est celle de l'atelier d'électricité que la Croix-Rouge américaine a annexé à l'Institutnational professionnel des Mutilés à Saint-Maurice.

La direction en a été confiée au D<sup>r</sup> Bourillon. L'école compte actuellement 25 élèves et elle peut en recevoir 50.

Toutes les applications électriques y sont enseignées et le matériel est en rapport avec les progrès sans cesse croissants de cette industrie. La subvention américaine à cette œuvre fut de

A Cluzes encore, pour l'Ecole d'horlogerie fondée par le Ministre du Commerce et de l'Industrie, la Croix-Nouge américaine est intervenue pour le don de tout le mobilier et de 75.000 france réservés à la construction dubâtiment permanent. Cette école est installée actuellement dans des baraquements fournis par le Service de Santé; elle pourra instruire 60 délves.

L'École de rééducation professionnelle (140, avenue des Champs-Elysées), comprenant le logement pour 18 muitiés et des cours de mathématiques, tenue de livres, géographie, etc., requt de la Croix-Mouge américaine 40.00 francs ; l'Hôpital du Général Malleterre [58, rue Edonard Mortier, Neilly-sur-Seio) requt 150,000 francs pour la construction d'une baraque additionnelle, capable de recevoir 25 lits supplémentaires.



On sait combien la prothèse des membresétait, aux Etats-Unis, avant la guerre, supérieure à la prothèse européenne. Aussi la Crois-Rouge américaine se préoccupa immédiatement de cette question et confia ce département à un homme remarquable, M. H. Miller.

Deux points principaux étaient visés : 1º Faire bénéficier la France des modèles aménicipal 2º Etudier l'application particulière de ces modelcs aux amputés de guerre, les perfectionners'il y avait lieu, pour en faire bénéficier plus tard

les amputés américains.

Patronné par le département des Affaires militaires et avec l'assentiment du Gouvernement français, M. Henry Miller, directeur de cette section, a installé un atelier de fabrication à l'Institut national de Saint-Maurice.

Deux types d'appareils y ont été adoptés. La production est dès maintenant fort importante et promet de s'étendre encore dans l'avenir.

Quant aux masques pour les mutilés de la face, La Presse Médicale a déjà parlé du merveilleux talent de Mrs Ladd et du réconfort qu'il apporte à ceux qu'il a transfigurés.



L'œuvre de propagande va de pair avec la création des écoles de rééducation et s'exerce particulièrement dans les régions où celles-ci existent détà

Tar des conférences, des films intéressants, des brochures et des images, le mutilé est informé, même avant sa sortie de l'hôpital, des facilités qu'il trouvera à une réadpitation. Il y est encouragé et stimulé par l'occasion quiul iest indiquée et qui s'offre à lui, et convaincu par l'exemple de ceux qui l'ont devancé.

Pour cette propagande la France a été divisée en quatre régions :

n quatre regions : Le Nord, avec Paris.

Lc Centre, avec Lyon.

L'Ouest, avec Bordeaux.

1.e Sud et le Sud-Est, avec Montpellier

Le comité s'est assuré dans chacune d'elles la coopération des directeurs de nos écoles qui mettent à sa disposition les locaux nécessaires aux conférences.

Dans le Sud-Ouest, par exemple, M. Dronsart,

NELECONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'10DE et de PEPTONE

Todogénol

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine) Enfants: 10 à 20 Gouttes par jour.
Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas.
Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_\_\_

G.PÉPIN \_ Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales. (Th.deDoct de l'Univ. de Paris \_ Déc. 1910.)



**PALUDISME** 

aigu et chronique

Cannurgyl du 8th Doanneur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué
15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

directeur de l'Ecole professionnellé de Montpellier, s'est assuré la collaboration de M. le appitaine Merlant, professeur à la Faculté des leutretes de l'Université de Montpellier, qui a donné une série de dix conférences sur les origines, le développement et l'avenir de l'amitié franco-américaine, conférences qu'il a accompagnées de considérations sur les différents modes de rééducation.

Dans ces conferences données dans plus de 20 villes, des exposés ont été faits des questions de rééducation. Des films cinématographiques ont été montrés également sur la rééducation industrielle et agricole; l'un de ces films démontrait l'apprentissage agricole donné au Centre d'appareillage de Lyon, tandis qu'un autre faisant ressortir la rééducation industrielle donnée à l'Ecole professionnelle des blessés à Mouptellier.

La partie récréative, concerts, jeux, tient une grande place dans ces réunions et encourage le blessé à les suivre assidûment.



Les mutilés serbes recevront aussi, pour une large part, l'assistance de la Croix-Rouge améri-

caine.

Le délégué du Gouvernement serbe, M. Savitch, a groupé trois cents de sex compatriotes mutilés

dans le château de Francheville, près de Lyon.
Deux cent cinquante mutilés sont logés dans le
château même et les autres dans trois grandes

baraques données par le Service de Santé. Le plus grand nombre de ces mutilés y reçoivent une rééducation agricole qui leur sera particulièrement utile dans leur pays, où 90 ponr 100

de la population est compose d'agriculteurs.

Des cours d'écriture, de lecture et d'administration communale y sont adjoints.

Deux autres petites écoles existent aussi à Lyon. L'Ecole Joffre et l'Ecole de Tourvielle ou dix huit Serbes reçoivent des lecons de reliure, et s'initient à la fabrication des chaussures, des vêtements et des appareils orthopédiques.

La Croix-Rouge américaine a jugé, avec M. Savicture tous ces Serbes qui, pour la plupari, ignorent le français et ont besoin par conséquent de professeurs de leur nationalité. Aussi compte t-elle donner toute son extension à la fondation de Franclieville qui, comme contenance et situation, répond admirablement à sa destination.



On le voit : la Croix-Rouge américaine apporte dans la question de l'assistance aux mutilés une générosité, une largeur de vue admirables. Le monde n'avait jamais vu un peuple participer à une alliance de guerre avec une aussi vaste et aussi intelligente compréhension de la collaboration. Vraiment, les Etats-Unis d'Amérique sont un grand, un très grand, peuple.

P. Desposses.

#### LA GUERRE AUX MOUCHES

Le Couseil d'hygiène du département de la Seine invite périodiquement le préfet de police à rappetur aux maires, commissaires de police et directeurs des services techniques, toutes les prescriptions tendaut à empécher la pullulation des mouches, et à reprendre contre ces funciscs insectes la propagande par affiches et distribution de notices.

Nulle campagne sanitaire n'est plus justifiée et nous ne pouvons donc que faire œuvre utile eu rappelant, nous aussi ces prescriptions générales.

Entre tous les insectes nuisibles, à l'eneontre de ce qu'on pourrait penser, les mouches non piqueuses sont parmi les plus funestes en raison du rôle qu'elles jouent dans le transport et l'inoculation de nombreux germes infectieux. Le danger qu'elles présentent est d'autaut plus redoutable qu'elles possentent est d'autaut plus redoutable qu'elles possédent une puissance de multiplication énorme. Hovarde, ne flet, a mourie qu'air l'espace de dorse. Il dovarde de flet, a mourie qu'air l'espace de mois vu seul insecte primet le développement du chiffre variament fantastique de 5,958.720.000.000 de mouches adultes. Et si ec total, en pratique, est notablement moiss dévet, du moiss reste-f-il encore suf-fisamment considérable pour justifier l'emploi de toutes les meaures préservatires préservatires.

C'est que les maladies infectieuses, susceptibles d'être transmises par les mouches communes, sont fort nombreuses.

Citors sotamment le charbon, le chôlefa, la fièvre typhoide, les affections paratyphiques, l'entérite des nouveau-nés, la dysenterie, les septicémies staphylo-cocciques on streptococciques, l'ophtalmie blomorragique, la Prambosia ropica, de multiples affections communes aux pays chauds, l'au lèpre probablement, la variole, la vaccine, l'entre de la poliomyditte, voire encore la fièvre récurrente, etc.

Pour le transport de tous ces germes pathogènes, divers mécanismes sont mis en jeu

« Tantôt, comme le rapportait naguère M. Bretou, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur de Lillie, dans un article fort documenté de la freuer d'Augière et de pulies santiative, la mouche sert d'able interior de pulies santiative, la mouche sert d'able interior d'augent de la comme de la com

a Tantôt elle transporte des bactéries pathogènes à la surface des corps, des poils qui recouvrent les téguments, des pattes et de la trompe.

« Tantôt encore, les déjections constituent des agents de la dissémination des germes.

« Enfin, il est des cas où eeux-ci sont mis en liberté par régurgitation, celle-ci, suivant Graham Smith, étant un phénomène normal au cours de la digestion chez un bon nombre d'espèces. »



A tous les âges de leur existence, à l'état larvaire et nymphal tout comme à l'état adulte, les mouches sont ainsi susceptibles de véhiculer des hactéries et. par suite, de causer des infections.

Aussi, les mesures pour réaliser leur destruction doivent-elles s'adresser à toutes ces formes qu'elles peuvent revêtir.

Il est à remarquer, au reste, que dans notre lutte contre ces funestes insectes, nous trouvons certains aides naturale

Les mouches, en effet, ont des ennemis nombreux avec lesquels elles doiveut compter. Ce sont les oiseaux, les araignées, qui en dévorent de grandes quantités; ce sont encore des parasites végétaux et animaux parmi lesquels l'on doit mentionner un champignon de l'ordre des Comycètes, l'Empusa musca, dont le mycelium envahit et distend les tissus de la mouche dont il cause la mort, et certaines fourmis, certains insectes hyménoptères qui font aux mouches une chasse active.

Cependant, toutes ces causes de destruction, malgré leur importance, sont insuffisantes à détruire les mouches.

Pour nous mettre à l'abri du danger d'infestation qu'elles peuvent nous faire courir, il est donc indispensable que nous ayons recours à des moyens variés dont les uns ont pour objet d'écarter les mouches des habitations et de préserver les aliments de leur contact, d'autres de détruire les larves et les jusectes adultes, d'autres ensin, d'empêcher les mouches ayant échappé à la destruction de venir se contaminer au contact de produits septiques.

Ces divers objectifs nécessitent, naturellemeut, des mesures très variées.

Pour éloigner les mouches de nos demeures, le seul procédé réellement efficace consiste à garnir les portes et les fenêtres d'un tulle aux mailles fines. De plus, il est indispensable de ne jamais laisser séjourner à l'air libre les produits d'alimentation, et enfin il faut veiller avec le plus grand soin à entretenir une propreté méticuleuse, non seulement à l'intérieur même de l'habitation, mais aussi dans ses alentours.

Pour détruire les mouches à l'état de larves et d'adultes, des moyens variés et souvent efficaces sont préconisés

Contre les larves, l'huile verte de schiste déversée dans les gites à larves. le chlorure de chaux, le sulfate de fer, le mélange de borate et d'arséniate de soude rendent de précieux services.

Contre les insectes parfaits, en dehors des papiers tue-mouches et des pièges de diverses sortes, dont les bons effets ne sont pas douteux, on utilisc encore avec avantage diverses préparations chimiques, en particulier les vapeurs de crésyl et le formol. De plus, dans l'intérieur des maisons, l'emploi du balai métallique qui permet de tuersnr place les iusectes, et surtout celui du filet ou papillonnette qui permet de les capturer aisément et rapidement, rendrout les plus signalés services.

Enfin, par des mesures d'hygiène géuérale approprices, dont l'observance stricte anra pour effet de supprimer les dépôts de matières renfermant les agents pathogènes ponr l'homme, on s'assurera

contre toute contamination des monches subsistantes. Tels sont les priucipaux moyens que nous ponvons dès à présent et non sans succès, du reste, opposer

au danger des mouches. A l'encontre de ce qu'on pourrait penser, la lutte contre ces insectes, malgré leur extrême fécondité, n'est nullement impossible à sontenir avec avanta-Pour triompher de ces minuscules et redoutables

ennemis, il suffit en somme de le vouloir sérieusement. Puissions-nous, dans l'intérêt de la santé de tous, toujours nous en souvenir.

Georges Vitoux

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES.

Médaille de vermeil : M. Withlock (Robert), délégué à Quimper de la Croix-Rouge uméricaine. S'est dévoué, d'une manière constante, au service des réfugiés

- M. Frandet (Roger), médecin aide-major de 1 te classe D. O. T.

— A la mémoire de M. Hecquet (Michel), médecin aide-major de 1<sup>ez</sup> elasse, hôpital temporaire 2, à Abbeville. — M. Boudet (Henri), médecin aide-major de 1<sup>ez</sup> clusse,

- A la mémoire du docteur Guibaud (Maurice), médeein de 1º elasse du 5º dépôt des équipages de la sotte à Toulon, décédé des suites d'une maludie contagieuse contractée au cours de l'épidémie qui sévissait dans ce

Médaille d'argent : Captain James R. Anderson, Royal-army medical corps, chirurgien-chef de l'hôpital militaire de Cottonera (Malte).

— M. Balleydier (Henry), médecin auxiliaire, ambu-

lance chirurgicule automobile 6.

- M. Delom-Sorbé (Louis), sous-aide-major, 18° section d'infirmiers militaires, groupe de brancardiers d'une division

- M. Dejault (Louis), médecin aide-major de 1ºº classe équipe chirurgicale 230 (Grand Palais). - M. Chavasse-Frétaz (André), médecin aide-major de 1r classe, ambulance 7/17.

M. Foubert (François), médecin aide-major de 2º classe, ambulance 3/8.

— M. Maurin de Brus (Albert), médecin sous-aide

major, Centre d'instruction de Cugny. M. Pinchart (Georges), médecin-major de 2º classe, lecin-chef de l'ambulance 3/51.

- M. Sakka (Ali), externe des hôpitaux de Paris, faisant fonctions d'interne à l'hôpital Boucicaut à titre de médecin bénévole, hopital V. G. 1, lycée Buffon, à Paris, - M. Antoine (Edouard), médecin aide-major de 1™ cl.,

ambulance 3/59, - M. Reinhold (Maurice), médecin aide-major de 1° classe, amhulance 7/20.

— M. le docteur Larcher (Claude), médecin civil, hôpi-

tal complémentaire 72, à Cauncs.

 M. François (Georges), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, équipe chirurgicale A. 257, ambulance 14/7.
 M. César (Jules), médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, poste sanitaire de Bellegarde.

 M. le docteur Roulland (Albert), médecin-chef, hopital auxiliaire 9, à Niort. - M. Kanoni, médecin sanitaire, à Alexandrie

- M. Pierre (Emile), médecin de 2º classe auxiliaire du Jauréguiberry.

— M. Laffon (Pierre), médecin de 2º classe, directeur

da dispensaire français de Mitylène M. Gouriou (Eugène-François), médecin de 2º classe

de la Marseillaise. - M. Le Chuiton (Fornand), méderin de 2º classe auxiliaire à l'hôpital muritime de Brest. - M. Guitton, médecin principal de réserve du 5º dépôt

6 Toulon M. Scheward (C.-R.), médeciu-chef du navirehopital Sainte-Marguerile-d Ecosse

- M. Evans (A.), médevin du navire-hôpital Sainte-Marguerite-d'Ecosse, (Voir la suite, p. 573.)

### Ingénieur-Constructeur

#### Annareils de Précision

POUR TA MÉDECINE

PHYSIOLOGIE Appareils pour la mesure de la pression artérielle.

APPAREILS POUR LA MÉTHODE GRAPHIQUE

Catalogues sur demande

OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE

du Prof PACHON

RHUMES, BRONCHITE, COQUELUCHE Les PERLES

Laphosote

LAMBIOTTE Frères Suppriment la TOUX

La plus Forte Production de Chloroforme de France

OFORME anesthésique

LAMBIOTTE Frères

oules de 30 et 50 grammes Littérat. et Echantone: Produits LAMBIOTTE Free, à PRÉMERY (Nière).

### Cure Respiratoire

HYSTOGÉNIOUE, HYPERPHAGOCYTAIRE & S ET REMINÉRALISATRICE & S

### PULMOSERUM

### BAILLY

Combinaison Organo-Minérale, Phospho-Gaiacolée

MÉDICATION SPÉCIFIQUE ET LA PLUS 

### BRONCHO-PULMONAIRES

TOUX, GRIPPES, CATARRHES

LARYNGITES ET BRONCHITES,

SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE

DES ÉTATS BACILLAIRES

A toutes périodes et sous toutes formes

CHANTILLONG EDANCO SUB DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

La Marque "Usines du Rhône"



garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Aspirine, Antipyrine ramidon, Scurocaïne, Salicylés

Spécimens et Littérature à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

8888888888888888 Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER -STRYCHNINE

1° en AMPOULES

DOSAGE:

0 gr. 01 BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

2° en GOUTTES (pour la voie gastrique)

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : Cacodylate de Fer. . . . . 0 gr. 01
Cacodylate de Strychnine . . . . 1/2 milligr.

PRIX DU FLACON : 3 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS 

EMENT DE



COMPRIMÉS SATURANTS

FDELA DOL

1 COMPRIMÉ TOUTES LES 5 MINUTES JUSQU'À SOULAGEMENT

GRANULÉ SOLUBLE

REPRODUISANT LA FORMULE DU PROF. BOURGET, DE LAUSANNE BICARBONATE DE SOUDE, PHOSPHATE DE SOUDE, SULFATE DE SQUDE LE MEILLEUR MODE DE SATURATION PAR LES ALCALINS EN SOLUTION ÉTENDUE

1 MESURE DISSOUTE DANS UN VERRE À BORDEAUX D'EAU PURE.

DURET & RABY LABORATOIRES

Avenue des <u>Tilleuls \_ PARIS-MONTMA</u>

- M. Magnis, médecin civil à Limassol (Chypre). - M. Wilkins (R.), médecin du navire-hôpital Sainte-Marguerite-d'Ecoss

#### Citations à l'ordre du jour :

- M. Croidieu (Auguste), médecin-major de 2º classe au 203 rég. d'infanterie : fait prisonnier pendant qu'il relevait les blessés à la suite du combat du 8 Septembre 1914, en a imposé à l'ennem par sa ferme attitude, a maintenu son personnel près de lui et a continué à soigner, à alimenter et à protéger ses blessés français penguer, a animenter et a proteger ses Diesses trançais pen-dant sept jours, jusqu'au momeat où l'avance de nos troupes lui a permis de rejeindre les lignes françaises. (Journ. off., 17 Août 1918.)

— M. Geey (Armand), médecin-major de 2° classe au

G. B. D. : dans la nuit du ... au ..., au cours d'une vio-lente uttaque ennemie, précédée d'un bombardement par des toxiques et des fumigènes, a maintenu sa formation sous le feu et a réussi à assurer sa mission malgré le danger. A assuré en première ligne pendant quaraate buit heures le relèvement des blessés malgré des pertes élevées en personnel et matériel. (Journ. off., 17 Août 1918.)

— M. Chevillet (Pierre), médecin aide-major de 2° cl. au 416° rég. d'infanterie : médecin d'un dévouement inlassable, aussi brave que modestc. Vient à nouveau de se distinguer dans les durs combats auxquels a pris part le régiment. Au cours d'une affaire récente, s'est prodigué dans les circonstances les plus critiques pour don ner ses soins our blossés et occurer leur évacuation malgré la proxi 17 Août 1918.) la proximité des lignes ennemies. (Journ. off.,

- M. Croxet (Claude), médecin-major de 2º classe au 372° rég. d'infanterie : médecin d'une conscience d'élite, d'une activité inlassable. Organisateur avisé, a pris les meilleures dispositions pour assurer le fonctionnement de ses services. Dans des eirconstances difficiles, a su déplacer babilement son poste de secours et assurer ainsi des soins et des évacuations plus rapides. (Journ. off., 18 Août 1918.)

- M. Chauvelon (Jean), mat. 10498, médecin auxiliaire de l'E.-M. du 1er groupe du 54e rég. d'artillerie de campagne : médecin auxiliaire animé d'un esprit de dévouement murcment réfléchiet d'un esprit d'abnégation délibérément conscnti. A été tué à l'ennemi pendant qu'il pansait les blessés du groupe, sous un tir violent d'obus toxiques et d'obus explosifs. Déjà quatre fois cité. (Journ. off., 17 Août 1918.)

- M. Jacquelin (André), médecin aide-major de 2 cl. au 2º bataillon du 63º rég. d'infanterie : praticien consommé, d'un dévouement exemplaire. Au cours d'un récent combat, s'est dépensé sans compter auprès des blessés ous un bombardement des plus violents. A été lui-même

sous un nombardement des plus voients. A cet toi-médie atteint à son poste de secours. [Journ. off., 17 Août 1918.] — M. Malaval (Odilon), médecin principal de 2º classe, médecin divisionnaire de la ...e division d'infanterie : médecin divisionnaire, dont l'élogen'est plus à faire. S'est toujours fait remarquer, en toutes circonstances, par son activité inlassable, sa haute compétence et son dévoue-ment absolu. Vient de se distinguer à nouveau, s'est dépensé sans compter, visitant à toute heure, sous des bombardements incessants et dans les moments les plus critiques, les partics les plus avancées du champ de ba-taille, pour organiser un service d'évucuation des blessés qui a fonctionné d'une façon parfaite. (Journ. off., 9 Août 1918.)

 M. Pigache (Roné), médecin-major de 2º classe, médecin-chef du G. B. D. : médecin-chef du G. B. D., al: lument remarquable : d'une énergie et d'une activité inlassables, exemple vivant de devoir et de dévouement. A donné, lors des violents bombardements par obus toxiques auxquels a été soumise la division, l'exemple du plus grand sang-froid et du mépris le plus absolu du danger, en se portant de jour et de nuit aux points les plus exposés, afin d'assurer l'évacuation des blessés qui, grâce à son impulsion et à son énergic et malgré le bombardement incosent el control de la contro ardement incessant, s'est fuite dans les meilleures conditions. (Journ. off., 9 Août 1918.)

— M. Mouret (Paul), mat. 1360, médecin sous-aide-

major au 120° bataillon de chasseurs à pied : légendaire au bataillon par sa constante bravoure et son mépris solu du danger. Intoxiqué par les gaz, a refusé de se laisser évacuer et a continué à assurer son service jusqu'au laisserevacer et a continue a assurer son service pasqu'au bout dans un secteur particulièrement difficile. A fait l'admiration de tous en allant dégager sous un bombardement intense par obus de gros culibre un caporal et plusieurs chasseurs ensevelis qu'il a sauvés d'une mort certaine. (Journ. off., 9 Août 1918.)

#### MOUVELLES

La revision de la classe 1920. - M. Clemenceau, président du Conseil, vient d'adresser la circulaire suivante relative à la revision des jeunes gens de la classe

La revision de la classe 1920 devra s'accomplir, au point de vuc médical, de la façon la plus minuticuse; une extrême rigaeur devra être apportée à la sélection du contingent

Les conseils de revision, les médecins chargés de l'incorporation, les Commissions spéciales de réforme ne

perdront pas de vue que l'instruction sur l'aptitude physique du 20 décembre 1916 a désormais une valeur impérative.

En outre, ils exigeront des jeunes recrues, pour le classemeat dans le service armé, les mêmes garanties de résistance physique que s'il s'agissait d'engagés volon-

Ne seront jamais classés, ni dans le service armé, ni dans le service auxiliaire, mais ajournés ou envoyés en réforme temporaire les sujets qui, sans être porteurs d'une affection organique caractérisée, présentent néan-moins une constitution physique trop faible avec un état général et des antécédents qui font suspector une prédisposition à la tuberculose

N'incorporer que des sujets parfaitement sains, valides et robustes, présentant des conditions d'aptitude physique nettement suffisantes : tel doit être le constant souci des médecins des dépôts, des médecins experts opérant devant les conscils de revision et les commissions de réforme, ainsi que de ces commissions ou conseils eux-mêmes.

Une sélection insuffisante, qui sacrifierait la qualité des recrues à l'importance numérique des contingents, irait directement à l'encontre du but à réaliser. Elle ne manquerait pas de produire, à échéance rapprochée, un fléchissement physique et une fonte partielle des effecau développement tifs; elle créerait un terrain propice de la tuberculose; elle favoriserait l'éclosion et la disse-mination des diverses maladies infectiouses et épidémiques; en un mot, elle mettrait en péril, en même temps que le bon état sanitaire des troupes, la bonne marche de leur instruction et leur rendement militaire ultérieur

Une sélection extremement rigoureuse du contingent est plus qu'une nécessité absolue d'ordre médical et hygiénique : elle répond, en outre, aux véritables intérets militaires du pays.

27º Congrès français de Chirurgie (Octobre 1918). - Le 27º Congrès français de Chirurgie se tiendra à Paris, à la Faculté de Médecine, du lundi 7 au jeudi 10 Octobre 1918

Les questions suivantes ont été mises à l'ordre du jour du Congrès :

1º Extraction des projectiles intrathoraciques: 2º Traitement et résultats éloignés des lésions des ner/s

par projectiles de guerre;
3º Esquillectomie et réparation des pertes de substance

Il n'y aura pas de rapports sur les questions miscs à

Les membres du Congrès qui ont l'intention de prendre

### Iso-Valérianate de Bornyle Eromé

(0,15 de produit par capsule)

#### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux

## VALBORNINE Régulateur de la Circulation et de la Respiration ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéol

(2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs.

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS

la parole, au cours de la discussion, sont priés d'en informer le secrétaire général, Dr J.-L. Faure, 10, rue de Seine, Paris (6°), avant le 31 Juillet.

Aucune communication personnelle ne sera admise, en dekors des questions mises à l'ordre du jour. Des salles particulières serout mises à la disposition des membres du Congrès pour l'exposition des documents

divers, pièces anatomiques, photographies, radiographies, dessins, etc., relatifs à la discussion des questions mises à l'ordre du jour.

Une nouvelle ambulance chirurgicale. - La nouvelle ambulance chirurgicale automobile de la Société de secours aux blessés a été conque dans le but de pouvoir porter des secours immédiats et complets aux grands blessés des combats actuels. Cette ambulance, dite « ambulance de combat », qui est actuellement exposée au Grand-Palais, est destinée à l'armée du général Mangin. Elle comprend plusieurs vastes tentes, l'une servant de salle de triage, une seconde de local d'administration, nne autre au nettoyage du blessé, une quatrième à la radiographie; puis vient la salle d'opération, reliée au camion stérilisateur, qui possède deux autoclaves, et enfin des teutes d'hospitalisation. Le tout, en ordre de marche, constitue un train de deux camions et deux remorques

### Dragées DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME

MONTAGU, 49, Boul, de Port-Royal, PARIS

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les nant insertion des « Tettles Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants,

Banlieue Paris, très bonne clientèle à céder. -Ecrire P. M., nº 1520.

Urologiste demande assistant français ayant habitude des intraveineuses. - Ecrire P. M., nº 1521.

Docteur réfugié régions évacuées louerait pend.

duréc guerre au moins, dans ville du Centre ou Midi, maison avec 8 pièces, eau, gaz; ou bien remplacerait confrère pour même durée. — Ecrire P. M., nº 1859.

Médecin aide-major 2° classe désire permuter pour départ aux colonies avec médecin des troupes coloniales. - Ecrire P. M., nº 1860.

Docteur en médecine, Egyptien, remplac. confrère pendant période déterminée ou pour toute la durée guerre. - Ecrire P. M., nº 1861.

On achèterait table on fantenil d'examen .- Ecrire P. M., nº 1862.

Tuberculoses, Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotés Do 3 à 6 cuil. à café

OUATAPLASME Pansement completed to Dr. LANGLEBERT Phisgmasies, Eczéma, Appendicites, Phiébites, Erysipèles, Bruiùres

Le Gérant : O. Pouin.

Paris. - L. Managuage, imprimour, 1, res Cassetto

### GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS

OLÉO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

### Anorexie - Tuberculose-Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie - Paludisme

### VANADARSINE

COUTTES Solution d'arséniate

de Vanadium. Plus active et mieux tolérée que

la liqueur de Fowler. Même posologie.

Prix : 3 fr. 50

### VANADARS GUILLAUMIN

SÉRUM VANADARSINE

EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours.

w

Prix : 4 fr. 50

AUGMENTE L'APPÉTIT Schantillon sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, D'en Pharmacie, ex-int. des Höpit., 13, rue du Cherche-Midi, PARIS

Laboratoire de Biologie Appliquée

TÉLÉPHONE : 36-64

ANALYSES MÉDICALES

Produits Biologiques CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

**OPOTHÉRAPIE** 

PRODUITS STÉRILISÉS · HYPODERMIE

V. BORRIEN & C. 54, Faub St-Honoré, PARIS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le mailleur Dentifrice antiseptique. SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S, Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol souffe, S. Sublime, S. Resorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Solliureux, S. à l'aulied ecade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme

AMPOULES GAIACACODVLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morte frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaleides; elle est tres oien supportée, même pendant i été.

### et TOUTES

Académie des Sciences et Société des Hópitaux du 22 Décembre 1911.

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche

### Traitement == par le ==

Rhodium B Colloïdal électrique. AMPOULES de 5 cm

Avis à MM. les Médecins:

On fabrique en France de la

PURE (Codex)

Établissements CROS & C=

104, Rue du Landy, PLAINE SAINT-DENIS

TÉLÉPHONE : 502 Saint-Denis.

Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

PAR LE

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917:

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hépitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés". 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

### Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

### VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

### Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTAB

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Méphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire. CHAIX & C\*. 10, Rue de l'Orne, PARIS. — (Téléph.: Saxe 12-55)

CATABRHES at SECUCHITES CHRONIQUES. - C. Bran Abril, Dal

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

> IPECA INJECTABLE

### PÉCA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Phormaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

Coo Hoo So (At Ho) 4 012, SPECIFIQUE BOH TOXIQUE - 24 5 mill, à calé, dessect on soupe soire l'age - G. R. Abol, PARIS

### MAYET-GUILLOT

## Prothèse & Orthopédie

\* \* \* \* MANUFACTURE FONDÉE EN 1830 \* \* \* \* .

La Réputation de la Maison Mayet-Guillot

SES QUATRE-VINGT-HUIT ANNÉES D'EXISTENCE,

La perfection de son outillage,

Sa fabrication essentiellement scientifique,

La qualité irréprochable des matières premières qu'elle emploie,

SON PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ,

······ La loyauté de ses procédés. ······

222222

67, Rue Montorgueil, 67

Téléph.: Cent. 89-01 PARIS Téléph.: Cent. 89-01

Usine Modère, 9, Rue Castex, 9 -- Paris

Téléphone: Archives 17-22

EA

## MÉDICA PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -MASSON ET C", ÉDITEURS 430, boulevard Saint-Germain PARIS (VIO

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

AROXNEMENTS . Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Los abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professour
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dleu,
mbre de l'Académie de médecine. E. BONNAIRE ofesseur agrégé ur et Professeur

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Ce

DIRECTION SCIENTIFICUE M. LETULLE rofesseur à la Facult ein de l'hôpital Beuc de l'Académie de m

F. WIDAL

M. LERMOYEZ ne médicale Médecio
chin, de l'hôpital Saiot-Antoice,
de médecine. Membre de l'Académie de méde F. JAYLE

H. ROGER

Doyen de la Faculté de Paris,
Médecio de l'Hôtel-Dica,
embre de l'Académie de médecie

Chef de clin. gyoécologique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Birection.

- REDACTION --

SECRÉVATERO P. DESFOSSES

I DUMONT

Adresser tout co qui concerne la Rédaction " Presso Médicale 120, boulevard Saint-Germain (6\* (Sans indication de Nom)

### SOMMAIRE

### Articles originaux:

- G. Guillain. Les hémorragies méningées dans la pathologie de guerre, p. 449.
- F. MASMONTKIL. -- Les traumatismes du tarse d'après leur mécanisme, p. 450.
- G. JEAN. La cutanéisation profonde des os dans le traitement de l'ostéomyélite chronique, p. 452.

### Sociétés de Paris

Société de Chirurgie, p. 452. Agadémie de Médecine, p. 456.

Analyses, p. 453,

### Supplément :

F Hyray - Petit Bulletin

Nécrotogie

Nouvelles.

Renseignements et communiqués

## TUBERCULOSE NSOTE injectable

LAMBIÔTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement assimilable. Littérat.et Echanten: Produits LAMBIOTTE Free, à Prémery (Niere)

DIGITALINE cristallisée.

## PETIT-MIALHE

Granules - Solution - Ampoules.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVIº ANNÉE. - Nº 49. 5 SEPTEMBIN: 1918

### PETIT BULLETIN

L'influence de quatre années de guerre sur la santé de la femme allemande.

Le poste de secours du régiment allemand en retraite avait été installé dans une confortable maison du village d'E..., où l'on eut l'occasion de l'inventorier peu après l'abandon brusqué du médecin-chef de service.

En bas, à gauche, la salle d'attente, avec ses bancs etses consignes : « Ne faites pas de bruit », « Ne pas cracher », etc., etc. A droite, le cabinet de visite, dans l'ancien salon de famille; en haut, le logement personnel du médecin-major.

La salle de visite seule était intéressante ; toute remplie d'objets hétéroclites usagés, elle rappelait un magasin de bric-à-brac : ici, des masques à profusion, là des sacs de blé de 1 kilogr. destinés aux parents d'Allemagne et donnés en prime aux soldats pour stimuler leur zèle de moissonneurs occasionnels; là, des livres de prix, feuilletés naguere par les petits Français et où les infirmiers allemands ont laissé la trace graisseuse de leurs gros doigts; dans un coin, un monceau de lettres écrites par Fritz aux parents et amis et qu'un officier contrôlait sans doute quand survint l'ordre affolant de déguerpir en vitesse. Il n'a pas dù y apprendre grand'-

DIGITALINE oristallists

NATIVELI

chose, le censeur; un seul point, en effet, est à retenir dans ce courrier : toutes les lettres, marquées de la même empreinte, décèlent non pas la lassitude physique, somme toute explicable après de durs combats, mais bien la perte totale de toute foi en la guerre. Pas une page où elle ne soit méprisée, bafouée, maudite : « C'est une saloperie! » écrit l'un ; « Quand finira cette insanité? » se demande un autre; « Quand viendrat-il, lit-on ailleurs, le moment où l'on dira : « C'est la fin, voilà la paix de l'Europe! Nous en avons tous assez de la guerre! » Je ne sais s'il fut édifié, le censeur allemand, ce dont je suis sur.

Le chef de ce poste, bon époux, comme l'attestent les talons des mandats envoyés à sa compagne, était en même temps un homme studieux. Sur sa table s'étalaient les principaux journaux allemands de médecine, Voici la Doutsche Medizinische Wochenschrift, numéros de Juin et Juillet, à côté de la Münchner Med. Woch.; voici eneore la Medizinische Klinik, qui est le journal des praticiens de l'Empire.

c'est qu'on lui en a mis plein les yeux! Mais ceci

n'est point mon sujet.

Sans vouloir envahir les plates-bandes de notre excellent collaborateur, M. Bonnette, et simplement pour confirmer ses dires, je relève dans les différents sommaires les sujets les plus souvent traités et par conséquent de brûlante actualité : D'abord, des notes ou mémoires sur

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore

### RHESAL VICARIO (LiQUIDE)

ANTINÉVBALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTICCETTE! paur usave externa.

Repidement absorbable, sans irritation de la peas

Anémie, Convalescence.

Débilité, Surmenage,

USCULOSINE =Byla ==== GENTILLY (Seine).

## FERMENT LACTIOUE FOURNIER CULTURE LIQUIDE \_ CULTURE SÈCHE

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital - PARIS

Granules - Solution - Ampoules.

## Antisyphilitique très puissant

Adopté ses les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliès Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTION NEES: No centigr. tous les 4 jours (12 & ff injetions pour uns curs).

DOSES MOYENNES: 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à f6 injet, pour uns curs).

T. TYPERATURE BY ROMANTILLONS : Laboratoires NALINE, & Villoneuve-la-Garcines initial

« la fièvre de Volhynie », dont M. Bonnette vous a parlé; puis des articles sur les troubles intestinaux, « diarrhée, dysenterie »; viennent encore des études aussi abondantes que variées, sur les trichophyties, sur l'hydre de Lerne du troupier, je veux dire le Pou ou toto, sur le secrbut, — par Pfeiffer, - sur les injections de lait dans le rhumatisme, et dont la valeur reste discutée. - ait Galenus, negat Hippocrates; - enfin des études médicosociales : la question de la stérilité; opinions de juristes sur « la vraie place de l'enfant naturel dans la société »; un projet de loi contre la syphilis, par Quiucke, de Francfort. Tous ces titres suffiront, je le répète, à vous montrer les maladies d'actualité, si jose dire, en Allemagne. et les préoccupations d'ordre général qu'a fait naître la guerre; je ne m'y arrête pas. Tout au plus signalerai-je la diminution des réclames. qui ne sont cependant chez nos ennemis l'objet d'aucune restriction. Je ne veux retenir qu'une Revue, - passable sans plus, - du D' Schulein, gynécologiste de Berlin et conseiller sanitaire ; « Influence de la guerre sur les maladies du sexe féminin », tel est son titre.

\*\*\*

En effet, quelle a pu être l'influence du blocus et des souffrances dues à la guerre sur la femme allemande? Tota mulier in utero: Comment ses organes se sont-ils comportés dans la tourmente mondiale? Cest ce que je vais a objectivement » résumer, comme s'il s'agissait des contemporaines de Sémiramis; chacum prendra de contes ce qu'il en pourra tirer, suivant ses teudances ou sa pratique.

Je n'étonnérai personne en disant que ce travail d'bûtte par le paragraphe obligatoire sur la mauvaise qualité de l'alimentation. C'est le grand mal allemand, celui qui est à la racine de tous les troubles pathologiques; aussi constituet-il la tête de clapitre de tous les écrits médicaux, comme il est le sujet de toutes les lettres, et sans doute de toutes les conversations. M. Schulein n'échappe pas à la loi commune.

Jaworski, de Varsovie, remarque-t-il premièrement, a montré que la quantité et la qualité d'albumines, d'hydrates de earbone et de graisses représentait chez ses elientes 1.400 à 1.800 calories tout au plus, au lieu de 2.800, chiffre normal avant la guerre (70 gr. albumine, 500 gr. hydrates de carbone, 50 gr. graisses). L'amaigrissement provoqué par ce déficit alimentaire est donc naturel; toutes naturelles aussi les ptoses qui en résultent. Voici les entéroptoses. Elles apparurent fin 1916, par suite de la fonte des graisses du petit bassin et de la cavité abdominale. Les eas les plus fréquents sont ceux de néphroptose; n'a-t-on pas observé un rein descendu jusqu'à l'utérus? Même glissement de l'estomac et du foie. Chez deux malades, l'hépatoptose était telle, qu'on pouvait facilement palper toute la surface de l'organe.

L'utèrus et le vagin ne se tiennent pas davantage en repos. Privés de coussinets adipeux, leligaments larges se relâtelnent et le périnée dégringole. L'auteur a opéré en un mois autant de prolapsus que jails en six mois. Même constatation par Jaworski. Quant à Schiffmann, de Vienne, collaborateur du professeur Latzko, il opéra en quatre mois 33 prolapsus, alors qu'avant 1914 son chilfre était de 38 pour une année moyenne.

L'aménorrhée, dite aménorrhée de guerre (Kriegsamenorrhee), est également fréquente. De 1 pour 100, elle est montée à 7 pour 100; sa durée varie entre deux mois et deux ans, elle s'observe surtout entre la vingtième et la quarantieme année, et plus particulièrement elne: les jeunes femmes mariées. Peu ou pas de troubles, tout au plus sensation de fatigue et de tiraillements dans le bas-ventre. Chez quéques femmes qui se croyaient enceintes, on a trouvé du lait dans la glande ammaire. Comme thérapeutique, toute l'opothérapie y a passé, sans résultats d'ailleurs; ce sont troubles qui guériront dès la eessation des hostilités. Acceptons-en l'augure.

Quant aux eauses, on a invoqué d'abord les toxines dues à la mavaise qualité des aliments, et surtout à la déplorable farine du pain (mut-terkorn). On a incriminé aussi le travail des femmes, et de même les secouses émotionnelles, les règles disparaissant parfois à la brusque annonce d'un décès.

M. Schulcin invoque surtout l'amaigrissement — 10, 45 kilogs — dà à la nourriture infecte. Je préférerais pour ma part l'explication de von Eckstein qui, lui, attribue les troubles divers au déficit génital, passez-moi le mont, le mari étant à la guerre. On a vu cependant des officiers de marine éloignés de leurs épouses durant des années, sans que celles-ci en cussent physiquement soulfert le moins du monde.

La question étant d'ordre général, permettez que je m'y arrête, en m'autorisant des expériences inédites de M. Sencert, le distingué professeur agrégé de Nancy, poursuivies peu avant la guerre avec ses collègues Ancel et Bouin, dont les travaux sur la maturation du follicule de Graaffe vous sont certainement connus. En expérimentant sur des animaux à ovulation spontanée, et dont le follicule ne crève que sous l'influence de la copulation, M. Sencert, par la ligature des canaux déférents chez le mâle, a pu faire produire par la femelle des corps jaunes successifs, sans qu'il y cût fécondation. Eh bien, il a constaté avec ses collaborateurs que les perturbations, apportées dans les sécrétions ovariennes au cours des expériences, retentissaient sur tout l'arbre génital et en particulier sur l'utérus, où l'on voyait apparaître une certaine hyperplasie ou de l'hypertrophie musculaire. En appliquant ces données à l'espèce humaine, on peut se demander si les troubles de la menstruation, accompagnés de manifestations locales ou géné-





rales et observés chez les femmes ayant fait vou de chastet do qui, mariées, restèrent siréfles, ne sont pas liés aussi à la sécrétion ovarienne arrétée dans son fonctionnement normal. Le fait est d'ailleurs confirmé par la clinique; tous les praticiens savent que les multipares à 4 ou 5 enfants ne connaissent presque jamais le fibrome, alors que depuis la diminution de la natalité on l'observe beancoup plus fréquemment. Cet argument, un peu délicat à faire valoir, pourrait néanmoins être efficace dans une certaine mesure pour lutter contre le malthusianisme. Mais revenons au mémoire de Schulein.

Tous les praticiens allemands sont d'accord pour reconnaître que le diabète, si fréquent avant la guerre, se guérit aisément, grâce à la vie de régime forcé. De même, les enfants réduits, eux aussi, à la portion congrue, gardent maigré tout un poids normal; ceci prouve que l'Allemand, gros mangeur, oubliait trop l'axiome : on ne vit pas de ce qu'on ingère, mais de ce qu'on digère.

Plus intéressante est la constatation faite sur l'augmentation du nombre des enfants mâles depuis la guerre : 116 garçons, pour 100 filles, aujourd'hui, au lieu de 106 avant 1914. Siegel donne même des chiffres plus forts : 122 garçons pour 100 filles. M. Schulein, amoureux de statistique, comme tout bon Allemand, ajoute qu'en 15 ans, de 1899 à 1913, il y cut en Prusse 19.127.094 naissances, se décomposant ainsi : 9.842.710 garcons, contre 9.284.384 filles, soit un bénéfice de 558.326 futurs soldats de Ludendorff. - « Cela ne s'est jamais vu en Angleterre! » conclut-il avec orgueil. Je répondrai à cet Allemand qu'il n'y a pas là de quoi se vanter; le pays d'Europe le plus riche en garçons était la Russie, le plus pauvre, l'Angleterre. Concluez. D'ailleurs, n'a-t-on pas soutenu, voilà longtemps, que plus un pays est avancé en civilisation, plus il est sur de l'avenir, plus il y a de filles, la femelle surtout étant importante pour la perpétuation de l'espèce. Ceci explique pourquoi, dans le monde si curieux des insectes, elle a d'ordinaire le pas sur le mâle. On sait également que sil fon prend une branche de poumler, sur laquelle vivent les cynips, ces singuliers petits insectes qui servent de vaches laitières aux fourmis, on voit que dans l'arrière- saison ils ne font plus que des mâles, probablement parce que l'espèce est des-mâles, probablement parce que l'espèce est des-mâles, probablement parce que l'espèce est des-

Mais que l'on porte dans une serre chaude et bien éclairée ces mêmes pucerons : trompés par la lumineuse tiédeur du milieu, ils se remettront immédiatement à produire des femelles par parthénogénèse. L'homme se faisant sur les autres animaux un chimérique empire, s'est cru supérieur à la femme; il n'en est rien; c'est elle qui toutes les préférences de la Nature. Il n'est par suite pas étonnant qu'en temps de guerre, où l'avenir est incertain, les mâles l'emportent sur les femélles, et les questions de recrutement ou de racen ont absolument rien à voir en cette affaire.

J'aural à peu près tout dit en notant une observation clinique anusante : quelques praticiens ayant repéré des permissionnaires venus du front pour quarante-luit leures, se sont enquis si leurs femmes étaient devenues enceintes à la suite de cette visite. Ayant exactement la date de a conception et celle de l'aceouchement, ils ont pu ainsi calculer la durée précise de la gestation : identique pour les garçons et pour les filles, elle est de neuf mois : on ne pourra pas dire que la guerre ne nous a rien appris ! Quant au sexe, voici ce qu'on a observé : si la conception a eu lieu neuf jours après le début des règles, garçon; si quinze jours après e début, fille.

On a noté aussi la guérison de la stérilité dans vieux ménages (quinze à dix-sept ans de mariage). Le mari, parti à la guerre et ayant été longtemps séparé de sa femme, la rendait grosse après sa longue absence. Faut-il attribuer le fait à cette séparation prolongée et au repos de l'organe maternel, ou à l'amélioration physique de l'homme amaigri par la vie des camps? *Medici* 

On remarquera que dans eette étude il n'a presque jamais été question du psychisme des femmes depuis les hostilités; cela rentrait dans le sujet, ependant, et il y aurait bien des choses interessantes à dire. Néamonis, je ne suis pas surpris de cet oubli. La femme, dont la péndiration est étonante dans le domaine sentimental et dont les remarques soni parfois si profondes, n'est souvent, au point de vue politique, que le reflet de l'homme. Exemple: George Sand, bourgeoise avec une suite de l'homme. Exemple: George Sand, bourgeoise avec l'uses Andeux, romantique avec Musset et sociologue avec Pierre Leroux. Les femmes allemandes ont di se modeler également sur la mentalité de leurs époux. D'abord excitées comme des furies, — les premiers prisonniers allés en savent quelque chose, — elles sont devenues ensuite des

— les premiers prisonniers alliés en saveni quelque chose, — delles sont devouues ensuite des résignées; actuellement, sans doute, elles sont en proie à cette psychose de guerre dont parlait libre le vieil Hertling, avec mélancolie. Mais la guérison est proche, car l'Entente, d'iei à quelques mois, aura victorieusement fait cesser le mal en supprimant sa cause. F. Helme.

### NÉCROLOGIE

Nous avons le regret d'apprendre la mort, au champ d'honneur, du fils du Dr Comby, médeein des hôpitaux. Le maréchal des logis Comby avait reçu la médaille militaire avec cette belle citation :

Filtor hors de pair, d'une adresse et d'un course de combutire avec lu m'en esse pénaint plus de deux aux de combutire avec lu même ardeur. Toujours volontaire pour les missions danqueeuses et spécialité dans les liairons avec l'infanterie, s'est fait remarquer particulièrement avec l'infanterie, s'est fait remarquer particulièrement de l'Alance n'117, vantreaut féviquemment avec un appareil cribit de balles, et rapportunt des renseignements de la plus haute importance. Le 28 Mors 1918, attoqué ou

(Voir la suite, p. 582.)

# AETHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

@NFANTS: Administrer à chaque fois ;
6 mois à tan: 8 à 10 gouttes
control de la control d

Cutterature El Ethantillions : FALCOZ & COR.

## ELECTRAURO

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES 8 Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boîte). - Ampoules de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthénie.

## Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons), 15 gouttes à chacun des 2 repas,

TRAITEMENT par la

Paraffine

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

## REMINÉRALISATION

GLOBALE

PHOSPHATES

assimilables

PRE-TUBERCULOSE

1 Cachet, 1 Comprimo, 1 Mesuro de Poudre ou 1 Cuillerée à café de Granulé au milieu de chaque repas



## RECALCIFIANT

BIOLOGIQUE

CHAUX SILICO-FLUORÉE

organique.

TUBERCULOSES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON

157, rue de Sèvres, PARIS.

# DALOSE GALBRUN

TODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE nère Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Découverte en 1896 par E. GALBRUN, docteur en Pharma

Remplace toujours lode et iodures sans lodisme
Vingt goullet IDDALOSE agissent comme un gramme lodure alcalun
Doses quotidiennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, du à cinquante gouttes pour les Adulk LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10. Rue du Petit Musc, PARIS

He pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congres International de Médecine de Paris 1900.

M Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur sergient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

# PEPTONATE DE FER ROBIN

**—** 581 **—** 

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit(sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de *Peptonate de Fer*, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : HAYEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTPALLER, etc... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. M.ºº ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assi-milation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 4890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, Me ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT) Tamatave, 27 Septembre 1890. "Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires". Docteur JAII.I.ET

préparations similaires". Docteur JAILLET Ancien Chef de Laberatoire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET:

Ile Professeur G. POUGHET: 
"Le PEPTONATE DE FER ROBIN est un sel organique défini constitue par deux combinations: 12 de Peptone et 2 de de défini constitue par deux combinations: 12 de Peptone et 2 de combination particulière, estelle que le fer ne peut être décelent precipité par les reactifs ordinaires de la chini minorale. Cet propose public par les reactifs ordinaires de la chini minorale. Cet d'Ampre de Botecure R. POUGHET, tractseur de planmacéleja à la l'aculté de Médecine de Paris, Membre de l'Academie de Médecine, etc.)
D'oprèse eq ui précéde, nous orvyons done pouvoir affirmer qu'aucune Spécialité Pharmaceutique n'a jamais eu une parsille consécration d'infectle sur accomposition chimique et sa vueluer Merapeutique.

Voici en résume les propriétés thérapeutiques de ce produit : 1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer RQBIN favorise l'hypergenèse des héma-toblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc...)

des manifestations sorofuleuses et syphilitiques, etc...)
Très économique, que chique factor représente uns durées de trois
Très économique, que chique factor représente uns durées de trois
respective de la commentation de

VENTE EN GROS : PARIS, 13, Rue de Poissy. — DÉTAIL : Toutes Pharmacies.

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre s

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

**GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS** 

OLÉO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

cours d'une mission par trois avions ennemis, leur a fait Ince et les a obligés à fuir. Parti récemment pour one mission photographique dans les lignes ennemies, a été blessé grièvement au cours de son expédition. Une cita-

### NOUVELLES

Fonctionnement des conseils de revision. Une circulaire fixe les dispositions devant être appliquées pour l'examen médical, par les médecins assistant les conseils de revision des jeunes gens de la classe 1920, des ajournés et des exemptés. En voici les dispositions principales :

Choix des médecins militaires assistant les con-seils de nevision. — L'arrêté du 5 Août spécifie quo « toutes les mesures prévaes par l'arrêté du 4 Janvier 1918 restent applicables an contingent de la classe 1920 ». En conséquence, les conseils de revision seront spécialement assistés par deux médecins militaires, dont l'un devra alement choisi en vue de l'examen des organes des sons. Ils auront voix délibérative et signeront le procèsverbul de chaque scance. Chaque inscrit devra être examiné par ces deux médecins. Le médecin qui procédera à l'examen des organes des

sens devra être spécialement choisi, en raison de ses aptitudes eu chirurgie générale et spéciale. Le sceond médecin devra être choisi, soit parmi les

médecins chefs de secteurs médicaux, soit parmi des médecins nettement spécialisés en médecine interne.

Les médetins seront désignés coufidentiellement par le général commaudant la région, sar la proposition du directeur du Service de Santé régional; ils pourront être pris au besoin dans la subdivision uneme où ils doivent opérer; mais, dans ce cas, ils seront supplées par un decin pris dans l'une des subdivisions voisines pour la

visite des cantons de la ville.

Il est interdit aux médecias d'examiner les jounce gens hors de la présence du conseil de revision, sauf lorsqu'il s'agit d'un examen prescrit.

Examen médical des sujers. - Avant d'entreprendre ces examons, les médecins s'assureront toujours que les locaux où se fera la visite médicale sont à une température coavenable.

 a) Examen médical des jeunes gens de la classe 1920.
 Cel oxamen sera basé, d'une laçon striete sur les prescriptions de l'iastruction sur l'aptitude physique au cryice militaire (B. O. E. M., vol. 682 urrêté à la date du 20 Décembre 1916)

Contrnirement nux termes de son paragraphe 1er (considérations générales), les prescriptions de cette instruction sernnt considérées comme avant une valeur nettemont impérative et non pas seulement indicative

Îl sera toujours pris conneissance des dossiers sani-taires, ainsi que des pièces médicales produites, même en cours de séance.

Tous les jeunes gens qui comparaissent duivent être examinés au point de vue du fonctionnement du cœur et des organes respiratoires

Lorsqu'un examen spécial s'imposera pour des affections des yeux, du ncz, des oreilles ou du larynx, ces opéra-tions pourront être effectuées à la fin de la séance par les deux médecins.

On proposera pour l'exemption les hommes atteints de tuberculose nettement confirméc, ninsi que les porteurs de lésions cardiagaes et rénales définitives. En aucun cas, on n'admettra dans le service auxiliaire des hommes dont la constitution générale aura paru définitivement

Toutes les fois que l'expertise médicale laissera persister un doute, on n'hésitera pas à proposer l'ajournement. En toutes circonstances, on se préoccupera essentielle-

ment de n'admettro que des hommes présentant le degré optimum d'aptitude cxigé des engagés volontaires

b) Examen médical des ajournés des classes 1918 et 1919 et des exemptés de la classe 1919. — Cet examen sera également basé strictement sur les indications de l'instruction du 20 Décembre 1916 sur l'aptitude physique au service militaire. Il devra présenter un caractère de riguear médicale toute particulière. Les dossiers médicaux, dans lesquels chaque homme aura le droit de faire annexer les certificats médicaux, qu'il jugera utiles, devront être l'objet d'une étude particulièrement atton-

Pour chaque homme examiné, on établira le coefficient de robusticité de Pignet, élément d'appréciution dont il sera tenu compte dans les décisions à prendre. Il est ruppelé, à cet égard, que, d'unc façon générale, les sujets présentant des indices supérieurs à vingt-ciaq devront

faire l'objet d'un examen très minutieux. L'attention sera spécialement attirée sur les sujets atteints ou suspects de tuberculose, ainsi que sur ceux présentant des lésions cardiaques ou rénales.

c) Dispositions communes applicables aux deux catégories précédentes. - Les hommes dont l'aptitude physique nc pourrait être suffisamment déterminée au cours des séunces, ceux dont l'expertise bactériologique devra être pratiquée, pour lesquels l'examen radioscopique sera

nécessaire, scront examinés ultéricurement, On pourra également avoir recours, soit à un examen plus approfondi, soit à une mise en observation, pratiquéc dans un hopital.

Au cours de cette mise en observation, les examens radioscopiques des organes internes de toutes les exper-tises cliniques ainsi ajournées, seront confices aux méde-cins-chefs des secteurs médicaux. De même, les expertises relutives aux diverses spécialités seront confides aux médecins-cheis des centres

## **Todéine** montagu

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Xg.==0,01) SIROP (0.04) PILULES (0,01) TOUX EMPHYSEME ASTHME

49. Sopleyard de Port-Royal DE DIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Médecin aide-major 2º classe réserve, désire permuter pour départ aux colonies avec médecin des troupes coloniales. — Ecrire P. M., nº 1860.

Docteur en médecine, Egyptien, remplac. confrère pend. période déterminée ou pour toute durée guerre. - Ecrire P. M., nº 1861. On achèterait table ou fauteuil d'examen. - Ecrire

M., nº 1862.

Jeune docteur, ex-interne des hôp., ferait rempla-cement longue durée. — Ecrire P. M., nº 1864.

## INSTITUT VACCINAL de TOURS

Tours. - Et 10, rue de Latran, Paris. VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 à 4, 10, 25, 30 ET 40 PERSONNES (cos deux derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à voionté

pour 0 fr. 75. 1 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fr. et 4 fr.

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes. Emulsion MARCHAIS Phoe : be-Gréosotée

OUATAPLASME Pansement complete Phlagmasics. Eczems, Appendicites, Phiébites, Erysipèles, Brülures.

Le Gérant : O. PORÉR.

Paris. - L. Maretueux, imprimear, 1, rue Cassotto,



et INFECTIONS DIVERSES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Iloche - PARIS

Traitement = par le ==

Rhodium B Colloïdal électrique. AMPOULES de 3 cm

## OXYGÉNATEUR de PRÉCISIO

Employé journellement à l'Hôpital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires. LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE

AVEC PRÉCISION ET SECURITE PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIOUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieux-Constructeur 25, Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

## Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE par les COMPRIMÉS de

Syn.: Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

## **ÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE**



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

## VALÉRIANATE GABAIL "désodorisé '

Spécifique des maladies pervenses, Nombreuses attestations, Échantillon sur demande Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

## ELIXIR GABAIL Valéro Bromuré

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig. d'Extrait de Valériane, 0,25 centig. de Bromure par cuillerée à soupe,

COLLOBIASES DAUSSEN

COLLOIDAL DAUSSE

Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOTDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE & ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rus Aubriot PARIS

## CAPSULES

CATABERES at BEORCHITES CHRONIQUES. - & man 42ad, PA

## Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Képhrétique, Surréndi, Thymique, Hypophysaire CIECAEIS : C. C., 20, Rue de l'Orne, PARIS. — (Telepii: Saie 12-55)



le plus sûr et le plus énergique. autilies: 99, R. d'Aboukir, Paris

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT 50 ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande SOCIETE FRANÇAISE DU LYSOL 65, Rue Parmentier, IVRY (Se

### Traitement des Maladies \* à STAPHYLOCOQUES \*

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hépitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917). Communications en 1917:

Le Flacon de 80 comprimés] 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

12, Bouley. Bonne-Houvelle PARIS

## CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

## Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr/25; C. Ilépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

## VIVIEN

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le **Figadol**, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6, Rue d'Abbeville, 6, PARIS







# **OVULES CHAUMEL**

\*\*

Le plus Puissant

ICHTHYOL

des Décongestif

## \*

# IODE COLLOIDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIEL

### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

IODÉOL

lode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 °/v. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la maladie, provoque la défervescence, évite foute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses : 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores.— Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plales microbiennes

**IODARGOL** 

lode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 %.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brêdures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voies urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEL & C., 2, Rue de Ri ni et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71. — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64

ÉMÉTINOL

Chlorhydrate d'Émétine VIEL (exempt de Céphæline et de Psychotrine). AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

LA

# PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIO)

ABONNEMENTS : Paris et Départements. 40 fr. Union postale..... Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur
de clinique ophtalmelegique
à l'Hôtol-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine.

E. BONNAIRE Professour agrege heur et Professour de la Maternité.

J.-L. FAURE otessour agrégé, en de l'hôpital C

- DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE
Professour à la Faculté,
Médecin de l'hôpital Boucieaut,
Membre de l'Académie de médecine.

H. ROGER
Deyon de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dies,
Membre de l'Académie de médecine.

F. WIDAL

M. LERMOYEZ Professeur de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine.

123521918

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôj Sccrétaire de la Birection

- REDACTION -SECRÉTAIRES

> P. DESFOSSES J. DUMONT

Adresser ce qui concerne la Rédaction à " Presse Médicale ' 120, boulevard Saint-Germain (6\*) (Sans indication de Nom)

### SOMMAIRE

Articles originaux

J.-A. Sicard et H. Rocer. — Paralysie générale, syphilis nerveuse et liquide céphalo-rachidien, p. 457.

p. 457.

F. V. PAUCHET. — Extirpation aseptique du côlon droit pour constipation, tuberculose ou cancer, p. 459.

J. Paraman — Contribution à l'étude

p. 459.

J. Mairesse et J. Régnier. — Contribution à l'étude de la sérothérapie gangreneuse des plaies de

ue la seroniciapie gangreneuse des piates de guerre, p. 461. R. Porak et Texuen. — Valeur pratique de la glycu-ronurie (spécialement étudiée dans le paludisme), p. 462.

Mouvement médical :

L. BINKT. - Les modifications du saug dans l'anesthésie générale, p. 463.

Sociétés de Paris :

Société Médicale des Hôpitaux, p. 465.

ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 465.

Analyses, p. 465. Supplément :

J. GALUP et F. VALLET. - Les lacunes de l'Instruction générale qui règle le sort des militaires tuberculeux. A. H. — Un médecin militaire du corps expédition-

naire français en Grèce (1807-1814).

Bonnette. — Variétés. — La vie en Allemagne.

P. B. — Questions médico-militaires.

FACULTÉ DE PARIS.

HOPITAUX ET HOSPICES.

CONCOURS.

NOUVELLES.

LES MÉDECINS AUX ARMÉES. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

## VANADARSII

Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces.

GOUTTES: VI à XX gouttes par jour.
AMPOULES: 1 cc. par jour ou tous les deux jours.

Laboratoire A GHILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi, PARIS

Le Laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris, envole toujours gracieusement

aux Médecins du front, qui en font la demande la Pochette médicale d'Urgence,

qui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

## RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

### SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVIº ANNÉE. - Nº 50. 9 SEPTEMBRE 1918.

LES LACUNES DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE QUI RÈGLE LE SORT DES

### MILITAIRES TUBERCULEUX

Par les Docteurs

J. GALUP Ancien interne des Hôpitaux de Paris, Médecin à l'hôpital sanitaire de Champrosay,

et F. VALLET Aidc-major de 2º classe.

Depuis le 20 Décembre 1917, une Instruction générale à allure définitive, « résumant, modifiant, complétant et mettant à jour » toutes les dispositions antérieures, règle l'hospitalisation des militaires tuberculeux et les décisions consécutives à leur traitement'. A l'usage, il apparaît dans ce document un certain nombre de lacunes. que nous désirons signaler, non dans un but de stèrile critique, mais en raison des divergences de conduite qui en résultent chez les médecins tenus de s'y conformer.

Cette Instruction comprend, à la suite de con-

1. Sous-Secrétariat du Service de Santé militaire (110 division technique). - Instruction nº 637 Ci/7, du 20 Décembre 1917, signée J. Godart.

2. Aux consultations spéciales sont adressés non seu-lement les « suspects » des hôpitaux ordinaires, mais

Toux

## ETHONE

Coqueluche

### ENDOCRISINE FOURNIER THYROTDE\_OVAIRE\_FOIE O

etc. etc.

Laboratoires FOURNIER Frères 26. Boulevard de l'Hôpital \_ PARIS

sidérations générales, un premier chapitre sur les hopitaux sanitaires, un second sur les stations sanitaires, un troisième sur la réforme des tuberculeux; plus un certain nombre de chapitres qui ne nous intéressent pas du point de vue où nous nous plaçons iei. A s'en rapporter aux considérations générales

et aux deux premiers chapitres, cette Instruction ne considère que : d'une part « des malades simplement suspects », en réalité « indemnes de tuberculose »; d'autre part, « des tuberculeux pulmonaires confirmés (ou avérés, comme il est dit ailleurs), ouverts ou fermes ». C'est le rôle des médecins-chefs de secteur de séparer ces deux catégories de sujets, soit extemporanément au cours de visites aux hôpitaux sanitaires ou dans des consultations spéciales, soit après quelques jours d'observation dans des centres de triage\*. Les premiers sont laissés pour traitement dans les hôpitaux ordinaires; les seconds seuls (à l'exception des porteurs de lésions trop graves, qui sont conservés, isolés et réformés dans les centres de triage) doivent être évacués sur les hôpitaux sanitaires, autrement dit sur les sanato-

même ceux des dépôts. Pour ceux-ci, une circulaire toute récente du Sous-secrétariat du Service de Santé prescrit récente du Nous-secretariat du Service de Sante present une observation préalable, portant spécialement sur la courbe thermique, les pesées hebdomadaires et les examens de crachats: observation qui peut ne pas être incompatible avec certains services d'ordre militaire.

Succèdané du Salicylate de Méthyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

(LIOUIDE)

ANTINÉVRALGIQUE — ANTIRHUMATISMAL — ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau.

## Sirop DERBECO

à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

> 30 ANS DE SUCCÈS 74, bouler. Beaumarchais, Paris

Antisyphillitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus soult of mieux tolère que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NEES: 20 couligr. tous les 4 jours (12 à 11 injections pour une curs).

DOSES MOYENNES: 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (6 à 10 inject, pour une curs).

Estrabature of Benevilles Laboratoires NALINE, & Villoneuve-la-Garanas

ria de l'armée. La, après vérification, par un triage au second degré, du diagnostic de tuberculose, ces malades sont traités. Puis, la totalité de ceux qui, ayant une tuberculose en évolution, sont demeurés cependant d'un état général satisfaisant, avec pen ou pas de fièvre, et restent susceptibles d'une amélioration notable, doivent être évacués sur les stations sanitaires, centres d'éducation antituberculeuse dispersés sur tont le territoire et dépendant du Ministère de l'Intérieur. Au bout d'un séjour qui ne dépasse pas trois mois, ils y sont réformés définitivement, en application de l'article 145 de l' « Instruction sur l'Aptitude physique »', lequel déclare que « la tuberculose pulmonaire nettement confirmée, quel qu'en soit le degré, nécessite la réforme définitive ». Seuls, sont réformés sur place dans les hôpitaux sanitaires, ou conservés jusqu'à leur mort, les malades qui présentent des accidents aigus ou subaigus réclamant des soins immédiats et continus, et ceux dont l'état est d'une gravité telle qu'on ne puisse espérer pour eux d'amélio-

1. En ce qui concerne les pseudo-tuberculeux, les dispositions, que nous venons de résumer, de l'Instruction générale règlent la question de façon absolument satisfaisante. Il est à souhaiter seulement qu'elles soient tonjours strictement observées. En effet, évacué même par erreur sur un hòpital sanitaire, l'homme, suivant la juste expression de Sergent, se trouve « stigmatisé » par le sejour, si court soit-il, qu'il y fait et, après en être sorti par renyoi direct au dépôt ou congé de con-

1. Bulletin officiel du ministère de la Guerre, nº 68º, du 20 Déc. 1916. - Aptitude physique au service militaire. 2. En outre, ne sont pas evacués sur les stations sau taires, au moins au titre militaire, mais réformés imme-diatement. les hommes reconnus tuberculeux à leur arri-

3. Nous publierons, quand ils seront complets, les résul-

valescence, sera porté à s'en prévaloir pour obtenir une réforme, à laquelle il n'a aucun droit'. Le renvoi rapide, prévu par le réglement, à un hôpital ordinaire serait susceptible, il est vrai, d'obvier à cet abus. En fait, la demande en est accueillie assez difficilement par la Direction régionale du Service de Santé (au moins pour le Gouvernement Militaire de Paris); et d'ailleurs, se renouvelant tant soit peu fréquemment, risquerait de créer un fâcheux conflit d'opinion entre corps médical des centres de triage et corps médical des hôpitaux sanitaires.

11. C'est en ce qui touche aux tuberculeux vrais, que l'Instruction générale se manifeste insuffi-

A . - Tout d'abord, il apparaît bien qu'elle ne fait état que des tuberculeux en évolution. Elle spécific même expressément cette condition pour l'envoi en station sanitaire. Mais alors, que doit-il advenir des tuberculeux qui n'évoluent plus, des tuberculeux cicatrisés?L'Instruction estime-t-elle donc que la « guérison » ne laisse d'autre alternative que le renvoi de l'homme à son service, comme après une simple bronchite ou une fracture bien réduite et bien consolidée? Si oui, c'est singulièrement méconnaître la diminution organique que laisse après elle cette maladie chronique et dystrophiante par excellence. C'est passer indùment sous silence ces scléroses du sommet, qui, si elles se sont produites dans l'enfance, peuvent avoir créé « des insuffisances respiratoires, des thorax étriqués, plats ou creux, plus ou moins scoliotiques » ': et aussi ces asthmes, dont l'ori-

tats d'une enquête officieuse, actuellement ou cours, sur le sort ultérieur des sujets, reconnus au Sanatorium de Chumprosay indemnes de tuberculose et, comme tels, renvoyes à leur dépôt, avec ou sans congé de convalescence. Déjà, ou trouvera dans la thèse de l'un de nous (Vallet. Un sanatorium de guerre, Thèse de Paris, 1918), les 52 premières réponses parvenues. Elles sont édifiantes.

gine tuberculeuse n'a été qu'assez récemment décelée; ces rétractions thoraciques, reliquats de pleurésie, et ces emphysèmes avec bronchite chronique, reliquats de tuberculose parenchymateuse, tous états qui s'accompagnent d'une capacité respiratoire plus ou moins réduite et ne sont pas compatibles en général avec le service armé. L'Instruction générale estime-t-elle plutôt que ces séquelles de lésions tuberculeuses ne font pas partie du cadre de la maladie; que les hommes qui en sont atteints ne sont plus des malades, mais sculement, à des degrés divers, des « tarés »? C'est alors méconnaître le sens tout relatif qu'il convient, en phtisiothérapie, d'attribuer au mot guérison. C'est ne point s'occuper de ces catarrhes chroniques, dont les porteurs contaminent leur entourage, tout en se reservant pour eux-mêmes une vieillesse souvent prolongée; ces asthmes, dont les crachats révèlent par surprise de rares bacilles; et toutes ces autres tuberculoses, non plus larvées mais soi-disant éteintes, en réalité couvant seulement sous la cendre. Et. conséquence de l'imprécision des textes, certains centres de triage évacuent systématiquement de tels cas sur les hopitaux sanitaires, alors que d'autres, non moins systématiquement, les en excluent.

A vrai dire, la question est délicate. Toutefois, il nous semble que, hors le cas de bacilles dûment constatés, pareils sujets ne sont pas justiciables des hopitaux sanitaires. Ils ne peuvent qu'y être « stigmatisés », au cas où ils demeurent susceptibles, ce qui est fréquent, d'être versés dans le service auxiliaire3, ou parfois même d'être simplement changés d'arme. S'ils sont justiciables de

4. Ribadeau-Dunas. -- « Tuberculose pulmonaire, conformation des sommets ». Soc. méd. des Hop. de Paris, séance du 29 Décembre 1916

5. Le passage de ces hommes dans le service auxiliaire est conforme à l'article 19 de la loi de recrutement du 21 Mars 1905, modifiée par celle du 7 Août 1913, touchant les sujets atteints de tares accidentelles ou congénitales.



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF des DIURÉTIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

BBHIRE BO Medicoment régulateur du cour p d'uno efficacité sans égale dans ose, la préselérose, l'albummurie,

Adjuvant le plus săr des cures de déchlorura-tion, est pour le brightique, ce que la digitale est pour le cardaque, le remêde le plus héroique, force la syste

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardiopathies aut disparaître les cedèmes et la dyspuée, ren-orce la systole, régularise le cours du sang. LITHIUMÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de en- ses manifestations: jurale les erises, euraye la ng. diathèse urique, solubilise les acides urinaires DOSES: 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS PRODUIT FRANÇAIS -1-1-PRODUIT FRANCAIS -1 :-

Anémies Traitement intensif des

CACODYLATE DE FER - GLYCÉRO - STRYCHNINE

1° en AMPOULES

DOSAGE:

0 gr. 01 Cacodylate de Fer. Soluté de Sérum Névrosthénique. . 1 c. cube

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

2° en GOUTTES (pour la voie gastrique)

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

Cacodylate de Fer. . . . . . . . 0 gr. 04 Cacodylate de Strychnine . . . . . 1/2 milligr. PRIX DU FLACON : 3 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS  la réforme, leur état invétéré n'a rien à gagner aux modes spéciaux de traitement d'un sanatorium. Mais cette règle, si elle est juste comme il nous paraît, encore convicadrait-il qu'elle fût officiellement établie.

B. - Passons aux tuberculeux en évolution. Ici, si ce n'est plus par omission, il semble bien que ce soit par simplification excessive et par défaut de précision dans les termes que peche l'Instruetion générale. Que signifient en effet les expressions de « tuberculose confirmée ou avérée » qu'elle emploie? Confirmée par l'examen bactériologique? Évidemment non, puisqu'elle admet des tuberculoses fermées et des tuberculoses ouvertes. Confirmée donc d'une part par les divers modes d'examen clinique (sthéthacoustique, radioscopique), pour le diagnostic de la nature, d'autre part par la constatation des signes généraux pour le diagnostic de l'évolution. Mais alors, faut-il admettre que toutes ces tuberculoses soient justieiables d'une réforme définitive? Aux termes stricts du règlement, il le semble, puisque toutes, sauf les cas trop graves, doivent en principe être réformées après envoi en stations sanitaires et que ces stations sont exclusivement réservées aux malades à réformer définitivement '. On voit quelles conséquences graves, surtout dans les circonstances actuelles, entraînerait cette application littérale, excluant définitivement de l'armée un nombre considérable d'hommes, dont beaucoup pourtant demeurent curables. Ce serait d'ailleurs aller plus loin que le « Règlement d'Aptitude physique » lui-même, qui, en dehors de son article 145, prévoit, dans un artiele 5, la réforme temporaire, non seulement pour « les sujets dont l'état d'af-

Le « Règlement d'Aptitude physique », art. 147 et 148, l'envisage aussi comme solution à intervenir dans l'em physème et l'asthme, considérés, il est vrai, en dehors de leurs rapports possibles avec la tuberculose.

1. Une note du Sous-Secrétariat du Scrvice de Santé

(nº 5381-3/7, du 9 Avril 1918) précise bien ce point « en

faiblissement morbide fait craindre une imminence de tuberculose », mais eneore pour « les tuberculoses locales paraissant susceptibles de

Heureusement, on peut estimer que l'Instruction générale, qui débute d'ailleurs en citant cet article 5, reconnaît incidemment par ailleurs des cas de tuberculose non justiciables de la réforme définitive. En effet, dans son troisième chapitre concernant la réforme des tuberculeux, non sculement elle préconise la réforme temporaire, sans envoi en hôpital sanitaire, « comme la meilleure solution d'attente à adopter à l'égard des suspects », reconnaissant implicitement par ce terme « d'attente » les cas où le diagnostic de tuberculose, s'il ne peut être assirmé, ne peut non plus être nié catégoriquement; mais encore elle admet la possibilité de réforme temporaire pour certains tuberculeux confirmés, « traités normalement dans les hôpitaux sanitaires » s.

Par cette interprétation, à vrai dire subtile des textes, peut se justifier l'hospitalisation, dans les sanatoria de l'armée, de trois catégories différentes de tuberculeux et les décisions différentes prises à l'égard de ces trois catégories :

a) Une première catégorie comprend ces sujets jeunes, qui débutent dans la maladie et n'en sont qu'aux signes prémonitoires, surajoutés par Grancher jadis à la symptomatologie classique; également ces sujets dont parle Sergent, intermédiaires aux tuberculeux en évolution et aux tuberculeux éteints, « qui ont sclérosé, calcifié, emmuré leurs lésions, et cependant, de temps à autre, sont sujets à de petites poussées thermiques avec retentissement sur leur état d'équilibre général »; et encore ces bronchiteux chroniques, qui se mettent à faire plus ou moins fréquemment des poussées, à allure évolutive, de bronchite aigue ou subaigue. La tuberculose dans ces cas va-t-elle, récemment inoculée, se développer ou, jusquela sommeillante, se réveiller sous l'influence des

fatigues de la vie militaire? La vie au grand air ne jouera-t-elle pas au contraire un vrai rôle curatif. comme on en a vu des cas depuis la guerre? Dans l'incapacité où l'on est de le prévoir, la solution de réforme temporaire paraît indiquée, réservant l'avenir et remettant la décision à trois mois pour les hommes du service armé, à un an pour ceux du service auxiliaire.

b) Une seconde catégorie comprend, comme la précédente, des porteurs de lésions fermées (ou du moins dans les erachats de qui les examens bactériologiques pratiqués n'ont pas révélé de bacilles de Koch), mais ehez qui les caractères d'évolution sont nettement marqués et permanents. et non pas sculement ébauchés ou passagers. Par contre, la confrontation de ces signes généraux et des signes locaux permet de pronostiquer une évolution favorable et une cicatrisation plus ou moins lointaine. Dans ces cas, étant donné la longueur de la guerre, la réforme temporaire, qui pourra être par la suite renouvelée, paraît encore indiquée.

c) Enfin, une dernière catégorie de malades en évolution est constituée par ceux à qui s'applique expressément l'Instruction générale, ceux qui sont justiciables d'une réforme définitive. Certains Conseils de Réforme ont pris l'habitude de ne considérer comme tels en pratique que les tuberculcux ouverts. Cette solution simpliste nous paraît avoir au moins l'inconvenient économique de laisser en situation militaire instable des hommes. dont la seule place est dorénavant dans la vie civile.

Telles sont les distinctions que l'esprit clinique et le souei de la désense nationale associés nous

rappelant que la totalité des militaires tuberculeux hospitalisés dans les stations doivent être justiciables d'une réforme définitive ».

2. Elle dit même : « dans les stations sanitaires ». Mais ceci est contredit par la note complémentaire ci-dessus





paraissent nécessiter. Mais ne serait-ce pas le rôle de l'Instruction générale de ne point les laisser à l'initiative individuelle?

III. Cette Instruction n'encourt-elle point d'autres reproches? Elle nous semble en mériter au moins un encore. Pour les tuberculeux justiciables de réforme définitive, elle n'admet qu'une solution, sauf dans le cas de lésions trop graves : l'envoi préalable en station sanitaire.

Ceci se heurte tout d'abord à des difficultés d'ordre administratif. Une de ces difficultés a résidé, à diverses reprises, dans l'encombrement des stations sanitaires; d'où suspension, pendant des périodes plus ou moins longues, des évacuations sur ces stations. Une autre tient au temps que nécessitent les formalités préalables à ces évacuations et qui aboutiraient, si l'on n'y prenait garde, à un embouteillage des hôpitaux sanitaires . Mais, à vrai dire, il n'est pas impossible sans doute de remédier à ces difficultés et une Instruction générale n'a pas à en connaître.

Par contre, il est des considérations d'un autre ordre, qui permettent de penser que l'envoi en station sanitaire n'est pas toujours utile, mais obère indûment au contraire les finances de l'Etat. L'éducation au point de vue prophylaetique, tant individuel que social, qui, dans l'esprit de leurs organisateurs, est le rôle essentiel des stations sanitaires, peut en effet sans peine être, non

1. Le temps nécessaire à la transmission au Ministère de l'Intériear de la demande d'évacuation et au retour de la réponse a été en effet jasqu'iei pour le sanatorium de Champrosay, dont l'étade noas a servi à établir le présent travail, de six semaines en moyenne, avec des écarts extrêmes de vingt jours à deax mois et demi. D'autre part, la constitution complète da dossier mé-dico-légal, que la Direction du Service de Santé exige d'avoir en sa possession avant de transmettre la demande, nécessite parfois plusieurs mois. Les trois mois de durée moyenne de séjour sont ainsi largement dépassés.

seulement ébauehée, mais complètement réalisée dans les hôpitaux sanitaires. Pour les malades, à qui leurs moyens permettent de se soigner ehez eux, à quoi des lors répondent ces deux hospitalisations successives, dont la durée d'ensemble, s'il s'agit d'obtenir une définitive guérison, demeure malgré tout insuffisante ? Dans la pratique, nous ne pensons pas que l'Instruction générale soit, à ce point de vue, strictement observée par beaucoup d'hôpitaux sanitaires.



Si le règlement, dont nous venons de signaler les imperfections, ne concernait pas une maladie, dont chaque jour de guerre aecroît l'importance, et ne s'appliquait pas à des malades, dont les effectifs sont si nombrenx, l'ampleur que nous avons donnée à nos critiques pourrait paraître injustifiée. Malheureusement, le mal tubereuleux reste à cette heure, presque à l'égal du Boehe, un des plus grands ennemis de la race. L'unification, jusque dans les détails, du statut réglant le sort des militaires qui en sont atteints est donc une condition importante de paix et de justice sociales. Il faut avouer qu'elle est loin encore d'être

### CHANGEMENTS D'ADRESSES

En raison du nombre des mutations des médecins militaires et des frais qui résultent de l'impression des baudes, nous rappelons aux abonnés qu'il est indispensable d'accompaaner chaque changement d'adresse de la bande du journal et de 60 centimes en timbres-poste.

### UN MÉDECIN MILITAIRE DU CORPS EXPÉDITIONNAIRE FRANÇAIS EN GRÈCE

(1807 - 1814) :

On ne lira pas sans intérêt des souvenirs d'un jeune medecin, parti comme chirurgien sous-aidemajor avec l'armée d'Orient du siècle dernier'. Les circonstances d'alors présentent quelques analogics avec celles d'aujourd'hui. Hâtons-nous de dire, d'ailleurs, que les différences l'emportent sur les ressemblances.

Bien que le D' Lamare-Picquot, dont la earrière fut longue (1787-1865) ait laissé le souvenir d'un praticien estimé et un léger bagage scientifique, ees souvenirs d'un chirurgien militaire de 1807 sont assez peu préoccupés de médecine ou de chirurgie. Seul, un incident rappelle que l'auteur possède le titre de sous-aide-major, et eneore s'agit-il d'un accouchement auquel il offrait de prêter son concours! L'histoire ajoute que ce eoncours fut refusé, les préjugés des Îles ioniennes interdisant alors toute manœuvre obstétricale faite par la main d'un homme.

Si les eirconstances s'étaient mieux prêtées pour le jeune Lamare-Picquot à l'exercice de son

2. Nos Anciens à Corfou. Souvenirs de l'aide-major 2. Not Anciens a Corfoli. Souveinrs de l'aute-inatori. L'amarce-Picquot (1807-1814), publiés et annotés par Humeur Pernor, chargé de cours à la Sorbonne. 1 vo-lame de 256 pages in-18 (Alean, éditeur), 4 fr. 55 net. L'auteur de ces Souveiirs fit partie, jusqu'en 1814, d'abord de l'armée d'Italie et bientot de celle des lles

d'abord de l'armée d'Italie et Bientot de celle des l'ischiennes avec Corfou comme destination. C'est aux huit années de son séjour en Italie et en Grèce que se rupportent ces Souvenirs.

M. Pernot en a extrait les pages les plus intéressantes.

Elles traitent surtout de l'occupation des lles ioniennes et des régions voisines par les troupes de Napoléon.

Recalcification INTENSIVE . par assimilation MAXIMA

Si l'on weut remintraliser un Phosphoturique c'est presque inutilement qu'on lui fera absorber pendant des mois des phosphates mintraux, tandis qu'on arrive plus facilement au hut si on peut lui fournir des sels ayant déjà subi quelque

la reminéralisation des tissus sera faite à Laide de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE

OSPHATE COLLOIDAL Professeur ALBERT ROBIN DOCTEUR PIN

> LE PREMIER et LE SEUL Phosphate ORGANIQUE obtenu à l'ETAT COLLOÏDAL

est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche Laboratoires du Docteur PINARD, Angoulême (Ch!e)

talent de chirurgien, il eût sans doute été pris de court, car ses connaissances scientifiques étaient sommaires; elles feraient sourire le plus joune de nos sous-aides-majors : Lamare n'avait que 19 ans, et sa trousse ne comportait qu'un bistouri, un microscope et un exemplaire de l'Enéide.

Muni de ce léger bagage, son départ d'Orient en 1806 est d'un pittoresque achevé.

On ne « rejoignait » pas, alors, par des voies rapides, et l'imprévu, le hasard des rencontres, le plaisir du voyage aidant, donnent, à l'itinéraire de ce jeune militaire, l'aspect d'un pèlerinage romantique sur le sol de l'Italie, mère des arts : qu'on en juge d'ailleurs :

« Elève en médecine de deuxième année, et ayant encore deux ans à attendre pour subir le sort de la conscription, qui prenait annuellement 80,000 hommes, je voulus profiter de ma position et je demandai à subir les épreuves pour l'obtention du grade de chirurgien sous-aidemajor. J'obtins une commission pour l'Armée d'Allemagne : l'Empereur venait de partir de Paris pour ouvrir la campagne de Prusse. Ma jeune imagination révait pour l'Italie. Je connaissais un commis de la Guerre, dont le père était chef de bureau dans le même ministère. Je m'adressai à ce dernier et je le priai de solliciter pour moi une mutation de destination.

« Ce brave homme me fit tout d'abord un tableau assez peu gracieux des passe-temps d'un certain courtisan, Fra-Diavolo, qui exerçait son savoirfaire, dans le royaume de Naples, en massacrant impitovablement les Français isolés, qui tombaient dans les mains de sa bande; mais me voyant obstiné à subir toutes les conséquences possibles de mon entraînement, il s'occupa de moi et j'obtins que ma commission fût échangée pour une autre qui m'envoyait à l'Armée de Naples. Je m'empressai de faire toutes mes dispositions de départ.

« En compagnie de plusieurs camarades qui avaient la même destination que moi, je partis de Paris par le coche d'Auxerre; il nous porta jusqu'à Montereau. Nous traversames gaillardement, à pied, une partie de la Bourgogne; mais, à Avallon, mes compagnons de voyage résolurent de continuer la route, par journées d'étapes, jusqu'à Naples. Je ne me sentis pas la force de m'associer à leur entreprise et je me rendis à Chalon-sur-Saône par la voie des pataches, puis je gagnais Lyon par le coche d'eau.

« A Lyon, je logeai à l'hôtel du Parc, sur le quai de la Saône. Le hasard m'y fit rencontrer un Romain, entrepreneur des transports particuliers du roi Joseph Napoléon. Ce Romain voyageait en cabriolet et surveillait les conducteurs de quatre fourgons énormes, qu'il convoyait jusqu'à Naples. Je fis marché avec ce personnage pour me nourrir et me porter dans son cabriolet, jusqu'au terme de mon voyage, en passant par Turin, Bologne, Florence et Rome. Il fut convenu que la chère serait bonne, mais qu'il irait aussi lentement que ses mules, qui traînaient ses fourgons pesamment chargés; c'est-à-dire que nous ne devions faire que neuf ou dix lieues par jour, après avoir franchi les montagnes des Alpes. Cette manière de voyager me souriait : j'avais l'espoir de pouvoir, avec un certain loisir, observer les contrées que nous allions traverser. Le départ fut arrêté pour le 15 Octobre : j'avais deux jours à moi et j'en profitai pour parcourir la ville de Lyon. »

Suit une brève description du Lyon d'alors. Le 23 Octobre, les voyageurs arrivent à Turin. Piazzo, l'entrepreneur du roi Joseph, avait, chemin faisant, emprunté à Lamare 200 francs. avec promesse de les lui rendre dans cette ville. Ne pouvant acquitter sa dette, le Romain parlait d'un arrêt d'une semaine, en attendant des fonds; mais il avait compté sans le Normand qui, en un peu plus d'une journée et tout étranger qu'il fût, sut recourir à l'autorité du juge de paix, fit rompre son engagement et récupéra son argent, déduction faite des frais antérieurs.

Le voyage continue ainsi semé d'anecdotes : il visite Milan, Lodi, Plaisance, Parme, Bologne, Florence et Rome où il fit un court séjour.

Pour arriver à Naples il faut craindre les brigands :

« Et notre qualité de Français était loin de pouvoir nous servir de sauvegarde. L'officier des équipages, qui s'était joint à nous, avait un sabre, j'étais armé une épée et de deux pistolets de poche, nos deux antres camarades de voyage portaient des bâtons. Sans doute c'étaient de bien faibles moyens de défense contre des assaillants armés de fusils, mais nous avions de la jeunesse, beaucoup d'assurance, et nous marchions gaiement, sans souci de l'avenir.

Cette insécurité du pays apparut à nos compatriotes des qu'ils eurent pénétré dans le royaume de Naples. Un peu au delà de Fondi, ils trouverent en effet deux corps, dejà noirs, pendus aux arbres de la route et, à proximité, quatre têtes enfermées dans une cage de fer ; le colonel Bruyères, abandonné de son postillon, avait été assassiné en cet endroit, après avoir tué de sa main deux brigands, dont les cadavres avaient été placés là, « comme on met celui d'une corneille dans un champ pour épouvanter les autres ». Les voyageurs franchirent d'ailleurs la contrée sans encombre. A Capoue, ils firent une récapitulation de leurs ressources financières; ils possédaient encorc assez pour se donner un d'iner passable et pour franchir en voiture les six lieues qui les séparaient de Naples.

Lamare fit dans cette ville un séjour de sept

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes.

.... « Toutes les preparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES ROSES au 1/10 de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolle.

GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. SOLUTION au millième. AMPOULES au 1/10° de milli

AMPOULES au t/é de millier

Eches et Litterature : 49, Bouls Pert-Royal, Paris.

mois, assez long pour observer les fêtes populaires, se lier avec la troupe d'un théâtre local et partager la vie des Napolitains.

Il donne une eurieuse description de la fête des morts, telle qu'elle se pratiquait alors et qu'on lira sans doute avec intérêt:

- a Dans toute l'Italie, on enterre les morts daus les églises; mais les pauvres en sont exclus; ceux-ci sont mis dans une fosse commune, que l'on creuse pour les besoins de la journée, dans un cimetière hors de la ville. Cela se fait ainsi à Naples; mais il existe un usage singulièrement bizarre : c'est une sorte de résurrection des norts. Le désir de voir et de connaître tout ce qui tenaît aux coutumes d'un peuple, au milieu duquel je visai momentamément, me conduisit à cette remarquable cérémonie qui se répête tous les ans, le jour de la fête des morts.
- « Ce jour-là, des le matin, on exhume les morts, enterrés sous le pavé de l'église dans de petits carrés que l'on appelle giardinetti (petits ardins), on les place debout le long des murs de l'église ou contre les planches qui soutiennent le sable dans lequel ils étaient enterrés. Tous ces spectres, aiusi rangés en files, ont la tête. les mains et les pieds à découvert : les autres parties sont cachées par des habillements diversement drapés, selon la manière antique. Quelques-uns de ces cadavres ont conscrvé les traits du visage; d'autres n'en out plus qu'une partie : tous sont dans un état de complète dessiecation, car ce n'est qu'après plusieurs années de sépulture que l'on accorde aux morts les honneurs de cette résurrection prématurée. Au-dessus de chaque corps, on lit ses nom et prénoms, et le jour de la mort.
- a C'était avec une sorte d'horreur que je parcontrais les rangs de cette légion de l'autre monde; mais ce sentiment n'était pas celui de la fonle qui m'entourait. Beaucoup d'héritiers venaient voir sans doute si ceux dont ils dépensaient la fortune

étaient toujours là. Ici, comme partout où il y a 1 spectacle, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes : elles recherchaient, parmi tous ces spectres, avec une espèce de plaisir, ceux qui les avaient intéressés pendant la vie : c'était un père, c'était un mari, c'était peut-être un amant, qui ne manquaient pas de leur faire une grimace; et cela leur inspirait des reflexions et des observations les plus extraordinaires sur le plus ou moins de désastres que la destruction avait opérés dans le cadavre, puis elles passaient à un autre. Peut-être que dans ce grand nombre de femmes qui visitaient ees tristes lieux, il s'en trouvait quelques unes qui y apportaient des sentiments de sensibilité et de regret ; mais, à en juger par le calme des physionomies, ees femmes étaient bien rares. Tout cela était pour moi une sorte de profanation; mieux vaut une tombe rendant à la terre le peu de poussière qui compose notre chétif individu.

« Après que la euriosité a été amplement satisfaite, on replace les morte dans les giardinetti, jusqu'à parell jour de l'année suivante. Le contact de l'air et les secousses imprimées à ceseptées de momies, les détruisent en quelques années; mais les moissons de la mort les remplacent incessamment. »



Arrivé à Corfou, il devient le médecin du corps expéditionnaire français. Le jeunc pèlerin s'intéresse dans son long séjour de sept ans, passé dans les Îles ioniennes, à tout ce qui méritait de frapper un esprit cultivé, ardent et généreux.

C'est là que nous saisissons tout l'intérêt de cette autobiographie d'un médecin des armées de l'Empire:

Il est parti avec le léger bagage littéraire, avec les illusions et tous les enthousiasmes de sa génèration; si les conquètes de Napoléon nous ont été arrachées par le retour impérieux de la force, ces jeunes officiers ont semé généreusement aux quatre coins du monde les espérances et les connaissances de la France d'alors.

Rien de plus touchant que les efforts de cette poignée de soldats bretons, normands et lorrains, isolés dans une ile lointaine pour s'adapter aux mœurs des babitants, se faire aimer d'eux, leur donner le goût du travail, améliorer la culture de leur sol et les initier aux belles-lettres, aux arts et ans sciences.

Si l'un des proconsuls qui ont gouverné Corfou, César Bernher, a éte un véritable fou qui voulut jouer au potentat oriental, portant le doliman et les pantalons à la turque, tous les administrateurs militaires qui se succédèrent à Corfon, secondés par leurs officiers, firent, en effet, les plus nobles tentatives pour augmenter la richesse de l'Île et delver le niveau de sa civilisation, — témoin, la fondation de cette « Académie Ionienne » qui comprenait aussi bine des membres grees ou italiens que des associés francis.

On trouvers dans le livre que nous analysons os réplements de cette Compagnie, calqués sur les institutions analogues de Paris ou de Londres: à la manière de Bonaparte conduisant en Egypte un corps de savants, les Français de Corfou entreprirent ou favorisérent des fouilles, des travaux d'astronomie et de métorologie.



Ils s'étalents i bien attachés à cette terre, lorsqu'il fallut la céder aux Anglais en 1814, que les projets les plus téméraires et les plus généreux furent envisagés à ce moment tragique. Pour un peu ils anraient proclamé l'autonomie de l'Ionie et auraient continué librement à administrer Corfon sous les plis du drapeau tricolore. La chute de l'Empire était en effet déjà consommée



1913. - Gand : Médaille d'Or

## NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) xv à xx gouttes à chaque repas contre:

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.

1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

## FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication

**VERTIGE3** 

ANÉMIE GÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echantillons et Prix spécieux pour les Hôpiteux et Ambulances.

sur le continent que le drapeau aux trois couleurs flottait encore sur leurs citadelles.

Les pages de ce livre, où sont racontées la fin de l'occupation française, sont des plus émouvantes; on y verra un groupe d'officiers pris entre la nécessité d'opter entre le drapeau de l'Empire et le drapeau blanc et en même temps dans la tragique alternative d'une reddition à l'Angleterre ou de la proclamation d'une liberté chimérique :

« Le projet de colonisation n'était pas d'ailleurs une idée creuse et d'une exécution impossible. Dans l'état où se trouvait alors l'Europe, ce fait pouvait conduire à de nouvelles combinaisons politiques, dont la France n'aurait pas manqué de profiter. Les magasins de Corfou contenaient pour quinze mois de vivres de toute espèce et d'excellente qualité. La défense était assurée par 2 millions de kilogr. de poudre avec des projectiles en proportion. Il était en outre facile de cultiver avec fruit les environs de la ville, jusqu'à ce qu'un débarquement de 20.000 hommes vint nous resserrer dans la place et les ouvrages extérieurs. Mais combien de chances favorables pouvaient naître pour traiter avantageusement et honorablement dans l'intérêt de la France? Les puissances coalisées auraient-elles préféré les risques d'une expédition maritime, qui aurait nécessité des dépenses immenses en hommes et en argent?

« Cette proposition de coloniser à Corfou, afin de tirer avantage, au profit de la France, des circonstances qui pourraient naître, avait quelque chose d'aventureux et de chevaleresque dans son exécution qui plut beaucoup; elle fut agréée par tous les officiers. »

La raison finit cependant par prévaloir et voici la noble et touchante proclamation que le général Donzelot adresse aux Corfiotes en s'embarquant sur la frégate du retour :

### HABITANS DES ILES IONIENNES

« Les prones de nos vaisseaux sont tournées vers la « France. Je quitte vos rivages, objet de ma cona stante sollicitude et de mon amour. Les braves « destinés à vous défendre, dont vous admirâtes la « discipline, et l'ordre, vont retourner aux bords

« paternels. Recevez leurs adieux et les miens. « Pendant sept années, je me suis occupé de votre

a bonheur. « Placés an milieu des calamités de la guerre. « vous n'en avez pas connu les horreurs, et vous êtes

« restés presque étrangers à la commotion générale, « Les circonstances malheureuses qui en dérivaient

« n'ont pas permis de faire tout ce que je projetais « pour vons. D'autres mains plus fortunées achève-« ront, au sein de la paix, mon ouvrage.

« Mon roi appelle ses enfants antour de son trône : « il redemande cette portion chéric de sa fidèle « armée, et je laisse à mon illustre successeur, dont

« j'ai su apprécier le noble et loyal caractère, ainsi que les sentiments de justice, la tache que j'ambi-

« tionnais de couronner par un succès complet, celle « de votre félicité future

« Habitans des Iles Ioniennes, si, dans vos épan-« chements, vous me donnâtes les noms de Bienfai-« teur et de Père, j'en eus pour vons les sentiments; « je réclame ces titres ; ils sont ma plus donce récom-

« pense et la seule que désire mon caur, »

C'est sur cette page naïve et émouvante que se terminent les souvenirs du jeune chirurgien.

« Les circonstances difficlles et malheureuses. dans lesquelles se trouvait la France depuis la fatale campagne de 1812, avaient vivement ébranlé mon âme; aussi la pensée de revoir ma patrie ne me causait aucun sentiment agréable. Je quittai Corfou avec regret : j'avais passé près de sept ans dans ce pays, et je m'étais accoutumé aux mœurs des Corflotes, comme si j'eusse dû passer ma vie avec eux. » A H

### VARIÉTÉS

### LA VIE EN ALLEMAGNE

La crise de la viande est toujours grave en Allemagne. Aussi les vols de chiens sont-ils à l'ordre du jour ; leur chair devient un régal.

Le gibier qui a été très bas taxé ne paraît presque plus sur les marchés. On oublie, écrit Der Tag « que la location des chasses a doublé ou triplé, que les armes coûtent deux fois plus cher que jadis, que les cartouches valent 28 à 32 pf. au lieu de 8 à 10, que les chiens dressés se paient 1.000 à 2.000 marks et que les frais de transport ont notablement augmenté ». Aussi ce journal demande que des prix-limites raisonnables soient établis, pour favoriser ce mode d'ali-

La confection des saucisses nationales s'étend de plus en plus, car on y fait passer les viscères de tous les animaux, les têtes, les langues et en particulier, tous les bas morceaux plus ou moins avariés. Elles sont très fortement épicées, pour en masquer l'odeur. Chaque consommateur doit recevoir une portion de sancisse par jour.

Avec la prolongation de la guerre, la crise du lait ne fait que s'aggraver. En Bade, les étables sont sévèrement contrôlées; chaque vache est inscrite sur une fiche indiquant son rendement en lait, la date à laquelle elle a vêlé. A partir de six semaines, les veaux ne doivent plus têter.

Pour transporter le lait à grande distance, les Allemands ont obtenu de bons résultats en congelant un tiers environ du lait à expédier en blocs de 10 à 25 kilogr. Les récipients, dont les parois sont garnies de matériaux isolants, sont remplis pour un tiers du volume par ces blocs et pour le reste par du lait stérilisé, refroidi à 4º. Ainsi traité, le lait se conserve trois à quatre semaines. Les légumes et les fruits sont rares, à cause de la

La Marque "Usines du Rhône"



garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

## Aspirine, Antipyrine yramidon, Scurocaine, Salicylés

Spécimens et Littérature à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

GOUTTES DE COLLO-JODE DUBOIS

OLÉO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

sécheresse persistante et de l'invasion des chenilles. Actuellement des conférences sont faites au peuple pour l'inviter à consommer bientôt les champignons - aliment précieux - qui renferment plus d'albumine que la viande. Le Gouvernement se propose d'organiser la récolte et le séchage des champignons.

Malgré l'apport ukrainien, le sucre se raréfie, tant la défense nationale en réclame pour le transformer en alcool. Pour conserver les confitures, les Allemands utilisent beaucoup des tablettes d'un produit à base de benzoate et de cinnamate de sonde. Les fruits cuits avec ces tablettes peuvent être sucrés, même au bout de quelques mois, soit avec du sucre, soit avec des produits similaires. Un rouleau de ces tablettes coûte 13 pf. et suffit pour cuire 20 livres de fruits. dont il ne modifie ni le gout, ni la valeur.

Avant la guerre, on se servait presque exclusivement, en Allemagne, du sucre obtenu par transformation de l'amidon des céréales ou des pommes de terre en alcool, sous l'action d'une levure. D'après la commission du Reichstag, les 9/10 de l'alcool nécessaire sont encore fabriqués avec des pommes de terre, ce qui en exige environ 2 millions de tonnes (Vorwärts). Aussi les professeurs Juchenack et Moll ont-ils cherché à perfectionner le procédé d'extraction d'alcool des copeaux de bois, pour économiser les pommes de terre. Les copeaux finement brovés sont traités sous pression de quatre atmosphères, par de l'acide sulfureux étendu, puis transformés en un mélange de sucres fermentescibles, qui produisent l'alcool industriel.



La crisc du vêtement s'accentue toujours et les résultats de la remise « volontaire » des habits d'homme sont décevants. Actuellement, on étudie un projet de loi d'après lequel les vêtements des

morts seront obligatoirement échangés contre i beaucoup à ces queillettes et les instituteurs et des effets en tissus de papier.

La disette de linge est très grande. Les bons d'achat ne sont plus délivrés que pour les malades, les parturientes et les nourrissons sur production d'un certificat du médecin ou de la sage-femme.

En raison des nombreuses réquisitions du linge de lit et de table, le Berliner Tageblatt raconte « que les visiteurs de la foire de Leipsick ont été prévenus, qu'ils doivent, s'ils ne veulent s'en passer, venir avec leurs draps et leurs ser-



Les pays envahis (Belgique, France) sont administrés au point de vue agricole, par un délégué du sous-chef de l'état-major général. C'est lui qui dresse le plan des travaux à exécuter.

La main-d'œuvre est fournie par les habitants et, dans les zones évacuées, par les prisonniers de guerre et au front par la troupe. Les demandes de semences, d'animaux de trait, de machines agricoles sont adressées à ce délègue qui statue. Dans les secteurs de l'avant, les généraux commandant les armées ont la plus entière initiative et la plus grande indépendance.

Les céréales sont entièrement attribuées aux populations civiles, ainsi qu'une partie des pommes de terre. Quant au fourrage, à la paille, betteraves, ils sont presque tout entiers réquisitionnés par l'autorité militaire. Sans ces ressources, l'Allemagne aurait dû expédier l'an dernier, vers le front, 100.000 wagons de plus de foin et de paille.

Enfin, pour éviter la pénurie si menacante des fourrages, l'hiver prochain, l'Administration allemande a organisé, sur une vaste échelle. la cueillette des fenilles. La récolte est séchée au four, moulue, mélangée avec de la mélasse et expédiée sur le front, sous forme de tourteaux, comme succédané de l'avoine. Les écoliers participent les curés ont été placés à la tête de ces offices locaux de centralisation.

Des acheteurs passent dans toutes les campagnes et paient les livraisons des feuilles aux prix suivants : 4 marks les 100 kilogr. de feuilles vertes et 18 marks les 100 kilogr. de feuillages séchés. Ils fournissent les sacs pour le transport

« Les feuilles, écrit le Münchner Neueste Nachrichten, constituent pour les animaux une excellente nourriture, en particulier les feuilles de sureau, qui sont bien plus riches en albumine que le foin et sont plus faciles à digérer, car elles contiennent moins de matières fibreuses. »



En Allemagne, l'avortement épidémique des vaches est devenu un véritable fléau. Il est produit par un bacille d'une extraordinaire ténacité, contre lequel le D' Schreiber vient de découvrir un sérum l'Abortino, obtenu par des bouillons de culture de bacilles morts.

La rage a pris aussi une grande extension : tout chien errant, suspect de rage ou non, doit être immédiatement abattu.

Le Hamburg Fremdenblatt annonce qu'il y a eu plus de 20.000 cas de choléra à Petrograd, dont 1.100 mortels. L'épidémie prend de l'extension et pourrait bien gagner les troupes allemandes, quoiqu'elles aient été vaccinées contre le choléra.

Ce même journal annonce que les décès des enfants subissent une recrudescence sérieuse. Ils sont principalement dus à des affections aigues de l'intestin. Or, comme les mouches donnent le choléra infantile, la fièvre typhoïde et autres maladies intestinales, il faut les détruire et surtout leurs larves qui éclosent et grouillent dans les fumiers et les dépôts d'ordures.

P. Bonnette.

## Iso-Valérianate de Bornyle Eromé

(0,15 de produit par capsule)

### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveny

Régulateur de la Circulation et de la Respiration

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéol

(2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs.

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS

# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

## L'IODONE ROBIN est 1a meilleure et la plus assimilable des préparations iodées.

Ne pas confondre l'IODONE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires, dans le but de surprendre la bonne foi du public.

Ces préparations ne sont pas de véritables iodo-peptones car la plupart sont à base d'albumine, d'albumose (Peptone de gélatine), de glycocolle ou bien de glycogène et même à base d'huile de ricin, tandis que l'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYPSIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Poir les comples rendus de l'edcadémie des Sciences en Mai 4911).

L'IODONE ROBIN a été consacré par une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le D'Boulaire (intitulée "Étude comparative des composés iodés organiques" (1906). L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées:

1° La Seule à base de Peptone Trypsique;

## 2° La seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE;

3° La Seule qui ait eu un rapport favorable àl'Académie de Médecine par le Professeur Blache (séance du 26 mars 1907).

L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans :

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-moteurs et en activant la circulation du sang.

### MODE D'EMPLOI:

IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux regas dans de l'eau additionnée de lait ou de vin blane, etc. Dans les manifestations goutteuses, on l'emploie à la dose de 40 à 50 gouttes par repas.

IODONE INJECTABLE: Une Ampoule de 2 centimètres cubes par jour (dosée par centimètre cube à 0gr.02 et à 0gr.04 d'iode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

## **PALUDISME**

Tannurgyl du St Channeier

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS







CAPSULES GLUTINISÉES DOSÉES A 0 GR. 20 D'EXTRAIT INALTÉRABLE DE FIEL DE BŒUF. DOSE MOYENNE: 4 A 6 CAPSULES PAR JOUR PRISES AU MOMENT DES REPAS ET SUIVANT INDICATIONS FORMULÉES PAR LE MÉDECIP



SOUMISE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES A L'EXPÉRIMENTATION DU CORPS MÉDICAL, LA CHOLÉINE CAMUS LUI A TOUJOURS DONNÉ EN-TIÈRE SATISFACTION. ENVOI GRAT. D'ÉCHANT, ET LITTÉR. AU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE,

CHOLEINE CALUS, 13, Rue Pavée, PARIS



COLIQUES HÉPATIQUES LITHIASE BILIAIRE - ENTÉROCOLIT CHOLÉMIE - ICTÈRES - CONSTIP AUTO-INTOXICATI

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stale de l'Aoû avec la Poptem DEGOUVERTE EN INSE PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE Remplace toujours lode et lodures sans lodisme Vingt poulter 10DALOSE agusteil comme un granner lodure dealin Doses quotidiennes : Cinq à vingt goultes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes

LITTÉRATURE ET ÉGRANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN. S & 10. Rue du Petit Musc. PARIS

Re pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux simila res narus denuis notre communication au Congres l'eternational de Metadine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'INDALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés,

·TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE

# TRICALCINE



CROISSANCE

## RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

# QUEPAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

QUE PAR LA

TUBERO

CROISSANCE
ALLAITEMENT

TROUBLES DE DENTITION
DYSPEPSIES ACIDE

Se vend:
TRICALCINE PURE

POUDRE, COMPRIMÉS, GRANULÉS ET CACHETS

TRICALCINE CHOCOLATÉE préparée spécialement pour les enfants

CONVALESCENCES

TRICALCINE

Méthylarsinée Adrénalinée Fluorée RACHITISME SCROFULOSE

CARIE DENTAIRE

ANÉMIE

**FRACTURES** 

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS "SCIENTIA", 10, RUE FROMENTIN, — PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE . TUBERCULOSE

### Labor, DURET & RABY

5, Avenue des Tilleuls - PARIS (Montmarine)



ECHANTILLONS & BROCHURES FRANCO sur DEMANDE

# CHOLEOKINASE

TRAITEMENT SPECIFIQUE
DE L'ENTEROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire

DES DYSPEPSIES INTESTINALES

6a8 ovoïdes par jour

DE LA LITHIASE BILIAIRE

# THAOLAXINE REG

# NÉOL

Formules
DES HOPITAUX DE PARIS

## GARGARISMES NÉOLÉS

## IRRIGATIONS NÉOLÉES

Eau bouillie . . . q, s, pour 1 litre.

A utiliser selon technique de Carrel
au lieu et place des divers hypochlorites.

## EAU NEOLEE

l'au oxygénée irritante et altérable § Néol . . . . . 1 partie

Eau . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimes alcalins des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hygiéniques.

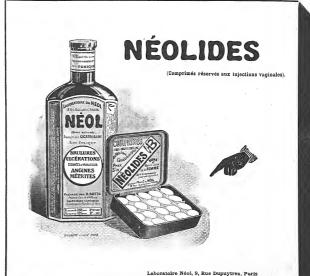

### OUESTIONS MEDICO-MILITAIRES

RÉGIME EXCEPTIONNEL DES BLESSÉS LÉGERS.

D. — Je serais reconnaissant de savoir ee qu'on entend par Régime exceptionnel pour les blessés

évaeues sur l'intérieur.

R. — L'article 263 de l'Instruction du 5 Septembre 1917 concernant les Permissions et congés stipulc que « les militaires évacués des armées

stipule que « les militaires évacués des armées sur les formations sanitaires de l'intérieur rejoindront obligatoirement leur dépôt de l'intérieur ». Or, dans le but de hâter le retour au front des blessés et malades légers qui, en période active, sont évacués vers l'intérieur au lieu d'être soignés

Or, dans le but de hiter le retour au Iront des blessée et maldaes tièger qui, en période active, sont évacués vers l'intérieur au lieu d'être soignés dans la zone des armées, le ministre de la Guerre a décidé, en l'évrier 1918, que des dérogatons momentanées aux dispositions de l'article 263 servient établies par son ordre, sous le nom de Régime exceptionnel.

Pendant toute la durée de ce régime, les militaires évacués de la zone des armées sur l'intérieur recevront comme destination après guérison :

 a) Leur formation aux armées (par la gare régulatrice de l'armée, sans passer par les dépôts de l'intérieur), s'ils sortent de l'hôpital avec une permission de dix jours;

b) Leur dépôt de l'intérieur, s'ils sortent de l'hôpital avec un congé de convalescence.

A l'issue de leur permission, les militaires de la première catégorie rejoindront directement leur unité au front, par la gare régulatrice de leur armée. Cet ordre sera inscrit sur le titre de permission de l'intéressé par les soins du médecin-chef de la formation où il à été soigné.

A l'issue de leur congé de convalescence, dont le minimum est de quinze jours, les militaires de la deuxième catégorie rejoindront leur dépôt de l'intérieur.

A leur sujet, l'instruction recommande aux

Commissions de convalescence de vérifier soigneusement la légitimité des propositions et de fixer la durée des congés de convalescence au strict minimum, pour éviter la fonte des effectifs.

Dans ces cas-là, il faut se rappeler la parole de Napoléon : « La victoire appartient aux gros bataillons. »

Les hommes qui sont évacués vers l'intérieur sous cette réglementation doivent avoir, sur toutes les pièces de leur dossier médical qui est enfermé dans leur pochette-fiche d'évacuation, les mots en grosses lettres et à l'ener rouge: Régime exceptionnel, avec l'indication de la gare régulatrice de l'armée.

Ce règime exceptionnel n'est ouvert et fermé que par un ordre ministériel. Il constitue la meilleure sauvegarde .de nos effectifs actuellement si précieux.

- D. Médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe à T. D., dans la réserve, je désirerais être admis avec mon grade dans les cadres de l'armée active. Etant jeune, aportif, je voudrais en faire ma carrière.
- 1º Est-ce que cela est possible?
  2º Quelles sont les démarches à faire et les pièces à établir?
- R. La loi du 21 Décembre 1916 vous autorise à solliciter cette faveur. Etant jeune, vous pourrez faire une honorable carrière dans les eadres de l'armée active

Pour cela, il faut adresser une demande à votre chef hiérarchique, qui fera immédiatement établir votre dossier complet.

- Ce dossier complet. Ce dossier se compose des pièces suivantes :
- 1º Demande de l'intéressé;
- 2º Duplicatum des notes inscrites au feuillet de campagne et des diverses citations;
  - 3° Etat signalétique et des services; 4° Certificat de visite et de contre-visite;
- 5° Bullctin nº 2 du casier judiciaire (remontant
- à moins de trois mois). Ne pas fournir le Bulletin

n° 3 qui ne remplace pas le n° 2. Réclamer ce bulletin au Procureur de la République;

6º Appréciations de votre chef de service et de votre chef de corps, qui transmettra votre dossier au médecin de l'armée;

7º Etat de proposition pour l'admission dans l'armée active d'un médecin aide-major de d'eclasse de réserve. Cet état, d'un modèle un peu spécial, comprend en première page une série de renas-gemennts, qui sont donnés par le chef de corps ou de service sur la vigueur, la santé, la force physique, — sur l'instruction générale, — sur l'éducation et la tenue, la conduite, la manière de servir et enfin l'appréciation d'ensemble.

Vous voilà convenablement renscigné. Agissez et bonne chance. P. B.

### FACULTÉ DE PARIS

Examens. — 1º Ancien régime d'études. — Les consignations pour les différents examens probatoires du doctorat de médeeine sont reçues ou Secrétariat de la Faculté (guichet nº 3), de midi à 3 heures, les lundi et mardi de chaque semaine, à partir du 1º Octobre 1918. Les limites des consignations pour ces exameus sont

Les limites des consignations pour ces exameus sor fixées ainsi qu'il suit :

Le registre sera elos

Pour le 1er examen, le mardi 25 Février 1919. — 2\* — le mardi 14 Janvier 1919. — 3° (1re partie) — 21 Janvier 1919.

- 3° (2° partie) 11 Mars 1919, - 4° - 29 Avril 1919, - 5° (1° partie) - 20 Mai 1919.
- 5\* (1re partie) 20 Mai 1919. - 5c (2° partie) - 17 Juin 1919. La thèse - 24 Juin 1919.

AVIS AUX CANDIDATS AJOURNÉS. — Épreuves pratiques. Les candidats ayant consigné dans les délais indiqués ci-dessus et ajournés à l'épreuve pratique : Da fer examen pourront consigner les 12, 13, 19 et 20 Mai

De 1st examon pour ront consigner les 12, 13, 19 et 20 Mai 1919 pour renouveler l'épreuve à partir du 2 Juin 1919. Du 3s examen (1st partie) pour ront consigner les 10 et 11 Mars 1919 pour renouveler l'épreuve à partir du 24 Mars 1919. Du 3s examen (2s partie) pour ront consigner les 12, 13, 19 et 20 Mai 1919 pour renouveler l'épreuve à partir du 2 Juin 1919.

Epreuves orales. Tout candidat ayant suhi sans sueces



Todogénol

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine) Posolosie Enfants: 10 à 20 Gouttes par jour. Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante

G.PÉPIN - Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th.de Doct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)



F. BORGEMANS de

PETIT-WIALHE



Extrait complet des Glandes pepsiques

"the process the own of the case of the ca

dans les délais indiqués ei-dessus, une épreuve orale entrainant un ajournement à une date antérieure au 1<sup>or</sup> Juin pourra consigner les 12, 13, 19 et 20 Mai 1919

pour renouvelar l'épreuve avant les vaeances. Si le délai d'ajournement expire après le 1st Jini et avant le 15 Août, le candidat désireux de renouveler l'épreuve avant les vocanes devra sollièteire, de M. le Doyen, me abréviation du délai d'ajournement. Les demandées à et client (adressées un Doyen, avant le 4 Mai avantée de l'est (adressées un Doyen, avant le 4 Mai sevoluire qui sinturera sur chaque on particulier. Si le délai expiré postérieurement au 15 Août, le candidat ne pourra conségner de nouvea pour l'examen avant le 1st Octobre autrant.

29 Nouveau régime d'études. — Session d'Octobre 1918. MM. les caudidats ajournés a la session de Juillet 1918, on autorisés à ne se présenter qu'à la session d'Octobre 1918, sont informés que les épreuves pratiques et orules des 1ºr. 2º, 3º, 4º et 5º exameus de fin d'année aurent lieu à partir du 10 Octobre 1918.

Les consignations préalables seront reçues au Scerétariat de la Faculté (gaichet nº 3), le mardi les et le mercredi 2 Octobre 1918, de midi à 8 heures.

Les étudinats du nouve-un régluie d'études seront informés, en tempe utile par vivie d'affiche, des dites d'ouveture de la gession de attillé 1919, pour les différentes de épreuves des cammendes de la d'année. X. Es les cendidats doivent présentes leur seluve d'inscriptions a guicliet ne 3, chaque fote con l'il construir vour un montre de

eliet nº 3, chaque fois qu'ils consignent pour un examen. I Eu cus de nouvel échec, les candidats pourront, une troisième fois, consigner les 12, 13, 19 et 20 Mai 1919 pour passor à partir du 2 Juin 1919.

Immatriculation, inscriptions.— I. Immatriculation : Nul n'est aduis aux travaux de la Faculté (Travaux partiques, Laboratoires, Cliniques, Bibliothèque, etc.), s'il n'est porté sur le registre d'Immatriculation (Décret du 31 Juillet 1897).

Immatriculation d'office. — L'étudiant qui prend uae inscription trimestrielle se trouve immatrieulé d'office. Il n'acquitte pas le droit d'immatrieulation.

Immatriculation sur demande. — Ne sant immatriculés que sur leur demande : 1º les étudiunts titulaires de tautes les inscriptions réglomentaires; 2º les étudiants

1. Une carte est délivrée gratifement à tout étuliant immatricule. — Elle uv vaut que pour l'année scolaire. — Elle doit être renouvelée chaque année contre la remise de la carte précédente. — En cas de petre, il peut en étre délivré un duplicata. — Les cartes sont rigoureusement personnelles. — Elles an doivont pas étre prétées.

dont la scolarité est interrompue; 3º les docteurs, les étudiants français et étrangers qui désirent être admis aux truyaux de la Faculté.

La dernière inscription, sinsi que les inscriptions délivrées à titre rétroactif ne confèrent point l'immatriculution. A l'immatriculation sur demande est attaché le droit récumentaire: 30 transs.

droit réglementaire : 30 francs.
Un candidat peut être admis à sabir un examen sans

Les immatriculations d'office auront lieu aux dates indiquées el-dessous pour la prise des inscriptions trimestrielles.

Les immatriculations sur demande sont effectuées au Scerétariat de la Faculté (guichet nº 3), les mardis, jeudis et samoelis, de midi à 3 heures. — N. B. L'immatriculation ne vaut que pour l'année scolaire. Elle dait être renouvelée aanuellement. Nul ne peut se faire immatriculer par correspondance ni par un tiers.

Il. Issumerucos \*: Pennites inscription.— La première inscription dei tre prise du 18° Colobre au 8 Nevembre, de midi à 3 leures. En \*inserivant l'Étudiant dôt produire : l. Diplion de lucaleiller de l'enseignement secondaire, Institué par déverte des 31 Mai 1902 et 22 uillet 1912, et exflient d'études P. G. N.; Il. Acté de naissunes sur timbre; III. Consentement du père ou tateur, al l'étudiant tenther à 0.0° n. O dei indiquer de domicile du père ou tateur dont la signature devre être légalisée. La produition de celte pièce n'est pas acigée si l'étudiant est accompagné de son père ou tateur); IV. Un cutificat de revacientaire loquériere devre être le l'entre de l'entre de

Inscriptions trimestrielles. — Pendant l'unnée seclaire 1918-1919, les inscriptions trimestrielles, consécutives à la première, seront délivrées dans l'ordre et aux

dates ei-après, de midi à 3 heures. 1er trimestre : du 9 uu 26 Octobre 1918 (excepté les

landis et mardis).

2º trimestre : du 8 au 25 Janvier 1919 (excepté les lundis et mardis).

Pour l'année seolaire 1918-1919, les eartes d'immutriculation seront délivrées contre la remise de la earte précédente, au Secrétariat de la Faculté, au moment de l'immatriculation, qu'il s'agisse d'une immatriculation d'office, ou d'une immatriculation sur demande. 3° trimestre : du 2 au 12 Avril 1919 (excepté les lundis et mardis).

de trimestre : Inscription trimestrielle des étudiants de l'ancien régime d'études du 9 au 12 Juillet 1919. — Les dates de délivrance des 4v, 8v, 13v, 15v et 20v inscriptions N. R. seront annoncées ultérieurement par voie d'affaire spéciale.

L'entrée des pavillons de dissection et des laboratoires de travaux prutiques sera interdite aux étudiants qui n'auraient pas pris les inscriptions trimestrielles aux dates ei-dessus indiquées.

dates e-t-cessus monteces.

MX. los étadiants sont tenus de prendre leurs inseriptions aux jours ol-cessus désignés. Les inseriptions trimestrielles ne seront necordées, en dehors de ees dates,
que pour des motifs sérieux et uppréciés par la Commission seolaire.

Les inscriptions sont personnelles. Nul ne peut prendre inscription par correspondance ou par mandataire, sauf s'il est aux armées et, par suite, dans l'impossibilité de passer au Secrétariat.

MM. les étudiants sont priés de déposer, deux jours à l'avance, leur feuille d'inseriptions chez le concierge de la Faculté; il leur sera remis en échange un nuaéro d'ordre indiquant le jour et l'heure auxquels ils devront se présenter uu Scerétariat (guichet nº 3), pour prendre leur inscription.

Asis spécial à MM. Les Internse et Esternse des Hôpilaux. — MM. les internses de trècernse des hôpitaux doivent joindre à leur leuille d'insertpitons, qu'ils déposent deux opaça à luvance desc le concèrge de la Facuellé, un ont été attachés indiquant qu'ils ont rempil leurs fonctions d'internses et d'externse pendant le trimestre pricédent. Ce certifient doi! être visé par le Directeur de l'établissement hospitaller suquel appartient l'élève.

Ces formalités sont de rigueur : les inscriptions ne seront pas délivrées à MM. les interues et externes des hôpitanx qui négligeraient de fournir lesdits certificats. L'inscription d'un trinestre peut être refinsée, pour

L'inscription d'un trimestre peut être refusée, pour manque d'assiduité et de travail, pur décision de la Commission scolaire. La décision est définitive. L'étudiant auquel une inscription u été refusée ne peut, pendant le trimestre correspondant, obtenir le trunsfert de son dossier dans un autre établissement et des lissement de son dossier dans un autre établissement.

MM. les étudiants qui désireraient la carte avec photographie feront coller la photographie au verso de cette curte, qu'ils présenterent ensuite au gulchet nº 5, les lundis et mardis, de midi à 3 heures, pour apposition du cachet de la Faculté.



Diplôme de chirurgien-dentiste. — Examens (Session d'Oelobre-Novembre 1918), I. — NOUVRAU MÉDISTE (Décret du 11 Janvier 1909). De Examen de validation de stage dentaire. Une session d'examens de validation de singe dentaire souvrira ù la Faculté de Médecine de l'Université de Paris, le 14 Oetobre 1918.

Consignations. — Les consignations seront reçues au Secrétariat de la Faculté les murdi 1er et mercredi 2 Oc-

tobre 1918, de midi à 3 heures. Les candidats consigneront les droits fixés par le dé-

eret du 4 Novembre 1919, soit 25 fr.
20 17, 20 el 3º Ezamens de fin d'année. Une session
pour les 10-, 2e et 3º (1º partie) examens de fin d'année
qui déterminent la collation du titre de chirurgien-dentiste, s'ouvrira à la Paculté de Médecine de l'Université
de Paris, le 14 Octobre 1918.

Le registre des consignations sera ouvert au Secrétariat de ludite Faculté les nardi 1st et mereredi 2 Octobre 1918, de midi à 3 heures, en fuveur des tituluires de quatre, huit et douze inscriptions.

Les consignations pour lu 2° partie du 3° examen seront reques les 21 ct 22 Octobre 1918; les examens auront lieu à partir du 4 Novembre 1918.

Les candidats consigneront les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme fixés par le décret du 4 Novembre 1909 (40 france pour let re-ammen, 30 france pour le 2º et chaque partie du 3º examen; 20 francs pour chaque certificat d'aptitude et 100 francs pour le diplôme).

· Il sera fait remhoursement, aux candidats ajouraés, des droits de certificat d'aptitude et de diplôme, selon les cas.

 Ancien régime d'érapses (Décret du 25 Juillet 1893), Une session d'examens pour le diplôme de chirurgien-dentiste s'ouvrire à la Faculté de Médecine de l'Université de Paris, le 14 Octobre 1918.

Les consignutions seront reçues au Secrétariat de la Faculté de Médecine de l'Université de Paris, les 1<sup>er</sup> el 2 Octobre 1918.

Les candidats consigneront les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplome fixés par les décrets de 14 Pévrier 1896 et 28 Pévrier 1907 (do francs pour le 1º examen, 30 francs pour les 2º et 3º examens; 20 fr. pour chaque certificat d'aptitude et 100 francs pour le pour chaque certificat d'aptitude et 100 francs pour le

Il sera fait remboursement, aux candidats ajournés des droits de certificat et de diplôme, selon le cas.

### HOPITAUX ET HOSPICES

Asile d'aliénés de la Maison-Blanche. — Par arrêté ministériel, M. Capgras, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Maison-Blanche, est élevé à la 2º classe de set arte de l'asile d'aliénés de Maison-Blanche, est élevé à la 2º classe de l'asile d'aliénés de l'asile d'asile d'

Il recevra, outre le logement, le chauffage et l'éclairage dans l'établissement, le traitement de 7.000 francs déterminé par le décret du 2 Février 1910.

### CONCOURS

Ecole préparatoire de médecine navale. — Le concours d'entrée à l'Ecole préparatoire de médecine navale de Bordeaux, qui devait avoir lieu en Septembre, vient d'être annulé par décision du ministre de la Marino.

### ROUVELLES

Inauguration du sanatorium de La Guiche. — Dimanche 1<sup>st</sup> Septembre a eu lieu à La Guiche, à 50 kilomètres de Màcon, sous la présidence de M. Pans, ministre de l'Intérieur, l'inauguration d'un sanatorium départemental où doivont être soignés dès à présent des soldats dont les faitgues de la guerre, un séjour prolongé dans les tranchées, ont altéré la santie.

Le ministre était accompagné de M. Brissac, directeur de l'Assistance et de l'Hygiène au ministère de l'Iatérieur, de M. Léon Bernard, professeur agrègé à la Faculté de Médecine et de M. le lieutenant Fournol.

Distinctions honorifiques. — Médaille d'honneur DE L'Assistance publique. — Médaille de bronse, — M. Brachmann (Paul), médecin résidant du sanatorium de Zuydcoote.

Indemnités aux médecins requis. — A partir du 14 Août et Jusqu'à la cessation des hostilités, les tarifs d'Indemnité prévus à la notice n° 2 annexés au règlement sur le Service de Santé de l'armée à l'intérieur, pour les médecins et pharmaciens civils requis d'assurer un service daus les formations sanitaires, détachements divers, postes isolés, etc., seront majorés de 75 pour 100,

Les étudiants en médecine à trois inscriptions.

— M. Le Troadee, député, ayant demandé à M. le ministre

de la Guerre si un soldat, étudiunt en médecine, ayant trois inscriptions de doctorat, ne doit pas être versé de droit dans une section d'infirmiers militaires s'il en fait

la demande à ses chefs, u reçu la réponse suivante : « Na doirent late versés dans une section d'infirmiers militaires que les standants en médecine qui sont d'une clause postérieure i l'12t et qui ont pris leurs inscriptions antérieurement à leur incorporation. La question du versement dums le Service de Sundé of studiants des actisement dums le Service de Sundé of studiants des actisers de l'appropriet de la cristaliste de l'approprietion, un verte la circulaire du ministre de l'Instruction publique du 20 Mars 1918, est actuellement à l'Estude, »

Les nominations au grade de médecin et pharmacien aides-majors. — M. Charles Bernard, deut, ayant caposé à M. le unisistre de la Guerre qu'alors que tous les médecins diplômés out été nomaise sides-majors, sinàs que les étudiants en médecine à douze inscriptions, ot que ceux qui rien out que hui vont l'être égielment, à titre temporaire; que les étudiants en médecine à quatre meriptions en chloras depuis longicamps étjé le grade cui de la comment de la commentation de la commentation

« Les nominations au grade de plurmucien aide-major sont limitées par le nombre des emplois prévus pour ce grade, qui est supérieur à celui des plurmaciens diplomés actuellement mobilitées; il n'en est pas de même pour les docteurs et d'adiants en médecine, en ce qui concerne l'accession uu grade de médecin aide-major. »

Les thermomètres médicaux. — La loi suivante, promulgnée par le Président de la République, vient d'être insérée uu Journal officiel :

Art. 1cr. — Dans un délai de acuf mois à partir de lu promulgation de la présente loi, accun thermomètre uiédical ne pourra être livré, mis en vente ou vendu sans avoir été soumis à une vérification préalable.

avoir été soums a une verneum premanne. Chaque instrument devra porter le nom du constructeur et sera, après vérification, muni d'un signe constatant l'accomplissement de cette formalité et la date à laquelle elle u été uccomplie.

Årt. 2. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions requises des thermomètres médicaux, le mode de vérification et le contrôle auquel ils sont soumis, les droits à percevoir et, d'une manière générale, toutes les mesures nécessaires pour l'upplicagénérale, toutes les mesures nécessaires pour l'upplica-

(Voir la suite, p. 601.)

Médication Tonique Reconstituante

# Pilules 'GIP'

(Fer assimilable, Quinquina, Gentiane)

Régénératrices a sang at nerfs

DOSE: 4 à 6 par jour (2 avant chaque repas)

Laxatif Dépuratif



à base d'extraits végétaux

un seul grain au début du effet le lendemain malin Nettoie l'estomac et l'intestin Chasse la bile et purifie le sang ÉCHANTILLONS au Corps Médical: 64, Boul® Port-Royal, PARIS Prothèse-Orthopédie

DOCTEURS,

VISITEZ

les Magasins, Ateliers et Usine Modèle

= de

MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil (Bourse) et 9. Rue Castex (Bastille).

Les moyens de production des Établissements

MAYET-GUILLOT sont uniques au monde.

## L'Hypertension artérielle

L'Artério-Sclérose

Les Cardiopathies

ET AUTRES INDICATIONS DE L'IODURE DE POTASSIUM

Sont traitées avec succès par la

# \* LIPOIODINE CIBA

Ether éthyldiiodobrassidique

Ne provoquant pas l'iodisme Toujours bien tolérée • • • •

De Saveur agréable + + + +

a Dans les affections[cardio-vasculaires (artério-sclérose, myocardite), la lipoiodine fait baisser la pression sanguine, elle amène une diminution de la masse totale du sang, elle cst vaso-dilatatrice, décongestive, et, par là méme, facilité le travail du cœur et tonifie le myocarde.

(De l'emploi thérapeutique d'un succédané des iodures alcalins. Progrès Médical, 4er mars 4943.)



tion de la présente loi. Ce règlement devra intervenir dans les t is mois qui suivront la promulgation de la présente loi.

Art. 3. — Les contraventions à l'article 1<sup>er</sup> de la pré-sente loi et au règlement d'administration publique seront punies des peines portées à l'article 479 du Code pénal. L'appareil sera saisi et confisqué. En cas de récidive réalisée dans les conditions prévues à l'article 483 du même code, lu peine sera de cinquante francs (50 fr.) u cent francs (100 fr.)

Art. 4. — Indépendamment des contraventions visées à l'article 3, lorsqu un thermomètre médical, m ou vendu sans les signes du contrôle prévus à l'article 1sr, aura été reconnu inexact à plus de 0,2 de degré, le vendeur ou détenteur responsable sera passible, en cas de mauvaise foi constatée, des peines prévues par l'article 1<sup>ez</sup> de la loi du 1<sup>er</sup> Août 1905 et, dans le eas contraire, des peines prévues par l'article 13 de cette même loi.

Les mêmes peines seront applicables au vendeur ou détenteur responsable dans le cas où l'appareil livré ou mis en vente avec les signes du contrôle prévus à l'ar-tiele 1er aura été reconnu inexact à plus de 0,2 de degré, ù moins qu'aucane négligence ne lui soit personnellement

Dans le cus d'apposition d'une fausse marque sur un appareil. les artieles 142 et 143 du Code pénal seront applicables. En toutes circonstances, les appareils recon-

nus inexacts seront saisis et confisqués L'article 463 du Code pénal et la loi du 27 Mars 1891 sont applicables aux auteurs des infractions visées au présent article.

27º Congrès français de Chirurgie (Octobre1918). Le 27° Congrès français de Chirurgie se tiendru à Paris, à la Faculté de Médecine, du lundi 7 au jeudi 10 Octobre 1918.

Les questions suivantes ont été mises à l'ordre du jour du Congrès

1º Extraction des projectiles intrathoraciques; 2º Traitement et résultats éloignes des lésions des ner/s

par projectiles de guerre;
3º Esquillectomie et réparation des pertes de substance

Il n'y aura pas de rapports sur les questions mises à l'ordre du jour.

Les membres du Congrès qui ont l'intention de prendre la parole, au cours de la discussion, sont priés d'en informer le secrétaire général, D' J.-L. Faure, 10, rue de

Seine, Paris (6c), avant le 31 Juillet. Aucunc communication personnelle ne sera admise, en dehors des questions mises à l'ordre du jour.

Des salles particulières serout mises à la disposition des membres du Congrès pour l'exposition des documents divers, pièces anatomiques, photohraphies, radiographies, dessins, etc., relatifs à lu discussion des questions miscs à l'ordre du jour.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Est inscrit au tableau de la Légion d'honneur pour :

Chevalier: M. Trenel (Marc), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe à la C. H. R. da 22° rég. d'infanterie: médecin d'un zèle inlassable et d'un dévouement à toute épreuve A été grièvement atteint en allant, sous un violent homient, soigner un officier qui venait d'être blessé. barde

— M. Gaulène (Jules), médecin aide-major de 1º classe réserve) au 1º batuillon du 23° rég. d'infanterie coloniale : médeein aide-mujor d'un dévouement et d'une bravoure admirables. N'a cessé, un cours des derniers combats, de se dépenser sans compter, prodiguant ses soins aux blessés sous le feu de l'ennemi, avec un sang-froid et une abnégation admirables. A été blessé très grièvement à son poste de combat. Deux citations. (Joz off., 4 Septembre 1918.)

- M. Grangeon (Elie), médecin alde-major de 2º classe (réserve) au 141° rég. d'artillerie lourde : médecin aideaajor plein de zèle et de dévouement. A été grièvement blessé, à son poste de combat, dans l'accomplissement de son devoir. Une citation. (Journ. off., 4 Septembre 1918.)

### MÉDAILLE MILITAIRE

- M. Pommé (Bernard), médecin uuxiliaire (réserve) au 5º bataillon du 230º rég. d'infanterie : médecin d'un d vouement au-dessus de tous éloges. Au cours de la bataille s'est dépensé sans compter, allant relever les blessés entre les lignes malgré le feu violent de l'ennemi. A installé son poste de secours à proximité immédiate de la ligne de combat, assurant seul pour le régiment, malgré le bom-bardement incessant, le service de relève et d'évacuution des blessés. Deux blessures, deux citations. (Journ. off.,

- M. Siméon (Marie), médecin sous-aide-major (réserve) au 23º bataillon de chassenrs : médecin qui a donné de nombreuses preuves de courage et de dévouement. Dans une récente action, a accompagné les vagues d'assaut et pendant toute la journée a prodigué ses soins aux blessés sur la ligne de feu, en dépit des mitrailleuses ennemies. Est allé la nuit en rampant sous le feu de l'adversaire, et à faible distance de ses lignes, relever un officier très grièvement atteint. Trois citations. (Officiel, 30 Août 1918.)

MÉDAILLE D'RONNEUR DES ÉPIDÉMIES Médaille de vermeil. - A la mémoire de M. Carrier

(Jean), médecin-major de 2º classe, 14º région. Médaille d'argent. - M. Dartigues Julien), médecin-

major de 2º classe (mission).

— M. Alevisatos (Gérassimos), médecin nide-major de 2º classe de l'armée hellénique.

M. Vaudremer (Albert), médecin-major de 1<sup>rs</sup> classe.
 M. Sibille (Victor), médecin-major de 2<sup>s</sup> classe.
 M. Dunnn (François), médecin aide-major de 2<sup>c</sup> classe.

 M. Loubat (Guillaume), médecin-major de 1<sup>re</sup> clusse.
 M. Coudray (Jean), médecin-major de 2<sup>re</sup> classe.
 M. Chatinière (Henri), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe. M. Balleydier (Henry), médecin suxiliaire, ambulance chirurgicale automobile 6.

- M. Delom-Sorbé (Louis), sous-aide-major, 18° section d'infirmiers militaires, groupe de brancardiers d'une - M. Dejault (Louis), médecin aide-major de 1™ classe

ussistant, equipe chirurgicale 230 (Grand Palais), M. Chavasse-Frétaz (André), médecin uide-major de

1re classe, ambulance 7/17.

— M. Fonbert (Francois), médécin nide-major de

2º classe, ambulance 3/8. M. Maurin de Brus (Albert), médecin sous-aide-major, Centre d'instruction de Cugny.

 M. Pinchart (Georges), médecin-major de 2º classe, médecin-chef de l'ambulance 3/51

M. Sakka (Ali), externe des bôpitaux de Puris, faisant fonctions d'interne à l'hôpital Boucicaut à tître de médecin bénévole, hôpital V. G. 1, lyeée Buffon, à Paris. Médaille de bronze. - M. Laval, médecin auxiliaire.

### Citations à l'ordre du jour :

— M. Bouvier (Marcel), médecin sous-aide-major au 5º rég. de cuirassiers à pied : médecin de baute valeur professionnelle et morale. Au front dans un régiment depuis le début de la guerre. Très grièvement blessé, le capairs te dendu et a guerre.
..., en se portant de sa personne au secours d'un blessé.
Cœur de preux, conscient de la gruvité de son état, ne songe qu'au régiment anquel il s'est dévoné et n'u de mots que pour exprimer lu fierté de son sacrifice. Déjà cité. (Journ. off., 20 Aont 1918.)

M. Pautet (Edonard), médecin aide-major au 259 rég. d'artillerie : médecin détaché au groupe, a fait preuve au cours du combat du 15 Juillet 1918 d'un zèle et d'un

# TURFRGULOSE AMBIOTTE Frères

PHOSPHATE DE CRÉOSOTE CHIMIQUEMENT PUR FIXE et COMPLETEMENT ASSIMILABLE

La plus Forte Production de Chloroforme de France anesthésique

LAMBIOTTE Frères

s de 30 et de 50 grammes

Litterat. et Echantons: Produits LAMBIOTTE Free, à Prémery (Nièrre).

BOULITTE, Ingénieur-Constructeur 7. RUE LINNÉ - PARIS - Téléphone : Gob. 28-33

## Appareils de Précision

MÉDECINE

PHYSIOLOGIE

Appareils pour la mesure de la pression artérielle.

APPAREILS POUR LA MÉTHORE GRAPHIQUE



OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE

du Prof PACHON Catalogues sur demande.

(eneveré e a n a

## Cure Respiratoire

HYSTOGÉNIOUE, HYPERPHAGOCYTAIRE 🚜 💸 ET REMINÉRALISATRICE 🚜 🚜

PAR LE

## PULMOSERUM

## BAILLY

Combinaison Organo-Minérale, Phospho-Gaiacolée

MÉDICATION SPÉCIFIQUE ET LA PLUS 

## BRONCHO-PULMONAIRES

TOUX, GRIPPES, CATARRHES LARYNGITES ET BRONCHITES.

SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE

DES ÉTATS BACILLAIRES

A toutes périodes et sous toutes formes

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

dévouement incompurables. Sous un bomburdement des plus violents, a assuré les soins immédiats aux blessés, éussissant à les faire évacuer dans les meilleures couditions Deax citations.

- M. Roger (Eugène), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de l'état-major du les bataillon de 3° bis rég. de zouave médeein-chef du Service de Santé du régiment pendant la période d'opérations récentes, a organisé d'une façon parfaite son service sur le terrain. Dans des circonstances très difficiles, grace à son sang-froid, son calme, a pu assurer l'évacuation des blessés du corps et de nombreux blessés des unités voisines; a pu emporter tout son matériel et ne s'est retiré d'une localité très menueée qu'une lois sa mission terminée. Par la suite, a également centralisé à son poste de socours le service compliqué des évacuations de toute une zone active de combot: a pu faire transporter ses blessés dans les meilleures conditions. Sous un bombardement violent a fait constamment preuve du plus grand courage, de la plus active décision (Journ. off., 26 Acut 1918).

— M. Monnier (Louis), médeciu aide-major de 1<sup>m</sup> ol, au 64<sup>e</sup> rég. d'infanterie : le 22 Juin 1916, son poste de secours nyant été cerné par les Allemands et euvahi par les gaz toxiques, a fait preuve, à l'égard des nembreux blessés qui réclamaient ses soins, d'un dévouement et d'une sollicitude au-dessus de tout éloge. Por son énergie et son sang-froid remarquables, u réussi à évacuer tous les blessés et est parti le dernier pour rejoindre le régi-ment déjà relevé. A bout de forces, complètement intoxiqué par les gaz, a dù être évacué d'urgence des son arrivée au cautonnement (Journ. aff., 26 Août 1918).

- M. Colin (Gaston), médecin-major de 2º classe à l'état-major du 2º groupe du 275º rég. d'artillerie de campagne : en service au groupe depuis dix mois, s'y est acquis une autorité indiscutée grace à son dévouement et a son sang-froid, dons les moments difficiles. Dans une affaire récente, le poste de secours étant soumis à un bombardement par obus de gros calibro, a su maintenir le calme parmi son personnel on continuant à soigner les blessés et à diriger leur évacuation, donnant ainsi le plus haut exemple de courage professionnel (Journ. off., 26 Août 1918).

- M. Guillemet (Manrice), médecin-major de 1re classe au 43° rég. d'infanterie coloniale : officier supérieur d'une abnégation, d'une conscience et d'une capacité tout à fait exceptionnelles. Lors d'un récent combot sous un bombardement continu et sans abri, s'est prodigué sans compter pour donner ses soins à de nombreux blessés et assurer leur évacuation. A fait personnellement, sous le feu, les reconnaissances nécessaires pour détermines les cheminements à faire suivre aux voi Avuit dejà donné des preuves de sa valeur duas les sec-teurs agités du Chemin-des-Damos (Août-Décembro 1917) (Journ. off., 26 Aout 1918)

— M. Sevin (Frédéric), médecin side-major de 1<sup>re</sup> cl. nu 3<sup>e</sup> groupe du 21<sup>e</sup> rég. d'artillerie ; médecin militaire dévoué et compétent. Tombé malade en service commandé et évacué, a rejoint son poste avant d'être completement guéri et quelques jours avant l'attaque. Le... s'est dévoué sans compter, en soignant les blessés sous le feu de l'artillerie ennemie et a assuré les évocuations d'une façon parfoite. Déjà blessé deux fois (Journ. off., 27 Août 1918)

— M. Guyot (Jenn), médecin-major de 1re elasse à l'Ambulance automobile chirurgicale nº 6 : médecin-chef d'un dévouement au-dessus de tout éloge; n'a pas hésité à réclamer l'honneur de servir sur le front bien que degage de cette obligation, s'est prodigué auprès de ses blessés avec le plus grand dévouement, au cours des diverses attaques subies par la ...º armée. A donné à tous l'exemple du calme sous les bombardements de son ambulance, notamment pendant les nuits des ... et ... maintenant son personnel auprès des blessés et lui faisant con tinuer les soins avec sang freid (Journ. off., 27 Août 1918).

- M. Parmentier (Jean), médecin aide-major de 2º cl. au 134° rég. d'infanterie : d'un ontraiu et d'un allant remarquables. Le 27 Juillet 1918, nu cours d'un coup de main, a fait preuve du plus grand dévouement en installant son poste de secours jusque dans les lignes avancées pour donner aux blessés des soins rapides et complets; a assuré leur évacuation avec diligence et methode, malgré la violence du bombardement.

## Broméine Montagu

(Bi-Bromure dé Codéine)

GOUTTES (Xg = 0,01) SIROP (0,03) PILULES (0,01) AMPOULES (0.0)

TOUX nerveuses

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les nant l'insertion des « retties amontes sons des publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Maison à produit unique cherche seconde firme pour ses deux voyageurs (dont un médeein) visitant docteurs et hôpitaux. — Ecrire P. M., nº 1529.

Le Gérant : O. Ponés

Paris. - E. Manurusuz, imprimeur, f. rue Cassette

age





Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB Préparés sous le contrôle scientifique de M. PROUIN

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpilaux. Le Flacon

Communications en 4947 : Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

de 80 comprimés] 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

L.B.A. Laboratoire de Biologie Appliquée

TÉLÉPHONE : | 36-64

ANALYSES MEDICALES

Produits Biologiques CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

**OPOTHÉRAPIE** 

PRODUITS STÉRILISÉS . HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cta. 54, Faubs St-Honore, PARIS

## et TOUTES SEPTICEMIES

Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911. LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

## **Traitement** == par le

Rhodium B Collordal electrique AMPOULES de 3 cm

Extraits OPOTHERAPIOUES INJECTABLES

Gvarique, Thyroïdien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Réphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire.

ULEOL Goutles concentrées de Marrons d'Inde.

A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, PARIS

## ·OPOTHERAPIE S TOTAUX VALENTAIDX ORGANES FRAIS

VERS O DANS LE VID

NI CHALEUR

CACHETS PAQUETS COMPRIMÉS 2 à 8 par jour

GASTRIQUE, ENTERIQUE. HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE. ORCHITIQUE, OVARIEN. HYPOPHYSAIRE THYPOIDIEN. RÈNAL, SURRÉNAL, etc

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

## **ECA** total Dauss

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

MASSON et Cir, Éditeurs, 420, Boulevard Saint-Germain, PARIS

DÉPOT: Pharmacie DÉBRUÈRES, 26, Rue du Four, 26, PARIS

Vient de paraître :

## Commotions et Émotions

DE GUERRE

PAR A. LÉRI

i vol. in-So cou. Préface du Pr Pierre Marie . 4 fr. 100,0 m plot

## ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANT

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ VALS-PRECIEUSE

### Traitement de L'INSOWNIE NERVEUSE par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline françaiso.

## VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY 9, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

HUILE GRISE VIGIER à 40%

12. Bouley. Bonne-Nouvelle PARIS

Prix du flacon : 2 fr. 25

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions ; 0 gr. 01 de mercure par division. HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cont. cube. - Prix du flacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE VIGIER Mailleur Antiseptique. 31. Pharmais, 12, 8º Bonne No.



IODOTANNIQUE PHOSPHATÉ
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Abrège la Convalescence en activant la phagocytose

Les travaux de Lortat-Jacob ont démontré que l'iode déterminait une excitation du tissu lymphoïde avec formation abondante de leucocytes mononucléaires, excellents phagocytes, qui débarrassent l'organisme de tous les déchets et toxines laissés par l'infection. Ce rôle « dépurateur » de l'iode nous explique son action heureuse dans les convalescences.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique facilement assimilable, très active, et n'occasionne jamais ni irritation des voies digestives, ni accident d'iodisme.

Le VIN GIRARD a répandu depuis plus de vingt ans la médication iodotannique posphatée sous une forme agréable, donnant entière satisfaction aux médecins qui l'ont admise dans leur pratique journalière.

Le VIN GIRARD est toujours pris avec plaisir par les malades les plus difficiles.

UN VERRE A ! DÈRE AVANT LE REPAS

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia. - PARIS

## PRESSE MEDICAL

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris. . . . 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C", ÉDITEURS 130, boulevard Saint-Gern PARIS (VIe)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . 15 fr. Les abonnements partent commencement de chaque moi

F. DE LAPERSONNE ique ophtalmologique à l'Hôtel-Dien, l'Académie de méde

E. BONNAIRE Professeur agrégé, eur et Professeur eu chef de la Materuité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Co

DIRECTION SCIENTIFICUE M. LETULLE Professeur à la Facul deein de l'hôpital Boue dre de l'Académie de m

F. WIDAL

M. LERMOYEZ Professeur de cliuique médicale à l'hôpital Gochin,
Membre de l'Académie de médeciue. Membre de l'Académie de médeciue.

H. ROGER nyon de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dien, bre de l'Académie de médecine

F. JAYLE Chef de clin. gyuécologique à l'hôp. Broca Secrétaire de la Birection. - REDACTION -

à "Presse Médicale " 120, boulevard Saint-Germain

(Sans indication de Nom)

SECDÉTATE VO P DESKOSSES

J. DUMONT Adresser tont ce qui concerne la Rédaction

SOMMAIRE

### Articles originaux :

- L. Bérard et A. Lumière. Le traitement des tétaniques, p. 469.
- J. CHALIER. Rétrécissement mitral et maladie de Raynaud, p. 471.
- A. Bergerón et E. Normand. De l'emploi d'une échelle colorimétrique naturelle dans la réaction de Bordet-Wassermann, p. 472.

### Sociétés militaires :

Société médico-chirurgicale de la XIIIº région, p. 473.

### Sociétés de Paris

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX, p. 476. Académie de Médecine, p. 476.

Analyses, p. 474.

### Supplément :

F. Helme. - Petit Bulletin. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

RHUMES, BRONCHITE, COOUELUCHE

LAMBIOTTE Frères SUPPRIMENT IS TOUX

Littérat.et Echantens : Produits LAMBIOTTE Free, à Prémory (Notre).

Anémie, Convalescence, Débilité. Surmenage.

USCULOSINE =Byla

GENTILLY (Seine).

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

### PETIT BULLETIN

L'ANNIVERSAIRE DE LA MARNE

Dimanche, 8 Septembre 1918.

Jusqu'en ces temps derniers, j'ai toujours été surpris de l'ignorance où l'on avait laissé le peuple français, touehant la victoire de la Marne, ses origines, ses préliminaires et ses conséquenees. Ignorance fâcheuse. Tandis que les enthousiastes eriaient au miracle, les tièdes, par crainte de se fatiguer sans doute, avaient plutôt tendance à diminuer le rôle de cette formidable reneontre. Bien peu la mettaient à son plan. Si, de ville en ville, de village en village, on avait simplement, franchement colporte la bonne parole et montré, avec preuves à l'appui, que si nos soldats étaient les premiers du monde, ils avaient des ehefs dignes d'eux, sûrement le moral, à ecrtaines heures, eût été réconforté et bien des angoisses eussent été épargnées.

Comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, j'ai pensé que je pourrais, sans que vous le trouviez mauvais, vous exposer à ma façon les péripéties de cette bataille d'arrêt contre la bar-barie et telle qu'on n'en vit jamais de plus grande dans l'Histoire. Elle en est eependant toute jalonnée : Après M. Louis Madelin, citerai-je Mara-

DIGITALINE OF STATES

## ATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

EY FOURNIER

SELS BILIAIRES Globules Kératinisés, dosés à 0.20 Centig LITHIASE\_ICTÈRE\_ENTÉRO\_COLITE

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital\_PARIS

thon, Aix et Vereeilles, les champs Catalauniques, Poitiers, Vienne, Bouvines, Orléans, Denain, Valmy ? Et Joffre n'est-il pas le continuateur des Miltiade, des Caïus Marius, Aétius, Charles Martel, Sobieski, Philippe-Auguste, Jeanne d'Are, Villars et Kellermann

Pour bien faire, j'ai demandé à un capitaine de mes amis, M. Casalonga, attaché longtemps à un Etat-major d'Armée, et qui fut de la fête, de me faire une petite leçon sur cette lutte de géants. On la trouvera plus loin; mais auparavant, je tiens à rappeler que, du 5 au 12 Septembre, date solennelle de la retraite allemande, nous cûmes en face de nous, sur un front de 200 kilométres, 1.500.000 Allemands, 4.000 canons de 77, 1.800 canons lourds, 700 mortiers géants. On sait maintenant quel était notre outillage. Mais nous possédions les premières troupes du monde. Quant aux chefs, ils furent incomparables. Durant toute la bataille, on les voit s'entr'aider. Celui que presse trop l'ennemi cède des unités à son voisin : tous sont en liaison, non seulement matérielle, mais à plein cœur. Ah! le beau moment d'Ilistoire!

Pour comprendre la Marne, il faut se reporter aux événements qui l'ont précédée et aux décisions de salut, prises avec une volonté et un sangfroid incomparables par le généralissime Joffre. Mais iei je passe la parole à M. Casalonga :

Succédané du Salicviate de Methyle, inodore

## RHESAL VICARIO

ANTIREVRALAIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIRGUTYERS pour usage externe.

Espidement absorbable, sans irritation de la peau

DIGITALINE eristallisée

PETIT-MIALHE

Granules - Solution - Ampoules.

Antisyphilitique très puissant Adopté un les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliès Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 on 8 jours (6 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉGRANTILLORS : Laboratoires NALINE, 2 Villemeuve-le-Garenne (Seine).

La victoire de la Marne m'a-t-il dit, n'est pas un miracle : c'est la résultante de deux décisions simultanées, dont le général commandant en chef les armées françaises du Nord et du Nord-Est a assuré la responsabilité lorsqu'il a mis son nom « Joffre » au pied des ordres de mouvement qui, le 24 Août, amorcerent le gigantesque mouvement de tiroir amenant de la droite à la gauche du front français les éléments de la sixième armée et qui, le 25 du même mois, firent rompre le combat à nos troupes battues à Charleroi.

La victoire était en puissance dans ces deux décisions.

La situation, le 24 Août 1914, était grave : Surpris par l'invasion de la Belgique, après avoir fait entièrement vers l'Est la concentration des armées françaises, notre haut commandement avait tenté, mais vainement, par un effort exercé, en quelque sorte, a bras tendu, d'arrêter à Charleroi la ruée allemande.

Notre armée y avait subi un choc très dur, suivi d'un incontestable échec, mais elle restait intacte dans son ensemble, toute chaude encore d'une lutte qui avait été glorieuse, tonte frémissante de l'enthousiasme avec lequel elle s'était

Un nouvel effort immédiat ponvait paraître possible; le goût de l'offensive à outrance, le désir bien légitime d'empêcher l'envahissement du territoire national, tout semblait justifier la mise en œuvre d'une nouvelle offensive.

C'est par un ordre de retraite générale que Joffre répond à la muette espérance d'offensive, ou tout au moins de résistance acharnée du pays tout entier. Il a pesé la situation, apprécié sa responsabilité et pris sa décision : Ordre de

1. Un de mes amis conunt des marches de 70 km. On marchait, me disait-il, jour et nuit. Comment a-t-on eu onsuite la force de so battre? J'eutends encore un vieux zouave d'Afrique, qui sans cesse répétait : « J'étais venu rompre le combat, ordre impératif de retraiter tout de suite et à fortes étapes. Et cette retraite commence, avec tous les risques de démoralisation générale, avec tous les aléas de désordre qu'entraîne, pour une masse aussi gigantesque, un pareil mouvement de repli.

Pourtant, les avantages du mouvement, s'ils n'apparaissent pas au public anxieux, se réalisent de jour en jour, car de jour en jour notre front se rapproche de ses réserves, de ses approvisionnements, ce pendant que l'adversaire s'éloigne progressivement des siens au cours d'une poursuite haletante dans laquelle les étapes excèdent parfois 40 kilomètres

Mais cela n'est que la partie passive de la manœuvre : il faut la compléter par l'élément offensif qui, scul, peut lui donner l'efficacité, et cet élément, il existe, il a été prévu dès le 24 Août. Dès le 24 Août, la volonté du général en chef a commencé à faire glisser, de la droite à la gauche de l'immense front de bataille, toute une masse de manœuvre, progressivement foruiée d'éléments prélevés à nos armées de droite : Armée d'Alsace (7º corps), IIIº armée (4º corps et 5º groupe divisions de réserve), renforcés ultéricurement par la 45° division algérienne et par le 6° groupe de division de réserve. Du 24 Août au 4 Septembre, pendant que la gauche et le centre français se replient à regret, réagissant parfois victorieusement, comme Franchet d'Espercy à Guise, mais tirés en arrière par l'inflexible volonté du généralissime, pendant que la France, toute hérissée d'angoisse contenue, voit chaque jour le front de ses armées descendre plus bas, toujours plus bas vers le sud, et pivoter autour de l'axe inviolé tenu à l'extrême droite par la le et la IIe armées, le long de ce

ici pour me battre avec les Boches, mais pas pour faire la campagne de Russie! » Ils grognaient, ma chaignt toniours! F H 2. Par rocade - terme du jeu d'échees - il fat

front glissent en silence, de l'est à l'ouest sur les grandes rocades ferrées°, les trains qui portent dans leurs flancs les futurs vainqueurs de l'Ourcq.

Et ce mouvement se poursuit avec une magistrale souplesse sans que rien ne soit entravé des autres mouvements de transport, qui amènent aux troupes en retraite, avec les énormes approvisionnements en vivres et en munitions nécessaires à la subsistance des hommes et à l'entretien du combat, les réserves destinées à reconstituer les unités disloquées. Et dans ce mouvement se trouve enfermé l'élément surprise, car jusqu'au 4 Septembre le grand Etat-Major allemand n'en soupçonne pas l'existence.

Stegmann, le critique militaire du Bund, cité ar le très distingué Henri Bidou, des Débats, le dit nettement dans une Histoire de la guerre, publiée en 1917 et inspirée par l'Etat-Major impérial:

« Le commandement supérieur allemand n'avait encore « évidemment, le 4 Septembre, aucune connaissunce de « la mise en ligne, dans le secteur nord-est du camp « retranché de Paris, d'une nouvelle armée trançaise, « non plus que de la possibilité pour l'armée anglaise

« de combattre au sud-est de Paris. »

Et la masse allemande dévale en trombe, exaltée par la poursuite même, par la vue des bornes kilométriques qui lui montrent Paris de plus en plus proche, imaginant en pleine déliquescence cette armée française qui se dérobe si vite et dont les arrières ne donnent évidemment pas une haute idée du moral de la masse qui les précède. En effet, la vague puissante et pure qui se retire sur le sable après y avoir déferlé, y laisse une vilaine écume, et l'Allemand, pour n'avoir vu que l'inévitable et triste déchet des régiments français en retraite, a sous-estimé, comme à

entendre les mouvements qui se font à l'abri des coups ennemis. Une route en rocade est, par exemple, une route bien défilée où les troupes peuvent se mouvoir





Iéna, comme à Valmy, son adversaire. Il continue donc avec assurance sa progression rapide, préparant l'éternelle manœuvre du général allemand, la manœuvre qu'il croit napoléonienne, la fixation du centre avec débordement d'une alle; et c'est pour exécuter cette manœuvre traditionnelle que von Kluck dédaigne Paris.



Mais le 5 Septembre au matin, la VI<sup>e</sup> armée révèle sa présence en s'accrochant au IV<sup>e</sup> corpé de réserve allemand, qui forme la droite de l'armée von Klifek; puis le 6 Septembre l'ordre général de Joffre lance dans le mouvement en avant la masse entière des armées françaises.

Je ne peux pas décrire minutiensement les péripéties de la bataille qui, suivant l'expression de M. Louis Madelln', donne l'impression d'une belle tragédie de Corneille, avec ses actes successifs et son hérosime. Si vous voulez vous représenter ce qui s'est passé, imaginez un C majuscule placé horizontalement: C. A la gaucle du C, Paris, à la droite, Verdun, qui sert de plot à toute la manœuvre. Sur la branche verticale, à gauche, se trouve Maunoury avec sa VIr Armée, qui sera renforcée, suivant les besoins, par une mére-nourrice de gélic, je veux dire Gallièni. Qui ne se souvient d'avoir vu passer les taxis, mués en voltures de transports militaires?

1. La Victoire de la Marne, par M. Louis Madelin. (Plon-Nourrit, éditeur.) Prix : 2 francs.

Après Maunoury, vient l'Armée anglaise de French; à sa droite, la Ve Armée, de Franchet d'Ésperey; ensuite, au centre, Foch, avec la IXº Armée, intercalée au moment voulu entre d'Esperey et Langle de Carry, qui est ainsi à la droite de Poch. Enfin, sur la branche droite de notre C couché, est agrippé Sarrail. Ce C représente une poche où l'Armée allemande fonce comme un taureau furieux. Dans la première phase de la bataille. — bataille de l'Ourca.

fonce comme un taureau furicux. Dans la première phase de la bataille, - bataille de l'Oureq, - Maunoury qui a reeu l'ordre d'attaquer de flanc la droite allemande commandée par Klück et qui dispose de 560.000 hommes (Ire et IIè Armées) risque d'envelopper et Klück et Bulow. Mais Klück est un chef habile. Quand il se voit menacé d'encerclement par Maunoury, qu'il voulait lui-même envelopper, il lui fait face par une savante conversion. Seulement, c'est sa gauche qui maintenant va être en péril. En effet, Franchet d'Esperey se lance sur cette gauche allemande, qui a également à subir le choc, un peu plus tardif malheureusement, de l'Armée anglaise; et finalcment, Klück, contenu de face, menacé sur sa gauche, est obligé de retraiter, la rage au cœur; - on dit même qu'il eut une crise affreuse de colère et de larmes

Voila pour la première phase, dite bataille de l'Oureq. J'ai comparé l'Allemand à un taureau furieux; ne croyez pas que la retraite de Klötch termine la bataille. Chacune des armées enmenies va successivement foncer sur les Français qu'elle a devant cle; c'est ainsi que Foch, dans les marais de Saint-Gond, devra tenir tôte à l'Armée de von Hausen (11l' Armée), tandis que Langle de Garry luttera contre la 1Vº Armée du Prince de Wurtemberg, et que Sarrail, dont l'Armée forme le pivot de toute la manœuvre, s'acharnera contre le Kronprinz (V° Armée) avec une indomptable énergie.

En résumé, l'incendie s'allume à gauche (VI° Armée de Maunoury, placée en potence) puis successivement se propage sur la droite avec une intensité formidable; mais malgré toutes les péripéties angoissantes de la batielle, celle-ei est gagnée pan nous depuis l'instant où Klück a été contraint de retraiter. L'effet de surprise est dés lors total, a continué mon ami; le doute, le doute fatal qui annihile la volonté, obnubile les cerveaux de l'Esta-maoir innofrial.

La révélation de l'existence d'une armée française intacte et agressive, l'apparition sur la droite de la masse d'enveloppement allemande d'une masse de manœuvre française qui tend à l'envelopper elle-même, frappe d'une angoissante inquiétude notre adversaire déconcerté. Dès ce moment, je le répète, il est battu et Joffre a rempli sa táche.

C'est à ses exécutants maintenant, à l'initiative de Galliéni, à l'allant de Maunoury, à la savante ardeur de Foch, à l'énergie de Franchet d'Esperey, à la ténacité farouche de Sarrail, qu'il appartient de parachever l'œuvre dont le généralissime a forgé l'armaturc. Sans doute il y aura du 4 au 10 Septembre des fluctuations locales, qui sont inévitables dans une bataille aussi largement étendue : le 9 Septembre, la gauche de Maunoury perdra Nanteuil-le-llaudoin et Villers-Saint-Genest; le 8 Septembre, Foeh verra sa gauche refoulée, sa droite presque défoncée. - On connaît sa dépêché à Joffre : « Ma gauche plie, ma droite est enfoneée : J'attaque! » - Et le 7 Septembre la droite de la lVe arméc se trouvera en posture angoissante entre l'avresse et Maurupt, ce pendant que les 7 et 8 Septembre, Sarrail est menacé d'être pris à revers par les forces du Ve corps allemand.

Mais la force vive de la masse des armées françaises en mouvement brisera les réactions désespérées d'un adversaire réduit à une retraite inéluctable. Et dans la nuit du 12 au 13, la retraite allemande devient absolument générale.

(Voir la suite, p. 610.)

# ÆTHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tubérculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

ENTANTS : Antimisters a beque fois :

# mois # i am : 8 of throates

# mois # i am : 8 of throates

# an : 2 dhn : 10 of 15 outles

# an : 2 dhn : 10 of 15 outles

Respect of 2 dhn : 15 of 2 gouttes

Respect of 8 of less donce - de-centes #

# an : 15 of less donce - de-centes #

# an : 15 outles - de-centes #

# All-Hindrich veguties per de-centes #

# increa, une demi-heure syste 98

# bours - ve to repair - ve to repair

Litterature & Echanfillions : FALCOZ & CD.

### COLLOIDES CLIN PURS. ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

## colloidal

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine,

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSELÉNIUM (Sélénium colloïdal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 10 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE, COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOÎDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE.

Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN. 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph, COMAR-PARIS

RECONSTITUENT SYSTÈME NERVEUX

## NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMACIES,

# NINSFINE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques. DOSE HABITUELLE !

N de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosolérose, Menstruation difficile Troubles de la Ménopause.

UNIER & C'+, 6, Rue de la Te

MAXIMUM D'ACTION

TOLÉRANCE

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

SUR DEMANDE

CONSERVATION ARSOL HE

PRODUITS CHIMIQUEMENT PURS

= Klon Nal =

en Solution, Sirop, Gouttes ou Dragées

ARTÉRIO-SCLÉROSE SYPHILIS ASTHME SCLÉROSES VISCÉRALES

Etablissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, PARIS.

# OSE GA

TODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PH

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme Find coultet loDALOSE opiseent comme un gramme lodure decelle Doses quotidiennes : Ginq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à enquisine gouttes pour les Adultes LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10. Rue du Petit Musc. PARIS

Re pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès leferantional de Médelne de Paris 1900.

M. Galbran met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui lenr seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

# GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme)
Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux suoons (glycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Académie de Médecine par le prof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCEROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé: à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Dose : 4 Comprimés par jour (spécialement pour

Diabétiques, etc.)

Injectable: Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).
Croissance, Recalcification, Grossesse,
Allaitement, et controloutes formes de Débilités
et. d'Enuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, Paris. - Détail : Toutes Pharmacies.

GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS

# IODOTHÉRAPIE INTENSIVE SANS IODISME

OLÉO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ECHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS



La première victoire stratégique de cette eampagne - on aurait pu dire, il y a trois mois, la seule véritablement digne de ee nom, - avait été remportée par Joffre, auquel on aurait pu remettre, à l'aube du 14 Septembre 1914, son bâton de maréehal de France

Ainsi parla mon ami. Maintenant que j'ai exposé à grands traits le tableau de cette admirable victoire, si mal comprise ici et si sottement niée par nos ennemis, il me resterait à vous raconter quelques-unes des anecdotes que j'ai pu çà et là recueillir. Mais c'est déjà trop aujourd'hui; j'y reviendrai peut-être une autre fois. Se lasse-t-on jamais des belles histoires de nos braves ? F. HRLME.

Nécrologie. — Nous apprenons avec regret la mort au champ d'honneur de M. René Perrot. M. Perrot était fils de M. Em. Perret, professeur à l'Ecole de Pharmacie de Paris.

DU DR. Hecquet au Sesqui-Bromure de Fer ( CHLORO-ANÉMIE (4 % 6 par jour) | NERVOSISME HOWARD, 49, Bool, 49 Port-Baral, PARIS

Dragées

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Médecin aide-major 2º classe réserve désire permuter pour départ aux colonies avec médecin des troupes coloniales. — Ecrire P. M., nº 1860.

Jeune docteur ex-interne hôpitaux ferait remplacement longue durée. - Ecrire P. M., nº 1864.

Doctour cherche poste médical pour durée guerre dans clinique chirurgicale ou ferait remplacement. - Ecrire P. M., nº 1866.

Jeune docteur étranger, famille en France, désirant se perfectionner, cherche place assistant dans hôpital, clinique France ou colonies. — Ecrire P. M., nº 1868.

Malson à produit unique cherche une seconde firme pour ses deux vovageurs (dont un médecin) visitant docteurs et hôpitaux. — Ecrire P. M., nº 1529.

Tuberculoses,
Bronchites,
Catarries,
Catarri

OUATAPLASME Pansement completed on Dr LANGLEBERT Phisgmasies, Eczéma, Appendicites, Phiébites, Erysipéles, Bruiûres

Le Gérant : O. Ponée.

Paris. - L. MARNYBEUX, imprimeur, 1, rue Cassette



## Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

## VERITARIE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Méphrétique, Surrénai, Thymique, Hypophysaire. CHAIX & C. 10, Rue de l'Orne, PARIS.—(Télépii: Saxe 12-55).

CATARENES A SECUCRITES CHRONIQUES -- Q I

TOURS - Et 10, rue Latran - PARIS

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR O fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

### SAVON DENTIFRICE VIGIER Le meilleur Dentifrice antiseptique.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur. S. Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol southé, S. Sublimé, S. Resorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfareux, S. à l'hulle de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cotte huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloides ; elle est tres oien supportée, même pendant l'été.

Traitement des Maladies \* à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux. Communications en 1917: Sociéte de Chirurgie.
Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés? 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses Ch. COUTURIEUX, 18. Avenue Hoche, PARIS.

Granules a Catillon a 0.001 Extrait Titré de

Granules a. Catillon

Synon, QUABAINE
TONIQUE DU CŒUR par EXCELLENCE ONIQUE DU CCEUR, DIURRITIQUE RAPIDE NON DIURRITIQUE — TOLERANGE INDEPLI ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÉMES, Affections MITRALES, Cardiopathies des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. Nombre de Strophantus sont inertes, les teintures sont infidies, suger la Strophantus sont inertes, les teintures sont infidies, suger la Strophantus sont inertes, les teintures sont infidies, suger la Strophantus sont inertes, les teintures sont infidies, suger la Strophantus sont inertes, les teintures sont infidies, suger la Strophantus sont inertes, les teintures sont infidies, suger la Strophantus sont inertes, les teintures sont infidies, suger la Strophantus sont inertes, les teintures sont inertes sont inertes sont inertes sont inertes, les teintures sont inertes sont i

Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide stérilisé, bien toléré, actif et agréable. 1 à 2 coulre Myzcedème. ontre Obéstté, Goltre, Herpètisme, etc. FL. Sfr. — PARIS, 3 Boule St-Martin. 2 à 8 contre C \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

AFFECTIONS DE LA GORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

A base of Congrain Valescal , Matthol Ribbinster does a consistency of the Congrainer of the Congraine

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANT

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ VALS-PRECIEUSE

desodorise

ELIXIR GABAIL Valéro-Bromuré

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates 0,50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,25 centig, de Bromure par cuillerée à sou

Avis à MM. les Médecins:

On fabrique en France de la

PURE (Codex)

Établissements CROS & C= 104, Rue du Landy, PLAINE SAINT-DENIS

TÉLÉPHONE : 502 Saint-Denis.

COOUELUCH

Con 1885 So (Azh 9) 4 Qui ... SPÉCIFIQUE NON TOXIQUE - 2 à S cuill. à caté, dessert ou scape sedon l'age - 6, R. A.b. o.l., PARIS

QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

MCOLLOBIASES DAUSSEI

COLLOTDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOTDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

# **PALUDISME**

aign et chronique

Carmingyl de St Danneur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué
15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

### 5 TYPES

### Globules Fumouze Iodurés

FLACON: 5 frs.

IODURE de POTASSIUM... (0 gr. 25)
IODURE de POTASSIUM... (0 gr. 40)

IODURE de SODIUM.... (0 gr 25)

IODURE de SODIUM.... (0 gr. 10)
ANTIASTHMATIQUES (KI=0 gr. 20)

25) 10) 25)

## Tolérance Parfaite MAXIMUM D'EFFICACITÉ

# **NNIRES FILMNII7E**

en GLOBULES FUMOUZE à enrobage Duplex (glotiso-résinent) Insolubles dans l'Estomac. — Graduellement solubles dans l'Intestin grêle.

PRES

PRESCRIRE: GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament)

(Demander la Nomenclature complète des 120 sortes de Giobules Fumeuxe, avec doses et indica

## 4 TYPES

## Globules Fumouze Iodure Hg FLACON: 5 frs.

PROTOIODURE Hg. . . . . (0 gr. 05)

PROTOIODURE Hg. Thébatque. (0.05-0.005)
BHODURE Hg.....(0.01)

BIIODURE-IODURÉ Biiodure Hg. (0.005)

GLOBULES

# Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830 MAYET-GUILLOT

67, RUE MONTORGUEIL, PARIS

Téléphone : Central 89-01



Leo APPAREILS fabriqués dans les Alctiers MAYET-GUILLOT répondent rigoureusement à toutes les exigences médicales, mécaniques et cothètiques, sousces

# PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C", ÉDITEURS 480, boulevard Saint-Garmain

> PARIS (VI.) ABONNEMENTS :

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Les abonnements partont du commencement de chaque mois. DIRECTION SCIENTIFICUE -M. LETULLE Professeur à la Faculté, decin de l'hôpital Boneica re de l'Académie de méde

F. DE LAPERSONNE Professour de clinique ephtalmelogique à l'Hôtel-Dien, mbre de l'Académie de médec

E. BONNAIRE F. WIDAL J.-L. FAURE

otessou: bgrego, on de l'hôpital Cochi

H. ROGER Deyen de la Facalté de Paris, Médosin de l'Hôtel-Dien, embre de l'Académie de médeciae M. LERMOYEZ

TE L'ECCL

Médecin de l'hôpital Saint-Anteine, bre de l'Académie de méde F. JAYLE Chef de clin. gynécologique Secrétaire de la Dir à l'hôp. Broca

- REDACTION -

SECRÉTATERS

P. DESFOSSES J DUMONT

Adresser tout ce qui concerne la Rédaction à "Presse Médicale" 120, houlevard Saint-Germatii (6') (Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

MAURICE LETULE. - La péritonite syphilitique, p. 477.

R. LERICUE et A. POLICARD. - Les phénomènes de réhabitation de territoires osseux morts et leur importance dans la réparation des fractures ouvertes, p. 479

#### Médecine pratique :

J. Comby. - Le scorbut infantile, p. 480.

#### Sociétés de Paris :

Société Médicale des Hôpitaux, p. 482. Académie des Sciences, p. 482. Académie de Médecine, p. 484.

Analyses, p. 482.

Supplément :

F. HELME. - Petit Bulletin.

Nécros ogle

LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Théobromine française chimiquement pure

Caféinés Lithin Cachets dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi. PARIS.

# PULMOSERUM TOUX-GRIPPES-BRONCHITES

VOIES RESPIRATOIRES 15, RUE DE ROME, PARIS

Digitalique

Spartéine

Strophantique

Scillitique Phosphatée

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

XXVIº ANNÉE. - Nº 52. 19 SEPTEMBRE 1918.

### PETIT BULLETIN

Quelques remarques à propos de deux lettres.

France, guéris-toi des individus! criait naguère un personnage politique, dont j'ai, ma foi! oublié le nom. Médecins, dirai-je à mon tour, guérissezvous des cas individuels. Parmi les nombreuses lettres que je reçois, combien en est-il qui visent l'intérêt général? Pas einq pour cent! C'est vraiment trop maigre.

Je sais bien que le praticien, habitué à rédiger des observations, e'est-à-dire à analyser un cas, est tout naturellement porté, quand il souffre luimême, - et qui ne souffre à la guerre? - à exposer son histoire personnelle : « A raeonter ses maux, souvent on les soulage ». Oui, mais ce n'est pas en traitant des cas particuliers que l'on gouverne utilement et que nous referons la France.

Laissez-moi vous donner comme exemple, pour éclairer mon sujet, une des dernières lettres reçues. Je me permettrai de la faire suivre de quelques commentaires.

Le 28 April 1918

Monsieur le Directeur,

Depuis longtemps, je désirais, sachant votre excellent journal si hospitalier aux pensées généreuses, si dévoué

Toux

FTHONE

Coqueluche

# FERMENT LACTIQUE FOURNIER

CULTURE LIQUIDE \_CULTURE SECHE

Laboratoires FOURNIER Freres 26, Boulevard de l'Hôpitel - PARIS

à la défense des intérêts professionnels, vous intéresser à

une question vitale pour beaucoup do nos camarades. En toute occasion, depuis le début de la guerre, dans nos conversations, dans nos réunions, j'ai défendu énergiquement l'idée que je vais vous exposer, mais une idée, est-il besoin de le dire? n'a de valeur vraie que si elle a me résultante la réalisation pratique, le résultat tangible.

Il y a dans le corps médical toute une catégorie de camarades que la guerre a particulièrement frappés, ceux des régions envahics et ceux aussi qui ont souffert en captivité. Je ne sache pas que leur cause ait attiré suffi-samment l'attention agissante qu'elle mérite, et cette cause est, à mon avis, assez grande, assez haute pour qu'on la défende de toute son ame

Lorsque l'on voit, favorisés par l'avancement, nombre de praticiens, qui ont sans doute assez de mérites pour le justifier, on se demande si, dans la classification adoptée, il n'y aurait pas une justice plus intégrale, à faire entrer en ligne de compte la cote des souffrances morales, si je puis m'exprimer ainsi. On ne doit pas, on ne peut pas qualifier de faveur, de voir passer avant soi la victime de l'envahisseur.

J'ai tant compris, deviné, senti la peine de ccux auxquels il ne restera pas, au lendemain de la guerre, une chaise pour s'asseoir, ua lit pour dormir, de ceux qui, au seuil parfois de la vieillesse approchante, manqueront ou de forces ou de santé pour reprendre la lutte ardente, ou de lorces ou de sante pour reprendre la lutte ardente, j'ai tant senti, dis-je, tout cela, que je me suis dit ill faut qu'au moins ceux-là passent de droit avant les autres. Il ne faut pas qu'on puisse continuer à dire qu'à presque égalité d'aucienneté, que même au choix. à égalité de mérités, un camarade assuré de sa propriété, de sa pros-périté, passe avant celui que la ruine et l'épreuve ont accablé.

Il faut demander justice, exiger le droit de priorité pour les victimes des pays envahis, commo un dédommage-

Succedane da Salicylais de Metavie, inodore

### RHESAL VICARIO

ARTIMÉVRALBIQUE - ARTIRHUMATISMAL - ARTIGGES S pour usaco externa

Rapidement absorbable, sans irritation de la pesu

Anémie. Convalescence. Débilité, Surmenage,

**TUSCULOSINE** 

GENTILLY (Seine).



Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies

Plus actif et mieux tolere que 606 et nec-808 (914) ES PRACTIOI NEES : 20 centigr, tous les 4 jours (12 à 14 injettions pour une cure}-DORES MOYENNES : 30 & 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 & 10 injest, pour une cure)

LETTRICATURE BY ENTERTILLORS : Enboratoires MALINE 2 Villoneuve-la-Garenne (Soline)

meat immédist de ce qui leur est dû. La raison, la bonté neus crient ce devoir et je suis persuadé que nul ne protestern

Plus la guerre se prolonge et accumule de ruines, de chagrias silencieux et de misères fièrement cachées, plus il faut les défeadre, plus il faut les encourager, en obte-

il faut les défeadre, plus il faut les encourager, en obtenant des pouvoirs publics les décisions nécessaires. Vieux et fidèle lecteur de La Presse Médicale, depuis les

jours lointains de la salle de garde, je n'ai pas cru n'adresser mieux pour faire geraer la bonne semence. Je vous demande doac, Monsieur le Directeur, l'insertion de cette lettre, qui permettra à l'idée de se répandre et aux intérêts de se rrouper, et cette idée, auréolée de

tion de cette leitre, qui permettra à l'idée de se répandre et aux intérêts de se grouper, et cette idée, auréolée de vos judicioux commentaires, a'en fera que micux et plus sèrement son chemin.

En lieunt aux lippus, parfois éloguentes, et qui

En lisant ees lignes, parfois éloquentes, et qui en out eas révient un ecur compatisant et bon, vous ne pourrez, à première vue, manquer d'acquiescer aux doléances et aux suggestions de notre correspondant; tout d'abord, j'ai été fortement ému à cette lecture. Je ne suis rappelé tous les confrères dont le foyer avait été détruit et je vois encore un étudiant en médecine, fils de médecin a situation extrémement prospère avant les hostilités, et qui était venu me demander quelques avis.

Pendant que je répondais à ses questions, je ne pouvais m'empécher de remarquer qu'il restait très loin de moi et que je parlais comme à travers une brume épaisse. Voilà bien la jeunesse! pensais-je; elle vient demander des eonseils, et quand on les lui donne, c'est à peine si elle écoute! Mais à un moment, comme je fixais le eamarade, je vis soudain que ses yeux étaient pleins de larmes. — Ilé, quoi! fis-je, vous auraisje pciné sans le vouloir? - Non, je ne'l'avais pas peiné, ma faute était bien plus lourde : je n'avais pas su voir au premier abord la détresse du pauvre enfant; un peu fier, et débarqué d'un train d'évaeués, il était venu tout droit me trouver, probablement parce qu'il avait jadis entendu prononcer mon nom par son père. Quant à parler de sa situation, il n'osait le faire, par pudeur, mais il y avait trente-six heures qu'il n'avait pas mangé!...Pauvre petit!...Toutfinit par s'arranger, vous le pensez bien. Un pen plus tard, il partait comme médecin auxiliaire, et je viens d'apprendre sa mort sur le champ de bataille. Malheureux parents!

Je vous raeonte cette triste histoire pour vous montrer combien je trouve méritant l'infortune que la guerre a ruiné. Celui-lià, qu'il soit doublement notre frère; assistons-le généreusement, et la Caisse d'Assistance médicale de guerre n'y manque pas. — Reevons-le, réconfortons-le, soyons pour lui plus tendre et plus frère que pour d'autres. C'est le devoir professionnel étroit.

Quant à faire figurer sa situation, si intéressante soit-elle, comme un titre, cela me paralbien difficile pour l'Etat. Nous sommes en guerre et le chef ne doit juger ses collaborateurs que sur leurs serviers. A égalité de mérite, la question de sentiment doit joucr et je suis sûr que c'est la règle; mais en dehors de cela, je pense que la valeur seule doit compter, sinon nous retomberons dans la faveur, à supposer que nous en sovons sortis.

Autrement dit, nous devons, les uns et les autres, envisager d'abord l'intérét général; mais le cas partieulier ne regarde que nous, c'est œuvre d'entr'aide à laquelle nous ne saurions nous dérober. L'Etat, lui, doit se garre de toutes les contingences, pour ne voir que le bon fonctionnement de l'immense machine guerrière et l'intérét du pays.

\*\*\*

Au surplus, nous avons assez à faire dans notre domaine, il y a assez de questions d'ordre général à étudier et à solutionner, pour que nous ne nous égarions pas dans le maquis des cas partieuliers. Et iei, autre lettre: Maître.

Paisque vous avez la bonté de vous intéresser au sort des étudints, permetter-moi de vous signaler un écueil dangereux pour beaucoup. La question est ingrate, puis-qu'il siguit d'argent; mais combien d'étudints auront à compter avec cela, maintenant! Combien, pendant cette querre longue, auront eu la douleur de perdre leurs parents, et l'ennui de voir (par la guerre toujours) péri-cliter leur petite fortune, tandis qu'ils perdieain euxnémes peu à peu le bénéfice de leurs studes antérieures. Je vous cite donc le fait qui m's frappé. Dans la même

de voss cité donc le fait qui m'a frappé. Dass la mème compagné divisionanire du grânie, où its sont depuis le dôbut, le compte deux amis: d'une part, un jeune sous-lieuteaant ayant passé aves uccès l'examen d'admissibilité de conducteur des Ponts »; d'autre part, l'aidre moir, étaulant de 11 inscription le Ponthé. L'autre jour, nous causions d'avanir. Le lieuteannt, aves ons admission complète, sur laquelle il compte, lui fournir une petile situation de 4 à 5000 francs. Il m'explique qu'avec cet appui il continuerait à travuiller, pour 2000 france sul rec'elle que qu'avec cet appui il continuerait à travuiller, pour 2000 france sul le chéchel et ticher d'obbenir un jour son diplome «d'ingéaieur des Ponts » et une situation correspondante.

L'avair de mon confere cat moins brillant! Arrèté dans la préparation des concours, il y quatre ans, et conscicat de tout ce qu'il a onblét, il estime maintenant devoir recommencer tout et travailler quatre ans pour arrière à l'internat. Ajoutez à cela les quatre années d'internat, il no pourre, pas s'installer, gagore as vie (¹), se marier avant 34 ans, en admetiant que la guerre dans cette voie, ne sachant pa et sis fortune (îl en puzle pas de son dérisoire traitement d'externe) lui permettra, après la gaerre, de travailler aussi longtemps; et il m'expliqua que, s'il u'était titularisé externe et devair recommence le concours, même de l'externat, il abandonnevait la médectue, octainement. — Son cas est, je crois, c'etail de beaucoup d'étaidants, de toss cux qui consacré déjà de lonques années quand la guerre vint leur en arracher le bénéfice et, en particulier, de ceux qui préparsient les concours et négligeaient un peu, de ce fait, leurs inscriptions.

ce fait, leurs inscriptions.
Ce parallèle a reteau moa attention. Pourquoi l'étudiant
en médecine, comme l'autre, n'aureit-il pas, chaque unnée,
un bénéfice correspondant à sa science, son travail, son
mérite, qui lui permette de continuer ses études, ou l'y

# VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

# DMÈTYS

Vaccin anticoquelucheux curatif pour le Traitement de LA COQUELUCHE

S'emploie en inoculations sous-cutanées ou intra-musculaires.

PRIX: Boîte de 6 doses: Frs 15

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, RUE VIEILLE-DU-TEMPLE, PARIS



aide au moins? Pourquoi ne l'obligerait-on pas à un service régulier (externe ou stagiaire) à l'hôpital, qui lui serait payé? Nous savons bien que, dans les hópitaux, les traitements sont dérisoires en regard du travail fait, et que les différents titres ne valent que par leur réputa on et les avantages qui s'y rattachent secondairement. Mais où sont ces avantages-là pour l'étudiant? Certes, ils sont appréciables pour le « Médecin des Hépitaux », mais ça n'est pas le cas de l'interne, et surtout de l'externe,

pour qui ils sont nuls. N'y aurait-il pas là matière à réforme? Ne pourrait-on ainsi retcnir à notre art ceux qui, après quatre ou cinq ans d'études, et quatre ou cinq ans de dévouement au milieu des corps de troupe ou ils ont acquis « l'enseignement moral » indispensable au vrai médecin, risquent de

s'en éloigner pour une misérable question pécuniaire? Excusez-moi do vous avoir ennuvé si lo surtout ne me croyez pas, à cause de cette lettre, une àme mercennire

N.... side-major.

Il parle bien, le jeune N..., et il pense encore mieux. En effet, pourquoi ne nous organiserionsnous pas des à présent pour appliquer son programme? Il faudra d'abord, pour nos jeunes camarades, réaliser un gain notable dans la durée des études, sans qu'il y ait la moindre perte pour les malades. Mais il serait nécessaire aussi de diminuer, pour l'étudiant revenu de la guerre, et par des coopérations bien comprises, les frais matériels de la vie. Utopie, direz-vous, mais non. La tentative a déjà été faite pour les femmes par une généreuse Américaine que je sais. En donnant un local, en subventionnant une coopérative, gérée par des âmes de bonne volonté, cette bienfaitrice assurait aux étudiantes une nourriture et un logement confortables et cela presque pour rien. Ce qu'ont fait des femmes, grâce à l'initiative de l'une d'elles, serions-nous incapables de l'accomplir nous-mêmes?

Evidemment, je vous place là sur un terrain inexploré, - terra incognita, - mais je suis sûr que si nous voulions nous y mettre, en nous entendant, par exemple, avec l'Assistance publique, qui organiserait des repas bon marché pour ses externes et ses stagiaires, nous aurions fait une bonne partie du chemin que nous indique le jeune N.... C'est difficile, certes, mais y a-t-il quelque chose de simple dans la vie? Avec de la bonne volonté et de la volonté tout court, est-il un obstacle que l'on ne puisse surmonter? « Ne t'imagine pas, dit Marc-Aurèle, parce qu'une chose est difficile à faire, que c'est chose impossible à l'homme; mais si c'est chose possible à l'homme, si c'est chose qui convient à sa nature, pense que, toi aussi, tu peux y atteindre. » Sénèque, de son côté, n'a-t-il pas dit : Quare deficimus ? Quare desperamus? Quidquid fieri potuit, potest.

F. HELME.

#### NÉCROLOGIE

L'épidémie actuelle de grippe vient de faire une victime parmi les étudiants roumains. M. Mora a été contaminé en soignant des malades à l'hôpital Necker et a succombé en quelques jours, le 9 Septembre.

A ses obsèques, auxquelles assistaient le ministre de Roumanie, le doyen de la Faculté de Médecine, les représentants de l'Assistance publique et de nombreux camarades, le professeur Delbet, dans une émouvante improvisatiou, a dit nu dernier adien à son ancien élève. Le professeur Cantacuzène, de Bucarest, a retracé la carrière du jeune étudiant, Après avoir rappelé son dévouement aux malades pendant la campagne de Roumanie, alors que sévissait l'épidémie de typhus qui emporta cinq médecins français et plus de trois cent cinquante médecins. et étudiants roumains, M. Cantacuzène ajoute : « Mora, une fois les hostilités suspendues, est revenu là où son devoir continuait à l'appeler, dans ce pays de France que tout Roumain a toujours considéré comme sa seconde patrie.

« La mort de Mora comporte une signification plus haute; elle ajoute un anneau de plus à cette chaîne forgée de nos douleurs communes, de nos espoirs communs, du commun souvenir de tous nos morts tombés pour la cause sacrée et qui, pour toujours, unit le cœur de la Roumanie au cœur de la France.

Cette mort, comme toutes celles de cette guerre, coutient un germe de vie

« Dans la grande famille médicale, nous autres, Roumains, formons ici en France une famille plus restreinte au nom de laquelle j'envoie aujourd'hui mes hommages de sympathie à ceux qui, là-bas, ignorent encore la mort de lour enfant, »

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur, pour :

Chevalier : M. Cesbron (Michel), médecin-major de 2º classe (réserve) au 3º groupe du 2º rég. d'artillerie coloniale; médeein d'un moral magnifique, possèdant les plus rares qualités d'organisation et les plus belles aptitudes professionnelles, jouissant d'une sympathie et d'une admi-ration générales. A été blessé grièvement à son poste, en faisant très bravement son devoir. Trois citations. (Journ. off., 9 Septembre 1918.)

#### MÉDAILLE MILITAIRE.

— M. Jubert (Charles), mat. 2693, sous-aide-major (réserve) au 1° bataillon du 407° rég. d'infanterie : sous-aide-major très dévoué et très brave, dont la présence continuelle en première ligne donne confiance aux hommes. Pendant les derniers combats, s'est prodigué sur le champ de bataille, donnant ses soins aux blessés dans les endroits les plus dangereux avec une parfaite abnégation et un mépris absolu du danger. Trois citations. (Journ.,

off., 5 Septembre 1918.)

— M. Schlatter (Marie), médecin sous-aide-major (réserve) à la 8º section d'infirmiers militaires, groupe de brancardiers d'une division d'infanterie : au front depuis le début de la campagne. A pris part, comme médecin auxiliaire, à différentes offensives au cours desquelles il s'est toujours distingué par son courage et son dévoue-ment dont il vient récemment encore de donner de nouvelles preuves. A été grièvement blessé. Trois citations.

Journ. off., 5 Septembre 1918.)

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES.

Médaille de rermeil, - M. Repetti (Giovanni), colonel, médecin de l'armée italienne. M. Guyot (Léon), médecin-major de 2º classe.

Medaille d'argent. - M. le Dr Sambati (Cosimo), tenente

(Voir la suite, p. 618.)

### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 ft. Prix Desportes.

.... « Toutes les preparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont

« l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. SOLUTION au millième. AMPOULES au 1/10° de milligr. AMPOULES au 1/1 de milligr.

GRANULES ROSES au 1/10° de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolle.

# ELECTRAURO

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes : 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES & Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boite). — Ampoules de 5 cc. (6 par boite) et de 10 cc. (3 par boite).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.



Gastraloies S. Rue Favar PARIS MARQUE DÉPOSÉE

Extrait complet des Glandes pensiques

GUERRE

Dose

HYPNOTIOUE

1 à 2 cuillerées à soupe ou 1 à 2 comprimés le soir au coucher.

73 FB FB

SOLUTION ou COMPRIMÉS

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

SÉDATIVE

1: cuillerée à café matin et soir.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON. 157, Rue de Sèvres, PARIS

DALOSE GALBRUN

TODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E, GALBRUN, DOCTE

Remplace toujours todo et potters a same lodisme ring toujours todo et potters a same lodisme ring toujours toujours et potters and toujours et potters pour les kriatus, dix à cirquante gouttes pour les Adultes Litriacurs et feliumitudes : Lapoaronies o al Lapouro, o al L

Me pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux similaires arus depuis notre communication au Congrès International de Middelne de Paris 1990, d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés,

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les fiacons

#### Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATEE

(Acide nucléinique combiné sux phosphates d'origine végétale) Le NUCLÉATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'll produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

### NUCLÉATOL INJECTABLE

(Nucleophosphate do Soude chimiquement pur)

A la dose de 2 c.o. à 5 c.o. paí jour, il abaisse la température en
2è heures et juguel les l'èvres pemicieuses, puerpérales, typholde,
scariatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale,
le NUCLEATOL, produit une épuration salutaire du Sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

NUCLEATOL GRANULE et COMPRIMÉS (Nucléophosphates de Chaux et de Soude)

Dose: 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour. Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Croissance, Recalcification, etc.

NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné aux phosphates et au méthylarsinate disodique) Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous forme de :

#### NUCLÉARSITOL INJECTABLE osphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur

tatureopuropasse us coude metrytareine chimiquement pur)
Semplois à la dosse de une ampoite de 2 c.c. par jour chez les
prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les
fièvres paludéennes des pays chauds, etc. —En cas de fièvre dans
la Philsie, le remplacer par le Nucléatol Injectable.

## NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsinés)

Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc. —Reconstituant de premier ordre.

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

Complètement indolore

(Nucleophosphate de Soude, Methylarsinate disodique et Methylarsinate de Strychnine) Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc.'
(ogr. 02 etg. de Méthylarshate de Soude et ogr. 001 mgr. Méthylarshate de Strychnine par ampoule de 2 c.o.)

LABORATOIRES MI ROBIN 013, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre s

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool-

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

et Prix apéciaux pour les Hônitaux et Ambniances

GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS

OLÉO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

#### Citations à l'ordre du jour :

- M. Robort Girard, chargé du sorvice des évacuations dans la partie la plus mouvementée du secteur d'attaque, a obtenu de son personnel les plus grands efforts pour l'évacuation des blessés dans le temps le plus court. Deux citations antérieures.

M. Rohert Girard est le neveu de M. A. Girard, le pharmacien bien connu du Corps médical.

#### MOUVELLES

La lutte contre les gaz et l'ypérite. -- Ces jours passés, dans la cour d'honneur du sous-secrétariat d'Etat du Service de Santé, a été inaugurée, en présence de M. Monrier, sous-secrétaire d'Etat, et de MM. Quénu, Achard, Dugay, de Lapersonne, médecin principal Rémond, etc., et immédiatement avant son départ pour le front, dans la ... armée, la première section de lavage et de désinfection pour les hommes victimes du gaz vpérite.

Ces groupes de désinfection, dont l'objet est d'assurer aax soldats victimes des gaz les soins rapides grâce aux-quels ils peuvent, dans le plus grand nombre des eas, être mis à l'abri de toute compliention ultérieure, sont des formations mobiles constituées par un camion nutomobile et une remorque

Le enmiou transporte la tente, l'installation des douclies, des purquets mobiles et autres accessoires. Lu remorque se compose d'une étuve pour la désinfection des réte-ments, et le montage de l'installation complète peut se foire avec ane grande rapidité.

Le fonctionnement est des plus simples : les hommes arrivent dans une partie de la tente, séparée de l'instal-

lation des douches. Ils se déshabillent; leurs vêtements sont passés dans les appareils de désinfection ; eux-n sont douchés et repres ment à la sortie leur linge et habits qui sont débarrassés de toute trace d'ypérite. Une seule de ces installations peut traiter 100 hommes par heure, et les appareils de désinfection peuvent traiter 40 filets complets contenant les vêtements des soldnts, 40 hommes peuvent passer à lu fois à la douche.

# **Todéine** MONTAGU

GOUTTES (%=0,01) TOUX EMPHYSEME PILULES (0,01) ASTHME

49, Equipuard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Jeune docteur ex-interne hôpitaux ferait rempla-cement longue durée. — Ecrire P. M., nº 1864. Docteur cherche poste médical pour la durée de la guerre dans clinique chirurgicale ou ferait remplace-ment. — Ecrire P. M., nº 1866.

Jeune docteur étranger, famille en France, désirant se perfectionner, cherche place assistant dans hôpi-tal, cliuique, sanatorium France ou colonies.— Ecrire P. M., nº 1868.

Doctoresse française (Paris, 1914), très sérieuse, libre au 1° Octobre, cherche situation rétribuée médicale ou paramédicale, clinique, làboratoire, etc. — Ecrire P. M., nº 1869. Externe des hôpitaux, 16 inscriptions, libéré de toute obligation militaire; spécialisé dans la Radiologie, demande occupation rétribuée ou surveillance de malades; piqures, etc. — Ecrire P. M., nº 1870.

Clientèle importante à céder sur la Riviera. Ecrire P. M., nº 1871.

Malson à produit unique cherche une seconde firme pour ses deux voyageurs (dont un médecin) visitant docteurs et hôpitaux. — Ecrire P. M., nº 1529.

Demandé médecin français parlant anglais, pour donner soins au personnel exploitation minière, dép. Oran et Alger. — Ecrire P. M., nº 1530.

On demande méd. durée guerre pour assurer service médical maison de santé province Ouest. — Ecrire P. M., nº 1531.

#### INSTITUT VACCINAL de TOURS Tours. - Et 10, rue de Latran, Paris.

VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE En tube pour 2 à 4, 10, 25, 30 et 40 personnes (ces deux derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se fermant à volonté

pour 0 fr. 75, 1 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fr. et 4 fr. Tuberculoses,

Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phoso ho-Gréosofée

OUATAPLASME Pansement complete Phlagmasias. Eczema, Appandicitas, Phlébites, Erysipèles, Brûlûres-

Le Gérant : O. Porée. Paris. - L. Managuerz, imprimeur, f. ruo Cassetto

et INFECTIONS DIVERSES

(Académie des Sciences et Société des Hopitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Boche - PARIS

### **Traitement** = par le =

Rhodium B Colloïdal électrique. AMPOULES de 3 cm

### désodorisé Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

· Valero - Bromure Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,25 centig. de Bromure par cuillerée à soupe.

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FEB — GLYCÉBO — STRYCHNINE

en AMPOULES

DOSAGE:

Cacodylate de Fer. . . . 0 gr. 01 Soluté de Sérum Névrosthénique. . . . . . 1 c. cube

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

2° en GOUTTES (pour la voie gastrique)

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : Cacodylate de Fer. . . . . . . . .

0 gr. 04 1/2 milligr. Cacodylate de Strychnine. . . . . . . . PRIX DU FLACON : 3 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS

### ANTISEPTIQUE DESINFECTANT YSOI ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande SOCIETE FRANÇAISE DU LYSOL 65, Ruo Parmentler, IVRY (Soine).

AFFECTIONS DE LA GORDE ET DES VOIES RESPIRATOIRES TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

e d'Oxygene Na es d'Oxygene Naissant, Mentitel Inblement doué, Cocastovaine seconte de Soude et d'Extruits vécétaux d'un poèt escradic praines contre TOUX, GRIPPES, LARYNGITES, PHARYNGITES, ASTIME, ARIMES, EMPISSEME, 6 à 10 par JOUT. gratis. Labratoire des Produits Scientia, 10 r. Fromentin, Paris.

Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

(Furenculese, Anthrax. Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

PAR LE

# NOX

ménacés Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métaillique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN Le Flacon

Communications en 1917:

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux. Sociéte de Chirurgie.
Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

### Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Méphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire, CHAIX & C\*. 10, Rue de l'Orne, PARIS.—(Télépil: Saxe 12-55)

SULFOLÉINE ROZET COOUELUCHE

CocHouse (ARE') + 012 .. SPECIFIQUE NON TOXIQUE - 2 & 5 cuill. & calé, dansert en soupe selve l'age - 6, R. Albol, PABLE

# L'INSOMNIE NERVEUSE

LABORATOIRES DURET ET RABY
5, Avenue des Tilleuls. Pags
Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS DE NYCTAL

Syn. Bramdisthylacetylurée : Adalme française

VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

EAU de RÉGIME des

Arthritiques
DIABÉTIQUES — HÉPATIQUES



BOUTEILLES - DEMIES et QUARTS

APRÈS et ENTRE les REPAS

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

Pastilles VICHY-ETAT

Les Seules fabriquées avec les SELS VICHY-ÉTAT

Avis à MM. les Médecins:

On fabrique en France de la

# LANOLINE

PURE (Codex)

Établissements CROS & Cie

104, Rue du Landy, PLAINE SAINT-DENIS

TÉLÉPHONE : 502 Saint-Denis.

TELEPHONE : 502 Saint-Denis

# QUASSINE = APPETIT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

## OPOTHÉRAPIE VIGIER

12, Boulev. Bonne-Nouvelle Paris

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 or 95 - Prix du flacon : 6 fr.

Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 40. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

# PAVERON

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules ... Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

IPECA total Dausse

Ampoules pour injections
Aussi actif que l'Emétine à doses
beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique Anorexie, Troubles digestifs,

Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas. **CONSTIPATION-COLITES** 

Paraffine

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

BENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS



Glycérine Solidifiée

à la glycérine solidifié

Le plus Puissant

des Décongestifs

# MÉDICATION ANTITUBERCULEUSE

Méthode du Professeur LO-MONAGO

SACCHARO-SÉRU

1 cm3 = Saccharose chimiquement pure, 5 gr.; Sérum Isotonique, 5 c.c.

AMPOULES 5000 pour injections intramusculaires INDOLORES :

La Boite de 12, Prix . . . 12 fr.

E. VIEL et CIE, 3, Rue de Sévigné, 3 -:- PARIS

Adresse télégraphique : IODVIEL

Téléphone : ARCHIVES 44-71

I.A

# EDICALE PRESSIE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C10, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VI)

ABONNEMENTS : Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de olinique ophtaimologique à l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine.

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Ce

DIRECTION SCIENTIFIQUE

M. LETULLE Professeur à la Faculté, idecin de l'hôpital Bencicaut, pre de l'Académie de médeci

F. WIDAL Professour de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecine. Me

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, mbre de l'Académie de méde F. JAYLE

H. ROGER
Doyen de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dien,
embre de l'Académie de médecine.

tous les tuberculeux.

M. LERMOYEZ

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca Secrétaire de la Direction.

- BÉDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES

I DUMONT

ssor co qui concerne la Rédaction à " Presse Médicale 120, boulevard Saint-Germain (6\* (Sans indication-de Nom)

on peut espérer que comités et dispensaires

étendront, après la guerre, leur sollicitude sur

porter à la campagne le plus grand nombre pos-

sible des tuberculeux citadins. Des sanatoriums

tels que ceux qui existent déjà à Bligny, Haute-

ville, Angicourt, Montigny-en-Ostrevent', rem-

pliront, en partie, ce but. Mais le séjour dans ces

établissements, quelque prolongé qu'il puisse

être, ne mettra pas toujours les malades à l'abri

des récidives après leur retour dans les logis

étroits et malsains des grandes cités. Il faudra

donc provoquer l'exode définitif du tuberculeux

On fera ainsi, du malade, un campagnard et,

de ses enfants malingres, de robustes paysans

en créant pour eux de véritables villages de

santé, isolés on groupés autour des sanatoriums

immense somme de bonnes volontés et d'efforts :

il faudra, pour l'obtenir, beaucoup de temps et

d'argent. Je n'ai pas l'intention d'étudier, dans

toute leur ampleur, ces difficiles questions. Je me

bornerai à un seul de leurs aspects et j'essaierai

de définir l'étendue des services que le climat de

1. Ce beau annatorium est encore, hélas! en région

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

RHESAL VICARIO (Liouipa)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX

pour usago externo.

Rapidement absorbable, sans trritation de la peau.

La solution de ces vastes problèmes exige une

et de sa famille hors des villes.

populaires.

envahie.

La tâche la plus indispensable sera de trans-

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

- P. Nolf. Du traitement des arthrites aiguës par le salicylate de soude associé aux injections intraveineuses de peptone, p. 485
- P. Sainton. L'encéphalite léthargique, p. 487.
- Dr Eurenpreis. Indications et technique de la réunion secondaire, p. 490.
- G. Périn. Quinine et paludisme, p. 492.

Mouvement médical :

R. Burnier, - La simulation en dermato-vénéréologie, p. 493 Analyses, p. 496.

#### Supplément :

- A. Bergeron. La montagne dans la lutte contre la tuberculose.
- D' Bonnette, Casques de guerre
- M. Bureau. Un nouvel appareil à anesthésie générale au chlorure d'éthyle.

NÉCROLOGIE. VARIÉTÉS.

SOMMAIRES DES REVUES.

LIVRES NOUVEAUX.

P. B. - Ouestions médico-militaires. RÉUNION MÉDIGALE INTERALLIÉE DE LA XIº RÉGION.

LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

Renseignements et Communiqués.

# PULMOSERUM

TOUX-GRIPPES-BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, RUE DE ROME, PARIS

### EXTRAITS TOTAUX CHOAY ÉQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS

HYPOPHYSAIRE HÉPATIQUE THYROIDIEN SURRÉNAL SPLÉNIQUE OVARIEN, ETC. Pilules - Cachets - Comprimés - Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS
Tenephone: Fleuru 18-07.

### RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

### SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

XXVIº ANNÉE. - Nº 53. 23 SEPTEMBRE 1918.

### LA MONTAGNE

DANS LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE LES CARACTÈRES DU CLIMAT MONTAGNARD

Par André BERGERON

Depuis la guerre, les pouvoirs publics envisagent, avec plus de décision que par le passé, les problèmes angoissants que pose l'épidémie tuberculeuse. Aidés dans leur tâche par le Comité central d'assistance aux anciens militaires tuberculeux, et par les Comités départementaux, ils ont créé pour les blessés de la tubereulose des hôpitaux spéciaux et des stations sanitaires qui servent, les uns, à trier et classer les malades, les autres à leur donner le double bénéfice de plusieurs mois de repos à la campagne et d'une éducation hygiénique indispensable. Des leur retour dans les villes, les blessés de la tuberculose trouvent dans des consultations spéciales, dans les dispensaires qui se multiplient, les conseils dont ils ont besoin. Des infirmières visiteuses se rendent à leur domicile, veillent à la propreté du logis, assurent aux malades, dans la mesure des ressources des comités, les secours indispensables. Elles sont, enfin, le soutien moral si nécessaire au tuberculeux. On s'occupe surtout, actuellement, des militaires réformés, mais

DIGITALINE oristallisée

# NATIVELL

Granules - Solution - Ampoules.

#### ENDOCRISINE FOURNIER

THYROTDE\_OVAIRE\_FOIE etc, etc.

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital ... PARIS

#### Sirop DERBECO à la Grindella Robusta contre la COQUELUCHE

Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, bouler. Beaumarchais, Paris

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliès Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES PRACTIOI NEES: 20 cantigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure)-DOSES MOYENNES: 50 à 25 cantigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHARTILLORS : Laboratoires NALINE 2 Villomeuve-le-Garenne .cioch

nos montagnes est appelé à rendre dans la grande lutte contre la tuberculose.



En principe, tout le monde est d'accord sur l'utilité de la montagne, dont l'air pur et le soleil sont universellement vantés. Les stations sulsses de cure, telles qu'Arosa, Leysin, Davos, Montana sont connues de tous. Et pourtant nous n'avons en France, à Hauteville, dans l'Aiu, qu'un scul sanatorium populaire de demi-altitude qui a ses indications précises et une réelle utilité, mais qui ne répond pas au type des sanatoriums de haute montagne . Les lieux de villégiature, les « centres de tourisme » sont cenendant nombreux dans nos Alpes et nos Pyrénées et rivalisent avec Grindelwald, Zermatt ou Pontresina. Mais nos stations françaises, comme leurs similaires suisses, ne conviennent pas aux tuberculeux. Car il ne suffit pas qu'un village soit niché au creax d'une haute vallée, qu'il possède des hôtels de grand style et qu'un chemin de fer électrique y aboutisse, pour devenir bienfaisant aux malades. Pour qu'un plateau montagnard puisse être converti en station de cure, il fant tout un ensemble de conditions que je vais essayer de préciser.

Une bonne station de cure, en montagne, ne doit pas être située au-dessous de 1.200 mêtres : une altitude inférieure la placerait dans la zone des brouillards d'automne et d'hiver. Durant la saison froide, en effet, les nuages s'accumulent fréquemment sur le flanc des montagnes. Ils y forment, entre 500 et 1.000 ou 1.100 mètres une couche épaisse, dont le niveau supérieur est à

1. Il vient de se fonder dans les Pyrénées un sanatorium privé et payant d'altitude, C'est une excellente création. Mais le scul sanatorium populaire français de montagne est à Davos, en Suisse. Il a été fondé et est entretenu par la colonic française et belge de la ville de cure grisonne

peu près horizontal et qui peut se maintenir immobile pendant des semaines entières. Audessous de cette mer de brouillards, qui couvre d'immenses étendues, règnent l'humidité, le froid, le givre; au dessus le ciel est clair, le soleil éblonissant et chaud. Cet état se prolonge tant que le baromètre reste au beau; lorsqu'il baisse, la mer de brouillards se dissipe, mais des nuages éleves apparaissent au-dessus des sommets et la neige ne tarde pas à tomber.

Ce phénomène de la mer de brouillards, très général dans le Jura et les Alpes centrales sulsses et françaises, s'atténue lorsqu'on descend vers le Sud. Il ne disparait jamals complètement.

Mais, si une station de cure doit être à une hauteur suffisante, on ne saurait, par contre, utillser une altitude supérieure à 1.700 ou 1.800 mètres, car le cœur de nombreux sujets supporte mal une diminution trop grande de la pression atmosphérique. L'altitude convenable n'est encore qu'un des éléments du choix.

Il faut, en outre, que les crêtes voisines soient disposées de telle sorte qu'elles n'interceptent pas trop longtemps, chaque matin et chaque soir, les rayons directs du soleil. Or, dans un grand nombre de vallées alpestres, le soleil, arrêté par des sommets trop abrupts, ne luit pas, en hiver, plus d'une heure ou deux, par jour : certains versants out même une insolation tout à fait nulle durant des semaines entières.

Il faut, toutefois, se méfier des plateaux très dégagés qui sont souvent exposés au vent, et le vent, comme le brouillard, est l'ennemi du tuberculeux. Il convient donc que la région choisie soit protégée, du côté du nord, par un écran montagneux de hanteur suffisante, tout en ctant largement ouverte au midi.

Les conditions géographiques nécessaires à l'établissement d'un sanatorium d'altitude ne sont donc pas communement réalisées, car il faut, en outre, que la région fournisse une cau abon-

dante et pure, que l'évacuation des produits usés soit facile, qu'il n'y ait point, aux environs, de dépressions marècageuses, que le terrain, enfin, ne soit pas en pente trop rapide, ce qui compliquerait l'œuvre des architectes et serait pénible pour les malades.



Les régions montagneuses favorables à la cure sont situées dans la zone des pâturages, mais on y trouve encore quelques champs sur les pentes les mieux exposées. Les paysans y font, avec peine, pousser des légumes; l'orge, l'avoine, le seigle donnent d'assez maigres récoltes; le blé ne vient pas toujours à maturité. Les croupes qui dominent sont recouvertes de sapins et de mélèzes, Au-dessus commence l'alpe à l'herbe courte et dure que l'on ne fauche plus mais que vient brouter le bétail dans la belle salson.

La flore même de la montagne témoigne de la froidure de son elimat. L'hiver commence en Décembre par des chutes de neige qui finissent par recouvrir le sol d'une couche de plus d'un mêtre. La terre reste ainsi cachée, du milieu de Décembre au milieu de Mars, et les périodes de dégel sont très rares. Vers Noël le temps, jusqu'alors très variable, s'améliore. La mer de brouillards s'établit sur la vallée mais au-dessus du plateau le ciel reste pur, d'un bleu profond, le soleil est éblouissant et chaud. l'air transparent et sec. Certes, les nuits sont froides, le gel intense. Mais les habitants de nos plaines brumeuses né peuvent se faire une idée de l'éclat que prennent ces jours sans nuages de Janvier et de Février. Il n'est pas rare que le beau temps persiste quinze ou vingt jours consécutifs. Une chute de neige survient, puis le beau temps reprend. Vers la fin de Février, la neige fond sur les pentes les mieux exposées et, dans les prés encore roux, apparaissent les primeveres et les gentianes.



858558888888888

PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

des DIURÉTIQUES

おとはておわまり Médicament régulateur du cour par excéllence fune efficacité sans égulo dans l'artério-selé se, la préselérose, l'albuminurie, l'hydropisie

BERESEN A BERESENER Adjuvant le plus sûr des cures de déchlorura-ion, est pour le brightique, ce que la digitale est la distincte les cedèmics et la dyspuée, ren-cur le cardiaque, le rencéde le plus hérorique. Proprié se systèle, régularis le cours du sang.

CAFÉINÉE

E. POPULATION ..

Le traitement rationnel de l'arthritisses manifestations : iniculti les erises e

PRDUIT FRANÇAIS

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. - Prix : 5 francs

PRODUIT FRANÇAIS

DÉPOT GÉNERAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS -1-1-+1-1+

intensif des Anémies Traitement

CACODYLATE DE FER - GLYCÉRO - STRYCHNINE

1° en AMPOULES

l'artério-selé-e. l'hydropiste.

DOSAGE:

Cacodylate de Fer. 

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

en GOUTTES (pour la voie gastrique)

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennellt : cacodylate de Fer. . . . . . . . . 0 gr. 01

PRIX DU FLACON : 3 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart = PARIS 

Au début de Mars, les chutes de neige reprennent souvent et annoncent le début d'un printemps toujours capricieux. La pluie, le solcil, la neige se succèdent tandis que les prés se couvrent de fleurs et que les mélèzes se verdissent. Peu à peu, les belies journées se multiplient. Dans les champs, préparés par l'ingrat labeur des hommes, les cultures apparaissent; le bétail monte vers l'alpe.

L'été commence avec le milieu de Juin. Les lourdes et humides chaleurs de la plaine sont inconnues à la montagne : les journées peuvent ètre chaudes, les nuits sont toujours fraiches, Des orages surviennent parfois, la pluie tombe en abondance. Pour peu que dure le mauvais temps, de blancs flocons peuvent, même en Juillet et en Août, succeder aux gouttes d'eau. Mais le froid ne dure guere et le soleil réapparaît. Cependant, la fenaison s'active, la moisson lui succède.

Vers la fin d'Aoùt, l'été fait place à l'automne. Les journées restent douces, lumineuses, calmes, mais les nuits deviennent froides.

Au matin, les prés sont poudrés par la gelée blanche. Les dernières récoltes sont rentrées, le bétail reprend ses quartiers d'hiver. Novembre ramène de nouvelles pluies, puis des giboulées de grésil et de neige qui sont le prélude des grandes chutcs de Décembre : et le cycle des saisons se renouvelle ...

Je crains que ma plume inhabile n'ait bien mal rendu les caractères du climat montagnard. Aussi, pour compléter cette description trop vague, vais-je avoir recours à quelques données numériques dont la précision fera, j'espère, excuser l'aridité. Mais les observations météorologiques manquant encore pour nos vallées françaises, je serai dans l'obligation d'emprunter la plupart de mes chisires aux statistiques des villes de eure suisses.

"ir jour

Les bonnes stations de cure, ai-je dit déjà, jouissent en hiver d'un elimat très ensoleillé le tableau suivant qui donne les quantités mensuelles movennes des heures d'ensoleillement à Montana et Davos, d'une part, à Paris, d'autre part, en fournit la preuve :

Oct. Nov. Dec. Jan. Feyr. Mars Total Montana . 187 162,2 103,6 130,7 137,5 179,6 901,6 Davos . . 141,4 145 81,1 94,1 107,4 144,7 713,7 Paris . . . 102,5 73,3 34,3 49,5 74 116 449,6

Ainsi, pendant les six mois d'hiver, le soleil luit, à Montana, pendant une moyenne de 4 h. 15 par jour, à Paris durant 2 h. 12 : la station valaisanne a done deux fois plus d'heures de soleil que notre ville.

L'hiver montagnard, si ensoleillé, n'a pas, comme corollaire, un été sec et brûlant. Ge second tableau en fait foi :

Avril Mai' Juin Juill, Août Sept. Total Montana . 167,2 213,3 218,2 248,2 251,7 194,9 1292,5 Davos . . 137,8 162 173,6 215,8 218,3 173,4 1080,9 Paris. . . 160 194,5 201,3 226,5 196,1 475,5 1153,9

Au total, le bilan mensuel d'insolation, donne, sur Paris, un avantage de 201 heures à Davos et de 601 heures à Montana. La différence, remarquons-le, est grande entre ces deux stations si réputées. Elle serait beaucoup plus considérable eneore si nous avions comparé à Montana un site alpestre situé dans une vallée resserrée, profonde. Il se pourrait que l'insolation annuelle de ce site soit inférieure à celle de Paris. On ne saurait donc s'entourer de trop de garanties dans le choix d'une station de cure: telle localité, très vantée des alpinistes et des skieurs, peut être détestable pour les malades.

Il est incontestable que le climat montagnard est froid; le tableau suivant qui donne la température movenne de chaque mois à Davos est suffisamment expressif.

Jany. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août - 7,5 - 5,3 - 2,8 + 2,1 + 6,6 + 10,2 + 12 + 11,4 Sept. Oct. Nov. Déc.

Mais Davos est spécialement froid; Montana est déjà plus tempéré et nos Alpes jouissent aussi d'un climat moins rude. A Briançon, dont l'altitude est de 1.300 mètres, la température movenne d'Avril et de Novembre est de + 6; en hiver, le thermometre descend rarement au-dessous de - 15, qui est à Davos une température assez banale, et les températures maxima journalières hivernales sont, souvent, un peu supérieures à 0°. La température moyenne de l'été, enfin, est, à Briançon, de + 15 à + 16.

Il est certain, néanmoins, qu'à la montagne les températures prises à l'ombre, sous l'abri, sont basses, en hiver, et peu élevées, en été; mais les températures prises au soleil, avec le thermomètre à boule noircie, températures qui donnent une idée approximative de l'intensité de la radiatlon solaire, sont très bautes, au contraire. Les moyennes des températures maxima journalières constatées de cette facon, atteignent, à Davos. les valeurs surprenantes que voici :

Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. +43,5 +44,4 +47,9 +50,5 +50,9 +30,9 +36,6 Oct. Nov. Déc. Sept. +51,1 +45,6 +42,8 +33 +29,3

L'intensité du rayonnement solaire est donc extraordinaire, à Davos, comme dans toutes les bonnes stations de cure. A la montagne, en Janvier, les visages brunissent comme sous notre soleil de Juillet et les nouveaux venus qu'on n'a pas mis en garde contre les surprises de ce rayonnant hiver ont souvent de douloureux coups de soleil.

La transparence de l'air de la montagne est due, pour une part, à la rareté des poussières et des fumées, mais elle tient surtout à la séche-

Ech" Ph Miny 140 fest Honore Paris



PARIS.

92% 40% 20% 8%

resse de l'atmosphère. La tension moyenne de la vapeur d'eau, qui est faible en raison des températures peu élevées, atteint, à Davos, les valeurs moyennes qui suivent :

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin
2mm. J. Ill. Aoât Sept. Oct.
8mm. 97 7mm. 96 6mm. 72 4mm. 67
7mm. 96 6mm. 72 4mm. 67
Nov. Déc.
3mm. 42 2mm 50

L'état hygrométrique, ou humidité relative, c'est-à-dire le rapport entre la quantité de vapeur d'eau réellement contenue dans l'air et la quantité qui y serait contenue si l'atmosphère était saturée est également peu élevé.

Cependant, il pleut beaucoup à la montagne. Davos, par exemple, reçoit chaque année 931 millimètres d'eau et compte une moyenne de deux cents jours marqués par une précipitation atmosphérique quelconque. Mais Montana reçoit beaucoup moins de pluie et ne compte, de Novembre à Avril, que quarante-cinq jours de neige ou de pluie, contre cent trente-six jours secs. Dans nos Alpes françaises, la Haute-Savoie est moins sèche que le Valais; mais la Savoie du Sud et le Dauphiné reçoivent, peut-être, encore moins de pluic que Montana. En tout eas, les bonnes stations de montagne ne connaissent jamais ces bruines interminables qui rendent si moroses et si néfastes nos automnes et nos hivers de l'Ile de-l'rance.

Climat froid, nébulosité faible en hiver, moyenne en été, atmosphère séche, pure, transparente à la lumière, rareté du vent, soleil éclatant et chaud, telles sont les véritables caractères climatiques des bonnes stations de cure à la montagne.

Ce qui fait la valeur de la cure d'altitude, c'est la pureté, la sécheresse, le calme de l'atmosphère, c'est surtout l'incomparable intensité du rayonnement solaire: car la cure d'altitude n'est pas une cure de froid et les lienfaits de la montagne ne se mesurent pas aux rigueurs des golées de Jopinion commune, que les saisons d'été et d'automne sont plus favorables que la saison d'hiver. Il serait cependant puéril de nier qu'auprès de notre liver humide, sombre, pluvieux, venteux, l'hiver rigoureux, mais sec et clair, des haison pour le plus grand nombre des malades.

Je sonhaite donc que, hientôt, tous nos tuberculeux puissent respirer l'air vivifiant des cimes mais helas! nous n'avons pas encore dans nos belles montagnes de France, un seul village de santê; que dis-je? nous n'avons même pas un seul santaorium populaire de haute altitude.

#### CASQUES DE GUERRE

Les armées belligérantes ont toutes adopté le casque pour tenir les tranchées et donner l'assaut. Dans les cantonnements de repos, au contraire, elles utilisent une coiffure souple, légère, telle que képi, calot, chapeau de feutre, béret, etc.

Dans un article précédent, nous avons étudié les effets dynamiques et vulnérants des projectiles de guerre sur les casques, aujourd'hui voyons leur forme extérieure et l'aménagement de leur coiffe intérieure.

En général, écrit Morache, le cesque a une forme à peu près deinisphérique comme celle de la tête, qu'il protège contre les balles des shrapnells, des balles ricochées et contre tous les petits éclas d'obus (appelés grenaillons), qui pleuvent sur un champ de bataille, le jour d'une attaque.

Grace à cette protection, les traumatismes craniens ont diminué de fréquence et de gravité : les érosions osseuses et les petites fêlures, si souvent suivies d'éclatement de la lame vitrée, sont devenues plus rares et les trépanations moins

Avant l'adoption du casque, il était en effet recommandé : « d'explorer toutes les plaies du crâne, même les plus petites, les plus benignes, sous peine de s'exposer à des accidents. Cette exploration était faite sous anesthésie, en débridant la plaie, en examinant directement la surface osseuse et en se tenant, prêt à trépaner si cela était juga nécessaire (in thèse de Kochlin).



Actuellement il existe trois types de easques :

1. CASQUE ANGLO-AMÉRICAIN. — Ce casque d'acier, très bas et très évasé, est coulé en un seul bloc (bombe et bords). Le métal est sonore, quand on le frappe avec une tige métallique. A l'extérieur, pas d'attribut militaire.

A l'intérieur, on aperçoit trois rivets, qui fixent à la voûte et aux parois latérales la jugulaire et

la coiffe intérieure.

Cette courroie, vers la base de la hombe, maintient un anneau ovale, composé de feutre, euir, tissu caoutchouté noir, qui coiffe et encerele la tête. Cet anneau de cuir jaune, souple, porte une couronne de gros drains (12) de 0,025 de long et de 0,015 de large, séparés par des vides e 0,03 cm., qui favorisent la ventilation. Cette couronne de coussinets élastiques amorit les choes eraniens et cette fuible mobilité favorise la déviation des projectiles.

Son poids oscille entre 1.000 et 1.080: il est donc un peu plus lourd que le casque français (800 gr. en moyenne) et moins pesant que le easque allemand (1.400 gr. en moyenne).

Ses bords antérieurs et postérieurs ont 0,03 de large et ses bords latéraux 0,05.

Cette arme désensive est peu esthétique, mais

# Traitement des Affections Gastro-Intestinales

# LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

# LACTOBACILLINE GLYCOGÈNE

Comprimés de Ferments lactiques et amylolytiques

3 A 9 COMPRIMÉS PAR JOUR

Aucun inconvénient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature : LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS

elle est pratique et résiste bien à l'expérience de la pointe (Pollack).

En résumé, le secret de son efficacité réside dans la résistance du métal et aussi dans sa légère mobilité sous le choc.

II. Casque français. — Le casque Adrian est composé d'une bombe en acier embouti et d'une lisière ou bordure métallique assez inclinée qui, à l'inverse du casque américain, a 5 cm. en avant et en arrière (visière et couvre-nuque) et 2 cm. seulement sur les côtés, au niveau des oreilles.

Son poids oscille entre 700 et 800 grammes selon les tailles.

Il est bleu-horizon pour les troupes métropolitaines et kaki pour les troupes coloniales.

En avant, figure un attribut militaire, distinctif des armes et des services.

A la partie médianc supéro-postérieure court un petit cimier métallique, qui recouvre une dépression de la voûte, terminée par deux orifices d'aération.

A l'intérieur, une coiffe en cuir noir, souple, terminée par sept languettes, qui peuvent se serrer plus ou moins et régler ainsi l'enfoncement du casque sur la tête.

A la base de la bombe et sous la coiffe, se trouvent quarre lanières métalliques ondulées, qui permettent à l'air de pénétrer, de baigner le erâne et de s'échapper par les orifices supérieurs du cimier.

En résumé, le casque Adrian est esthétique, le plus léger de tous et protège bien contre les shrapnells et les petits éclats métalliques.

CASQUE ALLEMAND. — Ce casque en acier est le dernier né: son adoption ne remonte qu'à deux ans. Il est coulé en un seul bloc, comme l'anglo-américain. Mais, au lieu d'être très évasé comme ce dernier, les parois de la bombe sont hautes et presque verticales. Seule la visière est un peu relevée. Les parois latérales couvrent la nuque et les oreilles.

Sa hauteur est de 17 cm; ses dimensions à la base sont de 31 cm en long et de 23 cm en large.



Fig. 1. — (De gauche à droite.) A, Casque allemand. — B, Casque français. — C, Casque aaglo-américain.

Son poids oscille entre 1.350 et 1.400 grammes. Sa couleur est gris-foncé comme la tenue (feld-grau) du soldat allemand.

A l'extérieur du casque, on voit la tête de 5 rivets métalliques, 3 qui fixent la coiffe intérieure en cuir et 2 la jugulaire. En outre, sur les faces latérales de la bombe, il existe deux saillies



Fig. 2. — A. Gasque allemand réglementaire à l'avant. — B. Gasque de guetteur allemand avec son pare-balle amovible. — C. Galot allemand (coiffure de repos).

métalliques arrondies, perforées d'un canal central pour l'aération. Ces tiges servent de pivot fixateur à *un pare-balles*, qui est ajouté aux casques des guetteurs en faction.

A l'extérieur, pas d'attribut militaire.

A l'intérieur, au bord inférieur de la bombe, se trouve fixé un anneau en cuir souple portant trois larges coussinets, un frontal et deux latéraux (pariéto-occipitaux), qui fixent le casque et en répartissent bien le poids. Par les intervalles de ces coussiness, filtre l'air d'aération.

Le casque allemand est lourd, peu esthétique, mais très résistant (expérience de la pointe de

Pollack).

Après l'offensive de la Somme, le général von Below l'appréciait ainsi : Le cosque en acier a donné de très bons résultats et la troupe l'aime beaucoup. Et pour parer au miroliement des casques neuds, malgré leur peinture gris-mat, le général recommandait d'en frotter la périphérie acce de la terro ou de la glaise.

Pante. Balles. — Pour les guetteurs en faction, es Allemands ont inventé un pare-balles en acier, épais de 4 millimètres, qui épouse et recouvre la région frontale du casque, au-dessus de la visière. Les bords postérieurs de cette cuirasse portent une encoelle, qui vient s'articuler et se fixer au niveau des deux pivots métalliques latéraux du casque. — Ce pare-balles pèse 2 kg. 500. — Il est lixé en arrière par une courroie en cuir, qui permet, en cas de surprise, de l'enlever rapidement. D'après le témoignage des médecins militaires allemands, ce couver-pront cet très efficace, même contre les balles de plein fouct.

CASQUES A POINTE EN CUIR BOULLL (IREIN).—

gradiere ne sont plus tolérés au front, mais ils sont encore utilisés à l'arrière.

Comme signes distinctifs, ces coffures portent l'emblème héraldique du pays d'origine et la coearde nationale sur le côté gauche.

Calot. — Le soldat allemand continue à porter l'ancestral et ridicule calot rond, en étoffe feldgrau, comme coiffure de repos.

Les deux cocardes, la couleur du bandeau et du passepoil permettent de déterminer la natio-

# NÉOL

Formules
DES HOPITAUX DE PARIS

## GARGARISMES NÉOLÉS

20 Eau q. s. pour 1/2 litre de gargarisme. Bicarbonate de soude (ad libit.).

## IRRIGATIONS NEOLEES

au lieu et place des divers hypochlorites.

### EAU NEOLEE

dans tous les eas, doit remplaeer l'\_au oxygènée irritante et altérable

Néol.... i partie Eau .... 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimés alcalins des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour nijections vaginales hytiéniques.



nalité et la province d'origine des prisonniers. La cocarde supérieure (noir, blanc, ronge) est la cocarde de l'empire portée par tous les corps, la cocarde inférieure, placée sur le bandeau rouge, désigne le pays d'origine (Prusse, Bavière, Saxe, Wurtemberg, Bade, etc...) Les régiments de la garde ont une cocarde avec deux cercles noirs encadrant un cercle blanc.



En résumé, toutes les armées belligérantes ont senti la nécessité de recourir au casque d'acier pour les troupes de l'avant.

Grâce à cette protection efficace, les blessures du crâne ont notablement diminué de fréquence et de gravité.

D' BONNETTE, Médecin militaire.

### UN NOUVEL APPAREIL A ANESTHÉSIE GÉNÉRALE

AU CHLORURE D'ÉTHYLE

Par Marcel BUREAU

L'appareil au chlorure d'éthyle que nous avons imaginé et employé couramment dans le service du D' Roux-Berger, construit par M. C. Collin sur nos indications, se compose d'une gouttière et d'une chambre auxquelles s'adaptent une vessie et un masque semblables à ceux de l'appareil d'Ombrédans.

La gouttière (G) à double paroi reçoit un tube de elhoréthyle (T) do dimension queleconque. Elle est séparée de la clambre par une eloison (B) et ne communique avec celle-ci que par un diaphragme (E) en forme de sorrure pratiqué dans cette cloison et admettant l'extrémité du toba chloréhyle. Un clapet maintiént ce tule en position. Les deux parois de la goutière sont séparées par un espace (G) dans lequel vient s'ouvrir l'embouchure (I). Cet espace communique librement avec la chambre dans laquelle il se termine, son autre extrémité étant fermée. Il est parcouru sur toute sa longueur par un tube d'àdmission

d'air (A) qui se prolonge d'un centimètre pour venir déboucher dans la chambre. Ce tube sert également de ducteur à une partie de l'air expiré. La chambre (C) est destinée à recevoir le chlorure d'éthyle. Les deux extrémités de grandeur différente sont ouvertes, la grande admet la gouttière, l'autre la vessie. Cette chambre possède en son centre un clapet (D) ressort qui obture le tube de chloréthyle quand celui-ci est introduit dans le diaphragme de la gouttière. Ce elapet est réuni à un levier extérieur (L) qui l'actionne et qui est placé sur une face latérale de la chambre.

Mode d'emploi. — Ouvrir le tube, l'introduire dans le diaphragme de la gouttière en relevant le clapet de maintien et le faire glisser ensuite dans le diaphragme jusqu'au bas. Rahattre le clapet de maintien, l'appareil une fois monté, c'ést-à-dire pourvu de sa [

vessie et de son masque, est prêt à fonctionner. Pour admettre le chloréthyle une simple pression sur le levier (L) ouvre le tube et permet an chloréthyle de s'écouler dans la chambre où il s'évapore dans l'aumosphère de la vessie et de l'apparell. La narcose obtenue, on maintient l'anesthésie en laissant passer toutes les minutes environ 1 em' de chloréthyle ou mieux 1/2 em' toutes les 1/2 minutes. Lorsque le tube est vide le remplacer par un autre, ce qui se fait aisément avec une seule main sans changer l'appareil de place. Relever le clapet de maintien, enlever le tube en le faisant glisser de bas en haut dans le diaphragme jusqu'à l'orifice supérieur: puis le retirer. Le suivant sera introduit par le même procédé que précédemment.

. Cet appareil nous a permis de donner des anesthésies de longue durée avec des doses mi-



M. marque: Y. resuic: G. gouttière avec le tube T; B. claison séparant la gouttière G de la chambe C; B, Grifee praiqué dans la cloison B admettant le cel du tube; D. clapet obturant le tube avec L son levier extrierur (la pression sur L mobilites) C; C. epcace comprisagnte les deux parois de la gouttière avec I l'embouchure; A, tube d'admission d'air.

nimes (1 cm² par minute et très fractionnées). La narcose arriverapidement, sans sensation d'étudiement ni grande excitation. Nous l'ayons employé dans les opérations les plus diverses : excisions de plaies de guerre, fractures, opérations sur le thorax, quelle qu'en soit la durée. Les résultas ont toujours été très satisfaisants; la seule contre-indication à son emploi paraissant être dans les laparotomies; l'anesthésie au chlorure d'éthyle ne donnant en effet qu'une narcose légère laissant toujours possible un réveil rapide et des efforts troublant ce genre d'intervention



1913. - Gand : Médaille d'Or

# NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,

1914. – Lyon : Diplôme d'Honneur

## FREYSSINGE

Tonique non excitan

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGE3** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE CONVALESCENCES

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances.

#### NÉCROLOGIE

Nous apprenons avec regret le décès du médeein auxiliaire de 2º classe, Gaston Variot, mort à son poste à Brest, brusquement enlevé par une maladie infectieuse contractée en soignant les malades de son service. M. Gaston Variot était le fils du Dr Variot, médeein de l'hôpital des Enfants-Assistés, déjà cruellement frappé par la mort de son second fils, aviateur, quatre fois cité

Devant cette famillle française, nous ne pouvons que uous incliner en admirant la grandeur du sacrifice, deux fois renouvelé, et en la priant de croire à nos sentiments de profonde sympathie

#### VARIÉTÉS

#### LA CROIX-ROUGE AMÉRICAINE EN PROVINCE

Saint-Etienne vient de recevoir avec enthousiasme le major Folks, délégué de la Croix-Rouge américaine L'ouverture de l'Exposition des enfants à Saint-

Etienne a été un très grand succès. Un lunch offert par le maire de Saint-Étienne en l'honneur du major

Folks fut présidé par lui.

Il y fut décidé de la construction et de l'installation d'un hôpital des enfants à Chantalouette par la Croix-Rouge américaine. Dans l'après-midi, à l'ouverture de l'Exposition qui attira une grande affluence de monde, des discours furent prononcés par le préfet, le médeein-chef et le major Folks.

Celui-ci parla de la Croix-Rouge américaine et transmit un message d'amitié de la part du peuple américain qui fut aceueilli avec enthousiasme.
P. Desfosses.

#### LA PSYCHOLOGIE DU MALADE ET LA PSYCHOLOGIE DU BLESSÉ

Le capitaine Huchins et le capitaine Forest relatent une intéressaute remarque psychologique qu'ils ont recueillie au epurs de leurs tournées de visites aux malades et aux blessés.

Ils avaient à distribuer dans un hôpital 1,500 livres

de chocolat et autant de paquets de cigarettes. Dans l'une des salles se trouvait un prisonnier allemand. Avant de lui remettre quoi que ce soit le major Forest demanda aux blessés par vote à mains

levées s'ils consentaient à ce qu'il lui remit un paquet. Cette première salle ne contenait que des blessés qui revenaient du front. A la majorité de 49 contre 1, les blessés se prononcèrent pour la négative. Le major Forest renouvela alors sa demande dans une seconde salle composée de malades et là le vote fut unanime en faveur du prisonnier allemand

Il est amusant d'ajouter que lorsque le prisonnier recut la même part que les autres, il eut peine à croire qu'elle fut pour lui (Red Cross bulletin).

#### SOMMAIRES DES REVUES

#### LYON CHIRURGICAL

SOMMAIRE du nº 5 (1917).

Mémoires originaux

Ch. Villandre. - Extraction des corps étrangers métalliques de la boîte cranienne.

J. Murard. -- Statistique des plaies du erâne avec resultats après un an.

G. Algrot. - Pathogénie et traitement des hernies cérébrales

P. Japiot. - Radiographie du maxillaire inférieur. Cumston. - De la colostomie et la colectomie avec l'emploi du tube de Paul.

Leclerc. - La résection secondaire intrafébrile dans les arthrites suppurées du coude consécutives

aux blessures de guerre. Thevenet. - Deux cas de rétraction museulaire traités par des interventions sur le squelette.

Thevenet. - Quatre observations d'ankylose du eoude et leur traitement.

Thevenet. - Ostéo-ehondrite costale serpigineuse grave consécutive à une pleurotomie.

Jullien. - Tétanos post-sérique R. Ingebrigtsen. - Un eas de greffe nerveuse autoplastique.

M. Le Jemtel. - Section complète et ancienne du médian et du eubital.

E. Greggio. — Sur la greffe aponévrotique. Bonnefon. — Etudes des greffes cornéennes.

Leriehe et Policard. - Etude histologique de deux cas de greffe cartilagineuse.

Bibliographie.

Sommaire dn nº 6 (1917).

Articles originaux:

Viannay. - La chirurgie de l'avant au début de la quatrième année de gnerre

Policard et Roux-Berger. - L'infection de la plèvre ns les plaies de guerre. — Plenrectomies Ican - Résections articulaires tardives

Leriehe. - Traitement de certaines plaies du genou avec lésions fémoro-tibiales épiphyso-diaphysaires parallèles à l'axe.

Robert. - A propos d'une préparation secrète de paraffine (l'Ambrine).

Sомманке dn nº 1 (1918).

Articles originaux :

Roux-Berger. --- Plaies de la plèvre et du poumon. Lemaitre. - 2.537 cas de sutures primitives. Cathelin. - Blessures de guerre de la vessie.

Rochet. - Réparation des traumatismes graves de l'urêtre profond.

Murard. - La transfusion du sang veineux citraté par le procédé de Jeanbrau.

Delaunay. - Sérum de Locke gommé en injection intraveiueuse, dans le traitement de l'hypotension des hémorragie- graves et du shock. Masson. - Plaie de gnerre botryomycosique.

Tussau. — Actinomycose et botryomycose en pays Tsoul.

Sommaire du nº 2 (1918). Articles originaux :

Nageotte. — Etude expérimentale de la cicatrisation des nerfs. Delaunay. -- Du mécauisme des troubles circula-

toires dans le choe Albert. - La ponction lombaire en chirurgie de

guerre. Ses applications à la chirurgie cranio-cérébrole

Bibliographie



Le l'acte of du M. Doneard est allerie à litre graereux à tous les mercins des Armées qui en feront, la demande au Catoratoire du l'actévo 112 Rue la Boetre. Paris. Tel. Mayram. 58.28.

#### REVUE D'ORTHOPÉDIE

Sоммание du nº 2 (1918),

Mémoires originaux

Nové-Josserand. - Sur un cas de genu recurvatum, avec subluxation du tibia en arrière d'origine probablement cougénitale.

R. Frælich. - Coxa vara essentielle et arthrite déformante juvénile. Leur nature, leurs rapports.

R. Lefort et P. Cololian. - Les pseudarthroses et pertes de substance de la disphyse du cubitus et, en particulier, de sa moitié inférieure; considérations cliniques et thérapeutiques

E. Estor et Mile Sentis. - De la prothèse cra-

Eugène Jouon. - Traitement opératoire des cals interosseux de l'avant-bras

R. Tavernier. - Arthroplastie de la hanche

Technique orthopédique.

R. Frælich. - Appareils eu plâtre armé.

Analyses

#### REVUE D'HYGIÈNE

Sommaire du nº 3-4-5.

Mémoires originaux :

D' Lapicque. - Quelques principes pour une politique de ravitaillement.

M. Brulé et R. Hazard. - Valeur comparée des analyses bactériologiques

E. Arbinet. - Appareil improvisé pour la désinfection par la vapeur.

G. Barrier. - Prescriptions générales de salubrité tendant à prévenir les accidents d'intoxication alimentaire.

Chantemesse et Jules Renault. - Etudes comparées des maladies contagieuses pendant sept mois de service de jeunes soldats. — Instruction générale sur l'hospitalisation des militaires tuberculeux, Instruction pour la lutte contre les moustiques.

Revue des journaux.

Variétés.

Société de médecine publique et de génie sanitaire.

### LIVRES NOUVEAUX

Les Borgnes de la guerre. Prothèse chirurgicale et plastique, par Georges Valois et Rouveix (Masson et Cio, éditeurs, 1918). - 1 vol. gr. in-80, avec 28 figures et 25 planches hors texte. Prix : 12 fr. (+ 10 °/<sub>6</sub>).

Depuis les jours lointains où les Egyptiens dotaient d'yeux artificiels les momies de leurs parents ou de leurs rois, la prothèse oculaire n'est pas sans avoir accompli quelques progrès. Après avoir fait des coques oculaires en or, en argent, en verre, on était arrivé aux yeux artificiels en émail qui semblaient la définitive étape : la routine est un si mol et si doux oreiller.

Si cependant, en temps de paix, un chirurgien expérimenté pouvait faire à tous ses opérés d'énucléation des cavités orbitaires presque identiques les unes aux autres, les premiers blessés de la guerre actuelle ont vite déçu les idées anciennes, la prothèse « omnibus » convenait mal à la plupart des énucléés. On comprit rapidement la nécessité d'une collaboration plus étroite entre chirurgiens et prothésistes. On arriva progressivement à comprendre que pour réaliser le mieux possible la prothèse des énucléés de guerre il faut assurer :

1º Une préparation suffisaute à la prothèse en vue d'avoir : a) une cavité apte à contenir en bonne position la pièce prothétique; b) une surface cavitaire

ou moignon apte à la supporter;

2º Une pièce prothétique bien adaptée. Le livre très remarquable de Georges Valois résume précisément l'état actuel de cette question. L'ouvrage se divise en cinq chapitres.

Le premier chapitre est consacré à la Cavité orbitaire, à la préparation cavitaire d'urgence, secondaire ou tardive, aux reconstitutions chirurgicales, aux greffes, greffes cutanées, greffes avec lambeaux pédi-

Le second chapitre traite du Support de la prothèse; il étudie l'amputation du segment antérieur du globe, ses indications, ses contre-indications, la névrotomie ciliaire et optico-ciliaire, l'exentération, l'opération de Muller, l'éviscération postérieure ou subénucléation, les moignons oculaires faits de toutes pièces, les moignons oculaires artificiels sur plan rigide et mobile.

Le chapitre troisième a pour titre Adaptation de l'ail artificiel prothétique, c'est le chapitre le plus original, car il contient un exposé et un résumé de toutes les recherches que G. Valois a fait à Clermont en vue d'établir un modèle nouveau d'œil artificiel plus en rapport avec les données actuelles de la prothèse. Dans le chapitre quatrième est décrite la prothèse postiche orbito-palpébrale. Dans le chapitre cinquième, Valois a eu l'heureuse idée de demander au D' Descloux, médecin-chef du Centre de réforme de la XIIIº région d'exposer en détail les questions administratives visant la délivrance des appareils de prothèse, les remplacements, transformations ou réparations d'appareils, toutes questions pratiques éminemment utiles à connaître.

Le livre de Georges Valois est donc à la fois très complet et très original par les idées neuves qu'il nous apporte.

Sa conception de la prothèse oculaire est la suivante:

1º Etablir sur moulage un appareil prothétique solide servant de support aux paupières.

2º Donner à la partie interpalpébrale de cet appa-reil l'aspect d'une façade oculaire en employant pour la constitution de cette façade des matières plastiques susceptibles de retouches et de réparations

L'appareil prothétique de Valois et Rouveix consiste en une face antérieure maintenant les paupières en position normale : elle est faite d'une coque en ébonite rigide. La face postérieure, toute en caoutchouc souple, est moulée sur l'ensemble de la surface cavitaire.

Un matelas d'air sépare ces deux parties l'une de l'autre. Il s'ensuit donc que la surface cavitaire transmettra ses mouvements à la façade oculaire par l'intermédiaire d'un véritable appareil pneumatique

(Voir la suite, p. 633.)

LE MOINS TOXIQUE DES ANESTHÉSIQUES LOCAUX DE MÊME EFFICACITÉ

### S'emploie comme la Cocaïne



# Ne crée pas d'accoutumance

La Stovaïne possède une action anesthésique au moins égale à celle de la Cocaïne.

La Stovaïne est beaucoup moins toxique que la Cocaïne.

La Stovaïne a une action tonique sur le cœur.

La Stovaine a des propriétés bactéricides très nettes.

La Stovaïne est anesthésique sans addition d'adrénaline.

La Stovaine est délivrée soit en nature, soit sous forme d'ampoules de Stovaïne Billon pour

# ANESTHÉSIE LOCALE, RACHI-ANESTHESIE, **ODONTOLOGIE**

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Les Établissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple - PARIS

# Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

## Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'auteur des Combinaissens Métalle-l'eploniques de l'eplone et de l'er en 1881 (Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907.

# Il n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

## Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOSE: ADULTES Gouttes..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.
2 ou 3 cc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans inconvenient plusieurs semaines.

40 Gouttes correspondent comme effet therapeutique à 1 gramme de bromure de potassium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

# La

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés

des DÉRIVÉS BROMÉS
de la VALÉRIANE . . . .

Puissant sédatif du système nerveux :: :: :: :: ::

du BORNÉOL (camphre de Bornéo) .

Antispasmodique :: :: :

Stimulant des centres nerveux et du cœur :: :: ::

Ces propriétés ne s'additionnent pas seulement, :: mais elles se complètent et se multiplient.

LA VALBORNINE EST EMPLOYÉE EN CE MOMENT AVEC SUCCÈS DANS LES HOPITAUX ET DISPENSAIRES DE LA VILLE DE PARIS

MODE D'EMPLOI ET DOSES: 3 à 6 capsules par jour.

Échantillons et Littérature :

Henry ROGIER

DOCTEUR EN PHARMACIE

19, Avenue de Villiers, PARIS (XVI°)

# SÉDATIF-ANALGÉSIQUE. HYPNOTIQUE-HYPOCRINIQUE.



# Association Scopolamine-Morphine

EN AMPOULES POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

SA COMPOSITION: Chaque ampoule de un centim. cube contient:

0,006 Chlorh. de Morphine; 0,0002 Bromh. de Scopolamine.

ses indications: Phénomènes Douloureux:

Coliques Hépatiques, Néphrétiques.

Cancers douloureux. Crises tabétiques.

Spasmes et Insomnies.

Anesthésie chirurgicale.

Accouchements.

SES DOSES: 1 à 2 ampoules en injections sous-cutanées par 24 heures chez l'adulte.

Littérature sur demande :

Établissem's Albert BUISSON, 157, Rue de Sevres, PARIS (xv)

# et TOUTES

**Traitement** 

AMPOULES de 3 cm

LABORATORES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

NOUVELLE PRÉPARATION PHOSPHO-MARTIALE

CHLOROSE ANÉMIES DIVERSES CHLORO-BACILLOSE SCROFULOSE

LYMPHATISME Etats neurasthéniques

Sel ferrique neutre de l'acide phytinique contenant 7,5% de fer et 6% de phosphore Ces deux éléments organiquement combines sous une forme colloidale très assimilable.

dentaire

Pas de Gastralgie Pas de Constipation Pas de Coloration

Echantillons sur demande LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, phones 1, Place Morand, LYON

Hémorroides (fistules-prurit anal, prostatites)

# SUPPOSITOIRES & POMMADE

"ADRÉNO - STYPTIQUES



principes actifs d'ou efficacité certaine

Adrénaline Stovaine Anesthėsine Ext. Marrons d'Inde frais Stabilise

Hamamélis. Opium.

Ech ! Phe MIDY 140 fe S! Honore PARIS.

POMMADE ADRENO - STYPTIQUE



1/4 mill.

l0.06fr

dont la souplesse évitera toute action traumatisante. Cette disposition maintiendra la façade oculaire exactement dans la position où elle assure le meilleur effet esthétique

Le coussinet d'air remplace le vide de la concavité de la coque d'émail, sans avoir la rigidité de la paroi postérieure d'une double coque.

Il est intéressant de constater le rôle que doit avoir la pièce de prothèse dans les différentes positions du regard.

Qu'on examine en effet : 1º les diagrammes de coupes horizontales de contre-moulages cavitaires dans trois positions : regard luterne, externe et en face; 2º la radiographie de cavités remplies de pâte bismuthée dans trois positions : en bas, en haut et en face

On verra facilement par ces différents documents que la souplesse recherchée ne sera jamais suffisante tant qu'on n'aura pas donné à la face postérieure de l'appareil une tonicité semblable à celle des tissus auxquels ils doivent être adaptés

Tout appareil de prothèse rigide construit d'après le moulage cavitaire ne peut que faire regretter la concavité de la coque d'émail, chaque contraction musculaire produisant un véritable traumatisme au contact de cet appareil.

La façade oculaire est faite de matières plastiques véritablement serties dans l'ébonite. Douc, sans altérer l'appareil, elle peut être entièrement ou partiellement remplacée.

Telles sout les caractéristiques de la uouvelle prothèse oculaire. Ses avantages sont les suivants :

1º Mobilité assez grande du globe oculaire artificiel d'autant plus grande que le contre-moulage aura été mieux interprété et qu'on aura mieux utilisé la zone motrice de la cavité et neuralisé la zone défor-

2º Disparition du méplat sus-globulaire et de l'aspect cave de l'orbite;

3º Possibilité de pouvoir reproduire exactement l'œil sain, de le copier ; 4º Solidité de l'appareil qui peut tomber sans se

5º Remise en état de l'appareil dès qu'il en a

L'avenir nous dira la valeur exacte de l'appareil nouveau Valois-Rouveix; ce qu'on peut a firmer, c'est qu'il manifeste une tendance à sortir des ornières de la routine qu'on ne saurait trop louer et trop encou-

-- 633 ---

Les troubles gastro-intestinaux du nourrisson, par Luis Monquio. Un vol. in-4º de 540 pages, Moutevideo, 1918.

Dans ce livre très didactique, l'auteur, professeur de clin que infantile à Montevideo, étudie d'abord les causes des troubles digestifs du nourrisson qu'il ramène à deux principales : l'alimentation artificielle et les chaleurs. Il insiste sur les modes d'alimentation du nourrisson, pais au point de vue thérapeutique il étudie successivement les troubles gastro-inte tinaux de l'enfant an sein (vomissements, niarrhée, constipation, douleurs abdominales, troubles de croissance), les troubles dyspeptiques, la gastroentérite vraie, les états dystrophiques et les diarrhées non alimentaires.

Le pédiatre ne peut que tirer profit de la lecture de co livre où les divisions sont nettes et les chanitres clairement exposés.

#### OUESTIONS MEDICO-MILITAIRES

D. Voulez-vous avoir l'obligeance de m'indiquer un procédé rapide et sûr pour calculer exactement les annuités des officiers de ma formation pour les propositions à l'avancement ou à la Légion d'honneur. Vous rendrez service à de nombreux médecins-chefs d'ambulance qui, comme moi, sont assez réfractaires à tous ces

B DÉCOMPTE DES SERVICES.

Le décompte total des services doit correspondre au temps écoulé entre la date d'entrée au

service, inscrite sur le mémoire de proposition (date portée sur le livret matricule de l'officier) et la date limite du service actuel fixée par le commandement (30 Septembre 1918 inclus, par exemple).

Voici le petit calcul qu'il y a lieu d'exécuter : il faut soustraire, de la date limite, la date d'entrée en scrvice :

|   |                     | Jonrs | Mois | An             |
|---|---------------------|-------|------|----------------|
| 0 | Date limite         | 30    | 91   | 1918           |
| 0 | Date entrée service | 14    | 11   | 1903           |
|   |                     | -     | _    | Stanfacturers. |
|   | Total               | 16    | 10   | 14             |

a) Pour les officiers de complément, il y a lieu de compter comme services dans l'armée active : 1º leur temps de service actif effectivement accompli; 2º les périodes d'instruction faites en temps de paix; 3º le service actif fait depuis la mobilisation.

Le total de ce service actif est retranché de l'ensemble du service, ce qui donne : 1º la durée des services effectifs dans l'armée active; 2º la durée des services dans la réserve.

b) Pour les médecins de l'active, il faut prendre. non pas la date d'entrée au service, mais la date de la nomination au grade de médecin aide-major de 2º classe (date portée sur le livret matricule on l'annuaire). Exemple :

|                    | Jours | Mors | An   |  |
|--------------------|-------|------|------|--|
| W                  |       |      |      |  |
| Date limite        | 30    | 91   | 1918 |  |
| major de 2º classe | 27    | 10   | 1892 |  |
|                    | ****  | _    |      |  |
|                    | 3     | 11   | 25   |  |

1. Nota. 11 mois ne peuvent pas être soustraits de 9 mois : aussi faut-il augmenter le namérateur 9 de 12 mois, soit 21 mois : d'où le total 10 mois. Mais il faut ajouter un an au dénominateur 1903; ce qui donne dans le premier exemple 14 ans et dans le deuxième 25 ans.

NELECONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'10DE et de PEPTONE

lodogeno

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine) PosoLogie Enfants: 10 à 20 Gouttes par jour Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_

G.PÉPIN - Étude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales. (Th.de Doct. de l'Univ. de Paris \_ Déc. 1910.)

La Marque "Usines du Rhône"



garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Aspirine, Antipyrine Pvramidon, Scurocaïne, Salicylés

Spécimens et Littérature à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

Pour la retraite, il faut ajouter à ce chiffre de 25 ans la durée des campagnes, s'il y a lieu, et une majoration de 5 annuités pour études prétininaires (5 ans, Ecole du Service de Santé; 3 ans, Ecole polytechnique et 2 ans Ecole de Saint-Cryj.

D. — D'après une récente circulaire ministérielle du 2 Juin 1918, les médecins auxiliaires, faisant fonction de médecin aide-major de 2 classe, doivent toucher une indemnité égale à la solde de ces der-

Comptant à un état-major de régiment, je remplace les aides-majors de l'artillerie de la division, lorsqu'ils s'absentent pour permission ou tout autre cause.

Suis-je dans les conditions requises pour bénéficier de cette circulaire?

R. — Voici le texte de la circulaire à laquelle notre confrère fait allusion :

#### RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la Guerre

S.S.E. du Serv. Santé Mrs

Nº 184/10 A 1/7

Personnel

Lc S. S. E. Scrv. Sauté Militaire

Lc S. S. E. Scrv. Santé Militaire

A MM. les Directeurs du Service de Santé des Régions

Paris, le 2 Juin 1918.

Modification à l'art. 91 de l'Instruction ministérielle du 21 Mai 1913, complétée par l'Instruction du 16 Janvier 1918 sur l'utilisation, en temps de guerre, des ressources du territoire national pour l'hospitalisation des malades et blessés de l'Armée.

Le dernier alinéa de l'art. 91 de l'Instruction ministérielle dy 21 Mai 1913, complété par l'Instruction du 16 Janvier 1918, est remplacé par les dispositions suivantes : « L'indemnité fixée aux 4 alinéas précédents comprend la solde proprement dite, l'indemnité pour cherté de vie dans les places où elle serait allouée à un militaire à solde mensuelle du grade dont l'intéressé remplit les fonctions.

Elle comprend également le supplément temporaire de solde et l'indemnité pour charges de famille attribuée aux sous-leutenants et assimilés en activité et aux militaires non officiers à traitement mensuel par le décret du 1º Juillet 1917 au 31 Décembre 1917 et par le décret du 23 Avril 1918 à partir du 1º Janvier 1918.

« I) Du t5 Février 1918 pour la période du (l).

» Dans tous les ens où les faisant fonctions sont des commes de toupe appelée ne cate qualité à ne recevoir qu'une indemnité différentielle sur les fonds du Service de Santé, ils des les recevoir du Service de l'Intendance aucune prestation en nature, mais seulement recevoir de la comme del la comme de la comm

« Ces indemnités, ninst que toutes les allocations en deniers afferentes à la situation de l'intéressé en tant qu'homme de treupe, y compris, le cas échéant, la haute paye de guerre correspondant à non grade, davent être total siées de manière que le total ainsi obtem puiset re comparé à celul des allocations afférentes au grade dont l'intéressé remplit les fonctions, la différence seule devant rester à la charge du Sevrice de Santé.

Signé : Louis Mourier.

Il résulte des termes de cette circulaire qu'elle le s'applique pos aux médecins auxiliaires des armees. Elle n'a trait qu'aux médecins auxiliaires — docteurs en médecine — classés dans le service auxiliaire et remplissant, dans les hépitaux de l'intérieux, un rôle de médecin traitant; en un mot faisant fonction de médecin aide-major de 2º classe et touchant, de ce chef, une solde égale la leur.

Pour parfaire leur similitude de traitement, la circulaire du 2 Juin 1918 donne d'roit à ces médocins auxiliaires (fajsant fonctions) à l'indennité pour cherté de vie dans les places qui, avant la mobilisation, avaient déjà cette indemnité et enfin l'indennité pour charges de famille.

Comme les médecins aides majors de 2º classe, ces médecins auxiliaires ont droit à ce rappel de solde depuis le 1º Juillet 1917. En résumé, les docteurs en médecine du sorvice auxiliaire, qui ne peuvent être promus aldesmajors, mais en font les fonctions avec le grade de médecins auxiliaires, bénéficient d'une indemnité complémentaire destinée à leur constituer une solde égale à celle de médecin aide-major de 2º classe.

Ces médecins auxiliaires ont droit, comme les aides-majors de 2º classe, au rappel de solde depuis le 1º Juillet 1917.

L'indemnité, qui leur est allouée, comprend une somme égale à l'indemnité pour charges de famille attribuée aux officiers (Instruction ministérielle du 2 Juin 4918).

Enfin, cette circulaire vise également les pharmaciens auxiliaires qui sont dans le cas susvisé et les sous-officiers ou hommes de troupe faisant fonctions d'officiers d'administration gestionnaires

Missions a Paris. — Denandes de matériel hobs base.

D. — Ayant demandé par la voie hièrarchique quelques objets nécessaires à l'installation d'un nouveau poste radiologique, suis-je autorisé, comme cela se pratiquait au début des hosvilités, à envoyer mon adic-major radiologue, à Paris, pour acheter ce matériel qui a été demandé et n'arrive pas. Que doisse faire?

R. — Les notes ministérielles Nº 177/5 du 5 Novembre 1914 et Nº 1843/D.A. du 18 Août 1917 interdisent formellement d'envoyer des officiers en mission à Paris pour se ravitailler en matériel sanitaire.

Les demandes de matériel d'usage courant, dit de base, sont établies par les corps et les formations sanitaires, adressées à la Direction du Service de Santé de l'Armée, qui les contrôle et



donne l'ordre d'envoi à la R. M. S. (réserve matériel sanitaire).

Les demandes de matériel « hors hase » sont établies dans les mêmes conditions, mais à la colonne « observations », il faut y adjoindre un rapport justificatif sommaire. Après contrôle, la Direction du Service de Santé envoie ces demandes au G. Q. G. (Direction de l'arrière), qui accorde s'il y a lieu et donne une commande ferme aux établissements de l'arrière.

En conséquence, téléphonez à la Direction du Service de Santé pour signaler le retard d'envoi de ce matériel. La Direction fera le nécessaire auprès de la D. A.

Mais surtout ne renouvelez pas votre demande, sans vous être assuré que la première a été annulée : sans eette précaution, vous verrez arriver successivement vos deux commandes.

Or, dans les eireonstances actuelles, une sage économie doit présider à tous nos aetes : Le gaspillage serait un erime.

SOLDE D'UN MÉDECIN AIDE-MAJOR A L'INTÉRIEUR

D. - Par suite de la naissance d'un nouvel enfant je suis dans les conditions pour rentrer à l'intérieur. J'ai fait la demande et j'espère abtenir satisfaction sous peu. Pourriez-vous me dire quelle est la solde d'un médecin aide-major à l'intérieur?

| 1.080 francs par an — 3 francs par jo | ur).   |
|---------------------------------------|--------|
|                                       | 90     |
|                                       | 20 :   |
| olde réglementaire                    | 240 fr |
| ₹.                                    |        |
|                                       |        |

Indemnités de charges de famille, variable : 150 francs pour chaeun des deux premiers enfants et 300 francs pour chacun des autres. Pour une famille de einq enfants yivants, vous toucherez 1.200 franes.

Ces enfants doivent être âgés de moins de seize ans

Indemnités de résidence. - Ces indemnités. établies des le temps de paix, ont continué à être accordées aux officiers, qui habitent ces garni-

Il existe 4 classes d'indemnités de résidence. La plus élevée est de 120 francs, comme celle qui est donnée dans le gouvernement militaire de P. R.

#### RÉUNION MÉDICALE INTERALLIÉE DE LA XI° RÉGION

Séance du 4 Septembre 1918.

Suture secondaire des plaies de querre. - M. Chevrier. Laissant de côté la suture primo-retardée des plaies de gue re, M. Chevrier conseille de ne jamais abandonner à elles-mêmes les plaies anciennes. Il faut les faire cicatriser en mettant les membres en position physiologique, détruire les bourgeons charnus au thermocautère et suturer. On peut ainsi améliquer les cicatrices, les rendre plus petites et moins fragiles. Ainsi, le temps d'hospitalisation est diminué, et l'on fait des économies de pansements.

Deux observations d'encéphalite léthargique. M. de Verbizier. Dans la première, en outre des phénomènes cardinaux de la maladie (état léthargique prolongé, céphalée, vomissements, absence des symptômes méningés, liquide rachidien presque normal), il a observé le signe d'Argyll-Robertson qui n'a été que très rarement constaté. Il insiste aussi sur le fait que l'état léthargique s'est installé brusquement au cours d'une crise épileptiforme. Le malade a guéri.

Dans la deuxième, les mêmes symptômes cardinaux furent observés avec, en plus, du ptosis et des attitudes catatoniques très acceutuées. La mort survient au cours d'une violente crise d'épilepsie.

M. de Verbizier insiste sur les phénomènes épilep-tiques observés chez ses deux malades et il croit que l'on sera fréquemment amené à les observer étant donnée la localisation du virus dans la substance grise cérébrale. A l'autopsie, congestion pie-mérienne et suffusions sanguines dans l'écorce de la région psycho-motrice.

Guérison rapide des ulcérations chancrelleuses par l'enfumage iodé. — MM. Petges et Gratiot. Présentation de l'appareil de Stocchlin et des divers appareils improvisés, et présentation de douze malades soignés par cette méthode de l'enfumage

Les chancres moux, ainsi traités, guérissent en une dizaine de jours. L'infection à bacille de Ducrey guérit dans le même temps dans le chancre mixte. Le phagédénisme est préveuu ; et quand il existe, depuis même des mois, est arrêté en quelques jours et guéri en trente ou quarante jours. Le bubon chancrelleux n'a jamais été observé (sur une statistique de près de 500 cas). Le bubon chancrelleux largement ouvert, guérit comme uue plaie · imple (vingt à trente jours). Les plates opératoires (circoucision ou incision dorsale dans le phimosis chancrelleux en battaut de cloche) ne se chancrellisent pas.

Techniques de la transfusion du sang. - M. P .-Emile-Weil. Après avoir rendu justice aux beaux travaux de Jeanbrau et à sa méthode chirurgicale de transfusion du sang, M. P. Emile-Weil conseille d'avoir surtout recours aux petites transfusions de sang (250 cm3 par exemple). On recueillera le sang dans une capsule flambée en prenant le sang à la veine du donne avec un petit trocart à saignée; ce sang, citraté à 1 pour 100, complète sent stable, sera injecté soit avec une seringue de 20 cm2, soit avec une ampoule à injectiou de sérum, comme on fait pour le 606. On complétera l'injection de sang par une grande injection de sérum glycosé isotonique intraveineuse, soit par un goutte à goutte rectal.

La transfusion du sang devient ainsi une opération urement médicale, dont les indications se multiplient

Un cas d'anévrisme artérioso-veineux, pris pendant deux ans pour des varices. - M. Phellinon. A propos d'une cure radicale de varicocèle. -M Santelet

Deux anévrismes volsins de la temporaie superficielle. - M. Chevalier.

Dépression pariéto-frontale gauche. Battements Traumatisme allégué. Anévrisme cirsoïde. M Renon

### RHUMES. BRONCHITE. COOUELUCHE Les PERLES

LAMBIOTTE Frères

Suppriment Ia TOUX

La plus Forte Production de Chloroforme de France anesthésique

LAMBIOTTE Frères

Ampoules de 30 et 50 grammes, Littérat, et Echantons; Produits LAMBIOTTE Fres, à PRÉMERY (Nierre).

Traitement des Maladies 2 à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOUB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN Academie des Sciences

Communications en 1917:

Academie des Sciences, Académie de Médecipe. Société Médicale des Hépitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

# SERUM NEVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

En Ampoules

dosées à 4/2 millig. de Capodyiate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de sonde par centimètre cul BOIXE DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. to de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUSTES : 3'50.

Télénh 65946

MARIUS FRAISSE, Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. Nos DOCTEURS. 

BERCULOSE · LYMPHATISME · ANEMIE

# LG



CROISSANCE - RACHITISME

SCROFULOSE

DIABETE

## RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE LE PLUS RATIONNEL

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE dune façan CERTAINE PRATIOUE

# OUE PAR LATRICALCINE

# TUBERCULOSE PULMONAIRE-OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

CROISSANCE ALLAITEMENT TROUBLES DE DENTITION

vend . CINE PURE

COMPRIMÉS, GRANULÉ ET CACHETS

TRICALCINE CHOCOLATÉE préparée spécialement pour les enfants

CONVALESCENCES

DYSPEPSIES ACIDE

TRICALCINE

en cachet Adrénalinée

RACHITISME SCROFULOSE

CARIE DENTAIRE

ANÉMIE

**FRACTURES** 

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS "SCIENTIA", 10, RUE FROMENTIN, — P.

NERVEUSE - TUBERCULOS

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

#### Citations à l'ordre du jour :

- L'Ambulance 3/61 ; fortement unie à son méde chef, le médecin aide-major de 2º classe Latarjet, qui l'a conduite avec la plus heureuse autorité, cette ambulance tout entière a donné, au cours des opérations militaires de ..., l'exemple de la meilleure discipline du plus grand courage et du plus entier dévouement. Partie sous le bombardement après avoir évacué tous ses blessés hos-pitalisés, mitraillée en cours de route, supportant de grandes fatigues, a néanmoins apporté spontanément au cours de son mouvement de repli et pendant plusieurs nuits consécutives, les soins chirurgicaux les plus nuits consécutives, les soins chirurgicaux les plus complets aux blessés ramenés des lignes (Journ. off., 27 April 1918).

- M. Dormoy (Daniel), médecin aide-major de 1re classe au 27º rég. de dragons : au cours des récentes affaires, chargé du P. S. du bataillon à pied de la ...º R. D., a fait preuve d'une énergie et d'un dévouement exceptionnels. À pansé et évacué plus de trois cents blessés de toutes A pairse et evacue plus de trois cents niesses de doute les unités engagées, se dépensant sans compter, malgré un violent bombardement qui a atteint à plusieurs re-prises le P. S. (Journes officiel, 3 Septembre 1918.) — M. Paitre (Fernand-Raoul), médecin-major de 2º cl.,

médecin-chof de l'Ambulance 4/45 : admirable de sang-froid et de dévouement. En Mars 1917, a pratiqué et réussi les plus graves opérations sous le bombardement ennemi, alors que sa baraque opératoire était traversée par les éclats. Au mépris des dangers et des fatigues, a lors des derniers événements et sous le bombardement, opéré, pansé, évacué intensément jusqu'à l'ultime minute faisant quatre postes différents en cinq jours et accourant en renfort dans une autre formation. (Journ. off., 3 Septembre 1918.)

- M. Mounier (Pierre), médecin sous-aide-major au 2º règ. de zouaves, 5º bataillon : médecin d'un dévoue-ment parfait ; au cours de la dernière attaque, n'a cessé de se dépenser jusqu'à la limite de ses forces auprès des blessés, an poste de secours et sur le terrain. A notamment fait preuve d'un grand courage et d'un parfait sang-froid en pansant et évacuant rapidement de nombreux blessés affluant à ..., au milieu d'un violent bombardement, évitant ainsi des pertes parmi eux. Déjà cité

 M. Gauthier (Goorges), médecin-major de 1ºs classe, médecin-chef de l'H. O. E. 52 B.: le ..., dans une situation très critique, a montré le plus beau sang-froid, sacbant par sa confiance et sa bonne humeur maintenir le calme parmi son personnel et ses blessés, assurant ses évacuations sous le bombardement dans un ordre parfait,

sauvant tous ses blessés et une part importante de son matériel; le ...., a fonctionné intensivement sur la position de repli qui lui était assignée et ne s'est retiré qu'à l'approche imminente de l'ennemi. (Journ. off., 10 Septem re 1918.

— M. Massabuau (Georges), médecin-major de 1<sup>re</sup> cl., médecin-chef de l'A. C. A. 13 : beau type de chirurgien militaire. Le ..., a opéré pendant tout le jour de nombreux blessés jusqu'au moment où, sous le feu de l'ennemi, sa formation a dù se replier. A montré pendant le mouvement le plus grand calme, communiquant à tous sa confiance et son sang-froid, installant ses services opératoires sur toutes les positions successives qu'a occu pées la formation, opérant tous les grands blessés, faisant preuve d'une énergie, d'une habileté opératoire et d'une valeur morale exceptionnelles. (Journ. off., 10 Sep-

 M Lhomme (Louis), médecin-major de 2º classe,
 adjoint au médecin-chef de l'H. O. E. 53 : chef plein d'énergie et de sang-froid, a su, par son ascendant et les habiles dispositions qu'il a prises, faire assurer le service de l'H.O. E. dans les circonstances les plus périlleuses, alors que sa formation se trouvait, par suite de la progression de l'ennemi, dans la zone de combat proprement dite, a pu, grace à son calme et son courage, réaliser l'évacua-tion de tous les blessés, faire effectuer le repli en bon ordre du personnel et sauver une part importante du matériel. (Journ. off., 10 Septembre 1918.)

- M. Pététin (Jean), médecin aide-major de 2º classe, du 5º rég. de cuirassiers à pied : ayant eu son poste de secours défoncé deux fois par des obus à ..., ne l'a déplacé secours deioneo actar lois para ese souls a ..., he is acquince que pour le reporter plus près des lignes, totjours dans le village perpétuellement bombardé. Le ..., lors de l'ataque, n°a reculé son poste de secours qu'à la dernière minute, sur un ordre écrit et après avoir assuré l'évacuation tatale de ses nombreux blessés. Une blessure. Une citation. (Journ. off., 10 Septembre 1918.)

- M. Besgottes (James), aide-major de 1ºº classe, du 152° rég. d'infanterie : médecin remarquable unissant à un beau courage personnel un dévouement et une abné-gation hors de pair. Pendant cinq jours, du ... au ..., n'a cessé de prodiguer ses soins aux blessés, sans abri, sous le bombardement. (Journ. off., 10 Septembre 1918.)

— M. Bablon (Georges), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe au 8° rég., de cuirassiers à pied : médecin chef de service, au régiment depuis le début de la campagne, s'est constan ment fait re narquer par son dévouement à toute épreuve. Le ... sous un violent bombardement, se prodiguant pour assurer ses soins à de nombreux blessés de l'état-major du chef de corps, et pansant un officier mortellement atteint, a cté à son tour très gravement blessé. A fait l'admiration de tous par son stoïcisme héroïque, en refu-sant de sc laisser soigner avant l'évacuation de tous les

blessés qui l'entouraient. (Journ. off., 11 Septembre 1918.) — M. Delon (Louis), médecin-major de 2° classe, chef du Service de Santé au 7° règ. d'infanterie : médecin modèle. A prodigué pendant quatre jours, sous de violents bombardements, ses soins éclairés aux soldats du régiment. Par la façon judicieuse dont il a su assurer son service d'évacuation, pendant huit jours de combats ininterrompus où il a fait preuve d'un dévouement et d'une énergie exemplaires, a súrement sauvé la vie à de nombreux blessés, (Journ, off., 11 Septembre 1918.)

#### NOUVELLES

Société de Biologie. - La Société de Biologie vient d'organiser des séances consacrées spécialement à la Biologie de Guerre, qui seront tenues mensuellement au cours de l'année 1918-19. La première réunion aura lieu le 19 Octobre à 16 heures. Elle sera consacrée à l'étude du choe et de l'anesthésie des blessés en état de choc.

Chaque séance comporte un rapport, qui servira de base à la discussion de la question, ensuite scrout présentées les communications afférentes au sujet du rapport

Sujets des trois premières réunions 1º Le choc (19 Octobre).

2º Les conditions de l'infection aux armées (Novembre).

3º Les antiseptiques (Décembre)

19794194 (98794194) per temperatramente maneralism appendente monte per per temperatramente (98794194) per temperatramente (98794194).

27º Congrès français de Chirurgie (Octobre1918). - Le 27º Congrès français de Chirurgie se tiendra à aris, à la Faculté de Médecine, du lundi 7 au jeudi 10 Octobre 1918.

Les questions suivantes ont été mises à l'ordre du jour du Congrès :

1º Extraction des projectiles intrathoraciques: 2º Traitement et résultats éloignes des lésions des ner/s par projectiles de guerre;

3º Esquillectomic et réparation des pertes de substance osseuse. Il n'y aura pas de rapports sur les questions miscs à

l'ordre du jour. Les membres du Congrès qui ont l'intention de prendro la parole, au cours de la discussion, sont priés d'en

Ingénieur-Constructeur 7, RUE LINNE - PARIS - Téléphone : Gob. 28-33

### Appareils de Précision

MÉDECINE

PHYSIOLOGIE

Appareils pour la mesure de la pression artérielle.

APPAREILS POUR LA MÉTHODE GRAPHIQUE

OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE

Catalogues sur demande

du Prof PACHON (BREVETÉ S. G. D. O.

Laboratoire de Biologie Appliquée L.B.A.

TÉLÉPHONE : | 36-64 ANALYSES MÉDICALES

PRODUITS BIOLOGIQUES CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

OPOTHÉRAPIE PRODUITS STÉRILISÉS · HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cio, 54, Faubs St-Honoré, PARIS

Avis à MM. les Médecins:

On fabrique en France de la

# LANOLI

PURE (Codex)

Établissements CROS & C=

104, Rue du Landy, PLAINE SAINT-DENIS

TÉLEPHONE : 502 Saint-Denis. ...... informer le secrétaire général, D. J.-L. Faure, 10, rue de Seine, P. ris (6°), avant le 31 Juillet.

Seine, P-ris (6°), avant le 31 Juillet.

Aucune communication personnelle ne sera admise, en dehors des questions mises à l'ordre du jour.

Des salles particulières seront mises à la disposition des membres du Congrès pour l'exposition des decuments divers, pièces anatomiques, photographies, radiographies, dessins, otc., relatifs à la discussion des questions mises

a l'ordre du jour.

Association française pour l'étude du canter. —

Association française pour l'étude du canter. —

Par décret présidentiel, l'association dits « Association française pour l'étude du canter », dont le siège est à Paris, set reconnue comme établissement d'utilié public

### **Broméine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (% = 0 pt SIROP (0 t0) PILULES (0.01) AMPOULES (0.01)

TOUX nerveuses INSOMNIES SCIATIQUE NEVELTES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Maison à produit unique cherche une seconde firme pour ses deux voyageurs province (dont un médecin) visitant docteurs et hôpitaux. — Eerire P. M., nº 1529.

On demande médeciu durée guerre pour assurer service médical maison de santé, province Ouest. — Eerire M. P., uº 1531.

Jeune docteur, ex-interne, fersit remplacement longue durée. — Eerire P. M., nº 1864.

Jeune docteur étranger, famille en France, désirant se perfectionner, cherche place assistant dans hôpital, clinique, sanatorium France ou Colonies. — Ecrire  $P_{-}, M_{-}, n^{\circ}$  1868.

Doctoresse française (Paris 1914), très sériouse, libre au 1<sup>er</sup> Octobre, cherche situation rétributée médicale ou paramédicale, clinique ou laboratoire, etc. — Eerire M. P., u° 1869. Externe des Hôpitaux, 16 lnser., libéré de toute obligation militaire, spécial sé radiologie, demande occup, rétribuée ou surveillance malades, piqures, etc.

— Ecrire P. M., nº 1870.

Médecin séjourn. plus. mois à Paris, désire aider confrère tenant cab. dentiste, cherch. apr. guerre assoc. ou success. — Écrire P. M., nº 1872.

ANGINE Attouchements soigneux et prolongés avec GRIPPER la présence d'accident plargrafe competition de la présence d'accident plargrafe companyant de la présence d'accident plargrafe companyant de la companyan

Le Gérant : O. Porée.

Páris. -- L. MARETHEUX, imprimour, 1, rae Cassette.

C'est à l'état colloïdal sous lequel il régénère la théobromine, en présence du suc gastrique, que le THÉOSOL doit la rapi-

le THÉOSOL doit la rapidité et l'intensité de son action diurétique exceptionnelle

No. of the Control of

INDICATIONS & POSOLOGIE

L'emploi du THEOSOL s'impose dons tous les cas où la théobromine est indiquee, pour obtéhir le maximum d'effets diurétiques et dechlorurants à la dose journoliere de 2 à 3 cuelets

Échantillon sur demande

(CHAPOTC)

# THEOSOL

THEOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISE

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolerance parfaite chez tous les malades l'emplos du Tuéasot n'entreine jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine L'expérimentation clinique, poursuive dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est de 4 à 5 fois plus élevée que celle de la théobromine.

Bolte de 20 Cachets : 5 Fr.

USINE & LABORATOIRES

ERMONT (S. & O.) près Paris

administration prolongée

GAÏACOL INODORE

à hautés doses sans aucun inconvénient

THIOCOL"ROCHE"

uniquement sous forme de

SIROP "ROCHE" COMPRIMÉS "ROCHE" CACHETS "ROCHE"

Echantillon et Littérature :

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co 21, Place des Vosges Paris.

CAGHETS "ROCHE"

DETHIOCOL

Chapte cochet renferine Ognise
DETHIOCOL PAIX 25rs.

Compaines
Compaines
Compaines
Compaines

Ciros

POLM



Le PREMIER Produit FRANÇAIS

qui ait appliqué L'AGAR-AGAR

au traitement de la CONSTIPATION CHRONIOUE

# THAOLAXINE

LAXATIF-RÉGIME

agar-agar et extraits de rhamnées

Posofogie

PAILLETTES: 1.4 cuil.à café à chaque repas

CACHETS. .1.4 4 à chaque repas

COMPRIMÉS. .248 à chaque repas

GRANULÉ. .1.42 cuil.à café à chaque repas

(Specialement priparé pur les aniants)

Echantillons & Littérature sur demande adressée: LABORATOIRES

### DURET & RABY

paris (18°)

CHOLÉOKINASE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DE L'ENTEROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

Anorexie - Tuberculose-Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie - Paludisme

### VANADARSINE

GOUTTES Solution d'arséniate de Vanadium.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler. Même posologie.

Prix: 3 fr. 50

VANADARSINE

SÉRUM Vanadarsiné

**EN AMPOULES** 

Une injection indolore de i c. c. tous les jours ou tous les deux jours.

m Prix : 4 fr. 50

AUGMENTE L'APPÉTIT

📰 Echantillon sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, D'en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 13, rue du Cherche Midi, PARIS

COLLOBIASES DAUSSE

# COLLOBIASE D'OR

OR COLLOIDAL DAUSSE

Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

# **COLLOBIASE DE SOUFRE**

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE & ECHANTILIONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

Maison de Santé et de Convalescence

# DE L'HAY-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

### INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

Directeur : D' Gaston MAILLARD

ARCIER INTERRE DES EÓPITAUX DE PARIS ET MÉDECIR DE SICÉTRE 40, rue du Val — L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) — Tél. : nº 5

NOTICE SUR DEMANDE ---

# MAYET-GUILLOT

# Prothèse & Orthopédie

\* \* \* \* MANUFACTURE FONDÉE EN 1830 \* \* \*

La Réputation de la Maison Mayet-Guillot

SES QUATRE-VINGT-HUIT ANNÉES D'EXISTENCE,

La perfection de son outillage,

Sa fabrication essentiellement scientifique,

La qualité irréprochable des matières premières qu'elle emploie,

SON PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ,

············· La loyauté de ses procédés. ···············

RRRRRR

67, Rue Montorgueil, 67

Téléph.: Cent. 89-01 PARIS Téléph.: Cent. 89-01

Usine Modère, 9, Rue Castex, 9 -- Paris

Téléphone: Archives 17-22

LA

# MÉDICA PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . 45 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C". ÉDITEURS 120, bonleyard Saint-Germain PARIS (VIª)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . 15 fr. Les abonnsments partent du commsneement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professour elinique ophtalmelegique à l'Hôtel-Dieu, re de l'Académie de médecine.

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Professeur agrégé Chirurgien de l'hôpital C

DIRECTION SCIENTIFICUE -

M. LETULLE refesseur à la Faculté, ecin de l'hôpital Boucie

H. ROGER Deyen de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dieu, embre de l'Académie de médecine. M. LERMOYEZ F. WIDAL Prefessenr de clinique médicale à l'hôpital Cochin, de Membre de l'Académie de médecine. Membre

F. JAYLE

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca. Secrétairs de la Birection.

- REDACTION -

SECRÉTATERS P DESPOSSES J. DUMONT

Adresser tout ce qui concerne la Rédaction à "Presse Médicale"
120, boulevard Saint-Germain (6\*) (Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

TH. TUFFIER. - Traitement des épanchements purulents de la plèvre, p. 497.

M. Labbé et G. Canat. - Valeur pronostique de l'albumine soluble et du sang contenus dans les fèces, p. 499.

A. MAIRET et H. PIÉRON. - Les séquelles subjectives des traumatisés cranio-cérébraux et le syndrome commotionnel, p. 501.

A. Desaux. — Traitement précoce de la dermo-épidermite streptococcique des plaies, p. 501.

Sociétés de Paris :

Société médicale des Hôpitaux, p. 502. Société de Chirurgie, p. 503.

ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 504.

ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 504.

Analyses, p. 504.

Supplément

F. Helme. - Petit Bulletin. Visite de la Croix-Rouge japonaisc. LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

HOPITAUX ET HOSPICES.

Nouvelles.

SOMMATRES DES REVUES

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

### TUBERGULOSE injectable LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Gréosote chimiquement pur fixe et complètement assimilable. Littérat.et Echantes: Produits LAMBIOTTE Free, à Prémery (Sières)

HÉMORROÏDES

VARICES

**ESCULEOL** 

Gouttes concentrées de Marrons d'Inde

15 gouttes 2 fois par jour entre les repes.

A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, Paris.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

# PETIT BULLETIN

Quelques notes sur l'avenir de nos étudiants.

Vous connaissez le phénomène de la résonnance, grâce auquel l'onde sonore se trouve renforcée et en quelque sorte multipliée. Tous ceux qui écrivent ont été plus d'une fois surpris de voir pareillement une idée, jetée au hasard, se répereuter longuement, par suite de l'éeho qu'elle trouvait dans les âmes.

J'ai parlé en passant, dans mon dernier Bulletin, des difficultés matérielles qui viendraient sauter à la gorge de nos étudiants, lorsque, à la paix, ils reprendraient le cours de leurs études. Ils auront fait la guerre pendant quatre ans, mettons cinq, ee ne sera pas trop dire, - et si leur « moi » moral s'est enrichi d'acquisitions incomparables, en revanche ils n'ont guère progressé au point de vue général de notre art. Tel qui, ayant commencé ses études en 1914, serait près, aujourd'hui, de les voir couronner par la thèse, aura devant lui toute la route ardue de sa seolarité à pareourir. Ce grand trou ereusé par la plus dure des campagnes, il le faudra combler en vitesse; mais d'autre part, l'augmentation du prix de la vie, la diminution des rentes pour les parents, compliqueront singulièrement le problème, et l'on comprendra que, dans ces conditions, la jeunesse interroge avec angoisse l'avenir.

Ayant fait allusion à cette douloureuse question, j'ai reçu nombre de lettres, la plupart assez découragées. On ne réparera pas, quoi qu'on fasse, le temps perdu, me disent les uns. Comment nos parents, déjà si éprouvés par les événements, pourront-ils subvenir aux frais de nos études? gémissent les autres. Beaucoup, néanmoins, qui comprennent la vertu de l'action et la force féconde de la vie collective, montrent une confiance qui m'a fort touché, encore qu'elle révèle une crédulité un peu trop naïve dans l'appui que je peux leur apporter.

Mais, avant tout, posons le problème. Il s'agit premièrement de raccourcir la durée des études, sans que toutefois le niveau de la profession s'en trouve abaissé : les malades au-dessus de tout! Il faut ensuite que le prix des études soit abaissé et le coût de la vie diminué. Ce sont là deux termes dont l'un est le colloraire de l'autre. Geci établi, voyons ce qu'on peut faire.

Vous savez que je ne suis guère partisan de l'appel aux pouvoirs publics. L'Etat-l'rovidence est une idée périmée et sur laquelle il n'y a pas grand fonds à faire. Néanmoins, notre vieil adage : Aide-toi, le Ciel t'aidera, ne me paraît pas du tout hors de place ici. Nous devons nous entr'aider d'abord et demander ensuite à l'Etat de venir à la rescousse. Comment?

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

#### RHESAL VICARIO (LIONIDE)

ANTINEVRALGIOUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTYS peur usage externa

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

DIGITALINE cristallisée.

# PFTIT-MIAI HE

Granules - Solution - Ampoules.

BILEY FOURNIER SELS BILIAIRES

**ETHONE** 

Coqueluche

TOUX

Globules Kératinisés, dosés à 0.20 Centign LITHIASE\_ICTÈRE\_ENTÉRO\_COLITE

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital\_PARIS

Antisyphilitique très puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliès Plus actif et mieux toléré que 608 et née-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 6 jours (12 à 14 injections pour uns cure).
DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 on 8 jours (2 à 10 inject, peur uns cure).

LITTERATURE BY ECHANTILLOUS : Laboratoires MALINE 2 Villeneuve-in-Garenne Coinel.

XXVI ANNÉE. - Nº 54, 26 SEPTEMBRE 1918.

Il y aurait lieu, en principe, d'édicter que chaque année passée au front entraînerait de droit la remise des frais d'inscriptions et d'examens. En vérité, pourra-ton retiser le don de ce pécule aux jeunes hommes qui, eux, pendant cinq ans, auront offert leur vie au pays et qui, en aidant au salut de milliers de braves, auront économisé des millions à l'Etat? Ce dernier, au surplus, n'a-t-il pas intérêt à assurer le recrutement médical pour ses services d'hygiène, qui de plus en plus se multiplieron? En résumé, suppression des frais d'études pour les étudiants mobilisés au frout

D'autre part, ne croit-on pas qu'il soit possible de raccourcir la durée des études? Il ne fait pas de doute pour moi que, par une ventilation hardie et sage, on ne puisse effectuer en deux ou trois ans l'étape qu'on mettait six ans naguère à parcourir. Prenez une journée de dix heures : cinq heures le matin, cinq l'après-midi; marquez l'emploi de chacune d'elles, pour la clinique, les travaux pratiques, l'anatomie, la bactériologie, etc., et en toute sincérité dites-moi, si par le travail intensif de nos jeunes gens, secondé par le zèle, l'ingéniosité et l'ardeur des maîtres, accrus en nombre, on ne pourra pas lutter contre le temps de la scolarité et la réduire à son minimum. C'est difficile? Parbleu! Mais était-il donc plus aisé de rejeter loin de Paris les hordes allemandes, qui déjà flairaient leur proie toute proche? Si nous avons vaincu deux fois sur la Marne nos ennemis, c'est à nos belles qualités que nous le devons; mais si ces mêmes ennemis ont pu souiller par deux fois la Rivière sacrée, cela est dù autant à nos défauts qu'à leur longue préparation.

Tachons donc d'abord, dans les plus petites choses comme dans les plus grandes, d'utiliser nos qualités et de dominer nos défauts. La décision prompte et l'action énergique, voilà les deux vertus maîtresses par quoi nous triomphânes. Appliquons-les ici en rejetant bien loin les atermoiements, les diseussions stériles, l'imprévoyance. En un mot, organisons-nous si nous voulons vainere. Et voilà pour la question études.

Le point de vue matériel n'est pas moins important, mais l'Etat, ne pouvant se faire lui-même le nourrisseur de la jeunesse, c'est à celle-ci, ou mieux à ses anciens, que la tâche va incomber. Dès lors, pourquoi nos grandes Associations scientifiques et professionnelles ne se grouperaient-elles pas en une vaste fédération d'union sacrée pour étudier l'organisation dans tous nos centres universitaires, de vastes coopératives semblables à celles qui fonctionnent sur le front et où nos chers Poilus se ravitaillent à si bon compte? Notez que l'idée que j'émets a déjà été çà et là appliquée sous le couvert d'Associations confessionnelles : l'ai pris autrefois des repas aux restaurants du Sillon, j'ai pu connaître l'Œuvre d'une généreuse Américaine qui, par une dotation de 500.000 francs, était arrivée à adoueir grandement la vie matérielle des étudiantes, nombreuses à Paris. La Y. M. C. A., autrement dit l'Association chrétienne des jeunes gens, qui, avec les Chevaliers de Colomb, rend tant de services aux soldats américains, a solutionné des problèmes bien plus ardus encore que ceux qui s'offrent à nous. On voit ainsi que l'idée a déjà été mise en pratique; il y a des précédents, nous n'aurons plus à créer de toutes pièces ni à faire un saut dans l'inconnu. Ce que d'autres ont réalisé, pourquoi ne le tenterions-nous pas? Dans quelques jours se réunira le Congrés de Chirurgie; les hommes généreux qui le composent sont de taille à prendre en mains le sort de nos jeunes camarades. Ils connaissent leurs besoins. ils ont l'habitude de l'action, ils aiment la jeunesse, leur influence est grande enfin; ne pourraient-ils donc pas étudier, hors séance officielle, ce problème vital pour l'avenir de la Médecine française!

Parmi les ruines affreuses qu'a faites la guerre,

il en est une que, pour ma part, je ne saurais déplorer, et e'est l'effondrement de la « Tour d'ivoire ». Nul de nous ne pourra désormais y abriter sa nonchalanee ou son égoïsme. Qu'on le veuille ou non, il faudra vivre désormais d'unc vie nouvelle, la vie collective, faite d'altruisme et d'action. Acceptons-la joyeusement et sans marchander, sans souci des personnes; répondons hardiment à l'appel du devoir. Nos camarades ont ils hésité, eux ? Ils ont sacrifié leurs meilleures années, ils ont offert au pays la fleur de leur jeunesse, ils nous ont sauvés. Pourrions-nous rechigner quand il s'agit simplement pour nous d'apporter le coneours de notre expérience, de nos ressources et des quelques heures de notre age mûr?

F. Helme.

VISITE EN EUROPE D'UNE CONNISSION

DE LA CROIX-ROUGE JAPONAISE

Unc Commission spéciale de la Croix-Rouge japonaise est arrivée à Paris la semaine dernière et a été reçue par la Croix-Rouge française.

Elle est composée de :

MM. les Dra Trata Ninagawa, D. C. L.; Shigemi, Sawamure, Lt. D.; Jusushi Naito; Sadoka Kageyama, de MM. Ilidea Yoshida, Ilideya Fumsawa, Churchiro Fujimosi et le Comte Kuwashi Katsu.

Les membres de la Commission ont visité nombre d'hôpitaux du front et de l'intérieur et se sont vivement intéressés aux dernières améliorations apportées à la chirurgie de guerre.

Pendant son séjour, la Commission, accompagnée du major Hugh Scott, de la Croix-Rouge américaine, a visité les hópitaux américains de Chaumont et de Neuchâteau.

A son retour à Paris un déjeuner lui a été offert à l'hôtel Ritz par le major Jasmes, H. Perkins,





commissaire général de la Croix-Rouge américaine en Europe.

Cinq membres de la Commission japonaise, Prince Tokugaw, D' Ninagavva, D' Sawamure et deux autres, ont été en Belgique où ils ont été reçus à la cour. Après s'y être attardés quelques jours ils sont partis pour l'Italie et la Suisse et ont rendu visite à la Croix-Rouge internationale. à Berne, à laquelle ils ont présenté différents points de vue transmis par les Croix-Rouge française et américaine

La Croix-Rouge japonaise a laissé en partant de nombreux dons composés de matériaux de pansements, instruments de chirurgie et matériel de toutes sortes.

L'idée qui a présidé à sa venue en Europe a été inspirée par M. Frank N. Doubleday, commissaire général du Japon qui a compris l'intérêt qu'il y aurait pour la Croix-Rouge japonaise à étudier sur place les derniers perfectionnements apportés en Europe aux formations sanitaires; principalement à celles situées le plus près du front et à en faire bénéficier le Japon. Les membres de cette délégation se sont montrés très satisfaits du résultat de leurs investigations et du bon accueil qui leur a été réservé,

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Est inscrit au tableau de la Légion d'honneur pour :

Officier: M. Peltier (Eugène), médeein-major de 1ºº cl. (active) au 200 rég. de tirailleurs sénégalais; médecin de haute valeur morale et d'un grand courage. Au cours haute valeur morale et d'un grand courage. Au cours des récents combats, s'est profigué pour donner ses soins sux blessés et n été très grièvement atteint à son poste de secours. Amputation de la cuisse droite. Une citation (Jours. off., 19 Septembre 1918.) Chewiter M. Lefebrre (Daniel), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> elasse (active) un 8 rég. de cuirassiers à pied: un médècni d'un sebe et d'un dévoument dignes d'oliges. A

été atteint très grièvement à son poste moment où il prodiguait ses soins aux blessés sous un mbardement d'une extrême violence. Une citation.

(Journ. off., 21 Septembre 1918.)
— M. Vinel (Joseph), médecin aide-major à titre temporaire de 2º classe (réserve) au 128º rég. d'infanterie; médecin de bataillon d'une haute valeur professionnelle et morale. A été grièvement blessé à proximité de son poste de secours alors que, malade et intoxiqué, il continuait à assurer son service. Une blessure autérieure

Unc citation. (Journ. off., 14 Septembre 1918.)

— M. Flundin (Charles), médecin-major de 2º classe (réserve) à la commission d'études et expériences chimia rendu des services signalés dans la mission qui lui a été confide et a obtenu des résultats appréciables. A déjà reçu la Croix de guerre. (Journ. off., 15 Septembre

#### MÉDAILLE MILITAIRE.

- M. Le Dain (Joseph), médecju auxiliaire (réserve) au 29 bataillon de tiroilleurs sénégulais : sous-officier dé-voué et Brave. A établi son poste de secours à proximité de la ligne de feu et s'est dépensé sans, compter dans les soins à donner aux blessés. A été griévement blessé en accomplissant son devoir. Une citation. (Journ. off.,

22 Septembre 1918.)

— M. Georgeot (Marcel), médecin sous-aide-major au
1er bataillon du 26e rég. d'infanterie : au front depuis le début de la campagne, modèle de dévouement et de sang-froid. A su par son sentiment élevé du devoir et son abnégation complète acquérir l'affection et l'estime de tous. Blessé, a refusé de se laisser évaeuer et a continué à assurer la relève et le traitement des blessés du régiment et des unités voisiues. Trois citations, (Journ off., 19 Septembre 1918.)

#### HOPITAUX ET HOSPICES

Asile public d'allénés de VIlleiuif. - M. Milletent est nominé directeur administratif de l'asile public départemental d'aliénés de Villejuif (Seine), en remplacement de M. Montiel, démissionnaire.

Asile public d'allénés de Malson-Blanche. M. Bonnafous est nommé directeur de l'asile public départemental d'aliénés de Maison-Blanche (Seine), en remplacement de M. Bouleau, mort au service du pays.

Hônital maritime de Lorient. - N. le médecin en chef de 1re classe, Audibert (Pierre), du port de Toulon, a été désigné pour remplir les fonctions de médecin-chef à l'hépital maritime de Lorient (application des dispositions de l'artiele 23, 33, de l'arrêté du 4 Juillet 1911]

Cet officier supérieur du Corps de Santé rejoindra son nouveau poste dans le plus bref délai possible

#### NOUVELLES

Décorations pour services exceptionnels. M. Jean Ossola, député, vient de déposer son rapport fait nu nom de la Commission de l'armée chargée d'examiner la proposition de résolution de M. Emile Constant, député de la Gironde, tendant à admettre aux promotions de la Légion d'honneur les officiers du Service de Santé qui ont rendu des services exceptionnels.

Ce rapport conclut au vote de la proposition de M. Emile Constant dont le texte suit ;

La Chambre invite le Gouvernement à comprendre les officiers du Service de Santé parmi les militaires qui peuvent être décorés de la Légion d'honneur à titre exceptionnel.

Les Centres d'enseignement pour les étudiants en médecine présents aux armées. — M. Ferdinand Bougère, député, ayant exposé à M. le ministre de la Guerre qu'une note de la presse avise de la création de deux centres d'enseignement du Service de Santé militaire nour les étudiants en médecine présents aux armées et lait connaître ceux d'entre eux qui y seront admis, et demande dans quel ordre et dans quel délai, pour chaque catégorie, se fera cette admission, a recu la réponse

« L'ordre et les délais d'admission aux séries de stages dans les deux Centres d'enseignement réservés aux étudiants en médecine présents aux armées sont fixés par une instruction du 30 Mars 1918, qui prévoit que la répartition des étudiants dans chaque série sera faite en tenant compte : 1º du temps de présence aux armées ; 2º de la scolarité acquise, et que les séries de stage se succéderont sans interruption de trois mois en trois mois, mais ne commenceront que lorsque les circonstances militaires le permettrout.

Médecins auxiliaires chargés de services civils.

M. Deguise, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si les médecins auxiliaires, chargés d'un service civil ou médecins traitmuts d'hôpital ont droit, même en touchant le traitement d'aides-majors, à l'augmentation de 90 fr. allouée aux aides majors, a recu une réponse

Voir la suite, p. 646.)

CHARLES CHARLES COMMENCED BY THE CONTROL OF THE COMMENCED BY THE COMMENCED

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6,000 fr Prix Desportes.

.... « Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD



(1) Découverte par NATIVELLE.

GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr SOLUTION au millième AMPOULES au 1/10° de millige

AMPOULES an 1/6 de milligr.

GRANULES ROSES au 1/10° de millige. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

TRAITEMENT des INSECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

# ELECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLA-LINE, ÉMYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'Electraragol a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jamais nuisible vis-èvis des cellules vivantes. Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ic.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intravelneuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

"LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS um

C'est à l'état colloïdal sous lequel il régènère la théobromine, en présence du suc gastrique, que le THÉOSOL doit la rapidité et l'intensité de son action d'urêtique exceptionnelle

#### INDICATIONS & POSOLOGIE

L'emploi du THÉOSOL s'impose dans tous les cas où la théobromine est indiquée, paur obtenir le maximum d'effets diurétiques et dechlorurants à la dose jaurnalière de 2 à 3 cachets



THEOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emple du l'uéosou n'entreîne jaméis aucun des accidents inhérents à la Théobromine clinique, poursuivie dans les Höpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenueavec le THÉOSOL est de 4 à 5 fois plus élevée que celle de la théobromine.

L'expérimentation

Bolte de 20 Cachets: 5 Fr.

USINE & LABORATOIRES

L. ROUSSEAU HEMONT (S. & O.) près Paris

SÉDATIF-ANALGÉSIQUE

ANESTHÉSIE CHIRURGICALE
ACCOUCHEMENTS
INSOMINIES
Douboureuses



COLIQUES

llépatiques et Néphrétiques
CANCERS
Crises Tabétiques

ASSOCIATION SCOPOLAMINE-MORPHINE

en Ampoules pour injections hypodermiques.

LITTÉRATURE SUR DEMANDE: Établissements Albert BUISSON, 157, 700 (to \$2070).

# IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de 176st avec la Pepton DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours locie et lodures sans lodisme print poulet ionatosis assent come un praime fotore actoin Doses quotidiennes : Cinq à vingt goutes pour les Adultes Lurriarres ir Écantralises : Labonaroine o albenus, 8 & 10, Ruel Petit Muse, PARTS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médacine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins cheis de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur resoleut nécessaires pour le traitement des malades et des biessér.

# PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Découvert en 1881 par Maurice ROBIN, ancien Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Objet d'un rapport à l'Académie des Sciences en 1885 par le grand Chimiste BERTHELOT. Préconisé par les Professeurs: Hayem, Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumontpallier.

Le Professeur G. Pouchet, de la Faculté de Médecine, l'appréciait ainsi :

« Le PEPTONATE de FER ROBIN est un sel organique défini constitué par deux « combinaisons: 1º de Pentone et 2º de Glycérine et de Fer, formant un sel ferrique double, à l'état « de combinaison particulière, et tella que le fer ne peut être décelé ni précipité par les réactifs « ordinaires de la chimie minérale. Cet état particulier le rend éminemment propre à l'assimilation.»

En 1890, le Docteur Jaillet, ancien Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine, écrivait : « Le PEPTONATE de FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien

« supérieure à celle des autres préparations similaires. »

Quelles plus éloquentes consécrations officielles pour une Spécialité pharmaceutique! Le FER ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine;

Combat l'Anémie, la Chlorose, les hémorragies de toute nature; Est employé avec succès dans le Diabète, la Glycosurie, le Lymphatisme et toutes manifestations scrofuleuses ou syphilitiques;

Il active la nutrition.

Très économique : Un flacon représente un mois de traitement.

DOSE : 10 à 30 gouttes par repas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe quel liquide ou aliment.

Pour les personnes délicates, Convalescents et Vieillards :

ROBIN au PEPTONATE de FER et PEPTO-ELIXIR ROBIN

DOSE : Un verre à liqueur par repas.

Exiger la Marque "FER ROBIN avec un LION COUCHÉ".

VENTE EN GROS : PARIS. 13. Rue de Poissy. - DÉTAIL : TOUTES PHARMACIES

RECONSTITUENT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6. Rue de la Tacherie. 6 PARIS ET PHARMACIES

# DIOSFINE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques. DOSE HABITUELLE

RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosciérose, Menstruation difficile Troubles de la Ménopause. RUNIER & Ci., 6, Rue de la Taci

**GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS** 

OLEO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

Les médecins spécialistes et le tour de départ aux armées. - M. Tournade, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre pourquoi les spécialistes et les aides-spécialistes ne prennent pas rang suivant leur classe, comme les autres médecins, pour le tour de départ anx armées, ajoutant que cette inamovibilité crée ca leur faveur une injustice, en faisant partir à leur place des médecins plus âgés qu'eux, a reçu la réponse suivante : « Les médecins spécialistes et leurs assistants partent

à leur tour aux armées au titre de leurs spécialités. En outre, des instructions ont été données pour qu'il soit procédé à une relève progressive des spécialistes des classes agées des armées, par ceux des classes jeunes de l'intérieur.

#### SOMMAIRES DES REVUES

#### ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

Sommarke du nº 9 (1918)

Mémoires originaux:

M. Condat. — Méningite cérébro-spinale; association microbienne et sérothérapie

L. Petit-Pierre. - Considérations sur la néphrite aigue tuberculeuse

Recueil de faits :

Condat. - Phlegmon orbitaire guéri par ouverture spontance chez un enfant de 2 ans.

Revue générale

Thèses et Brochures

Nouvelles.

#### ANNALES DE MÉDECINE

Sommarke dn nº 3 (1948).

Mémoires originaux

Pierre Marie et Ivan Bertrand. - Contribution à l'anatomie pathologique de la névrite hypertrophique familiale

L. Bard. - Du mécanisme et de la signification du nystagmus voltaïque

Prosper Merklen. - De l'origine des albuminuries observées dans un centre de l'intérieur.

E. Lenoble. - Existe-t-il un signe de certitude de

la symphyse cardiaque? Les médiastinites adhésives. Ch. Mantoux. - Les tuberculoses cavitaires paucibacillaires.

Livres nouveaux

#### ARCHIVES D'OPHTALMOLOGIE

SOMMAIRE du uº 3 (1918).

Mémoires originaux :

Terrien-Cousin. - Blessures du globe par éclats de grenade.

M. Duverger. - Sur quelques symptômes particuliers aux plaies du segment postérieur.

M. Fromaget. — Réflexions sur un service de chirurgie oculo-orbitaire d'armée. Aubineau et L. Lenoble. - Les nystagmus et le

nystagmus-myoclonie. Coriat et Boulai. — Un cas d'ophtalmie métasta-

tique bilatérale cousécutive à une blessure de guerre. Revue bibliographique.

Livres nouveaux.

Nouvelles.

#### REVIIE NEIIROLOGIOHE Sommanie du nº 3-4 (1918).

Mémoires originaux

Logre et Bouttier. - Les troubles artériels et vaso-motenrs dans les commotions et les blessures cérébro-médullaires.

Demole. — Recherches sur la pathogénie de l'hémiplégie homolatérale. William Boven et P. Béhague. - Contribution à

l'étude clinique du clonus du pied. Haushalter. - Amnesie commotionnelle rétrograde

subitemeut supprimée par une émotion. Capgras et René Bessière. - Délire d'interprétation consécutif à une commotion par explosion de torpille.

Analuses

Société de Neurologie

# Dragées DU DR. Hecauet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par Jour) | NERVOSISME MONTAGO, 49, Boul, de Pert-Royal, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une décision du Gouvernement concer-In vertu a une accision au convernement concer-uant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parvicudront munies du visa du commissaire de police du lieu de l'articleur de presentad de l'entre de la commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Jeune docteur ex-interne hôpitaux feralt remplacemeut longue durée. - Ecrire P. M., nº 1864.

Jeune docteur étranger, famille en France, désirant se perfectionner, cherche place assistant dans hôpital, clinique, sanatorium France ou colonics.— Ecrire P. M., po 1868. Doctoresse française (Paris, 1914), très sérieuse,

libre au 1er Octobre, cherche situation rétribuée médicale ou paramédicale, cliuique, laboratoire, etc. Ecrire P. M., no 1869.

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes.

Emulsion MARCHAIS Phosp be-Crécsolés De 3 & 6 cuil. à café.

OUATAPLASME Pansement completed to the Complete Phlegmasies Eczema, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brúlúres

Le Gérant : O. Ponés

Paris. - L. MARSTHEUX, Imprimour, 1, rue Cassotto.

# LGOL Granulé DA

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc. Echantillons: DALLOZ & Co., 13, Boul de la Chapelle, PARIS

Granules de Catillon a 0.001 Extrait Titro de PH

### Granules de Catillon 4 0,0001 STEOPEANTINE CRIST.

ONIQUE OU CEUR, DUINTIQUE BAPIDE

TOMIQUE OU CEUR, DUINTIQUE BAPIDE

TOMICUE BAPIDE

T TONIQUE DU CŒUR, DIURÉTIQUE RAPIDE Nombre de Strophantus sont inertes, les teintures sont infidèles, xxiger la Signature CATILLON, giltz us réstaintes détection

Tablettes de Catillon ODO-THYROÏDI

Ogr. 25 corps thyroide

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique.

#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux on pur S, Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, B. Résoreine. Savon à l'ichthyol, S. Suffureux, S. à l'haile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

### TRAITEMENT DE LA TUBÉRCULO De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme.

AMPOULES GAIACACODVLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

### HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des olois de morne frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloites ; elle est tres sien supportée, même pendant l'ét.

# TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

12. Bonley, Bonne-Houvelle PARIS

Prix du fincon : 2 fr. 25

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 45 divisions; 0 gr. 01 de mercare par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du fiacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER

à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube. AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent, cube

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

La Mailleur Antisantique, 31, Plannais, 12.84 B

# URINE EXTRAC

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18. Avenue Hoche, PARIS.

CATAGENES A BRONCHIVES CHRONIQUES. - a

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25, 30 et 40 personnes (ces deux derniers en étain visses s'ouvrant et se fermant à volonté).

Pour O fr. 75, 1 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fr. et 4 fr.

### Traitement des Maladies \* à STAPHYLOCOQUES \*

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

# PAR LE

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique EXEMPTS DESPLOME

Préparés sous le contrôle scientifique de M. PROUIN

Communications en 1917:

QUASSINE

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Sociélé Médicale des Höpitauz. Sociéle de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

de 80 comprimés" 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

## Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroïdien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Méphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire. CHAIX & C\*. 10. Rue de l'Orne, PARIS. — (Télépil: Saie 12-55).

### FRÉMINT 1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

# VALÉRIANATE GABAIL " désodorisé "

écifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur der Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

# ELIXIR GABAIL Valéro - Bromuré

Goût et odeur agréables. - Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,25 centig, de Bromure par cuillerée à sonne.

EXTRAITS DAUSSE

# Cure Respiratoire

HYSTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCYTAIRE 

# OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

IPECA INJECTABLE

# PULMOSER

### BAILLY

Combinaison Organo-Minérale, Phospho-Gaiacolée

MÉDICATION SPÉCIFIQUE ET LA PLUS M INOFFENSIVE DES AFFECTIONS : JS

## **BRONCHO-PULMONAIRES**

TOUX, GRIPPES, CATARRHES LARYNGITES ET BRONCHITES, SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE

#### ÉTATS BACILLAIRES DES

A toutes périodes et sous toutes formes

ÉCHANTILLONS FRANÇO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

# CA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée ==

#### VÉRITABLE SOMMEIL DE



Laboratoires DURET et RABY 5. Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

# BIOPHORINE GIRARD

# Kola Glycérophosphatée





Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisiz par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHENIE
NEVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

# MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO Paris . . . . 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C", ÉDITEURS 430, boulevard Saint-Germain PARIS (VIa)

ABONNEHENTS :

Paris et Départements . 40 fr.
Union postale . . . . . 45 fr.
Los abonnements partent
du commencement de chaque mois.

DIRECTION SCIENTIFICUE M. LETULLE refesseur à la Fa-oin de l'hôpital B de l'Académie de

F. DE LAPERSONNE Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu,
mbre de l'Académie de méde

E. BONNAIRE F. WIDAL

J.-L. FAURE Professeur sgrégé, argien de l'hôpital Ce

H. ROGER Doyen de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dieu, embre de l'Académie de médecir M. LERMOYEZ

ue médicale Médecin ochin, de l'hôpital Saint-Antoine, o de médecine. Membre de l'Académie de redde F. JAYLE

Chef de cliu, gynécologique à l'hôp, Broca, Secrétaire de la Birection.

- BEDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESPOSSES J. DIIMONT

Adresser tout ce qui coucerue la Rédaction à "Presse Médicale 120, boulevard Saint-Germain (6\*)

# SOMMAIRE

Articles originaux:

M. Garnier et J. Reilly. - L'élimination des spirochètes par l'urine dans la spirochétose ictérigène chez l'homme, p. 505.

ORTICONI BARBIE et LECLERG .- Contribution à l'étude de la flore microbienne de la grippe, p. 508.

P. DESCOMPS, J. EUZIÈRE et P. MERLE, - Le signe de la convergence des globes oculaires chez les grands commotionnés, p. 509.

Sociétés de Paris :

Société de Chirurgie, p. 510. Société Médicale des Hôpitaux, p. 511. Académie des Sciences, p. 511.

Académie de Médecine, p. 511.

Analyses, p. 512.

Supplément :

F Hyrar - Petit Rulletin Renseignements et communiqués.

# VANADARSINE Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces

GOUTTES : VI à XX gouttes par jour.
AMPOULES : 1 cc. par jour ou tous les deux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi. PARIS

# EXTRAITS TOTAUX CHOAY ÉQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS

HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC. Pilules - Cachets - Comprimés - Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS
Talarnonn: Fleurus 13-07.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS

SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

# PETIT BULLETIN

A propos de la dernière mission espagnole en France

> A mon éminent ami, M. le Professeur Martinez Vargas, de Barcelone.

Quand, la guerre ayant éclaté soudainement, nous dûmes faire face aux millions de Germains lancés sur nous comme sur la plus belle des proies, nous nous consolâmes en pensant que du moins toute l'opinion du monde était pour nous. Hé, oui! Il y a dans la race un tel besoin d'espérer, nous sommes restés si jeunes et si vivants, malgré deux millénaires de vie civilisée, que dans les pires situations nous trouvons toujours quelque motif de réconfort. Légèreté française? Non, mais instinct profond et foi indéfectible dans les destins de la France.

Donc, nous nous disions tous que partout nous allions trouver des amis. Les uns, - et j'étais de ceux-là - tournaient leurs regards vers le vieillard vêtu de blanc en qui devait survivre l'âme du Juste. Le successeur de ceux qui arrêtaient les Huns au seuil de leur basilique sacrée ou faisaient ployer les genoux aux empereurs barbares, ne pourrait sceller ses lèvres augustes : notre cause était trop sainte. D'autres saisaient

confiance aux peuples qui espèrent et aux penseurs qui raisonnent. Et puis, comme il arrive toujours dans la vie, il fallut se convaincre que nous seuls, avec nos amis anglais, non encore armés, devrions supporter le choc de terribles ruées. Et nous le supportâmes.

Ceci explique pourquoi, au début, notre propagande extérieure fut presque nulle. La victime a-t-elle besoin de plaider sa cause contre l'assassin? D'autre part, à quoi bon les sympathies discrètes? Faire crânement sace à l'ennemi, cela ne valait-il pas mieux que tous les palabres ? Oui, mais pendant ce temps, l'agresseur injuste, poursuivant sa guerre totale, faisait, si j'ose dire, ruisseler l'or pour ellacer le sang. Par une publicité savamment organisée et méthodiquement parachevée, il espérait, lui, le loup brutal, sc faire passer pour un agneau bôlant sournoisement attaqué : La raison du plus fort est toujours la meilleure, il allait le montrer tout à l'heure...

Heureusement, et sans parler des Poilus, qui ont tant fait pour remettre le monde dans le chemin de la vérité, nombre d'hommes libres que ni menaces ni promessos ne peuvent ébranler, avaient, des les premiers coups de canon, levé la tête. Ah! ils avaient bien compris, ccux-là, et rien qu'en écoutant parler leur cœur, que la cause française était la leur, comme elle était celle de tous les peuples qui veulent vivre libres et joyeux sous le ciel.

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

# DIGITALINE oristallisés

# NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

FERMENT LACTIQUE FOURNIER

CULTURE LIQUIDE ... CULTURE SÈCHE

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital - PARIS

### RHESAL VICARIO (LIQUIDII)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usace externo.

Rapidement absorbable, sans irritation de la neau

Anémie, Convalescence. Débilité. Surmenage.

USCULOSINE =Byla ===

GENTILLY (Seine).

Antisyphilitique très puissant Adopté ser les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTION NEES: 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une surs).
DOSES MOYENNES: 30 à 35 centigr. tous les 6 on 8 jours (8 à 10 inject, pour une surs).

LITTERATURE BY RCHARTILLONS : Laboratoires NALINE 2 Villoneuve-la-Garenno .aignal.

XXVI. ANNÉE. - Nº 55, 3 OCTOBRE 1918

De cette terrible période de la guerre, où la Victoire oscilla entre les deux camps, je garde pour ma part le souvenir le plus ému qui soit. De tous côtés me vinrent alors des lettres acclamant le génie de la France, faisant confiance à sa force et à son courage; et je dois dire que les plus nombreuses m'arrivaient d'Espagne où je compte taut d'amitiés chères.

L'Espagne! Oh! comme nous connaissions encore mal hier son effort intellectuel! Certes, dans les Congrès, nous étions les premiers à fêter ses chefs d'Ecole, amoureux comme nous d'idées générales, et comme nous hommes de progrès. Mais, de même que dans la forêt les arbres aux cimes élevées couvrent de leur ombre la futaie, de même les chefs nous masquaient souvent les soldats, étudiants, praticiens, qui, en bons Latins épris de clarté, préféraient à tout les leçons, les livres, les méthodes thérapeutiques et les produits de France.

Ne croyez pas, au surplus, que nous soyons restés indifférents aux marques d'attachement témoignées par nos amis d'Éspagne. Avant la guerre, quelques confrères et moi avions créé l'Union médicale franco-ibéro-américaine, l'U. M. F. l. A. Bien que jeune et sans grandes ressources, cette société de propagande avait envoyé des conférenciers dans les diverses Universités espagnoles. Même en 1914, sous la présidence de M. Dartigues et avcc le concours du regretté Landouzy, nous recevious à Paris une délégation des médecins de Salamanque. Depuis la guerre, une importante mission de 30 membres, dirigée par M. le professeur Martinez Vargas, de Barcelone, fut admise à visiter notre front, honneur qu'apprécièrent hautement nos confrères. Un peu plus tard, des Français rendirent la visite qui leur avait été faite. La réception, organisée par la Revue franco-espagnole Luboratario, fut de tous points admirable d'enthousiasme et de cordialité et nous en garderons toujours le souvenir | ému et reconnaissant.

Enfin, bier, sous la direction du professeur Molla, de Madrid, une nouvelle mission officielle vint étudier l'organisation de nos formations sanitaires. Le Gouvernement de Madrid avait eu la délicate pensée de choisir comme délégués les plus brillants élèves de ses principales Universités : Barcelone, Cadix, Madrid, Salamanque, Santiago, Saragosse, Séville, Valence, Valladolid. Ah! la belle jeunesse laborieuse, si près de nous et d'âme si latine! Les Allemands ont eu beau multiplier les avances, les bureaux de renseignements, les officines à nouvelles tendancieuses, ils ont perdu leur argent et leur peine. Toutes ccs jeunes intelligences communient avec nous, sont pour nous. Le jour où nous voudrons, par l'échange de professeurs et d'élèves, consacrer laffusion intellectuelle, nous n'aurons aueune peine, puisque les cœurs sont déjà confondus. M. le D' Edmond Vidal, à qui M. le sous-

secrétaire d'Etat du Service de Santé avait confié l'honneur de recevoir à Paris cette dernière mission espagnole et qui s'en acquitta à merveille, me communique les lettres qu'il a reçues de nos visiteurs. J'ai tenu à les reproduire. On va voir quel souvenir nos amis emportent de nous et quelle affection ils ont pour la France.

D'abord, la parole au chef de la mission, M. le professeur Molla:

Mon cher ami.

Vous m'avez demandé mes impressions sur le voyage que je viens de faire en France comme chef de la mission expagnole, et c'est pour moi un grand plaisir de vous les communiquer.

Vous savez bien, cher ami, que j'aime heaucoup la France et que je la considère comme une seconde Patrie. C'est la cinquième fois que je visite ce pays hospitalier et les difficultés qu'auraient pu présenter pour d'nutres un voyage dans un pays ea guerre ont été peur moi un motif à sollieiter cette mission officielle. La France m'attire par un pouvoir irresistible; son

histoire, ses hommes du temps passé, qui créèrent et défendirent la Science universelle, son art incomparable, son goût exquis, tout attire et subjugue celui qui fré-quente cette belle nation.

L'histoire de ma mission est hien simple : hien que l'on n'ignore pas en Espagne les méthodes de traite-ment employées contre les blessures de guerre, le Gouvernement espagnol décida d'envoyer une mission en France pour étudier de visu tout ce qui n trait à cette partie de la chirurgie, on même temps que pour étudier l'organisation du Service de Santé militaire. A titre de récompense, il fit désigner par chaque Faculté de Médeeine d'Espagne, pour faire partie de la mission, un élève venant de terminer ses études. La Faculté de Médecine de Madrid et le Ministre me nommèrent pour diriger cette mission, réalisant ainsi le rève doré que j'avais fa de voir une fois de plus, dans des conditions nouvelles, Paris et la France sous l'armure.

Comme vous le savez, je suis membre de l'Association ronçaise d'Urologie depuis 1908; grâce à l'initiative de mon cher ami Heitz-Boyer, le chirurgien éminent, je suis aussi membre de l'Association internationale d'Urologie et je suis aussi fier de ces titres que de ceux de professeur à la Faculté de Médecine de Madrid et de membre de l'Académie royale de Médecine. Ces liens sont des motifs de plus pour m'attirer vers la France et m'y retenir aux côtés des jeunes médecins espagnols qui étudient de très près, au point de vue médical, s horrours de cette guerre sans parcille, horreurs et culumités adoucies par l'héroïsme des médecins français l'abnégation des hommes d'Etat, l'esprit de sacrifice de tous les Français.

Comme but immédiat de pratique, nous cherchons à voir de près les méthodes de traitement des plaies, à juger des nouveaux procédés, et à bien nous pénétrer des progrès immenses réalisés par la chirurgie. C'est pour cela que nous avons commencé par visiter les hépitaux, à Vichy, à Lyon, puis à Paris pendant tout le mois d'Août, puis dans la zone de guerre. Nous nous sommes convaincus de l'admirable organisation du Service de Santé militaire et des résultats obtenus dans la guérison des blessures du soldat français; nous avons

admiré la sage direction, l'énergique volonté, l'inlas-sahle dévouement collectif du grand peuple français. Comment exprimer, en ces quelques lignes, l'affection et l'admiration que je ressens pour la France? J'admire l'héroïsme de ce grand pays qui, tout en n'ayant pas voulu la guerre, a su, grâce à son esprit militaire, à son histoire et à sa discipline, se plier rapidement à une situation sussi grave que celle créée par cette lutte sans précédent. C'est la souplesse de son esprit qui lui a fait





comprendre qu'il était inévitable, qu'il était nécessaire de faire ce grand sacrifice pour sauver en une fois et pour toujours la grande Patrie humaine. J'admire sa puissance économique, ses méthodes et ses

l'admire sa puissance économique, sen méthodes et ses procédés, grâce auxquells la vie en France n'est passi difficile qu'en Espagne et chez les autres neutres. N'admire son caractère france et jorial, léger en apparen, mais énergique, ealme et réfléchi au fond, partageant on activité et ses énergies entre le travail matériel et intellectuel sérieux et fécond, les devoirs pénibles de la guerre, les manifestations de l'art qui réjouissent enblissent à la fois la vie et l'axistence. J'admire surtout les héroriques médeches français, la

blissent à la fois la vie et l'existence.

l'admire surtout les héroïques médeclas français, la classe sociale qui m'est le mieux connue, qui, non contents d'être les apôters de la civilisation mondiale, sacrificat leur vie à celle de leurs semblables, étendant le bénéfice de leurs services jusqu'à leurs propres ennemis tombés sur le champ de batteille, qu'ils soignent et consi-

dérent comme leurs soldats.

Ce spectuele réconfortant nous a pénétrés d'une émotion indicible et il laissera en moi, comme en tous mes compagnons de voyage un souvenir impérissablé.

Paris, 5 Septembre 1918.

Après le maître, les élèves :

... Mes impressions de voyage sur ces terres françuises héroïques peuvent se condenser en ees lignes: Un peuple en armes, qu'inspirent les forces impératives du droit et de la justice; un ferme désir de vainere et un admirable esprit de sarvifice, telles sont les caractéristiques actuelles

que présente cette grande race en ces moments suprèmes.

Mes impressious médicales sont excellentes : la féconde
setence française a su improviser son organisation médicale de guerre et lui donner un aspect selentifique et
pratique (el, que ses innovations annoucent une ère nouvelle de progrès sur oous les terrains de la chilrup;
moderne.

BY VANVELL, de Bracelone.

... De mon amour pour lu France je dirai seulement que j'ai véen deux ans parmi les Français, et que l'on ne peut les connaître sans les aimer. Ma visite aux hópitaux de guerre m'a convaincu que la France était à la tête du progrès, et le mieux qui puisse adveuir en faveur de la science médicale sera le triomphe des droits des allifés.

Dr Luis de La Presa, de Madrid.

... J'admire les résultats de la science française comme j'admire l'héroïsme des Français pour obtenir la victoire méritée par la France, si aimée de tous...

D' ADOLFO CARO, de Séville.

J'ai pu me rendre compte de l'effort réalisé par la science médicale français et jamais avec plus de ruisons qu'à présent je ne pourrai dire que la France tient la tôte du progrès. Je suis convaineu que nous avons l'inéluctable devoir de la soutenir de toute notre ônergie. P PEDDO ESTRANS CANCIA, de Valladolid.

Ma visite en France n'a fait autre chose que d'accroître l'amour que j'ai toujours ressenti pour cette nation; j'ai admiré ses beaux services sanitaires et ja fais tous mes vœux pour le triomphe des armées alliées.

Dr DEL LAPUYA RICARDO, de Saragosse.

J'ai gardé pour le bouquet, c'est le cas de le dire, le bon témoignage de Mi<sup>se</sup> Maria Hervas, de Valence. Cette jeune fille est à la fois la plus charmante, la plus simple et la plus curieuse de sclence qui soit en Espagne; et ces qualités sont toutes naturelles chez une Espagnole. Mais elle a ceci de particulier qu'elle a une gnole. Mais elle a ceci de particulier qu'elle a une d'aptère. D'avoir vu nos Pollus, elle a été prise d'un si bel enthousiasme pour la France, qu'elle n'a plus voulu la quitter. Ecouton-la-

... C'est la quatrième fois que je viens à Paris. Cette ville m'enchante; je n'en veux pas partir avant la fin de la guerre, et j'ai offert mes services au Gouvernement français pour rester dans les hôpitaux et y oider de toutes mes forces à soigner ceux qui combattent et se saerfifient pour la liberté du monde....

Doctoresse Maria llervas, de Valence.

Et maintenant, après avoir chaleureuscment remercié nos visiteurs, deux mots pour finir. Ne croyez pas que je me sois laissé aller ici à un sentimentalisme excessif, et qui d'ailleurs serait bien excusable. Il est passé, le temps où béatement nous nous lattions d'être aimés pour nous-mêmes. La France de demain, qui aura à relever ses ruines, à panser ses blessures, espère être aimée dans la paix pour son effort scientifique, comme le fut admirée dans la guerre pour son héroïsme.

N'imaginons pas que nos ennemis s'arrêteront de lutter; ils continueront leur jeu de lourde séduction et de propagande intellectuelle. Et c'est leur affaire. Mais la nôtre est de prévoir et de combattre toutes les offensives poursuivies contre nous. C'est pourquoi nous devons de plus en plus nous attacher, par notre travail, notre union, par la réorganisation de nos services, de notre enseignement, à étendre sans cesse l'influence française sur le monde. Nous ne prétendons diriger personne, mais nous avons besoin de la collaboration de tous. Ce que j'ai vu en Espagne, au point de vue médical, ne ni'a pas surpris, certes, mais je reste impressionné des progrès réalisés là-bas. Si nous le voulons. c'est tout un peuple de jeunes médecins, avides de connaissances, instruits, ardents au travail, qui viendra se joindre à nous pour former la Société scientifique des nations, la seule réalisable peut-être, parce que seule allranchie de préjugés, parce que seule idéaliste.

Notre recomaissance doit done aller à toute cette phalange d'Espagnols qui, avec leur esprit subtil de Méditerranéens, ont d'emblée compris quelles moissons de progrès l'avenir réservait aux races latines désormais fraternellement unies. C'est le glaive latin que la France tient aujourd'hui dans ses mains ensanglantées. Demain, aux jours bénis de la paix, c'est l'étendard latin qu'elle s'efforcera de porter aux cimes. Merci aux hommes de bonne volonté qui lui ont dit confiance, merci à tous les braves cœurs qui n'ont jamais douté de Pollu, de nos droits et de la France immertie.

F. Helme.

# AETHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

ENFANTS: Administrar à chieque fois ;
fanciere de la commandation de la comman

Citterature Chaptillone: FALCOZ & CO.

### COLLOIDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRES EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

| Argent \

colloidal l

et métaux de la série du platine. ELECTROMARTIOL (Fer colloidal)

ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 10 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE, COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE.

Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN. 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1611

**Hémorroides** (fistules-prurit anal, prostatites) SUPPOSITOIRES & POMMADE "ADRÉNO - STYPTIQUES principes Adrénaline Stovaine 1/4 mill. d'ou | Anesthésine efficacité | Ext. Marrons d'Inde frais certaine | Stabilisé 0.06sr 0.02 gr. Hamamélis . Opium Ech " Phe MIDY. 140 fe S! Honore. PARIS. POMMADE ADRENO - STYPTIQUE MIDY

Hitaasilma<del>niinaasiallaaniinaani</del>a

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE nière Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec Découverte en 1896 par E. GALBRUN, pocteur en Pharm

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme Vinot poutles IODALOSE agusent comme un gramme lodure alcalin loses quotidiennes : Gina 4 vingt goutles pour les fafants, dur 8 cinquante goutles pour les Adulte LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10, Rue du Petit Musc, PARIS

Ne pas confondre l'iodaisse, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre : communication au Congret International de Médesine de Paris 1900

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur serale; it pégessaires pour le traitement des malades et des bissaés,

# Médicament Aliment Phosphaté

# **₹PEPTO-KOLA ROBIN**

(GLYCÉROPHOSPHATE, KOLA et PEPTONE)

Dans cette liqueur le rouge de Kola est conservé à l'état naturel comme dans la noix fraîche
contre: NEURASTHÉNIE, SURMENAGE, FATIGUES passagères, physiques et intellectueles, CONVALESCENCE, DIABÈTE, ALBUMINURIE, etc.
DOSE: Un verre à liqueur après chaque repas.

# GLYKOLAÏNE ROBIN

(KOLA GLYCÉROPHOSPHATÉE GRANULÉE)

Reconstituant et stimulant du Système nerveux et musculaire contre: NÉVRALGIE, NEURASTHÉNIE, DÉBILITÉ, SURMENAGE, etc. DOSE: Une ou deux cultiréés à caté par repas

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

# IODONE ROBIN

lode organique physiologique assimilable, véritable Peptonate d'iode. (Voir Thèse du D' BOULAIRE, 1996. – Communication à l'Académie de Médecine, 1991).

ARTHRITISME, ARTÉRIO-SCLÉROSE RHUMATISMES, GOUTTE

# L'IODONE est préparé par M. Maurice ROBIN, auteur des combinaisons métallo-peptoniques découvertes en 1881, Comm. à l'Acad. des Sciences par BRRTHELOT. 1888), L'IODONE ROBIN est la seule combinaison titrée à base de peptone trypsique

Ne pas confondre cette préparation acec celles dites à base de peptone, qui, en réalité, ne sont que des combinations d'albumnese ou d'albumine, lesquelles ne peurent élète considérées comme de vértiables peptones. Con Cé qui ceractérise la peptone trypsique employée pour l'ODORE, c'est la fyrostine, qui lix cen particulier la molécule lode d'une taçon stable, ainsi quocela a été démontré. (Voir Comptes rendus A cadémie des Sciences, Mai 1911). Cest pourquoi (1000 ne ROBIN-évértable peptonate d'Iode nettement dénin, est in SEULE PRÉPARATION INDECTABLE ET LA PLUS ASSIMILABLE. Spoultes d'1000 ne correspondent comme ellei thérapeutique à 1 gramme d'Iodure de polassium.

IODONE INJECTAL

Chaque ampoule est dosée à raison de 0.02 centigrammes d'iode par centimètre cube et à 0.04 centigrammes.

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# REMINÉRALISATION

GLOBALE

PHOSPHATES

assimilables.

PRÉ-TUBERCULOSE

1 Cachet, 1 Comprimé, 1 Mesure de Poudre ou 1 Cuillerée à café de Granulé au milieu de chaque repas.



# RECALCIFIANT

BIOLOGIQUE

CHAUX SILICO-FLUORÉE

organique.

TUBERGULOSES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

SUB DEMANDS

Établissements Albert BUISSON

157, rue de Sèvres, PARIS.

# TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,
Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT par la

( ) ( )

Paraffine CONFITURE

# MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# Iodéine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Xg.==0,01) SIROP (0.01) TOUX EMPHYSÈME PILULES (0.01) ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS On demande pour maison de santé assistant frança compétent pour maladies mentales. — Ecrire P. M., nº 1532.

Places d'internes en méd. actuellement vacantes, asile Saint-Yon(Seine-Infro). Avantages divers en plus du traitement. Conditions, 12 inscr. Certificat bonne vie et mœurs. — Ecrire P. M., nº 1526.

Achèteral vitrine servant à contenir instruments de chirurgie et médecine. — Ecrire M. P., nº 1874.

Tuberculoses,
Bronchites,
Catarrhes.

RMUSION MARCHAIS Phospho-Créssette
Do 3 à 6 cuit. à café

Le Gérant : O. Pobée. Paris. - L. MARSYHEUR, imprimeur, 1, ruo Cassette

# INSTITUT VACCINAL de TOURS

Tours. - Et 10, rue de Latran, Paris. VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 & 4, 10, 25, 30 ET 40 PERSONNES (ces deux derniers en étain, vissés, s'ouvrant et se termant à volonté.)

pour 0 fr. 75, 1 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fr. et 4 fr.

OUATAPLASME Pansement completed to the completed of the c Phiegmasies, Eczema, Appendicites, Phiébites, Erysipèles, Brulures

# TRAITEMENT DE

LABORATOIRES DURET ET RABY

5, Avenue des Tilleuls . Paris Echantillons sur demande à tous les Docteurs COMPRIMÉS DE

Granules 4. Catillon a 0,001 Extrait Titré de

TONIQUE DU COFUE DIMPÉTIQUE PARIN

Granules a. Catillon A 0,0001 STROPHANTINE CRIST.

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE
NON DIURETIQUE - TOLERANGE INDEFINE

ASYSTOLIE, DYSPHEE, OPPRESSIN, COMME, Allections MITRALES, Cardopathies des EMPANTS et VIELLARDS, dat.

Nombra de Strophanius sont inertes, les teintures sont infidibles, exiger la Signature (ATILLON, Efficar-descinte de

Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.

1 à 2 contre Enyzodème.

2 à 8 contre Obèsté, Goître, Elerpétisme, etc.
FL. 3 fr. - Parus, 3 Boul 5t-Martin.

et INFECTIONS DIVERSES

(Académie des Sciences et Société des Hépitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS **Traitement** = par le =

Rhodium B Colloïdal électrique AMPOULES de 3 cm

GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS

OLEO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS





Extrait complet des Glandes pensiques

### 'ALÉRIANATE GABAIL désodorisé

# OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

Employé journellement à l'Hôpital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires. LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE

AVEC PRÉCISION ET SECURITE PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris).

Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 161.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieux-Constructeur 25, Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

# CŒUR Strictement Titra

suivant sa teneur en principes actifs. Dose normale: 3 cuillerées à soupe par jour. 99, Rue d'Aboukir, PARIS

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL 65, Rue Parmentier, IVRY (Scine).

# Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroïdien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Néphrétique, Surréaul, Thymique, Hypophysaire, INAIX & C\*. 10, Rue de l'Orne, PARIS.— (Pélépii: Sake 12-55).

# Prothèse-Orthopédie

DOCTEURS.

# VISITEZ

les Magasins, Ateliers et Usine Modèle —— de =

# MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil (Bourse) et 9, Rue Castex (Bastille).

Les moyens de production des Établissements

MAYET-GUILLOT sont uniques au monde.

# ELIXIR GABAIL Valéro - Bromuré

CATABORES & BRONCHITES CHRONIQUES. — 6, 2000

### LFOLÉINE GOOVELUCHE ROZET

C10H20 Z6 (AxH6) 4 O12., SPECIFIQUE NON TOXIQUE-2 à 5 ceill. à calé, dessert ou coupe solon l'ago-6, R. A.b.o.l., PARIS

# QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS

12, Bouley. Bonne-Nouvelle

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

# à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr. Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

# Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

(Furenculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

# (DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Le Flecon de 80 comprimés Société Médicale des Hépitaux.

Communications en 1917:

Sociéte de Chirurgie.
Thèse Marcel PEROL (Paris 1917). 4 fr. 50 Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Pails

COLLOBIASES DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE OF ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

# VIVIEN

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le **Figadol**, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6, Rue d'Abbeville, 6, PARIS



# IODE COLLOÏDAL ELECTRO-CHIMIQUE VIEL

## NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

# IODÉOL

lode collordal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 °/°. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la maladie, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoide, Erysipèle, Méningites, Septicémies. Tétanos.

Doses : 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores.— Ampoules de 1 cent.

2º Traitement loog des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

# IODARGOL

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileusc 25 °/o.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voics urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEL & C'., 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch. : 44-71. — Usine : 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél. : 0-64

# ÉMÉTINOL

Chlorhydrate d'Émétine VIEL (exempt de Céphæline et de Psychotrine). AMIBIASES

Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

LA

# PRESS

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris. . . . 45 centimes.
Disp.st Etr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C", ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIe) ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . 10 fr. Union postale . . . . . . . 45 fr. Union postale..... Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE de olinique ophtalmologique à l'Hôlol-Dieu, mbre de l'Académie de médecine

E. BONNAIRE Professeur agrege, ienr et Professeur en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Protesseur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE

F. WIDAL Professor de climane médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecine. Membre de l'Académie de médecine.

F JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca. Secrétaire de la Birection.

H. ROGER Doyon de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hotel-Dieu, embre de l'Académie de médecine

M. LERMOYEZ

dre de curation. »

- REDACTION -SECRÉTAIRES

> P. DESPOSSES J. DUMONT

Adresser ce qui concerno la Rédaction à "Presse Médicale " 120, boulevard Saint Germana (6\*) (Sanz indication de Nom)

## SOMMAIRE

Articles originaux

B. A. Houssay. - Action antagoniste de l'adrénaline et des extraits hypophysaires sur les bronches, p. 513

H. CLAUDE et J. LHERMITTE. — Les commotions directes de la moelle épinière, p. 514. D. Thévenard. — Procédé d'obturation par autoplas-

tie cutanée des larges pertes de substance osseuse consécutives au traitement par l'évidement des foyers d'ostéite, p. 515.

G. BILLAND. -- Les eaux minérales naturelles iodées, leurs propriétés antiseptiques et cytophylactiques, p. 518.

Médecine pratique :

J. Deroide: - Pelade et bouchon de cérumen, p. 520. Sociétés de Paris :

ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 520.

Analyses, p. 521.

Supplément :

G. LOUVARD. — De la « curation » des plaies de guerre. P. D. — Le comité permanent interallié. L'Institut interallié.

LIVRES NOUVEAUX.

SOMMAIRES DES REVUES. QUESTIONS MÉDICO-MILITAIRES.

Nécrologie. LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

FACULTÉ DE PARIS. NOUVELLES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

# **TUBERCULOSE** injectable

LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement assimilable. Littérat.et Echanten: Produits LAMBIOTTE Free, à Prémory (Kitte)

# PULMOSERUM

TOUX-GRIPPES-BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, RUE DE ROME, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

NOTES D'HISTOIRE, DE LA CHIRURGIE

DE LA

# « CURATION » DES PLAIES DE GHERRE

Par Georges LOUVARD Chirurgien aux armées.

« Le chirurgien, pour la curation des plaies, se doit proposer une indication qui est union des parties divisées, laquelle est notoire même aux idiots; car ce qui est séparé montre facilement qu'il doit être rejoint, d'autant qu'union est contraire à désunion. » Cette sentence est de Galien au troisième livre de la Méthode, chapitre premier

L'expérience de quatre années de guerre a conduit les chirurgiens aux armées à professer actuellement le même principe de thérapeutique chirurgicale. Avant en vue la restauration fonctionnelle rapide et complète des blessés, il faut le plus tôt possible suturer leurs plaies de guerre.

« Cette première et générale indication, écrit Ambroise Paré au livre cinquième de sa Chirurgie, est parfaite par nature, comme le principal agent, et par le chirurgien, comme ministre de

NATIVELLE

ENDOCRISINES

FOURNIER

etc, etc.

Laboratoires FOURNIER Frères

26, Boulevard de l'Hôpital ... PARIS

THYROTOE\_OVAIRE\_FOIE ,

Granules - Solution - Amnoules

DIGITALINE oriestallists

la Nature : et si Nature n'est forte, le chirurgien ne pourra venir à sa fin. Or, quand il exerce son opération, le chirurgien se proposera cinq points principaux : Oster les choses estranges; approcher les labies ensemble: conscrver les labies rejointes: garder la température de la partie; corriger les accidents, lesquels pervertissent souventes fois l'or-

A remonter le cours de l'histoire de la chirurgie, il apparaît donc qu'Ambroise Paré, en 1545, aiguillait le traitement des plaies de guerre vers des methodes qui ont été le sujet d'un grand nombre de communications et de discussions en 1915, 16, 17, 18 à notre Société nationale de Chirurgie.

Ainsi, ne saurions nous mieux faire, pour apporter un modeste tribut à la méthode, que de résumer notre humble travail selon les règles d'Ambroise Paré, premier chirurgien aux armées, en l'an mil cinq cent trente-six.

PREMIER POINT.

« Oster les choses estranges. »

« Au commencement de la curation, écrit Ambroise Paré en son Traité des playes d'Arquebuttes, il faut que promptement le chirurgien amplyfie la playe, si la partie le permet, tant pour donner issue à la sanie, que pour donner libre passage aux choses estranges et les oster comme

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

# RHESAL VICARIO

ARTIREVRALRIQUE - ARTIRHUMATISMAL - ARTICGEL' peur usage externe.

Rapidament absorbable sans irritation de la peau

## Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COQUELUCHE

Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris

# Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections peur une curs). DOSES MOYENNIES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, peur une curs).

TVIII A ...... No KR 7 OCTOBER 1018 portion d'habits, bourre, drapeau, papier, pièces de harnois, balles, esquilles d'os, sang caillé, chair dilacérée et autres choses qui s'y peuvent trouver : et dès le premier appareil si possible est. x

« Dès le premier appareil », l'action chirurgicale doit s'exercer. C'est l'idée première en date du début des hostilités, après les quelques semaines où la théorie de l'expectative sous le couvert de la tcinture d'iode et du pansement aseptique eut donné des désastres.

Averti par un instinct profond, Paré songeait à traiter immédiatement les plaies par armes et projectiles. Au cours de la guerre actuelle nous avons retrouvé cette idéc, et encore pour la comprendre il nous a fallu des faits très prècis d'explication concrète et surabondante.

Les données bactériologiques démontrées dès 1914 par Carrel, complétées par les recherches de Policard, Philip et Tissier, ont commandé l'acte opératoire chez tous les blessés, tous convaincus d'inoculation bien que n'étant pas cliniquement infectés

« Amplifier la playe » veut dire : prévenir et combattre l'infection par la mise en pratique des larges débridements. Après Larrey, qui, en 1792, systématiquement amplifiait les orifices d'entrée ct de sortie des plaies, Georges Gross et Gaudier ont de nouveau préconisé, au début de 1915, le débridement

Large débridement anatomique, passant partout où le projectile a passé; débridement poursuivant tous les décollements, tous les trajets, supprimant toutes les aufractuosités, étalant complètement la plaie, n'étant arrêté dans ce travail que par des considérations anatomiques et physiologiques.

« Oster portion d'habits, bourre, pièces de harnois, balles ». L'intervention peut parfois être conduite au fil des lésions, pas à pas, et le projectile est cucilli dans sa niche; d'autres fois une contre-incision donne un aecès direct. C'est la | méthode que décrit Paré en son XXIº livre : comment il faut procéder pour tirer les flèches rompues. « L'extraction sera faite au premier appareil. Si trouvay en comprimant doucement les parties circonvoisines de la playe une tumeur et durcté en la chair avec sentiment de douleur et lividité il est meilleur de saire une contre-ouverture et mettre le corps estrange hors en poussant oultre ... Si le fer avant barbillon estait à l'endroit d'un os, ou inséré dedans, ce qui advient souvent au profond des muscles de la cuisse, des bras, des jambes, ou d'aultres parties, esquelles il y aurait grande distance, lors convient amplifier la playe en évitant les nerfs et grands vaisseaux ainsi que fait le bon et expert chirurgien anatomique. Selon de telles règles nous avons extrait 562 éclats d'obus et 101 balles.

« Oster esquilles d'os. Et en cest endroit faut noter, que si les esclas, ou quelques portions d'os fracturés ne sont du tout séparés, et qu'ils tiennent encore au périoste et ligamens, s'ils ne piquent la chair ne les faut oster : pour ce que j'ay vu plusieurs fois qu'ils se reprenoient. Mais alors qu'ils sont du tout séparés, et n'adhérans plus au périoste, nécessairement les faut tirer dehors. » Ainsi est-il écrit au livre troisième de la Chirurgie d'Ambroise Paré.

Garder les esquilles « qui ne sont du tout séparées », les esquilles adhérentes; c'est l'avis de Depage et Monprofit, nous avons procédé de même.

Si les esquilles « picquent la chair », esquilles mal axées, nous les enlevons.

Quant aux esquilles libres tous les chirurgiens suivent Paré. Il faut aller sans violence « oster icelles esquilles qui ne se pourraient agglutiner »; il faut aller au foyer de fracture : « Il se faut enhardir, faire incision, évitant de couper les chefs des muscles ou quelques vaisseaux, ou quelques gros ner/s; pour aller oster les esquilles ou esclas qui se sont enfoncés... puis traiter la playe comme il

« Oster chair dilacérée ». Par choses estranges nous n'entendons pas seulement ce qui sera venu extérieurement, mais aussi tout ce qui dépendrait du corps et demanderait estre osté, comme sang caillé, chair dilacérée », écrivait Paré au livre cinquieme, chapitre premier. Et, discourant « de la manière de traiter les contusions avec playes », il disait encore : « Si la chair contuse est grandement dilacérée, et destituée de sa chaleur naturelle, il en conviendra faire amputation. »

La chirurgie de 1914, avec les larges débridements, l'extraction des projectiles et des débris de vêtements, n'empêchait pas les plaies de demeurer infectées. Elles le restaient, même avec l'emploi des lavages antiseptiques quels qu'ils fussent. C'est alors qu'en 1915, Lemaître, Gaudier, G. Gross, Sencert et tant d'autres chirurgiens ont retrouvé ce rôle de la « chair dilacérée », de la contusion, dans la production des accidents septiques des plaies.

Que ce soit la résection des parois des plaies Depage); ou l'épluchage radical (Chaput); ou le parage (Gaudier); ou l'excision (Gross)-toutes tactiques variées de la même méthode — la résection des tissus contus, pâture des agents patho-gènes, est redevenue l'acte fondamental de la thérapeutique des plaies de guerre. Et nous l'avons exécutée chez 2.792 blessés.

DEUXIÈME POINT.

« Approcher les labies ensemble. »

Après avoir « tiré les choses estranges » Ambroise Paré mettait en première ligne la nouvelle indication « de batailler contre l'altération de l'air, contre la putréfaction de la playe et les accidents w.

Le meilleur moyen de mettre la plaie chirurgicalement traitée à l'abri de l'air est de la fer-



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

des DIURÉTIQUES

PHOSPHATÉE BENTHAM !

CAFÉINÉE

LITHINÉE

Adjuvant le plus sûr des cures de déchlorura-on, est pour le brightique, ce que la digitale est our le cardiaque, le remêde le plus hêr-done. force Médicament régulateur du cœur par es une etécnenté sans égule dans l'ari-Le médicament de cheix des cardiopathies ait disparaître les celèmes et la dyspaée ren-orce la systele, régularise le cours du sang, Le traitement rationnel de l'arthritisme et de DOSES: 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. - Prix : 5 francs

PRODUIT FRANÇAIS DÉPOT GÉNERAL 4. rue du Roi-de Sicile, 4 - PARIS -1-1-PRODUIT FRANÇAIS of- 10

# Fraitement intensif des Anémies SÉRUM FERRUGINEUX FRAISSE GACODYLATE DE FER — GLYCÉRO — STRYCHNINE 1° en AMPOULES DOSAGE: Cacodylate de Fer. . . . . 0 gr. 01 Soluté de Scrum Névrosthénique. . . . 0 gr. 01 Cacodylate de Fer. . . . 0 gr. 01 Cacodylate de Strychnine. . . . 1/2 milligr. BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50 MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart — PARIS

mer, d'approcher les lables ensemble. Larrey, [ dans sa « Clinique chirurgicale exercée particulièrement dans les camps et les hôpitaux depuis 1792 jusqu'en 1829 » enseignait aussi sur les plaies de guerre : « Les premières indications à remplir consistent à inciser les téguments qui forment les rebords de la plaie, les gaines fibreuses, les aponévroses; à exciser tous les lambeaux désorganisés des muscles et des tendons et à lier tous les vaisseaux. Il faut ensuite rapprocher les bords de

En 1915, devant la longueur du traitement et l'inconstance des résultats des plaies laissées à plat se cicatriser, les chirurgiens - à l'exemple de Carrel, Gaudier et Lemaître - se sont redemandé si pour des plaies antiseptisées au bis-touri, il n'y avait pas indication à refermer la

Les essais se sont multipliés avec succès, Nous avons pour notre part exécuté 493 sutures primitives, avec 458 réunions per primam. Sur ces 493 sutures, il s'agissait de 305 plaies simples et 188 plaies compliquées, (56 de lésions osseuses; 59 de lésions articulaires; 43 de lésions pleuropulmonaires; 30 de lésions cranio-cérébrales).

Des plaies de tête. - « Il faut ici noter », écrit Ambroise Paré au livre des playes du crâne récentes et sanglantes, « que s'il advient qu'il y ait grande playe après avoir coupé du tout l'os aux parties supérieures, et mis des petites tentes aux côtés de la playe.

Autant en dit Béranger de Carpi dans deux observations de De fractura calux, L'une (folio 44) est le cas d'un soldat fracturé du crâne par une roncha, qui « lui sépara l'os du front de haut en bas jusqu'aux sourcils ». Il réunit les lambeaux a par suture sans laisser aucun soupirail; et le blessé guérit en dix jours ». L'autre (folio 31) « était une plaie profonde ayant été produite par la pointe d'une roncha, de laquelle il était resté dans le cerveau un fragment de 4 doigts qu'on pouvait à peine voir et sentir; il y resta jusqu'au lendemain et je l'enlevai avec des tenailles. Je mis dans ce trou une tente à demeure durant quelques jours; puis j'ôtai ma tente et j'essayai de fermer la playe ». Tous ces faits confirment le sentiment d'Ĥippocrate disant de ne jamais laisser le cerveau à découvert.

Aussi bien la conférence chirurgicale interalliée, en mai 1917, conclut que dans les lésions craniennes, si la dure-mère est intacte, la plaie pourra être réunie par première intention, et que si la dure-mère et le cerveau sont atteints, la plaie cranio-cérébrale pourra être traitée par la suture secondaire après stérilisation. Des chirurgiens, avec Gross et Houdard, ont été plus catégoriques et ont posé le principe que la suture primitive des blessures cranio-cérébrales doit toujours être pratiquée.

Paré : « Une playe du cuir musculeux, écrit-il au livre VIII, chapitre xv, n'a qu'un seul et simple scope qui est union. Si la playe estait si grande qu'il faille faire aucun point d'aiguille, seront faits ceux-ci en tel nombre qu'il sera

Des plaies de poitrine. - Maitre Roland de Parme rapporte qu'en 1264 il fut appelé pour un homme de Bologne ayant une playe de poitrine datant de six jours. Il enleva la peau autour de la plaie, de la largeur d'un ongle, réséqua la portion de poumon gangrené et le malade guerit.

Des chirurgiens arabistes, les uns voulaient qu'on tint toujours les plaies de poitrine ouvertes, les autres toujours fermées, Guy de Chauliae partagea le différent et de Vigo, qui le copia, écrit au chapitre x de son Traité des Playes de la poitrine : « Il y a discord entre les chirurgiens, parce que les uns sont d'avis de clore la playe pénétrante au dedans le plus subit que faire se pourra; les autres tiennent le contraire et commandent de tenir la playe ouverte. » Ambroise Paré partage cette indécision.

Au cours de la campagne actuelle, les chirurgiens, à la suite de Thévenot, ont repris la technique de l'occlusion et ferment les orifices des plaies pénétrantes simples, comme le faisaient Percy et Larrey. Ils y ont ajouté : avec Lardennois, les ponctions évacuatrices pour les hémothorax et les accidents compressifs : et. à la suite de Pierre Duval, la thoracotomic avec extraction des corps étrangers et suture de la plaie pulmonaire pour

évacués guéris, 2 après thoracotomic et stérilisation Depage-Dakin. Les plèvres ont été stéri-

31 étaient des thorax ouverts, 12 plaies simples



ment d'un écoulement sanguin abondant, nous ont imposé la thoracotomie avec happage du poumon et suture de la plaic pulmonaire : 9 où le projectile a été enlevé ont guéri. Pour 8 plaies de poitrine avec larges lésions costales, la régularisation du trajet et la fermeture nous out donné 6 guérisons.

Ainsi donc, à la suite de Guy de Chauliac et d'A. Paré, nous fermons avec succès les plaies de poitrine, nous les fermons toutes, la ponction évacuatrice parant « les accidents qui peuvent venir étant le sang en dedans retenu ».

Des plaies des jointures. - A. Paré disait, livre VII, chapitre 111, « si ladite playe de jointure estait petite et estroite, on l'agrandira afin que les humeurs puissent avoir libre issue ». L'arthrotomie large, qui refut nôtre au début de cette guerre, a donné des désastres. Monprofit, constatant la supériorité de la résection typique précoce, vérifiait la parole d'Ollier : La résection est la plus haute expression du drainage articulaire. Larrey, devant la gravité des plaies articulaires, était souvent plus radical. Dans son mémoire sur les amputations, « j'ajouterai, dit-il, un huitième cas, c'est lorsqu'une grande articulation est ouverte. Dans ces blessures les membranes synoviales s'enflamment, autant par division imparfaite et le déchirement de ces membranes. que par le contact de l'air »,

De fait, les synoviales articulaires, comme le péritoine, ne semblent pas aimer la mise à l'air. A. Pare avait déjà fait cette observation et, timidement, transformait ses larges arthrotomies en arthrotomics minimes : « Si la plaic de jointure est fort grande, on la recoudra pour réunir les parties séparées, délaissant un petit orifice à la partie déclive » (livre VIII, chapitre 111). Dans cct ordre d'idées. Larrey écrit : « La première indication à remplir pour des plaies pénétrantes récentes des articulations est de débrider la plaie. Si l'instrument vulnérant a coupé l'une des éminences de l'articulation dans toute son épaisseur, l'extraction doit en être faite. Il faut encore s'empresser de faire la ligature des vaisseaux. Cette première indication remplie, on fait évacuer les sluides épanchés dans la capsule synoviale. Alors on rapproche les bords de la plaie et on les maintient dans un contact immédiat au moyen de bandelettes agglutinatives. »

Au cours de la guerre actuelle, Loubat a repris cette méthode et, dans une communication remarquable, il a donné la technique suivante : excision du trajet, ablation du projectile et des débris, curcttage de la niche osseuse, puis fermeture totale de l'articulation en deux plans.

L'excellence des résultats a été confirmée par tous les chirurgiens qui ont adopté la technique de Loubat. Nous même, l'avons employée dans tous les cas où les dégâts osseux n'indiquaient pas la résection typique d'embléc. Dans 59 cas de plaies pénétrantes articulaires récentes, nous comptons 50 succès.

Des plaies avec lésions des os. - Au lendemain des combats de Juillet 1830, Larrey - contre l'opinion de plusieurs auteurs anglais et français était venu à l'idée de la chirurgie d'Ambroise Paré, et il écrivait : « Quant aux indications curatives, la première que l'on ait à remplir est de simplifier la maladic en attaquant ses complications. Ainsi lorsque avec la fracture il y a plaie des parties molles, il faut constamment en débrider les angles aponévrotiques, lier les artères qui pourraient avoir déterminé une hémorragie, et extraire les corps étrangers; remettre ensuite les pièces fracturées en rapport et en opérer l'exacte oaptation; enfin panser à plat avec des substances balsamiques agglutinatives et appliquer immédiatement un bandage unissant. L'appareil restant en place et sans être renouvelé jusqu'au moment de la soudure complète et de l'entière cicatrisation des plaies. »

C'est la méthode des anciens peuples de l'Orient. Les Egyptiens, après avoir pansé une fracture compliquée avec des bandelettes enduites de baume de la Mecque, ne levaient leur appareil qu'à l'époque où ils croyaient leurs plaies completement cicatrisées. Le bandage unissant est élégamment imité par le corsetage de Rouvillois : corsetage comprenant les deux tiers de la circonférence du membre, de façon à reconstituer la situation anatomique des organes et éviter les espaces morts. Picot et Gross, après le débridement, l'épluchage du foyer de fracture, l'extraction des « choses estranges », terminent par la suture en plans superposés : muscles et

Voici nos résultats après avoir employé la technique de Picot et fait un drainage filiforme : 56 fractures suturées de la première à la douzième heure : 46 guérisons parfaites.

Des plaies des parties molles. - Ambroise Paré, dans sa dédicace au livre « De la manière de traiter les playes faictes tant par harequebuttes que par flèches », déclare « ay trouvé que telles playes quand elles sont faictes en partie charneuse, sont aussi peu fâcheuses à traiter que les autres playes contuses, faictes par autres moyens on instruments ».

Or donc, selon ce qu'il a écrit au chapitre « des playes avec contusion », après avoir enlevé toutes les choses estranges, amputé tous les tissus contus, exécuté une fine hémostase, nous réparons soigneusement les dégâts produits par la blessure et par l'acte opératoire. Car, « accidents souvent viennent de l'impéritie ou inadvertance du chirurgien faute d'avoir dûment cousu la playe », livre VII, chapitre xxiv.

Aussi avons-nous rationnellement suturé primitivement 268 plaies des parties molles des différentes régions (sétons ou projectiles inclus) avec 249 réunions per primam.

# CONVALESCENCE DE LA GR

# NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Véritable Tonique non excitant

Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcocl Ne présentant aucune contre-indication



# COOUELUCHE

Traitement EFFICACE et INOFFENSIFparia

2 à 5 cuillerées à café, dessert ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSINGE 6, Rue Abel, PARIS

1913. - Gand: Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

**DÉPRESSION NERVEUSE** 

NEURASTHÉNIE

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.

1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantillons et Prix apéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances

TROISIÈME POINT.

« Garder les labies rejointes. »

Dans toute plaie de guerre la réunion primitive est l'idéal; elle n'est malheureusement pas toujours réalisable. Il n'est pas toujours possible d'avoir un bon tissu bien sain qui se défend contre les germes. Il arrive qu'une fois enlevés les tissus souillés et infectés il y a danger à refermer la plaie.

Les contre-indications militaires dépendent des conditions du fonctionnement chirurgical et sont fonctions : d'une hospitalisation de plusieurs jours; de la proportion du débit chirurgical au nombre des blessés qui attendent. Les contre-indications techniques absolues sont : la plaie avancée en suppuration ; le blessé à état général peu satisfaisant; le polyblessé; l'existence d'une lésion vasculaire importante. Les contre-indications d'espèce sont tirées : du temps écoulé, de l'étendue de la plaie, car l'excision ne doit pas devenir une mutilation; de l'aspect de la blessure chirurgicalement traitée. En somme, le tact, le sens elinique du chirurgien doivent le guider et le clinicien arrêtera souvent l'aiguille du chirurgien trop pressé de refermer la plaie.

La stérilisation chirurgicale d'une plaie de guerre étant restée incomplète, il faut établir une stérilisation progressive, soit antiseptique, soit cytophylactique, qui sera suivie de réunion secondaire. Les méthodes se rapportent toutes au repos des plaies infectées dans l'humidité ou dans le sec. C'est ce qu'exposait déjà Guy de Chauliac, en 1325, au sujet des luttes doctrinales des écoles de Salerne et de Bologne. Il écrit au chapitre singulier et Traité VIII de l'inventaire, et Ambroise Paré qui le cite recopie : « La première secte fut de Roger et Roland qui, indifféremment à toutes playes et apostemes procuroyent sanie et suppuration avec leurs bouillies et paparots. La seconde fut de Hucques de Lucques, de Brunes et de Théodoric qui indifféremment désseichoyent toutes playes avec du vin seul. x

De la désinfection progressive dans l'humidité. - Carrel et Dakin, en 1915, ont développé d'une façon remarquable la doctrine de Salerne. Se fondant sur le cinquième des aphorismes d'Hippocrate : « les laxes sont bons et les crudes mauvais », ils ont montré que les meilleurs antigermes étaient les dérivés chlorés et ils ont réglé leur belle technique du lessivage des plaies.

Le principe est de terminer au bistouri chimique l'exérèse des tissus contus et de vie ralentie. Les tissus navrés sont liquéfics par dislocation des mollécules albuminoïdes au contact des hypochlorites; les germes sont détruits par les chloramines, nées de la liaison du chlore actif et du groupe aminé des substances protéiques; et ces déchets sont entraînés mécaniquement par une irrigation continue. C'est ce qu'Ambroise Paré rècite d'Hippocrate, disant : « Si la chair est contuse, meurtrie, ou battue de quelque dard, il la faut médicamenter en telle sorte qu'elle soit liqueside, putréside et convertie en pus, puis après nouvelle chair engendrée. »

La méthode de Carrel avec le liquide de Dakin et les modifications de Depage donne de très beaux résultats. Nous-même, sur 175 plaies de guerre soumises minutieusement à toutes les exigences de la technique, avons pu pratiquer 131 réunions secondaires du 15º au 25º jour.

De la désinfection progressive dans le sec. -Lepaulmier, en 1570, opposait à Paré un livre sur les arquebusades où il proposait de dessécher toutes les plaies. Et pour ce faire il loue sur tout autre remède le baume naturel qu'on apportait du Pérou.

Mencière, en 1915, est revenu à l'embaumement de l'école de Bologne, se basant sur le quatrième de la Thérapeutique de Galien : le sec approche plus de l'humide et l'humide du non-sain. Le procédé d'antisepsie contre la putréfaction in vivo des

tissus est réalisé ici encore par le baume du Pérou, auquel ont été associés garacol, eucalyptol, acide benzoïque et accessoirement iodoforme.

Ces baumes, arrêtant les phénomènes de protéolyse stérilisent le milieu humoral, rendent imputrescibles les cellules contuses, foyers de cultures mierobiennes et excitent l'activité des cellules sousjacentes. La pellicule momifiée s'élimine et il reste la couche carminée « de nouvelle chair engendrée »; « la playe est vermeille, non acide et seiche, etl'os gardant sa couleur naturelle », tout cela selon Ambroise Parc « estant présage de bonne quérison ».

Ainsi avons-nous embaumé, sclon la technique de Mencière, 140 plaies de guerre et obtenu 109 réunions secondaires parfaites

Parmi toutes les méthodes de stérilisation progressive des plaies infectées, il n'est pas possible de choisir scientifiquement. Les solutions à pansement que nous employons doivent être spécifiques, mais nous ignorons pour beaucoup leur rapport de sensibilité avec les micro-organismes. Bien plus, la flore bactérienne des plaies de guerre comprend de multiples groupes en relations symbiotiques ou antagonistes; et en tenant compte de ce dernier fait, il v a lieu de rechercher les relations antagonistes entre certaines des bactéries susceptibles de se trouver ensemble dans une plaie, auxquels cas il serait bon de ne pas inter-

Aussi nous avons traité 47 plaies des parties molles par un savonnage à l'oléate de soude, un décapage à l'alcool et à l'éther du pourtour de la plaie et sur la plaie un pansement à l'eau bouillie, abandonnant les microbes aux phagocytes et nous gardant d'entraver l'auto-immunisation du blessé. Du dixième au vingtième jour, nous basant uniquement sur l'aspect clinique, nous avons suturé avec succès 30 plaies, la plupart corsetées selon qu'il est dit par Ambroise Paré au chapitre xxvi livre VIII « deux pièces de toile neuve, de gran-

# Iso-Valérianate de Bornyle Fromé

(0,15 de produit par capsule)

# ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux Régulateur de la Circulation et de la Respiration

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéoi

(2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs.

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS,

deur qu'il conviendra pour la playe, converties et emplastrées, furent appliquées à chacun eosté de la playe; puis laissées seichées, puis après cousues en les rapprochant l'une contre l'autre. Et par ainsi la playe fut glutinée ».

En somme il n'y a pas d'antiseptique général, et toutes les solutions à pansement sont bonnes. Il faut avoir le tact d'employer pour une plaie donnée la solution qui lui convient pour le moment, toujours être prêts è en changer et même à les supprimer toutes pour conduire une plaie de guerre infectée vers la suture.

## QUATRIÈME ET CINQUIÈMÉ POINT.

« Garder la température de la partie et corriger les accidents qui pervertissent l'ordre de curation. »

Eplucher minutieusement et radicalement, de sinfecter mécaniquement et chimiquement, ne sont pas choses suffisantes pour conduire à bien le traitement d'une plaie de guerre. « Pour render une châir louable à la partie navrée, il est nécessaire que le sang ne pêche ni en quantité ni en qualité : même que la partie offensée soit en sa température naturelle »... ainsi essei sorit au 2º discours touchant le fait des arquebusades.

La pratique du pansement protège, réchausse et immobilise la région opérée. La plaie de guerre doit être inmobilisée par un bon bandage classique; car nous refermons des plaies qui ne sont pas rigoureusement stériles. Wright a montré que si les muscles glissent sur les tissus intermusculaires la diffusion microbienne s'effectue; et une infection légère, latente, ausceptible de stérilisation définitive par l'organisme lui-mème, s'il est tissus avaient été immobilisées, se propage et s'exalte. La nature prévoyante force un organe infecté à s'immobiliser: nous devons l'imiter. « Au premier appareil if ne faut fuillé à bien bundet le membre, le situant

en figure propre et sans douleur », a dit Ambroise Paré

Les plaies de guerre évoluent donc comme des plaies aseptiques parce que notre acte chirurgical ou chimique a enlevé le plus gros des germes, la défense de l'organisme devant se charger du reste. La guérison complète s'obtient sous l'influence des défenses naturelles, cellulaires et humorales. Et voici ce que professe Ambroise Paré dans son « Introduction à la Chirurgie » : « Les ulcères et playes et fractures sont guaries par le bénéfice des humeurs nourrissant les parties offensées, ce qui est la cause que bien souvent en la curation nous sommes contraints de rectifier le sang, c'est-à-dire les humeurs constituant la masse sanguinaire ». La guérison des blessures traumatiques se produit, pour une part, par renforcement des moyens naturels de défense, par autovaccination. Pour exalter cette défense locale et générale de l'organisme, il faut rectifier les humeurs en leur apportant les sensibilisatrices nécessaires à la digestion des germes. Ces apports sont réalisés : par la vaccination de Leishman et Levaditi, vaccin préparé avec le microbe prédominant dans la suppuration; par la scrothérapie avec les sérums polyvalents de Leclainche et Vallée, qui nous ont donné deux très beaux résultats; par la cytophylaxie sous-cutanée et en pansements avec le sérum normal de cheval chauffé de Raymond Petit ou le chlorure de magnésium de Pierre Delbet. « Encore il faut que le chirurgien ait regard à

administrer toutes les choses qui ont puissance de rectifier l'air ambian, et de roborer les parties nobles, aussi de fortifier tout le corps. » Et l'aré dit encore : « Les ploies de cenz qui relèvent de matadte sont difficiles à curer et quelquefols impossibles. » Il est en effet des blessés hien traités des les premières heures, placés dans d'excellentes conditions chirurgicales et dont les suites opératoires sont déplorables et en extrême dis-

cordance avec la gravité des lésions, initiales. Ils ont été blessés étant malades. A l'appui de cette idée : e'est Quénu rapportant l'histoire d'une astragalectomie dont la cicatrisation ne commença qu'en soignant les reins du malade. C'est Mocquot présentant l'évolution d'une petite fracture du plateau tibial avec légère pénétration de l'article; et dont on n'eut raison qu'ayant acquis la notion que le blessé était hyperglyeémique et institué le traitement au bicarbonate de soude. Ce sont nos observations chez des blessés syphilitiques, bacillaires, anémiés dont la réunion des plaies n'a pu être obtenue qu'en instituant le traitement de la tare organique. C'est encore l'enseignement d'Ambroise Paré : « Quelquefois surviennent grans accidents, principalement corps cacochymes, comme chez vérolés, hydropiques, phtysiques, hectiques et cachectiques; car à tels, leurs playes sont difficiles à curer : à raison que les playes ne se guérissent que par union et consolidation lesquelles choses ne se font que par affluence de bon sang et louable, et par la force de nature » (chap. x, livre VIII).

### Conclusions

La curation des plaies de guerre est faite d'un ensemble d'actes connus depuis quatre cents ans et plus. La manière de traiter comporte :

Àu premier point: « d'oster les choses estranges », l'acte chirurgical complet demeurant la première et plus nécessaire chose du traitement. Acte chirurgical dont les principaux temps s'énumèrent: « Amplifier la playe » ou débridement; « oster les choses estranges » ou ablation des corps étrangers; « oster chair dilacérée » ou exérése des tissus contus.

Aux deuxième et troisième points : de « batailler contre les altérations de l'air », en unissant les parties divisées; réunion primitive si la désinfection chirurgicale a été complète, réunion secondaire après lessivage ou embaumement ou



autostérilisation si des contre-indications ont arrêté le travail du bistouri.

Aux quatrième et cinquième points : de faire état des antécédents constitutionnels et maladifs du blessé, ce qui oriente la thérapeutique et fait cesser les accidents « lesquels pervertissent souvente fois l'ordre de curation ».

Les enseignements de la chirurgie de guerre ont confirmé, précisé, donné des bases plus scientifiques aux tendances de notre Premier Chirurgien d'Armée. D'une façon plus ou moins consciente nous subissons l'influence ancestrale. car, dans les sciences qui ne s'élèvent que par les efforts de tous et par des assises successives, la nécessité de faire usage des idées antérieures pèse sur tous les travailleurs. Ce qui veut dire, que les augures de l'ancienne chirurgie ne doivent pasêtre oubliés. Si nous avons sur le traitement des plaies de guerre une vue plus étendue, c'est que nous sommes montés sur leurs épaules. Et par conséquent nous devons, à l'exemple d'Ambroise Paré, « leur demeurer comme à pères et autheurs « l'honneur de la première intention, nous réser-« vant quelque petite portion de gloire pour « l'enrichissement et illustration ».

# LE COMITÉ PERMANENT INTERALLIÉ L'INSTITUT INTERALLIÉ

Comme le dit M. le D<sup>e</sup> Jean Camus, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris : « Nos pères ont cru faire tout leur devoir en procurant aux muilés des glorieuses armées de jadis un abri d'apparence somptueuse, une nourriture suffisante, et le repos jusqu'à la fin de leurs jours.

Des hommes qui avaient tout quitté pour la vie des camps, des militaires de carrière qui souvent n'avaient plus de famille pouvaient s'accommoder de cette existence. Bercés par des sonneries de clairon ou des roulements de tambour dans un cadre de souvenirs guerriers, ils pouvaient trouver enviable cette vie calme et vide.

Tout autres sont les désirs et les goûts des mutilés d'aujourd'hui. Ils n'ont pris les armes que pour défendre la patrie et son patrimoine matériel et moral. Mutilés, ils veulent garder leur place dans la société et dans la famille, ils veulent participer à cette vie des sociétés modernes qui s'annonce plus débordante d'activité que jamais, mais ils reviennent amoindris dans leurs movens physiques, dans leur valeur de travailleurs. Il faut au plus tôt les rééduquer fonctionnellement, professionnellement, leur fournir les appareils de prothèse les mieux conditionnés, les instruments de travail les plus perfectionnés. Il faut leur donner l'indemnité pécuniaire à laquelle ils ont toujours rigourcusement droit et leur assurer une place honorable dans les rangs des travailleurs valides : problèmes dont la solution est autrement ardue que celle qui consisterait à leur procurer un lit dans une caserne au dôme doré.

Pour la solution équitable et honorable de ces problèmes complexes, il est utile que tous les peuples alliés, pour lesquels les mêmes difficultés se posent, collaborent en plein accord dans un but commun.

Aussi vient il de se créer à Paris un Comité permanent interallié.

Ce Comité réunit des représentants de chacun des pays alliés. Ces représentants sont nommés et accrédités par leur gouvernement respectif et peuvent dans une certaine mesure s'engager pour lui

Ce sont: M. le D' Bourrillon (France), Président. — MM. le lieutenant-général D' Melis (Belgique), Sir Charles Nicholson Bart M. P. (Grande-Bretagne), le général Bradley (États-Unis), L. March (France), le D' Da Costa Ferreira

(Portugal), Agathonovitch (Serbie), Vice-Prési-

Le groupement a pour buts :

1º D'émettre des principes généraux servant de base à l'activité des divers peuples qui les adapteront aux lois, mœurs et coutumes de chacun;

2º De centraliser tous les documents ayant trait aux invalides;

3° De grouper l'expérience acquise par ces années de guerre et de l'appliquer, tant au point de vue médical qu'au point de vue de l'enseignement ou de la rééducation;

4º D'aider de toutes manières le mutilé et d'étendre cette aide dans l'avenir bien au delà de la guerre.

Un institut de recherches a été fondé.

Pour la diffusion de son action, le Comité a créé une Revue; organe d'informations et d'études qui relate les travaux de l'Institut et documente sur toutes les questions traitées. Cette Revue est dirigée par le D' Jean Camus. Son Comité de Direction est composé de M. le D' Bourrillon, président du Comité permanent interallié et de M. Ch. Krug, secrétaire général.

Le Siège du Comité est dès maintenant installé 102, rue du Bae, dans un vieil hotel de pur sulcuis XIV. Los hautes et larges pièces du rez-de-chaussée sontréservées aux salles de conférences et de réunions, tandis que les autres étages abritent les différents services, Direction, Revue, Bibliothèque, Musée des appareils prothétiques et des instruments de travail.

Cette coordination des ellorts, qui fera bénéficier tous les peuples alliés des perfectionnements réalisés par chacun d'eux, est l'une des plus touchantes applications de l'union pour le bien et le mieux que devront réaliser les sociétés futures.

P. D.

# STOVAINE

LE MOINS TOXIQUE DES ANESTHÉSIQUES LOCAUX DE MÊME EFFICACITÉ

# S'emploie comme la Cocaïne



# Ne crée pas d'accoutumance

La Stovaïne possède une action anesthésique au moins égale à celle de la Cocaïne.

La Stovaine est beaucoup moins toxique que la Cocaine.

La Stovaine a une action tonique sur le cœur,

La Stovaine a des propriétés bactéricides très nettes.

La Stovaïne est anesthésique sans addition d'adrénaline.

La **Stovaïne** est délivrée soit en nature, soit sous forme d'ampoules de **Stovaïne Billon** pour

# ANESTHÉSIE LOCALE, RACHI-ANESTHESIE, ODONTOLOGIE

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Les Établissements POULENC Frères

92. Rue Vieille-du-Temple - PARIS

# LIVRES NOUVEAUX

Le traitement chirurgical de la paralysie radiale traumatique par la transplantation tendineuse, par R. Massart (Thèse, Paris, 1918).

paralysie radiale traumatique se présente actuellement comme une des séquelles les plus fréquentes des blessures de guerre chez les blessés.

Soit qu'elle soit primitive et due à une section du nerf, soit qu'elle soit secondaire et due à une compression par un cal ou du tissu cicatriciel, clle n'en constitue pas moins une infirmité durable et souvent définitive en dépit de nombreuses interventions tentées sur le nerf.

La littérature médicale française et étrangère de la première année de guerre n'envisage pas la question, au point de vue orthopédique. Toutes les opérations sont tentées sur le nerf. Ce n'est que depuis deux ans, et timidement d'abord, qu'on voit des publications américaines, anglaises, italiennes et françaises aborder la question de la restauration fonctionnelle de l'extension de la main et des doigts.

Le traitement chirurgical de la paralysie radiale traumatique par la transplantation tendineuse est une opération qui trouve son indication dans deux

1º Lorsque la suture nerveuse n'est pas possible, ou que la lésion du radial est telle qu'une régénération ne puissc être escomptée;

2º l.orsque l'opération uerveuse n'a pas donné de résultat au bout de donze ou dix-huit mois. C'est une opération qui n'aggrave pas l'état existant du blessé.

Elle s'exécute simplement et tend à avoir une technique réglée.

La transplantation active descendante est le procédé de choix.

On suture aux tendous extenseurs raccourcis les teudous du grand palmaire et du cubital antérieur attirés à la face dorsale de la main et formant fronde. Les soius post-opératoires, la mobilisation graduelle de toutes les articulations dirigée par le chirurgien, complètent l'intervention et doivent être considérés ! comme indispensables à la réussite, Les conditions opératoires étant meilleures que dans la paralysie infantile, on obtient aussi de

meilleurs résultats. L'intervention chirurgicale permet, lorsque le

résultat est bon, de supprimer complètement l'appareil prothétique : dans les autres cas le blessé peut continuer à s'en servir et graduellement il note de l'amélioration

Cette thèse, surtout pratique, est fort intéressante : M. Raphaël Massart y développe les avantages de l'intervention et il en expose très clairement la technique.

Syphilis, Paludisme. Amibiase (cures initiales et blanchiment), par le D° Ravaut, médecin des hôpitaux de Paris. Préface du P° F. Widal. Un vol. de la

COLLECTION HORIZON (Masson et Cie, édit.). - Prix : 4 francs (+ 10 °/o). Si l'auteur a réuni dans un même volume les

notions principales sur le traitement initial de ces trois maladies, ce n'est pas seulement parce que depuis le début de la guerre elles sont très fréquentes, mais surtout parce que les caractères communs de leur parasitisme, de leur évolution clinique imposent un mode de traitement répondant aux mêmes nécessités. Toutes trois sont produites par des protozoaires, qui ont chez les malades leurs repaires de prédilection et en sortent de temps en temps pour donner lieu à de nombreuscs manifestations cliniques. Toutes trois ont de longues périodes silencieuses qu'il ne faut pas confondre avec la guérison Dans ces trois maladies enfin, un traitement initial d'attaque, bien institué, a une très grande importauce sur l'évolution ultérieure et nermet même, dans des eas pris à temps, d'obtenir la stérilisation de l'organisme.

L'auteur expose les modes de traitement initial dont il a obtenu les meilleurs résulta s; pour chaeun d'eux, il a adopté une formule simple, pratique, pouvant être appliquée par tout médecin et répondant au maximum d'efficacité. Très souvent, dans le diagnostic de ces maladies, l'épreuve thérapeutique a ure grosse importance, aussi est-il nécessaire de bien savoir manier les médicaments. Chaeun des chapitres est suivi des renseignements

pratiques nécessaires pour l'exécution du traitement. Comme l'a écrit le Professeur Widal dans la préface : « Celui qui a écrit les pages qui suivent n'est pas seulement un savant qui a largement contribué au progrès des sujets qu'il a pris à tache d'exposer, e'est un praticien qui fait profiter ses lecteurs de l'expérience que lui a donnée la longue pratique de trois maladies qui, depuis le début de la guerre, ont durement frappé notre armée sur le front d'Occident et sur le front de Macédoine. Il ne s'est pas borné à l'exposé des principes. Ayant réuni dans leurs détails tous les renscignements intéressant les indications, la posologie et l'instrumentation, il s'est efforcé de codifier de façon brève, claire et précise, les règles qui doivent servir à diriger les traitements; il en a fait des manières de commandements. Les médecins qui, appelés à soigner des syphilitiques, des paludéens ou des dysentériques, prendront ce livre pour guide peuvent être certains qu'ils assureront à leurs malades tous les bénéfices que l'on peut tirer des médicaments les plus efficaces que la thérapeutique ait mis entre nos mains. »

## SOMMAIRES DES REVUES

### ANNALES DE GYNÉCOLOGIE

Sommaine du nº 2 (1918).

Mémoires originaux :

Henri Hartmann et Léon Binet. - Le pseudo-

myxome d'origine appendiculaire.
Fernand Chatilion. — Les dilatations et hypertro-

phies congénitales de la vessie. Gullbert et Gimbert. — Pelviradiométrie par la méthode de la projection orthogonale.

Revue générale.

Revue analytique.

# NEOL

Formules

DES HOPITAUX DE PARIS

# GARGARISMES NEOLES

1º 2 cuiller, à potage par verre d'eau . 1/2 flacon Eau q. s. pour 1/2 litre de gargarisme. Bicarbonate de soude (ad libit.)

# IRRIGATIONS NÉOLÉES

Eau bouillie . . . q s pour t litre.

A utiliser selon technique de Carrel au lieu et place des divers hypochlorites,

dans tous les cas, doit remplacer l'.au oxygènéc irritante et altérable

( Néol . . . . . 1 partie Eau . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimés alcalins des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hygiéniques



# PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Découvert en 1881 par Maurice ROBIN, ancien Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Objet d'un rapport à l'Académie des Sciences en 1885 par le grand Chimiste BERTHELOT. Préconisé par les Professeurs: Havem, Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumontpallier.

Le Professeur G. Pouchet, de la Faculté de Médecine, l'appréciait ainsi :

« Le PEPTONATE de FER ROBIN est un sel organique défini constitué par deux « combinaisons: 1º de Pentone et 2º de Glycérine et de Fer, formant un sel ferrique double, à l'état de combinaison particulière, et telle que le fer ne peut être décel nu préchité par les réactifs « ordinaires de la chimie minérale. Cet état particulier le rend éminemment propre à l'assimilation. »

En 1890, le Docteur Jaillet, ancien Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine, écrivait :

« Le PEPTONATE de FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien « supérieure à celle des autres préparations similaires. »

Quelles plus éloquentes consécrations officielles pour une Spécialité pharmaceutique! Le FER ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine; Combat l'Anémie, la Chlorose, les hémorragies de toute nature;

Est employé avec succès dans le Diabète, la Glycosurie, le Lymphatisme et toutes manifestations scrofuleuses ou syphilitiques;

Il active la nutrition.

Très économique : Un flacon représente un mois de traitement.

DOSE: 10 à 30 gouttes par repas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe quel liquide ou aliment.

Pour les personnes délicates, Convalescents et Vieillards : ROBIN au PEPTONATE de FER et PEPTO-ELIXIR ROBII

> DOSE : Un verre à liqueur par repas Exiger la Marque "FER ROBIN avec un LION COUCHÉ".

VENTE EN GROS : PARIS, 13, Rue de Poissy. - Détail : TOUTES PHARMACIES

# ODONE

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

L'IODONE ROBIN est la meilleure et la plus assimilable des préparations iodees.

Ne pas confondre l'IODONE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires.

L'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYP-SIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot; de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Voir 1º comptes rendus de l'Académie des Sciences en Mai 1911; 2º Thèse du Dr Boulaire, intitulée "Etude comparative des composés jodés organiques" (1906).

L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées :

- 1º La Seule à base de Peptone Trypsique;
- 2º La Seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE; 3º La Seule qui ait eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache

(Séance du 26 mars 1907). L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la

place de l'Iodure de Potassium pour éviler l'Iodisme dans : Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vasomoteurs et en activant la circulation du sang.

MODE D'EMPLOI :

MODE D'EMPLO! 1

IODONE GOUTTES: 10 à 30 poutes aux deux principaux repas dans de feus additionnée de lait ou de vin blanc, etc. Dans les manifestations gouttesses, en l'emplois de la dose de 40 à 50 poutes par vepar a LODONE INDECTABLE: I les empoute de 03 citats métallique.

L'ODONE INDECTABLE: I les empoute de 03 citats métallique.

L'ODONE INDECTABLE et et employe avec succès ans les cas de Septicòmie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteures.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

> Dépôt Général et Vente en Gros : 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES.

# IODALOSE GALBRUN

# IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptona DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE. (Communication au XIII<sup>\*</sup> Congrès International de Médecine, Paris 1900).

# Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confonare L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE.

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

# PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 5 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Échantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 18, rue Oberkampt, PARIS

des médecins-chefs des formations sanitaires le traitement des malades ou blessés flacons d'Iodalose qui leur seraient nécessaires pour gracieusement à la disposition Monsieur Galbrun met

UBERCULOSE · LYMPHATISME · ANEMI

# MCALCII



CROISSANCE

RACHITISME

A

# RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE LE PLUS RATIONNEL

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSUREE d'une façan CERTAINE PRATIQUE

# OUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# TUBERCULOSE PULMONAIRE-OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

CROISSANCE ALLAITEMENT TROUBLES DE DENTITION

COMPRIMÉS, GRANUI É ET CACHETS

TRICALCINE CHOCOLATÉE reparée specialement pour les enfants

CONVALESCENCES

DYSPEPSIES ACIDE

TRICALCINE

Méthylarsinée Adrénalinée

RACHITISME SCROFULOSE

CARIE DENTAIRE ANÉMIE

FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances BORATOIRE DES PRODUITS "SCIENTIA", 10, RUE FROMENTIN, ~ P.

NERVEUSE · TUBERCULOSE

administration prolongée

GAÏACOL INODORE

à hautes doses sans aucun inconvenient

THIOCOL "ROCHE"



SIROP "ROCHE" COMPRIMÉS "ROCHE" CACHETS "ROCHE"

Echantillon et Littérature :

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C

ACRETS "ROCHE"

OF THOSE OF THE PROPERTY CONTROL OF THE PROPERTY COMPRIMES ROCHE

FOR THOSE OF THE PROPERTY CONTROL OF THE PROPERTY COMPRIMES ROCHE

OF THOSE OF THE PROPERTY CONTROL OF THE PROPERTY COMPRIMES ROCHE

OF THOSE OF THE PROPERTY CONTROL OF THE PROPERTY CONTRO

# CONSTIPATION



# EDLAXINE

HUILE DE PARAFFINE

Chimiquement pure spécialement préparée pour lusage interne

1à2 cuillérées à entremets le matin à jeun et le soir en se couchant ou MIEUX ENCORE remplacer la dose du soir par :

LA THAOLAXINE LAXATIF REGIME

Laboratoires DURET & RABY 5. Av. des Tilleuls\_Paris-montmartre

## **QUESTIONS MÉDICO-MILITAIRES**

### COURS DU CADUCÉE

D. — Comme d'autres confrères, étant sur le point d'être désigné pour instruire des infirmiers qui, après camen, seront noimmés infirmiers de visite et porteront l'insigne du caducée, je vicns vous prier de m'indiquer un programme des principales questions à leur enseigner.

R.— Il faut vous procurer ou mieux demander par la voie hiérarchique l'Ecole de l'Infirmier et du brancardier militaires (instruction théorique et pratique) en deux volumes, édités par les soins du Ministère de la Guerre. Puis les lire attentivement et préparer une série de questions simples que tous les infirmiers de visite, dignes de ce nom, doivent savoir, pour ne pas se montrer trop inférieurs à leur tâche.

Organisation du Service de Santé à l'intérieur. Personnel des hôpitaux militaires. Hiérarchie des officiers du Service de Santé (médecins, pharmaciens, officiers d'administration).

Fonctionnement général du service des hôpitaux (entrées, sorties, visites, repas, etc.).

Organisation générale du Service de Santé en campagne, service de l'avant et de l'arrière. Direction et personnel.

Exécution du service dans les formations sanitaires en campagne.

Ecritures, cahiers, relevés (médicaments, etc.), bons (d'alimentation, etc.), régimes (grand, moyen, lacté, etc.).

Hygiène hospitalière, conduite de l'infirmier dans son service.

Asepsie, stérilisation, désinfection, principaux antiseptiques (teinture d'iode, eau oxygénée, poudre de Vincent, sérum de Dakin, etc.). Rôle de l'infirmier à la salle d'opération. Instruments, objets de pansement.

Petite chirurgie, cataplasmes, collyres, gargarismes, emplâtres, ventouses, injections, sinapismes, sangsues, applications de glace, soins spéciaux en cas de syncope, asphyxie, empoisonnement, etc. Bandages de corps. Bandages herniaires.

Thermométrie, hydrothérapic, lotions, bains, douches, massage, principaux médicaments. Notions élémentaires de médecine, pharmacie

et bactériologie. Théorie de la manœuvre du brancardier (mon-

tage et démontage).

Souillure et infection des plaies de guerre, moyens prophylactiques.

Fractures, appareils d'immobilisation improvisés et réglementaires. (Attelles de Thomas.)

visés et réglementaires. (Attelles de Thomas.) Tarif alimentaire (notice 5 du volume 82 bis). Alimentation des blessés (officiers et soldats) dans

la zone des Armées. L'infection et les principales maladies infectieuses, prophylaxie générale de la contagiosité.

Paludisme, syphilis, sièvre typhoïde (maladie des mains sales). Inoculation du sérum antityphoïdique.

Tuherculose. Contagion. Danger des crachats. Blennorragie, chancre mou, végétations, moyens d'éviter les maladies vénériennes, leur guérison. Gale et poux.

La Peau et ses maladies.

Les intoxications, gaz, alcoolisme. La lutte pour la santé publique, hygiène collective et hygiène individuelle.



Enfin soyez simple, clair, bref dans vos descriptions; ne les effarouchez pas par des mots scientifiques.

Rappelez-vous qu'enseigner, c'est faire des élèves à son image : aussi n'épargnez pas vos explications pour qu'ils saisissent bien, et passezleur votre flamme et votre savoir, pour le bien de nos blessés.

P. B.

### NÉCROLOGIE

### JOSEPH JACOBS

Le lundi 30 Septembre 1918, l'étudiant en médecine Joseph Jacobs est décédé à la clinique médicale de l'hôpital Saint-Antoine, d'une grippe contractée dans le service, où il aidait ses camarades surmenés, bien qu'il fût chargé du laboratoire de la chaire.

Aux obsèques assistèrent le professeur Pauchet, les camarades de Jacobs, le personnel de l'hôpital et des mutilés belges de la Compagnie universitaire.

En leur nom, le commandant Lebois, dans un discours ému, retraça la belle vie de leur camarade qui, malgré sa glorieuse inutilation : perte du bras droit, se dévouait pour soulager ceux qui soufirent.

Dans un dernier adien, le professeur Pauchet, an nom du corps professoral de la Faculté de Médecine de Paris, prononça ces mots: « Je salne dans la personne de votre regretté camarade l'un des uombreux représentants de cette valeurense jeunesse qui s'est sacrifiée, saus hésiter, pour la patrie et l'humanité. » Le D' Lucien Girard, interne des hôpitaux, assistant militaire de la clinique, prit la parole au nont professeur Chauffard, retenu loin de Paris, et des camarades de Saint-Autoine. Il tint à redire les paroles du maitre absent, atterré par cette mort si soudaine : « J'avais pour lui grande amitié et haute estime et je n'oublieral pas les excellents services qu'il a rendus à la clinique. »

Et, tradissant la pensée de tous ceux qui connais-

Et, traduisant la pensée de tous ceux qui connaissaient et regrettent Jacobs, il termina « Repose en terre de France, jusqu'au jour où la terre belge pourra vous recevoir; mais elle ne vous gardera pas tout entier, car vous vivrez en notre souvenir. »



# Maison de Santé et de Convalescence

# DE L'HAY-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement

des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

# INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD ANGINE INTERNE DES HÓPITAUX DE PARIS ET MÉDICIE DE BICÉTRE

40. rue du Val - L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) - Tél. ; nº 5

-- NOTICE SUR DEMANDE

# DIGIFOLINE CIBA

Contient la totalité des glucosides : cardio-actifs de la feuille de digitale, sans les éléments inutiles ou nocifs.

# RÉGULARISE ET TONIFIE LE CŒUR

Action constante, posologie commode Absence de troubles digestifs et d'effets cumulatifs

Absence de troubles digestifs et d'effets cumulatifs

AMPOULES DE 1 cm²

COMPRIMÉS

Un comprimé (à 0 gr. 10) équivaut 0 gr. 20 de feuille de digitale titrée. Tubes de 12 et 25 comprimés. pour l'usage hypodermique et intraveineur Une ampoule équivaut à o gr. 10 de feuille de digitale titrée. Boites de 2, 5 et 20 ampoules.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRES CIBA, 1, place Morand, à LYON

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur, pour

Commandeur, - M. Barbot (Alexandre), médecin principal directeur du Service de Santé de l'Armée française en Orient. (Officiel, 30 Septembre.)

## MÉDAILLE MILITAIRE.

— M. Cheynier (Pierre), médecin auxiliaire (réserve, an 1<sup>er</sup> bataillon du 1<sup>†90</sup> rég. d'infanterie : Jeane médecin, veau au front sar sa demande. A été grièvement blessé en accomplissant courageusement son devoir, sous un violent bombardement (Officiel, 1er Octobre.)

- M. Mutignon (René), médecin sous-aide-major (réserve) à la 1ºº compagnie de mitrailleuses du 164º rég. nfanterie : Médecin dont le courage est proverbial nu régiment. Pris sous un éboulement et fortement contusionné, a dégagé son chef de bataillon grièvement blessé avant de songer à lui-même; le lendemain, a eu une conduite remarquable et a fait preuve d'une audace extraordinaire, en traversant les lignes ennemies pour rejoi le régiment. Une citation. (Officiel, 24 Septembre 1918.)

### AL VALORE MILITARE

Médaille d'argent : M. Sevin (Frédéric), médecin aidemajor de 1ºº classe au 21º rég. d'artillerie : A fait l'admi-ration de tous par sa valeur et soa haut sentiment du devoir. Convale scent à la saite d'ane maladie récente, s prodigué ses soins, aon seulement aux hommes de son groupe, mais à tous les blessés français et italiens, sans prendre aucun repos au cours d'une journée de violents combats, dans une zone battue par le feu ennemi, (Alsípiano d'Asiago, 15 Juin 1918.)

### Citations à l'ordre du jour :

- M. Senèque (Henri), médecin aide-major de 2º classe au 32° rég. de dregons : chargé du poste de secours des bataillons à pied de la brigade, a fait preuve d'une bravoure, d'une énergio et d'un dévouement exceptionnels. A pausé et évacue plus de trois cents blessés de toutes les unités engagées, se dépensant sans compter, malgré de secours. Dejà cité. (Journ. off., 15 Septembre 1918.)

— M. Charlin (Paul), médech-major de 2º classe au 3º groune du le méd d'autillair.

3º groupe du 4º rég. d'artillerie : Médecin chef de service d'un groupe, s'est signalé en toutes circonstunces par son activité, son esprit d'organisation, son dévouement et sa bonne humeur communicative. Le 22 Mars 1918, voyunt son poste de secours menacé par le bombardement ennemi, s'y est aussitôt porté pour faire abriter les hommes qui travaillaient à son achèvement. A été hlessé grièvement près d'eux par un éclat d'obus. Une hiessure antérieure. Trois citations. (Officiel, 24 Septembre 1918.)

 M. Sevin (Frédérie), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe au 21° rég. d'artillerie, 3° groupe : Médeein-major dévoué et compétent. Tombé malado en service commandé et évneué, a rejoint sou poste avant d'être complètement guéri et quelques jours avant l'attaque autrichienne. Le 15 Juin 1918, s'est dévoué sans compter en soignant les blessés sous le fen de l'urtillerie ennemie et a assuré les évacuations d'une façon parfaite. Déjà blessé deux fois.

 M. Lamaison (Jean), médecin aide-major de 17º classo au rég. de marche de spahis marocains : Médecin d'une grande bravoure et d'un saug-froid remarquable. A, au cours de quatre journées de combat, dans des conditions très pénibles, tonjours sous le feu, en première ligne, un bomhardement coatinuel et particulièrement nu moment d'ane contre-attaque très violente, assuré l'évacuation des blessés du régiment. Trois citations natéricares, (Officiel, 28 Septembre.)

### FACULTÉ DE PARIS

Immatriculation, inscriptions. - I. IMMATRICULA-TION. Nul n'est admis aux travaux de la Faculté (travaux ratoires, eliniques, bibliothèque pratiques, labo n'est porté sar le registre d'immatriculation (Décret du 31 Juillet 1897).

Immatriculation d'office. - L'étudient qui prend une inscription trimestrielle se trouve immatriculé d'office. Il n'acquitte pus le droit d'immatriculation

striculation sur demande. - Ne sont immatriculés que sur leur demande :

Les étudiants titulaires de toutes les inscriptions réglementaires; 2º les étudiants dont la scolarité est interrompue: 3º les doctears, les étudiants français et étrangers qui désirent être ndmis aux travaux de la Faculté La dernière inscription, aiasi que les inscriptions délivrées à titre rétroactif ue confèrent point l'immatriculation. A l'immatriculation sur demande est attaché le droit

Un candidat peut être admis à subir un examen saus être inmatriculé.

Les immatriculations d'office naront lieu aux dates indiquées ci-dessous pour la prise des inscriptions trimartrialles

Les immatriculations sur demande sont effectuées au Secréturiat de la l'aculté (guichet nº 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heares.

N. B. - L'immatriculation ne vaut que pour l'année scolaire. Elle doit être renouvelée annuellement. Nul ne peut se faire immatriculer par correspondance ni par un

II. Inscriptions <sup>4</sup>. — Première inscription : La première inscription doit être prise du 1° Octobre au 8 Novembre, de midi à 3 heures. En s'iuserivant l'étudiant doit pro-

 Diplôme de hachelier de l'enseignement secondaire, institué par décrets des 31 Mai 1902 et 22 Juillet 1912, et certificat d'études P. C. N.; 2º Acte de naissance sur timbre;

3º Consentement du père ou tuteur, si l'étudiant n'est pas majeur. Ce consentement (établi sur papier timbré à 0 fr. 60) doit indiquer le domicile du père oa tuteur dont la signature devra être légulisée (la production de cette pièce n'est pas exigée si l'étudiunt est accompagné de son

4° Un certificat de revaccination jennérienne établi onformément aux dispositious de l'article 6 de la loi du 15 Février 1902 sur la vaccination obligatoire (modèle déposé au Secrétariat de la Faculté).

Il est tenu en outre de déclarer sa résidence personnelle et celle de su famille, comme tout changement d'adresse survenant au cours de la scolarité.

Inscriptions trimestriclles. - Pendant l'année seolaire 1918-1919, les inscriptions trimestriolles, consécutives à la première, seront délivrées dans l'ordre et aux dates après, de midi à 3 heures :

1ºr trimestre, du 9 au 26 Octobre 1918 (executé les lundis et mardis); 2º trimestre, du 8 au 25 Janvier 1919 (excepté les lundis

et mardis);

3º trimestre, du 2 au 12 Avril 1919 (excepté les lundis et mardis):

1. Une éarte est délivrée gratuitement à tout étudiant immatriculé. — Elle ne vaut que pour l'année scolaire. — Elle doit être renouvelée chaque année contre la remise felle doit être renouvelée chaque année contre la remise délivré us duplicate. — Les cartes sont régouveusement personnelles. Elles ne doivent pas étre précèse. Pour l'année scolaire 1918-1919, les carries d'immatrieu-dédente, au Servétraire de lu Feculté, au moment de l'immatrieulation, qu'il s'agisse d'une immatrieulation qu'il s'agisse d'une immatrieulation au démande d'Affec, ou d'une immatrieulation sur démande cree photographie, feront celler la photographie au verse de sette carte, qu'ils présenterout seusite au guichte n's, les landis et marilis, de mid i à lieures, pour upposition du cachet de la Feseulté.



4º trimestre (inscription trimestrielle des étudiants do l'aacien régime d'études), du 9 au 12 Juillet 1919.

Les dates de délivrance des 4°, 8°, 12°, 16° et 20° inserig N. R. seront annoncées ultérieurement par voie d'affiche spéciole.

L'entrée des pavillons de dissection et des laboratoires de travanx pratiques sera interdite aux étudiants qui n'auraient pas pris les inscriptions trimestrielles aux dates el-dessus indiquées.

MM. les étudiants sont tenus de prendre leurs inscrip tions aux jours el-dessus désignés. Les inscriptions tri-mestrielles ne seront occordées, en dehors de ces dates, que pour des motifs sérieux et appréciés par la Commission scolaire.

Les inscriptions sont personnelles. Nul ne peut prendre inscription par correspondance ou par mandataire, sauf s'il est aux armées et, par suite, dans l'impossibilité de passer au Secrétariat.

MM. les étudiants sont priés de déposer, deux jours à l'avanco, leur feuille d'inscriptions chez le concierge do la Faculté; il leur sera remis en échange un numéro d'ordre indiquant le jour et l'heure auxquels ils devront se présenter au Secrétariat (guichet nº 3), pour prendre leur inscription.

Avis spécial à MM, les internes et externes des hópitaux, - MM, les internes et externes des hopitaux doivent joindre à leur feuille d'inscriptions, qu'ils déposent deux jours à l'avauce chez le concierge de la Faculté, un cer-tificat émanant du ou des chess de service anxquels ils ont été attachés, indiquant qu'ils ont rempli leurs fonctions d'internes et d'externes pendant le trimestre précédent. Ce certificat doit être visé par le directeur de l'éta-

blissement hospitalier auquel appartient l'élève. Ces formalités sont de rigueur : les iuscriptions ne seront pas délivrées à MM. les interues et externes des hôpitaux qui négligeraient de fournir lesdits certificots. L'inscription d'un trimestre peut être refusée, pour

que d'assiduité et de travail, par décision de la Commission scolaire. La décision est définitive. L'étudiant auquel une inscription a été refusée ne peut, pendant le imestre correspondant, obtenir le transfert de son dosvier dans un autre établissement.

Faculté de médecine. - TRAVAUX PRATIQUES ET STAGE HOSPITALIER. - MM, les étudiants sont tenus de suivre les travaux pratiques et les stages spéciaux de clinique, conformément oux indications portées à l'ho-raire des cours dont un exemplaire leur seru remis en prenant l'inscription du trimestre d'octobro.

Ils sont également estreints au stage hospitalier tous les matins, pendunt toute la durée de l'année scolaire,

dans l'un ou l'autre des services de médecine ou de chirurgie générale désignés à cet effet.

evront, en prenant l'inscription d'Octobre, choisir lis devront, en prenant i mecripuon a occoure, anon le ou les services dans lesquels ils désirent accomplir leurs périodes de stage pendant l'année scolaire.

Les étudionts de 17º année ne sont autorisés à accom-

plir leur stage pendant toute la durée de l'année sco-laire que dans l'un des services de clinique généralo (médecine ou chirurgie) de la Faculté.

Les étudiants de 2°, 3°, 4° et 5° années d'études sont astreints à deux périodes de stage, l'une dans un service de médecine, l'autre dans un service de chirurgie.

Les étudiunts en cours irrégulier d'études qui désircraient suivre les travaux pratiques et le stage hospita-lier devront adresser une demande à M. le Doyen, avant le 15 Octobre pour le semestre d'hiver, et avant le 15 Février pour le semestre d'été. Ils pourront être autorisés à suivre ces exercices après immatriculation et versement des droits. Ils choisiront les services hospitaliers dans lesquels ils désirent être inscrits, pour l'un et l'outre des deux semestres de l'année scolaire, en retiraot leur carte d'immatriculation.

TRAVAUX DE LABORATOIRE. -- Peuvent y être admis, après autorisation préalable de M. le Doyen, sur leur demande écrite et après immatriculation : 1º tous les étudiants de la Faculté; 2º les docteurs et étudiants français et étrangers.

utorisution est valable pour un trimestre. Le droit trimestriel à acquitter par MM. les étudiants admis dans les laboratoires de recherches vurie de 50 à 150 france

Examens. - 1. Ancien régime d'études. - Les consignations pour les différents examens probatoires du doctorot de médecine sont reçues an Scerétariat de la Faculté (guichet n° 5), de midi à 3 heures, les lundi et mardi de chaque semaine, à partir du 1er Octobre 1918. Les limites des consignations pour ces examens sont fixées ainsi qu'il suit :

Le registre sera clos pour : Le 1er examen le mardi 25 Février 1919; le 2e examen le mardi 14 Janvier 1919; 3° examen (1° partie), le mardi 21 Junvier 1919; 3° examen (2° purtie), le mardi 11 Mars 1919; le 4° examen, le mardi 29 Avril 1919; 5° examen (1re partie), le mardi 20 Mai 1919; 5° examen (2° partie le mardi 17 Juin 1919; la thèse, lo mardi 24 Juin 1919.

AVIS AUX CANDIDATS AJOURNÉS. - Epreuses p tiques : Les candidats ayant consigné dans les délais indiqués ci-dessus et ajournés à l'épreuve pratique : Du 1er examen pourront consigner les 12, 13, 19 et

20 Mai 1919 pour renouveler l'épreuve à partir du 2 Juin 1919.

en (1re partie) pourront consigner les 10 et 11 Mars 1919 pour renouveler l'épreuve à partir du 24 Mars 1919. (En eas de nouvel échee, les candidats pourront, une troisième fois, consigner les 12,

20 Mai 1919 pour passer à partir du 2 Juin 1919.) Du 3° examen (2° partie) pourront consigner los 12, 13,19 et 20 Mai 1919 pour renouveler l'épreuve à partir du

2 Juin 1919. Epreuves orales : Tout candidat ayant subi sans succès, dans les délais indiqués ci-dessus, une épreuve orale entraînant un sjournement à une date antérieure au

1er Juin pourra consigner les 12, 13, 19 et 20 Mai 1919 pour renouveler l'épreuve avant les vacances. Si le délai d'ajournement expire après le 1er Juin et avant le 15 Août, le candidat désireux de renouveler

l'épreuve avant les vacances devra solliciter, de M. le Doyen, une abréviation du délai d'ajournemen Les demandes à cet cifet (adressées ou Doven, ovant le 4 Mai 1919, dernier délai) seront examinées par lo Commission scolaire, qui statuera sur choque cas parti-

culier. Si le délai expire postérieurement au 15 Août, le candidat ne pourra consigner de nouveau pour l'examen avant le 1er Octobre suivont,

2. Nouveau régime d'études (Session d'Octobre 1918), — MM. les candidate ajours à la session de Juil-let 1918, ou autorisés à ne se présecter qu'à la session d'Octobre 1918, sont informés que los épreuves pro-tiques et orales des 1<sup>eq</sup>, 2º, 3°, 4° et 5° examens de fin d'unée ouront lieu à partir du 14 Octobre 1918.

Les consignations préalables seront reçues au Secré-tariat de la Foculté (guichet no 3), le mordi 1er et le mereredi 2 Octobre 1918, de midi à 3 heures.

Les étudiants du nouveau régime d'études seront in-formés, en temps utile por voie d'affielic, des dotes d'ouverture de la session de Juillet 1919, pour les différentes épreuves des examens de fin d'année.

- Les candidats doivent présenter leur relevé d'iuscriptions au gnichet nº 3, chaque fois qu'ils consignent pour un exomen.

Diplôme de chirurgien-dentiste. -- EXAMENS (session d'Octobre-Novembre 1918). - I. NOUVEAU RÉGIME (déeret du 11 Janvier 1909) : 1º Examen de validation de stage dentaire Une session d'examens de validation de stage dentaire s'ouvrira à la Foculté de Médecine de l'Université de Paris, le 14 Octobre 1918.

Consignations. - Les consignations seront reçues au

(Voir la suite, p. 673.)

### PRODUITS SPÉCIAUX DES "LABORATOIRES LUMIÈRE "

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois. - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté - LYON.

Antipyrétique et Analgésique. - Pas de contre-indications. - Un a deux grammes par jour. Adoptée par le Ministère de la Guerre et Inscrite au Formulaire des Hôpitaux Militaires.

Médication énergique des déchéances organiques de toute origine. - Ampoules, Cachets et Dragées (Opothérapie sanguine).

# Contre la FIÈVRE TYPHOIDE

Immunisation et traitement

### ENTEROVACCIN LUMIERE

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction.

### PERSODINE LUMIERE Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence.

# ALLOCAINE LUMIÈRE

Novocaine de fabrication française aussi active que la Cocaïne. - Sept fois moins toxique. Mêmes emplois et dosages que la Novocaine,

# OPOZONES LUMIERE

Préparations organothérapiques tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais.

# TULLE GRAS LUMIÈRE

Pour le traitement des plaies cutanées. Evite l'adhérence des pansements, se détache aisement sans douleur ni hémorragie. Active les cicatrisations.

### RHEANTINE LUMIÈRE

Vaccinotherapie par voie gastro-intestinale des uréthrites aiguës et chroniques et des divers états blennorrhagiques. - Quatre spheroles par jour, une heure avant les renas. NE LE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'10DE et de PEPTONE

# Todogenol

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine) PosoLogie Enfants: 10 à 20 Gouttes par jour. Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante ....

G.PEPIN \_ Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th.deDoct. de l'Univ. de Paris \_ Déc. 1910.)



C'est à l'état <u>colloïdal</u> sous lequel il régénère la théobromine, en présence du suc gastrique, que le THÉOSOL doit la rapidité et l'intensité de son action diurétique exceptionnelle

INDICATIONS & POSOLOGIE

L'empioi du THEOSOL s'Impose dans tous les cas où la théobromine est Indiquée, pour obtenir le maximum d'effets diurétiques et déchiorurants à la dose journalière de 2 à 3 cachets Échantillon sur demande IC'HA2'0'YCa

# THEOSOL

THÉOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades femplas du Tricasa a nontraine jamais aucur des accidents unhérients à la Tricobromina Commission de l'Accident des Courses - 21 Mars 1915 L'expérimentation clinique, poursuivie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obte-

nue avec le THÉOSOL est de 4 à 5 fois plus élevée que celle de la théobromine.

Bolte de 20 Cachets : 5 Fr.

USINE & LABORATOIRES

L. ROUSSEAU ERMONT (S. & O.) près Paris

Médication Alcaline Pratique

# COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

permettant de transformer instantanément toute eau potable en une

EAU ALCALINE
DIGESTIVE et GAZEUSE

Renfermant tous les principes des SOURCES de l'ÉTAT

CÉLESTINS — GRANDE-GRILLE — HOPITAL

Chaque comprimé laisse après dissolution : 0.33 centigr. Sel Vichy État

2f50 le Flacon de 100 3 à 5 0 comprimés pour un verre.
12 à 15 0 comprimés pour un litre.

Échantillons au Coros médical: 6, Rue de la Tacherie, PARIS

Traitement des Maladies

à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

PAR LE

# "STANNOXYL"

(DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

= Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN =

Communications

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Höpilaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917). Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

12. Bonley. Bonne-Nonveile

JILE GRISE VIGIER à 40% PARIS

Prix du flacon : 2 fr. 25

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le SAVON DENTIFRICE VIGIER

Secrétariat de la Faculté les mardi 1ºº et mercredi 2 Octobre 1918, de midi à 3 heures.

Les candidats consignerent les droits fixés par le décre du 4 Novembre 1909, soit 25 francs.

2º 1º, 2º et 3º Examens de fin d'année. Une session pour les 1º; 2º et 3º (1º purite) examens de fin d'année qui déterminent la collation du titre de chirurgien-dentiste s'ouvrira à la Faculté de Médecine de l'Université de Paris, le 14 Qetobre 1918.

Le registre des coasignations sera ouvert au secrétarint de ladite Faculté les mardi 12º et mercredi 2 Octobre 1918, de midi à 3 heures, en faveur des titulaires de quatre, huit et douze inscriptions.

Les consignations pour la 2¢ partie du 3° examen seront reçues les 21 et 22 Octobre 1918; les examens auront lieu à partir du 4 Novembre 1918.

Les candiduts consigoeront les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme fixés par le décret du 4 Novembre 1900 (40 francs pour le 1se examen, 30 francs pour le 2° et cheque partie du 38° examen; 20 francs pour chaque certificat d'aptitude et 100 francs pour le diplôme). Il sera fait remboursement, aux candidats sjournés, des droits de certificat d'aptitude et 10 diplôme, selon le s'eax.

II. ANCIEN RÉGIME D'ÉTUDES (décret du 25 Juillet 1893). Une session d'examens pour le diplôme de chirurgiendentiste s'ouvrira à la Faculté de Médecine de l'Université de Paris, le 14 Octobre 1918.

Les consignations seront reçues au secrétariat de la Faculté de Médecine de l'Université de Paris, les 1° et 2 Octobre 1918.

2 Octobre 1910.
Les candidats consigneront les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplome fixés per les décrets des 14 Février 1894 et 28 Février 1907 (40 francs pour le 14 examen, 30 francs pour les 2 et 3 examens; 20 francs pour chaque certificat d'aptitude et 100 francs pour le diplome).

Il sera fait remboursement, aux candidats ajournés, des droits de certificat et de diplôme, selon le ces.

Laboratoire d'histologie.— M. le professeur PREMANT fera personnellement, avec le concours de MM. BRANCA et Mullon, agrégés, un cours diémentaire de Technique histologique. Ce cours aura lieu tous les jours, de 14 à 18 heures, du 5 Octobre au 5 Novembre.

Il convient aux étudiants désireux de compléter les travaux pratiques ordinuires et obligatoires par l'exercice de la technique histologique, ainsi qu'aux docteurs français et étrangers non encore initiés à cette technique.

On lasisterasurtout sur les méthodes générales capables de mettre l'élève à même de pratiquer dans de bonnes conditions l'examen histologique d'un organe ou tissu quelconque. Mais, en outre, on passera en revue les principales méthodes spéciales : examen du sang, procédés de coloration des fibres conjonctives et élastiques, méthodes d'imprégnation métallique : technique du système nerveux; méthodes cytologiques, etc.

Le droit afférent à ce cours est de 75 francs. — Le nombre des pleces est limité.

Le cours n'aura lieu que si, à la date du 15 Juillet, le nombre des inscriptions est suffisent; ces inscriptions seront donc jusqu'à cette date conditionnelles, et le droit à verser ne sera exigé qu'après cette date.

Les étudients iatéressés devront se faire inscrire au guichet nº 3, les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Histologie. — ENSIGNBEREY PRATIQUE SOUS la direction de M. le professeur PRANAT. — Une stérie supplémentaire de travaux pratiques d'histologie, destinée aux élèves de 1" et 2" années d'études qui n'out pas accompil régulièrement ess exercices au ours de l'année sociaire 1917-1918, auva lieu tous les jours, de 18 heures du 1" au 15 coloire 1918.

Le droit à verser est de 75 francs.

Seront admis les étudiants de 1<sup>re</sup> et 2° années, sur la présentation de la quittance du versement du droit. Ils devront produire, en outre, la carte d'immatriculation de l'année 1917-1918.

l'année 1917-1918. Les bulletins de versement, relatifs à ces exercices, seront délivrés au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et sumedis.

## MOUVELLES

L'affeciation des médeclus auxiliaires promus médecinasides-majors.—M. Bussière, sénateur, ayant demandé à M. le Ministre de la Guerre si un médecine auxiliaire, decteur en médecine, du service auxiliaire, decteur en médecine, du service auxiliaire, reconnu nouveau définitivement inapte à la zone dessarant d'être promu au grade d'aide-major sans qu'il en ait fait la demande, peut être dirigé sur la zone des armées, a reçu la réponse suivante.

« Les médecins auxiliaires promus aidos-majors sont affectés, suivant les règles générales du Service de Santé, d'après leur classe et selon leur aptitude restreinte ou complète. »

La relève des médecins militaires attachés aux troupes opérant au Cameroun. — M. le marquis de La Ferronays, député, ayant demandé à M. le Ministre des Colonies quelles règles ont été établies pour la relève des médecins militeires attachés aux troupes d'opération ou d'occupation du Cameroun, a reçu la réponse suivante :

« Vu la situation déficitaire actuelle des effectifs du corps de santé de troupes colosiales et les besoins des armées, il n'est pas possible d'assurer, d'une manière normale, la relève des médechs militaires du Cameronn. Aussi des ordres ont-ils été donnés dès le 27 juin dernier, au gouverneur, commissiré de la lépheblique au de sour en pour raison de santé soient remplacés par les médecins envoyés pour assurer le revertement indigèae en Quest africain qui — leur mission terminée sernient volontaires pour le Cameronn ou qui auraient déjà accompil un séjour suffisant au front. Les médecins du Cameronn ainsi relevés prendront à hord des pequedicient convoyeurs des nouvelles recrues dirigées sur la métrople.

Les chirurgiens chefs de service et les fonctions d'appareteur. — M. Barthe, député, ayant demendé à M. le Ministre de la Guerre si un chirurgien, chef de service, peut déléguer ses fonctions d'impecteur à un autre médecin aide-major inspecte un service des plus importants et de médecins plus élevés en grade, a reçu la réponse suivante :

« En principe, un inspecteur ne peut déléguer ses fonctions. Toutefois, en raison de la multiplicité des charges que doivent assurer les chirurgiens chefs de secteur, il est parfois mécessaire que cetx-ci donnent mission à des médecins d'une compétence reconnue, de recueilsion des médecins d'une compétence reconnue, de recueilent de la compétence de la competence de la contraction de la centrada que le chifèrquien chef de secteur garde seul le droit de formuler, sous su responsabilité, des appréciations et des propositions. »

Les médeches de réserve du corps de santé de marine et la clientèle civile. — M. Leave La Plagne, député, ayant demandé i M. le Ministre de la Marine s'il ceiste dans la marine, pour les enplois de médecias dans les ports de guerre et les usines ou ariemant dépendant de la marine, une réglementation analogue à celle du Service de Santé du ministère de la Gerre interdisant à ces officiers d'occuper des emplois dans le lieu où se trouve leur clientèle civile, a reçu la réponse suivant de

« Aucune règle n'interdit aux officiers de réserve du corps de sunté de la marine d'occuper un emploi de leur grade dans le lieu où ils étaient établis avant la mobilisation. Toutefois, ceux de ces officiers qui donneraient



L.B.A. Laboratoire & Biologie Appliquée L.B.A.

ANALYSES MÉDICALES

# PRODUITS BIOLOGIQUES CARRION

KÉFIR — YOHOURTH

OPOTHÉRAPIE

PRODUITS STÉRILISÉS . HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cie, 54, Faubs St-Honoré, PARIS

La Marque "Usines du Rhône"



Catalogues sur demande.

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Aspirine, Antipyrine Pyramidon, Scurocaïne, Salicylés

Spécimens et Littérature à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.





lieu à des plaintes justifiées pour exercice de la médecine civile seraient déplacés, sans préjudice des observations ou des sanctions disciplinaires qui pourraient éventuellement leur être infligées, s

L'ordre de roulement des médecins sous-aldesmajors et auxiliaires. — M. Guichard, député, ayant demandé à M. le Ministre de la Guerre : 1º si la circulaire du G. Q. G. nº 19883, du 18 Septembre 1917, au sujet du roulement des médecins sous-aides-majors et auxiliaires est toujours en vigueur, en particulier si un médecin sous-aide-major ayant plus de quarante mois de front passés sans interruption dans l'infanterie a droit à une affectation dans l'artillerie, le génie ou les unités de chemins do fer; 2º si la direction du Service de Santé prévoit la nomination au grade d'aide-major de 2º classe à titre temporaire des étudiants qui n'avaient que sept inscriptions au moment de la mobilisation mais dont la huitième inscription a été validée dans la suite par le second examen subi avce succès, a reçu la réponse suivante

« 1º Réponse affirmative; 2º réponse négative. Huit inscriptions avant le 1er Décembre 1914 sont exigées. »

Ecole centrale de puériculture. — L'Ecole centrale de puériculture, dont le hut est d'apprendre aux jeunes filles et jeunes femmes à seigner les tout petits, reprendra ses cours (élémentaire et supérieur) le samedi 12 Octobre, à 4 heures. — S'adresser : 49, rue de Miro-

Les étudiants vétérinaires. - M. Marius Moutet, député, demande à M. le Ministre de la Guerre dans quelles conditions les étudiants vétérinaires comptant trois années d'école et nommés vétérinaires auxiliaires, pourront être nommés aides-majors vétérinaires, afin de remplir avec l'autorité désirable les fonctions de chef de service qui leur sont le plus souvent confiées, a reçu la réponse suivante :

« La loi sur le recrutement de l'armée et celle du

31 Décembre 1915 exigent la possession du diplôme de vétérinaire pour les nominations au grade de vétérinaire aide-major de 2º classe; les vétérinaires auxiliaires ayant seulement, accombil teste applée de 2º classes de 2º cla seulement accompli trois années d'études ne peuvent done être nommés aídes-majors de 2º classe.

Stations hydrominérales et climatiques. - Par décret rendu sur la proposition du ministre de l'Inté-tieur, la commune de Thonon-les-bains (Haute-Savoie) est érigée en station hydrominérale et climatique; une chambre d'iudustrie est instituée dans la station.

Nécrologie — Nous apprenons la mort, survenue à l'Auto-Chir. 22 où il était chef d'équipe chirurgicale, du médecin aide-major de 1re classe Albert Morlôt, interne des hopitaux de Paris, agé de 30 ans, chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la eroix de guerre avec palme.

# Broméine MONTAGU

GOUTTES (% = SIROP (0.03) PILULES (0.01)

TOUX nerveuses SCIATIQUE

AMPOULES (0.48 49, Boulevard de Port-Royal, PARIS-

## RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants

Achèteral vitrine servant à conteuir instruments de chirurgie et médecine. - Ecrire P. M., nº 1874.

Places d'Internes en médecine actuellement vacantes à l'asile Saint-Yon (Seine Infre), avantages divers en plus du traitement, conditions, 12 inscr., certificat bonne vie et mœurs. — Ecrire P. M., nº 1526.

Médecln sous-aide-major, réformé nº 1, 26 ans, 14 inscript., marié, cherche place int. ou assist. dans maison de santé, hôpital ou sanat., Midi de préférence. Excellentes références. - Ecrire P. M., nº 1876.

### LES ESCALDES (Pyrénées-Orientales)

Station climatique Française, 1.400 mètres d'altitude.

Du 1<sup>st</sup> Novembre 1917 au 1<sup>st</sup> Mars 1918
pas un jour de brouillard, 90 jours de cicl sans nuages.

Panorama splendide Plus merveilleux que l'Engadine à Saint-Moritz.

S'adresser au Dr Henvé, Directeur du Sanatorium des Pins. LANOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher).

### PROPHYLAXIE DE LA GRIPPE. --La présence d'accidents pharyngés commande une

désinfection fréquente avec des gargarismes néolés : 2 cuillerées à potage de NÉOL par verre d'eau. Chez les enfants, les pulvérisations néolées sont parfaitement supportées, saus aucune toxicité et bien supérieures à l'eau oxygénée que l'eau remplace avantageusement dans tous les eas.

Le Gérant : O. Pobés

Paris. - L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

# et TOUTES SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hópitaux du 22 Décembre 1911.

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

# Traitement

Rhodium B Colloïdal électrique. AMPOULES de 3 cm

Avis à MM. les Médecins:

On fabrique en France de la

# LANOL

PURE (Codex)

Établissements CROS & Cia 104, Rue du Landy, PLAINE SAINT-DENIS

TÉLEPHONE : 502 Saint-Denis. =

A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, PARIS

Extraits OPOTHERAPIOUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Néphrétique, Surénal, Thymique, Hypophysaire, CHALX & C. 10, Rue de l'Orne, PARIS.—(Textell: Sair 12-55).

EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

IPECA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS



IODOTANNIQUE PHOSPHATÉ
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Abrège la Convalescence en activant la phagocytose

Les travaux de Lortat-Jacob ont démontré que l'iode déterminait une excitation du tissu lymphoïde avec formation abondante de leucocytes mononucléaires, excellents phagocytes, qui débarrassent l'organisme de tous les déchets et toxines laissés par l'infection. Ce rôle « dépurateur » de l'iode nous explique son action heureuse dans les convalescences.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique facilement assimilable, très active, et n'occasionne jamais ni irritation des voies digestives, ni accident d'iodisme.

Le VIN GIRARD a répandu depuis plus de vingt ans la médication iodotannique posphatée sous une forme agréable, donnant entière satisfaction aux médecins qui l'ont admise dans leur pratique journalière.

Le VIN GIRARD est toujours pris avec plaisir par les malades les plus difficiles.

UN VERRE A MEDÈRE AVANT LE REPAS

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia. - PARIS



EA

# PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris... 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIO)

ABORNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . 45 fr. Les abonnements partent en commencement de chaque mois F. DE LAPERSONNE elinique ophtalmolegique à l'Hôtel-Dieu, e de l'Académie de médec

RONNAIRE

J.-L. FAURE rofesseur agrégé, ien de l'hôpital C

- DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE
Professeur à la Faculté,
Médeciu de l'hôpital Boucicaut,
Membre de l'Académie de médecine.

F. WIDAL Professour de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecine.

M. ROGER

Doyen de la Faculté de Parie,
Médecin de l'Hôtel-Diau,
Membre de l'Académic de médecine.

M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-Ant hre de l'Académie de

WELECO

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Birection. - RÉDACTION -

P. DESFOSSES J. DUMONT

Adresser tout ce qui cencerne la Rédaction à "Presse Médicale" 120, beulevard Saint-Germain (6\*) (Sans indication de Nom)

## SOMMAIRE

Articles originaux :

H. VIOLLE. - Paudémie de grippe, p. 525.

Carnet du praticien :

Dr G. Lyon. - Quelques redites sur le traitement de la grippe, p. 527.

27° Congrès français de Chirurgie, p. 528.

Sociétés de Paris Académie de Médecine, p. 532;

Analyses, p. 532,

Supplément :

F. HELME. - Petit Bulletin. P. B. - Questions médico-militaires. SOMMATRES DES REVUES. LES MÉDEGINS AUX ARMÉES.

NOUVELLES. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

RHUMES, BRONCHITE, COOUELUCHE

LAMBIOTTE Frères SUPPRIMENT IA TOUX Littérat.et Echantesa; Produits LAMBIOTTE Pres, i Prémery (Einte).

Anémie, Convalescence,

Débilité, Surmenage.

GENTILLY (Seine)

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

# PETIT BULLETIN

Sur les insuccès en Chirurgie ou en Médecine.

J'ai reçu d'un aide-major, qui fait partie d'une formation très active, une lettre que je crois devoir publier, parce qu'elle montre qu'on réfléchit beaucoup, à l'avant, et que le sens critique propre à la race s'est encore avivé depuis la guerre. Mais lisez d'abord le mot de mon correspondant.

Permettez-moi de vous soumettre une question d'inté-Permetter not de vous soumettre une question d'inte-rét général, je crois. Il me parait que dans les publica-tions médicales, on trouve surtout des cas favorables on favorablement présentés; les cas défavorables, les désas-tres; ou les essais suivis d'insuccès on d'accidente sont,

à part de rares exceptions, passés sous silence.

Je me demande, à la suite d'une conversation avec mes
camarades, si la création, dans chaque journal médical, d'une rubrique « Confessions » où, sous la garantie de l'anonymat, chacun avouerait ses erreurs et ses déboires, - si cette création ne serait pas utile au progrès de la science et à l'assagissement des expérimentateurs témé-raires. Je sais qu'il y a mille objections, notamment celle du grand public, que pareille lecture pourrait boulever-ser ou tout au moins émouvoir. Mais je ne doute pas que, présentée avec votre maîtrise,

cette idée ne puisse porter des fruits.

veuilez m'excuser de venir vous faire perdre du temps en vous obligeant à lire cette lettre — vous qui n'en rece-vez que trop — et agréez, Monsieur et très vénéré Maître, l'expression de mes sentiments très respectueux etdévoués.

L'idée exposée par ce jeune homme est intéressante, et je ne vois aucune objection de principe à lui opposer. Tout au plus remarquerai-je que le mot « Confessions », un peu gros, risque de faire hésiter « le pécheur » sur la voie des aveux. Ce n'est pas tout de créer une rubrique, il faut qu'elle soit achalandée; le serait-elle? hem! j'en doute.

Dans la pratique, je préférerais la solution suivante : Si l'insuccès est observé en appliquant une méthode imaginée par un autre, il serait assez simple de demander à l'inventeur, sincèrement et sous le secau du secret, le pourquoi de l'échec. Peut-être le confrère consulté ainsi relèverait-il une erreur d'indication ou une faute de technique, ou les deux à la fois, et il y aurait là évidemment grand profit pour tout le monde. Si c'est la méthode qui est vraiment mauvaise, je ne pense pas qu'il y ait grande inquiétude à avoir, les camarades étant « un peu là » pour proclamer, - et sans douceur, on l'a vu maintes fois, - que le procédé un - tel n'est pas à prendre avec des

Il n'en reste pas moins que l'idée de notre jeune camarade soulève un gros problème, d'ailleurs vieux comme le monde. Les humains n'ont jamais beaucoup goûté l'immolation, et les sacri-fices sur l'autel de la Vérité furent toujours assez rares. « La terre couvre leurs fautes », disait Montaigne en parlant des médecins de son temps.

Succédané du Salicylate de Mêthyle, inodore.

# Toux ETHONE

Coqueluche

FOURNIER SELS BILIAIRES

les Kératinisés, dosés à 0.20 Ce LITHIASE\_ICTÈRE\_ENTÉRO\_COLITE

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital\_PARIS

### RHESAL VICARIO (LIOUIDE)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe-

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau.

DIGITALINE cristallisée.

Granules - Solution - Ampoules.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI MEES: 20 centier, tous les 4 jours (12 à 14 injections peur une cure).
DOSES MOYENNES: 20 à 25 centier, tous les 6 on 8 jours (8 à 16 inject, seur une sure).

LITTERATURE FY ECHANTILLONS : Laboratoires MALINE, 2 Willonouve-la-Geronno (Saine).

Cette opinion, l'auteur des Essals aurait pu, tout le premier, se l'appliquer à lui-même. Très féru de médecine et droguant à tort et à travers ses fermiers, ses amis, voirc des clients de passage, il n'a pas manqué de se tromper comme les camarades, et même un peu plus qu'eux, puisqu'il ne connaissait rien de notre art.

En réalité, ce qui devrait surtout être modifié à mon sens, ce sont les statistiques, auxquelles on ajoute trop du sien pour leur faire dire ce qu'on yeut : Elles sont si bonnes filles! Mais c'est là un sujet plein de périls et qui, pour être bien traité, demanderait, outre le secours de la mathématique et de la loi des movennes, beaucoup de psychologie et une diplomatie plus qu'humaine. Le ciel ne m'ayant point départi ces dons, je préfère vous laisser sous l'impression des remarques de mon correspondant.

Que si, par aventure et du jour au lendemain, nous devenions des êtres parfaits, dénués à la fois d'orgueil et d'envie, la rubrique dont parle notre camarade serait vite adoptée; mais comme l'homme, même par ces temps de guerre, ne se bonific pas spontanément, je crains fort que ladite rubrique manque de chalands et reste longtemps encore au fond du trou noir où habite la Vérité, dans la crainte sans doute que les hommes débiles ne la puissent contempler toute nue.

F. HELME.

### CHANGEMENTS D'ADRESSES

En raison du nombre des mutations des médecins militaires et des frais qui résultent de l'impression des bandes, nous rappelons aux abonnés qu'il est indispensable d'accompaquer chaque changement d'adresse de la bande du journal et de 60 centimes en timbres-poste.

### OUESTIONS MÉDICO-MILITAIRES

DRMANDRS DE MATÉRIEL « HORS BASE »

Rectificatif. - A la page 635 de La Presse Médicale nº 53, du 23 Septembre 1918, il s'est glissé quelques petites erreurs, qu'il y a lieu de rectifier ainsi :

3º alinéa. Au lieu de : « il faut y adjoindre un rapport justificatif sommaire, lire « documenté ».

Le rapport justificatif doit être un vrai rapport documenté et non un additif à la colonne « observations ». On ne peut pas en effet demander un matériel spécial, souvent rare et presque toujours coûteux, sans en prouver la nécessité et l'urgence par la plume autorisée d'un homme compétent. En un mot, ne pas se contenter d'une simple note banale, quelconque, qui sera retournée pour demande d'explications supplémentaires et sera la cause fatale de longs retards. En outre, au lieu de : La direction du Service de Santé envoie ces demandes au G. Q. G. (Direction de l'Arrière), lire: « envoie ees demandes au G. Q. G. (Service de Santé)

4º alinea. Au lieu de : La Direction fera le nécessaire auprès de la D. A., lire : fera le nécessaire auprès du Service de Santé du G. Q. G.

En effet, depuis le mois de Mars 1918, la D. A. (Direction de l'Arrière) ne s'occupe plus du Service de Santé. D'ailleurs les armées n'écrivent plus pour le Service de Santé au Général en chef ou au G. Q. G. (D. A.), mais bien au Général en chef ou au G. Q. G. (Service de Santé).

5º alinéa, Renouvelez votre demande en rappelant toujours la date et le numéro de la ou des précédentes et en spécissant bien qu'il s'agit d'un rappel de demande et non d'une demande nouvelle. P. B.

### SOMMAIRES DES REVUES

## JOURNAL D'UROLOGIE

SOMMAIRE du nº 3.

I. Mémoires originaux :

Rochet et Boulouneix. — Les cas de lithiase rénale observés au Centre urologique de la XIVº région (1915-18)

F. Cathelin.—Procédés autoplastiques applicables au traitement des fistules de l'urêtre (suite de bles-

sures de guerro)

II. Recueil de faits : G. Marion. - Une malformation urinaire excep-

E. Desnos. - Bilharziose vésicale traitée par la

E. Desnos. — Binarziose vesticale statice par la cautérisation diathermique (haute fréquence).

G. Marion. — Un cas de bilharziose vésicale traitée par la taille, l'ablation et la cautérisation des lésions suivies de guérison.

A. Mendaro. — Fragment de sou projeté dans la

vessie par traumatisme de guerre. S. N. Œconomos. — Calcul vésical formé autour

d'unc balle et enlevé dix ans après le traumatisme par voie hypogastrique.

G. Marion. — D'un moyen simple et facile d'appliquer le radium dans le cancer de la prostate.

Troisième réunion des médecins-chefs de

centres urologiques. IV. Analyses.

V. Livres nouveaux.

JOURNAL DE RADIOLOGIE ET D'ÉLECTROLOGIE SOMMAIRE du nº 2 (1918).

Mémoires originaux : I. Aimard. — Cavernes muettes tuberculeuses et

fausses eavernes du poumon. Pehu et Daguet. Etudes radiographiques sur

six eas de spondylite ehronique.

Lucien Patte. — Mesure de la profondeur d'un projectile difficilement visible.

Faits cliniques.

Bulletin de Radiologie du Service de Santé militaire.

Analyses. Bibliographie.



VACCINS ATOXIQUES

Vaccin antigonococcique curatif Vaccin antistaphylococcique curatif FURONCLES, ANTHRAX, ABCES, etc. BLENNORRHAGIE et ses COMPLICATIONS T S'emploient en inoculations sous cutanées ou intra-musculaires

PRIX: Boite de 1 dose: Frs 15 \_ Boite de 6 doses: Frs 15

LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE .

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. les DOCTEURS.

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Botre DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychniue et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50. Téléph. 662-16

MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS. 

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur pour

Officier: M. Thooris (Alfred), médecin principal de 1rs classe, directeur du Service de Santé d'un corps d'or-mée. (Journ. off., 2 Octobre 1918.)

M. Manceaux (Louis), médecin principal de 2º classe, chef du Service de Santé d'une division. (Journ. off., 2 Octobre 1918.)

- M. Boucobeille (Louis), médecin principal de 2º classe à titre temporaire, médecin divisionnaire. (Journ. off., 2 Octobre 1918.)

M. Ferrand (Charles), médecin principal de 2° classe,
 médecin divisionnaire. (Journ. off., 2 Octobre 1918.)
 M. Martin (François), médecin principal de 2° classe

à titre temporaire, médecin divisionnaire. (Journ. off., 2 Octobre 1918.)

 M. Eybert (Julien), médecin principal de 2º clas titre temporaire, médecin divisionnaire. (Journ. off., 2 Octobre 1918.)

- M. Blary (Raymond), médecin-mojor de 1º cla médecin-chef du dépôt de Cosablanca. (Journ. off., 2 Oc-

- M. Roche (Jean), médecin-major de 1º classe; médecin-chef d'un groupe de brancardiers de corps. (Journ. off., 2 Octobre 1918.)

- M. Duval (Alfred), médecin-major de 1º classe (territorial), chef d'une auto-chirurgicale : chirurgien de grande valeur, a contribué, pour une large part, par sos travaux personnels, aux progrès accomplis dans le trai-tement des blessés de guerre. Dans des circonstances parfois difficiles, s'est prodigué jusqu'à l'extrême limite de ses forces, pour sauver de nombreux blessés très gravement atteints. (Journ. off., 2 Octobre 1918.)

Chevalier : M. Delobelle (Gilbert), médecin aide-major de 2º classe au 1ºr bataillon du 8º rég. d'infanterie : médecin de la plus haute valeur, ayant les plus belles qua-lités professionnelles, d'un courage inébranlable et d'un nement absolu. A été blessé grièven ent à son poste. Trois citations. (Journ. off., 2 Octobre 1918.)

### MÉDAILLE MILITAIRE

— M. Papillaud (Louis), médecin sous-aide major (ré-serve) au 31° bataillon de chasseurs à pied : médecin d'un dévouement absolu et d'un remarquable sang-froid devant le danger. Lors d'une récente affaire, est constamment resté au milieu des combattants de première ligne, qui, sous la menace d'un'encerclement et dans de brillants

corps à corps, défendaient leur position[pied à pied. S'est toujours reculé le dernier après avoir réussi à évacuer tous ses blessés. A fait prouve également d'une présence d'esprit et d'une initiative au-dessus de tout éloge. Deux citations. (Journ. off., 2 Octobre 1918.)

Citations à l'ordre du jour :

M. Bertrand (Jeon), médecin-mojor de 2º classe à l'état-mojor du ...° corps d'ormée : médecin d'élite, excel-lent technicien, d'une bravoure reconnue. Affecté ou ... bureau du ... corps d'armée, a contribué à sauver un grand nombre de vies humaines, ou cours de la bataille actuelle, en participant à l'organisation de l'évacuation des blessés dons les conditions les plus difficiles et danuses. Payant sans cesse de sa personne, a surveillé gercuses. Payant sans cesse de sa personne, a sur come infatigablement l'exécution des mesures prescrites, se rendont très fréquemment dans les lignes, sans le moindre souci du danger, notamment pour faire grouper les blessés au P. C. de régiments. (Journ. off., 11 Sept. 1918.)
 M. Lair (Jacques), médecin-major de 1<sup>ra</sup> classe,

médecin-chef de l'ambulance de ..... : pendant les bom-bardements de l'ambulance de ..... dont il étoit le médecin-chef, et principalement le 18 Juin 1915, où un médecin et dix-sept infirmiers ont été tués ou blessés, a fait preuve du plus grand calme, de dévouement et d'énergie. A su, dans ces circonstances particulièrement difficiles, faire donner aux blessés tous les soins que nécessitait leur état et assurer leur évacuation dans les moilleures conditions d'ordre et de rapidité. (Journ. off., 16 Septembre 1918.)

- Cozanvieilh (Marie), médecin sous-aide-mojor à la compagnic 1/15 T du 3° rég. du génie: sous-officier de la plus haute valeur morale et d'un courage à toute épreuve; intoxiqué par les gaz au début d'un violent bombardement ennemi, ne cessa de se prodiguer outour des blessés de diverses armes, assuront personnellement leur transport et leur évacuation : appre de liaison gravement blessé était resté en arrière de la pagnie, accompagna spontanément ses brancardiers au milieu d'un tir de barrage d'une extrême violence et molgré l'approche de l'ennemi; a été tué en arrivont auprès de son blessé. (Journ. off., 15 Septembre 1918.)

— M. Laloux (Victor), médecin auxiliaire au 21° rég. du génie, 1° groupe Z : médecin auxiliaire dans une unité spéciale, a participé à de nombreuscs opérations effectuées en première ligne, parfois sous de vifs hom-bardements, y faisant preuve d'un courage et d'un dévouement admirables, prodiguant ses soins aux blessés avec une gronde activité et un complet mépris du danger. S'est particulièrement distingué au cours de l'affaire du ....., effectuée dans les plus difficiles eirconstances. (Journ. off., 15 Septembre 1918.) rticulièrement distingué au cours de l'affaire

- M. Richard (Joseph-Odon), médecin oidc-major de 1re classe au 2e botaillon du 110e rég. d'infanterie : Au cours des opérations du 18 au 26 Juillet 1918 s'est fait remarquer par son calme en soignant les blessés de son bataillon dons des postes de secours exposés à de violents bombardements. Au cours des bonds successifs n'a pos hésité à sc porter en ovant pour reconnaître l'empl ment de nouveaux postes de secours franchissuat ainsi des zones battues por le feu de l'artillerie et des mitroil-

 M. Vosselle (Picrre), médecin aide-major de 2º classe au 5º bataillon du 355º R. 1, : A rendu les plus grands services à son bataillon au cours des violents combats des mois de Juillet et d'Août 1918, organisont dans des conditions très dures le service de l'évacuation des blessés auxquels il n'a cessé de prodiguer des soins ovec une activité et un dévouement inlassobles. A maintes reprises n'o pas hésité à se porter à leur secours sous les plus violents bombardements.

## NOUVELLES

- Il vient d'être fondé une Société française d'Orthopédie dont le bureou est ainsi constitué : président, M. Kirmisson; vices-présidents : M.M. Broca et Denueé; secrétaire général . M. Nové-Josscrand; secrétaire géné-ral odjoint : M. Albert Mouchet; trésorier : M. Estor.

La Société d'Orthopédie tiendra sa première séonce annuelle en Octobre 1919, à la Faculté de Médecine, au moment de la réunion du Congrès de Chirurgie.

Les questions traitées seroat les suivantes : Des Amp tations dans leurs rapports avec la prothèse; Des spondy-lites en période de guerre; Traitement des pseudarthroses.

Doctoresses et étudiantes en médecine militade Canté militaire, décidé à foire un plus large appel au dévouement féminin, vient d'orrêter les dispositions

Les femmes fronçaises pourvucs du diplôme de docteur en médecine pourront être nommées doctoresses odjointes ou Service e Santé militoire. Elles toucheront un traite-

ou Service e Sante miniorie. Enles ioneneroni un trans-ment égal à la solde, aux accessoires de solde et aux indemaités perçus par un aide-mojor de 2º classe. Les étudiantes en médecine françaises pourvues de douze inscriptions pourront être nommées « assistantes du Service de Santé militaire »; elles toucheront un traitement égal à la solde, aux accessoires de solde et aux indemuités perçus par un médecin auxiliaire.

(Voir la suite, p. 682.)

# Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6,000 to Prix Desportes.

.... « Toutes les preparations de Digitale, nées ou à naître. « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE,



GRANULES ROSES on 1/10° de milligr. } Bose d'entretien cardio-tosique; Traitement préventif de l'Asystolie.

GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. SOLUTION au milli AMPOULES au 1/10º de milligr.

AMPOULES au 1/4 de milligr.

# ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de mattères azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade cans réactions thermiques violentes. Comme les métaus nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il à été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoides.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES 8 Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boite). - Ampoules de 5 cc. (8 par boite) et de 10 cc. (3 par boite).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

....

# **Traitement des Affections Gastro-Intestinales**

# LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

# LACTOBACILLINE GLYCOGÈNE

Comprimés de Ferments lactiques et amylolytiques

3 A 9 COMPRIMES PAR JOUR

Aucun inconvenient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature : LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS

# IODALOSE GALBRUN

INDE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Ioda avoc la Poponi Discouverit en 1898 part E. GALBRUN, oocraus en Peramacie

Remplace toujourrs 10de et jodures sans lodisme ying poulte iobalois a sissent come un primare jodures accini boses quotid iennes: Ginq à vingt gouttes pour les Enfants, dis à cinquante gouttes pour les Adulte Lurikavans r'i Écanstilluses: Lapor's arones callenyn, 8 & 10, Rued Petit Muse, PARIS

Ne pas confondre l'iodalos e, produit original, avec les nombreux similaires anns depuis notre communi cation su Congrès International de Médeoine de Paris 1800.

M. Galbrun met gracieusement à la dispor ition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'10DAL-03E qui leur seraiont néces saires pour le traitement des malades et des blessés; MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOIDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés owygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial M™ ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoidol) reste un colloide, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emploie dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE,

dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITÉ. en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNE du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITÉS, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS MÉTALLIQUES, SATURNISME, HYDRARGYRISME

- Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :
- 10 Injectable (empoules de 2 c. cubes); 20 Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre coll. par capsule);
- 30 Pommade | 14 dosée à 1/15° pour frictions;
  20 dosée à 2/15° pour soins du visage (acné, rhinites);
  40 Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

RECONSTITUENT SYSTÈME NERVEUX

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMACIES

# ninsfinf

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques. DOSE HABITUELLE

DIMINUTION de le TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG rtériosolérose, Menstruation difficile Treubles de la Ménopause

TER & Co, 6, Rue de la Tacheri et toutes Pharmacies.

MAXIMUM D'ACTION

ET DE TOLÉRANCE

CONSERVATION

ABSOLUE

PRODUITS CHIMIQUEMENT

= Klou Nal =

en Solution, Sirop, Gouttes ou Dragées

ARTÉRIO-SCLÉROSE SYPHILIS ASTHME **SCLÉROSES** VISCÉRALES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sevres, PARIS. SUR DEMANDE

Les unes et les autres devront contracter un engagement d'une durée minimum de six mois.

Les directeurs du Service de Santé des régions et les Facaltés ou écoles de médecine fourniront aux candidates tous les renscignements cemplémentaires.

Les demandes devront être adressées au Sous-Sceréta-riat d'Etat du Scrvice de Santé militaire, 65, rue de Varenne (service du personnel).

La lutte contre la grippe. - M. Albert Favre, soussecrétaire d'Etat à l'Intérieur, vient d'adresser à toas les préfets des instructions pour prévenir ou combattre avec

efficacité la maladie da jour.

« Il y aura lieu de demander aux médecins, dit-il netamment, de vouloir bien, pour la protection de la santé pablique, considérer d'eux-mêmes, jusqu'à nouvel ordre, la grippe comme maladie nécessitant la déclaration.

qa'un foyer aura été sigaalé, le conseil départe-Des qu'un toyer aurs des signans, se consen ueparce-mental d'hygiène sera réani pour examiner et arrêter les mesures de prephylaxie qui sembleront le plus pre-pres à circonserire et à enroyer l'épidémie naissante, autant qu'à en diminuer la gravité. La désinfection, d'une part, l'isolement des malades, d'autre part, sont parti-

calièrement recommandés.

La circulaire ministérielle contient également des instructions précises en cas d'extension grave de l'épi-

démie de grippe. « Le caractère particalièrement contagieux de la maladie, est-il dit, vous ferait un devoir, ea ce cas, de faire obstacle le plus possible aux agglomérations de population, et par suite, d'interdire les foires, théâtres, cinémas, concerts, réunions, etc. Mais une telle modevrait être prise qu'après consultation du conseil départemental d'hygiène. »

Nécrologie. — On nous annonce la mort de M. Jean Gastinel, sous-lieutenant d'infanterie, qui a succombé à ennemi, le 2 Septembre dernier. M. Gastinel qui était âgé de 22 ans seulement, et avait

été l'objet de quatre citations, était le fils de notre con-frère, M. Adriea Gastinel, médecin-chef de l'Hôpital auxiliaire 287, à Paris, et le frère de M. Pierre Gastinel, médecin aide-major aux armées.

# Dragées PU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGO, 49, Bool, de Port-Royal, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

On cherche médecin, réfugié par exemple, pour occuper dans chef-lieu de canton un poste intéressant et privé depuis la guerre de ses deux médecins. Ecrire P. M., nº 1533.

Voulant créer laboratoire après guerre, on désire acheter dès maintenant matériel : micro, autoclave, étuve, centrifugeur, trébuchet préparations bactériologiques, histologiques, myologiques, etc. — Ecrire P. M., nº 1876.

### LES ESCALDES (Pyrénées-Orientales)

Station climatique Française, 1.400 mètres d'altitude. Da 1er Novembre 1917 au 1er Mars 1918

pas un jour de brouillard, 90 jours de ciel sans nuages.

Panorama splendide

Plus merveilleux que l'Engadine à Saint-Moritz S'adresser au D' Hervé, Directeur du Sanatorium des Pins, LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher).

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes.

Emulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotée De 3 à 6 cuil. à café.

OUATAPLASME Pansement completed to the complete du D' LANGLEBERT Phlegmasies. Eczéms, Appendicites, Phiébites, Erysipéiss, Brûlâres.

Le Gérant : O Ponés

Paris. - L. MARSTHEUX, imprimear, 1, rue Cassette

# TRAITEMENT DE ISOMNIE NERVEUSE



# ABORATOIRES DURET ET RARY

Avenue des Tilleuls . Paris

& Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

SOMMEIL

# " désodorisē

ELIXIR GABAIL Valéro-Bromuré

**GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS** 

# SIVE SANS IO

OLEO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre a

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr.- Rue Abel, 6, Paris,

1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitans

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echautilious et Prix spécieux pour les Hôpitaux et Ambulan

# VURINE EXTRACT

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18. Avenue Hoche, PARIS.

### COOUELUCHE SULFOLÉINE ROZET

Croffes So (A1H-9) 012. SPECIFIQUE BON TOXIQUE. 24 5 cmill, à calé, dessert un soupe selon l'àge-6, R. A.b.el, PARIS

# CAPSULES DA

CATABRHES & ESONCHITES CHRONIQUES. - Q Date Abril De

TOURS - Et 10, rue Latran - PARIS

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE En tube pour 2 à 4, 10, 25, 30 et 40 personnes (ces deux derniers

en étain vissés s'ouvrant et se fermant à volonté).

Pour O fr. 75, 1 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fr. et 4 fr.

# QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

TRAITEMENT

# Espagnole" Grippe

par le Ouinquina total

# SACCHAROLÉ DE QUINQUINA VIGIER

les Éléments tanniques, glucosidiques et alcaloïdiques de l'Écorce.

Pharmacie VIGIER PARIS. - 12, Boulevard Bonne-Nouvelle. - PARIS.

COLLOBIASES DAUSSEI

COLLOIDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les sapticémies

SOUFRE COLLOTDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE of ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4. Rue Aubriot PARIS

Traitement des Maladies : à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB - Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN -

Communications

en 1917:

Academie des Sciences Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

# Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Méphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire, CEAIX & C\*, 10, Rue de l'Orne, PARIS.—(Telepii: Sake 12-55).



TIMBRES-POSTE P. COLLECTIONS

Th. LEMAIRE, Négociant-Espert 16. Avenue de l'Opèra, Paris. Achète AUPRIX LE PLUS ÉLEVÉ, colleccherche spécialement anciens timbres de France, neufs et usés. NE RIEN VENDRE SANS NOUS CONSULTER

# Cure Respiratoire

HYSTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCYTAIRE & & ET REMINÉRALISATRICE & &

PAR LE

# MOSERUM

# **BAILLY**

Combinaison Organo-Minérale, Phospho-Gaiacolée

MÉDICATION SPÉCIFIQUE ET LA PLUS J INOFFENSIVE DES AFFECTIONS : J

# BRONCHO-PULMONAIRES

TOUX, GRIPPES, CATARRHES LARYNGITES ET BRONCHITES,

SUITES DE COOUELUCHE ET ROUGEOLE

DES ÉTATS BACILLAIRES

A toutes périodes et sous toutes formes

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

# PALUDISME

Camingyl in St Elbanneur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS







Le plus Puissant

des Décongestifs

# Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en MAYET

67, RUE MONTORGUEIL, PARIS

Téléphone : Central 89-01



Les APPAREILS fabriques dans les Ateliers MAYET-GUILLOT répondent rigoureusement à toutes les exigences médicales, mécaniques  LA

### PRESSE DICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris.... 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -MASSON ET C10, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI.)

ABONNEMENTS : Union postale..... Les abonnements partent ommencement de chaqus mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophialmologique à l'Hôtel-Dieu, mbre de l'Académie de médecis

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Professeur agrégé, orgien de l'hôpital Co

- DIRECTION SCIENTIFICUE -M. LETULLE

F. WIDAL

H. ROGER
Deyen de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dien,
Membre de l'Académie de médecine. M. LERMOYEZ Professon de clinique médicale à l'appital Cochin, Membre de l'Académie de médecine, Membre de l'Académie de médecine

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp Secrétairs de la Birection - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESPOSSES I DUMONT

or ce qui concerne la Rédaction à " Presse Médicale " 120, boulevard Saint-Germain (6\*) (Sans indication de Nom)

### SOMMAIRE

### Articles originaux

- R. LERICHE et A. POLICARD. Traitement, en trois temps très rapprochés, des grands éclatements diaphysaires comminutifs ; excision complète, suture primitive retardée, ostéosynthèse ou greffe, p. 533
- J. TAPIE. Hépato-néphrite aiguë massive (anurie; hyperazotémie; réaction myéloïde aberrante; guérison), p. 534.

### Chirurgie pratique :

- Dr Gentis. Un procédé de réduction des déplacements angulaires des fractures, p. 536.
- Le microbe de la grippe (Communication à l'Académie des Sciences), p. 537.
- 27º Congrès français de Chirurgie, p. 537.

### Supplément :

F. HELME. - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. Nonverre

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Théobromine française chimiquement pure Cachets dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25

Lithinde Laboratoire A. GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi, PARIS

Anémie. Convalescence. Débilité, Surmenage.

USCULOSINE -Byla -

GRNTHJ.Y (Seine).

Digitalique

Phosphatés Caféinés

trophantlque

rtéinée Scillitlane

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

### PETIT BULLETIN

Notes autour des tentatives de paix.

La vie, qui est une ironiste à froid, se complaît décidément à accumuler les contrastes. Que voyons-nous en effet durant les heures grandioses qui présentement sonnent au cadran de l'Histoire ? D'un côté, une autocratie militaire, la mieux organisée et la plus puissante peut-être qui ait jamais mené les hommes aux combats détestés, contrainte de faire retour aux principes démocratiques pour obtenir la paix et de prendre le masque du parlementarisme. Mais d'autre part, voilà les nations démocratiques, depuis longtemps soumises au régime parlementaire, obligées de s'en rapporter, en fin de compte, à un seul homme, M. Wilson, maître de l'heure. Quelle conduite, finalement, adoptera le splinx de la Maison-Blanche? Isolé dans son intérieur bourgeois, sans relations personnelles ni amis, en dehors du coloncl House, il écoute, réfléchit, décide, et quand la détermination est prise, rien ne l'en fera démordre parce qu'il est sincère et qu'il la croit juste. On l'a bien vu par l'entrée en guerre des États-Unis, qu'il a non seulcment voulue, mais préparéc et presque imposéc.

Si le contraste que je signale ne vous frappe

DIGITALINE OFFICE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

### NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules

# FERMENT LACTIONE FOURNIER

CULTURE LIQUIDE ... CULTURE SÉCHE

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpitel - PARIS

pas comme moi, c'est que j'ai bien mal vu. Mais poursuivons.

Les événements actuels sont si formidables, ils s'accumulent d'autre part avec une telle précipitation, qu'ils finissent par brouiller la vision mentale et que notre échelle de valeurs s'en trouve absolument bouleversée. Lorsque tant d'intérêts sont en jeu, lorsque tant d'hommes offrent leur vie, lorsque les milliards s'entassent sur les milliards pour nourrir le monstre de la Guerre, comment nc pas enfler son imagination, comment ne pas tendre à l'extrême ses facultés, pour percevoir nettement et apprécier sainement tous ces phénomènes gigantesques qui soulèvent le monde?

Eh bien, c'est la façon de nc rien voir du tout. Prenons par exemple la dernière note allemande, rapprochons-la des précédentes, dépouillons de leur pourpre ou de leur armure les Princes et les Chefs; affranchissons-nous enfin pour un instant de toutes nos conceptions d'idéal latin, et vous allez voir alors comme tout s'éclaire. N'est-ce pas en rapetissant les objets et en ramenant les êtres à leur taille humaine, que nous pourrons seulement les juger?

Qu'est-ce que l'Allemagne? Un assemblage d'hommes vivant sous un ciel peu clément, sur une terre apre. Mêlés au courant civilisé depuis Charlemagne sculement, ils se sont bien perfectionnés dans le domaine intellectuel, car ils sont

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore

### RHESAL VICARIO

ANTINEVRALBIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTICCETTE peur usage externe.

Aspidement absorbable, sans trritation de la peas

Le Laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris, envole toujours gracieuscment

aux Médecins du front, qui en font la demande,

la Pochette médicale d'Urgence, qui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

Antisyphilitiquo très puissant Adopté per les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif ot mieux tolère que 608 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES : 20 centigr. tons les 4 jours (f2 à 1º injections paur uns curs).

DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 s 10 inject, pour ous curs).

XXVI ANNÉE. - Nº 58, 17 OCTOBRE 1918.

appliqués, mais le domaine sentifiental est resét presque ferné pour cux puisqu'ils n'ont pu adoucir leur rudesse. Simplistes mais travailleurs, ils ont eru comprendre que la prospérité économique était seule capable d'assurer le bonheur, d'où l'idéal de quantité dont je vous ai déja parlé, et qui est l'antagonisme de notre idéal de qua-

Ils ont donc fait de l'industrie en grand, et pour conquérir la clientele mondiale, ils n'ont reculé ni devant les ascrifices, ni devant les trusts ou cartels, ni devant ces procédés qui consistent, dans certaines circonstances, à vendre moins cher que ce qu'ils leur coûtent la plupart de articles d'exportation. De même, pour transporter leurs marchandises, ils n'ont pas hésité à crèc des flottes marchandes, grevant leurs budgets annuels de millions par centaines. Enfin, ils ont mis dans leur tête carrée que, seuls, seraient les vainqueurs dans la lutte économique et gagneraient tout l'argent qu'ils voudraient, ceux qui pourraient prélever une dime sur le travail de tous les autres d'ure par le travail de tous les autres d'ure par prélever une dime sur le travail de

Pour mettre en pratique cet affreux idéal, ils ont, avec ténacité et logique, fabriqué d'abord le plus grand outillage industriel et commercial qui fait jamais. En même temps, et comme corollaire, ils ont aiguisé l'épée et accru sans cesse la puissance de leur armée, se disant que si la lutte économique tournait mal, par suite de la résince des adversaires, ils auraient toujours la ressource, avant la faillite, de mettre le feu la maison en déclarant la guerre, afin de prendre aux nations plus faibles, et les armes à la main, les ressources impossibles à obtenir par le travail de la pais.

Ne cherchez pas ailleurs les causes du conflit mondial, elles sont là, et c'est la France, démocratieriche, mais réveuse etinsuffisamment armée, qui devait en faire les frais. Mais, Jorsqu'on vit que décidément la guerre « fraiche et joyeuse » fatiguait les peuples d'Allemagne par sa durée même,

on sortit de nouveaux moyens offensifs; et eeei nous amène aux offres de paix.

Nous sommes en l'année 1916 ; elle a débuté, pour nos ennemis, par de grands espoirs, puis elle a été traversée de grosses inquiétudes, elle se termine enfin par des suecès éclatants. Nous assistons successivement à l'offensive de Broussiloff. qui fait 400.000 prisonniers, puis vient notre propre attaque sur la Somme, où l'Armée anglaise prouve qu'elle n'est ni, « petite », ni « méprisable ». Enfin on « les a eus » à Verdun, et l'échec fut des plus cuisants. Mais à cette lumière succède pour nous l'obscurité des revers. Grâce à de noires intrigues, la Transylvanie est reprise par nos ennemis, Bucarest est oecupé, avec les deux tiers de la Roumanie, d'où les puits de pétrole conquis et la récolte de blé assurée. L'Autriche, par sureroit, menace d'écraser l'Italie, Bref, l'affaire guerre se solde iei par des profits qui compensent les échecs : en un mot, eoup nul et bilan assez peu reluisant.

Alors, nole impériale du 12 Décembre, oltrant la paix aux Alliés. Le Kaiser a coiffé le casque, il s'est ceint de son épée; d'une main, il tend le rameau d'olivier, mais de l'autre il brandit le glaive. Jamais, — et l'Histoire le dira, — la religion de la force ne fut plus bruyamment et plus insolemment clébérée en Europe. Tout l'orchestre donna : journaux, neutres suspects, espions. Ce fut une heure affreuse.

Si l'on accepte la paix à ce moment, se disait l'ennemi, tant mieux, nous allons toucher la forte somme; si on la refuse, tant mieux encore, car les neutres pourront croire que l'Entente les trompe sur ses soi-disant intentions pacifiques, et le furor teutorieus n'en sera que davantage exalté. Ainsi en fut-il.

En 1917, nouveau décalage et nouvelle offensive pacifiste. Elle est due cette fois à l'échec de la guerre sous-marine, qui devait mettre l'Angleterre et ses alliés « à genoux » et qui en réalité

jeta l'Amérique dans le conflit. C'est Erzberger qui à ce moment joue le grand air et remplace son auguste maître. Qui ne se souvient de son eélèbre discours sur la paix de réconciliation et sans conquétes? Seulement l'Etat-Major est toutpuissant et Michaëlis, qui a de Russic les meilleures nouvelles, oppose à cette tentative un refus dédaigneux : — « La Paix, telle que je le compende, ne peut être signée que par une Allemagne victorieuse, les frontières resteront ce qu'elles sont actuellement et nous les rendrons involables. Au surplus, je ne suis pas décidé à me laisser arracher le gouvernail des mains. » Et allez donc! Le Reichstag s'inclina.

Le discours mielleux et plein de promesses d'Erzherger eut du moins l'Avantage pour l'Allemagne d'abattre certains courages, le désastre de Caporetto suivit, le bolchevikisme en fut renlorcé, et les félonies succéderen aux félonies à Brest-Litowsk. Hoffmann, frappant du sabre sur la table autour de laquelle tremblaient les négociateurs russes, réaliss le grand coup de l'anéantissement moscovite. Toujours deoile, le Récichstagratifie tout et c'est la politique annexionniste, la guerre violente, qui de nouveau l'emporte.

Oui, mais il y avait les impondérables, il y avait ensi in avait aussi la France et sea sillés. Il y avait ensi n' l'Autriche, chaque jour plus désemparée. Le rétablissement exécuté par Foch allait montrer que nous étions toujours un peu la. Alors, tentative de Burian, un singulier personnage, allex, et réputé partout comme l'ange de la paix, — et du marchandage. Celui-ci abandonne, parce que jugé détestable, le procédé du rameau d'olivier offert à la pointe du sabre. Plus de conquetes, mais la parlementarisation. Phonnde parlementarisation. Échec complet de Burian. Ce que voyant, les Bulgares, loyaux comme d'habitude, láchent leurs dignes allites, Marchanda de la consenie de la contra de la contra

SOURCE COMPANY OF





eément repris par l'Empereur allemand lui-même, ct nous voilà en plein dans les événements actuels.

Après ce résumé, forcément sec et incomplet, je vous demande de réfléchir et d'exercer le sens psychologique propre aux médeeins. Vous saisirez d'emblée ee que sera forcément la conduite de M. Wilson, qui, minute par minute, a suivi toutes les péripéties de la comédie qui se joue depuis 1916. Il sait bien, lui qui a mis son peuple sur le sentier de la guerre, qu'il faut aller jusqu'au bout; et il n'ignore pas non plus que la dernière manœuvre de l'empereur n'est qu'une manœuvre à ajouter aux autres et à repousser comme les autres.

Comme moi, vous aurez, dès lors, j'en suis sûr, la conviction que ce qui a été embrouillé par l'Epée sera dénoué par l'Épée, par l'Epée seule. Si M. Wilson a souci de sa renommée d'homme sage, il a plus souci eneore des destins de son pays. Il sait trop aussi ce que la France a souffert, pour juger autrement que nous-mêmes. Il suffit de eauser deux minutes avec les soldats de son armée pour deviner ee qu'il peut penser. Donc, gardons nos yeux tournés vers le front où luttent les meilleurs hommes de l'Entente, faisons eonfiance à Wilson comme à Foch, et que nos espoirs se renforeent plus que jamais, Depuis le 8 Octobre, journée décisive, nous tenons la vietoire, plus tard nous en recueillerons les fruits, tous les fruits, - enfin!

F. HELME.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur, pour :

Chevaliers : M. Rocheron (Maurice), médecin-major de

1ºº classe, médecin-chef d'une ambulance.

— M. Barège (Paul), médecin-major de 2º classe à uu hôpital complémentaire d'armée.

- Marvy (Marcel), médecin-major de 2º classe au 88º

rég. d'infanterie.

— M. Geay (Armand), médecin-major de 2º classe, médecin-chef d'un groupe de braneardiers divisionnaires.

— M. Dellys (Armand), médecin-major de 2º classe,

chef de service au 320° rég. d'infanterie.

— M. Antoine (Gaston), médecin-major de 2º classe, médecin consultant de la D. E. Nord d'un groupe d'ar-

- M. Jacquinot (Louis), médecin-major de 2º classe,

chef de service au 132º rég. d'infanterie M. Hahn (Joseph), médecin-major de 2º classe à un groupe de brancardiers divisionnaires.

- M. Chrétien (René), médecin-major de 1re classe à la direction du Service de Santé d'une armée - M. Van Merris (Camille), médecin-major de 1re classe

N. van merris (Laminie), mencein-major de 1º classe à un groupe de brancardiers divisionnaires.

 M. Rapp (Georges), médecin-major de 2º classe, médecin-chef d'un hôpital d'évacuation.

 M. Pons (Pierre), médecin-major de 2º classe à un

groupe de brancardiers divisionnaires.

M. Sarda (Arthur), médecin-major de 2º classe à une ambulance alpine — M. Batier (Marie), médecin-major de 2º classe à un

groupe de brancardiers de corps. - M. Dabat (Alexis), médecin-major de 2º classe à l'in-

firmerie ambulance de Settat. — M. Jauneau (Maurice), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe au 21° rég. d'infanterie coloniale.

M. Moret (Louis), docteur en médecine, conseiller général de la Marne, maire de Dormans.

Conseiller municipal de Dormans depuis 1898, adjoint au maire, puis maire de cette commune; conseiller géné-ral depuis huit ans.

Quarante et un ans de pratique médicale; vingt ans

de fonctions électives.

Titres exceptionnels : n'a jamais cessé depuis le début des hostilités de consacrer tout son dévouement à l'administration et à la reconstitution de la ville de Dormans et de son canton, qui à deux reprises ont eu à subir les rigueurs de l'invasion.

(Journ. off. du 7 Octobre 1918.)

### Citations à l'ordre du jour :

- M. Sanson (Lucien), médecin-major de 2º classe au 369° rég. d'infanterie : chef de service médical au 369° rég. Pendant la période du 30 Mars au 18 Avril 1918, dans un secteur extremement agité, s'est dépeusé sans compter, assurant son service d'une façon remarquable dans un P. S. de première ligne fortement bombardé. A été grièvement blessé à ce poste, le 18 Avril 1918 (Journ. off.,

— M. Couderc (Antoine), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, médecin-clief du groupe de brancardiers de la ...e divi-sion d'infanterie : médecin-chef ayant une très haute conception de son devoir ot donnant en toutes circonstances les preuves d'un beau courage fait de calme et de sang-froid. Au cours de la bataille de ..., le ..., et au plus fort de l'attaque, s'est maintenu avec ses brancardiers dans un poste exposé à un hombardement violent et incessant. S'est tenu personnellement, sans souci du danger, en dehors des abris, dirigeant lui-même le service des évacuations, activant le chargement des blessés en autos sanitaires. Par sa belle attitude, a eu la plus heureuse influence sur tout son personnel et par sa ténacité à se maintenir, malgré les difficultés de la situation, dans le posto qu'il occupait, a permis aux évacuations sanitaires de se faire dans les meilleures conditions possibles de rapidité (Journ. off., 8 octobro 1918).

### NOUVELLES

Association française d'Urologie. — Bureau pour Association trançaise d Urologie. — Bureau pour 1919: Président: Prof. Guyon; vices-présidents: Prof. Rochet (Lyon), Dr Desnos (Paris); secrétaire général: Dr O. Pasteau; secrétaire général adjoint: Dr Minet; trésorier général: Dr Noguès.

Question mise à l'étude : Traitement des pyélonéphrites non tuberculeuses chez l'homme. Rapporteur : M. Ertz-

Avis aux médecins. - Le Gouvernement serbe nurait besoin d'une cinquantaine de médecins civils pour les régions libérées. Ils doivent être de nationalité française, alliée ou bien des pays neutres ententophiles. Les appoin-tements sont de 600 à 800 francs par mois. Ils auront en plus à toucher à titre de frais de voyage 500 francs pour aller et 500 francs pour retour ainsi que d'autres avantages. Les appointements courent du jour de leur départ Les médecins engagés sont tenus de soigner gratuite-

ment la population civile de leur rayon et de prendre

l'engagement pour un au. S'adresser au Commissariat Général de Serbie, 12, rue Léonce-Reynaud.

L'épidémie de grippe et les approvisionnements pharmaceutiques. — M. Barthe, député, ayant exposé à M. le ministre de l'Intérieur la nécessité de combattre

(Voir la suite, p. 690.)

# 

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

ADULTES: 50 à 60 gouttes par doss; Administrer 5 à 6 doses et ph 24 heures, une demi-heure ave 8 heures, "% to ropes.

Citteratures Schapillions : FALCOZ & CO.

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloidal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLATINE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'ELECTRARGOL à donné des résultats concluante dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jamais muisible vis-à-vis des cellules vivatures. Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ici.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires on intraveineuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local,

"LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS

### DE GUERRE ET NERVOSISME

### HYPNOTIOUE

1 à 2 cuillerées à soupe ou 1 à 2 comprimés le soir au coucher.

SOLUTION ou COMPRIMÉS

Dose SÉDATIVE ig cuillerée à café matin et soir.

**a a a** 

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SHE DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, PARIS

· OPOTHÉRAPIE« DESSICCATION RAPIDE NI AUTOLYSE

VERS 0: DANS LE VIDE NI CHALEUR

PAQUETS COMPRIMÉS

2 à 8 par jour

GASTRIQUE.ENTERIQUE. HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE ORCHITIQUE, OVARIEN. HYPOPHYSAIRF THYPÒÏDIFN RÉNAL SURRÉNAL etc

DÉFOT: Pharmacie DEBRUERES, 26, Rue du Foun 26, PARIS

## Turergulose

iniectable

AMBIOTTE Frères

PHOSPHATE DE CRÉOSOTE CHIMIQUEMENT PUR FIXE et COMPLÈTEMENT ASSIMILABLE

La plus Forte Production de Chloroforme de France

anesthésique

LAMBIOTTE Frères s de 30 et de 50 gramme

Littérat. et Echantons: Produits LAMBIOTTE Free, à Prémery (Nièrre)

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combination directe et entièrement stable de 17ode avec la Prèce Découverre en 1856 par E. GALBRUN, cocreue en Pharmacie

Remplaces Solvent Solv

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Gongres International de Médelne de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés;

## IODONE ROBIN

lode organique physiologique assimilable, véritable Peptonate d'iode.
(Voir Thèse du D' BOULAIRR, 1906. – Communication à l'Académie de Médecine, 1907).

ARTHRITISME, ARTÉRIO-SCLÉROSE ASTHME, EMPHYSÉME RHUMATISMES, GOUTTE

L'IODONE est préparé par M. Maurice ROSIM, auteur des combinaisons métallo-peptoniques découvertes en 1881, Comm. A l'Acad. des Salences par BERTHIELOT, 1883) L'IODONE ROBIN est la seule combinaison titrée à base de peptone trypsique

Ne pas confondre cette préparation avec celles dites à base de peptone, qui, en réalité, ne sont que des combinatsons d'albumoses ou d'albumine, losquelles ne peuvent être considérées comme de véritables peptones. Cé qui carectérise la peptone trypsique employée pour l'IODONE, c'est la Yroslin, qui fixe en particulier la moldecule lode d'une façon stable, sinsi quecein a été démontré. (Voir Comptes rendus A cadémite des Sciences, Mai 1911). C'est pourquoi l'1000NE ROBIN: étritable peptonate d'iode nettement délini, est la SEULE PRÉPARATION INJECTABLE ET LA PLUS ASSIMILABLE. 30 poutles d'1000ME correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme d'iodure de potussium.

IODONE INJECTABLE Chaque ampoule est dosée à raison de 0.02 contigrammes d'iode par centimètre cube et à 0.04 centigrammes.

LABORATOIRES ROBIN. 13, Rue de Poissy, PARIS.

# Glycérophosphate & ROBIN

GLYCEROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.

COMPRIMÉS pour les Diabétiques 0.48 centigrammes de glycérophosphate de chaux par comprimé.

\*\*INJECTABLE\*\*, chaque ampoule dosée à 0.20 centigrammes de glycérophosphate de soude par centimètre cube.

VENTE EN GROS: 13. Rue de Poissy, PARIS. - DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES

**GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS** 

# IODOTHÉRAPIE INTENSIVE SANS IODISME

OLEO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS





MARQUE DÉPOSÉE

Extrait complet des Glandes pepsiques

l'épidémie de grippe, qui fait do nombreuses victimes, et lui ayant demandé de prendre d'ingenée les incsures nécessaires pour que les pharmaciens obtiennent des approvisionnements suffisants des médicaments indispensables (quinino, antipyrine, pyramidon, etc.) à la guérison de cette maladie, a reçu la réponse suivante : « Les prodaits pharmaceutiques ont été réquisitionnés

n ses prouaus pharmaceutiques ont été réquisitionnés par lo ministère de la Guerre. Le ministre de l'Intérieur appelle l'attention du sous-secrétariat d'Etat du Service de Santé militaire sur les besoins de comme Santé militaire sur les besoins de cette nature chaque de Sante initiatre sur les nesonis de ette nature anque fois qu'ils lui sont signaités par les préfets. Ceux-ei reçoi-vent les quantités demandées soit par les soins de la direction régionale du Service de Santé, soit par ceux do la pharmacie centrale de l'armée. Ces cessions sont faites à titre remboursable et les produits sont répartis par les soins du préfet et du syndicat des pharmaciens au prorata des besoins.

La grippe dans l'armée allemande. - D'après les Dernières Nouvelles de Munich, il ressort du rapport du médecin général Schulzen sur l'état sanitaire de l'armée allemande qu'il s'est produit 180,000 cas de grippe, dont une partie sont graves, parmi les hommes de troupe.

### Todéine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Xg.=0,01) SIROP (0.01) PILULES (0,01) Toux EMPHYSEME ASTHME

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS,

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Etudiant, 16 inscript., libéré de toute obligation militaire, désirerait remplacements ou autre occu-tion médicale, références. — Ecrire P. M., nº 1878

Externe des hôpitaux, réformé, 16 insc., scolarité terminée, demande place assistant dans clinique rem-placement de confrère ou occupation rétribuée. — Ecrirc P. M., nº 1879.

Une place d'Interne en médecine est actuellement vacante à l'asile de Saint-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-

Loire), avautages divers en plus du traitement. Demander tous renseignements au Directeur médecin-chef.

PROPHYLAXIE DE LA GRIPPE. — La pré-sence d'accidents pharyngés commande une désinfection Iréquente avce des gargarismes néolés : 2 cuillerées à polage de NÉOL par verre d'eau. Chez les enfants, les pulvérisations néolées sont parfaitement supportées, ans aucune toxicité et bicn supérieures à l'eau oxygénée que l'eau néelée remplace avantageusement dans tous

Tuberculoses,
Bronchites,
Catarrhes.

Emulsion MARCHAIS Phospho-Grécolée
Do 3 à 6 cuil. à café

OUATAPLASME Pansement complet Phicgmasics, Eczéma, Appendicites, Phiébites, Erysipéles, Bruitires

Le Gérant : O. Porés. Peris. - L. MARSTERUZ, imprimeur, 1, ruo Causetto

# \_ Granulé D

Ouino-Saliculate de Puramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc. Echantillons: DALLOZ & Cit, 13, Boul' de la Chapelle, PARIS

TRAITEMENT DE



ABORATOIRES DURET ET RABY

5. Avenue des Tilleuls . Papis Se Echantillons sur demande à tous les Docteurs

SOMME

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à Chaque repas contre a

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

ons et Prix spécieux pour les Hôpiteux et Amb

### OPOTHÉRAPIE VIGIER

12. Bouley, Bonne-Nouvelle PARIS

### CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

### Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon ; 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

### Traitement des Maladies : a STAPHYLOCOQUES :

(Furenculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

# (DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB Préparés sous le contrôle scientifique de M. PROUIN

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hépitaux. Communications Societe de Chirurgie.
Thèse Marcel PEROL (Paris 1917). en 1917:

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

et INFECTIONS DIVERSES

Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

### Traitement | == par le ==

Rhodium B Colloïdal électrique. AMPOULES de 3 cm

CATARRHES & BRONCHITES CHRONIQUES. - Q. II

### QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

### COOUELUCHE SULFOLÉINE ROZET

Ctoffie So (Atff.) 6 012 - SPECIFIQUE NON TOXIQUE - 2 à 5 cuill. à calé, dessert ou soupe selou l'age - 6 . R. A. bel, PARIS



TIMBRES-POSTE P. COLLECTIONS

Th. LEMAIRE, Négociant-Expet 16, Avenue de l'Opéra, Paris. Achète AU PRIX LE PLUS ÉLEVÉ, cellec-tions, stocks, lots, croix-rouge, provi-soires, variétés, clo. Recherche apécialement anciens timbres de Prance, meny et auss.

NE RIEN VENDRE SANS NOUS CONSULTER

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

IPECA INJECTABLE

### ÉCA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

stoire Pharmaceutique «DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

### Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABL

Ovarique, Thyroïdien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Méphrétique, Surrénai, Thymique, Hypophysaire. CHAIX & C\*. 10. Rue de l'Orne, PARIS. — (Téléphi: Sake 12-55)

### " désodorisé GABAIL

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur d Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

### Valéro - Bromuré

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valerianates. 0.50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,25 centig. de Bromure per cuillerée à soupe.



l'épidémie de grippe, qui fait de nombreuses victimes, et lui oyant demundé de prendre d'argence les mesures nécessoires pour que les pharmaciens obtlennent des upprovisionnements suffisants des médicaments indispensables (quinine, antipyrine, pyramidon, etc.) à la guérison de cette maladie, a reçu la réponse suivonte :

« Les produits pharmaceutiques ont été réquisitionnés por le ministère de la Guerre. Le ministre de l'Intérieur appelle l'attention du sous-secrétariet d'Etot da Service Santé militaire sur les besoins de cette noture chaque fois qu'ils lui sont signalés par les préfets. Ceux-ci reçoivent les quantités demandées soit par les soins de lu direction régionale da Service de Santé, soit par ceux de la pharmacie centrale de l'armée. Ces cessions sont faites à titre remboursable et les produits sont réportis par les soins du prôfet et da syndicat des pharmaciens au prorata des besoins. »

La grippe dans l'armée allemande. — D'après les Dernières Nouvelles de Munich, il ressort da rapport du médecin général Schalzen sur l'état sanitaire de l'urmée allemande qu'il s'est produit 180,000 cas de grippe, dont une partie sont graves, parai les hommes de troupe.

### **Todéine** MONTAGU

(Bi-Jodure de Codéine)

GOUTTES (Xg.mm 0,04) SIROP (0.04) PILULES (0,04) Toux EMPHYSEME ASTHME

49 Bonlevard de Port-Royal PARIS

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Etudiant, 16 inscript., libéré de toute obligation militaire, désireralt remplacements ou autre occupation médicale, références. — Ecrire P. M., nº 1878.

Externe des hôpitaux, réformé, 16 insc., scolarité terminée, demaude place assistant dans cliaique rem-placement de confrère ou occupatiou rétribuée. — Ecrire P. M., nº 1879.

Une place d'Interne en médecine est actuellement vacante à l'asile de Saint-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-

Loire), avantages divers en plus du traitement. Demander tous renseignements au Directeur médecin-chef.

PROPHYLAXIE DE LA GRIPPE. - Lo pid-PROPHYLAXIE DE LA GRIPPE. — lo pré-sence d'accidents pharyngés commonde une désinfection Iréquente uvec des gargarismes néolés : 2 cuillerée à polage de NÉOL par cerre d'eau. Chez les enfants, les pulvérisations néolées sont porfoitement supportées, sans queune toxicité et bien supérieures à l'eau oxygéuée que l'ean néolée remplace ovantageusement dans tous les cas

Tuberculoses, Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phospho-Creaselfe Catarrhes.

OUATAPLASME Pansement completed to the complete of the complet Phiegmasies, Eczéma, Appandicites, Phiébites, Erysipèles, Bruities

Le Gérant : O. Porés.

Paris. - L. Marstenux, Imprimeur, 1, ruo Cansotto.

# Granulé D

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Echantillons: DALLOZ & C., 13, Boul de la Chapelle, PARIS

TRAITEMENT DE

LABORATOIRES DURET ET RABY 5. Avenue des Tilleuls. Paris

negos Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

VERITABLE SOMMELL DE DETENTE

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,

1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitans

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echentillons et Prix spécisux pour les Hôpitaux et Ambul

12. Bonley, Bonne-Nonvelle

PARIS

### CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

### Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Survénales à 0 gr. 25; C. Répatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

en 4947 -

(Furenculose, Anthrax, Acné. Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOND

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitauz. Communications Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

et INFECTIONS DIVERSES

Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

### Traitement == par le ==

Rhodium B Colloïdal électrique. AMPOULES de 3 cm

### CAPSULES

CATABRHES & BRONCHITES CHRONIQUES.

### QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

ROZE

Conflio So (Arffi) e 812. SPECIFIQUE BOH TOXIQUE - 2 à 5 cuill. à calé, dessert ou soupe selon l'àge - G. R. A bel, PARIS



TIMBRES-POSTE P' COLLECTIONS

TIMBERS-POSTE P COLLEGITIONS
Th. LEMAIRE, Régorian-Espart
16. Avenue de l'Opéra, Paris.
Archete AD PRIX LE PLUS ÉLEVÉ, collections, stocks, lots, croix-rouge, provicitos, stocks, lots, croix-rouge, provimethode apprintenant, austeurs, timbres
reche de Prance, nouge et une
RELX VENDRE SAXS NOIS CONSULTER

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

### PÉCA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceulique , DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Méphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire. HAIX & C\*. 10, Rue de l'Orne, PARIS.—(Télépi): Saze 12-55).

### VALÉRIANA GABAIL desodorisé

### ELIXIR-GABAIL Valéro-Bromuré

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig. d'Extrait de Valériane, 0,75 centig. de Bromure par cuillerée à soupe.



du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas

### **CONSTIPATION-COLITES**

Paraffine

LIQUIDE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

### 5 TYPES

Globules Fumouze Iodurés FLACON: 5 frs.

IODURE de POTASSIUM . . (0 gr. 25) IODURE de POTASSIUM . . (0 gr. 10) IODURE de SODIUM.... (0 gr. 25)

IODURE de SODIUM.... (0 gr. 10) ANTIASTHMATIQUES (K1=0 gr. 20)

Tolérance Parfaite MAXIMUM D'EFFICACITÉ

GLOBULES FUMOUZE à enrobage Duplex (glutino-résineux) Insolubles dans l'Estomac. — Graduellement solubles dans l'Intestin grêle.

PRESCRIRE : GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament) plète des 120 sortes de Globules Fumouxe, avec doses et indications.)

### 4 TYPES Globules Fumouze Iodure Hg.

FLACON: 5 frs. PROTOIODURE Hg. ..... (0 gr. 05)

PROTOIODURE Hg. Thébasque. (0.05-0.005) BIIODURE Hg . . . . . . . . (0.01)

Bijodare Hg. (0.005) BIIODURE-IODURÉ Iodure KI. . (0.25)





# ODE COLLOÏDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE V

### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

Iode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la maladie, provoque la déferveseence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores.— Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 %.

Pouvoir germieide intense. Analgésique, désodorisant, eleatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfraetueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. - Gynécologie et maladies des voies urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEL & C'c, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71. — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64

Chlorhydrate d'Émétine VIEL (exempt de Céphæline et de Psychotrine). AMIRIASES

Hémoptysies, Hémorragies. Pasalagia: 4 à 2 ampoules dosées à 0.04 centigr. pro die.



### PRESSI MGAL

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . . 45 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

ADMINISTRATION -

MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

ABONNEWENTS : 

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERSONNE Professour de olluique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu, mhre de l'Académie de médecine

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochiu

- DIRECTION SCIENTIFIONE -

M. LETULLE
Professeur à la Faculté,
Médecin de l'hôpital Boucieaut
Membre de l'Académie de médeci

F. WIDAL Professeur de clinique médicale à l'hôpital Gochiu, Membre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE Chef de clin. gyuécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Birection.

H. ROGER
Doyen de la Faculté de Paris,
Médeciu de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

- REDACTION -

SECRÉTAIRES

P DESFOSSES J. DUMONT

Adresser co qui concerne la Réduction à "Presse Médicale " 420 honleyard Spint-Germain (64) (Sans indication de Nom)

### SOMMAIRE

### Articles originaux :

Dr J. CANTAGUZÈNE. - Sur une épidémie d'ictère observée en Roumanie pendant la campagne de 1917,

VICTOR PAUCHET. - Tumeurs du gros intestin (dia-

gnostic et traitement), p. 543.
R. LUTEMBAGHER. — Endocardite infectieuse secondaire des cardiaques, p. 546.

Mouvement médical : М. Romme. — Les derniers travaux de Noguchi sur le spirochète ictérohémorragique, p. 548

27º Congrès francais de Chirurgie, p. 549.

CONCRÈS D'UROLOGIE, p. 551.

### Sociétés de Paris :

Société ne Biologie, p. 551. ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 552.

Analyses, p. 552.

### Supplément :

F. Helme. - Petit Bulletin

F. Mouisser. — A propos de la lutte contre la tuber-culose. Mentalité des tuberculeux. Epidémie de grippe de Brest. H. Montal. — Intérêts professionnels. P. B. — Questions médico-militaires.

BIBLIOGRAPHIE.

LIVRES NOUVEAUX. LES MÉDECINS AUX ABMÉES.

HOPITAUX ET HOSPICES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS DIGITALINE cristallisée

### PETIT BULLETIN

Comment le Service de Santé pourrait préparer l'après-guerre.

Pour des raisons qui seront dites un jour, voici que se raccourcit singulièrement le long chemin qui mone à Tipperary. Ce n'est point encore la paix, certes, ct il ne faut pas se faire illusion. Brusquement précipité des sommets triomphants dans l'abime des catastrophes, l'ennemi discutera, gagnera du temps pour se regrouper, se ravitailler en munitions, bref, résistera fortement encore sur son pivot de conversion. Il n'empêche qu'après avoir usé leurs fortes semelles sur le sentier de la guerre, les Alliés approchent tambour battant du large chemin qui les conduira, par la victoire définitive, à la paix du droit et des justes réparations.

A cette paix, les gouvernants se préparent sans doute, car ils ne voudront pas, j'imagine, être pris une fois de plus au dépourvu. On pourrait ergoter sur la non-préparation à la guerre, qui témoignait au moins de nos bonnes intentions, mais il serait vraiment impardonnable de ne pas organiser la paix. Le Service de Santé y avait songé un moment, et sans aucune idée de critique, nous désirerions tous vivement qu'il

continuât et achevât son plan dans cette direction. Expliquons-nous.

Durant la guerre, le pays, qui ne regarde à rien quand il s'agit de ses blessés, a pourvu ses services d'un outillage incomparable. Instruments de chirurgie, pansements, baraquements, appareils à rayons X, voitures d'ambulance, médicaments, etc., tout abonde et les sommes dépensées pour ce matériel représentent plus d'un milliard peut-être.

Eh bien, a-t-on pensé à l'utilisation de ce matériel dans l'après-guerre? J'imagine bien qu'il n'en sera pas comme pour tant d'autres choses, qu'on laissa se détériorer, faute d'avoir prévu. Et c'est ici que j'entre dans mon sujct.

Jamais, en effet, le Service de Santé militaire n'aura eu occasion meilleure et plus belle de prouver à la fois son souci des deniers publics et son attachement aux confrères de la médecine civile; jamais non plus il ne pourra mieux les récompenser de leurs services pendant la guerre.

A la Caisse d'Assistance médicale de Guerre (5, rue de Surène, Paris), où l'on reçoit toujours les dons avec reconnaissance, nous avons sans cesse des demandes de confrères ruinés par l'invasion et qui se préparent à retourner dans leurs régions libérées. La plupart ont besoin de livres, tous réclament des instruments. Alors, pourquoi,

### THONE

### PETIT-MIALHE

Granules - Solution - Ampoules

ANTIDYSENTÉRIQUE très puissant

Acceptée par le Service de Santé.— Dose : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

Littérature et Echant .: 31, rue Lafavette.

### RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

### SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

YYVII Ammen \_ No KQ 9/ Occorne 4049

אווחד

Coqueluche

### ENDOCRISII FOURNIER THYROTOE \_OVAIRE \_ FOIE O

etc, etc.,

Laboratoires FOURNIER Frêres 26, Boulevard de l'Hôpital \_ PARIS

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTIMÉVNAL BIOUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIROUTES peur usage externe-

Expidement absorbable, sans irritation de la peau

**HÉMORROIDES** 

VARICES

### **ESCULEOL**

Gouttes concentrées de Marrons d'Inde 15 gouttes 2 fols per jour entre les repe

A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, Paris.

### Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés

Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES : 20 centigr. tous les 4 jours (#2 ± f4 injections peur uns curs)-nouss MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 5 jours (5 ± f2 inject, sour uns cers).

LITTÉRATURE ET ÉGRANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villoneuve-le-Garonne (Saine).

dès aujourd'hui, ne pas préparer un inventaire des ressources en matériel et qui deviendront disponibles à la paix? Tant de bistouris, tant de scies, tant de thermomètres, de pinces, etc., etc.

Unc Commission, composée d'un médecin civil, d'un médecin-major représentant l'Etat, et d'un délégué des fabricants, classerait les objets par catégories. Par ailleurs, des techniciens, dans les régions, désigneraient les baraquements susceptibles de se muer, dés la paix, en magasins. Chaque lot d'instruments, estimé à un prix d'occasion raisonnable, serait cédé d'abord aux médecins des régions libérées, désireux de reconstituer leur outillage. Au lieu de verser de l'argent, ces confrères reconnaîtraient sur la facture avoir reçu en nature, je veux dire en instruments, telle somme à valoir sur l'indemnité qui doit leur revenir lorsque sera votée enfin la loi sur les dommages de guerre. Si les dirigeants du Service de Sante veulent bien réfléchir à ce projet, ils verront quelle reconnaissance ils s'acquerront du fait de leur sollicitude pour les confrères malheureux.

Mais comme tout le monde a perdu à la guerre, les médecins mobilisés auront également la faculté de se procurer contre espèces, ceux-là, tous les outils nécessaires à la reprise de leur vie médicale. Notez qu'à ce système l'Etat fera coup double : d'une part, il aura écoulé dans de bonnes conditions, et aux seuls acheteurs capables d'y mettre le prix, tout un stock devenu encombrant; d'antre part, les médecins, ayant la possibilité d'avoir un meilleur outillage que par le passé, feront encore du meilleur travail. qui ne peut laisser indifférents les gardiens de la santé publique.

Attendez, ce n'est pas tout. Si le projet dont je parle et pour lequel je n'ai aucun amour-propre d'auteur, je vous le jure, ne deveuait pas la proie de l'objectionnisme, fils de la nonchalance, sa réalisation pourrait être grosse de conséquences

pour l'hygiène et pour l'avenir de notre art.

Depuis la guerre, quantité de médecins-majors ayant appris à manier les rayons X savent scruter derrière l'écran les profondeurs de l'organisme. Le personnel dressé est suffisant pour que, dans les moindres chefs-lieux, il y ait désormais le praticien capable d'utiliser, à la grande joie de ses confrères et au grand profit des malades, les appareils aux rayons X. Comme le coût en est considérable, les syndicats, les municipalités pourraient cautionner l'achat, sur lequel le preneur n'aurait à verser que la moitié ou le tiers de la somme, par exemple, le reste devant être acquitté par annuités ou mensualités entre les mains du percepteur. Ainsi, tout le pays bénélicierait de la radiologie, employée aujourd'hui non seulement en chirurgie mais en médecine. Quel progrès, et combien serait à louer l'homme hardi qui voudrait le réa-

Vous croyez que j'ai fini? Pas du tout. Il y a encore les autoclaves, qui feraient à merveille l'affaire des pharmaciens, très dignes aussi qu'on pense à cux; ils ont assez bien servi pour cela. Enfin, ne pas laisser se rouiller non plus les étuves à désinfection, dont les municipalités des petites villes feraient leurs choux gras, si j'ose ainsi parler. Ai-je besoin, m'adressant à des médecins, d'insister sur le bénéfice que tirerait l'hygiène publique, dans les villes et les campagnes, du matériel nouveau mis à notre disposition?

Tout cela; pensez-vous, est difficile à réaliser. Parblen! Est-il quelque chose de simple dans la vie de l'homme, en paix ou en guerre? Mais les Poilus n'ont-ils pas prouvé qu'il n'est aucun obstacle dont ne puisse triompher celui qui, ayant la foi, sait vouloir, et qui réunit dans son cœur l'amour de sa profession et l'amour de son pays.

A PROPOS DE LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 1

### MENTALITÉ DES TUBERCULEUX

Par le Dr F. MOUISSET

Médecin des Hôpitaux de Lyon. Président de la Commission techni du Comité départemental.

C'est à juste titre qu'on se préoccupe de l'état moral des malades, quelle que soit l'allection dont ils sont atteints. En présence d'un sujet condamné par le médecin, l'entourage se félicite de constater qu'il conserve un bon moral. Nousmêmes, nous avons la grande satisfaction de voir, assex souvent, nos paroles d'encouragement faire cesser des pleurs, qui sont remplacés par un sourire.

Lorsque cette influence heureuse se produit, elle peut être durable au moins pendant quelques jours et elle n'est pas négligeable puisque, grâce à elle, le malade mange mieux, dort mieux; il a moins d'angoisse, il oublie, il est moins mal-

Le moral n'est pas le mênue chez les blessés ue chez les sujets atteints de différentes maladies, et parmi celles-ci, il convient de distinguer les affections aigues et les affections chroniques.

Chez les blessés, le moral est en général excellent, souvent même lorsque la blessure est très grave, à la condition qu'il n'y ait pas certaines complications, telle que la dépression nerveuse produite par une commotion cérébrale, une faiblesse très grande occasionnée, soit par la fièvre, soit par l'anémie consécutive à une hémorragie, ou bien encore pourvu que les soulfrances ne soient pas très vives. Nos soldats, qui se battent

1. Extrait d'un cours fait à l'Ecole de Visiteuses d'Hygiène de Lyon.





PRODUIT

FRANÇAIS

Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

des DIURÉTIQUES

DANTES NO

PHOSPHATÉE nnt le plus sur des cures de déchlorurs-pour le brightique, ce que la digitale cut l'altisuparaire he scalence et la dyspace, ren-semantique, le renducid e plus héroique. Je renducid e plus héroique. Je renducid e plus héroique. , l'albuminurie, l'hydropisie, i pour le cardiaque, le remêde le plus héroique. | force la systele, régularise le cours du sang. | distincse urique, sommise DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs

CAFÉINÉE

IL DEPOSIT OF THE PARTY OF THE

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS PRODUIT FRANÇAIS -1-1-PRODUIT FRANÇAIS avec tant d'hérotsme, conservent le même courage lorsqu'ils sont frappes. Pour eux, après la bataille, il n'y a que deux catégories : ceux qui ont succombé et ceux qui ont échappé à la mort. Qu'ils aient une plaie [égère, superficielle, qu'ils aient subi l'amputation d'un membre, ou que leur blessure doive entraîner plus tard une infirmité définitive, ils plaisantent de la même façon, ils sont sortis de l'enfer, ils sont heurenx de vivre.

Dans les affections aigués graves : une fièvre vipolité ou une poumoinie, les maldes très abatus par la fièvre de la période initiale analysent mal leurs sensations et, grâce à cela, ils en se rendent pas compte du danger lorsqu'il existe. En tout cas, s'ils s'inquiètent, la durée de leur crainte est limitée à durée des jours de fièvre et, bientôt, le début de la convalescence les rassure rapidement, en leur donnant même cette sensation si agréable de la vie, trop souvent ignorée lorsqu'on est en parfaite santé.

Dans les affections chroniques, le moral des malades est variable, avec la douleur lorsque celle-ei existe et suivant qu'elle est plus ou moins vive ou plus ou moins constante.

Le moral des tubereuleux, ou plus exactement leur mentallié, mérite d'être étudié d'une façon particulière. La tuberculose n'est pas en général une maladie aiguê; pendant une longue période de son évolution, elle n'aceablé pas le malade et elle lui permet de s'analyser. De plus, la forme choraique, qui est la plus fréquente, ne s'accompagne pas de douleur, symptôme habituellement considéré par le patient comme un signe révélateur de la gravité immédiate ou de l'aggravation future.

Il est intéressant et important de savoir ce que pensent les tuberculeux dont on dirige le traitement.

MENTALITÉ DES TUBERCULEUX.

Il faut la considérer à dillérentes périodes :

au début de la maladie et à une période plus

AU DÉBUT

Il n'y a pas de proportion, pas de parallélisme entre la nature du mal, sa gravité et les symptômes éprouvés par les malades.

De là, une mentalité qui, très dissérente et très variable, dépend du caractère des malades plutôt que de leur maladie.

que de leur maladie. Ils sont insouciants, indifférents, rebelles ou

Insouciants. — Les insouciants croient avoir un simple rhume; pour eux, il n'y a pas lieu de consulter un médecin, ni de se soigner. Ils ont un optimisme naturel qui les empêche de croire à la possibilité du début d'une maladie sérieuse et si, poussés par leur famille, ils demandent l'avis d'un médecin qui leur conseille de chenger leurs habitudes ou de supprimer certaines fautes d'hygiène, ils n'attachent pas à la consulter l'importance qu'elle mérite, et ils continuent à vivre suivant leurs fantaises

Indifférents. — Les indillérents ne veulent pas segioner; ils en reconnaissent la nécessité; ils se savent qu'ils sont sérieusement atteints, mais ils affectent de ne pas craindre la mort; ils ont surtout l'horreur de la maladie et des privations imposées par le traitement. Tant pis pour ce qui arrivera; ils préférent une vie courte, mais bonne.

Robelics. — Les rebelles sont des insounis qui se comportent dans la maladic comme dans les autres dirconstances de la vie. Il y a des gens qui demandent des avis multiples pour prendre une décision, mais qui agissent toujours à leur guise. De même certains tuberculeux consultent un médecin, ils en consultent même plusieurs, sans jamais exécuter les prescriptions qui leur sont faites.

Dociles. - D'autres enfin sont dociles, accep-

tent les conseils et se soignent très bien. Il est du devoir du médecin et de la visiteuse d'hygiène d'augmenter le nombre de cette catégorie, en cherchant à convaincre ceux qui ne comprennent pas d'emblée l'importance du traitement,

PLUS TARD A UNE PÉRIODE PLUS AVANCÉE DE LA MALADIE

La situation change. La mentalité devient mauvaise, l'amélioration n'a pas eu lieu, des rechutes se sont succédé, l'amaigrissement s'est produit. A la suite de ces déceptions, les tuberculeux deviennent tristes, et même parmi ceux qui étaient sceptiques ou fanfarons, quelques-uns expriment vivement leur impatience d'avoir une modification, ou nous rendent témoins de leur désespoir. Ils font des plaintes constantes, ils sont de plus en plus exigeants, ils disent qu'on ne les soigne pas et, comme ils manquent d'appétit, ils répètent que la nourriture est mauvaise. Ils réclament des médicaments, ils se procurent même à grands frais les remèdes conseillés par le voisin, ou dont l'efficacité est vantée à la quatrième page des journaux. Ils font un abus constant des remèdes, mais ils ne sont pas plus satisfaits de leur pharmacie et de leur thérapeutique personnelle, car le symptôme nouveau qui apparalt, ou l'augmentation d'un malaise ancien. est pour eux invariablement la conséquence de la pilule ou du sirop qu'ils ont absorbés la veille.

Il ne faut pas s'éconner de ce tableau un peu noir; il est fréquent à la dernière période de la maladie, on peut même l'observer au début de la tubereulose.

### NEURASTHÉNIE ET TUBERCULOSE.

En effet, les tuberculeux parfois sont en même temps des neurasthéniques, et les modifications dans le caractère, que j'ai signalées, se retrouvent chez tous les neurasthéniques.

Lorsque la dépression nerveuse est précoce



chez les tuberculeux, elle devient une cause d'erreur de pronostic, en modifiant les proportions qui doivent exister entre le degré de la lésion tuberculeuse et l'altération de l'état général assigt, é est-a-dire qu'au début d'une tuberculose légère, parfaitement curable, un amaigrissement notable provoqué par un état neurasthénique peut faire croire à des lésions tuberculeuses plus graves.

Cette neurasthónie, fréquente chez les tuberculeux, s'établit sous l'influence de causes diverses. Elle peut se révéler :

Dès le début de la tuberculose;

A la suite d'une complication telle qu'une hémoptysie;

Dans le cours de l'aggravation; A l'occasion d'une cause étrangère à la tuber-

A l'occasion d'une cause étrangère à la tuberculose.

A. Au début de la tuberculose, elle peut être le premier indice de la maladie. Les médecins savent qu'en présence d'un malade, qui présente les symptômes de la neurasthénie, il faut avec soin en rechercher la cause, car il y a des états neurasthéniques d'origines différentes. La neurasthénie est une façon de réagir du système nerveux, sous des influences diverses. La cause occasionnelle peut avoir été brusque et constituée par un choc physique ou moral; ou bien préparée par du surmenage, une contrainte, de grands chagrins ou des pertes d'argent. Mais, en l'abseuce de l'une de ces raisons capables d'ébranler le système nerveux, il faut redouter l'apparition d'une lésion, car la dépression nerveuse est souvent la plainte d'un organisme blessé, lorsqu'il a été atteint par la maladic, avant que le siège et la nature du mal puissent se révéler par des symptômes particuliers.

Cela est tellement vrai qu'à défaut d'une cause réelle évidente, le médeein, qui constate des signes de neurasthémic chez un jeune sujet, doit se méfier d'un début de tuberculose avant de percevoir les signes d'auscultation, qui lui permettront plus tard d'affirmer son diagnostic.

B. D'autres fois, c'est à l'occasion d'une complication que la dépression nerveuse se produit. Un tuberculeux ignore son mal ou le supporte avec courage. Subtiement il prend une hémopty-sie. Cet accident est pour lui une révelation. La vue du sang l'elfraie ou bien le crachement de sang est suivi d'une période fébrile qui transforme l'apparence de la santé en une véritable maladie. A cette occasion, le moral change, le caractère se modifie, le malade devient neurasthénique.

C. Dans le cours de l'aggravation progressive, lorsque la maladie a une évolution fatale, il n'est pas étonnant que le système nerveux ne résiste pas.

Aux raisons morales et psychiques précédentes viennent s'ajouter la faiblesse consécutive autroubles digestifs prolongés, puis l'intoxication générale de tout l'organisme et du système ner-eux en particulier, soit par les toxines du bacille de Koch, soit par les causes multiples d'auto-intoxications banales, provoquées par le ralentissement fouctionnel des divers organes.

D. Enfin, dans certains cas, la neurasthénie peut accompagner la tubereulose sans être sous sa dépendance. La cause déprimante est ailleurs, elle est étrangère aux bacilles, elle résulte d'un grand chagrin ou l'une contrariété, et très souvent il faut l'attribuer à l'alcoolisme.

Quelle que soit son origiue, cette dépression entraîne la tristesse, l'inappétence, l'insomnie. Dés lors, elle devient une mauvaise condition de traitement, car chez un malade qui ne se défend plus, la tuberculose évolue progressivement et parfois rapidement.

OPTIMISME DES TUBERCULEUX.

Tout ce qui précède montre combien les tuberculeux ont souvent un mauvais moral, et on peut se demander ce qu'est devenu cet optimisme dont on a si souvent parlé.

Nous avons tous lu, dans les romans, la description poétique de malades jeunes, pleins des charmes d'une beauté fragile, attirant à eux toutes les sympathies par la douceur du regard, par leur sourire aimable, par leur reconnaissance pour toutes les attentions dont ils sont l'objet, et qui meurent lentement, sans souffrit, très entourés par leurs parents, en s'endormant comme emportés dans un réve.

Cette fin existe, elle reste encore plus fréquente chez les tuberculeux que chez les malades qui meurent d'autres affections chroniques. M. Marfan écrit à propos de l'optimisme des tuberculeux : « Fait remarquable, tandis que le corps s'affaiblit et que la mort approche, le patient garde ordinairement la plénitude de son intelligence, il est souvent rempli d'optimisme et caresse des projets d'avenir. Il arrive quelquefois que les phtisiques, même à la veille de mourir, se levent et se promènent, la mort les surprend d'une manière inopinée et étonne le médecin. Rien n'est d'ailleurs plus difficile que de fixer, à quelques semaines près, la date de la terminaison fatale pour un phtisique qui est irrémédiablement perdu. »

Ces illusions sont cependant plus rares qu'autrefois; la diffusion des idées scientifiques dans tous les milieux, les articles de journaux ont fait l'éducation du public et il est difficile que les malades conservent un optimisme complet et constant. Néanmoins, il n'est pas rare de constater un délatut d'adaptation entre le moral du malade et la gravité du diagnostic, parce que la tubérculose se développe d'une façon insidieuse, sans faire sentir douloureusement ses atteintes.

Le sujet ne se trouve pas assez malade, et pour cette raison, il ne croit pas la vérité ou bien il l'oublie lorsqu'il a cté mis au courant de la nature de son mal. Il dira volontiers que le médecin

# CONVALESCENCE DE LA GRIPPE

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Véritable Tenique non excitant
Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool
No présentant aucune contre-indication



Traitement EFFICACE
of INOFFENSIF parla

Sulfoleine

Sulfoleine du D'Rozet

2 à 5 cuillerées à café, dessert ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSINGE

1913. - Gand : Médaille d'Or

NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

xv à xx gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

<u>DÉPRESSION NERVEUSE</u> NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,

1914. – Lyon : Diplôme d'Honneur

### FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcooi.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances.

s'est trompé, en le considérant comme potirinaire; ou bien après avoir été réformé au service militaire pour tuberculose, il reste persuadé que la décision a été obtenue par faveur. A l'hôpital, un phitsique dira que son voisin a de très vilains crachats et doit être bien malade. Même chez les moribonds, il y a parfois des périodes d'espoir qui sont surprenantes, et, à cause de cela, il faut toujours se mêter de ne pas laisser échapper une parole imprudente, en prodiguant des consolations, lorsque les soins paraissent inutiles. A certains moments, le phitsique, dont les jours sontcomptés, espère quand même, et les périodes d'espoir peuvent succèder brusquement aux idées les hus sombres.

Puisque le tuberculeux a souvent le privilège d'ignorer son mal, ou de ne pas en comprendre la gravité, on peut se demander s'il faut lui conserver ses illusions. Cette question pose un problème qui a été souvent discuté : doi-on dire la vérité en déclarant à un malade qu'il est tuberculeux?

Le D' Kuss repond avec raison : « Oui, on doit dire au malade qu'il est tuberculeux. C'est une obligation morale pour le médecin, pour les deux motifs suivants :

« 1º La révélation du diagnostic exact est la seule manière d'obtenir du malade des efforts précoces, prolongés, méthodiques, indispensables à un traitement efficace;

2º La révélation du diagnostic est la seule manière de rendre le tuberculeux inoffensif pour son entourage. »

Il reste vrai, en principe, que la vérité doit être dite. Il est désirable que le malade ait une connaissance exacte de son état, mais il n'est pas toujours bon de lui donner, des les premiers jours, une émotion pénible. D'ailleurs, cela rest souvent pas nécessaire. En lui inspirant confiance, le médecin peut le persuader et lui montrer la mocessité de se osjgner, pour éviter une aggra-

vation que l'examen fait prévoir et qui ne manquerait pas de se produire.

L'argument basé sur la prophylaxie ne doit pas être discut. Le crachoir de poche doit toujoure être conseillé, et pour motiver cette prescription, qui impressionne désagréablement, il 
suffit de dire la vérité d'une façon encore plus 
large: « Tous les erachais contiennent des germes 
unisibles. Il ne fauu pas creacher par terre. Il ne 
faut pas creacher dans son moueloir de poche. On ne 
doit pas avoler les orachais, qui doivent être détruits par la désinfection. La simple propreté exige 
qu'on se préserve des crachais.

On pourrait croire qu'il s'agit là d'une précaution inutile et que le malade averti tirera luimême la conclusion. Il n'en est rien. Quelquesuns de nos assistés viennent à la consultation du dispensaire en se croyant encore simplement menacés, et se considérent comme des prétuberculeux. D'autre part, si la révélation du diagnostic résulte du raisonnement, cela n'aura pas le même inconvénient, parce que le malade se sera luimême adapté à sa situation, et que, dans le jugement qu'il aura porté lui-même, il conservera le bénéfice d'un doute. Cette nuance psychologique n'est pas négligeable. J'ai vu des médecins, atteints de tuberculose, habitués à plaisanter sur leur maladie, ne pas pouvoir réprimer une expression de tristesse le jour où, sous le microscope, ils ont découvert les bacilles de leurs crachats. A côté de la mentalité dans les maladies, il y a

la force morale qui n'est pas égale chez les divers individus. Tous les sujets ne se comportent pas de la même façon dans les circonstances séricuses de la vie. Quelques-uns ont besoin d'être préparés pour recevoir une mauvaise nouvelle. Le D' Kuss, après ses déclarations précises, reconnaît lui-même que, dans certains cas, il faut des mênagements. Par conséquent, retenons cette affirmation: le médecin ou l'infirmire-visiteuse doivent dire la vérité, lorsqu'elle est nécessaire,

mais n'oublions pas qu'il faut toujours agir avec tact et bonté. C'est une question d'opportunité, on verra s'il faut dire la vérité au malade, à quel moment il faut la dire et comment il faut la dire.

Enfin, un jour viendra où cette question ne se posera plus lorsque les idées sur la tuberculoseauront évolué davantage. Pour cela, il est nécessaire que l'instruction da publis soit plus avancée et plus généralisée. Actuellement, le mot de « tuberculose » éveille trop souvent le spectre de la phitise. Nous répôtions tous les jours que la tuberculose est curable, mais cette vérité a besoin d'entre confirmée. La confiance n'existera qu'à la suite des constatations de nombreux cas de guérisons, et ces guérisons apparaîtront lorsque le public connaîtra mieux les cas bénins de la maladie, en sachant qu'il existe des formes très légères de la tuberculose.

Il n'est pas douteux que nous assisterons à ce changement, car nous trouvons en médecine des exemples analogues dans le passé. Il suffit de se rappeler la crainte inspirée jadis par l'albuminurie et surtout par le diabète. Les albuminuriques et les diabétiques sont exposés à des infections plus graves que les autres malades. On savait que chez ces malades une blessure ou une opération chirurgicale était souvent suivie de complications redoutables, et cette menace possible était un épouvantail qui, autrefois, rendait mystérieuses les analyses d'urines. Si le chimiste avait constaté l'existence du sucre, la famille l'obligeait à faire un faux, c'est-à-dire un double compte rendu de l'analyse. Les chiffres exacts étaient remis au médecin, tandis que le malade ne voyait qu'un papier tronqué. Aujourd'hui, les choses ne se passent plus ainsi, les progrès de la chirurgie ont montré qu'avec l'asepsie, on peut opérer des diabétiques sans les exposer à un danger certain. Le diabète a perdu sa mauvaise réputation. Un grand nombre de malades, après avoir constaté certains symptômes dont la signification est bien

### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr Prix Desportes. ... a Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la Digitaline Centstallisée de l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD



(i) Découverte par NATIVELLE

GRANULES <u>ROSES</u> ou 1/10° de milligr. } Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr, SOLUTION au millieme. AMPOULES au 1/10° de milligr. AMPOULES au 1/4 de milligr. connue, s'adressent directement à un pharmacien pour demander une analyse d'urines, avant d'aller consulter le médecin. Je suis persuadéque le même changement se produira pour la tuberculose; le public se familiarissera avec l'idée que les erachats doivent être détruits, parce qu'ils peuvent être dangereux, et, pour savoir si les crachats contiennent des germes de maladie contagieuse, s'ils renferment le bacille de la tuberculose, les malades qui crachent iront de plus en plus directement dans un laboratoire, pour avoir une analyse bactériologique, avant de se faire ausculter.

Lorsque ces modifications dans les habitudes auront eu lieu, le traitement précoce de la tuberculose sera plus fréquent, la prophylaxie de l'entourage sera mieux assurée. Dès maintenant. nous devons tous contribuer à atteindre ce but pour obtenir le résultat désirable, mais, en donnant des conseils utiles à la famille, il faut éviter des imprudences de langage. En répétant que la tuberculose est contagicuse, en disant « méfiezvous », il ne faut pas que ce principe d'hygiene soit un cri d'alarme qui effraie. Gardons-nous de créer dans les divers milieux une sorte de tuberculophobie, tres préjudiciable aux malades, sans cela, on verra de pauvres tuberculeux traités comme de véritables parias, même dans les familles les plus unies. Il pourrait arriver aussi que des employés soient renvoyés injustement par leur patron, dans la crainte d'un risque de contagion qui n'a jamais existé ou qui n'existe plus.

Ges inconvénients ne se produiront pas avec une notion plus complète de la vérité, si on se donne la peine d'instruire le public et les parents, si, en signalant les dangers, on a soin d'ajouter :

- 4° Que toutes les personnes qui toussent ne sont pas tuberculeuses;
  2° Que la tuberculose est souvent guérissable;
- 3º Que la tuberculose est souvent guerissable; 4º Que l'on peut éviter la contagion, même en

ÉPIDÉMIE DE GRIPPE DE BREST

Lundi 23 Septembre, le docteur Martin, de l'Inatitut Pasteur, en mission à Brest, a fait à l'Hôpital de la marine, devant une très nombreuse assistance médicale et en présence des médecins des armées alliées, une intéressante conférence sur l'épitémie de grippe et la prophylaxie qui résulte de son stude.

Laissant de côté en vue d'un développement ultérieur la partie bactériologique de cette conférence, nous pouvons en résumer les conclusions pratiques :

Mon impression, basée sur l'observation des faits, est que la contagion est interhumaine sans intermédiaire obligé d'un insecte.

A mon arrivée je me suis demandé à qui je pouvais être utile, M. le médecin général Duval m'ayant dit : « Voici e que j'ai fait, j'ai cherché à arrêter la maladie eu prenant telle et telle précaution », j'ai voulu savoir si ces précautions avaient été efficaces. Les précautions qui ont été prises ont été les suivantes :

On a tout d'abord déterminé que la maladie sévissait parmi les jeunes gens du 2º Dépôt. C'est chez cux que l'on a constaté le plus de morbidité et le plus de mortalité, et on les a essaimés dans les forts de la côte, au front de mortalité.

Quel a dié le résultat de cette mesure? Il a sié cecllent : à foulbroc'h on avait évacué, la 31 Aout, 70 malades. Un quartier-meitre infirmier, premant son rôle très au sórieux, trouva le jour même 2 malades graves. Le lendemain il réunit le personnel des évacués et, herehant le malade, il fit isoler ceux qui n'avaient pas une figure réjouie, et tous ceux qui n'avaient pas une figure réjouie, et tous ceux qui n'avaient pas lièvre. Le deuxième jour (césat-d-dire dans les vingt-quatre heures), il trouva 10 malades atteints de grippe. Le lendemain il en trouve encore 5. Ce fat tout. L'expérience est concluante et conforme à celle que jai observée à l'Hôpital de l'Institut Pasteur à Garches. A Bertheaume, au Portzie, même constatation avec des variantes, suivant les observa-

teurs et les moyens employés. Résultats identiques.

Succès de la ségrégation préventive et de l'isolement des malades ou suspects.

Importance très grande pour le succès de ne pas attendre la présentation du malade à la visite, pour lui éviter de contaminer ses semblables par le contact de sa personne, son haleine, crachats, poignée de mains.

Quand, dans une unité, rous constatez un cas de grippe, dites-rous hien que ce premier cas a déjà eontaminé plusieurs personnes autour de lui. Vous devez rechercher les gens qu'il a contaminés. Ce n'est pes facile. Pour poursuivre les suspects, le médeeiu aura du travail, mais ce travail sera récompensé. Si tout se passe comme à Toulbroch, il faudre faire procéder à une période d'observation de trois à quatre jours. Il est évideur qu'il faut le dévoement, la ténacité, la foi pour arriver à combattre une épidenie aussi insidieuse et qui nous vient de tous côtés, mais vous réussirez et même mieux que vous ne le pensièce.

Voilà pour la première visite qui démontre d'une façon absolument certaine que l'épidémie a été vigoureusement combattue par l'évacuation.

M. Brunet (chargé par iutérim du service de baciériologie de l'Hôpital maritime) a été chargé de surreiller l'évacanation du 2º Dépôt pour le désinfecter et le désinsecter, ce qui était indispensable. Mais la désinfection n'est pas ce qui était indispensable. Mais la désinfection n'est pas ce qui et el plus nécessaire, car une expérience, celle du magasin de la flotte, prouve qu'en l'absence de tout désinfectant, le seul enlèvement des malades et des suspects a arrêté la maladié. Cette expérience n'est pas à recommencer. Elle est instructive toutefois, et c'est pour cela qu'il faut la connaître.

Quand on le pourra, il faut utiliser la désinfection, car les crachats projetés à terre se dessèchent leurs débris volent avec les ponssières et il vaut mieux que ce mode de propagation de la maladie soit évité.

La sulfuration tuant les insectes nous debarrassera des puces, punaises et même des mouches qui, dans certains cas, peuvent jouer un rôle dans la transmission de la maladie.

Toutes les fois qu'on le peut, je suis d'avis de désinfecter au moins les planchers en les lavant au chlorure de chaux et de passer les murs à la chaux.



vivant avec un tuberculeux.

Le lacte of du MD oneard est allessé à lite gracieux à tous les métecins des Armées qui en feront la demande au laforatoire du lactéve 112 Rue la Boetre-Paris. Tel. Mayram. 58.28. Faut-il aller plus loin? tout dépend du moment, de la nécessité. Je suis très partisan du soufre surtout à cette période de l'année. La formolisation donne aussi des résultats, mais n'est pas insecticide. Seulement il faut que le local reste inoccupé pendant vingt-quatre heures.

Dans tous les cas il est bien évident que dans une épidémie comme celle de la grippe, où il peut y avoir des poussières, la désinfection est une mesure à prendre, et je la recommande.

J'ai eu l'occasion d'aller visiter le 2º Dépôt, et je tenais beauconp à cette visite, car je voulais me rendre compte pourquoi ce 2º Dépôt a été le centre de l'épidémic. Y a-t-il quelque chose de particulièrement antihygiénique dans le 2º Dépot? Il y a eu de l'encombrement, évidemment. Je ne crois pas que ce soit là la principale cause de l'épidémie, car il n'y a pas de dépôt plus hygiénique que le 5° Dépôt de Toulon. Ce 5º Dépôt est une caserne toute neuve. Or, a-t-il été moins maltraité que celui de Brest? Il y a dans tous les dépôts de la marine un mouvement constant, une série d'arrivées et de départs qui est évidemment très mauvaise, actuellement, mais comme nous sommes en guerre, il est très difficile de

Cc qui s'est passé est bien simple, il est arrivé à un moment donné, en quelques jours, de grandes quantités de jeunes gens qui sont venus de tous les points de la France pour contracter un engagement à Brest, Il a bien fallu les coucher, Mais ces jennes gens sont-ils arrivés indemues? Ils vensient de tous les coins de la France et vons savez qu'il y a beaucoup de localités contaminées. On en a vu qui tombaient malades au quartier ou en sortant du quartier. Immédiatement on en a conclu que c'était an 2° Dépôt qu'ils avaient contracté cette grippe.

Nou, il ne fant pas admettre que ceux qui sont tombés malades sans incubation out pris la maladic au 2º Dépôt. Regardons ce qui s'est passé autour de nous. Beaucoup de gens contaminés l'ont été pour avoir soigné des malades, mais pas immédiatement, vingt-quatre ou quarante-huit heures après, 11 faut voir les choses comme elles sont : on a apporté au dépôt une épidémic; il est bien certain qu'il y a eu un apport.

Cette grippe s'est plus particulièrement localisée au 2º Dépôt, il ne pouvait en être autrement. Il y avait là des jeunes gens qui venaient de voyager, qui arrivaient dans de manvaises conditions de nourriture. On ne les a pas admis tout de suite pour une formalité qu'on devrait bien supprimer (quand on n'a pas son casier judiciaire, on ne peut pas s'engager, on doit l'attendre). Et comme souvent ces engagés ne sont pas riches, ils ne peuvent pas loger dans les meilleurs hôtels.

Du reste il s'est passé la même chose à Tonlon. Cherbourg, Lorient et Rochefort ont été un peu moins touchés.

Disons toutefois que le dépôt serait moins encombré si on envoyait ces jeunes gens au front, de mer dès lenr arrivée. Au dépôt, comme dans tous les dépôts de la marinc, il serait préférable de ne pas laisser séjourner les compagnies de formation, c'est-à-dire que les jennes gens seraient beaucoup mieux au front de mer que dans les casernes. Pour les jeunes marins qui travaillent à l'Arsenal il est impossible de faire autrement, mais ces individus, déjà agés, n'ont pas été très touchée

Avant d'étudier l'hôpital je voudrais que nous regardions ensemble s'il y a une explication d'ordre général pour cette éclosion de la grippe. Il est probable que si la grippe existe partout en France, cela tient aux fatigues que l'on supporte actuellement. Voyages surtout dans les conditions actuelles, debout dans les couloirs, des Alpes-Maritimes à Brest (beaucoup de jeunes gens du Midi sont venus jus-qu'ici). Les wagons doivent être particulièrement contaminés.

Dans ces conditions, le microbe de la grippe a acquis de la virulence par passage interhumain, et d'autres microbes ordinairement inoffensifs sont devenus très virulents.

Visite de l'hôpital. - Pour un hôpital ancien, il a de grandes qualités ; les salles sont bien aérées, les malades ne sont pas en trop grand nombre, et avec de légères améliorations on en ferait un hônital moderne très acceptable et on pourrait l'utiliser dans de bonnes conditions. Vous avez un service hydrothérapique bien installé, un service des contagieux très bien organisé.

Ouand on examine les malades, on voit qu'il y a des grippes bénignes, sévères, très graves.

Je suis, comme vous le savez, un grand partisan de l'isolement individuel. Il faut l'appliquer pour la grippe comme pour la rougeole, et isoler tons les malades très graves, non pas pour les guérir (j'ai vu des cas tellement sévères), mais pour éviter la contamination autour du malada

Nous avons divisé les malades en trois catégories : bénius, graves, très graves. Chaque groupe est séparé, et dans ce dernier, chaque malade est isolé. Il faut anssi isoler les malades ayant des maladies associées.

Lorsqu'un malade atteint de grippe arrive à l'hôpital, il est immédiatement examiné et classé. Donc ici les choses se passent très bien.

J'ai vu un bateau étranger qui avait 80 Hiudous à bord. Sur ces personnes 60 sont entrécs à l'hôpital et j'ai admiré comment toute cette manœuvre a été parfaitement exécutée, et je suis étonné de toutes les ressources que l'on possède à l'hôpital de la marine

Etant donné tont ce que nons avons observé, penton reprendre la vie normale à Brest." Oui, la population peut reprendre la vie normale sous réserve de certaines précautions. Du reste, dans les journaux, on a donné d'excellents conseils pour combattre l'énidémie.

J'insiste sur certains points : il faut approcher tout malade avec de multiples précantions. On ne doit pas, après avoir approché le malade, rentrer chez soi pour manger. On ne doit pas séjourner auprès des malades si l'on n'est pas garde-malade. Il faut se mésier des mouches : les mouches vont partout, snr les crachats, et elles pouvent ensnite venir se poser sur les muqueuses des autres personnes. Il faut en plus prendre de grandes précautions quand on est près du malade et sc laver les mains plusieurs fois, si c'est nécessaire.

Je erois que la ville de Brest verra bientôt l'épidémie diminuer. Dans la Marine, c'est déjà un fait acquis.

Une grave préoccupation est de savoir comment on va recevoir les permissionnaires, comment on va repeupler le même dépôt. Il faudra évidemment

# DALOSE GALBRU

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
Promière Combinaison directe et entièrement stable de l'Iodr avec la Proten
Découverre en 1886 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMAGIE

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme Vingl gouties 10DALOSE agussent comme un gramme lodure alcatim
Doscs quotidiennes : Cinq à vingt gouties pour les Enfants, dix à cinquante gouties pour les Adultes LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10. Rue du Petit Musc. PARTS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médeaine de Paris 1900.

M. Calbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur sergient nécessaires pour le traitement des malades et des blossés,

### COLLOIDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein.

ECTRARGOL

colloidal

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloïdal) ELECTROCUPROL (Oxyde de vuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 10 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE. COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

dans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOÎDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE,

VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.)

L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour

TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN. 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1400

prendre de grandes précautions, mais je pense la réoccupation possible.

Il y a dans la France entière des épidémies qui menacent torjours le 2º Dépôt, mais nous savons que si aous mettous le grippé en observation, 'si uous isolous par petits groupes les iudividus, et si, après observation, nous ne constatons pas de nouveaux cas, nous pouvous les rendre soit aux bateaux, soit anx autres ports,

Pour obtenir ce résultat, le mieux est de recevoir ce personnel sous tentes ou baraquements. Faut-il alisser les hommes inoccupés ? On pent les employer à des travaux, mais sans les mélanger aux autres unités. Il est donc de tonte nécessité de prendre des précautions pour le retour des permissionnaires.

Je ne vous ai pas apporté des théories, je me suis contenté d'examiner les faits avec vous, et les faits sont conclnants : on peut arrêter l'épidémie.

Voici ce que j'al appris en venant parmi vous, et la deruière partie de cette conférence aurait été mieux exposée par vous tous, qui l'avez vécu, ce que j'ai cherché à désrire.

Vous l'avez vécu durement et glorieusement. Je dis « durement », car je sais par expérience combien il est pénible pour nn médeein d'être désarmé devant le mal. Mais rous avez prodigué vos soins, et, malgré la contamination, jeunes et anciens ont redoublé de

Nos jcunes confrères ont montré que les médecins savent bien mourir, et nons devrons conserver la mémoire des médecins de 2° classe Simonneau, Le Coz, Variot, du pharmacien auxiliaire Monmoine, du médecin principal Tribondeau (Corfou).

Ils ont été l'honueur de la Marine et de la Médecine française.

### CHANGEMENTS D'ADRESSES

En raison du nombre des mutations des médécins militaires et des frais qui résultent de l'impression des bandes, nous rappelons aux abonnés qu'il est indispensable d'accompagner chaque chaque chargement d'adresses de la bande de journal et de 60 centines en timbres-poste.

### INTÉRÉTS PROFESSIONNELS

k Un de nos abonnés nous adresse les questions suivantes :

« Lorsqu'un locataire mobilisé a sous-loud l'appartement qu'il oceupe, le proprofictaire a-t-lle droit de saisir le prix de la sous-location? Faut-il qu'il ait préalablement recours à la Commission arbitrale? Quelle serait la procédure à suivre pour faire annuler une telle saisie?

Voici la réponse de notre collaborateur juridique.

I. — Il convient tout d'abord d'observer que le propriétaire d'un immeuble ou de partie d'un immeuble sous-loué à une action personnelle et directe contre le sous-locataire. C'est là un point consacré par nombre d'arrêts de la Chambre eivile de la Cour de cassation (Civ-eass. 24 Julier 1853, Sirey 53. I. 324; Civ-eass. 2 Julier 1873, S. 73. I. 322; Civ-eass. 13 Janvier 1892, S. 92, I. 89). Le propriétaire, aux terrues de cette universe de cette conserve de la contre de la contre de la contre de la contre de ball et dans le catal de l'habitation le droit de les poursaivre directement.

Si donc, dans l'espèce, le propriétaire avait agi directement contre le locataire, la difficulté résultant de la mobilisation du locataire principal n'existerait pas

II. — Mais, d'après l'énoncé de la question, le propriétaire aurait préféré procéder par voie de saisie-arrêt entre les mains du sous-locataire.

Cette procédure est-elle valable? Là une distinction s'impose.

S'agit-il du locataire principal? Il a incontestablement le droit d'opposer l'exception dite de mobilisation à la demande en validité de la saisiearrêt. (V. Cour, de Bastia, 6 Juillet 1915, Dalloz

Toutefois, la saisie-arrêt, considérée en ellemême, abstraction faite de l'assignation en validité, peut être régulière. C'est là un point que la note précitée de Dalloz a très bien mis en lumière. « Si la loi du 5 Août 1914 (art. 4), porte « cette note, interdit d'engager aucune instance, « ou d'accomplir aucun acte d'exécution contre « les citoyens présents sous les drapeaux, elle ne « défend pas de prendre vis-à-vis d'eux des « mesures conservatoires, et, par conséquent, « elle ne s'oppose pas à ce que leur créancier « pratique sur eux des saisies-arrêts. Une décla-« ration formelle en ce sens est récemment appa-« rue dans le rapport ministériel publié avec le « décret du 22 Janvier 1916, qui impose au créan-« cier l'obligation de se munir d'une autorisa-« tion du président du tribunal civil avant de « saisir-arrêter, même en vertu d'un titre, les « sommes dues à son débiteur mobilisé, » III. - S'agit-il, au contraire, du sous-loca-

taire? Il est évident qu'il ne peut opposer l'exception de mobilisation essentiellement personnelle au mobilisé et qui n'est pas d'ordre public (Arréis de la Chambre civile du 18 Mai 1915, D. 1916, I. 15, et de la Chambre des Requêtes du 22 Décembre 1915, D. 1916. I. 42).

Le sous-locataire n'a donc, du chef de l'exception de mobilisation, aucun moyen personnel de faire annuler la saisie-arrêt.

IV. — Pourrait-II se prévaloir des dispositions de la loi du 9 Mars 1918 et saisir la Commission arbitrale? Evidemment il le peut; mais de ce que le propriétaire n'a pas pris l'initiative de saisir ectte commission, il ne saurait résulter autoun nullité de la procédure qui a été suivie. C'est au sous-locataire à s'adresser à la Commission arbitrale, afin d'obtenir, s'il y a lieu, un règlement qui diminue la dette ou lui accorde au moins des délais.

SÉDATIF-ANALGÉSIQUE

ANESTHÉSIE CHIRURGICALE
ACCOUCHEMENTS
INSOMINIES
Douloureuses

ASSOCIATION SCOPOLAMINE-MORPHINE
en Ampoules pour injections hypodermiques.

LITTÉRATURE SUR DEMANDE: Établissements Albert BUISSON, 157, 708 de 80708, PARIS

# **PALUDISME**

aigu et chronique

Camirgyl du Dr Glameur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué
15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# LODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métalle-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

L'IODONE ROBIN est la meilleure et la plus assimilable des préparations iodees.

Ne pas confondre l'IODONE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires.

L'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYP-SIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fivateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Voir 1º comptes rendus de l'Académie des Sciences en Mai 1911; 2º Thèse du D' Boulaire, intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906).

L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées :

1º La Seule à base de Peptone Trypsique; 2º La Seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE:

3º La Seule qui ait eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache (Séance du 26 mars 1907).

L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans : Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme,

Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc. Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vasomoteurs et en activant la circulation du sang.

ADDNE GOUTTES: 10 à 30 poutes aux dess principaus regas dans de fem sadditionnés de 1 de 30 poutes aux dess principaus regas dans de fem sadditionnés de 1 de 30 poutes aux dess principaus regas dans goutesses, on fermiple à la doze de 40 à 50 poutes par repas.

IODONE INDECTABLE : Une ampude de 2 entimbrées cubes par jour dozes par conimière cube à 0 pr. 0 êt à 0 pr. 0 à diode métallique).

IIODONE INDECTABLE : Une ampude de 2 entimbrées cubes par jour dozes par conimière cube à 0 pr. 0 êt à 0 pr. 0 à diode métallique).

IIODONE INDECTABLE : Une ampude de 2 entimbrées cubes par jour dozes par conimière cube à 0 pr. 0 êt à 0 pr. 0 à diode métallique).

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

> Dépôt Général et Vente en Gros : 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES.

### Bromothérapie physiologique SPÉCIFIQUE des AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie Nerveuse, Epilepsie, etc. (Combat avec succès la Morphinomanie)

# BR(0)M(0)M= R(0)E

Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone découverte en 1902 par Maurice ROBIN, l'auteur des Combinaisons Métallo-Peptoniques de Peptone et de Fer en 1881.

(Voir Communication à l'Académie des Sciences par Berthelot, en 1885)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpétrière dans le Service du Professeur Raymond de 1905 à 1906 Voir Thèse "Les Préparations organiques de Brome" d'un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906. — Repport fesserale à l'Académie de Médeine par le Professeur Blacke, tênne du 28 Mars 1907.

n'existe aucune autre véritable solution titree de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis cette découverte.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE la PLUS ASSIMILABLE et la SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE; elle est complétement INDOLORE.

Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme. Deux formes de préparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injectable

Dépôt Général et Vente en Gros: 13, Rue de Poissy, PARIS. - Détail dans toutes les Pharmacles.

DENTITION DE **TROUBLES** DENTAIR ш CARI

BERCULOSE · LYMPHATISME · AN

# RICALGIN



CROISSANCE

SCROFULOSE

### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE LE PLUS RATIONNEL

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE d'une façan CERTAINE PRATIQUE

# OUE PAR LATRICALCINE

# TUBERCULOSE PULMONAIRE-OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

CROISSANCE ALLAITEMENT TROUBLES DE DENTITION DYSPEPSIES ACIDE

vend: CINE PURÉ COMPRIMÉS, GRANULÉ

ET CACHETS TRICALCINE CHOCOLATÉE préparée spécialement pour les enfants

CONVALESCENCES

TRICALCINE

Méthylarsinée i en cachets Adrénalinée

RACHITISME SCROFULOSE

CARIE DENTAIRE

ANÉMIE

**FRACTURES** 

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur démandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances BORATOIRE DES PRODUITS " SCIENTIA ", 10, RUE FROMENTIN, — PARIS

### La

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés

des DÉRIVÉS BROMÉS

Puissant sédatif du système nerveux :: :: :: :: ::

de la VALÉRIANE . . .

Antispasmodique :: :: :

du BORNÉOL (camphre de Bornéo).

Stimulant des centres nerveux et du cœur :: :: ::

Ces propriétés ne s'additionnent pas seulement, :: mais elles se complètent et se multiplient.

LA VALBORNINE EST EMPLOYÉE EN CE MOMENT AVEC SUCCÈS DANS LES HOPITAUX ET DISPENSAIRES DE LA VILLE DE PARIS

MODE D'EMPLOI ET DOSES:
3 à 6 capsules par jour.

Échantillons et Littérature :

Henry ROGIER

DOCTEUR EN PHARMACIE ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

19, Avenue de Villiers, PARIS (XVI°)

(OZONE NAISSANT)

remplace avantageusement

L'EAU OXYGÉNÉE ANGINES ET GRIPPES

(DZONE NAISSANT)

en Gargarismes dans



NERVEUSES Traitement des DYSCRASIES

# SERUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE .

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1º En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Botre DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr, de Cacodylate de strychniue et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude. FLACON GOUTTES : 3'50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. Ice DOCTEURS.  MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Téléph. 662-16. COMMAND HA

Traitement des Maladies \* à STAPHYLOCOQUES \*

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets,

Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

(DÉPOSÉ) Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917:

Academie des Sciences.
Académie de Médecine.
Société Médicale des Hőpilaux.
Sociéte de Chirurgie.
Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

RHUMES, BRONCHITE, COQUELUCHE

Les PERLES

AMBIOTTE Frères

Suppriment la TOUX

La plus Forte Production de Chloroforme de France anesthésique

LAMBIOTTE Frères

Littérat. et Echantone: Produits LAMBIOTTE Free, à PRÉMERY (Nière).

### **OUESTIONS MÉDICO-MILITAIRES**

D. — Quoique j'aic fait 4 périodes d'instruction avec le grade de malécain aide-major avant la guerre, le sous-intendant ne cut compter mon ancienneté que depuis le 2 doit 1914. Or, je n'ai pas de livert mariatel. Les périodes sont-elles intenses sur ce livret? Puis-je en demander une copie certifiée conforme au Directeur de ma région d'origine? Suis-je dans le voria de compter ces périodes d'instruction comme du service actif effectif? Que me consoilles-come de fuire?

R. — Affirmative, si vos périodes d'instruction ont été faites avec le grade de médecin aide-major de 1º classe. Ces périodes d'instruction sont comptées comme étant du service actif et la date du grade doit être reculée d'autant de jours on de mois que vous avez fait de périodes actives. Dans ces conditions, un rappel de solde vous est dû.

Mais il vous appartient de faire la preuve écrite et certifiée par vos chefs que vous avez fait ces diverses périodes avec leurs dates et votre grade.

Pour ce faire, demandez au directeur du Service de Santé de votre région d'origine un état signalétique et des services. Puis faites porter par votre officier gestionnaire sur le bulletin 74 qui set fourni à la sous-intendance militaire tous les mois vers le 25, la mention suivante : « Après 4 ans de grade depuis le ... » et voux joindrez et état signalétique et des services. Cette pièce officielle sera mise à l'appui de la comptabilité de votre sous-intendant.

En cas de refus, écrivez au médecin inspecteur de votre armée sous le couvert du médecin chef de votre formation, exposez clairement votre situation militaire, donnez vos références (état signalètique et des services) et réclamez ce rappel de solde. Cette réclamation, faite par la voie hiérarchique, sera soumise à l'examen et avis de l'Intendant général de l'armée, qui statuera affirmativement ou posera la question au général commandant en

> LA VISION DANS L'APTITUDE PHYSIQUE AU SERVICE MILITAIRE,

D. — Quel est le degré de myopie nécessaire pour être verse dans le service auxiliaire? Ce degré de myopie doit-il porter sur un scul ou les deux yeux?

R. — La notice sur l'aptitude physique, en date du 25 Juillet 1916, fixe ainsi les conditions de l'acuité visuelle

de l'acuité visuelle.

1º Pour le service armé : acuité visuelle égale
ou supérieure à 1/2 d'un côté, à 1/20 de l'autre,

après correction par des verres appropriés; 2º Pour le service auxiliaire : acuité visuelle égale ou supérieure à 1/4 d'un côté, inféricure à 1/20 ou même nulle de l'autre, après correction

par des verres appropriés. L'instruction précitée stipule donc que la myopie supérieure à 8 dioptries entraîne le classement dans le service cavillaire.

Il n'est pas tenu compte de la myopie totale, objective, mais du degré des verress correcteurs. Par conséquent tout myope qui, avec un verre correcteur de — 8 D, aura une acuité visuelle de 1/2 d'un œil et de 1/20 au minimum de l'autre œil seru bon pour le service armé.

L'acuité visuelle de 4/2 est, en pratique, bien suffisante et il n'y a pas à considérer si le malade obtient une acuité visuelle de 10/10 avec un sphérique de 9 dioprires. Toutefois l'examen du fond d'oit ne devre révélère accunc l'ésion susceptible d'aggravation et le champ visuel devra être normat. Dans les cas d'ammétropie levée, il flaut inter-

Dans les cas d'ammétropie élevée, il faut interpréter le règlement en tenant compte de la situa-

tion militaire du malade du poste qu'il occupe et des services qu'il y peut rendre.

Un homme ayant 8 dioptries de myopie d'un ceil et 16 de l'autre ceil, quoique possédant une acuité de 1/2 et de 1/20 après correction, pourra difficilement se conduire, si le bon ceil est blessé et si ses lunettes sont brisées.

Dans ces cas-là, il faut le proposer pour un clangement d'armes : c'est un soldat à optitude visuelle limitée, restreinte. Il faut spécifier surs afiche optométrique : « A ne pas employer comme itreu ou guetteur ». Généralement, ces hommes sont utilisés dans l'artillèrei lourde ou le train des éculinares.

Pour l'hyperudiropie, il faut qu'après correction par les verres, cette malformation n'abaisse pas l'acuité visuelle au-dessous des limites fixées ci-dessus, tant pour le service armé que pour le service auxiliaire.

.\*..

Ces considérations ont été inspirées par les beaux travaux du médecin-major Gagnieux, ophtalmologiste consultant d'une armée et du médecinmajor Dor, qui a fait une remarquable communication sur la question, à la réunion des ophtalmologistes alltés (Mai 1948).

D. — Médecin-major de 1<sup>re</sup> classe du 29 Septembre 1909, mobilisé depuis le 9 Août 1914, je suis done après 4 ans de grade et f'ai droit, ee me semble, quoique étant à l'intérieur, à l'augmentation de solde prévue, soit 75 francs (675 francs au lieu de 600).

Que pourrais-je faire pour obtenir ce supplément de solde, si j'y ai droit?

R. — Oui, vous avez droit à ce supplément de solde, si vous avez quatre ans de grade effectifs, comme vous me l'écrivez.

Pour ce faire, il n'y a qu'à faire figurer,



# Todogenol

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine) Posologie Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour. Adultes: 40 Gouttes parjour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes parjour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante

G.PÉPIN - Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th. de Doct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)



F. BORGEMANS de

r. Bongemans d

C'est à l'état <u>colloïdal</u> sous lequel il régénère la théobromine, en présence du suc gastrique, que le THÉOSOL doit la rapidité et l'intensité de son action d'iurétique

exceptionnelle

INDICATIONS & POSOLOGIE

L'emploi du THÉOSOL s'impose dans tous les cas où la théobromine est indiquée, pour obtenir le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants à la dose journalière de 2 à 3' cachets

Échantillon sur demande



THEOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du l'itéasor n'entreîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine L'expérimentation clinique, poursuivie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est de 4 à 5 fois plus élevée que celle de la théobromine

Bolte de 20 Cachets : 5 Fr.

USINE & LABORATOIRES

ERMONT (S. & O.) près Paris

sur le bulletin modèle 74, produit par voire officier gestionnaire à la sous-intendance militaire vers le 25 de chaque mois, la mention suivante, dans la colonne grade, après 4 ans de grade, depuis le 2 Août 1918.

D. — Mèdrein-major de 2º classe à T. T. (titre temporaire) depais te 7 Novembre 1945, j'ai été promu à T. D. (titre définité) le 2 Mai 1918 pour prendre rang du 20 Avril 1918. A quelle époque remonte mon ancienneté dans le grade?

— Si è est au 20 Avril 1918, je perds donc l'anciennete passè dans le grade et les fonctions du 7 Novembre 1915 au 20 Avril 1918 et je me trouve dans des conditions d'anciennete inférieures par exemple à celles d'un camarade qui navait eté promu à T. D. le 30 Avril 1918 pour prendre rang du 10 Avril 1918, quoique ce dernier, aide-major de 1º classe, n'ait januais été médecin-major de 2º classe à T. T.

R. — Voire ancienneté de grade comptera seulement du 20 Avvil 1918, date donnée par le Journal officiel.

Le temps passé dans le grade de médecin-major de 2º classe à T. T. à tirte temporaire) ne compte que pour la solde. Ainsi par exemple, si vous êtes en activité de service le 7 Novembre 1919, vons aurez droit à la solde du 2º échelon, c'est-à-dire après 4 aus de grade.

P. B.

### BIBLIOGRAPHIE

2004. La suspension dans le traltement des fractures (apparelis angle-americains), par P. Disciossis. Intruglede de l'hôpital britanique de Paris, cl'oxanzs Romar, ancien interne des hôpitaux de Paris. Préface du D' Pierre Daval. Un vol. in-8º éeu de 170 pages, avec 112 figures originales et 2 planches hors texte (de la COLLECTION HORIZON) (Masson et Cie, éditeurs, Paris). -- Prix: 4 france.

2005. Etudes sur la pathologie du soldat, par le Dr M. Loeper, un vol. in 8º de 250 p. ges avec figures dans le texte (Jouves et Cio, éditeurs, Paris).

2006. Etude historique et critique sur les affections de l'apparell digestif dans la première enfance, par A.-B. Marrax, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, un vol. in-8° de 90 pages (J.-B. Baillière ct/fis, éditeurs, Paris).

2007. La pratique de l'hygiène en campagne, par A. TOURNADE, un vol. de 300 pages avec figures dans le texte (L. Fournier, éditeur, Paris).

2008. The evolution of national Systems of vocational Reeducation for desabled soldlers and sallors, par Br Doctass, C. M. C. Mustrar, un vol. de 320 pages avec plauches hors texte (Government Printing office Washington).

2009. Le blé et la panification, par M. Lepunce et R. Lucoo, avec une préface de M. le D' Doléris, une brochure de 40 pages avec figures dans le texte (Vigot frères, éditeurs, Paris). — Prix: 1 fr. 50.

2010. Méthode d'apparells démontables et fixes pour le traitement des fractures du maxillaire Inférieur, par le Dr L. Solas, un vol. de 95 pages avec figures dans le texte (Imprimerie « L'Abeille », Montpellier).

2011. Il colpo di calore, par le D' Salvatore Gangi, un vol. de 293 pages avec figures et planches dans le texte (Officina tipografica V. Giannotta, Catania)

re v

2012. Languette hépatique et lithiase billaire, pur le D' Francisco Lopez, thèse 1918, avec planches dans le texte (Imprimerie J. Perroud, Lyon).

2013. La fièvre des tranchées, par le D' André Misor, thèse de 1918, un vol. de 193 pages avec figures dans le texte (Maloine et fils, éditeurs, Paris).

2014. Essal sur l'examen électrique des nerfs moteurs chez les blessés de guerre par la méthode dite classique, par le Dr P. J. G. Charry, thèse de 1918, un vol. de 190 pages avec figures dans le texte (Vigot frères, éditeurs, Paris).

### LIVRES NOUVEAUX

Patologia digestiva, par el Dr Carlos Bononino Unonno, profesor suplente de Semiología en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, 1 vol. in-8º de 342 pages (Buenos-Aires, Talleres graficos A. Flatidan).

Cet ouvrage contient 26 chapitres concernant les troubles motense et sécrétoires du tractus gastrointestinal, le diagnostie de l'ulcêre et du cancer de l'estomac, l'ulcus d'oudenal, les divers types d'entérite, les pancréatites. Ce sont des études critiques, bien conduites qui, saus apporter de notion nouvelle, renferment des documents intéressants et témoignent de l'expérience que l'auteur possède de la clinique des affections digestives comme des méthodes de laboratoire susceptibles de leur étre appliquées. Les travaux des auteurs français sont mentionnés en home place.

A. S.

Linfadenias en la infancia, par le Dr Juan Carlos Navarro, 4 vol. in-8°, Buenos Aires, 1916,

Ce gros volume de 350 pages n'est pas le premier travail de l'autour sur ce sajet. Outre le types-cliniques classiques de lymphatisme, l'autour étudie e chlorone, le myélone, la lymphoarcomatose, la granulomatose, les granulomates syphilitiques et tuberculeux des nodules lymphatiques, et aussi l'endothéliome généralisé, il termine par la description d'une affection gengilomaire généralisée, décrit par Elizade. Il envisage dans ce travail non seulement les utoplasies du tissu gangliomaire, mais celle du tissu lymphoide en général. Ce l'irre contient deux observations personnelles détaillées, avec oupes histologiques : l'une est un cas de lymphogranulomatose à forme localisée, l'autre un cas de lymphogranulomatose à forme localisée, l'autre un cas de lymphogranulomatose y le forme de l'autoplication de



### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion

Commandeur : Le Gouvernement de la République française vient de nommer Commandeur de la Légion d'honneur M. Henry P. Davison, Président du Conseil de Guerre de la Croix-Rouge américaine à Washington, nctuellement on France.

Cheva ier : M. Marsan (Joseph), médecin aide-major de ire classe (territorial) au Centre urologique de Beauvais. Hopital complémentaire d'armée : chirurgien de grande val-ur par sa campétence et son inlassable dévouement, a rendu des services exceptiannels aux blessés dans des circonstances difficiles et périlleuses.

— M. Dourif (Paul), médecin-majar de 2º classe (terri-

torial) à un dépêt d'éclopés.

— M. Richard d'Aulnay (Gaston), médecin-major de

2º classe (territorial) à un hôpital mixte - M. Thiry (Georges), médeein-major de 2º classe (ter-

ritorial) au laboratoire de bactériologie d'une place. - M. Thomas (Marcel), médecin aide-major de 1º classe

(réserve) à une ambulance : médecin aid-major d'une grande valeur, hrave, énergique et d'un dévouement ahsolu. A été très grièvement blessé dans l'accomplisse-ment de son devoir an cours des dernières opérations. Une blessure antérieure. Une citation. (Journ. off., 15 Octobre

... M Boussel (Marie), médecin side-major de 2º classe à titre temporaire (réserve) au 217° rég. d'infanterie médeein ayant au plus haut point le scutiment du devoir. Sur le front depuis le déhut de la eampagne, a toujours fait preuve d'un courage et d'un dévoucment absolus. A été grièvement hlessé à son poste de secours en première ligne. Amputé de la jumbe droite. Une blessure antérieure, Deux citations. (Journ. off., 15 Octobre 1918.)

— M. Mathieu (Marie), médecin-major (territorial) de

2º classe à une ambulance.

M. Penot (Alexandre), médecin-major de 2° classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance.

M. Magnet (Elie), médecin-major de 2º classe (territorial) à une amhutance. - M. Legros (Felix), médecin-major de 2º elasse (terri-

torial) au 9° bataillon du 79° rég, d'infanterie.

— M. Dupont (Auguste), médecin-major de 2° elasse

(territorial), médecin-chef d'une ambulance M. Perreau (Henri), médecin-major de 2º classe

(réserve) à un hôpital d'évacuation, — M. Sayol (Léon), médecin-mujor de 2° classe (terri-

torial) à une amhulunce.

- M. Gabriault (Lauis), médecin-major de 2º classe (réserve) au 99° rég. d'infanterie. — M. Teissonnière (Maurice), médecin-major de 2° classe

à titre temporaire (territarial) à un laboratoire de bactériologie M. Batsère (Gabriel), médcein-major de 2º classe

(réserve) à une ambulance de calonne mobile.

— M. Albert (Joseph), médecin-major de 2º classe (territorinl) à une amhulance alpine.

— M. Duboucher (Louis), médecin-major de 2º classe (réserve) à une ambulance alpine.

→ M. Lecène (Paul), médecin-major da 1<sup>ro</sup> classe (territorial) à une ambulance auto-chirurgicale.

- M. Chevassu (Maurice), médecin-majar de 1ºº classe (territorial) à une amisulance auto-chirurgicale - M. Vanheeger (Hector), médecin-major de 2º classe

(territorial) à un groupe de brancardiers divisionnaires.

— M. Chrétien (Claude), médecin-major de 2º classe (réserve) au 67° rég. d'infanterie.

 M. Viannay (Charles), médecin-major de 1<sup>re</sup> elasse (territorial) à une ambulance auto-chirurgicale

— M. Lurre (Heuri), médecin aide-majar de 1<sup>re</sup> clusse (territarial), chirurgien de la place d'Oudjda. -M. Bruzon (Paul), médecin-major de 2º classe (réserve),

médecin-chefde l'hôpital camplémentaire de Ben-Gardane. - M. Bachimont (Alexandre), médecin-major de 2º classo (territorial) au 16° rég. d'infanterie.

- M. Vincent (René), médecin-major de 2º elasse (territorial) en mission.

(Journal officiel, 6 Octobre 1918.)

### MÉDAILLE MILITAIRE.

— M. Boubilla (Emile), mat. 03021, médeein auxiliaire (territorial) au 315° rég. d'artillerie, 1° groupe. (Journ. aff., 10 Octobre 1918.)

 M. Casabianca (Jean), médecin sous-aide-major au hataillon du 1er rég. de marche de zouaves. M. Liégeois (René), mat. 518, médecin sous-aide-

major au 1er hataillon du 146° rég, d'infanterie. (Journ. off., 10 Octobre 1918,)

### Citations à l'ordre du jour :

- M. Charroppin (Albert), médeein-major de 2º classe 68° bataillon de chasseurs alpins; médecin-chef depuis trois ans dans une unité combattante et ayant rée l'honneur d'y rester aff-cté, a toujours donné l'exempla le plus absolu de son dévouement aux blessés et de sa re bravoure. Vient encore d'asfirmer ses remarquables qualités de médeein et de soldat au cours des combats du ..., où, grace à son activité et à son action personnelle, tous les blessés du bataillon ort pu être

retirés du champ de bataille deux heures après le début

de l'engagement (Journ. off., 8 octobre 1918.) — M. Notin (Georges), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe au 124<sup>e</sup> rég. d'infanteric : officier d'une conscience parfaite et d'un dévouement inlussable, Au cours de la bntaille de ..., pendant les journées des ..., s'est dépensé sans compter pour les soins à donner aux blessés passés à son poste de secours et, par son organisation, a pu les évacuer dans le minimum de temps. (Journ. off., 8 octobre 1918.)

- M. Dubranle (Raymond), médecin aide-major de 2º classe, du groupe de brancardiers de la division maracains : Médecin d'une haute valeur morale et d'un dévouement absolu. Energique et courageux. Pendant les combats du 29 Mni, du 12 Juin et du 18 au 20 Juillet 1918, a dirigé des équipes de brancardiers sous les bombardements les plus violents, jusqu'aux premières lignes. A ainsi sauvé la vie à de nombreux blessés.

- M. de Paulo (Edouard), médeein nuxiliaire au 5° rég. de cuirassiers à pied : jeune médecin au cour ardent et dévoué. Pleinement conseient de ses devoirs de médecin militaire. Tué en se portant au secours d'un blessé le ...

(Journ. off., 41 Septembre 1918.)

— M. Légrat (Guston), méde

- M. Léorat (Gaston), médecih-sous aide-major au 121° bataillon de chasseurs : Médecin ayant donné les preuves d'un courage et d'une énergie exceptionnels au des opérations du bataillon, notamment au Chemin-des-Dames (Juin 1917) et au combat du 20 Mai 1918. Le 12 juin 1918, allant reconnaître un emplacement de de secours avancé, sur une position récemment conquise, a été grièvement blessé en traversant une zone violemment bombardée et constamment battue par les mitrailleuses. Déjà titulaire de trois citations.

### HOPITAUX ET HOSPICES

Clinique des maiadies des voies urinaires de l'hôpital Necker (Clinique Guyon). - Programme de l'enseignement : M. LEGURU commencera ses cliniques le vendredi 8 Novembre, à 10 h. 1/2, et les continuera tous dredis à la même heure, à la salle de la Terrasse. Les lundis et mereredis, à 9 h. 1/2, opérations et chi-

rurgie de guerre es mardis, jeudis et samedis, visite dans les salles à

10 h 1/9

Les opérations cys'oscopiques ont lieu le jeudi à 10 h. Des cours complémentaires de cystoscopie, d'urétrosco-pie et de chimie auront lieu dans le courant de l'année; leur programme, leur date et leurs conditious seront affiches dans le service.



### Cure Respiratoire

HYSTOGÉNIOUE, HYPERPHAGOCYTAIRE 

DAR IF

# **PULMOSERUM**

### BAILLY

Combinaison Organo-Minérale, Phospho-Gaiacolée

MÉDICATION SPÉCIFIQUE ET LA PLUS # INOFFENSIVE DES AFFECTIONS : #

### BRONCHO-PULMONAIRES

TOUX, GRIPPES, CATARRHES

LARYNGITES ET BRONCHITES.

SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEQLE

### DES ETATS BACILLAIRES

A toutes périodes et sous toutes formes

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS



ET LITTÉRATURE:

LABORATOIRES CIBA

0. ROLLAND, PHOTEN

1, place Morand

LYON

ÉCHANTILLONS

GLUCOSIDE SOLUBLE EXTRAIT DU CASCARA SAGRADA

AMPOULES

Bolles de 1-5-20 Ampoules



COMPRIMÉS
Tubes de 20 comprimés 1.50

AGIT SUR LA FIBRE MUSCULAIRE sans effet exsudatif ou hypersécrétoire

ACTION DOUCE SANS COLIQUES

N'ENTRAINANT PAS L'ACCOUTUMANCE



# TRAITEMENT DE L'HYPERCHLORHYDRIE

COMPRIMÉS SATURANTS CARBONATE DE BISMUTH ET POUDRE DE LAIT SÉDATIF DE LA DOULEUR

1 COMPRIMÉ TOUTES LES 5 MINUTES JUSQU'À SOULAGEMENT

GRANULÉ SOLUBLE

REPRODUISANT LA FORMULE DU PROF. BOURGET, DE LAUSANNE BICARBONATE DE SOUDE, PHOSPHATE DE SOUDE, SULFATE DE SQUDE

LE MEILLEUR MODE DE SATURATION PAR LES ALCALINS EN SOLUTION ÉTENDUE

1MESURE DISSOUTE DANS UN VERRE À BORDEAUX D'EAU PURE.

LABORATOIRES DE LA THAOLAXINE

5 Avenue des Tilleuls PARIS-MONTMARTRE

### NOUVELLES

La circulation des médecins. - On nous signale de divers côtés les difficultés que les médecins rencontrent en ce temps d'épidémie à circuler rapidement dans Paris. Ne serait-il pas possible à la Préfecture de Police de les munir d'un « coupe-file » spécial les autorisant, le cas échéant, à réquisitionner les taxis ?

Les médecins militaires affectés au service médicai des populations civiles. — M. Talon, député, ayant demandé à M. lc ministre de la Guerre si un médecinmajor, appelé par la mobilisation, le 3 Août 1914, à une ambulance, puis affecté, du 15 Août 1914 au 22 Juillet 1916, par décision ministérielle, à sa résidence du temps de paix pour y assurer le service médical départementel, a droit pendant ce laps de temps à la solde afférente à son grade, a reçu la réponse suivante :

« Aux termes d'une circulaire du 21 Avril 1916, les médecins militaires, désignés sur la demande des préfets par les directeurs du Service de Santé pour assurer le service médical des populations civiles, perçoivent uni-quement leur solde à l'exclusion de tous autres honoraires ou émoluments, sauf indemnisation, s'il y a lieu, sur les fonds de l'assistance médicale gratuite, de leurs frais de déplacement. x

Au sujet de la grippe. — Le sous-secrétaire d'Etat du Service de Senté militaire adresse aux directeurs du Service de Santé de toutes les régions la circulaire suivante

« Il m'est signalé que dans quelques circonstances les mesures destinées à lutter contre la grippe et ses compli-cations bronche-pulmonaires n'ont pas été appliquées avec toute l'exoctitude, la précision et la célérité indispensables. Ces faits sont exceptionnels; mois il importe qu'aucune lacune ne subsiste dans une action prophylactique d'aussi haute importonce.

« En conséquence, vous ne manquerez jamais, toutes les fois qu'un foyer de grippe ou d'affections pulmonaires aiguës se déclare dans une garnison ou dans un groupe-ment quelconque soumis à votre surveillonce, d'envoyer sur les lieux soit l'adjoint technique, soit le médecinchef de secteur, soit tout autre médecin spécielement qualifié, pour s'assurer que toutes les mesures indiquées ont été prises, conformément aux instructions maintes fois données, émanant de mon administration centrale ou de vos services.

« Un rapport me sera transmis, comme il a d'ailleurs été

feit jusqu'à ce jour, pour cheque intervention de ce genre.
« J'aurei ainsi la certitude absolue qu'en toutes circonstances le dépistage, l'isolement et l'hospitalisation précoce des premiers ces sont rigoureusement prati-qués; qu'il a été procédé au desserrement des loceux surpeuplés et à leur désinfection; que la séperetion des groupes contaminés est effective; qu'elle est complétée par une surveillance médicole minutieuse des sujets par une surveillance médicole minuticuse de les isolés, permettant l'hospitalisation des malodes dès les premiers symptômes; que la désinfection préventive du rhino-pharynx chez les sujets en observation est assurée par des substances de valeur bactéricide reconnue; que toutes les mesures complémenteires visant l'alimenta, tion, l'habillement, le chauffage, la réglementation judicieuse des exercices, la lutte contre le refroidisse sont instituées de concert et en union étroite avec le commandement

« Les directeurs adjoints et les médecins-chefs de s teur veilleront plus spécialement à l'exécution des règles d'hygiène hospitalière concernant les grippés et les malades atteints d'affections pulmonaires aiguës. Ils s'assunt que, conformément eux instructions réitérées oes sujets sont isolés des autres malades; que les cas bénins sont séparés des cas sévères et les cas à complication pleuro-pulmonaires graves des cas non compliqués; que les diverses complications sont réunies en groupements distincts, dans chacun desquels est pratiqué dans la mesure du possible, et tout au moins par des moyens de fortune, l'isolement individuel; que les excreta, et spécialement les excreta pulmonaires, sont rigourcusem désinfectés, que le personnel médical et infirmier, affecté spécialement à ces services, prend, comme dans tout service de contagieux, les précautions les plus minu-tieuses; particulièrement en ce qui concerne la propreté des mains et du vêtement et l'antisepsie du rhino-pharynx.

« J'ai pu me convaincre, par le dépouillement des rapports décadeires et des rapports spéciaux adresses par les adjoints techniques et les médecins-chefs de secdepuis le début de l'épidémie, le personnel médical des régions avait pris, en règle très générale, des mesures promptes et judicieuses.

« S'il est vrai que la prophylaxie est particulièrement difficile et demeure souvent inopérante vis-à-vis d'une maladie extremement contagieuse, dont le germe spécifique est d'ailleurs indéterminé, il faut néanmoins reconnaître que des mesures intelligemment et consciencieusement appliquées doivent limiter lo contagion, réduire le nombre des foyers, abaisser le chiffre des cas compliqués et le taux de la mortalité : il importe donc de per-sévérer sans relache dans l'effort prophylactique. »

Le major J. H. Perkins. — Tous ceux qui connoissent l'œuvre de la Croix-Ronge oméricaine en Frence salueront evec la plus respectueuse grafitude et le plus profond regret le mojor J.H. Perkins, Commissaire pour l'Europe, qui vient de résigner ses heutes fonctions pour entrer dons l'ormée. Le major Perkins, qui étoit errivé en Fronce ou mois de Juin 1917, avec les premiers membres de lo Commission chargée d'y organiser le travail, fut d'abord Commissaire général pour la France. Il avait remplacé, comme Commissaire pour l'Europe, le major Grayson M. P. Mur-phy qui, lui aussi, a quitté ce poste pour servir dans l'armée du général Pershing.

Au secours des réfugiés. — Le Conseil de Guerre de la Croix-Rouge américoine à Washington, au cours d'une importante réunion, a examiné tout particulièrement les moyens de venir au secours des réfugiés des pays envahis en France. Il a décidé d'ouvrir à cet effet erédit de 350 millions de francs, payables avant la fin de l'année.

Organisation régionale de la Croix-Rouge américaine. — Le développement des services de la Croix-Franco a déterminé le nouveau Rouge eméricaine en Commissaire général, lieutenent-colonel Harvey D. Gibson, à opérer une véritable décentralisation. Il a divisé le territoire frençais en neuf zones, dont chacune est placée sous l'autorité d'un directeur régional.

Zone du Nord. - (Pas-de-Calois, Somme rienre, Eure, Calvados). — Quortier général à Boulogne. Directeur : major Austin W. Mc Lanahan.

Zone du Nord-Ouest. - (Manche, Ille-et-Vileine, Côtesdu-Nord, Finistère). — Quartier général à Brest. Direc-

Zone de l'Ouest. -- (Morbihan, Loire-Inférieure, Maineet-Loire, Vendée, Deux-Sèvres). — Quartier général à Nantes. Directeur provisoire : Capitaine Johnston de

Zone du Sud-Ouest. - (Chorente-Inférieure, Charente, Haute-Vienne, Creuse, Gironde, Dordogne, Corrèze, Lot-et-Garonne, Lot, Landes, Gers, Tarn-et-Garonne, Basses-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège). — Quartier général à Bordeaux. Directeur provisoire : Capitaine Kennett Mygatt.

Aygan.

Zone du Sud. — (Aveyron, Lozère, Ardèche, Tern,
Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault, Gard, Vaucluse,
Bouches-du-Rhône, Var, Bosses-Alpes, Alpes-Maritimes).

— Quartier général à Marseille. Directeur : Mojor Horace M. Swope.

Zonc intermédiaire du Nord. — (Mayenne, Orne, Eure-et-Loir, Sarthe, Loir-et-Cher, Loiret, Indre-et-Loire,

### Laboratoire de Biologie Appliquée

TÉLÉPHONE : (36-64

ANALYSES MÉDICALES

### PRODUITS BIOLOGIQUES CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

**OPOTHÉRAPIE** 

PRODUITS STÉRILISÉS · HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cie, 54, Faubs St-Honoré, PARIS

### · Ingénieur-Constructeur 7, RUE LINNÉ - PARIS - Téléphone : Gob. 28-33

Appareils de Précision

MÉDECINE

PHYSIOLOGIE

Appareils pour la mesure de la pression artérielle. w

APPAREILS POUR LA METHODE GRAPHIQUE Ψ

Catalogues sur demande



OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE

dn Proft PACHON (BREVETÉ S.G.D.G.

**GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS** 

# IODOTHERAPIE INTENSIVE SANS IOD

OLEO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

Vienne, Indre, Cher, Nièvre). - Quartier général à Tours. Directeur : Major Stewart

Zone intermédiaire du Sud. - (Allier, Saone-et-Loire, Jura, Puy-lc-Dôme, Loire, Rhône, Ain, Haute-Savoie, Cantal, Haute-Loire, Isère, Drome, Hautes-Alpes, Savoie).

— Quartier général à Lyon. Directeur : Major Marshal

Zone intermédiaire du Nord-Est. - (Oise, Aisne, Marne Seinc-ct-Oise, Scine-ct-Marne, Aabe, Yonnc). — Quartier général à Paris. Directeur : Major Bowers.

Zone de l'Est. — (Meuse, Meurthe-et-Moselle, Haute-Marne, Côte-d'Or, Hante-Saône, Doubs, Vosges). — Quartier général à Neufchâteau. Directeur: Major Wallace. Les services de l'Administration centrale, installés place de la Concorde, nº 4, et dans différents locaux, vont se retrouver groupés dans le vaste immeuble de l'Hôtel Régina, loué par la Commission. Les bareaux de la place de la Concorde seront affectés aux services de la zone du Nord-Est.

Le Major Marshal Hale a été înstallé à Lyon, comme directeur de la zone intermédiaire du Sud, et le Major llorace Swope à Marseille, comme directeur de la zone du Sud. Dans ces deux circonstances, les actorités civiles et milituires ont profité de l'occasion pour témoigner leur sympathie et lour gratitude à la Croix-Rouge américaine. Le Commissaire pour la France était repré-senté par son adjoint, le Capitaine James II. Hyde, bien connu chez nous par le rôle éminent qu'il joue depuis longtomps dans les relations franco-américaines.

Les hôpitaux de la Croix-Rouge de la région parisienne. -- L'hôpital militaire 7 de la Groix-Ronge américaine a été établi à Malabry, près de Plessis-Robinson, à une dizaine de kilomètres de Paris, Il est installé dans un pare que le département de la Scine nvait prêté à la Croix-Rouge américaine, pour la durée de la guerre. Celle-el avait commencé à y installer un sunutorium, connu sous le nom de château Hachette, et 150 maisons démoatables pour une colonie de tuberculeux. Par suite dos circonstances, elle a modifié ses plans et cédé, le 30 Juillot, cet établissement à l'armée comme hopital militaire de la Greix-Rouge. Il n commence à fonctionner avec environ 600 lits. La Croix-Rouge américaine a maintenant à Paris ou aux environs sept hôpi-

L'unelonne ambulance américaine de Neuilly (hôpital militaire no 1)

L'hôpital du Docteur J. A. Blake(hôpital militaire nº 2). L'hopital de MM. Whitelawe Reid (hopital militaire nº 3). L'hopital militaire de Joinville-le-Pont (hopital militaire

L'hôpital d'Auteuil (hôpital militaire nº 5). L'hôpital de Neuilly pour les muladies de peau (hôpital

L'hôpital de Malabry (hôpital militaire nº 7).

### Broméine MONTAGU

GOUTTES (XE =0,01) SIROP (0.03) PILULES (0.01)

TOUX nerveuses

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

### LES ESCALDES

(Pyrénées-Orientales) Station climatique Française, 1.400 mètres d'altitude Da 1er Novembre 1917 au 1er Mars 1918 pas un jour de brouillard, 90 jours de ciel sans nuages.

Panorama splendide

Plus merveilleux que l'Engadine à Saint-Moritz S'adresser au Dr Hervé, Directeur du Sanatorium des Pins, LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher).

PROPHYLAXIE DE LA GRIPPE. -

La présence d'accidents pharyngés commande une désinfection fréquente avec des gargarismes néolés : 2 cuillerées à potage de NEOL par verré d'eau. Chez les enfants, les pulvérisations néolées sont parfaitement supportées, sans [aucune toxicité et bien supérieures à l'eau oxygénée que l'eau remplace avantageusement dans tous les eas.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Docteur désire acheter voiturette légère 10-12 HP bonne marque, usant peu, de préférence conduite intérieure. - Ecrire P. M., nº 1880.

Clientèle de 10 ans, sans interruption de guerre, banlieue sud (Choisy-le-Roi), à céder pour raison de santé. — Ecrire P. M., nº 1537.

Médecin aide-major 2º elasse réserve, désire permuter pour départ aux colonies avec médecin des troupes coloniales. - Ecrire P. M., nº 1881.

### MONO. 3 VITESSES ZEBRE

S'adresser : E. COURTABESSIS

65, rue de Boisdenier, Tours. Emulsion MARCHAIS Phospho-Gréosofte

OUATAPLASME PABSEMENT COMPLETE Phlegmasics. Eczėma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlûres

Le Gérant : O. Ponés. Paris. - L. MARETHEUX, imprimeur, 1, ruo Cassotto.

TRAITEMENT DE



LABORATOIRES DURET ET RARY 5. Avenue des Tilleuls . Pagis Se Echantillons sur demande à tous les Docteurs COMPRIMÉS

### A norexie - Tuberculose-Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie - Paludisme

### VANADARSINE GOUTTES

Solution d'arséniate de Vanadium.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler. Même posologie.

Prix : 3 fr. 50

VANADARSKE

SÉRUM VANADARSINE

EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours

ou tous les deux jours.

Prix : 4 fr. 50

AUGMENTE L'APPÉTIT Echantillon aur demande - Laboratoire A. GUILLAUMIN, D'en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 13, rue du Cherche-Midi, PARIS

La Marque "Usines du Rhône"



garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Aspirine, Antipyrine ramidon, Scurocaïne, Salicylés

Spécimens et Littérature à la disposition de MM. les Mêdecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

## INFECTIEUSES Trancement = par le

BORATOIRES COUTURIEUN, 18, Avenue Hoche - PARIS

Rhodium B Colloïdal électrique 1 à 2 ampoules par jour, intraveineuses ou intramusculaires

### VALERIANATE GABAIL " désodorisé

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur demande Laboratoires GABAIL, 3, ru e de l'Estrapade, PARIS

### ELIXIR - GABAIL Valéro - Bromuré

### ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANT

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ

VALS-PRÉCIEUSE

### S-SAINT-JEAN En tube pour 2 à 4, 10, 25, 30 et 40 personnes (ces deux derniers en étain visses s'ouvrant et se fermant à volonté).

Pour O fr. 75, 1 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fr. et 4 fr.

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

ECHANTILLON GRATINT à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIETE FRANÇAISE DU LYSOL

TRAITEMENT

par le Quinquina total

SACCHAROLÉ DE QUINQUINA VIGIER

RENFERMANT

les Élèments tanniques, glucosidiques et alcaloïdiques de l'Écorce.

Espagnole

## Médication Tonique Reconstituante

(Fer assimilable, Quinquina, Gentiane)

Regeneratrices du sang de nerfs

DOSE: 4 à 6 par jour (2 avant chaque repas)

Laxatif Dépuratif



à base d'extraits végétaux

UN seul grain au début du effet le lendemain maiin Nettoie l'estomac et l'intestin Chasse la bile et purifie le sang

ÉCHANTILLONS au Corps Médical: 64, Bould Port-Royal, PARIS

Pharmacie VIGIER PARIS. - 12, Boulevard Bonne-Nouvelle. - PARIS.

COLLOBIASES DAUSSEE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE AT ECONOMICONS Laboratoires DAUSSE 4-Rub Aubriot PARIS

### COOUELUCHE SULFOLÉINE

CioHio So (Azer) + 0:2. SPÉCIFIQUE HON TOXIQUE-22 5 cuill. à calé, dessett un supe seion l'âge-G. R. Albol, Pàbis

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Méphrétique, Surrénat, Thymique, Hypophysaire. CHAIX & C°. 10. Rue de l'Orne, PARIS. — (Téléph: Saie 12-55).

CATARRIES at BRONCHITES CHRONIQUES. - Q II

# BIOPHORINE GIRARD

Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*\*\*



Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisiz par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHENIE
NEVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

# EA PRISSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

\_ ADMINISTRATION \_

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C", EDITEURS 430, boulevard Saint-Germain PARIS (VI»)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

DIRECTION SCIENTIFIQUE M. LETULLE Professour à la Faculté, docin de l'hépital Beneic ère de l'Académie de méd

F. WIDAL

F. DE LAPERSONNE Professour
de stimque aphtalmologique
à l'Hérel-Dion,
Membre de l'Académie de médecine.

E. BONNAIRE Professeur skrike, nor at Professeur en chof de la Muterpité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgieu de l'hépital Cochin

F. JAYLE Chof do clin. gynécologique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Birection.

a l'hôpital Cochin,
Mombre de l'Académie de médecine.

Mombre de l'Académie de médecine.

H. RÜSER Deyen de la Faculté de Paria, Medecin de l'Hète-Dies, embre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

- REDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES J DUMONT

Adressor tout ce qui concerne la Rédsciles à " Presse Médicole " 120, boulevard Saint-Germain (6°) (Sans indication de Nom)

### SOMMAIRE

### Articles originaux

A. Gouger. - Les néphrites de la guerre, 553. DE HÉRAIN. - Le sulfate de cuivre en thérapeutique, р. 555.

Académie de Médecine, p. 557.

27º Congrès français de Chieurgie, p. 559. Congrès p Urologie, p. 560.

### Sociétés de Paris :

SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE, p. 560.

### Supplément :

F. HELME. - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. HOPITAUX ET HOSPICES.

NOUVELLES.

RENSPICUEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Affections Broncho-Pulmonaires PLUS de CRÉOSOTISME grâce aux

## erles Taphosote

LAMBIOTTE FRÈRES Littérat-et Echanters : Produits LAMBIOTTE Erre, à Prémery (litte).

### Sirop DERBECO

a la Grindella Robusta

contre la COQUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

> 30 ANS DE SUCCÈS 74, bouley, Beaumarchais, Paris

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS

SULFHYDRARGYRE Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVI. ANNÉB. - Nº 60. 31 OCTOBRE 1918.

### PETIT BULLETIN

I. La grippe et le ministère de la Santé publique. - II. La mort du chirurgien uruguayen Borras.

> Ut potero explicabo: Nec tamen, ut Pythius Apollo, eerta ut sint et fixa que dixero, sed ut homunculus probabilia conjectura sequens. — Je m'expliquerai comme je pourrai, non certes comme l'Apollon Pythien, tenant mes paroles pour certaines et définitives, mais comme un tout petit komme s'attachant aux probabilités, — simplement.

La grippe a failli cette semaine avoir le pas sur la guerre et les communiqués de notre Académie faisaient presque la pige aux Bulletins de victoires. Ne comptez pas m'entendre philosopher sur l'émotion collective. Le public, quoique attristé par ses deuils, est à peine plus ému par l'épidémie présente qu'il ne le fut par les Gothas et autres Berthas. Donc, au point de vue psychologique, rien de bien intéressant. Mais au point de vue social, ce qui est grave et digne d'attention, c'est que l'opinion est toute prête à manifester en faveur d'une organisation meilleure des services d'hygiène. Nettement, la masse se rend

Toux

Coqueluche

SELS BILIAIRES bules Kératinisés, dosés à 0.20 Centigr. LITHIASE\_ICTÈRE\_ENTÉRO\_COLITE

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital \_ PARIS

### compte que de ce côté on est en déficit, et je ne crois pas, pour ma part, qu'il y ait cu heure plus marquante dans l'histoire de la prophylaxie des maladies

Tous, de près ou de loin, vous connaissez L'Ennemi du peuple, d'Ibsen, cette pièce où l'on voit un médecin, courageux et sincère, basoué, trahi, ruiné, pour avoir signalé à ses compatriotes les dangers d'une eau contaminée. Désormais, Stockmann, le héros d'Ibsen, pourrait s'affronter avec les foules ignorantes, elles ne déchireraient plus sa culotte, ne cabosseraient plus son couvre-chef

et ne casscraient plus ses carreaux. Elles com-

prennent et veulent savoir; déjà elles attendent

de nous que nous les instruisions et surtout que

nous les protégions. Quel changement! Dans Ibsen, les citoyens enragés contre le savant symbolisent la force des majorités, mal éduquées et conservatrices du passé; Stockmann, au contraire, est, lui, le champion du droit des minorités, avides de progrès et toujours suspectes parce que toujours en avant. Mais un moment arrive où le gros de la troupe rejoint l'avant-garde. Ainsi en est-il pour l'hygiene collective. Il faut donc sans retard, et en suivant la méthode cartésienne, envisager le but, c'està-dire organiser le ministère de la Santé publique, l'ainster aux découvertes modernes, et cela en utilisant les compétences et en bannissant du

programme tous les intérêts généraux ou parti-Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

(LIQUIDE) ARTIMÉVRALGIQUE - ARTIRHUMATISMAL - ARTIGGLITZ peur usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de in peau

# PULMOSERUM

TOUX-GRIPPES-BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, RUE DE ROME, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies

Plus actif of mieux tolere que 606 ct nec-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 10 centigr. tons les 4 jours (12 4 ct injections pour une curs).

DOSES MOYENNES : 20 à 35 centigr. tons les 6 ou 8 jours (8 ± 10 inject, pour une curs). 

2017



culiers, électoraux ou financiers, lésés et partant hostiles. Qui osera eréer ce nouvel'organisme?



Peut-être la réponse nous est-elle fournie dans cette voie par un petit ineident auquel on n'a probablement pas attaché toute l'importance qu'il méritait. Comme le faisait romarquer Le Yongs de l'autre samedi, n'a-t-on pas été frappé de voir que la prophylaxie de la grippe a été portée à la tribune de l'Académic de Médeeine, non par les services d'hygiene de l'Intérieur, mais par le sous-secrétairat du Service de Sante lui-méme?

C'est naturel, dira-t-on, et j'en conviens sans peine. Le Service de Santé avant en charge le bon état sanitaire des classes jeunes et vicilles qui ravitaillent le pays en défenseurs, il n'est point étonnant qu'il en ait, le premier, appelé à la compétence des Académiciens. S'il n'avait fait que cela, son initiative serait eneore à louer, même n'en cût-il pas pressenti toute la portéc. Mais quand il est intervenu, il avait dejà, depuis des mois, engagé la lutte, multiplié les ordres et vérifié leur exécution par le moyen de ses nouveaux assistants d'hygiène, dont le rôle, comparable à celui du physiologiste, consiste à surveiller le bon fonctionnement des différentes formations en période normale, alors que l'adjoint technique d'hygiène, pathologiste, lui, a pour mission d'étudier les épidémics et d'y parer : l'un prévient, l'autre remédie, les deux se complètent.

Done, on avait recommandé le dépistage de la grippe, l'isolement non seulement du grippé, mais des suspects; on s'attachait encore à séparer les cas graves des eas beinins. Je ne parle pas de la désinfection du nez, du cavum, etc., tout cela va de soi. Par surcroît, des mesures étaient prises pour diminuer les henres de travall, assurer la distribution de boissons chaudes, améliorer l'alimentation, tout cesi sans prépulée d'un nettoyage meilleur, — avec des linges humides, cette fois, — de tous les locaux.

On s'attachait enfin à faire pénétrer partout cette notion, trop longtemps méconnue dans la pratique, que les affections aiguës des voies respiratoires, extrémement contagicuses, dans les conditions de vie en commun et de promiseuité constante qui sont celles des soldats, sont en général très graves. Ne fournissent-elles pas, dans les Rapports, les plus gros chiffres aux colonnes de la léthalité aussi bien que de la morbidité? Disons le mot, elles sont plus meuritéres que les flèvres éruptives, que la diphtérie et que la méningite?



Voilà, esquissé à grands traits, ce que le corps médical en guerre représenté par le sous-secrétariat du Service de Santé, avait réalisé des que la grippe, au début de l'été, commença à sévir-Je le dis simplement, sans intention laudative, parce que cela est. Mais il y avait plus à faire, et c'est pourquoi l'Académie de Médeeine fut consultée. En portant la question à sa barre, on posait en même temps, — qu'on l'cût voulu ou non-le problème de la réorganisation de l'hygiène publique en France. Depnis plus de deux ans, je demande qu'on entre dans cette voie, et je l'ai écrit ici même. Dans la guerre, œuvre de mort, notre effort a été surhumain, incomparable; allons-nous rester en route quand il s'agit de l'œuvre de vie, c'est-à-dire de la lutte contre les maladies?

Au point de vue du matériel, du personnel, officiers ou soldats, nous avons obtenu depuis les hostilités un rendement let que nos ennemis euxmêmes, payés et comment l'pour nous micux connatre, en restent supides : Quoi! dans le même temps où elle était contrainte de charger avec son épée vaillante, la France a pu créer, organiser, tirer tant de choses du néant? « Quelle race! »... Eh bien, ce qu'elle a fait pour ses canons, pour ses obus, pour ses mitrailleuses, pour ses agaz, pourquoi ne pourrait-elle pas le faire contre les ennemis de l'intérieur, syphills, tuberculose, alcoolisme, maladies infectieuses épidemiques? La méthode qui a réussi contre l'envahisseur n'est-elle pas applicable aussi à la lutte pour l'trygiène en Prance? Mais ou

Qu'a-t-on fait dans le premier cas? On établir unc liaison permanente entre le savant qui conçoit, l'industriel qui exécute, le commerçant qui fait circuler la matière première, le mateloi qui la transporte, l'artisan qui la met au point, et enfin le client, je veux dire le Poilu, qui la refile à l'ennemi, et au meilleur pris

Transposons ees données dans notre domaine médical. Que trouverons-nous? Des médeins qui conçoivent et organisent les meilleures méthodes d'hygiene, en se basant sur les données de l'épidémiologie. Les services du ministère de l'Intérieur, dotés de conseillers techniques compétents, exécutent; mais c'est ici que, faute de cohésion, la machine commence à grinerer.

D'abord, si les jeunes prétets — et j'on connais d'admirables — s'intéressent aux problèmes d'hygiène collective, pour combien d'autres rastent-litencore lettre morte III ya ensint les maries qui voudraient bien mais qui n'osent pas; — et ceci est lature de i loi de 1902, quo a suicidée par crainte de déplaire aux municipalites : On ne peut contenier tout le monde et son maire I II y a les Travaux publies aussi, auxquels incombent la police sanitaire et la propreté des chemins de fer. Viennent encore les Affaires étrangères, la Marine, le Service des Ports, les Posts et Téligraphes, et enfin et surtout l'Instruction publique dont j'aurais garde, parlant à des médecins, de signaler le rôle prépondérant, immense.

Or, je vous le démande, qui de vous pourrait me montrer la liaison d'hygiène, si mince soitelle, entre les services de ces divers ministères

### VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

# DMÈTYS

Vaccin anticoquelucheux curatif pour le Traitement de LA COQUELUCHE

S'emploie en inoculations sous-cutanées ou intra-musculaires.

PRIX : Boîte de 6 doses : Frs 15

LES ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, RUE VIEILLE-DU-TEMPLE, PARIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SERUM NEVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1º En Ampoules

ENVOI GRATUIY C'ÉCHANTILLONS & MM. IOE COCYEURS.

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glysérophosphate de soude par centimètre cube. Boire de 12 Amoures : 4'50. 2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnius et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

z maon doubling ; o oc

MARIUS FRAISSE, Phies, S5, Avenue Mozart, PARIS.

tous étrangers les uns aux autres? Et cela s'explique : Qui songea jamais à utiliser comme il sied les connaissances techniques des praticiens? Qui comprendra qu'administration et hygiène sont choses différentes? La première est utile, certes, mais elle n'est rien sans la compétence.

Cela ne tombe-t-il pas sous le sens? La solution actuelle, urgente, du problème est donc, vous le comprencz, dans l'étroit groupement de tous ces organes dispersés en divers ministères et qui, réunis dans la main du Service de Santé, constitueront demain le ministère d'Hygiène proprement dit. Quand la paix sera venue, - et elle arrive - il suffira simplement de transposer du militaire dans le civil l'organisation déjà existante. Ne dites pas que e'est difficile, coûteux, quand nous avons fait, par ailleurs, des choses qu'on eut erues impossibles, semé des millions. Parlons net : après avoir défendu victorieusement hier lc pays contre l'ennemi de l'extérieur, nous laisserons-nous battre à l'intérieur lorsqu'il s'agit de sauver la race?

J'apprends une triste nouvelle. Le chirurgien Borras, membre de la mission uruguayenne, vient de mourir victime de son dévouement. Borras était des nôtres et nul étranger, si ee mot peut s'appliquer à lui, qui nous donna sa vie, n'a davantage aimé la France. Il y était accouru au premier appel du danger, abandonnant à Rosario la plus belle elientèle. Après avoir scrvi, de longs mois, à l'hôpital auxiliaire 154, à Vaugirard, il avait demandé à être affecté au front, et son chagrin fut grand de ne pouvoir s'y rendre. Il n'en resta pas moins parmi nous. Scs camarades avaient rejoint leur pays, lui voulait « voir la fin », comme il disait. Le sort cruel ne l'a pas permis. Borras est mort avant le dénouement du drame dont il fut un acteur inconnu, mais combien

dévoué! Il nous était arrivé au moment où la victoire ébauchait son premier sourire sur la Marnc, puis il partagea nos angoisses de Verdun et los autres. Il s'en va à l'heure où nos cœurs sont gonflés par l'espoir. Pauvre Borras! Il va reposer loin des siens et sans avoir accompli tout son rêve; mais du moins meurt-il la palme à la main, puisqu'en soignant sans relâche nos soldats, il a bien servi la France et fait honneur à l'Uruguay. C'est pourquoi on me permettra, au nom de tous. d'adresser ici à ce grand patriote latin, à ce ehirurgien parfait, à cet ami délicieux, un hommage ému et un souvenir reconnaissant.

F. HELME.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrite on tableau de la Légion d'honneur, pour : Chevalier: M. le D. Magnier (Albert), conseiller géné-ral de l'Oise, conseiller municipal de Beauvais (Oise).

Titres exceptionnels : a assuré sans interruption depuis le début de la guerre les différents services médicaux dont il était chargé comme médecin-ehef de l'hôpital de Beauvais. Est resté constamment à son poste, malgré l'approche de l'ennemi en 1914 et les bombardements aériens de 1918. En Août et Scptembre 1914 a assuré, tant aeridus de 1515. A nouel e Spelmore 1614 a assale, suas à l'Hôde-Deu que dans les hôpitaux militaires, le service médical pour les soldats maiades qui n'avaient pu être évacués et a été chargé, jusqu'au retour du Service de Santé militaire, des fonctions de médeein-chef de la place de Beauvais, (Journ. of), 20 Octobre 1918.)

- M. Grognot (Paul), médecin-major de 2º classe (territorial), Service de Santé d'une gare régulatrice.

  — M. Pescheux (Henri), médecin-major de 2º classe
- M. Pescheux (Henri), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin-major d'une ambulance.
   M. Jacques (Paul), médecin-major de 1º° classe (territorial) à un bépital complémentaire d'armée.
   M. Cordier (Jules), médecin aide-major de 1º° classe
- à une ambulance. - M. Raoust (Paul), médeein-major de 2º elasse (réserve)
- à une ambulance chirurgicale automobile.

   M. Baty (Emile), médecin aide-major de 1ºe classe (territorial) à une ambulance.
- -- M. Aupérin (Gaston), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance.

- → M. Gazzola (Maurice), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), médecin-chef d'un centre hospitalier.
- M. Guillermin (Louis), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> el. (territorial) au 2° bataillon da 1º rég. territorial d'infauterie. M. Marchais (François), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance.
- M. Palle (Bernard), médeein-major de 2º classe (ter-
- M., Yane (bernare), 'meueni-dagor uz. Lasse (vi-ritorial), médecin-chef d'une ambulance.

   M. Thouvenet (Prosper), médecin-mjor de 2º classe (territorial) au 227 rég. d'artillerie.

   M. Jacquemet (Camille), médecin-mjor de fre classe (territorial) à une ambulance.
- M. Damour (Félix), médeciu aide-major de 1ºº classe (territorial) à une ambulance.

### MÉDAILLE MILITAIRE.

- M. Sabot (Antoine), médecin sous-aide-major (réserve) au 59° bataillon de chasseurs : A fait preuve, au cours des récents combats, d'un courage admirable et d'un dévouement sans bornes, se dépensant sans compter pour relever et panser les blessés, accomplissant son service sous le feu de l'artillerie et des mitrailleuses. Trois citations. (Journ. off., 23 Octobre 1918.)

### HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtred'Anatomie des hôpitaux (Année scolaire 1918-1919). - Les travaux d'anatomie et de médecine opératoire commenceront le lundi 11 Novembre sous le direction de M. Pierre Serileau, directeur.

Ces travaux comprendront : 19 le droit pour les in-ternes et externes des hôpitaux de disséquer gratuite-ment dans le pavillon ouvert à l'enscignement;

2º Le droit pour les mêmes d'assister gratuitement à un cours de médecine opératoire générale, dont la date sera fixée ultérieurcment.

Conformément à l'usage, nul exercice de médecine opératoire ne sera autorisé en dehors de ceux que comportera le cours.

M.lo directeur reçoit le vendredi, de 2 heures à 3 heures, 17, rue du Fer-à-Moulin.

Amphithéâtre d'Anatomie. - Le cours de médecine opératoire générale, pour 30 élèves, par M. Pirrrr Se-BLEAU, directeur, et M. lo D. Sorren, prosecteur, com-mencera le lundi 11 Novembre 1918, à 2 heures et conti-

nuera les jours suivants à la même heure.

Droit d'inscription : 60 francs. — Gratuit pour internes Se faire inserire : 17, rue du Fer-à-Moulin.

Recalcification INTENSIVE · par assimilation MAXIMA

HOSPHATE COLLOIDAL

LE PREMIER et LE SEUL Phosphate ORGANIQUE obtenu à l'ETAT COLLOÏDAL

est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche Laboratoires du Docteur PINARD, Angoulême (Ch!e)

(OZONE NAISSANT)

remplace avantageusement L'EAU OXYGÉNÉE

(OZONE NAISSANT)

en Gargarismes dans

ANGINES ET

### REMINERALISATION

GLOBALE

PHOSPHATES

assimilables.

PRÉ-TUBERCULOSE

1 Cachet, 1 Comprimé, 1 Mesure de Poudre ou 1 Cuillerée à café de Granulé au milieu de chaque repas.



### RECALCIFIANT

BIOLOGIQUE

CHAUX SILICO-FLUORÉE

organique.

TUBERCULOSES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON

157, rue de Sèvres, PARIS.

# DALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Pesten nière Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode ave Découverre en 1896 par E. GALBRUN, cocreus en Phi

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin es quotidiennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à einquante gouttes pour les Adultes LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10. Rue du Petit Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux simila:res arus depuis notre communication au Congrès International de Médelne de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés

### Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné aux phospha Le NUCLEATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

### NUCLEATOL INJECTABLE (Nucleophosphate de Soude chimiquement pur)

NUCLEAIOL INJECTIABLE

A la does de 2 c.o. à 5 c.o. par jour, il abaisse la température en 2è heures et jugule les fières pernicieuses, puerpéniels, typhoide, scartaine, etc. — Injecé l'avant-veille d'une opération chirurgicale, etc. — Injecé l'avant-veille d'une production de l'avant-veille d'une de l'avant-veille d'une de l'avant-veille d'une d'une de l'avant-veille d'une d'une d'une d'une de l'avant-veille d'une d'une

## NUCLEATOL GRANULE et COMPRIMÉS (Nucléophorphates de Chaux et de Soude) Dose : 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour.

Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie lans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Croissance, Recalcification, etc.

NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné aux phosphates et au méthylarsinate disodique) Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous forme de :

### NUCLEARSITOL INJECTABLE (Nucléophosphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur)

(Nucleophiosphase de Soude metaylarsine chimiquement pur)
S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les
prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les
fièvres paludéennes des pays chauds, etc.—En cas de fièvre dans
la Phisie, le remplacer par le \*\*Meuféatof\*\* injectable\*\*

### NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsiz Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique.

grammes de methyansmae dissonde. Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre.

NUCLÉO-ARSÉNIO-ST YCHNO-PHOSPHATEE

INJECTABL

Completement indolore

osphate de Soude, Méthylarsinate disodique et Méthylarsinate de Strychnine, Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc. (0 gr. 02 etc. de Méthylarsinate de Soude et 0 gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 c.c.) LABORATOIRES M. ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

# DIOSFINE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques. DOSE HABITUELLE :

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosclérose, Menstruation difficil ibles de la Ménopause.

PRUNIER & Co., 6, Rue de la Tacherie, P

RECONSTITUENT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE

"Phospho-Glycérate de Chaux pur

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS

GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS

OLEO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

### NOUVELLES .

Pour assurer le transport des médecins M. de Chappedelaine, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre, en présence de l'état sanitaire de certnines régions et en particulier de la région bretenne, de faire mettre à la disposition des médecins civils qui en feront la demande une autemobile militaire et un

chauffeur, a reçu la répense suivante : « La mise à la disposition des médecins civile de véhi-cules automobiles militaires nécessiterait une augmentation très considérable des detations des groupements régionaux que les disponibilités actuelles en matériel ne permettent pas d'envisager. Le service automobile ne pessède, du reste, pas actuellement les conducteurs que la création de ce service rendrait nécessaires. »

Affectation des médecins pères de quatre enfants. — M. Gilbert-Laurent (Loire), député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre : 1° si un médecin-major de 2º classe de complément appartenant à la classe 1891 par le nombre de ses enfants (quatre) et affecté comme tel à l'intérieur nprès trente-deux meis de front, prend place dans le tour de départ de sa région pour un nouvel envei au front, ou s'il reste affecté définitivement à l'intérieur; 2º s'il peut être affecté à l'armée d'Orient, n reçu la réponse

« Le médecin-major visé reste définitivement affecté à l'intérieur. »

Distinctions honorifiques. - Legion D'HONNEUR. -Chevalier : M. Seheydt (Jean), docteur en médeeine, mem-

bre du Cemité de permanence de l'Union des Seciétés de gymnastique de France à Cette (Jeurn. off., 19 Oct. 1918.)

### Dragées ecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE MONTAGU, 49, Boul. de Porl-Royal, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Clientèle, 10 ans sans interruption de guerre, à eéder, banlieue sud, maison de santé. - Ecrire P. M., nº 1537.

Docteur sérieux et expérimenté prendrait emploi ou suite dans Clinique ophtalmologique, à Paris.

Eerire P. M., nº 1882. Etudiant médecin, 14 inscrip., cherche occupation chez confrère ou clinique. - Ecrire P. M., nº 1885. Spéculum O. R. L., con. yeux si possible. - Ecrire P. M., nº 1886.

Médecin louerait cabinet médical Paris. - Ecrire P. M., nº 1887.

### LES ESCALDES

(Pyrénées-Orientales).

Station climatique Française, 1.400 mètres d'altitude. Du 1er Nevembre 1917 au 1er Mars 1918 pas un jeur de breuillard, 90 jeurs de ciel sans nuages.

### Panorama splendide

Plus merveilleux que l'Engadine à Saint-Moritz S'adresser au Dº Hervé, Directeur du Sanaterium des Pins, LAMOTTE-BEUVRON (Loir-ct-Cher).

### INSTITUT VACCINAL de TOURS Tnurs. - Et 10, rue de Latran, Paris.

VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULÊNCE

En tube pour 2 a 4, 10, 25, 30 et 40 personnes (cos doux derniors on étain, vissés, s'ouvrant et so termant à volenté.)

pour 0 fr. 75, 1 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fr. et 4 fr.

Emulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotés OUATAPLASME Pansement completed du Dr LANGLEBERT

Phiegmasies Eczéma, Appendicites, Phiébites, Erysipéles, Brûlures-Le Gérant : O. Porée.

Paris. - L. Managerry, impriment, f. rue Cassette.

# SINE Granulée D

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspensies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

Echantillons : DALLOZ & C. 13. Boule de la Chavelle, PARIS

Granules de Catillon a 0.001 Extrait Titré de

bre de Strophantus sont inertes, les te

Granules de Catillon 4 0,0001 STE 0 2 FA

Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide

Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agrénble. 1 à 2 contre Myzzedème. 2 à 8 contre Obesté, Coitre, Merpétisme, etc. FL. Sfr. — PARIS, 3 Boul St.Martin. 9609966996996996999669966996

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,

Advnamie, Neurasthenie,

### Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite.

(enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

Paraffine CONFITURE

CONSTIPATION-COLIT

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI (Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.



TIMBRES-POSTE P. COLLECTIONS Th. LEMAIRE, Négociant-Expert 16, Avenue de l'Opéra, Paris Achèto AU PRIX LE PLUS ÉLEVÉ, collections, stocks, lots, eroix-reage, previ-soires, variétés, etc. reherche spécialement anciens timbres de France, neufs et usés,

NE RIEN VENDRE SANS NOUS CONSULTER

AFFECTIONS DE LA GORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

ELIXIR GABAIL Valéro-Bromuré VALÉRIANATE GABAIL " désodorisé

Gout et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,75 centig. de Bromure par cuillerée à sonne.

Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

Traitement == par le

Rhodium B Colloidal electrique 1 à 2 ampoules par jour, intraveineuses ou intramusculaires

# TRAITEMENT DE



LABORATOIRES DURET ET RABI 5, Avenue des Tilleuls . Pagis

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéemyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLONB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hőpitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

~~~~~

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SAVON DENTIFRICE VIGIER Le mailleur Dentifrice antiseptique.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX Savon doux ou pur. S. Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé. S. Resorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Borate, ctc.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACOBYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Galacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette hulle, spécialement préparéc pour mon officinc et exclusivement avec des foles de morue frais, est très riche en principes actifs : lode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres oien supportéc, même pendant : éta

Avis à MM. les Médecins:

On fabrique en France de la

PURE (Codex)

Établissements CROS & C 104, Rue du Landy, PLAINE SAINT-DENIS

TÉLEPHONE : 502 Saint-Denis.

### SULFOLEÍNE ROZE

CSOE30 So (Ath 9) 4 012, SPECIFIQUE NON TOXIQUE-2 & 5 cmill, à calé, deasert on soupe selon l'age-6, R. A. bel, PARIS

CATARCHES & CHONCHIVES CHECKIQUES. — a man 42-1, was

SUCCONUSCULINE PLASMA MUSCULARRE extracted to from the front of provided provided to from the front of the fr PLASMA MUSCULAIRE extrait

> EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules ... Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

### Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique & DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

# MAYET-GUILLOT

# Prothèse & Orthopédie

\* MANUFACTURE FONDÉE EN 1830 \*

La Réputation de la Maison Mayet-Guillot

SES QUATRE-VINGT-HUIT ANNÉES D'EXISTENCE.

La perfection de son outillage,

Sa fabrication essentiellement scientifique,

La qualité irréprochable des matières premières qu'elle emploie,

SON PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ,

..... La loyauté de ses procédés. .....

222222

67, Rue Montorgueil, 67

Téléph.: Cent. 89-01 PARIS Téléph.: Cent. 89-01

Usine Modère, 9, Rue Castex, 9 -- Paris

Téléphone : Archives 17-22

# PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . . 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C10, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VI.)

ABONNEMENTS : Paris et Départements. . 10 fr.

Union postale . . . . . . . 15 fr. Les abonnements partent ommencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu, embre de l'Académie de médecir

E. BONNAIRE

Professeur agrégé, leur et Professeur en chef de la Maternité. J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin

- DIRECTION SCIENTIFICUE -

M. LETULLE
Professeur à la Faculté,
Médecin de l'hôpital Boncicaul
Membre de l'Académie de médec

F. WIDAL Professeur de clinique a à l'hôpital Gochir Membre de l'Académie de

H. ROGER
Doyen de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dies,
embre de l'Académie de médecine M. LERMOYET

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académia de mais F. JAYLE

- REDACTION -

SECRÉTAIRES. P. DESFOSSES J. DIMONT

sser ce qui concerne la Rédaction à " Presse Médicale ' 120, boulevard Saint-Germain (6\*) (Same indication de Now)

### SOMMAIRE

### Articles originaux :

CH. VILLANDRE. - Traitement des traumatismes rachidiens de guerre dans les formations sanitaires d'armée, p. 561.

H. Costantini et M. Vicot. - Des indications de la transfusion citratée en chirurgie de guerre, p. 563. 27º Congrès français de Chirurgie, p. 564.

### Sociétés de Paris :

Société médicale des Hôpitaux, p. 566. SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE, p. 567. Académie de Médecine, p. 568.

### Supplément :

F. HELME. - Petit Bulletin. C. Dambrin. — M. Jeannel (1850-1918).

LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACULTÉ DE PARIS.

FACRITÉS DE PROVINCE

Nouvelles.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

# Affections Broncho-Pulmonaires

LAMBIOTTE FRÈRES

Littérat-et Echantes: Produlls LAMBIOTTE Fres, à Prémery (Linn).

Anémie. Convalescence. Débilité. Surmenage.

# SCULOSINE

GENTILLY (Seine)

Pour prévenir les accidents d'INSUFFISANCE SURRÉNALE AMPOULES D'EXTRAIT SURRENAL CHOAY (4 milligr. d'ADRÉNALINE PHYSIOLOGIQUE par ampoule de 1 cm²) COMPRIMÉS D'EXTRAIT SURRÉNAL CHOAY (De 4 à 8 comprimés de 0 gr. 10 par 24 heures.)

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS
Tătureone: Fleurus 13-07.

XXVI ANNÉE. -- Nº 61 .. 7 NOVEMBRE 1918.

### PETIT BULLETIN

LES CONSEILS DE NOS MORTS

2 Novembre 1918.

En ce jour humide et brumeux, où le ciel bas déverse sur nous comme des larmes, comment notre pensée n'irait-elle pas à nos morts, nos chers morts, et à ceux qui les pleurent? Après l'infanterie, vous le savez tous, ce sont les héros sans gloire du Service de Santé qui ont payé le plus lourd tribut à la guerre. Combien, entre les Vosges et les plaines de Belgique, sont restés dans les sillons sanglants! Lorsqu'on pense à toutes ces vies fauchées, à ces promesses désormais irréalisables, on se demande ce que sera l'Humanité décapitée de de qu'elle avait de meilleur. On en arrive à maudire davantage, si possible, ceux qui déclenchèrent leur guerre « fraîche et joyeuse », sans avoir eu un instant le sentiment de pitié qu'eussent mérité tant de braves gens paisibles, désireux de vivre honnêtement de leur travail. Songez! D'après les calculs anglais, les quatre années de lutte qui viennent de s'écouler auront coûté plus de 900 milliards et plusieurs millions d'hommes. Quel bien, quels progrès n'aurait-on pas faits avec de pareilles sommes et avec tant de sang ! Ce nouveau levier d'Archimède,

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Brocs. Secrétaire de la Direction.

- en or, celui-là - eût soulevé le vieux monde. Mais non; il a suffi de quelques insensés pour que la lueur de tant d'espérances s'éteignit à iamais!

Comme si la mort était seule capable de nous montrer le vrai visage des hommes, je n'ai pas cessé, en apprenant quelque perte nouvelle, d'entendre les longs cris de regret qui accentuaient encore le deuil : Un tel, resté en Artois, eût été le maître-chimiste de demain; tel autre avait découvert le secret des vieux mages; tel autre encore, fait pour conduire les hommes, nous manquera lorsqu'il faudra grouper toutes les jeunes énergies pour reconstruire l'ancien monde. Ah! quel funèbre jardin! Que de fleurs magnifiques qui ne donneront plus de fruits!

Mais le flot d'amertume qui monte du cœur aux lèvres s'arrête si l'on écoute les héros tombés dans les dures batailles : « Il n'est pas de pertes irréparables, disent les voix qui s'élèvent des tombes. Nos ancêtres des vieux ages, morts la hache de pierre à la main, défendaient seulement la horde, menacée dans ses biens; nous, nous avons fait le sacrifice de notre vie pour quelque chose de plus et qui ne meurt pas. Entendez par là l'atmosphère intellectuelle et morale où baignaient les âmes de nos peuples. C'est pour l'impondérable que nous nous sommes sacrifiés et c'est l'impondérable qui continue à nous relier à vous, les vivants. Et cela, toutes les religions

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÈVRALBIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIROLATES! peur usage externe

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

GRIPPE - PROPHYLAXIE

FERMENT LACTIOUE FOURNIER CULTURE LIQUIDE \_CULTURE SÈCHE

Coqueluche

Laboratoires FOURNIER Frères

**ETHONE** 

Toux

26, Boulevard de l'Hôpital - PARIS

Du Docteur FAYES

3, rue du Quatre-Septembre. - Paris.

Antisyphilitique très puissant Adopté per les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mleux toléré que 608 et néc-608 (914)

DOSES FRACTIOF NÉES : 10 centigr. DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. gr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure). r. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour uns cure).

LIPYÉRATURE RE ÉGRANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Soire).

l'avaient compris, en célébrant la communion des vivants et des morts. Si le nombre des lampes diminue, la hauteur des flammes s'élève, disait le philosophe. Aprés les luttes pour la famille, pour le elan, pour la tribu, pour la ville, pour la nation, voici que nous avons été appelés, nous, à l'honneur de souffrir et de mourir pour le droit

Coux qui, pour être restés 45 ans courbés sous le jong de la pire servitude, reniaient parfois la victoire si longue à déployer ses ailes, n'ont pas toujours compris à quel point nous avions la foi et pourquoi nous étions sûrs de vaincre. Ils n'ont pas toujours senti non plus comment, chez nous, le mépris de la mort pouvait s'allier à l'horreur du sang versé. Disons le mot, ils doutaient, alors que les petits, les humbles, ceux des deux Marne, ceux de l'Yser comme ceux de Verdun ou de Reims, tous avaient la foi, tous faisaient passer l'Idée et la Patrie avant leurs préférences.

« Nous sommes unis et confondus dans la mort aujourd'hui, continuent les voix, et cela déjà doit vous être un enseignement. Mais nous étions surrout unis dans la lutte quand nous étions forts et pleins de vie; et c'est l'union qu'imposent nos tombes. Demain, vous qui aurez à continuer la lutte, soyez à la tâche qui vous incombe, songez que vous nous devez une France toujours plus grande, une humanité toujours meilleure.

« Donc, que ceux d'en haut et qui doivent conseiller, guider, se rappellent mieux leur rôle. Plus de tour d'ivoire, plus de nonchalance pour ec qui n'est pas d'intérêt immédiat, élargissez votre vision par delà les intérêts de la caste. Apprenez de nous, o vivants, les joies et les devoirs de la vie collective; chassez l'individualisme, banissez l'envie, unissez-vous pour le travail de demain, avez la foi, surtout, La France ne sera sauyée, et nous les morts, ne serons honorés, que par ceux qui savent croire et qui savent agir. » F. HELME.

### M. JEANNEL

(1850-1918)

Un nouveau deuil frappe la Chirurgie française; le professeur Jeannel, Doyen de la Faculté de Médecine de Toulouse, vient de succomber après une longue et douloureuse maladie.

Jeannel avait été élève de la vieille école de médecine de Strasbourg et se destinait à la carrière militaire. C'est pendant qu'il était en garnison à Paris, qu'il devint l'élève de Verneuil dont il suivit assidûment l'enseignement. Il abandonna l'armée en 1884, époque à laquelle il fut nommé professeur de Clinique chirurgicale à l'Ecole de Médecine de Toulouse, et il conserva sa chaire lorsque l'Ecole fut en 1891 transforméç. en Faculté

Dès le début il donna la mesure de ses brillantes qualités de professeur et d'opérateur. Son enseignement, essentiellement clinique, était très suivi des étudiants qui venaient s'instruire à ses côtés et profiter de sa longue expérience. Opérateur habile et parfois hardi, d'une technique impeccable, très rompu à la chirurgie viscérale, il exécutait d'une manière brillante les interventions les plus difficiles et possédait une maîtrise opératoire incontestable. Travailleur infatigable, se dépensant sans compter, il n'hésitait pas à exiger beaucoup de ses élèves et se montrait impitoyable pour les paresseux et les négligents. Cette sévérité voulue cachait un cœur d'élite, et cet homme, dont l'accueil était souvent froid et réservé, était le plus affectueux des pèrcs et le plus bienveillant des maîtres.

Jeannel fut élu au Décanat en 1909 et réélu en 1912. Il exerça ses fonctions avec une autorité, un esprit d'équité et un dévouement auxquels tout le monde s'est plu à rendre hommage. C'est à lui que revint la lourde tâche de réorganiser la

Faculté et de diriger la reconstruction de la bibliothèque détruite par l'incendie en 1912.

Il avait fondé en 1893 les Archives médicales de Toulouse dans lesquelles il publia de nombreux mémoires originaux de chirurgie. Ses travaux sur le prolapsus du reetum, ses procédés opératoires d'amputation du col utérin et de eolopexie méritent de ne pas tomber dans l'oubli; mais son ouvrage capital est son Traité de chirurgie de l'intestin, qui date de 1898.

D'un caractère élevé, donnant à tous l'exemple du devoir, il possédait au plus haut degré deux des plus belles qualités de notre race : le courage et la loyauté. Parvenu au soir d'une vie si digne et si bien remplie, le professeur Jeannel meurt sans avoir eu la joie d'assister au triomphe de nos armes. Avec lui disparaît un ardent patriote et un honnête homme. Il a bien servi son pays et a honoré la chirurgie française.

C. DAMBRIN.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur pour :

Chevaliers : M. Lautmann (André), médecin aide-major de 1ºº classe (réserve) au 5.3º bataillon de tirallleurs séné-galais, matricule 10645; médecin d'un courage à tonte épreuve et d'un dévouement absolu. A été grièvement blessé, au cours d'une reconnaissance entreprise dans le but de rapprocher son post de secours de la ligne de leu. Trols citations. (Jours. off., 25 Octobre 1918.) — M. Poupart (Jules), médedn-major de 5° classe (ter-ritorial) à une ambulace.

### MÉDAILLE MILITAIRE.

— M. Guibal (André), médecin auxiliaire (réserve) au 3º bataillon du 32º rég. d'infanterie : s'est particulièrement distingué en relevant un officier gravement atteint alors que son butaillon était débordé et menacé d'encerclement par l'ennemi, quelques jours après est allé relever cinq blessés d'un régiment voisin en avant de la ligne. S'est maintes fois fait remarquer par son haut sentiment du devoir, son abnégation et son mépris du danger. Deux eitations. (Journ. off., 25 Octobre 1918.)





### FACULTÉ DE PARIS

Clinique des maiadles cutanées et syphilitiques. M. Jeunselme, agrégé des Facultés de Médecine, est nommé professeur de clinique des maladies cutanées et syphilitiques à la Faculté de Médecine de l'Université de

Paris, en remplacement de M. Gaucher, décédé.

Clinique chirurgicate. — M. Lejars, professaur de pathologie externe à la Faculté de Médenno de l'Université de Paris, est nommé, sur sa demande, professeur de clinique chirurgicale à ladite Faculté, en remplacement de M. Reclus, décédé.

Pathologie interne. — M. Vaquez, agrégé des Facultés de Médecine, est nommé professeur de pathologie interne à la Faculté de Médecine de l'Université de Paris, en rampiacement de M. Widal, appelé à d'autres fonctions

Ecole supérleure de pharmacie de Parls. — M. Guerbet, agrégé près l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Université de Parls, est nommé professeur de toxi-cologie à ladite Ecole, en remplacement de M. Lebeau, appelé à d'autres fonctions.

Clinique des maiadles du système nerveux. — Le mercredi 6 Novembre, le professeur Perante Mante a commencé, conformément aux récentes instructions ministériolles sur l'enseignement des spécialités aux étudiants, une série de leçons cliniques, dans lesquelles il traitera de l'ensemble des affections du système nerveux.

Clinique chirurgicale. — M. le professeur Henni llartmann a commencé son cours de clinique chirurgicale le mardi 5 Novembre 1918, à 10 heures, à l'Hôtel Dieu. de marqui o Rovembre 1915, a 10 neures, a 1 note a secondardi, de leures : Examen clinique et présentation de malades à l'amphithéâtre; Samadi, 10 heures : Leçon à l'amphithéâtre : Jeudi, 10 heures : Travaux de laboratoire; Lundi, mercredi, vendredi, 9 beures et demie : Opérations.

Maiadies des voles urinaires. — M. le professeur Lecueu commencera ses leçons le vendredi 8 Novembre 1918, à 10 heures et demic, et les continuera les vendredis suivants, à la même heure, dans la salle de la Terrasse (hôpital Necker). Opérations le lundi et le mercredi, de 9 la et demie à midi, et le vendredi, avant la Clinique.

Anatomie pathologique. - M. le professeur Mau-RICE LETULLE a commeacé une série de leçons sur l'Ar tomie puthologique, depuis le mardi 5 Novembre 1918, à 1 b. 30 de l'après-mili (Sulle des travaux pratiques a 10.00 de rapresimi i conicas travaux prunques d'Anatomie pathiologique, 2º clage de l'Ecolo pratique). d'Anatomie pathiologique, 2º clage de l'Ecolo pratique, marcoscopiques et microscopiques, Ces leçons auront lieu aux jeurs indiqués à l'horaire des Tavaux pratiques. mojet de convers : Anatomie pathiologique pratiques. Dojet du cours : Anatomie pathiologique

générale et des différents organes.

### FACULTÉS DE PROVINCE

Facuité de Médecine de Montpellier. agrégé près la Faculté de Médecine de l'Université de Montpellier, est nommé professeur de chimie médicale et pharmacie à ladite Faculté, en remplacement de M. Ville, décédé

Faculté de Médecine de Toulouse. - M. Cestau agrégá des Facultés de Médecine, chargé d'un cours de clinique des maladies mentales et nerveuses à la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Toulouse, est nommé professeur de clinique des maladies mentales et nerveuses à ladite Faculté.

### MOUVELLES

Société de Biologie. - Samedi 16 Novembre 1918, 16 heures précises, 2º séance consacrée à la Biologie de guerre. Sujet étudié : l'Infection aux armées (spécialeuent porteurs de germes méniogococciques et diphtériques; rôle des in: sectes).

A propos de l'épidémie de grippe. — M. Maugor, député, ayant demandé à M. le ministre de l'Intérieur quelles meaures il compte ordonner pour enrayer l'épidé-mie de grippe qui sévit tant dans les centres populeux que dans les campagnes et pour assurer, dans chaque localité aux malades privés de ressources, les secours médicaux et pharmaceutiques dont ils peuvent avoir be-soin, a reçu la réponse suivante :

« La direction du Service de Santé régional, sur la demande du préfet, met à la disposition de ce fonctiondes médecins militaires chargés de donner leurs soins à la population civile, lorsque la pénurie de méde-eins civils nécessite une pareille mesure. En cas d'indisonibilité locale, le sous secrétariat d'Etat du Service de Santé se charge d'y pourvoir. En ce qui concerne les pro-duits pharmaceutiques, les préfets n'ont qu'à s'adresser à l'Office central des produits pharmaceutiques, qui leur fait parvenir immédiatement les produits qui peuvent manquer localement. Des instructions dans ce seus ont été adressées aux services intéressés à la suite des mesures concertées entre les différents départements ministériels, »

Encore une infamle allemande. - Sous ce titre Le Temps vient de publier la lettre suivante que M. le professeur Calmette, — qui était resté à Lille depuis le dé-but de l'invasion à la tête de l'Institut Pasteur, et dont les Allemands, pour le punir de sa noble attitude, ent emmené l'an dernier la femme en etage, — a adressée au

maire de Lille, en date du 15 Octobre 1918 (l'uvant-veille de la libération):

Monsieur le maire,

J'ai I houneur de vous informer qu'hier soir, 14 Octo-bre 1918, à six heures, l'autorité militaire allemande a fait enlever par les soldats du 15° régiment d'artillerie à pied, de passage à Lille, les trois derniers conveu producteurs de sérum antidiphtérique qui restaient à l'Institut Pusteur. Les ordres de réquisition ci-joints (que je vous serai obligé de vouloir bien me retourner après en avoir pris note) m'ont été remis. J'avais fait remarquer la veille à un vétérinaire, venu pour examiner animaux, qu'ils n'étaient aptes à aucun service, u'étaient même pas ferrés, et que nous en avions absolu-ment besoin pour la prépuration du sérum antidiphtérique nécessaire à la population civile et aux bépitaux

Mes observations étant restées sans effet, je no vous demande pas d'insister de nouveau auprès de la kommandantur : ce serait assurément inutile, pui-que les che-vaux dont il s'agit ne pourraient pas nous être ramenés. Mais je tiens à formuler auprès de vous, en vons prient de la transmettre dès qu'il vous seru possible uu Gouver nement français, ma plus vive protestution contre cet acte accompli en violation de l'article 56, section III, de acte accompil en violation de l'article 56, section III, de la convention de La Hige, et contraire non seulement su droit des gens, mais sux plus élémentaires sentiments d'humanité, paisqu'il prive beute notre mulherures pequ-lation — si durement éprouvée par tant de privations et de miséres — de la possibilité de se procuery les sírums nécessaires au traitement des cas de diplitérie ou de croup, trop l'équents en cette asion parmi les enfant-.

Je me réserve de porter moi-même ce fait en temps opportun à la connaissance des Académies et des Société savantes du monde civilisé, mais je crois de mon devoir de vous prier de demander aux untorités françaises -lorsque l'houre sera venue d'exiger les réparations nécessaires — que notre élablissement scientifique soit indemnisé équitublement de co nouveau et très grave dommage qui lui est causé .. Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de mu

haute considération et de mes sentiments dévoués.

### Todéine MONTAGU

(Bl-Todure de Codéine)

GOUTTES (%E=0,01) TOUX SIROP (0.01) EMPHYSÈME ASTHME

49. Ropleyard de Port-Royal, PERIS.

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6,000 fr. Prix Desportes.

.... « Toutes les preparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont « l'action sûre et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » #UCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE



GRANULES ROSES au 1/10° de milligr. Dose d'entrellen cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. SOLUTION au milii AMPOULES au 1/10° de milligr. AMPOULES au 1/6 de milligr.

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

# ELECTRARGOL

Argent colloidal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLAINNE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'Electrargol a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre junais ausitible vis-à-vis des cellules vivaintes II exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microblens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'îci.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour in o tons intramusculaires of intraveneuses - Flacons de 50 et 100 c.c. pour asage chirurgical et local.

"LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS 448

# PALUDISME

aigu et chronique

Camurgyl du St Channeur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué
15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacen ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# ANGOISSES ET NERVOSISME DE GUERRE

Dose

### HYPNOTIQUE

1 à 2 cuillerées à soupel ou 1 à 2 comprimés le soir au coucher.

20 D D

**EiUMUL** 

SOLUTION OU COMPRIMÉS

Dose SÉDATIVE

> i cuillerée à café matin et soir.

> > 888

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, PARIS

# IODALOSE GALBRUN

10DE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Promière Combinaison directe et entièrement stalue de l'Adu avec la Paptom. DÉCOUVERTE EN 1876 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours loce et loclures sans l'Odisme Pingt gouleir lobac086 auguste rougne un promue jodure actain Dosca quotidiennes : Cinq à viagt gouties pour les Enfaits, dix à cisquante gouties pour les Adulte Limiatras et Edusmucos : Lagonaroire Galleron. 8 410. Rue du Petit Musc. PARIS

He pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication ac Comprès International de Médache de Paris 1900.

M. Galbrun met graciousement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

lods organique physiologique assimilable, véritable Peptonate d'iode.
(Voit Thège du D' BOULARR, 1996. — Communication à l'Académie de Médecine. 1997).

ASTHME, EMPHYSÈME RHUMATISMES, GOUTTE

### L'IODONE ROBIN est la seule combinaison titrée à base de peptone trypsique

Ne pas conjondre cette préparation acec celles dites à base de peptone, qui, en réalite, ne sont que des combinatsons d'albumoses ou d'albumine, lesquelles ne peuvent étre considérées comme de vértiables peptones. Ce qui caractérise la peptone trypsique employée pour l'1000ne, d'est la tyrosine, qui fac en particulier la molécule loda d'une teçon steble, sinsi

queceia a été démontré. (Yoir Comptes rendus A cadémie des Sciences, Mai 1911). Cost pourquoi, l'1000ME ROBIN.:devietuble peptonate d'tode nettement défini, est la SEULE PRÉPARATION INJECTABLE ET LA PLUS ASSIMILABLE. 30 goutles d'1000ME correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme d'iodure de potassium.

Chaque ampoule est dosée à raison de 0.02 centigrammes d'iode par centimètre cube et à 0.04 centigrammes.

BORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

### Médicament Aliment Phosphaté

(GLYCÉROPHOSPHATE, KOLA ot PEPTONE)

Dans cette liqueur le rouge de Kola est conservé à l'état naturel comme dans la noix fraîche contre : NEURASTHÉNIE, SURMENAGE, FATIGUES passagères, physiques et intellectuelles, CONVALESCENCE. DIABÈTE, ALBUMINURIE, etc. DOSE: Un verre à liqueur après chaque repas.

(KOLA GLYCÉROPHOSPHATÉE GRANULÉE)

Reconstituant et stimulant du Système nerveux et musculaire contre: NÉVRALGIE, NEURASTHÉNIE, DÉBILITÉ, SURMENAGE, etc. DOSE : Une ou deux cullierées à café par repas

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

# 

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCÉRO - STRYCHNINE

1° en AMPOULES

DOSAGE:

.. 0 gr. 01 Cacodylate de Fer. . . Soluté de Sérum Névrosthénique. .. 1 c. cube

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

en GOUTTES (pour la voie gastrique) Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à l

dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : 1/2 milligr.

PRIX DU FLACON : 3 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echentillons et Prix spécieux pour les Hôpitaux et Ambu

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Médecin ayant titre, prendrait momeutanément en location cabinet de confere mobilisé. — Eerire P. M., nº 1888

Médecin aide-maj., 2° cl. réserve, désire permuter pour départ aux colonies avec médecin des troupes coloniales. - Ectire P. M., nº 1881.

Médecia, 45 ans, décoré, très au courant des ques-

tions de radiologie, ag. physique, acc. du travail, etc., désire sit. d. direction ou collabor clinique ass.

radio-chir. N'accepterait que sit. sér. d'ordre strictement médical. — Ecrire P. M., nº 1889.

Un poste de médecin adjoint est actuellement vacant au sanatorium de la Vilia des Pages, au Vésinet. Ecrire P. M., nº 1543.

Médecin ayant important passé chirurgical d'avant guerre reclierche pour apr. guerre poste de préfér. chirurg, colonies ou étranger. Donnerait références sérieuses — Ecrire P. M., v° 1890.

Tuberculoses, Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phospho Créssotée Catarrhes.

### INSTITUT VACCINAL de TOURS

Tours. - Et 10, rue de Latran, Paris. VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE En Tube pour 2 à 4, 10, 25, 30 et 40 personnes (ces doux derniers en étain, vissée, s'ouvrant et se fermant à volonté.)

pour 0 fr. 75, 1 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fr. et 4 fr.

### OUATAPLASME Pansement complet

Phiegmasles, Eczéme, Appandicitas, Phiébites, Erysipèles, Bruiùres Le Gérant : O. Ponée.

Paris. - L. MARETHRUX, imprimour, 1, rue Cassette.

# TRAITEMENT DE

LABORATOIRES DURET ET RABY

5, Avenue des Tilleuls . Pagis nios Echantillons sur demande à tous les Docteurs

### Traitement == par le

SOMMEIL DE DÉTENT

Rhodium B Colloïdal électrique 1 à 2 ampoules par jour, intraveineuses ou intramusculaires

### ABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

CATABERES & BRONCHITES CHRONIQUES. - Q. D.

Véritable Tonique non excitant
Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcoci
Ne présentant aucune contre-indication

GOUTTES DE COLLO-IODE

OLEO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

Gastralgies





Extrait complet des Glandes pepsiques

### VALERIANATE GABAIL " désodorisé "

# OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

Employé journellement à l'Hôpital militaire des Mouliceaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SECURITE

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieux-Constructeur 25, Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE



ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT YSOL ECHANTILLON GRATUIT & MM. les Médeoins qui en font la demande SOCIETE FRANÇAISE DU LYSOL 65, Ruo Parmentier, IVRY (S

# Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTAB

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Méphrétique, Surrénai, Thymique, Hypophysaire. CHAIX & G., 10. Rue de l'Orne, Paris. — (Tétérn: Saxe 12-55)

# Prothèse-Orthopédie

DOCI EURS.

### VISITEZ

les Magasins, Ateliers et Usine Modèle

# MAYET-GUILLOT

67, Rue Montorgueil (Bourse) et 9. Rue Castex (Bastille).

Les moyens de production des Établissements

MAYET-GUILLOT

sont uniques au monde.

### ELIXIR GABAIL Valéro - Bromuré

ø de Marrons d'Inde. A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, PARIS

### SULFOLEINE COOUELUCHE ROZET

gas Hos So (41H-9-012, SPÉCIFIQUE NON TOXIQUE - 2 à 5 mill, à calé, dos sert ca scape seiva l'age - G. R. Abol, Pàris

### QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

### OPOTHERAPIE VIGIER

12, Bould Bonne-Nouvelle, Paris

Insuffisance surrénale dans la "GRIPPE ESPAGNOLE

### Capsules surrénales VIGIER

à 0.25 cgr. de substance pure.

Capsules Ovariques, de Corps Thyroïde, Orchitiques, Pancréatiques, etc.

(Furonculose, Anthrax, Traitement des Maladies : à STAPHYLOCOQUES :

Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

# (DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB Préparés sous le centrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917:

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hópilaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL DAUSSE

gent, anti-infectieux dans toutes les sapticémies

SOUTRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE ET ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSEA Rue Aubriot PARIS



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le Figadol, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6, Rue d'Abbeville, 6, PARIS







Le plus Puissant

des Décongestifs

L'IODÉOL

N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE

44-71

Téléphone Arch.

L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique

# PNEUMOR **BRONCHO-PNEUMONIE**

CONGESTION PULMONAIRE, ÉRYSIPÈLE MYCOSES GRIPPE

Adresse télégraphique

# Iode Colloïdal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) (Brevets E.VIEL, Ingénieur Electrométallurgiste, Pharmacien de 1° Classe)

PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie

**ÉVITE** toute complication

E. VIEL & C10

2, rue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARIS

OSOLOGIE FORMES

1º AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent cube pour injection intra-muscul, indolores (une ou deux par jour). CAPSULES : six à huit par jour.

LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 40 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

LA

# EDICAL PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C'. ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain

ABONNEMENTS :

PARIS (VIe)

Les abonnements partent commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu, Mombre de l'Académie de médecine

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirargien de l'hôpital C

DIRECTION SCIENTIFICADE M. LETULLE

Professenr à la Faculté decin de l'bôpital Boucie pre de l'Académie de mé

Professenr de olinique médicalo à l'hôpital Cochin, de Membre de l'Académie de médecine. Membre

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca. Secrétaire de la Birection.

H. ROGER

Doyen de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecino,

M. LERMOYEZ

de l'hôpital Saint-Anto bre de l'Académie de m

LE NUMÉRO : 20 centimes.

- BEDACTION -SECRÉTATRES

> P DESPOSSES J. DUMONT

Adresser ce qui concerno la Rédaction 4 " Presse Médicale ! 120, boulevard Saint-Germain (Sans indication de Nom)

### LA VICTOIRE

u moment où la France victorieuse vient d'imposer la paix aux A peuples qui avaient déchaîné la guerre, la reconnaissance du pays s'élance vers les héros qui, en défendant la patrie, ont sauvé la civilisation. Elle confond dans une même admiration les soldats alliés tombés obscurément sur les champs de bataille et les chefs illustres qui ont conduit leurs troupes à la victoire. L'histoire couservera les noms des généraux qui ont su refouler l'invasion; du maréchal Joffre et du général Galliéni, qui ont sauvé Paris; du marêchal Foch et du général Pétain, dont la merveilleuse stratégie a définitivement brisé la résistance de l'ennemi. Elle leur associera les noms des grands hommes d'Etat qui ont organisé la guerre et préparé la paix, de Lloyd George, de Wilson et de notre confrère, le docteur Georges Clemenceau, le symbole vivant de l'énergie française.

Avec une émotion profonde, nous saluons la libération de l'Alsace-Lorraine et le retour à la France de la Faculté de Médecine de Strasbourg. Mais trop de sang a été répandu, trop de larmes ont coulé pour que la jote du triomphe puisse calmer nos douleurs et faire oublier nos deuils. La famille médicale a été cruellement éprouvée et bien longue est la liste de nos morts et de nos mutilés. Qu'il nous soit permis, en ce jour de victoire, d'adresser un dernier adieu aux confrères et aux camarades, médecins et étudiants, tombés sur le champ de bataille et d'exprimer notre plus cordiale sympathie à ceux qui se sont prodiqués au chevet des blessés et des malades.

Pour que l'effort un gnifique que nous avons accompli ne soit pas perdu, pour que notre victoire ne soit pas stérile, il nous fant dès maintenant organiser la paix. Après avoir vaineu l'Allemagne sur le terrain militaire, il nous faut, sans désemparer, engager la lutte sur le terrain scientifique. Quelle que soit notre situation sociale, nous devons tous contribuer à l'œuvre qui s'impose. Professeurs, médecins, étudiants, écrivains, anissons nos efforts pour étendre notre prestige et faire rayonner sur le monde entier la gloire de la Science française.

OF L'ECOLO

Pour modeste qu'il soit, La Presse Médicale a un rôle à remplir. Si elle a pu survivre à la tourmente; si, seule de tous les journaux médicaux français, elle n'a jamais cessé de paraître, c'est qu'elle a trouvé dans le corps médical, en France comme à l'étranger, les appuis les plus solides et les encouragements les plus précieux. Elle tient à remercier ceux qui l'ont aidée pendant la guerre. Elle leur demande de lui continuer leur concours pendant la paix et de collaborer à l'œuvre qu'elle veut entreprendre. Dès que les circonstances le permettront, nous nous efforcerons de donner à notre journal une voision nouvelle. Nous voulons qu'il puisse sontenir la concurrence avec les périodiques les plus importants de l'étranger et qu'il contribue à diffuser, de par le monde, les travaux, les découvertes et les doctrines de notre pays.

Après se dur labeur de la guerre, nous n'avous pas le droit au repos : il nous faut travailler à la gloire scientifique de la France.

Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces.

GOUTTES: VI à XX gouttes par jour.
AMPOULES: 1 cc. par jour ou tous les deux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi. PARIS

### Sirop DERBECO

à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

> 30 ANS DE SUCCÈS 74, bouley, Beaumarchais, Paris

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

DIGITALINE OFICE ATTENTION

# ATIVELLE

Granules = Solution - Ampoules

YROTDE\_OVAIRE\_FO etc. etc.

aboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital \_ PARIS

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore

### RHESAL VICARIO (FJOHIDE)

ANTINÉVRALGIQUE -ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX

pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

### TOTAUX GHUA

**ÉQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS** 

HYPOPHYSAIRE HEPATIQUE SURRÉNAL SPLÉNIQUE THYROIDIEN OVARIEN, ETC. Pilules - Cachets - Comprimés - Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, Paris. TÉLÉPHONE : Fleurus 13-07

Antisyphilitique très puissant Adopté pas les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif of mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES PRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injetions pour une cure)-DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 injeti, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHARTILLORS : Laboratoires MALINE, 2 Villoneuve-la-Garense (Seize).

XXVI ANNÉE. - Nº 62. 11 NOVEMBRE 1918.

A duter du 15 Novembre 1918, le prix d'abonnement est ainsi modifié :

> France. . . . 12 fr. 50 Étranger. . . 18 fr.

### SOMMAIRE

### Articles originaux:

M. Labré. - Les éclopés de la digestion, p. 569 Cu. Mantoux. — Tuberculose pulmonaire ouverte et tuberculose fermée, p. 570.

S. Mercadé. - Cure radicale des prolapsus génitaux de la femme par un nouveau procédé de colpopérinéorraphie, 573.

CONGRES D UROLOGIE, p. 575

### Sociétés de Paris :

Société de Médecine légale, p. 576.

Société de Pathologie comparée, p. 577. Société de Thérapeutique, p. 577

Société nédicale des Hôpitaux, p. 577.

Société de Chirurgie, p. 578. Société de Biologie, p. 578.

Société de Médecine de Paris, p. 578. Académie des Scienges, p. 579.

Analyses, p. 580.

### Supplément :

La réorganisation de l'enseignement médical, MAURICE LETULLE. - Le recrutement des internes pour l'année 1919. (Lettre ouverte.)

Dr Marcou, - La famine de Petrograd. P. D. - Quelques mots sur l'étude physiologique

- Renseignements et Communiqués.

de la maiu ouvrière. Outstions médico-multiples ... Livers nouveaux ... FAGULTÉ DE PARIS. - NÉCROLOGIE. - NOUVELLES HOMMAGE A NOS MORTS

Un ecrtain nombre de médeeins parisiens, entre autres les membres de la Société de Saint-Luc, ont pensé qu'en ces jours de gloire, il importait de rendre un pieux hommage à eeux des médecins, infirmiers, infirmières, aumôniers, aui, sans distinction de race ou de culte, ont, sous le divin symbole d'une Croix ensanglantée, versé leur sang pour la grande cause de la Civilisation.

Un service solennel sera célébré, sous les auspices de la Croix-Rouge française, le mercredi 13 Novembre à 10 h. 1/2, en l'église Saint-Sulpice, sous la présidence de Monseigneur le Cardinal Amette

### LA RÉORGANISATION

### L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL

(A propos d'un récent discours)

Tandis que nos armées victorieuses poursuivent leur avance sur le champ de bataille, tandis que les hommes de l'avant se dévouent au salut de la patrie, les hommes de l'arrière remplissentils leur devoir? Préparent-ils l'organisation du pays pour l'après-guerre? Etudient-ils, comme ils le doivent, les graves problèmes financiers, industriels et scientifiques? Songent-ils à réformer notre enseignement? Pensent-ils seulement à l'améliorer?

Sans aborder les questions sur lesquelles nous manquons de compétence, nous envisagerons ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour l'enseignement médical. La question est mise à l'ordre du jour par le discours remarquable que M. Pierre Rameil a prononcé à la Chambre des députés, le 24 Octobre 1918 (Journal officiel, p. 2771-

Faisant le tableau de notre enseignement supérieur d'avant la guerre, M. Rameil rappelle que « les maîtres de nos Facultés voyaient trop souvent les chaires françaises désertées, au profit des Universités ennemies où se trouvaient des laboratoires plus richement outillés et une organisation mieux assurée ». Il ajoute que le savant suisse Agassiz écrivait à Thiers en 1871 « que si nous continuions les mêmes méthodes, nous perdrions notre prestige dans le monde », et Thiers répondait qu'on n'avait pas à se préoccuper du prestige scientifique, quand on possedait un savant tel que Pasteur.

C'était la réponse stéréotypée qu'on faisait à cette époque, et qu'on fait trop souvent encore aujourd'hui, à ceux qui demandent des réformes. La France est le pays de l'individualisme. Certaines personnalités douées de génie s'élèvent au-dessus des obstacles qui arrêtent la foule des travailleurs et leur rayonnement suffit pour sauver notre gloire scientifique. Tels furent Pasteur et Claude Bernard, Mais combien ont été découragés par notre mauvaise organisation qui auraient pu poursuivre une carrière glorieuse. Claude Bernard signala le péril il y a une cinquantaine d'années. Duruy, ministre de l'Instruction publique, avait demandé en 1867 aux savants et aux professeurs les plus connus de France des rapports sur la situation et les progrès des diverses sciences. Claude Bernard répondit, au nom des physiologistes, par un travail considérable et signala l'insuffisance de nos installations et de nos ressources. Il jeta le cri d'alarme. « Sil'Allemagne, dit-il, tient la plus large place dans les] publications de la science



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF des DIIIRÉTIQUES

UPHTHE US

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

LITHINÉE

Médicament reputation du cour par excellence.

April 1 plus afrè excerte déchourretume efficarét sam àquie dans l'artérie-scie
ine, na prescièrence, l'aluminature, l'apprincipe de contraine de l'apprincipe de l'apprincip Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : jugule les crises, enraye la liathèse urique, solubilise les acides urinaires

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS -1-1-PRODUIT FRANÇAIS PRODUIT FRANÇAIS •1-1•

C'est à l'état colloidal sous lequel il régénère la théobromine, en présence du suc gastrique, que le THÉOSOL doit la rapidité et l'intensité de son action diurétique

exceptionnelle

INDICATIONS & POS LOGIE

L'emploi du THÉOSOL s'impose dans tous les cas où la théobromine est Indiquée, pour obtenir le maximum d'effets diurétiques et déchloruronts à lo dese journollère de 2 à 3 cochets

Échantillon sur demande

THÉOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL

PAR EXCELLENCE D'une tolerance parfaite chez tous les malades

l'emploi du Tricosor n'antraîne jamais aucun des accidents inhèrents à la Tricobromine

tante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est de 4 à 5 fois plus élevée que celle de la théobromine.

clinique, poursuivie dans

les Hôpitaux de Paris, a

montré d'une façon cons-

L'expérimentation

Boite de 20 Cachets : 5 Fr.

USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris

physiologique contemporaine, cela vient de ce que les movens de culture de la physiologie expérimentale v sont considérables et bien institués. Il en est résulté que nulle part ailleurs il ne s'est formé autant de physiologistes éminents et que, nulle part ailleurs, les élèves ne trouvent autant de moyens d'étude en même temps qu'une bonne direction scientifique. »

Et Claude Bernard terminait son travail par cette conclusion : « Pour avancer dans la physiologie comme dans les autres sciences expérimentales, il faut deux choses : le génie qui ne se donne pas, les moyens de travail dont on peut disposer. La physiologie française ne réclame que ce qu'il est facile de lui donner : le génie physiologique ne lui a jamais manqué 4. x

Depuis l'époque déjà lointaine où Claude Bernard écrivait ces phrases mémorables, d'une douloureuse actualité, qu'a-t-on fait? Des discours, beaucoup de discours et quelques promesses. Aux obsèques de Claude Bernard en 1878, J.-B. Dumas rappelait la dernière phrase que nous avons citée et ajoutait : « Votre cri suprême sera entendu par le ministre de l'Instruction publique qui vous accompagne à votre dernière demeure . » Mais s'il entendit le cri suprême de Claude Bernard, le ministre de 1878 et ses successeurs ne semblent pas avoir entrepris les réformes indispensables. La situation de notre enseignement physiologique, et même de tout notre enseignement médical, ne s'est guère améliorée. Il est temps d'agir, mais il saut agir vite : tout retard serait un crime envers la patrie.

Le conseil de la Faculté de Médecine de Paris a eu le mérite de formuler nettement ses reven-

1. Cl. Bernard. - De la physiologie générale, Paris,

dications. Trois rapports ont été rédigés dont nous avons pu avoir facilement connaissance, car ils ont été largement distribués, envoyés aux ministres, aux sénateurs, aux députés, aux membres du Conseil municipal et du Conseil général de la Seine, aux représentants de l'Assistance publique, au corps médical des hôpitaux, etc.

La lecture de ces documents démontre que trois réformes s'imposent ; la réorganisation de l'Ecole pratique, qui peut être remise en état sans trop de difficulté; l'agrandissement et l'amélioration des services de clinique; la construction d'un Institut de Biologie médicale.

Le Gouvernement a fait un premier pas dans la voie des améliorations : le ministre actuel de l'Instruction publique a nommé une commission qui étudie le moyen de réorganiser les services de clinique et de les agrandir sans nuire aux droits fort respectables des médecins des hôpitaux. L'accord s'est déjà fait, croyons-nous, sur la plupart des questions. Quand le projet sera mis au point, que faudra-t-il pour le réaliser? De l'argent, beaucoup d'argent, plusieurs millions. C'est encore la question d'argent qui inter-

vient quand il s'agit de mettre l'enseignement pratique et les laboratoires de recherches à la hauteur des exigences modernes. Les bâtiments de l'Ecole pratique, quand ils auront été restaurés, remaniés et remis à neuf, répondront en partie, mais en partie seulement, aux besoins actuels. Il faudra de toute nécessité créer un organisme nouveau. La science expérimentale est devenue aujourd'hui la base de tous les progrès. Il faut donc trouver un terrain pour y bâtir un Institut de Biologie médicale. Tout le monde comprend l'urgence de cette création. Voilà un an qu'on en parle! A-t-on fait avancer la question? Nous n'osons l'espérer. Pendant ce temps, nos ennemis se sont mis à l'œuvre. Ils ont compris, comme nous, la nécessité d'un Institut de Mais, tandis que nous attendons l'argent nécessaire pour donner suite au projet, ils en ont achevé la réalisation. En pleine guerre, ils ont inauguré à Charlottenbourg un grand centre d'enseignement et de recherches qui a été placé sous la direction de Rubner. Ne peut-on agir aussi vite en France? Oui, sans doute. Mais à la condition... d'être Américain. Nos Alliés, qui savent que la médecine expérimentale est aussi utile pendant la guerre que pendant la paix, viennent d'édifier à Dijon un Institut qui est aujourd'hui en pleine activité.

Sans doute, quand il s'agit d'un établissement provisoire et temporaire, on peut faire très vite. On est tenu à plus de lenteur quand on veut élever en bâtisse durable. Que l'Institut projeté ne soit pas construit à la fin de la guerre, ce sera un inconvénient, mais un léger inconvénient, si le terrain est prêt, si les plans sont achevés, si, en un mot, on peut montrer aux étrangers qui accourront en foule que l'œuvre s'accomplit.

Pour réorganiser notre enseignement médical, quelle somme faut-il prévoir? La Faculté de Paris demande 20 millions. Le chiffre semble au premier abord assez élevé. Nous croyons qu'il est trop faible, car il s'agit de réorganiser complètement l'enseignement de la médecine, de créer et de doter des services multiples, de remettre en état des installations que l'insuffisance des crédits n'avait pas permis d'entretenir. Le moment est tout à fait opportun pour formuler

lions à l'heure actuelle? A peine la dépense qu'entrainent huit heures de guerre!

L'argent qu'on fournira aux Facultés de médecine sera placé à gros intérêt. Les étrangers viendront en foule après la guerre. S'ils trouvent des cliniques et des laboratoires bien installés, ils resteront chez nous, ils s'inspireront de nos

POMMADE ADRENO-STYPTIQUE

chaque suppositoire Adrenatine 1/4 mill.

Stovaine Anesthesine 0,068

Ext. Marrons

d'Inde frais

Stabilisė

ou3@r50 de

pommade

contient

une demande de subsides. Qu'est-ce que 20 mil-



idées, de nos méthodes, et, rentrés chez eux, ils deviendront les plus actifs propagateurs de la science française; ils feront connaître nos livres, nos produits, nos instruments. Allés avec nous dans la guerre, ils resteront nos alliés dans la paix. Ils nous aideront à gagner la lutte scientique que nous devrons soutenir avec nos ennemis actuels. Comme l'a dit avec raison M. Rameil: « Il n'y a pas que les hommes qui combattent, les idées emblatent aussi. »

En supposant même qu'on obtienne les fonds nécessaires pour les installations immédiates, il faut prévoir encore le relèvement des crédits annuels pour les subventions des laboratoires et pour le traitement du personnel enseignant.

pour le traitement au personne inessignant.

M. Ramell a abordé cette dernière question; il a demandé qu'on octrole largement aux professeurs et à leurs aides les sommes nécessaires: « N'ayez pas, a-t-il dit, de ces timides réformes; osez nous demander, nous vous accorderons tous les crédits qu'exige cette question de relèvement national. Songez que nous devons faire de ces hommes des prospecteurs de l'énergie nationale. Ce sont eux qui doivent préparer la masse comme l'élite de devain » «

On ne peut pas mieux dire et les applaudissements de la Chambre ont montré que l'orateur exprimait le sentiment unanime de ses collègues. Il traduisait aussi, croyons-nous, l'opinion di Gouvernement. Répondant à M. Rameil, le ministre a déclaré qu'il avait étudié toutes les questions relatives à la réorganisation de notre enseignement. « J'ai essayé, a-t-il dit, non seulement de les examienre et de les hien comprendre, mais je les ai vécues et c'est personnellement que j'ai essayé de me rendre compte, sans perdre un instant, de tous les besoins de l'enseignement national. »

Ces déclarations, qui ont obtenu l'approbation de la Chambre, seront accueillies avec joie par tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de notre enseignement supérieur. Aussi avons-nous cru utile de reproduire le débat qui avait eu lieu : de belles paroles ont été prononcées et des engagements ont été pris. Le Gouvernement, qui nous a donné la victoire sur le champ de bataille, saura préparer notre suprématie sur le terrain scientifique.

### LETTRE OUVERTE

### LE RECRUTEMENT DES INTERNES POUR L'ANNÉE 1919

A Messicurs les Membres du Conseil de surveillance de l'Assistance publique à Paris.

dessieurs,

Un ancien interne des hôpitaux de Paris, qui a toujours aimé et défendu l'Internat et se fait gloire de lui devoir tout, son instruction médicale, sa situation sociale, son nom même, vous prie de l'autoriser à défendre devant vous, en quelques mots, l'avenir de cette institution, dont i faut assurer la pérennité, pour le bon renom de la Ville de Paris et le triomphe de la médecine française.

Au lendemain de la démobilisation de nos armées vietorieuses, vous aurez à déterminer la manière de recruter la première promotion des internes d'après guerre. Beaucoup d'internes titulaires, redevenus libres, vous reviendront, mais un grand nombre de places seront inoccupées et il y aura lieu de pourvoir, sans retard, aux vides ainsi créés. Il paralt dangereux à tout esprit soucieux de l'avenir, d'ouvrir, sur-le-champ, le concours de l'Internat de 1919. D'ailleurs, les conditions de ce concours ne seraient pas moins défavorables dans quelques mois. Un tel geste, nuisible aux candidats, anciens millaires démo-bilisés, risquerait d'être discuté et mal inter-

prété: il serait impopulaire. Au surplus, cette décision paraîtrait cruelle à l'égard des internes provisoires et des externes qui, pendant plus de cinquante mois, ont dù satisfaire aux obligations de la vie militaire.

La démobilisation trouvera ces jeunes gens qui, tous, ont noblement fait leur devoir — mûris par l'exercice de la profession médicale aux Armées: mais ils seront dans les plus mauvaises conditions pour affronte les épreuves du concours, dont vous connaissez, Messieurs, les précisions techniques. On ne saurait nier qu'il soit équitable de sauvegarder les intérêts de cette jeunesse studieuse qui demande à reprendre rang dans le Corps médical de l'Assistance publique.

D'autre part, il est indispensable de conserver toute sa valeur à l'Internat des hôpitaux de Paris.

Voiei, semble-t-il, un moyen simple, pratique, équitable de ménager les intérêts, aussi bien ceux des malades, que ceux des candidats, moyen de transition, légitimé par les circonstances exceptionnelles que nous venons de subir:

Décidez, Messieurs, dans votre haute sagesse, que tous les internes provisoires de 1914 seront de droit, titularisés, dès leur démobilisation. Les Provisoires de 1914, ayant subi toutes les épreuves du concours d'internat, étaient au nombre de 90. Ce nombre, du fait de la guerre, se trouve aujour-d'hui, réduit à environ 80. Tous avaient accompli, au milieu de l'année 1914, six mois de service dans les hôpitaux civils : ils faisaient (notions d'internes, tout en préparant leur titularisation. Ainsi, par mesure d'exception, le concours serait, pour une fois, suspendu, sans, pour cela, rompre la tradition, qui, à nos yeux, fait la force et l'utilité reconnue de l'institution.

Les trois quarts des Provisoires vous ont adressé une requête dans ce sens. Si vous y faites droit, le prochain concours d'internat n'aurait lieu qu'à la fin de l'année 1919. Pour compléter votre personnel et assurer le service, vous pour-



riez nommer internes provisoires, de 1919, les externes ayant pris part aux épreuves du concours de 1914, en les choisissant d'après leur elassement par leur nombre de points.

Cette solution au problème posé devant vous, Messieurs, me paraît de nature à satisfaire la masse de nos jeunes camarades revenus de la guerre: elle constitueraît la Promotion de la Paix.

MAURICE LETULER.

NOTE MÉDICO-SOCIALE

### LA FAMINE DE PETROGRAD

Par le D' MARCOU

Chef de service à l'hôpital français de Petrograd.

Sous mes yeux se déroule un phénomène unique dans l'histoire : un groupe de deux millions d'houmes voués à l'inanition par une poignée de doctrinaires farouches et convaineus, aidés par quelques milliers de misérables qui eréent les nouvelles fortunes de la « République dédèrale socialiste russes ». Ce que je constate à Petrograd s'applique à toutes les villes de la grande Russie, c'est-à-dire à la partie la plus pauvre de l'ex-empire, les parties les plus riches, Ukraina, Crimée, Bessarabie, Caucase, s'étant détachées complétement.

Il s'agit d'un phénomène social intéressant : la ultte du village contre la ville. L'antagonisme des classes que les marxistes russes répètent sur le schème orthodoxe s'est manifesté ici sous le jour de la guerre urbano-rurale. La voici, la terrible guerre civile sous la phraséologie des tribuns russes!

Comment y sommes-nous arrivés? Ce qui va suivre expliquera comment la famine de Petrograd est le type de la famine artificielle, provoquée, déterminée par un système séduisant a priori, effroyable, s'il est mal appliqué.

Pratiquant la médecine à Petrograd depuis dix-sept ans dans tous les milieux, dans les hôpitaux et en ville, j'ai pu être le témoin immédiat de la dislocation de l'empire. Cen s'est pas le moment de prouver que tout ce qu'on a écrit sur la Révolution russe, en France, me paratt s'écarter de ce que j'ai vu, et que tous les jugements portés sur ce grand événement sont entachés d'erreur par leur base.

La propagande des libéraux et révolutionnaires russes n'a jamais soulevé qu'une partie infime du peuple. Il a fallu la défaite de Crimée pour aboutir à la libération des serfs en 1861 et le désastre de Mandchourie pour donner un semblant de constitution en 1905. Mais la catastrophe germanique de 1914-15-16 a ouvert les yeux de tous. Cette guerre n'a jamais été populaire en Russie. La révolution de Mars 1917 a été faite par les ouvriers et les troupes pour mettre sin à la guerre. C'est aux cris de : « A bas la guerre » que les plus hardis sont montés à l'assaut du tsarisme. Un ministre français a déclaré à la Chambre que le point de départ de la révolution russe a été la suprême protestation du peuple et de la garnison de Petrograd pour sauver la Patrie. Erreur voulue ou sincère d'un politicien! Ce fut au contraire une vaste mutinerie contre la guerre faite par des soldats qui, brusquement, ont tous compris qu'il n'y avait plus aueun risque à se soulever contre le pouvoir - puisqu'il y avait unanimité et puisque cela ferait cesser la guerre. C'était largement ouvrir les portes au relâchement de toute contrainte ct à l'envahissement de tous les appétits. Il en est sorti : 1º l'anarchie et la désertion au front ; 2º l'anarchie et le sabotage des usines; 3º la jacquerie dans les campagnes.

La révolution russe n'a pas été faite par des théorieiens et des philosophes. Elle a été réalisée par les soldats qui ne voulaient plus aller se faire tuer pour un idéal qu'ils ne comprenaient pas par des ouvriers qui voulaient travailler le moins possible pour être payés aux plus hauts prix et s'emparer des usines, elle a été soutenue par les paysans qui voulaient le partage immédiat des terres et le pillage des bien.

Je ne pense pas que la foule russe soit plus particulièrement violente, égoïste et brutale que les autres foules. Mais ces hommes ignorants et encore très primitifs ont des appétits violents peu inhibés par des siccles de civilisation. Le eélèbre physiologiste J. P. Pavloff nous fit deux leçons sur ses compatriotes. Il insista particulièrement sur le manque d'équilière entre la dynamogénie et l'inhibition chez les Russes. Il faudra y revenir un autre jour.

La vévolution a éclaté le 23 Février (style russe) par la grève générale à l'etrograde ts' étondit rapidement à tout l'Empire. Le triomphe fut rapide, éclatant, effreyable, mais le vacait ne reprit plus Comprencz combien un tel fait est grave pour un pays qui prétend s'organiser selon l'évanglie de Karl Marx. Quand le mattre dit: « Le sociatisme c'est la suprême organisation du travaigle de le ul tiarité built des réchesses », cux, les camarades "unsess, out compris que le sociatisme c'est « la cessuito du travail et la distribution des réchesses crisses, out compris que le sociatisme c'est « la cessuito du travail et la distribution des réchesses crisses, out compris que le sociatisme c'est « la cessuito de travail et la distribution des réchesses crissetantes ». Depuis Mars 1917, la Russeis industrielle a cessé de produire des richesses, les paysans de labourer et aetuellement ils ont presque cessé d'ensemencer leurs champs.

De suite le déséquilibre fut flagrant entre la ville et le village. La ville a cessé de produire de la manufacture et les outils nécessaires an paysan. Ce dernier refuse de nourrir la ville. Et s'il daigne, c'est à des prix de famine. Le pouvoir bolehevik a suivi alors à l'extrême le système du tarif maximum. Il a voulu imiter les Allemands et monopoliser tous les produits alimentaires au prix fort. Mais les ruraux ne veulent pas vendre, enterrent leur grain et le vendent seulement à

# CONVALESCENCE DE GRIPPES



Comprimés et Ampoules de SÉRUM HÉMOPOIÉTIQUE FRAIS (de cheval).

15, rue Gaillon - Téléphone : Louvre 16-22

des prix formidables par petites quantités à des contrebandiers. Alors le pouvoir socialiste a établi autour des villes ses terribles gardes rouges qui arrêtent le moindre porteur de paquet alimentaire et saisissent tout sans donimageintérêt. Prohibition absolue d'apporter tout comestible en ville et monopole total. Si les agents du gouvernement pouvaient faire entrer en ville toute la quantité d'aliments indispensables au prix fort, le régime du monopole serait admirable, Mais, en réalité, les distributions officielles an prix maximum atteignent rarement cent calories par jour. Tout le reste il faut se le procurer par contrebande. Or, les contrebandiers risquent à chaque instant la saisie et cela après avoir payé très cher l'aliment chez le paysan. Quelques chiffres vont illustrer sans exagération aucune la cherté de la vie à Petrograd en Mai 1918 par rapport à Mai 1916. Si la vie est devenue plus chère depuis 1914, c'est surtout après l'arrivée au pouvoir des soviets que l'effroyable débâcle s'est produite, les derniers six mois. Le pain est sept cent cinquante fois, les pommes de terre trois cents fois, le beurre quarante fois plus cher, la viande et les œufs autant, les gruaux de sarraziu, d'orge, de millet, le chou frais, les aliments russes par excellence, ont augmenté de quatre à huit cents fois. Je prie mes lecteurs de ne pas s'imaginer que je suis délirant... bienheurenx encore ceux qui trouvent le pain à leur faim, car il faut beaucoup de roubles et beaucoup de malice pour avoir de la farine, Evidemment, les prix maximum n'ont augmenté que de dix à trente fois, mais on ne vous délivre que 50 gr. de pain noir par jour et quel pain, rempli de paille et de débris indigestes. Quant au reste, de temps à autre, un peu de légumes sees et de viandes salées.

qu'il y a manque absolu de vivres, mais parce que le monopole de l'alimentation au prix maximum ne sait pas être organisé par le pouvoir anarehiste qui tient les armes. En réalité, 90 pour 100 de nos aliments nous arrivent en contrebande, que d'ailleurs les « bolchevics » sont bien obligés de laisser circuler sous peine d'un soulèvement général. Il en résulte que chaque individu qui ne peut dépenser un millier de roubles par mois pour manger souffre dans son alimentation. C'est done une famine qui ne frappe ni les gens riches ni les « gardes rouges », car ces derniers se nourrissent des produits confisqués et les autres des produits achetés n'importe à quel prix. Mais les 9/10 de la population sont affamés.

Le déficit alimentaire est particulièrement intense pour les hydrates de earbone, Réellement même les riches ne peuvent manger assez de pain à leur faim. Du beurre, des œufs, de la viande, du poisson, du lait, on en trouve eneore assez en y mettant le prix fabuleux exigé, mais le sucre, la farine, les gruaux, le vin, sont toujours insuffisants

Les classes movennes et les nouveaux pauvres (presque tous les anciens fonctionnaires, officiers et nobles ruinés par les paysans) sont réduits à une alimentation horrible consistant surtout en harengs salés, ehoucroute et un peu de pommes de terre (à 3 roubles la livre) plus les 50 gr. de l'ignoble pain qu'on nous distribue,

Les médeeins ont le droit de donner des ordonnances alimentaires à leurs malades pour des farineux, du beurre et des œufs au prix maximum. Mais il y a eu abus, et on en délivre des quantités dérisoires aux vrais malades.

Les résultats lamentables de cette inanition ehronique se dessinent déjà nettement.

La mortalité des nourrissons qui a toujours L'inanition n'existe done pas à Petrograd parce | été formidable en Russie a atteint des chiffres encore plus grands - vu le manque de lait et sa mauvaise qualité. Le lait est vendu en contrebande par des trafiquants qui vont l'acheter dans les fermes des environs, pour le revendre ici à 3 roubles les 600 gr. d'une émulsion blanchâtre. Il n'v a aucune surveillance officielle. Les laitiers n'osent pas en vendre par crainte de confisea-

Les grands enfants et les adolescents paraissent moins souffrir de la famine. A priori on eroirait que ee sont eux qui devraient pâtir davantage. Mais la famine de Petrograd permet l'alimentation en conserves salées. Les organismes jeunes savent s'accommoder de cette nourriture toxique et apparemment s'en trouvent bien. Sans doute avee des ferments robustes, avec un soie et des reins actifs ils peuvent éliminer les poisons et garder les substances utilicables

Les jeunes adultes jusqu'à 40 ans ont maigri pour la plupart sans en trop souffrir, mais ee sont surtout les habitants de 40 à 60 ans qui se sont littéralement vidés, ee qui leur donne une apparence de vieillesse prématurée. Beaucoup de hernies sont apparues chez des sujets gras, brusquement amaigris.

Ce sont donc les vieillards qui sont principalement frappés. Leurs organes antitoxiques ne peuvent pas se plier à cette nouvelle discipline digestive. Nous assistons impuissants à toute la gamme des empoisonnés par l'excès de salaisons. Il y a une épidémie d'adèmes avec mortalité élevée. Tous les vieillards, scléro-néphroeardiaques en puissance, le deviennent brusquement. Des œdèmes énormes, de la dyspnée, de la faiblesse générale. Ils continuent à traîner les hôpitaux surchargés de malades, et ils meurent chez eux comme cardiaques ou urémiques. Une amélioration sérieuse suit tout traitement diététique convenable, malheureusement impossible à appliquer le plus souvent.

# MEOL

Formules DES HOPITAUX DE PARIS

### GARGARISMES

1º 2 cuiller, à potage par verre d'eau

( Néol . . . . . . . . . 1/2 flacon Eau g. s. pour 1/2 litre de gargarisme. ( Bicarbonate de soude (ad tibit.).

### IRRIGATIONS NÉOLÉES

Eau bouillie . . . q. s. pour i litre.

A utiliser selon technique de Carrel au lieu et place des divers hupochtorites.

### EAU NEOLEE

dans tous les eas, doit remplacer l'.qu oxygénée irritante et altérable

(Néol.... 1 partie Eau . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimés alcalins des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hygiéniques



IV

Les épidémies ont commencé à nous visiter.

Le typhus exanthématique, toujours endémique en Russie, l'hiver parmi les miséreux, a pris une étendue inconnue encore à Petrograd, Il nous a frôlé même à l'hôpital français, malgré une filtration des plus attentives. C'est que le diagnostic clinique en est devenu presque impossible dans certains cas. L'épidémie est telle qu'aucune statistique ne saura jamais nous dire les chiffres, sauf pour les malades envoyés dans les hôpitaux de contagieux. Mais un très grand nombre restent chez eux. Il existe de nombreuses formes légères, curables et difficiles à constater, vu l'absence d'éruption. Il y a surtout de la courbature et de la fièvre, et la confusion est facile avec la grippe qui sévit parallèlement. Souvent l'éruption pétéchiale est discrète et punctiforme, et pour la mettre en évidence la stase veincuse, par un lien élastique sur le bras réussit quelquefois.

Le séro-diagnostic avec un proteus conjoint du microbe supposé typhus, aurait une grande valeur pour les auteurs allemands. Les spécialistes de Petrograd y ajoutent foi. Le fait est que sans le laboratoire on est très embarrassé au milieu de ces infections typhoïdes où pullulent à la fois, dans ces milleux de famine, des types éberthices et paratyphoïdes multiples. Les derniers jours, la fièvre typhoïde est redevenue plus intense à mesure que le typus s'affaithe.

En tout cas l'épidémie de typhus n'a pas été si meurtrière que jadis ou ailleurs.

La grippe avec les complications pulmonaires a été plus violente que jamais et cela se comprend. Ce qui paraît anormal, c'est l'absence de la dy-

Ce qui paraît anormal, c'estl'absence de la dysenterie et du scorbut. La dysenterie bacillaire est fréquente en Russie. La première épidémie depuis mon séjour à Petrograd a commencé faiblement vers la fin de 1915, amende par les soldats du front. L'été 1916, elle fut peu accentuée, et l'été 1917, particulièrement grave. Les cas de mort furent très nombreux et aucune statistique ne fut possible, car presque toute la population y passa. La phase fébrile précédait habituellement la phase diarrhéique, et le nombre des cas légres du extrémente grand. Elle ne prit fin qu'à l'automne 1917. Malgré la misère que nous traversons, la dysenterie n'est pas encore revenue (fin juin 1918) précisément parce que nous sommes encore tous vaccinés par les trois années d'épidémie crossante. C'est là une expérience bactériologique sur une grande échelle du plus haut inférét.

Le scorbut est bien dù à l'absence de certaines substances de l'ordre des vitamines de Funck. Ainsi sur le front russe on a vu des escouades nourries pendant des semaines exclusivement avec des lentilles où tout le monde attrapait le scorbut ; tout à côté, dans les mêmes conditions cosmiques, une autre escouade étant nourrie avec de la viande, des pommes de terre et des choux, personne n'avait le scorbut. Si la « grande » armée russe a déserté en majorité, la faute est en partie à ceux qui n'en ont pas organisé le ravitaillement : les lazarets de Petrograd depuis 1916 étaient remplis de malhenreux scorbutiques qui me disaient que les trois quarts de l'armée étaient atteints. Dans presque tous les cas, pour le front sud, on ne mangeait que des lentilles. On sait combien le scorbut même léger agit sur la volonté et désorganise le caractère.... En ce temps de disette, le scorbut est rare. C'est parce qu'on distribue, en même temps que

C'est parce qu'on distribue, en même temps que les salaisons, des pommes de terre, différents légumes secs et surtout beaucoup de choux aigres, dont on connaît la vertu antiscorbutique.

Depuis six mois nous vivons d'une façon presque paradoxale. Les hydrates de carbone qui devraient former les deux tiers de l'alimentation n'y entrent plus que pour un quart et plus souvent pour un huitième. Tous, nous avons maigri; mais quelles sont les suites tardives de la surcharge par les substances azotées pour les arthritiques et les goutteux? Jen'ai encore rien observé de précis.

Xr.

La famine a fait aussi du bien :

1) Elle nous a conduits à apprécier les délices d'un pain noir même frelaté de paille, la saveur d'un gruau de sarrasin ou de millet, les charmes du lard cru, etc., brel l'enchantement de l'aliment grossier. La famine nous fait répére la prière « Notre Père qui étes aux cieux », pas en automatisme verbal, mais venant du ceur.

Blle nous a fait aimer encore plus la France.
Pendant les derniers quatre mois chaque Français avait droit à deux galettes de 50 gr. de pain sec et blanc. A notre désespoir cela ne continue plus.

3) Elle a soulagé et même guéri beaucoup d'obèses, dyspnéiques, cardiaqueset hypertendus. Elle a guéri beaucoup de constipés chroniques, les obligeant de manger du pain grossier et de la choucroute. Ces malades soufirent moins des migraines, du foie, des hémorroïdes.

Done, à quelque chose malheur est bon.

Λ.

Où allons nous? Il me semble que nous avons atteint l'aemé de l'infection vociale. Le bon sens du peuple (vis medicatrix nature) s'est réveillé. Les farouches doctrinaires sont menacés. L'entrée des aliments est un peu tolérée, les produits arrivent, mais à des prix effroyables. C'est pourquoi les soviets ont organisé des dragonnades du pain. On envoie dans les villages des détachements d'ouvriers armés de mitraillenses pour forcer les paysans à vendre leurs grains au prix maximum. Cela ne donne rien, car le paysan prix maximum. Cela ne donne rien, car le paysan prix peut de l'échanger



contre du papier dont il ne sait que faire. Il préfère des produits manufacturés et des outils. On lui offre des balles .. Lénine vient d'imaginer le soulèvement des paysans pauvres dans chaque village contre ceux qui possèdent le grain. C'est la guerre de maison à maison, le dépouillement total des producteurs économes et prévoyants. Résultats : on travaillera eneore moins qu'avant, la famine s'aggravera de plus en plus.

Pronostic grave : on travaille pour le roi de Prusse. L'anarchie durera tant que les Allemands en auront besoin pour leur Drang nach Osten historique. La Russie est la proie naturelle des Teutons.

QUELQUES MOTS SUB L'ÉTUDE PHYSIOLOGIQUE

### DE LA MAIN OUVRIÈRE

Si on cause quelques instants avec l'une quelconque des autorités médicales, financières ou administratives qui, en haut lieu, s'occupent des gratifications et pensions des mutilés, on s'aperçoit de suite que personne n'est satisfait de l'état de choses actuel. On reconnaît les défectuosités



profondes de ce qui existe, mais on

n'ose, mais on ne sait, mais on ne

peut, jeter bas l'édifice, dans l'inea-

pacité absolue où on est actuellement



Absence congénitale du pouce. Le sujet actionne les ciseaux avec l'index et le médius

La question des suppléances est également excessivement importante. Je viens d'observer un ouvrier mécanicien atteint d'absence congénitale du pouce de chaque main. Il ne se préoccupait nullement de son infirmité, et se disait aussi adroit que n'importe lequel de ses camarades. L'index pour une grande part jouait le rôle du pouce; le mouvement d'opposition, dans d'autres cas, se faisait uniquement entre les doigts et la paume de la main.

L'Institut interallié nouvellement fondé, pour l'étude des questions intéressant les mutilés de la guerre, a eu l'heureuse initia-



ig. 3. — Absence congénitale du pouce. Le manche d'un marteau est saisi entre l'index et le médius, le ciseau à froid entre la paume et les doigts.

tive de faire appel à toutes les collaborations susceptibles d'apporter des documents intéressants. Certainement, petit à petit, un dossier très important se constituera; dans ce dossier on pourra puiser plus tard les éléments d'une revision de toute la question des pensions.



Dans un intéressant artiele de M. Levnen je trouve de précieuses indications sur les fonctions ouvrières des doigts pour certains métiers.



Fig. 4. — Absence congénitale du pouce. Pour actionner une pince ou maintenir un objet l'index supplée le pouce absent. (Voir la suite, p. 741.)



Fig. 1. — Absence congénitale des pouces. Pour l'écriture le sujet saisit la plume entre l'index et le médius et prend point d'appui sur son autre main.

### Iso-Valérianate de Bornyle Fromé (0,15 de produit par capsule)

### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux Régulateur de la Circulation et de la Respiration

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéoi

(2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon ; 5 francs.

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS

# PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Découvert en 1881 par Maurice ROBIN, ancien Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Objet d'un rapport à l'Académie des Sciences en 1885 par le grand Chimiste **BERTHELOT**.

Préconisé par les Professeurs: Hayem, Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumontpallier.

Le Professeur G. Pouchet, de la Faculté de Médecine, l'appréciait ainsi :

« Le PEPTONATE de FER ROBIN est un sel organique défini constitué par deux « combinaisons: 1º de Peptone et 2º de Glycérine et de Fer, formant un sel ferrique double, à l'état de combinaison particulière, et telle que le fer ne peut être décelé ni précipité par les réactifs « ordinaires de la chimie minérale. Cet état particulier le rend éminemment propre à l'assimilation.»

En 1890, le Docteur Jaillet, ancien Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine, écrivait :

« Le PEPTONATE de FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien « supérieure à celle des autres préparations similaires. »

Quelles plus éloquentes consécrations officielles pour une Spécialité pharmaceutique! Le FER ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine; Combat l'Anémie, la Chlorose, les hémorragies de toute nature;

Est employé avec succès dans le Diabète, la Glycosurie, le Lymphatisme et toutes manifestations scrofuleuses ou syphilitiques:

Il active la nutrition.

Très économique : Un flacon représente un mois de traitement.

DOSE: 10 à 30 gouttes par repas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe quel liquide ou aliment.

Pour les personnes délicates, Convalescents et Vieillards :

ROBIN au PEPTONATE de FER et PEPTO-ELIXIR ROBIN DOSE : Un verre à liqueur par repas,

Exiger la Marque "FER ROBIN avec un LION COUCHÉ".

VENTE EN GROS : PARIS, 13, Rue de Poissy. - DÉTAIL : TOUTES PHARMACIES

# DON

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

L'IODONE ROBIN est la meilleure et la plus assimilable des préparations iodees.

Ne pas confondre l'IODONE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires.

L'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYP-SIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Voir 1º comptes rendus de l'Académie des Sciences en Mai 1911; 2º Thèse du Dr Boulaire, intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906).

L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées :

- 1º La Seule à base de Peptone Trypsique;
- 2º La Seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE;
- 3º La Seule qui ait eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache (Séance du 26 mars 1907).

L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviler l'Iodisme dans : Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme,

Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc. Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-

moteurs et en activant la circulation du sang.

MODE D'EMPLOI :

IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de lait ou de vin blanc, etc. Dans les manifestations goutteuez, on l'emploie à la doce de 40 à 30 gouttes par repas goutteuez, on l'emploie à la doce de 40 à 30 gouttes par repas par jour (dose par centimètre cube à 0 gr. 02 et à 0 gr. 03 d'iode maicallique). L'IODONE INVECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteures.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

> Dépôt Général et Vente en Gros : 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES.

sont transférés Les Laboratoires GALBRUN PARIS Petit-Muse. rue du et œ A VIS.

# ODALOSE GALBRUN

### IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combination directe et antièrement stable de l'Iode avec la Paptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.

(Communication au XIII<sup>\*</sup> Congrès International de Médecine, Paris 1900).

# Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

### SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

DOBES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Doses Movennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampi, PARIS.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE OMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Echantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 18, rue Oberkampt, PARIS

Monsieur Galbrun met gracieusement 'alla disposition des 'médecins-chefs des formations sanitaires es flacons d'Iodalose qui leur seraient nécessaires pour le¶traitement des malades ou blessés. BERCULOSE .



### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE LE PLUS RATIONNEL

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE dune façon CERTAINE PRATIQUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# TUBERCULOSE PULMONAIRE-OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

CROISSANCE ALLAITEMENT TROUBLES DE DENTITION DYSPEPSIES ACIDE

se vend: CINE PURE UDRE, COMPRIMÉS, GRANULÉ ET CACHETS

**ICALCINE CHOCOLATÉE** préparée spécialement pour les enfants

TRICALCINE

CONVALESCENCES

Méthylarsinée i

Adrénalinée Fluorée

RACHITISME SCROFULOSE

CARIE DENTAIRE

ANÉMIE

**FRACTURES** 

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons el Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances ABORATOIRE DES PRODUITS " SCIENTIA ", 40, RUE FROMENTIN, – PARIS

**EUSE · TUBERCULOSE** 

Labor, DURET & RABY

5, Avenue des Tilleuls - PARIS (Montmarire)



ECHANTILLONS & BROCHURES
FRANCO sur DEMANDE

# CHOLEOKINASE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
DE L'ENTÉROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire

DES DYSPEPSIES INTESTINALES

6a8 ovoïdes par jour

DE LA LITHIASE BILIAIRE

# THAOLAXINE

LAXATIF RÉGIME

EAU de RÉGIME des

Arthritiques

DIABÉTIQUES — HÉPATIQUES

# VICHY CÉLESTINS

BOUTEILLES - DEMIES et QUARTS

APRÈS et ENTRE 1es REPAS

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

Pastilles VICHY-ETAT

Les Seules fabriquées avec les SELS VICHY-ÉTAT



LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

17, rue Ambroise-Thomas — PARIS

L'annulaire et l'auriculaire gauches ne sont pas indispensables à l'ouvrier cordonnier. - Si l'on observe un cordonnier au travail, on remarque



Fig. 5. — Couture de la semelle, les premiers doigts de la main gauche suffisent pour maintenir la chaussure contre la pression de l'alène

que ses principaux actes sont : coudre la semelle, la elouer, polir le soulier.

Pour ces différents actcs, il est indispensable que la main droite soit intacte, ear e'est elle qui joue le rôle important : elle coupe le euir, main-



Fig. 6. - Passage du fil. Le pince du pouce et de l'index gauches suffit.

tient le soulier, perce la semelle et frappe du marteau. La pinee doit être complète, toute impotence diminuerait la valeur de l'ouvrier.

Par contre, la main gauche a un rôle moins important, l'absence ou l'impotence des deux derniers doigts n'entrave en rien le travail de l'ouvrier. Regardons-le coudre la semelle:

Pendant que la main droite perce la semelle, les trois premiers doigts de la main gauche suffisent pour la maintenir (fig. 5)

Pour enfiler (fig. 6), la prise du pouce et de l'index suffit. Enfin pour tirer le fil, le pouce, l'index et le médius seuls agissent (fig. 7).

De même, lorsque l'ouvrier cloue, le pouce et l'index gauches tiennent le clou pendant que le médius leur sert d'appui

Aussi de l'avis des ouvriers eux-mêmes l'amputation ou l'impotence, par suite d'une lésion du cubital par exemple, des deux derniers doigts de la main gauche ne diminue en rien leur valeur de travail.

Importance du médius droit chez l'ouvrier typographe. - Le rôle de l'ouvrier typographe consiste à composer les textes d'imprimerie et à les décomposer. Pour cela, il choisit rapidement des « caractères » tirés dans des casses, les aligne sur un « composteur » et forme ainsi des « poignées ». La préhension des caractères se fait à l'aide des trois premiers doigts de la main droite. Dans la vivacité de la prise, il arrive souvent que la lettre est saisie à l'envers. Un mouvement de flexion du médius la fait pivoter et la remet à l'endroit. La poignée achevée doit être mise à côté des autres. Il faut à ee moment la maintenir en bloe, de façon à ec que les lettres ne puissent se déplacer. Il faut la prendre en haut et en bas avec

le pouce et l'index de chaque main et soutenir les bords latéraux par le médius.

Le médius dans toute sa longueur joue donc



- Traction du fil. Le pouce, l'index et le médius gauches sculs travaillent.

un rôle primordial dans ce travail, aussi bien pour l'adresse qu'il apporte à la manœuvre que pour la force que ses interosseux donnent aux autres doigts. Sa perte, ou même celle d'une ou deux phalanges, met l'ouvrier typographe en état



Fig. 8. — Pose des clous. Le pouce et l'index gauches fixent le clou, le médius leur sert d'appui.

NE LE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE odogeno

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine) POSOLOGIE Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour, Adultes: 40 Gouttes parjour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas.

Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour. VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_

G.PEPIN - Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th.deDoct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)

DIGESTION DU LAIT · ADULTES ET ENFANTS LAB-LACTO-FERMENT MIA

Ferment pur & titre extrait de la muqueuse de Jeunes veaux

PHARMACIE MIALHE A&AL.PETIT 8, Rue Favart\_PARIS ECHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

TĖLĖPH: 106-17

d'infériorité manifeste et compromet la bonne exécution de son travail. En effet s'il remplace le médius par l'annulaire, la pince formée des index et des pouces n'occupe plus exactement les quatre



Fig. 9.— Saisie d'un caractère d'imprimerie par une

coins de la poignée. La pince doit se déplacer vers le centre, et la main pivoter légèrement pour que l'annulaire, suppléant le médius absent,



Fig. 10. — Saisie d'un caractère d'imprimerie par une main dont le médius est mutilé.

s'applique sur la poignée et cela compromet l'équilibre de la prise.

De même dans la décomposition du texte, le typographe saisit les caractères entre les premiers doigts de la main droite. Le médius soutient la lettre, puis par une légère extension accompagnée du relâchement du pouce et de l'in-



Fig. 11. - Saisie d'une poignée par une main saine.

dex, la lance dans son casier. L'annulaire ne remplace qu'imparfaitement le médius pour ce mouvement



Fig. 12. — Saisie d'une poignée par une main dont le médius est mutilé.

Aussi peut-on conelure que l'absence de ce doigt fait perdre à l'ouvrier typographe la plus grande partie de la valeur professionnelle.

P. D.

En raison du nombre des mutations des médecins militaires et des frais qui résultent de l'impression des bandes, nous rappelons aux abounés qu'il est indispensable d'accompagner chaque changement d'adresse de la bande du journal et de 60 centimes en timbres-poste.

### QUESTIONS MÉDICO-MILITAIRES

D. — Dans La Presse Médicale nº 50, du 9 Septembre 1918, page 597, vous dites qu'il faut réelamer le Bulleitn nº 2 du easier judiciaire au procureur de la République. Doit-on le faire directement ou par la voic hiérarchique?

R. — Dans la circonstance votre rolle consiste formuler une simple demande d'admission, avec votre grade, dans les cadres de l'armée active. Votre chef de service transmettra cette demande au chef de corps, qui donners l'ordre d'établir le dossier et fera réclamer le bulletin n° 2 de votre casier judiciaire au proorure ule la République.

Cette demande ne doit pas être faite par l'intéressé, mais par le chef du corps auquel appartient le candidat médecin aide-major.

A la démarche officielle d'un chef d'unité, le procureur de la République donnera satisfaction immédiate, tandis qu'il ne répondra pas à l'invitation d'un simple particulier. P. B.

D. — Par suite de la mort de mon beau-frère tué à l'ennemi, j'ai recucilli chez moi, depuis plus de deux ans, ma sœur etses trois enfants.

Ai-je le droit, pour ce fait, de demander à être reculé de trois classes, oi bien n'acquiert-on ce droit que si les enfants recueillis sont à la fois orphelins de père et de mère?

Dans la première hypothèse, aurais-je le droit de demander à toucher pour ces trois enfants l'indemnité pour charges de famille.

R. — Réponse négative aux deux questions. Dans les deux eas énumérés, il faut que les enfants vous appartiennent ou qu'ils soient reconnus légalement comme tels.

Sans cette restriction, l'Etat étendrait sa sollicitude à tous les collatéraux des mobilisés et ouvrirait toute grande la porte aux abus. P. B.i



### LIVRES NOUVEAUX

Gun-Shot Fractures of the Extremities (Fractures des membres par armes à feu), par Joseph Blake (Texte anglais). Paris, 1918 (Masson et Cie, édit.). Un volume de 136 pages avec figures, de la COL-LECTION HORIZON (hors série), Prix : 4 fr. (+ 10 o/o)

La librairie Masson aura acquis des droits indéniables à la reconnaissance des médecins, durant la guerre, par le souci qu'elle a pris de publier toutes les notions nouvelles de pratique médico-chirurgicale que les événements récents ont mis à jour.

Sa collection « Horizon » de Précis de Médecine et de Chirurgie de guerre se trouve dans toutes les mains; reconnaissant sa valeur, les Américains, dès leur entrée en campagne, ont fait une traduction en langue anglaise pour la distribuer à tous les membres du Corps de santé.

Un des derniers-nés de cette collection est le traité que Desfosses et Robert out consacré à la Suspension dans le traitement des fractures et aux appareils anglo-américains. A quelques semaines d'intervalle Joseph A. Blake, lieutenant-colonel de l'American MEDICAL CORPS, fait paraître en anglais à la même librairie les résultats de son expérience dans le traitement des fractures par armes à feu. C'est le pendant de l'excellent petit livre de Desfosses et Robert.

Chirurgien de premier ordre, J. A. Blake a consacré tout son talent d'opérateur, toute sa seience à nos blessés dès les premières heures de la guerre; en 1915, à Ris-Orangis, il a mis véritablement au point la méthode de suspension négligée jusqu'ici dans la pratique courante.
C'est le résultat de son expérience chirurgicale

que Blake présente à ses collègues du Corps de santé américain qui n'ont pas eu jusqu'ici l'opportunité de so gner un nombre considérable de fractures par

L'ouvrage se divise en six chapitres :

1re Parrie

1º Mécanisme et variétés des fractures par armes à feu ; 2º Consolidation des fractures;

3º Transport st traitsment opératoire des fractures en

4° Apparsillage des fractures.

50 Fractures des diaphyses;

6º Fractures et blessures articuluires.

Le livre de Blake est é rit avec beaucoup de clarté et de précision; il deviendra classique parmi les médecins et les chirurgiens de langue anglaise. Je ne doute pas que beaucoup de nos confrères ne le lisent avec fruit, car maintenant la langue anglaise devient tout à fait familière à la jeunesse médicale francaise. Dr RAPHY.

### FACULTÉ DE PARIS

Adresse du Conseil de la Faculté de Médecine de Paris à M G Ciemenceau et au maréchal Each « Le Conseil des Professeurs de la Faculté de Médecine « de Paris, dans sa séance du 7 Novembrs 1918, adresse « à M. Clemenceau et au Maréchal Foch, ainsi qu'à tous « nos valeureux défenseurs, l'hommage de son admiration « et de sa reconnaissance pour les événements inoubliables « que leur persévérance et leur bravoure ont déterminés « Il lui est particulièrement agréable de se souvenir « que M. Clemeuesau est un membre de la grande famille médicale, et, à ce titre, il est heureux de manifester à

« M. le Président du Conseil sa gratitude pour l'indomp-« tuble énergie avec laquelle il a guidé et assuré, depuis de longs mois, le triom phe de notre eause dans des eir-« constances tout particulièrement graves et difficiles. »

M. G. Clemeneeau a répondu en ees termes au Doven de la Faculté :

« Paris, le 10 Novembre 1918

« Monsieur le Doyen,

« Le Conseil des Professeurs de la Faculté de Médecins « de Paris m'a grandement honoré par la délibérati « qu'il a prise à mon sujet et que vous m'avez transmise, « Je vous prie de bien vouloir étre mon interprête « auprès de vos distingués collègues et de leur dirs com-« bien j'ai été touché de leur hommage.

« Veuillez ugréer, Monsieur le Doyea, avec mes remer

« eiements les plus vifs, l'assurance de ma haute consi-« dération.

« G. CLEMENGEAU. »

Adresse du Conseil de la Faculté à l'Université de Rome : « Les Professeurs de la Faculté de Médecine « ds l'Université de Paris, réunis en Conseil ls 7 No-« vembre 1918, adressent à leurs Collègues de l'Université de Rome leurs félicitations enthousiastes pour les a succès définitifs de la valeureuse armée italienns. Ils a sont heureux et fiors que la France ait pu collaborer a avec l'Italie dans l'œuvre de justice qui vient de s'accomplir. Ils saluent l'aurore de la Paix mondials qui délivrera à jamais les populations subjuguées sous l'autorité despotique des dominations étrangères, »

Une nouveile clinique à la Faculté de Médecine de Paris. - Un décret vient de paraître au Journal officiel qui transforme une des deux chaires théoriques de Pathologie interne en une chaire de Clinique des maladies infectieuses.

La nouvelle cliniquo sera installés à l'hôpital Claude-Bernard, qui a été construit il y a quelques années et se trouve situé à la Porto d'Aubsrvilliors. Constitué par une série de pavillons isolés et pourvu de heanx laboratoires, dra parfaitement à l'enseignement auquel il va il convic servir. Cet hopitul reçoit tous les malades de Paris atteints d'affections contagieuses aiguës. C'est assez dire que le recrutement y est assuré dans les conditions les neilleures pour l'instruction des élèves. Le titulaire de la nouvelle chaire, le professeur Teissier, était, depuis plusieurs années, attaché commo médecin à l'hôpital Claude-Bernard.

Par les observations qu'il a pu faire, par les recherches qu'il a poursuivies et par les travaux qu'il a publiés, il était tout indiqué pour le nouvel enseignement qui lui incombe. Cet enseignement est d'autant plus important que lu méconanissance des maladies contagieuses peut que la meconaussance des manaires condiçues per avoir les plus graves conséquences sociales. Une erreur de diagnostie, en empêchant un isolement nécessaire, risque de propager une épidémie. On doit done approuver sans réserve la nouvelle amélioration apportée à notre enseignement médical et féliciter le Conseil de la Faculté de l'initiative qu'il a prise.

Clinique des maladies des enfants. - M. le professeur flutinel a commencé son enseignement clinique sur les maladies infantiles le lundi 4 Novembre 1918, à 9 heures du matin (hôpital des Enfants-Malades, 149, rue

(Voir la suite, p. 745.)

# ONVALESCENCE DE LA GRIPPE

### NEVROSTHENINE FREYSSINGE

Véritable Tonique non excitant
Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool
Ne présentant aucune contre-indication



### COQUELUCHE Traitement EFFICACE

et INOFFENSIFoaria

Sulfelithelate d'ammenium décoderisé, 10 % 2 à 5 cuillerées à café, dessert ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSINGE

6, Rue Abel, PARIS

of Control of Control 1913. - Gand: Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,

1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contlent nl sucre, nl chaux, nl alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantilions et Prix enéciaux pour les Hônitaux et Ambulances

# RAISONS

### POSOLOGIE

Adultos: 2 à 3 Cuillerées à bouche par jour avant les repas. **PHOSPHATE** 

Enfants : 2 à 3 Cuillerées à dessert ou à café selon l'âge.

### TABLEAU COMPARATIF DU DEGRÉ

D'ASSIMILATION des Phosphates de Chaux Thérapeutiques

Phosphate Phosphate Glycerophosphale gelatineux Tricalcique acide de chaux. de chaux colloidal









### POSOLOGIE

Adultes : Une Cuillerée à bouche avant les deux PHOSPHARSYL

grands repas 5 jours sur 8. Enfants: Une Cuillerée à dessert ou à café selon l'âge 5 jours sur 8.

Doit être préféré à TOUS les similaires :

Il est complètement INSOLUBLE et se présente à l'état NAISSANT dans un état extrême de division (COLLOÏDAL).

Il contient toute la MATIÈRE ORGANIQUE DES OS dont il est extrait (orientation vitale du professeur ROBIN) ainsi que leur SILICE et leurs FLUORURES qui retiennent la chaux.

Il est en suspension dans un liquide NEUTRE et ISOTONIOUE.

II a une ASSIMILATION MAXIMA.

# HOSPHAR

est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche.

Laboratoires du Docteur PINARD, ANGOULÊME (Ch.ºº)

Les lecons à l'amphithéâtre auront lieu les samedis, à 16 heures. La première leçon sera faite le samedi 16 Novembre.

Programme de l'enseignement. - Tous les matins; è 9 heures, visite des malades et interrogation des élèves dans les salles.

Semestre d'hiver. - Lundi, à 9 heures, consultation par M. le docteur Millit, chef de clinique. Jeudi, à 9 heures et demie, policlinique (filles). Vendredi, à 9 heures et demie, policlinique (garçons). Samedi, à 16 heures, leçon eliniqu

Semestre d'été. - Lundi, à 9 heures, consultation par le chef de clinique. Jeudi, à 9 heures et demie, policli-nique (filles). Vendredi, à 9 heures et demie, policlinique (garçons). Mardi, à 16 heures, leçon clinique par le prolesseur; à 16 heures trois quarts, leçon de séméiologie par l'assistant. Vendredi, à 16 heures, leçon de séméio-logie ou visite des services de contagieux par l'assistant ou le professeur : à 16 heures trois quarts, leçon elinique par le professeur.

Clinique médicale de l'hôpital Saint-Antoine. mmeneera son enseigne-

M. le professeur Chauffard commencera son ensei ment clinique à l'hôpital Saint-Antoine le lundi 11 vembre 1918. — Sa première leçon aura lieu à l'amphi-théatre de la clinique le vendredi 22 Novembre, à 10 heures et demie, et les leçons suivantes auront lieu dans le même amphithéatre, à la même heure, le vendredi, avec présentation de malades.

Tous les matins, à 10 heures, visites dans les salles et examen des malades au point de vue de l'établissement du diagnostie et des indications thérapeutiques,

Embryologie. - M. A. Branca, agrégé, chargé du cours, a commencé une série de leçons d'Embryologie le lundi 4 Novembre 1918, à 5 heures (amphithéatre Vulpian), et les continuera les jours suivants, à la même heure, jusqu'à l'achèvement du programme.

Embryologie générale. Les modes de la reproduction. Les premiers développements de l'emhryon des verté-brés. Esquisse générale du développement de l'embryon humain. Annexes des mammifères.

Ces conférences seront suivies d'une série de démonstrations pratiques.

Pharmacologie et matière médicale. — M. le professeur Poucuer a commence le cours de Pharmacologie et matière médicale, le mercredi 6 Novembre 1918, à 16 heures (amphithéatre Vulpian), et le continuera les vendredis, lundis et mereredis suivants, à la même heure. Ce cours sera achevé, pendant le second semestre par M. TIFFENEAU, agrégé.

Sujet du cours, - I. Art de formuler: Rédaction d'or-- II. Modificateurs donnances; Traitements et régimes. du système nerveux central et périphérique; Modifica-teurs de la circulation; Sédatifs et stimulants de l'action nerveuse; Modificateurs de la nutrition; Modificateurs des sécrétions et des exerétions; Parasiticides; Antiseptiques et désinfectants; Modificateurs locaux.

Stomatologie. — M. Léon Erey, chargé du cours, a commencé le Cours de Stomatologie le jeudi 7 Novembre 1918, à 13 heures et demie (petit amphithéâtre), et le continuera les jeudis suivants, à la même heure, pendant le semestre d'hiver.

Ce cours, plus spécialement réservé aux Etudiants de 5º année d'études, comportera 15 leçons théoriques, avec démonstrations pratiques, Les 5 séances cliniques seront reportées en Juin.

Cours de Parasitologie et Histoire naturelle médicale. — M. le professeur R. Blanchara commence le cours de Parasitologie et Histoire naturelle médicale le lundi 11 Novembre 1918, à 17 heures, au petit amphithéâtre de la Faculté. Il le continuera les mercredis, vendredis et lundi su'unaria, à la même heure.

Programme du cours. — Du Parasitisme en général;

Etude spéciale des questions nouvelles.

Obstétrique. - MM. BRINDEAU et LEQUEUX sont chargés du cours d'Obstétrique qui aura lieu aux jours et heures indiqués el-dessons :

Les lundis, mercredis et vendredis, de 16 à 17 heures, à l'amphithéàtre de Physique. Les mardis, de 17 à 18 heures ; les samedis, de 15 à 16

eures, au petit amphithéâtre de la Faculté. M. Brindeau a commencé ses leçons à partir du lundi

4 Novembre 1918; il les continuera pendant les mois de Novembre et Décembre, et traitera de la grossesse normale et de l'accouchement normal. M. LEQUEUX continuera cet enseignement à partir du

lundi 6 Janvier 1919, et traitera de la grossesse et de l'accouchement-pathologiques.

Les manœuvres obstétricales sous la direction de M. Le-QUEUX auront lieu les vendredi et samedi de chaque semaine, de 1 heure et demie à 3 heures. Une affiche ultéricure indiquera la date du four où commenceront ces manœuvres

Anatomie pathologique. - M. le professeur MAURICE LETULLE commencera une série de leçons sur l'anatomie pathologique, à partir du mardi 12 Novembre 1918, à de l'après-midi (salle des travaux pratiques d'unatomie pathologique, 2º étage de l'Ecole pratique, csealier B)

Ces leçons seront accompagnées de démonstrations pratiques, maeroseopiques et microscopiques. Ces leçons auront lieu aux jours indiqués à l'boraire des travaux

pratiques.  $Objet\ du\ eours$ : Anatomie pathologique générale et des différents organe

- M. le professeur A. Nicolas commenra le eours d'anatomie le mereredi 13 Novembre 1918, à 16 heures (grand amphithéatre), et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure. Objet du cours : Splanehnologie,

- M. le professeur Brachet, de l'Université de Bruxelles, commencera le Cours d'anatomie le mardi 3 Décembre 1918, à 16 heures (petit amphithéâtre), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la

Objet du cours : Ostéologie de la tête, anatomie deseriptive des membres.

Cours de pathologie expérimentale et comparée. M. le professeur Rogen commencera son cours le jeudi 14 Novembre 1918, à 5 heures de l'après-midi (petit amphithéatre de la Faculté), et le continuera les

amedis et jeudis suivants, à la même heure. Objets du cours : Programme de l'examen de 3e année : Enseignement théorique et démonstrations pratiques.

### NÉCROLOGIE

Nous apprenons avec regret la mort du Dr L. Albert Auvray, ancien interne des hôpitaux de Paris, direc-teur honoraire de l'Ecole de Médecine de Caen. Il était de la promotion de Bouehard, Le Dentu, Terrier, Lannelongue. Il a rempli pendant cinquante ans une carrière toute de travail et d'houneur. Il s'éteint doucemeut au soir d'une beile vie !

Heureux ceux qui, comme lui, ne sont pas morts trop tot pour voir renaître leur patrie. J.-L. F.

### NOUVELLES

L'avancement des médecins auxiliaires. M. Barthe, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si les médecins auxiliaires du service auxi-



PHOSPHATE DE CRÉOSOTE CHIMIQUEMENT PUR FIXE et COMPLÈTEMENT ASSIMÍLABLE

La plus Forte Production de Chloroforme de France anesthésique

LAMBIOTTE Frères

ct de 50 grammes

Litterat. et Echantons; Produits LAMBIOTTE Fres, à Prémery (Nièrre).

BOULITTE, Ingénieur-Constructeur 7, RUE LINNÉ - PARIS - Téléphone : Gob. 28-33

### Appareils de Précision

MÉDECINE

BY LA

PHYSIOLOGIE

Appareils pour la mesure de la pression artérielle. Ψ

APPAREILS POUR LA MÉTHODE GRAPHIQUE Catalogues sur demande.



OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE du Prof PACHON

TRREVETÉ S. G. D. G.

## Cure Respiratoire

HYSTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCYTAIRE ୬ ୬ ET REMINÉRALISATRICE ୬ ୬

PAR LE

# PULMOSERUM

### BAILLY

Combinaison Organo-Minérale, Phospho-Gaiacolée

MÉDICATION SPÉCIFIQUE ET LA PLUS 

### BRONCHO-PULMONAIRES

TOUX, GRIPPES, CATARRHES

LARYNGITES ET BRONCHITES.

SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE

DES ÉTATS BACILLAIRES

A toutes périodes et sous toutes formes

**ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE** 

Laboratoires A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

liaire présents aux armées depuis deux ans et ayant un an de grade, nommés depuis an au, peuvent être nom-més médecins aides-majors du service auxiliaire, a reça ase suivante :

« Les médecins aaxiliaires du service auxiliaire ne peuvent être nommés médecins aides-majors que s'il sont docteurs en médecine. »

Les étudiants sous les drapeaux. - Ont été appelés à faire partie de la Commission interministérielle in auprès du ministère de l'Instraction pablique et des Beaux-Arts en vac d'étudier la situation des étudiants, des élèves des grandes Écoles et des candidats à ces Écoles nctuellement sous les drapeaux, et de déterminer les mesures à prendre pour établir entre ces jeunes gens la plus grande égalité possible et assurer l'achèvement de leurs études : MM. Abadie, médecin-major de 1º classe, représentant le sous-secrétariat du Service de Santé Roger, doyen de la Faculté de Médecine de l'Université do Paris

La lutte contre la tuberculose. - Sur la proposition de M. Louis Mourier, sous-secrétaire d'Etat au Service de Santé, lo coaseil des ministres vient d'admettre la nécessité de déposer, après entente avec le ministre de l'Intérieur, un projet de loi sur la déclaration chliga-

Désignation de médecins assistants d'hygiène. -Au moment où il est procédé à la revisiou de la classe 1920, en vue de renforcer l'action des médecins adjoints et conseillers techniques, le sous-secrétaire d'Etat da Service de Santé militaire a décidé d'associer, de laçon constante, à chacun d'eux un médecin assistant d'hygiè placé sous l'autorité directe du directear da Service de Santé régional. Ce médecin, sous sa responsabilité personnello, sera chargé, d'uno manière permanento, de la surveillance rigonrense des conditions d'application de toutes les prescriptions relatives à l'hygiène générale dans les casernements, les cantonnements et les camps oceupés par la troupe.

L'action da médecia assistant d'hygiène, non exclusive de celle de l'adjoint technique, s'exercera en liaison étroite, d'une part avec celle de ce médecin, d'autre part, avec celle des médecins-chefs de secteurs médicoux des chefs du Service do Santé des places et des médecinschefs des dépôts de corps de tre

### roméine montagu

SIROP (0 03) PILULES (0,01) AMPOULES (0.03)

TOUX nerveus SCIATIOUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Médecin ayant passé chir. imp. av. guerre recherche, pour après guerre, poste de préf. chirurgical. Colonies ou étranger, références sérieuses. - Ecrire P. M., nº 1890.

On demande médecin spéc. voies urinaires, méd. gén. pour clinique. - Ecrire P. M., nº 1891.

Voulant créer laboratoire après guerre on désire

acheter matériel convenant : micro., autoclave, étuve, centrifugeur, trébuchet, préparations bactériolo-giques, histologiques, mycologiques, etc. — Ecrire P. M., nº 1876.

PROPHYLAXIE DE LA GRIPPE. La présence d'accidents pharyngés commaude une désinfection fréqueute avec des gargarismes néolés :

2 cuillerées à potage de NÉOL par verre d'eau. Chez les enfants, les pulvérisations néolées sont parfaitement supportées, sans aucune toxicité et bien supérieures à l cau oxygénée que l'eau néolée remplace avantageusement dans tous les cas.

A SERBINE de la Dom YAKCHITCH, guérit radicalement et rapidement le coryza aigu et chronique (rhume de cerveau), prévient, surtout au déhut, bronchite, refroidissement et maladies infectieuses des voies respiratoires supérieures, hâte la guéri-son de ces affections. — Emploi : badigeonner profondé-ment les fosses nasales en inspirant, adultes 3 à 5 fois par jour; enfants au-dessous de 10 ans 1 à 2 fois.

Dépôt : Laboratoire LANCELOT, 14, rue du Rendez-Vous (Tél. Rog. 49-04) ET TOUTES PHARMACIES.

Le Gérant : O. Porés.

Paris. -- L. MARSTREUZ, Imprimour, f., ruo Cassetto.



Traitement des Maladies : à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

PAR LE

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917 :

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacen de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne: Pails

Laboratoire de Biologie Appliquée TÉLÉPHONE : | 36-64 GUTENBERG | 36-45

ANALYSES MÉDICALES

Produits Biologiques C

KÉFIR - YOHOURTH

OPOTHÉRAPIE PRODUITS STÉRILISÉS « HYPODERMIE

V. BORRIEN & Co., 54, Faub" St-Honoré, PARIS

### INFECTIEUSES

BORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche :- PARIS

Traitement \_\_\_ nar le

Rhodium B Colloïdal électrique 1 à 2 ampoules par jour, intraveineuses ou intramusculaires.

### La Marque "Usines du Rhône"



garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

# Aspirine, Antipyrine amidon, Scurocaïne, Salicylés

Spécimens et Littérature à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

IPECA INJECTABLE

### IPECA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

# Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Néphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire. CHAIM & C\*. 10, Rue de l'Orne, PARIS. — (Téláphi: Saie 12-55).

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française

### VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY 5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

**ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS** 

### Maison de Santé et de Convalescence

# L'HAY-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

### INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD ANGIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE BICÉTRE 40, rue du Val - L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

.... NOTICE SUR DEMANDE ....

### ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANT

# VALS-SAINT-JEAN

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ VALS-PRECIEUSE

Bien préciser le nom des Se pour éviter les substitution et/on Vals-Générale: 53, Boul\* Hauser

### ÉLIXIR MARTIN-MAZADE

IODURE de CAPEINE (0 gr. 25 par cuillerée à café). ASTHME. - LÉSIONS CARDIAQUES NÉPHRITE - ARTÉRIOSCLÉROSE

Labe MARTIN-MAZA BE, St. Vallier (Drd

# TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

### GRISE VIGIER à 40%

12. Bouley. Bonne-Nouvelle

PARIS Prix du flacon ; 2 fr. 25

SERINGUE spéciale du Dr Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du flacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube,

Pour éviter les aecidents buccaux, ordonner le

# VIXERARD

IODOTANNIQUE PHOSPHATE
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Abrège la Convalescence en activant la phagocytose

Les travaux de Lortat-Jacob ont démontré que l'iode déterminait une excitation du tissu lymphoïde avec formation abondante de leucocytes mononucléaires, excellents phagocytes, qui débarrassent l'organisme de tous les déchets et toxines laissés par l'infection. Ce rôle « dépurateur » de l'iode nous explique son action heureuse dans les convalescences.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique facilement assimilable, très active, et n'occasionne jamais ni irritation des voies digestives, ni accident d'iodisme.

Le VIN GIRARD a répandu depuis plus de vingt ans la médication iodotannique posphatée sous une forme agréable, donnant entière satisfaction aux médecins qui l'ont admise dans leur pratique journalière.

Le VIN GIRARD est toujours pris avec plaisir par les malades les plus difficiles.

UN VERRE A MA DÈRE AVANT LE REPAS

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia. - PARIS

LA

# MÉDICAL PRESSE

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paraissant le Mercredi et le Samedi DIRECTION SCIENTIFICUE -

M. LETULLE

LE NUMÉRO : 20 centimes

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'e, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIO)

Les sbonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERSONNE Professour de elinique ophtaimelogique à l'Hête: bieu, mbre de l'Académie de médocine

E. BONNAIRE Prefesseur de clinique médicale à l'hôpital Gochin, Membre de l'Académie de médecine. Men ofesseur agregé, ur et Professeur en chef J.-L. FAURE

oresseur sgrégé, en de l'hôpital C

H. ROGER
Deyen de la Faculté de Paris,
Medecin de l'Hôtel-Dieu,
embre de l'Académie de médecine. Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boueic M. LERMOYET F. WIDAL

Médecin de l'hôpital Ssint-Antoine ibre de l'Acadé-F. JAYLE Chof de clin. gynécologique à l'hôp. Breca Secrétaire de la Direction.

- BEDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES J. DUMONT

Adresser ce qui cencerne la Rédaction à " Presse Médicale ' 120, boulevard Saint-Germain (6\*) (Sans indication de Nom)

### SOMMAIRE

### Articles originaux :

CH. RICHET, P. BRODIN et FR. SAINT-GIRONS. - Effets des injections intraveineuses des divers sécums artificiels chez les a. naux hémorragiés, p 581. Rusaume, - Transfu on du sang, technique em-ployee à l'hôpital militaire canadien de Joinville-

le Pont, p. 582. M. PARIN. — Stirilisation des plaies par une scule séance d'électro-ionisation, p. 583.

E. Girou — Causalgies et syndromes douloureux d'or gine sympathique, p. 584.

27º Congrès français de Chirurgie, p. 585.

### Sociétés de Paris :

SOCIÉTÉ DES CHIBURGIENS DE PARIS, D. 586. Société de Biologie, p. 587. Académie de Médecine, p. 587.

### Supplément :

F. HELME. - Petit Bulletin. RACHING DE PARIS.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

### DIGITALINE cristallisée

# PETIT-MIALHE

Granules - Solution - Ampoules

# PULMOSERUM

TOUX-GRIPPES-BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES 15; RUE DE ROME, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS. XXVI ANNÉB. - Nº 63. 14 NOVEMBRE 1918.

### PETIT BULLETIN

Encore la préparation de l'après-guerre par les médecins.

Eh bien, ça y est cette fois! L'armistiee, moratorium de la souffrance, n'est pas encore tout on fait la paix; il n'en reste pas moins que l'ennemi n'a plus intérêt à brandir l'épée aiguisée; en tout cas il ne le pourrait sans risquer les pires eatastrophes. Nous pouvons done goûter les joies du travailleur qui a bien rempli sa tâche.

Néanmoins, pour quelques-uns, le soleil de victoire qui, grâce à nos chefs et soldats, illumine l'horizon, a malgré tout quelques taches. Ainsi, Pessimius, mon vieux Pessimius, qui ne désarme pas, déclare que « ça finit trop tôt ».

- Le péril allemand n'est plus, je vous le concède, gémit-il, mais il y a le bolchevisme; est-on jamais sûr, avec ces salauds? Qui sait s'ils ne promènent pas la torche révolutionnaire dans leur maison pour que l'incendie gagne la nôtre? N'ayant plus rien à perdre, ils cherchent à entrainer les autres dans leur ruige.

A cela j'objecte que notre peuple a trop de bon sens pour renverser la République, qui l'a sauvé. Il y eut des fautes de commises, et d'énormes, entendu; mais eroyez-vous qu'on va-faire la folie de détruire toute la maison sous prétexte qu'elle a

des lézardes? Que les Empereurs, les Rois et les Princes, après avoir perdu la partie sanglante, engagée par eux, en paient les frais, rien de plus naturel; mais notre peuple, qui a gagné la guerre, n'a pas de revolution à faire, lui.

D'après la loi historique, il semble que tout vaincu doive être traîné aux gémonies. Les Allemands ne pouvaient échapper à ce destin; mais nous, les vainqueurs, comment ne le conjurerions-nous pas? C'est pourquoi, au lieu de nous lamenter sur des périls et des révolutions à la sauce tartare, que nous saurons bien éviter, nous devons penser plutôt à reconstruire; c'est ce qui nous manque le plus. Voulez-vous le dernier exemple? Nos grandes assemblées scientifiques, - qui, entre parenthèses, auraient bien pu assoeier les groupements professionnels ou scientifiques des praticiens au boycottage conditionnel des Allemands, - me semblent avoir omis un point important dans leur affaire. Proelamer, sous réserves, qu'on n'aura plus, désormais, de rapports avec les savants allemands, bien; mais où est le geste, où la sanction? Qui a songé, en dehors de notre dévoué confrère Blondel. habile aux Congrès, que le prochain palabre international doit avoir lieu à Munich? Si nous ne prenons pas les devants, si dès à présent nous n'organisons pas, à Paris, les grandes assises internationales de la Médecine, nos ennemis, jouant leur jeu comme c'est leur droit, et forts

DIGITALINE oristellisés

### NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules

### FOURNIER

SELS BILIAIRES Globules Kératinisés, dosés à 0.20 Centique LITHIASE\_ICTÈRE\_ENTÉRO\_COLITE

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital\_PARIS

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore,

### RHESAL VICARIO

ANTINEVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGGLAYS pour usage externe.

Rapidement absorbable sans irritation de le pass

Anemie, Convalescence, Débilité, Surmenage,

USCULOSINE =Bvla ===

GENTILLY (Setne).

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (#2 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 on 8 jours (8 à 10 inject, pour une care).

LITTÉRATURE ET ÉGRANTILLORE : Laboratoires MALINE, 2 Villomeuve-la-Garenne : ceixel.

des décisions prises antérieurement, s'arrangeront pour avoir cher eux le Congrès que nous n'aurons pas su préparer chez nous. Ne plas se mettre tout de suite à la besogne pour prévenir ette éventualité serait la pire faute. Certes, ses conséquences ne seraient pas graves, car je doute fort que les convocations des Allemands battus sient beaucoup de succès aux pays neutres ou chez les ex-brillants seconds. On peut toutefois affirmer que la France et ses Alliés, en ne s'entendant pas dés à présent pour le Congrés international de 1019 ou 1920, auront omis le seul vai geste qui consacreait le boycottage allemand. En outre, ils perdont la plus belle oca-

en commun des programmes

i. . . . . . pens , de signaler cette lacune pour que les dirigeants de notre art, un peu trop discrets vraiment dans leurs manifestations collectives depuis la guerre, mênent à bien l'organisation qui s'impose, et cela dans le plus bré délai.



Mais je n'insiste pas, car vous n'avez pas idée de tout ce qu'il nous faudra faire pour mettre notre profession à la page.

Voici, par exemple, la question des étrangers. Voici, par exemple, la question des étrangers en concurrents neutres ou non, qui se sont installés chez eux pendant qu'ils etaient aux Armées, réclament d'abord, et c'est bien le moins, la vérification minutieuse des diplomes et ensuite celle des équivalences. Je vais plus loin qu'eux: Croyez-vous que nous allons être assez poires pour supporter que des hommes jeunes, venus chez nous faire leur vie, aiont pu s'abriter impunément, durant la grandé tragédie mondiale, derrière leur qualité de neutres pour rester au-dessus de la mélée et au mileu de la clientèle? Comment! Voilà des gaillards qui current tons les avantages des Prançais, nous les traitions comme des fivres, et au jour du péril lis ne vuellent rien savoir de nos dangers et de nos peines! On n'est pas neutre à ce point-la, tout de même! Autant j'admire les braves gens, — et j'en connais beaucoup — qui ont tenu à honorer notre hospitalité en offrant, en dépit de leur âge, leurs services à notre pays, autant j'estime que la conduite des autres mérite d'être blâmée. Et c'est pour ces sanctions-là que l'union étroite de tous, en haut comme en bas, sera nécessaire, Y pense-t-on? y ense-t-on?



Autre chose. Les jeunes aides-majors qui me font confiance m'écrivent des lettres navrantes, oi tous se lamentent d'avoir perdu, au cours de ces quatre ans et demi de guerre, le peu qu'ils savaient. Je leur réponds sans retard qu'au sous-secrétariat d'Etat du Service de Santé on s'ocupe d'eux. Je vous dirai prochainement ce qui va être fait et, sans oser affirmer que nos jeunes gens seront tous satisfaits des mesures prises, du moins je pense qu'on les aura mis à même de réparer leur désastre intellectuel, beaucoup moins grave d'ailleurs qu'ils ne l'imaginent.

Mais il y a un obstacle à l'organisation qui s'élauche: Qui remplacera dans les régiments d'occupation les confrères pressés de se remettre aux études, parce qu'ils en sentent l'inductable besoin? Qui? Mais les anciens; tout simplement. Si nous avons dans le cœur pour deux liards de solidarité, pouvons-nous manquer de venir en aide à nos cadets; ne le devons-nous pas? N'ont-ils pas assex soulfert pour que nous les venions soulager dans la mesure de nos forces?

Donc, les médecins encore valides, - vous,

moi, et bien d'autres, — demanderont tout bonnemen à aller faire des 28 jours de deux mois, si jose ainsi parler, dans les corps d'occupaisin lls séjourneront en Allemagne ou alileurs avec les bons Polius qu'ils soigneront de leur mieux, et, pendant ce temps, les aldes-majors, an lieu de croquer le marmot, s'empresseront aux cours institués pour eux. Ce sera un déplacement pour les anciens, voire une charge, mais ils l'accepteront avec joie.

Les petits ont marché sans barguigner pendant plus de quatre ans, ils n'ont ménagén, il neu rang, ni leur vie, les pauvres chers enfants. Voyons! A l'heure de la victoire, solemnelle, bénie mille fois, les ainés hésiteraient-ils une minute à tenir pendant quelques semaines la place des cadets? Ceux de l'active ont commencé la guerre, les territoriaux, l'extrême réserve, la finiront. Est-il rien de plus élégant? Ly reviendar! Jy reviendar! Jy reviendar!

F. HELME.

### FACULTÉ DE PARIS -

Cilnique des maladies mentales et de l'encéphale.
— M. le professeur Dupné fera sa leçon inaugurale à l'Amphithètre de le linique des maladies mentoles et de l'encéphole (osile clinique Sointe-Anne), le veodredi 15 Novembre, à 10 heures 1/2, et centinuera son ensei-

panemat les lundis et vendredis survoits, à la même curre.

Le lundi, à 10 heures et demie, leçon polidinique.

Escreices pratiques de psychologie 1%, le 10° G. Draus, professeur à la Foenité des Lotters, chef du laboratoire de psychologie expérimentole, dirigen les exceptese pratiques de psychologie expérimentole, dirigen les exceptese pratiques de psychologie et fera un cours technique de psychologie papitupés à la clinique mentale, au laboratoire de psychologie. La date d'ouverture de ce cours sero annoncée utérieurem au.

Clinique thérapeutique. — M. le professeur Albern Rober commencers son Cours de Clinique théropeutique le jeudi 28 Norembre 1918, à 10 heures du matin, et le contiouera les jeudis saivouts, à lo même heure. Objet du cours: Le troitement des tubercolloges cosocides à d'autres molodies et des tuberculoses locales extrapulmonoires.





A partir du 12 Novembre, tous les jours, à 9 heures du matin, leçon de clinique thérapeutique au lit du malade. Thérapeutique. — M. le professeur PAUL CARNOT fora sa leçon inaugurale le mardi 19 Novembre 1918, à 16 heures, nu grand amphithéaure et continuera son cours au Laboratoire de Thérapeutique (Escolier II, 26 étage), les jeudis, samedis et mordis suivants, à la même heure.

Programme du cours : Médicaments, médications, Traitements et régimes usuels. À choque leçon, rédactions individuelles d'ordonnances et de régimes, corrigées à la leçon suivante (suivont le programme du nouvel

examen écrit de fin d'année). Dans le semestre d'été auront lieu quatre cours complémentoires de Thérapeutique, sous la direction du Pro-fesseur : 1º En Mars, Cours de Crénothérapie et de Climatothérapie (avec voyage d'études à quelques stations); 2º en Avril, Cours de Diététique (avec exercices pratiques de cuisine diététique); 3º en Mai, Cours de Physio-Méca-nothérapie (avec exercices pratiques de gymnastique, massage, etc.); 4º En Juin, Cours d'Electro, Radio-Radium- et Photothérapie (avec exercices pratiques et visites d'installations spéciales).

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques de l'hôpital Saint Louis. — Programme de l'enseignement : M. Jeanselme commencera ses cliniques, le vendredi 29 Novembre, à 10 heures, et les continuere tous les vendredis, à la même houre, à l'Amphithéatre de la cli-

Objet du cours : La syphilis (nouvelles méthodes d'investigation appliquées à la clinique. Les médications

aptisyphilitiques).

Les mercredis, à 10 heures, à partir du 4 Décembre, présentations de malades, à la policinique de la salle

Les mardis et jeudis, à 8 h. 3/4, examen des malados externes à la policiloique; à 10 heures, visite dans les salles (salles Henri-IV et Saint-Louis).

Les samedis, à 9 heures, examen des malades, à la salle des consultations externes de l'hôpital.

Glinique ophtalmologique. — M. le professeur F. DE LAPERSONNE recommencera s.s leçons cliniques, le vendredi 6 Décembre 1918, à 10 h. 1/2, à l'amphithéaire Dapuytren (Hôtel-bieu) et les continuera les vendredis suivants, à la même heure.

Ordre du service. - Les landis, mercredis et vendradis, à 9 h. 1/2, consultation à la policinique Panas. Les mordis, jeudis et samedis, à 9 heures, opérations (salle d'opéra-tions).

Enscignement spécial pour les stagiaires. — Cet ensei-gnement sero donné à partir du 6 Janvier 1919, les mardis, jeudis et samedis, à 16 heures, ò l'omphithéatre Dupuytren (Hôtel-Dieu), pour les élèves de 4° année.

Les leçons, accompagaées de présentations de molades, de projections en couleurs, etc., pourront être suivies par les auditeurs bénévoles qui se feront inscrire auprès du professeur. Un certificat leur sera délivré à la fin du cours qui durera environ deux mois.

Pathologie interne. — L'enseignement de lo patho-ogie interne aura lieu nu petit nmphithéâtre de la Faculté, us les jours, de 18 à 19 heures

M. Gouger, agrégé, fera son cours, réservé plus particulièrement aux étudiants de 4º nnnée, les mardi, jeudi et somedi de chaque semaine, à partir du mardi 12 Novembre

Objet du cours : Maladies du foie, des reins, des capsules surrépales.

M. Labes, agrégé, fera son cours, s'adressont plus spécialement aux étudiants de 3° année, les lundi, mer-credi et vendredi de chaque semaine, à partir du lundi

Objet du cours : Maladies du tube digestif, du pancréas et du péritoine.

Pendant le semestre d'été, le coars sern fait par M. le prof. Vaquez et par M. Lererouller, ngrégé. M. le prof. Vaquez traitera des maladies du cœur, des

vaisseaux et du sang. Son cours s'adressera plus spécia-lement aux étudiants de 3° année. M. LEREBOULLET, dont le cours est plus particulièrement réservé aux étudiants de 4º année, maladies infectiouses chroniques, des intoxications, des

dystrophies et des maladies de la nutrition Pathologie et thérapeutique générales. - M. le professeur Acuand commencera le cnurs de pothologie et thérapeutique générales le 18 Novembre 1918, à 16 heures (petit amphithéatre), et le continuera les mer-

eredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Objet du cours: Notions élémentaires de médecine. Comment on devient malade. Comment se manifestent les moladies. Comment on peut les reconnaître et les combattre.

Les causes des moladies, leur mo le d'action sur l'organisme. Causes extériques, traumatismes, actions phy-siques; les toxiques; les parasites et les microbes; la contagion et la propagation des maladies. Causes in-ternes, prédispositions, hérédite. Immunité. Les lésions des organes et les troubles des fonctions. L'inflammation. Les tumeurs. Les altérations des humeurs. Les symptomes. La marche, les terminaisons et les suites des maladies. Le diagnostic et le pronostic. Le traitement, Les moyens theropeutiques, leurs effets et leurs indications Les soius à donner aux malodes. Notio s sur les ré-gimes. Éléments d'hygiène et de prophyloxie. Vaccina-

Bactériologie. — M. le professeur Fernand Bezançon fera sa leçon inaugurole le mardi 26 Novembre 1918, à 16 heures, au grand amphithéatre, et continuera son cours les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure, à l'amphithéatre Vulpian.

En même temps que ce conrs, il sera foit, au labora-toire, deux séries subintrantes de travaux pratiques obligatoires de 12 séances pour les élèves de 3° année nouveau régime; le programme des travaux pratiques

portant sur l'enseignement du cours. Le programme défuillé du cours et des travaux pratiques est mis à la disposition de tous les étudionts immatriculés.

Hygiène. - M. le prof. Chantemesse commencera le cours d'hygiène le samedi 16 Novembre 1918, à 3 heures (loboratoire d'bygiène), et le continuera les mordis, jeudis et samedis suivants, à lo même heure.

### MOUVELLES

Commission consuitative du Service de Santé militaire. - Sont nommés membrés de lo Commission consultative du Service de Sonté militaire :

M. Widal (Fernond), professeur de clinique médicale à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine.

M. Moure, professeur de clinique oto-rbino-laryngolo-

gique à la Faculté de Médecine de Bordeaux. M. le médecin principal de 1º classe Lafforgue, agrégé du Val-de-Grace, professeur «grégé à la Facu té de Médecine de Toulouse. M. le médecin-major de 1ºº classe Jeonbrau, profes-

seur agrégé à la Faculté de Médicine de Montpellier. M. Hudelo, médecin de l'hôpital Broca.

M. Delaunay, chirurgien-chef de l'hépital internotio-

Nécrologie. - On apponce la mort à Tunis de M. Meyer Addo, médecin aide-major de 1re elasse M. Adda a succombé aux suites d'une affection contractée à Salonique.

On nous signole égulement le décès de M. Nantes,

(Voir la suite, p. 754.)

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

PASALDALE

ENFANTS: Administrar à choque fois :
6 mois à can: 8 a 10 gouttes
6 mois à can: 8 a 10 gouttes
7 anni 10 a 10 gouttes
8 anni 10 a 10 gouttes
8 anni 10 a 10 gouttes
8 anni 10 a 10 gouttes
9 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni
10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni
10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni
10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni
10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni
10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni
10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni

Guterature & Shantillone : FALCOZ & CR.

### COLLOÏDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPS DE NUCLÉBATE DE SOUDE et de TOUT STRAILISANT HERAPEUTOUEBENT ACTIF

### ELECTRARGOL (Argent colloidal)

ELECTRAUROL (Or colloidal)
et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal)
ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal)
ELÉCTROCUPROL (Oxyde de cuirre colloidal)
OOLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intre-musculaires ou intre-vindans SEPIGEMIES (PNEUMONIE, TYPHO'DE X, TYPHO'BE XANTHÉMATIOUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT L'OCAL de PLAIES INFECTÉES d'ELESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. — Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. — NÉOPLASMES.

Ampoules de 5 et 40 c.c. — NEOPLASMES, TUBERCULOSE.

Elixir, Ampoules, Pommade, — RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN. 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1400

### Docteurs.

qui voulez vous installer

après la guerre :

### La Maison DRAPIER & Fils

Fabricants d'instruments de chirurgie et de mobilier" chirurgical 7, BOULEVARD DE SÉBASTOPOL, 7 — PARIS (P') dans le but d'être utile au Corps Médical

consentira des conditions de paiement

A TRES LONG TERME

Catalogues sur demande.

# EXTRAITS TOTAUX CHOAN ÉQUIVALENTAUX ORGANES FRAIS BESSIGATION RAPIDE

DESSICCATION RAPIDE \* .... \*
VERS D: \* .... \*

PILULES CHOA PAQUETS COMPRIMÉS

2 à 8 par jour

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

GASTRIQUE, ENTÉRIQUE, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, ORCHITIQUE, OVARIEN, HYPOPHYSAIRE, THYPOÏDIEN, RÉNAL, SURRÉNAL, etc.

AVAVAVAVAVAVA

NI CHALEUR

DÉPOT: Pharmacio DEBRUÈRES 26. Rue du Four 26. PARIS

### SÉDATIF-ANALGÉSIQUE

ANESTHÉSIE CHIRURGICALE
ACCOUCHEMENTS
INSOMNIES
Douloureuses



COLIQUES Répatiques et Néphrétiques CANCERS

Crises Tabétiques

NE

ASSOCIATION SCOPOLAMINE-MORPHINE

en Ampoules pour injections hypodermiques.

LITTÉRATURE SUR DEMANDE : Établissements Albert BUISSON, 187, FUE de Sèrres, PARIS

# IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinatison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1836 PAR E. GALBRUN, poctreur en PHARMAGIE

Remplace toujours loce at lodures sans lodisms visit pouts tout to the control of the control of

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrés International de Médecine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chels de formations sanitaires les flacons d'IDBALOSE qui lour sergient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés; MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

Soufre colloidal chimiquement pur

Très agréable. sans gout. ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOIDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés owygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial M<sup>∞</sup> ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoidol) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emploie dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE,

dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITÉ, en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNÉ du TRONC et du VISAGE. les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS MÉTALLIQUES, SATURNISME, HYDRARGYRISME

- Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :
- 1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes); 2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre coll. par capsule);
- 2º Capsures gutinises (usees a 0,10 de source con, par capsure),
  3º Pommade | 1º dosée à 1/15º pour frictions;
  4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

# DIOSEINE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE & \$84 6 Comprimés par jour.

AINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE ULARISATION de la CIRCULATION du SANG rtériosolérose, Menstruation difficils bles de la Ménopau

UNIER & C\*, 6, Rue de la Ta et toutes Pharmacies

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 ET PHARMAGIES

**GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS** 

OLEO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ECHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

médecin aide-major de 1ºº classe, décoré de lu croix de guerre, qui a succombé le 30 Septembre dernier aux armées des suites d'une grippe contractée au service. Nous apprenons aussi la fin glorieuse de M. Marcel

Poscher, externe des hopitaux, médecin sous-aide-major au 279s régimeat d'infunierie et décoré de la croix de guerre. M. Pescher, qui était porté disparu depuis six mois, a été tué à l'ennemi le 26 Mars dernier à Crapeuu-mesnil. Fils alaé de notre confrère M. Pescher (de Paris), il était âgé de 24 ans

Direction de Santé des bases navales de l'armée d'Orient, - M. le médecin en chef de le classe Bonnefoy (Alphonse-Marie), du port de Cherbourg, a été désigné pour remplir les fanctians de directeur du Service de Santé des bases navales de l'armée d'Orient, en remplacement de M, le médecin en chef de 1re classe Bo

Les cours spéciaux et les étudiants du service auxiliaire. — M. Pierre Masse, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre s'il n'est pas dans ses intentions d'admettre les étudiants ea médecine du service auxiliaire, tituluires de deux à buit inscriptions, actuellement mobilisés à Lyon, à suivre les cours spéciaux qui vont être feits aux étudiants de la classe 1919, afin de pouvoir se présenter avec coux-ci à l'examen de médocia uxiliaire, ajoute que cette demande paraît d'autant plus légitime qu'une circulaire du 2 Février 1918 admet les étudiants en pharmacie au bénéfice de dispositions sem blables, a recu la réponse suivante :

« Les étudiants en médecine, comme d'ailleurs les étudiants en pharmacie, doivent appartenir au service armé pour être admis à suivre les cours spéciaux visés dans la question ».

Le tour de départ des médecins. - M. Barabant, député, avant demandé à M. le ministre de la Guerre : 1º pourquoi dans le tour de départ des médecins, établi par les directeurs du Service de Santé des régions, on tient uniquement compte de la classe de l'intéressé; 2º si, pour les médecins de complément territoriaux, on ne pourrait tenir compte d'abord du nombre de mois és au front, a reçu la réponse suiva

« 1º En établissant le tour de départ uniquement d'après la classe de l'intéressé, les directeurs du Service de Santé appliquent strictement une circulaire du 17 Octobrc 1916 qui a constitué un nouveau mode de relève afin de donner aux officiers du Service de Sunté dans l'intérêt même des malades et des blessés unc stabilité de plus en plus grande; 2º à égalité de classe et d'âge, pour les médecias du cadre de complément, il est tenu compte, pour un nouveau départ au front, du temps déjà passé

### Dragées PU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE MONTAGO, 46, Bool, de Port-Royal, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Médecin aide-major 2º classe, réserve, désire permuter pour départ aux colonies avec médecin des troupes coloniales. - Ecrire P. M., nº 1881,

Médecin ayant passé chirurgical important d'avantguerre recherche pour apr. guerre poste de préfér. chirurg. colonies ou étranger. Donnerait références sérieuses. - Ecrire P. M., nº 1890.

Cilentèle à céder banlieue Paris. - Ecrire P. M., nº 1545

Jeune docteur au courant clientèle cherche bon remplacement assistance ou place clinique, - Ecrire P. M., nº 1893.

Médecin-major des troupes coloniales demande médecin-major de 1re ou 2º cl., colonial ou métropolitain permutant pour départ aux colonies. - Ecrire P. M., nº 1544.

A céder après décès aux armées, forte clientèle, repriac bail ou indemnité à débattre. A vendre également auto Delage, conduite intér. 4 pl., 49-42 c'hev. 1913, parf. état. — Ecrire P. M., nº 4546.

### LES ESCALDES

(Pyrénées-Orientales).

Station climatique Française, 1.400 mètres d'altitude. Du 1st Novembre 1917 au 1st Mars 1918 pas un jour de brouillard, 90 jours de ciel sans nuages.

Panorama splendide

Plus merveilleux que l'Engadine à Saint-Moritz S'adresser au Dr Henvé, Directeur du Sanatorium des Pins. LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher).

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes. Emulsion MARCHAIS Phos 16-Gréosotte De 3 à 6 cuil. à café.

OUATAPLASME Pansement completed du D' LANGLEBERT Phlesmasiss. Eczéme, Appendicttes, Phlébites, Erysipèles, Brûlures-

Le Gérant : O. Ponés.

Paris - L. MARREPHEUX, imprimeur, 1, rue Cassetto

# COL Granulé DA

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Rehautillons: DALLOZ & Co. 13. Bould de la Chapelle, PARIS

# NVALESCENCE DE LA GRIPPE

Véritable Tonique non excitant
Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool
Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool
Ne présentant aucune contre-indication

AFFECTIONS DE LA CORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

A base d'Oxygoue Naissent, Menthol failtement dosé, Goesarovaine, Brancois de Soude et d'Extralis \*Gérènux d'un coit agrochée Souvaraines contre 1004, Suppres, LARIMOITES, PHATROITES, ASTHME, ARBINES, EMPLESME, Da 10 par jour. Balowagus Latonaire des Précisis Science, 40, 7. Fromentin, Paris-

Granules 4. Catillon a 0,001 Extrait Titré de

Granules de Catillon \$ 0,0001 STROPLANT NE CRIST.

Synon. OUABAINE
TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE
NON DIURETIOUE - TOLÉRANCE INDÉFINIE

TOMIQUE OU CEUR DIVINÉTIQUE RAPLOS

ANY TOUR, DYSME, DPHESSION, EGENES, Allection HITRALE, Carlequistice SERANTS OF VIELLARDS, stebe de Strophantus sont inprice, les teintures sont infidèles, exiger le égaintre (ATILLON, être en destateles

\*\*PAULS, Bauleures d'Éthemis et étien

\*\*PAULS, Bauleures et éti

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Tablettes de Catillon DO-THYROÏDI

Os-25 corps thyroide
Titre, 14 iz contro Myroide
Titre, 14 iz contro Myroide
2 is contro Obestte, Goitre, Herpettsme, etc.
FL. 21. — PARIS, 3 Bout St-Martin.

Insonnie neweuse

des ourmenes des Nevropathes Agitation des Traumatisés des Toscicomanes

Hypnotique anti-nerveux qui procure un sommeil calme reposant, réparateur

Echantillons: Laboratoires Ciba. O. Rolfand Pheir 1 place Morand a Lyon.

# INFECTIEUSES

ABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

Traitement : par le

Rhodium B Collordal électrique 1 à 2 ampoules par jour, intraveineuses ou intramusculaires

CATABRNES & BRONCHITES CHRONIQUES, - Q Res 43-4, PAR

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25, 30 et 40 personnes (ces deux derniers en étain vissés s'ouvrant et se fermant à volonté).

Pour O fr. 75, 1 fr. 25, 2 fr, 50, 3 fr. et 4 fr.

# Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidlen, Hépatique, Pancréatique, Testeulaire, Héphrétique, Surrénai, Thymique, Hypophysaire. CHAIX & C". 10, Rue de l'Orne, PARIS.—(Tabell: Sake 12-55).

(Furenculese, Anthrax, Traitement des Maladies Acné, Orgelets, : à STAPHYLOCOQUES : Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN PAR LE

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN Academie des Sciences.

Communications en 1917 :

Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux, Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PBROL (Paris 1917).

Le Flacon do 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

### QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

ELIXIR GABAIL Valéro-Bromuré Goût et odeur agréables, - Association des Bromures et Valérianates. 0.50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,75 centig, de Bromure par cuillerée à soupe

Avis à MM. les Médecins:

On fabrique en France de la

PURE (Codex)

Établissements CROS & C. 104, Rue du Landy, PLAINE SAINT-DENIS TÉLEPHONE : 502 Saint-Denis,

COLLOBIASES DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les sapticamies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE & ECONTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

Traitement de NERVEUSE par les COMPRIMÉS de

Syn.: Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

# VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY 5. Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique Anorexie, Troubles digestifs,

Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# **CONSTIPATION-COLITES**

Paraffine LIQUIDE CONFITURE,

MODE D'EMPLOI (Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS





LA

# EDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

... ADMINISTRATION ... MASSON ET C'. ÉDITEURS

120. boulevard Saint-Germain PARIS (VIO)

ABONNEMENTS : 

Les abonnsments partent du commencement de chaque moi

F. DE LAPERSONNE Prefesseur ds clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu, mbrs de l'Académie de médsci

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Professour agrégé, Chirurgien de l'hôpital C

- DIRECTION SCIENTIFIQUE

M. LETULLE Professeur à la Faculté decin de l'hôpital Bouci ore de l'Académie de mé

F. WIDAL Professeur de olinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecins. Membre de l'Académie de médecino.

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Direction.

M. LERMOYEZ F. JAYLE

H. ROGER Doyen de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dieu, embre de l'Académie de médecine.

LE NUMÉRO : 20 centimes. - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES I DUMONT

Adresser ce qui concorne la Rédaction à "Presse Médicale 120, boulevard Saint-Gern (Saux indication de Nom)

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

H. Roger. - Actions des extraits d'organes et des autolysats, p. 589.

M. VILLARET et FAURE-BEAULIEU. - Le syndrome nerveux de l'espace rétro-parotidien postérieur, p. 591.

#### Médecine pratique :

M. RAIMONDI. - La granulie chez le nourrisson, р. 593.

#### Sociétés de Paris :

Société de Chirurgie, p. 594.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX, p. 595.

Société de Biologie, p. 596.

Académie de Médecine, p. 596.

#### Supplément :

F. HELME. - Petit Bulletin.

CORRESPONDANCE.

LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACULTÉ DE PARIS.

NOUVELLES.

Renseignements et communiqués

Strophantique Spartéinée Scillitions Théobremine française chimiquement pure Phosphatée Caféinée Lithiné

Pure Digitalique

Cachets dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25

Laboratoire A. GUILLAUMIN. 13, rue du Cherche-Midi. PARIS

HÉMORROIDES VARICES

**ESCULEOL** 

Gouttes concentrées de Marrons d'Inde

45 gouttes 2 fois par jour entre les repa A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, Paris,

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS

SULFHYDRARGYRE Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS,

XXVI ANNÉE. - Nº 64, 21 NOVEMBRE 1918.

### PETIT BULLETIN

I. Bonne nouvelle pour . . . [censuré] . . . . - II. Pour faciliter l'usage de l'automobile aux praticiens. - III. La médaille d'or des épidémies décernée en hommage à la mémoire du regretté chirurgien Borras. -IV. Un service funèbre, à Saint-Sulpice, en l'honneur des médecins, aumôniers et infirmiers morts nour la Petrie

Au moment où nous mettons sous presse, je reçois la dépêche suivante qui se passe de tout commentaire :

La Havane (Cuba).

Président Menocal, sur domande Doctour Presno ct moi, vient d'accorder 50.000 francs pour Caisse Assistance médicale de Guerre, Veuillez aviser Président Société, Amitiés,

DOMINGUEZ.

Ministre de l'Instruction publique.

Nous avons remercié par dépêche nos très généreux donateurs et les prions de trouver ici l'expression de notre profonde gratitude.

Toux

# ETHONE

Coqueluche

FERMENT LACTIOUE FOURNIER

CULTURE LIQUIDE ... CULTURE SÉCHE

Laboratoires FOURNIER Frères 26. Boulevard de l'Hônital - PARIS

Gensure . . . .

TI

Je reçois la lettre suivante, au sujet de la circulation automobile, et qui intéressera tous les praticiens.

Succedané du Salicylate de Méthyle, inodore.

#### RHESAL VICARIO (nourns)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX ponr usago externo.

Banidement absorbable, sans irritation de la neau.

GRIPPE - PROPHYLAXIE

Du Docteur FAYÈS

3. rue du Quatre-Septembre. - Paris.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pavs alliés

Plus actif et mieux tolère que 606 et néc-606 (914) DOSES FRACTIO! MÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (#2 à 16 injections pour une curej-DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une curej.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Leboratoires MALINE, à Villoneuve-la-Garenne (Seizel-

Monsieur et très bonoré Confrère

Je lis vos articles avec le plus grand intérêt. Je vous vois sacrent avec plairi défen fre les intérêts prof ssionnels. Ne pour riez-vous mettre voire plume au service d'une juste enue, qui est celle des paurves preticions de camp gres usquels on fait mener en ce moment une vin immostible?

Surmonés comuse ils le cont par la nombre des malies, l'obligation de paraconir un rayone de kilomètres considerable, ils voient l'Administration française se phirre à Leru saucier toutes les difficultés inaginables : Astorisation de circuler en unte, qu'il faut solliciter dans regiet endorisi différents ; pérmis d'éssence, alors qu'il s'en goaphie des flots enormes, impossibilité des procurer des pueus, de pièces de rechange, etc., étc. Pour currer des pueus, de pièces de rechange, etc., étc. Pour rempire cent papiers, qui dobent être donnés au via l'ann nuée de s'ettles sueur incibiles que coditexa.

Nous commençons à être exa-pérès. Certes, nous comprenons les dificultés de l'h-ure présente, mais nous savons nousi qu'il serait aisé de remêdier à toutes les « crises » si l'on voalait cesser toutes les tracasseries et brûler les paperousses.

bruier ies paperaisses.

Mettes vons û lu tête de la sainte eroisade et faisons
bloe e-ntre cette bastille de ronds-de-cuir. Il nous funt
un chef pour noas groaper et nous rallier, soyez ee chef,
Agréez, Monsiear et très honoré Confrère, l'hommage
de mes sentiments respectueussement dévoués.

Dr I

réaliser

Mon correspondant va peut-être un peu fort, comme disaient hier les Poilus, Je n'ai, en elfet, ni le talent, ni le goât nécessaires pour devenir un chet, à quelque tirre que ce soit. D'allèuns, nos groupements de défense professionnelle ne sont-ils pas suffisants? Done, cette lettre reçue, je l'ai aussible portée à l'association générale acs médecias de France, à qui rien de ce qui est médical ne peut restre étranger. Jai appris la que les syndicats avaient déjà, sans en ôtre priés, fait tout le possible pour donner satisfaction aux confrères, et en maints départements le succès a sourronné leurs efforts.

Afin que les mesures prises localement deviennent générales et soient appliquées dans

toute la France, voici ce que nous allons tenter de réaliser. L'A. G. va faire établir un modèle de carte, strictement individuelle, et avec le portrait du titulaire. Ce modèle sera soumis à M. Loucheur, hier ministre de l'Armement, aujourd'hui ministre de la Reconstitution nationale, et dont la sympathie pour le corps médical ne demande qu'à s'affirmer davantage encore. Après entente avec son collègue de l'Intérieur, le ministre donnera des ordres pour que la carte assure : 1º la circulation de l'automobile médicale dans toute la région où exerce le médecin; 2º la délivrance de la quantité d'essence nécessaire, par priorité; 3º la eession des chambres à air et des enveloppes, sur présentation des pneus hors d'usage; 4º la faculté de se procurer toutes pièces de rechange utiles. De cette façon, pas d'abus, et le ministre aura contenté tout le monde et les confrères, ce qui n'est pas toujours facile à

#### m

Je vous ai parlé l'autre jour de notre regretté ami, le chirurgien Ruperto Borras, de Rosario (Uruguay), mort au service de la France en soiguant nos soldats victimes de la grippe. Le Service de Santé, estimant avec raison que la France devait à la famille de ce dévoué collaborateur un témoignage durable de sa reconnaissance, vient de lui envoyer la médaille d'or des épidémies. Les amis de Borras, dont je m'honore d'avoir été, remercient le Service de Santé de sa bonne pensée. Comme je l'ai dit déjà, Borras était des nôtres par le cœur; nul ne servit mieux la France au cours de ces quatre années. Pour nous, jamais nous n'oublierons ee bon compagnon des heures d'angoisse et que le sort cruel frappa au moment même où il eut pu se réjouir avec nous de notre victoire, qu'il avait tant souhaitée et pour laquelle il avait tant travaillé.

#### ΙV

Aux jours solennels où nos pensées s'envolent vers nos morts de la guerre, pour leur porter l'hommage attendri de notre profonde reconnaissance, les membres de la Confrérie de Saint-Luc, Saint-Côme et Saint-Damien ont fait eélébrer l'autre mereredi, à Saint Sulpice, un service solennel en l'honneur des médeeins, des aumôniers et des infirmiers morts pour la Patric. Tous les confrères, mobilisés ou non, y étaient conviés et, quelle que fût la religion de chacun, ils sont venus en grand nombre. Son Éminence, Mgr le Cardinal Amette, dont le rôle fut si bienssisant durant la guerre et qui avait tenu à rendre un personnel hommage aux morts du Service de Santé, donna lui-même l'absoute. Après la cérémonie, S. E. a bien voulu recevoir à la sacristie les confrères que lui présentaient les membres de la Société de Saint-Luc, Saint-Côme et Saint-Damien, patrons des médecins. L'accueil réservé à chaeun par le prélat fut des plus affectueux, et nous ne saurions trop lui en exprimer notre respectueuse gratitude.

Je pense que, de notre côté, nous allons organiser une réunion en souvenir de nos confrères entrés dans la gloire. Comme le disait l'éloquent prédicateur de Saint-Sulpice, c'est le Service de Santé qui, après l'infanterie, a payé le plus lourd tribut à la mort. Ceux qui restent n'ont pas le droit, certes, de tirer vanité du sacrifice ainsi offert à la Patrie; il leur est cependant bien permis de rendre hommage à la tranquille bravoure et à l'abnégation des camarades qui ont donné leur vie. Je connais, pour ma part, certains traits qui surpassent tout ee que les Annales médico-militaires nous avaient jusqu'ici laissé en exemple. Les mettre en relief serait honorer à la fois ceux qui en furent les héros et la corporation dont ils faisaient partie. A quand la fête du Souvenir médical? F. HELME.

A STREET HA





#### CORRESPONDANCE

Monsieur le Rédacteur en chef.

Dans le numéro du 11 Novembre de *l.a Presse Médicale* que je n'ai reçu qu'hier, je vois un article de M. Mercadé sur la cure radicale des prolapsus géuftaux par un nouveau procédé de colpo-périnéoraphie, dont la caractéristique consiste dans la suture antérieure des releveurs au-dessous de la

Cé procédé a été décrit, avant Groves, avant Chnput, avant Mercade, par Delanghade (Initietti de la Société de Chirurgie, 1992, p. 1140); Delanghade y est évreun en 1993 (Marcellie médicat, 1993, p. 861), puis en 1996 (Société de Chirurgie, p. 361); Il n'est doits pas exant de dire que ce procédé uv. été employé que par Groves et par Chaput. Son idée et son application appartiement à Delanglade, ainsi que je l'ai dit, du reste, dans ma Gyaccologie opératoire publiée en 1991, où j'ei mentionné et figuré ce procédé (p. 155). Delanglade est mort glorieusement à l'emensi, il m'a semblé qu'il dait permis à un de ses anciens amis de revendiquer pour lui ce qui lui appartensit.

Agréez, je vous prie, mes meilleurs compliments.

HARTMANN,

Professeur à la Faculté de Médeeluc 17 Novembre 1918.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits au tableau de la Léglon d'honneur, pour :

officiair: M. in médecin de 1º classe Bellot (Victor), médecin-major du batallion de fasilier marins : étant uséchem-major du hatallion de fasiliers marins, avoir, de la compartin de la comp

tinuer de six beures trente minutes à vingt-deux beures.
(Déjà cité à l'ordre du bataillon.)
Gette nomination comporte l'attribution de la Croix de

guerre avec palme.

\*\*Oksralier: M. Biden (Antoino), médecin nide-major de l'eclasse (nettive) au s'groupe du 6º rég. d'artillerie: médecin très courageux et du plus grand dévouennes froxique, le 10 Secuenne 1916, a rétoid de vier 1917, en accomplisant son devoir, au mépris de vier 1917, en accomplisant son devoir, au mépris de tout danger, sons un violent hombardement, Deux les surce antérieures. Deux citations, (Journ. off., 6 Novembre 1918.

— M. Sénés (Victor), médecin aide-major de 1º classe (icritorial) la de section d'infinires militaires, reque de brancaciders d'une division d'infantarie : médecin tès méritant qui s'est fait remarquer par son courage et son dévouement. Au cours d'un récent comhat, remissant les fonctions de médecin chef d'une section de brancardiers divisionnaires, a assuré le service d'un poste de secoure exposé à un bonhardement violent et a pris, dans les conditions les plus difficiles, les dispositions nécessaires pour activer l'évocuntion rapide des blessés. S'est tenu personneleux de l'évocuntion rapide des blessés. S'est tenu personnelleux de l'évocuntion rapide des l'évocunties de l'évocuntion rapide des l'évocunties de l'év

#### Citations à l'ordre du jour :

— M. Azoulay (Robert), médecin aide-major au 5º cuirastiers à pied : Médecin d'un dévoument absolu et d'un entrain de hel exemple. Le 27 Septembre 1918, au cours d'une visite à un poste de brancardiers sur la ligne de surveillance des avant-postes, après une action offensire de l'ennemi, a capturé personnellement trois soldats ennemis. Déjà cité.

— M. Monnier (Pierre), médecin sous-aide-major au 2º zouares, §è hatillion: Médecin d'un dévoument absolu. Quoique malade, a accompagné son hatillion à l'attaque et n'a cessé, au cours des derarbres affaires, des prodi-giére auprès des blessés avec un courage remarquable. Notamment pendant la contre-attaque du 2º Aout, alors seul médecin au hátillion, a so, par son seng-freid, prodécir à l'évacuation rapide de nombreux blessés dans des

circonstances particulièrement périlleuses.

— M. Leroy, médech auxillaire au 15° rég, d'artillerie : A donné pendant tout el a bataille, depuis le 21 février, l'exemple du plus grand courage et du plus grand dévoucment professionnel, n'hésitant pas à circuler sous un feu des plus violents à l'intérieur des batteries et entre les batteries pour donner ses soins aux blessés. Le 24 Février, a donné le plus bel exemple d'abnégation en transportant sur son dos pendant 3 kilom., sur une rout violemment bombardée, un homme grièvement blessé.

— M. Tribondeau (L.), médeche principal : Officire de la plus laute valeur morale et professionnelle, d'un

remmen: nomarcace, un nomme gravetatem necessità.

— M. Thomodeau (L.), medecin principal: Officier de la plas haute valeur morale et professionnelle, d'un dévouement exemplaire, mort en service, le 19 Septembre 1918, à l'hépital maritime de Corfou, d'une maladie contractée en prodiguant ses soins aux malades de l'armée navale. (Journ. off., 19 Octobre 1918.)

#### FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. — M. le professeur Gilsert a répris son enseignement elinique le lundi 11 Novembre.

D'eures. — Leçons théoriques et pratiques de sémédioliçe. Ces leçons quotidienes, faites au lit du malade on un laboratoire, seront réparties sur les huit mois du stage, 3 resrot successivement et mébodiquement passés en revue et étudiés — après des préambules d'antonis et de physiologie normaies — les signes que fournissent à l'état pathologique les divers organes, systèmes et appareils, Quelques leçons préliminaires seront consacrées à la technique générale de l'examen d'un malade et de la prisé d'une observation.

10 heures. — Visite des salles. Examen des malades par le professeur ou par les élèves sous sa direction. Lecture et critique des observations. Jeudi, 10 h, 3/4. — Consultation, Notions de thérapeu-

tique et d'art de formuler.
Samedi, 10 h. 3/4. — Legon à l'amphithéâtre Trousseau.

Clinique médicale de l'hôpital Cochin. — M. le professeur Firkard Widal. commencera ses leçons à l'ambithétare de la clinique médicale, à une date qui sera ultérieurement indiquée.

Depuis le lundi 11 Novembre, chaque matin, à 10 h. 1/2,

Depuis le lundi 11 Novembre, chaque matin, à 10 h. 1/2, legon elinique au lit du mulade par le professeur.

Chaque matin, à 9 heures, enseignement séméiologique et application des techniques de laboratoire et de radiologie.

Histologie. — M. Prenant, professeur d'Histologie, a commencé le cours de 1<sup>re</sup> année le mardi 12 Novembre 1918, à 17 heures, au grand ampbithéâtre de la Faculté, et le continuera les mardis et samedis suivants.

(Voir la suite, p. 762.)

### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes. ... « Toutes les preparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la Dicitaline Gentstallises (vi dont « laction sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » (1) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES ROSES on 1/10<sup>1</sup> de milligr. Dose d'entrétien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolle.

GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. SOLUTION eu millième. AMPOULES eu 1/10° de milligr. AMPOULES au 1/4 de milligr.

# ELECTRAURO

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade cans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc, en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES 8 Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boîte). - Ampoules de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

Hémorroides (fistules-prurit anal, prostatites)

# SUPPOSITOIRES. & POMMADE

"ADRÉNO - STYPTIQUES



actifs

principes Adrénaline Stovaine d'ou Anesthésine
efficacité Ext. Marrons d'Inde frais

10.06sr 0.02gr. certaine | Stabilisé Hamamėlis . Opium.

1/4 mill.

Ech Ph. MIDY 140 fe S! Honoré, PARIS.

POMMADE ADRENO - STYPTIQUE MIDY With And the Antiber and the Antiber and Antiber and Antiber and Antiber and Antiber and Antiber and Antiber a

ALOSE GALB

TODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de Vode avec la Peptoni dère Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode ave Découverre en 1896 par E. GALBRUN, pocteur en Pha

PARCOLUMN SIX LOSS TAR E GALGETON, SOFTEM SE PRANTIGE

REMPLACE TO UJÓ TA EL COLOR DE TO COLOR TO STATE TO COLOR DE PROPERTO DE TO COLOR D

Me pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congret International de Médacine de Paris 1800.

M. Calbrun met gracieusement à la disposition des Médecins cheis de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur sorgions nécossaires pour le traitement des malades et des blessés;

# vcérophosphate stanti ROBII

GLYCEROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

RACHITISME, FAIBLESSE des OS, CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSÉ, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.

COMPRIMÉS pour les Diabétiques 0.15 centigrammes de glycérophosphate de chaux par comprimé. INJECTABLE, chaque ampoule dosée à 0.20 centigrammes de glycérephosphate de soude par centimètre cube.

VENTE EN GROS: 13, Rue de Poissy, PARIS. - DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

lode organique physiologique assimilable, véritable Peptonate d'iode. (Voir Thèse du D' Boulaire, 1906. – Communication à l'Académie de Médecine, 1907).

ARTÉRIO-SCLÉROSE ASTHME, EMPHYSĖME RHUMATISMES, GOUTTE

#### L'IODONE est préparé par M. Maurice ROBIN. auteur des combinaisons métallo-peptoniques découvertes en 1881. (Comm. à l'Acad. des Sciences par BERTHELOT, 1883). L'IODONE ROBIN est la seule combinaison titrée à base de peptone trypsique

Ne pas confondre cette préparation acec celles dites à base de peptone, qui, en réalité, ne sont que des combinations d'albumoses ou d'albumine, lesquelles ne peuvent étre considérées comme de vértiables peptone l'iODONE, c'est la Cé qui caractérise la peptone trypsique employée pour l'iODONE, c'est la Vivosine, qui lixe en pertuculier la molécule lode d'une façon stable, ainsi

quecela a été démontré. (Yoir Comptes rendus A cadémie des Sciences, Mai 1911). Cost pourquo, | 1000ME ROBIN-Secritable perionate d'iode nettement défini, est la SEULE PRÉPARATION INJECTABLE ET LA PLUS ASSIMILABLE. 30 goutles d'1000ME correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme d'iodure de potassium.

Chaque ampoule est dosée à raison de 0.02 centigrammes d'iode par centimètre cube et à 0.04 centigrammes.

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

### REMINÉRALISATION

GLOBALE

PHOSPHATES

assimilables.

PRÉ-TUBERCULOSE

1 Cachet, 1 Comprimé, 1 Mesure de Poudre ou 1 Cuillerée à café de Granulé au milieu de chaque repas.



### RECALCIFIANT

BIOLOGIQUE

CHAUX SILICO-FLUORÉE

organique.

TUBERCULOSES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

SUB DEMANDE

Établissements Albert BUISSON 157, rue de Sèvres, PARIS.

GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS

 $\overline{A}$ 

OLEO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

Pathologie externe. - M. Morestin, agrégé, chi de cours, a commencé ce cours, le lundi 18 Novembre 1918. à 6 heures (amphithéûtre Vulpian), et le continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Objet du cours : Chirurgie du thorax, du sein, des nrganes génitaux de la femme. Ce cours s'adresse plus spécialement aux étudiants de 4° année.

Physiologie. — M. J.-P. Langlois, agrégé, chargé du . "yarougie. — N. J.-V. LANGIOIS, agrégé, chargé du cours, commencer le cours de physiologie aux étudinats de le année d'études les mercredis et vendredis, à 17 lt. (amphithétate des travant pratiques de physiologie), à partir du mercredi 20 Novembre 1918.

Des démonstrations pratiques seront faites au laboratoire pendant le 2º trimestre. (Une affiche indiquera les ingre et heures de ce cours )

#### NOUVELLES

Les droits des directeurs du Service de Santé de régions. — M. Adolphe Defossé, député, nyant de-mandé à M. le ministre de la Guerre : 1º si le directeur du Service de Santé d'une région n le droit d'arrêter une proposition d'avancement fnite en faveur d'un officier on chef de service hiérarchique; 2° si le directeur du Service de Santé n le droit de ne pas transmettre une proposition d'avancement faite en faveur d'un afficier, lorsqu'une première fois, une proposition a déjà été éta-blie et transmiso au ministre, a reçu une réponse affirmative sar les deux points.

L'affectation des étudiants à 12 inscriptions. M. Brenier, député, ayant demandé à M, le ministre de la Guerre si un étudiant en médecine à 12 inscriptions, appartenantau service auxiliaire, peut être nommé médecin auxiliaire, et dans le cas de l'affirmative, quello serait son affectation; si notamment, elle serait iden-tique à celle des docteurs en médecine du service maxilinire qui, à la suite d'une très récente circulaire, vont être nummés d'office au grade de médecin aide-major et être attachés ensuite aux formations sanitaires de la zone des étapes, a reçu une réponse affirmative. Les médecins auxiliaires du service auxiliaire sont affectés à l'intérieur ou aux armées d'après les règles générales du Service de

Santé, suivant leur age et selon leur aptitude restreinte ou complète.

### Zodéine montagu

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Xg.=0,01) 5 SIROP (0.04) PILULES (0.01)

TOUX EMPHYSEME

49. Equityard de Port-Royal, PARIS

SERBINE de la D. YAKCHITCH, guerit radicalement et rapidement le coryza algu et chronique (rhume de cerveau), prévient, surtout su début, grippe, bronchite, refroidissement et maladies inice-tieuses des voies respiratoires supérieures, hate la guéri-son de ces affections. — Emploi : badigeonner profondebronchite, refroidissement et maladies infec ment les fosses nasales en inspirant, adultes 3 à 5 fois par iour: enfants au-dessous de 10 ans 1 à 2 fois.

Dépôt : Laboratoire LANCELOT, 14, rue du Rendez-Vous (Téi. Rog. 49-04) ET TOUTES PHARMACIES.

#### RENSEIGNÉMENTS ET COMMUNIQUÉS

Médecin pays dévasté ne pouvant rentrer initiédiatement remplacerait confrère pendant quelques mois. — Ecrire P. M., nº 1895.

Médecin ferait remplacement on aiderait confrère. Ecrire P. M., nº 1896.

Médecin spécialiste radiographie, radiothérapie, électrothéraple demande occupation même non rétribuée dans hôpital ou clinique. Ecrire P. M., nº 1897.

A céder, après décès aux armées, forte clientèle, reprise bail ou indemnité à débattre. A vendre égaent auto Delage, conduite intérieure, 4 places, 10-12 chev., parfait état. - Ecrire P. M., nº 1546.

Sage-femme interne est demandée pour le 1er Janvier 1919 aux hospices civils de Dieppe. Pour tous renseignements s'adresser au directeur des hospices. Les démandes devront parvenir avant le 10 Déc. 1918:

A represidre pour cause départ à partir de janvier, salles de clinique, cabinet médical comprenant salle d'opération, chambre noire, 3 chambres à coucher, salon, salle d'attente, situés à Paris. - Ecrire P. M., nº 1548

A céder après décès excell, poste dans chef-lieu de canton pour stat. balnéaire, clientèle bon rapport moyen av. guerre; depuis, tarifs améliorés. Instruments à l'état neuf; bibliothèque médicale; maison et dépendances à vendre ou à louer à volonté, occasion à saisir. - Ecrire P. M., nº 1549.

Médecin-major 2º cl., troupes coloniales, demande permutant (a.-maj. ou méd.-maj.) pour séjour colonial, duree 2 ans. - Ecrire P. M., no 1550.

Chirurgien, ancien interne et alde anatomie, Paris, cherche pour après guerre sit. chir. province ou colonies. — Ecrire P. M., nº 1898.

#### INSTITUT VACCINAL de TOURS Tours. - Et 10, rue de Latran, Paris

VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE EN TÜBE POÜR 2 A 4, 10, 25, 30 ET 40 PERSONNES (cos doux deraiers öff étain, vissés, s'ouvrant ot se formant

pour 0 fr. 75, 1 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fr. et 4 fr. Tuberculoses,

Bronchites, Catarrhes. Emulsion MARCHAIS Phesphe-Crissatic Dosa 6 cuit. à caté OUATAPLASME Passement completed of LANGLEBERT

Phlogmastas, Rezémit, Appendicties, Phlebites, Erystpeles, Brulu

Le Gérant : O. Popés

Paris. - L. Maretheux, imprimour, 1, ruo Cassette.

(OZONE NAISSANT)

remplace avantageusement

# L'EAU OXYGÉNÉE ANGINES ET GRIPPES

# NEO

(OZONE NAISSANT)

en Gargarismes dans

### VALÉRIANATE GABAIL

désodorisé

Valéro-Bromuré ELIXIR-GABAIL

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig. d'Extrait de Valériane, 0,25 centig. de Bromure par cuillerée à soupe.

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestat Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS 

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre s

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.

1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echantillons et Prix apécioux pour les Ropliaux et Ambulonces

# GRIPPES

# INFECTIEUSES

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

Traitement
\_\_\_\_ nar le

LANTOL

Rhodium B Colloïdal électrique 1 à 2 ampoules par jour, intraveineuses ou intramusculaires



'ves násenác

Dupor Sharok



MARQUE DÉPOSÉE

8, Rue Favas PARIS

Extrait complet des Glandes pensiques

# Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroldien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Héphrétique, Surrénai, Thymique, Hypophysaire. CHAIX & C". 10. Rue de l'Orne, PARIS. — (Téléph.: Saie 12-55).

# CAPSULES DARTOIS

CATABREES & GRONCHITES CHRONIQUES. - Q Band PART

# Cure Respiratoire

PAR LE

# **PULMOSERUM**

### BAILLY

Combinaison Organo-Minérale, Phospho-Gaiacolée

MÉDICATION SPÉCIFIQUE ET LA PLUS \*

\* INOFFENSIVE DES AFFECTIONS : \*

### BRONCHO-PULMONAIRES

TOUX, GRIPPES, CATARRHES
LARYNGITES ET BRONCHITES.

SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE

### DES ÉTATS BACILLAIRES

A toutes périodes et sous toutes formes

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Sie

Laboratoires A. BAILLY, 15, Rue de Rome, PARIS

# QUASSINE = APPETIT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

# COQUELUCHE SULFOCET NE

Coo Hou So (Anti-) + 0:2 - SPECIFIQUE NON TOXIQUE - 2 à 5 cuill. à calé, dessert ou scupe solon l'àge - G.R. Albol. PARIS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

### SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique.

# SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur. S. Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublime, S. Resorcine.
Savon à l'ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Galacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

#### HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette hulle, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloides: elle «st tres oien supportée, même pendant «té.

Traitement des Maladies

à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET ERQUIN

# "STANNOXYL"

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications Académie Société Més

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Höpitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

# **PALUDISME**

Carmingyl in St Warmeur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacca ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS







Le plus Puissant

des Décongestifs

44-71

féléphone Arch.

L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique

# PNFUMO **BRONCHO-PNEUMONIE**

CONGESTION PULMONAIRE, ÉRYSIPÈLE

MYCOSES GRIPPE

Adresse télégraphique ODVIEL-PARIS Iode Colloïdal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) Brevets E.VIEL, Ingénieur Electrontétallurgiste, Pharmacien de 1°, Classe)

L'IODÉOL

N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE

PROVOQUE la défervescence

ABRÈGE la durée de la maladie

ÉVITE toute complication

E. VIEL & C"

2, rue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARIS

POSOLOGIE FORMES

- 1º AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent. cube pour injection intra-muscul, indolores (une ou deux par jour).
- CAPSULES: six à huit par jour. LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 10 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

LA

# 2. PAMS PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C', ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIº)

ABONNEMENTS : 

Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professour
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecir

E. BONNAIRE

rofessour agrés onr et Professou de la Maternité

J.-L. FAURF ofesseur agrégé, en de l'hôpital Cochin

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE Professeur à la Faculté, decin de l'hôpital Boucier re de l'Académie de méd

H. ROGER Doyen de la Facultó de Paris, Médocin de l'Hôtel-Dieu, embre de l'Académie de médocine. F. WIDAL

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de méde à l'hôpital Coch Membre de l'Académie

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'h Secrétaire de la Direction à l'hôp. Broca

M. LERMOYEZ

LE NUMÉRO : 20 centimes.

- RÉDACTION -SECRÉTAIRES

> P DESFOSSES J. DUMONT

Adresser ce qui concerne la Rédaction à "Presse Médicale " 120, besievard Saint-Germain (6°) (Saus indication de Nom)

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

P. Govarrs. — Quelques données expérimentales sur la signification des septicémics, p. 597.

sur la sigmineation des septicemes, p. 097.

S. Janseime et R. Dalupine. — La pression artérielle au cours du paludisme secondaire, p. 599.

L. Immeur et P. Réal. — Les fractures de la branche montante de la mâchoire inférieure; symptômes et indications thérapeutiques, p. 601.

Mouvement médical : Fréquence et mécanisme des œdèmes dans les affec-tions hépatiques, p. 603.

Médecine pratique : Jacques Silhol. — Les bénéfices de guerre de la chirurgic civile : La désinfection des cavités, p. 604.

Sociétés de Paris:
Sociétés de Paris:
Société de Neurologie, p. 604.
Société des Neurologies de Paris, p. 605.
Société médicale des Hôpitaux, p. 606.
Académie des Sciences, p. 606.

Analyses, p. 606.

Supplément : P.-J. MÉNARD. — L'assurance obligatoire contre la tuberculose, base de la lutte antituberculeuse. Domingo Duran Arrom. — Une mission de médecins

espagnols en France.
F. JAYLE. - Le livret national de 1.000 francs pour

tout Français nouveau-né.
L. Dartigues. — Unc exposition d'instruments de chi-rurgie d'invention et de fabrication françaises.

LIVRES NOUVEAUX. LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

FACULTÉ DE PARIS.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

TOUX-GRIPPES-BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, RUE DE ROME, PARIS

DIGITALINE cristallisée.

Granules - Solution - Ampoules

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

### SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVIº ANNÉE. - Nº 65. 25 NOVEMBRE 1918.

#### L'ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA TUBERCULOSE

BASE DE LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE

Par lc D. Pierre-Jean MÉNARD Aide-major.

Quand on étudie de près la lutte antituberculeuse, on s'aperçoit très vite que toute organisation antituberculeuse ne sera valable qu'autant qu'elle se basera sur une base stable, légale. Elle ne peut pas être laissée dans son ensemble au hasard de la charité et des initiatives privées. Beaucoup croient que cette basc doit être la

déclaration obligatoire de la tuberculose, mais la déclaration obligatoire de la tuberculose ne peut être valable que si elle entraîne, comme corollaire, l'obligation du traitement et des mesures prophylactiques. C'est ce qu'ont fait les Scandinaves pour la syphilis et la lèpre. Mais ce qui est possible pour la syphilis et la lèpre l'est beaucoup moins pour la tuberculose, et la déclaration obligatoire de la tuberculosc risque fort d'être inopérante, parce que la tuberculose est trop répandue, que le traitement est trop coûteux et trop long, et que le diagnostic en est très souvent délicat au début, c'est-à-dire à la période où ce diagnostic est le plus important à faire.

DIGITALINE oristallisée

# NATIVEL

# Granules - Solution - Ampoules. ENDOCRISINE

THYROIDE\_OVAIRE\_FOIE

etc. etc.

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hopital ... PARIS

tuberculose ne résout pas le problème financier de l'organisation antituberculcuse, et la lutte antituberculeuse est avant tout une question d'argent. Non seulement la lutte antituberculeuse est une question d'argent, mais comme il s'agit d'une organisation permanente, à longue échéance, il faut que l'apport financier soit lui-même permanent, très stable et automatique. L'idéal à chercher est donc une disposition lé-

Au surplus, la déclaration obligatoire de la

gale, obligeant le malade à se soigner, et procurant en même temps, d'anc façon régulière et obligatoire, les fonds nécessaires à l'organisation et à l'entretien de la lutte antituberculeuse, l'obligation au traitement étant morale plutôt que coercitive.

Il semble que la seule disposition qui réponde vraiment à cet idéal est une assurance obligatoire contre la tuberculose, non pas une assurance obligatoire seulement pour une certaine classe, comme en Allcmagne, mais une assurance obligatoire pour tous les citoyens, à la manière d'un impôt.

La charité, pour inépuisable qu'elle soit, est trop aléatoire et insuffisante à elle seule pour parer aux besoins modernes d'assistance.

Notre loi du 14 Juillet 1905 sur l'Assistance publique aussi est insuffisante. L'assisté ne contribue pas directement et spécialement à son assistance, et indirectement il est naturellement celui qui y contribue le moins, étant individuellement

Succédane du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINEVRALGIOUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGGETYS peur usage externe.

Rapidement absorbabje, sans irritation de la pene

# Sirop DERBECO

à la Grindella Robusta

contre la COQUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

> 30 ANS DE SUCCÈS 74, bouley. Beaumarchais, Paris

### Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés

Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIONES: 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES: 30 à 15 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires MALINE, 2 Villemenve-le-Garenne (Seize).

celni qui paie le moins d'impôts sur lesquels sont | prélevés les fonds d'assistance

Basée encore sur la conception ancienne de l'assistance par la charité, elle a pour conséquences, entre autres, de limiter l'assistance dans ses moyens matériels et dans son action et d'exclure de l'assistance la classe moyenne qui mériterait d'en profiter dans certaines conditions,

D'ailleurs, avec leurs charges d'après-guerre, les communes et les départements pourraient-ils alimenter sans peine une lutte antituberculeuse vraiment organisée?

Les organisations patronales enfin seront nécessairement toujours limitées, même s'il y a action combinée des patrons et des bureaux de bienfaisance.

En réalité, la solution vraie semble donc l'assurance obligatoire contre la tuberculose.

L'Assistance antituberculeuse boit être PLACÉE SUR UN TERRAIN PRATIQUE :

1º ll faut la considérer comme un avantage national pratique.

2" L'assisté doit contribucr directement à son

1º Il faut considérer la lutte antituberculeuse comme un avantage national pratique.

Il faut éviter de concevoir la lutte antituberculeuse comme une assistance aux tuberculeux pauvres, par humanitarisme.

La tuberculose est une plaie sociale : a) Parce qu'elle menace la race:

b) Parce qu'elle diminue notre capacité économique nationale:

c) Parce qu'elle contribuc pour son compte à l'abaissement de la natalité (le tuberculeux ne reproduit pas ou reproduit peu, sans compter le déchet dans la progéniture du tuberculeux)

Le but de la lutte antituberculeuse doit donc être : de prévenir la tuberculose, et de rendre le

plus tôt possible au tuberculeux, par un bon traitement, une certaine capacité de rendement.

Voilà le vrai terrain de la lutte antituberculeuse et c'est ainsi que les Allemands, l'ont compris depuis longtemps, à quoi ils doivent aujourd'hui une organisation antituberculeuse dont on peut mesurer les résultats.

Prévention et récupération de main d'œuvre, commencent à devenir aussi pour certains de nos industriels l'objectif de la lutte antitubereu-

Mais ce doit être là une conception nationale. La nation ne doit pas seulement se préserver de la contagion par le tuberculeux pauvre et songer seulement à la récupération ou l'amélioration du rendement du tuberculeux pauvre, elle doit tendre à la préservation contre tous les tuberculeux et à la récupération et à l'amélioration du rendement de tous les tuberculeux pauvres comme riches.

2º L'assisté doit contribuer directement à son assistance.

Parce que la lutte antituberculeuse doit être nationale, tous les citoyens doivent y collaborer et y collaborer par le seul moyen efficace : l'argent.

Il ne faut plus voir s'il y a inégalité à ce que le pauvre contribue autant que le riche (il n'y contribucra pas autant d'ailleurs), mais considérer la lutte antituberculeuse en elle-même, et qu'il y a intérêt à ce que le plus grand nombre possible de tuberculeux soient soignés et que l'organisation antituberculeuse doit être la plus complète possible.

Dans les pays scandinaves, pourfant bien démocratiques, l'assistance n'est pas gratuite.

Pourquoi fant-il que dans la lutte antitubereuleuse tout citoyen contribue directement à l'assis-

A) FACTRURS MATÉRIELS. -- L'organisation

antituberculeuse est complexe et doit absorber des capitaux considérables.

Il ne faut pas seulement créer des sanatoriums. il faut les faire vivre, établir des dispensaires, des crèches, des œuvres de préservation de l'enfance, lutter contre les logements insalubres, assister la famille du tuberculeux pendant son indisponibilité, assister le tuberculeux sortant du sanatorium on attendant d'y entrer et lui proeurer des moyens de travail appropriés à son état, dès qu'il peut travailler.

Ces capitaux pourront-ils être fournis par une Assurance obligatoire contre la tuberculose?

L'Allemagne a déjà abordé l'étude de cette question, l'examen des résultats qu'ont obtenus nos ennemis dans l'assurance obligatoire peut nous servir de bases à une discussion.

L'assurance obligatoire contre l'invalidité (qui se charge de l'organisation antituberculeuse) y est régie par la loi du 13 Juillet 1899, en vigueur depuis le 1º Janvier 1900, complétant et remplaçant la loi d'assurance contre l'invalidité et la vieillesse, du 22 Juin 1889, en vigueur depuis Janvier 1891

« L'Assurance est obligatoire, à partir de l'âge de seize ans accomplis : 1º sans limitation de salaire, pour les salariés et les apprentis de toutes professions; 2º à la condition que les appointements annuels ne dépassent pas 2.000 marcs (2.500 fr.) pour les employés et les commis (contremaîtres, employés techniques, employés de commerce et agents des transports terrestres et maritimes), ainsi que pour les professeurs et maîtres de l'enseignement libre. De plus, le Conseil fédéral de l'empire peut étendre par décision spéciale l'obligation de l'assurance aux petits industriels n'employant qu'un seul ouvrier salarié et aux entrepreneurs travaillant à domicile, quel que soit le nombre de leurs ouvriers. Le Conseil fédéral a ainsi assujetti à l'assurance les fabricants de tabac à domicile et les petits



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF des DIURÉTIQUES

Begine at

REPRESENTATION OF SECURITION O

CAFÉINÉE

B. REPUBLICATION OF THE PARTY O

Médicament régulateur du cœur par excellence, d'une officacité sans égale dans l'artério-sclé-ose, la présclérose, l'albuminurie, l'hydropisie. cour par excellence.

Adjavant le plus sâr des curos de déchloruradans l'artério-sclélion, ost pour le brightique, ce que la digitale est fait disparaitre les cedèmes et la dyspace, reppario. Phydropisie. pour le cardiaque, le reunée le plus hérêique. Cerce la systelo, régularise le cours du sang. Lo traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : jugule les crises, enraye la diathèse urique, solublise les acides urinaires DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boite de 24. -- Prix : 5 francs

PRODUIT FRANÇAIS DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS PRODUIT FRANÇAIS -1-1--1-1-

NELECONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

rdođen

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine) Enfants: 10 à 20 6 outres par jour Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit touiours constante.

G.PÉPIN - Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th.de Doct. de l'Univ. de Paris ... Déc. 1910.)

F. BORREMANS

entrepreneurs de certaines industries textiles (tissage et tricotage).

« L'Assurance est facultative : 1º pour les employés gagnant plus de 2,000 et moins de 3,000 marcs; 2° pour les petits industriels n'employant que deux ouvriers salariés et les artisans à domicile non assujettis à l'obligation de l'assurance ; 3º pour les travailleurs occasionnels ou ceux qui ne gagnent que leur entretien, sans rémunération en espèces'. »

Au début le principal objet de l'assurance contre l'invalidité était de garantir une pension d'invalidité ou une pension de vieillesse. La loi instituait aussi en second plan le traitement préventif et curatif de l'invalidité dans des hôpitaux spéciaux (sanatoria) et accordait des secours à la famille de l'assuré en traitement. Mais rapidement les caisses d'assurance en sont venues à développer considérablement et de plus en plus la notion de la prévention des invalidités, de la prévention sous toutes ses formes, par tous les moyens, depuis l'hygiène de l'habitation (maisons ouvrières, etc.) jusqu'à l'amélioration du traitement des invalidités. L'on voit ainsi les frais de traitement et d'hospitalisation passer de 373 marcs en 1891 à 9.123.612 marcs en 1902. Notion féconde en résultats pratiques donnant à l'assistance une extraordinaire largeur de vue et une ampleur illimitée d'application se traduisant par une amélioration de toutes les conditions d'existence.

L'assurance obligatoire est contrôlée par l'Etat, mais réalisée par des caisses spéciales : trente et unes sont sûres (la grande majorité) et les autres

Le rapport de ces placements, théoriquement affecté à la constitution des pensions de retraite ou d'invalidité, et d'allocations aux invalides, sert en réalité à tout ce qui peut prévenir ou guérir l'invalidité, maisons ouvrières, sanatoria, asiles, services d'hygiene, dispensaires, etc.

Les caisses peuvent prendre ces œuvres à leur charge, mais généralement elles le font peu. Ce qu'elles font surtout, ce sont des avances sous forme de prêts à bas rapport, à des villes, communes, voire associations se chargeant de l'organisation de ces œuvres. Ces prêts portent le nom de placements sociaux. Une ville veut construire un sanatorium, par exemple, elle emprunte à sa caisse de retraites.

A la fin de 1903, les placements sociaux s'élevaient ainsi globalement à 365.920.290 marcs, près de cinq cents millions (un tiers des capi-

« Ce demi-milliard (dont moins d'un dixième a été amorti par les emprunteurs) consacré à augmenter le bien-être général et à améliorer la santé publique, les partisans du système prétendent qu'on ne l'aurait pas obtenu des pouvoirs

Sur ce chiffre la portion attribuée aux services sanitaires et philanthropiques n'a cessé de s'accroître jusqu'à atteindre 45 pour 100 de la totalité des placements sociaux en 1903.

Les dépenses de l'assurance sont couvertes :

La contribution totale (du patron et de l'ouvrier) ou cotisation hebdomadaire varie, de 14 pfennigs (salaire égal ou inférieur à 350 marcs) à 36 psennigs (salaire supériour à 1.150 marcs et inférieur à 2.000 marcs).

La très grande largeur de vue dans l'application et l'interprétation de la loi sur l'assurance obligatoire contre l'invalidité en a fait le succès.

« Le public et le Parlement encourageaient les caisses, car le bien résultant de leurs placements était indéniable. Un mouvement dont il serait absurde de contester que cette politique fut le point de départ, entrainait une partie de la nation vers l'hygiène et les institutions de défense sanitaire » (Fuster, page 4).

Le succès de la loi d'assistance obligatoire se marque d'ailleurs par l'accroissement graduel du nombre des cotisations.

« Les cotisations versées par les employeurs et les assurés forment la majeure partie des recettes de l'assurance.

« Le diagramme B montre l'accroissement progressif du produit des cotisations qui, de 92.972.000 marcs en 1891, s'est élevé graduellement jusqu'à 138.985.780 marcs en 1902.

« La progression est presque entièrement due à l'accroissement de la population assurée; si cette dernière n'avait pas varié, le produit annuel des cotisations serait resté sensiblement constant » (AO, page 97)

« Le nombre actuel (1902) des assurés s'élève à près de 14 millions (A O, page 9); il était de

eux-mêmes, surtout si l'on se rappelle que l'assurance n'est que partiellement obligatoire. Ils nous assurent par avance du succès financier d'une

niaire obligatoire à l'organisation de la prévention et du traitement de la tuberculose entrainera auto-



matipuement le désir de bénéficier de cette présention et de ce traitement. Un droit acquis par une contribution pécuniaire même faible est toujours impérieux. L'homme du peuple qui auva payé des cotisations pour l'assurance contre la tuberculose voudra être soigné au sanatorium et profiter de tous les bénéfices de l'organisation antituber-

Vous aurez la une obligation morale indirecte au traitement, qui remplacera avantageusement l'obligation coercitive, pratiquement inappli-

Vous aurez enfin en mains un moyen puissant de propagande antituberculeuse, car l'assuré contre la tuberculose s'intéressera à la lutie antituberculeuse, lira les brochures, les journaux antituberculeux que vous ferez pour lui, comprendra vos enseignements, ne crachera pas par terre, et empéchera les autres d'y cracher, aimera l'air pur, le logement salubre, etc., et n'hésticra pas à consulter au dispensaire ou ailleurs, dès ou'il aura une inouiétude.

Avec une littérature de vulgarisation bien entendue, vous le modèlerez à volonté, au lieu que maintenant toute la littérature antituberculeuse lui paraît verbiage de médecins et le laisse indifférent.

Le bourgeois et le riche eux-mêmes voudront tirer profit sanitaire de leur argent versé.

tirer profit sanitaire de leur argent versé. L'assurance obligatoire pour tous amènera aussitòt la création de sanatoriums pour classe moyenne et pour riches et d'assurances antituhereuleuses libres, complémentaires, destinées, tous les frais de traitement supplémentaires à l'allocation journalière payée par l'assurance obligatoire. Et cela aura lien surtout si cette création est favorisée par des avances faites sur les fonds de l'assurance pour la construction de sanatoriums dans des conditions déterminées de sécurité, naturellement. Alors la lutte antituberculeuse sera vraiment

Toutes les classes de la société doivent, dans des conditions à établir, pouvoir bénéficier de l'assistance contre la tuberculose, car ce qu'il faut chercher avant tout, c'est la prévention de la tuberculose, ce qu'on obtiendra d'autant mieux qu'on donnera à tous plus de facilité pour la soigere et s'en prémunir.

2º Il est un principe fondamental qu'on oublie vraiment trop souvent : un bénéfice matériel résultant d'une organisation collective ne peut être que le rapport d'un effort matériel pour cette organisation, même si cet effort est minime eu égard au bénéfice.

Tout homme qui tire profit de la collectivité a l'obligation morale de contribuer par tous les moyens, et dans la mesure de ses moyens matériels, au bien de la collectivité.

Il suffit que la contribution pécuniaire soit à la mesure des moyens d'un citoyen, pour que ce citoyen soit moralement obligé de la verser.

La lutte antituber culeuse est une œuvre de bien social, tous les citoyens doivent y contribuer pécuniairement.

ORGANISATION DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA TUBERCULOSE.

Nous ne pouvons songer à donner un plan détaillé de l'organisation d'une assurance obligatoire contre la tuberculose, cela sortirait d'ailleurs de notre compétence.

Nous nous bornerons à indiquer quelqués idées générales. Au reste, on a déjà comme base l'expérience des organisations d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité en Allemagne et en Scandinavie.

Nous croyons qu'il serait avantageux qu'il y ait en propre une assurance obligatoire eontre la tubereulose au lieu d'une assurance globale contre l'invalidité comme en Allemagne.

 B) L'assurance doit être obligatoire pour tous à partir d'un certain âge.

Doit-il y avoir un taux fixe de cotisations, ou des cotisations à taux variant selon le salaire ou la fortune?

La variation du taux de la cotisation a moins d'importance pour une lutte antituberculeuse que pour la constitution de retraites qui doivent varier avec la situation sociale de l'assuré. Il suffit d'admettre que les employés pourront bénéficier de tous les avantages de l'organisation antituberculeuse, soins au dispensaire ou au sanatorium, secours à eux ou à leur famille, placement des enfants, etc., etc., tandis que les employeurs, les fonctionnaires à hauts traitements, les rentiers, ne pourront bénéficier que de l'allocation journalière pour soins dans un sanatorium. L'allocation journalière, véritable prix de journée à tarif revisable, analogue au prix de journée payé par l'autorité militaire aux hôpitaux civils, serait donc égale pour tous, et payée directement au sanatorium donnant les soins. Cela suppose naturellement la création de sanatoriums pour les classes moyenne et riche où la dépense dépassera le prix de journée d'un supplément à subir par le malade.

Il faut prévoir que ce supplément pourra être couvert par le paiement volontaine d'une cotisation plus forte.

Il faut prévoir aussi que dans des conditions de contrôle déterminées, le prix de journée pour les classes moyenne et riche pourra être payé directement au malade se soignant en dehors d'un sanatorium.

- C) Le mode de recouvrement des cotisations devra présenter les plus grandes facilités et la plus grande régularité et être confié aux agents du fisc.
- 4D) L'organisation de l'assurance obligatoire contre la tuberculose devra être très libérale, à très large vue, et dégagée le plus possible de

# CONVALESCENCE DE LA GRIPPE

### NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Véritable Tonique non excitant
Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool
Ne présentant aucune contre-indication

MÉDAILLE d'OR SAN 1943 SAN 1943 SAN 1943 SAN 1943 SAN 1944 SAN 194

COQUELUCHE
Traitement EFFICACE
et INOFFENSIFoaria

Sulfoléine

Sulfelitholate d'ammonium désedorisé, 10 %

2 à 5 cuillerées à café, dessert
ou soupe selon l'age.

Laboratoire FREYSSINGE

1913. - Gand : Médaille d'Or

# NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

<u>DÉPRESSION NERVEUSE</u> NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Comple-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.

The state of the s

1914. – Lyon : Diplôme d'Honneur

### FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE GÉRÉBRALE GONVALESCENCES

Echantillons et Prix apéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances.

l'Etat. Une organisation entière par l'Etat manquerait de souplesse et serait suspecte à nombre de gens qui sont sceptiques sur les capacités de l'Etat organisateur.

Collecter les cotisations, avoir un corps centralde contrôle et de répartition, voilà quel pourrait être le rôle de l'Etat.

Des caisses régionales ou départementules, sans cesse contrôlées et fonctionant à compte souverts comme des sociétés d'assurances, auraient charge de faire fructiller les fonds par des phacements suirs, de payer les frais de traitement et les allocations diverses, et d'avancer aux collectivités, département ou ville, les fonds nécessaires aux organisations fondamentales, sanatoriums, dispensaires, créches, etc.

Il n'y aurait donc pas d'établissements de l'Etat, mais des établissements régionaux et des établissements privés, approuvés et contrôlés par l'État (la possibilité d'être soigné ou assisté dans des établissements privés est déjà prévue par la loi de 1905).

Enfin, plusieurs départements pourraient s'associer pour la création de sanatoriums spéciaus, sanatoriums d'altitude, sanatoriums maritimes, par exemple, associations également prévues par la loi (Syndicats de communes. Loi du 5 avril 1884, modifice le 22 mars 1890).

UNE

#### MISSION DE MÉDECINS ESPAGNOLS EN FRANCE

Des hommes, savants Espagnols aimant la France, la Justice et le Droit, qui n'ont jamais cessé de collaborer pour harmoniser les sympathies de tous temps existantes, entre les deux nations sœurs, se sont groupés autour d'une publication scientifique espagnole.

Un premier effort de ces éléments organisateurs a eu pour résultat d'amener d'Espagne à Paris, en Juillet 1917, une mission composée d'un certain nombre de médecins et de professeurs parmi les plus éminents et les plus distingués de notre Faculté de Médecine.

Cette mission a eu un succès complet, elle a recu, en France, l'accueil le plus cordial, accompané de manifestations attestant la sincérité des sentiments des Collègues français qui, de tout cour, s'étaint associés, par un concours effectif, à cette première organisation. Elle eut comme corollaire la venue en Espape d'une mission scientifique de Professeurs français, sollicitée par toutes nos Sociétés savantes appuyées par l'étément officiel de médecine ainsi que par les autorités civiles. Cette mission était composée de MM, les D° Vincent, Helme et Locard.

Actuellement, nos dévoués et infatigables organisateurs travaillent très activement à former une nouvelle mission de Professeurs, et déjà on a pu annoncer à la Faculté de Médecine de Paris une série de conférences données par des Professeurs espagnols.

Parmi les membres composant cette seconde mission, nous citerons :

MM. les D<sup>ra</sup> Gonzales Prats, Rincon de Arellane Cogollos, Roca, Cervera, Sayé, Pijoan, Turell, Farreras, Ribera, Calleja, Turó et Carles, ces trois derniers membres de la Revue « Laboratorio », organisatrice de la mission.

Les conférences annoncées seront faites par Messieurs les Professeurs :

Docteur Andres Martinez Vargas, Doyen de la Faculté de Médeeine de Barcelone, sur le Rachitisme infantile.

Docteur Carlo Calleja, scerétaire de l'Université de Barcelone, sur la Contribution à l'étude de l'histologic en Espagne pendant la guerre. Docteur Juan Pesett, Professeur à la Faculté de Médecine de Valence, sur la Vaccination antity phique en Espagne.

Docteur DE FREIXAS, Professeur à l'hôpital de la Sainte-Groix, à Barcelone, Sur la Grippe en Espagne.

Docteur Bellido, Professeur à Zaragosa, sur les Travaux de Biologie en Espagne.

Saluons avec effusion ces illustres savants, professeurs de la Science médicale, qui vont en France pour y exposer les intéressantes questions de la Science de leur pays, pour démontrer le travail espagnol et établir cet échange d'idées si utile et si nécessaire pour le progrès des études médicales.

Saluons aussi les Professeurs de France, ces savants si appréciés, tant par leur bonté que par leurs connaissances, par leur attractive et utile didactique, et qui, dans cette occasion, ne se sont pas moins montrés enthousiastes pour ce qui regarde nos deux pays et la Science. Saluons-les tous à ce sujet, mais n'oublions pas que, malgré l'étude scientifique et la recherche de nouvelles questions chirurgicales et médicales, l'émotionnante curiosité des champs de batailles, des pays glorieusement reconquis, des fronts ensanglantés où se liquident la barbarie et la force acéphale, il y a quelque chose de plus beau et de plus sublime renfermé dans cette union des hommes de Science des deux pays, c'est l'extériorisation d'affection et d'amour profonds qui unit ceux qui professent les mêmes idéals.

Nous ne laisserons pas passer sous silence notre profonde reconnaissance pour tous ceux qui initient, qui organisent, qui exécutent des œuvres si dignes d'éloges, M. Castanet en France et les docteurs Turo, Calleja, Carles et Nifra.

> DOMINGO DUBAN ARROM Professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Barcelone, Lauréat de la Royale Académie Nationale de Médecine de Madrid,

# **Traitement des Affections Gastro-Intestinales**

# LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

# LACTOBACILLINE GLYCOGÈNE

Comprimés de Ferments lactiques et amylolytiques

3 A 9 COMPRINES PAR JOUR

Aucun inconvénient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature : LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS

#### LE LIVRET NATIONAL DE 4,000 FRANCS POUR TOUT FRANCAIS NOUVEAU-NÉ

« Tout Français doit avoir 3 enfants ou payer le somme correspondant à l'élevage de 3 enfants dans la classe sociale à laquelle il appartient, »

Le Parlement s'émeut de plus en plus de la question de la dépopulation française qu'il aurait pu étudier depuis plus d'une génération s'il n'avait pas été constamment, jusqu'à ce jour, obnubilé par les intérêts individuels généralement contraires à l'intérêt général. Les médecins, dont l'exemple et l'enseignement pourraient être si grands auprès des populations, doivent connaître toutes les propositions de loi qui sont actuellement faites pour favoriser le repeuple-

Un point sur lequel tout le monde paraît d'accord, c'est d'imposer les improductifs pour venir en aide aux productifs jusqu'ici accablés d'impôts. Cette idée très simple, que j'ai émise il y a dix ans, propagée dans des conférences, des articles, développée devant des membres du Parlement, des bourgeois, des ouvriers, n'a pourtant pas été acceptée d'emblée, il s'en faut. À la section fiscale de la Commission de la dépopulation, j'ai été qualifié de communiste par un professeur de l'École de Droit pour avoir osé la soutenir devant cette réunion où les improductifs ou hypoproductifs avaient certainement la majorité. Aujourd'hui elle me paraît admise par tout le monde. Mais il reste à l'appliquer, et d'une manière draconienne

La proposition de loi de notre confrère M. le D' Doisy, président de la Commission de l'Hygiene publique, est essentiellement basée sur elle. Elle aboutit à frapper d'un impôt de 745 millions par an les improductifs en faveur des productifs.

Cette somme ne paraît colossale qu'à ceux qui n'ont pas d'enfants. Elle est en réalité minime. Mais pour la percevoir il faut opérer une révolution dans l'établissement de nos budgets. En esset, la spécialisation des impôts n'est pas prévue. Il faut qu'elle le soit en ce qui concerne l'Impôt de Génération,

Depuis des années je propose la création d'un Institut familial, institution libre mais fortement subventionnée par l'Etat, qui organiserait dans chaque département des instituts départementaux, lesquels s'occuperaient de tout ce qui concerne la dépopulation.

Cet Institut familial, en sa qualité de libre, favoriserait les initiatives privées qui jamais n'iront à l'État. S'il existait, il soutiendrait certainement la proposition de M. Doisv et trouverait peut-être des fonds particuliers pour venir en aide à la subvention de l'Etat.

M. Doisy propose d'attribuer à tout nouveauné français un livret spécial de la Caisse nationale d'Epargne, en versant à son nom une somme de 1.000 francs, placée à intérêts composés. Pour la première fois, je crois, il ne s'agit pas de rcchercher s'il y a des ressources suffisantes ou non dans la famille où nait l'enfant. Il importe de souligner cette innovation, car l'erreur profonde du législateur, jusqu'à ce jour, a toujours été, non d'établir une justice, mais de favoriser des personnes. M. Doisy pose en principe que tout enfant est un capital pour la nation et il ajoute que du jour au lendemain la situation de ses parents peut être modifiée; il en conclut que tout enfant doit recevoir le Livret. Rien de plus

Le Livret national a une destination double : 1º pendant la première année, il sert à prélever une somme mensuelle de 30 francs, payable d'avance à la mère, au père survivant ou, à leur défaut, à la personne, administration ou société qui a la charge de l'enfant ; 2º lors du mariage, à

verser 500 francs ; ce mariage, M. Doisy le veut précoce : avant 21 aus pour les filles ; avant le sixième mois qui suit l'exemption du service militaire ou la libération du service dans l'armée active, pour les garçons. Ces délais sont certainement à reviser et il faudrait consulter les mères de famille qui ont par exemple six filles à marier. D'autant plus que pour les filles-mères M. Doisy recule le délai jusqu'à 31 ans. Je puis citer à mon distingué confrère le cas d'une jeune fille qui, mariće à 21 ans 1/2 avait six enfants sains à 31 ans. Elle serait donc beaucoup moins intéressante qu'une fille-mère syphilitique qui aurait eu d'un alcoolique un enfant à 28 ans?

La proposition de loi comporte encore que le reliquat des deux livrets du mari et de la femme est attribué, par acomptes mensuels de 30 fr. durant la deuxième année de chaeun des enfants en sus du deuxième. Je suppose qu'il faudrait ajouter l'adjectif : « vivant »; sinon la femme qui aurait eu un hydrocéphale d'abord, puis un athrepsique mort au bout de deux mois se verrait favorisée pour son troisième enfant qui ne serait

en somme que son premier viable.

L'institution du Livret national a l'avantage sur la prime à la natalité de favoriser l'enfant sain. Le bénéfice du Livret est en effet surtout appréciable quand le titulaire est arrivé à 21 ans et s'il se marie. Cette condition barre la route aux tarés et aux dégénérés. A ce titre, elle mérite d'être défendue, car il ne faut pas perdre de vue ce fait capital qu'il ne s'agit pas d'avoir des enfants, mais de beaux enfants. Comme tous les livrets des titulaires décédés avant leur mariage ou mariés trop tard, ou ayant volontairement abandonné la somme qui leur revenait, sont destinés, par l'article 4, à faire une masse commune qui sera partagée entre les titulaires vivants, il en résulte que la somme fixe de 500 francs sera en réalité dépassée.

Les millions nécessaires à l'établissement du

#### Docteurs.

qui voulez vous installer

après la guerre :

### La Maison

Pabricants d'instruments de chirurgie et de mobiller chirurgical 7. BOULEVARD DE SÉBASTOPOL. 7 - PARIS (1")

dans le but d'être utile au Corps Médical consentira des

conditions de paiement A TRÈS LONG TERME

Catalogues sur demande.

# Ingénieur-Constructeur

7, RUE LINNÉ - PARIS - Téléphone : Gob. 28-33

### Appareils de Précision

MÉDECINE PHYSIOLOGIE

Appareils pour la mesure de la pression artérielle.

APPAREILS POUR LA MÉTHODE GRAPHIQUE

Catalogues sur demande

OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÈTRIQUE

du Prof PACHON (BREVEYÉ S G D G

ARTÉRIO-

SCLÉROSE

SYPHILIS

ASTHME

SCIÉROSES

VISCÉRALES

MAXIMUM D'ACTION

ET DE TOLÉRANCE

CONSERVATION

ARSOLUE

PRODUITS CHIMIQUEMENT PURS

= Klou Nal =

en Solution, Sirop, Gouttes ou Dragées

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, PARIS. SUR DEMANDE

Livret sont assurés par un impôt annuel frappant les célibataires, les ménages sans enfants, les ménages hypoproductifs, et en plus par des droits de succession toutes les fois qu'il n'y a pas trois enfants vivants. L'impôt annuel prèvu par M. Doisy est de 24 francs. Cet impôt est infinient trop faible pour les classes moyennes, aisées, riches; mais qu'on commence à l'instituer: la Justice et la Force des choses le mettront au point.

F. Jayus.

#### UNE EXPOSITION

#### D'INSTRUMENTS DE CHIRURGIE D'INVENTION ET DE FABRICATION FRANÇAISES

à la Mission chirurgicale française du Gaucase

#### · A TIFLIS

Par le major L. DARTIGUES

Ancien médecin-chef et chirurgien de la mission du Caucase.

Quand je me chargeai de conduire une mission sanitaire en Russie, il y a un an et demi, ce n'était pas uniquement pour apporter notre concours chirurgical au front du Gaucase. Parmi les autres cheis de mission envoyés en Russie, seul je cumulai les fonctions de chirurgien et de médecin-chei ce fut une lourde charge. J'assamai done toute la chirurgie que nous eûmes à pratiquer, mais je m'attaclai principalement à remplir le rôle de propagande française qui nous avait été confié et qui m'inféressait plus particulièrement par tonte la variété qu'elle comportait.

J'ai visité tous les hôpitaux de Tiflis, permanents, temporaires, auxiliaires, civils et militaires, et tous les « lazarets » comme on dit la-bas. Parmi les hôpitaux de cette grande et importante ville, où je fus reçu avec la plus parfaite urbanité et même avec large cordialité, établissements que je visitai en compagnie de mon ani le D' Hambachidzé, grand patriote géorgien, grand ami de la France ou il a parfait ses études, défenseur, dans un milieu très soumis à l'influence allemande, des idées scientifiques françaises, vieil abonné de La Presse Médicale, je signalerai trois magnifiques hopitaux qui ne le cèdent en rien à nos nouveaux hôpitaux qui ne le cèdent en rien à nos nouveaux hôpitaux qui con le sou de province.

L'hôpital Atexaulre-Ll, véritable merveille d'installation, dirigé par le D'Matsouriantz: l'hôpital Araniantz, magnifique, dirigé par le D' Arroutiounoll, et l'hôpital de la Maternité, splendide et vaste, dirigé par le D' Sobiesianski, gynécologue extrêmement distingué. Tous trois parlent le français et sont amis de notre pays.

Même dans ces hôpitaux types qui, je le répète, sont merveilleux, je ne trouvai qu'une instrumentation précaire et de fabrication allemande en très grosse partie. Tillis était aussi pauvre d'instrumentation chirurgicate qu'elle l'était de produits pharmaceutiques, ce qui n'est pas peu dire. Je remarquai, de plus, que beaucoup de chirurgiens de Tillis ou mobilisés à Tillis ne connaissaient pas l'usage de nos divers écarteurs autostatiques qui facilitent tellement la chirurgie abdominale; ils n'emploient pas tout au moins le principe ou l'analogue de la géniale valve sus-publenne de Doyen.

Constatant avec peine notre très pauvre repré-

sentation d'intrumentation de chirurgie française, singénieuse, si élégante, de fabrication si parfaise, j'eus l'idée, entre tant d'autres manifestations de propagande par laquelle je luttai (comme je l'ai fait plusieurs fois d'alleurs avant la guerre par la mise en œuvre de projets que je complétera) contre le systématisme de muitté à notre égard par la science allemande tellement exclusive et ostracique, de faire à notre Hépitat chieugieal français du Caucase une Exposition d'instruments de chirurgie d'invention et de fabrication fran-

Cette lutte antiallemande, je l'ai étendue dans d'autres domaines de propagande et je l'ai précisée dans un article intitulé « Représailles intellecnelles ».

Dans l'Hôpital chirurgical français de Tiflis, je consacrai une salle à l'Exposition permanente de nos instruments. J'en confiail entretien et la garde, sous le contrôle de mon pharmacieu-major Basc, a un de mes infirmiers, mécanicien adroit, qui m'avalt été recommandé par le D' Walther, chirurgien de la Pitié, et le P' Jacob, du Val-de-Gráce.

J'ai donné à cette salle le nom de Doyèn, voulant rendre hommage, maintenant qu'il est entré dans la postérité qui dégage mieux l'essentiel de sa personnalité qui nous intéresse scientifiquement, à ce grand chirurgien à qui on ne peut, sans injustice, refuser un don extrêmement grand du sens mécanique et l'aptitude à l'invention la plus créatrice et la plus féconde. Celui qui ne commande pas au fabricant un instrument comme un costume à un bon tailleur, mais qui apporte une conception précise, des dessins personnels, des maquettes et même l'instrument étalon fabriqué de ses propres mains, est, dans ce domaine, un homme supérieur, surtout si l'instrument réalise un progrès, facilite une technique, raccourcit le temps d'une opération. Doyen fut de ceux-là-

La salle Doyen voisinait avec la salle de stérilisation Terrier. J'avais donné pour l'enseignement de l'étranger, méme des noms de chirurgiens français vivants à d'autres salles. C'est ainsi qu'il y avait les salles Pozzi, Legava, Delbet, de Lapersonne, J.-L. Faure, Morestin, Carrel, etc.

Dans la salle d'Exposition instrumentale, j'avais établi plusieurs sections.

Tout d'abord étaient exposées les boîtes du Service de Santé avec leur contenu, qui par leur



Le lacte of du MD oneard est allesse à lite gracieux à tous les mercins des Armées qui en feront la demande au laboratoire du lacté of 112 Rue la Boetre-Paris. Tel. Wayram. 58.28. organisation methodique faisaient un grand effet d'ordre pratique.

J'avais ensuite exposé tous les instruments de grande chirurgie de chirurgie spécialise qui sont si indispensables pour certaines techniques perfectionnées, mais qui ne peuvent pas cependant être compris dans la nomenclature de l'armée qu'ils enombreraient.

Il y avait ainsi des sections d'instruments les plus nouveaux : chirurgic de la tête, chirurgic tencaique, chirurgic athominade, chirurgic gynécologique, chirurgic génito-urinaire, chirurgic otorhino-daryngologique, chirurgic ophalmologique, chirurgic ophalmologique, chirurgic sonatologique, etc.

Plusieurs grandes maisons de Paris, en particulier les maisons Collin et Bruneau, à ma sollicitation, en vue de ce projet d'exposition que j'avais déjà conçu en France avant notre départ, avaient bien voulu me donner leurs instruments les plus intéressants et les plus nouveaux: j'en fis deux sections particulières dans mon Exposition géné-

Mais, de plus, pour mettre en valeur, par le groupement, l'œuvre d'instrumentation d'un auteur, j'avais fait des sections spéciales pour : l'instrumentation inventée par Doyen dans les divers domaines de la chirurgie; celle inventée par Lambotte, d'Anvers (que nous pouvons considérer comme un des nôtres par l'esprit, la culture et la grande souffrance qu'il a endurée de nos ennemis), qui a créé ses admirables instruments pour chirurgie osseuse et en a confié la fabrication à la maison française Collin; l'instrumentation inventée par mes amis J -L. Faure, Jayle, Monprofit, ctc.; l'instrumentation inventée par mon ami de Martel pour la chirurgie cranienne et fabriquée par la maison Alexandre; celles plus anciennes, mais inspiratrices et initiales, de Pean, Pozzi, Segond, etc.

Enfin, si charité bien ordonnée commence par soi-même, ainsi que dit le proverbe, justice bien ordonnée finit par soi-même, pourrai-je dire en paraphrasant: j'avais exposé mes propres instruments que les jurys des Expositions de Londres,

Gand, Lyon, etc., voulurent bien récompenser.

J'ai fait la démonstration de ces divers instruments, quand je l'ai pu, dans les opérations que

j'ai eu à pratiquer.

Cette Exposition, la première qui ait jamais eu lieu au Caucase, a eu un plein succès auprès de eeux qui ont visité notre hôpital et qui ont bien vu par comparaison les ressources de notre esprit inventif, pratique et simplificateur. Ce m'était une satisfaction de constater leur surprise mêlée d'admiration, en même temps qu'une certaine amertume de voir que, par la faute de l'emprise allemande, Ils nous ignoraient presque dans ce domaine instrumental et semblaient nous découvir, inventeures t'abricants-inventeurs français.

Avant notre retraite à travers les montagnes du Guucase devant l'avance des Turco-Allemans qui se payèrent l'orgueil de faire flotter leur drapau, quarante-huit heures après notre départ, sur notre hôpital qui avait vu flotter notre drapau tricolore, très aimé à Tillis, je puis l'affirmer, pendant neuf mois, on voulut m'acheter ce matériel instrumental à n'importe quel priz. C'était le meilleur et le plus tangible des éleges I de ne cédal pas et j'ous raison, car ce matériel scrait à l'heure actuelle entre les mains des Allemands qui l'auraient débaptisé, 'utilisé et copié comme toujours avec appropriation d'idée!

Je ne cedai pas et j'ous raison, car j'avais organisé pour notre retour, en cas d'accidents de toute espèce (de chemin de fer par exemple, fréquents en ce pays), un service de secours chirugical pour notre formation en voyage : je pouvais faire n'importe quelle opération importante immédiate dans un wagon ou au bord de la voie.

A Sarrepta, où nous fûmes arrêtés par les bolchewicks, nous eûmes l'angoisse de la perspective d'abandonner tout notre matériel amené à grand'-

peine, pour faire colonne et rejoindre à pied une autre voic. A Tzarizine, au bord du Volga, la ligne lerrée nous fut interdite et nous dûmes, dans un bateau, remonter ce fleuve immense pendant 2.000 km., jusqu'à Nijni-Novgorod.

Après des péripéties diverses nous arrivames à Mournansk et ce matériel d'instrumentation chi-rurgicale considérable, que je m'étais obstiné à ramener, put être laissé au petit béplial français de cette base. Je parvins même, — et j'al le droit de dire que ce ne fut pas un mince mérite, à cause du poids de la manivelle qui reile el flexible au trépan de l'instrument de de Martel — à rapprotre en France ecte instrumentation pour chirurgie cranienne ainsi que d'autres instruments spéciaux qui auraient été perdues, le major que j'ai laissé à Mournansk n'étant pas chirurgien et ne pouvant les utiliser.

Je pense qu'après la guerre nos chirurgiens devront faire connaître leurs instruments dans un pays où il y a de très heaux hôpitux, et j'ai la conviction absolue que nos fabricants y auront un champ de récolte qu'il ins doivent pas négliger. Je pense que la propagande scientifique et patrictique que j'ai faite dans ce sens n'aura pas été insulte et aura cuvert la vole pour l'avenir.

#### LIVRES NOUVEAUX

I.E TRAFIC DE LA COCAINE

La cocaïne (étude d'hygiène sociale et de médecine 1égale), par MM. Couxrois-Superr, médecin des hôpitaux, expert près les tribunaux, et R. Giroux, interne pr., 1 vol. de 232 pages (Masson et Cle, éditeurs). — Prix : 4 france.

L'intoxication par la cocaïne a pris, au cours de ces dernières années, une extension considérable. Cela est si vrai que la grande presse signale chaque

(Voir la suite, p. 777.)

# STOVAINE

LE MOINS TOXIQUE DES ANESTHÉSIQUES LOCAUX DE MÊME EFFICACITÉ

### S'emploie comme la Cocaïne



# Ne crée pas d'accoutumance

La Stovaïne possède une action anesthésique au moins égale à celle de la Cocaïne.

La Stovaine est beaucoup moins toxique que la Cocaine.

La Stovaïne a une action tonique sur le cœur.

La Stovaine a des propriétés bactéricides très nettes.

La Stovaïne est anesthésique sans addition d'adrénaline.

La **Stovaïne** est délivrée soit en nature, soit sous forme d'ampoules de **Stovaïne Billon** pour

# ANESTHÉSIE LOCALE, RACHI-ANESTHESIE, ODONTOLOGIE

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Les Établissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple - PARIS

La

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés

des DÉRIVÉS BROMÉS de la VALÉRIANE . . . .

du BORNÉOL (camphre de Bornée) .

Stimulant des centres nerveux et du cœur :: :: ::

Ces propriétés ne s'additionnent pas seulement, :: mais elles se complètent et se multiplient.

LA VALBORNINE EST EMPLOYÉE EN CE MOMENT AVEC SUCCÈS DANS LES HOPITAUX ET DISPENSAIRES DE LA VILLE DE PARIS

MODE D'EMPLOI ET DOSES : 3 à 6 capsules par jour.

:: LE FLACON : 5 FRANCS ::

Echantillons et Littérature :

Henry ROGIER

DOCTEUR EN PHARMACIE NCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

19, Avenue de Villiers, PARIS (XVI

## Bromothérapie physiologique SPÉCIFIQUE des AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie Nerveuse, Épilepsie, etc. (Combat avec succès la Morphinomanie)

Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone découverte en 1902 par Maurice ROBIN, l'auteur des Combinaisons Métallo-Peptoniques de Peptone et de Fer en 1881.
(Voir Communication à l'Academie des Sciences par Berthelot, en 1885)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpétrière dans le Service du Professeur Raymond de 4905 à 1906. Voir Thèse "Les Prénarations organiques de Brome" d'un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906. — Rapport sevorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, téance du 26 Mars 1907.

n'existe aucune autre véritable solution titree de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis cette découverte.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE la PLUS ASSIMILABLE et la SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE; elle est complètement INDOLORE.

Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme. Deux formes de préparation: GOUTTES concentrées et AMPOULES inju

DOSES: ADULTES Gouttes... | XX gonttes avant chacun des principaux | 40 gouttes correspondent comme effet thérapeutique conti-

Dépôt Général et Vente en Gros: 13, Rue de Poissy, PARIS. — Détail dans toutes les Pharmacies.

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

L'IODONE ROBIN est la meilleure et la plus assimilable des préparations iodees.

Ne pas confondre l'IODONE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires.

L'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYP-SIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définte, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Voir 1º comptes rendus de l'Académie des Sciences en Mai 1911; 2º Thèse du De Boulaire, intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906).

L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées :

- 1º La Seule à base de Peptone Trypsique;
- 2º La Seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE;

3º La Seule qui ait eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache (Séance du 26 mars 1907).

L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviler l'Iodisme dans :

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité. Fièvre des Foins. Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vasomoteurs et en activant la circulation du sang.

MODE D'EMPLOI :

NODE GUTTES: 10 à 30 poutes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de lait ou de vin blanc, etc. Dens les manifestations pouteuses, on l'emploie à la doss de 40 à 50 poutes par repas.

IODONE INJECTABLES: Une ampoule de 3 centinétres aubes par professe continétres aubes par professe que entinétre aubes par la la composité de 3 centinétres aubes par par discès par entinétres aubes par apur didacé par centinétres aubes par apur didacé par centinétres aubes par par la contra de 10 poutes par que de 3 centinétres aubes par participation de 10 poutes, aux que dans les manifestations par la contra de 10 poutes par la contra de

Nous prions Messieurs les Docteurs de Vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

Dépôt Général et Vente en Gros : 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES.

70 F F Z U O TROUBLES DENTAIRE CARIE

BERCULOSE · LYMPHATISME · AN

# ILGII



CROISSANCE - RACHITISME - SCROFULOSE

# RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE LE PLUS RATIONNEL

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

# QUE PAR LA TRICALCINE

# TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

CROISSANCE ALLAITEMENT TROUBLES DEDENTITION

vend: COMPRIMÉS, GRANULÉ

ETCACHETS RICALCINE CHOCOLATÉE

DYSPEPSIES ACIDE préparée specialement pour les enfants

CONVALESCENCES

TRICALCINE

Méthylarsinée Adrénalinée Fluorée

RACHITISME SCROFULOSE

CARIE DENTAIRE

ANÉMIE

**FRACTURES** 

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances ABORATOIRE DES PRODUITS "SCIENTIA", 40, RUE FROMENTIN, — PA



Le PREMIER Produit FRANÇAIS

qui ait appliqué L'AGAR-AGAR

au traitement de la CONSTIPATION CHRONIQUE

# THADLAXI

LAXATIF-RÉGIME

agar - agar et extraits de rhamnées

Posologie PAILLETTES : 1à 4 cuil à café à chaque repas CACHETS .. 1 à 4 à chaque repas COMPRIMÉS. 2 à 8 à chaque repas GRANULE .. 1 à 2 cuil à café à chaque repas (Spécialement préparé pour les enfants)

Echantillons & Litterature sur demande adressée: LABORATOIRES

DURET & RABY

Borremans del.

CHOLÉOKINASE 6a8 Ovoides par jour

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DE L'ENTEROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE



La Phytine est un produit organique défini, de formule connue (C4H8P4O18Ca2Mg2), elle est par conséquent de composition invariable et toujours identique à elle-même.

La Phytine est le plus riche et le plus assimilable des médicaments phosphorés. Elle apporte, de plus, à l'organisme les bases alcalino terreuses nécessaires à sa minéralisation.

Ogr. 25 à 2 gr. par jour ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Laboratoires CIBA - 0. ROLLAND, pharmacien, 1, place Morand, LYON jour des histoires de trafic de la drogue. Ces jours derniers un avocat staglaine, même, comparaissait devant le Tribunal correctionnel pour avoir vendu des quantiés considérables de toxique dans les couloirs du Palais de Justice; hier encore, trois praticiens malhomettes étaient appréhendés pour avoir facilité le commerce de la coco ». C'est dire, par deux exemples récents, le danger et la fréquence de l'intorication cocanique.

Frappés et émus par les ravages causés par la cocaïne, MM. Courtois-Suffit et R. Giroux ont eu l'heureuse inspiration d'exposer dans un livre particulièrement intéressant, et qui vient de paraître, la cocaïnomanie. C'est une étude de grande actualité qui offre un intérêt non seulement par le sujet traité, mais encore par la parfaite documentation qu'il con-tient. Par les histoires curieuses, édifiantes que les auteurs relatent sur le commerce du toxique, par l'étude clinique de l'intoxication si clairement exposée, le livre de Courtois-Suffit et de son élève R. Giroux est très instructif. Nous verrons d'ailleurs, en analysant très rapidement ce travail, que les questions médico-légales se rapportant à l'abus de la cocaïne, donnent à leur œuvre une portée juridique et morale plus grande que ne le laisserait croire le titre modeste de cette monographie. C'est d'ailleurs ce qui se dégage de la lecture de la préface élogieuse de l'éminent professeur Ernest Dupré, préface qui consacre l'intérêt particulier de cette étude et qui nous a servi de guide dans cette analyse que nous avons rédigée le plus simple possible, comme un reflet de l'œuvre même.

Les auteurs passent successivement en revue les cources de l'intoination considiue, c'est-à-dire les différents modes de trafic et de circulation de la drogne, les quartiers et les établissements de Paris vendue aux habitués, par et sur et les chasseurs de l'action de la considiue de la company de la company

tement et fæilement de Darmstedt et de Mannheim. Ils signalent à ce propos que les Allemands favorissient chez nous la vente du toxique et attiralent même, sur les bords da Rhin, un grand nombre d'intoxiqués. MR. Gourotia-Strift et R. Giroux enumérent les cachettes variées et imprévues où les trafiquants dissimulent la cocco et, pour ne clier qu'un exemple curieux, 1ls signalent le true ingénieux d'un trafiquant, amputé de cuisse, qui dissimulait et colprair avec lui la drogue dans la cavité centrale du pilon de sa jambe artifiéelle let avait toujours sinsi, 4 portée de sa main qu'il passati à travers la poche percée de son pantalon, bulseurs paquets de coccaine.

Les auteurs montrent les procédés de commerce en gros de la drogue et les quantités fantastiques écoulées dans le trafic au détail par paquets de 1 gr., aux amateurs du poisse.

Précédée d'une étude toxicologique complète de la cocaine, vient ensuite l'étude clinique des effets du poison : cocainisme aigu, cocainisme chronique, viresse cocainique, hallucination stoique, vienuelles, auditives, olfactives, en insistant sur les hallucinations tactiles apécifiques de la sensibilité cutanée; enfin les délires hallucinatoires, mobilles, anzieux, l'aviation, les troubles moteures un miritifs.

MM. Courtois-Suffit et R. Giroux consacrent un chapitre spécial à l'ulcération et à la perforation de la cloison nasale. De très nombreuses observations illustrent cette étude clinique et, comme l'écrit le distingué professeur Dupré, « elles confèrent à cette œuvre une documentation vivante et actuelle d'un cantal infrésit.

Après quelques considérations sur l'anatomie et la physiologie pathologiques du cocaïnisme, sur le diagnostie et le traitement, les auteurs étudient la médecine légale de l'intoxication en insistant spécialement sur les différents degrés de responsabilité encourue par les cocaïnomanes déliuquants.

La fin du volume est consacrée à l'étude juridique complète de l'intoxication. Dans une excellente critique de la jurisprudence, les auteurs montrent clairement la sévérité et les heureuses dispositions de la nouvelle législation, mais ils démontrent en même temps le caractère quasi inapplicable et presque inopérant de la loi. S'associant sans réserve à la

poureuite impitoyable des trafiquants, les auteurs rerminent en véritables médecias leur œuvre, en insistant sur le rôle prépondérant, dans la prophy-lairé du cocanisme, de l'éducation, sur la nécessité de l'Instruction de la jeunesse au seuil de son éman-cipation, des dangers des maladies vénériemnes, de l'alcoolisme et des autres intoxications : morphinisme et cocanisme. Ils formulent, écrit encore le professeur Dupré, leur conclusion de médecins et de moralistes en cette phrase qui, dans sa concision et sa netteté, rénume l'enseignement pratique de leur livre ; e's la répression doit être l'affaire des lois, la préservation devrait être l'affaire de l'éducation et de l'hygèlen.

L'analyse rapide que nous venons d'exposer du livre si inféressant de MM. Courtois-Suffi et livre si inféressant de MM. Courtois-Suffi et Giroux permet d'affirmer qu'Il aura un grand succès. Médecins et ungistrate vondront lire cette du d'hygiène sociale de grande actualité. Et connaissant miera le trafic et les dangers de la cocaine, coupourront désormais lutter plus efficacement contre l'untorization monacenté.

Les auteurs auront au moins la très grande satisfaction d'avoir fait une œuvre utile. Nous ne saurions trop les en féliciter. A. H.

La localisation radioscopique des projectiles par la méthode de Strohl, par R. Poucn (Thèse de Doctorat, Montpellier, 58 p., 14 fig.).

Les procédés de repérage des projectiles sont innombrables. Tous sont excellents, beaucoup son pratiques, peu sont simples. Or, les formations radiologiques « à grand débit » de la zone de l'avant exigent surtout un « rendement » difficile à concilier avec une instrumentation compliquée. La méthode préconisée dans cette brochure réunit, selon l'auteur, les couditions qui la rendent particulièrement recommandable pour la radiologie de guerne.

Son principe est d'une simplicité qui ferait rougir un anthématicien: il consiste à mesurer le déplacement de l'ombre d'un projectile que l'on fait coincider successivement avec deux repères solidaires de l'ampoule. Il supprime donc tout calcul.

Le seul reproche que l'on a pu adresser, avec quelque raison, au procédé de Strohl est la nécessité

# NÉOL

Formules
DES HOPITAUX DE PARIS

# GARGARISMES NÉOLÉS

1º 2 cuiller. à potage par verre d'eau ( Néol . . . . . . . . . . 1/2 flacon

2° Eau q. s. pour 1/2 litre de gargarisme. Bicarbonate de soude (ad libit.).

# IRRIGATIONS NÉOLÉES

A utiliser selon technique de Carrel au lieu et place des divers hypochlorites.

### EAU NÉOLÉE

dans tous les cas, doit remplacer l'eau oxygénée irritante et altérable

> Néol..... 4 partie Eau .... 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimés alcalins des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales bygiéniques.

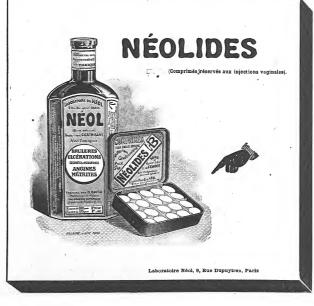

d'opérer à diaphragme grand ouvert, entraînant une large irradiation pouvant être dangereuse pour le radiologiste et le sujet. Mais eet inconvéuient set facilement supprimé par l'emploi d'un diaphragme à fente.

Eu somme, il s'agit là d'une méthode dans laquelle la simplicité ne s'acquiert nullement aux dépeus de l'exactitude, mais contribue au contraire à l'accroître, ce qui justifie la faveur dont elle jouit auprès des radiologistes des armées.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Chemiler: M. Girbal (Étienne), médecia de 28 clares acutiliaire, du bateillo de (unifere-nurine; Jenne afficier symthes; Jenne afficier symthes; Jenne afficier symthes; Jenne afficier symthesis et du plus grand courage et du plus grand sang-froid. Blessé par éclat d'obus le 19 Septembre 1918, en rentrant des premières Ilgaes ou l'appelait son service de médécia. Au bateillon depuis le 18 Octobre 1917. Doux citations. Une intolocation par les you, Housen, off., 16 Novembre 1918.)

intoxication par les gox. [Journ. off., 16 Novembre 1918.]

— M. Hir-chberg (Fernand), modelen de 3º clease auxiliaire, du bataillen de faeiller-smarins: Le 2º Septembre
1918, pendant l'attaque des positions ennemies, ayant
été blessé ou première ligne, a fait preuve du plus grand
courage, encourageant par son excepte d'antires blessés. Ancien médecin de la brigade de marins. Une citution. (Journ. off., 16 Novembre 1918.)

tion. (Journ. of)., 10 Novembre 1918.)

— M. David (François), médecin idic-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriale; 4 ans I mois 15 jours de services, 5 campagnes de garrer. Titres exceptionales; attaché à la mission de recrutement dans l'Ouest africain (1918), a carred, un les populations indivience un créatifable.

5 campagnes de garre. Titres exceptionnels: nttaché à la mission de recrutement dans l'Ouest africian (1918), a excrée sur les populations indigenes une viritable intence. Avait déjé, en 1013-1016, readu des services particulièrement appréciés en pracédant au recrutement dans les cercies de Babuilabé et de Oualigonyat (Ilaus-Sénigal-Niger), (Joura. oft, 17 Novembre 1918).

#### MÉDAILLE MILITAIRE

— M. Bonneenze (Jacques), môseria sous-side-mijor (active) à la 6 compagnie de miralilemos da 320° reje, d'afantarieri : An course d'opérations récentes, a fait l'admiration de total to batallion par son ablegation et son calme courage. Partant i numédiatement derrière les arques d'assaut, a seigné les blessés en avant des ligues, equies d'assaut, a seigné les blessés en avant des ligues, contribué personnellement ant évolents harrages d'artillerie, montrant le plas beau de violents harrages d'artillerie, montrant le plas beau

mépris du danger. Deux citations. (Journ. off., 6 Novembre 1918.)

#### FACULTÉ DE PARIS

Clinique chirurgicaie. — M. le professeur Pirere Delbet a commencé, à l'hôpital Necker, son cours de clinique chirurgicale le mardi 19 Novembre 1918, à 10 heures du matin, et le continue les samedis et mardis suivants, à la même heure. Mardis et samedis : leçons à l'amphithéctic; jeudis : exercices pratiques.

Clinique oto-rhino-laryngologique. — М. Рігани. Бароль і в вартері, chargé du cours, a commené sos sepons le merred i 18 Novembre 1918, à 10 h. 1/2, et les continue tous les mercredis à la mème heure, dans la salle de la policilinique de son service, à l'Dojinti Leribosière.

Opérations le mardi et le samedi, de 10 heures à midi-L'enseignement spécial pour les élèves stagiaires à commencé le mardi 12 Novembre, à 16 heures et demie.

Pathologie externe. — M. MAUCLAIRE, agrégé, chargé de cours, a cummencé ce cours le mardi 19 Navembre 1918, à 6 heures (amphithéaire Vulpian), et le contiuuren les jeudis, samedis et mardis snivants, à la même benre. Objet du cours: Chirurgie des membres. Ce cours s'adresse plus spécialment aux diudiants de 3º année.

#### NOUVELLES

Comité de surveillance de l'Administration de l'Assitance publique. — M. Lucien Descaves, homme de lettres, est nommé membre du Conseil de surveillance de l'Administration générale de l'Assistance publique, à Paris, en remplacement de M. Pozzi, déédié.

L'examen de la situation des étudiants mobilisés.

— 31. le médecin de l' classe Damany, du Service de Santé de la marine, délègué du ministère de la Marine, est nommé membre de la Commission interministèrielle churgée d'exéminer la situation des étudiants, des élères des graules écoles et des candidats à res écoles, actuellement sous les drapeaux.

Les étudiants en médecine à 4 inscriptions de la classe 1914. — M. le colonei (Girod, député, ayant demandé à M. le ministre de la 'Guerre's un étudiant en médecine de la classe 1914, syant fait son P. C. N. ayant son incorporation et nyant bris quate inscriptions de La nomination des étudiants à 12 inscriptions comme médecins auxiliaires. — M. Canille Blaisot, député, syand demandé à M. le misitre de la Guerre: 1º s'u néusidant es médecine ayant douzo inscriptions, du service auxiliaire mais spite à servier aux armées, peut être nommé médecin sutiliaire; 2º quelle pourra être, et de maisse de la comme de la comme

« 1º Réponse affirmative, 2º l'alfectation des médecins auxiliaires du service anxiliaire est prenoncée suivant lear classe et selon leur aptitude restreinte ou complète; 3º réponse affirmative, »

Les étudiants prisonniers de guerre internés en Suisse. — M. le coincel fiord, dépuisé, yant demandé à M. le ministre de l'iostruction publique si los étudiants français prisonniers de georre internés en Suisse pouvent invoquer, après leur retour en França, le bénédie d'une équivalence en ce qui concerne les grades universitaires, diplòmes et certificats délivrés par les l'acultés suisses, quiount que des promeses formelles avaient dé faites à ce sajet, en 1916, à la suite du dépôt, par l'honnais le comme de l'acultés d

sons indiqué par l'équité, a reçu la réponse suivante: « Larsque la question de l'équivalence des examens passée en Suisse par les étudiants internés s'est-posée, il avait été décidé par meure d'équité, et ain de ne pas constituer un avantage pour les internés sur les étudiants sous les drapeaux, en particuller au front, et ceux restés prisonniers en Allemagne, que l'équivalence ne serait viable qu'u la fin des hestilités. On part désormais considérer cette condition comme remplie, et des instructions vont être canvojées en ce sens. ).



L'envoi aux centres d'instruction des étudiants [ en médecine mobilisés. — M. Ferdinand Bougère, député, ayant exposé à M. le ministre de la Guerre qu'aueune mesure administrative n'étant exécutée dans les unités du front avant qu'elle soit portée à la connaissance des chefs par les circulaires, aucun étudiant en médecine mobilisé au front ne bénéficie de l'euvoi dans les centres d'instruction créés depuis longtemps, faute de la réception par les unités des circulaires relatives à l'exécution de la décision ministérielle qui a créé ces centres; que l'intérêt général est lié à celui des étudiants qui doivent savoir, pour pouvoir soigner, et demandant: 1º quand sera fait l'envoi des instructions au front; 2º quand commenceront les cours de chacun des deux eentres pour les ctudiants mobilisés au front, a reçu la réponse suivante :

Les deux centres d'enscignement du Service de Santé militaire réservés aux étudiants en médeciue présents aux armées et prévus par l'instruction du 30 mars 1918 n'ont pas fonctionné jusqu'iei, en raison des événements militaires surveuus depuis leur création. Ils seront ouverts des que les circonstances militaires le permet-

Les médecins du service auxillaire affectés à un corps de troupes. -- M. Paul Poacet, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si les docteurs en médecine du service auxiliaire qui sont affectés à un corps de troupes au lieu de l'être à un hôpital tempo-raire, et y exercent avec la même responsabilité, les mêmes obligations, les mêmes fonctions que les mêde-cins aides-majors de 2º classe, peuvent être admis au bénéfice de l'article 91 de l'instruction da 31 mai 1912, a reçu une réponse négative

Le droit à l'indemnité de remplacement d'ordonnance. — M. Paul Poneet, dépaté, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si les faisant fonctions (médecins ou gestionnaires) du Service de Santé ont le droit de percevoir l'indomnité mensuelle de 20 francs, dite de remplacement d'ordonnance, touchée par les officiers et assimilés, a reçu une réponse affirmative

L'affectation des docteurs en médecine du service auxiliaire promus aides-majors. - M. Loubet, sénateur, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre dans quelle situation se trouvent, au point de vue affoctations recevoir ou au point de vue aptitude à servir, les docteurs en médecine du service auxiliaire qui viennent d'être promus aidos-majors, a reça la réponse suivante :

« L'affectation des médecins aides-majors provenant du service auxiliairo est prononcée suivant les règles générales du Service de Santé, d'après leur âge, leur situation de famille et leur aptitude entière ou res-

Les médecins mobilisés et la cilentèle. - M. Giray, député, demande à M. le ministre de la Guerre : 1º si un médecin militaire a droit, dans une comi le service médical est assuré par un médecin civil, de faire de la clientèle et d'occuper, au détriment du médecin civil, des fonctions publiques rétribuées de médecin de l'assistance, hygiène, vaccination, chemin de Ier; 2° si le préfet a le droit, lorsqu'un médecin civil demande à occuper ces services, de les lui refuser et de les laisser à des médeeins militaires qui cumulent ainsi le traitement préfectoral avec le traitement militaire, a reçu la suivante :

« 1º Les médecins mobilisés touchant une solde ne vent recovoir des particuliers et des administrations publiques ni honoraires ni émoluments ; 2º ils ne doivent être affectés aux services visés à la question qu'à défaut de médecins civils susceptibles de les assurer et après outento entre les présets et les directeurs du Service de Santé :

Un ministère de la Santé publique. — Au nom de la Commission d'hygiène de la Chambre, M. Navarre, député de la Seine, vient de conclure à la création d'un ministère de la Santé publique, sous la direction duquel seront placés tous les Services de Santé civils et milituires, d'assistance et d'hygiène publiques

Création d'un dispensaire départementai d'hygiène sociale. — Conformément aux conclusions d'un rapport de M. Henri Sellier, le Conseil général de la Seine vient d'adopter les trois projets de délibération suivants

- 1º « Le Conseil général, « Sur le rapport de M. Henri Sellier, au nom de la 3° Commission,
- « Délibère : Article premier. - Le Dispensaire d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse créé par délibération du 10 Juillet 1918 prendra le titre d' « Office public d'hy-

giène sociale ». giche sociaie «.

« Art. 2. — La Commission de surveillance prévne à
l'article 8 de la délibération susvisée prend le titre de
Conseil de surveillance. Le nombre de ses membres est porté de viogt-quatre à trente, par l'adjonction de deux conseillers généraux, deux personnes choisies par M. le Préfet parmi les fonctionnaires de la préfecture de la Seine et de la Préfecture de police et les personnalités

compétentes en matière de lutte contre la tuberculose; un membre du Conseil départemental d'hygiène et de salubrité, et un représentant des œuvres philanthropiques s'occupant de prophylaxie antituberculeuse, désignés également par M. le Préfet de la Seine, »

2º « Le Conseil général. « Sur le rapport de M. Henri Sellier, au nom de la

3c Commission « Délibère

MM. Deslandres, président de la Commission mixte du travail et du chomage, et M. Lalou, président de la Commission départementale du budget, sont désignés comme membres de la Commission de surveillance de l'Office départemental d'hygièse sociale. 3º « Le Conseil général,

« Sur le rapport de M. Henri Sellier, aa nom de la 3º Commission

« Délibère « L'Administration et le Bureau sont invités à faire toute diligence auprès du Gouvernement, des députés et des sénateurs de la Seine en vue d'obtenir le vote rapide d'une loi organisant, sous forme d'établissement public autonome, le Dispensaire départemental d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse créé par sa délibération du 10 Juillet 1918. »

Admission dans les hôpitaux sanitaires des malades atteints de tuberculose confirmée évolutive. - Le sous-secrétaire d'Etat du Service de Santé militaire rappelle qu'il y a lieu d'envoyer dans les formations sanitaires toutes les tuberculoses confirmées, évolutives, ouvertes ou fermées, à l'exception des hectiques et des eavitaires avoncés

En aucun cas, il n'v aura lieu d'envoyer à l'hôpital conitaire :

10 Les simples suspects pour lesquels l'observation doit être faite et la décision proposée au centre de triage ou à

la consultation du unédecin de secteur.

2º Les scléroses pleuro-pulmonaires, reliquats d'une
tuberculose ancienne, cicatrisée, éteinte de longue date, ne donnant lieu à aucune manifestation de réveil, pour lesquelles une décision médico-militaire peut être posée au centre de triage ou à la consultation du médeein de secteur

En conséquence, lorsqu'il aura été constaté à l'hônital sanitaire que des malades y ont été indúment adressés, le médecin-chef de l'hôpital sanitaire avisera le médecin-chef du secteur médical d'où provient le malade et les signalera nominativement dans le rapport mensuel destiné au sous-secrétariat d'Etat du Service de Santé militaire.

(Voir la suite, p. 781.)

#### TRATTEMENT

# Grippe "Espagnole"

par le Quinquina total

### SACCHAROLÉ DE OUINOUINA VIGIER

les Éléments tanniques, glucosidiques et alcaloïdiques de l'Écorce.

Pharmacie VIGIER

PARIS. - 12, Boulevard Bonne-Nouvelle. - PARIS.

# Affections BRONCHO-PULMONAIRES

# La Médication créosotée

SANS TOXICITÉ SANS SAVEUR NI RELENTS désagréables

est réalisée par l'emploi des

# Perles Taphosote

LAMBIOTTE FRÈRES

au Tanno-Phosphate de Créosote pur

Littérat et Echantone: Produits LAMBIOTTE Fres, à Prémery (Nière).

GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS

# APIE INTENSIVE SANS IOI

OLEO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux -LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS



GAÏACOL INODORE

à hautes doses sans aucun inconvenient



"ROCHE" SIROP COMPRIMES "ROCHE" CACHETS "ROCHE"

Echantillon et Littérature : PRODUITS

.F. HOFFMANN-LA ROCHE & C 21, Place des Vosges Paris.

# Sirops Iodurés de J.-P. Laroze

à l'Iodure de Potassium. à l'Iodure de Sodium, à l'Iodure de Strontium.

Une cuillerée à potage contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur, complètement exempt d'Iodates.

ACHETS "ROCHE

Artériosclérose au début; Angine de poitrine, Asthme, Emphy-INDICATIONS sème, Bronchite chronique, Diabète, Goutte, Rhumatisme chronique, Scléroses viscérales, Syphilis secondaire et tertiaire.

L. ROHAIS & C., 2, Rue des Lions-Saint-Paul, **PARIS** 

Académie des Sciences. - L'Académie des Sciences

a décerné les prix suivants : Prix Jean Thore (200 fr.), à M. Pierre Chrétien, pour

ses travaux sur les lépidoptères. Prix Montyon (médecine et chirurgie): un prix de la valeur de 2.500 francs, à M. Félix Lagrange, professeur à la Faculté de Médecinc de Bordcaux, directeur du service

d'ophtalmologie de la XVIIIº région, pour ses ouvrages intitulés : Les fractures de l'orbite ; - Atlas d'ophtalmoscopie de guerre ; Un prix de la valeur de 2.500 francs, à MM. L. Ombré

danne, chirurgien des hôpitaux, professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris, et R. Ledoux-Lebard, chef

de laboratoire de radiologie des hôpitaux de Paris, p leur ouvrage intitulé : Localisation et extraction des Un prix de la valeur de 2.500 francs, à MM. A. Mignon, médecin inspecteur général, directeur de l'Ecole d'appli-cation du Val-de-Grace, Henry Billet et Henri Marlin,

médecins-majors de 2º classe, pour leur ouvrage intitulé : La pratique chirurgicale dans la zone de l'avant: Une mention avec une somme de 1,500 francs, à MM. André Chalier, chirurgien chef de secteur à Dinard, et Joseph Chalier, médecin du quartier général de la VIIº armée, tous deux anciens chess de clinique à la Faculté de Médecine de Lyon, pour leur ouvrage intitulé :

La gangrène gazeuse; Une mention avec une somme de 1.500 francs, à M. Alfred Khoury, chef de clinique à l'Hôtel-Dieu, pour ses recherches sur la distomatose hucco-pharyngée et sur le vomissement dans les fièvres typhoïdes ct paratyphoïdes ; Une mention avec une somme de 1.500 francs, à M. E. Velter, médecin side-major de 1º classe, chef d'un service d'ophtalmologie, pour son ouvrage intitulé : Plaies

pénétrantes du crâne par projectiles de guerre; Une citation à M. Henri Velu, vétérinaire aide-major de 1re classe, chef du laboratoire de recherches du service de l'élevage du Maroc à Gasablanca, pour son mémoire intitulé : Recherches sur la lymphangite épizootique et

sur son traitement par la pyothérapie.

Pris Barbier (2.000 fr.), décerné à MM. L. Bruntz, directeur d'Ecole de pharmacie de Nancy, el Marcel Jaloux, docteur en pharmacie de l'Université de Nancy, pour leur ouvrage intitulé : Plantes officinales et plantes à drogues médica-

Prix Breant (100,000 fr.) ; une somme de 2,000 francs. avec le titre de lauréat, est attribuée à M. Jean Pignot, ex-interne des hopitaux de Paris, aide-major de 1re classe, pour son ouvrage intitulé : Contribution à l'étude clinique et expérimentale de la maladie de Heine-Medin, et son mémoire intitulé : Étude de quelques syndromes méningés au cours de maladies infectienses;

Une somme de 1.500 france est attribuée, à titre d'encouragement, à M. Maurice Loeper, professeur agrégé à lu Faculté de Médecine de Paris, médecin des hôpitaux de Paris, chef du secteur médical de Troyes, pour son ouvrage intitulé : Études sur la pathologie du soldat (1916-1917):

Unc somme de 1,000 francs est attribuée, à titre d'encouragement, à M. Julien Dumas, préparateur à l'Iastitut Pasteur, aide-major attaché au Laboratoire central des armées, pour son mémoire intitulé : Les dysenteries des armees en campagne (1915-1917).

Prix Bellion (1.400 fr.): trois sommes de 500 francs sont attribuées, à titre d'encouragement :

A Mile Josefa Ioteyko, chef de laboratoire à l'Institut sycho-physiologique de Bruxelles, pour son ouvrage inti-

tulé : La science du travail et son organisation ;

A M, R, Legendre, attaché nu laboratoire de physiologie et du Muséum d'histoire naturelle, pour ses travaux sur la respiration artificielle et sur la panification.

A M. B. Roussy, directeur adjoint à l'École des Hautes udes au Collège de France, pour son ouvrage initiulé Education domestique de la fenume et rénovation sociale

Prim du Baron Larrey (780 fr.): une somme de 800 france sai attribaée, à titre d'encouragement, à M. A. Rochaix, chargé de cours à la Faculté de Médecine de Lyon, médecin-major de 2º classe, pour son étude sur la recherche vapide de la contamination bactériologique des eaux de boisson

Conférences des médecins espagnols. - Les conférences suivantes seront faites un grand amphithéaire de la Faculté sous le patronage de la Faculté de Méde-cine de l'Université de Paris par les professeurs des Facultés espagnoles délégués à Paris.

1re conférence : professeur Martinez-Vargas, doyen de la Faculté de Médecine de Barcelone. Le rachitisme chez les enfants, le vendredi 29 Novembre, à 17 heures. 2º conférence : professeur Calleja, secrétaire général

de l'Université de Barcelone. Contribution à l'étude de stologie en Espagne pendant la guerre, le samedi 30 Novembre, à 14 heures. 3º conférence : professeur Juan Peser, professeur à lu

Faculté de Médecine de Valence. Vaccination antityphique en Espagne, le mardi 3 Décembre, à 16 heures

4º conférence : professeur Freixas, professeur de clinique à l'hôpital de la Santa-Cruz, à Barcelone. La grippe espagnole, le mercredi 4 Décembre, à 17 heures.

Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis) 5, rue de Surène, Paris (8e).

Le total de la souscription au 31 Juillet 1918 s'élève à 1 031 200 francs.

Souscriptions recues du 1er au 31 Juillet 1918. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions prov engagements do versements mensuels.)

2.000 francs: Dr Dor(L.), Lyon (3° vers.). 1.000 francs: M. Eug. Galbron, Paris (4° vers.). —

Dr Maunoury, Chartres (2° vers.). 200 francs : La Société de Médecine et le Syndicat mé-

dical de Nîmes et de la région (2º vers.). — Dr. Bezançon (F.), Paris (8° vers.). — Garel, Lyon (3° vers.). — Genouville, Paris (2° vers.). — Mahu, Paris (28° vers.). 120 francs : Drs Bérard, Lyon, (6º vers.). - Welti, Paris

(3º vers.). 100 francs : Drs Alfredo Métraux, de Mendoza (Républ

Argentine)(3° vers.). — Dumarest, Renage(1sère)(2° vers.). — Durand (M.-P.), Courville (E.-et-L.) — Jeannin, Versailles (4° vers.). — Lériget, Brignon (Gard), (3° vers.). — Lesné (Ed.), Paris (4\* vers.). — Marion, Paris (10° vers.). — Prat-Flottes, Toulon. — Sabourin, Durtol (P.-de-D.) (3\* vers.). — Scémania de Gialuly, Cette (3\* vers.). — Tellier, Lyon (4c vers.). - Vallin, Paris (3c vers.). - C. S., Dijon (6° vers.). 90 francs : D<sup>r</sup> Groslier, Montmarault (Allier) (15° vers.).

70 francs : Dr Champenois, médecin-major, Oran

60 francs : Drs Eichmuller, Tunis (7\* vers.). — Poirier, Martigné (Mayenne). — Semelaigne, Neuilly-sur-Seine

50 francs : Drs D'Angerville, Varzy (Nièvre) (6º vers.) .-Ball, Paris (5° vers.). — Bazy père, Paris (32° vers.). — Gadilhae, Cette (13° vers.). — Dalché (P.), Paris (5° vers.). - Dupeux, Bordeaux (6° vers.). - Lafon, Nimes (3° vers.). -M. Lagrange, Tunis (versement fait par l'intermédiaire du Dr Amudo, de Paris). — Létinois, Corvol·l'Orgueilleux (Nièvre) (6e vers.). — Mazel, Nimes (3e vers.). — Mircouche, Paris (3e vers.). — Mossé, Toulouse (5e vers.). — Oyon, 45 francs : Dr Potelet, Paris (8e vers.).

ancs : Drs Lassalle, Nimes (3º vers.). - Le Lorier,

Paris (11° vers.). — Simonot, Nimes (21° vers.). 30 francs; Drs Guichot R. P. S. S. P. 186 (2° vers.). — Julliard, Chatillon (Ain) (22e vers.). - Olivier de Sardan, Nimes (3° vers.). - Pellot, Epernay (11° vers.).

C'est à l'état colloïdal sous lequel il régénère la théobromine, en présence du suc gastrique, que le THÉOSOL doit la rapidité et l'intensité de son action diurétique

exceptionnelle

INDICATIONS & POS LOGIE

L'emploi du THÉOSOL s'impose dans tous les cas où la théobromine est indiquée, pour obtenir le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants à la dose lournalière de 2 à 3 cachets

Échantillon sur demande



THÉOBROMINATE OF CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tuéosor n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine

clinique, poursuivie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est de 4 à 5 fois plus élevée que celle de la théobro-

L'expérimentation

Bolte de 20 Cachets : 5 Fr. USINE & LABORATOIRES

L. ROUSSEAU ERMONT (S. & O.) près Paris

La Marque "Usines du Rhône"



garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Aspirine, Antipyrine Pyramidon, Scurocaïne, Salicylés

Spécimens et Littérature à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

25 francs: Drs Berthélemy, Alger (4º vers.). — Dulout, Sauzé-Yaussais (Deux-Sèvres) (3º vers.). — Grasset (R.), Glermont-Ferrand (7º vers.). — Landry, Chef-Boutonne

(Deux-Svres) (3° vers.). — Rispal, Tonlonso.
20 francs: Dv Gamuze, Renner (1.-el-V.) (12° vers.). —
Clerc, Orgelet (Jura) (3° vers.). — Golomb, Nimes (3° vers.).
Magnin, Paris (3° vers.). — Mallerte, Nimes (3° vers.).
Merley, Nimes (18° vers.). — Anamef, Tunis (3° vers.). —
Patron, Le Thor (Vaucluse). — E. A., Melun (8.-el-M.)
(2° vers.). — Anonyme, provonant du Secteur 10° vers.).

15 francs: D<sup>o</sup> Courréjou, Nimes (3º vers.). — Diimas, Lédignan (Gard) (3º vers.). — Julin, aide-major 1º cl., 63° R. I. T. S. P. 154 (3º vers.). — 10 francs: D<sup>o</sup> Alliot, Fongères (L-et-V.) (2º vers.). —

10 francs: D<sup>ra</sup> Alliot, Fougères (I.-et-V.) (2° vers.). — Amado (N.) Paris. — Cols, Luzarches (S.-et-O.) (8° vers.). — Delamare, Nimes (2° vers.). — Fadat, Genéruc Gard.). — Flaissier, Nimes (2° vers.). — Pourial, Nimes (3° vers.). — Puech, Nimes. — Tiphine, aide-major 1°° cl. Amb. 4/66 S. P. 193.

5 francs: Dr. Berthet, Ambulence 16/3 S. P. 81.— Bioche, médecin-chef Amb. 16/3 S. P. 81.— Delon, Nimes (3° vers.).— Lyon, Nimes (3° vers.).— Anonyme, Maguyen-Vexin (S.-et-O.) (8° vers.).

Engagements de versements mensuels reçus du 1er au 31 Juillet 1918.

MM. les Drs Berthet (L.-J.), de S.-ct O., mobilisé Sec-

teur 81. — Bioche (A.), Min. chef S. P. 81, 5. — Cels (S.-et-O.), 10. — Tiphine, aide-major 17c cl. S. P. 193.

Montant des souscriptions recueillies du 1er au 31 Juillet 1918 : 11.519 fr. Moyenne quotidienne : 370 fr.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII<sup>\*</sup>).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les fonds affectés à ce service, une somme de 174.000 francs.

### **Broméine** MONTAGU

(BI-Bromure de Codéine)

GOUTTES (% == SIROP (0.03)
PILULES (0.01)
AMPOULES (0.01)

TOUX nerveuses INSOMNIES SCIATIQUE NEVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Chirurglen ancien interne et aide anatomie, hôp. Paris, cherche pour après guerre, sit. chirurgicale, province ou colonies. — Ecrire P. M., nº 1898. Docteur médecin, demande emploi médecine générale, assist. opérations dans clinique, pourrait accompagner blessé ou malade dans Midi. — Ecrire P. M., no 1899.

Médecin fatigué et âgé, quarier riche Paris, cherche médecin 38 à 45 aus, céilbataire ou veuf sans enfants auquel il passerait insensiblement sa clientèle. — Ecrire P. M., n° 1554.

#### LES ESCALDES (Pyrénécs-Orientales).

Station climatique Française, 1.400 mètres d'altitude. Du 1er Novembre 1917 au 1er Mars 1918 pas un jour de brouillard, 90 jours de ciel sans nuages.

Panorama splendide

Plus merveilleux que l'Engadine à Saint-Moritz S'adresser au D' Hervé, Directeur du Sanatorium des Pins, LAMOTTE-BEUVRON (Leir-et-Cher).

Le Gérant : O. Porée.

Paris. - L. Manarenuz, Imprimour, f., ruo Cassotto.



### Anorexie - Tuberculose-Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie - Paludisme

### VANADARSINE

GOUTTES

Solution d'arséniate de Vanadium.

m

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler, Même posologie.

w

VANADARSINE GUILLAUMIN sérum Vanadarsiné

EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours.

w

AUGMENTE L'APPETIT

Echantillon sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, D'en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 13, rue du Cherche-Midi, PARIS

# L.B.A. Laboratoire « Biologie Appliquée L.B.A.

TÉLÉPHONE : 36-64 GUTENBERG 36-45

ANALYSES MÉDICALES

Produits Biologiques CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

OPOTHÉRAPIE
PRODUITS STÉRILISÉS & HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cio, 54, Faubo St-Honoré, PARIS

# OPOTHÉRAPIE VIGIER

12, Bould Bonne-Nouvelle, Paris

Insuffisance surrénale dans la "GRIPPE ESPAGNOLE"

Capsules surrénales VIGIER

à 0.25 cgr. de substance pure.

Capsules Ovariques, de Corps Thyroïde, Orchitiques, Pancréatiques, etc.

# INFECTIEUSES

ABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

Traitement \_\_ par le

Rhodium B Colloïdal électrique 1 à 2 ampoules par jour, intraveineuses ou intramusculaires

Avis à MM, les Médecins:

On fabrique en France de la

PURE (Codex)

Établissements CROS & Cºº

104, Rue du Landy, PLAINE SAINT-DENIS

TÉLEPHONE : 502 Saint-Denis.

Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

PAR TE

(DÉPOSÉ) Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

EXEMPTS DE PLOMB

Communications en 4917:

Academie des Sciences. Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉGHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Néphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire. CHAIX & C°. 10, Rue de l'Orne, PARIS. — (Téléril: Saif 12-51

CATAGORES & BEOMCHITES CHROMODES. - Q 1

COLLOBIASES DAUSSEE

COLLOIDAL DAUSSE

dans toutes les septicémies

Traitement rapide du rhumatisme

Apprications of Economittions Laboratoires DAUSSE 4 Rose Aubiniot PARIS

SULFOLÉINE ROZET

Cto Eto So (Ante) to 12. SPECIFIQUE HON TOXIQUE-2 à 5 call. à calé, desserteu raupe selon l'âge-6, R. A. bel., PARE

# MAYET-GUILLOT

# Prothèse & Orthopédie

\* \* \* \* MANUFACTURE FONDÉE EN 1830 \* \* \*

La Réputation de la Maison Mayet-Guillot

SES QUATRE-VINGT-HUIT ANNÉES D'EXISTENCE,

La perfection de son outillage,

Sa fabrication essentiellement scientifique,

La qualité irréprochable des matières premières qu'elle emploie,

SON PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ,

······La loyauté de ses procédés. ·······

222222

67, Rue Montorgueil, 67

Téléph.: Cent. 89-01 PARIS Téléph.: Cent. 89-01

Usine Modèle, 9, Rue Castex, 9 -- Paris

Téléphone: Archives 17-22

LA

# MÉDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -F. DE LAPERSONNE F. DE LAPERO Professeur do oliaique ophtalmelogique à l'Hôtel-Dieu, WASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIO

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

DIRECTION SCIENTIFICUE -M. LETULLE
Professeur à la Facalté,
Médecin de l'hôpital Bouoicar
Membre de l'Académie de méde H. ROGER
Doyea do la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dien,
Me Membre do l'Académie de médocine.

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE

Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Ce

Professeur de clinique médicale à l'hôpital Goehin, Membre de l'Académie de médecis

Médecia de l'hôpital Saint-Antoino Membre de l'Académia do méde F. JAYLE Chef de clin, gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

M. LERMOYEZ

LE NUMÉRO : 20 centimes

- BEDACTION -SECRÉTAIRES

P. DESPOSSES J. DUMONT

Adresser co qui concerno la Rédaction à " Presse Médicale 120, boulevard Saint-Germaia (6\*) (Sans indication de Nom)

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

- G. Thibierge. Les méfaits de la réaction de Wassermann, p. 609.
- A. MAIRET et G. DURANTE. Le champ visuel hélicoïdal convergent, p. 611.

  J. E. R. Mc Donach, F. R. C. S. — La nouvelle chi-
- miothérapeutique dans ses rapports avec les drogues (Oxydation et réduction), p. 612.

#### Sociétés de Paris :

Société Médicale des Hôpitaux, p. 613. Société de Thérapeutique, p. 614. Société de Chirurgie, p. 614. Académie des Sciences, p. 616 Académie de Médecine, p. 616.

Analyses, p. 616.

#### Supplément :

F. HELME. - Petit Bulletin. LIVRES NOUVEAUX. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACULTÉ DE PARIS. FACULTÉS DE PROVINCE. Nouvelles. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Affections Broncho-Pulmonaires

LAMBIOTTE FRÈRES

Littérat-et Echantens : Produits LAMBIOTTE Pers, à Prémery (Nière).

TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX

Acceptée par le Service de Saaté. Dose : 3 à 5 cuill. à café par jour.

Echantillons et Littérature à la disposition de MM. les Médecins et des formations sanitaires. LABORATOIRE: 30, houleyard RABELAIS, Parc Saint-Maur (Seine)

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVI ANNÉE. - Nº 66, 28 NOVEMBRE 1918.

#### PETIT BULLETIN

Les causes de notre victoire ; leurs fautes.

Les confrères qui me font l'honneur de me lire ici, depuis une dizaine d'années, se souviennent peut-être de mes angoisses à l'endroit de la puissance offensive allemande, et de mes objurgations réitérées au sujet de notre non-préparation à la guerre. Néanmoins, à ces heures de fléchissement dans la volonié française, je ne cessais point d'espérer, témoin ce que j'écrivais dans La Presse Médicale du 2 Octobre 1909, à la suite d'une visite aux champs de bataille lorrains de Vionville, Rezonville, Gravelotte et Saint-Privat.

« Rentré à Mctz, où folsonuent les troupes allemaades, disais-je, je visitai, encore tout bouleversé de ces visions sanglantes, la vieille cathédrale de Metz.

« Malgré moi, comparant les Français d'aujourd'hui à leurs vainqueurs d'hier, je me demandais avec angoisse si nous aurions demain plus de voloaté que jadis. Sou-daia, ma compagae, avec l'iastiaet de confiaace tenace qu'ont les femmes, me montra du doigt les verrières magaifiques qui éclairent le chœur de la vieille église messiae, Au-dessous de l'image du Très-Haut et des Anges, je lus cette piense devise des Messins échappés à la griffe de Charles-Quint : « In manibus tuis sors mea ». Et plus bas : « Espérance avoir ».

« Espérons! » conclusi-jc.

Ma petite étude, lourdement commentée en

DIGITALINE oristollist

# NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

FOURNIER SELS BILIAIRES

Globules Kératinisés, dosés à 0.20 Ce LITHIASE\_ICTÈRE\_ENTÉRO\_COLITE

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital\_PARIS

Allemagne, me valut nombre de remarques, entre autres celle d'un maître qui vient de subir durant cinquante-deux mois le joug allemand.

« Vous avez bien raison d'espérer, me disaitil en substance. Parmi les Français, je suis un de ceux qui ont le plus étudié sur place l'Allemagne. J'y ai vécu, je connais la langue, j'ai l'habitude d'observer; lorsque aura éclaté la crise de messianisme qui a jeté cette nation hors du réel, vous verrez tout le bluff qui se dissimulait derrière la puissante façade. Pour ce que je connais le mieux, les sciences médicales et en particulier l'hygiène, beaucoup plus d'apparence que de vérité. Nous seuls, notamment, possédons une bourgeoisie médicale. Eux ont une élite fortement organisée, richement dotée, hardie et laborieuse; mais au-dessous, rien. Le praticien, tel que nous l'entendons ici, avec sa sobriété, son souci du devoir, ses connaissances moyennes et ses facultés d'adaptation, n'existe pas en Allemagne. Cela, je l'ai dit publiquement au Congres de Toulouse; on me trouva injuste alors, et excessif, mais les événements me donneront raison. Vous verrez! vous verrez!... »

La bonne fortune d'une rencontre m'a fourni le plaisir d'un entretien avec le confrère en question, qui désire ne pas être nommé en ce moment. « Eh bien, lui dis-je, les documents que je possède sur les mesures d'hygiène dans les grandes villes des régions envahies prouvent

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

#### RHESAL VICARIO (LIQUIDE)

ANTINÉVRALGIOUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usago extorno.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau-

Anémie, Convalescence.

Débilité. Surmenage.

USCULOSINE Byla ===

GENTILLY (Seine).

Antisyphilitique très puissant Adopté par la Hôpitaux civils et militaires des Pays alliès Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections peur une cure)-DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, peur une sure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLORS : Laboratoires MALINE, à Villemenve-le-Garenne (Seine).

tout de même une organisation d'evant laquelle il faut s'incliner, en dépit que nous en ayons.

Il sourit : « Oui, je sais, vous allez me parler des prostituées qu'on chambrait durant un mois, si l'examen d'un frottis de mucus vaginal décelait seulement un ou deux polynucléaires. Vous me citerez aussi les affiches apposées aux portes des maisons on l'on avait constaté un cas de typhoïde : « Il est désendu d'entrer dans cette maison ; seuls peuvent y entrer les habitants de l'immeuble, le médecin et le personnel sanitaire, » Rappellerezvous encore les examens méthodiques des selles chez les porteurs de germes? Théoriquement, tout cela forme un ensemble d'une rigueur mathématique, mais si l'on descend dans la pratique, quel dechet! D'abord, les examens des frottis n'étaient pas faits, parce que ceux qui en étaient chargés ne se souciaient pas de leur tâche. Quant aux suspectes en observation, elles n'avaient pas un client de moins

- « Même histoire pour les maisons interdites: On y entrait comme au moulin et, seule, la javellisation d'après nos méthodes montra quelque efficacité. Quant aux examens des selles, voici comment les choses se passaient généralement : Une personne de bonne volonté se sacrifiait et fournissait la matière requise; on la répartissait entre différents vases; l'examen, si examen il y avait, ne portait done que sur une seule personne et le tour était joué. Façade, vous dis-je, façade!
- « En réalité, à part le soldat, dont le dressage et la bravoure ne surarient être mis en doute, la forteresse allemande, qui nous paraissait si solide, était toute lèzardée de fissures. Nous qui étions an courant, qui suivions jour par jour la lente décomposition de l'armée ennemie, nous n'avons jamais cessé, même aux pires heures, de croîre à notre victoir de
- « L'Allemagne est une nation de contremaîtres. Si, comme en 1870, il y avait eu au-dessus des sous-ordres une volonté agissante et un ou deux

hommes de talent, sinon de génie, un Bismarck et un Moltke, les choses eussent pu tourner autrement, mais point!

Ces gens sans scrupules, sans aueun sentiment de l'honneur tel que nous l'entendons, décident de violer la neutralité de la Belgique; ils ne puvent pas douter que l'Angleterre prendra les armes et que le hloeus leur serrera la gorge. Ils auraient dd, par conséquent, s'approvisionner pour parer à ce danger; ils y penseut bien, mais trop tard, c'est-à-dire après l'Yser.

« De même pour leurs chemins de fer. Quand on fera l'Histoire de la guerre et qu'on mettra au jour la valeur des états-majors et des cheis français, ceci saus parler du rôle des ingénieurs des cheminots qui firent littéralement des prodiges, on sera étonné des embouteillages, des rerurs et des manques chez ces spécialistes qui avaient la prétention de connaître seuls l'utilisation stratégique des voies ferrées. Les graphiques des ingénieurs des chemins de fer sont à cet égard extrémement probants et leur publication es sera pas sans augmenter notre fierté. Nos alliès, qui nous ont vus à l'œuvre, sont unamines sur ce point.

Quant à eux, dans les moments d'abandon où ils laissaient percer leur sourde colère, ils ne manquaient pas d'avouer leur infériorité : « Ah! gémissaient-ils, si nous avions eu vos chefs et vos techniciens, il y a longtemps que la guerre serait terminée à notre avantuge! Nos soldats seuls et nos cadres subalternes ont valu, sinon surpassé les vôtres. » Certes, continuait mon interlocuteur, les Français ont commis des fautes, — qui n'en commet à la guerre? — mais toujours notre direction l'emports aur la leur.

« Tenez, une dernière remarque. Lorsque la Russie s'elfondra, le grand état-major allemand eut la vellèité de faire passer ses troupes sur le front occidental; mais déjà le matériel, réduit d'un tiers, chiffre qui n'a jamais été, même de loin, atteint chez nous, faisait défaut. Et puis, on diseatas i fort et si longteups qu'on laisa l'arimée du front russe macérer dans l'inaction et fraterniser avec les bolchevicks. Conclusion: Corque nous vimes ces soldats traverser nos villes sous le joug, cen était déjà plus une troupe, mais un ramassis d'hommes mai veus, miscientistic, capables encore de se battre, en vertu de l'ancien automatisme, mais déjà désadaptés aux exigences du front français, où les Pollus, pleins de gran, bien ravitaillés, « fasiaent la guerre » avec tout ce que ces mots comportent d'esprit de sacrifice et de volonté offensive. »

Ainsi me parla ce maltre, qui voulut bien, en outre, me raconter les souffances endurées par les populations envaluies, si supérieures à leur destin, et qui, elles aussi, ont bien mérité de la Patrie. Mais c'est là un autre côté de la question, il faudra y revenir plus tard. Rien n'égale l'horreur des traitements subis, et si nous venions, par je ne sais quelle folie d'humanitarisme bélant, à oublier ces choses, nous serions à la fois indignes de notre victoire et indignes des morts qui l'ont assurée.

Ces faits, je les expose pour que nous en retirions la leçon qu'ils comportent. Ce qui a manqué à l'Allemagne dans la guerre, c'est l'esprit critique; mais eet esprit ne nous avait-il pas fait défaut à nous-emess durant la paix? Prenons done dès aujourd hui l'engagement envers nousmênes de ne plus penser par personnes interposées, comme ce lut l'habitude trop fréquente au cours des 44 années de paix armée. Ne nous laissons plus bluffer, reprenons-nous enve des luttes scientifiques de demain. Tous les peuples de l'univers s'apprétent à nous seconder et à nous suivre; laisserions-nous de vier de la nous suivre; laisserions-nous de la forte de la nous suivre; laisserions-nous de la nous seconder et à nous suivre; laisserions-nous de la forte de la nous seconder et de nous suivre; laisserions-nous de la nous seconder et à nous suivre; laisserions-nous de la forte de la nous seconder et à nous suivre; laisserions-nous que la forte de la nous seconder et à nous suivre; laisserions-nous que la fait de la nous seconder et à nous suivre; laisserions-nous que la fait de la nous seconder et à nous suivre; laisserions-nous que la fait de la laisse de la laisse

F. HELME.



VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

DINEGON
Vaccin antigonococcique curalif
BLENNORRHAGIE et ses COMPLICATIONS

TATIFICA

Vaccin antistaphylococcique curatif FURONGLES, ANTHRAX, ABCÈS, etc.

S'emploient en inoculations sous cutanées ou intra-musculaires

PRIX: Boite de 1 dose: Frs 3 \_ Boite de 6 doses: Frs 15

LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES
92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SERUM NEVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1º En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 16 de Glyserophosphate de soude par centimètre cube. Boixe de 12 Aeroulus : 4'50, 2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. Ion GOCTEURS.

MARIUS FRAISSE, Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Téléph. 662-16.

#### LIVRES NOUVEAUX

Ambulance de l'Océan (La Panne, Belgque). Traveux scientifiques publiés sous la direction du D'A. Darson, avec la collaboration des D'A. P. Dustra et G. Danassux et des médeches de l'ambulance. Tome II (1918), facciole I. Vol., çr. in-8 de 352 pages avec de nombreuses figures dans le texte (Masson et 6°s, éditeurs, Paris). Priz de soussription aux deux faccioles à paraître en 1918. — Prix: 30 fr. net.

Prix du fascicule I séparément : 18 fr. net.

Nous amonolons il y a un an la fondation de co nouveau périodique. Nous souhaitlons à cette jeune revue de médecine de guerre le succès qu'elle méritait par sa belle tenue scientifique et par sa présentation impecable. Le succès est venu et le D' Depage coutinue avec ses mêmes collaborateurs la publication de ses « travax scientifique».

la publication de ses e travaux estentifiques ».
Le nouveau volume (le perimer de 1918) est plus important que les précédents et les nombreux articles qu'il conitient passent en revue les différente branches de la médecine et de la chirurgie de guerre : la part la plus large a été faite aux recherches expérimentales et au contrôle scientifique des interventious thérapeutiques. L'organisation modèle de l'hôpital de la Paune et le choix de collaborations de la contrateur spécialisés a seule permis l'élaboration de ces travaux qu'une dispersion plus graude aurait rendu tout à fait impossible.

Cet exemple de l'activité de nos caramades belges à proximité de la ligne de bataille, au milieu de difficultés de toute sorte dont le bombardement ne fut pas la moindre, mérite d'être mis en lumière.

nat pas la monafre, mérite d'être mis en lumière.
Voici la liste des travaux publiés dans le fascicule
qui parait anjourd'uni: 1. Débridement des plaies de geuere. — II. Traitment des plaies du pied. — III.
Plaies des articulations. — IV. Plaies de l'abdomen. — V. Le raciculation.

des nerfs. — VII. Et fasciculation des nerfs. — VIII. Et Streptocoque. — IX. Bacille du tétauos et autres anaferboise al aurriace des fragements extraits des plaies. — X. État bactériologique des plaies par la méthode à la cellophane. — XI. Élimination des microbes introduits dans la circulation. — XII. Un cas de pleurésie à cristaux de cholestérine. — XIII. Propriétés antiprotéolytiques et teneur en réserve alcaline des exunds.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

#### MÉDAILLE MILITAIRE.

— M. Brun (Didior), sous-side major (active) à lu section hors reng du 66 batallios de chasseurs: Médecin d'un courage remarquable, n'ayant cessé de donner depuis le début de la campage le plus bel example de dévouenent. Au cours des deraiers combats, a contribule à auver de l'encerclemant un groupe de brancardiers. Atteint à deux reprises par des balles de mitrallieuses, continué activement de la companie de la contradiction, qui a pu d'ire ramenée dans nos ligues. Une blessure antérieure. Deux citations. Jéourn. off., 6 Novembre 1918,

anterieurs. Deits citations. Colum. of, n. Novembre 1918.)

anterieurs. Deits citations. Colum. of, n. Novembre 1918.

attaque, a suivi les vagues d'assaut maigré les barrages contraines, parcourant door mêtres le mapant pour donner es premiers soins aux blessés. Installé constamment en première ligne, a suavué l'évacuation de tous les mentes première ligne, au surrel l'évacuation de tous les courage merveilleux. Quatre citations. (Journ. off., 6 Novembre 1918.)

— M. Pierrot (Maurien), médecin sous-aide-major (tertrioria) au 19º rg. d'infanterie: médecin d'une compttence ai d'un dévouement remarquables. Au cours des dernières opérations, dans son poste de secours avancé, s'est employé avec un relès soutens à sogienç, sous le foublessés de sob hatalitient es surrer leur rapide d'unles de la comptant de la comptant de la comptant de la d'un bombardement par obse toxiques. Une citation. (Ours. eff., 18 Novembre 1918.)

— M. Forrier (Jean), médeciu auxiliaire (réserve) à la compaguie 5) du 14 refç, du gânie 1 A donne les pruves d'un couroge ou feu et d'un dévouement digase de tous les éloges, prodiguant ses soita sux blassés, sous de violnats bomburdements et des feux de mitrailleuses, exaitant le morait de coux qui l'entouraient par son énergie gome, à Vauquois et pendunt l'offensive du 16 avril 1917, et de grandement blassés, le 30 avril 1917, au cours d'un carte d'un cours d'un cou

bombardement par avions. Une blessure antérieure, Unc

sitution. (Iourn. of., 12 Norembre 1918.)

— M. Reverye (Jean), medicin sons side-major (reserve) an 153° rig. d'infuntarie: Midecin remarquable de bravoure et de dévouennt donnant à tous un bel exemple d'ardeur et de huute conscience professionnelle. Avec un remarquable méprie du danger, sous le feu direct des mitrailleuses ennemies, a êté rechercher les curps de trois hommes de son butillon en avant de nos lignes. A êté blessé en ramenant un quotrième. Trois citations. (Journ. of., 13 Navembre 1918.)

#### Citations à l'ordre du jour :

- M. Fouché (René), médecin auxilinire : » Est allé spontanément pauser, sons le feu de l'ennemi, un soldat frunçais qui venuit d'être blessé. A contracté le typhus exanthématique en soignunt des maludes.

— M. Garlapson (fiongrey), médicin aide-major de 2º classe un 339 rég, d'infinatrie : » D'un courage et d'un dévouement hors de pair : «est distingué à chanquio cembat par des actes d'intérpédité qui fout l'échtiquio de tout le hataillon. Lors de la dernière affaire s'est concer porté en première lique sous une gréle de bulies pour y pauser des hiessés griévement arteins. Par son Dux citations en dérieures.

— M. Grénillon (Henri), médecin-major de 1<sup>re</sup> clusse au groupe de brancardiers de la 31<sup>e</sup> division : est allé, sous le feu de l'ennemi, chercher des blessés et n eu son cheval tué. (Journ off., 31 Octobre 1918.)

— Madalaine (Jean-Constant-Marie), unédecin aite-majede l'ac lause (réserve) en mission : chargé de la mission médicale au Taffalet, s'est dépende rans compter, exposant a vie en se déplaçant constamment dans une contrée peu connue, portant ses soins aux indigènes des kours insoumis, organisant un service de cansultation en pleine région ennemie. (Croix de guerre.) (Journ. off., 31 Octobre 1913 :

— M. Piétri (Pierre), médeciu nuxiliaire au 3° butuillon du 79° rég. d'iafanterie : A dirigé le service médical de son Jataillon avec dévouement et abnégation. Instalié dans une carrière à peiue protégée, pour être plus près de son butuillon, s'est dévonés aus comptet à ses blessés, malgré le bombardement. A été tué en faisant son dereit.

— M Cambrelin (Georges), médecin de bataillon de 1º classe au 1º rég. d'artillerie lourde belge : médecin consciencieux et dévoué, a, pendant deux mois, prodigues ses soins sux canonniers des batteries françaises voisines dépourvues de médecins, parfoie sous des bombardements violents. (Journ. off., 17 Novembre 1918.)

# ÆTHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

ENFANTS: Administrer a chaque fols
6 mos & fans. 8 n0 groutes
6 mos & fans. 8 n0 groutes
1 ma 2 ms : 10 s 12 groutes
Au-dessus 6 2 ms : 14 a 20 groutes
et plus selon tâge et le cas.
Répéter à 6 féis les dooss ci-dedossi
plus, per 24 heures, selon les lessoins.

Adversars of a rest; in a significant of the conRépéter plus sefent can done of restorate a 
plus, per 24 hourse, action les lessions.

4DULTES: So a 60 gouttes par dose;

Administrer à 8 d'once et plus par 
24 hourse, une demi-haurs avans on 
8 hourse, une demi-haurs avans on 
8 hourse. The tripus.

Esseraturpes Schangillone : FALCOZ & CR

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

# **ELECTRARGOL**

Argent colloidat électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLA; (NE, ÉHYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSUF. S DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'Electrargol a donné des résultats concluant, dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'electrargol ne se montre jamais nuisible vis-à-vis des cellules vivantes. Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antispétiques utilisés jusqu'fic.

FORMES 2 Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intravelneuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1485

# TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,
Advnamie, Neurasthênie.

### Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite.

# CONSTIPATION-COLITES

TRAITEMENT par la

Paraffine LIQUIDE

# MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# ANGOISSES ET NERVOSISME DE GUERRE

Dose

HYPNOTIQUE

1 à 2 cuillerées à soupe)
ou 1 à 2 comprimés

le soir au coucher.

a a a

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

SUR DEMANDE

SOLUTION ou COMPRIMES

SEDATIVE

i cuillerée à café matin et soir.

**a a a** 

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, PARIS

# IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Promière combination directe et entitement statule de 1764 avec la Prime Déconventre est 1850 par E. GALBRUN, occreus en Phanmacie.

REMPIACE TOUJOUTES IOGE et Toujoures Sans Iodisme Deses quotidiemes: cinq à vingt gouttes pour les fadinate, dix à cinquante gouttes pour les Adultos Limitaries et fementuses; Laconscarone outgentes. Na 840 Rend Petit Mine, PARIS

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médelne de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'iODALOSE qui lour seraient nécessaires pour le traitement des malades et des bles és,

0

#### Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné sux phosphates d'origine végétale). Le NUCLEATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique o'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

NUCLEATOL INJECTABLE
(Nucleophosphate de Souce chimiquement pur)

A la dose de 2 c.a 5 c.a. par jour, il abbisse la température en 24 heures et juguie les lièrres permiciouses, puerpérales, typhoide, containte, éac. — Injecté l'avail-veille d'une opération chimiquetale, scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLÉATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

NUCLEATOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (Nucleophosphates de Chaux et de Soude)

Dose : 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Groissance, Recalcification, etc.

NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné aux phosphates et au méthylarsinate disodique Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous forme de :

NUCLEARSITOL INJECTABLE (Nucleophosphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur)

(Nucleophosphate de Soude methylarsiné chimiquement pur) S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéemnes des pays chauds, etc.—En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le Nucléatol Injectable.

NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsin Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-

grammes de Méthylarsinate disodique. Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc. — Reconstituant de premier ordre.

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

indolore Completement

(Nucleophosphate de Soude, Methylarsinate disodique et Methylarsinate de Strychnine, Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc:
(0 gr. 02 ctg. de Méthylarsinate de Soude et 0 gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 c.c.)

LABORATOIRES MI ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

# DIOSÉINE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE Sà 6 Comprimés par jour

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE ÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosolérose, Menstruction difficils Troubles de la Ménopause

PRUNIER & C\*, 6, Rue de la Tacherie, i est et toutes Pharmacies.

RECONSTITUENT SYSTÈME NERVEUX

# MEURO

"Phospho-Giycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherle, 6 PARIS ET PHARMACIES

(OZONE NAISSANT)

remplace avantageusement

L'EAU OXYGÉNÉE

(OZONE NAISSANT)

en Gargarismes dans

ANGINES ET GRIPPES

#### FACULTÉ DE PARIS

Clinique gynécologique. — M. J.-L. Faunr, agrégé, charge de cours, a commencé aon enseignement clinique à l'hôpital Broca, le mercredi 20 Novembre 1918, à 10 heures du matine le continue les samedis et mercredis suivants, à la même heure (Opérations gynécologiques).

Clinique médicale de l'hôpital Saint-Antoine. — M. le professeur CHAUPFARD à commencé son enscignement clinique à l'hôpital Snint-Antoine le lundi 11 No-

vembre 1918

Sa première leçon ent lieu à l'amphithéâtre de la clinique le vendredi 22 Novembre, à 10 heures et demie et les leçons suivantes auront lieu dans le même amphithéâtre, à lu même heure, le vendredi avec présentation de malades.

Tous les mutias, à 10 heures, visite dans les salles et examen des maludes au point de vue de l'établissement du diagnostie et des indications thérapeutiques.

Hygiène et clinique de la première enfance. — M. Marava a commencé ce Cours le mercredi 13 No vembre 1918, à 4 heures de l'après-midi, à l'hopitul des Enfants-Mulades (110, rue de Sèvres), et le continucra les mercredis suivants, à la même leure.

les intervents surions, a la monte neure. Ces conférences de l'après-mid auroni lieu au rez-dechaussée de la salle Bluche. Le mardi, à 10 heures, consultation de nourrissons, à la sulle du Gymnase; le vendredi, à 10 heures, examen de malades à la sulle annexe de la Consultation; tous les matins, à 9 heures, visite dans les sulles.

#### FACULTÉS DE PROVINCE

Faculté de Médecine de Nancy. — La Faculté de Médecine de Nancy, temporairement fermée au cours de l'année 1918, est réonverte et reprend ses cours.

#### NOUVELLES

Station climatique. — Par décret inséré au Journal officiel, la commune de Nice (Alpes-Maritimes) est érigée en stution climatique. Une chambre d'industrie est instituée dans in stution.

Les étudiants en médecine mobilisée. — M. Pierre Ramell, dépuis, ayant dennade à M. le ministre de la Guerre : l'si un étudiant en médecine, incorporé directennel dans le Sevirie de Santé (aeciton d'infrariser), le compart de la compartie de la compartie

« 1º Répanse affirmative en ce qui concerne les étudiants appartenant aux clauses 1916 et autérieures ;2º des instructions viennent d'être données pour que les étudiants viséc-d-essus soicet dirigés d'urgence sur les centres distructruction de Paris, Lyon et Bordeaux en vue de leur nomination altérieure à l'emploi de médecin auxiliuire. »

Nécrologie. — On annonce la mort à Paris de M. Gustave Bouchardut, professeur honoraire à l'École de pharmacie de Paris, membre du Conseil d'hygiène du département de la Seine et membre de l'Acudémic de Médecine.

M. Bonchardat, qui était officier de la Légion d'honneur, laisse de nombreux travaux spécialement consscrés à des questions de chimie organique. Les praticiens lui doivent aussi un formulaire estimé et qui a été l'objet de

### Dragées ... Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer { CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) { NERVOSISME MORTAGE, 48, Beal, de Port-Beral, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Chirurgien, ancien interne et aide anatomie des hôp. Paris, cherche pour après guerre, sit. chirurg., province ou colonies. — Ecrire P. M., nº 1898.

Docteur cherche clientèle bourgeoise au centre Paris. — Ecrire P. M., nº 1901.

Tuberculoses,
Bronchites,
Catarrhes

Empision HARCHAIS Phospho-Créosotte
De 3 à 6 cuil. à café.

OUATAPLASIVE Pansement completed by DAINGLEBERT Phiermenics. Ecolom. Assendiction. Philippenial Philoppenial Philoppenial

Le Gérant : O. Ponés.

Parls. - L. MARSTREUX, Imprimour, 1, rue Cossette.

# TRIDIGESTINE Granulee DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance secretoire.

TRAITEMENT

DE LA

# Grippe "Espagnole"

par le Quinquina total

### SACCHAROLÉ DE OUINOUINA VIGIER

RENFERMANT

les Éléments tanniques, glucosidiques et alcaloïdiques de l'Écorce.

~~~~~~~

Pharmacie VIGIER

PARIS. — 12, Boulevard Bonne-Nouvelle. — PARIS.

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

# NYCTAL

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française

# VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS



### INFECTIEUSES

TOIRES COUTURIEUX, 48 Avenue Hoche - PARIS

Traitement == nar le

Rhodium B Collordal électrique 1 à 2 ampoules par jour, intraveineuses ou intramusculaires

Granules 4. Catillon a 0.001 Extrait Titré de

Granules de Catillon

ROLLIANTAN AND TONIQUE DU CEUR, DUINTIQUE RAPIDE ANTOLIA DU CEUR DU CEUR, DUINTIQUE RAPIDE ANTOLIA DUINTIQUE DU CEUR DU CEUR DU CEUR DU ANTOLIA DUINTIQUE DU CEUR DU C

Tablettes de Catillon

Otr. 25 corps thyroide

Titré, stérilisé bien toleré, actif et agréable,
i à 2 contre Enymodème.
2à 8 contre Destré, tôtire, Erepettsme, etc.
FL. 3fr. — PARUS, 8 Boult 8t-Bartin.

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE En tube pour 2 à 4, 10, 25, 30 et 40 personnes (ces deux derniers en étain vissés s'ouvrant et se fermant à volonté).

Pour O fr. 75, 1 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fr. et 4 fr.

Traitement des Maladies : à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

(DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917:

Académie de Médecine Société dédicale des Höpitaux Sociéte de Chirurge. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testeulaire, Hépatrétique, Surrénai, Thymique, Hypophysaire.

CHAIX & C. 10. Rue de l'Orne, PARIS.—(Télépil.: Sars 12-55)

### désodorisé

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur den Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

Valéro-Bromuré Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,59 centig, d'Extrait de Valériane, 0,25 centig, de Bromure par cuillerée à soupa

Médication Alcaline Pratique

permettant de transformer instantanément toute eau potable en une

EAU ALCALINE DIGESTIVE et GAZEUSE

Renfermant tous les principes des SOURCES de l'ÉTAT

CÉLESTINS — GRANDE-GRILLE — HOPITAL

Chaque comprimé laisse après dissolution : 0.33 centigr. Sel Vichy-État

2f50 le Flacon de 100 3 à 5 Comprimés pour un verre.
12 à 15 Comprimés pour un litre.

Échantillons au Corps médical: 6, Rue de la Tacherie, PARIS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le mailleur Dentifrice antiseptique. SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MEDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S, Surgras au beurre de cacae, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soutré, S. Sublimé, S. Resorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Borrate, etc.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette hulle, spécialement preparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue (rais, est très riche en principes actifs: lode, Phosphore et Alcaloiaes: elle est tres ones supportée. même pendant et de

COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE ET ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

# BIOPHORINE GIRARD

### Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*\*\*



Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisiz par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHENIE
NEVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

LA

### IFILITA PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'. ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI.)

ABONNEMENTS :

Étranger. . . . . Les abonnements partent du commencement de chaque m

DIRECTION SCIENTIFICUE F. DE LAPERSONNE M. LETULLE ofesseur à la Fa oin de l'hôpital I de l'Académie

Professaur de ofinique ophtalmologique à l'Hôtei-Dieu, mbre de l'Académie de médec E. BONNAIRE

J.-L. FAURE

ofesseur agrégé en de l'hôpital C

F. WIDAL

Professour de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecin

H. ROGER
Doyen de la Faculté de Paris,
Médecin de l'Hôtel-Dien,
embre de l'Académie de médeci M. LERMOYET

F. JAYLE Chef de ciin, gynécologique à l'hôp. Broce Secrétaire de la Birection. LE NUMÉRO : 26 centimes.

- RÉDACTION openée i in po P. DESFOSSES

J. DUMONT

Adressor co qui concerne la Rédaction à "Presse Médicale ' 120, boulevard Saint-Garmain (6°) (Sans indication de Nom)

A dater du 15 Novembre 1918, le prix d'abonuement est ainsi modifié : France. . . . 12 fr. 50 Étranger. . . 18 fr.

### SOMMAIRE

Articles originaux :

Prov. Domenico Lo Monaco. — Les injections de sac-charose, p. 617.

A. Bergé et E. Schulmann. — Le rythme de la

. DERGE et E. SCHULMANN. — Le rythme de la polyurie hypophysaire, p. 618. . STRORL. — L'oscillographie artérielle comme pro-cédé d'exploration de l'appareil cardio-vasculaire, A STROWN -

Carnet du praticien :

L. Dufourmenter. — A propos du traitement chirurgical des adénopathies tuberculeuses, p. 621. Sociétés de Paris :

Société médicale des Hôpitaux, p. 622. Société de Chiruroie, p. 622. Société de Biologie, p. 624.

ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 624.

Supplément : F. Helme. - Petit Bulletin LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACULTÉ DE PARIS.

Hôpitaux et hospices NOUVELLES. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

TUBERCULOSE

injectable

LAMBIOTTE Frères Phosphate de Créosote chimiquement pur, fixe et complètement assimilable

Littér, et Echant. : Produits LAMBIOTTE Frères à Prémery (Nièvre)

DIGITALINE cristallisée

Granules - Solution - Ampoules

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS. XXVI ANNÉE. -- Nº 67. 5 DÉCEMBRE 1918.

### PETIT BULLETIN

Les crédits pour Laboratoires et la cession des appareils scientifiques désormais inutiles

Si la danse des millions et milliards ne vous donne pas le mal de mer, soyez heureux, car oneques ne fut vue sur la planète terraque sarabande plus vertigineuse. Les grands fonctionnaires de l'Université ou autres administrateurs généralement queleonques, jusqu'alors bas-delainoïdes et ménagers des deniers de l'Etat à l'égard des savants, se surprennent eux-mêmes à feuilleter avidement en pensée les plus récentes émissions de la Banque de France. La guerre nous aurait-elle appris - enfin! - que si la République a besoin de savants, eeux-ei ont besoin de matériel et méritent honoraires plus eonvenables?

Quoi qu'il en soit, il n'est plus question que de dotations pour nos chaires, de subventions pour nos laboratoires et d'agrandissements pour nos eliniques. Peut-être, à l'usage, y aura-t-il un peu de déchet; néanmoins, il ne fait doute pour personne que, de gré ou de force, l'Etat va renouveler l'outillage français en vue des luttes seientifiques futures, comme il a renouvelé plusieurs fois en quatre ans l'outillage des armées en guerre.

Là-dessus, j'entends d'avance les objections

Toux

qui seront faites. Un Pasteur, un Claude Bernard. voire un Tellier, avaient-ils donc de si riches installations? Ils n'en ont pas moins fait lever, dans la misère de leurs laboratoires, les plus opulentes moissons. L'esprit souffle où il veut et on l'a bien expérimenté à la guerre. Le matériel, si abondant, si perfectionné qu'il soit, ne sert à rien, là où manque le génie.

D'accord! mais je répondrai que les temps des Pasteur et des Bernard sont périmés. Plus l'homme s'enfonce dans les nuées où se dérobe la Nature, Walkyrie farouche, plus il a besoin d'instruments délicats et coûteux pour augmenter la portée de ses sens trompeurs et insuffisants. Et puis, oserait-on raisonnablement soutenir que la richesse d'un laboratoire et les traitements élevés de eeux qui y travaillent soient le moins du monde stérilisants? Je crois, au contraire, que plus nombreuse sera la jeunesse ardente ayant vie assurée dans les organisations scientifiques nouvelles, plus il y aura de chances pour que le génie y élise domicile un jour ou l'autre.

Enfin, peut-on faire fr de la magnifique partie que nous offre à jouer le vieux Fatum, favorable aux fils des Gaules? De toutes parts attirés par les fanfares de nos victoires, les peuples vont nous envoyer ee qu'ils ont de meilleur comme disciples. L'étranger, c'est la postérité dans l'espace. Mieux que nous, il connaît l'effort réalisé ici sous le feu même des batteries ennemies, durant la pire des

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ARTIRÉVRALGIQUE - ARTIRHUMATISMAL - ARTIGOULTE pour usage exte

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

Anémie, Convalescence.

Débilité, Surmenage,

USCULOSINE =Byla ====

GENTILLY (Seine).

ENDOCRISINE FOURNIER THYROTDE\_OVAIRE\_FOIE

ETHONE

Coqueluche

etc. etc.

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital ... PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 608 et néo-606 (914)

DOSES PRACTIO! NÉES: 20 centigr. tous les 4 jours (12,4 14 injections peur une curej-DOSES MOYENNES: 20 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (3 à 10 inject, peur une cere).

LITTÉRATURE ET ÉGRANTILLONS : Laboratoires MALINE, à Villeneuve-le-Garenne , sinch



guerres et à travers les plus émouvantes péripéties. Donc il voudra voir de quoi sont capables, dans la lutte pacifique, les hommes qui, de toutes les façons, répondirent à toutes les exigences de la lutte homicide. Supporterions-nous que sa visite laissat notre hôte désenchante? Entre nos ennemis et nous, les comparaisons de plus en plus aiguës, de plus en plus décisives, vont se poursuivre; autrement dit, la séance continue sur de nouveaux champs de bataille et, pas plus aujourd'hui qu'hier, nous ne pouvons abandonner l'arène : Il faut vainere ou périr.

Je viens de passer des heures inoubliables avec l'incomparable professeur l'lexner, directeur à New-York de l'Institut Rockefeller, qui voudra bien trouver ici mon plus respectueux hommage. C'est, si j'ose employer le qualificatif familier à nos Poilus, un « as », je vous en réponds. Or ce chef, qui juge merveilleusement les hommes, n'hésite pas à proclamer qu'il a rencontré chez nous les meilleurs cerveaux du monde. Certes. il ne veut se mêler en rien de nos affaires; même avec sa modestie incrovable, il n'oserait se permettre aucune appréciation sur M. Uburcau et ses ancestrales conceptions administratives; mais à écouter le maître américain, on est bien obligé de s'avouer à soi-même que durant 44 ans nous n'avons su tirer aucun parti de nos richesses intellectuelles.

Des exemples? Oh! ils abondent, vous le savez tout aussi bien que moi. J'en prends un entre mille. Vous vous rappelez le vacarme qui s'est fait autour de l'utilisation, en chimie industrielle, de l'azote atmosphérique. Cette utilisation seule permit à nos ennemis de continuer la guerre, en assurant, malgre le blocus, la fabrication sur place des produits nitrés. Vous savez d'autre part que l'azote, à l'âme célibataire, ne se décide pas facilement au conjungo, fût-ce avec le subtil et léger hydrogène. Il faut, pour le décider à combiner son atome avec l'atome de son conjoint, l'hydro-

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. les BOSTEURS

gene, exercer une pression déterminée et trouver un catalyseur. On était tout fier, outre-Rhin, d'avoir solutionné ce double problème vital et difficile, oh! combien!

Pourtant, en France, le père Tellier, seul, pauvre, sans outils, mais génial, avait, il y a bien des années, et antérieurement aux firmes allemandes, pris un brevet pour l'extraction de l'azote atmosphérique et la production de l'ammoniaque. Supposez que le Gouvernement et l'opinion publique, l'un suivant l'autre, eussent, des ce moment, édifié, subventionné, secondé de toutes leurs voix, de toute leur puissance, les chercheurs dépourvus de titres mais pourvus de génie. En cette occurrence, le père Tellier eût fabriqué tout l'ammoniaque nécessaire à nos besoins, il ne fût pas mort pauvre, et la guerre eût trouvé la France combien plus riche et combien mieux outillée pour la fabrication des produits nitrés, utiles à la guerre comme à l'agriculture!

Conclusion : Il faut dès aujourd'hui voir grand et agir, pour que les millions, dont la danse continue, viennent se poser sur laboratoires, centres de recherches et centres d'enseignement. Les savants n'étaient rien hier, il faut qu'ils soient tout demain. Pas besoin, d'ailleurs, de se casser la tête pour savoir ce qu'il faut créer, puisque tout est à créer! Commençons, voulez-vous?



Utilisant une lettre trop aimable du bon maitre, M. Gley, professeur au Collège de France, je demanderai aujourd'hui à M. Loucheur, homme de science, d'action, et surtout de bonne volonté, un premier don, qui sera le bienvenu, je m'en porte garant. Mais ici je laisse à M. Gley le soin d'expliquer lui-même de quoi il s'agit :

« Vous avez parlé récemment, m'écrit-il, de la ession, au corps médical, des instruments chirurgieaux, désormais inutilisables. Vous avez demandé aussi, pour les petits centres, l'abandon, toujours contre espèces, des appareils à Rayons X, et enfin la remise aux communes de tout l'outillage à désinfection.

« C'est très bien, mais il est d'autres installations ou appareillages qui pourraient être de grande utilité pour nos pauvres laboratoires de physiologie, si mal et si médiocrement pourvus. Qu'en fera la Guerre? Elle les accumulera dans des magasins plus ou moins délabrés, et tout cela ira se détériorant avec les années. Je cite :

« 1º Les installations de repérage par le son, comprenant oscillographes, appareils à inscription continue et à enfumage automatique et transformateurs. Les appareils à inscription continue et à enfumage automatique seraient particulièrement précieux.

« 2º Nombre d'apparcils de mesure de vitesse initiale.

« 3º Nombre également de chronographes inscripteurs, instruments des plus utiles, dits appareils de Jacquet.

« Voilà ce qu'on m'a signalé et sans doute existe-t-il quantité d'autres instruments qu'il suffirait de faire passer du ministère de la Guerre à celui de l'Instruction publique. Si, par un moyen quelconque, vous arriviez à obtenir ce transfert, vous auriez rendu un grand service à la physiologie française. »

M. Gley, qui vout bien me voir avec les yeux indulgents de l'Amitié, fait peut-être trop état de ına faible influence. J'espère cependant lui obtenir gain de cause.

Voici comment : Le Recteur de Toulouse, M. Cavalier, hier capitaine d'infanterie au Boisle-Prêtre, d'où il est revenuavec la Croix de Guerre et la Légion d'Honneur au titre militaire, - un vrai Poilu, quoi! - a mis dans sa tête de soldat qu'il conquerrait, pour nos Laboratoires, les appareils scientifiques désormais sans emploi à la

guerre. Nous allons tous joindre notre voix à celle

FLACON GOUTTES : 3550.

Tálánh, 682-16





MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS.

BOTTE DE 12 AMPOULES : 4'50

de M. Cavalier, et ce sera bien le diable si la fourmi administrative, qzi n'est pas prêteuse, ne nous cède pas plume ou patte!



Utilisations légitimes mais fragmentaires, d'ailleurs. C'est par millions qu'il faudra compter les crédits pour les nouveaux centres de recherches et d'enseignement. Done, en avant, et pas d'objections vaines, pas de lésinerie. D'abord, l'affaire sera payante, qu'Uburcau le sache bien; et même, si elle ne devait pas l'être, hésiterait-on quand s'agit de la France et de son avenir scientifique?

F. HRLME.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. -- Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur, pour :

Chevalier: M. Kliszowski (Henri), médecin-major de 2º classe (active) au 1ºr rég. de chasseurs polonais. (Journ. off., 20 Novembre 1918.)

— M. Pouliques (Fenerois), indecisionarios (estivs) de classes nui 6º battillon de truillens sénégaisis: Médecia ayant fait preuve, dans toutes les affaires auxquelles il a pris part, des plus helles qualifiés de dévouement, de calme, de courage et d'abnégation. S'est toujours protection de courage et d'abnégation. S'est toujours protections de courage et de courage et d'abnégation. S'est toujours protections de courage et de courag

ses voca-pres (1985). In 1985 (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985)

### Citations à l'ordre du jour :

— M. de Vulpian (Louis), médecin aide-major de 2º el. à l'Ambulance 4/6: Dégagé des obligations militaires est venu au front sur sa demande, médecin très dévoué, s'est offert à deux reprises pour occuper un poste dangereux. Na pas hésité, le 2 Novombre 1916, à bruver un violent bombardement pour aller panser les blessés en delbors de tout abri.

### FACULTÉ DE PARIS

Oto-rhino-laryngologie. — M. Castex, chargé do cours, a repris son ceurs à la clinique d'oto-rhino-laryngologie (École pratique, 15, rue de l'École-de-Médecine), le mardí 3 Décembre 1918, à 3 heuros, Mardis et samedis : présentation de malades.

presentation de mandes.

\*\*Travaux pratiques: Les exercices pratiques ont lieu toute l'année, sans interruption. Examen et trafteuent des malades par les élèves, tous les jours, de 3 à 5 heures.

Le droit de laboratoire pour chaque série d'un mois ost de 50 france.

Seront admis : les doctours français et étrangers, alasi que les étudiants immatriculés titulaires de 16 inscriptions. Les inscriptions sont reçues au secrétariat de la Faculté (guichet no 3), les mardi, jeudi et samedi de chaquo semaine, de midi à 3 heures.

Un certificat d'études est délivré aux élèves.

### HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomic. — Un cours (hors série) d'opérations chirurgleais (chirurgle pratique de l'abdemen, du thorse et des monhres), par M. Planas Seullasse, d'directeur, et ERINNE SOUL, Procesteur, pour 20 élèves, commencera le lundi 9 Décembre, à 2 heures, et continuera les jours suivants à la même leuer. Deles d'inscription : 100 francs. — Se faire inserire 17, rue du Ferbémoulis.

Hôpital Laönnec. — Sur la proposition de M. Barthélemy Robagila, le Conseil municipal de Paris vient de renvoyer à la 5° Commission et à l'Administration le projet de délibération suivant:

« Le Conseil,

« Vu l'importance notoire des services du laboratoire d'électro-radiologie de l'hôpital Laënnee,

« Article premier. — L'Administration est invitée à

étudier et à présenter d'urgence au Conseil municipal un projet de réinstallation des services du laboratoire d'électro-radiologie de l'hôpital Laënnec.

« Art. 2. — A titre provisoire et jusqu'à ce que soit effectuée une nouvelle installation de ces services, il sera elloué au laboratoire d'électro-radiologie de l'hôpital Loënnee une subvention annuelle.

Hôpital Broussais. — M. Anduń Berge fait chaque dimanche, à 10 h. 1/2, une leçon de médecine (clinique et thérapoutique médicales). Chaque séance comprend :

Chaque séance comprend : 1º Une leçon théorique d'une heure de durée, dans le

laboratoire du service;
2º Une leçon de clinique d'une domi-heure, au lit d'un malade.

Les leçons auront lieu durant toute l'année scolaire 1918-1919, sauf pendant les périodes de congés officiels.

### MOUVELLES

### Création à Paris d'un Comité permanent de la Croix-Rouge américaine.

Le travail entrepris par la Croix-Rouge américaine en France est trop imporiant utul par son earactère que par son étendue pour pouvoir être interrompa avec la fia de la guerre. Aussi la Croix-Rouge américaine vient-elle de créer, en France, un bureau permanent, filial de celtui de New-York. C'est le premére comité installé en Europe continentale.

Cette création resserrera encore les liens noués entre l'Amérique et la France et complétera l'œuvre d'intelligente philauthropie que notre amie d'outremer a eutreprise avec sa largeur de vue accoutumée.

L'ambassadeur de France aux Etats-Unis et Président de ce comité et a été nommé membre permanent. Le bureau de Paris agit dès maintenant en pleine indépendance pour toutes les œuvres des départe-

ments de la Seiue et de Seine-et-Oise,
M. le major Gurney E. Newlin qui ciait le Président du Comité de Los Angelès, l'un des plus importants des comités de province de la Croix-Rouge américaine, a été nommé Président Directeur du Comité de Davis

Les bureaux sont installés, 4, place de la Concorde.

(Voir la suite, p. 798.)

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes. .... a Toutes les preparations de Digitale, nées ou à naître,
a ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique
a et pratique, la Dicitaline Cristallisée (1) dont
a l'action sûre et puissante, exempte de dangers, a
a été consacrée déjà par une expérience de 40 années. »
(1) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES <u>ROSES</u> on 1/10<sup>4</sup> de milligr. | Dose d'entrêtien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolle. CRANULES <u>SLANCS</u> ou 1/14 de milligr.

CRANULES BLANCE ou 1/4 de milligr SOLUTION ou millième. AMPOULES ou 1/40° de milligr. AMPOULES au 1/4 de milligr. TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

### ELECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLAINE, ÉNYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSUR ES DE GUERRE : Localement, en lavage dans les cavilés ou en pansements, l'ELECTRARGOL a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jamais muisible vis-àvis des cellules vivatures. Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microblens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ic.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections inframusculaires ou intravelneuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

"LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1455

### **PALUDISME**

aigu et chronique

Camingyl in St Sbanneur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué

15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

### REMINÉRALISATION

GLOBALE

PHOSPHATES

assimilables.

PRÉ-TUBERCULOSE

1 Cachet, 1 Comprimé, 1 Mesure de Poudre ou 1 Cuillerée à café de Granulé au milieu de chaque repas.



### RECALCIFIANT

BIOLOGIQUE

CHAUX SILICO-FLUORÉE

organique.

TUBERCULOSES

TUBERGULUSES

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON 157, rue de Sèvres, PARIS.

### IODALOSE GALBRUN

TODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
Promière dombinaison directe et entièrement stable de 17 de avec la Pepteur
DÉCOUVERTE EN 1806 PAR E. GALBRUN, occruse en PHARMACIE
EMPLOYET DE LA COURT DE L

Remplace toujours lodes at lodures sans lodisme trief policie loba.058 square commerce or acceptance of the control of the co

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès Interactional de Médelne de Paris 1900.

[M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons 1d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés;

### IODONE ROBIN

lode organique physiologique assimilable, véritable Peptonate d'iode.
(Voir Thèse du D' Boulaire, 1996. – Communication à l'Académie de Wédecine, 1997)

ARTHRITISME, ARTÉRIO-SCLÉROSE ASTHME, EMPHYSÈME L'IODONE est préparé par M. Maurice Rôsill. auteur des combinaisons métalle-poptoniques découvertes en 1881. (Comme. 24 Fland. des Science per BERTHIELDE., 1885).

L'IODONE ROBIN est la seule combinaison titrée à base de peptone trypsique

Ne pas confondre cette préparation acec celles áttes à base de peptone, qui, en réalite, ne sont que des combinatsons d'albumoses ou d'albumine, lesquelles ne peuvent étre considérées comme de véritables peptones. Ce qui caractérise la peptone trypsique employée pour l'ocone, c'est la tyrosine, qui làx en particulier la molécule lode d'une teçon stable, ainsi

quecela a été démontré. (Voir Comptes rendus A cademie des Sciences, Mai (911). C'est pourquoi l'1000NE ROBIN. icéritable peptonate d'tode nettement défini, est la SEULE PRÉPARATION INJECTABLE ET LA PLUS ASSIMILABLE. 30 gouttes d'1000NE correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme d'odure de potassium.

ODONE INJECTABLE Chaque ampoule est dosée à raison de 0.02 centigrammes d'iode par centimètre cube et à 0.04 centigrammes.

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

Médicament Aliment Phosphaté

### \*PEPTO-KOLA ROBIN

(GLYCÉROPHOSPHATE, KOLA et PEPTONE)

Dans cette liqueur le rouge de Kola est conservé à l'état naturel comme dans la noix fraîche contre: NEURASTHÉNIE, SURMENAGE, FATIGUES passagères, pirsiques et inclueixueles, CONVALESCENCE, DIABÈTE, ALBUMINURIE, etc. DOSE: 10 verce à liqueur après chaque repas.

### GLYKOLAINE ROBIN 🖪

(KOLA GLYCÉROPHOSPHATÉE GRANTLÉE)

Reconstituant et stimulant du **Système nerveux** et **musculaire** contre: **NÉVRALGIE**, **NEURASTHÉNIE**, **DÉBILITÉ**, **SURMENAGE**, etc. **DOSE**: Une ou deux cullierée à caté par repas

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

### DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE :

Olminution de la Tension Artérielle HÉGULARISATION de la CIRCULATION de SANG Artériosolérose, Menstrustion difficile Traubles de la Mémopeuse.

G.PRUNIER & Ci+, 6, Rue de la Tacherie, Seria

RECONSTITUANT BU SYSTÈME NERVEUX

### NEUROSINE PRUNIEF

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherle, 6

### NÉOL

(OZONE NAISSANT)

remplace avantageusement

L'EAU OXYGÉNÉE

NÉOL

(OZONE NAISSANT)

en Gargarismes dans

ANGINES ET GRIPPES

Association générale des médecins de France. L'Association générale des médecins de Franco a nommé M. Clemenceau, qui fut un des siens; président d'honneur de l'Association, titre qui n'avait jamais été décerné jusqu'à co jour.

Société de Biologie. - La Société consacrera une séance spéciale à l'étude des antiscptiques. Cette séance sera teuue le 14 Décembre 1918, à 16 heures précises.

Le rapport de M. Carnot est envoyé sur demande adressée à M. Pettit, secrétaire général, 7, rue de l'Écolede-Médecine, Paris (6º arrond.).

Corps de Santé de la marine. - Par décision ministérielle, le nombre des inscriptions à faire dans chaque grade uu tubleuu d'avancement pour 1919 des officiers du Corps de Santé de la mariae u été fixé comme suit

Activité. -- Pour le grade de médecin on chef de tre classe. Pour le grade de médecin en chef de 2º classe, . . Pour le grade de médecin principal. . . Pour le grade de médecin de 1re classe . Pour le grade de pharmucien en chef de 1re classe. Pour le grade de pharmacien en chef de 2º classe.

Pour le grade de pharmacien principal . . . . . . Réserve. - Pour le grade de médecin en chef de 2c classe . . Pour le grade de médecin principal. Pour le grade de pharmacien pri ncipal . . . . . . 1

Le cadre des officiers du Corps de Santé de la marine. — La Clumbre vient de prononcer, dans une réceute séance, le renvoi à la Commission de la marine de gaerre de la proposition de loi suivante portant renforsent des cadres des officiers du Corps de Santé de la marine, proposition présentée par M. Georges Boassenot, député, et divers autres de ses collègues :

Article unique. - Les articles 2 et 24 de la loi du

27 Juillet 1907 portant organisation du Gorps de Santé de la marine sont remplacés par les suivants : « Art. 2. - Le Corps de Santé de la marine est composé

comme suit : Service médical. - Médecin général de 1re classe, 2. service meaucat. — Medecin general de 17º classé, 2. Médecins généraux de 2º classé, 7. Médecins en chef de 1º classé, 20. Médecins en chef de 2º classé, 55. Médecins principaux, 65. Médecins de 1º classé, 140. Médecins de 2º classé, 173. Médecins de 3º classé, 10 nombre variable suiclasse, 75, Médecins de 3º classe (nombre variable sui-

vant les besoins). Service pharmaceutique. - Pharmacien-chimiste général de 1re classe, 1. Pharmaciens-chimistes en chef de classe, 3. Pharmaciens-chimistes en chef de 2º classe,

5. Pharmaciens-chimistes principaux, 9. Pharmaciens-chimistes de 1<sup>re</sup> classe, 20. Pharmaciens-chimistes de 2º classe, 11. Pharmaciens-chimistes de 3º classe (nembre variable suivant los besoins du service).

« Art. 24. — Les nominations au grade de médecin géné-

ral de 2º classe et pharmacien-chimiste général de 2º classe ont lieu au choix « Nul ne peut être promu au grade de médecin général de 2º ch sse ou de pharmacien-chimiste général de

2º classe, s'il ne réunit au moins deux années de services dans le grade de médecin en chef de 1ºº classe ou de phurmacien-chimiste en chef de 1ºc classe, »

Le transport d'urgence des médecins. - En vue d'assurer le transport d'urgence des médecins auprès des mulades durunt l'épidémie actuelle de grippe, le Conseil municipal de Paris, conformément aux conclusions d'un rapport de M.[Achille au nom de la 2º Commission, vient de voter un crédit de 50.000 francs destiné à couvrir la dépense durant [deux mois d'une permanence d'auto-taxis au nombre de 26 qui resteraient à la disposition de l'Administration chaque nuit de huit houres du soir b quatre lieures du matin

### Bromeine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (Xg.==0,01) SIROP (0.63) PILULES (0.01) AMPOULES (0.00)

TOUX nerveuses SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Médecin spécialiste des voles respiratoires ayant dirigé sanatorium cherche place dans établissement similaire. - Ecrire P. M., no 1902.

Médecin militairelen convalescence, blessé, demande remplacement Lyon, pour Décembre et Janvier. --Ecrire P. M., n° 1904.

Femme de médecin, distinguée, 40 ans, désire situation chez médecin de maison de santé pour partie non médicale. - Ecrire P. M., nº 1905.

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes.

Emulsion MARCHAIS Phosp bo-Grécolise

OUATAPLASME Pansement completed to D' LANGLEBERT Phlesmastas Eczéms, Appendicites, Phiébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : O. Porée.

Paris. - L. MARNTERUZ. imprimeur. 1, rue Cassette.

### GOL Granule D

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Echantillons: DALLOZ & Cit, 13, Boulf de la Chapelle, PARIS

### CATAMERES A SECURCEITES CHROSTOSES. - Q Dec 4044. P.

### SULFOLÉINE COOUELUCHE ROZET

Co-Hot So (ARH-)+ 612 . SPECIFIQUE HOR TOXIQUE- 2 & 5 cuill, à calé, dessert on soupe selon l'age- G.R. A.b. ed., PABIS

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18. Avenue Bloche - PARIS

Traitement — par le

Rhodium B Collordal électrique

1 à 2 ampoules par jour, intraveineuses ou intramusculaires

### · OPOTHERAPIE DESSIGNATION RAPIDE NI AUTOLYSE VERS 0: NI CHALEUR DANS LE VIDE NI AIR

PILULES CACHETS PAQUETS COMPRIMÉS

2 à 8 par jour

GASTRIQUE, ENTERIQUE HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE. ORCHITIQUE, OVARIEN. HYPOPHYSAIRETHYPOIDIEN. RÉNAL, SURRENAL, etc . . . . . . .

DÉPOT: Pharmacia DÉBRUÉRES ; 26. Rue du Four 26. PARIS

### OPOTHÉRAPIE VIGIER

12, Bould Bonne-Nouvelle, Paris

Insuffisance surrénale dans la "GRIPPE ESPAGNOLE"

Capsules surrénales VIGIER

à 0.25 cgr. de substance pure.

Capsules Ovariques, de Corps Thyroïde, Orchitiques, Pancreatiques, etc.

COLLOBIASES DAUSSE

Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOTOAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme LITTERATURE AT EXPENSIONS Liberatoires DAUSSE 4 Ru. Aubrior PARIS

### INSTITUT VACCINAL

TOURS - Et 10, rue Latran - PARIS

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25, 30 et 40 personnes (ces deux derniers en étain vissés s'ouvrant et se fermant à volonté).

Pour O fr. 75, 1 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fr. et 4 fr.

### Extraits OPOTHÉRAPIOUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroldien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Néphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire. CHAIX & C'. 40. Rue de l'Orne, PARIS. — (Téléph.: Saie 42-5

### ALERIANATE GABAIL desodorise

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestati Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

> A Fournisseur de l'Assistance Publique de Paris L'ANTISEPTIQUE IDÉAL la Dysenterie IL S'ADMINISTRE : PREVENTIVEMENT - en Capsules de Goi prises une à chaque repas. CURATIVEMENT des deux manières suivantes employées simultanément : - en lavements profonds
>
> d'Oléo-Gomenol à 20 °/o.
>
> (10°° à 20°° suivant l'àgo) atramusculaires profondes d'Oléo-Gomenol à 20 º/o. (5ºº à 10ºº suivant l'age) Inoffensif même à huutes doses, se prétant à toutes les forme médicamenteuses, s'administrant intus et extra, calmant et tré diffusiblet, il pédetre au profond des tissus qu'il vivife et répare Il surodive les siandes et défend l'organisme contre la septi cemie et les infections, saus provoque de résidense. Il proque les cieatrisations les plus rapides, les plus souples et les moins apparentes. PARTOUT SON ACTION est SURE et CONSTANTE
> Plas on Prochée, plus et lui décourse de vertus LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS
>
> 17. rue Ambroise-Thomas -- PARIS

Traitement des Maladies : à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets. Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

(DÉPOSÉ) Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB Préparés sons le contrôle scientifique de M. FROUIN

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hópitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917). en 4947:

de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 27, rue de Bourgogne, Paris

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT 7501

ECHANTULON CRATUIT

SOCIETE FRANÇAISE DU LYSOL

COFU

Strictement Titré suivant sa teneur en principes actifs. 99, Rue d'Aboukir, PARIS

ELIXIR GABAIL Valero - Bromure

Goût et odour agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig. d'Extrait de Valériane, 0,25 centig. de Bromure par cuillerée à soupe.

EXTRAITS DAUSSE I

OPIUM INJECTABLE

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimes

> IPECA INJECTABLE

**CA** total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses

beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française

VERITABLE SOMMEIL DE DETENTE



Laboratoires DURET et RABY 5. Avenue des Tilleuls. PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS



LA

### PRESSE DICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C". ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIO)

Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE M. LETULLE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu, mbre de l'Académie de médec

E. BONNAIRE Maternité.

J.-L. FAURE rofosseur agrégé, ien de l'hôpital Cechi:

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

H. ROGER

Doyen de la Faculté de Paris,

Médecin de l'Hôtel-Dieu,

10. Membre de l'Académie de médecine. Professeur à la Faculté, lecin de l'hôpital Boucics re de l'Académie de méd

F. WIDAL Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, bre de l'acceptant Professeur de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca. Secrétaire de la Birection.

M LERMOVEZ

LE NUMÉRO : 20 centimes.

- BÉDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESPOSSES J. DUMONT

Adresser ce qui concerne la Réduction à "Presse Médicale 120, boulevard Saint-Germain (8\*) (Sans indication de Nom)

A dater du 15 Novembre 1918, le prix d'abonnement est ainsi modifié :

France, 12 fr. 50 - Etranger, 18 francs.

### SOMMAIRE

Articles originaux:

J. NACEOTTE et L. SENGERT. - De la réparation chirurgicale de certains tissus par des greffes de tissus morts, p. 625.

J. Bourgart et II. Laucier. — Notes cliniques au

sujet d'une fièvre périodique avec tibialgie, р. 627. D' Gioacciino Breccia. — Hypocapacité respiratoire du sommet sans manifestation de localisation tuber-

culcusc, p. 629.

R. Monop. — Technique et indications de l'anesthésie par éthérisation intrarectale, p. 630.

Médecine pratique :

R. Robine. — Auscultation transabdominale, p. 631. 27° Congrès Français de Chirurgie (suite), p. 632. Sociétés de Paris :

Société de Biologie, p. 634.

Société de Pathologie companée, p. 634.

Analyses, p. 634.

Supplément :

P. Tuffier. — Strasbourg.
P. Desfosses. — Chirurgie des plaies et accidents du travail.

RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA XVI<sup>e</sup> RÉCION M. Roederer. — Dispositif métallique. R. Montal. — Intérêts professionnels.

LIVRES NOUVEAUX.

OTESTIONS MÉDICO-MILITATURE LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACULTÉ DE PARIS. — NOUVELLES RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces.

GOUTTES: VI à XX gouttes par jour.
AMPOULES: 1 cc. par jour ou tous les deux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 13, ros do Chechs-Midi, PARIS

GRIPPE - PROPHYLAXIE

Du Docteur FAYÈS

3, rue du Quatre-Septembre. - Paris.

TOUX-GRIPPES-BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES 15, RUE DE ROME, PARIS

XXVIº Année. - Nº 68. 9 Décembre 1918.

STRASBOURG

Le 25 novembre 1918, à Strasbourg, dans une légère brume d'après-midi d'automne, le Maréchal Pétain, entré à la tête des troupes, présidait, debout sous le péristyle du Palais Impérial, la revue de la Ve armée. Sur la Place de la République, en face de lui se profilait, au premier plan, le général Gouraud, personnification la plus haute du courage militaire; immobile devant ses soldats, il semblait un brouze superbe descendu du piédestal en marbre blane situé derrière lui et vide de la statue du Kaiser. Tout au fond de la large avenue des Palais de l'Alsace-Lorraine s'estompaient les contours de l'Université.

Quand les troupes défilèrent entre les deux généraux sous les vivats frénétiques de toute l'Alsace, ce fut le triomphe indicible du présent, mais à l'horizon la sombre porte monumentale de l'Université semblait encore réclamer une nouvelle lutte pour une nouvelle vietoire.

L'Université et la Faculté de Médecine de Strasbourg sont l'expression d'un effort de germanisation très bien compris, très large et très soutenu, que la guerre n'a pas ralenti. J'ai retrouvé, méthodiquement rangés dans son immense périmètre, les anciens pavillons pour la médeeine interne et pour la chirurgie, avec leurs

DIGITALINE OF OR OF THE OFFICE AND ADDRESS OF THE OFFICE ADD

### NATIVELLE

FERMENT LACTIQUE FOURNIER CULTURE LIQUIDE \_\_CULTURE SÈCHE

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital - PARIS

Granules = Solution - Ampoules.

amphithéatre commun; pour la neurologie et la psychiatrie, les services bien distincts. La pathologie infantile possède un établissement luxueusement installé et doté. Depuis 1914, un nouveau service chirurgical vraiment superbe dépendant de la ville de Strasbourg vient d'être terminé; un laboratoire de bactériologie de proportions vraiment démesurées est encore inachevé - un pavillon destiné à la dermatologie est nettement déterminé, mais n'est pas encore sorti de terre. Cet ensemble bien proportionné constitue de

salles de démonstration et leurs laboratoires;

pour l'anatomie et l'anatomie pathologique, avec

les magnifiques collections de pièces, et leur

puissants moyens seientifiques mis par l'Allemagne au service de l'unification de l'Empire, et l'affirmation de sa suprématie.

Ma visite à l'Université après un pèlerinage l'ancien hôpital de notre vaillant Boeckel, refuge sacré de la France, avait moins pour but d'étudier les questions matérielles que de connaître l'état d'âme du corps enseignant. Le nouveau service chirurgical mérite cependant qu'on s'y arrête. Créé par la municipalité allemande de Strasbourg et, dans une certaine mesure, indépendant de l'Université, édifié par les Ingénieurs allemands sans le concours ni même l'avis des chirurgiens d'Alsace, il résume bien les tendances

### RHESAL VICARIO

(LIOUIDE)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau.

Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliès Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).
DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 16 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉGRANTILLORS : Leboratoires NALINE, 2 Villemenve-la-Garrenne (Seine).

germaniques actuelles. Tous les perfectionnements mécaniques, toutes les mesures d'hygiène y sont appliqués et vous retrouvez les mêmes directives au bel Hôpital militaire de Metz. Les laboratoires et surtout les installations de rayons X, tant pour les recherches scientifiques que pour les constatations pratiques - sont parfaitement aménagés, pourvus de tout le matériel connu et constituent de véritables modèles, mais le désir d'un confort et d'une spécialisation systématique des malades a fait édifier des salles d'hospitalisation trop exigues, trop nombreuses à 1, 2 ou 4 lits; il en résulte la nécessité d'un personnel extrêmement nombreux et une difficulté de surveillance et de contrôle préjudiciables à la sécurité des malades. Ce désir du confortable arrive en certains points à un luxe exagéré; il devient inouï dans les départements de la bainéation : Que le service de chirurgie contienne tous les éléments d'une thérapeutique physiothérapique complète, bains de vapeur, bains d'air chaud, bains de lumière, bains électriques, bains de sable, bains de boue, bains de substances médicamenteuses diverses, avec mécanothérapie, j'y souscris volontiers; mais en arrivant à l'hôpital, j'avais remarqué une large et haute rotonde que je croyais un vaste amphithéâtre, elle contient simplement une piseine en marbre blanc divisée en compartiments de températures différentes, et à laquelle est annexé un tepidarium véritablement pompéien. C'est là une exagération que ne justifient pas les besoins des malades. En matière d'enseignement, et surtout en matière de charité nous devons arriver à un maximum d'effet par un minimum d'effort, le luxe n'est pas de mise, c'est un lèse-pauvreté; si les centimes additionnels qui ont fait les frais de l'hôpital coùtaient peu au maire de Strasbourg, il ent micux agi en les distribuant aux pauvres loqueteux que je voyais aux portes de ce Palais.

Ces réserves faites, nous bénéficierons dans cet hòpital d'un magnifique service qui nous fera oublierles pertes de nos H. O. E., de Mont-Notre-Dame entre autres, dont la belle organisation et la parfaite installation furent tant admirés par l'ennemi.



Ces services sont dirigés par des professeurs allemands; quelques titulaires ont disparu, mais la majorité demeure et, si mes renseignements sont exacts, avec le conseil ou même l'ordre de continuer aussi longtemps que possible la propagande de la fameuse « Kultur »

Pouvons-nous remplacer de suite ees fonctionnaires et nationaliser l'enseignement? Strasbourg est territoire occupé et il semble que, comme tel, nous ne puissions pourvoir qu'au remplacement du personnel absent pour permettre le cours normal de l'enseignement. C'est le régime commun de séquestre. Mais peut-être le quai d'Orsay admettra-t-il une autre thèse : le traité de Francfort qui seul maintenait l'Alsace-Lorraine sous l'autorité allemande est désuet de par la déclaration de guerre et dès lors Strasbourg redevient purement et simplement français. Son histoire passe sans transition, de la page datée d'août 1870 à celle de novembre 1918. Quelle que soit la solution adoptée, il nous faudra éliminer par moreellements ou en totalité le corps enseignant germanique.

Sa valeur scientifique a d'ailleurs subi dans ces dernières années quelques fléchissements; il reste des savants de marque; Madelung, et les assistants que j'ai vus forment une bonne équipe chirurgicale, mais dans certains autres départements je me snis laissé dire que l'Université avait plus difficilement comblé ses vides, qu'elle avait du frapper vainement à plusieurs portes avant de trouver une acceptation.

En tout cas, il paraît résulter de mes conversations avec tous les partis, que la nomination de savants alsaeiens aux postes devenus vacants serait particulièrement désirable. Leur nombre et leur valeur ne font pas défaut. En cas seulement d'impossibilité d'adaptation, le choix porterait sur des professeurs non Alsaciens. Mais alors le choix, la recherche des plus qualifiés s'imposent. Les étrangers si nombreux qui travaillaient à l'Université ne doivent à ancun prix faire entre l'état ancien et l'état nouveau, une comparaison qui pourrait être en notre défaveur. Depuis quarantesept ans nos compatriotes sont l'objet d'un ostraeisme brutal et absolu, les directions scientifiques ou administratives leur ont été refusées, l'enseignement leur est fermé; il nous faut montrer et nettement affirmer par les faits, que l'Alsace n'est point un pays conquis ou occupé ou même annexé, que les temps sont changes, qu'une ère de justice et de liberté pénètre avec notre drapeau, que nous sommes les défenseurs d'une large autonomie judicieusement appliquée, et complétée seulement par ce que nous avons de meilleur.

La mesure est anxieusement attendue: ne tarissons pas à sa source, ne dérivons pas le torrent qui se précipite vers nous. L'enseignement universitaire y gagnera, et nous verrons la touchante et sincère gratitude qui, à notre arrivée, débordait de l'âme alsacienne, se transformer en une pénétration intense, profonde et indissoluble, Strasbourg deviendra le centre d'un nouvel et puissant rayonnement de la science française.

Tn. Tuffier.

Strasbourg, 26 novembre 1918.

### CHANGEMENTS D'ADRESSES

En raison du nombre des mutations des médecins militaires et des trais qui résultent de l'impression des bandes, nous rappelons aux abounés qu'il est indispensable d'aecompagner chaque changement d'adresse de la bande du journal et de 60 eentimes en timbres-poste.



PRODUIT FRANÇAIS

Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

### des DIURÉTIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

DENTER HO

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

sature at overt per excelence. Adjuvant te plus seft des cures-de déchiptures in cue cept dans l'articles-sect in cure per per per l'articles que con le digitale de l'articles-sect in cure per pur brightique, co que la digitale de l'articles-sect in consideration de l'articles de l

PRODUIT FRANÇAIS

-1-1-

Traitement

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

-1-1-

CACODYLATE DE FER - GLYCÉRO - STRYCHNINE

1° en AMPOULES

DOSAGE:

Cacodylate de Fer. . . . 0 gr. 01 Soluté de Sérum Névrosthénique. . 1 c. cube

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

2° en GOUTTES (pour la voie gastrique)

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : Cacodylate de Fer. . . . . . . . . . . . . . . . .

0 gr. 01 1/2 milligr. Cacodylate de Strychnine. . . PRIX DU FLACON : 3 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart 

### CHIRURGIE DES PLAIES

ET

### ACCIDENTS DU TRAVAIL

Au bruit du canon, dans le camp français, est née une belle chirurgie, la chirurgie des plaies accidentelles

Les historiens ont trouvé sa généalogie; elle eut pour afeul notre grand Ambroise Paré; nos confrères du front lui assignent comme père direct un modeste chirurgien praticien René Lemaitre.

Ses premiers pas furent des exploits : elle a sur é introis ans des armées de combattants, elle a sur s'imposer à toutes les troupes alliées par la seule force, douce mais irrésistible, de la vérité. Inete Lemaitre a mérité une récompense nationale ou mieux internationale puisque tous les alliés ou profité de son houreuse initiative.



La chirurgie des plaies met en action les meilleures qualités du chirurgien: prompitude dans l'intervention, netteté dans la décision, hardiesse, prudence, souci des détails, science anatomique, siverté de main dans l'exécution. Par elle les désordres anatomiques e réparent sans que le fonctionnement physiologique ultérieur soit trou-

Quand le fracas des armes se sera tu, cette chirurgie nouvelle présidera à toute la thérapeutique des accidents du travail et des écrasements de la rue. Les grands broiements des membres

. 1. Lire l'article d'Ehrenpreis, un des plus distingués disciples de Lomaitre, sur la Réunion primitive et la Réunion secondaire des plaies. La Presse Médicale, 1918, nº 43, 1º Août et nº 53, 23 Septembre.

par une machine-outil, un train, un trainway demandent des interventions aussi précoces et aussi judicleusement réglées que les plaies par éclats d'obus. Il y a autant d'avantages sociaux en temps de paix à guérir vite et bien un ouvrier, un ingénieur blessé, qu'à guérir vite et bien, en temps de guerre, un soldat, un officier. Toute l'évolution ultérieure de tous les traumatismes repose sur les premiers soins qui ne devraient plus maintenant être livrés à la bonne volonté d'un secouriste de fortune ou du pharmacien le plus proche.

Dès maintenant on devrait songer à la réorganisation des soins chirurgicaux dans la pratique civile des accidents.

Notons qu'il ne s'agit nullement d'une révolution extraordinaire, l'organisation des prompts secours existait en maints endroits avant la guerre d'une (açon satisfaisante.



En 1916 j'al visité à Odessa une organisation de prompt secours véritablement parfaite; elle était due à l'Initiative privée, entretenue par un généreux donateur. A la base se trouvait une maison de santé spéciale avec salles d'opération, salles de radiographie, laboratoires, quelques chambres.

Des voitures d'ambulance absolument propres, étaient toujours prêtes à partir rapides, emportant avec elles médecin, infirmier, médicaments, instruments de prompt secours. Dès juu'un accient était signalé par le téléplone dans la rue ou dans une usine, la voiture s'élançait; en quelques minutes le blessé était ramené à la maison de santé où un elivrugien expérimenté l'attendait et l'opérait immédiatement dans les meilleures conditions.

Le blessé ne restait à la maison de santé que le temps strictement nécessaire, quelques heures ou quelques jours ; devenu transportable il était ramené à son domicile ou porté à un des hôpitaux de la villa

J'ai vu dans le musée de cette œuvre d'admirables pièces anatomiques de plaies par projectiles et par instruments tranchants, la plupart recueillies quelques années auparavant lors des troubles sanglants d'Odesaş les observations de tous les blessés étaient conservées avec documents photographiques et radiographiques.

Selon toute probabilité la tourmente révolutionnaire a dû faire disparattre cette institution admirable où était réalisée parfaitement avant la guerre l'organisation que les modernes considèrent comme indispensable à la chirurgie des accidents.

A Paris nos hópitaux avec les ambulances municipales assuraient des prompts secours de valeur; mais où la promptitude manquait peut-être un peu. Les grandes villes du monde civilises de cegenre plus ou moins parfaites. Il n'y aurait pas un enorme effort matériel à faire pour mettre nos formations hospitalières parisiennes à la hauteur des nécessités actuelles : il suffirait d'adjoindre aux salles d'opération des services de radiographie d'urgence, d'améliorer le fonction-mement du service infirmier de nuit, d'améliorer les voitures d'ambulance et d'en augmenter la rapidité.

De leur côté les compagnies d'assurances, les grands établissements industriels devraient avoir à cœur d'offir à leurs blessés des installations convenables, à rendement rapide; mais étant donné la malheureuse mentalité de trop d'accidentés du travail, la cinirurgie des accidents de ce genre aura nombre d'obstacles à surmonter, le problème est complexe.

La grande réforme à faire n'est pas d'ordre matériel, elle est d'ordre moral; elle touche



à toute la mentalité sociale de demain : elle nécessite en ce qui nous concerne une discipline, une hiérarchie médicale qui jusqu'ici n'existait pas en France.

En pratique civile le chirurgien est un isolé; en pratique hospitalière le chirurgien chef de service est un général sans état-major. Dès avant la guerre, les chirurgiens des hôpitaux de Paris accablés par un labeur matériel écrasant clamaient la nécessité de collaborateurs; la guerre mit en lumière échatante cette nécessité hiérarchique d'où naquirent les équipes chirurgicales

qui ont transformé la chirurgie militaire.
Ce qui est vrai pour la guerre est vrai pour la
pratique hospitalière, est vrai pour la pratique
civile et notamment pour la pratique descivile et notamment pour la pratique descivile et notamment pour la pratique des ceddents du travail. Notre bon mattre Souligoux,
chirurgien consultant de la XIII-région, ne faisi trenarquer en liver 1944-915 que les meisleurs médecins traitants pour les blessés étaient,
en debors des chirurgiens de carrière, les confrères adonnés avant la guerre au traitement des
accidents du travail. Quelle économie de vies
humaines, quelle économie d'argent, notre l'ays
aurait fait, si a guerre à son déhut avait trouvé le
territoire français parsemé d'équipes chirurgicales toutes formées qui n'auraient en qu'à être
adaptées d'une seule pièce aux nécessités de la

La chirmrgie des aceidents, en temps de paix, est la véritable, la seule école de la chirurgie

Un chirurgien doit être le chef, la tête d'un organisme; il n'a pas sculement besoin d'un matérici moderne, il a besoin surtout d'un état-major: assistant expérimenté capable de le doubler, aides entrainés ne changeant pas tous les six mois, radiographe, bactériologue, chimiste; il doit être le maitre incontesté dans son domaine. Si ce chirurgien est en même temps professeur, la nécessité de cet état-major est encore plus

criante; sans des lieutenants nombreux et instruits, il ne peut donner comme enseignement que l'exemple de son habileté chirugicale joint à quel ques théoriques conférences, il ne peut fournir cet enseignement technique fait de mille détails qui est pour l'étudiant le seul aliment substantiel. Un médechi étranger viendra volontiers assister à une de ses opérations comme on va applaudir l'acteur à la mode; l'élève n'apprendra pas le chemin d'une clinique où nul enseignement profitable n'est dispensé

La réforme médicale nécessaire est la formation d'équipes chirurgicales, d'équipes médicales, d'équipes d'enseignements. Plus qu'aucun pays la France possède de très grands chirurgiens, de très grands médecnis; donnons à ces généraux les états-majors qui leur manquent et nous verrons de belles choses s'accomplir.



Des voix s'élèvent, en sourdine aujourd'hui; elles parleront sur plus haut ton demain, préconisant la fonctionnarisation de la médeche come le reméde souverain; tous les médeciens enrégimentés de gré ou de force marcheraient au pas de parade; un ministre de l'Ilygiène publique serait e chef d'orchestre marquant la mesure d'une symphonie capable d'attirer des élèves de tous les coins du globe.

Prophétiser est toujours dangereux. Je doute fort néanmoins qu'après avoir renversé le caporalisme prussien, le l'rançais, né libre, tende bénévolement la nuque au joug du caporalisme d'Etat.

La docilité, en temps de guerre, à se plier sans murmurer à une discipline nécessaire n'implique en aucune façon l'admiration pour une hiérarchie archafque ou la soumission indéfinie à des personnalités sans valeur.

Les chefs n'auront d'état-maiors qu'autant qu'ils les mériteront et sauront les conserver, La Nation, maîtresse de demain, sera celle qui saura allier le plus indépendant et le plus large' développement des individus avec une discipline sociale d'autant plus efficace qu'elle sera plus librement consentie

P. Desfosses.

### RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA XVIº RÉGION

9 Novembre 1918.

— M. Russel Burdon prend la pavole « sur Vinportane da traitement préventi je am nope des sur Jupareils orthopidiques provisoires ». Il a remarqué que bin des hieses sont porteurs d'une infermite vilon aviati évité si l'on avait, sans attendre la cicatrisation complète, fait un traitement physiolète, par visuement de l'acception de la composite de la consistence de la composite de la composite de la consistence de la composite de la consistence de la composite de la composite de la consistence de la composite de la composite de la composite de succession de la composite de la composi

Maintenir l'articulation en position convenable, la mobiliserejournellement, activer la nutrition par le massage, maintenir le membre chaud, entretenir le bon état de la peau.

L'immobilisation est obtenue par toute une série d'appareils en carton-pite, très simples et très légers que présente M. Russel Burdon. Ces appareils sont construits par des Dames de la Crois-Rouge Française (Comité de Londree), l'atelier principal est à Marseille, 70, rue de Montaux, l'dirigé par M= Vernier, qui les envoie gratuitement sur demande.

— M. Prunter, médecin-major, explique la manière simple d'organiser un appareit à injection souscutante d'oxygène, avec une bouteille et un bock à injection : « façon pratique de faire une injection sous-cutancé d'oxygène » capable de rendre de grands services dans l'épidémie actuelle de grippe.

— M. Boudet présente à cas de lésion du plexus brachial avec syndrome oculo-pupillaire, constituant ainsi le syndrome de Klumke: parésie dans le domaine du plexus brachial, rétrécissement de la fente nalcébrale avec mosis et exonitalmie.

### CONVALESCENCE DE LA GRIPPE

### NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Véritable Tonique non excitant
Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcoel
No présentant aucune contre-indication



### COQUELUCHE Traitement EFFICACE

et INOFFENSIF<sub>parla</sub>

# Sulfoléine

Salfolitholate d'ammonium désodorisé, 10 %

2 à 5 cuillerées à café, dessert
ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSINGE

1913. - Gand : Médaille d'Or

### NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. – Rue Abel, 6, Paris,

INSTITUTE AND THE PARTY OF THE

1914. – Lyon : Diplôme d'Honneur

### FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alocol.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpitaun et Ambulances.

### DISPOSITIF MÉTALLIQUE

Solidarisant un Delbet de cuisse et un Delbet de iambe pendant la marche et leur laissant une complète indépendance pendant les manœuvres de mobilisation du genou.

### Par M. ROEDERER

Médecin aide-major de 1º classe. Médecin-chef du Centre d'appareillage de la XXº région.

L'adjonction d'un Delbet de jambe au Delbet de cuisse, aux fins d'empêcher le glissement du collier sus-condylien et sa rotation, étant une obligation généralement reconnue, un problème anatomo-mécanique se pose, celui d'une articulation métallique à interposer entre les deux appareils.

Cette articulation doit être, dans la rectitude, strictement immobilisée, premier point, et accompagner les mouvements complexes du genou dans les manœuvres de flexion, deuxième point. Les dispositifs jusqu'ici présentés répondent mal à ces deux indications, surtout à la seconde.

Notre système est composé de deux feuillards, creusés de meurtrières, chacun inclus par une de ses extrémités dans le collier plâtré correspondant. Ces deux feuillards sont maintenus au contact par une bague coulissante, munie dans sa lumière de deux rivcts répondant aux fentes et serrés par une vis de blocage. Ceci pour la position d'extension.

Pour la position de flexion, au contraire, la bague étant remontée et fixée, les deux feuillards reprennent leur indépendance. Le supérieur, interne, roule dans un coude de l'inférieur externe. et le genou évoluant librement (et nullement con-



Fig. 2. — a) Appareil fermé. La bagne a été abaissée, enfermant les deux feuillards; les deux riveis intérieurs qui glissent dans les meurtrières du feuillard supérieur sont entrés dans les encoches du feuillard jambier. La vis a été serrée. Le genou est strictement immobilisé.



b) Appareil ouvert. La bague remontée est fixée sur le bont du feuillard supérieur; les rivets inté-rieurs ont quitté les encoches du feuillard jambier ; les deux feuillards sont absolument indépendants. Le genou est complètement libre.

duit ou retenu comme dans les modèles à articulation fixe producteur de dislocation) peut sans nulle contrainte régler lui-même sa destinée 1.

1. Appareil construit par la maison Astic, Paris,



Fig. 1. -- Prefil du dispositif : a) La bague est dans une position indifférente. Les deux parties ont été écartées pour la netteté du dessin; — b) Dispositif vu en projection dans la même position d'écartement des feuillards; — c) Dispositif mis en place. La bague est à demi descendue. Elle doit être glissée encore un peu vers la droite, pour que les deux rivets intérieurs de la bague pénétrent à fond dans les encoches du feuillard inférieur

### Iso-Valérianate de Bornyle Eromé (0,15 de produit par capsule)

### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux

# ALBORNINE Régulateur de la Circulation et de la Respiration ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéou

(2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs.

Ecaantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Un des abonnés nous pose la question suivante :

« Le Dr A... ayant, il y a 22 ans, vendu sa clientèle au docteur B..., lequel l'a revendue au Dr C..., peut-il revenir exercer dans son ancienne résidence? »

Voici la réponse de notre collaborateur juridique :

I. - Pour résoudre cette question, il suffira de la simplifier. Le D' B..., approprié de la clientèle du Dr A..., par la cession qui lui en avait été faite, avait incontestablement le droit de la céder plus tard, comme partie intégrante de la sienne propre, Il n'eût même pas été nécessaire que l'acte de cession au Dr C ... de la clientèle du Dr B ... fit une mention spéciale, rétrospective, de la clientele du Dr A...; car la vente d'une chose comprend non seulement toutes ses parties, mais, aux termes de la loi, « ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel » (Article 1615 du Code civil) (v. sur ce point, que la vente implique transmission à l'acheteur de tous les droits et actions concernant la chose vendue, l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 6 juillet 1909, D. 1911. 1. 81).

11. — Cela étant, la situation en droit est exactement la même que si le Dr A... émettait après 22 ans la prétention de se rétablir dans son ancienne résidence et d'y exercer la médeche.

Il est évident qu'il ne le pourrait pas; car s'il est vrai qu'un médecin ne peut pas céder la confinance que ses clients ont en lui, « on s'accorde généralement à reconnaître la validité de la convention, qualifiée cependant de cession de clientèle, par laquelle un médecin s'engagerait vis-àvis d'un autre médecin à ne plus excreer la médecine dans le lieu où celule-ci viendrait à g'établir. » (Rép. gén. alph. du droit français, Médecine et Chirurgie, n° 200; Demolomhe: Traité des Contrats, 1, n° 343; Anbry et Rau, 5° édit., t IV. § 344, page 538 et note 10; Requête, t 3 Mars 1861, Sirey, 61. 1. 638 et les autres arrêts cités au n° 200 du Répertoire du Droit français et à la note 10 de MM. Aubry et Rau).

III. — De sa nature même et à moins de convention contraire, une telle cession est perpétuelle, et il ne serait pas permis au cédant d'y déroger, sous prétexte qu'une période de vingt ou vinguleux ans s'est écoulée; car il pourrait retouver d'anciens clients, il retrouverait en tous cas leurs parents, leurs descendants; la bonne réputution qu'il aurait laissé rendrait la concurrence qu'il ferait à son successeur immédiat ou médiat d'autant plus dangereuse.

Enfin, s'il avait conservé dans son ancienne résidence des attaches ou des intérêts, des relations d'amité, des parents, des propriétés, il lui serait d'autant plus facile de former, avec les débris de son ancienne clientèle, une clientèle nouvelle, rivale de celle du D' C...

En conséquence, nous estimons que, dans les conditions précisées par la question, le D'A... ne peut pas se rétablir dans son ancienne résidence. H. Montal.

\_\_\_\_

### LIVRES NOUVEAUX

Les lésions de la zone rolandique (Zone motrice et zone sensitive) par blessures de guerre. Contribution à l'étude clinique des localisations cèrébrales, par Mine Athanassio-Bénisty. Thèse de Paris, 1918, 216 pages. Vigot frères, éditeurs.

Les neurologistes connaissent les travaux de l'auteur et apprécieront à sa valeur cette uonvelle contribution à l'étude des blessures des nerfs pendant la guerre. M™ Athanassio-Bénisty avait déjà

publié dans la Collection Horizon deux mises au point de l'ensemble des données acquises en neurologie traumatique. Cette thèse est consacrée à l'examen d'un cas particulier, celui des lésions de la zone rolandique.

L'examen méthodique des blessures du erâne ayant déterminé des troubles moteurs et sensitifs constitue en effet un appoint imprévu et très important pour l'étude des localisations motrices et sensitires dans la corticalité cérébrale. C'est ec qui fait l'intérêt et la force générale de ces monographies de détail.

De l'étude clinique d'une sentaine de cas envien cet des seass de topographie cauniconégènale par le procédé vadlographique de MM. Pierre Marie, Ch. Poix et Bertrand, Nª Bénisty a par tirer les conclusions autvantes qui apportent des précisions et des données nouvelles dans l'important question de l'emplacement des différents centres moteurs et sensitifs.

La zone motrice du cerveau comprend en dehors de la circonvolution frontale ascendante, les insertions postérieures des circonvolutions F<sub>4</sub>, F<sub>2</sub>, F<sub>3</sub>.

La zone sensitive comprend, en dehors de la pariétale ascendante, tout le lobe pariétal et peutètre aussi la partie toute postérieure des I<sup>re</sup> et II<sup>e</sup> temporales.

Mais alors que la parlétale asceudante semble particulièrement destinée à la sensibilité des membres, le reste du lobe parlétal paraît consacré à la sensi-

bilité générale de toute la moitié opposée du corps. Sos lésions entraînent des hypoesthésies alors que celles de la pariétale ascendante donnent lieu à des troubles sensitifs disposés en bandes longitudinales et occupant les extrémités terminales des membres.

La plus grande étendue des circonvolutions rolandiques est dévolue à la représentation corticale des extrémités distales des membres (le plot et surtout la main), l'action complexe et variée des muscles de la main dèvant être continuellement dirigée et coordonnée par la corticalité cérébrale.

La zone sensitivo-motrice de la main se trouve divisée en deux centres :

L'un, destiné à la mobilité et à la sensibilité du côté interne ou cubital de la main, l'autre, consacré au côté externe ou radial de la main.



**AUTO-INTOXICATIONS** 

Le centre cubital a une situation postérieure par rapport au centre radial et il est plus étendu que ce dernier.

Le centre radial a une situation antérieure et empiète largement sur le pied des eirconvolutions

Les troubles du sens de l'orientation dans l'espace sont consécutifs à des plaies correspondaut au lobe pariétal du cerveau, notamment aux circonvolutions pariétale supérieure et gyrus supramarginalis.

La perte du sens des attitudes semble plus particulièrement en relation avec les plaies du gyrus supramarginalis,

L'auteur termine par une étude des diverses mauifestations épileptiques, dont quelques-unes peu eonnues encore, consécutives aux lésions de la zone rolandique, et par une interprétation nouvelle de la pathogénie des troubles subjectifs si fréquents au cours des blesures cranio-cérébrales.

Cette monographie est une nouvelle preuve des acquisitions que la neurologie aura faites pendant la guerre; sur cet ensemble de constattions anatomiques d'apparence fragmentaires, une sémiologie chaque jour plus sire vient se fonder dont bénéficiera la clinique de demain. A. II.

Thyroïd and Thymus, par prof. A. Chorri, MD Lea et Febriger, Philadelphie et New-York, 1918. — Prix: 10 dollars.

L'oursage que public M. André Crotti, professour de cliuque chirurgiesle au collège de méache de l'Université d'Ohio, est un traveil en tous points remarquable et qui constitue l'étable la plus importante parue sur ce sujet. Elève des professeurs Silling, de Lausame et Kocher, professeurs Silling, de Lausame et Mocher checherches tant on Suisse qu'en Amérique à la painlogie du golire; c'est le présumé de ses recherches personnelles, comme une mise au point de l'étable de use connaissances sur la question, que M. Crotti a réunis dans un gros voltume d'environ 600 pot que, magnifiquement édité et orisé d'une centains de figures et de 32 planches en conduers. Cet ouvrage si important est en quelque sorte une monographie du corps thyroide et du thymus, de leur anatomie, de leur physiologie, de leur pathologie, enfin de la thérapeutique de leurs lésions.

Cinquante-deux chapitres se succèdent traitant de différents problèmes soulevés par ces questions, l'indication de leur contenu est je crois utile, car elle présente l'avantage de mettre en lumière le plan général de l'ouvrage, comme de permettre d'indiquer certains détails qui méritent d'être soulignés.

Les chapitres I, II et III sont respectivement consacrés à l'anatomie de la thyroïde, la la physiologie de cette glande, enfin à sa chimie biologique; un sous-chapitre de cette troisième partie est à signaler, c'est un court, mais excellent paragraphe de nise au point de l'importante question des relations fonctionnelles des glandes à sécrétion interne entre elles. Le chapitre IV est cousacré à la pathologie générale du corps thyroïde. Du chapitre V au chapitre XXVIII, l'auteur fait une étude des lésions du corps thyroïde et de leur symptomatologie.

Inflammation banale, syphilis, tuberculose, kyste hydatique, lésions parasitaires et traumatiques, sont tour à tour étudiés, puis viennent les goitres si intéressants pour le médecin; depuis le goitre simple jusqu'an goitre malin en consaerant d'abondants développements au goitre exophtalmique que l'auteur classe comme un syndrome d'hyperthyroïdisme et aux différentes formes d'insuffisance thyroïdienne avec les syndromes qu'elles détermineut. Du chapitre XXXVIII au chapitre LI, le professeur Crotti envisage le traitement des lésions du corps thyroïde et en particulier le traitement du goitre exophtalmique, aussi bien par les méthodes médicales que chirurgicales; comme dans tous les chapitres précédents, la valeur de l'euwre du professeur (Crotti s'affirme par la précision de l'étude et l'abondance remarquable des détails; la technique opératoire, les accidents post-opératoires, le traitement médical pré- et post-opératoire, tout est envisagé, depuis la radiothérapie jusqu'aux injections intrathyroïdienues d'eau bouillante qui, à tout prendre, seraient de grande valeur en préparant à des opéra-tions ultérienres des patients qui, à l'heure présente, seraient d'un risque chirurgical trop grand

L'anesthésie en matière de chirurgie du corps thyroide fait l'objet d'un long chapitre, d'une face pointe, l'auteur ne se prenonce guère sur le choix à faire entre l'anesthésie locale et l'anesthésie générale; elles auraient chacune leurs indications, mais enc equi concerne la dernière des deux méthodes d'anesthésie, l'anteur opte pour l'emploi de l'éther Après un dernier chapitre consacré à l'étude des complications post-opératoires, notamment à l'hyperthyroidèleme, l'à fièrre post-opératoire comme à la étanie, l'auteur quitte le corps thyroide pour envisager l'étude du thymus.

Au cours du développement de deux longs chapitres, L'auteur cuv'sage le thymus à l'état normal et à l'état pathologique. Cest aisais que l'hyperplasie thymique et les accidents qu'elle entraine sont étudées. M. Crotti înisite à juset litre sur les relations qui existent entre l'hyperplasie thymique et la male die de Basedow, sonme toute, sur l'estisence du Basedow thymogène. Un long paragraphe est cusuite le Basedow d'origine thymique et le Basedow d'origine thymique. Le traitement de l'hypertrophie du thymus et de ses complications termine enfiu le volume.

De nombreux chapitres demanderaisent à étre étuidiés en détall, mais la précision même de l'étude, l'abondance des documents et des faits apportés m'entraineraieut trop lons si j'entrais dans la voie d'une analyse minutieuse. Je me bornerais donc à dire qu'ant conclusions empruntées, aux recherches des très nombreux asteurs qui dans les différents pays du monde se sont occupés de la question, le professeur Crotti ajoute les réulitats personnels de travaux poursuivis aussi blem au lit du malade qu'à la sallé d'opération on au laboratoire. Dans l'ensemble done, c'est la réunion des conclusions des autres avec less semes propres qui font de l'œuvre de M. Crotti l'ouvrage de mise au point le plus complet qui ait para sur la question.

A.-C. GUILLAUME.

### CONVALESCENCE DE GRIPPES



Comprimés et Ampoules de SÉRUM HÉMOPOIÉTIQUE FRAIS (de cheval).

15. rue Gaillon - Téléphone : Louvre 16-22.

### OUESTIONS MEDICO-MILITAIRES

### AVANCEMENT DES MÉDECINS AIDES-MAJORS DE 2º CL

D. - Ayant 14 mois de médecin aide-major de 2º classe à titre temporaire et 11 mois de médecin auxiliaire, donc 25 mois de front, puis-je espèrer passer médecin aide-major de 1º0 classe sous peu?

R. - La loi du 10 Août 1917 règle cette question de l'avancement des sous-lieutenants et assimilés.

Pour passer de 1 à 2 galons, les médecins de carrière, en temps de paix, mettaient deux ans et les médecins de complément quatre ans.

Or, on temps de guerre, ces derniers font le même service que les premiers et le ministre leur a accordé la même faveur, à la condition expresse d'être aux armées depuis deux ans.

Voici les trois articles de la loi du 10 Août 1917, qui règlent cette importante question :

Article premier. - En temps de guerre, l'ancienneté des sous-lieutenants est établie en tenant compte du temps passé aux armées dans la position d'officier à T. T., avant confirmation dans ce grade à T. D.

Le temps passé dans les hôpitaux compte comme temps de présence aux armées.

Art. 2. - Elle s'applique aux sous-licutenants nommés à T. T. depuis la mobilisation et qui ont été confirmes dans leur grade à T. D. avant la promulgation de cette loi

Art. 3. - Les médecins aides-majors de 2º classe à T. T. avant au moins un an de service dans les armées, même s'ils ont été évacués pour maladie. seront promus lieutenants à T. T. au bout de 2 ans de grade

En conséquence, vous passerez médecin aidemajor de 1º classe dans huit mois, si vous restez aux armées. A cette date vous aurez deux ans de grade et vous serez dans les conditions requises.

### LÉGION D'HONNEUR AVEC TRAITEMENT

D. - Médecin-major de 1re classe, de complément, R.A.T. décoré antérieurement à la mobilisation, sans traitement, au titre civil, médecin-chef actuellement d'un centre hospitalier important de l'intérieur, le directeur du Service de Santé de la Région me propose pour officier de la Légion d'honneur.

Recevrai-je un traitement et comment serai-je payé?

R. - Par application des décrets du 27 Août 1915 et du 12 Septembre 1918', « la croix d'officier de la Légion d'honneur peut vous être conférée avec traitement, puisque vous êtes proposé pour avoir rendu des services distingués au cours de la campagne aetuelle.

Pour l'admission à ce traitement, un décret spécial, vous concernant, paraîtra au Journal officiel. Ce décret mentionnera même la date à partir de laquelle commencera la jouissance de ce traitement.

Vous aurez droit à 500 francs par an.

Le paiement de cette somme s'effectue par semestre, le 1er Juin et le 1er Décembre de chaque

Le mandatement de ces traitements est fait par le sous-intendant militaire qui ordonnance la solde. Les intéresses ont à lui faire parvenir, le

 Ce récent décret stipule que :
 Tout légionnaire ou médaillé militaire sans traitement pourra être, par décret, admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées de terre et de mer, il aura accompli des actions d'éelat ou rendu des services distingués dans la zone des armées ou à l'arrière sur le territoire de la France ou de ses colonies comme en pays étranger, qui l'auraient fait proposer pour la eroix de la Légion d'honneur ou la médaille militaire avec traitement, s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.

25 Mai et 25 Novembre avec leurs certificats d'inscription (dans les cases desquels les payeurs apposent leurs timbres humides), un certificat de vie signé par eux et le médecin-chef de la forma-

### DÉCORATIONS POSTHUMES

D. - J'ai un neveu mèdecin aidc-major de 2º classe, cité trois fois à l'ordre du régiment et de la division, qui vient de tomber hérolquement au champ d'honneur. Son père serait particulièrement heureux si son fils, quoique décède, pouvait être honoré d'une croix de la Légion d'honneur. Est-il possible d'accorder des décorations à des militaires tués sur le champ de bataille?

R. - Oui. Un décret récent (1er Octobre 1918) permet de conférer à nos morts glorieux la récompense qu'ils ont méritée.

Ce décret stipule :

Article premier. - « En temps de paix, comme en temps de guerre, les militaires des armées de terre et de mer peuvent être nommés ou promus dans la Légion d'honneur après leur décès, à la condition que leur conduite ait fait l'objet d'une citation dans un délai maximum de six mois à partir du décès, »

Est-ce le cas de votre neveu? Si oui, priez son dernier chef de eorps de faire établir pour lui un dossier de proposition pour la Légion d'honneur.

Art. 4. - Les dispositions des articles 1er et 3 sont applicables à la médaille militaire. (Ces mesures sont applicables aux médecins auxiliaires tués, qui pour la plupart se trouvent dans les conditions requises.)

Art. 5. - Ces nominations ou promotions dans la Légion d'honneur et ces concessions de la médaille militaire sont faites dans les formes prévues par les lois, décrets et règlements en vigueur sur la Légion d'honneur et la médaille militaire.

### NEOL

Formules DES HOPITAUX DE PARIS

### GARGARISMES NÉOLÉS

1º 2 cuiller. à potage par verre d'eau Néol . . . . . . . . . . . 1/2 flacon Eau q. s. pour 1/2 litre de gargarisme. ( Bicarbonate de soude (ad libit.).

### IRRIGATIONS NÉOLÉES

. 100 gr. Eau bouillie . . . q. s. pour 1 litre. A utiliscr selon technique de Carrel

au lieu et place des divers hypochlorites.

dans tous les eas, doit remplacer l'au oxygénée irritante et altérable Néol.... i partie

Eau . . . . 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimés alcalins des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hygieniques.



### PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Découvert en 1881 par Maurice ROBIN, ancien Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Objet d'un rapport à l'Académie des Sciences en 1885 par le grand Chimiste **BERTHELOT**.

Préconisé par les Professeurs: Hayem, Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumontpallier.

Le Professeur G. Pouchet, de la Faculté de Médecine, l'appréciait ainsi :

« Le PEPTONATE de FER ROBIN est un sel organique désini constitué par deux a combinaisons: 1º de Peptone et 2º de Glycérine et de Fer, formant un sel ferrique double, à l'état « de combinaison particulière, et telle que le fer ne peut être décelé ni précipité par les réactifs « ordinaires de la chimie minérale. Cet état particulier le rend éminemment propre d'assimilation.»

En 1890, le Docteur Jaillet, ancien Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine, écrivait :

« Le PEPTONATE de FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien « supérieure à celle des autres préparations similaires. »

Quelles plus éloquentes consécrations officielles pour une Spécialité pharmaceutique! Le FER ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine; Combat l'Anémie, la Chlorose, les hémorragies de toute nature; Est employé avec succès dans le Diabète, la Glycosurie, le Lymphatisme et toutes

manifestations scrofuleuses ou syphilitiques:

Il active la nutrition.

Très économique : Un flacon représente un mois de traitement.

DOSE: 10 a 30 gouttes par repas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe quel liquide ou aliment.

Pour les personnes délicates, Convalescents et Vieillards :

VIN ROBIN au PEPTONATE de FER et PEPTO-ELIXIR ROBIN DOSE : Un verre à liqueur par repas

Exiger la Marque "FER ROBIN avec un LION COUCHÉ".

VENTE EN GROS : PARIS, 13, Rue de Poissy. - DÉTAIL : TOUTES PHARMACIES

### IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

L'IODONE ROBIN est la meilleure et la plus assimilable des préparations iodees.

Ne pas confondre l'IODONE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires.

L'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYP-SIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Votr 1º comptes rendus de l'Académie des Sciences en Mai 1911; 2º Thèse du Dr Boulaire, intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906).

L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées :

1º La Seule à base de Peptone Trypsique;

2º La Seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE; 3º La Seule qui ait eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache

(Séance du 26 mars 1907). L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la

place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans : Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme,

Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc. Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-

moteurs et en activant la circulation du sang.

MODE D'EMPLOI :

IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de lait ou de vin blanc, etc. Dans les manifestations positicutes, on l'emploie à la dout de 30 à 30 gouttes pur repar pour controller de l'emploie à la dout de 30 à 30 gouttes pur repar pour l'écode par centimètre cube à 0 gr. 02 et à 0 gr. 04 d'aode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

> Dépôt Général et Vente en Gros : 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES.

transférés sont (IV°). Laboratoires GALBRUN PARIS Petit-Musc, rue 10. Les et AVIS.

# IODALOSE GALBRUN

### IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Pressière Combination directe et ontièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DÖCTEUR EN PHARMACIE. (Communication au XIII) Congrès International de Médecine, Paris 1900).

### Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

### SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE: LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS. Monsieur Galbrun met gracieusement à la disposition des médecins-chefs des formations sanitaires flacons d'Iodalose qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés.

### PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANEMIE - CHLOROSE - DEBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSE&' QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Échantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 18, rue Oberkampf, PARIS

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE

# TRICALCINE



ROISSANCE - RACHITISME - SCROFULOSE

DIABETE

### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

### RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façan CERTAINE
et PRATIQUE

### QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIOUES RENDUS ASSIMILABLES

### TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

CROISSANCE
ALLAITEMENT
TROUBLES DE DENTITION

CONVALESCENCES

DYSPEPSIES ACIDE

se vend:
TRICALCINE PURE

COMPRIMÉS, GRANULÉ

ET CACHETS
TRICALCINE CHOCOLATÉE

préparée spécialement pour les enfants

TRICALCINE

Méthylarsinée Adrénalinée Fluorée

en cachets seulement RACHITISME SCROFULOSE

CARIE DENTAIRE

ANÉMIE

**FRACTURES** 

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances ABORATOIRE DES PRODUITS " SCIENTIA ", 10, RUE FROMENTIN, — PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE · TUBERCULOSE ·

administration prolongée

GAÏACOL INODORE

à hautes doses sans aucun inconvenient

THIOCOL "ROCHE"

uniquement sous forme de

SIROP "ROCHE"
COMPRIMÉS "ROCHE"
CACHETS "ROCHE"

Echantillon et Littérature :

7. HOFFMANN-LA ROCHE & C

COMPRIME ROCHE

THOROUGH THORATOR OPER THORATOR THORATOR

TRAITEMENT DE LA CONSTIPATION



# NI EOLAXINE

HUILE DE PARAFFINE

Chimiquement pure spécialement préparée pour l'usage interne

1 à 2 cuillérées à entremets le matin à jeun et le soir en se couchant ou MIEUX ENCORE remplacer la dose du soir par :

LA THAOLAXINE LAXATIF REGIME

Laboratoires DURET & RABY 5 Av. des Tilleuls\_PARIS-MONTMARTRE

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur pour :

Chevalier : M. Beaufils (Georges), médecin aide-major de 1re classe (réserve) au 356° rég, d'infanterie : modèle de dévouement et d'activité intelligente. Au cours des opérations du 15 au 17 Juillet 1918, a été blessé en assu-rant pendant des bombardements violents de son poste de secours, l'évacuation de ses blessés, avec un sang-froid et un calme remarquables (Journ. off., 24 Novem-

bro 1918).

— M. Weber (Emile), médecin aide-major de 1 classe (réserve) à une ambulance : médecin très dévoué, d'un zèle et d'une activité remarquables. A fait preuve d'un beau courage en assurant le service de son ambulance uns un poste avancé, soumis à un violent bombardement. A été grièvement blessé à son poste. Perte de la vision de l'œil gauche. (Journ. off., 30 Novembre 1918.)

### MÉDAILLE MILITAIRE.

— M. Periis (Jean), sous-aide-major de réserve au 151º rég. d'infanterie : « Par sa bravoure légendaire au régiment, par son sang-froid dans les situations les plus exposées, force. l'admiration des comhattants et la confiance des blessés. Ayant osé, au combat du 9 Août 1918, pousser son poste de secours au milieu des troupes d'assaut, sans souci du bombardement ni des mitrailleuses ennemies, a pu, dans des conditions de rapidité non encore réalisées, soigner et évacuer des lilessés très graves, qui ne doivent qu'à lui leur salut. Trois citations, r

- M. Spilliaert (Paul), médecin auxiliaire (active) au 3\* bataillon du 32\* rég. d'infanterie : excellent médecin d'un zèle et d'un dévouement absolus. S'est remarquableconduit au cours des derniers combats en relevant les blessés en terrain découvert malgré un he ment des plus violents. Une citation. (Journ. off., 15 No-

vembre 1918.)

— M. Vizioz (Pierre), médecin sous-aide-major (réserve)
à la 1re compagnie de mitrailleuses du 70r rég. d'infanterie : médecin animé du plus haut sentiment du devoir. A fait preuve d'un courage et d'une énergie remarquables eu prodignant ses soins aux blessés dans un secteur particulièrement exposé et en parcourant le terrain en avant de nos lignes, afin d'en ramener les hommes qui y étaient

tombés. Une citation. (Journ. off., 15 Novembre 1918.)

— M. Laporte (Antoine), médecin sous-aide-major (ré serve) au 2º bataillou du 5º rég. d'infanterie : médecin

VAVAVAVAVAV

très dévoué, payant constamment de sa personne. A été atteint grièvement en secourant les blessés sur la ligne de feu, Trois citations. (Journ. off., 15 Novembre 1918.)

### Citations à l'ordre du jour :

M. Kopelman (Aaron), médecin aide-major de 2º classe (de l'armée russe) du 269º rég. d'infanterie : médecin russe servant comme aide-major dans l'armée française. A montré, depuis neuf mois passés sur le front avec le régiment, un dévouement à toute épreuve et une remarquable intrépidité, se portant jusqu'aux premières lignes pour donner ses soins aux hlessés. A tué à son poste de secours. (Journ. off., 1° Décembre 1918.)

 Kelly (Oswald), sujet britannique, médecin-chef de l'unité mobile de la Croix-Rouge britannique en France a assuré avec la plus grande compétence et le plus grand dévouement la situation technique de l'hôpital anglais mis à la disposition des armées françaises. (Journ. off., 1er Décembre 1918.)

- L'ambulance auto-chirurgicale russe nº 1 : mise à la disposition de la 4º armée, à partir du 28 Septembre, s pu, grace au zèle et au dévouement de son personnel, mencer son fonctionnement quelques heures après son arrivée et rendre, par un travail de jour et de nuit et la perfection de son installation, les plus grands ser-

vices aux blessés de l'armée. (Journ. off., 1" Décembre 1918.)

— M. Rémy (Charles), médecin aide-major de 1ºº el. au 217° rég. d'infanterie, 5° bataillon. « Médecin d'une haute valeur morale et d'un mépris absolu du danger. Le 29 Septembre 1918, a suivi la progression de son bataillon qui marchait à l'attaque d'une forte position ennemie, s'est dépensé sans compter, pour ses blessés, consolant, calmant les uns les autres ; prodiguant à tous en plein champ sous la pluie et les balles les soins les plus assidus et le réconfort nécessaire avec uue bonne humeur et une cranerie superbes. »

### MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES

Médaille d'argent : Mile Dubreuil (Marie), docteur en médecine, A. D. F., médecin traitant, hôpital auxiliaire 216, à Larressore

M. Dormoy (Alfred), médecin aide-major de 2º classe, ambulance 5/17

M. Parisot (Jean), médecin sous-aide-major, 272º rég.

- M. Malergue (François), médecin aide-major de 1re classe, ambulance 5/17 M. Thirion (Georges), médecin-major de 2º classe,

ambulance auto-chirurgicale 2.

— M. Carrade (Félix), médecin sous-aide-major, ambu-

lance chirurgicale 2.

-M. Paliard (Frédéric), médecin aide-major de 2º classe, ambulance 9/2. — M. Marcou (llenri), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe,

ambulance 3/18.

 M. Larget (Paul), médecia aide-major de 1<sup>re</sup> classe, hôpital complémentaire A 53.
— M. Berniolle (Louis), médecin aide-major de 12º classe,

hôpital complémentaire A 53, M. Hoffmann (Charles), médecin aide-major de 1ºº cl.,

409° reg. d'infanterie M. Laparade (Charles), médecin-major de 2º classe.

M. Bernard (Louis), médecin-major de 2º classe, Centre hospitalier de Maujouy.

- M. Dubourg (Alexandre), médecin sous-aide-major, 16e rég. d'infante: - M. Conrozier (Maurice), médecin aide-mojor de 2º cl.,

amhulaace 3/18, - M. Lemaire (André), médecin auxiliaire, ambulance automobile chirurgicale 3 - M. Boumard (Victor), médecin aide-major de 1º cl.,

ambulance 4/9. - M. Chenais (Louis), médecin aide-major de 2º classe, hôpital 93, à Antrain.

- M. Coulon (llenri), brancardier, ambulance belie Océan », à la Panne.

— M. Longueville (Jean), médecin aide-major de 2º classe, ambulance 9/3, — M. Monlaur (Jean), médecin aide-major de 1ºº classe,

18° rég. d'artillerie, à Agen. — M. Floershein (Léon), médecin-chef, hôpital auxiliaire 103 à Paris

- M. Husson (Joseph), médecin-major de 2º classe, hôpital militaire Dominique-Larrey, à Versailles.
-- M. Bolland (Marcel), médecin de bataillon de 2º classe

Z. 282, armée belge. - M. Destrée (Aimé), médecin de bataillon de 1º classe,

hopital militaire belge de Beveren-sur-Yser M. Duret (Valentin), médecin-major de 2º classe, médecin-chef, hôpital complémentaire 26, à Nevers.

 M. Salanier (Jules), docteur en médecine, hôpital militaire du Val-de-Grace. M. Ehringer (Georges), médecin-major de 2º classe,

3º bataillon de marche d'Afrique.

— M. Valensi (Robert), médecin aide-major de 1ºº classe médecin-chef, infirmerie hôpital de Téboursouk. M. Bourgeat (François), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, 28° rég. d'infanterie territoriale.

 M. Antoine (Edouard), médecin auxiliaire, 5° section d'infirmiers militaires, hôpital auxiliaire 23, château de Vaux-le-Vicomte.

### SÉDATIF-ANALGÉSIOUE

ANESTHÉSIE CHIRURGICALE **ACCOUCHEMENTS** INSOMNIES Douloureuses

COLIQUES

Hépatiques et Néphrétiques CANCERS

Crises Tabétiques

 $\forall \Lambda \forall \Lambda \forall \Lambda \forall \Lambda \forall \Lambda \forall \Lambda \forall \Lambda$ 

ASSOCIATION SCOPOLAMINE-MORPHINE

en Ampoules pour injections hypodermiques.

Établissements Albert BUISSON, 157, rue de Sèvres, PARIS LITTÉRATURE SUR DEMANDE : 

### Laboratoire de Biologie Appliquée L.B.A. TÉLÉPHONE : 36-64 GUTENBERG 36-45

ANALYSES MÉDICALES

### Produits Biologiques CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

### **OPOTHÉRAPIE** PRODUITS STÉRILISÉS . HYPODERMIE

V. BORRIEN & Co, 54, Faubs St-Honore, PARIS

### Maison de Santé et de Convalescence

### DE L'HAY-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement

des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

### INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD

ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE BICÂTRE

40, rue du Val - L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5 - NOTICE SUR DEMANDE -

### FACULTÉ DE PARIS

Cours de médecine légale. - M. PAUL RIBIERRE, agrégé, chargé du cours, le commencera le mercredi 11 Décembre à 18 heures, au grand amphithéatro, et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants

Objet du cours : Médecine légale des questions sexuelles La mort. Les phénomènes enduvériques. La mort subite. Le cours théorique de médecine légale sora complété pendant le semestre d'été.

### NOUVELLES

Académie des Sciences. - L'Académie des Sciences

à décerné les prix suivants :

Prix Montyon (Physiologie) (750 fr.), décerné à M. Stephen Chauvet, ancien interne (médaille d'or) des hôpitaux de pour son ouvrage intitulé : L'infantilisme hypophysaire.

Prix Lallemand (1.800 fr.), décerné à MM. Henry Cardot chef adjoint de laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris, et Henri Laugier, pour leurs travaux sur l'excita-

tion électrique des nerfs Prix L. La Caze (10,000 fr.), décarné à M. Raphaël Dubois, professeur à la Faculté des Sciences de Lyon, pour l'ensemble de ses travaux de physiologie

Prix Martin-Damourette (1.400 fr.), décerné a M. Gérard de Parrel, aucien chef de clinique à l'Institution natio nale des sourds-muets de Paris, pour son ouvrage intitulé : Précis d'anacousie vocule et de labiologie

Prix Philipeaux (900 fr.), décerné à M. Hugues Clément, docteur ès scieuces, préparateur à l'Université de Lyon, pour ses études sur l'action de la centrifugation sur les cellules et les êtres vivants

Prix Fanny Emden (3,000 fr.) : par une dérogation au règlement de la fondation faite avec le plein assentiment donatrico, Mile Julietto de Reinach, le prix n'est pas décerné et les arrérages sunt attribués à Most Ve Albert Dastre, ea mémoire de son mari, membre de l'Académie, mort des suites d'un accident survenu sur lu voie publique et causé par un véhicule automobile militaire. Fondation Charles Bouchard (5,000 fr.): les subventions

suivantes sont accordées 2.000 fr. à MM. Jean Nugcotte, professeur du Collège de France, et M. Louis Seneert, professeur agrégé à le Faculté de Médocine de Naucy, pour leurs recherches sur les grelles avec des tissus morts;

1.500 fr. à MM. Brodin, chef de clinique à la Faculté de Médecine de Paris, et François Saint-Girons, pour leurs travaux sur l'hémorragie;

1.500 fr. à MM. Pierre Duval, chirurgien des hôpitaux de Paris, professeur agrégé de la Faculté de Médecine, et Adrien Grigaut, chef des travaux de chimie au lubora Paris, pour leurs recherches sur le shock traumatique.

Distinctions honorifiques. - Liste des médecins civils auxquels le ministre a conféré, par décision du 9 Octobre 1918, des récompenses honorifiques pour les soins qu'ils donnent gratuitement aux militaires de la gendar-

LETTERS D'ÉLOGES OFFICIELS (délivrées après dix années de soins gratuits). — Légion de Paris : Valette, à Bray et Lu (S.-et-O.). — Ogé, à Montllièry (S.-et-O.). — Bisot, à Forges-les-Bains (S.-et-O.). - Boucaut, à Angerville (S. et.Oise)

1re légiou : Wallaert, à Lillers (Pas-de-Calais).

2º légion : Binant, à Ailly-sur-Noye (Somme). 3º légion : Legrand, à Verneuit (Eure). — Gallot, à Honfleur (Calvados). - Bédrune, à Criel (S.-Inf.). - Canuet, n Port-en-Bessin (Calvados)

6º légion : Guillaume, à Stainville (Meuse).

7º légion : Mathey, à Roachamp (H.-Saone). - Jannot, à Audincourt (Doubs). — Nurdin, à Fougerolles (II.-Saône). — Daiehe, à Fougerolles (II.-Saône). — Boyer, à Jonvelle (H.-Snone). — Coulon, à Amancey (Doubs). — Baldensperger, à Saint-Vit (Doubs).

8º légion : Bauzon, à Chalon-sur-Saone (S.-et-Loire). Beletre, à Sancoins (Cher). — Bolot, à Yarzy (Nièvre). — Volle, à Saint-Léger-sur-Dheune (S.-et-Loire). — Durand,

à Douzy (Nièvre)

n Bouzy (Never) y légion : Rubee, à Chizé (Deux-Sèvres). — Griffault, à Lamothe-Ste-Héraye (Deux-Sèvres). 11º légion : Clénet, à Nort-s-Erdre (Loire-Inf.). 12º légion : Doussinet, à Plégut-Pluviers (Dordogne). —

Bussière, à Châtelus-Malvaleix (Greuse). Egletons (Corrèze). - Laborderie, à Sarlut (Dordogue). (ioudard, à Bénévent (Creuse).

13º légion : Rechapt, à Menat (Puy-de-Dôme). - Levadoux, à Châtelguyon (Puy-de-Dôme). - Rigollet, à Rive--Gior (Loire)

14c légion : Durand, au Touvet (Isère). - Allibe, à Sasenuge (Isère). - Poignon, à Chapareilloa (Isère). - Soua, à Bourgoin (Isère).

15° légion : Laurans, à Montfrin (Gard). — Paolunto-nucci, à Saint-Louis-du-Rhône (B.-du-Rhône). — Rocher. à Saint-Ambroix (Gard). — Fabre, à Roquemaure (Card). - Maujot, au Martinet (Gard). - Giraud, a Thueyts (Ar-

dèche). - Meizonnet, à Mallemort (B.-du-Rhône). - Caire. h Sainte-Cécile (Vancluse).

15c légion (bis). - Bérenguier, à Bormes (Var). 17e légion : Vernet, à Cajare (Lot). — Ayroles, à Brete-eux (Lot). — Delbreil, à Puy-l'Evêque (Lot). — Gazes, à Fontanes (Lot). - Ringuet, à Lexos, commune de Varen (T.-et G.). - Reilline, a Clairne (Lot-et G.). - Andrieu, b Caylus (T.-et-G.)

18c légion : Dagneaud, à Morte gne-sur-Gironde (Char. Inf.). - Chesneau, à Maraus (Char.-Inf.). - Dugona, à Jonzae (Char.-Inf.). — Delauuay, à Gozes (Char.-Inf.). — Cazaillet, à Pons (Chur.-Inf.). — Auboin, à Saint-Genis - Flous, ù Nosillan (Giroade). (Char.-Inf.). -

19. légion : Domergue, à Michelet (départ. d'Alger). -

Servières, à Aïu-Témouchent (départ. d'Oran). 20c légion : Barret, à Brienne-le-Château (Auhe). Prathernon, à Parroy (M.-et-Moselle). — Canel, à Mirecourt (Vosges). - Jacot, à Bayon (M.-et-Moselle). - Dupout,

21 légion : Guilleminot, à Pesmes (II.-Saône). — Vaut-frin, à Anrosey (II.-Marne). — Koraprobst, à Prauthoy (II.-Marne). — Tribet à Fayl-Billot (II.-Marne).

Détachement de la Réunion : Renaudière de Vaux, Le Port (Réunion). — Isautier, Saint-Pierre (Réunion). — Yeard, Saint-Benoit (Réunion). — Martin, Saint-Paul (Réunion). — De Fayard, à Cilaos (Réunion).

MEDAILLES DE BRONZE (délivrées après quinze années de soins gratuits). - Léglon de Paris: Paugam, à La Varenne-Saint-Hilaire (Seine). - De Brye, à Saint-Ouen (Seine). — Versepuy, à Chovrouse (S.-et-O.). — Rigal, à Chevreuse (S.-et-O.). — Richault, à Etrechy (S.-et-O.). — Bareillier, à Sèvres (S.-et-O.).

2º légion : Barbier, à Saint-Léger-les-Domart (Somme). 3º légion : Masson, a Tilly-sur-Scalles (Calvades). — Bréhier, à la Rivière-Saint-Sauveur (Calvados). - Jamet. à Blangy-le-Château (Calvados). - Pareur, à Sanvie (S.-

4º légion : Letourneulx, à la Mesle-sur-Sarthe (Orne) 5º légion : Merle, à la Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne). → Pate, à Donnemarie-en-Montois (S.-et-Marne).

6º légion : Andriau, à Neuilly-en-Thelle (Oise). - Pettidi, à la Ferté-Milos (Aisne).

7º légion : Dessevre, à Saint-Laurent-de-l'Ain (Ain).
8º légion : Angellier, à Chagny (S.-et-Loire). — Pellagot, La Guerche (Cher). - Carteret, à Digoin (S.-et-Loire). - Trébeneau, à Montchanin-les-Mines (S.-et-Loire). Devaux, à Chateauneuf-sur-Cher (Cher).

100 légion : Dorion, à Monteontour (Côtes-du-Nord). -Le Monnier, à Ploubulay (C.-du-Nord) 11. légion : Leroueillé, à Saint-Julien-de-Vouvantes (L.-Inférieure).

ENT DE EAREIME FOR YOUR EVAN CORSOMETES ASE ELANX OXIDASES DAMEN Le flacon te Demi 8 Francs 4 Guillerees a bouche par jour असम्बद्धार पर प्रमाण dessert pour les TOWN SEWISER SHOUL BELLING FOR TOWN SERVICE WOLLD

12º légion : Penot, à Bellac (II.-Vienne). — Fauvet, à Lussae-les-Eglises (H.-Vienne). — Gros-Devaud, à Miallet (Dordogne).

43º légion : Gigante, à Saint-Florine (H.-Loir 14º légion : Bellin, à Tencin (Isère). — Boël, à Allevard (lehre)

15° légion : Pargoire, à Aubenas (Ardèche). — Jouve, Aramon (Gard). Perrier, a Luveulte (Ardèche). — Jouve, A Kramon (Gard). — Perrier, a Luveulte (Ardèche). — Long, à Courthézon (Yaucluse). — Roumagoux, à Oppde (Van-cluse). — Séguin, à Saint-Martin-de-Crau (B.-du-lhōne). 16º léglon ôts: Théroh, à Leacune (Taru). 17º léglon : Bézy, à Suint-Livrade (Lot-ti-G.). — Mau-

rëtte, à Prat-Bonrepaux (Ariège). — Campuzan, à Lamont-joie (Lot-et-G.). — Guy, à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-G.). — Giraud, à Montflanquin (Lot-et-G.). — Bentejae, à

Montréal (Gers). 18º légion : Fauché, à Créon (Gironde). - De Groe, à

Saint-Symphorien (Gironde). - Augé, å Misserghin (dep. d'Oran). — Ballon, à Saint-Denis-du-Sig (dép. d'Oran). — Ballon, à Saint-Cloud (dep. d'Oran). — Chahiniau, à Saint-Cloud

Denis-autorig (aep. a Chan), (dép. d'Oran), 20° légion : Bruant, à Vézelise (M.-et-Mos.) Détachement de la Réunion : Rousse, à Sulut-Pierro (Réunion). — Aubry, à Saint-Louis (Réunion).

MEDAILLES D'ARGENT (délivrées après vingt années de soins gratuits). — Légion de Puris : Ceis, à Luzarches (S.-et-O.). — Fort, à Draveil (S.-et-O.). — Tbibout, à Enghien-

les-Bains (S .- et-O.).

ies-Bains (S.-et-O.).
2º légion : Vanhremeersch, à Conty (Sommc).
3º légion : Méheux, à Doudeville (S.-Inf.). — Loisnel, à
Lisieux (Calvados). — Lullier, à Grainville-Langunnerie
(Galvados). — Blondel, à Pavilly (S.-Inf.). — Paté, à Ouillyle-Basset (Calvados). — Guibé, à Fontaine-le-Dun (S.-Inf.).

- Rondel, à Saint-Frouond (Manche). 1<sup>re</sup> légion : Mortagne, au Mericrault (Orne). 5° légion : Simon, à Jouy-le-Chatel (S.-et-Marne).

6: légion : Couture, à Soissons (Aisne). — Noirot, à Neuilly-Saint-Front (Aisne). — Denys, à Charly (Aisne). 8: légion : Duplessis, à Montceau-les-Mines (S.-et-L.). - Douhairet, a Joney (S.-et-L.). - Horay, a Moulins

Englibert (Nièvre). s légion : Brigault, à Sainte-Maure (Indre-et-Loire).

10º légion : Ménard, à Matignon (C.-du-Nord). 11º légion : Bernou, à Châteaubriant (L.-Inf.). — Piehat,

Mortague-sur-Sèvre (Vendée). 12º légion : Bonnet-Blanc, à Chatelus-le-Marcheix (Creuse). - Gardette, à Azerat (Dordogne). - Andret, à

Aubusson (Greuse). 13° légion : Mauissolle, à Yssingeaux (H.-Loire). Carrière, à Pradelle (H.-Loire). — Bœl, à Saint-Germain-

Laval (Loire). - Lebrou, au Mayet-de-Montagne (Allier). - Legrand, au Donjon (Allier). — Chalchat, à Lempdes (Il.-Loire)

14c légion : Guillermin, à Grand-Lemps (Isère). 15° légion : Chabannes, à Vals-les-Bains (Ardèche). Robert, uu Teil (Ardèche). - Teissier, à Vauvert (Gard).

- Daurand, à Valréas (Vaueluse). — maurano, a vaireas (vauciuse).

47º légion : Fabre, à Monteuq (Lot). — Lafont, à Villemur (Hie-Garonue). — Fournial, à Montastruc (Hie-Garone). — Rouanet, à Moissae (Tarnet-Garonne). — Bribes, aux Gabannes (Ariège). — Fournier, à Barbazan (filte-Garonne).

18º légion : Garrau Fonneuve, à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde). — Roumaillac, à Captieux (Gironde).

19 légion : Koziell, à Duperré (Alger). — Crisquent, à Tébessa (Gonstantine). — Girard, à Oued-Zénati (Constantine). — Naudin, à Saint-Lucien (Oran).

20° légion : Martèret, à Vandeuvre (Aube)

21° légion : Boirin, à Champlitte (Ilte-Saone). Détachement de la Réunion : Pignolet de Fr St-André (Réunion). - Martin, à St-André (Réunion).

Médailles de vermeil : (délivrées après vingt-cinq années de soins gratuits). — Légion de Paris : Conzette, annecs us sonts gratuits). — Legron de Paris : Conzette, à Saint-Mundé (Seinè). — Pliehon, à Créteil (Seine). — Lajotte, à Étampes (Seine-et-Oise). 1 · légion : Pascalin, à Saint-Pol-sur-Mer (Nord).

3º légion : Boutard, à Pacy-sur-Eure (Eure). — Lobstein, à Conches (Eure). — Lerat, à Evreux (Eure). — Pillouard,

à Mainneville (Eure). - Thomas, à St-Saëns (Seine-Inférieure). 7º légion : Ponein, à Montrevel (Ain). - Chatelot, à . — Gourtot, à Vercel (Doubs). — Villersexel (Htc-Saone)

Serullaz, à Seyssel (Ain). 8º légion : Bertrand, à Ligaières (Cher). - l'avelier,

à Luzy (Nièvre). 9e légion : Roger, à Levroux (Indre).

10º légion : Deshayes, à Mor-de-Bretague (Côtes-du-

12 légion : Nanard, à Bourganeuf (Greuse). 13° légion : Giraud, à Cusset (Allier). — Minjard, à Panissières (Loire). — Delteil, à Riom-ès-Montagne

(Cantal). — Nasser, à Bourg-Argental (Loire). — Rollin, à la Pacaudière (Loire). — Passelaigue, à la Chapelle-Agnon (Puy-de-Dôme). — Malley, à Bourbon-l'Archambault (Allier). 14 légion : Garcin, à Morestel (Isère)

15° légion : Paulet, à Sommières (Gard).

17º légion: Chansou, à Fronton (Hte-Garonno). — Dore, à Cudours (Hte-Garonne). — Fauqué, à Mauvezin (Gers). — Cassuigaeau, à Montréal (Gers). — Maur, à Plaisance (Gers)

18º légion : Vernet, à Castets-en-Dorthe (Gironde). -Compans, à Podonsae (Gironde). - Berger, à Coutras (Gironde)

Détachement de la Réunion : Auber, à Saint-Denis Réunion)

La ration de pain des femmes enceintes. -M. Raoul Méquillet, député, ayant demandé à M. le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement quelle est actuellement lu ration de pain à laquelle ont droit les femmes enceintes ou allaitant leurs enfants, qu'elles soient cultivatrices, ouvrières, ménagères ou même sans

profession, a reçu la réponse suivante : a Les femmes enceintes, quelles quo soient leurs occu-pations, sont elassées duns lu eatégorie T de la carie individuelle d'allmentation (ration journalière de pain de 500 grammes) à partir de la déclaration souserite par elles à la mairie et pendant une durée maximum de six mois, sous lu condition que ladite déclaration soit appuyée d'un certificat médical constatant leur état. Postés ment à l'accouchement, le clussement eu catégorie T sera maintenu pendant une durée de quinze mois si la mère nonrrit son enfant au sein. Il est, en outre, accordé pour l'enfant, dès sa naissance, une allocation journnlière de pain de 100 grammes. »

Mise à l'ordre du jour. — Dans la dernière liste de fonctionnaires et de civils dont le Gouvernement vient de porter les noms à la connaissance du pays en raison de lour belle conduite depuis le début de la guerre, nous relevons les suivants :

 M. Ruyssen (Georges), docteur en médecine, chi-rurgien en chef de l'hôpital civil, adjoint au mairo de Dunkerque, conseiller d'urrondissement à Dunkerque (Nord) : resté à son poste, s'est acquitté de ses fonctions avec un calme parfeit; comme chirurgien des hôpitaux a fait preuve d'un dévouement qui ne s'est jumuis dé-Au cours des plus violents bombardements, a assuré son service aver la plus grande vigilance; à plu-sieurs reprises, a opéré des victimes alors que des projectiles tombaient aux abords immédiats de la salle d'opération, montrant un sang froid et une maîtrise de soi remurquables. (Journ. off., 24 Octobre 1918.)

 M. Durian (François), docteur en médeciue, direc-eur du Scrvice de Santé maritime, médecin-chef des hopitaux civils de Dunkerque (Nord) : a toujours fait preuve d'une rare conscience dans l'accomplissement de ses lonctions, assurant un important service daus des conditions souvent périlleuses au cours des hombarde-ments. A bénévolement, pendant plus de deux ans, accepté la direction d'un service très chargé dans une partie de

(Voir la suite, p. 817.)



SCROFULOSE

LYMPHATISME

Etats neurasthéniques

### Granules a Catillon 4 0,0001 STEOPEANTINE CRUST.

Synon. QUABAINE
TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLÊNCE
NON DIURETIQUE - TOLERANCE INDEFINE ONIQUE DU OCEUR, DIURÉTIQUE RAPIDE NON DIURETIQUE — TOLERANCE INDEFII ASYSTÈLIE, DYSPHEE, DPPRESSION, ŒDEMES, Affections MITRALES, Cardiopathios des ENFANTS et VIEILLARDS, etc.

Tablettes de Catillon 10 23 0 4 4 (8) 8)

Ogr. 25 corps thyroide stérilisé, bien toléré, actif et agrénble. à 2 coutre Myxosdème, ontre Obesité, Goitre, Herpètisme, etc. FL. Sfr. — phars, 3 nour st-martin. STSTULE, DYSPIRE, DPPRESSON, CLERKS, Alteredam mitrates, companies as entrained with the control of the control

dentaire

Echantillons sur demande LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, photo.

1, Place Mor



niquement combines

sous une forme colloi-

dale très assimilable.

INF LE CONFONDRE AVEC ALICUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

# odogen

Echantillons et Littérature sur l demande: Laboratoire biochimique PEPIN et LEBOUCQ.(Courbevoie, Seine) PosoLogie Enfants: 10 à 20 Gouttes par jour. Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en

iode organique. La seule dont la composition soit toujours constante.

G.PÉPIN - Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th. de Doct. de l'Univ. de París \_ Déc. 1910.)



C'est à l'état colloidal sous leguel il régénère la théobromine, en présence du suc gastrique, que le THÉOSOL doit la rapidité et l'intensité de son action diurétique exceptionnelle

INDICATIONS & POS LOGIE L'emploi du THÉOSOL s'impose dans tous les cas où la théobromine est Indiquée, pour obtenir le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants à la dose journallère de 2 à 3 cachets Échantillon sur demande



THÉOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emplos du Tréosos n'antraîne jamais aucyn des accidents inhèrents à la Théobromine

L'expérimentation clinique, poursuivie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même

malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est de 4 à 5 fois plus élevée que celle de la théobromine.

Boite de 20 Cachets : 5 Fr.

USINE & LABORATOIRES

L. ROUSSEAU ERMONT (S. & O.) près Paris

Avis à MM. les Médecins:

On fabrique en France de la

PURE (Codex)

Établissements CROS & Ci 104, Rue du Landy, PLAINE SAINT-DENIS

TÉLEPHONE : 502 Saint-Denis.

Traitement des Maladies : a STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

(néposé)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métailique

EXEMPTS DE PLOMB Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917:

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Sociélé Médicale des Hépitauz. Sociéle de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Inhoratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

### TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

GRISE VIGIER à 40%

12. Bouley. Bonne-Nouvelle PARIS

Prix du flacon : 2 fr. 25

SERINGUE spéciale da D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du flacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent, cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE

l'hôpital militaire, y a fait preuve d'un dévouement au dessus de tout éloge, notamment au moment de la ha-taille de l'Yser, où son pavillon regorgeait de contagieux auxquels il a prodigué ses soins avec une compétence et un sentiment élevé du devoir médical. (Journ. off., 24 Oc-

Nécrologie. - Nous avons le regret d'apprendre la mort, à l'Auto-chir. nº 1, du médecin aide-major Pierre Rollet, àgé de 27 ans, décoré de la Croix do guerre et proposé pour la Légion d'Hoane ur, décédé des suites d'une grippe infectieuse contractée aux armées.

Il était le fils du professeur Rollet, de la Faculté de Lyon, et de M=c, née Audifred.

### Calsse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis)

5, rue de Surène, Paris (8º).

Le total de la souscription au 31 Août 1918 s'élève à 1.051, 220 francs.

Souscriptions recues du 1er au 31 Août 1918. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels.)

6.867 francs : Prof. José A. Presno, de la Faculté de Médecine de la Havane.

Liste des Donateurs de la souscription recueillie par

50 dollars : MM. les prof. ; José A. Presno y Bastiony. F. Dominguez y Roldan. — MM. les Dre Fernando Mendez Capote. — A Diaz Albertini. — Julio Ortiz y Cano. — Associucion Farmaceutica Nacional.

25 dollars : G. Gallet Duplessis. - A. de Varona. Associacion de Oftalmo-Oto-Rino-Laringologia.

200 dollars : Colegio Medico de Cuba

150 dollars : Associacion Medica de Secorros Mutuos. 100 dollars : Academia de Ciencias de Lu Habana, -Sociedad de Estudios Clinicos de La Habana. - IV Con-

greso Medico Nacional. — Sociedad Dental de La Habanagreso aceitos vacionai. — sociedad penari de La Indonai.
10 dollars : Prensa Medica de la Habana, Cronica
Medico Quirurgica de La Habana. — Revista de Medicina
y cirugia. — Asclepios. — Vidu Nueva. — Association
Nacional de Vétérinaria. 5 dollars : Prensa Medica. — Revista Medico Cubana. 20 dollars : Associacion de la Prensa Medica. 3.603 fr. 10 : Prof. Poney, Montevideo (Uruguay)

1.000 francs : MM. les Prof. et Agrégés de la Faculté

de Médecine et Pharmacie de Bordeaux (10° vers.). 500 francs : Prof. Hartmann, Paris (3c vers.). 240 francs : Dr Mauban, médecin-major, hôpital mili-

taire Vichy (7° vers.). 200 francs : Le Comité local de la S. B. M. de St-Amour

(par le Dr Barbet). - Dr Legras, Epinal (Vosges) (6º vers.). Pascault, Cannes (90 vers.).

192 francs : Drs Abramoff et Plessard, Paris (3c vers.). 150 francs : Dr Graux (Gaston), Contrexéville (Vosges) (3c vers.).

110 francs : Dr Amédée Perrin, aide-major 112º Inf. S.P. 170 (2º vers.)

100 francs : Drs Ardin-Delteil, Alger (4e vers.). - Bel-

lencontre, Paris (13° vers.). — Bernard (Gustave), Paris (8° vers.). — Bruchet, Paris. — Jaulin, Orléans (2° vers.). — Maignal, Dakar (11° vers.). — Maillard, Hay-les-Roses (Seine) (3º vers.). - Roux-Berger, Paris (2º de Valcourt, Cannes (3º vers.).

60 francs : DTS Dumesnil, Courbevoie (17e vers.). -Levassort, Paris (6s vers.) ..

50 francs : M. A. R. Capoté, Habana (Cuba) (12c vers.). 50 francs: M. A. R. Capolé, Habana (Cubai (12° vers.).

— Dra Akey, Rounne (Loire) (7° vers.).

— Budior, Landivisiau (Finistère) (40° vers.).

— Bouquet, Béja (Tunistèr) (7° vers.).

— Constantin, Neuville-de-Poitou (Vienne) (4° vers.).

— Gauthier (Ch.), Bordeaux (9° vers.).

— Levêque, Togny-aux-Bœufs (Marne) (6º vers.). - Madeuf, Paris (2º vers.). — Mennessier, médeciu-major S. P. 503 Paris (2º vers.). — Mennessier, meacedu-major S. P. 30. (3º vers.). — Pascalis, Paris (3º vers.). — Raoult, Vernon (7º vers.). — Raymond, sénateur de la He-Vienne, Paris (8º vers.). — C. S. Dijon (7º vers.). — X..., médecin prin-cipal des troupes coloniales, S. P. 13.

30 francs : La Société locule du département des Alpes-Maritimes (3° vers.). — Drs Clément, Bernay (Eure)

(8º vers.). — Maynau, Paris (4º vers.). 28 fr. 50 : Dr Fitte, Toulouse (2º vers.)

25 francs: Dr Delanoë, Mazagan (Maroc) (% vers.). 20 fr. 35: Dr Foucherand, St-Pal-en-Chalencon (II,-L.) (3º vers.).

20 francs : Des Bacque, Limoges (5º vers.). - Baude, Calais (3e vers.). — Imhoff, Paris (2e vers.). — Leflaive, Paris (9° vers.). — Mackiewicz, Rouen (2° vers.). — Per-rin (A.). Marseille (5° vers.). — Mile le Dr Pouzin, Nantes (4º vers.). — Thomas, Censerey (Gôte-d'Or) (36º vers.). — Anonyme, Amb. 12/1 S. P. 3 (7º vers.).

10 francs : Dr Amblard, Manduel (Gard) (20 vers.). Briand, aide-major, Sabat (Marce). — Galba. Les Andelys (Eure) (6' vers.). — Fuste Biel (F.), Villanneva y Geltrú (Espagna) (4' vers.). — Goltrú (Espagna) (4' vers.). Gommu (F.), Ax-les-Thermos (Aridgo) (2" vers.). — Paillé, Nantes (6' vers.).
7 fr. 20 : Du Rousseau, Herbignac (Loire-Inférieure)

(3° vers.). — Serrus, Lancey (Isère) (2° vers.). 5 francs : Drs Gancalon, Paris (7° vers.). — Jeannenez,

aide-major auto-chirurgicale convois B. C. M. - Vallerant, Bolbec (S .- Inf.).

### Engagement de versement mensuel

Dr L. Bizard, Paris, 20.

Montant des souscriptions recueillies du 1er au 31 Août 1918 : 20.020 fr. Moyenne quotidienne : 646 fr.

Le total de la sonscription au 30 Septembre 1918 s'élève à 1,064.644 france

Souscriptions reçues du 1er au 30 Septembre 1918. 266 fr. 66 : Dr Richard, Gnéméné (Morbihan).

250 francs : Dr Jean-Louis Faure, Paris (3e vers.). 220 francs : Dr Thomas, Paris (25\* vers.).

200 francs : Le Conseil général de l'Association générale des Médecins de France (intérêts de bons de la Défense Nationale à 3 mois) (2º vers.). - Dr Galtier-Boissière, Paris (2ª vers.).

150 francs : Dr Mauban, médecin-major, Vichy (abandon d'honoraires) (11° vers.).

145 francs : La Société locale et le Syadicat départemental des Médecins du Cher (versement fait par l'intermédiaire du Dr Prunet, de Jars). 125 francs : Un médecin-major, pour partie de sa

pension de membre de la Légion d'honneur (2º vers.).

100 francs: Le Syndicat général des Oculistes (D' Bourgeois, président). — Drs Bazy, père, Paris (34° vers.). — Boursier, Contrexéville (Yosges) (6° vers.). — Escat, Marsoille (B.-du-R.) (5° vers.). — Lafosse, médecin-chef, hôp. compl. 22, Agen. — Nivière, Vichy (Allier) (3° vers.). V., Vichy (versement fait par l'intermédiaire du Dr Nivière).

60 francs : D' Ed. Escomel, Arcquipa (Perou) (6º vers.). 50 francs : M. Picot, pharmaciea, Thorigny (S.-et-M.). 50 francs: St. Picol, pnarmactea, anorgay (S-vir-m<sub>c</sub>), (fe vers.). — Dr Bargy (F.), Vichy. — Prof. Bousquet, Clermont-Ferrand (5e vers.). — Fierre Derocque, chirur-gien de secteur, St-Brieuc-Guingamp (versement fait

(l'oir la suite, p. 819.)

### Ingénieur-Constructeur

7. RUE LINNÉ - PARIS - Téléphone : Gob. 28-33

### Appareils de Précision

MÉDECINE

PHYSIOLOGIE

Appareils pour la mesure de la pression artérielle.

APPAREILS POUR LA MÉTHODE GRAPHIQUE

Catalogues sur demande



OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE

dn Prof. PACHON

(BREVETÉ S. G. D. G.

### TUBERGULOSE iniectable

LAMBIOTTE Frères

PHOSPHATE DE CRÉOSOTE CHIMIQUEMENT PUR FIXE et COMPLETEMENT ASSIMÍLABLE

La plus Forte Production de Chloroforme de France

LAMBIOTTE Frères

Littérat. et Echantone: Produits LAMBIOTTE Free, à Prémery (Nièrre).

### La Marque "Usines du Rhône"



garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Aspirine, Antipyrine Pyramidon, Scurocaine, Salicylés

Spécimens et Littérature à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.





MARQUE DÉPOSÉE

Extrait complet des Glandes pepsiques

**GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS** 

### IODOTHÉRAPIE INTENSIVE SANS IODISME

**OLEO-IODE DUBOIS INJECTABLE** 

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

Glycérophosphates originaux

### Phosphate vital

de Jacquemaire

Solution gazeuse (de chaux, de soude, ou de fer)
2 à 4 cuill. à soupe par jour, dans la boisson

Granulé (de chaux, de soude, de fer, ou composé)

2 à 4 cuill. à café par jour, dans la boisson

Injectable (de chaux, de soude, de fer,

1 d 2 injections par jour

ECHANTILLONS: Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Tuberculose = Anémie = Surmenage Débilité = Neurasthénie = Convalescences



ELIXIR - GABAIL Valéro - Bromuré

cifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Echantillon sur de Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig. d'Extrait de Valériane, 0,25 centig. de Bromure par cuillerée à soupe. par l'intermédiaire du Dr Siredey). — Durand (Ch.), Djerba Tunisie (3º vers).) — Guillaumat (Il.), Paris. — Poirrier (L.), Ziguinchor (Sénégal) (3º vers). 40 francs: Dr Gustaing, St-Vivion-de-Médoc (Gironde).

40 francs: Dr Custaing, St-Vivion-de-Médoc (Gironde), 30 francs: Dr Crudeli, Calvi (Corse) (24° vers.). — Duprillot, Chevrense (S.-et-O.) (6° vers.). — Ledero-Montmoyen, Felletin (Creuse), actuellement médecinchef aux nruées.

25 francs: Dr Grasset (Raymond), Clermont-Ferrand (8\* vers.).

(a vers.).

20 francs: Dr Abrand, Paris. — Coursier, Paris
(6 vers.). — Margain, Mexico (Mexique) (3 vers.). — Pascalin Saint-Pol-sur-Rier (Nord) (3 vers.). — Salathé,
Saint-Gloud (S.-et-O.). — Viel (Maurice), Ganges (Hérault),
netucllement aide-major ir classe anz armées (2 vers.)

14 fr. 45 : D\* Mathez, Nantua (Aiu) (2° vers.). 10 francs : D\* Briand, Rabat (Maroe) (2° vers.).

Mayolle, Versailles.

5 france: M<sup>\*\*</sup> Greemval, Lancieux (C.-du-N.) (versement fait par l'intermédiaire du Dr P. Grejon). — Dr Daum,
Saint-Claude (Jura) (3° vers.). — Anonyme, hép.
conpl. 38, S. P. 29 (8° vers.).

4 Iranes: Mmc Félix Peupion, St-Briae (I.-et-V.) (versement fait par l'intermédiaire du D' Paul Grajon, de Paris).

### DONS DE LIVRES

MM. J.-B. Baillière et fils : 1,000 fr. de livres de leurs

éditions.
De Dunoyer, Le Dorat (Hte-Vienne): ouvrages divers.
MM. A. Maloine et fils: 500 france de livres de leurs
éditions

MM. Masson et Gie: réduction de 50 pour 100 sur les livres de leurs éditions.

Dons n'Instruments

M<sup>me</sup> Veuve Chaboux, de Belley (Ain). M<sup>me</sup> Veuve Cousyn, de Lorient.

MM. les Drs Butte et Helme, de Paris

Montant des souscriptions recueillies du 1er au 30 Septembre 1918 : 11.324 fr. Moyenne quotidienne : 378 fr.

Prière d'adresser les «ouscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des Médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (8°).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les fonds affectés à ce service, une somme de 204.219 francs.

### Zodéine MONTAGU

Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (ID=0,01) TOUX
SIROP (0.01) EMPHYSÉME
PILULES (0.01) ASTHME

PILULES (0,01) ( ASTHME, 49, Boeleverd de Port-Royal, PARIS,

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Bonne situation offerte à médecin praticien sérieux, pour quelques heures de travail quotidien. — Ecrire P. M., u° 1553..

Docteur mobilisé, libérable avec classe 1894, parlanglais et ayant véen aux colonies, recherche situation colonies ou pays étranger. — Ecrire P. M., n° 1906.

A céder, par suite de décès au front, cabinet médical

ethabitation à 12 km. de Paris, banlieue Ouest. Depuis la guerre, la clientèle a été conservée par remplaçant. — Ecrire P. M., nº 1554.

Très bon poste médical à céder de suite dans la Mayenne, pour cause maladie du titulaire. Pays riche, belle clientèle depuis 25 ans. Ecrire P. M., nº 1555.

### LES ESCALDES (Pyrénées-Orientales).

Station climatique française, 1.400 mêtres d'altitude.

Du 1st Novembre 1917 au 1st Mars 1918 pas un jour de brouillard, 90 jours de ciel sans nuages.

Panorama splendide Plus merveilleux que l'Engadine à Saint-Moritz.

S'adresser au D' Hervé, Directeur du Sanatorium des Pins.

PROPHYLAXIE DE LA GRIPPE. --

La présence d'accident a pharyngés commande me désinfection fréquente avec des gargarismes néolés: 2 cuillerées à potage de NEOL, par verre d'gau. Chez les enfants, les pulvérisations néolées sont parfaitement supportées, sans aucune toxigité et bien supérieures à l'eau oxygénée que l'eau néolée remplace avantageusement dans tous les con-

Le Gérant : O. Pobée.

Paris. — I. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

### GRIPPES INFECTIEUSES

ABORATOIRES COUTURIEUN, 18, Avenue Hoche - PARIS

Traitement — par le

### LANTOL Rhodium B Colloidal electrique

1 à 2 ampoules par jour, intraveineuses ou intramusculaires.

Médication Tonique Reconstituante

### Pilules 'GIP'

(Fer assimilable, Quinquina, Gentiane)

Régénératrices aus ang at nerfs

DOSE: 4 à 6 par jour (2 avant chaque repas)

Laxatif Dépuratif



à base d'extraits végétaux

un seul grain au début de ffet le lendemain maiin Nettoie l'estomac et l'intestin Chasse la bile et purifie le sang

ECHANTILLONS au Corps Médical: 64, Bould Port-Royal, PARIS

### H<u>ĒMORROÏDES - VARICES</u>

to goutles
tots par jour
tire les repui.

A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, PARIS

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroïdien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, « Néphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire. CHAIX & C°. 10. Rue de l'Orne, PARIS.—(Téixen: Saxe 12-55).

EXTRAITS DAUSSE

### PAVÉRON

*Alcaloïdes totaux de l'Opium* Ampoules <sub>—</sub> Comprimés

IPECA INJECTABLE

### IPECA total Dausse

Ampoules pour injections
Aussi actif que l'Emétine à doses
beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

4 TYPES

Globules Fumouze Iodure Hg.

FLACON: 5 frs.

PROTOIODURE Hg. ..... (0 gr. 05)

BIIODURE Hg . . . . . . . (0.01)

BIIODURE-IODURÉ | Biiodure Hg. (0.005)

GLOBULES

44-71

Arch.

Féléphone

PROTOIODURE Hg. Thébasque, (0.05-0.005)



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le Figadol, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6.5 Rue d'Abbeville, 6, PARIS

### 5 TYPES

Globules Fumouze Iodurés FLACON: 5 frs.

IODURE de POTASSIUM... (0gr.95) IODURE de POTASSIUM, (0 gr. 10)

IODURE de SODIUM.... (0 gr 25) IODURE de SODIUM.... (0 gr. 10)

ANTIASTHMATIQUES (K1=0 gr. 20)

Tolérance Parfaite

ubles dans l'Estomac. — Graduellement solubles dans l'Intestin grêle.

CLOBULES

PRESCRIRE : GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament)

ÉTABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris

L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux

l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique

L'IODÉOL

N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE

### FUM OUZE



CONGESTION PULMONAIRE, ÉRYSIPÈLE MYCOSES GRIPPE

Adresse télégraphique

# Iode Colloïdal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) Brevets E WEL Ingénieur Electronié allurgiste Pharmacien de 1° Glasse

PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie

**ÉVITE** toute complication

E. VIEL & C"

2, rue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARIS

POSOLOGIE

FORMES

- 4º AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent. cube pour injection intra-muscul. indolores (une ou deux par jour).
- CAPSULES: six à huit par jour. LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 40 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

I.A

## PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

M. LETHLLE

Professeur à la Faculté, decin de l'hépital Beneicas ers de l'Académie de méde

F. WIDAL

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIe)

ABONNEMENTS : Les abonnements partent du commencement de chaque me is.

DIRECTION SCIENTIFIQUE -F. DE LAPERSONNE

Professour do cliniquo ophtalmologiquo à l'Hôtol-Diou, mbre de l'Académie de maleo E. TORMA

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgion de l'hépital Ce

Professeur de clinique à l'hôpital Cock Membre de l'Académie d

M. ROCER Doyeu de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dieu, embre de l'Académie de médecine. M. LERMOYEZ

Médeciu de l'hôpital Ssint-Ant bro de l'Académio do oio de médecino. F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Birection. LE NUMÉRO : 20 centimes.

- nedaction -SECRÉTAIRES P. DESFOSSES

(Sons indication de Nom)

J. DUMONT Adressor co qui concerno la Rédactiou à "Presse Médicale 120, boulevard Saint-Scrmain (8°)

A dater du 15 Novembre 1918, le prix d'abonuement est ainsi modifié :

France. . . . 12 fr. 50 Etranger. . . 18 fr.

### SOMMAIRE

Articles orlgicaux :

G. Roussy, J. Boisseau et d'Œlsnitz. — Eléments de prédisposition et causes déterminantes des troubles secondaires da l'hystérie, p. 637. Vitiligo et Syphilis, p. 640.

Sociétés de Paris :

Société de Chirurgie, p. 641. Académy bl. Madreine, p. 643. Conférence chirurgicale interalliée, p. 653.

Analyses, p. 644.

Supplément:

NOUVELLES.

F. HELSIE. - Petit Bulletin. CORRESPONDANCE. LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

FACULTÉ DE PARIS.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Pure Digitalique trophantique Spartéinée

A BASE DI Phosphatée Théobromine française chimiquement pure

Cachets dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25 Laboratoire A. GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi. PARIS-

TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX

Scillitique

DYSENTERIE - ENTÉRITES - DIARRHÉES AMIBIASINE

Acceptée par le Service de Santé. Dose : 3 à 5 cuill. à café par jour

Echantillons et Littérature à la disposition de MM. les Médecins et des formations sanitaires. LABORATOIRE: 30, boulevard RABELAIS, Parc Saint-Maur (Seine).

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

PETIT BULLETIN Un problème angoissant de Déontologie et de respect confraternel.

Notre Doven, M. le professeur Roger, a bien voulu me communiquer la note suivante, que je m'empresse de publier :

« La Commission d'hygiène publique nons a fait cor naître, par la voie de la presse, qu'elle s'était occupée de la défense des intérêts professionnels des médecies mo-bilisés; nous ne suurions être assez recomanissants envers les nembreux médecins du Parlement d'avoir bien voulu songer à leurs confrères, mais nous n'en restous pas moins désireux de savoir ce qui a été fait, cer nons craignous que des paroles on sit oublié de passer aux uctes. Beaucoup d'entre nous, qui depuis plus de 1 nas ont abandonné leur clientèle, se demandent ce qu'ils en trauveront après la guerre.

« La Chambre des Députés, dans sa séance du 13 Novembre, a disenté différents projets de loi ayant pour objet de garantir leur emploi aux mobilisés ; il a été quesn des patrons, des onvriers, des fouctionnaire toutes sortes, mais des médecins, point. Genx-ci n'en out pas moins hesoin d'être défendus et ils le réclament d'antant plus énergiquement que le corps médical compte, tant à la Chambre qu'au Sénat, au moins cent cinquante représentants. Notre corporation u payé un tribut suffisamment lurge à la guerre pour qu'on s'intèresse à son avenir et pour que les pouvoirs publies ne se fassent pas les complices d'un état de cheses menaçant de créer aux

DIGITALINE oristallisée

ATIVE

Granules - Solution - Amnonies

EY FOURNIER SELS BUILDES

Globulus Kératinisés, dosés à 0.20 Centi LITHIASE\_ICTÈRE\_ENTÉRO\_COLITE

Laboratoires FOURNIER Fren 26, Boulevard de l'Hôpital\_PARIS

uns, et aux dépens des autres, des situations privilégiées Jc m'explique :

« Dans certaines villes on bourgs de l'intérieur, la pénurie des médeeins non ruobilisés a nécessité, de la part des Directeurs de Service de Santé des Régions, l'envoi des Directeurs de Service de Santé des Régions, l'envoi de médecins militaires désignés spécialement pour don-ner leurs reins à la population civile. Certains d'entre eux se sont créé en quelques mois des situations super-rieures à celles qu'ils avaient avant la guerre et ils n'attendent qu'une libération définitive pour veuir s'installer là où l'Administration militaire les aura envoyés eu service. Le panvre médecin, qui pendant ses 4 ans de guerre, aura vécu en troglodyte ou tout au moins en bohème dans une formation sanitaire des Arméer, se verra encore piendre sa place, en rentrant, par les privilégiés qui, à la favent d'une petite infirmité, de leur àge, ou... pour tont autre cause, auront su se faire maintenir à l'intérieur « Les intéressés protesten! énergiquement contre cet

abus et demundent impérieusement qu'un article de loi intervienne en leur faveur, interdisunt aux médecins mobilisés dans une localité de l'intérieur pendant un délai supérieur à trois mois, de s'installer dans cette localité après la guerre, tout au moins pendant une durée de cinq ans 1. Il est, en effet, des exemples de médecius qui, en moins de trois meis, ont réussi a se former au joli noyau

1. Ceci peut sembler énorme à première vue parce qu'il s'agit d'une profession libérale, alors que depuis ngtemps les fonctionnaires ne penvent, avant certains délais, solliciter les sull'rages dans les pays on ils ont exercé leur emploi. Donc notre confrère n'innove rien; mais le ferait-il, que nous ne devrions pas nous en étonner : La guerre a créé tant de situations extraordinaires, qu'extraordinaires doivent être les mesures destinées à y porter remêde. F. 11

Eucocidane du Salicylate de Methyle, inogore.

### RHESAL VICARIO

ARTIKÉVBALDIQUE - ARTIRHUMATISMAL - ARTIGORTE pour usage externe.

Repidement absorbable, cans irritation de la pase

Anémie, Convalescence. Débilité, Surmenage,

USCULOSINE =Byla ===

GENTILLY (Saine).

Antisyphilitique très puissant Adopté par ma Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés

Plus avert of mieux tolere que 606 et neo-606 (9144)

DOSES FRACTION NEES: 20 centigr, tous les 4 jours (#2 à 14 injections pour une curs).
DOSES MOYENNES: 20 à 25 centigr, tous les 6 on 8 jours (#2 à 16 inject, pour une curs).

LITTHUATERS AT REMARTHACES: Inhoratoless MALINE, 3 Villensave-In-Garengo (Seizel

XXVI Annie. - Nº 69. 12 Décembre 1918

de clientèle, qu'ils continuent à entretenir par correspondance; d'autres sont restés deux, trois et même quatre uns dans la même ville; ils ont suffisamment profité. Il ption doit être fuite est de toute évidence qu'une exception doit être faite pour les médecins des pays envahis qui, eux, ont tout perdu, et dont la collectivité doit partager l'infortune.

« Les médecins prétendent avoir droit à la sollieitude du Parlement, tout autant que les ouvriers ou les ronds-de-euir, qui, toutes proportions gardées, ont beaucoup moins souffert de la guerre qu'eux.

Cette note, dont j'ignore l'auteur anonyme, toujours l'anonymat! pourquoi? - soulève un problème épineux mais qui ne me semble pas au-dessus des forces humaines.

Je relèverai dans l'argumentation du confrère deux points à éliminer d'emblée. D'abord, il affirme que les députés et sénateurs doivent nous défendre, parce que 150 d'entre eux au moins sont médecins. Ne va-t-il pas un peu fort? C'est là, pour moi, déplorable raison : Tant que les professions ne seront pas représentées, dans nos assemblées, comme cela devrait être, comme cela sera le jour où les idées syndicalistes seront mieux connues, nous ne pouvons tout de même pas exiger de nos confrères qu'ils nous défendent paree que médecins. Ils ne sont pas dans les assemblées pour ca, mais pour soutenir les intérêts du pays. Sans les désobliger, on pent bien dire qu'ils n'y reussissent pas toujours. En tout cas, gardons-nous d'invoquer l'arrondissement professionnel, l'arrondissement tout court doit suffire, et il nous nuisit assez pour que nous n'aggravions pas le mal.

Toute la question est sculement de savoir si les revendications des confrères sont justes, et elles le sont, certes! - Quant à la solidarité professionnelle des médecins, elle n'a pas à jouer ici. C'est au nom de l'équité et du droit qu'il faut parler, plutôt que de faire appel aux liens corporatifs, manœuvre inutile, sinon dangerense, car sûrement nous ne serions pas suivis.

Le deuxième point, qui me semble encore

moins logique, est le suivant : Notre confrère entend faire édicter par le législateur la défense absolue d'occuper un poste médical où un intrus s'est installé - j'allais dire incrusté, - à la faveur de la guerre et des malheurs publics. Mais tout aussitôt il proclame que les médecins des pays envahis pourront très bien rester là où ils sont, « la collectivité devant partager leur infortune ». Pardon! pardon! Ce n'est pas la collec-tivité qui pătirait de cet amendement introduit par notre confrère dans sa loi (?), mais uniquement le médecin évince; or il peut être chargé de famille, âgé, bref, en tous points digne d'intérêt. Evitons donc de raisonner à côté.

La question qui se pose est la suivante : grâce à la guerre, certains mèdecins non mobilisés, ou mobilisés à l'intérieur, ont occupé la place de camarades retenus au front et ne veulent plus la lâcher. Ils lèsent ainsi ceux qui les ont sauvés de l'esclavage allemand, et au point de vue déontologique, ce « cramponnage » est inqualifiable. La morale toute simple le réprouve; serons-nous aussi puissants, e'est-à-dire aussi unis que les ouvriers et les fonctionnaires syndiqués, pour faire ranger le médecin parmi les travailleurs qui doivent être protègés par le législateur afin de retrouver leur place en rentrant chez eux? Tout le problème est là, pas ailleurs. Et la conclusion, vous la tirerez tout aussi bien que moi : Unissons-

Pour les médecins des pays envahis, mon avis est que les pouvoirs publics, qui représentent la collectivité, doivent leur assurer l'existence tant que la vie normale ne sera pas revenue dans ces régions meurtries, foulées aux pieds, assassinées par la barbarie de l'envahisseur. Mais cette addition-là, c'est à l'ennemi, auteur du mal, à la solder, et non au médécin dont on a accaparé la clientèle. Je crois savoir, au surplus, qu'on s'en occupera au traité de paix.

Seulement... seulement, disons-nous bien tous

que, si nous voulons aboutir, il faut, dès à présent, organiser notre défense. Nous n'obtiendrons rien si nous n'exigeons rien : soyons assez forts pour exiger. Et pour cela, - c'est la Nième fois que je le répète, - unissons-nous, vivons un peu de la vie collective.

C'est parce que nous n'avons pas un ordre des médecins, que les faits dont se plaint notre confrère ont pu se produire. Cet ordre, il est trop tard pour le créer; retenons-en du moins ce qu'il aurait eu de bon : à savoir, des décisions sages et fermes, prises en commun, et l'ardente volonté de les faire respecter, fût-ce par les lois de l'Etat, à défaut des lois morales dont les freins, semble-t-il, ne furent guère améliorés chez quelques-uns par ces quatre années d'invasion, de lutte et de misère.

F. HEIME.

### CORRESPONDANCE

Monsieur le Rédacteur en Chef.

Dans le numéro de La Presse Médicale du 11 Novembre, M. Salva Mercadè décrit un « nouveau procédé de colpopérinéorraphie » qui ne diffère guère, il me semble, du procédé que j'ai décrit en 1906 au Congrès de Chirurgie (XIXº Congrès de Chirurgie, p. 230 et La Presse Médicale, 1906, p. 642), puis, légèrement modifié et amélioré, à la Société des Chirurgiens de Paris, en Octobre 1913 (Paris chirurgical, 1913, p. 835). Je ne fais d'ailleurs au sujet de ce procèdé aucune

réclamation de priorité, puisque ce procédé appar-tient à Delanglade. Je désire simplement rectifier l'erreur commise par M. Salva Mereadé lorsqu'il dit que, après la communication de M. Chaput à la Société de Chirurgie, en 1905, « aucun autre fait n'a été publié depuis cette époque ».

En 1906, j'ai rapporté au Congrès de Chirurgie 18 observations de suture antérieure des releveurs, associée à la suture postérieure. Lors de ma commu-

### VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

### DMETY

Vaccin anticoquelucheux curatif pour le Traitement de LA COQUELUCHE

S'emploie en inoculations sous-cutanées ou intra-musculaires.

PRIX: Boîte de 6 doses: Frs 15

ÉTABLISSEMENTS POULENC FRÈRES, 92, RUE VIEILLE-DU-TEMPLE, PARIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

### SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE .

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1º En Ampoules

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS.

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 16 Boirs DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnius et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOTTERS : 3150.

MARIUS FRAISSE, Phins, 85, Avenue Mozart, PARIS.  Téléph. 662-16.

nication à la Société des Chirurgiens, en 1913, l'avais pratiqué soixante opérations semblables, suivies de résultats éloignés absolument excellents. J'ai-présenté à l'appui de cette communication une série selles figures que j'avais fait dessiner au ourrs de mes opérations par mon bien regretté assistant Bégenne-Lamotte, tombé au champ d'honneur au mois d'Août

Veuillez agréer, etc.

MAURICE CAZIN.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

### Citations à l'ordre du jour :

— M. Kufferalı (Max), médecin du 8º rég. d'artillerle belge, 3º groupe: a assuré avec un dévouement absolu le service médical d'une batterie française sam médecin, et notamment, le 21 Octobre 1917, n°a pas héstié à parcourir une zone constamment battue par le feu de l'ennemi pour se porter au secourse d'un officier français mortellement blessé. (Journ. 90°, 1'n Novembre 1918.)

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES.

Médaille d'argent : M. Weissenbach (Raymond), médecin aide-major de 1<sup>70</sup> classe, laboratoire de bastériologie d'armée.

M. Rabreau (Stanislas), médecin aide-major de 2º classe, hôpital temporaire 21, à Bourges.

M. du Souich (Henri), médecin auxiliaire, hôpital

auxiliaire 24, à Issy-les-Moulineaux.

— M. Dubois (Fernand), médecin adjoint, hôpital auxiliaire 2. au Hayre.

M. Bouvier (Edgard), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe,
133° rég. d'infanterie.

133° rég. d'infanterie.
Médaille de bronze: M. Michel dit de Pierrefon (Marie),
médecin auxiliaire, dépôt de P. G. de Tours.

### FACULTÉ DE PARIS

Contre le choléra. — M. le professeur Cantacuzina, de la Faculté de Médecine de Bucarest, fera au grand amphithéaire de la Faculté une conférence sur le Choléra (pathogénie et vaccinations préventives), le mardi 17 Décembre 1918, à 16 heures. Médecine légaie. — M. PAUL RIBIERRE, agrégé, chargé du cours, a commencé ce cours le mercredi 11 Décembre à 18 heures (grand ampblithétre), et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure. Sujet du cours: 1 Médecine légale des questions sexuelles:

Mariage. — Divorce. — Grossesse. — Accouchement. — Attentats aux mours. — Perversions sexuelles. — Avortement. — Infanticide. — La mort. — Les phénomènes cadavériques — La mort subite.

Le cours théorique de Médecine légale sera complété pendant le semestre d'été.

### HOUVELLES

La reconstitution des régions dévastées. — Le Congrès interallé d'Hygiène sociale pour la reconstitution des régions dévastées par la guerre, organisé par le Comité national avec l'appuir et sous le patronage du Gouvernement français, se tiendra à Paris, du 22 au 27 Avril 1919, sous la présidence de M. le D' Doisy, député des Ardennes, président de la Commission d'Hygiène publique à la Chambre des députés.

gene punique a la Chambre des deputes. Ses différentes sections sont présidées par MM. le Prof. Chantemesse, le comte Clary, à Colmet d'Aage, le général Cottez, le Prof. Gide, le sénateur Herriot, Hébrard de Villeneuve, Lapie, le Prof. Langlois, le Prof. Letulle, le Prof. Mey, le Prof. Brand, le D' Paul Regnard.

Pour tous renseignements s'adresser au Dr Sicard de Plauzoles, directeur général du Congrès, 1, rue Taitbout.

Comité départementai d'assistance aux militaires tuberculeux. — Sur un rapport de M. Henri Sellier, au nom de la 3º Commission, le Conseil général du département de la Seine vient d'adopter le projet de délibération suivant :

« Une subvention de 75.000 fr. est attribuée au Comité départemental d'assistance aux militaires tuberculeux sur les crédits ouverts au budget de 1918, pour le Dispensaire d'Hygiène sociule et de Préservation antituberculeuse ».

La démobilisation des médecins. — N. Mahica, dejutité, ayant demande à N. la ministre de la Giuerre d'apprès quelles règles s'opère actuellement la rentrée dans leurs foyers des officiers du Service de Santière du cadre de complément appartenant à des classes sunciennes de reerutement, par exemple si un médecin-major de 2º classe du cadre de complément et de la classe 1880, demièrement affecté à lu poste de l'intériera prise quatre ans passés dans lu zone des armées, a ou non le civil de réchamer l'application, en ce qui le concerne,

de la loi du 2 Avril 1918 sur le rajeunissement des cadres et par suite, sa radiation des contrôles avec admission à l'honorariat, a reçu la réponse suivante :

a Il sera donné suite aux demandes de radiation qui peuvent être faites par des médecins militaires de complément atteints par les limites d'âge qu'a fixées la loi du 2 Avril 1918. »

Le téléphone des médecins. — M. Cafort, dépuis la procédure actuelle, tout médecin qui demande l'installat par de la procédure actuelle, tout médecin qui demande l'installat procédure actuelle, tout médecin qui demande l'installat procédure celle ai propriet le la procession, en ces temps d'épidémie, doit subir les formilités préliministes d'une double empâtes de la région militaire en province, et du gouvernement militaire de la place de Paris, plas une nouvelle empâtes alse projecte du ministère de la Guerre, avant d'arriver aux formalités diditois, la réponse souvent négative met un délis de quatre à six mois avant de revenir au demandeur; — et luispant démandé si, dans l'inférêt de la santé publique, une procédure spéciale sommaire et rapide ne devrait pas étre dogôtés, a reque la réponse suivant e:

« L'intérêt que présente la question soulevée est signalé par le ministre de l'Intérieur à M. le ministre du Commerce dont elle relève. »

Les certificats médicaux pour les anciens combattants candidats à l'agrégation. — M. Bergeon, député, ayant demandé M. le ministre de l'Instruction publique quels sont les médicais compétents pour déliver le certificat un délical vies par l'arreide du 31 Aout 1918. Certificat qui délètre fourni par les anciens considerats certificat qui délètre fourni par les anciens considerats de fonction dans l'enseignement public, en vue de consisde fonction d'une l'enseignement public, en vue de consister que leur dait de santée ne leur permet pas de menerde front la direction d'une classe et la préparation d'un concours, a reque la réponse autvante:

« Les candidats qui invoquent la disposition visée dans la question de l'honorable député doivent produire un certificat délivré pur un médecin assermenté, ou, à son défaut, par le médecin du lycée le plus voisin de leur résidence. »

Les pharmaciens docteurs en médecine aux arméea. — Moaver, édoptie, ayant demandé à M. le ministire de la Guerre si un pharmacien militaire, pourve du diplôme de docteur en médecine, autoris à passer dans le cadre des médecins militaires en verte du décret du 23 danvier 1918, conserve néamonies le bénéfice du temps qu'il a passé au front comme pharmacien militaire, a reçu nue réponse affirmatie de la requient de

# ÆTHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

CNTANTS: Administer à chaque fois : 6 mois à tan: 8 à 10 gouttes 6 mois à tan: 8 à 10 gouttes 4 describe de mais 10 à 10 gouttes 10 de mais 10 à 10 gouttes 10 de mais 10 à 10 gouttes 10 de mais 10 d

Luttratures Chartillons: FALCOZ & Co.

### COLLOIDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS

ELEGIRARGOL (Argent colloidal)

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal)
ELECTROSÉLÉMIUM (Séléntum colloidal)
ELECTROCUPROL (Oxyde de ouivre colloidal)
COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c,c, pour injections intra-musculaires ou intra-vein.

dan SEPTICÉMIES (PIEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE,

VARIOLE, TÉTANOS, SORRLATIRE, ÉRVSIPÈLE, RHUMATISMES, deb.

LÉLECTRARGOL est également dédivré en Florence de 50 et 100 c.c. pour

TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES A BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. — Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. — NÉOPLASMES.

Ampoules de 5 et 40 c.c. — néoplasmes. Tuberculose. Elixir, Ampoules, Pommade. — Rhumatismes, dermatoses.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph, COMAR-PARIS 1609

1913. = Gand : Médaille d'Or

### NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphales alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) xv à xx gouttes à chaque repas contre s

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr.- Rue Abel, 6, Paris;



1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

### FREYSSINGE

Tonique non excitant

We présente aucune contre-indication

**VERTIGES** 

ANÉMIE GÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echautilious et Prix spécieux pour les Hôpiteux et Ambulences.

MAXIMUM D'ACTION ET DE

TOLÉRANCE

CONSERVATION ABSOLUE PRODUITS CHIMIQUEMENT PURS

### ODURES SOUFFRON

= Klou Nal =

ARTÉRIO-SCLÉROSE

SCLEROSE SYPHILIS ASTHME

SCLÉROSES VISCÉRALES

en Solution, Sirop, Gouttes on Dragées

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, PARIS.

### IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Frenière Combination direct et entièrement stable de 11ste avec la Papiese Discouvent ex 1859 par E. GALBRUN, cocrese se Perrandeze Remplace toujours locide et loculeures sams locilisme Desse quotièrenes : Cun à vinèt gouttes pour les Edans, dit à cinquante gouttes pour les Adultes. Lumiarour se Edentification de Calebrand, 84 de la cinquante gouttes pour les Adultes.

Me pas confendre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similares parus depuis notre communication as Congrè International de Médeolan de Paris 1900.

[M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins cheis de formations sanitaires les flacors 14TODALOSE qui leur revaient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés; MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques

Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable. Sans goût, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial M® ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoïdoi) reste un colloïde, qu'il soit desséché on non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente

tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emploie dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE, dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITÉ, en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE,

l'ACNE du TRONC et du VISAGE, les Pharyngites, bronchités, vaginites, urétro-vaginites, dans les INTOXICATIONS MÉTALLIQUES, SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

16 Infectable (empoules de 2c, cubes);
20 Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre coll. par capsule);
30 Pommade [40 dosée à 1/150 pour frictions;
20 dosée à 2/150 pour soins du visage (acné, rhinites);

4º Ovules à base de Soufre colloïdel (vaginites, urétro-vaginites).

Laboratoires Robin, 18, 15, 31, Rue de Poissy, Paris 

DIOSÉINE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques, DOSE HABITUELLE 8 884 Comprimés par jour.

DIMINUTION de le YENSION ARTÉRIELLE MÉGULARISATION do La CIRCULATION du GANG olérose, Menstruction difficile Troubles de la Ménopause

ER & Co, 6, Rue de la Tech

RECONSTITUENT SYSTÈME NERVEUX

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMAGIES

**GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS** 

OLEO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

### Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis) 5, rue de Surène, Paris (8º).

Le montant de la souscription uu 15 Octobre 1918 s'élève à 1.068.276 francs.

Souscriptions reques du 1er au 15 Octobre 1918 (Cotto listo no comprend pas les souscriptions pro-engagoments de versements moasuels.)

365 Irance : Dr Ferry, Dijon (6 vers).
300 Irance : Dr Ferry, Dijon (6 vers).
300 Irance : Dr Barrié (Jean), llagaères-de-Lachoa (Ric-Gir.) (2 vers). — Perrin, Dijon (6 vers).
299 Irance : la Société locale et le Syndicat departemental des Médecins du Cher (par l'interm. du Dr Pru-

net, de Jars) (2º vers.) 250 francs : Laboratoire Freyssinge (La Névrosthénine) (3° vers.).

200 francs : Drs Duvernoy, Belfort (100 vers.). - Figuri

200 Iranes : 10° Divernoy, Denor (10° vers.). — 18m. (Henri), Montevideo (Urguay). 150 Iranes : Dr Deléage, Viehy (10° vers.). 100 Iranes : La Ciè des Buux minérales de La Bourboule (4° vers.). — Le Journal Le Blanc-Bec, par MM, J. Guyot

et P. Broustet, de Bordeaux. - Mme Vve Bochard, Semur (Gôte-d'Or) (2e vers.). — Drs Deroye, père, Dijon (2e vers.). — Poiset, Beuune (2e vers.). — Voizet, Pouilly (Gôte-

d'Or) (4° vers.).
91 francs : Dr Zipfel, Dijon (4° vers.)

50 francs : Le Syndicat médical de Rochefort-sur Mer-Mer et le Prof. Henri Roger, Montpellier (4° vers.). --Drs Bazy père, Puris (35° vers.). — Luffage, Arnay-le-Duc (Côte-d'Or) (8° vers.). — Lucien, Dijon (2° vers.). — Michel, (tôte-d'Or) (8' vers.). — Lucien, Dijon (2' vers.). — Michel, Nancy (M.-dt-M.). — Régnier, Dijon (2' vers.). — Ripault, Dijon (2' vers.). — Touillon, Bourg (Ain) (13' vers.). — Villette, Tananarive (Madagaseur) (10' vers.). — Vivier, Le Châtelet-en-Brie (S.-ct-M.) (17' vers.). — C. S. Dijon (80 vers )

45 francs : Dr Potelet, Paris (10" vers. 30 francs : Mmr veuve Deniuu, Illiers (E.-ct-L.)

(32c vers.). - Dr Jaubert, La Seyne (Var) (30c vers.). 25 francs : D<sup>r.</sup> Bizard (L.), Paris (2\* vers.).

20 francs : D<sup>r.</sup> Bizard (L.), Paris (2\* vers.). — Bourée

Timnes: D's Dizard (L.), Faris (2' Vers.). Bource fils, Chatflien-sur-S. (4' vers.). Gobannes, Rources (Cote-d'Or) (2' vers.). Goteo, La Roche-en-Brenil (Cote-d'Or) (4' vers.). Siguret, Paris. ,12 francs: D' Vidal, Mas-d'Azil (Ariege). 10 francs: D' Cormer, Villiers (La-et-C) (2' vers.).

3 francs : Muison Leguéré, Savigny-sur-Braye (L.-

Montant des souscriptions recueillies du 1er au 15 Oc-tobre 1918 : 5.732 fr. Moyenne quotidienne : 382 francs.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII\*).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre n alloué, en secours immédiats, sur les fonds affectés à ce service, une somme de 204 250 francs.

### **Jragées** DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromurc'de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGO, 49, Bool, de Port-Royal, PARIS

### INSTITUT VACCINAL de TOURS

Tours. - Et 10, ruc de Latran, Paris, VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE En Tube pour 2 à 4, 10, 25, 30 et 40 personnes (ces deux derniers en étain, vissés, s'euvrant et se fermant

pour 1 fr., 2 fr., 4 fr., 5 fr. et 6 fr.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Médecin-major 2º cl. Tr. col., demande perm métropol., conditions très avant. Ecrire P. M., nº 1556.

A reprendre pour cause de départ, à partir de Janvier, salles de clinique et cabinet médical compr. salle d'oper, chambre noire, chambres à coucher, salon, salle d'attente. - Ecrire P. M., nº 1548.

Doctoresse disposant d'une chambre prendrait pensionnaires, personne agée, malade ou infirme. — Ecrire P. M., nº 1557.

Médecin aide-major 1 re classe ex-interne au conc. hôpitaux Seine, remplacerait confrère Paris, 15 ou 20 jours en Janvier. — Ecrire P. M., nº 1907.

On désire acheter d'occasion matériel complet de laboratoire tant instruments qu'agencement verrerie et bibliothèque. Faire offres en donnant détails et prix. - Ecrire P. M., nº 1908.

Docteur libre toute la journée, cherche place assistant clinique ou remplacement, Paris. - Ecrire P. M., nº 1909

Médecin libre l'après-midi, cherebe remplacement ou assistance. - Ecrire P. M., nº 1910.

Tuberculoses, Catarrhes.

Emulsion MARCHAIS Phospho-Créosotée

OUATAPLASME Pansement completed to the complete du D' LANGLEBERT Phlegmesies Eczéma, Appeadicites, Phlébites, Erysipéies, Brûlures.

Le Gérant : O. Ponée.

Paris. - L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cessette.

### TRAITEMENT DE ISOMNIE NERVEUSE

LABORATOIRES DURET ET RABY

5. Avenue des Tilleuls. Pagis Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

SOMMEIL DE



YOU DEVOKE

RM. France (Riverment)



Extrait complet des Glandes nepriques

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

### SAVON DENTIFRICE VIGIER Le mailleur Dentifrice antiseptique.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S, Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Resorcine, Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Galecol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres sien supportée, même pendant i été.

### OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

DU D' BAYEUX

Employé journellement à l'Hôpital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE AVEG PRÉCISION ET SECURITE

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine desParis). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénien. - Constructeur 25, Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

- 827 -

COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

Traitement \_\_\_ nar le

Rhodium B Colloïdal électrique 1 à 2 ampoules par jour, intraveineuses ou intramusculaires

CATABORES A GRONGHITES CHRON

TOURS - Et 10, rue Latran - PARIS VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25, 30 et 40 personnes (ces deux derniers en étain vissés s'ouvrant et se fermant à volonté).

Pour O fr. 75, 1 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fr. et 4 fr.

#### Traitement des Maladies : à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

Le Flacon

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

(DÉPOSÉ) Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux. Communications en 1917:

de 80 comprimés Sociéte de Chira Societé de Chirurgie.
Thèse Marcel PEROL (Paris 1917). 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Parls

## Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Héphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire. CHAIX & C\*. 10. Rue de l'Orne, PARIS.—(Téléph.: Saie 12-55)

QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 piluies avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estra

## Valero - Bromure

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0.50 centig, d'Extrait de Valériane, 0,25 centig, de Bromure par cuillerée à soupe,

EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules ... Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

## Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses

beaucoup moindres Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

### · OPOTHERAPIE

DESSIGNATION RAPIDE VERS 09 DANS LE VIDE

NI AUTOLYSE **NI CHALEUR** 

PAQUETS

COMPRIMÉS 2 a 8 par jour . . . . . . . . . GASTRIOUE, ENTERIOUE. HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, ORCHITIQUE, OVARIEN, HYPOPHYSAIRE THYROIDIEN. RÉNAL, SURRÉNAL, etc.

DÉPOT: Pharmacie DÉBRUÈRES ,26. Rue du Four 26. PARIS

## Cure Respiratoire

HYSTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

## PULMOSERUM BAILLY

COMBINAISON ORGANO-MINÉRALE, PHOSPHO-GAÏACOLÉE

MÉDICATION SPÉCIFIQUE ET LA PLUS INOFFENSIVE DES AFFECTIONS:

## BRONCHO

TOUX, GRIPPES, CATHARRES, LARYNGITES ET BRONCHITES SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE

## <u>ÉTA</u>TS BACILLAIRES

A TOUTES PÉRIODES ET SOUS TOUTES FORMES

ECHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

LABORATOIRES A. BAILI 15, Rue de Rome - PARIS



du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

glycerine solidifie

78, Faubourg St-Denis, PARIS cerine solidifie

cérine Solidi

Le plus Puissant

des Décongestifs

Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830

RUE MONTORGUEIL.

Téléphone : Central 89-01



Les APPAREILS Subriqués dans les Meliers MAYET-GUILLOT répondent vigoureusement à toutes les exigences médicales, mécaniques et esthétiques,  LA

## PRESSE EDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO : 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIo)

ABONNEMENTS Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE de olinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dleu, Mambre de l'Académie de médec

E. BONNAIRE J.-L. FAURE

humaines.

Protesseur agrégé, argien de l'hôpital Ge

H. ROGER Doyen de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dieu, embre de l'Académie de médecine. M. LERMOYEZ

F. JAYLE

DE L'ECOL)

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESPOSSES J. DUMONT

Adressor co qui concorne la Rédaction à "Presse Médicale 120, bonisvard Saint-Garmain (6°) (Sans indication de Nom)

Avis. - Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement expire au 31 Décembre de nous adresser le montant de leur renouvellement (joindre une bande du Journal).

, Les quittances pour l'année 1919 seront pré-sentées dans la dernière semaine de Décembre ; nous prious nos abounés de vouloir bien donner des ordres pour qu'elles soient payées à présen-

Depuis le 15 Novembre 1918, le prix d'abonnement est ainsi modifié :

France, 12 fr. 50 - Etranger, 18 francs.

#### SOMMAIRE

Articles originaux:
L. Chevrier. — Contribution à l'étude de la transformation des anévrismes artério-veineux, p. 645. formation des anevrismes arterio-veineux, p. 045.
Pau. Sollins et Pau. Courbos. — Syndrome sympathique des membres supérieurs par commotion de
la moelle cervicale, p. 646.
PAYENEVELIA, — Chanere syphilitique et association
fuso-spirillaire. Diagnostic bactériologique, p. 647.

Sociétés de Paris : Société de Chirurgie, p. 648. Société Médicale des Hôpitaux, p. 649. Société de Biologie, p. 650 Académie des Sciences, p. 650. Société de Médecine de Paris, SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, p. 651. SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE, p. 651. ACADÉMIE DE MÉRICINE, p. 651. Analyses C. 650 Anaiyses, p. 652.

Suppiément : F. Hrime. — Petit Bulletin FACULTÉ DE PARIS. — NOUVELLES. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

TUBERCULOSE

## injectable

LAMBIOTTE Frères

Phosphate de Créosote chimiquement pur fixe et complétement assimilable Littér, et Echant. : Produits LAMBIOTTE Frères

TOUX-GRIPPES-BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, RUE DE ROME, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS. XXVI ANNÉE. - Nº 70, 19 DÉCEMBRE 1918

SYPHILIS

DIRECTION SCIENTIFIQUE -M. LETULLE

Professeur à la Faculté, Médeoin de l'hôpital Bouoicaut femhre de l'Académie de médeci F. WIDAL

Professonr de olinique : à l'hôpital Cochi Membre de l'Aosdémie de

PETIT BULLETIN

CEUX DE L'ALSACE-LORRAINE

Je viens de vivre en Alsace les heures les plus

pures et les plus nobles qu'il puisse être donné

à un homme de vivre. Le spectacle formidable de tout un peuple qui s'offre à sa vraie mère

retrouvée ne peut se décrire, et je ne m'y ris-

querai pas : cela est au-dessus des expressions

Dans un discours très bref et martelé avec la

vigueur du chef qui sait ajouter encore à la

valcur des mots, le maréchal Foch rappelait,

l'autre semaine, au maire de Strasbourg que si

nous avons vaincu, c'est parce que nous avons

rassemblé au moment opportun toutes nos éner-

gies pour les jeter dans la balance. - « Mais

qu'est cet effort, continuait-il, à côté du vôtre, ô

Alsaciens-Lorrains, qui pendant 48 années n'avez

jamais cessé d'aimer la France, d'agir pour la

France ? C'est dans l'espoir de cette journée que

vous avez trouvé votre raison de vivre. Quel

exemple de fidélité offert au monde! » Ah! oui,

quel exemple! Et quelle gratitude ne devons-

On a dit que la maladresse cruelle des Allc-

mands avait surtout entretenu la flamme sacrée

dans le cœur des populations d'Alsace-Lorraine.

Il y a sans doute là quelque chose de vrai, mais

nous pas à ceux qui l'ont donné!

Chof de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Birection.

l'amour qu'on avait pour nous n'était pas fait seulement, croyez-le, de la haine ressentic contre le joug de l'oppresseur! Non. Bien d'autres raisons seraient à invoquer et j'y reviendrai peutêtre quelque jour, car j'ai cette fois à traiter une autre question, d'ordre plus immédiat.

Ceux qui me lisent se rappelleront peut-être que dans la Presse Médicale j'ai fait, en son temps, avec toute la discrétion nécessaire, allusion à un banquet donné par des médecins alsaciens-lorrains, qui s'étaient groupés une fois de plus pour fêter la France, cette mère qu'on nc peut oublicr. J'avais même publié des vers, composés à cette occasion en dialecte alsacien et où le poète faisait une allusion voilée au culte du souvenir : « Et que notre langue claire et farouche résonne encorc à travers tous nos bois...»

Le compte rendu de cette fête m'avait été cnvoyé par un confrère que je ne pouvais nommer à l'époque, -- et l'on comprend pourquoi. Le même confrère, le D' Specklin, de Mulhouse, m'a aussitôt écrit de nouveau et vous pensez si je suis heureux, cette fois, de citer ce bon Français! D'ordinaire, vous le savez, je retranche des lettres tout ce qui peut m'être personnel; aujour-

1. Voir L'idéal pacifiste et le conflit entre l'ame allemande et l'ame française, par le Dr Helme, La Presse Médicale du samedi 13 Décembre 1913.

## Toux

## **ÆTHONE**

Coqueluche

#### ENDOCRISII FOURNIER

THYROIDE\_OVAIRE\_FOIE etc, etc.

Laboratoires FOURNIER Frères 26, Boulevard de l'Hôpital \_ PARIS

#### RHESAL VICARIO

(LIQUIDE)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau.

# GRIPPE - PROPHYLAXIE

Du Docteur FAYÈS

3, rue du Quatre-Septembre. - Paris.

### Antisyphilitique très puissant Adopté par la Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés

Plus actif et mieux toléré que 606 et née-606 (914) DOSES PRACTIOI NÉES : 10 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs).

DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une surs).

Tirvenavone of Canaparticory Laboratoires Waline > Villopenya-In-Garenno .cipo).

d'lui, je ne retrancherai rien, par crainte de profaner ce véritable hymne d'allégresse. Ce n'est d'ailleurs pas à moi seul que s'adresse notre confrère; tous, dans notre presse, ont leur part de ses compliments: chacun de nous n'a-t-il pas fait tout ce qu'il a pu pour défendre notre juste cause? Donn lisez:

Mulhouse, cc 30 Novembre 1918, Chemin de Neuweg.

#### « Cher Muitre,

a Dès que fai su qu'un courrier régulier pouvait porter des nouvelles vers noire France chirie, après une si longue et si douloureuse séparation, j'ai voulu exécuter e que j'auvis décidé, il y a loise temps déjá, dans les monente les plus durs de la guerre, alors que notre bonheur actuel nous sembalt un rêve presque chinérique; j'ai tenu à vous exprimer, Mattre, les sentiments de profond respect et d'inaltérible reconnidisance d'un observe lecteur.

a Une fois déjà, je l'avois fait, presque sous l'anonymat, lorqu'en Noewber 1913, au banquet des Alsaciens-Lorrains de Strusbourg, je réunis quelques antis qui pransient comme moi et que nous soins vous féliciter de voire belle défense de la Médecine françuise. It nous a été donné de lire dans la filéle l'resse Médicale voire émotion à ces pansées venues de l'Alsace encore en deuil. Combien nous nous senions près de vous nous nous senions près de vous

« Sarvint la guerre, que nous uvions longtemps prévue, dont nous vojons les derniers prépiratifs avec une anziété potganate. Nous savions les Francais si insouteints en fuec du pérti! Dans la sérinité de leur puelfisme, ils avuient souri de nos matiples avertissements, qui pourtant s'inspiriaten an seulement d'une profonde uffection pour la France, mais aussi de notre vraie compétence; personne n'aver januais connu le Boche comme notes, et c'est une connaissance à laquelle nons cussions voluniters renoncé pour la communiquer à d'autres penqu'as, qui semblatent en unaquer. Au moins serons-nous là désormais pour empêcher qu'ils

« Ce que, nous le joug allemand, nous avons soffer pendant les cinquante mois de cette guerre, pour le décrire il faulrait une plume autrement desquente; peut-être me sers-cil permis de vous en dire quelque chose de vive voix, lorsque des études complémentaires que je compte pouraitres sous peu marche de la foit en la France, même lorsque des nauges bien sombres passaient au-dessus de nos étées; mais quelquefois un doute horrible nous glegail le cœur. Nous avons tous bien vieilli pendant cette guerre; nous ne savions plus rire, si ce n'était d'un rire sar-castique pour les bourdes de nos oppresseurs.

a Que savions-nous de la Prance, des Alliés I. Les supules menançes de la prese allemande, nous les repussions; une lucur de vérité nous clait apportée par les rares journaux français, lus religieuxenent en famille, passès de main en main jusqu'à ce qu'ils tombassent en loques. Mais l'admirable effort des Alliés nous resuita cuché; le cour déchiré, nous ne voyions que de lamentables victimes, les prisanniers qu'on laissait mourir de faim et de froid sous nos yeux en larmes, alors qu'on nous interdisait bruta-lement de leur venir en aide du peu que nous avions à donner. Je publierai peu-tère un jour ce que j'ai vu i des autopoises que la «seinee » germanique faisait pratiquer » méthodiquement ».

ce que me furent vos paroles dans la P. M. don je pus me fuire parvenir les numéros acos bien du retard, par naints artifices, dupant lu Censure teutonuc. Nous étions comme lobaison sur son liot, à qu'il e hassard d'une vague est apporte, dans un frele journal, l'évangile de sa patric. Le rojemissement de la Prance sous la menace du Burbare, sous la poussée vivifiante de l'action; les anciens coordonant les efforts des jeunes; le bet accein que promettent au pays ces hommes merveilleux qu'aura forgès la guerre, nous l'acons vu par vos articles. Et quand, aux pessimistes, aux égoistes, vous préchiez le dévouement, la confiance en la France et lu méfiance en face de l'ennemi, anissant un cœur dipatriote au coup d'œil clairvoyant, combien nous vous étions reconnaissants l

a cher Maltre, je vois dis tout cela bien criment, car mon œuir en déborde. J'ai eu la chance maid-rielle de pouvoir faire un besogne uille et instructive ici, jusqu'au bout, dans un service de chirurgic de ma ville naulte, sans avoir à porter l'uniforme booke; j'ai pu rester auprès des micns, qui, hélos! on bien besoin de moi. Nous aons mis tout not cœuir et tout notre savoir à soigner nos pauvres cur tout notre savoir à soigner nos pauvres de biessés français jusqu'à ce qu'on nous les chévoit, a parce qu'ils étaient trop bien soignés » l'Et dans morne tristesse des longs mois qui suivierent, je vous dois, à vous, cher Monsieur Helme, d'avoir pu viere avec une leuur d'espoir.

« C'est pourquoi, après l'enthousiasme inoubliable dontnous avons accueilli l'entrée des superbes troupes victorieuses, libératrices, mes pensées sont allèes surs vous, et mon seul regret, c'est de les exprimer si imparfaitement et d'une fuçon si importune.

« Ce dont vous demande pardon « Votre toujours dévoué,

votre toujours dévoué, « Dr Paul Specklin, »

ale.

La valeur de ce document d'inaltérable tendresse cât justifié amplement sa publication intégrale; et pourtant, ce n'est pas la raison qui me pousse à vous le communiquer. Il y a en Alsace, comme en Lorraine, des conferères qui ont risqué leur liberté, leur gagne-pain, voire leur vie, et dont les plus savantes persécutions, pas plus que les kolossales promesses, n'ont pu altérer une minute les sentiments. Pendant quarante-luit ans, ces praticiens ont fait la guerre contre l'envalisseur injustement campé dans leurs cités; pendant quarante-luit ans, ils ont honoré le cités; pendant quarante-luit ans, ils ont honoré le





corps médieal, et pendant quarante-huit ans ils ont servi la France. Gloire à eux!

Mais ne pensez-vous pas que leur conduite nous impose des devoirs? Ces confrères, si dur que fût le régime imposé, étaient groupés en associations professionnelles, peut-être avaientils des Mutuelles; bref, l'Etat n'avait probablement pas manqué de leur procurer certains avantages; et il le fallait bien, s'il voulait être servi.

Eh bien, ne faudrait-il pas dès à présent s'enquérir auprès d'eux, d'abord pour faire récompenser les plus méritants, ensuite pour étudier en commun les moyens les plus convenables et les plus rapides de ressouder leurs groupements aux nôtres? Enfin, ne devons-nous pas une visite à ces frèrcs retrouvés? Je me suis entretenu de ces diverses questions avec M. le Sous-secrétaire d'État, qui, étant des nôtres, désire vivement agir comme tel et nous témoigner son bon vouloir.

Il a été décidé en principe que, sous son égide et avec l'autorisation de notre autre confrère, M. Clemenceau, le corps médical français enverrait prochainement des délégués en Alsace-Lorraine pour porter à nos nouveaux frèrcs notre hommage respectueux, ct aussi pour solutionner, en des réunions amicales, les problèmes qui peuvent les intéresser. L'accueil si cordial qu'a bien voulu me réserver notre Sous-secrétaire d'État me fait espérer que les côtés matériels du voyage seront assez facilcment réglés. L'Association générale des médecins de France, qui avait des filiales en Alsace-Lorraine, serait toute désignée, me semble t-il, pour établir le programme de cette visite.

Je n'en dis pas davantage pour aujourd'hui, mais je crois que beaucoup d'entre nous scraient heureux d'aller donner l'accolade à ceux d'Alsacc-Lorraine. Au demeurant, vous le savez, il n'y a dans mon idée rien de personnel. A mon sens, cette démarche s'impose : nous la devons : sur le 1 détail, nous arriverons facilement à nous enten-

Pour eeux qui sont au soir de leur vie et qui, eux aussi, comme les martyrs d'Alsace, ont toujours espéré, ce sera une bien douce joie que de revoir le pays tant aimé. Quant aux jeunes d'entre nous, je n'en parle pas; ils seront nos guides et nos introducteurs. N'est-ce pas à eux, héroïques médecins de bataillon, de régiment ou d'ambulance, que les anciens devront de pouvoir acclamer leurs frères retrouvés, ces frères qui, durant tant d'années, ont tenu dans leurs mains jamais lassées le fier drapeau de la médecine française?

F. HELME.

#### FACULTÉ DE PARIS

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. -M. le professour F. De LAPERSONNE, reprendra ses leçons cliniques le vendredi 10 Janvier 1919, à 10 h. 1/2, à

elhiques le vendredi 10 Janvier 1919, à 10 h. 1/2, à l'Hotel-Dieu (Amphithéatre Dupyrten). L'enseignement spécial pour les stagiaires de à nances are donc à partir de 7 Janvier 1919, les mardis, jeudis et samedis à quatre heures précises à l'amphithéatre Dupyrtren et la la polichiaique. Ces leçona, accompagnées de présentaions de malades et de projections en couleurs, etc., pourront être suivies par les auditeurs béaévolse qu'i se l'erout inserire au servaires de la Facult. Un certifical teur sera délivré des conferences de l'except de l'ex à la fin du cours.

Université de Paris. - La chaire de physiologie générale de la Faculté des Sciences de l'Université de

Paris est déclarée vacante. Un délai de cinquante jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres

#### NOUVELLES

Distinctions honorifiques aux membres du Corps de Santé morts en service commandé. - M. de Kerguézee, député, ayant demandé à M. le ministre de la

Marine s'il serait exact que les médecins, pharmaciens ou infirmiers qui sont morts en service commandé, en soignant les malades lors des épidémies dans les ports, nt reçu, à leur lit de mort, aucune récompense que ce

soit, a reça la réponse suivante : « A l'exception d'une récompense distement accordée - qui fut sollicitée en faveur d'un médecin de 2º classe auxiliaire de la marine, mort des suites de grippe maligne, le ministère n'a reçu des ports lors de l'épidémie grippale qui a sévi, aucune proposition de récompense à accorder à leur lit de mort aux médeeins, pharmaciens et infirmiers qui ont été contagionnés au lit des malades. Mais les préfets maritimes et le commandant en chef de l'armée navale ont été invités à adresser d'urgence au département les noms de tous ceux qui sont morts, vietimes de leur dévouement, au cours de l'épidémie actuelle. Des récompenses posthumes out été décernées à leur mémoire par une décision du 22 Novembre 1918, insérée au Journal officiel du 25 Novembre (p. 10187), n

Le sanatorium Ciemenceau. - Sur la proposition de M. Mesureur, directeur de l'Assistance publique. le Conseil de surveillance de cette administration a décidé de donner le nom de M. Clemenceau au sanatorium de 420 lits créé à Bicètre pour l'hospitalisation des réformés tuberculeux.

Cet hommage rendu à M. Clemenceau est associé à des souvenirs de jeunesse du président du Conseil. M. Cieseeau fut interne provisoire à l'hospice de Bicêtre an 1863. C'est pendant son internat que le jeune étudiant traduisit Stuart Mill.

Distinctions honorifiques. - Médaille d'honneur des épidémies. - Médaille de vermeil : M. Ramaroni (Vincent), chirurgien en chef de l'hôpital civil de Bastia. — M. Ribot (Georges), directeur du service sanitaire maritime à Saint-Nazaire. (Journ. off., 21 Novembre 1918.) Médaille d'argent : M. Chenet (Charles), externe à l'Hôpital maritime de Berek.

M. Rouchaud (Louis), médecin à la Réole.
 M. Delarras (Albert), médecin à Fours (Nièvre)

- M. Paquet (Pierre), inspecteur départementel d'hygiène à Beauvais. (Journ. off., 21 Novembre 1918.) Médaille de bronze : M. Michand (Henri), médecin à

Laignes (Côte-d'Or).

— M. Ginestous (Paul), médecin des épidémies à Bor-

deaux. M. Robert (Louis), médecin à l'hôpital mixte d'Arbois (Jura)

- M. Bernard (Louis), médecin à l'hôpital de Come. (Journ. off., 21 Novembre 1918.)

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes.

.... « Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, / « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont w l'action sure et puissante, exempte de dangers, a w été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE



GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr.

SOLUTION au millième AMPOULES au 1/10\* de miligr AMPOULE" au 1/6 de milier.

GRANULES ROSES au 1/10 de milligr. Doso d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

Tehm et Litterature : 49, Boul' Pert-Royal, Paris.

## ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoides.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES 8 Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par bolte). — Ampoules de 5 cc. (6 par bolte) et de 10 cc. (3 par bolte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

VALÉDIAMATE CAPAII " Jandania 9 E

ELIXIR GABALL Valéro - Bromur Gott et odeur agréables. - Association des Bromures et Valérianates, 6.50 centie, d'Extrait de Valériane, 0.35 centie, d'Extrait d'Ex

VALERIANATE GABAIL "desodorisé"

Anorexie - Tuberculose-Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie - Paludisme

#### VANADARSINE

GOUTTES

Solution d'arséniate de Vanadium.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler.

Même posologie.

# VANADARSINE

SÉRUM VANADARSINÉ

EN AMPOULES

2000

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours.

AUGMENTE L'APPÉTIT

🎆 Echantillon sur demande — Laboratoire 🛦. GUILLAUMIN. D'en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 13, rue du Cherche-Widi, PARIS

## ANGOISSES ET NERVOSISME DE GUERRE

Dose

## HYPNOTIQUE

4 à 2 cuillerées à soupe ou 4 à 2 comprimés le soir au coucher.

38 88 6

VERONIDIA

SOLUTION TOUT COMPRIMES

Dose SÉDATIVE

> i cuillerés à café matin et soir.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR!DEMANDE Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, PARIS

# IODALOSE GALBRUN

10DE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
Frambre continuation direct et entirement stable de 1156 avec in 2-156
ECONTRETE EN 1385 PAR E, GALBRUN, costrum en Paramanet
REMPLACE toujours locie et loculeus sans locismes
Desen quotidiennes: Cun 4 vingt gouttes pour les Enfants, dix 8 enquante gouttes pour les Adultes
Littriaures tr Edentificas : Laboratories CALBRUN, 88 10, Rue de Petit Mines, PARIS

Re pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médolne de Paris 1900.

|M. Galbran met gracieusement à la disposition des Médecias chefs de formations sanitaires les flacons ¿4'10DALOSE qui leur seraieut nécessaires pour la traitement des malades et des blessés,

lode organique physiologique assimilable, véritable Peptonate d'iode. (Voir Thèse du D' BOULAIRE, 1906. – Communication à l'Académie de Médecine, 1907).

ÉRIO-SCLÉROSE ASTHME, EMPHYSÈME RHUMATISMES, GOUTTE

#### L'IODONE ROBIN est la seule combinaison titrée à base de peptone trypsique

queceia a été démontré. (Voir Comptes rendus A cadémic des Sciences, Mai 1911). Cost pour quoi, l'1000ME ROBIN-écritable perionate d'iode nettement défini, est la SEULE PRÉPARATION INJECTABLE ET LA PLUS ASSIMLABLE. 30 gou les d'1000ME correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme d'iodurt de polassium. Ne pas confondre cette préparation acec celles dites à base de peptone, qui, en réalite, ne sont que des combinatsons d'albumnes ou d'albumnes, lesquelles ne peuvent étre considérées comme de véritables peptone: IODONE, d'est la Vrosline, qui la reactérise la peptone trypsique employée pour l'ioDONE, d'est la Vrosline, qui la rea particulier la molécule loda d'une laçon stable, ainsi

Chaque ampoule est dosée à raison de 0.02 centigrammes d'iode par centimètre cube et à 0.04 centigrammes.

LABORATOIRES ROBIN. 13. Rue de Poissy, PARIS.

# Glycérophosphate stante ROBLI

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

ISME, FAIBLESSE des OS. CROISSANCE chez les ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.

COMPRIMÉS pour les Diabétiques 0.15 centigrammes de glycérophosphate de chaux par comprimé. ENJECTABLE, chaque ampoule dosée à 0.20 centigrammes de glycérephosphate de soude par centimètre cube.

VENTE EN GROS: 13, Rue de Poissy, PARIS. - DÉTAIL: PRINCIPALES PHARMACIES.

1913. - Gand: Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gonttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lvon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni suore, ni chaux, ni alocol.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS

OLEO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

#### **Broméine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (1 == 0,01) SIROP (0,03) PILULES (0,01) AMPOULES (0.00)

TOUX nerveus SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

A céder, par suite de décès au front, cabinet médical ethabitation à 12 km. de Paris, banlieue Ouest. Depuis la guerre la clientèle a été conservée par remplaçant. - Eerire P. M., nº 1554.

Très bon poste médical à céder de suite dans la Mayenne pour cause maladie du titulaire. Pays riche, belle clientèle depuis 25 ans. Ecrire P. M., nº 1555.

Médecin-major 2º cl. Tr. col., demande perm métropol., conditions très avant. Ecrire P. M., nº 1556.

A reprendre pour cause de départ, à partir de Janvier, salles de cliuique et cabinet médical compr. salle d'oper, chambre noire, chambres à coucher, salon, salle d'attente. - Eerire P. M., nº 1548.

Docteur cherche clientèle bourgeoise au centre de Paris, ou appartement de médecin décédé. - Ecrire P. M., nº 1901.

Médecin aide-major de 1re classe, ex-interne au conc. hôp. Seine, remplacerait confrère Paris, 15 ou 20 jours en Janvier - Eerire M. P., nº 1907.

On demande médecin sérieux et actif pour assurer cabinet médical sur la Côte d'Azur pour 6 mois ou

plus. - Ecrire P. M., nº 1558. Médecin aide-major de 1re classe, ancien interne des hôpitaux dans une grande ville de province, chevalier de la Légion d'honneur, mutilé de la guerre, désirerait trouver un poste de secrétaire ou d'assistant dans une

maison de santé. - Ecrire P. M., nº 1911. A céder très bonne clientèle, ville de Touraine,

fixe important. Pressé. - Ecrire P. M., nº 1559. Docteur demande famille, côte méditerr ou bretonne pour parente ayant besoin cure marine. Prix

modérés. - Ecrire P. M., nº 1912. A céder maison vente instruments de chiroccie à

Paris. - Eerire P. M., no 1560. A céder de suite, à Cannes (A.-M.), laboratoire d'analyses médicales, créé depuis 30 ans, belle clientèle, chiffre élevé, installation moderne dans maison neuve, centre ville. - Ecrire P. M., nº 1562.

Docteur en médecine, 38 ans, ancien externe Paris, mobilisė, prendrait suite clientèle sérieuse. -Ecrire P. M., nº 1913.

Docteur spécialiste des maladies des voies resp., demande à Paris, chez confrère ayant clinique, à utiliser 2 pièces pour donner consultations toutes les matinées. - Eerire P. M., nº 1563.

A vendre un fauteuil spéculum Dupont, recouvert moleskine grenat. Livrable à Dreux. Pour toutes conditions. - Eerire P. M., nº 1564.

Cabinet médical très luxueux, installé depuis 2 ans dans grande ville sur Côte d'Azur, serait à vendre. — Ecrire P. M., nº 1565.

Tuberculoses, Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phosobo-Gréosotés Catarrhes

OUATAPLASME Pansement completed to D' LANGLEBERT Phlegmasies, Eczema, Appendicites, Phlébites, Ervsipeles, Brûtures

Le Gérant : O. Porée. Paris. - L. MARSTREUZ, Imprimeur, f. run Consette.

Granules de Catillon

a 0.001 Extrait Titré de

Granules 4. Catillon a 0,0001 STROPHANT NE CRIST.

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE
NON DIURETIQUE - TOLÉRANCE INDÉFINIE

CŒUR. ASYSTOLIE, DYSPNEE, OPPRESSION, CEDEMES, as MITRALES, Cardiopathies des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. tureCATILLON, Brizaer dec Strophantus sont inertes, les teintures sont infidèles, eziger la Signature CATI:

Tablettes de Catillon DOTHAKODI

> Ogr. 25 corps thyroide stérilisé, hien toléré, actif et agréable. 1 à 2 contre Myxondème. ontre Obèstic, Goitre, Herpétisme, etc. FL. 3 fr. — PARIS, 3 Boul 51-Martin.

BORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

Traitement = nar le

Rhodium B Colloïdal électrique

1 a 2 ampoules par jour, intraveineuses ou intramusculaires



## QUASSINE - APPETIT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

## INSTITUT VACCINAL DE TOURS

TOURS — Et 10, rue Latran — PARIS VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25, 30 et 40 personnes (ces deux derniers en étain vissés s'ouvrant et se fermant à volonté).

Pour O fr. 75, 1 fr. 25, 2 fr. 50, 3 fr. et 4 fr.

Médication Alcaline Pratique

# COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

permettant de transformer instantanément toute eau potable en une

## EAU ALCALINE DIGESTIVE et GAZEUSE

Renfermant tous les principes des SOURCES de l'ÉTAT

CÉLESTINS — GRANDE-GRILLE — HOPITAL

Chaque comprimé laisse après dissolution ; 0.38 contigr. Sel Vichy État

2f50 le Flacon de 100 3 à 5 Comprimés pour un verre.
12 à 15 Comprimés pour un litre.

Échantillons au Corns médical: 6. Rue de la Tacherie, PARIS

Traitement des Maladies

à STAPHYLOCOQUES :

(Furenculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

"STANNOXYL"

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB
Préparés sons le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications Académie de Médecine.

en 1917: Academie de medecine.

Société Médicale des Hôpitaux.
Sociéte de Chivurgie.
Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

### CAPSULES DARTOIS

CATABRIES AT BRONCHIVES CHROMOTEL - 4 3 to change super-

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

## NYCTAL

 ${\bf Syn.:} \ {\it Bromdiéthylacétylurée} = {\it Adaline française}.$ 

## VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Néphrétique, Surrénai, Thymique, Hypophysaire. CHAIX & C°. 10. Rue de l'Orne, PARIS.—(Télépul: Saie 12-55).

EXTRAITS DAUSSE

# PAVÉRON

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules <sub>—</sub> Comprimés

IPECA INJECTABLE

## IPÉCA total Dausse

Ampoules pour injections
Aussi actif que l'Emétine à doses
beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

### HUILE GRISE VIGIER à 40%

12, Bonley. Bonne-Nonyelle Paris

Prix du fincon : 2 fr. 25

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 45 divisions; 0 gr. 01 dc mercurc par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 04 et à 0 gr. 02 par cent, cube.

AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent, cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le SAVON DENTIFRICE VIGIER

# **PALUDISME**

Cannurgyl du St Doanneur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué 15 gouttes à chacun des 2 repas - Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS



L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique

## PNEUMONIE **BRONCHO-PNEUMONIE**

CONGESTION PULMONAIRE, ÉRYSIPÈLE

MYCOSES GRIPPE

Iode Colloïdal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) Me Conoual Lectio Chimique, fur et Stable Vouspension Actre., (Brevels E.VIEL, Ingénieur Electronétallurgiste, Pharmacien de 1º Classe)

Adresse télégraphique

PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie

44-71

léléphone Arch.

ÉVITE toute complication

E. VIEL & C"

2. rue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARIS

POSOLOGIE FORMES

1º AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent. cube pour injection intra-muscul. indolores (une ou deux par jour). 2º CAPSULES : six à huit par jour.

L'IODÉOL

N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE

3º LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 10 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

LA

## MEDICAL PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi DIRECTION SCIENTIFIQUE

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO : 20 centimes. - RÉDACTION -

- ADMINISTRATION -WASSON ET C". ÉDITEURS 420 houleward Spint-Germain

PARIS (VIe)

ABONNEMENTS : France . . . . . 12 fr. 50 Etranger . . . . 18 fr.
Les abonnsments partent du commencement de chaqus mois.

F. DE LAPERSONNE M. LETULLE
Prefesseur à la Facnité,
Médecin de l'hôpital Boncica
Membre de l'Académie de méde Prefesseur de olinique ophtalmologique à l'Hêtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine.

J.-L. FAURE

Professour agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cechin

E. BONNAIRE

F. WIDAL Professenr de clinique à l'hôpital Coch Membre de l'Académie d H. ROGER Doyen de la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine. M. LERMOYEZ

de l'hôpital Saint-Anteine, de médecine. Membre de l'Académie de médecine F. JAYLE

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Breca Secrétairs de la Direction.

P. DESFOSSES J. DUMONT Adressor ce qui cencorne la Rédaction à " Presse Médicale ' 120, boulevard Saint-Germain (6\*) (Sans indication de Nom)

SECRÉTATRE

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

Prof. Jeanselme. — Leçon d'ouverture, p. 653. L. Sencert. — « L'hétérogreffe morte » dans le traitement des plaies des nerfs, p. 656.

RICARDO GOMEZ PALMES et ALFRED HANNS nomène de la « Contraction paradoxale » aux cou-rants faradiques dans certaines affections organiques du système nerveux, р. 659.
М. Силктієк. — A propos de l'«Eucéphalite léthar-gique», р. 660.

Mouvement médical :

Léon Binet. — L'appareil circulatoire dans l'anes-thésie générale; p. 661. Sociétés de Paris : Société de Chirungie, p. 663.

Société médicale des Hôpitaux, p. 663.

Analyses, p. 664.

Supplément : ROUX-BERGER. — L'Enseignement de la Chirurgie. P. Desposses. — La Croix-Rouge canadienne. A .- C. GUILLAUME. - Les leçons de l'H. O. E. de Bou-

P. B. — Onestions médico-militaires

Société de Médecine de Paris. La séance en l'homeur de la Mission médicale

longe

espagnole et des médecins alliés. GEORGES VITOUX. — Les savants de l'Entente ne sau-raient s'aboucher à ceux de l'Allemagne.

VARIÉTÉS. - RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA XVI<sup>o</sup> RÉGION. — FACULTÉ DE PARIS. — NOUVELLES. — Les Médecins aux armées. — Caisse d'assistance MÉDICALE DE GUERRE, — RENSEIGNEMENTS ET COMMU Niqués.

## RHUMES, BRONCHITE, COOUELUCHE

Perles I aphosote LAMBIOTTE Frères

SUPPRIMENT la TOUX Littérat.of Echant : Produits LAMBIOTTE Fres, à Prémory (Kièrre).

#### Sirop DERBECO

à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, bouley. Beaumarchais, Paris.

#### RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoire DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

#### L'ENSEIGNEMENT DE LA CHIRURGIE

On a bien souvent répété pendant cette guerre qu'il importait de modifier beaucoup de nos idées, de nos conceptions d'avant-guerre. Tous, plus ou moins, avons senti le besoin de réformes profondes, et tous nous l'avons exprimé. Avouonsle : le plus souvent, pour ne pas dire toujours, e'était là la marque, certainement d'une bonne intention, mais aussi d'un désir bien vague, d'ordre bien général, escomptant surtout l'effort du voisin. Je me demande combien parmi nous ont essayé de se tracer le programme d'un effort personnel précis! Et pour parler net et me limiter à notre partie,

la question que je pose est la suivante : la Faculté de médecine va-t-elle créer un enseignement de la ehirurgie?



Aujourd'hui, seul l'étudiant qui est interne peut acquérir les connaissances suffisantes pour devenir chirurgien. Il ne s'agit là que d'une très petite minorité qui ne formera des chirurgiens qu'en nombre insuffisant si l'on considère l'extension du domaine de la chirurgie et les besoins eroissants du public.

Mais, même pour cette minorité d'internes, combien l'étude de la chirurgie est dépourvue de

DIGITALINE oristallisée

## NATIVELLE

Granules — Solution — Ampoules

## FERMENT LACTIOUE FOURNIER

CULTURE LIQUIDE \_ CULTURE SECHE

Laboratoires FOURNIER Frères 26. Boulevard de l'Hôpital - PARIS

méthode et d'ordre ! A quel point elle est incom plète et surtout livrée au hasard ! Le jour où l'interne entre en fonctions dans un service de chirurgie, rien ou à peu près ne l'y a préparé! Le plus souvent il n'a été qu'un an comme externe dans un service de chirurgie, et a fait tout son possible pour passer la plus grande partie de son externat en médecine. Cependant, du jour au lendemain, par la vertu d'un concours essentiellement théorique, il se trouve investi de tous les droits, de toutes les responsabilités que comporte le service d'interne.

Mais que dire de ce qui se passe pour la masse des étudiants qui ne sont jamais internes. Le titre de docteur confère le droit de pratiquer n'importe quelle intervention chirurgicale. Et eependant aueune autorité ne s'est jamais assurée dans le détail, que celui qui est possesseur de ce droit est capable de l'exercer pour le bien du publie. A aucun moment on n'a contrôlé si l'élève savait poser un appareil plâtré ou opérer une hernie étranglée. Malgré cela l'estampille officielle garantit les connaissances de l'élève aux yeux du public.

C'est que la chirurgie est peut-être le seul métier dont l'exercice ne soit pas précédé d'un apprentissage obligatoire. L'habitude en est si bien prise que personne ne paraît choqué que celui à qui on donne le droit de l'exercer puisse ignorer l'usage et même le nom d'instruments que du jour au

Succédané du Salicylate de Méthyle, tnodore.

#### RHESAL VICARIO (Ltouine)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la psau

HÉMORROIDES

VARICES

ESCULEOL Gouttes concentrées de Marrons d'Inde

15 gouttes 2 fols par jour entre les re A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, Paris.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés

Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES PRACTIONNESS : 30 centigr. tous les 4 jours (12 à 11 Injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 a Scentigr. tous les 6 ou 6 jours (8 à 10 Inject, nour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

XXVIº Année. - Nº 71. 23 Décembre 1918

lendemain il est en droit, et peut-être dans l'obligation, de manier.

Cette lacune est d'autant plus incompréhensible que la Faculté a un enseignement de l'art des accouchements; c'est de beaucoup le mieux fait de ceux qu'elle donne. L'étudiant y apprend son métier et l'exerce sous une direction constante qui réellement le guide; le souci de la santé publique s'y manifeste constamment. Pourquoi rien de semblable en ce qui concerne la chirurgie?



L'enseignement de la chirurgie proprement dite se réduit au Cours et aux Travaux pratiques de Médecine opératoire.

L'utilité très restreinte du Cours Théorique de Médecine opératoire saute aux yeux. C'est un cours facultatif; il n'embrasse chaque année qu'une partie tres limitée de la chirurgie.

Les Travaux Pratiques pourraient être plus utiles, enseignes différemment et dans un autre esprit.

Répétés un très grand nombre de fois, comme le font les candidats aux concours de pro-sectorat, de chirurgicat des hôpitaux, ces exercices sont à notre avis à peine défendables. A la longue ils développent une certaine habileté à tailler un lambeau, à découvrir une artère, un interligne; mais, même répétés avec cette constance (au prix de quelle perte de temps), l'utilité de ces exercices de chirurgic d'un autre âge est bien médiocre. La preuve n'en est-elle pas dans ce fait, avéré, que de brillants opérateurs de médecine opératoire sur le cadavre sont loin d'être toujours ceux chez qui, plus tard, apparaissent et se développent de véritables qualités chirurgicales. Paris et la province se remplissent, heureusement pour le public, de chirurgiens de premier ordre qui se sont bien gardes de perdre leur temps à répêter des exercices désuets.

En ce qui concerne les concours, l'épreuve de médecine opératoire, telle qu'elle est établie, est un moyen d'élimination. Elle permet, jusqu'à un certain point, de juger du sang-froid du candidat, mais non de son intelligence, ni de ses dispositions chirurgicales; on pourrait certainement la remplacer par une épreuve plus démonstrative.

Les qualités d'hubileté routinière que développe la préparation à tel concours n'ont plus rien de commun avec celles du véritable chirurgien moderne. La chirurgie continue ses progrès et se modifie chaque jour ; l'enseignement de la médecine opératoire au contraire est cristallisé en de vieilles habitudes dont il conviendrait de la tirer.

Mais que dire des travaux de médecine opératoire destinés à l'étudiant! Ils n'ont quelque utilité que pour le prosecteur ou l'aide d'anatomie qui s'exercent à l'enseignement où à l'opération devant le public. Pour l'étudiant c'est une perte de temps nette : d'abord parce que ses travaux ont une durée beaucoup trop courte, ensuite parce que la matière enseignée ne répond pas aux besoins actuels.

La Faculté fait en été des cours payants de chirurgie; ils sont surtout fréquentés par les étrangers; le programme de ces cours, bien composé, est autrement pratique : il s'agit de la démonstration par le prosecteur, puis de la répétition par l'élève d'opérations de chirurgie vraiment courantes, embrassant tous les domaines de la pratique chirurgicale. Le succès très habituel de ces cours est la meilleure preuve de leur utilité. Pourquoi ces excreices, dont l'utilité, la nécessité, sont évidentes, ne sont-ils pas obligatoires et ne rentrent-its pas dans le programme regulier d un enseignement de la chirurgie.

L'enseignement actuel de la médecine opératoire se reduit à quelques ligatures et quelques amputations. Combien rares sont ces opérations sur le vivant. Mais si l'on admet l'utilité de ces exercices, à condition qu'ils soient répétés, il ne

serait pas superflu, qu'en plus, on enseigne à l'étudiant, dans le détail et avec méthode, la manière d'opérer une hernie, une appendicite, un anus artificiel. Il fant développer chez lui une habilité manuelle, mais l'habileté officielle qui consiste à faire tomber un membre en quelques secondes n'a qu'une importance très restreinte. Qu'on enseigne au contraire la nécessité absolue de la minutie, des reparations parfaites; et aussi le respect des tissus, leur maniement sans brutalité : et que, pour le moins, on oblige l'étudiant à terminer les opérations dites classiques en suturant les plaies de ligatures et les moignons d'amputations. Pour perfectionner son entraîne-ment qu'on exige de lui des sutures, des anastomoses intestinales bien faites.

Mais la matière même de la chirurgie classique doit être modifiée; il faut enseigner à l'étudiant, non pas toutes sortes de procédés d'amputation ni de tours de force, mais un nombre limité d'opérations courantes. La guerre, a fixé nos idées sur la valeur respective des amputations et des désarticulations. Il conviendrait de tenir compte de cette expérience sans précédent, dans la simplification de l'enseignement de cette chirurgie. Pour ne prendre qu'un exemple, va-t-on continuer à enseigner et faire répéter les multiples amputations classiques du pied, alors que parmi les plus compétents de nos maîtres les uns enseignent : sciez les os du pied, sans vous occuper de l'interligne, et d'autres : saites une amputation très basse de jambe.

Îl faut qu'on parle à l'étudiant davantage de la physiologie du moignon, de son fonctionnement : il faut lui dire comment sera appareillé ce moignon, non pas en un cours théorique d'appareiliage, mais le lui montrer d'abord dans une clinique, et aussi sur le cadavre, sur le nioignon qu'il a confectionné lui-même, et avec un véritable appareil de prothèse.

Entin qu'on donne à l'enseignement des résec-

PRODUIT FRANCAIS



Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

## des DIURÉTIQUES

PURE Médicar

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

LTTHINEE

Adjuvant le plus sar des cures de déchlorure-on, est peur le brightique, ce que la digitale est fait disparaitre les cetèmes et la dyspace, ren-peur le cardiaque, le reinéed le plus hérèque. Icre la systole, régularise le cours du sang. Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifestations : jugule les crises, enraye la diathèse urique, selubilise les acides urinaires l'albuminarie, l'hydropisie, pour le cardiaque, le remède le plus fiéroique, l'érece la systole, régularise le cours du sang. I diathèse urique, selabilis DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. — Prix : 5 francs

PRODUIT FRANÇAIS DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS PRODUIT FRANÇAIS

55555555555555555555555 Traitement intensif des 0000000000000

CACODYLATE DE FER - GLYCÉRO - STRYCHNINE

en AMPOULES

DOSAGE:

0 gr. 01 1 c. cube Cacodylate de Fer. . . . Soluté de Sérum Névrosthénique. . . . .

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

2° en GOUTTES (pour la voie gastrique)

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : 

0 gr. 01 1/2 milligr. PRIX DU FLACON : 3 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS 

tions la large place qu'il convient, alors qu'aujourd'hui le mot de résection n'est même pas proconcé, dans le cours habituel fait aux élèves!

Où trouver le temps d'un semblable enseignement qui évidemment sera long, et cependant qu'on doit à tout prix mettre sur pied si l'on veut éviter la déconsidération progressive du titre de docteur?

Nullement, à notre avis, dans une augmentation de la durée des études médicales, mais dans une réforme complète de l'enseignement de la Médecine '. Celui-ci est vieux, routinier; on y emploie des procédés, des méthodes trop lentes qui font perdre du temps à l'étudiant; et l'on n'a plus le droit de faire perdre du temps à l'étudiant quand on songe à tout ce qu'il doit connaître,

Du temps? On gagnera une année entière en supprimant le P. C. N. : tel qu'il est, c'est une année d'un travail dépourvu de toute utilité pour le futur médecin ou le futur chirurgien ; c'est une année perduc, tant au point de vue de sa culture générale qu'au point de vue de la pratique de son

Dans le cours des études médicales proprement dites que de mois pourraient être gagnés! Rien n'a été fait pour faciliter l'étude de l'anatomie dont l'enseignement, malgré l'apparence, est des plus médiocres . Le jour où, tout près du pavillon de dissection, seront disposées des quantités de pièces anatomiques, pièces sèches, pièces artificielles, de très nombreuses planches, et, le tout, à la portée immédiate de l'étudiant et faciles à consulter; le jour où les leçons des aides d'anatomie et des prosecteurs seront faites davantage en vue d'une acquisition rapide des connaissances

1. Il est impossible de parler de la réforme de l'ensei gnement d'une branche quelconque de la science médicale sans envisager la refonte de tont l'édifice. De même, sont

— 839 → anatomiques nécessaires, ce jour-là l'étudiant apprendra en quatre mois, et bien, ce qu'il apprend mal et souvent pas du tout, en huit mois.

Pendant cette guerre la nécessité, pour satisfaire aux besoins de l'armée, d'instruire les étudiants vite et suffisamment aurait pu faire espérer qu'on hâterait la réalisation de semblables réformes. Il ne semble pas cependant qu'on ait fait dans ce sens un bien grand effort, pas plus d'ailleurs, hélas, que dans l'organisation d'un enseignement rapide de la chirurgie dont cependant jamais la nécessité n'a été plus évidente que depuis quatre ans.

Je crois que, dans bien d'autres branches de la médecine, l'emploi de méthodes d'enseignement plus rapides et plus logiques permettrait d'aller plus vite et de gagner bon nombre de mois : le temps nécessaire pour un enseignement méthodique et complet de la chirurgie serait ainsi trouvé.

Mais il y a plus à faire qu'à organiser cet enseignement obligatoire de la thérapeutique chirurgicale courante que le praticien peut, dès le début de sa carrière, se trouver dans la necessité de mettre en pratique. Il paraît logique que ceux-là même qui désirent faire spécialement de la chirurgie leur carrière, et qui ne sont pas nécessairement les candidats aux concours officiels, puissent se perfectionner en trouvant très facilement des moyens de travail, des cours, des laboratoires.

C'est par le nombre, la très grande variété, l'excellence de ces cours facultatifs, que nous attirerons en France les étrangers désireux de compléter leur éducation chirurgicale, et que nous pourrons leur donner l'empreinte d'une culture

apporter dans nos hôpitaux de Paris, concernant le ser-vice de garde, celui des assistants en chirurgie, et toutes les dispositions en vue de l'enseignement.

française. Il convient que le jeune chirurgien ait toutes les facilités pour opérer des animaux, non pas, comme aujourd'hui, dans des laboratoires non adaptés, où tout semble disposé pour rebuter les meilleures intentions de travail, mais dans des locaux destinés à ce seul usage où se trouvent réalisés tous les perfectionnements de l'asepsie la plus précise. Il importe que ces laboratoires, où un matériel des plus riches sera à la disposition du travailleur, soient, non seulement des écoles de technique chirurgicale, mais encore des centres de recherches physiologiques dont la chirurgie ne peut plus se passer.

La nécessité de cours de perfectionnement va s'imposer dès la paix. La guerre, en effet, a été une école de chirurgie. De jeunes médecins, qui ne se destinaient pas à cet art, ont dû s'y mettre : très heureusement pour les blessés un grand nombre y ont réussi. Leurs qualités chirurgicales s'y sont révélées, développées. Au con tact de gens plus instruits, ils sont devenus des chirurgiens, et, dès leur retour, ils excreeron leur nouvelle profession. Pour eux, pour le publie, la Faculté a le devoir de leur donner, des la fin de la guerre, les moyens de compléter le plus largement possible une éducation chirurgicale qui, fatalement, présentera de grandes lacunes,

L'enseignement théorique de la chirurgie le mieux fait, les exercices sur le cadavre les mieux organisés, ne valent que s'il existe en même temps un enseignement pratique sur le vivant. Or, la par ticipation actuelle de l'étudiant à la vie hospitalière est tout à fait insuffisante. Avant tout il faut que le staglaire prenne part régulièrement au service de garde, au moins la nuit. La réforme est facile :

2. J.-L. ROUX-BERGER - « Réflexions sur l'étude et l'enseignement de l'anatomie dans les pavillons de dissection ». La Presse Médicale, 1er Mars 1913, nº 18,



il suffit de quelques dispositions matérielles. Les justes prérogatives de l'interne n'en serout nullement diminuées; il n'y trouvera que des avantages puisqu'il sera mieux aidé. Ce sera déjà une notable amélioration de ce service de garde, si défectueux. De la sorte cessera ce scandale qu'un étudiant en médecine peut arriver au terme de ses ctudes et obtenir son titre de docteur sans avoir jamais vu une hernie étranglée, une hémorragie interne, un grand broiement de membre, que demain, comme praticien, il sera dans l'obligation d'opérer.

La participation des stagiaires à la vie chirurgicale d'un service sera d'autant plus active qu'ils y seront moins nombreux : pour chacun la part sera plus grande et l'étudiant bénéficiera d'un enseignement plus direct du chef de service ou des internes. Aussi estimons-nous que c'est aller contre l'intérêt des étudiants de considérer comme une bonne'réforme et une amélioration des services de clinique l'augmentation du nombre des élèves dans ces services. Tout chirurgien qui est à la tête d'un service a non seulement le droit, mais le devoir formel d'enseigner sa pratique. Aucun chirurgien ne devrait se soustraire à cette tâche qui est un honneur. Nous allons beaucoup plus loin. La chirurgie est, à l'heure actuelle, sortie des cadres officiels. En dehors des chirurgiens des hôpitaux il en existe dont la réputation s'établit solidement, dépasse les frontières du pays et qui sont un honneur pour la chirurgie française. A ceux dont le nombre ira grandissant il faut demander leur participation à l'enseignement de là chirurgie : telle réputation vaut un titre obtenu au concours.

Depuis bien longtemps d'ailleurs en ophtalmologie et en oto-rhino-laryngologie, le rôle éducateur de certains hommes n'avant rien d'officiel a été considérable; il en sera de même de la chirurgie.

C'est priver l'étudiant de ressources de pre mier ordre que de laisser inutilisées pour l'enseignement de telles valeurs, mieux appréciées à l'étranger que chez nous. Seul l'intérêt de l'étudiant et du public doivent être pris en considération; et tous les moyens de s'instruire doivent être mis à la portée de l'élève.



La réforme à faire est une grande réforme qu'il ne faut pas faire par petits morceaux. Inutile de discuter à l'infini sur ses difficultés d'exécution : elle s'impose d'urgence et cela suffit. Il faut la réaliser. Et si vraiment on le « veut » tous les obstacles seront surmontés, toutes les difficultés résolues. Nous devons, nous pouvons faire mieux que nos voisins. Il faut faire tellement mieux que c'est chez nous que revienne l'énorme clientèle d'étudiants étrangers qu'ils nous avaient ravis, simplement parce que leur enseignement avait des qualités que le nôtre n'avait pas. Ceux qui ont l'honneur et la lourde tâche d'enseigner officiellement la médecine, comprennent-ils l'urgence de ces réformes et en particulier d'un enseignement de la chirurgie? Sentent-ils combien les étudiants et le public les réclament? Sont-ils décidés à répondre ? Nous l'espérons et le souhaitons. Que la Faculté soit alors bien certaine qu'elle peut compter sur beaucoup de bonnes volontés.

J.-L. ROUX-BERGER, Chirurgien des Hopitaux de Paris

Avis. - Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement expire au 31 Décembre de nous adresser le montant de leur renouvellement (joindre une bande du Journal).

Les quittances pour l'année 1919 seront pré-sentées dans la dernière semaine de Décembre; nous prions nos abonnés de vouloir bien donner des ordres pour qu'elles soient payées à présen-

Depuis le 15 Novembre 1918, le prix d'abonnement est ainsi modifié : France, 12 fr. 50 — Etranger, 18 francs.

LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

L'historien de la guerre 1914-1919 consacrera de bien belles pages à l'œuvre de la Croix-Rouge; sous ce symbole sacré que de générosités, que de dévouements, que d'héroïsme même se sont manifestés chez toutes les nations alliées!

Dans l'émulation générale vers ce grand idéal commun de charité et d'amour, l'œuvre de la Croix-Rouge canadienne reflète les tendances des deux peuples dont la fusion a fait le Canada; l'enthousiaste et pratique, prompte et organisatrice, active et réfléchie, novatrice et prévoyante, la Croix-Rouge canadienne a su se montrer généreuse envers tous les alliés, elle a su surtout manifester autant de tendresse envers les enfants de la France qu'envers les propres fils de son sol.

Un fait prouve de quel élan le peuple canadien a fourni ses dons. La Croix-Rouge canadienne a tous les ans son jour « Our Day », où chacun apporte son obole; depuis la guerre elle s'est réservée un second jour, le « French's Day », « le jour des Français », et les recettes n'y sont guère inférieures à celles du premier.



Fondée en 1896, la Croix-Rouge canadienne a été officiellement instituée en 1909 par un acte du Parlement comme filiale de la Croix-Rouge britannique. Elle est la première branche coloniale affiliée à la Société anglaise.

Son siège social est à Toronto (Canada). A Londres, le siège social de la Société est à l'Hôtel York, Berners Street, Oxford Street.

Son excellence la duchesse de Devonshire en est la présidente; le lieutenant-colonel Noel Marshall, le directeur.

La Société fonctionne sous le contrôle et l'impulsion d'un comité central qui se réunit à dates

#### NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Véritable Tonique non excitant

Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool Ne présentant aucune contre-indication



## COOUELUCHE Traitement EFFICACE

et INOFFENSIFoaria

2 à 5 cuillerées à café, dessert ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSINGE

6, Rue Abel, PARIS

1913. - Gand: Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.

1914. - Lvon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, nl chaux, nl alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantillons et Prix apéciaux pour les Hôpitaux et Ambulen

fix « Equi - a debors de ses sessions, delègne s pouvoirs à un Comite dire teur élu par toi.

Dans chaque province existe un comité de la Croix-Rouge rattaché au comité central par le bureau provincial, sauf toutefois pour l'État de Columbia qui, pour des raisons géographiques, a une organisation independante. Chaque ville peut former un comité à condition de se plier aux règlements du comité central et d'être agréé par

Les membres de la Société sont de trois ordres ; Membres à vie payant 25 dollars par an.

Membres annuels payant 2 dollars par an.

Membres associés payant 1 dollar par an. Les ressources de la Croix-Rouge ne dépendent pas uniquement des cotisations des membres; elles sont acerues chaque année par des campagnes de propagande et de collecte menées dans une ville ou dans un district, par des dons volontaires faits par des villages, des villes, des comtés ou des provinces.

Aucun membre du conseil de la Croix-Rouge canadienne ou du Comité exécutif ne recoit de rétribution d'aucune sorte pour service rendu à la Société, tout est gratuit. La même règle de gratuité est appliquée à tous les comités directeurs des 1.200 branches de la Croix Rouge canadienne. Il n'y a probablement aueune société au monde remuant des fonds aussi considérables qui ont aussi peu d'employés salariés que la Croix. Rouge canadienne.

La Société possède :

Des hôpitaux et des dispensaires où s'intruisent ses sœurs infirmières (sisters nurses) et ses aides; des maisons de convalescence et de repos; Des ateliers de confection, de linge, de vête-

ments et de pansements;

Des entrepôts de marchandises de toutes sortes ; Un service d'automobiles : voitures d'ambulance et autocamions;

Des atcliers de triage et d'emballage :

Des adles de conférence, de correspondance, de jeux et de emematographic;

Un bulletin de propagande et d'informations au tirage de 55.000 exemplaires par mois.

Elle est en temps de guerre un auxiliaire précicux du Corps médical et elle s'est donnée pour tâche de pourvoir à tous les besoins, à toutes les exigences sanitaires créés par la guerre

La Croix-Rouge canadienne a accompli ses premières pronesses pendant la guerre du Transvaal; elle y fit à ce moment pressentir de quele aide précieuse elle pouvait être dans des circonstances plus importantes encore.



Dès la déclaration de guerre actuelle, elle entra en action. Deux mois après l'ouverture des hostilités, la Croix-Rouge canadienne était installée à Londres; elle recevait et distribuait les objets envoyés du Canada. Au mois d'Octobre suivant, un bureau était ouvert à Boulogne et pourvoyait aux besoins des soldats canadiens en France. En Décembre, un dépôt était installé à Paris pour hâter la distribution des dons envoyés aux hôpitaux français.

Pendant ces premiers six mois 28.590 caisses furent distribuées entre 1.883 hôpitaux français. A l'heure actuelle, 70,744 caisses d'objets, composés de linge, de vêtements, de chaussures, de jeux et de matériaux de pansements ont été distribués entre 4.000 hôpitaux répartis dans toute la France. Par la Croix-Rouge canadienne, des blessés français furent assistés de Verdun à Bordeaux et de Dunkerque à Marscille.

Le dépôt ouvert d'abord au 16 de la rue de l'Estrapade fut transféré à l'entrepôt des dons du Service de Santé au Ministère de la Guerre, bastion 55, porte Dauphine. C'est là qu'arrivent pour la France les dons du Canada, et c'est de là qu'ils sont répartis sur toute la France. En même temps, cinq entrepôts-magasins

étaient mis à la disposition de Service de Santé. Pour répartir ses dons et les faire parvenir à destination dans le plus bref delai, la Croix-Rouge canadienne créa un service de voitures automo-

En dehors des objets tels que lainage, vêtements, objets de pansement, des sommes d'argent furent réparties parmi les blessés, leur total excede 500,000 francs et la valenr des caisses envoyées dépasse trente millions.

La Croix-Rouge a aussi offert à la France un bel hôpital militaire de 520 lits. Sa description en a été donnée ici à l'occasion de son inauguration au mois de Juillet dernier. Cet hônital, situé dans le bois de Vincennes près de Joinville-le-Pont, est dirigé par les médecins de l'Université Laval (voir La Presse Médieale, 1918, nº 38, p. 445).

Les nations alliées ont eu leur part de la générosité canadienne. Sans compter 46.000 livres pour la fondation d'hôpitaux et 10.000 livres pour leur entretien, 65.279 livres ont été distribuées par l'office de Londres et 13.581 eaisses ont été données à la Belgique, l'Italie, la Russie, la Serbie et la Roumanie. Tout dernièrement encore la Croix-Rouge canadienne a versé une somme de 1.000 livres pour aider les populations serbes vivant en territoire évacué par la retraite ennemie. Non sculement aucun allié n'a fait en vain appel à ses ressources, mais encore elle a été au-devant de leurs besoins et de leurs désirs.



L'effort fourni en faveur de la France et de ses alliés laisse entrevoir de quelle activité la Société a été capable vis-à-vis de ses compatriotes blessés soit du Canada, soit des différentes parties de l'Empire britannique.

En France ou en Angleterre, tous les malades ou blessés canadiens ont été soignés, secourus ou visités par elle.

Le quartier général de la Croix-Rouge Cana-



Le l'acte of du M. Moneura est allessé à litre gracieux à tous les metreins des Armées qui en feront la demande au Catoratoire du l'actéol 112 Rue la Boetie-Paris. Fel. Mayran. 58.28.

dienne en France est à Boulogne, où se trouvent les bureaux et les magasins nécessaires pour la réception et la distribution de tout le matériel et de tous les objets nécessaires : matériaux de pansements, matériels d'hôpital, vêtements, fournitures de lits, chocolat, tabacs, cigarettes, conserves alimentaires capables d'ajouter au confort des blessés dans les hôpitaux.

Ce quartier général de Boulogne est en relation étroite avec les magasins de l'avent où les médecins peuvent trouver tout le nécessaire pour leurs blessés : pansements, instruments, bandages, médicaments, sérums, chemises, linge, etc.; ees magasins de l'avant sont toujours et constamment maintenus en état de replétion complète.

En outre de ces fournitures pour hópitaux, la Croix-Rouge canadienne suffia taux besoins és alles de récréation où les soldats blessés peuvent trouver des jeux, des journaux, des revues, des livres, tout ce qui peut servir à occuper et à distraire leurs heures de loisirs.

A la sortie de l'hôpital les blessés sont évacués dans des maisons de convalescence ou de repos fondées par la société. Là, des dames visiteuses viennent les visiter et s'informer de leur situation afin de leur assurer au besoin l'aide de la société.

Ces dames, pour la plupart des Canadiennes françaises, sont au nombre de 1.200. Elles portent un insigne spécial qui leur permet d'être admises dans les hôpitaux canadiens.

La Croix-Rouge canadienne possède encore un bureau d'informations. On y trouve une libre complète de tous les blessés ou malades canadiens et des prisonniers. Les familles peuvent correspondre avec eux par l'entremise de ce bureau, leur faire des envois ou s'informer de leur état.

Les prisonniers de guerre sont plus spécialement sous la sollicitude de la Croix-Rouge britannique et de l'ordre Saint-Jean.

Des hôpitaux spéciaux sont réservés aux offi-

ciers et entièrement construits, équipés et entretenus par la Société.

Dans sa sollicitude la Croix-Rouge canadienne n'oublie pas ses collaborateurs et elle s'inquiète constamment de leurs besoins ét de leur confort. Elle possède à Londres une maison de repos pour ses infirmières et une autre à Boulogne où peuvent séjourner les infirmières venant d'Angeterre ou du Canada ou devanty retourner.

Tous ces différents sérvices fonctionnent sous le contrôle d'un Comité de guerre composé: au Canada de M. le colonel II. W. Blaylock, directeur général, assisté de M. le major D. Law, pour la France, et de lady Drummond pour l'Angleterre; à Londres, de son Altesse la princesse Patricia, de Mrs. G. C. Cassels, F. W. Ashe et Charles Combie; à Paris, de M. le capitaine R. M. Hardie, le plus soldigeant, le plus généreux, en même temps que le plus modeste de tous les hommes, et à qui nul médeein ne s'est adressé sans recevoir un dela des demandes formulées.

Par Londres passent tous les envois du Canada pour les soldats anglais et alliés. A ce jour, ont été reçues plus de 200.000 caisses, d'une valeur de 2.395.504 livres.



Le total de l'effort canadien se monte en argent ou en matériel à 5.500.000 livres, soit plus de 140 millions de francs, auquels il faut ajouter 1.250.000 livres recueillies le jour annuel « Our Day » de la Société.

Les Canadiens peuvent être fiers de l'œuvre de la Croix-Rouge; elle a été généreuse et cordiale au delà de toute expression; elle a contribué à cimenter d'une façon plus étroite l'union qui existe entre le Canada et la France.

La Société des Nations ne peut avoir d'autre base sérieuse que l'amitié indissoluble de la France et du grand empire anglo-saxon.

P. Desfosses.

LES LECONS DE L'H. O. E. DE BOULEUSE 4

Durant près de einq ans, les léslons de gubrre ont été, pour les médecius, l'obje de toutes leurs préoccupations professionnelles. Pendant près de einq ans, la plus grande de toutes les guerres a été pour le Corps médical la triste occasion de recherches toutes dirigéer dans le but de mieux guérir. Un champ d'observation plus vaste qu'aueun autre s'est offert à la médecine du xx² siècle juste à l'époque oi l'asepsie et la création de la bactériologie avaient fait de la chirurgie une science près de son apogée. On peut done dire hardment, qu'à aucune autre époque de telles conditions n'ont été réunies pour permettre à la seience de fâre couvre utiles.

Mais la nouveauté même des problèmes qui se sont posés aux chirurgiens pendant cette guerre, nouveauté que les guerres antiéricure a vizaient pas même permis de soupçonner, a conduit nos chercheurs à modifier du tout au tout les idées et les doctrines maîtresses du traitement des lésions trau-

matiques.

Si l'on n'était déjà convaineu du caractère bien apécial de l'évolution médico-chiunyicale pendant ces cinq années de bouleversement, la conviction serait acquise à la lecture des nombreux ourrages parus depuis la guerre et qui tous traduisent une modification particulière plus ou moins importante dans uos cenceptions ante bellum de la plaie et dans nos doctrines chirurgicales appliquées à la guérison de ces lésions.

Sans rieu vouloir diminuér de la valeur des nombreusses monographies parnes au tel ou tel aujet particulier (anongraphies qui répondent d'ailleurs à un tout autre but), on peut dire que le livre de Bouleuse fait époque dans l'histoire chirurgieale de cette guerre en domant une vue d'en-emble des conceptions ebirurgicales actuelles II appartenait,

1. Lecons de chirurgie de guerre, publiées sous les anspices du Service de Santé milit-ire, par les médecins du Centre d'études et d'enseignement médico-militaire de Boulcuse, sons la direction de CL. Rucaun, de l'Institut Pasteur de Paris (Masson et C'e, éditeurs, Paris). Un vol. de 394 pages avec figures : 9 francs (+ 10 p. 100).

## Traitement des Affections Gastro-Intestinales

# LACTOBACILLINE

Comprimés de Ferments lactiques sélectionnés

# LACTOBACILLINE GLYCOGÈNE

Comprimés de Ferments lactiques et amylolytiques

3 A 9 COMPRIMES PAR JOUR

Aucun inconvénient à augmenter ces doses

Échantillons et littérature : LACTOBACILLINE, 13, Rue Pavée, PARIS

en esset, au Corps médical français, si vite adapté aux nécessités de la guerre et out particulièrement au groupement d'enseignement de Bouleuse, de léguer aux chirurgiens du monde entier le résumé de leurs con·lusions praitques sur les grands problèmes soulièrés par les lésions traunatiques de guerre.

Le centre d'enseignement créé à l'H.O.E. de Bouleuse a contribué en effet, pour une très large part, aux progrès pratiques si apparents de la chirurgie de guerre de 1917-1918. Coordonner les efforts, pargner aux jeunes chirurgiens des ambulances les hésitations d'une expérience qui ne donne que trop lentement la valeur confirmée, tel a été le premier but des dirigeants du S rvice de Santé, préoccupés avant tout du meilleur « rendement ». Etendre aux médecins de régiment l'expérience des chirurgiens des ambulances, faire comprendre à tous l'importance de telle ou telle particularité de la plaie de guerre, mont er ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire; somme toute supprimer les tâtonnements inévitables d'une expérience professionnelle en voie de réalisation ; c'est ce à quoi a si bien répondu le Centre d'enseignement de Bouleuse.

Il ne reste rien aujourd'hui de cette école improvisée, mais si féconde en enseignements. La guerre et les fluctuations de la fortune ont fait temporairement tomber aux mains des Allemands une organisation qu'ils ont admirée sans réserve aucune. A près sation qu'ils ont admirer saus reserve aucune. Après leur départ forcé de Bouleuse, à la suite de la deuxième victoire de la Marne, la guerre encore a parachevé la destruction de l'H.O.E. Heureusement que le triste sort du matériel n'a pas été partagé par le personnel enseignant, car si besoin est, on peut reconstruire, mais il eût été difficile de remplacer du jour au lendemain la pléiade intellectuelle réunie à Bouleuse par les soins du Service de Santé Heureusement encore, les heures tragiques de Mai n'ont pas empêché les professeurs de Bouleuse de nous donner un aperçu de leur cuseignement, car les leçons de chirurgie de guerre sont, à vrai dire, un compte rendu d'une partie de ce qui a été fait la-bas. Ce livre, d'un intérêt de tout premier ordre, est le fruit d'une collaboration absolument unique puisqu'elle est l'œuvre d'une réunion de médecins dont les noms sont tous connus

du monde médical; on peut donc dire qu'il vient à son heure et qu'il fera époque dans les annales de la médecine mondiale.

Les leçons de chirurgie de guerre comprennent dix-hult chapitres : les trois premiers (MM. Lackar, Poucan et Tissua traitent des grands caractères genéraux de la plaie de guerre, de son anatomie et de sa physiologie pathologique, comme de sa bactèriologie; ! e quatrième chapitre (M. Luckar) est une exp sition de la question du tétanos; l'anémie post-henorragique et son traitement, notamment par la transfasion du sang, est ensuite exposée par M. Jans-Max.

Le repérage radiologique des projectiles tait l'objet du strème chapitre (M. Noeuw), tandis que dans le septième chapitre (M. Lemarus) et le huitème (M. Piouxr) sons envisagels le traitement des plaies de gaerre en général et lans autre primitive ou secondaire en particulier; l'amputation, ses indications, sa technique est l'objet u neuvême chapitre (M. Mocquor), de même que les plaies articulaires récentes, distine chapitre (M. Lancus).

Viennent ensuite les deux chapitres consacrés aux traitement opératuire et orthopédique des fractures (M. Lenucus); un chapitre consacré aux plaies de Tabdomen (M. OKINGENC); un un utre aux plaies du thorax (M. ROUX-BERDEN); enfin deux chapitres consacrés aux plaies du crâne et aux accidents encéphaliques, secondaires (M.M. Luckxu; et Guillann), Le volume se termine par deux chapitres qui ont trait respectivement aux plaies des norfs (M. Luckxu; et aux plaies ordaires (M. Maurvor).

Budier chacun de ces chapitres, serait sortir du cadre d'une simple analyse; couves pour l'enseignement, rédigées par les enseignement, rédigées par les enseigneurs eux-mêmes, ces leçons reflètent le caractère essentiellement pratique du Centre de Bouleuse, en même temps qu'elles résument l'his olre chirurgicale de la guerre; elles représentent donc la conception la plus récente des doctrines chirurgicales de guerre, tellequ'elle résulte d'une pratique de quate années.

A .- C. GUILLAUME.

#### OUESTIONS MÉDICO-MILITAIRES

#### AVANCEMENT

D. — Quelles conditions faut-il remplir pour passer du grade d'aide-major de 1ºº classe à celui de médeein-major de 2º classe? Les annécs de front sont-elles prises en considération?

R. — Les conditions sont les suivantes: 1º Pour la nomination au évoix : a) remplir les conditions d'ancienneté de grade (deux ans) fixées par l'article 6 de la loi du 14 Avril 1832, en tenaut compte, s'il y a lieu, des dispositions des articles 18 et 19 de la même loi, aux termes desqueis 18 et 19 de la même loi, aux termes desqueis l'ancienneté exigée peut tire diminité, en guerre, de moitif (art. 18) ou de plus de moitif dans certains cas deconduite particulièrement brillante (art. 19); b) être proposé, dans ces cas-là, par ses cheis hiérarchiques.

2º Pour la nomination à l'ancienneté : l'avancement à l'ancienneté est donné à l'officier le plus ancien dans le grade immédiatement inférieur. Le droit des officiers à ect avancement est déterminé par la liste d'ancienneté de l'arme ou des services (art. 35 de l'ordonnance du 16 Mars 1838 sur l'avancement dans l'armée).

Les années de front sont prises en eonsidération, surtout si les intéressés s'y sont comportés vaillamment.

Quant aux autres conditions (recommandations politiques ou autres) qui me sont signalées de toutes parts, je les ignore, ne les ayant jamais pratiquées. P. B.

#### INDEMNITÉ DE 1ºº MISE D'ÉQUIPEMENT

D. — Un étudiant en médecine, service avuje, a touché à sa nomination de médecin auxilier, alors qu'il appartenait à une classe de l'active, l'indemnit de l'i'mise d'équipement au grade d'adjudant. Nommé médecin aide-major de 2º classe (véserve), a-ctil e droit de procesoir la différence entre les indemnités de 1º mise d'équipement afférentes à tes deux grades?

Dans l'affirmative, cette somme peut-elle lui

# STOVAÏNE

LE MOINS TOXIQUE DES ANESTHÉSIQUES LOCAUX DE MÊME EFFICACITÉ

#### S'emploie comme la Cocaïne



## Ne crée pas d'accoutumance

La Stovaïne possède une action anesthésique au moins égale à celle de la Cocaïne.

La Stovaine est beaucoup moins toxique que la Cocaine.

La Stovaïne a une action tonique sur le cœur.

La Stovaine a des propriétés bactéricides très nettes.

La Stovaine est anesthésique sans addition d'adrénaline.

La **Stovaïne** est délivrée soit en nature, soit sous forme d'ampoules de **Stovaïne Billon** pour

# ANESTHÉSIE LOCALE, RACHI-ANESTHÉSIE, ODONTOLOGIE

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Les Établissements POULENC Frères

92. Rue Vieille-du-Temple - PARIS

être payée à l'intérieur, ou seulement comme l'indemnité d'entrée en campagne à son arrivée aux armées?

R: — Les adjudants nommés directement souslieutenants reçoivent la différence entre l'indemnité de première mise d'équipement d'adjudant et celle de sous-lieutenant. Cette indemnité est payée au moment de la promotion au grade ou de la nomination à l'emploi (vol, 88 du B. O., p. 78).

Mais les médecins auxiliaires, nommés en exécution de l'article 25 de la loi du 21 Mars 1905, reçoivent une indemnité de 300 frances, sous réserve qu'ils ne pourront avoir droit à une nouvelle indemnité ou à un supplément d'indemnité au cas où ils seraient nommés au grade de médecin aide-major de réserve, conformément aux dispositions du même article (vol. 20 du B. O., p. 115, dernier alinéa).

En raison du nombre des mutations des médecins militaires et des frais qui résultent de l'impression des bandes, nous rappelons aux abonnés qu'il est indispensable d'accompagner CHAQUE CHAGEMENT D'ADRESER de la bande du journal et de 60 centimes en timbres-poste.

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

La séance en l'honneur de la Mission médicale espagnole et des médecins aillés.

La Société de Médecine de Paris a teun récement, sous la présidence d'honseur de M. Georges Clemenceau, président du Conseil et membre de l'Académie de Médécine, et sous la présidence effective de M. Mourier, sous-secrétaire d'État du Service de Santé, une séance solemelté organisée spécialement en l'honneur de la Mission médicale espagnole, dont les membres fout actuellement à la Faculté de Médecine une série de conférences spécialement restruction de l'éconse de l'éco

Une nombreuse assistance avait répondu à l'appel des organisateurs de cette réunion. Sur l'estrade réservée au bureau, entourant M. Mourier qui présidait, on remarquait M. Butte, président de la Société de Médecine de Paris, M. le professeur Roger, doyen de la Faculté de Médecine, M. le professeur Debove, secrétaire perpétud de l'Académie de Médecine, M. Delorme, médecin-inspecteur de l'armée, le général Févirer, le commandant Reynal, M. Gastou, médecin des hópitaux, le colonel de Beauchamp, M. Helme, M. le séanteur Chauveau, M.M. Cadiot, Gallois, M. Reynier, chirurgien des hôpitaux, etc.

La séance a été ouverte par une allocution de M. Batte, qui a souhaité la bienvense aux hôtes de la Société et remercié M. Mourier d'avoir bien voulu accepter la présidence effective de la réusion. Puis, après avoir vivement félicité les déléguée sepagnois de l'œuvre qu'ils viennent accomplir présentement en France, M. Butte, qui est originaire de Metz, a terminé son allocution, en évoquant les heures actuelles où sécomplit le récour à la France de sa ville natiale.

M. Helme a ensuite présenté à l'assistance M. le commandant Raynal. le glorieux défenseur du fort de Vaux pour lequel il a réclamé les honneurs de la séance, rappelant en même temps la conduite héroique des médecins Comte. Boisrancé et Gaillard, qui l'assistatient et dont le beau courage permit de prolonger la défense. M. le professenr Roger, prenant alors la parole, a montré quels services ne pouvaient manquer de rendre à la science les échanges de missions entre nos Facultés et celles des pays amis, puis M. Martínez Vargaz, doyen de la Faculté de Barcelone, en une allocution brillante, a fait l'étoge de la clinique où excellent tout particulièrement les médecins des races latines.

Enfin, M. Mourier, sous-secrétaire d'Etat du Service de Santé a prononcé un important discoure dans lequel il a précisé dans les termes suivants les mesures préparées par lui en vue de la démobilisation du personnel du Service de Santé militaire :

« Les centres universitaires sont en voie de reconstitution; les professeurs agrégés, les médecins des hépitaux nommés au concours, rejoignent leur ville de Faculté. Le 1<sup>er</sup> Janvier, les médecins commenceront à être rappelés du front, en tenant compte du temps passé dans les unités combattantes. « D'autre part, les médècins, jusqu'à la classe 94 comprise (classe de mobilisation et classe fixée par le nombre d'enfants), vont être affectés à la population civile et continueront à toucher leur solde. J'insiste sur cette disposition qui leur permettra d'attendre Ja reconstitution de leur clientèle.

reconstitution a ceira citatese.

a Enfin, é est pour nous une grande précocupation
par celle de une contres des régions avanhies; lisque celle de une contres des régions avanhies; lisdence et j'envisage le moyen de leur remetter, à titre
de réparations de dommages de guerre, les instruments qui peuvent leur étre utilies. Le Service de
Santés mieux à faire que d'enfermer dans des magasins son matériel sans emuloi désormais. »

Des projections cinématographiques d'actualité ont clòturé cette séance.

#### LES SAVANTS DE L'ENTENTE NE SAURAIENT S'ABOUCHER A CEUX DE L'ALLEMAGNE

Quelle conduite vont désormais tenir les savants du monde civilisé, nous voulons dire ceux des pays alliés, vis-à-vis des hommes de science de l'Europe centrale?

Cette question ne laisse pas de vivement préoccuper les meilleurs esprits de l'heure, qui ont compris la nécessité pressante de la régler rapidement. Et voici comment et pourquoi, a Londres d'abord, puis tout dernièrement même à Paris, s'est tenue une conférence interalliée des Académies scientifiques des nations de l'Entente.

L'Académie de médecine, naturellement, ne pouvait demeurer à l'écart de cette manifestation.

Presque unanimement ses membres se sont trouvés d'accord pour déclarer qu'ils ne sauraient désormais avoir des rapports cordiaux avec leurs collègues des nations ennemies.

Nos savants d'hier ne pensaient point autrement, à preuve la belle lettre suivante, aujourd'hui en notre possession, qu'un correspondant de l'Académie de médecine, l'éminent chimiste Béchamp, qui fut pro-

(Voir la suite, p. 849.)

# NÉOL

Formules

DES HOPITAUX DE PARIS

## GARGARISMES NÉOLÉS

1° 2 cuiller. à potage par verre d'eau
( Néol . . . . . . . . 1/2 flacon
2° Eau q. s. pour 1/2 litre de gargarisme.
( Bicarbonate de soude (ad libit.).

## IRRIGATIONS NÉOLÉES

au lieu et place des divers hypochlorites.

## EAU NÉOLÉE

dans tous les cas, doit remplacer l'au oxygénée irritante et altérable

Néol..... 1 parsie Eau .... 4 parties.

Les NÉOLIDES (comprimés alcatins des principes du Néol) ne peuvent remplacer le Néol dans aucune de ces indications. Ils doivent être exclusivement prescrits (à la dose de 1 à 2) pour injections vaginales hygiéniques.



# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

L'IODONE ROBIN est la meilleure et la plus assimilable des préparations iodees.

Ne pas confondre l'IODONE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires.

L'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYP-SIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Voir 1º comptes rendus de l'Académie des Sciences en Mai 1911; 2º Thèse du D. Boulaire, intitulée "Etude comparative des composés jodés organiques" (1906).

L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées :

- 1º La Seule à base de Peptone Trypsique;
- 2º La Seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE:
- 3º La Seule qui ait eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache (Séance du 26 mars 1907).

L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans : Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme,

Goutte, Obésité. Fièvre des Foins. Syphilis, etc. Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vasomoteurs et en activant la circulation du sang.

MODE D'EMPLOI :

IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes can deux principaux repas dans de l'aux additionnée de lati ou de vin blanc, etc. Dans les manifectations gouttesses, or l'emploie à la dese de 40 à 50 gouttes par repas.

IODONE INSECTABLE: Une amponie de 2 centimeires cubes par L'IODONE INSECTABLE: Une amponie de 2 centimeires cubes par L'IODONE INSECTABLE et employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations contiennes.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

> Dépôt Général et Vente en Gros : 13 et 15. Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES.

## Bromothérapie physiologique SPÉCIFIQUE des AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie Nerveuse, Épilepsie, etc. (Combat avec succès la Morphinomanie)

# MONE ROBI

Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone découverte en 1902 par Maurice ROBIN, l'auteur des Combinaisons Métallo-Peptoniques de Peptone et de Per en 1881. (Votr Communication à l'Academie des Sciences par Berthelot, en 1885)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpétrière dans le Service du Professeur Raymond de 1905 à 1906 Voir Thèse "Les Préparations organiques de Brome" d'un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906. — Repport feverable à l'Académie de Médicine par le Professeur Blacke, séance du 28 Mars 1907.

Il n'existe aucune autre véritable solution titree de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis cette découverte.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE la PLUS ASSIMILABLE et la SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE; elle est complètement INDOLORE.

Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme. Deux formes de préparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injects

DOSES: ADULTES Gouttes... X xx gonttes avant chaoun des principaux de goutes correspondent comme effet thérapeutique space. Injectables gout oc. toutes les 4 hours. Pout se continuer sain inconvénient plusieurs semaines.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13, Rue de Poissy, PARIS. — Détail dans toutes les Pharmacies.

# Recalcifiant et Reminéralisateur biologique unique



SES INDICATIONS: Tuberculoses et Pré-Tuberculose;

Rachitisme, Troubles de Croissance;

Consolidation des Fractures;

Troubles de Dentition;

Grossesse et Allaitement, Phosphaturie.

SA COMPOSITION : Chaux silico-fluorée organique (partie centrale de

l'écaille d'huître) et Phosphates assimilables.

SES FORMES 1 Cachet, 1 Comprimé, 1 Mesure de Poudre ou 1 Cuillerée à SES DOSES café de Granulé au milieu de chaque repas.

Échantillons et Littérature sur demande: Établissements Albert BUISSON, 157, rue de Sèvres, PARIS (11º)

## La

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés

des DÉRIVÉS BROMÉS

Puissant sédatif du système nerveux :: :: :: ::

de la VALÉRIANE . . .

Antispasmodique :: ::

du BORNÉOL (camphre de Bornéo).

Stimulant des centres nerveux et du cœur :: :: ::

Ces propriétés ne s'additionnent pas seulement, :: mais elles se complètent et se multiplient.

LA VALBORNINE EST EMPLOYÉE EN CE MOMENT AVEC SUCCÈS DANS LES HOPITAUX ET DISPENSAIRES DE LA VILLE DE PARIS

MODE D'EMPLOI ET DOSES:

3 à 6 capsules par jour.

:: LE FLACON : 5 FRANCS ::

Échantillons et Littérature :

Henry ROGIER

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

19, Avenue de Villiers, PARIS (XVI-

### Recalcification INTENSIVE . par assimilation MAXIMA

l'aide de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE

HOSPHATE COLLOIDAL

LE PREMIER et LE SEUL Phosphate ORGANIQUE obtenu à l'ETAT COLLOÏDAL

t le même produit contenant 3 centigrammes mêthylarsinate de soude par cuillerée à bouche aboratoires du Docteur PINARD, Angoulême (Chie)



fesseur à la Faculté de médecine de Montpellier, puis à la Faculté catholique de Médecine de Lille, adressait à la date du 17 Juin 1902 au président et à ses collègues de la Sociéié chimique de Paris.

> Paris le 17 Juin 1902. A Monsieur le président et messieurs les

membres de la Société chimique de Paris, Messieurs,

L'article 3 du nouveau projet de statuts porte ceci :

« Les Français et les étrangers peuvent, au même titre, faire partie de la Société chimique de France».

J'avoue que je ne peux pas comprendre que des Français alent pu faire cette proposition à d'autres Français. Pour moi, j'estime que, dans l'état actuel des rapports de mon pays avec l'Allemagne, cette disposition de l'article 3 est absolument inacceptable. Elle me blesse.

Lorrain de naissance, Alsacien d'adoption, mes foyers sont en puissance de l'ennemi. Je ne peux pas oublier que la guerre a été voulue, suscitée par la Prusse et n'est devenue inévitable, pour le gouvernement de la France, que par une fraude de Bismarck, c'est-à-dire du Gouvernement de la Prusse.

Non, je ne peux pas oublier!
Mais il ne s'agit point de ma douleur, de mes regrets, de mes ressentiment: il s'agit de mes compatriotes lorrains et alsaciens opprimés, de l'avenir de
la patrie meurtrie, mutilée et aussi de l'avenir de la
science et de la vérif (aussées et méconnues.

Ma santé ne m'a point permis de motiver tout ce qui doit faire rejeter l'article 3, qui ne distingue pas entre Français et Allemands. Les motifs que je n'ai pas eu le temps d'exposer après ce qui précède, je les dirai aussitôt que mes forces me le permettront. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'hommage de ma haute considération.

A. Bégrand.

P. S. — Si ma lettre est recommandée, c'est que, vu la gravité du cas, j'ai voulu qu'elle ne s'égarât point et vous parvint sûrement pour la séance de demain mercredi 48.

Béchamp, qui était, comme il le rappelle, «Lorrain de naissance et Alsacien d'adoption », n'avait pu oublier les horreurs de la guerre de 1870-71. | Qu'aurait-il pensé s'il lui eût été donné de connaître les atrocités de la guerre actuelle?

Plus que jamais, assurément, il ett estimé que les Allemands, par leurs agissements saus scrupule, par leur cruauté, leur barbarie, ne pouvaient qu'être mis hors la loi et il ett considéré comme outrageante pour son âme de patriote la seule idée de pouvoir désormais avoir jamais avec eux des rapports de courtélies.

Si, comme d'aucuns le pensent, la science n'a point de patrie, du moins les hommes de science en ont-ils

Béchamp était de ceux qui ne veulent point oublier cette vérité!

Les échanges d'idées qui aboutirent récemment, à l'Académie de Médecine, à la désignation de N. le professeur Delorme pour la représenter à la Conférence interalliée des académies scientifiques — dont on compat la décision d'exclure désormais des unions avantes internationale les savants des pays ennemis — montrent qu'en immesse majorité nos savants actuels sont d'accord avec lui sur cette grave matière.

#### VARIÉTÉS

#### Ouverture d'un nouveau dispensaire pour réfugiés à Angoulême.

Le bureau des Secours généraux américains a ouvert un dispensaire et un petit hôpital pour réfugiés et évacués à Angoulême.

Cette œuvre s'imposait dans une cité qui est un centre industriel important et où la population a augmenté considérablemeut depuis la guerre.

Alors qu'il y a quatre ans la population était de 38.000 habitants, elle se monte à l'heure actuelle à 120.000

Elle s'est accrue non seulement de réfugiés, d'évacués et de rapatriés, mais encore de tout un monde ouvrier qui travaille dans les usines de munitions, les fabriques de papier et les établissements évacués du Nord qui se sont installés dans la ville ou ses alentours. Une maison réquisitionnée par les autorités a été mise à la disposition de Mrs. Goodale, délégnée de la Croix-Ronge américaine à Angonlème. Cette maison, transformée en hôpital et en dispensaire, a été ouverte dès le mois de Juillet.

La direction est confiée su Dr Lillie A. Arnett, du Bureau des enfants qui est anssi chargé de la Colonie infantile de Saint Même et qui visite régulièrement plusieurs petites communes du département des Cha-

Le Dr Arnett a en l'occasion de rendre de réels services durant ces dernières semaines où l'épidémie de grippe a sévi très fortemeut à Angoulème.

#### Nouvel envoi d'infirmières américaines

Dans le nombre actuel d'infirmières envôlées par la Croix Rouge américaine depuis que les Etats-Unis sout eu guerre, les trois Etats de New-York, de New-Jersey et du Connecticut, qui réunissatient déjà en Janvier 5.70s infirmières, cout augmeuté en combre de 2.600 recrues nouvelles, soit 45 pour 100 de leurs anciens effectifs.

La Croix-Rouge américaine comptait au moment de l'entrée en guerre des Etats-Unis 13,347 infirmières parfaitement instruites et entraînées; depuis ce temps, par une incessante propagaude dirigée par le chirurgien général Gorgas, ce chiffre se monte à 27,000.

Les États de l'Illinois, de Michigan, de Wisconsin, de lowa et du Nebraska ont mis de leur côté à la disposition du quartier général de la Croix-Rouge 2.311 infirmières à répartir tant dans l'armée de terre que dans l'armée uavale, ou le Service de Santé publique.

Ces chiffres seront largement dépassés à la fiu de l'année et assurent un personnel suffisant pour les branches si diverses de l'activité de la Croix-Rouge américaine.

#### Fondation par la Croix-Rouge américaine d'un dispensaire à Essonnes.

Le maire d'Essonnes a récemment prié le chef du Bureau des enfants, le D' Margaret Farwell, d'ouvrir dans cette localité un dispensaire d'enfants semblable à celui de Corbeil.



PHOSPHATE DE CRÉOSOTE CHIMIQUEMENT PUR FIXE et COMPLÈTEMENT ASSIMILABLE

La plus Forte Production de Chloroforme de France CHLOROFORME, anesthésique

LAMBIOTTE Frères

Ampoules de 30 et de 50 grammes

Littérat. et Echantone: Produits LAMBIOTTE Free, à Prémery (Nièrre).

## OPOTHÉRAPIE VIGIER

12, Boul<sup>4</sup> Bonne-Nouvelle, Paris

Insuffisance surrénale dans la "GRIPPE ESPAGNOLE"

## Capsules surrénales VIGIER

à 0.25 cgr. de substance pure.

Gapsules Ovariques, de Corps Thyroïde, Orchitiques, Pancréatiques, etc.

NE LE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'10DE et de PEPTONE

Todogénol

Echantillons ét Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine) PosoLogie Enfants: 10 à 20 Gouttes par jour. Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_\_\_

G.PÉPIN - Étude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th.de Doct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)



La ville, qui est un centre industriel assez important, compte 15.000 habitants; elle est depuis la guerre dépourvue de médecin, aussi cette fondation a-t-elle été décidée d'urgence.

Deux pièces ont été cédées provisoirement par la ville dans l'école maternelle en attendant que l'on installe un local approprié qui sera offert à cette effet par les autorités françaises.

Chaum, du reste, a apporté sa quote-part à cette installation; la ville fournit la lumière, le chauflage et aussi le nettoyage; deux addes françaises, choisies parmi les infirmières-visiteuses, sont attachées au dispensaire d'Essonnes et doivent coopérer, avec un co dit de dames de la ville, à son bon fonctionnement.

L'ouverture de cette œuvre a eu lieu en Octobre sous la présidence du maire de la ville, du Dr Hayaes, du Dr Farwell et de personn lités qui s'intéressent tout particulièrement à l'hygiène de l'enfance.

Essonnes est le troisième dispensaire de l'arrondissement de Corbeil qui a été fondé en l'espace de cinq

#### Le vin en campagne.

Le baron Perey, chirurgien inspecteur général des armées impériales, se montra toujours un chaud partian des distributions régulières du vin, qui stimule les troupes en campagne et maintient haut leur moral, au milieu des fatigues et des misères de la guerre.

En Espagne, pays où le vine tinte abonde, nos troupes, pendant la campagne de 1898-1899, es frent une énorme consommation. Les chefs des demi-brigades signalèrent souvent à Sa Magueld les abos éthyliques, qui furent pernicirux à un certain nombre de soldates surtout pendant les nuits de cet hiver, « où le froid était piquant et le brouil-lard à couper au couteau ».

Dans son Journal des campagnes, Perey nous trace le vigoureux tableau d'une sécne de beuverie collective, dont il fut témolu : « A Lerma, la garde impériale, « elle à pied surtout, s'est enivéré; on a découvert du vin partout et on en a abusé; les chemins sont jonchés de germadiers de la garde morts-tyres, les uns ayant perdu leur bonnet, les autres leur l'auxil, et à chaque halte ou boit encore. Le

vin coule à grands flot et on marche sur les outres et les bottes. C'est du viu de l'année qui est très fort, non encore tout à fait fermenté et qui cause une ivresse longue, brutale, laquelle est accompagnée de vomissements et suivie ordinalrement de discribée.

« La nuit (24 Novembre 1808) a été glacée; le brouillard a donné lieu à une geleb blanche des plus froides. Les malheureux ivvegaes, qui ont passé la nuit en plein air et sans feu, sout très malades. Ce - atin, il y a plus de 100 grenadiers de la garde dans ec cas; ils sont roides, peuvent à peine se soutenir, ont le corps froid, la peau resserrée et rugueuxe, des douleurs dans tous les membres, des vertiges et la figue è à peine reconnaissable : On les a conduits à l'Inos; ice civil de la ville. »

Le lendemain, Napoléon a son arrivée à Aranda tut salué par des cris frénétiques de Vive l'Empereur! Plus tard il racontait plaisamment qu'ayant enteratu ces vociférations, il s'était dit : « Oh! Oh! voillà bien de la tentrésse; l'», mais ayant réfléch à l'abondance du vin dans le pays, il en avait conclu « que cette tendresse sentait Bucchus ».

Dans son Journal des Campagnes, Perey fait encore remarquer qu'en Espagne, « il n'est guère mort daus les mauvais chemins de ce pays que des hommes pris de vin qui se laissaient aller au sommeil ou qui tombaient -ans po voir se relever ».

sommet ou qui tombatent -ans po ivoir se reiever ». Sans nul donte, de nombreux excès furent commis; mais cette boisson, écrit le médecin inspecteur général, « datit indispeusable à l'armée pour soutenir les fatigues et les marches qu'elle a eues à exsuver ».

A Valladolid, Perry r'pondit à l'Empereur, qui vonlait dévir pour ces ca d'irresse; u' Sir, si vos soldats n'eussent trouvé que de l'eu, votre blajenté ne cet perdu la moitié i l'abuse duv in a fait un peue de mal, l'usage de l'eau lui en aurait fait beuweup, et et comment digéreraticil, sus. le vin, les viandes et el de l'abuse le sol lat comme un bun coup de vin, mal cuites dont il er repait? Bien boire, hen m neger et bien se battre, voilà trois qualités qu'on ne peut refuser aux soldats français.

En 1808 comme en 1918, le vin a été le précieux stimulant, l'énergétique par excellence, le grand immunisateur antityphique de nos glorieux soldats. A l'instar de la discipline, le vin a fait la force prinripale de nos armées : Il a chassé le cafard, maintenu la belle humeur dans les tranchées et soutenu l'ardeur et le mordant des troupes partant à l'assant.

Grâce au vin, l'eau javellisée des légendaires tonneaux des rantonnements a été respectée et la fièvre thyphoide a épargué nos effectifs.

Grâce au pinard, le Poilu a bien mérité de la Patrie.

P. Bonnette,
Médeein militaire.

#### RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA XVI° RÉGION

10 Août 1918.

M. Maurice Villaret lit un rapport sur Une mission à Londres à la deuxlème Conférence interalliee pour la rééducation des mutiles de la guerre. Dans ce rapport très détaillé, il nous fat revivre les impressions que les délégués de la France ont ressenties au cou s de leur réception en Angleterre où nos allies ont donné toute la mesure de leur large et luxueuse hospitalité; les membres de la mission ont visité de nombreux hôpitaux, des installations multiples, et, s ils ont souvent eu un regard d'envie sur tou es ces installations parfaites et tout le matériel dont elles disposent, ils s. sont consolés de ne pas l'avoir en pensant que, malgré cela, l'œuvre médicale de la France, le travail fait pour la rééducation pratique du blessé dépassait chez nous ee qui a été fait dans les autres pays.

Cette impression se dég gealt nettement du stand de l'exposition française, remarquable à la fois par sa modestie et l'adaptation parfaite des appareils au but qu'ils se proposent.

Quarre sections fonctionnaient à la fois qui ont étudié de noubreux rapports sur : les pensions et allocations, la rééducation professionnelle, la rééducation professionnelle, la rééducation fonctionnelle chirurgicale; c'est dans cette section que trois délègués italiens sont venus apporter leur méthode de chiématisation des moignons qui paraît tout particulièrement intéressante.



De cette conférence interalliée, il semble ressortir que la rééducation fonctionnelle doit débuter d'une façon précoce et être une des actions même du traitement pour se continuer dans les centres spéciaux une fois le malade guéri, et n'abandonner ainsi le réformé que muni de son appareil et capable de s'en servir nour subvenir à ses hesoins.

M. Tomesco, à propos de deux observations d'œdème hystérique admet qu'il y a simulation, mais simulation hystérique et que c'est là un véritable trouble psychique.

M. Labraton lit une note Sur quatre cas d'amputation de jambe dans la position ventrale de Phocas. Cette méthode est, suivant lui, capable de faciliter beaucoup l'intervention MM. Estor et Forgues pensent que l'ancesthésie ventrale nécessaire est, en effet, toujours blen supportée et ne doit pas faire rejeter cette méthode qu'ils n'acceptent pas volontiers pour leur part, car ils n'en voient pas la grande utilité.

M. Derrien rassemble dans une note de parasitologie urinaire cinq cas assez curieux bilharziose, crochets d'hydatides, acariens, oxyures, tricocéphales, surpris dans des dénôts urinaires.

MM. Lagriffoul et Pech ont provoqué des gangrènes gazeuses expérimentales; ils moutrent, par des cilchés radiographiques, que pour le vibrion septique les gaz infiltrent tous les tissus et surtout le tissu mustualire. Pour le baellie perfjuignes les guz se localisent dans les espaces intermusculaires. Pour le baellie dedentiens, l'examen radiologique ne décète la présence d'aucun gaz. Il y a là une reproduction expérimentale exacte de ce que M. Pech avait signalé pour les plaies de guerre compliquées d'infection maligne.

28 Septembre 1918.

- M. Jumentié présente deux malades à la réunion :

1º Un cas de contraction idio-musculaire persistante. Le malade présente une paralysie radiale révente en voie de restauration motrice pour les muscles radiaux et long supinateur; les muscles alnsi que l'extenseur commun du doigt, ont, Exetnseur propre de l'Index et le cubital postérieur, des réactions mécaniques à la percussion sur le ceractère desquelles Justicen attire l'attention; la contraction produite par la percussion est étendue et surioui prezistante pendaut plus d'une minute parfois, et la contraction ne se fait que très leutement. M. Jumentié a dés montré un cas semblable où il s'agissait d'une blessure du plexus brachial avec léston incomplète des tronse nervenx.

2º Un cas de maladie de Dupuytren. Le malade est atteint de maladie de Dupuytren bilatérale à maximum gauche. Ce qui semble faire l'intérêt de ce cas c'est : 1º l'aspect de la peau de la région palmaire au niveau de la rétraction qui est creusée de petits trous ressemblant aux trous de vers dans le vieux bois; il n'y a pas la bride classique de l'aponévrose; les tissus sont fortement indurés au tour; 2º l'existence de troubles de la sensibilité à topographie terminale localisés strictement à la face palmaire au delà de la lésion cutanée aponévrotique et expliqués problablement par l'ésouffement des filets collatéraux des doigts dans le tissu sclérosé. Il ne s'agit pas là d'association de la maladie de Dupuytren à une affection nerveuse périphérique ou centrale, comme on en a rapporté plusieurs observations, les troubles sensitifs paraissant secondaires à la rétractiou aponévrotique.

— M. Boudet présente une pièce anatomique : thymns hypertrophié recueilli à l'autopsie d'un houme de 25 ans, mort subitementaprès une instillation de nitrate d'argent; ce thymus, étudié au point de vue histologique par M. Durante, présente tous les caractères de la glande normale.

M. Boud-t communique une observation d'endocardite maligne prolongée syant duré quatre mois, termi-ée par une hémorragie inondant l'arrièrecavité des épiploons, par rupture d'un anévrisme de la queue du paneréas. Il insiste sur la dificulté du diagnostie signalée par tous les auteurs.

— M. Foniés apporte une communiration sur l'emploi de l'éther térebenthiné comme antiseptique de plaies de guerre: employé comme le liquide de Mencière ou celui de Dakin, ce mélange donne des résultats tres satisfaisants, amenant rapidement l'asepsie des plaies et un aspect vituce des tissus atteints.

es plaies et un aspect vivace des tissus atteints.

Au sujet des sutures primitives, dont a parlé

M. Fontés incidemment, M. Israël de Jong fait remarquer leur rareté. M. le Directeur appuie sa remarque; ce qui surtout est utilisé sur le front c'est la suture retardée.

En outre M. Israël de Jong pense que les bons résultsts à la méthode de M. Fontés sont dus pour une partie à l'éther, dont on connaît depuis,longtemps l'heureuse influence.

M. Fontés objecte que cependant, avec l'émulsion savonneuse térébenthinée employée par M Tédenat, et qui lui a donné l'idée première de ses recherches, on a les mêmes bons effets, et cependaut il n'y a pas d'éther.

#### FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale. — M. Axoné Jouvsert, churgé du cours de Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, normencé ses leçons le Samedi 21 Décembre, à 10 heures, à l'Amphithétire de la Clinique, et les continue les samedis auivants à la même heure. Les leçons portent spécialement sur la Théoremore. Tous les jours, à 9 h., leçon au lit du mahade.

#### NOUVELLES

Une organisation permanente de la Creix-Rouga américaine en France. La Creix-Rouge américaine en France. La Creix-Rouge américaine vient de créer un Comité — Chapter - à Paris, c'est-à dire une organisation permanente qui continuera dans l'avenir, en l'adoptant aux conditions nouvelles, l'envre l'avenir, en l'adoptant aux conditions nouvelles, l'envre de la Comite de de gerrer. Elle a voultament de la Comite de la Comite de la Creix-Independent de gerrer de la continue de la Creix-Rouge américaine en France aura pour ples ne de l'avenir de la Creix-Rouge américaine en France aura pour objet de les rendre plus évoits que jamis. Il est churgé des listemant de tout le trevuit dans les départements de la comite de la Creix-Rouge américaine en les départements au major Guerrey G. Newlin. L'ambassader et l'ambassadrice des Etats-Unis en France sont membres de droit du Conseil d'administration.

Enorme développement de la Croix-Rouge Américaine aux Etats-Unis. — Les divers Comités — Chapters, — de la Croix-Rouge Américaine aux Etats-

(Voir la suite, p. 853.)

#### PRODUITS SPÉCIAUX DES "LABORATOIRES LUMIÈRE"

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois. - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté - LYOV.

## CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antipyrétique et Analgésique. — Pas de contre indications. — Un a deux grammes par jour.

Adoptée par le Ministère de la Guerre et inscrite au Formulaire des Hôpitaux Mulitaires.

## HEMOPLASE LUMIERE

Médication énergique des déchéances organiques de toute origine. — Ampoules, Cachets et Dragées (Opothérapie sanguine).

## Contre la FIÈVRE TYPHOIDE

### PAR ENTEROVACCIN LUMIERE

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction.

## PERSODINE LUMIÈRE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence.

#### ALLOCAINE LUMIÈRE

Novocaïne de fabrication française aussi active que la Cocaïne. — Sept fois moins toxique. Mêmes emplois et dosages que la Novocaïne.

## TULLE GRAS LUMIÈRE

Pour le traitement des plaies cutanées. Evite l'adhérence des pansements, se détache aisément sans douleur ni hémorragie. Active les cicatrisations.

#### OPOZONES LUMIÈRE

Préparations organothérapiques à tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais.

#### RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinotherapie par voie gastro-intestinale des u éthrites algues et chroniques et des divers états bainorrhagiques. — Main spania par lur, un bure anni la repa

· TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE

# TRICALCINE



CROISSANCE . RACHITISME

## RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

# QUE PAR LA TRICALCINE

4 BASE DE SELS CALCIOUES RENDUS ASSIMILABIES

# TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TÜBERCULEUSE

CROISSANCE
ALLAITEMENT
TROUBLES DE DENTITION

CONVALESCENCES

DYSPEPSIES ACIDE

se vend :
TRICALCINE PURE

POUDRE, COMPRIMÉS, GRANULÉS
ET CACHETS
TRICALCINE CHOCOLATÉE

préparée spécialement pour les enfants

TRICALCINE

Méthylarsinée Adrénalinée Fluorée

en cachets seulement RACHITISME SCROFULOSE

CARIE DENTAIRE

ANÉMIE

**FRACTURES** 

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM Bien spécifier ; "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances
ABORATOIRE DES PRODUITS "SCIENTIA", 10, RUE FROMENTIN. — PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE · TUBERCULOSE ·

Unis ont tenu leur réunion annuelle en Octobre pour élire les bureaux et entendre les rapports. A cette occa-sion le Conseil de Gaerre leur a adressé son message, qui contient des renseignements très intéressants.

Le 1° Mai 1917, la Croix-Roage Américaine comptait 486.192 inembres, répartis en 562 Comités.

Le 31 Juillet 1918, l'organisation comptait 20.648.103 membres, non compris les 8 millions de membres de la « Junior Red Cross ». Le nombre des Comités s'élève à 3.854, qui se subdivisent en une trentaine de mille bran-

ebes et annexes. Le total des versements de gaerre, depuis le premier appel de fonds, dépasse 115 millions de dollars. Les sou-scriptions pour le second appel s'élèvent à plus de 176 mil-lions de dollars.

Les cotisations des membres ent attaint environ 24,500,000 dollars.

Il faut ajouter aux sommes ci-dessus les dons très importants en nature, soas la forme de pansements, articles tricotés, vêtements, etc. Pour la période qui va jusqu'au Jer Juillet 1918, les diverses branches de la Croix-Rouge ont produit duns leurs ateliers:

490.120 vètements pour réfagiés, 7.123.621 fournitures d'hôpitaux,

10.786.489 vétements d'hôpitaux, 10.134.501 articles tricotés,

192,748,107 pansements chirurgicaux. La valeur totale de ces articles est estimée à 44 millions de dollars

Environ 8 millions de femmes aux Etats-Unis ont travaillé à l'Œuvre des Cantines et à la production des fournitures diverses. Le personnel de la Croix-Rouge aax Etats-Unis compte actuellement 40,000 membres.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion

d'honneur, pour : Chevalier : M. Fouraier (Jean), médecin-major de 2º el. au 95° bataillon de tirailleurs sénégalais : Médecin d'u au vo-patanton de transcurs seneganas : account a un bravoure et d'un dévouement remarquable. Alors qu'en raison de sou âge, il pouvait rester dans une formation de l'arrière, a demandé à servir dans un bataillon actif où il s'est prodigué sans compter pour soigner les bles-sés et assurer les évacuations dans des circonstances extraordinairement difficiles. Lors des attaques des 15 et 24 Septembre, a'a pas quitté la ligae de feu, faisant l'admiration de tous par son mépris du danger et son endu-

nce. Deux citations antérieures. (Journ. off., 6 Novembre 1916

- M. Tardieu (Rémy), médecin-major (active) de 2º el. à la C. H. R. du 7º rég. de marche de tirailleurs, 6º rég. de tirailleurs : Médecin d'une rare valeur professionnelle et morale. Modèle, en toutes eireonstances, d'endarance, de bravoure et de ténacité. Au cours des durs combats d'Avril et Mai 1918, malgré l'artillerie et les mitrailleases ennemies, a inlassablement organisé et assuré son service, malgré les circonstances difficiles. Deux citations.

(Journ. off., 6 Novembre 1918.)

— M. Charrier (Gaston), médecin-major de 2° classe, au groape de brancardiers d'une division d'infanterie : pendant les récents combats, n'a cessé de donner, dans pendant les récents compats, na cesse de dessert, les différents postes avancés où il a été appelé, un élan remarquable au groupe de brancardiers divisionnaires dont il assurait le commandement. A donné à ses sabordonnés, en toutes circonstances, les plus beaux exemples de courage, de sang-froid, d'activité et de dévouement. A fait de nombreuses reconnaissances sous le feu de l'ennemi en vue d'assurer rapidement et dans les meilleures conditions l'évacuation de très nombreux blessés. Deax citations antérieures. (Journ. off., 6 Novembre 1918.)

Citations à l'ordre du jour :

— M. Plas, médecin de rég. de 2º classe: A fait preave de courage et de dévouement, pendant la bataille de l'Yser, en prodignant ses soins à de nombreux blessés français. (Journ. off., 25 Novembre 1918.)

- M. Pedrazzi (Arrigo), médecin-major : Pendant plusieurs journées consécutives de combat, a organisé inlas-sablement l'évacuation de nombreux blessés. Son poste de secours étant devenu le point de mire d'un violent feu d'artillerie de l'adversaire, a continué pendant des heures à donner ses soins avec un grand esprit d'abné-gation et un calme exemplaire, malgré les nombreuses victimes faites parmi les brancardiers et les blessés. S'était aussi distingué en Libye. (Journ. off., 25 Novembre 1918

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES. Médaille de vermeil : M. Tribondeau (Louis), médecin principal de l'bôpital de l'Achilléion à Corfou.

- M. Fockenberghe (Edouard), médecin de 1re classe, décédé à Bizerte.

- M. Simonneau (Robert), médecin de 2º classe auxiliaire, décédé à Brest. M. Variot (Gaston), médeein de 2º classe auxiliaire. décédé à Brest.

- M. Laffon (Pierre), médecin de 2º classe auxiliaire, décédé à Toulon. (Journ. off., 25 Novembre 1918.)

Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis) 5. rue de Surène, Paris (8\*).

Le total de la souscription au 15 Novembre 1918 s'élève à 1.086,000 francs.

Souscriptions reques du 16 Octobre au 15 Novembre 1918.

(Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels,

3.000 francs : Les Professeurs titulaires de la Faculté de Médecine de Montpellier (souscription collective versement fait par M. le Prof. Mairet, doyen) (2° vers.).

1.000 francs: La Faculté de Médecine de Lyon (2° vers.). - La Société Chimique des Usines du Rhône (2º vers.).

500 francs : Dr Chauveau, Paris (3° vers.), 325 francs : Dr Fontoynont, Tananarive (9 vers.)

300 francs : Dr Vić (L.), Tamatave (20\* vers.). 200 francs : La Faculté de Médecine d'Alger (17\* vers.). - M Gille, Paris (6º vers.). - Dr Julien Noir, Paris

(10c vers.). 100 francs : Drs Bazy, père, Paris (36° vers.). - Bellamy, Saint-Brieuc(17° vers.). — David, Salies-de-Béarn(3° vers.). — Marion, Paris (11° vers.). — Vauthey, Vichy (3° vers.). — Weil (J.), Paris (25° vers.). — Wendenmeyer, Bourges

(3e vers.). 95 francs : Dr Andrianandraina, Ambositra (Madegascar (3º vers.).

60 francs: Drs Butte, Paris (16\* vers.). - Clauzel-Vialard.

601ranes: D<sup>23</sup> Buttle, Paris (10 vers.). — Clauzel-Vialard, Paris (8° vers.). — Moguliewski, Paris (33° vers.). 50 francs: D<sup>28</sup> Albahary, Paris — Bonnard, Livron. — Cadilbac, Cette (14° vers.). — A. R. Capoté, La Iluvane (13° vers.) — Chevalier, Bordeaux (13° vers.). — Lautier, Bédarieux (4° vers.). — Leredde, Paris (4° vers.). — Monod (Ch.), Paris (9° vers.). — Vallot, médecin de 1°° cl. de la marine, Cherbourg (6° vers.). 40 fr. 35 : Dr Cordier, Dijon (2° vers.).

40 francs : Dr Bagarry, Marseille (13c vers.). 30 francs : Drs Borrey (L.), Fort de Pont-Saint-Vincent (M.-et-M.). — Seney, Nice (18c vers.).

27 fr. 95 : Dr Dan san, Auch (Gers) (3c vers.). 20 francs : Drs Baussay, Monts-sur-Guesnes (Vienne)

(Voir la suite, p. 855.)

### Ingénieur-Constructeur 7, RUE LINNÉ - PARIS - Téléphone : Gob. 28-33

#### Appareils de Précision

MÉDECINE PHYSIOLOGIE

Appareils pour la mesure de la pression artérielle.

APPAREILS POUR LA MÉTHODE GRAPHIQUE .

v Catalogues sur demande



OSCILLOMÈTRE SPHYGMOMÉTRIQUE

du Prof PACHON

(BREVETÉ S. G. D. G.

### L.B.A. Laboratoire de Biologie Appliquée TÉLÉPHONE: 36-64

ANALYSES MÉDICALES

## PRODUITS BIOLOGIQUES CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

## OPOTHÉRAPIE PRODUITS STÉRILISÉS · HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cio, 54, Faubs St-Honoré, PARIS

C'est à l'état colloïdal sous lequel il régénère la théobromine, en présence du suc gastrique, que le THÉOSOL doit la rapidité et l'intensité de son action diurétique exceptionnelle

INDICATIONS & POS LOGIE

L'emploi du THÉOSOL s'impose dans tous les cas où la théobromine est indiquée, pour obtenir le maximum d'effets diurétiques et déchiorurants à la dose Journalière de 2 à 3 cachets

Échantillon sur demande



DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Titéosoi n'entreîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine

tian à l'Académie des Sciences. \_ 22 Nove 1915

montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est de 4 à 5 fois plus élevée que celle de la théobromine. Bolte de 20 Cachets : 5 Fr.

clinique, poursuivie dans

les Hôpitaux de Paris, a

L'expérimentation

USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. &O.) près Paris

La Marque "Usines du Rhône"

(SR)

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Aspirine, Antipyrine Pyramidon, Scurocaïne, Salicylés

Spécimens et Littérature à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

## Insomnie neweuse

des Surmenés des Névropathes

Agitation

des Ilvenés des Traumatisés Dial Ciba

Hypnotique anti-nerveux qui procure un sommeil arlme reposant, réparateur

Echantillons: Isabozatoires Ciba Okolland Phil 1, place Morand à Lyon

WALL DEPOSE

TRAITEMENT

YPERCHI ORHYDRIE

# ANTACIDOL SATURO

COMPRIMÉS SATURANTS CARBONATE DE BISMUTH ET POUDRE DE LAIT SÉDATIF DE LA DOULEUR

1 COMPRIMÉ TOUTES LES 5 MINUTES JUSQU'À SOULAGEMEN

GRANULÉ SOLUBLE

REPRODUISÀNT LA FORMULE DU PROF. BOURGET, DE LAUSANNE BICARBONATE DE SOUDE, PHOSPHAITE DE SOUDE, SULFATE DE SQUDE LE MEILLEUR MODE DE SATURATION PAR LES ALCALINS EN SOLUTION ÉTENDUE 1 MESURE DISSOUTE DANS UN VERRE À BORDEAUX D'EAU PURE.

DURET RABY
LABORATOIRES DE LA THAOLAXINE

5 Avenue des Tilleuls PARIS-MONTMARTRE

- Bongrand, Paris (32e vers.). - Spivacoff, Tanger (Maroc) (7º vers.)

10 francs : Un médecin-major anonyme (2º vers.). Dons d'instruments

Muse Ve Deniau, d'Illiers (Eure-et-Loir)

Montant des souscriptions recueillies du 16 Octobre au 15 Novembre 1918: 17,724 fr. Moyenne quotidienne: 590 fr. Prière d'adresser les «ouscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des

Médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (8º). La Caisse d'Assistance médieule de Guerre a alloué, en secours inmédials, sur les fonds affectés à ce service, une somme de 214.231 francs.

## Iodéine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (%5:==0,01) SIROP (0.04) PILULES (0,01)

TOUX EMPHYSÉME ASTHME

49, Bonievard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Médecin major 2º classe, tr. col. demande perm. métropol. Conditions très avant. Eerire P. M., nº 1556.

A reprendre pour cause de départ, à partir de Janvier, salles de clinique et cabinet médical com prenant salle d'op rations, chambre noire, trois chambres à coucher, salon, salle d'attente. - Ecrire P. M., nº 1548.

On désire acheter d'occasion matériel complet de laboratoire t nt instruments qu'agencement verrer et bibliothèque. Faire offres en donnant détails et prix. - Ecrire P. M., nº 1908.

On demande medecin sérieux et actif pour assurer cabinet m- dical sur la Côte d'Azur pour 6 mois ou plus. - Ecrire P. M., nº 1558.

A céder très bonne clientèle, ville de Touraine.

Fixe important. Pressé. - Ecrire P. M., nº 1559. Docteur en médecine 38 ans, ancien externe Paris,

mobilis», prendrait suite clientèle sérieuse, Paris. Ecrive P. M., no 1913. Cabinet médical très luxueux installé depuis 2 ans

dans grande ville sur Côte d'Azur, serait à vendre. Ecrire P. M , no 1565.

A ceder maison veute instrum, de chirurgie à Paris. - Ecrire P. M., nº 1560.

Médecin désirerait, après-guerre, poste assistant chirurgien, peut offrir garanties professionnelles sèrieuses. — Ecrire P. M., nº 1914.

Mèdecin eherche important poste médico ehirurgical our sprès-guerre, France ou étranger. - Ecrire P M no 1915

A céder, pour cause de santé, clientèle médicale, banlirue, aux portes de Paris. Bou chittre, gros comptant ou permuterait avec confrère le bitaut Paris. - Ecrire P. M., nº 1566.

Médecin demande assistant susceptible de reprendre

elientèle. Conviendrait à jeune docteur célibataire même sans fortune. Pays agréable à 80 km. de Paris, Ecrire P, M., no 1567.

Docteur mobilisé, libérable avec classe 1894, parl. anglaiset avant vécu a xeolouies recherche situation colouies ou pays étranger. - Ecrire P. M., uº 1906,

#### LES ESCALDES

(Pyrénées-Orientales).

Station elimatique française, 1.400 mètres d'altitude, Du 1" Novembre 1917 au 1er Mars 1918

pas un jour de brouil ard, 90 jours de ciel sans nuages.

Panorama splendide Plus merveilleux que l'Engadine à Saint-Moritz.

S'adresser au Dr Hervé, Directeur du Sanatorium des Pins, LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher)

PROPHYLAXIE DE LA GRIPPE. -La présence d'accidents ; baryngés commande une de infection frequente avec des gargarismes néoles : 2 cuillerées à potage de NEOL par verre d'eau. Chez les enfauts, les pulvérisations néolées sont parfaitement supportées, sans aucune toxicité et bien supérieures à l'eau oxygénée que l'eau néolée remplace avantageusement dans tons les eas

Le Gérant : O. Porés.

Paris. - L. MARETHEUX, Imprimeur, 1, rue Cossette.

## INFECTIEUSES

BORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

Traitement == par le

Rhodium B Colloïdal électrique

1 à 2 ampoules par jour, intraveineuses ou intramusculaires

## Avis à MM. les Médecins:

On fabrique en France de la

PURE (Codex)

Etablissements CROS & Cie 104, Rue du Landy, PLAINE SAINT-DENIS TÉLEPHONE : 502 Saint-Denis.

Traitement des Maladies : a STAPHYLOCOQUES : (Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIS

## (DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS BE PLONE Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications

en 1917:

Academie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Fiacon de 80 comprimés

4 fr. 50

Laboratoire RORERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

## Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Néphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire. CHAIX & C°. 10. Rue de l'Orne, PARIS.—(Téléph. Saie 12-55). COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL GAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE & ECHENTILIONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

# BIOPHORINE GIRARD

## Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*\*\*



Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisiz par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHENIE
NEVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

LA

# PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C". ÉDITEURS 120, houlevard Saint-Germain

PARIS (VIe)

ABONNEMENTS : Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dleu, Mombre de l'Académie de médecine

E. BONNAIRE rofesseur agrég-eur et Professeu-de la Maternité.

J.-L. FAURE Professour agrégé, Chirargien de l'hôpital C

- DIRECTION SCIENTIFICUE -

M. LETULLE

ofesseur à la Faculté,
pin de l'Abpital Boucicaut,
de l'Acpédimie de médecine. Membre de l'Accédenie de médecine.

F. WIDAL Professeur de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Sacrétaire de la Direction.

M. LERMOYEZ

de l'hôpital Saint-Antoine, bre de l'Académie de médecine

LE NUMÉRO : 20 centimes.

- RÉDACTION -SECRÉTAIRES

> P DESENSES J. DUMONT

Adresser ce qui concerne la Rédaction à "Presse Médicale (Saus indication de Nom)

Avis. - Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement expire aû 31 Décembre de nous adresser le montant de leur renouvellement (joindre une bande du Journal).

Les quittances pour l'année 1919 seront pré-sentées dans la dernière semaine de Décembre; nous prions nos abonnés de vouloir bien donner des ordres pour qu'elles soient payées à présontation.

Depuis le 15 Novembre 1918, le prix d'abonnement est ainsi modifié : France, 12 fr. 50 — Etranger, 18 francs.

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

Articles originaux:

CAMILLE LIAN. — Les petits basedowiens (le signe de l'hyperesthésie de la région thyroïdienne et le diagnostie du basedowisme fruste), p. 665.

L DEMBER. — La protection du radiologiste, du chirurgien et de leurs aides au cours des opéra-

chirurgien et de leurs auces au cours des opera-tions radiologiques, p. 667.

L. Basin. — Immobilisation des fractures de cuisse de guerre sur le champ de bataille (procédé de la baionnette coudée), p. 669.

Sociétés militaires

IVO RÉUNION DES CHEFS DE CENTRE GÉNITO-DRINAIRE. p. 669. Sociétés de Paris :

Société médicale des Hôpitaux, p. 671. Société de Pathologie comparée, p. 672. Société de Biologie, p. 672. Académie des Sciences, p. 672.

Académie de Médecine, p. 672.

Analyses, p. 672.

Supplément:
F. Herme. — Petit Bulletin.
J.-L. Faure. — J. Tanton.
Nouvelles. — Renshignements et Communiqués.

Affections Broncho-Pulmonaires PLUS de CRÉOSOTISME grâce aux

LAMBIOTTE FRÈRES

Littérat-et Echantens : Produits LAMBIOTTE Free, à Prémery (Eilvre).

Anémie, Convalescence, Débilité, Surmenage.

USCULOSINE

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVI. Anner. - N. 72. 26 Décembre 1918.

#### PETIT BULLETIN

DÉMOBILISATION ET MÉDECINE

Enfin! Ils sont révolus, les temps qui paraissaient ne devoir arriver jamais. - « Quand sonnera-t-elle, l'heure bénic de « la classe » ? A quand lc retour aux foyers? » me répétaient sans cosse les confrères mobilisés. Que de souhaits, que de confidences n'ai-je pas recueillis de toutes parts sur ce sujet!

Mais admirez ici les contradictions étranges, insondables, imprévisibles des cerveaux humains : L'heure tant attendue avant sonné, voici que soudain chacun ici se met à fredonner le vieil air du Chalet, roucoulé dans notre jeunesse :

« Prêt à quitter ceux que l'on ai... aime, Faut-il partir, partir si brusquement?... »

En d'autres termes, nombre de démobilisables demandent à n'être pas démobilisés. Ceci est naturel pour les confrères des régions ruinées par la guerre, et nous ne saurions trop remercier le Service de Santé, qui, en leur maintenant le droit à la solde, permettra à ces praticiens d'attendre honorablement le retour à la vie normale. Quant aux autres médecins, leur désir de rester sous les armes montre une fois de plus combien la guerre a éprouvé notre profession.

On me permettra cependant de dire qu'il n'y a là qu'un expédient sans grande valeur pratique. Que ce soit dans deux mois ou dans trois, il

faudra toujours reprendre le collier et refaire sa vie, ce qui est dur quand on approche de la cinquantaine. Parlons net : la paix a « éclaté » trop brusquement et nous n'avions pas assez prévu l'heure de la démobilisation. Ayant déjà fait à ce propos quelques réflexions, j'ai reçu un monceau de lettres. Je publierai la prochaine fois l'une d'elles, qui, résumant toutes les autres, est des plus suggestives.

En attendant, et sans nous laisser décourager par l'imprévu, il me semble que nous pourrions d'ores et déja nous organiser pour l'utilisation meilleure de nos ressources. Au surplus, le mieux est d'appuyer ma thèse sur un exemple concret. Prenons donc, si vous le voulcz bien, la question des Villes d'Eaux et des Stations climatiques.

Je vous ai souvent dit que la France va être pendant de longues, très longues années un lieu sacré de pelerinage pour les centaines de millions d'hommes appartenant à la race anglo-saxonne. D'Europe, d'Amérique, d'Océanie, des pèlerins passionnés du culte familial vont venir s'agcnouiller sur les tombes de leurs enfants, tombés sur notre sol pour la défense du Droit. Vous savez d'autre part qu'avant la guerre quantité de confrères des Villes d'Eaux parcouraient à grands frais chaque année l'Angleterre et l'Amérique, pour recruter dans ces pays leur clientèle de malades. Or, le hasard de la guerre a fait que tous les médecins, visités jadis chez eux, sont à l'heurc actuelle chcz nous pour quelque temps cncore. Dans ces conditions, ne pensez-vous pas

#### DIGITATINE OFFICE

Granules - Solution - Ampoules.

#### FOURNIER SELS BILIAIRES

Globules Kératinisés, dosés à 0,20 Ce LITHIASE\_ICTÈRE\_ENTERO\_COLITE

Laboratoires FOURNIER Frères 26. Boulevard de l'Hôpital ... PARIS

#### RHESAL VICARIO (LIQUIDE)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX ponr usago externe

Banidement absorbable, sans irritation de la neau.

TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX DYSENTERIE - ENTÉRITES - DIARRHÉES

## AMIBIASINE

Echantillons et Littérature à la disposition de MM. les Médecins et des formations sanitaires. LABORATOIRE : 30, hopleyard RABELAIS, Parc Saint-Mapr (Saine).

Antisyphilitique très puissant Adopté per les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIONNÉES : 30 centigr. tous les 4 jours (12 à 11 injections cour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 16 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

qu'il serait parfaitement incpte de ne pas profiter de la circonstance pour faire connaître à ces médecins alliés, devenus nos frères, et la richesse hydro-minérale française, et nos ressources climatiques, et nos possibilités d'enseignement?

C'est à certe tàche que va s'attelor le Service de Santé lui-méme. Il faut, avant que nos alliés retournent chez eux, qu'ils aient appris à consitre la France et ses médacins. Je vous tiendrai au courant des décisions qui auront été prises à ce sujet, ce n'est d'ailleurs pas le scul qui puisse nous intéresser et je l'ai choisi seulement comme exemple, je le répète. Bien d'autres points restant à cnvisager, bien d'autres organisations à tenter dans le domainc de l'hygiène sociale, de la culture physique, éte., éte. J' reviendrai, car il y a là, pour les luttes pacifiques futures, une mobilisation nouvelle à réaliser et où tous les hommes de bonne volonié trouveront naturellement leur place. Donc, à bientôt.

F. HELME.

#### J. TANTON 1875-1918.

Tons eeux qui avaient vu, il y a quelques jours à peine, cet homme de haute stature, à la figure énergique et puissante, à la voix forte, à la moustache altière, magnifiquement taillé pour la lutte et pour le travail, seront, comme je l'ai été moimème, consternés par sa mort soudaine.

En ce jour à jamais poirceux du 11 Novembre 1918, oi tonna pour la dernière fois le eanon de la Grande Guerre, J'étais à côté de lui, dans cet admirable hôpital du Mont Frenet, perdu dans les bois de Champagne, que, depuis près de trois années, il animait de sa présence et stimulait de son ardeur.

Ensemble nous avions vu quelques blessés gra-

vement atteints, qui furent peut-être les derniers blessés de la guerre! Nous avions parlé du passé; nous avions parlé surtout de l'avenir et des espérances infinies que les prodigieux événements de ces jours immortels ouvraient devant nos

Et l'avenir, pour lui, c'était la mort...

C'est un deuil irréparable pour la chirurgie militaire. Sorti de l'Ecole de Lyon, il fut bientôt agrégé au Val-de-Grâce. C'est là que je l'avais connu, lorsqu'il venait dans mon service de Cochin, et je m'étais pris d'affection pour ce grand et robuste garçon, aux traits sévères, à la main loyale — et que l'étendue et la solidité de ses connaissances n'empéchaient pas d'être toujours déférent, toujours modeste, toujours avide de s'instruire!

Travailleur infatigable, esprit clair, d'une haute conscience et d'une probité seientifique absolue, et, en même temps, chirurgien de grande valeur, capable de mener à bien les interventions les plus graves et les plus délicates, il s'était rapidement élevé au premier rang des hommes qui sont l'honneur de la chirurgie militaire! Le Traité des Fractures, qu'il publia il y a quelques années, est une œuvre extraordinaire, où s'affirment les plus fortes qualités de science, de jugement, de travail obstinc. Ses nombreuses publications, qui portent principalement sur la chirurgie osseuse, lui avaient acquis peu à peu la plus haute et la plus légitime autorité! Depuis la guerre, infatigable, il menait de front le travail incessant et parfois formidable qu'impose la direction d'un grand service de l'avant, et le labeur non moins épuisant nécessité par la mise au point de ses observations et la publication de ses recherches

Il avait l'alfection de ses amis, l'estime de ses émules, le respect de tous! Plus heureux que tant d'autres qui sont tombés avant l'heure de la victoire, il avait vu la fin triomphante de cette guerre épique, source d'éternels et glorieux souvenirs pour eeux qui, comme lui, y ont rempil tout leur devoir. Il avait devant lui toutes les espérances... et le voilà maintenant couché parmi les léros anonymes, au milieu des soldats, ses frères, tout près de l'hôpital où il aura vécu ses dernières années, dans cet humble champ de repos où, dans la plaine immense que ne trouble plus le bruit du canon, le chant plaintif du ven qui gémit dans les arbres berce seul dans la nuit les tombes solitaires.

J.-L. FAURE.

#### MOUVELLES

Académie des Sciences. — Au eours de la dernière séance, M. David Bruce (de Londres) a été élu correspondant pour la section de Médecine et de Chirurgie, en remplacement de M. Czerny, décédé.

La liquidation du matériel devenu inutile.

M. Fasquelle, médein prinéppel de 1º elasse, chef du service d'inspection de récupération de matériel sanitaire au sous-secréuriat d'Etat du Service de Santé, a été nommé membre de la Commission chargée d'étudier les diverses questions relatives à la liquidation des stocks de matériel et de matières premières détenus par les services de l'Etat et devenus inutiles à ces services de l'Etat et devenus inutiles à ces services.

La lutte contre la Tuberculose. — M. Léon Bernaud, professeur agregó à la Faculté de médecine de Paris, membre de la Commission permanente de Préservation centre la Taberculose, est chargé de la surveillance et du controle, au point de vue médical, de tous organismes, institutions et duiblissements relovant à un tire quel-conque du Ministère de l'Intérieur et ayant pour hut lo traitement ou la prophylaxie de la Tubercalose.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort du médecin aide-major Albert Hortzog, de la Légion étrangère, eroix de guerre, sept citations, décédé aux armées le 14 Novembre 1918.

— Nous apprenons également le décès de M. Gaffet, médecin sous-aide-major au 173º rég. d'infanterie, tué le 10 Octobre dernier. M. Gaffet était titulaire de la médaille militaire et avait, par trois fois, été cité à l'ordre du jour.





#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Chevalier : M. Poisson (Louis), docteur en médecine, professeur de clinique chirurgicale à Nantes. Titres exceptionnels : dégagé d'obligations militaires, s'est mis spontanément à la disposition du Service de Santé et n'a pas cessé, depuis cette époque, de prodiguer aux blessés français les soins les plus éclairés et les plus dévoués. A contracté 'une radiodermite grave au cours de son service. (Journ. off., 5 Décembre 1918.)

#### MÉDAILLE MILITAIRE

— M. Clarac (Jeun), médecin-sous-aide-major de réserve au 5º bataillon du 216º rég. d'infanterie : méde-cin ayant en toutes eirconstances l'ait preuve de courage et de dévouement. Le ...., au cours d'un violent combat, s'est porté entre les lignes malgré de violentes rafales de mitrailleuses pour rumener un officier blessé. Cerné par l'ennemi, a su prendre de l'uscendant sur les brancardiers allemands et leur a fait relever des blessés français. A réussi à rentrer le lendemain dans nos lignes ramenant le médecin-chef de service du régiment allemand. Une citation

#### Citations à l'ordre du jour :

- M. Avon (Gabriel), médecin aide-major (active) de 2º classe à titre temporaire au 115º rég. d'infanterie : Médecin aide-major joignant à ses qualités profession-nelles une bravoure, un mépris absolu du danger, qui lui ont déjà valu cinq citations. Lors de récents engagements, a eu une attitude superbe qui a provoqué l'admiration de tous; sous un tir ininterrompu et violent d'artillerie et de mitrailleuses, a assuré ses soins aux blessés jusque sur la ligne de feu. A réussi, au moment d'une progression ennemie, à évacuer lui-même, à bras, les derniers blessés, donnant ainsi un mognifique exemple d'énergie et de courage. (Journ. off., 6 Novembre 1918.) — La Section sanitaire unglaise n°2: Affectée à la di-

vision depuis Janvier 1917, a, sous la direction de son chef, fait l'admiration de tous, notamment au cours des opétations du 9 au 13 Juin 1918. Bien que plusieurs de ses voitures aient été brisées par le bombardement, le scrvice des évacuations de blessés n'a pas cessé de lonc-tionner, les voitures allant prendre les blessés dans les postes les plus avancés et les plus périlleux, jusqu'au, voisinage de l'ennemi. (Journ. off., 26 Novembre 1918.) - M. Pautet (Edouard), médecin aide-major au 259 rég

pendant la bataille du 26 Septembre au 5 Octobre 1918, pendant la bataille du 26 Septembre au 5 Octobre 1918, sous le feu le plus violent, en particulier pendant les journées des 2 et 3 Octobre. Trois citations. — M. Guise Moores, général, médecin inspecteur, direc-teur du Service de Santé à la 11º armée britannique: Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur, pour :

directeur général du Service de Santé de la 2º urmée britannique, a pris rapidement toutes les mesures utiles pour que les ambulances anglaises reçoivent et traitent dans les meilleures conditions possibles les blessés et malades français, avant l'arrivée des formutions sanitaires françaises, veillant à ce que nos blessés soient entourés des soins les plus assidus. A prété au Service

entoures des soins les plus assidus. A prete au Service de Santé français le plus précieux conconrs lors de son installation. Journ. off., 28 Novembre 1918.) — M. Wertheimer (Pierre), médeni nide-mojor de 1<sup>re</sup> classe à l'amhulance 2/61: laissé sur sa demonde avec trois infirmiers, à l'approche de l'ennemi, pour donner les soins chirurgicaux urgents aux blessés amenés au poste chirurgical avancé de la carrière R, et y garder les intransportables, a fait preuve de la plus magnifique crénerie; sous un bombardement d'une extréme violence, a continué son devoir et n'a quitté son poste dangeraux que sur l'ordre de l'officier chargé de faire sauter la carrière; a regagné son ambulance après un parcours de plusieurs kilomètres, exposé au tir des mitrailleuses et de l'artillerie. (Journ. off., 4 Décembre 1918.)

- M. Deleuil (Robert), aide-major de 2º classe au 2º batoillon du 8º rég. de cuirassiers à pied : a fait preuve, penduut la journée du 4 Avril 1918, de qualités de bravoure et de dévouement inlassables; a donné des soins aux blessés, sous de violentes rofales de mitroil-leuses. A été blessé grièvement, le 5 Avril, alors qu'il soignait un blessé sous un violent bombardement. Déjà cité pour sa belle conduite au feu. (Journ. off., 4 Décembre 1918.)

- M. Longjumeau (Alfred), médecin aidc-major de 2º classe au 92º rég. d'infanterie : a assuré, nvec un dévouement inlassable, le pansement des blessés. Malgré un feu de mousqueterie ininterrompu, a su ramener un officier blessé tombé aux abords immédiats des lignes cunemies. (Journ, off., 4 Décembre 1918.)

— M. Mounier (Pierre), médecin aide-major au 2º zouuves, 5º bataillon: « au cours des dernières affaires, période du 26 Octobre au 8 Novembre 1918, a donné une fois de plus des preuves de son dévoucment. Suivant la progression de son bataillon, a assuré le service duns des circonstances difficiles et périlleuses. » Déjà 3 fois

- M. Galonnier (Pierre), mle 1530, médecin sous-aidemajor au 2º bataillon du 185º rég. d'infanterie : sous-aidemojor d'un dévouement et d'un courage légendaires au régiment. Le 23 Juillet 1918, accompagnant un bataillon d'assaut, s'est instellé dans le village conquis, prodiguant, sous le bombardement, ses soins aux blessés. A été atteint très grièvement, au moment où il dirigeait, à découvert, ses brancardiers sur les points à explorer Une blessure. Trois citations antérieures. (Journ. off.,

 M. Dezos (Louis), médecin aide-major de 2° classe au 4° bataillon du 251° rég. d'infanterie : médecin d'une haute conscience professionnelle. Au cours de l'attaque du 15 Juillet 1918, a fait preuvo d'un réel mépris du dan-ger et d'un couroge héroïque en installant son poste de secours dans une maison démolie soumise à un hombar-dement violent d'obus de tous calibres et toxiques. Pen-dant dix-neuf heures consécutives, a prodigué ses soins à plus de 200 blessés dont plusieurs ont été à nouveau blessés près de lui. A procédé à leur évacuation rapide vers l'arrière, malgré l'insuffisance des moyens de transport. Na quitté son poste qu'après le départ du dernier blessé, risquant d'être fait prisonnier por l'ennemi qui avoit réussi à prendre pied dons nos positions. (Journ. off., 5 Décembre 1918.)

6/7. o Decembre 1918.)

— M. Bou Hinna (Cumille), médecin sous-aide-major à l'état-major du 4º bataillon du 36º rég. d'infanterie : médecin sous-aide-major dévoué, brave et très énergique. Au combat du 1er Juin 1918, après un repli de nos troupes, n'a pas hésité à risquér sa vie en allant à la recherche de blessés près des lignes allemandes et en les ramenant sous un feu violent de mitrailleuses. (Journ. off., 6 Décembre 1918.)

M. Normet (Léon), médecin-major de 1ºº classe au — M. Normet (Leon), meaceth-major de 1º classe au 33 °fg. d'infanteric coloniale : officier supérieur du Service de Santé, superbe de bravoure et d'énergie, fai-sant passer sa confiance dons le ceur de ceux qui l'en-tourent. Au cours des rudes journées de lutte des 30, 31 Mai et 1ºr Juin, s'est multiplié pour assurer l'évacuation de ses blessés à travers un terrain inondé de balles, faisant preuve d'un complet mépris du danger. (Journ. off., 6 Décembre 1918.)

— M. Potier (Georges), médecin aide-major de 2° classe au 53° rég. d'infanterie coloniale : a prouvé, du 31 Mai au 21 Juin 1918, un courage et un dévouement magnifiques. Au moment critique de repasser la rivière sous un feu violent de l'ennemi, a sauvé, personnelle-ment, viugt-cinq blessés qu'il u ramenés duns nos lignes avec des moyens de fortune qu'il avait su improviser. (Journ. off., 6 Décembre 1918.)

(Voir la suite, p. 862.)

# 

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOI DOIR ENFANTS: Administrer à choque R
6 mois à 1 an : 8 à 10 goutte
1 an a 2 ans : 10 a 15 goutte
Audessus de 2 ans ; 15 à 30 goutte
ct plus acton l'âge et le cas.
Répéter 5 à 6 fois les does ci-des
gius, par 24 houres, selon les secolns. Jus. par 24 hourse, seion ies lesoins.

4 DULTES: 50 h 50 gouttes par dose;

Administrer 5 h 6 doses et plus par 24 heurse, une dogsi-heurs avant on 3 heuror. The largest

Litteratures examillons: FALCOZ & Co.

#### TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

## **ELECTRARGOL**

Argent colloidal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLAINE, ÉHYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'Electrargol a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jamais nuisible vis-à-vis des cellules vivatures il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microblens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'fas.

FORMES : Amponies de 5 et 10 c.c. pour inje. bious intramusculaires of intraveneuses - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

"LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fosses-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1485



SÉDATIF-ANALGÉSIOUE

ANESTHÉSIE CHIRURGICALE
ACCOUCHEMENTS
INSOMINIES
Douloureuses

SEDOL

COLIQUES
Hépatiques et Néphrétiques
CANCERS

Crises Tabétiques

ASSOCIATION SCOPOLAMINE-MORPHINE

en Ampoules pour injections hypodermiques.

XYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYA

LITTÉRATURE SUR DEMANDE : Établissements Albert BUISSON, 157, PUB de SEVRES, PARIS

# IODALOSE GALBRUN

10DE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
Fremière Combination directe de distribument stable de l'Issi avec la Papiene
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, OCETUR EN PHARMAGE
REMPLACE COUJOURS IOGS OF IOGURES SANS IOGISMO
Doses quotidiennes : Chira à vingé goutes pour les Enfante, du à chequante goutes pour les Adulte
Lembaures tré éxamentos : Laborazone - Californ, du Californe de Monte de Pott Minne, PARIS

Me pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication se Congret International de Médeelne de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui lour seraient nécessaires pour le traitement des malades et des biesses?

#### Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné aux phosphates d'origine végétale). Le NUCLEATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

N (Gulephophophate de Soude châmquemon pur l'Al la dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en 24 heures et juguel les fièvres pernicieuses, puerpérales, typhoide, scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le Nucle EarOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicalrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

NUCLEATOL GRANULE et COMPRIMÉS

Dose : 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour. Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Groissance, Recalcification, etc. NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

ique combiné aux phosphates et au méthylarsinate disodique) Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide muciéinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique).
S'emplole sous forme de :

NUCLÉARSITOL INJECTABLE (Nucléophosphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur)

S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludècnnes des pays chauds, etc. — En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le Nucléatol Injectable.

NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS cophosphates de Chaux et de Soude méthylarsines Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre,

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

JECTABI

Completement indolore

lique et Methylarsinate de Strychnine) Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Pard (0 gr. 02 ctg. de Méthylarsinate de Soude et 0 gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 c.c.)

LABORATOIRES M® ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Set de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthénie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

Paraffine LIQUIDE CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à cafe. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe?

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

GOUTTES DE COLLO-IODE DUBOIS

OLEO-IODE DUBOIS INJECTABLE

ÉCHANTILLONS à la disposition du Corps médical sur demande adressée aux LABORATOIRES DUBOIS, 7, Rue Jadin, PARIS

— M. Cadet (Jean), sou-aide-major au 116 rég.
d'inhanterie ; neum endecin qu'amine, en toutes circonstances. Fespril de dévouement et de sacrifice le plus
abouh. A en la plus helle condito te 9 Juin, lors de la
abouh. A en la plus helle condito te 9 Juin, lors de la
dans des conditions très périlleuses et sous un violent it
de borrage, intailler son poste de secour dans un bois
tout proche des premières lignes. A pand sur place
plusions grounds blessés et a savuér, aulger l'Intendté
plusions grounds blessés et a savuér, aulger l'Intendté
ton de tous les blessés dans des conditions exceptionnelles de rapidité. (Jeans. of, 12 Décembre 1918).

meres us supersections. Sept. 12 December 7-10.

— M. Merguison (Simon), associational per a 607-rég.
d'himmetric médecin sous-side-major d'un dévousceur

très violent bombardement, s'est porte sur la liga de très violent bombardement, s'est porte sur la liga de très violent bombardement, s'est porte sur la liga de très porte de la companyation de la companyation de la companya
très violent de la companyation de la companya
ne de la companyation de la companyation de la companya
très de la companyation de la companyation de la companya
très de la companyation de la

(hours. off., 12 Décembre 1918.)

M Bluir (8), médecia-major de 1ºs classe du 26º rég., d'infanterie méricaine : a constamment maineun le poste de secours en contact étroit avec l'infanterie, nivel se sous un bombardement des plus violents, a later û découver hour soigner les hommes grièvement blessés qui ne pouvoient pas être transportés. (hours. of., 13 bleembre 1918.)

— M. Mayard (R.-D.), médecin-major de 1º classe, directeur des ambulances : a fait preuve d'une grande bravoure et d'un beu dévouement au cours des opérations des 19 et 22 Jaillet 1918, s'exposant, avec un profond mépris du danger, dans les xones les plus exposées du clamp de bataille, à la recherche des blessés dont il assgrait l'évacuation, (Jean., 6), ; 13 Décembre 1918.)

assurait l'évacuation, (Journ. off., 13 Décembre 1918.)

— M. Middleton (Georges), licutenant, commandant adjoint de la section sanitaire écossais ac 2º 0; plein d'ascendant sur ses hommes pur son calme impertarbable, son courage et son mépris du danger, a assuré, le 18 Septembre 1918, durant toute l'action, sous de vio-

lents bombardement le maximum de rendement de la section sanitaire écossuise n° 20. A ainsi permis d'effectuer très rapidement et dans les meilleures conditions possibles toutes les évacuations de la division, par des chemins de fer violemment battus et sur lesquels l'unemi poursuivait à coups de canon les voitures sunitaires. (Derum eff., 13 Bécembre 1918.)

## Dragées Dragées

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Docteur mobilisé libérable avec classe 1894, parl. angleis et ayant vécu aux colonies, recherche situation

colonies ou pays étranger. — Eerire P. M., nº 1906.

On demande médecin sérieux et actif pour assurer cabinet médical sur la Côte d'Azur pour 6 mois ou plus. — Eerire P. M., nº 1558.

A céder maison vente instruments de chirurgie à Paris. — Ecrire P. M., nº 1560.

Docteur en médeeine, 38 aus, aucien externe Paris, mobilisé, prendrait suite clientèle sérieuse Paris. — Ecrire P. M., nº 1913.

Cabinet médical très luxueux, installé depuis 2 ans dans grande ville sur Côte d'Azur, serait à vendre. — Ecrire P. M., nº 1565.

Médecin désirerait après guerre poste assistant

chirurgien peut offrir garanties professionnelles sérieuses. — Ecrire P. M., nº 1914.

Médecin demande assistant susceptible de reprendre clientèle. Conviendrait à jeune docteur celibataire même sans fortune. Pays agréable à 80 km. de Paris. — Ecrire P. M.. nº 1567.

Pressé, excellent poste campagne à reprendre, on fait pharmacie. — Ecrire P. M., nº 1568.

Docteur jeune prendrait elientèle et clinique. — Ecrire P. M., nº 1917.

Médecin cherche important poste médico-chirurg, pour après-guerre, France ou étrauger. — Eerire P. M., nº 1915.

A céder, pour cause de santé, elientèle médicale banlieue aux portes de Paris. Bon chiffre, gros comptant, on permuterait avec confrère habitant Paris. — Ecrire P. M., ne 1566

## INSTITUT VACCINAL de TOURS Tours. - Et 10, rue de Latran, Paris.

VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE En tube pour 2 à 4, 10, 25, 30 et 40 personnes (ces doux derniers en étain, vissés, s'ouyrant et se fermant

pour 1 fr., 2 fr., 4 fr., 5 fr. et 6 fr.
erculoses, pachites, Emplision MARCHAIS Passib-Grossite

Bronchites, Catarrhes.

OUATAPLASME Pansement completed by Plance Completed by Plance

Phlegmssiss Eczéma, Appendicites, Phlebites, Erystpèles, Brülurss

Paris. - I. Markfreen, imprimeur, I, rue Cassette.

# TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

Kohantillons ; DALLOZ & Co, 13, Bould de la Chapelle, PARIS



## Cure Respiratoire

HYSTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

PAR LE

## PULMOSÉRUM BAILLY

COMBINAISON ORGANO-MINÉRALE, PHOSPHO-GAÏACOLÉE

MÉDICATION SPÉCIFIQUE ET LA PLUS INOFFENSIVE DES AFFECTIONS:

## BRONCHO PULMONAIRES

TOUX, GRIPPES, CATHARRES, LARYNGITES ET BRONCHITES

## DES ÉTATS BACILLAIRES

A TOUTES PÉRIODES ET SOUS TOUTES FORMES

ECHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

LABORATOIRES A. BAILLY 15, Rue de Rome — PARIS



INFECTIEUSES

Traitement = nar le

Rhodium B Colloidal électrique 1 à 2 ampoules par jour, intraveineuses ou intramusculaires

ABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

## DARTOIS

CAYARENES & CHONCRITES CHROMODES. — Q. M

Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

## PAR LE (DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications \

Academie des Sciences, Académie de Médecine, Société Médicale des Hépitaux, Sociéte de Chirurgie, Thèse Marcel PEROL (Paris 1917),

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

#### COQUELUCHE SULFOLÉINE ROZET

Coeffee So (Anti-) 4 012 . SPECIFIQUE HOR TOXIQUE - 2 à 5 mill. à calé, dessert ou soupe selon l'age - G.R. A.bel, PARIS

#### QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANT

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ VALS-PRÉCIEUSE

ANTISEPTIQUE DESIMFECTANT

YSOL

ECHANTILLON GRATUIT MM. les Médecins qui en font la demande SOCIETE FRANÇAISE DU LYSOL

en 1917:

désodorisé

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses attestations. Échantillon sur demande Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

Valéro-Bromure

Goût et odeur agréables. — Association des Bromures et Valérianates. 0,50 centig. d'Extrait de Valériane, 0,25 centig. de Bromure par cuillerée à soupe

Iodoresorcinosulfite de Bismuth ORROÏDES 8. Rue Favart PARIS

# 

Soluté de Sérum Névrosthénique. . . . . . . . 1 c. cube BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

Cacodylate de Fer. . . . . . . . . 0 gr. 01
Cacodylate de Strychnine . . . . . 1/2 milligr. PRIX DU FLACON : 3 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS 

# MAYET-GUILLOT

# Prothèse & Orthopédie

\* \* \* \* MANUFACTURE FONDÉE EN 1830 \* ·

La Reputation de la Maison Mayet-Guillot

SES QUATRE-VINGT-HUIT ANNÉES D'EXISTENCE,

La perfection de son outillage,

Sa fabrication essentiellement scientifique,

La qualité irréprochable des matières premières qu'elle emploie,

SON PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ,

············ La loyauté de ses procédés. ·······

KKKKKKK

67, Rue Montorgueil, 67

Téléph.: Cent. 89-01 PARIS Téléph.: Cent. 89-01

Usine Modère, 9, Rue Castex, 9 -- Paris

Téléphone: Archives 17-22